

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

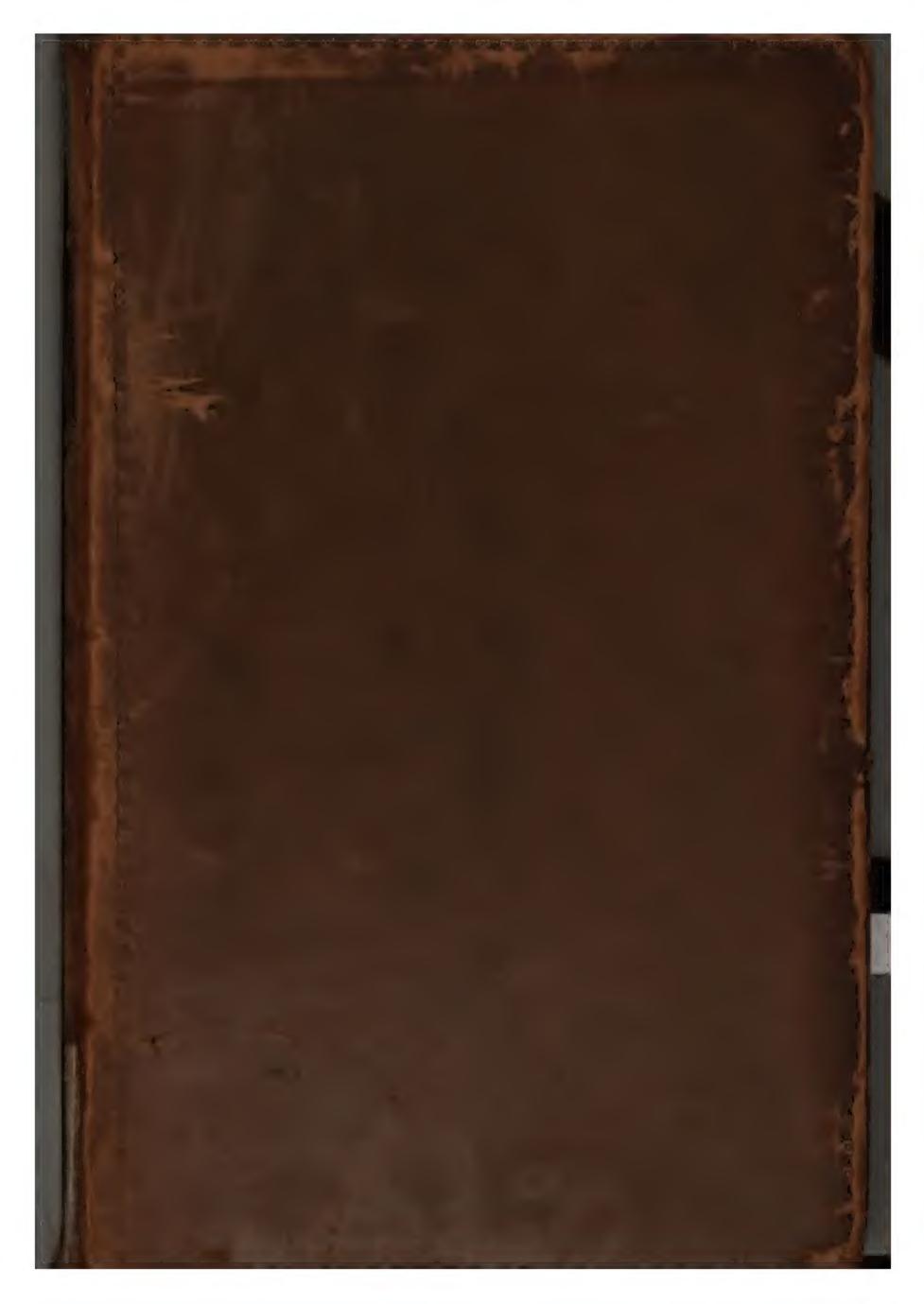

UUUUSSSYÖ

**♣** ;,

|   | • |   | • |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
| • |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |



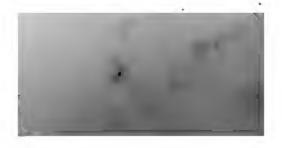



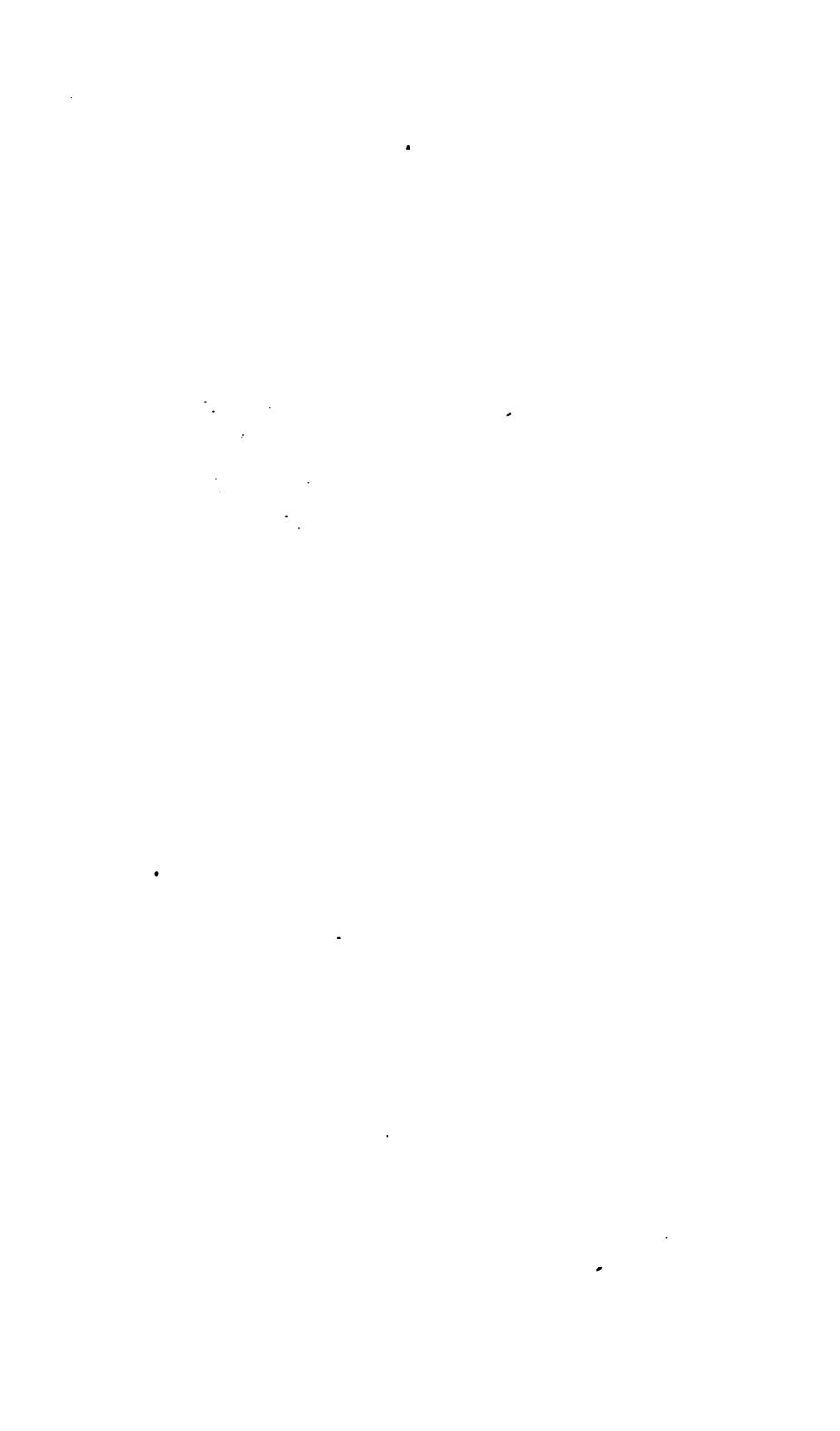

# THEOCRITUS,

# BION ET MOSCHUS.

GRÆCE ET LATINE.

ACCEDUNT

VIRORUM DOCTORUM ANIMADVERSIONES,

SCHOLIA, INDICES;

ET M. ÆMILII PORTI LEXICON DORICUM.

VOL. II.

LONDINI:

EXCUDEBAT A. J. VALPY, A. M. SUMPTIBUS RICARDI PRIESTLEY.

MDCCCXXVI.

# 

### CONSPECTUS

## EORUM QUÆ HOC VOLUMINE CONTINENTUR.

Argumenta Vetera Carminum Theocriti.

Scholia in Theocritum.

Index Auctorum qui in Scholiis citantur.

Index Rerum Memorabilium in Scholiis.

BIONIS IDYLLIA.

Versio Latina.

Index in Bionem.

Moschi Idyllia.

Versio Latina.

Index in Moschum.

Valckenari Commentarius in Moschi Epitaphium Bionis.

M. ÆMILII PORTI LEXICON DORICUM.

|    | • |   |   |          |   |   |
|----|---|---|---|----------|---|---|
| *. |   |   |   | <b>4</b> |   |   |
| ٠. |   |   | • |          |   |   |
|    |   |   |   |          |   |   |
|    |   | • |   |          |   |   |
|    |   |   |   |          |   |   |
|    |   |   |   |          |   |   |
|    |   |   |   |          |   |   |
|    |   |   |   |          |   |   |
|    |   |   |   |          |   |   |
| 1  |   |   |   |          |   |   |
|    |   |   |   |          |   |   |
|    |   |   |   |          |   |   |
| •  |   |   |   |          |   |   |
|    |   |   | - |          |   |   |
|    |   |   |   |          |   |   |
|    |   |   |   | •        | , |   |
| •  |   |   |   |          |   |   |
|    |   |   |   |          |   |   |
| •  |   |   |   |          | • |   |
|    |   |   |   |          |   |   |
|    |   |   |   |          |   |   |
|    |   |   |   |          | • |   |
|    |   |   |   |          |   |   |
|    |   |   |   |          |   |   |
|    |   |   |   |          |   |   |
|    |   |   |   |          |   |   |
|    |   |   |   |          |   |   |
|    |   |   |   |          |   | • |
|    |   |   |   |          |   |   |
|    |   |   |   |          |   |   |
|    |   |   |   |          |   |   |
|    |   |   |   |          |   |   |
|    | _ |   |   | ,        |   |   |
|    | • |   |   |          |   |   |
|    |   |   |   |          |   |   |
|    |   |   |   |          |   |   |
|    |   |   |   |          |   |   |
|    |   |   |   |          |   |   |
| •  |   |   |   |          |   | • |
|    |   |   |   |          |   |   |
|    |   |   |   |          |   |   |

# ARGUMENTA VETERA

#### **CARMINUM**

# THEOCRITI;

QUIBUS PRÆMITTUNTUR NONNULLA \*

#### DE GENERE THEOCRITI

ET

#### DE BUCOLICIS CARMINIBUS

PROUT ILLA LEGUNTUR PARTIM IN COD. REGIO PARIS.

PARTIM IN ED. ROM. ZACH. CALLIERGI.

EX ALTERA VALCKENARII EDITIONE REPETITA.

Theocr. Schol.

<sup>•</sup> Plurima jam dederat, additis variis lectionibus et aliis quibusdam, Reiske post præfationem ad alterum suæ editionis volumen. HARL.

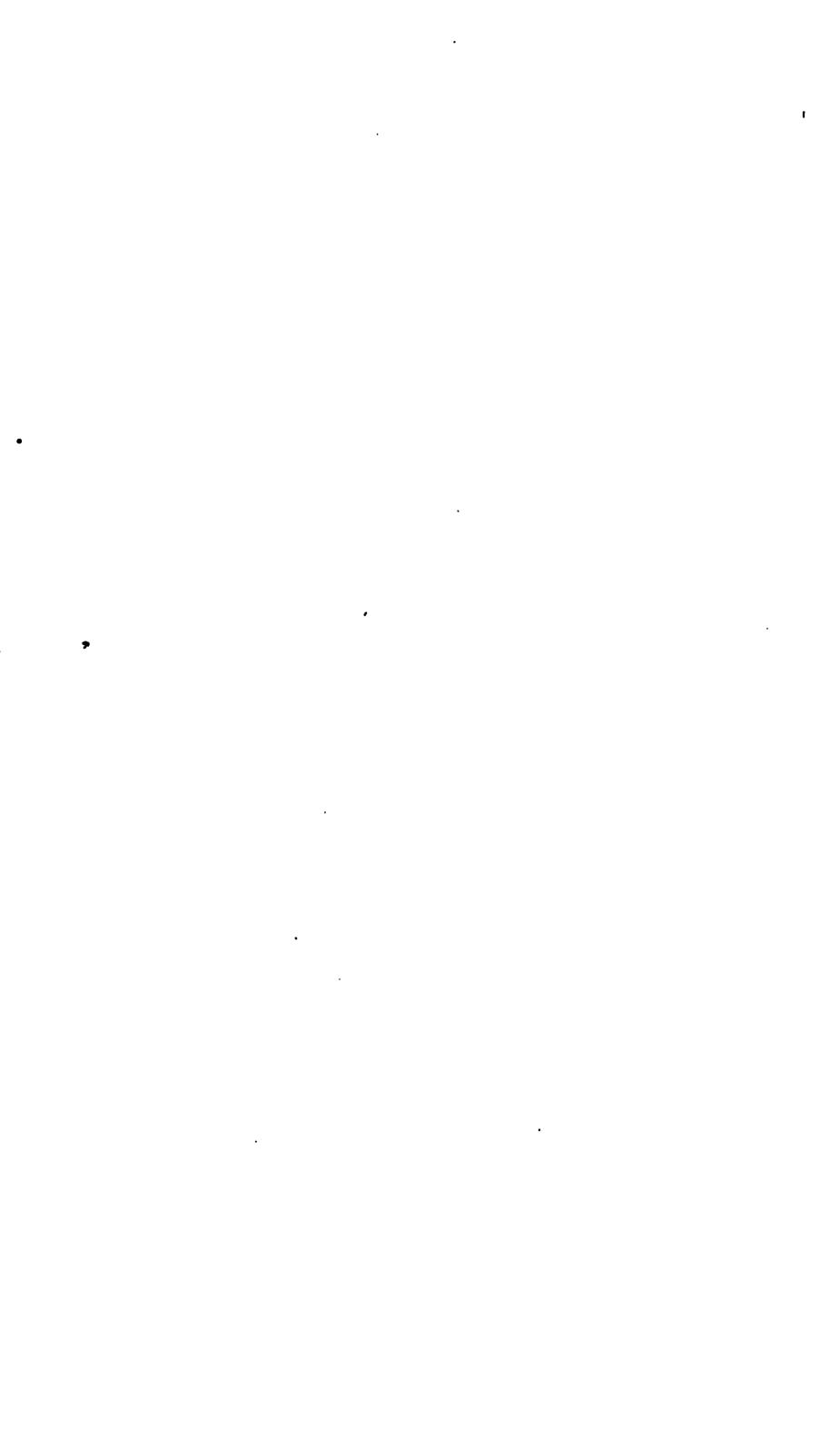

# ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΓΕΝΟΣ.

ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ, ὁ τῶν Βουκολικῶν ποιητής, Συζακούσιος ἢν τὸ γένος, πατρὸς Σιμιχίδου, ὡς αὐτός φησι,

Σιμιχίδα, πα δη τυ μεσαμέριον πόδας έλχεις;

Ένιοι δὲ τὸ Σίμιχίδα ἐπώνυμον είναι λέγουσι δοχεῖ γὰρ σιμός τις τὴν πρόσοψιν είναι πατέρα δὲ ἐσχηχέναι Πραξαγόραν, καὶ μητέρα Φιλίναν. ἀχουστὴς δὲ γέγονε Φιλητᾶ, καὶ ᾿Ασκληπιάδου, ὧν μνημονεύει. ἤχμασε δὲ κατὰ τὸν καιgὸν τοῦ Πτολεμαίου τοῦ ἐπιχληθέντος Λαγωοῦ. περὶ δὲ τὴν τῶν Βουχολικῶν ποίησιν εὐφυὴς γενόμενος πολλῆς δόξης ἐκ τούτων ἐπέτυχε κατὰ γοῦν τινὰς Μόσχος καλούμενος Θεόχριτος ἐπεχλήθη.

#### ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΥΡΕΘΗ ΤΑ ΒΟΥΚΟΛΙΚΑ.

Τὰ Βουκολικά φασιν ἐν Λακεδαίμονι εύρεθηναι καὶ περισσῶς προκοπης τυχείν των γάρ Περσικών ένεστώτων έτι, καὶ Φόβω πάσαν τὴν Έλλάδα ταρασσόντων, ένέστη έορτη Αρτέμιδος Καρυάτιδος τῶν δὲ παρθένων ἀποκεκρυμμένων δια την έκ τοῦ πολέμου ταραχην, άγροϊκοί τινες εἰσελθόντες είς τὸ ίερον ίδίαις ώδαῖς τὴν Αρτεμιν υμνησαν τῆς δὲ τούτων ξένης μούσης άρίστης γενομένης παρέμεινε τὸ ἔθος καὶ ἐφυλάχθη. Αλλοι δὲ τοῦτον τὸν τρόπον εν Τυνδαρίδι της Σικελίας πρώτον 'άχθηναι λέγουσι τα Βουκολικά. 'Ορέστη γαρ εκκομίζοντι το της Άρτεμιδος ξόανον εκ Ταύρων της Σκυθίας χρησμός έξέπεσεν, έν έπτα ποταμοίς έκ μιας πηγής ρέουσιν απολούσασθαι. ό δέ, πορευθείς είς 'Ρήγιον τῆς 'Ιταλίας, τὸ ἄγος ἀπενίψατο ἐν τοῖς λεγομένοις διαχώροις ποταμοίς. Επειτα είς Τυνδαρίδα της Σικελίας ήλθεν οί δε έπιχώριοι την θεὸν ίδίοις ἄσμασιν ἀνυμνήσαντες ἔθει την πρώτην παρέδωκαν εύζεσιν. Ο δε άληθης λόγος τοιούτος. Στάσεώς ποτε γενομένης εν Συρακούσαις καὶ πολλών πολιτών φθαρέντων, εἰς ὁμόνοιαν τοῦ πλήθους λοιπόν ποτε ελθόντος, έδοξεν Αρτεμις αίτία γεγονέναι της διαλλαγης οί δε άγροιχοι, τούτου χάριν δώρα κομίσαντες, γεγηθότες υμνησαν την θεαν δια τών συνήθων αὐτοῖς ἀγροικικῶν ဪῶν καὶ οὕτως ἔλαθεν ἔθος γενέσθαι κὰν τοῖς ėφεξης.

#### ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΒΟΤΚΟΛΙΚΩΝ.

Τὰ Βουχολικὰ ἔχει διαφορὰν τὴν τῶν ποιημάτων ἐπιγραφήν καὶ γὰρ Αἰπολικά ἐστι καὶ Ποιμενικὰ καὶ Μικτά. τὴν μέντοι ἀπὸ τῶν βοῶν εἰλη-Φεν ἐπιγραφήν, ὡς ἀριστεύοντος τοῦ ζώου διὸ καὶ Βουκολικὰ εἴρηται πάντα.

<sup>1</sup> ἀχθηναι] Schaefer suspicatur ἀσθηναι. ΚιΕSSL.

Λέγεται δε Βουκόλος παρά τὸ τὰς βόας ελαύνειν, ἡ ἀπὸ τοῦ τὰς βόας κωλύειν <sup>2</sup> άτιμαγελώσας, ή των βοων <sup>3</sup> κορείν καὶ ἐπιμελείσθαι, τροπή τοῦ άμεταβόλου είς άμετάβολον άδειν δέ Φασιν αύτους άρτον έξηρτημένους, θηρίων εν έαυτῷ τύπους έχοντα, καὶ πήραν πανσπερμίας ἀνάπλεων, καὶ οίνον εν αίγείω άσχω, σπονδήν νέμοντας τοις ύπαντωσι, στέφανόν τε περικεῖσθαι, καὶ κέρατα ἐλάφων προσκεῖσθαι, καὶ μετα χεῖρας ἔχειν λαγωβόλον τον δε νικήσαντα λαμβάνειν τον τοῦ νενικημένου άρτον κάκεινον μεν έπὶ τῆς τῶν Συρακουσίων μένειν πόλεως, τοὺς δὲ νενικημένους εἰς τὰς περιοιχίδας χωζείν, 4 άγεί ζοντας έαυτοίς τας τροφάς διδόναι δε και άλλα τινά παιδιάς και γέλωτος έχόμενα, και εύφημοῦντας ἐπιλέγειν,

> Δέξαι ταν άγαθαν τύχαν, δέξαι 5 ταν ύγίειαν, Αν φέρομεν παρά τῆς θεοῦ, ᾶν ἐχαλέσσατο τήνα.

#### ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΑΘΡΟΙΣΕΙ ΤΩΝ ΒΟΤΚΟΛΙΚΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ.

Βουχολικαὶ Μοϊσαι σποgάδες ποκά, νῦν δ' ἄμα πᾶσαι 'Εντὶ μιᾶς μάνδρας, ἐντὶ μιᾶς ἀγέλας.

#### *<del>O</del>EOKPITOT* ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΥΤΟΥ ΒΙΒΛΟΝ.

"Αλλος ο Χιος έγω δε Θεόκριτος, δς τάδ έγραψα, Είς από των πολλων είμι Συρηκοσίων. Τίος Πραξαγόραο, 6 περικλειτής τε Φιλίνης, Μοῦσαν δ' όθνείην οὖποτ' ἐΦειλκυσάμην.

#### ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΒΟΤΚΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ.

Θεοκρίτου Ειδύλλια Βουκολικά. Ίστέον, δτι Ειδύλλιον λέγεται τὸ μικρον ποίημα, ἀπὸ τοῦ Είδος, ἡ θεωρία οὐκ Είδύλλιον παρὰ τὸ Είδω, τὸ εύφραίνω. "Αλλως. Είδύλλιον λέγεται, ότι είδός έστιν όποιόν έστι λόγος. ύποκοριστικώς λέγεται Είδύλλιον.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> ατιμαγελώσας. ab ατιμαγελάν. Proba, opinor, forma, quanquam alia ejus exempla, quæ quidem certa sint, nusquam reperi. Schaef.

3 κορείν και επιμελείσθαι. Κορείν i. q. επιμελείσθαι. Sic passim in Grammaticorum scriptis explicitum legas. — Conf. Locellam in Eckhelii Doctrina Numor. Veter. P. i. Vol. iv. p. 289. Schaff.

4 άγείροντας] Sic pro άγείραντας scribendum esse, monuit Schaefer. mox suspicatur άδειν δε και άλλα τινά .....

KIESSL.

<sup>5</sup> τὰν ὑγίειαν] Hanc veram lectionem pro vulgata & vyielav exhibet editio Zach. Calliergi. Sunt enim hi versus Priapeii, non heroici. Conf. Hermanni Observ. ad Bucolic. post Schaef, præfat, ad Sophocl. p. viii. Kiessl.

- 6 περικλειτής] Quod hic vulgo legitur περικλυτήs, metro adversatur. Quare illud restitui cum Schaefero, qui citat Dorvill. ad Chariton, p. 446. (p. 471. Ed. Lips.) KIESSL.
- 7 Ultima hæc verba paullo aliter profert Toup. p. 409. tom. ii. Wart. cujus integram notam, qua coronidem imponit Addendis in Theocritum, repetere juvat: — "Si Epigrammata excipias, reliqua omnia tum Theocriti, tum Moschi et Bionis, nescio quomodo uno nomine Είδύλλια nuncupantur; de qua voce alii aliter, ut solent, interpretes. Etymologus ήδύλλια vocat: sed perperam. Auctor, nescio quis, Προλεγομένων ad Theocritum: Είδύλλιον λέγεται, ότι είδος έστιν, όποιον έστι λόγος. ὑποκοριστικῶς δὲ εἴρηται Εἰδύλλιον**.** Ut Είδη Pindari, sic Είδύλλια Theocriti.

#### ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ.

Πάσα ποίησις τρεῖς ἔχει χαρακτήρας, διηγηματικόν, δραματικόν καί μικτικόν. 8το δε Βουκολικον ποίημα μίγμα έστι παντός είδους, καθάπερ συγκεκραμένον διό και χαριέστατον τη ποικιλία της Φράσεως, μάλλον δε της κράσεως, ποτε μεν συγκείμενον εκ διηγηματικού, ποτε δε εκ δραματικοῦ, ποτε δε έχ μικτοῦ, ήγουν διηγηματικοῦ καὶ δραματικοῦ, ότε δε ώς αν τύχη, εἰς ὄσον δ' οἰόν τέ ἐστιν, αὖτη ἡ ποίησις τὰ τῶν ἀγροίκων ήθη ἐχμάσσεται, τερπνῶς πάνυ τοὺς τῆ ἀγροικία σχυθοωποὺς τὸν βίον χαρακτηρίζουσα. ἐκπέφευγε δὲ καὶ τὸ ἄγαν άδρὸν καὶ ὑπέρογκον τῆς ποιήσεως.

#### ΤΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΟΥ.

Αύτη ή υπόθεσις είς Δάφνιν 9 γράφεται, δς διά μεν τούτου τοῦ είδυλλίου τέθνηκε, δια δε τοῦ έξης ως ζωντος αὐτοῦ μνημονεύει δμως τοῦτο προτέτακται, διά τὸ χαριέστερον καὶ τεχνικώτερον τῶν ἄλλων μᾶλλον συντετάχθαι καὶ Πίνδαρος, 'Αρχομένου δ' έργου, φησὶ, πρόσωπον χρή θέμεναι τηλαυγές. ἔστι δὲ ἀμοιβαῖον καὶ δραματικώτερον, μὴ ὑποκειμένου τοῦ ποιητικού προσώπου. Τὰ μὲν πράγματα διάκεινται ἐν Σικελία ποιμήν δέ τις εἰσάγεται πρὸς αἰπόλον διαλεγόμενος, οὖ τὸ ὄνομα οὐκ ἔστι γνωστόν. Εν τούτω τῷ εἰδυλλίω διαλέγονται πρὸς ἀλλήλους Θύρσις ποιμήν, και Αιπόλος, ήτοι Μενάλκας, ή και Κομάτας. άγνοειται δε το του Αἰπόλου ὄνομα.

Δωρίδι καὶ Ἰάδι διαλέκτω χρηται ὁ Θεόκριτος, μάλιστα δὲ ἀνειμένη καὶ χθαμαλη Δωρίδι παρά τοῦ [forte 'τὴν τοῦ] 'Επιχάρμου καὶ Σώφρονος ού μην ἀπολιμπάνεται καὶ Λίολίδος. "Αλλως. Ιστέον, ὅτι ὁ Θεόκριτος Δωρίδι διαλέκτω κέχρηται τη νέα δύο γάρ είσι, παλαιά καὶ νέα καὶ ή μὲν παλαιὰ τραχεῖά τίς ἐστι ή δὲ νέα, ή καὶ Θεόκριτος χρᾶται, μαλθακωτέρα καὶ εὐκολωτέρα.

'Απορία. Πῶς Βουκολικὰ 'ὑπεγράΦησαν, μὴ ὄντων ὅλων βουκολικῶν, άλλα καί ποιμενικών και αίπολικών; Λύσις. Έκ του κρείττονος μέρους

ταῦτα τῶν τετραπόδων ὑπέγραψαν.

Πῶς οὐχ ὑπογράφονται ταῦτα τὰ ποιήματα Διάλογοι (διαλέγεται γὰρ

vide an aliquid certi de hoc loco designari possit: Εί δέ τινα φάμα αμύητος (leg. αμύητον) ώτων ποτί κώφωσιν κατίσχει τοιώνδε λόγων είδύλλεται ώς και δαίμοσιν έχθρος πέλει και ανδράσιν, τοις ποτί συνέσιος έρπύξασιν άτραπόν. Ubi notandum verbum είδύλλεσθαι, et lexicographis commendandum. Nam antiquum et notæ interioris est."—Adde Reisk. p. 145. HARL.

<sup>8</sup> Conf. Aristotel. Poet. c. i. etc. Hanc divisionem copiosius explicuerunt Casau-

Adscribam insignem locum Pempeli Py- bon. de Satirica Græcorum poesi etc. lib. thagorei apud Stobæum pag. 681. ex quo i. c. 3. ejusque docti editores, Cren. et Rambach. pag. 76. sqq. Halæ 1774. HARL.

9 De Daphnide vide Diodor. iv. 84. et Heyne V. C. in Argumento Ecl. v. Virgil. ubi plures commemorat. Adde notam ad Idyll. i. 65. HARL.

ι την τοῦ] Possis simplicius παρά την

'Eπ. Schaef.

<sup>2</sup> ὑπεγράφησαν] Sæpius hic legas verbum υπογράφειν, pro quo exspectaveris alterum compositum, ἐπιγράφειν. Schaef. ἔν τισι πρόσωπα), ὡς καὶ τὰ τοῦ Λουκιανοῦ; Οὐκ ἤθελεν ὁ ποιητὴς θεῖναι ἀλλοίας καὶ ἀλλοίας ἐπιγραφάς, ἀλλὰ μίαν ἀρμόζουσαν πᾶσι τοῖς ποιήμασιν αὐτοῦ. Εἶδος γὰρ λόγου ἐστὶ καὶ τὸ διηγηματικόν, καὶ τὸ δραματικόν, καὶ τὸ διὰ τοῦτο ὑπεγράφησαν εἰδύλλια.

Πῶς οὐχ ὑπεγράφη ἐν τῷ εἰδυλλίῳ τούτᾳ τὸ τοῦ αἰπόλου ὄνομα, ἀλλὰ τοῦ ποιμένος; Διὰ τὸ μέλλειν παρεισαχθῆναι τὸν ποιμένα κρειττόνως τῆ

καλάμη φθεγγόμενον.

Ιστέον, ὅτι ὁ Θεόχριτος ἐγένετο ἰσόχρονος τοῦ τε ᾿Αράτου καὶ τοῦ Καλλιμάχου, καὶ τοῦ Νικάνδοου ἐγένετο δὲ ἐπὶ τῶν χρόνων Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου.

Περὶ τῆς ἐπιγραφῆς τοῦ παρόντος εἰδυλλίου Θεοκρίτου, Θύρσις, ἡ ᾿Ωιδή τουτέστιν, ὁ βουλόμενος Θύρσιν ὑπογραφέτω, ἡ ᾿Ωιδήν. Θύρσις μὲν γάρ ἐστιν ὁ ποιμὴν ὁ αὐλῶν, ᾿Ωιδὴ δὲ τὸ μέλισμα τὸ Φθεγγόμενον.

#### ΤΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΔΕΤΤΕΡΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΟΥ.

Τπόχειται Σιμαίθα Δέλφιδος Μυνδίου τινός ἐρῶσα, ὃν παιδικοῖς προσταλαιπωροῦντα ἐν παλαίστρα ἡ Σιμαίθα φίλτgοις τε καὶ φαρμάκοις διά τινος θεgαπαίνης Θεστύλιδος ὑποδιακονουμένης ἐφ' ἐαυτὴν πειρᾶται μετάγειν, ἐπικαλουμένη τὴν Σελήνην καὶ τὴν 'Εκάτην, ὡς ἐπὶ τῷ ἔςωτι συμβαλλομένας νυκτερινὰς θεάς. τὴν δὲ Θεστύλιδα ὁ Θεόκριτος ἀπειροκάλως ἐκ τῶν Σώφρονος μετήνεγκε Μίμων.

#### ΤΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΟΥ.

Ἐπιγράφεται τὸ μὲν εἰδύλλιον τοῦτο Αἰπόλος ἀπὸ τοῦ ἐρῶντος, ἡ ᾿Αμαρυλλὶς ἀπὸ τῆς κόρης τῆς ἐρωμένης, ἡ Κωμαστὴς ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ πράγματος. ἐπικωμάζει γάρ τις τῆ ᾿Αμαρυλλίδι, τοῦ ὀνόματος μἡ δηλουμένου. εἰκάσειε δ᾽ ἄν τις τὸν ἐπικωμάζοντα Βάττον εἶναι᾽ τοῦτον γὰρ αἰπόλον ὄντα δι᾽ ἐτέρου ποιεῖ ὁ Θεόκριτος προσδιαλεγόμενον Κορύδωνι, καὶ τὸν ἔρωτα, δν εἶχε πρὸς τὴν ᾿Αμαρυλλίδα, ἐμφαίνοντα. Τὰ δὲ πράγματα εἴη ᾶν ἐπὶ Ἰταλίας περὶ Κρότωνα, ὅθεν καὶ τὴν ᾿Αμαρυλλίδα ὑποτίθεται. Τὸ δὲ τοῦ ποιητοῦ πρόσωπον οὐκ ᾶν εἴη, ὡς ὁ Μούνατός φησιν, ἐκ τοῦ λέγειν τὸν ἐπικωμάζοντα,

ΤΗ ρά γέ τοι σιμός καταφαίνομαι.
πλανᾶται δὲ καὶ περὶ τοὺς χρόνους. Φέρει δὲ ὁ ἐπικωμάζων μῆλα καὶ στεφάνους τῆ ᾿Αμαρυλλίδι χάριν τοῦ προσδεχθῆναι ἡ δὲ οὐδὲ λόγου αὐτὸν ἀξιοῖ διὸ καὶ δυσθυμία τὸν βίον καταλῦσαι προήρηται. τὸ δὲ εἶδος ἐπικωμαστικόν. Τὸν Τίτυρον οἱ μὲν κύριον, οἱ δὲ Σάτυρον εἶναί φασι. τινὲς δὲ διὰ τοῦ σιμοῦ τὸν Θεόκριτον οἴονται κωμάζειν, Σιμιχίδην καλοῦντες. ἡ ἱστορία παρὰ ᾿Απολλωνίω.

#### ΤΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΟΥ.

3 Τοῦτο τὸ εἰδύλλιον βουκολικόν ἐστι. Βάττος μὲν οὖν αἰπόλος, Κοgύ-

3 Τοῦτο—ἐστι] Hæc verba desunt in mox omittit δ Θεόκριτος et βουκόλου. cd. Schell. qui item omittit οδυ post μέν, Deinceps legit ἀπὸ Μίλ. τοῦ (quem artipost βουκόλος autem οῖ inserit. Idem culum, utpote necessarium, recepimus)

δων δὲ βουχόλος πρὸς ἀλλήλους διαλέγονται ἀμοιβαίως 'Τποτίθεται δὲ ὁ Θεόχριτος τὸν Κορύδωνα βοῦς νέμοντα βουχόλου τινὸς Αἴγωνος, ὄν φησιν εἰς 'Ολυμπίαν ὑπὸ Μίλωνος τοῦ παλαιστοῦ ἀχθῆναι, ἰσχυρὸν ὄντα, ὡς ἀγωνίσηται τὸν δὲ Βάττον, ταῦτα πυνθανόμενον, καὶ λέγοντα, ὅτι κακοῦ αἱ βόες ἔτυχον βουχόλου, καὶ εἰσι λεπταί. <sup>4</sup>Τὰ μὲν πράγματα διάχεινται ἐν Κρότωνι τῆς 'Ιταλίας. Οὐ πάντως δὲ ὁ Θεόχριτος κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους γεγονώς Μίλωνι <sup>5</sup> μέμνηται αὐτοῦ, ἀλλὰ πολὺ νεώτερος εἴ γε Μίλων τῆ ἐβδόμη [forte leg. τῆ ἐβδ. καὶ ἑξακοστῆ] 'Ολυμπιάδι πάλην νικᾶ, Θεόχριτος δέ, ὧσπερ ἐδείξαμεν, κατὰ τὴν κδ [sic Ms. Par. Ed. Rom. ἐκατοστήν. forte scrib. ρκδ.] 'Ολυμπιάδα <sup>6</sup>ἤκμαζεν.

#### ΤΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΟΥ.

Έπιγράφεται μὲν τοῦτο τὸ εἰδύλλιον αἰπολικὸν καὶ ποιμενικόν. προσδιαλέγονται δὲ ἀλλήλοις ἐπὶ Ἰταλίας δι ἀμοιβαίων ποιμὴν καὶ αἰπόλος.

<sup>7</sup> δραματικώτερον δέ ἐστι τοῦτο τὸ εἰδύλλιον, τοῦ προσώπου τοῦ ποιητοῦ μὰ ἐμφαινομένου. ἔστι δὲ τοῦ αἰπόλου τὸ ὄνομα Κομάτας, <sup>8</sup>δς καὶ Εὐμάρα τοῦ Συβαρίτου νέμει τὰς αἶγας τοῦ δὲ ποιμένος Λάκων, δς Θουρίου τοῦ Συβάρτου νέμει τὰ θρέμματα. ἔχει δὲ ὁ μὲν Κομάτας κόρην <sup>9</sup>ἐρωμένην ᾿Λλκίππην ὁ δὲ Λάκων ἐρώμενον Εὐμήδην. ἀλλήλους οὖν Ἰπροκαλοῦνται περὶ εὐμουσίας ἐρίζοντες, καὶ ἔπαθλον τῆς νίκης τίθενται, ὁ μὲν αἰπόλος τράγον, ὁ δὲ ποιμὴν ἀμνόν Μόρσωνα δὲ τῶν ἀδῶν κριτὴν αἰροῦνται.

τελεσάντων δὲ τὴν ἄμιλλαν, ὁ κριτὴς Μόρσων τῷ αἰπόλφ τὴν νίκην ἀπο-

π. ἀχθ λίαν ἰσχ. δ. δπως ἀγων.—ταῦτα τὲ —οἱ βόες—λεπτοί, vocabulo βουκόλου iterum omisso. Kiessl.

4 Cod. Schell. τὰ μέν πράγμ. ἐν Κρότ.
τῆ ἐταλικῆ ὑπόκεινται. Κιεεει.

ν. πολύ την έβδόμην πάλιν νικά. δ δέ

Θεόκρ. KIESBL.

ο ήκμαζεν omittit cod. Schell. in quo hæc præterea sunt adjecta: ἀρχαιότερος οδυ δ Μίλων μέμνηται δε αὐτών τών πραγμάτων. Hæc in codice hoc brevius argumentum excipit: Βάττος μέν αἰπόλος, καὶ Κορύδων βουκόλος πρός άλληλους διαλέγονται. τὰ δὲ πράγματα ἐν Κρότωνι τῆς Ζικελίας. αι δε βόες Αίγωνος. δ δε πεπόρευται είς την 'Ολυμπιάδα άγωνίσασθαι μετά Μίλωνος.—Denique de loco hujus hypotheseos, qui spectat Theocriti ætatem, juvat repetere observationem Casauboni sub fin. Lectt.: "Certum est neque centesima, neque civ. Olympiade floruisse Theocritum: sed post centesimam et vigesimam. quare scripserat fortasse hic grammaticus: δ δε Θεόκριτος, δισπερ εδείξαμεν, κατά την ρκό 'Ολυμπιάδα ήκμασε. non, ut editum est, κατά την έκατοστην 'Ολυμπιάδα' neque, ut scriptum offendimus, κατὰ τὴν ρδ', nam illis temporibus ne natum quidem arbitror fuisse hunc, nedum dandoui. Floruit vero sub Hierone juniore Syracusarum tyranno, et Ptolemæo Philadelpho Ægypti rege altero ex gente Ptolemæorum. ille interstinctum majorum imperium Syracusis redivivum excitavit, anno secundo Olympiadis cxx. hic circa Olympiadem cxxiv. a patre Ptolemæo Sotere traditum sibi regnum cæpit administrare." Conf. eundem Lectt. Theocr. cap. vi. ad hoc Idyll. p. 84. sq. Kiessl.

<sup>7</sup> δραματ.— ἐμφαινομένου] Hæc in cd. Schell. sic corrupte exhibentur: τοῦ ποιη-τικοῦ προσώπου συνεκφωνουμένου. ΚιΕSSL.

8 δς καί—αίγας] Cd. Scheil. εὐμάρα τοῦ συβαρίτα νέμοντος αίγας. Idem mox: θου-ρίου συβαρίτου νέμοντος θρέμματα. ΚιΈδε.

9 ἐρωμένην] Cd. Schell. ἀγαπωμένην. Idem reliqua sic: δ δὲ ποιμὴν ἐρώμενσς εὐμήδους. ἐρίζουσι δὲ περὶ εὐμουσίας περὶ (leg. παρὰ) μόρσωνι κριτῆ, δε καὶ τῷ αἰπόλφ τὴν νίκην ἀπονέμει. δ δὲ ἐπὶ τῆ νίκη χαίρει καὶ γέγηθεν. προλογίζει Κομάτας. Κιεssl.

1 προκαλοῦνται] Sic correxit Schaef. vulgatum προσκαλ. Kiessl.

νέμει. ὁ τοίνυν αἰπόλος, μετὰ τὴν νίκην γαῦρος γενόμενος καὶ γεγηθώς, προσδιαλέγεται ταῖς αἰξί, καὶ τὴν τοῦ τράγου ἐπὶ ταῖς αἰξὶν ὄζεξιν πειρᾶται καταστέλλειν, ἐπινίκιον θυσίαν ταῖς Νύμφαις εὐτρεπίζων.

#### ΤΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΟΥ.

Ἐπιγράφεται μὲν τὸ εἰδύλλιον Βουκολιασταί. Δαμοίτας δὲ καὶ Δάφνις ὁ βουκόλος θέρους ὅντος μεσημβρίας εἰς ἐν τὰ θρέμματα συνελαύνουσι, καὶ ἀμοιβαίως τὸν Πολυφήμου τοῦ Κύκλωπος πρὸς Γαλάτειαν ἔρωτα ἀμφότεροι ἄδουσι. καὶ ὁ μὲν Δάφνις προσδιαλέγεται τῷ Κύκλωπι περὶ τῆς Γαλατείας ὁ δὲ Δαμοίτας, ὑποκρίνων τὸν Κύκλωπα, ἀποκρινόμενος δῆθεν ως ἐκ προσώπου τοῦ Πολυφήμου. Τὰ πράγματα δέ εἰσιν ἐν Σικελία. ὁ δὲ λόγος ἐκ τοῦ ποιητικοῦ προσώπου πρὸς τὸν ᾿Αρατον, οὖ μέμνηται καὶ ἐν Θαλυσίοις, καὶ ἀλλαχοῦ δύναται δὲ οὖτος εἰναι ὁ τῶν Φαινομένων ποιητής. Οὖρις [sic Ms. lege Δοῦρις] φησὶν, διὰ τὴν τῶν θρεμμάτων πολυπληθίαν καὶ τοῦ γάλακτος ἰδρύσασθαι ἰερὸν ἐν Αἴτνη τῆ Γαλατεία. Φιλόζενον δὲ τὸν Κυθήριον ἐπιδημήσαντα, καὶ μὴ δυνάμενον ἐπινοῆσαι τὴν αἰτίαν, ἀναπλάσαι, ὅτι Πολύφημος ἤρα Γαλατείας.²

#### ΤΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΒΔΟΜΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΟΥ.

Ἐπιγράφεται τὸ μὲν εἰδύλλιον τοῦτο Θαλύσια τὰ δὲ πράγματα ³ἐν Κῷ ἐπιδημήσας γὰρ τῆ νήσῳ ὁ Θεόκριτος, ὅτε πρὸς Πτρλεμαῖον εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν ἀπήει, Φίλος κατέστη Φρασιδάμω καὶ ᾿Αντιγένει Λυκωπέως υἰοῖς, καὶ κληθεὶς ὑπὰ αὐτῶν εἰς ἀγρὸν ἐπὶ Θαλύσια Δήμητρος ἄπεισι μετὰ Εὐκρίτου καὶ ᾿Αμύντου ὅθεν καὶ διηγεῖται, ὡς καθ᾽ ὁδὸν ἐντυγχάνει Λυκίδα τῷ Κυδωνιάτη ἐκ Κρήτης, καὶ ὅπως ἀλλήλοις ὁμιλοῦντες διεξήρχοντο τοὺς ἑαυτῶν ἔρωτας. ἤρα δὲ ὁ μὲν Λυκίδας παιδὸς ᾿Αγεάνακτος ⁴ Μιτυληναίου ὁ δὲ Θεόκριτος Μυρτοῦς. λαμβάνει δὲ ὁ Θεόκριτος λαγωβόλον παρὰ Λυκίδου, καὶ οὖτω χωρίζονται.

#### ΑΛΨΑΣ.

Επιδημήσας ο Θεόκριτος έν Κῷ ἐφιλιώθη Φρασιδάμω καὶ Αντιγένει

<sup>2</sup> In cd. Schell. hæc leguntur: Ἐντούτφ τῷ εἰδυλλίψ προσδιαλέγεται τῷ ᾿Αράτῳ, οῦ μέμνηται καὶ ἐν τοῖς θαλυσίοις (ν. 98.), ᾿Αρατος δ' ὁ τὰ (in cd. τοὺς) πάντα φιλαίτητος, καὶ (ν. 122.) μηκέτι φρουρέωμες (in cd. φρονέομεν) περὶ προθύροισιν ᾿Αρατος. Διάκεινται δὲ δύο ἄνδρες ἄδοντες ἐπὶ—τῆς Σικελίας, Δαμοίτας καὶ Δάφνις θέρους ὅντος μεσημβρίας. ἄδουσι δὲ τὸν Πολυφήμου (in cd. περιφήμου) τοῦ Κύκλωπος πρὸς Γαλάτειαν ἔρωτα, ἀμφότεροι μερισάμενοι τὴν ὑπόθεσιν καὶ ὁ μὲν Δάφνις τὸν Κύκλωπα μιμεῖται, τινὰ διαλεγόμενος πρὸς αὐτοῦ περὶ τῆς Γαλατείας, ὁ δὲ Δαμοίτας τὸν Κύκλωπα ὑποκρινό-

μενος. Οὐρίς φησι κ. τ. λ. Reliqua non recedunt ab iis, quæ jam vulgata erant. Pro Γαλατεία corrupte γάλα. In fine additur: βουκολιασταί Δωρίδι Κομάτας καί Δάφνις. ΚΙΕΒSL.

3 εν Κφ] Cd. Schell. διάκεινται εν Κφ. Μοχ: καθ' δν χρόνον πρός 'Αλέξανδρον επορεύετο πρός Πτολεμαΐον. Paulo post δθεν omittit. Proxima sic: κατά την όδον εντυγχάνοι—τφ κυδωνίτη άπο Κρ. καί πώς. ΚιΕSSL.

4 Μιτυληναίου] Cd. Schell. Μιτυλήνης. Μοχ μυρτοῦς ὄνομα. Denique Λυκίδα et χωρίζ. ἀλλήλων. ΚΙΕSSL. τοῖς Λυκωπέως υἰοῖς κληθεὶς δὲ ὑπ' αὐτῶν ἐπὶ Θαλύσια Δήμητρος ἄπεισι μετὰ Εὐκρίτου καὶ 'Αμύντου, οὐχ, ὡς Μούνατός Φησι, μετὰ Φρασιδάμου καὶ 'Αντιγένους τῶν καλεσάντων αὐτόν.

#### ΤΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΓΔΟΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΟΥ.

Τὰ μὲν πράγματα ἐπὶ Σικελίας ὁ δὲ λόγος ἐκ τοῦ ποιητικοῦ προσώπου. εἰσὶ δὲ ἐρίζοντες ἀλλήλοις Δάφνις βουκόλος καὶ Μενάλκας ποιμὴν, εἰληφότες κριτὴν αἰπόλον ἔπαθλον δὲ τεθείκασι τὰς σύριγγας.

#### ΑΛΛΩΣ.

Τὰ μὲν πράγματα ἐν Σικελία ὁ δὲ λόγος ἐκ τοῦ ποιητικοῦ προσώπου. Μενάλκας καὶ Δάφνις, εἰς ἔριν βουκολικῶν ἀσμάτων καταστάντες, εἴλοντο καιτήν τινα, οῦ τὸ ὄνομα σεσιώπηται ἔπαθλον δὲ ἐτίθεσαν τὰς ἰδίας σύαιγγας. Προσέτι δὲ † καιτής ὁ Δάφνις εὖ μάλα ἄσας προσηγάγετο μαθητεῦσαι ἐαυτόν. Σωσίθεος δὲ Δάφνιν † γενόμενον, ὑφ' οῦ νικηθῆναι Μενάλκαν ἄδοντα Πανὸς καὶ Νυμφῶν † κρίναντος γαμηθῆναι αὐτῷ Θάλειαν. ᾿Λλέξανδρος δέ φησιν ὁ Λίτωλὸς ὑπὸ Δάφνιδος μαθεῖν Μαρσύαν τὴν λυαικήν. Δάφνις βουκόλος, Μενάλκας ποιμήν. Μικτὸν διηγηματικόν. [† Absunt a Ms.]

#### THOOESIS TOT ENNATOR ELATAAIOT.

Τὰ μὲν πgάγματα ἐν Σικελία ὑφίστανται. νομεὺς δέ ἐστιν, δς δεῖται Δάφνιδος καὶ Μενάλκου, ὅπως ἀλλήλοις ἀντάσωσιν. οὐδὲν δὲ ἔχει πρὸς τὸν Μενάλκαν τοῦτον ὄντα <sup>6</sup> Σικελὸν ὑπὲς Μενάλκου Χαλκιδέως, ὅν φησιν Ερμησιάναξ ἐρασθῆναι τῆς Κυρηναίας Εὐίππης, καὶ διὰ τὸ μὴ ἐπιτυγχάνειν αὐτῆς κατακρημνισθῆναι.

Ποολογίζει ο ποιμήν. 'Ιστέον δέ, δτι ή τον αὐτον δν προείπε Μενάλκαν πάλιν φησί τότε γαρ ἴσως ἔνεμε μῆλα, νῦν δὲ βόας ἡ ἔτερον Μενάλκαν βουκόλον.

#### THOOESIS TOT AEKATOT EIATAAIOT.

Επιγράφεται μεν το Είδύλλιον Έργατίναι ή Θεςισταί άδηλον δέ, έν φ χωρίφ διάκεινται τὰ πράγματα. Μίλων δέ ἐστι καὶ Βάττος ἐν τῷ βερίζειν προσδιαλεγόμενοι ἀλλήλοις ἐςᾳ δὲ ὁ Βάττος Βομβύκας αὐλητρίδος, Πολυβώτου τινὸς εἴτε θεραπαινίδος, εἴτε θυγατρός καὶ ἐπὶ τούτω ὁ Μίλων θερίζων αὐτὸν ὡς βραδέως θερίζοντα ἔσκωπτε. τοῦ δὲ Βάττου τὴν αὐτοῦ δυσθυμίαν εἰπόντος, ὅτι Βομβύκας ἐςῶ, καὶ διὰ τοῦτο κάμνω τὴν ψυχήν, ὁ Μίλων προσπαίζων αὐτῷ τὴν φίλην αὐτοῦ μάντιν Καλαμαίαν

5 πρός του Μευάλκου] Ad hoc usque nomen cd. Schell. pristinæ scripturæ concinit, nisi quod formam genit. Μευάλκα pro Μευάλκου exhibet. At post illud nomen argumentum de integro incipit hunc in modum: τὰ μὲν πράγματα ἐπὶ Σικελία κεῖνται. παρακαλοῦνται δὲ ὑπὸ συννομέως

Δάφνις και Μενάλκας, δπως άλλήλ. κ. τ. λ. Reliqua, in quibus cd. discedit, utpote levissima, omitto. Κικες.

6 Σικελδν] Post hoc vocabul. Scheefero videtur articulus τὰ excidisse. Kresse.

<sup>7</sup> πάλιν] Cd. καὶ πάλ. Kiessl.

φησίν, ἐπεὶ καὶ μέλαινα καὶ <sup>8</sup> ἀνάκωλος Βάττος δὲ ἐπὶ τούτοις μὴ μεγαπλορρημονῶν ἔφη αὐτῷ, τυφλὸν οὐ μόνον τὸν Πλοῦτον, ἀλλὰ καὶ <sup>9</sup>τὸν Ερωτα. ἔπειτα δὲ παρακληθεὶς ὑπὸ Μίλωνος εἰς τὴν ἐρωμένην αὐτοῦ ἦσεν ϣδήν, ἢν ὁ Μίλων διαπαίξας ἐτέραν αὐτὸς ἀναβάλλεται, περιέχουσαν τὰ περὶ τοῦ Λιτυέρσου τοῦ θείου, δν Ἡρακλῆς ἀνεῖλε, πολλοὺς ἀναιροῦντα ἐν τῷ θερίζειν. ἐπὶ τέλει δὲ παραινεῖ αὐτῷ τοιαῦτα δεῖν ἄδειν τοὺς ἐγράτας, τὸν δ αὐτοῦ ἔρωτα διηγεῖσθαι τῆ μητρὶ κατὰ τὸν ὅρθρον. Προλογίζει Μίλων.

#### ΤΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΝΔΕΚΑΤΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΟΥ.

Τπόκειται ὁ Κύκλωψ παρηγορῶν ἐαυτοῦ τὸν ἐπὶ Γαλατεία ἔρωτα διὰ μόδης προσδιαλέγεται δὲ ὁ Θεόκριτος ἰατρῷ Νικία, Μιλησίω τὸ γένος, δς συμφοιτητης γέγονεν Ἐρασιστράτου ἰατροῦ ὄντος καὶ αὐτοῦ. μέμνηται δὲ τοῦ Νικίου καὶ ἀλλαχοῦ ὁ Θεόκριτος.

#### ΑΛΛΩΣ.

Τπόθεσις τοῦ πράγματος. Υπόκειται Πολύφημος ὁ Κύκλωψ ἐρῶν τῆς Γαλατείας, καὶ ποιῶν τὸν ἐπὶ τῆ Γαλατεία ἔρωτα δι' ἀδῆς προσδιαλέγεται δὲ ὁ Θεόκριτος ἰατρῷ Νικία, Μιλησίω τὸ γένος, οὖ καὶ ποιημάτιον φέρεται ἀντιγεγραμμένον ὑπὸ Θεοκρίτου Κύκλωπος, οὖ ἡ ἀρχὴ,

<sup>5</sup>Ην ἄρ' ἀληθὲς τοῦτο, Θεόκριτε· οἱ γὰς \*Ερωτες Πολλοὺς ποιητὰς ἐδίδαξαν τοὺς πgìν ἀμούσους.

'Επιγέγραπται δὲ Κύκλωψ ἡ Γαλάτεια. Γέγονε δὲ συμφοιτητὴς ' Έρασιστράτου Μιλησίου, ως φησι Διονύσιος δ 'Εφέσιος ἐν τῷ 'Ιατρῶν ἀναγραφῷ.

#### ΤΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΤ ΔΩΔΕΚΑΤΟΥ ΕΙΔΥΛΑΙΟΥ.

Ἐπιγράφεται μὲν τὸ εἰδύλλιον 'Αἰτας, γέγραπται δὲ 'Ιάδι διαλέκτω' ὁ δὲ λόγος ἐκ τοῦ ποιητικοῦ προσώπου πρὸς ἐρώμενον ἐπιγέγραπται δὲ οὖτως, ἐπεὶ καὶ τοὺς ἐρωμένους 'Αἰτας ἔνιοι καλοῦσιν, ὡς Θεσσαλοί καὶ 'Αλκμὰν τὰς ἐπεράστους κόρας 'Αἰτας λέγει οὶ δέ φασιν 'Αἰτας τοὺς φίλους μεταθέσει τοῦ ἀντιστοίχου ἡ 'Αἰτας, οἰονεὶ μὴ ἰταμούς ἡ 'Αἰτας ὁ σύμπνους καὶ συναίτης καὶ συμπολίτης. εἰ δὲ ἐπὶ ἐρωμένου τάττοιτο, 'Αἰτης ᾶν λέγοιτο ἀπὸ τοῦ "Αειν, καὶ εἰσπνεῖν τὸν ἔρωτα τῷ ἀγαπῶντι ἐκτίθεται δὲ ὅπως ὁ ἐρῶν † καὶ οὐ φείδεται θεασάμενος τοὺς τοῦ ἐρωμένου χαρακτῆρας εὕχεται δὲ τῶν δύο ψυχῶν άρμογὴν αὐτοῖς γενέσθαι, καὶ φιλίας ἀσφάλειαν μέχρι τέλους ἐμμένουσαν, ΐνα καὶ μετὰ θάνατον οἱ μετ' αὐτοὺς φημίσωσιν αὐτῶν τὴν ὁμόνοιαν, λέγοντες ἐκ τοῦ χρυσοῦ γένους γε-

8 ἀνάκωλος] Cd. Schell. addit: τοιαῦται καὶ ἐν ταῖς χώραις ἀκρίδες. ΚΙΕΒΕL.

τα διηγεῖσθαι—Μίλων βουκαῖος. ΚιΕSSL.
 αντιγεγρ.] Cd. Schell. αναγεγρ.—
Schæf. suspicatur: αντιγεγραμμένον τῷ
Θεοκρίτου Κύκλωπι. ΚιΕSSL.

<sup>2</sup> Έρασιστρ.] Cd. Schell. addit lατροῦ. Kiessl.

3 'Aλκμάν] Non commemoravit hunc locum Welckerus V. Cl. in fragmentis Alcmanis lyrici. Kiessl.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> τον Ερωτα] Cd. Schell. τῶν ἀκρίδων προιόνδων ὁστερηθείς (f. ὑστερηθείς)— ἀπήγγειλεν ῷδήν. Τυπ iterum plura sunt turbata. Post verba ἐν τῷ θερίζειν hæc leguntur: παυσαμένου δὲ αὐτοῦ τῆς ῷδῆς, ἀναδέχεται ὁ Μίλων ὡς πρέπουσαν ἐργασίαν ῷδῆς εἴρηκε παραινεῖ δὲ τὸν κατ αὐτοῦ ἔρω-

γενησθαι αὐτούς, οἴτινες ἀμοιβὴν Φιλίας + ἐπνευσαν πρὸς ἀλλήλους. ἐπαινεῖ δὲ καὶ τοὺς Μεγαρεῖς ἐπὶ τῷ τετιμηκέναι Διοκλέα, ὑπερασπίσαντα τοῦ ἰδίου ἐρωμένου, ἢ ὑπὲρ τῆς ἐκείνου τελευτῆς ἐμπεσόντα εἰς πόλεμον ὅθεν καὶ τοὺς Μεγαρεῖς θάψαι αὐτὸν δημοσία καὶ τιμαν ὡς ἤρωα, ἀγῶνά τε ἐπὰ αὐτῷ ποιεῖν, ἐν ῷ τοὺς καλοὺς περὶ φιλημάτων ἀγωνίζεσθαι τὸν δὲ καταφιλήσαντά τινα ἄδιστον, τοῦτον ὑπὸ τῶν ἄλλων στεφανοῦσθαι.

#### THOOESIS TOT TPITOT KAI AEKATOT EIATAAIOT.

Ἐπιγράφεται τὸ παρὸν εἰδύλλιον Τλας. Πάλιν δὲ τῷ Νικία προσδιαλέγεται, ὡς καὶ ἐν τῷ Κύκλωπι ἐκτίθεται δὲ τὰ περὶ τὸν Τλαν καὶ Ἡρακλέα τοῦ μὲν Τλα τὴν ὑπὸ τῶν Νυμφῶν ἀςπαγήν, τοῦ δὲ Ἡρακλέους τὴν πλάνην καὶ τὴν ὑπὲρ τοῦ Τλα βάσανον. Ἰστέον, ὅτι ὁ Τλας παῖς ὑπῆρχε Θεοδάμαντος τοῦ δρυτόμου, οῦ ἤρα Ἡρακλῆς πεπαιδεῦσθαι δὲ αὐτόν φασιν οἱ μὲν ὑπὸ Ῥαδαμάνθυος οἱ δὲ ὑπὸ βουκόλων ᾿Αμφιτςύωνος καὶ Θεστιάδου. ᾿Αμφιβάλλουσι † τινὸς υἱὸν τὸν Ἔρατα Ἡσίοδος μὲν γὰρ Χάους καὶ Τῆς Σιμωνίδης Ἦςεος καὶ ᾿Αφροδίτης ᾿Ακουσίλαος Νυκτὸς καὶ Λίθέρος ᾿Αλκαῖος Ἦροδος καὶ Ζεφύρου Σαπφω ᾿Αφροδίτης καὶ Οὐρανοῦ, καὶ ἄλλοι ἄλλων. [† Absunt et hæç a Ms.]

#### ΤΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΟΥ ΕΙΔΥΛΑΙΟΥ.

Έν τούτφ τῷ εἰδυλλίφ <sup>6</sup> ὑπόθεσίς ἐστι καταστάσεως ἐρωτικῆς καὶ κοινῆς τοῦ Κυνίσκας ἔρωτος ἡ γὰρ γυνὴ τοῦ <sup>7</sup> Αἰσχίνου μᾶλλον προσέκειτο Λύκφ τινί, καταφρονοῦσα τοῦ Αἰσχίνου. Θυωνύχου δέ τινος ἐταίρου προσιόντος αὐτῷ διὰ χρόνου, † δικαίως εἰσάγεται, καὶ προλέγει τὰ δὲ πράγματα ἐν Σικελία. [Sic legitur argumentum in edit. Romana: abest a Ms.]

#### ΤΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΟΥ ΕΙΔΥΑΛΙΟΥ.

Έπιγράφεται μὲν τὸ εἰδύλλιον Συρακούσιαι ἡ 'Αδωνιάζουσαι. (τὰ δὲ πράγματά εἰσιν ἐν 'Αλεξανδρεία') ὑποτίθεται γὰρ τινας, Συρακουσίας τὸ γένος, παρεπιδημούσας ἐν 'Αλεξανδρεία, καὶ κατὰ τάξιν ἐπὶ θέαν ἐξιούσας τῆς πομπῆς τοῦ κοσμηθέντος 'Αδώνιδος ὑπὸ 'Αρσινόης τῆς Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου γυναικός. ἔθος γὰρ εἰχον οἱ ἐν 'Αλεξανδρεία ἐν τοῖς 'Αδωνίοις καλουμένοις (ἐορτὴ δὲ ἦν ὑπὲρ τοῦ 'Αδώνιδος τελουμένη,) κοσμεῖν εἴδωλα τοῦ 'Αδώνιδος, καὶ μετὰ τῶν ὑπερεχουσῶν ἐπὶ τὴν θάλατταν κομίζειν. Παραγίνεται ἡ Γοργώ πρὸς Πραξινόην, καὶ παραλαβοῦσα αὐτὴν ἐξέρχονται ἐπὶ τὴν θέαν. Παρέπλασε δὲ τὸ ποιημάτιον ἐκ τῶν παρὰ Σώφρονι θεμένων (forte leg. θεωμένων) τὰ 'Ισθμια. Έστι δὲ κεχωρισμένον τοῦ ποιητικοῦ προσώπου' καὶ γὰρ πρόσωπα εἰσάγονται, ἢ τε Γοργώ, καὶ ἡ

<sup>4</sup> ξπνευσαν] Cd. Sch. ξμπνευσαν. Mox και pro η. Kiessl.

<sup>3</sup> βάσανον] Hic desinit argumentum in cd. Schell. additis his verbis: Θεοκρίτου Τλας Δωρίδι. ΚιΕSSL.

ο δπόθεσις] Cd. Schell. διήγημά έστι.

<sup>7</sup> Αἰσχίνου] Cd. Schell. Αἰσχύνου, item paulo post. Μᾶλλον omittit. Idem exhibet προλογίζει pro προλέγει. ΚιΕSSL.

Πραξινόη, και ή της Πραξινόης θεβάπαινα. ἄρχεται δε Γοργώ προϊόντος δε τοῦ είδυλλίου και έτερα πρόσωπα παρεισάγονται, Γραϊς τις, 'Ανήρ,

אטן איטן 'חסוטפּק.

Ultimorum loco hæc prostant in edit. Rom. Λί δὲ Συρακούσιοι Εξελθοῦσαι τῶν οἶκων θαυμάζουσι τὸν οχλον, καὶ ὅσα ἐν τῷ οχλφ. Διαγράφει δὲ ὁ Θεόκριτος ἐπιδημούσας ἐν ᾿Αλεξανδρεία χαριζόμενος τῷ Βασιλίδι, τόν τε σκυλμὸν καὶ βιασμὸν τῶν ἀνδοῶν, καὶ ἀδουσάν τινα, καὶ τὴν πολυτέλειαν τῆς ᾿Αρσινόης δι' ἀδῆς ἀπαγγέλλουσαν.

#### ΤΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΟΥ ΕΙΔΥΛΑΙΟΥ.

Τοῦτο τὸ εἰδύλλιον γέγραπται εἰς 'Ιέρωνα τὸν 'Ιεροκλέους, τὸν ἔσχατον Σικελίας τύραννον' κατέσχε δὲ τὴν ἀρχὴν στρατηγὸς <sup>8</sup> ἀποδειχθεὶς
ὑπὸ τῶν πολιτῶν, καὶ Φθείρας τὰς δυνάμεις, ὧστε τύραννον αὐτὸν <sup>9</sup>ἀγορευθῆναι' μετὰ δὲ τοῦτον ἦρξεν 'Ιέρων ὁ Γέλωνος. μηδὲν οὖν εἰληΦως παρὰ τοῦ 'Ιέρωνος ὁ Θεόκριτος τὸ εἰδύλλιον τοῦτο πεποίηκε, καὶ Χάριτας
αὐτὸ ἐπέγραψεν' ἐν ῷ καὶ τὰ τοῦ Σιμωνίδου ἐμφαίνει κιβώτια. Λέγουσι
γὰρ αὐτὸν ἔχειν δύο κιβώτια, τὸ μὲν Χαρίτων, τὸ δὲ Διδόντων' ὅτε οὖν τις
παρ' αὐτὸν παρεγένετο χάριν αἰτούμενος, ἐκέλευε Φέρειν τὰ κιβώτια' εὑρίσκετο οὖν τὸ μὲν τῶν Χαρίτων κενόν, τὸ δὲ τῶν Διδόντων πλῆρες, καὶ οὖτως ὁ τὴν δωρεὰν αἰτούμενος ἀνεκόπτετο.

#### THOOEXIX TOT EBAOMOT KAI AEKATOT EIATAAIOT.

Τοῦτο τὸ εἰδύλλιον εἰς Πτολεμαῖον τὸν Φιλάδελφον γέγραπται 'Αρατεία δὲ κέχρηται εἰσβολῆ. 'Ο δὲ Φιλάδελφος Πτολεμαῖος Πτολεμαίου τοῦ Λάγου καὶ Βερονίκης ἡν παῖς. διὸ καὶ ἀμαρτάνει 'ὁ Μούνατος, τοὺς χρόνους τοῦ Θεοκρίτου ἀναβιβάζων εἰς τὸν Φιλοπάτορα, τοσούτου χρόνου μαχόμενος διαστήματι.

#### ΤΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΓΔΟΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΟΥ.

Τοῦτο τὸ εἰδύλλιον ἐπιγράφεται Ἑλένης ἐπιθαλάμιος, καὶ ἐν αὐτῷ τινὰ εἴληπται ἔκ τοῦ πρώτου Στησιχόςου Ἑλένης. Τῶν δὲ ἐπιθαλαμίων τινὰ μὲν ἄδεται ἐσπέρας, α λέγεται κατακοιμητικά, ἄτινα ἔως μέσης νυκτὸς ἄδουσι. Τινὰ δὲ ὄρθρια, α καὶ προσαγορεύεται διεγερτικά. "Α-δουσι δὲ τὸν ἐπιθαλάμιον αἱ παρθένοι πρὸ τοῦ θαλάμου, ἵνα τῆς παρθένου βιαζομένης ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς ἡ φωνὴ μὴ ἐξακούηται, λανθάνη δὲ κρυπτομένη διὰ τῆς τῶν παρθένων φωνῆς. Εκ aliquot cdd. Vat. apud Gaisford. Habet etiam Call. in Scholiis.

#### EIA. KB.

Θεοκρίτου Διόσκουgοι κοινη 'Ιάδι. Ex cd. Vat. apud Gaisford.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ἀποδειχθείς] Correxit Schæfer. Vul- ρευθῆναι. Kiessl.
go ὑποδεχθείς. Kiessl.
<sup>1</sup> ὁ Μούνατος] Conf. Casaubon. in fin.
<sup>9</sup> ἀγορευθῆναι] Schæfer malit ἀναγο- Lect. Theogr. Kiessl.

#### ΤΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΚΗ ΕΙΔΥΛΛΙΟΥ.

Τοῦτο τὸ εἰδύλλιον σύγκειται εἰς ἡλακάτην ἐλεφαντίνην, ἡν πλέων ἐπὶ Μίλητον ὁ Θεόκριτος πρὸς Νικίαν τὸν ἰατρὸν δῶρον ἐκόμιζε τῷ τούτου γυναικὶ Θευγενίδι. Γέγραπται δὲ Αἰολίδι διαλέκτω, περὶ τὸ Σαπφικὸν ἐκκαιδεκασύλλαβον τὸ

'Ροδοπαχέες άγναὶ Χαρίτες δεῦτε Διὸς κόραι.
'Ο δὲ λόγος πgὸς τὴν ἡλακάτην. Καὶ ἔστι τὸ ἐξῆς, γλαυκᾶς 'Αθάνας δῶρον ἡλακάτη φιλέριθε, τουτέστι Φίλεργε, ταῖς γυναιξίν.
Ε duobus cdd. apud Gaisford.

#### ΤΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΤ ΚΘ ΕΙΔΤΛΛΙΟΥ.

Γέγραπται τοῦτο εἰς παῖδα ἀποστρεφόμενον τὴν τοῦ Φιλοῦντος Φιλίαν διὸ καὶ ἐλέγχειν αὐτὸν πειρᾶται, ὡς μὴ σπουδαίως πρὸς τὴν Φιλίαν αὐτοῦ διακείμενον. Τὸ δὲ μέτρον τοῦτο Σαπφικὸν πεντάμετρον τεσσαρεσκαιδεκασύλλαβον. Ἡ δὲ ὁμιλία, παρ' ὅσον εἰρῆσθαι γεγράφασιν, Οἶνος καὶ ἀλήθεια παρὰ τὴν παροιμίαν.

Ex aliquot cdd. apud Gaisford.

Πραξινόη, καὶ ἡ τῆς Πραξινόης θεζάπαινα. ἄρχεται δὲ Γοργώ προϊόντος δὲ τοῦ εἰδυλλίου καὶ ἐτεςα πρόσωπα παρεισάγονται, Γραῦς τις, ᾿Ανήρ,

xel your 'Aoidos.

Ultimorum loco hæc prostant in edit. Rom. Λί δὲ Συραχούσιοι Εξελθοῦσαι τῶν οἶκων θαυμάζουσι τὸν οχλον, καὶ ὅσα ἐν τῷ οχλω. Διαγράφει δὲ ὁ Θεόκριτος ἐπιδημούσας ἐν ᾿Αλεξωνδρεία χαριζόμενος τῷ Βασιλίδι, τόν τε σκυλμὸν καὶ βιασμὸν τῶν ἀνδρῶν, καὶ ἄδουσάν τινα, καὶ τὴν πολυτέλειαν τῆς ᾿Αρσινόης δι᾽ ἀδῆς ἀπαγγέλλουσαν.

#### ΤΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΟΥ ΕΙΔΥΛΑΙΟΥ.

Τοῦτο τὸ εἰδύλλιον γέγραπται εἰς 'Ιέρωνα τὸν 'Ιεροκλέους, τὸν ἔσχατον Σικελίας τύραννον' κατέσχε δὲ τὴν ἀρχὴν στρατηγὸς δάποδειχθεὶς
ὑπὸ τῶν πολιτῶν, καὶ Φθείρας τὰς δυνάμεις, ὧστε τύραννον αὐτὸν <sup>9</sup>ἀγορευθῆναι' μετὰ δὲ τοῦτον ἦρξεν 'Ιέρων ὁ Γέλωνος. μηδὲν οὖν εἰληφῶς παρὰ τοῦ 'Ιέρωνος ὁ Θεόκριτος τὸ εἰδύλλιον τοῦτο πεποίηκε, καὶ Χάριτας
αὐτὸ ἐπέγραψεν' ἐν ῷ καὶ τὰ τοῦ Σιμωνίδου ἐμφαίνει κιβώτια. Λέγουσι
γὰρ αὐτὸν ἔχειν δύο κιβώτια, τὸ μὲν Χαρίτων, τὸ δὲ Διδόντων' ὅτε οὖν τις
παρ' αὐτὸν παρεγένετο χάριν αἰτούμενος, ἐκέλευε Φέρειν τὰ κιβώτια' εὑρίσκετο οὖν τὸ μὲν τῶν Χαρίτων κενόν, τὸ δὲ τῶν Διδόντων πλῆρες, καὶ οὖτως ὁ τὴν δωρεὰν αἰτούμενος ἀνεκόπτετο.

#### THOOEXIX TOT EBAOMOT KAI AEKATOT EIATAAIOT.

Τοῦτο τὸ εἰδύλλισν εἰς Πτολεμαῖον τὸν Φιλάδελφον γέγραπται 'Αρατεία δὲ κέχρηται εἰσβολῆ. 'Ο δὲ Φιλάδελφος Πτολεμαῖος Πτολεμαίου τοῦ Λάγου καὶ Βερονίκης ἦν παῖς. διὸ καὶ ἀμαρτάνει 'ὁ Μούνατος, τοὺς χρόνους τοῦ Θεοκρίτου ἀναβιβάζων εἰς τὸν Φιλοπάτορα, τοσούτου χρόνου μαχόμενος διαστήματι.

#### ΤΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΓΔΟΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΟΥ ΕΙΔΥΛΑΙΟΥ.

Τοῦτο τὸ εἰδύλλιον ἐπιγράφεται Ελένης ἐπιθαλάμιος, καὶ ἐν αὐτῷ τινὰ εἴληπται ἔκ τοῦ πρώτου Στησιχόςου Ελένης. Τῶν δὲ ἐπιθαλαμίων τινὰ μὲν ἄδεται ἐσπέρας, α λέγεται κατακοιμητικά, ἄτινα ἔως μέσης νυκτὸς ἄδουσι. Τινὰ δὲ ὅρθρια, α καὶ προσαγορεύεται διεγερτικά. "Αιδουσι δὲ τὸν ἐπιθαλάμιον αἱ παρθένοι πρὸ τοῦ θαλάμου, ἵνα τῆς παρθένου βιαζομένης ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς ἡ φωνὴ μὴ ἐξακούηται, λανθάνη δὲ κρυπτομένη διὰ τῆς τῶν παρθένων φωνῆς. Εκ aliquot cdd. Vat. apud Gaisford. Habet etiam Call. in Scholiìs.

#### EIA. KB.

Θεοκρίτου Διόσκουgοι κοινη 'Ιάδι. Ex cd. Vat. apud Gaisford.

<sup>3</sup> ἀποδειχθείς] Correxit Schæfer. Vulgo ὑπεδεχθείς. Κιεκει.

1 ὁ Μούνατος] Conf. Casaubon. in fin.
3 ἀγορευθῆναι] Schæfer malit ἀναγο- Lect. Theogr. Κιεκει.

#### ΤΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΚΗ ΕΙΔΥΛΛΙΟΥ.

Τοῦτο τὸ εἰδύλλιον σύγκειται εἰς ἡλακάτην ἐλεφαντίνην, ἡν πλέων ἐπὶ Μίλητον ὁ Θεόκριτος πρὸς Νικίαν τὸν ἰατρὸν δῶρον ἐκόμιζε τῆ τούτου γυναικὶ Θευγενίδι. Γέγραπται δὲ Αἰολίδι διαλέκτω, περὶ τὸ Σαπφικὸν ἐκκαιδεκασύλλαβον τὸ

'Ροδοπαχέες άγναὶ Χαρίτες δεῦτε Διὸς κόραι.
'Ο δὲ λόγος πgὸς τὴν ἡλακάτην. Καὶ ἔστι τὸ ἑξῆς, γλαυκᾶς 'Αθάνας δῶρον ἡλακάτη φιλέριθε, τουτέστι φίλεργε, ταῖς γυναιξίν.
Ε duobus cdd. apud Gaisford.

#### ΤΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟ ΕΙΔΥΛΛΙΟΥ.

Γέγραπται τοῦτο εἰς παῖδα ἀποστρεφόμενον τὴν τοῦ Φιλοῦντος Φιλίαν διὸ καὶ ἐλέγχειν αὐτὸν πειρᾶται, ὡς μὴ σπουδαίως πρὸς τὴν Φιλίαν αὐτοῦ διακείμενον. Τὸ δὲ μέτρον τοῦτο Σαπφικὸν πεντάμετρον τεσσαρεσκαιδεκασύλλαβον. Ἡ δὲ ὁμιλία, παρ' ὅσον εἰρῆσθαι γεγράφασιν, Οἶνος καὶ ἀλήθεια παρὰ τὴν παροιμίαν.
Εχ aliquot cdd. apud Gaisford.

Πραξινόη, και ή της Πραξινόης θεβάπαινα. ἄρχεται δε Γοργώ προϊόντος δε τοῦ είδυλλίου και έτερα πρόσωπα παρεισάγονται, Γραῦς τις, 'Ανήρ,

xal yuvi 'Aoidos.

Ultimorum loco hæc prostant in edit. Rom. Λί δὲ Συραχούσιοι Εξελθοῦσαι τῶν οἶχων θαυμάζουσι τὸν οχλον, καὶ ὅσα ἐν τῷ οχλφ. Διαγράφει δὲ ὁ Θεόκριτος ἐπιδημούσας ἐν ᾿Αλεξανδρεία χαριζόμενος τῷ Βασιλίδι, τόν τε σκυλμὸν καὶ βιασμὸν τῶν ἀνδοῶν, καὶ ἄδουσάν τινα, καὶ τὴν πολυτέλειαν τῆς ᾿Αρσινόης δι᾽ ἀδῆς ἀπαγγέλλουσαν.

#### ΤΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΟΥ ΕΙΔΥΛΑΙΟΥ.

Τοῦτο τὸ εἰδύλλιον γέγραπται εἰς 'Ιέρωνα τὸν 'Ιεροκλέους, τὸν ἔσχατον Σικελίας τύραννον' κατέσχε δὲ τὴν ἀρχὴν στρατηγὸς <sup>8</sup> ἀποδειχθεὶς
ὑκὸ τῶν πολιτῶν, καὶ Φθείρας τὰς δυνάμεις, ώστε τύραννον αὐτὸν <sup>9</sup>ἀγορευθῆναι' μετὰ δὲ τοῦτον ἦρξεν 'Ιέρων ὁ Γέλωνος. μηδὲν οὖν εἰληφῶς παρὰ τοῦ 'Ιέρωνος ὁ Θεόκριτος τὸ εἰδύλλιον τοῦτο πεποίηκε, καὶ Χάριτας
αὐτὸ ἐπέγραψεν' ἐν ῷ καὶ τὰ τοῦ Σιμωνίδου ἐμφαίνει κιβώτια. Λέγουσι
γὰρ αὐτὸν ἔχειν δύο κιβώτια, τὸ μὲν Χαρίτων, τὸ δὲ Διδόντων' ὅτε οὖν τις
παρ' αὐτὸν παρεγένετο χάριν αἰτούμενος, ἐκέλευε Φέρειν τὰ κιβώτια' εὐρίσκετο οὖν τὸ μὲν τῶν Χαρίτων κενόν, τὸ δὲ τῶν Διδόντων πλῆρες, καὶ οὖτως ὁ τὴν δωρεὰν αἰτούμενος ἀνεκόπτετο.

#### THOOEXIX TOT EBAOMOT KAI AEKATOT EIATAAIOT.

Τοῦτο τὸ εἰδύλλιον εἰς Πτολεμαῖον τὸν Φιλάδελφον γέγραπται ᾿Αρατεία δὲ κέχρηται εἰσβολῆ. Ὁ δὲ Φιλάδελφος Πτολεμαῖος Πτολεμαίου τοῦ Λάγου καὶ Βερονίκης ἡν παῖς. διὸ καὶ ἀμαρτάνει τὸ Μούνατος, τοὺς χρόνους τοῦ Θεοκρίτου ἀναβιβάζων εἰς τὸν Φιλοπάτορα, τοσούτου χρόνου μαχόμενος διαστήματι.

#### ΤΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΓΔΟΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΟΥ ΕΙΔΥΛΑΙΟΥ.

Τοῦτο τὸ εἰδύλλιον ἐπιγράφεται Ἑλένης ἐπιθαλάμιος, καὶ ἐν αὐτῷ τινὰ εἴληπται ἐκ τοῦ πρώτου Στησιχόρου Ἑλένης. Τῶν δὲ ἐπιθαλαμίων τινὰ μὲν ἄδεται ἐσπέρας, α λέγεται κατακοιμητικά, ἄτινα ἔως μέσης νυκτὸς ἄδουσι. Τινὰ δὲ ὄρθρια, α καὶ προσαγορεύεται διεγερτικά. "Αιδουσι δὲ τὸν ἐπιθαλάμιον αἱ παρθένοι πρὸ τοῦ θαλάμου, ἵνα τῆς παρθένου βιαζομένης ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς ἡ φωνὴ μὴ ἐξακούηται, λανθάνη δὲ κρυπτομένη διὰ τῆς τῶν παρθένων φωνῆς. Εκ aliquot cdd. Vat. apud Gaisford. Habet etiam Call. in Scholiis.

#### EIA. KB.

Θεοκρίτου Διόσκουgοι κοινη 'Ιάδι. Ex cd. Vat. apud Gaisford.

<sup>3</sup> ἀποδειχθείς] Correxit Schæfer. Vul- ρευθηναι. Kiessl.
go ὑποδεχθείς. Kiessl.
1 ὁ Μούνατος] Conf. Casaubon. in fin.
9 ἀγορευθηναι] Schæfer malit ἀναγο- Lect. Theorr. Kiessl.

Πραξινόη, και ή της Πραξινόης θεβάπαινα. ἄρχεται δε Γοργώ προϊόντος δε τοῦ είδυλλίου και έτερα πρόσωπα παρεισάγονται, Γραϊς τις, 'Ανήρ,

xel your 'Aoidés.

Ultimorum loco hæc prostant in edit. Rom. Λί δὲ Συρακούσιοι Εξελθοῦσαι τῶν όἰκων θαυμάζουσι τὸν όχλον, καὶ ὅσα ἐν τῷ ὅχλω. Διαγράφει δὲ ὁ Θεόκριτος ἐπιδημούσας ἐν ᾿Αλεξωνδρεία χαριζόμενος τῆ Βασιλίδι, τόν τε σκυλμὸν καὶ βιασμὸν τῶν ἀνδοῶν, καὶ ἄδουσάν τινα, καὶ τὴν πολυτέλειαν τῆς ᾿Αρσινόης δι' ἀδῆς ἀπαγγέλλουσαν.

#### ΤΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΤ ΕΚΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΟΥ ΕΙΔΥΛΑΙΟΥ.

Τοῦτο τὸ εἰδύλλιον γέγραπται εἰς 'Ιέρωνα τὸν 'Ιεροκλέους, τὸν ἔσχατον Σικελίας τύραννον' κατέσχε δὲ τὴν ἀρχὴν στρατηγὸς <sup>8</sup> ἀποδειχθεὶς
ὁπὸ τῶν πολιτῶν, καὶ Φθείρας τὰς δυνάμεις, ώστε τύραννον αὐτὸν <sup>9</sup>ἀγορευθῆναι' μετὰ δὲ τοῦτον ἦρξεν 'Ιέρων ὁ Γέλωνος. μηδὲν οὖν εἰληφῶς παρὰ τοῦ 'Ιέρωνος ὁ Θεόκριτος τὸ εἰδύλλιον τοῦτο πεποίηκε, καὶ Χάριτας
αὐτὸ ἐπέγραψεν' ἐν ῷ καὶ τὰ τοῦ Σιμωνίδου ἐμφαίνει κιβώτια. Λέγουσι
γὰρ αὐτὸν ἔχειν δύο κιβώτια, τὸ μὲν Χαρίτων, τὸ δὲ Διδόντων' ὅτε οὖν τις
παρ' αὐτὸν παρεγένετο χάριν αἰτούμενος, ἐκάλευε Φέρειν τὰ κιβώτια' εὐρίσκετο οὖν τὸ μὲν τῶν Χαρίτων κενόν, τὸ δὲ τῶν Διδόντων πλῆρες, καὶ οὖτως ὁ τὴν δωρεὰν αἰτούμενος ἀνεκόπτετο.

#### THOOEXIX TOT EBAOMOT KAI AEKATOT EIATAAIOT.

Τοῦτο τὸ εἰδύλλιον εἰς Πτολεμαῖον τὸν Φιλάδελφον γέγραπται 'Αρατεία δὲ κέχρηται εἰσβολῆ. 'Ο δὲ Φιλάδελφος Πτολεμαῖος Πτολεμαίου τοῦ Λάγου καὶ Βερονίκης ἦν παῖς. διὸ καὶ ἀμαρτάνει 'ὁ Μούνατος, τοὺς χρόνους τοῦ Θεοκρίτου ἀναβιβάζων εἰς τὸν Φιλοπάτορα, τοσούτου χρόνου μαχόμενος διαστήματι.

#### ΤΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΓΔΟΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΟΥ.

Τοῦτο τὸ εἰδύλλιον ἐπιγράφεται Ἑλένης ἐπιθαλάμιος, καὶ ἐν αὐτῷ τινὰ εἴληπται ἔκ τοῦ πρώτου Στησιχόςου Ἑλένης. Τῶν δὲ ἐπιθαλαμίων τινὰ μὲν ἄδεται ἐσπέρας, ὰ λέγεται κατακοιμητικά, ἄτινα ἔως μέσης νυκτὸς ἄδουσι. Τινὰ δὲ ὄρθρια, ὰ καὶ προσαγορεύεται διεγερτικά. ᾿Αι-δουσι δὲ τὸν ἐπιθαλάμιον αἱ παρθένοι πρὸ τοῦ θαλάμου, ἵνα τῆς παρθένου βιαζομένης ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς ἡ φωνὴ μὴ ἐξακούηται, λανθάνη δὲ κρυπτομένη διὰ τῆς τῶν παρθένων φωνῆς. Εκ aliquot cdd. Vat. apud Gaisford. Habet etiam Call. in Scholiis.

#### EIA. KB.

Θεοκρίτου Διόσκουgοι κοινη 'Ιάδι. Ex cd. Vat. apud Gaisford.

<sup>3</sup> ἀποδειχθείς] Correxit Schæfer. Vulgo ὑπεδεχθείς. Κιεκει.

1 ὁ Μούνατος] Conf. Casaubon. in fin.

2 ἀγορευθῆναι] Schæfer malit ἀναγοLect. Theory. Κιεκει.

#### ΤΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΚΗ ΕΙΔΥΛΛΙΟΥ.

Τοῦτο τὸ εἰδύλλιον σύγκειται εἰς ἡλακάτην ἐλεφαντίνην, ἡν πλέων ἐπὶ Μίλητον ὁ Θεόκριτος πρὸς Νικίαν τὸν ἰατρὸν δῶρον ἐκόμιζε τῷ τούτου γυναικὶ Θευγενίδι. Γέγραπται δὲ Λίολίδι διαλέκτω, περὶ τὸ Σαπφικὸν ἑκκαιδεκασύλλαβον τὸ

'Ροδοπαχέες άγναὶ Χαρίτες δεῦτε Διὸς κόραι.
'Ο δὲ λόγος πgὸς τὴν ἡλακάτην. Καὶ ἔστι τὸ ἑξῆς, γλαυκᾶς 'Αθάνας δῶρον ἡλακάτη φιλέριθε, τουτέστι Φίλεργε, ταῖς γυναιξίν.
Ε duobus cdd. apud Gaisford.

#### ΤΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΚΘ ΕΙΔΥΛΛΙΟΥ.

Γέγραπται τοῦτο εἰς παϊδα ἀποστρεφόμενον τὴν τοῦ Φιλοῦντος Φιλίαν διὸ καὶ ἐλέγχειν αὐτὸν πειρᾶται, ὡς μὴ σπουδαίως πρὸς τὴν Φιλίαν αὐτοῦ διακείμενον. Τὸ δὲ μέτρον τοῦτο Σαπφικὸν πεντάμετρον τεσσαρεσκαιδε-κασύλλαβον. Ἡ δὲ ὁμιλία, παρ' ὅσον εἰρῆσθαι γεγράφασιν, Οἶνος καὶ ἀλήθεια παρὰ τὴν παροιμίαν.

Ex aliquot cdd. apud Gaisford.

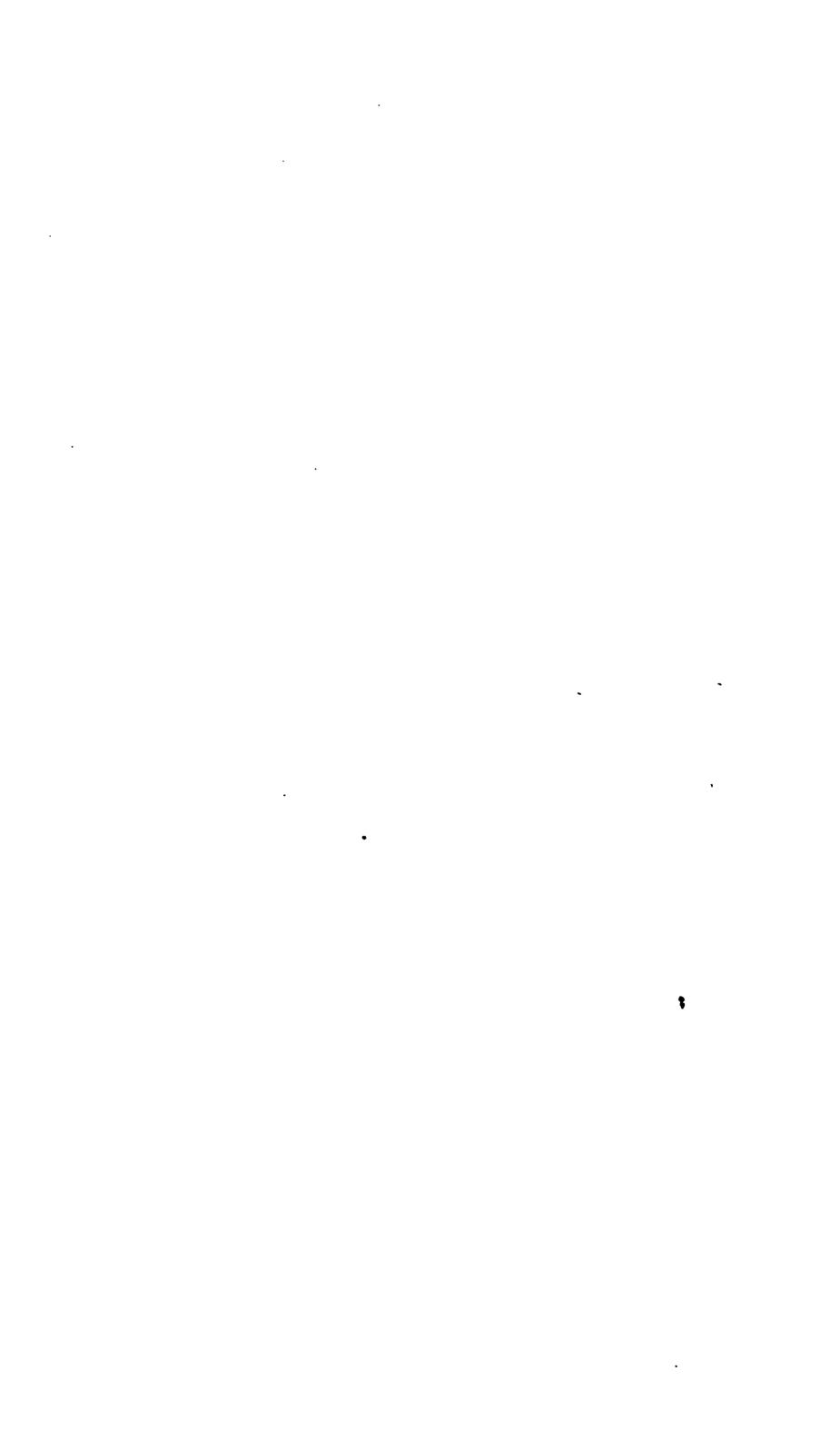

# ΣΧΟΛΙΑ.

#### ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ

1. ΑΔΤ. Ψιλούται τὸ α. οί γὰρ Δωριείς τρέποντες τὸ η τὸ δασύ, εἰς α ψιλούμενον τρέπουσιν, ὑπεξαιρουμένων τῶν ἄρθρων. τὸ γὰρ ή τὸ ἄρθρον τραπὲν εἰς α, οὐ ψιλοῦσιν, ἀλλὰ δασύνουσιν. Εν ἄλλφ [σχολίφ] οὖτω. Τὸ ἀδύ τινες λέγουσιν δτι ψιλοῦται, τοῦ η τρεπομένου είς α, Δωρικώς. καὶ εἰ μεν οὖτοι άληθεύουσι, ψεύδεται ὁ Θεόκριτος, πάνθ άλιος γράφων καὶ Ούχ άμῖν τὸν ἔρωτα καὶ Τί ποθ άδύ καὶ άλλα πολλα τοιαῦτα ἐναντιούμενα τῷ κανόνι. ΨΙΘ. Ψιθυρίζουσι γαρ αἱ πίτυς πρός τας πνοάς των ανέμων σχιζόμεναι. Ψιθύρισμα δε, ή το μέλισμα, ή τὸ σύριγμα, ἢ τὸ κροῦμα. ["Αλλως. Ψιθύρισμα τὸ μέλος, ποια φωνή.] Αλλως. Ψιθύρισμα, τὸ μινύρισμα. ἀνοματοπεποίηται δὲ ἡ λέξις παρὰ την του ήχου ιδιότητα, κατά μίμησιν της φωνής. Ψιθύρισμα, μέλισμα, λάλημα. [Τὸ λεπτὸν τῶν φύλλων ἀπήχημα.] δθεν καὶ ψίθυgos, ὁ λάλος. ή δὲ φωνή τῶν κατὰ μίμησιν, καθάπερ καὶ τὸ κελαgύζειν. Ομηρος, κατειβόμενον κελαρύζει. Γίνεται δε άπο του ψίω, το λεπτύνω, έξ οδ καί ψιάς παρ' 'Ομήρφ. κυρίως δε λέγεται ψιθυρίζειν, το έν τοις ώσλ τινά λεπτον ήχον ήχειν, παρά το ψίειν έν ταις θύραις, ήγουν ταις άποαις. καταχοηστικώς δε και έπι των δένδρων. ψιθυρίζουσι γάρ αι πίτυς, δταν ριπισθώσι, τη στενότητι τών φύλλων σχιζομένης της πνοής, ώς Αριστοφάνης εν Νεφέλαις,-Τημος χαίρων, δπόταν πλάτανος ψιθυρίζη. Ή δὲ διάνοια καὶ τὸ ἐξῆς ἔχει οὖτως. Αἰπόλε, καὶ ἡ πίτυς ἐκείνη, ῆτις έστι 3 παρά ταϊς πηγαϊς, ήδεϊάν τινα μελίζει, ήγουν μετά μέλους και ρυθμοῦ τινὸς ἀφίησι, τὴν τῶν φύλλων λεπτὴν ἀπήχησιν. τοῦτο γάς νῦν τὸ ψιθύρισμα μεταφορικώς ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων. ἡδὸ δὲ μέλος καὶ σὸ τῆ σύριγγι μέλπεις, αἰπόλε. [ Αλλως. Καὶ ή πρὸς ταῖς πηγαῖς πίτυς ἐκείνη ήδύ τι μελουργεί, κατά τὸ ψιθύρισμα, ἀντί τοῦ ψιθυρίζουσα, ήδέως μελίζει. 'Αλλά σὺ ἡδέως συρίζεις, καὶ τοσοῦτον τοὺς ἄλλους νικάς, ώς οὐδείς τὸ ἔπαθλον +άνθαιρήσεται εἰ μὴ ἄρα ὁ Πάν. οἰον θεοῦ μόνου ἡττᾳ:] "Αλ-'Ηδύ μεν τό της πίτυος ψιθύρισμα έχείνης της παρά ταις πηγαις

<sup>2</sup> didroia] Erroia Vat. 4.  $^3$   $\pi \alpha \rho \alpha$ 

Huschk. in Wolfii Anal. i. p. 178. nam άνθαιρεῖσθαι τὰ ἄθλα est victoriæ præmium alteri præripere. Eurip. Hec. 660. oùdels στέφανον ανθαιρήσεται. Μοχ θεοῦ μόνου ήττα, deo solo minor es.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> πνοης | φωνης Vat. 3.

Vulgo περί. Monuit jam Toupius.

<sup>4</sup> avbaiphoerai] Toupius malebat dvaiphgetai. Nil mutandum esse docet

λιγυςῶς ἀδούσης ἡδὺ δὲ καὶ σύ, ὧ αἰπόλε, ψιθυρίζεις. "Αλλως. Τὸ ψιθυρίζειν τινὲς ὀνοματοποιεῖσθαί φασιν, ὡς τὸ κρίκε ζυγόν, καὶ τὸ σίζε δὲ ὀφθαλμός. κυρίως δὲ <sup>6</sup>ἐπὶ τῶν ψευδομένων τὸ ψιθυςίζειν λαμβάνουσι. ψίθυρ ψίθυρος, ὡς μάρτυρ μάρτυρος καὶ ψίθυρος ψιθύρου, ὡς μάρτυρος μαςτύςου. τὸ δὲ ψίθυς παςὰ τὸ ψίθος, ὁ σημαίνει τὴν λοιδοςίαν. ἢ παρὰ τὸ ψίω, τὸ λεπτύνω, καὶ <sup>7</sup>τὸ θύςα. σημαίνει δὲ τὰ χείλη περιφραστικῶς. τὸ δὲ ψίθος ἀπὸ τοῦ ψεῦδος, ἀποβολῆ τοῦ υ, καὶ τροπῆ τοῦ ε εἰς ι, καὶ τοῦ δ εἰς θ, ψίθος. Αἰπόλοι δέ εἰσιν οἱ ἐν τοῖς αἴπεσι, τουτέστιν ὑψηλοῖς τόποις καὶ τραχέσι, τὰς αἰγας νέμοντες. οὖτω γὰρ Φιλεῖ τὸ ζῶον. ΤΗΝΑ. Εὐθεῖα ἀντὶ τοῦ ἐκείνη. [Δωςικῶς.] οἱ γὰρ Δωριεῖς τὸ ἐκεῖνος τῆνος λέγουσι καὶ τὸ ἐκείνη τήνα, ἀναλόγως τὰ θηλυκά. Καὶ ἄλλως. Τήνα Δωρικῶς οὖτω λέγεται ἀντὶ τοῦ ἐκείνη. οἱ γὰρ Δωριεῖς ποτὲ μὲν γράφουσι τὸ τ ἀντὶ τοῦ κ, ὡς ἐνταῦθα ποτὲ δὲ τὸ κ ἀντὶ τοῦ τ. ἐκείνη γὰς ἦν, καὶ κατὰ ἀφαίςεσιν τοῦ ε, κείνη. ἐκβολῆ τοῦ ι, καὶ τροπῆ τοῦ ε εἰς η, καὶ τοῦ κ εἰς τ, καὶ τοῦ η εἰς α, τήνα.

. 2. ΜΕΛΙΣΔ. Λίολικόν ἐστιν ἀντὶ τοῦ μελίζει, ὅ ἐστι, λιγυρῶς ἡχεῖ καὶ ἄδει. μέλη γὰς τὰς ἀδὰς ἔλεγον. ὡς καὶ <sup>8</sup>Πίνδαςος τὸν Πᾶνα Φάσ-κων, τὰ σαυτοῦ μέλος γλάζεις τουτέστιν, ἑαυτῷ ἀδὴν ἄδεις.

3. ΣΤΡΙΣΔΕΣ ἀντὶ τοῦ συρίζεις, Δωρικῶς. οἱ γὰρ Δωριεῖς τὰ δεύπέρα πρόσωπα τῶν ἡημάτων τὰ εἶς εις λήγοντα, εἰς ες ποιοῦσι, τὸ ι μόνον έκθλίβοντες το συρίζεις γάρ συρίσδες γράφουσι ώς καὶ έν τοῖς ἀπαρεμφάτοις το συρίζειν, συρίσδεν. διαλύουσι δε το ζ είς τα έξ ών ην συγκείμενον στοιχεία. Αλλως. Συρίζειν το δια σύριγγος μέλπειν ωσπερ σαλπίζειν το δια σάλπιγγος φωνείν, καὶ αὐλείν, το δι' αὐλοῦ μέλπειν, ως ἀπὸ τούτων δῆλον,—Χ΄ ώ μεν τῷ σύριγγ, ὁ δὲ τῷ καλὸν αὐλὸν έδωχεν Αύλει Δαμοίτας, σύρισδε δέ Δάφνις ο βώτας. Συρίζω και το κατά Σύρους λέγω, η Φρονώ συρίττω δε έπι συρισμού του διά τοῦ στόματος άμεταβάτως καὶ συρίττω ἐπὶ χλευασμοῦ μεταβατικώς οίον, συρίττω τινά, άντι του χλευάζω, και των συριττομένων έστίν, Ϋγουν των ἐμπαιζομένων. διαφέρει τὰ ἄδειν τοῦ συρίζειν καὶ τοῦ αὐλεῖν, καὶ τῶν τοιούτων, τῷ τὰ μὲν μέλος ἔχειν μόνον, τὸ δὲ ἄδειν ἐπὶ λόγου λέ-γεται ἐμμελοῦς. ΜΕΤΑ. Ἡγουν, ἀπολαβών οἴσεις, τουτέστιν, ἐν τῆ μολπή τή δια της σύριγγος, τα δευτερεία του Πανός έξεις' των δε άλλων τὰ πρωτεΐα. ΠΑΝΑ. Τὸν Πᾶνα οἱ μεν λέγουσιν υἱὸν Πηνελόπης καὶ πάντων των μνηστήρων, και δια τουτο λέγεσθαι και Πάνα. Επιμενίδης δε εν τοῖς ποιήμασιν θαύτοῦ Διὸς καὶ Καλλιστοῦς, Πᾶνα καὶ Αρκάδα διδύμους 'Αρίστιππος δε 10 εν τῷ 'Αρκαδικῷ, Διὸς καὶ Νύμφης Οἰνηίδος,

<sup>5</sup> Hiad. xvi. 470. κρίκε δὲ ζυγόν. Proxima sunt ex Odyss. ix. 394. &s τοῦ σίζ δφθαλμός. Conf. Quintil. Inst. Or. i. c. 5. p. 137. Spald.

<sup>6</sup> ἐπὶ] Sic recte Call. Alii ἐστί. Eadem fere leguntur in Etym. M. p. 819. 1. s. v. ψιθύρισμα.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> τδ] Vulgo τοῦ. Correxit Toupius.

<sup>8</sup> Πίνδαρος] Fragm. Parth. p. 28. ed. Heyn. Ibi Schneider. suspicatur πρός τον

Πᾶνα, et pro σαντα, quod pro σαντοῦ est in Vat. 5., σαντῶ.

<sup>9</sup> αύτοῦ] Deest in Vat. 3.

<sup>10</sup> ἐν τῷ ᾿Αρκαδικῷ] Toupio scribendum videtur, ἐν τῷ ἀ ᾿Αρκαδικῶν. in primo libro Arcadicorum, sive kistoriæ Arcadicæ. Aristippi Arcadica laudat Clemens Alexandrinus, et Diogenes Laertius in Aristippo. Conf. etiam Scholia ad Apollon. Rhod. iii. 1087.

οί δε λέγουσι διά τοῦτο Πάν, ότι της ώρας έστι σημείον, τουτέστι, τοῦ πάντος. όθεν πυρίως προσαγορεύεται Πάν. συνοικειούται γάρ ή μορφή τοῦ θεοῦ τῷ περιέχοντι, καὶ τὸ μὲν τῶν κεράτων ἀπομίμημα ἡλίου καὶ σελήνης, καὶ μηνίσκους φασίν είναι το δε πάρδαλιν ' ένηφθαι, της γης φαντασίας είνεκα τὰ δὲ κάτω λάσια, τῶν τῆς γῆς μερῶν καὶ τῶν ἐν αὐτη πεφυκότων την δε σύριγγα, των έν τῷ κόσμο πνευμάτων μίμησιν είναι τὸ δὲ αίγωπόν, τῶν καταιγίδων τὰς αἰφνιδίους ταραχάς, καὶ τῶν άπὸ νεφῶν γενομένων περὶ τὸν ἀέρα μεταβολῶν καὶ τὰ κάτω, τουτέστι τους μηρους δασείς, σημαίνοντας τους υλώδεις τόπους και τα κάτω βραχέα, σημαίνοντα τῶν ὀρῶν τὰ τραχέα. ἔχει δὲ καὶ τῆ μιᾳ χειρὶ τὸ δρέπανον, σημαϊνον τὴν ἐργασίαν τῆ δὲ ἄλλη τὴν σύριγγα, σημαίνουσαν τους ανέμους. Το δε δεύτερον, ενίστε μεν επί τάξεως λέγεται, ενίστε δε επί άριθμήσεως, κατά και το πρώτον, και το τρίτον, και τα της άκολουθίας ταύτης ένταυθα δε το δεύτερον κατά το πρότερον σημαινόμενον λέγεται. ΑΠΟΙΣΗι. Κομίση ώς τὸ λαψη, ἀντί τοῦ λήψη. τοὺς γὰς μέλλοντας περισπώσιν οἱ Δωριεῖς, δεξή, λαψή, γραψή, καὶ τὰ ὅμοια.

4. ΑΙΚΑ. Τὸ αἴκα ἀντὶ τοῦ εἴκεν ἐστί τὴν γὰρ ει δίφθογγον τgέπουσιν οἱ Δωριεῖς εἰς τὴν αι [δίφθογγον] τὸ δὲ ε ψιλὸν εἰς α βραχύ οἶον, εἴκεν, αἴκα, ἄρτεμις, ἄρταμις. κακῶς οὖν ὁ Θεόκριτος ἐξέτεινε τὸ α νῦν. τῶν γὰρ Δωριέων εἰς α βραχὺ τὸ ε τοῦ δυνητικοῦ συνδέσμου τρεπόντων, οὖτος ἐξέτεινεν, ὃ καὶ παρακατιῶν συνέστειλε. ΛΑΨΗι. Ἐκτέταται τὸ λα, διὰ τὸ εἶναι Δωρικόν, ὧς φησιν ᾿Ασκληπιάδης, ἐπεί φησιν ὅτι καὶ

βραχύ ἐστιν.

5. AI. "Ηγουν, εἰ μὴ ἔχει τις τράγον διδόναι τῷ θεῷ, καὶ δώσει αἶγα θήλειαν, σὰ λήψη χίμαρον, ἐπὶ θηλυκοῦ. Χίμαρος γὰρ ἀρρενικῶς μὲν ὁ τράγος, θηλυκῶς δὲ, ἡ ἐνιαυσιαία αἴξ, ἡ ἐνὸς χειμῶνος οὖσα. μᾶλλον δὲ ἀδύνατον μὴ ἔχειν τινὰ τράγον ἀλλ' εἰ θελήσει ὁ θεὸς αἶγα λαβεῖν, σοὶ δοθήσεται χίμαρος. Τὸ δὲ καταρρεῖ μεταφορικῶς ἀντὶ τοῦ κατενεχθήσεται. τὸ σύντονον τῆς δόσεως διὰ τοῦ καταρρεῖ δηλοῖ. 'Εν ἄλλφ' ΑΙΚΑ —ΤΗΝΟΣ. 'Εὰν ἐκεῖνος λάβη κερασφόρον τράγον (κεραὸς γὰρ καὶ κερασφόρος τὸ αὐτό, πλὴν ὅτι τὸ μὲν ποιητικόν ἐστι, τὸ δὲ κερασφόρος, κοινόν) αἶγα σὰ λήψη. ἐὰν δὲ αἶγα λάβη ἐκεῖνος γέρας, εἰς σὲ καταρρεῖ καὶ καταρρεύσει, ἤγουν εἰσελεύσεται, ἡ χίμαρος' ἀπὸ μεταφορᾶς τοῦ ὕδατος. τὸ σύντονον δὲ τῆς δόσεως διὰ τοῦ καταρρεῖ δηλοῖ.

6. ΕΣΤΕ. 'Αντὶ τοῦ ἀνάμελκτος. ἐκ δὲ τούτου τὴν μήπω τετοκυῖαν δηλοῖ. ὅτι δὲ τῆς μήπω τετοκυίας τὸ κρέας ἥδιόν ἐστι, Φησὶ καὶ 'Ησίοδος, —Καὶ βοὸς ὑλοφάγοιο κρέας μήπω τετοκυίας. Γράφεται καὶ ἔς τ' ᾶν ἀμέλξης.—ΧΙΜ. Τῆ χιμάρω δὲ καλὸν κρέας ἐστίν, ἕως αν ἀμέλξης αὐτήν. Εριφος, μέχρι ³τριῶν καὶ τεττάρων μηνῶν. χίμαροι ἐπὶ θηλυκοῦ, ἔως ἐνιαυτοῦ, τουτέστιν, ἔως ᾶν τέκωσι καὶ ἀμελχθῶσιν, ἀφ' οὖ δὲ τέξεται ἡ χίμαρος, οὐκέτι χίμαρος λέγεται, ἀλλὰ χίμαιρα, ἡ αἴξ.

<sup>1</sup> ἐνῆφθαι] Debetur Valcken. ad Herodot. p. 541. 68. Vulgo εἰλῆφθαι. Idem malebat παρδαλῆν qua mutatione opus non esse docet Toupius.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> πνευμάτων] Pro hoc vocabulo Vat. 3.
 5. legunt πάντων ἀνέμων την.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> τριῶν κ. τ. λ.] τριῶν μηνῶν καὶ τεττάρων Vat. 1. 2. 4.

ταὐτὸ γὰς αἰξ καὶ χίμαιςα. ἐπὶ δὲ τῶν ἄρρένων, ἔριφος καὶ τgάγος οἱ δὲ ποιηταὶ καὶ ἐπὶ τοῦ ἄρρενος τὸν αἶγα λέγουσι. καὶ ἔστιν αὐτοῖς κοινὸν ὄνομα τὸ αἴξ' τὸς ἔλαφος, ἄνθρωπος, ἴππος. ὁ δὲ ἐπὶ τούτων ἔςιφοι, τοῦτο ἐπὶ τῶν προβάτων ἄςνες καὶ ἀμνοί, καὶ ὁ αἶγες ἐνταῦθα, τοῦτο ἐπὶ ἐκείνων ὅῖες. ὁ δὲ τςάγος ἐπὶ τούτων, τοῦτο ἐπὶ ἐκείνων κριός. νομεῖς δὲ οἱ τῶν προβάτων καλοῦνται ποιμένες οἱ δὲ τῆς ἐτέςας μεςίδος, αἰπόλοι. Θεοῖς δὲ ἐχςῶντο οἱ νομεῖς τῷ Πανὶ καὶ ταῖς Μούσαις καὶ ἔτι ταῖς Νύμφαις καὶ ταῖς μὲν Νύμφαις καὶ τῷ Πανὶ, τοῖς ὄρεσι διατρίβοντες, ἀγρόταις βεοῖς καὶ αὐτοῖς οὐσι, καὶ ἐπιστήμονι καὶ ἐφόρω αὐτῆς ὄντι, ἢς καὶ αὐτοὶ ἐπιμελοῦνται ταῖς Μούσαις διὰ τὸ μέλειν αὐταῖς ἀδῶν, ὧν αὐταὶ ἔφοροι.

7. Η ΤΟ. Κατωφερες η ήχοῦν η καταχές, τὸ καταχεόμενον, η ὑπηχοῦν, καὶ ὑπορροιζοῦν ἐν τῷ καταφέρεσθαι. Ἐν ἄλλῳ. Ἡ τὸ καταχές. Εἰ κὲν μετὰ τὸ ὕδως ἐπῆγε τὸ τό, ταὐτὸ δυνάμενον τῷ δ, εἰχεν ἀν ὁ λόγες σαφέστεςον οὖτω ἡδύτερον, ω ποικήν, τὸ σὸν μέλος, η ἐκεῖνο τὸ ὕδωρ, ὅπερ ὑψόθεν ἀπὸ τῆς πέτρας καταφέρεται μετὰ ήχου. νῦν δὲ προτάττει ἀὐτό, καὶ δυσνόητον ποιεῖ τὸν λόγον, τῷ ὑποτακτικῷ ἄρθρῳ

συνεπαγόμενον. σύνηθες δε το τοιούτον καὶ τῷ πεζῷ λόγῳ.

9. AI. Παραβέβληται ὁ μὲν αἰπόλος τῷ Πανί ὁ δὲ ποιμὴν ταῖς Μούσαις. ὁ δὲ νοῦς οὕτως ἐὰν αὶ Μοῦσαι τὴν ὁ ϊδα, ἤγουν τὴν ὁ ϊν, τὸ θῆλο πρόβατον, δῶςον ἄγωνται, ἀντὶ τοῦ λάβωσιν, ἄςνα σὺ σακίταν λήψη γέρας. σηκίται δὲ ἄρνες, οῦς <sup>6</sup>ἔτι γάλακτος δεομένους οἱ νομεῖς τῶν μητέρων χωςίζοντες ἰδία βόσκουσι, καὶ ἐν ἰδίω σηκῷ <sup>7</sup> κλείουσιν ἐὰν δὲ ἀρέστη ἐκείναις ἄρνα λαβεῖν, σὸ δὲ τὴν δῖν δστερον ἀξεῖς, τουτέστιν, ἐν τῆ ἀδῆ

τα δευτερεία των Μουσων έξεις.

12. ΛΗιΣ. 'Αντὶ τοῦ βούλει καὶ θέλεις, ἀπὸ θέματος τοῦ λῶ, τὸ θέλω. ὅθεν καὶ λῷο ν τὸ ἐπωφελές, ὁ πάντες θέλομεν. ἡ Δωρικὸν τὸ λῆς, κατὰ ἀφαίρεσιν τῆς θε συλλαβῆς. ὁ Θύρσις δὲ τοῦτο λέγει. Τῆδε, ἐνθάδε ἢ ἐκεῖσε. Τὸ δὲ καθίξας Δωρικόν, τροπῆ τοῦ σ εἰς ξ. οἰ γὰρ Δωριεῖς τὸν μέλλοντα τῆς τετάρτης συζυγίας [τῶν βαρυτόνων] τῆς ληγούσης εἰς ζ διὰ τοῦ ξ ἐκφέρουσιν. ''Αλλως. Λῆς ποτὶ τῶν νυμφῶν. Θέλεις, αὰ αἰπόλε, πρὸς τῶν νυμφῶν, ώδε ἐλθεῖν, καὶ καθίξας εἰς τὸν ἀνεστηκότα τοῦτον τόπον καὶ κατάντη, ῆγουν ὀξίν, ὅπου αὶ μυρῖκαι, τῆ σύριγγι μέλπειν, τὰς δὲ αἰγας ἐγὰ ἐν τῷδε τῷ τόπω βοσκήσω. Τὸ κάταντες, τὸ κατωφερές, ὅπερ ἐστὶν ἐναντίον τῷ ἄναντες: λέγεται δὲ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ. ὁ γὰρ ἀνάντης τόπος ὁ αὐτὸς δήπου ἐστὶ καὶ κατάντης, καὶ ἀνωφερὴς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ καὶ κατωφερής. λέγεται δὲ καὶ ἀνάντη ξύλα καὶ κατάντη, τὰ ἄνω φερόμενα καὶ κάτω, καὶ ἀνωφερῆ καὶ κατωφερῆ, ἐπὶ τῶν αὐτῶν. [ΚΑΤ. Κάταντες ὁ μὲν ''Ομηρος τὸ κατωφερὲς δηλοῖ ἐνταῦθα δὲ τὸ ἀπεναντίον.] Γεώλοφον δὲ ὁ ἐν τῷ ὁμαλῷ \*πέδω ὑπερανεστηκῶς ὅχθος, ὁς καὶ κολωνὸς

<sup>4</sup> kal] Hoc loco posui kai, quod in edit. Wartoni paulo ante post  $\tau \hat{\varphi}$   $\Pi a \nu l$  positum est.

<sup>5</sup> δυσνόητον] δυσδιανόητον Vat. 1. 6.

<sup>6</sup> ξτι] οὐκέτι Jacobs. in edit. Theocriti. Recte.

<sup>7</sup> KAElougiv] Probat eykkelougi War-

tonus, quod et ipsum in cdd. Vat. habetur. "Hujusmodi agnelli, jam a lacte depulsi, solebant in ἐσχατιαῖς includi, seorsim depasci saginarique scilicet, in extremis et sepositis agris. Vide quæ diximus in Not. ad Idyll. xiii. 26." Warton.

\* πέδω] πεδίω Vat. 5.

καλείται. [ἀπορία] πῶς τῆς γαίας διφθογγογραφουμένης, Φιλογραφείται τὸ γεώλοφον, ὡς τὸ ἀνώγεων, καὶ κατώγεων; καὶ φαμέν, ὅτι παρὰ τοῖς παλαιοῖς ἡ γαῖα ἐψιλογραφείτο, ὡς καὶ τὰ παρ' αὐτῆς συγκείμενα νῶν δὲ οἱ νέοι διφθογγογραφοῦντες, οἰκ ἡθέλησαν τὴν παλαιὰν συνήθειαν τελείας ἀπολιπεῖν, ἀλλ' ἔθεσαν καί τινα ψιλογραφούμενα. [ΓΕΩ. Γεώλοφον τὸ ὑψηλὸν καὶ ἐπανεστηκός, ὁ δὴ καὶ κάταντες τοῖς ἄνωθεν κάτω ἐρχομένοις, καὶ ἄναντες τοῖς κάτωθεν ἄνω ἐρχομένοις. Αλλως. Τόπος κολωνός, προέχων ἀπὸ τῆς γῆς μικρόν.]

13. ΜΤΡΙΚΑΙ. Όπου αὶ μυρσίναι, ἐφ' αίς μεσημβρίζειν εἰώθασιν.

.15. ΜΕΣΑΜΒΡ. Τὸ μεσημερινόν, ἐκ τοῦ μεσημερινοῦ, ἐκβολῆ τοῦ ε,

καὶ προσθέσει τοῦ β.

ΟΤ. Οὐ πρέπον ἐστίν, οἱ ποιμήν, κατὰ τὸ μέσον τῆς ἡμέρας τῆ σύριγγι χρῆσθαι. Τὸν Πᾶνα δεδοίκαμεν, ὅντως γὰρ πικρός ἐστιν ἀντὶ τοῦ βαρὺς καὶ ὀργίλος: ἡνίκα ἀπὸ τῆς ἄγρας σχολάσας ἀναπαύεται, κεκοπιακώς ἐν αὐτῆ δηλονότι καὶ ἀεὶ πρὸς τῆ ρινὶ αὐτοῦ, ἤτοι ἐν τῆ ρινί, δριμεῖα χολὴ κάθηται τουτέστι, καὶ ἀεὶ ὀργίλος ἐστίν. [Ἐν τῆ μεσημβρία οὐ δίκαιον ἡμῖν ἐκ νόμου συρίζειν. Τὸν γὰρ Πᾶνα δεδοίκαμεν. Ἡνίκα γὰρ ἀν ἡ κεκμηκώς ἀπὰ ἄγρας, ἀναπαύεται, καὶ ἄλλως πικρός ἐστι κατὰ φύσιν. τότε δὲ ἐπὶ πλέον ἀνάπτεται ἐξωργισμέ-

. 1995, μεθὸ ἔλθοι ἀγρεύσας.]

19. ΑΔ. Ἡγουν, <sup>9</sup>το περὶ τοῦ θανάτου τοῦ Δάφνιδός μοι λέγε. Τὸ κάλγε' ἄειδε, τριχῶς εὖρομεν γεγραμμένον ἐν τοῖς πας ἡμῖν ἀντιγςά-Φοις δηλονότι, ἀλγε' ἄειδες καὶ λέγει τὸ ἄειδες, ἀντὶ τοῦ λέγοις ἄν, Δωρικῶς, καὶ ὅτι τὸ γάρ παςέλκει, καὶ ἄλγε' ἄειδε, ἀντὶ τοῦ λέγε, καὶ ἄλγεα εἰδες' ὁ καὶ βέλτιον ᾿Λλλως. ᾿Λλλὰ τὸ γὰρ δὴ Θύρσι] τὸ σύ καὶ τὸ γὰς, ἐπὶ τὸν δεύτερον ἀφορᾶ στίχον. ὀφείλει καὶ τὸ τύ, καὶ ἐπὶ τοῦ προτέρου λέγεσθαι ἀπὸ κοινοῦ. οὖτω γὰρ ᾶν εἶη ὁ λόγος ἀκόλουθος, ἔχων οὖτως ᾿Λλλὰ τύ, ὧ Θύρσι, ἄδε τὰ ἄλγη τοῦ Δάφνιδος' σὸ γὰρ ἀφίκου καὶ ἐπὶ τὸ πλέον τῆς βουκολικῆς μούσης. οὐκ ἀντιπίπτει δὲ ἐαυτῷ, μὴ πρέπειν εἰπὰν συρίζειν κατὰ τὸ μέσον τῆς ἡμέςας διὰ τὸν Πᾶνα, εἶτα τὸν Θύρσιν ποςοτρεπόμενος ἄδειν. οὐ γὰρ ταὐτό ἐστι τὸ συρίζειν τῷ ἄδειν, ἀλλὰ συρίζειν μέν ἐστι τὸ διὰ σύριγγος μέλπειν, ἄδειν δὲ τὸ κοινῶς τραγφδεῖν. τὸ τῆ σύριγγι δὲ χρῆσθαί Φησι μὴ πρέπον μόδην δὲ τὸ κοινῶς τραγφδεῖν. τὸ τῆ σύριγγι δὲ χρῆσθαί Φησι μὴ πρέπον μόδην δὲ προτρέπεται, ὡς ἄλλο τι οὖσαν, καὶ οὐ το μέλον αὐτῆς τῷ Πανί.

[ΕΠΙ. ὁ σκοπὸς τοιοῦτος καὶ ἐν τῆ βουκολικῆ ἀδῆ πολύ προβέβηκας,

พีราธ งเหตุง.]

21. ΤΩ. Τὸν Πρίηπον νύμφης Ναίδος ἢ Χιόνης καὶ Διονύσου Φασὶν υἰόν, ὃν καὶ κτίσαι περὶ Λάμψακον ὁμώνυμον αὐτῷ πόλιν Φασί. παρ' ἐνίοις δὲ ὁ αὐτός ἐστι τῷ Διονύσῳ. ἐκ τῆς ἐτυμολογίας γὰρ φαίνεται ἔστι γὰρ οἰονεὶ βριήπυος, διὰ τὰς ἐν ταῖς βακχείαις καὶ μέθαις ἐκβοήσεις ἡ πρίητος, προϊέμενος τὸ σπέρμα. τὸ δὲ κρανιάδων, ἀντὶ τοῦ κρηνῶν εἰ μή που τὰς νύμφας κρηνίδας λέγει, ὡς τῶν νυμφῶν συγκαθεζομένων τῷ Πριήτου τὰς νύμφας κρηνίδας λέγει, ὡς τῶν νυμφῶν συγκαθεζομένων τῷ Πριήτου τὰς νύμφας κρηνίδας λέγει, ὡς τῶν νυμφῶν συγκαθεζομένων τῷ Πριήτου τὰς νύμφας κρηνίδας λέγει, ὡς τῶν νυμφῶν συγκαθεζομένων τῷ Πριήτου τὰς νύμφας κρηνίδας λέγει, ὡς τῶν νυμφῶν συγκαθεζομένων τῷ Πριήτου τὰς νύμφας κρηνίδας λέγει, ὡς τῶν νυμφῶν συγκαθεζομένων τῷ Πριήτου τὰς νύμφας κρηνίδας κέγεις κεριένουν τῷ Πριήτου τὰς νύμφας κρηνίδας λέγεις κεριένουν τῷ Πριήτου τὰς νύμφας κρηνίδας κέγεις κεριένουν τῷ Πριήτου τὰς νύμφας κρηνίδας κέγεις κεριένουν τῷ Πριήτου τὰς νύμφας κρηνίδας κέγεις κεριένουν τῷ Πριήτου τὰς κεριένουν τῷ Πριήτου τὰς κεριένουν τῷ Πριήτου τὰς νύμφας κρηνίδας κέγεις κεριένουν τῷ Πριήτου τὰς κεριένουν τὰς κεριένου

<sup>9</sup> τδ] τὰ Vat. 3. 5. Ven. αὐτοῖς Vat. 2.—Ad y. 21. post Δω10 μέλον αὐτῆς] μέλλον δυ αὐτῆς ed. νύσφ Vat. 5. inserit καὶ λάτης.

πω. τινές δε το κρανιάδων, κρανείας άπεδίξαντο, α έστι δένδρα ούτω κα» λούμενα. Εν άλλω. ΔΕΤΡ΄ άγε ύπο την πτελέαν έσδώμεθα άντί του παθεζώμεθα, ή καθίσωμεν, ἀπεναντίας τοῦ ἀγάλματος τοῦ Πριάπου, καὶ των πηγών, όπου ή καθέδρα έκείνη ή ποιμενική, καὶ αἰ δρύς. ἐὰν δὲ ἄσης ώσπερ ήσας ποτέ έρίζων πρός του Χρόμιν του Λιβύαθεν, τουτέστι του άπο τῆς Λιβύης, αἶγά τέ σοι δώσω δίδυμα τετοκυῖαν, ὢστε μέχρι τρίτου ἀμέλξαι αυτήν, ήτις δύο έχουσα ερίφους, προσαμέλζεται, καὶ άμελχθήσεται είς δύο πέλλας. ποιμενικόν δε άγγεῖον ή πέλλα. λέγεται δε οῦτω καὶ ή μέλαινα. [ΕΣ. τρίς μεν της ημέρας αμέλξεις. Πληρώσεις δε εξ πέλλας ως έπὶ μιᾶς φορᾶς. Πέλλα, καὶ Γαυλός, καὶ Τάλαρος, γαλακτοδόχα.]

[22. ΚΑΤ. Τὸ κατέναντι τοῦ Πριήπου καὶ κρηνῶν ἐντός' εἰ μή τις νύμφας, Νύμφας Κρηναίας είπη, ώς τας νύμφας ίδουμένας το Πριήπο.]

25. ΔΙΔ. Δίδυμα τετοχυΐαν, ώστε τρὶς ἀμέλξαι. πολύ γὰς ἔχουσι γάλα αὶ διδυματόχοι. ὅθεν Φησίν, ἡ αξ περινυσιάζεται τῷ γάλαχτι, ώστε καὶ μετὰ τὴν τῶν ἐρίφων τροφὴν καὶ δύο πέλλας πίμπλησι' τοὺς δὲ ἀμολγους πέλλας καλούσι, παρά το πίνειν εν αύτοῖς, ὅ ἐστι γαλακτοδόχον άγ-

YESOV.

27. ΚΙΣ. Κισσύβιον, ποτήριον παρά το χείσθαι εν αὐτώ το πίνειν, χισσύβιον ον. η ξύλινον έκπωμα κεκοσμημένον γόμφοισι πολλοίς η \* καυκίον ξύλινον ποιμενικόν, τὸ οἱονεὶ χισσύβιον. ["Αλλως. Τὸ ποιμενικόν καυλίον ξύλινον.] 'Αλλως. Κισσύβιον, ποτήριον άγχοικικόν, ίσως άπὸ τοῦ κισσοῦ, ἐξ οὖ κατεσκευάζοντο τὰ ποτήρια. κοινοτέρως δὲ καὶ ἐπὶ πάντων τῶν ξυλίνων ποτηρίων ὁ λόγος τίθεται, παρά τὸ κεχύσθαι εἰς αὐτὸ τὸν οίνον, οίον χύω, χύσω, χυσίβιον, καὶ κισσύβιον. 3 Ησίοδος, -- δλίγον δὲ Εἴσεται κισσυβίφ. ἡ κισσύβιον, ποτήριον, παρὰ τὸ χείσθαι ἐν αὐτῷ τὸ πίνειν, χυσσίπιον τι ον. ΚΕΚ. "Ηγουν λελουμένον κηρῷ, κεχρισμένου, δ 5 κεκονισμένου οἱ κοινοἱ φασιν, ἀπὸ τοῦ κλύζω. λέγεται δὲ τὸ κλύζειν ἐπὶ δύο' ἐπὶ τε τοῦ διὰ κλυστήρος ἰατρεύειν, καὶ ἐφ' ὑγρῶν. δτάν τι ἐπέρχωνται καὶ ἐπικαλύπτωσι, καθὸ λέγεται ἐνταῦθα.

28. ΑΜΦ. [ήγουν δύο ώτια έχοντα.] Τὸ ἀμφοτέρωθεν έχον ώτια τινά. διὰ δὲ τούτου τὸ μέγεθος παρίστησιν. ΝΕΟ. Νεωστὶ κατεσκευασμένον. ΓΛΤ. 'Αντί του προσόζον, δσμήν πέμπον, καὶ μυρίζον. Γλυ-Φάνοιο δέ, τουτέστι γλυφής. ώσπερ δὲ γίνεται ἀπὸ τοῦ στέφω, στέφανος, καὶ ἀπὸ τοῦ λείβω, λείβανος οῦτω καὶ ἀπὸ τοῦ γλύφω, γλύφανος,

MOINTINES.

 ΤΩ. Οὐτινος περὶ μὲν τὰ χείλη ὑψόθι κισσὸς μαρύεται, ἀντὶ τοῦ πέπλεκται. [ΜΑ. Μήρυμα αναλύεται καὶ ανέλκεται. Μηρύω γαρ κου-

\* Τὸ κατένωντι κ. τ. λ.] Hic locus depravatus ex mente Toupii sic legendus et distinguendus est Το κατέναντι του Πριή-प्रका सकी रक्षेत्र सम्माधिक. देशरोड की क्षेत्र रकेड νύμφας κρηναίας κρηνιάδας είπη, ώς τας νύμφας συνάρυμένας τῷ Πριήπφ.
\* καυκίον Scribendum videtur καυκά-

λιον, quod etiam βανκάλιον dicitur.

3 'Hologos] Sunt beec non Hesiodi, sed Callimachi, in cujus fragm. cix. hec leguntur: • Alyo & Hdero kissublo.

\* "Hyour R. T. A.] Cdd. Vat. 1. 4. 6. hac ita legunt et supplent: βαθὸ κισσίβιον κεκλυσμένον ήδείφ κηρφ, ήγουν λελυμμένφ

κηρφ.
κεκονισμένον] κεκονισμένον Vat. 1. G.
Κανίσον Litere a et o facile confunduntur. Kovicov sive noviçue, ubi simpliciter pro xoleiv dictum fuit, non tulisse Græcæ linguæ puritatem, monet Sturz, de dial, Maced. p.

βαριάζω, ή μαρύεται, άντι του κλώθεται. Μηρύω, έπι της σχοίνου της έλισσομένης.]

30. [ΚΙΣ. Είδο; βοτάτης, οδ τὸ είδος χρυσοειδές.] ΕΛΙ. 'Ο έλίχουσος είδος συτοῦ, οδ τὸ ἄνθος ὅμοιον χρόχω, καὶ οἰον χρυσοειδές. ἄλλοι δὲ τὸν ἐλίχρυσον βοτάνην λέγουσι κροκοειδή καὶ χουσίζουσαν. [\*Αλλως. ΕΛ. Είδος φυτοῦ έχοντος τὸ ἄνθος χουσοειδές.] ΚΕ. Κονία, ή ἄσβεστος. ἀφ' οδ χονιάω χονιῶ, τὸ ἀσβέστω χρίω, καὶ κεκονιαμένος τοῖχος, ὁ ασβέστω κεχρισμένος. Ενταυθα δε το κεκονισμένος ίσως αντί του κεχρισμένος απλώς, από του κεκονιαμένος κατά συγκοπήν. [ΚΕΚ. Αλλως. συμπεπλεγμένος.] ΑΥ. Τὸν χισσὸν δηλονότι. ἔλιξ, ἤγουν πλοκή είλειται, τουτέστι, στρέφεται την έαυτης στροφήν.

31. ΑΓΑ. Άντὶ τοῦ θάλλουσα. [ΑΓΑΛΛ. Χαίρει μονονουχί, ὅτι τοιούτον προίσχει καρπόν. Η, μεταφορά ἀπὸ τῶν ἐμψύχων εἰς ἄψυχον, ως καὶ "Ομηρος, - γέλασε δὲ χθων παμμήτωρ. ἢ ἀγαλλομένη καὶ ἀγάλλουσα, καὶ τέρψιν παρέχουσα τοῖς ὁρῶσιν ἐπὶ τῷ καρπῷ τῷ βεβαμμένῳ, τὸς ὑπὸ κρόκου.] ΚΡΟ. Ἡγουν, κρόκου χροιὰν ἔχοντι.

32. 7ΕΝ. Αντί τοῦ ἔνδον γυνά τις κατεσκεύασται θεῶν δαίδαλμα, τουτέστιν, έργον ούτω ποιχίλον, ώς μή δοχείν άνθρωπον αὐτὸ χατασχευάσαι, ή ποιχίλαι, άλλα θεούς. τινές την Πανδώραν φασίν είναι. γράφεται χαὶ γυνά τι. τὸ δὲ τι πρὸς τὸ δαίδαλμα. ['Αμερίας.]

33. ΑΣΚ. 'Ασκητή, ή κεκοσμημένη πέπλω, τουτέστιν, ενδύματι, καλ περικεφαλαία. τοῦτο γάρ τὸ ἄμπυκι. ἡ ἄμπυκι, τῷ συνδέοντι τὰς τρίχας,

άπὸ τοῦ ἀμπέχειν. [ΑΜ. Κοινόν, περικεφαλαία]

34. "Ηγουν, κόμην τρέφοντες κομάν γάρ και έθειράζειν ταὐτό, πλήν ότι το μεν κομάν έστι κοινόν, το δε έθειράζειν ποιητικόν. "Αλλως. 'Εθειgάζοντες, κομώντες, εύτριχοι. έθειραι γάρ αι έξ έθους γινόμεναι τρίχες, η έθειβάδες, και καθήκοντες, τα γένεια, η κομώντες. έθειρα δε ή θρίξ, η έξ έθους τημελουμένη. \* Αλλως. Κομώντες τας τρίχας, ού γενειώντες, ως τινες έθειρα γάρ ή της κεφαλης θρίξ. οθεν 'Αριστοτέλης ε εν 'Ομήρφ έγραψεν - Κυάνεαι δ' έγένοντο γενειάδες άμφι γένειον, οὐκ έθει gάδες. ΑΜΟΙ. 'Απὸ τοῦ ἄλλου μέρους. 'Αμοιβαδὶς νεικείουσιν ἐπέεσσιν, ήγουν λόγοις εξίζουσι πρός άλλήλους κατά άμοιβήν περί αὐτῆς την έριν δηλονότι ποιούμενοι.

35. ΤΑ. Ταθτα δε, α αὐτοὶ φιλονεικοῦσιν, ήγουν, αἱ φιλονεικίαι δὲ αδται καὶ ἔριδες, ᾶς αὐτοὶ Φιλονεικοῦσι περὶ αὐτῆς, τῆς Φρενὸς αὐτῆς οὐχ

άπτονται.

36. ΑΛΛΟΚΑ. Το μέν τοι νοήσεώς έστι, το δε οράσεως. άδύνατον γάρ όμολογουμένως 9 [ως] εν γραφη κίνησιν είναι ζωτικήν, άλλα των γλυπτών εἰχόνων κατάλληλοι ἦσαν τοῖς λελεγμένοις. ταῦτα καθ' ὑπεςβολὴν Ομηρος έλεγεν άληθέστερον. - Χρύσειαι ζωησι νεάνισιν είοικυῖαι.

176. Vid. Casaub. Lectt. Theocr. p. 243. (p. 62. Reisk.).

<sup>6</sup> φυτοῦ] βοτάνης Vat. 2. 7 In textu scholii Vat. 5. legit: ENTO-301 ΔΕ ΓΥΝΑ ΤΙ.--Μοχ pro κατεσκεύασται in Vat. 2. κατασσκευασμένη. <sup>8</sup> ἐν 'Ομήρω] Locus est Odyss. xvi.

<sup>9 &</sup>amp;s] Hæc particula videtur ante rêv γλυπτών ponenda esse.

Αλλως. Αλλοτε μέν πρός έκεινον βλέπει άνδρα γελώσα άλλοτε δέ

πρός τουτον βίπτει τον νουν, ήγουν τρέπει.

38. ΚΤΛ. Οἰδοῦντες τὰ κοῖλα τὰ ὑπὸ τοὺς ὀφθαλμούς. συμβαίνει γὰρ τοῖς ἀγρυπνοῦσιν τος ἐπίπαν οἰδαίνειν τὰ κοῖλα ὅπερ οἱ πολλοὶ ἀναγκαίως δι ἔρωτος πάσχουσι. γίνεται δὲ παρὰ τὸ τὰ κοῖλα οἰδαίνειν κοῖλα δὲ, τὰ ὑποκάτω τῶν ὀφθαλμῶν. [τὰ ὑπώπια.] ΕΤΩ. 'Αντὶ τοῦ μάτην κάμνουσι. τίς γὰρ τὰν ἄγαλμα πεῖσαι δυνήσηται; ''Αλλως. ὁ νοῦς' οἱ δὲ ὑπ' ἔρωτος κατὰ πολὺ κυλοιδιόωντες, τουτέστι τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐξογκούμενοι, ἐτώσια καὶ μάταια μοχθίζοντι, ἀντὶ τοῦ μοχθίζουσι καὶ κοπιῶσι. μοχθίζω, ποιητικόν μοχθῶ, κοινόν.

39. ΓΡΙΠ. Γριπεύς, ὁ άλιεύς. καὶ γρίπος τὸ δίκτυον, παρά τὸ τοὺς

λχθύας άγρεύειν.

- 40. ΛΕΠΡ. Τρωχεία, ἡ λευκή, ἡ ὑπὸ τῶν κυμάτων λευκαινομένη, ἡ ὑψηλή ἐπεὶ καὶ λέπας τοῦ ὄρους τὸ ἄκρον Φασίν. ἡ λευκή, καὶ λέπας τοῦ ὄρους τὸ ἄκρον Φασίν. ἡ λευκή, καὶ λέπας ἐφασακ, τὴν ἐκλεπρωθεῖσαν, καὶ ἐκσπιλωθεῖσαν οἰον καὶ βρωθεῖσαν. Ἦλλως. ὁ νοῦς [Ἐπὶ τούτοις κατεσκεύασται] γριπεύς τις γέρων, ἤγουν δικτυοθήρας καὶ πέτρα λέπρας, τουτέστι βρύα, ἔχουσα ἐφ' ἄ, καὶ ἐν ἡ πέτρα σπεύνων ὁ πρέσβυς μέγα δίκτυον ἔλκει ἐς βόλον, ἤγουν, εἰς ἄγραν, εἰς τὸ ρίψαι ἐπὶ ἄγραν, ώμοιωμένος ἀνδρὶ μοχθοῦντι κατὰ τὸ καρτερόν, ἤγουν κατὰ κασαν αὐτοῦ τὴν ἰσχύν ἡ, τὸ ἰσχυρὸν τῆς δυνάμεως, ἀνδρὶ ἀκμάζοντι ὅμοιον ἔχων.
- 42. ΦΑΙ. Είποις δυ αὐτὸν ἐκ τῶν μελῶν τοῦ σώματος άλιεύειν, ἡ ἐκ πάσης δυνάμεως, ής έχει. έλλοπιεύειν δέ έστιν, τὸ έλλοπας, ήγουν ίχθυς άγρεύειν. Ελλοπες γάρ οἱ ἰχθύες, παρά τὸ ἐν λεπίσιν εἶναι. 10 ἡ παρά -τὸ λεπιδωτὸν τῶν ἰχθύων ἡ παρὰ τὸ ἐλλείπεσθαι ὁπῆς καὶ φωνῆς. Αλλως. είποις αν έλλοπιεύειν αὐτόν, ήγουν, ίχθυασθαι, ἐπὶ τὴν τῶν ἰχθύων άγραν μοχθείν, δσον σθένος, ήγουν, όση δύναμις των μελών. ὁ σχηματισμός οδτος και τοῖς κοινοῖς ἐστὶ συνήθης, οίον, συλλαβοῦ ὅση δύναμις. ἐκ-«κλίνω τόδε, όση μοι ίσχύς. ἐλλειπῶς δὲ ταῦτα λέγεται. τὰ γὰρ ἐντελῆ· συλλαβοῦ κατά την δύναμιν, όση σοί έστι και ἐκκλίνω τόδε, κατά την έσχύν, δση μοί έστιν. είχε δ' άν ταῦτα όμοίως τῷ τῶν οὶ νῦν βροτοί είσι. καὶ σαφέστερα ήν, εἰ οὖτως αν ἐλέγετο συλλαβοῦ κατὰ τὴν όση σοι δύναμίς έστι και έχκλινω τόδε, κατά την όση μοι έσχύς έστι. ταῦτα γας από τοῦ την αρξάμενα, είτα οὐκ ἀποδεδωκότα τὸν λόγον πρὸς αὐτό, ΄ ἀλλ' ώσπερ ἐκ μεταμελείας εἰς ἔτερον μεταπεσόντα σχηματισμόν, δῆλα γίνεται ἀπὸ της ἀρχης, οξα έτεινεν, είτα ὅπη μετακλιθέντα ἀποδίδοται. Ψῦν δὲ ἐλλιπέστερον λέγεται, καὶ τοῦ τὴν ἀπόντος. κατὰ Ιταθτά ἐστιν έλλιπες και το όσος όχλος άμμιν έπιρρεί. το γαρ έντελές, βαβαί τοῦ όχλου, όσος ημῖν ἐμπίπτει.

43. 2 ΩιΔΗΚ. Δωρικώς, αντί τοῦ ωδήκασιν ήγουν γεγαυρισμένος ή

<sup>10</sup> ή παρά κ. τ. λ.] Ηæc in Vat. 5. sic Syracus. p. 335. extr. Vulgo ταῦτα. 
leguntur: ἡ παρὰ τὴν λεπίδα, ἡ ὅτι ἐλλειπομένην ἔχουσι τὴν ὅπα.

Vat. 5. Idem pro γεγαυρισμένος legit
ταὸτά] Correxit Toup. in Epist. de ταυρισμένως.

πεφυσιωμένος καὶ ἐξωγκωμένος ὧν. οἰδῶ γιάς, οἰδήσω, τὸ ἐξογκοῦμαι.

Γίνες δὲ τὰ παςακαλουθοῦντα νεῦςα ταῖς φλεψίν. ἐλέγετο δὲ παρ' αὐποῖς καὶ ὁ υίὸς ἶνις. ἀπὸ γὰς τούτων τῶν μελῶν. τὸ σπέρμα συνάγεσθαι δοκεῖ.

44. ΤΟ. Ἡγουν ἄξιόν ἐστι νέφ τινὶ είναι. ἢ ἡ δὲ δύναμις ἀξία τῆς ἡλικίας κὐτοῦ. ἴσως γὰς εὐήλιξ ³ἐγέγλωπτο: τῷ κισσυβίφ, εὐμήκης τε τὴν σύνδεσιν τῶν μελῶν, ἢ ἀνάλογον τῆς ἀκμῆς τὸ σθέκος κἀτοῦ. ᾿Αλλως. ὁ νοῦς ⁴Ως δέ οἱ ἀδήκαντι, οὕτως εἰσὶν ἀγκωμέναι κατὰ τὸν κὐχένα αὐτοῦ πάντοθεν αὶ ἶνες, ἤγουν τὰ νεῦρα, καίπερ ὅντι πολιῷ, ἤγουν λευκῷ.

τας τρίχας ή δε ίσχυς αξία ήβης, ήγουν ακμής.

45. ΤΤΤ. Τυτθον κυρίως το ἐπισίτθιον βρέφος, παρά του 5 τισθόν, δ σημαίνει τον μαζόν όθεν και τυτθήν κέγουσι τήν ολίγην, ή μικράν. Αλλως. Τυτθόν δ' δσσον άπωθεν] άπωθεν δε τοῦ γέροντος, μεκά του γέροντα τον κατά την θάλασσαν πονούμενον, ποσούπον διάστημα, δσον όλίγον. τοῦτο καὶ δύναται τὸ όλίγον όσον, προταιτόμενον έχου τὸ όλίγου τοῦ όσον καθά τὸ όστις έχει τὰ ός τοῦ τις προταττόμουον α è τη διααρέσει τοῦ λόγου υστερον εξ ἀνάγκης ἀποδίδοτου, ολοκ, τίς θε τάθε εποίησε; καί, τοσούτον άπέχει τόδε τούδε, όσον όλίγον ἐν ῷ τὸ ὅσον ἀπὸ ἴσου διαστήματος, ετέρου έγνασμένου, απαιτεί του κόγου δείκυσθακ είτα ασπερ μή προχείρου τούτου όντος, τὸ ἐλίγον ἀποδίδοται καθολικώς, ὑΦ΄ ἄ τάδε τὸ διάστημα καλ τόδε εἰσίν ἄσπες εἶ τις πρὸς τὰ τίς όδε ἐστὶ; τὸ ἄνθρωνος ἀποδοίη: τοῦ τίς την ὑπόστασιν ἀπαιτοῦντος, καὶ τὸ ἄποριον. ώσπες δε τὰ όσον ἐν τοῖς τοιούτοις ὑποτάττεται, κατὰ τὰ αὐτὰ ταῦτα καὶ τὸ οἶον ἀνολουθίαν έχει ὑποτάξεσθαι. Τυτθὸν δ' ἄσσον] Τὸ πᾶν οὅτως. μετά τον γέροντα δε, τον κατά την θάλασσαν πονούμενον, τοσούτον διάστημα όσον όλίγον, άλωά, ήγουν άμπελος, βαρείται καλώς σπαφυλαίς σπυρναίαις, ήγουν πυρσαϊς ήδη, πεπείροις δηλονότι, ήν μικρός τις παϊς φυλάσσει έπὶ τοῖς φραγμοῖς καθήμενος.

46. ΠΤΡ. 'Ωρίμοις, περκαζούσωις. [παρά των ἀκτίνων γὰρ πυρούμεναι πεπαίνονται.] οἱ δὲ, τὰς ἤδη ώραν ἐχούσας τροφῆς πύρνον γὰρ ἔνιοι τὴν τροφὴν λέγουσιν. ἢ πυρναίαις, ταῖς τρωξίμοις. ἐπάγει οὐν ἐξῆς φοιτἢ σινομένα τὰν τρωξίμου ἡ ταῖς περκαζούσαις, παρ' ὅσοι παρὰ τῶν ἀκτίνων τοῦ ἡλίου πυροῦσθαι. "Αλλως. Πυρναίαις ταῖς περκαζούσαις, ἢ τρωξίμοις πύρνος γὰρ ὁ σῖτος καὶ ἡ τροφή. 'Αλωὰ σημαίνει τέσσαρα. κυρίως μὲν γὰρ λέγεται ὁ ἀμπελόφυτος τόπος ὡς κατὰ πολὰ λώων τοῦ ἀπλοῦ πεδίου. λέγεται ἀλωὰ καὶ ὁ δενδροφόρος τόπος, ἐπεὶ δευτέρως καὶ αὐτός λάρων τοῦ τῆς ἀπλῶς γῆς. ἀλλὰ καὶ ὁ λαχανηφόρος τόπος, ὁμοίως καὶ

αύτὸς δια την αύτην αίτίαν. άλωη δε καὶ ή άλως.

47. ΚΩΡ. "Η κούσος, νέος, ἀπὸ τῆς τοῦ ὀφθαλμοῦ κόρης, οἱονεὶ χώς τις οὖσα, ἀπὸ τοῦ δι' αὐτῆς χεῖσθαι τὸ διορατικὸν πνεῦμα. κόρη δὲ καὶ ἡ παθθένος, ὑγροφυὴς καὶ τρυφερά, ἀπὸ τοῦ κορεῖν τὸ καλλωπίζειν, ὁ καὶ ἐπὶ τοῦ ὀφθαλμοῦ εἴρηται. ἡ ἡ καθαρὰν καὶ ἄφθορον ἔχουσα τὴν ἡλικίαν κορεῖν γὰρ τὸ καθαίσειν, ἀφ' οὖ καὶ νεωκόρος. ἡ παρὰ τὸ κείρω, ἡ κεισομένη ἔτι καὶ νηπιάζουσα. ἀφ' ἦς καὶ τὸ κῶρος καὶ κοῦσος, ὁ ἀπαλὸς τρυ-

 <sup>3</sup> ἐγέγλυπτο] ἐζωγραφήθη Vat. 3. 5.
 4 ʿΩs δέ] Scribendum ὧδε.
 Toup. Adde notata ad Gregor. Cor. p.
 198.

<sup>5</sup> τιτθόν] Vulgo τυτθόν. Correxit 6 πυρναίαις] πυρνέαις Vat. 6.

φερός παις. 'Εφ' αίμασιαισι] παρ' οσον πλήρεις αίματος γίνονται οί

είσερχόμενοι ἐπ' αὐταῖς, διὰ τὸ ἀκανθώδεις αὐτὰς είναι.

48. ΗΜ. "Ημενος τὸ καθεζόμενος, ἀπὸ τοῦ έω, τὸ καθέζομαι, ἔημι, καὶ τὸ παθητικὸν ἔεμαι, ἡμαι, ἡ μετοχὴ ἐέμενος, ἡμενος. ΑΜΦ. 7 Ομοιον τῷ. Δύο σχόπελοι, ὁ μὲν είς οὐρανὸν εὐρὺν ἰχάνει. τοῦτο δὲ τὸ σχημα οὐκ ἔχει κίνδυνον. οὐ γὰρ ἀφ' ἐτέρου προσώπου ἐφ' ἔτερον ἡ μετάβασις γίνεται, Ίνα δέηται πλαγιασμοῦ, άλλὰ τὸ ὅλον εἰς μέρη. ταὐτὸ δε τὸ δλον τοῖς μέρεσιν. ἔχει δε τὸ πᾶν οὖτως. Δύο δε άλώπεχες περί αὐτόν, ή μὲν ἀνὰ τοὺς ὄρχους, ήγουν τὰς 8 συστοιχίας τῆς ἀμπέλου στεξ-Φεται, βλάψουσα την σταφυλην την είς βρώσιν επιτηδείαν ή δε επί πήρα, ήγουν κατά της πήρας, της τον άρτον τοῦ παιδος έχούσης, πάντα δόλον κατασκευάζουσα, τὸ παιδίον οὐ πρότερον ἐάσειν φησί, πρὶν ᾶν καθίση αὐτὸ ἐπὶ τοῖς ξηροῖς, ἀντὶ τοῦ ἐπὶ τοῖς χενοῖς, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἀνύδρων τόπων. ἡ ἀκράτισταν, ἡχουν ούδενὸς ἐγκρατές. ὅτι δὲ ἀπὸ τοῦ κρατῶ συνετέθη τὸ ἀχράτιστον, δῆλον μὲν ἀπὸ τοῦ βραχὸ ἔχειν τὸ κρα τὸ δὲ πρίν ενίστε μεν μετα απαρεμφάτου λέγεται οΐον, πρίν γενέσθαι τόδε, έγένετο τόδε ένίστε δε μετά όριστικοῦ οίον, πρίν ποιήσω τόδε, εποίησα τόδε. δοχει δε μετά άπαρεμφάτου λέγεσθαι έπι τοῦ ποιουμένου πράγματος μετά δριστικού δὲ ἐπὶ τοῦ ποιοῦντος αὐτό. ΑΝ. "Ο εχος δεχάτου διαφέρει. ΤΟρχος γάρ έστιν ο βόθρος, είς δυ έντίθεται το φυτου πρός μοσχείαν, παρά τὸ ὀξύσσω, ἄρυχόν τινα όντα όρχατον δὲ τὴν ἐπίστιχον φυτείαν, παρά το έρχεσθαι. και 'Αριστοφάνης το μεταξύ των φυτών μετόρχμιον ἐκάλεσεν ἐν τοῖς γεωργοῖς καὶ Ἡσίοδος ὅρχον λέγει τὴν ἐπίστιχον των άμπέλων φυτείαν. 'Α μεν άν' όρχως, τούς διδύμους της άμπέλου Ϋγουν τοὺς 9 κλάδους. ΦΟΙ. 'Οςμα ως παρα το πόρος ποςω, το πορεύομαι, οὖτω καὶ παρά τὸ ὁδὸς γίνεται ὁδῶ, τροπη τοῦ δ εἰς τ, ὁτῶ, πλεονασμῷ τοῦ Φ καὶ ι, φοιτῶ τὸ πορεύομαι καὶ ὁςμῶ.

49. [TP. τρωκτὸν τὸ ἦδη τουγηθέν, καὶ εἰς βοωσιν παρατεθέν, λαμβάνεται δὲ ἐπὶ τῶν ἀκροδρύων. Τοωξιμος ἡ σταφυλή, ἡ τὸ στύφος τοῦ ὁμφακοῦ μεταβαλοῦσα εἰς γλυκύτητα καὶ τὴν γεῦσιν ἡδύνουσα. Ἡ δὲ ἀλώπηξ πάντα δόλον κινοῦσα, ὅπως τὰ ἐν τῆ πήρα φάγουσα αὐτὸν ξηρὸν

ἐάση καθίξαι.]

50. ΤΕΥ. Κατασκευάζουσα. γράφεται καλ κεύθοισα, ἀντὶ τοῦ κρύπτουσα. πανοῦργον γὰρ τὸ ζῶον. [ΠΑΙΔ. Οὖτως ὡς τὸ παίγνιον.

Αττικώς δε ούτω παραπλήσιον το κλάδιον φέρνιον λέγουσι.]

51. ΠΡ. Πρὶν ἡ ἀκρατισμοῦ ξηρὸν ποιήσει αὐτό. ἀκζατισμὸν δὲ νῦν, ὡς οἰμαι, φησὶ τὸν ἀπὸ τῶν βρωμάτων κόρον τε καὶ μέθην. ᾿Αλλως. οἱ μέλλοντες πολεμεῖν, πρωίας ἔτι οὖσης, ὀλίγον τινὰ ἤσθιον ἄρτον, καὶ ἄκρατον οἰνον ἔπινον, ὡς θερμοὶ ὧσι, καὶ μὴ δειλιῶσιν, ὁ καὶ ἀκρατισμὸν ἐκάλουν. ἐνταῦθα δὲ ἀκράτιστον ἀντὶ τοῦ ἄγευστον. [ὁ δὲ μὴ γευόμενος καὶ ξηραίνεται.] ΚΑΘ. Τὸ καθίξη γράφεται βαρυτόνως. τὰ γὰρ ὑποτακτικὰ τῶν ἡημάτων ὁμοίως οἱ Δωριεῖς ἡμῖν προφέρουσιν.

 <sup>7 \*</sup>Oμοιον] Vat. 6. legit: σχημα ώς
 9 κλάδους] λαχιδίους Vat. 3. 5. Grammaticum h. l. ὅρχους et ὅρχεις confundere,
 8 συστοιχίας] Sic Vat. 1. 4. 6. pro docet Toupius.
 συστιχίας.

52. ΑΝΘ. Ανθέρικος ὁ τῆς ἀσφοδέλου καρπός, ής τὰ φύλλα ώς πράσου άγρίου, μείζω δε καὶ πλατύτερα ό δε καυλός άνθέριξ καλείται, δσον πηχυαίος ών και μείζων. το αύτο δέ φησι και Θεόφραστος. 'Απολλόδωρος δε ό Δωριεύς φησιν εύ λέγεσθαι τὸν τῆς ἀσφοδέλου καυλόν ό δε Νεθπτόλεμος γελοίως φήθη τὸν το ἀθέρα τοῦ στάχυος. ['Ανθέρικες τὰ προβαλλόμενα τῶν ἀσταχύων, καὶ οἱ καυλοὶ τῶν ἀσφοδέλων. Καὶ εἰσὶν ἄθραυστόι, άλλήλοις έπιπλεκόμενοι.] ΑΥ. Ο δε πλέπει καλήν άκριδοθήραν δι' άνθερίκων, άντὶ τοῦ διὰ καλάμης, ην οἱ κοινοὶ καλαμαίαν φασί. ΚΛ. 'Επίθετόν έστι παρά τὸ κάζω ρῆμα, δ δηλοῖ τὸ κοσμῶ, ὁ μέλλων κάσω, άφ' οὖ ἡηματικὸν ὄνομα, καλός τὸ θηλυκόν, καλή ἡ παρὰ τὸ καλῶ ἡῆμα έγένετο καλός, διά το καλείν πρός έαυτο έκαστον, ώς το άγαθόν, έφ' δ άγαν θέομεν.

59. ΕΦ. 'Αντί τοῦ συναρμόζων, συνδών σχοῖνος δὲ τὸ παρά τοῖς χοινοῖς Ιβρύλλον. [ἐπιτιθεμένους ἐπείνους συνδεῖ διὰ σχοίνου.] ΜΕΛ. 'Αντί του μέλει, φροντίς έστιν αὐτο ούτε τι πήρης, τουτέστιν, ούδεν ούτε της πήρας, οὖτε τῶν Φυτῶν, ἦγουν τῆς ἀμπέλου, πατὰ τοσοῦτον (τοῦτο γὰρ τὸ τοσεήνον) καθ δσον γαθεί, ήγουν γήθεται καὶ χαίρει περὶ τῷ πλέγματι, άντὶ τοῦ ἐπὶ τῷ πλέγματι. [ΠΗ. Καλεῖται δὲ \* κίβισις καὶ οὐλάς.]

55. ΠΑΝ. Πανταχοῦ δὲ περὶ τὸ ποτήριον περιπέπταται καὶ περικέχυται ύγρός τις ἄκανθος καὶ μαλακός. ὅπερ ἐστιν εἶδος φυτοῦ ἀκανθώδες χαμαίζηλον, εἰς μηχος έξανθοῦν λίαν. ἡ ὑγρὸς ἄκανθος, ὁ εὖκοπος, καὶ

εύτονος. [ Τγρός δε ό εύκαμπής, ή ό νεόφυτος.]

56. ΑΙΟ. "Ηγουν θαϋμα οίον αἰπόλος &ν θαυμάση διὰ τὸ κάλλος. γεάφεται και χωρίς του π αιολικόν το άπατητικόν. αιολίζω γέρ το άπατω. και <sup>3</sup> Ιεροκλής. Μηδ' αιόλιζε ταυτα. τουτο δε έφη δι' ύπερβολήν τοῦ κάλλους ή αἰολικὸν τὸ αἰτωλικόν. Λίολεῖς γάρ οἱ Λίτωλοί. ἐξ Αἰτωλίας δέ φησι τὸ ποτήριου κεκομίσθαι. [Γράφεται δὲ αἰπολικὸν] ή αἰολικὸν, ἀπατηλὸν, ποικίλον, ἐκπληκτικὸν, καὶ ὁ ἄν τις διὰ κάλλος θαυμάση. ταῦτα γάρ δύναται τὸ αἰολίζειν. οἱ γάρ Λίολεῖς ἐπὶ ἀπάτη διαβάλλονται. "Αλλως. πάντη δὲ περί τὸ δέπας, ήγουν τὸ ποτήριον, περιτέταται απαλός ἄκανθος. είδος φυτοῦ φασίν ὁ ἄκανθος. αἰπολικόν τι θάημα, ήγουν θαϋμα, ἀπὸ τοῦ θεέω θεῶ, θεήσω, θέημα καὶ τροπῆ τοῦ ε είς α Δωρικώς, θάημα. ΑΤ. 'Αντί τοῦ, ἐκπληξαι δυνάμενον. καὶ "Ομηρος πατρός όψιν άτυχθείς. ἢ τοῦτο τὸ θέαμα τεράστιον ον τὴν σὴν έχπλήξει διάνοιαν. ή ἀτόξαι, καταπλήξαι σοῦ την ψυχήν. καὶ δι' ύπερ-

άνθέρα. In Vat. 5. legitur: δ δέ Νεοπτόλεμος ανθερικώ φήθη τον αίθέρα.

<sup>1</sup> βρύλλον] "Scholiastes cod. Schellersh. ita: σχοίνφ τῷ παρὰ τοῖς κοινοῖς βρούλλφ. Recte. Hinc emenda Scholiast. editum, qui habet βρύλλον, nisi scripsit βρύελλον. vid. Cangii Glossar. med. et infim. Græc. p. 228. et Hemsterhus. ad Schol. Aristoph. Plut. p. 221." Creuzer. in Melet. P. 1. p. 85. Adde

10 ἀθέρα] Sic Toupius correxit vitiosum Schol. ad Pindar. Ol. vi. v. 90. et Warton. ad Theocr. Idyll. xviii. 32. Schol. Theocr. v. 125.

> <sup>2</sup> κίβισις καὶ οὐλάς] Prius emendavit Toupius pro kibvaais. Idem tamen erravit, quod pro οὐλαs legi jussit θυλάς nam ούλas sane est πήρα. conf. Tzetz. et Reines. ad Lycophr. Cass. 183.

<sup>3</sup> [[ [ Γουρίο scrib adum videtur

Σοφοκλης.

βολην κάλλους, εμαστον αν νομισθείη. η ατύξαι αν, τουτέστι 4 σείσαι, εκπληξαί σε κατά την ψυχήν.

57. ΤΟΤ. Ένεκα μὲν τούτου ἐγὰ αἰγά τε ἔδωκα ἄνον τῷ πορθμεῖ, τῷ ἀπὸ τῆς Καλυδῶνος, καὶ τυρόεντα, ἀντὶ τοῦ τυρὸν μέγαν, ἀπὸ γάλακτος λευκοῦ. ἄνια τὰ πωλούμενα, ἄνος δὲ, ὁ δίδωσί τις, Ίνα λάβη τι τῶν πωλουμένων. [Τοῦτο δὲ τὸ δέπας ἀνησάμην παρὰ τοῦ πορθμέως αἰγὸς καὶ τυροῦ λευκοῦ γάλακτος. καὶ ἐστὶν ἡ σύνταξις ᾿Αττική. οὕτω φαμὲν πλὰξ μαρμάρου. τὸ δὲ λευκοῦ γάλακτος τὸ ἴδιον τίθησιν. οὕτω καὶ μέλαν σκότος.] ΠΟΡ. Ἡ ὄνομα κύριον, ἡ τῷ ἀπὸ Καλυδῶνος εἰς Πελοπόννησον αὐτὸ μετακομίσαντι. ἀντίκεινται γὰρ ἀλλήλων τὰ χωρία. ἡ πορθμεῖ ἴσως διαπορθμεύοντι ἐξ Αἰτωλίας εἰς Πελοπόννησον. γράφουσι δὲ τινες καὶ Καλυδνίω, ἀγνοοῦντες ὡς Καλύδναι ἐγγὺς τῆς Κῶ εἰσίν. ὑ Ομηρος καὶ Κῶ Εὐρυπύλοιο πόλιν, νήσους τε Καλύδνας. ΤΤΡ. Τυρός, τυρόεις παράγωγον τυρόεντα. τὸ τυ μακρὸν ὁ ρόεντα μέ, συνίζησις. τὰ εἰς ρος γὰρ δισύλλαβα ὀξύτονα, τῷ υ παραληγόμενα, ἐκτείνουσιν αὐτό. οἶον τυρός, πυρός, ὁ σῖτος. τὸ πῦς δὲ, τοῦ πυρός, βραχύ.

58. [ΩΝ. "Ωνιον τὸ πρᾶγμα. ἀνη ή 7 ἐνέργεια. ἀνος τὸ διδόμενον τί-

μημα. ἐχ δὲ τοῦ διδομένου τιμήματος καὶ εὖωνος.]

59. ΟΥ. Ήγουν, οὖπω δὲ οὐδαμῶς εἰς τὸ ἐμὸν χεῖλος ἔψαυσεν, ἀλλ'

έτι κείται άχραντον, ήγουν άψαυστον, άμόλυντον.

60. ΤΩ. Καί τυ μάλα] Γράφεται καὶ τῷ κέντοι. 8 δι' οδ καί σε μάλα ἀρεσαίμην, ἀντὶ τοῦ ἀρέσω, εὐάρεστος δόξαιμι. τὸ δὲ πρόφρων, ἐπιρρηματικῶς, ἀντὶ τοῦ μετὰ προθυμίας αὐτὸ διδοὺς δηλονότι. [ΠΡΟ. Τὸ δὲ συνθετὸν πρόφρων καὶ πρόθυμος τὸ αὐτό πρόφρων δὲ ποιητικόν. πρόθυμος, ὁ κινούμενος εἰς τὸ ἔμπροσθεν η γὰρ πρό τὸ ἔμπροσθεν δηλοῖ καὶ πρόφρων, ὁ ὑπὸ φρενὸς κινούμενος. Ο δὲ ποιεῖ φρονη . . . κινούμενος ποιεῖ . . . ἀεὶ δὲ ἐπ' ἐσκεμμένου καὶ λελογισμένου . . . τὸ δὲ πρόθυμον ἐπ . . . τοῦ μανικόν τι καὶ ἀκρατὲς δρᾶσαι, καὶ ἐπὶ ἐσκεμμένου ἐπαμφοτερίζει γάρ.]

61. ΑΙΚ. Ἐάν γε σύ, ὧ φίλος, ἢ σύ, ὧ φίλε, ἄσης τὸν ὅμνον τὸν ἐφίμερον, τὸν γλυκύν ἀντὶ τοῦ τὴν ῷδὴν τὴν ἐπιθυμητὴν ἐμοί. λέγει γὰς τὴν ἐπὶ Δάφνιδος ῷδήν. τὸ 9ἀς ἐσκω οὕτως ἀρέσκω τινὶ, ἀντὶ τοῦ ἀρεστὸς αὐτῷ Φαίνομαι. ἀττικῶς δὲ μετὰ αἰτιατικῆς, ὡς παρὰ Πλάτωνι ἀλλ εἰ μὴ αὖ σε ταῦτ ἀρέσκει. ᾿Αρέσκομαι δέ τινι, ἀντὶ τοῦ ἀποδέχομαι αὐτόν. καὶ ἀπαρέσκομαι, τὸ οὐκ ἀποδέχομαι. [ΕΦ. ἵμερος ἡ ἔφεσις, καὶ ἱμερόεις ὁ ἵμερον ἔχων. ἐφίμεςος δὲ ὕμνος, ὁ ἐπιπόθητος.]

62. ΚΟΤ. Καὶ οὐδαμῶς σοι Φθονῶ. προσάγαγε σαυτὸν, ὧ ἀγαθέ, ἤγουν πρόσελθε, ἦξον. γράφεται καὶ κοὖτι τυ κερτομέω. ΤΑΝ. Τὴν γὰρ ἀδὴν οὐδαμῶς φυλάξεις εἰς τὸν ἄδην τὸν ἐκλελαθόντα, το ἀντὶ τοῦ

6 ρόεντα μέ] Hæc corrupta sunt.

gistri.

8 δι' οδ] ήγουν Vat. 2.

<sup>9</sup> ἀρέσκω] De hujus verbi structura vid.
 Matthiæi Gram. Gr. §. 383.

<sup>4</sup> σείσαι] διασείσαι τον θυμον τοῦ δρώντος. Vat. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> τῷ κ. τ. λ.] τὸ ἀπὸ—αὐτῷ μετακομίσαντι Vat. 3. 5.

<sup>7</sup> ἐνέργεια] Antea εὐέργεια. Emendavit Toupius. Ένη est emtio sive actio emendi, quod ἐνέργειαν vocant Græci ma-

<sup>10</sup> άντι τοῦ κ. τ. λ.] Hic locus in Vat.
3. ita legitur: ἐκλανθάνουσι γὰρ πάντες οἱ ἐν αὐτῷ· ἤγουν τὸ τῆς λήθης ὅδωρ πίνοντες.
ἡ τὸν ἐκλελαθόντα, τὸν λήθης αἴτιον.

τον λήθης ποιητικόν καὶ αἶτιον. ἐκλανθάνουσι γὰο πάντες οἱ ἐν αὐτῷ, τὸ τῆς λήθης ὕδωρ πίνοντες. ὡς ἀπὸ τοῦ ἔλαχον, λελάχω ἐνεστώς, οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ ἔλαθον, λελάθω. [ΛΕΛ. Λελαθόντα τὸν λήθης ποιητικόν ἐστὶ δὲ τὸ πάθος ἀναδίπλωσις, ὡς καὶ παρ' 'Ομήρω τὸ λελάχωσι καὶ τεταγών.]

64. ΑΡΧ. Της βουχολικης φδης ἄρξασθαί με ποιήσατε, ώς ποιήτριαι. 
ἐπικαλεῖται γὰρ αὐτὰς μέλλων ἀείδειν. τοῦτο δὲ λέγεται πρόασμα, καὶ ἐπιμελφδημα, καὶ ἐπφδή τὸ δὲ ἄρχετε καὶ λήγετε, ἐπφδοῦ τάξιν ἔχει.

Μνὰσέας δὲ ἐν τῷ περὶ Εὐρώπης Πανὸς υἰόν Φησι Βουχολίωνα, ἀφ' οὖ καὶ τὸ βουχολεῖν. ᾿Αλλως. ᾿Αρχετε βωχολικᾶς] ἄρχετε, ὦ Μοῦ-

σαι, ήγουν προηγείσθε, της βουκολικής ώδης άρχετε.

65. ΘΤΡ. Δεικτικώς. ἤγουν ἐγῶ ὁ ἐξ Αἴτνης, καὶ Θύρσιδος ἤδε ἡ φωνή. ὁ ποιμὴν Θύρσις ἐπαινεῖ ἐαυτόν. ἡ δὲ Αἴτνη Σικελίας ὅρος ἐστίν, ἀπὸ Αἴτνης τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὡς φησιν Αλκιμος. Σιμωνίδης δὲ ἐν τῷ περὶ Σικελίας Αἴτνην φησὶ κρῖναι Ἡφαιστον καὶ Δήμητραν περὶ τῆς χώρας ἐξίσαντας, Δημήτριος δὲ ὁ ¾ Καλατιανὸς, τοῦ Βριάζεω, ἐνὸς τῶν Κυκλώπων, παῖδας γενέσθαι, ⁴Σικανὸν, καὶ Αἴτνην, ἀφ' ἦς τὸ ὅνομα. Ἦλλως. ὡς Σικελιώτου αὐτοῦ ὄντος καὶ κατὰ τὴν Αἴτνην νέμοντος. μέλλει δὲ ἄδειν, ὃν τρόπον ὁ Δάφνις μὴ δυνάμενος φέρειν τὸν τῆς Εενέας τοῦνομα Νύμφης ἔρωτα, ἀπέλιπε τὸ ζῆν.

66. ΠΛ. Ο Δάφνις Σικελιώτης υπάρχων εν Σικελία ήν, ότε τὰ λοίσθια Επνεεν. ότι γοῦν Νύμφης ήρα ὁ Δάφνις, ἡ δὲ Νύμφη ἀπεστρέφετο αὐτὸν διὰ τὴν πρὸς ἐτέρας γυναϊκας ὁμιλίαν, αἰνίσσεται ὅτι οὐδὲ αἱ λοιπαὶ

έν Σικελία ήσαν, ότε ὁ Δάφνις έθνησκεν.

67. ΠΗΝ. Πηνειὸς, ποταμὸς δετταλίας. τέμπη δὲ γενικῶς μὲν τὰ ἄλση. νῦν δὲ τὸ μεταξὺ τῆς "Οσσης καὶ τοῦ 'Ολύμπου χωρίον, ὅ ἐστι περικαλλές, καὶ ὤσπερ ὑπὸ θείας γνώμης πρὸς διόρυξιν διηρημένον, δι ἢς ὁ Πηνειὸς πρὸς τὴν θάλασσαν ῥεῖ. λέγεται δὲ τοῦτο τὸ χωρίον τέμπεα Θετταλικά. ΠΙΝ. Πίνδος, ὄρος τῆς 'Αρκαδίας, ἡ ποταμός' κατὰ δέ τινας ὅρος τῆς Περραιβοίας ἐγγὺς θαλάσσης. τὸ δὲ εἴχετε, ἀντὶ τοῦ κατοικεῖτε. [ΤΕΜ. Τέμπη τὸ μεταξὺ τῆς "Οσσης καὶ τοῦ 'Ολύμπου, χωρίον χάριτας ἔχον πολλάς, δι' οδ καὶ ὁ Πηνειὸς ῥεῖ. ΠΙΝ. ὅρος τῆς Περραιβίας, ἐγγὺς θαλάσσης.]

68. ΟΤ. Οὐ γὰρ τότε τὸ μέγα ρεῦμα εἴχετε, ὅ ἐστιν, οὐκ ἡτε ἐκεῖσε. ὁ δὲ ᾿Αναπος ποταμὸς ἐν Συρακούσαις τῆς Σικελίας. ᾿Αναπος δὲ εἴρηται, ὡς ἄνευ πόσεως ὢν καὶ βληχρὸν ἔχων ὕδωρ ἡ παρὰ τὸ τοῖς ποσὶ μὴ δια-

βατός είναι.

69. ΑΚΙ. "Ακις ποταμός Σικελίας" ὁ δὲ νοῦς αι Νύμφαι τότε οὐκ

¹ Myaoéas] Myaolas Vat. 3.

<sup>2</sup> Σιμωνίδης] Σιληνός scribi jubet Dorvill. in Sicul. p. 246. Conf. ibid. p. 473. adde Tzetz. ad Lycophr. v. 786. ibique Müllerum, eundemque in indice.

<sup>3</sup> Καλατιανός] Vulgo Καλετιανός. Correxit Toupius. Etiam Wartonus scribi voluit Καλλατιανός, qui Demetrius citatur ap. Steph. Byz. de Urb. v. ANTIKTPAI.

4 Σικανόν] Ita Vat. 3. 5. pro vulgato Δικανόν. Illud reponendum esse, vidit etiam Toupius, quem de hoc Sicano, Cyclopis et Polyphemi patre, a quo Sicani denominati, consules.—Mox post δνομα supplet τῷ ὄρει Cluver. in Sicil. i. 2. p. 26.

3 Θετταλίας] Hoc reposui pro Σικελίας. Paulo post pro 'Αρκαδίας item scribendum esse Θετταλίας, monuerunt Viri docti.

ήσαν περὶ Σικελίαν, ὅτε ὁ Δάφνις ἀπώλετο Ἰσως διὰ τὸ νύμφης ἐρἄν ἤσαν περὶ Σικελίαν, ὅτε ὁ Δάφνις ἀπώλετο Ἰσως διὰ τὸ νύμφης ἐρἄν ἄκις δὲ παρὰ τὸ ἄκιδι ἐοικέναι τὰ ρεύματα. Νυμφόδωρος ἐν τῷ περὶ Σικελίας, θαυμάζομεν, φησίν, ὅστι Δάφνιδος ᾿Ακις ποταμὸς Σικελίας ἐνῆν. ᾿Αλλως. 'Ο νοῦς Πᾶ πόκ ἄρ ἤτε] ποῦ τότε ἄρα ἤτε, ἢ κατὰ τὰ καλὰ τέμπη τοῦ Πηνειοῦ ἤτε; ποταμὸς οὖτος Θετταλίας. ἢ κατὰ τὰ καλὰ τέμπη τοῦ Πίνδου; ποταμὸς καὶ οὖτος Θετταλίας. ἢ κατὰ τὰ καλὰ τέμπη τοῦ Πίνδου; ποταμὸς καὶ οὖτος Θετταλίας. οὐ γὰρ δὴ εἴχετε, ἤγουν ἀκεῖτε, τὸν μέγαν ροῦν τοῦ ποταμοῦ τοῦ ᾿Ακιδος ποταμὸς καὶ οὖτος ποῦ τὴν ὑψηλὴν Αἴτνην. οὐδὲ τὴν σκοπιὰν τῆς Αἴτνης περιφραστικῶς ἀντὶ τοῦ τὴν ὑψηλὴν Αἴτνην. οὐδὲ τὸ ἱερὸν ὕδως τοῦ Ἦκιδος ποταμὸς καὶ οὖτος Σικελίας. ἤγουν, οὐ γὰρ τὴν Σικελίαν ἀκεῖτε τότε. λέγει δὲ ἀπεῖναι τὰς Νύμφας, ἐπεὶ Νύμφης ἤρα ὁ Δάφνις, ἦς ἀπούσης, μετὰ τῶν ἄλλων δηλονότι, ἐτελεύτα. εἰ γὰρ παρῆν, οὐκ ᾶν ἴσως ἀπέθανε. [ΣΚ. Σκοπὸς ὁ σκεπτόμενος, σκοπιὰ δὲ ὁ τόπος, ἐν ῷ ἱστάμενος σκέπτεται. 'Ο δὲ καὶ σκόπελος ποιητικῶς γράφεται.]

71. THN. Έχεῖνον οἱ θῶες, ἐχεῖνον οἱ λύχοι ἀρύσαντο, ἤγουν, ἀρυόμενοι ἐθρήνησαν, ἢ ἐχεῖνον οἱ θῶες ἐγηρύσαντο δηλονότι. οὐ γὰρ τὸ ἀρύσαντο δύναται καὶ ἐπὶ τῶν θώων λέγεσθαι ἀπὸ κοινοῦ. συνυπακούεται γοῦν τὸ οἰχεῖον κατὰ ἀναλογίαν τοῦ προβρηθέντος. ἐχεῖνον καὶ ὁ λέων ἐκ τοῦ δρυ-

μοῦ ἀνέχλαυσε θανόντα.

72. ΤΗΝΟΝ. Γράφεται καὶ χ' ώ 'κ δουμοῖο λέων αν ἔκλαυσε.
τινὲς αἰτιῶνται τὸν Θεόκριτον, ἐν Σικελία λέγοντες μὴ εἶναι λέοντας. ἀλλὰ
προστιθεμένη ἡ αν συλλαβή, λύει τὴν αἰτίαν Ἰνα ἢ τῆνον αν ἔκλαυσεν,
εἰ ἐν Σικελία ἦν, καὶ ὁ λέων ἐκ τοῦ δουμοῦ ἡ καί εἰ ἐγένετο γὰς ἐν Σικελία λέων, κἀκεῖνος τοῦτον ἐθρήνησεν.

73. ΑΡΧΕΤΕ. "Όρα την ήδονήν. άντωδη δὲ τὸ σχημα, η τις γίνεται

ούτως, όταν λαλή φόλην άλλην, και άλλην άποκρίνεται.

75. ΔΑΜΑΛΑΙ. Δαμάλαι μὲν, αἱ ἤδη δαμασθηναι δυνάμεναι πόρτιες δὲ αὶ μικραὶ καὶ μήπω εἰς ζυγὸν ἐλθοῦσαι. "Αλλως. Πολλαὶ οἱ πὰρ ποσοὶ] πολλαὶ δὲ βόες παρὰ τοῖς ποσὶν αὐτοῦ, πολλοὶ δὲ ταῦροι, πολλαὶ δὲ δαμάλαι, ἀντὶ τοῦ δαμάλεις, καὶ πόρτιες πολλαὶ, ἀπὸ κοινοῦ, ἀδύραντο ἤγουν, ἐθρήνησαν. βόες, αἱ τέλειαι δαμάλεις, καὶ πόρτιες, αἱ μήπω ὑπὸ ζυγὸν ἐλθοῦσαι, μηδὲ γόχευθεῖσαι, αἱ πόρτιες δὲ καὶ ἔτι εὐτελέστεραι τῶν δαμάλεων. ἐπὶ δὲ τῶν ἀρρένων μόσχοι τὰ νεογνά, καὶ τὰ ὑπὸ ταῖς μητράσιν ἔτι. ταῦροι δὲ οἱ τέλειοι. ἔστι δὲ ἡ δάμαλις, τῆς δαμάλεως. οἱ ποιηταὶ δὲ καὶ ἡ δαμάλη, τῆς δαμάλης, λέγουσιν, ἀρὸ οῦ ἐνταῦθα αἱ δαμάλαι.

77. ΗΝΘ. Ἡλθεν ὁ Ερμῆς πρώτιστος, ἡ ὡς φίλος Δάφνιδος, [ἡ ὡς νόμιος,] ἡ ὡς ἐραστής. τὸ δὲ λ εἰς ν τρέπουσιν οἱ Δωριεῖς οὐ πάντοτε, ἀλλοταν εκὐτὸ τὸ θ ἡ τὸ τ ἐπιφέρηται, οἰον, βέλτιστος, βέντιστος, φίλτατος,

φίντατος ούτως ούν και τὸ ήνθ Ερμάς.

7 δχευθείσαι] Correxit Toupius. Vulgo

δχηθεῖσαι. Mox pro ἀτελέστεραι ex cd. Vat. 4. scripsi εὐτελέστεραι.

8 αὐτὸ] ἀὐτῷ scribendum putat Bast. ad Gregor. Cor. p. 198. Conf. Valcken. ad Adoniaz. p. 412. A.

<sup>6</sup> δτι Δάφνιδος κ.τ.λ.] Scribit Casaub. δτι ἐπὶ Δάφνιδος "Ακις ποταμός Σικελία ἐνῆν. Lectt. Theorr. p. 244. (p. 63. Reisk.). Reinesius pro θανμάζομεν legit θαυμάζομένων.

78. [ΚΑΤ. Τρύχει καὶ τρύχεται, τὸ τραχέσι τισὶ καταπονεῖται. ΕΡ. Ἐρῶ σοῦ καὶ ἐρῶμαι ὑπὸ σοῦ. Ερασσαι δὲ παθητικὸν ὅν ἀντὶ τοῦ ἐρῶ λαμβάνεται, καὶ ἐστὶ ποιητικόν καὶ <sup>9</sup>Εὐριπίδης πρὸς θεῶν ἔραμαι κυσὶ θρῦξας.]

81. HNΘΕΝ. Οἰχείως, ἀγροῖχος γὰρ ἦν ὁ Πρίαπος, ὡς καὶ ὁ Δάφτις. ἴσως διὰ τὸ κάλλος υἰὸς ᾿Αφροδίτης. Ἦλλως. ἡ το ὡς ἐρώμενος τοῦ Δάφνιδος, ἡ ὡς υἰὸς ᾿Αφροδίτης. [ΠΡ.Ι. Πρίηπος θεὸς ἔφορος τῆς ἀκολα-

σίας, όθεν και πριαπισμός ή έκτασις τοῦ αἰδοίου.]

82. ΚΗΦΑ. Καὶ ἔφη· ἐστὶ γὰς τὸ πάθος ¹ ἔκλειψις καὶ κρᾶσις. Α ΔΕ [Γράφεται, ἀ δέ τοι κώρα.] Τὸ ἑξῆς ἡ δὲ κόρη ἀνὰ πᾶσαν τὴν κρήνην ζητοῦσά σε. διὰ μέσου γὰρ ὁ στίχος τὸ ἄρχετε βωκολικᾶς.

83. ΠΟΣΣΙ. Μανιωδώς Φέρεται καθόλου τα είς ται λήγοντα βήματα όταν έχη το ν παραληγόμενον και προπεριστώμενον, παροξύνουσιν οι Δω-

gιείς· όταν δε βαρυνόμενον, όμοίως ήμιν εκφέρουσιν.

84. ΑΡΧΕΤΕ. Γράφεται, Μοῖσαι πάλιν. τὸ πάλιν ἐξ ὑποστροφῆς ἀρχὰν ποιούμενός φησιν. αἱ περιγραφαὶ δὲ συστέλλουσι τὰς ἀδάς. τὸ δὲ

άρχετε βωκολικάς λέγεται έπωδης τάξιν έχειν.

85. ΖΑΤΕΤΣ'. Λίολικόν. συναπτέον δε τουτο τοις έπάνω. πάντη δε πλανᾶται ζητοῦσά σε. εἰρωνευόμενος δε λέγει πρὸς αὐτὸν τοῦτο, αὐτὸς γαρ μαλλον έζήτει, δια τοῦτο και δύσερως. Τινές δε φασιν, ότι οὐ δια την Νύμφην, άλλα δια του βασιλέως θυγατέρα δι' ην έπηρώτα. Αλλως. Ζατεύσα] εἰρωνεύεται δέ. ζητεῖ γὰρ αὐτὸς μᾶλλον, οὐ ζητεῖται ὑπὸ της νύμφης; η και παρηγορητικός ο λόγος. ΔΥΣΕΡΩΣ. Δύσκολον έρωτα έχεις καὶ παντελώς ἀπροσμήχανον. ζητοῦσα γὰρ [σε] ή νύμφη περιέρχεται. παρηγορήσαι θέλων, τουτό φησι πρός αυτόν. "Αλλως. τὸ παν. ήλθεν ο Ερμής πρώτιστος ἀπό τοῦ όρους, είπε δὲ τῷ Δάφνιδι, τίς σε κατατρύχει; ήγουν δαπανά, φθείρει; τίνος ένεκα, ω άγαθε, κατά τοσούτον έρασαι, άντι τοῦ ἐρᾶς; ήλθον οἱ βουχόλοι μετά τὸν Ερμῆν δηλονότι ήλθον οι ποιμένες, οι αιπόλοι πάντες άνηρώτων, τι κακόν έπαθεν. ήλθεν δ Πρίαπος, καὶ ἔφη, ὧ Δάφνι τάλαν, ἤγουν, ἄθλιε, τί σὺ τήκη; ἤγουν, διαβρέη, Φθείρη; ή δε κόρη ἀνὰ πᾶσαν πηγήν, ἀνὰ πάντα τὰ ἄλση, Φέρεται τοῖς ποσί ζητοῦσά σε δηλονότι, παραμυθούμενος δε αύτὸν τοῦτο λέγει δύσερώς τις άγαν εί, ήγουν οὐκ είδως έραν, οὐ καλῶς διοικήσαι τὸν σαυτοῦ έρωτα δυνάμενος, και άμήχανος, ήγουν, ύπ' ούδεμιας μηχανής μετριώτερος περί τον έρωτα γενέσθαι δυνάμενος. [ΔΥΣΕΡΩΣ. ο ἐπὶ κακῷ χρώμενος έρωτι. ΑΜΗΧΑΝΟΣ. έξηγητικόν τὸ ἀμήχανος τοῦ δύσερως. ὁ γὰς χαυνωθείς ύπο του έρωτος άμηχανεί, και ού δύναται εύρείν θεραπείαν έπι τῷ ἔρωτι.]

86. ΒΟΥΤΑΣ. [βούτης, ὁ βουκόλος ὁ τῶν βοῶν, ποιμὴν ὁ τῶν προβά-των, αἰπόλος ὁ τῶν αἰγῶν.] βουκόλος ὧν φησιν οὐ κατὰ τοὺς βουκόλους ἐξας, παρ' ὅσον οἱ μὲν βουκόλοι πρὸς τὰ ἀφροδίσια ἐγκρατεῖς οἱ δὲ αἰπόλοι, λάγνοι. ἡ δὲ αἰτία, ὅτι κατωφεζέστεραι οὖσαι αὶ αἶγες δελεάζουσι

 <sup>9</sup> Εὐριπίδης] In Hippolyto, 219. ubi vulgato ἐρωμένου.
 recte legitur, θωϋξαι.
 ι ἔκλειψις] Scribit Heinsius ἔκθλιψις
 ιο ὡς ἐρώμενος] Sic recte Vat. 5. pro Lectt. Theocr. p. 303.

τούς αἰπόλους. Αλλως. Παροιμία τοῦτο ἐπὶ τῶν ἡσύχων μὲν πρῶτον καὶ ἡμέρων, ἔπειτα δὲ ἀγρίων. οι γὰς βόες ῆμεςοί είσιν. ἀπὸ γοῦν τῶν βοσχομένων και οι βόσκοντες αύτους τοιουτοι λέγονται. αι δε αίγες άγριαι, παρόσον καλ είς τα 2υψη των όςων, καλ είς κρημνώδεις τόπους βόσκονται.

ἀπὸ τούτων δὲ καὶ οἱ αἰπόλοι τοιοῦτοι λέγονται.

ι 87. ΩΠΟΛΟΣ. 'Αντί τοῦ ὁ αἰπόλος. γίνεται κατά συναίρεσιν τοῦ ο καὶ α εῖς ω μέγα, μένοντος προσγεγραμμένου τοῦ ι. οἰον, ὁ αἰπόλος, ώ πόλος οι αιπόλοι, ώπόλοι. Αλλως. Βούτας μεν] ο νους βουκόλος μεν έλεγου, νῦν δε ώμοίωσαι ἀνδρὶ αἰπόλφ. τοῦτο δε ταὐτόν ἐστιν, ώσπες εὶ ἔλεγεν, οὐκ ἀξίως τῆς σεαυτοῦ τάξεως διετέθης. βουκόλος γὰρ ὧν ώφειλες μεγαλοπρεπής <sup>3</sup>[τις] είναι, καὶ γενναίως τοὺς ἔρωτας καὶ τὰ συμπίπτοντα δύνασθαι Φέρειν. νῦν δὲ, ὡς ἔοικεν, ἐλέγου μόνον βουκόλος, τη άληθεία δε ούκ εί, μικροποεπώς διακείμενος, και τοιαύτα πάσχων, οία αν αἰπόλος ἀνὴρ ἔπαθε. πρὸς δ ἐπάγει ὁ αἰπόλος ὅτε ὁςᾳ τὰς μηκάδας, ήγουν τας αίγας οία, άντι τοῦ ὅπως, ἐπιρρηματικῶς, βατεῦνται, ἡγουν βατεύονται, τοῖς τράγοις μίγνυνται τήκεται κατά τοὺς ὀφθαλμούς, Ϋγουν διαρρεϊται, φθείρεται, ότι οὐ τράγος αὐτὸς ἐγένετο. καὶ σὺ ἐπειδὰν δράς τας παρθένους όπως γελώσι, τήκη τούς όφθαλμούς, ότι οὐ σύν αὐταῖς χορεύεις.

92. ΤΩΣ. Πρός τούτους δε, ους τινας άνωθεν είπομεν, ήτοι τους βούτας, τοὺς ποιμένας, καὶ τοὺς αἰπόλους, τὸν Πρίαπον, καὶ τοὺς λοιποὺς, οὐδὲν 4 εφθέγξατο δ βουκόλος, ήτοι δ Δάφνις. ΑΛΛ. 'Αλλα τον αυτοῦ έρωτα επέραινε, καὶ διήνυε μέχρι καὶ τῆς μοίρας. τοῦτο διχῶς ἐὰν μὲν γὰρ ἐκτείνωμεν τὸ ας, σημαίνει γενικήν πτῶσιν ἐὰν δὲ συστέλλωμεν αὐτό, αἰτιατικήν τῶν πληθυντικών Δωρικώς. ἐκεῖνοι γὰρ τὰς παρ' ἡμῖν ἐκφερομένας εὐθείας τών πληθυντικών διά της αι διφθόγγου διά του ες εκφέρουσιν. Αλλως. Πρός πούτους ήγουν τοὺς νομείς καὶ τὸν Πρίαπον, οὐδὲν ἔλεξεν, ἀντὶ τοῦ οὐδὲν άπεκρίνατο ὁ βουκόλος, άλλὰ τὸν ἐαυτοῦ ζάπεκρίνου άλγεινὸν ἔρωτα, καὶ είς τὸ τέλος ήνυε, ήγουν ἔσπευδε τὸ τῆς μοίρας, ήγουν ο ἡ μοῖρα αὐτῷ

άπεκλήρωσεν.

95. ΗΝΘΕ. Ήλθε καὶ ἡ ἡδεῖα Κύπρις γελῶσα, καὶ ἔφη· βούτα ὑπ' άργαλέου έλυγίχθης έρωτος, και έκαμφθης, ταῦτα δὲ ἐπὶ μυκτηρισμῷ λεληθυϊά φησιν ή Κύπρις. 6 Εύπολις οίον, λυγίζεται καὶ συστεέφει τὸν αὐχένα. "Αλλως. Τὸ άδεῖα καὶ ά δῖα ποιητικῶς λέγεται. ἐὰν δε γράφεται δια τοῦ ι, α δῖα, η Διὸς θυγάτης, ἐναντίως βούλεται. θέλει γας είπειν, φανερώς μεν γελώσα, λανθάνειν δε βαρυνομένην έπι τω Δάφνιδι. ταυτα ἐπὶ μυχτηρισμῷ λέγει ἡ ᾿Αφροδίτη. Ἦλλως દ Ηνθέ γε μὴν καὶ ἡ Κύπρις ἡ ἡδεῖα γελῶσα. [7 Τῷ μὲν Φαινομένῳ ἐθυμοῦτο, κεκουμμένον δε εγέλα.] λάθρα μεν γελώσα, βαρύν δε θυμόν, ήγουν,

<sup>7</sup> τῷ — φαινομένῳ] Scribendum videtur  $\tau \delta$  —  $\phi \alpha i \nu \delta \mu \epsilon \nu o \nu$ .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> δψη δψηλά Vat. 5. idem νέμονται pro βόσκονται, quod sequitur.

<sup>13 715]</sup> Hoc 715 offert etiam Cd. Paris. • 2758. vid. Schæfer. ad Gregor. Corinth.

<sup>4</sup> εφθέγξατο] τι προσεφέγξατο, Vat. 3. Vera igitur lectio videtur esse : οὐδέν τι προσεφθέγξατο.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ἀπεκρίνου] Hoc corruptum est. Forsitan éwékpaivey.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Εὔπολις] Versus Comici Toupio ita οίον λυγίζ€ι καὶ rescribendus videtur: στρέφει τον αυχένα!

Βαρεΐαν ὀργὴν ἀνέχουσα, τουτέστιν, ἀναδεδεγμένη βαρεΐα δὲ ὀργή, ἢν οὐκ ἄν τις ράδιως ἐνέγκαι καὶ εἶπε σὺ δὴ, οι Δάφνι, κατεύχου, ἀντὶ τοῦ εὖχου, ἐκαυχῶ, λυγιξεῖν, ἤγουν, λυγίσειν, καταπαλαίσειν τὸν ἔρωτα, ἀρ' οὐκ αὐτὸς ὑπὸ τοῦ ἔρωτος τοῦ ἀλγεινοῦ ἐλυγίχθης; τῶν Δωριέων δὲ τοῦτό ἐστιν. ἐπεὶ γὰρ οὖτοι ἐπὶ τοῦ μέλλοντος τοῦ ἐνεργητικοῦ, λυγιξῶ λέγουσιν, ως πλέξω, ἐξ ἀνάγκης καὶ ἐλυγίχθης λέγουσιν ἐπὶ

τοῦ παθητικοῦ ἀορίστου, ὡς ἐπλέχθης.

97. [ΛΤΓ. 'Ως ἀπαλόν τινα κλάδον συντρίψαι. Λυγίζω, ὁ μέλλων λυγίσω, καὶ Δωρικῶς λυγιξῶ. 'Εστὶ δὲ τὸ λυγίζω ἐπὶ ἀπαλοῦ τινὸς κλά-δου καὶ παλαίστρας.] 'Αλλως. καταδῆσαι, τουτέστι, περιέσεσθαι τοῦ ἔρωτος ἐκαυχῶ. ἴσως γὰς ὁ Δάφνις μεγαλοβρημονήσας εἰς τὴν θεόν, ταύτην ὑπέσχετο τὴν ποινὴν καὶ τιμωςίαν. ἡ λυγιξεῖν, τοῖς βεργίοις δῆσαι ἡτοι δῆσαι λύγοις, παρὰ τὸ δεσμεύειν. καὶ 'Ομηρος' Δίδη μόσχοισι λύγοις δάβσους, ἀγνοῶν ἴσως οῦς μαστιγώσει.] 'Αμερίας γάρ Φησι λύγους ῥάβδους, ἀγνοῶν ἴσως οῦς μαστιγώσει.] 'λέγουσι δὲ καὶ τὸ ἀμαυρώσειν δηλοῦν. λυγρὰ γὰς τὰ σκοτεινά. ἡ λυγιξεῖν, κάμψειν, δεσμεύσειν. λυγίσω, καὶ Δωρικῶς λυγιξῶ, ἀπὸ τοῦ λύγος, τὸ. βεργίον, καὶ ὁ δεσμός. ἴσως γὰρ ὁ Δάφνις περιέσεσθαι τοῦ ἔρωτος μεγαλοβρημονήσας, ταύτην ἔπαθε τὴν ποινήν.

100. ΤΑΝΔ'. Πρός ταύτην καὶ ὁ Δάφνις ἡμείβετο; ἀντὶ τοῦ ἡμείψατο, ἤγουν, ἀπεκρίνατο, ὦ Κύπρι βαρεῖα, ἤγουν ἐπαχθής. βαρὺ ἐπὶ ὄγκου, ὧ

έναντίον τὸ χοῦφον. ἀφ' οδ βαρύς, ὁ δυσχίνητος, χαὶ ὁ ἐπαχθής.

101. ΚΤΠΡΙ. "Ηγουν, ἀξία μέμψεως. Κύπρι ἀπεχθης, ήγουν μεμισημένη ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. ἤδη γὰρ ὁ ῆλιος φράσδει ἡμῖν πάντα, ἤγουν δείχνυσι, φανερὰ ποιεῖ, διὰ τὴν μετὰ τοῦ "Αρεως αὐτῆς μίξιν λέγει, ἢν ἔδειξεν ὁ ῆλιος. δεδύχει ὁ Δάφνις, ἤγουν ἐχλείπει, ἀποσβέννυται, χαὶ ἐν τῷ ἄδη χαχὸν ἄλγος ἔσται τοῦ ἔρωτος, ώσπες ἐν τῆ ζωῆ δηλονότι. δοχεῖ γὰρ ἀντιτάξασθαι πρὸς τὸν ἔρωτα. διὸ χαὶ ταύτην αὐτὸς αὐτῷ τὴν δίχην ἐπήνεγχε. τὸ δὲ ἄμμιν, ἡμῖν ἦν, χαὶ τροπῆ τοῦ η εἰς α Δωριχῶς, χαὶ προσθέσει τοῦ μ Αἰολιχῶς, χαὶ ἐν ὑπερβιβασμῷ τοῦ τόνου, ἄμμιν.

102. [ΗΔΗ ΓΛΡ. ὁ ἢλιος πάντα ἡμῖν ἔφοασε· δῆλον γὰς ἐποίησε, ας συνεγένετό οἱ ὁ ᾿Αρης. Καὶ ἀσύνδετα τὰ ἑξῆς. ΔΕΔ. Τουτέστι θνήσχει ὁ Δάφνις, χαὶ ἐν τῷ Ἦδη χαχὸν ἄλγος ἔσεται· οὐχ δ ἐποίησεν,

άλλ' δ έπαθεν.]

105. ΟΤ. Τὸ οὖ ¹⁰δασύνεται. ἔστι γὰρ ἀντὶ τοῦ ὅπου. λείπει δὲ τὸ καταισχύναι, ἵν' ἢ τὸ ὅλον ὅπου ὁ βουκόλος ᾿Αγχίσης τὰν Κύπριν, καὶ τὴν ᾿Αφροδίτην καταισχύναι λέγεται. ᾿Αγχίσης γὰρ ὁ Αἰνείου πατὴρ κατὰ τὴν Ἰδην ἐμίγη ᾿Αφροδίτη, καὶ Αἰνείαν ἐγέννησεν, ὡς ἑξῆς ἐπιφέρει. ἔgπε ποτ Ἰδαν, ἔρπε ποτ ᾿Αγχίσαν] ἀντὶ τοῦ ἄπελθε πρὸς τὸν βουκόλον ᾿Αγχίσην. βουκόλον δὲ καὶ Ὅμηρος τὸν ᾿Αγχίσην φησίν, ἢ μιν ὑπ ᾿Αγχίση τέκε βουκολέοντι. ἄλλοι δὲ οὐ προσυπακούουσι τὸ καται-

ita habet: δυνατόν δέ και το άμαυρώσειν

 <sup>8</sup> θλάσεο] θλάσαι corrigunt Toup, et λέγεσθαι. Mox pro λυγρά Toup, emendat Heinsius in Lectt. Theocr. p. 304.
 9 λέγουσι — δηλοῦν] In Vat. 3 locus
 10 δασύνεται] δασυντέον Vat. 3.

σχύναι. ή δὲ 1δη όρος Τροίας. δύναται δὲ καὶ πάντα τὰ όρη τῆς 1δης τῆ προσηγορία καλεϊσθαι, άπο του ίδη, ή βοτάνη ή άπο του ίδειν και θεάσασθαι, ἀφ' ύψηλοῦ γάρ τις ἐφιστάμενος δύναται πόρρα ίδεῖν. καλεῖται

δε Ιδη καὶ όρος Κρήτης.

106. ΤΗΝΕΙ. Πστε σκέπειν τὸν Αγχίσην συνερχόμενον αὐτή, ή ώστε σκέπειν σε συνερχομένην τῷ 'Αγχίση. ένταῦθα δε κύπειρον, ταπεινή βοτάνη, και μη δυναμένη σκέπειν σε. [κύπεισος, χαμαίζηλος πόα.] κύπειφων δέ τενες λέγουσι το παρ' ημίν βούτομον. ΔΡΤΕΣ. Έχει δρύες, κρύπτειν σε δηλονότι δυνάμεναι. ὧδε, ήγουν ένταῦθα, κύπειρος. βοτάνη τίς έστιν αυτη μικρά και ευώδης άδε μέλισσαι βομβουσιν έμμελώς ποτί σμήνεσιν, άντι τοῦ ἐν τοῖς σίμβλοις, ἐπαγόμεναι δηλονότι τοὺς ὁδίτας.

107. ΩΔΕ. Αντί του κατηγορούσας της ακρασίας εύρησεις τας μελίσσας, εὶ πρὸς ἡμᾶς ἢκεις, διὰ τοῦ βόμβου τοὺς ὁδοιπόρους ἐπαγομένας. Σμήνη θε, τὰ τῶν μελισσῶν ἀγγεῖα. ὡς Ἡσίοδος τώς δ δταν ἐν σμήνεσσι κατηρεφέεσσι μέλισσαι. "Αλλως. "Ο νους" έρπε ποτ' Ίδαν έρπε, άντι του άπέρχου πρός την Ιζην, όπου λέγεται ο βουκόλος την Κύπειν γνώναι, δηλονότι αἰσχύναι ἀπέρχου πρός τὸν Αγχίσην οὖτος ήν δ

βουκόλος, δυ λέγουσι συγγενέσθαι αὐτῆ ἐν τῆ Ἰδη.

109. ΩΡΑΙΟΣ. 'Αντί τοῦ τρυφερός. όθεν καὶ τὸ θρύπτεσθαι, ώραίζεσθαί φησι Μένανδους τώς ώρα ίζεθ ή τύχη πρός τους βίους. ή άντὶ τοῦ ἀκμάζων· ως καὶ Ἡσίοδος· ως αίαν δὲ γυναϊκα τεὸν ποτὶ οἰκον ἄγεσθαι. Ἦλλως. ὁ νοῦς. Ὠς αῖος χ' ὥδωνις] ἤγουν, ἀκμάζων καὶ εὐειδής ἐπεὶ καὶ μῆλα, ἤγουν πρόβατα, βόσκει, καὶ πτῶκας, ήγουν λαγωούς τοξεύει. τοῦτο γάρ τὸ βάλλει. καὶ πάντα τὰ θηςία, ή καί θηρία τάλλα (γράφεται γάρ καί ούτω) διώκει, τουτέστιν άγρεύει. σχώπτει δε αὐτὴν ώς ἐρῶσαν τοῦ ᾿Αδώνιδος. τοῦ δε πτῶκας τὸ ας μακρόν. οί γὰρ Δαριείς τῶν εἰς ες ληγόντων εύθειῶν τῶν πληθυντικῶν ὁμοίως παροξύνουσι καὶ μακρὸν ἔχουσι τὸ α, θώας, Τρώας ὅτι τὰς παρ' ἡμῖν εἰς ες ληγούσας εὐθείας τῶν πληθυντικῶν ἐκείνοι διὰ τῆς αι προφέρουσιν. 'Ωραΐος χ' ώδωνις] 'Ιστοφία. Κινύφου τοῦ 'Απόλλωνος καὶ Σμύφνης θυγάτηρ Μοϊρα, ήτις κατά μηνιν Αφροδίτης ήράσθη του πατρός, ότι λύσασα τὰς τρίχας, οδδε 'Αφροδίτην έφη έχειν τοιαύτας. Ελάνθανε δε τον πατέρα στολιζομένη, καὶ συναναμιγνυμένη οἰς θεράπαινα. ὖστερον δὲ έγκυμονούσα καὶ γεννώσα τὸν Αδωνιν, ἐφωράθη. ἐφ' οἶς ἀχθομένη, ἣ αἰσχυνομένη, ηύξατο είς δμώνυμον φυτόν μεταλλαγήναι.

112. ΑΥΤΙΣ. Τινές περισσώση, άλλ' άμαρτάνουσι. τὰ γάρ ὑποτακτικά των βημάτων, ως φησι Λεπτίνης, όμολως ημίν προφέρουσιν οι Δωριείς. 'Αλλως. Αύθις όρα, όπως δουσα στήση πλησίον του Διομήδους, και λέγε,

ad Tzetz. in Lycophr. 829. Vulgata fahujusque filiæ Smyrnæ s. Myrrhæ. Inde patet hujus loci Scholiorum corruptio. Adde Manso's mytholog. Versuche p. 112 sqq. — Paulo post scripsi αχθομένη pro αίσθομένη quod dudum emendarunt viri docti.

¹ ώς ώραίζεθ κ. τ. λ.] Illud ώς addidit Toup. κατωραίζεθ malebat Sopingius ad, bula est, Adonidem fuisse filium Cinyræ Hesychium in v. Locus Hesiodi est O. et D. 695. ώραῖος δὲ γυναῖκα τεὸν ποτὶ οἶκον Wyeota.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Moipa] Hoc nomen est depravatum ex Μύρρα, quod non differt a Σμύρνα. Conf. viros doctos, quos citat Müllerus

ότι τὸν Αάφνιν νικῷ τὸν βουκόλον. ἀλλὰ σὺ μώραινε, καὶ μέχου μοι. [ΔΙΟΜ. Τοῦτό Φησιν, ὅτι ἔπληξεν ὁ Διομήδης τὴν 'Αφροδίτην κατά τὸ θένας, βουλόμενος συμμαχησαι τῷ υίῷ αὐτης τῷ Αίνεία, δν ἐγέννησ τῷ Αγχίση. 'Ως ποιμήν άγροδίαιτος καὶ ταῖς ὕλαις ἐνδιατςίβων, μηδὲν είδως ή τα θηρία έπιβοαται και τοῖς λογικοῖς διαλέγεται. Χαίρετε, ὅτι ὁ βουκόλος Δάφνις οὐκέτι ὑμῖν ἀνὰ τὴν ὕλην καὶ τοὺς δρυμοὺς ζῶν φανήσεται.]

115. Ω ΛΥΚΟΙ. Οὐ μάτην φωλάδας χαλεί, άλλ' ὅτι, ώς φησι Θεόφραστος καὶ 3 Σώστρατος ἐν τῷ περὶ ἄρκτων, Φωλεοῖς οἱ ἄρκτοι χρῶνται, καὶ πολύν φωλεύουσι χρόνον. ἡ ότι μόναι τῶν ἄλλων θηρίων αὶ ἄρκτοι τίκτουτι και φωλεοίς έπικάθηνται ή φωλάδες αι κατάστικτοι. [Καὶ εἰς τε δρη Φωλεύουσι, αι τοῖς Φωλεοῖς προσκαθήμεναι καὶ ἀρκευόμεναι τῷ

λείξει των ολείων ποδων. διά τοῦτο γάρ καλ ἄρκτοι λέγονται.]

116. ΧΑΙΡΕΘ' 'Ως ἀποδημῶν τῆς ζωῆς τοῦτό φησι. τὸ γὰρ χαίρειν, ένίστε μεν επί ἀποδημίας λέγεται, ενίστε δε προσαγόρευσιν άπλῶς σημαίνει. ό βουκόλος ύμιν έγω ό Δάφνις, ούκέτι κατά την ύλην, άναστραφήσομαι δηλονότι, οὐκέτι κατά τοὺς δρυμούς, οὐ κατά τὰ ἄλση. ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ λέγεται ύλη καὶ άλσος δρυμὸς δὲ, ος καὶ δουμών λέγεται. [ΔΡΥΜ. Δουμός το πλήθος των δρυών πεπυχνωμένων όντων, καὶ μὴ ἐπί τινι θεώ άνειμένων. Αλσος δε τὸ είς τιμήν θεοῦ ἀποτετμημένον.]

117. ΑΡΕΘΟΙΣΑ. Πηγή ἐν Συρακούσαις τῆς Σικελίας, εἰς ἡν εἰσρέει ὁ ἐξ ᾿Αρχαδίας ᾿Αλφειὸς ποταμός. ἡ ᾿Αρέθουσα χρήνη ἐν Συραχούσαις, η έν Σικελία, η φασί δια πελάγους 'Αλφειον 5 ηκειν' ως φησιν Ίβυκος παριστορών σπερί της 'Ολυμπίας φιάλης. "Αλλως. ότι 'Αρέθουσα Σικελική κρήνη, πρόδηλον. δοκεί δ' ύπ' 'Αλφειού πληρούσθαι. έστι δε καί έν Εύβοία 'Αρέθουσα' καὶ άλλη ἐν Σάμφ. Πὰς κόρακος πέτρη, καὶ ἐπὶ κρηνη ' Αgεθούση. ΄ χαριέντως δὲ καὶ 'Επαφοόδιτός φησιν [ἐν τῷ πεολ Στοιχείων], ὅτι ' Αρεθούσας καλοῦσι τὰς κρήνας. ' Αλλως. ' Αρέθουσα πηγὴ ἐν Σικελία, ης έλεγον έραν τον Αλφειον ποταμόν.

118. ΠΟΤΑΜΟΙ. Οἴτινες χεῖτε καλὸν ὕδως, ἡ καθαρόν, ἡ μετὰ κάλλους ρέον. ΘΥΜΒΡΙΔΟΣ. Ποταμον Σικελίας είναί φασι και τοῦτον. "Αλλώς. Θύμβρις κατά τινα γλώσσαν ή θάλασσα. τινες δε Σικελίας ποταμον έφησαν θύμβριδα. η θύμβρις, ποταμός Σικελίας, έφ' ώ μυθεύεται 'Ηρακλής τας έκ της 'Ερυθείας βους έλαύνων ένταυθα άφικέσθαι' γενομένου δε χειμώνος άνυπεςβλήτου χώσαι τον ποταμόν, και επίπεδον ποιήσαι, έφ' ον οι κέφαλοι διαδείκνυνται κατοικούντες. [Ο Θεαίτητος δέ φησι συβρακοσίως ἀπὸ τῆς ὕβρεως.] 'Ασκληπιάδης δὲ ὁ 8 Μυgλεανὸς διὰ

3. 5. quod reponendum esse, monuit Reinesius. vid. ad Idyll. vi. 28. Sopater, cujus meminit Athenæus xiv. p. 649., huc non pertinet.

4 δρυών] Sic Toup. pro δρυμών. Idem mox τιμήν pro τομήν quod et ipsum re-

stituimus.

5 hear our hear scribit Heinsius Lectt.

Theocr. p. 305.

3 Σώστρατος] Ita pro Ζώπατρος Vat. της 'Ολυμπίας φιάλης, fabulam narrare de patera Olympica. Conf. Toup. Strabon. vi. c. ii. § 4. p. 270. Casaub. (p. 415.) Pro φιάλης suspicatur πάλης Heinsius in Lectt. Theorr. p. 306. Male.

<sup>7</sup> χαριέντως κ. τ. λ.] Hæc in Vat. 3. 5. ita leguntur: χαρίεντος [χαριέντως Vat. 5.] τοῦ Ἐπαφροδίτου λέγοντος ἐν τῷ περὶ Στοιχείων, ώς 'Αρεθούσας καλοῦσι τὰς κρήvas. 'Αγνοήσας δε Κρατίς [Κράτης Vat. 5.] μεταγράφει έπὶ κρήνης μελανύδρου.

<sup>8</sup> Mupheards] Vulgo Mepheards. Cor-

<sup>•</sup> repl] Sic recte vett. edit. In recentiores irrepsit μέν. Est παριστορείν περί Theoer. Schol.

τοῦ δ γράφει Δύμβεις. ἡ κατὰ γλῶσσαν θάλασσα. ἄλλοι δὲ ὑπὸ Τύμ-

βριδος. ἔστι δὲ καὶ οὖτος ποταμὸς Σικελίας.

120. ΔΑΦΝΙΣ. Κατ' ἐπανάληψιν τοῦτο λέγεται πρὸς τὸ βουκόλος ὅμμιν ἀποδεδομένον. ἡ γὰς συνέχεια τοῦ λόγου οὕτως ἔχει. ὁ βουκόλος ὑμῖν ἐγὰ ὁ Δάφνις οὐκέτι ἀναστραφήσομαι κατὰ τὴν ὕλην, καὶ τοὺς δρυμούς, καὶ τὰ ἄλση. ὁ Δάφνις ἐγὰ οὖτος ἐκεῖνος ὁ τὰς βοῦς ἐνταῦθα βόσκων, ὁ Δάφνις ὁ τοὺς ταύρους, καὶ τὰς δαμάλεις ἐνταῦθα ποτίζων. τὸ δὲ

χαιρε 'Αρέθουσα, και τὸ ἑξης, μέχρι τοῦ Δάφνις ἐγώ, διὰ μέσου.

→123. Ω ΠΑΝ ΠΑΝ. Ποιητική ἐπανάληψις εἰ μή τις πιθανεύοιτο λέγων, ὡς ὁ νοῦς ἐστὶ τοιοῦτος ὧ τὸ πᾶν σύ, ὧ Πάν, ἵνα τὸ μὲν πρῶτον περισπασθῆ, τὸ δὲ δεύτερον ὀξυτονηθῆ. τὸν δὲ Πᾶνα, οἱ μὲν Πηνελόπης καὶ 'Οδυσσέως, ἡ Έρμοῦ, ἄλλοι δὲ Διὸς καὶ 'Ο Καλλιστοῦς, ἔτεροι δὲ Λἰθέρος καὶ 'Οἰνηΐδος, ἡ Νηρηΐδος, ἔνιοι δὲ οὐρανοῦ καὶ γῆς. ΛΤΚΑΙΟΤ. 'Τπὸ τῷ Λυκαίῳ φησὶ χωρίῳ, καλουμένῳ Καλλιστοῦς, εἰς δ ἐλθοῦσαν τὴν Λυκάονος Καλλιστὰ θυγατέρα ἄρκτον οὖσαν, ὑπὸ Έρμοῦ τραφῆναι ἡν φησιν 'Αρατος ἐν οὐρανῷ ἡστερίσθαι. [ΛΤΚΑΙΟΤ. 'Ορος τῆς 'Αρκαδίας κληθὲν ἀπὸ Λυκάονος τοῦ Πελάσγου, ἐν ῷ μαντίον Πανός.]

124. [ΑΜΦ. 'Αμφιπονεῖ τὸ περί τι ἀναστρεφόμενον πόνον ἔχοντα ἀμφιπολεῖ δὲ περί τι πολοῦντα, ὃν μέν τοι καὶ κοπιῶντα.] ΜΑΙΝΑΛΟΝ. ὅρος 'Αρκαδίας, ἀπὸ Μαινάλου τοῦ Λυκάονος υἱοῦ 'Ερμοῦ, ἔνθα ἡ 'Ατα-

λάντη τῷ Ἰάσονι παρέσχετο δόρυ ξένιον.

<sup>2</sup> Δεξιτερή δ' έλεν έγχος έχηβόλον, ὄρρ' 'Αταλάντη Μαινάλω έν ποτέ οἱ ξεινήϊον έγγυάλιξεν.

125. PION. Τοῦ ἔgους τὸ ἀκρωτήριον, παρὰ τὸ ἐπιρρεῖσθαι τοῖς τῶν ὑετῶν ὅμβgοις καὶ πηγῶν ὕδασίν. ἡ ὅνομα πόλεως, πρὸς ³τῷ ὁρίῳ τῷ ᾿Αχαϊκῷ, ἡ Αἰπύτου τάφου κεφαλή. καὶ "Ομηgoς Αἰπύτιον παρὰ

τύμβον είς ον φασι τὰ είσερχόμενα ζῶα ἄγονα γίνεσθαι.

126. ΑΓΑΣΤΟΝ. "Ηγουν ἔκπληξιν ἔχον, διὰ τὰ ἐν αὐτῷ γινόμενα. "Αλλως. ὁ νοῦς "Ω Πάν, Πάν, εἴτε εἶς κατὰ τὰ ὅρη τὰ μακgά, ἤγουν τὰ ἐπὶ πολὺ διήκοντα τοῦ Λυκαίου ὅρος δὲ 'Αρκαδίας τὸ Λύκαιον εἴτε σύγε περιέρχη τὸ μέγα Μαίναλον ὅρος καὶ τοῦτο 'Αρκαδίας ἐλθὲ ἐπὶ τὴν νῆσον τὴν Σικελήν, ἀντὶ τοῦ τὴν Σικελικήν τῆς Ελίκης δὲ τὸ 'Ρίον κατάλιπε, καὶ τὸ ὑψηλὸν μνῆμα ἐκεῖνο ⁴τοῦ υἱοῦ τοῦ Λυκάονος, ἤγουν τοῦ Μαινάλου. ἀφ' οὖ τὸ ὄρος Μαίναλον, ὁ καὶ τοῖς θεοῖς ἐστὶ θαυμαζόμενον. τὸ

rigit Warton. Conf. L. Holsten. ad Stephan. Byz. de Urb. p. 215. v. MTPAEIA.

9 Δύμβρις] δύβρις Vat. 5. Mox pro Κλλοι Vat. legit γράφουσι δέ τινες. Præpositio ὁπὸ videtur delenda. In glossis interlinearibus Cod. Laurent. num. 37. hæc habemus: ΔΥΒΡΙΔΟΣ. θαλάσσης. Conf. de h. l. Cluver. Sicil. Ant. l. i. c. 12. p. 171.

10 Καλλιστοῦς] Θεμιστοῦς conjicit Warton. ut Stephan. Byz. v. APKAZ. Themisto filia Hypsei, uxor Athamantis. Apollo-

dor. i. 9. 2. § 3.

Oùntos] Δηνίδος Vat. 3. Μοχ ταφή-

ναι Vat. 6. pro τραφήναι.

· <sup>2</sup> Δεξιτερή] Est locus Apollon. Rhod. i. 769 sq.

3 τῷ δρίφ] Scribendum esse τῷ ρίφ

docet Duker. ad Thucyd. p. 154. 9.

<sup>4</sup> τοῦ νίοῦ] Quum Scholiastes Apollonii Rhod. i. 769. Mænalum vocet filium Arcadis, et sic nepotem Lycaonis, Wartono videtur legendum νίωνοῦ, aut aliquid excidisse. Consentit tamen cum nostro Steph. Byz. v. MAINAΛΟΣ. In Lycaonis filiis Mænalum recenset etiam Apollodor. iii. 8. 1.

δε 'Ρίον ακρωτήριόν έστι τῆς Πελοποννήσου, ἐναντίως τῷ καλουμένο 'Αντιβρίω τετραμμένον.

127. ΛΗΓΕΤΕ. Ποπερ ήρξασθε, ουτω και λήγειν ποιήσατε. παρα-

. Χελευσματικόν ἐπίρρημα τὸ ἴτε, ἀντὶ τοῦ 5 ἄγετε.

128. ΕΝΘ'. Έλθε ὧ ἄναξ, καὶ τήνδε τὴν καλὴν σύριγγα τὴν γλυκύΦωνον, τοῦτο γὰς τὸ μελίπνουν, ἐκ κηροῦ εὐπήκτου οὖσαν περὶ τὸ χεῖλος
ελικτὴν, ἤγουν περιειλημένην, Φέρε, ἀντὶ τοῦ λάβε. ὄντως γὰς ἐγὼ ὑπὸ
τοῦ ἔρωτος ἤδη ἔλκομαι εἰς τὸν ἄδην. εὖπηκτον δὲ λέγει τὸν κηρόν, ὡς εὐκόλως πηγνύμενον, καὶ μελίπνουν, τὴν ὀδωδυῖαν διὰ τὸν κηρόν. ᾿Αλλως.
τὸ ἔξῆς Λάβε τὴν σύςιγγα τὴν ἐκ κηροῦ εὐπήκτου πεςὶ τὸ χεῖλος εἰλουμένην ἐν τῷ συρίζειν.

132. BATOI. Ἡ βάτος θηλυχῶς λέγεται ὁμοίως ἐνταῦθα καὶ ἡ νάρκισσος παρὰ δὲ τῷ ᾿Αριστοφάνει ἀρσενικῶς λέγεται. [Νῦν ἐπεὶ θνή-σχω, πάντα ἐνηλλαγμένα γένοιντο, καὶ ἡ βάτος φέροιτο καὶ βλαστήσαι

ία, ή δε άρχευθος έπὶ τῆς κόμης νάρχισσον, καὶ ή πίτυς όχνας.]

133. ΑΡΚΕΤΘΟΙΣΙ "Αρχευθος, είδος φυτοῦ ἀχανθώδους. τὸ δὲ κομάσαι ἀντὶ τοῦ ἀναθῆλαι. τὰ ἀπαμέμφατα ἀντὶ προσταχτιχῶν. "Αλλως. Νῦν δ ἴα μὲν Φορέοιτε. νῦν δὲ ἴα μὲν αὶ βάτοι Φορέοιτε, ἀντὶ τοῦ φέρετε, τουτέστι, γεννᾶτε, ἐχτρέφετε, Φέρετε δὲ αὶ ἄχανθαι. ἡ δὲ χαλὴ νάρχισσος χομάσαι, ἀντὶ τοῦ βλαστησάτω ἐπὶ ταῖς ἀρχεύθοις, ἀχανθῶδες φυτὸν ἡ ἄρχευθος. τὸ δὲ κομάσαι γίνεται ἀπὸ τοῦ χομάω, χομῶ, ὁ λέγεται οὐ μόνον ἐπὶ τριχῶν, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ Φυτῶν. πάντα δὲ ἐνηλλαγμένα γενέσθω κατὰ τὸ ὅἄνω ποταμῶν χωροῦσιν αὶ πηγαί.

134. ΟΧΝΑΣ. "Ηγουν ἄπια ἐνείκαι, ἀντὶ τοῦ ἐνεγκάτω, γεννησάτω, ἐκθρεψάτω, ἐπεὶ ὁ Δάρνις ἀποθνήσκει. "Οχνας, ἀπίους καὶ ἀχςάδας, ἡ καὶ ἀχλάδας. ἀχλάδας μὲν διὰ τὸ ἐν τῷ ἐσθίεσθαι ὅχλησιν οἱονεὶ ἐμποιεῖν, ὀχλάδας τινὰς οὖσας. ὄχνας δὲ ἀπὸ τοῦ ἄγχειν δοκεῖν. ἀπίους δὲ, ὅτι

πρώτον έν Πελοποννήσω δοχούσι φύναι, η έλέγετο 'Απία.

135. [ΕΛΚ. Λαμβάνεται τὰ εὐκτικὰ ἀντὶ προστακτικῶν, ὧσπες καὶ

τὰ προστακτικὰ ἀντὶ εὐκτικῶν.]

136. ΣΚΩΠΕΣ. ᾿Αλέξανδρός Φησι τοὺς σκῶπας οὐκ ἐπιτερπεῖς τῆ φωνῆ διὸ καὶ πας ὑμήρῳ Φησὶν ὀςθῶς δοκεῖν γράφεσθαι, Σκῶπες τ' ἔρηκές τε οὐ δεῖ γὰς Φησὶ γράφεσθαι χωρὶς τοῦ σ΄ οἱ γὰρ σκῶπες φωνὴν ἀφιᾶσι. Καλλίμαχος δέ Φησι, φθέγγεται ῶσπερ ἐπισκώπτων τῆ φωνῆ. ὅθεν καὶ οὕτω καλεῖται. <sup>8</sup> Τυραννίων δέ Φησι σκῶπας τοὺς νυκτικόρακας. οἰνν, σκίωπας, τοὺς ἐν σκιᾶ ἔχοντας τὴν ὅπα, ἤγουν ὲν νυκτὶ ἔχοντας τὴν Φωνήν. [Καὶ οἱ βαςεῖς τὸ Φθέγμα σκῶπες ἀμιλληθεῖεν ταῖς ἀηδόσι γλυκυτάταις τὸ φθέγμα οὕσαις.] ᾿Αλλως. καὶ τως κύνας ὡ Ἦπος ὅλκοι. ἀντὶ τοῦ, καὶ τοὺς μαστοὺς τῶν κυνῶν ὁ ἔλαφος ἑλκέτω. καὶ ἐκ τῶν ὀςῶν οἱ σκῶπες τοῖς ἀηδόσι γαρύσαιντο, ἀντὶ τοῦ εἰς ἔριν Φωνῆς ἐλθέτωσαν. σκῶπας δὲ λέγουσιν εἶναι τοὺς νυκτικόρακας.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ἄγετε] ἔλθετε Vat. 7.

<sup>6</sup> άνω κ. τ. λ.] Sunt Euripidea ex Med. 414. Matth.

<sup>7 &#</sup>x27;Αλέξανδρος] Scil δ Μύνδιος, qui denuo

commemoratur in Schol. ad Idyll. v. 96.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Τυραννίων] δπερ κάλλιον Τυραννίδων Vat. 3. 5. Videntur igitur verba δπερ κάλλιον esse inserenda.

40. ΤΑΛΑΙΝΑΝ. Ός με την άθλιαν άντι τοῦ κατάστασιν ἔχειν γυναικός, ἐποίησεν είναι άγενη καὶ ἄσεμνον. [Οἰον θμαίνουσαν ἐποίησεν τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ἀπάρθενον δστις μιν γαμετης γυναικὸς ἀπαρθένευτον ἐποίησε καὶ ἄκοσμον.] Τὸ δὲ ημεν, ἀντι τοῦ είναι, ἐκ τοῦ ἔμμεναι γίνεται, ἐκβολη τοῦ πρώτου μ, καὶ τροπη τοῦ ε είς η, καὶ ἀποκοπη της αι διφθόγγου, ημεν.

45. ΘΑΣΕΑ. Θησεύς γὰρ ἀρπάσας 'Αριάδνην τὴν Μίνωος, καὶ ἀπάgας εἰς Δίαν, τὴν νῦν καλουμένην Νάξον, κατὰ Διονύσου βούλησιν λήθη τινὶ
χρησάμενος, ἀπέλιπεν αὐτὴν καθεύδουσαν. πολλαὶ δὲ καὶ ἔτεραί εἰσι νῆσοι
Δίαι καλούμεναι, ἢ τε πρὸ τῆς Κρήτης, ἐν ἢ οὐκ εἰκὸς μόνη συμβῆναι τὰ
περὶ τὴν 'Αριάδνην, ἡ μετονομασθεῖσα Νάξος' καὶ ἡ περὶ Μῆλον, καὶ ἡ

πεςὶ 'Αμοργον, καὶ ἡ τῆς Κέω χερρόνησος, καὶ ἡ Πελοποννήσου.

48. ΙΠΠΟΜΑΝΕΣ. Ο μεν Θεόκριτός φησι φυτον είναι το ίππομανές. οί δὲ περιττοί καὶ πολυπράγμονες οὖ Φασι Φυτὸν εἶναι, ἀλλὰ τοὺς ἀποτικτομένους πώλους έχειν τι σαρκίον φυόμενον έπὶ τοῦ μετώπου το γλοιώδες, έλαττον ίσχάδος, δ καλείται ίππομανές. ἀποτρώγουσι δε αὐτὸ καὶ ἀπολείχουσιν εύθὺς αἱ ໃπποι. καὶ εἰ τοῦτο ποιήσουσι, Φιλοστοργοῦσι τὰ ἔκγονα εί δε μή, ἀπεχθαίρουσι καὶ οὐ προσίενται. διὰ τὸ φυσικῶς οὖν συμβάλλεσθαι πρός φιλοστοργίαν, οί ίπποφορβοί άφαιροῦσιν αὐτό, καὶ αἱ Φαρμακίδες χρώνται αὐτῷ πρὸς τὰ Φίλτρα. φασὶ δὲ, ὅτι, εἰ αἴσθοιντο τῆς ὀσμῆς αὶ Ίπποι, ἐχμαίνονται πρὸς τὸν ἔχοντα αὐτό. διὸ καὶ οὖτος μέμνηται τοῦ ίππομανούς, δπερ συντελεί πρός τα φίλτρα, ως φησιν 'Αριστοτέλης καί Θεόφραστος. Αλλως. Κρατεύας φησί το φυτον έχειν καρπον ως Ισικύου άγρίου, μελάντεgoν δὲ τὸ φύλλον ώσπερ μήκωνος ἀκανθῶδες. οὐ μέντοι προστίθησι, εί πρός φίλτρα συμβάλλεται, ή συμμάχεται. ἴσως φυτὸν αὐτὸ ἔφη ὁ Θεόκριτος, οἱονεὶ φῦμα ἀπὸ τοῦ φύεσθαι ἐν τοῖς πώλοις, ώς φησιν 'Αριστοτέλης. λέγει γάρ καὶ 'Αρχίλοχος τὸ φῦμα φυτόν. 'Εσθλην γαρ άλλην οίδα τοιούτου φυτου 'είκασιν' άντι του, φύματος. ό νοῦς φυτόν ἐστι παρὰ τοῖς ᾿Αρκάσιν ἱππομανές ἐπὶ τούτω πᾶσαι αἰ πῶλοι μαίνονται κατά τὰ ὄρη, καὶ αἱ ταχεῖαι Ίπποι. τοῦτο ὧσπερ ἐφερμηνευτικόν ἐπάγει τοῦ ἱππομανές. οὐ δείκνυσι δὲ, τίνα μανίαν λέγει μαίνεσθαι έπ' αὐτῷ τὰς ἵππους καὶ τὰς πώλους. ἴσως ἕλκει αὐτὸ ταύτας ἐφ' έαυτό, καὶ ἐνθουσιᾶν ποιεῖ ἐπὶ τὴν αὐτοῦ ζήτησιν ὀσφρώμενον.

50. ΩΣ. Οὖτω καὶ τὸν Δέλφιν ἴδοιμι, μαινόμενον δηλονότι, καὶ εἰς τόδε τὸ οἴκημα εἴθε ἔλθοι ἐκ τῆς λιπαρᾶς παλαίστρας. [Λιπαράν Φησι τὴν παλαίστραν διὰ τὸ ἔλαιον ἡλείφοντο γὰς οἱ εἰσιόντες ἐλαίω, γυμνοὶ παλαίοντες, διὰ γλίσχρον.] Λιπαρὰν δὲ λέγει παλαίστραν, ἐπεὶ οἱ παλαί-

οντες έλαίω πρότερον ήλείφοντο, είτα έπάλαιον.

51. [\*Ιδοιμι γοῦν τὸν Δέλφιν ἐκ τῆς παλαίστρας ἐρχόμενον εἰς τὸ ἐμὸν

9 μαίνουσαν] Pro hac voce corrupta Toupio legendum videtur εγκυμονοῦσαν. Mox pro μω scribendum videtur με ἀντί.

pro εφερπύσας certa emendatione scripsimus.

1 σικύου] συκης Vat. 5.

<sup>10</sup> γλοιώδες] Vat. 5. γλυώδες. Literæ of et v sæpissime commutantur. vide Koen. ad Gregor. Cor. p. 18. et Bast. ibid. p. 869. Ita in Idyll. xxii. 15. ἐφερποίσας

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> εἴκασιν] Corrigit Toupius in Appendicula p. 8. ἴασιν quæ correctio Liebelium ad Archilochi loc. p. 90. latuit.

δώμα μαινομένω ικελον. Έπαμφοτερίζεται τὸ ίκελος, καὶ δίφθογγος

γράφεται ϊ, ώς έστιν εύρεῖν ἐν τοῖς μέτροις. Εστι δὲ ποιητικόν.]

53. ΤΟΤΤ. Τοῦτο τὸ μέρος τοῦ ἄκρου τῆς ἐαυτοῦ χλαίνης δηλονότι ἀπέβαλλεν, δ έγω νῦν ξαίνουσα καταβάλλω έν τῷ πυρὶ τῷ ἀγρίω, ἡγουν τῷ δραστηρίω, ὅπερ καὶ ἄκοντα ἐλθεῖν ἀναγκάσει. κράσπεδον, τὸ ἄκρον τοῦ χάτω μέρους τοῦ ἐνδύματος. ἐνταῦθα δὲ χράσπεδον λέγει ἀντὶ τοῦ μέρους τοῦ κρασπέδου.

55. ΑΙ. Φεῦ, ὦ ἔρως ἀλγεινέ. διὰ τί μου τὸ μέλαν αἶμα πᾶν ἐκπέ-

πωκας, έμφύς μοι; ήγουν κατασχών με ώς βδέλλα λιμνητις.

56. ΒΔΕΛΛΑ. Αι βδέλλαι [καί] ἐν λίμναις γίγνονται, καὶ ἐν ποταμοῖς, προσαγόμεναι δὲ [τῆ σαρχί] τὸ αἶμα ἐκθηλάζουσι. εἴρηται δὲ βδέλλα παρά τὸ βδάλλειν, ο έστιν έξαμέλγειν τὸ αίμα. τὸ γὰς ἀμέλγειν 'Αττικοὶ βδάλλειν λέγουσι. [Βδέλλα, ἀπὸ τοῦ βδέλλω, καὶ βδάλλω, 'Αττικώς,

τὸ μύζω.] 3Νίκανδρος ήὲ σύγε βδήλαιο νέον γλάγος.

- 58. ΣΛΥΡΛΝ. Την κοινώς λεγομένην χλωροσαύραν. διαλγούσα γάρ καὶ ἐνθυμουμένη τὸ διὰ τῆς σαύρας ποτὸν ὑπισχνεῖται αὐτῷ αὖριον δώσειν. έστι δε αύτη δυσχερής, ήτις αποκτανθείσα και ξηρανθείσα και συντριβείσα σύν άλφίτφ δίδοται, μεμύθευται γοῦν, ώς καὶ τοῦτο τῶν φίλτρων ἐστὶν ξy.
- 59. ΘΡΟΝΑ. Θρόνα Θεσσαλοί μεν τὰ πεποικιλμένα ζώα. Κύπριοι δε τὰ 4ἀνθινὰ ἰμάτια Αἰτωλοί δὲ φάρμακα, ώς φησι Κλείταρχος "Ομηρος δε τα ρόδα, παρά τὸ ἄνω θοςεῖν ἐκ τῆς γῆς. [Τὰ φάςμακα, τουτέστι τὰ φίλτρα.]

60. ΦΛΙΑΣ. Γράφεται καὶ φιλίας, τουτέστι πρὸς φιλίαν.

61. ΔΕΔΕΜΑΙ. "Ηγουν ἐκδέδεμαι, ἐκκρεμής εἰμι [τῷ θυμῷ], τουτέστι, τη ψυχη αὐτὸς δὲ οὐδεμίαν φροντίδα ποιεῖταί μου.

62. ΕΠΙΦΟΥΣΔΟΙΣΑ. [φθύουσα,] ἐπιψιθυρίζουσα, ἡσύχως ἐπάδου-

σα. ['Αντί τοῦ μετὰ ψιθυρισμοῦ ἐπιπτύουσα.]

64. [ΜΟΥ. Απελθούσης Θεστύλιδος μεμόνωτο ή Σιμαίθα, καλ διηγείτο, ἐξ ής αἰτίας τῷ ἔρωτι τοῦ Δέλφιδος προσπεπτώκει.]
65. ΑΓΑΓΕ. Ἡγουν, προύξένησεν.

- 66. ΗΝΘ. "Αρχεται διηγεισθαι, όπως ένέπεσεν είς τὸν ἔρωτα. Φησί δὲ ούτως ηλθεν ή τοῦ Εὐβούλου θυγάτηρ 'Αναξώ κανηφοροῦσα τῆ 'Αρτέμιδι, καὶ πομπην 5 ἀγομένη τῆ θεῷ. ["Αλλως. Αὐτη δὲ παρακληθεῖσα ὑπὸ φίλης ἐπὶ τὴν θέαν τῆς πομπῆς ἡλθεν, φησί, καὶ ἰδοῦσα τὸν Δέλφιν ἡράσθη αὐτοῦ.] εἰώθασι γὰρ [καὶ] τῆ ᾿Αρτέμιδι κανηφορεῖν αὶ μέλλουσαι γαμεῖσθαι, ἐπὶ ἀφοσιώσει τῆς παρθενίας, Ίνα μὴ νεμεσηθῶσιν ὑπ' αὐτῆς. τὰ δὲ μυστήρια ταῦτα 'Αθήνησι πολιτεύονται. ἐκανηφόρουν δὲ τῆ 'Αρτέμιδι αἰ ώραν έχουσαι γάμου, ώσπερ ἀπολογούμεναι περί της παρθενίας τη θεώ, Ίνα μη όργισθη αύταις μελλούσαις τολοιπον φθείρεσθαι. και 6 παρά Μενάνδεω.
- <sup>3</sup> Níkavõpos] Alexipharm. 253. Antea legebatur, και συνέβδελμαι έδν γλάγος. Nos cum Heinsio (Lectt. Theocr. p. 310.) et Arnaldo (Lect. Gr. i. vii. p. 44.) verba ita ut in Nicandro leguntur. In Vat. 5. ή σύ γε βδέλλα. Forsitan καλ ante Níκαν-Toos ponendum.
- 4 άνθινά] άνθεινά Vat. 5.

5 αγομένη] έπαγομένη Vat. 5.

6 παρά Μενάνδρφ] Toupio Menandri locus ita supplendus et numeris suis restituendus videtur: al κυΐσκουσαι γυναίκες έπικαλείσθε την θεόν, quæ virum expertæ fuistis, Dianam invocate. Quæ sequuntur, Αἱ κυΐσκουσαι ἐπικαλεῖσθε τὴν ᾿Αρτεμιν, ἀξιοῦσθαι συγγνώμης, ὅτι διεκορήθητε. Ἦλλως. ὁ νοῦς ἡνθ ἀ τῶ ὑβούλοιο] ἡλθεν ἡ ᾿Αναξω ἡ τοῦ Εὐβούλου ἡμῖν θυγάτηρ δηλονότι ἡ κανηφόρος, εἰς τὸ ἄλσος τῆς ᾿Αρτέμιδος, ἤγουν εἰς τὸ Ἦκος τῆς ᾿Αρτέμιδος, εἰς τὸν ἀνατεθειμένον αὐτῆ τόπον. ἄλσος δὲ λέγει αὐτὸν, ὡς δενδρώδη ὄντα.

67. ΤΑ. Ταύτη δη τη Αναξοι δηλονότι, πολλά μεν και άλλα θηςία συνεπόμπευε περισταδόν, ήγουν, κατά κυκλικήν στάσιν, κύκλοθεν. έζω-γραφημένα δε ταῦτα, ώς ξοικεν, ἐπομπεύετο. ἐν αὐτοις δε καὶ λέαινα

ἐπόμπευε.

70. ΚΑΙ. Καί με ή τροφός τοῦ Θεοχαρίλου ή ἀπὸ τῆς Θράκης ή μα-

καρίτις ετελεύτησε γαρ τον βίον δηλονότι.

71. ΑΓΧΙΘΥΡΟΣ. Ἐπιβρηματικῶς ἀντὶ τοῦ πλησίον ναίουσα καὶ οἰκοῦσα. ΚΑΤ. τουτέστιν, ἔρκους μοι ἐπέθηκε, πρὸς θεῶν λέγουσα, καὶ τοιαῦτά τινα, καὶ ἰκέτευσεν, ἄστε ἀπελθεῖν με θεάσασθαι τὴν πομπήν.

73. ΕΓΩ. Έγω δε αὐτῆ, ἡ μεγάλως δυστυχής, ἡκολούθουν. οἶτος γὰρ οὐ μόνον ὁ ὅλεθρος καὶ θάνατος, ἀλλὰ καὶ πᾶν δεινόν. τοῦτο δε κέγει,

δτι έπείσθη προελθείν έπλ την θέαν.

74. ΕΥΣΤΙΔΑ. Ευστὶς γυναιχεῖόν τι ἔνδυμα πεποιχιλμένον. [Ἦν δὲ καὶ ἀνδρῶν. <sup>8</sup> Αριστοφάνης μ' ἐλαύνεις ἐπὶ πόλιν ξυστίδ ἔχων.] <sup>\*</sup>Αλλως. περιβόλαιον λεπτὸν, ῷ χρῶνται καὶ οἱ ἀρματηλάται. εἴρηται δὲ ἀπὸ τοῦ τὸν χοῦν ξύεσθαι, ἡ, ὡς ἔτεροι, ἀπὸ τοῦ ξύειν τὸν χρῶτα.

76. ΕΤΣΑ. "Ηγουν οὖσα. τὸ γὰρ εὖσα ἀπὸ τοῦ ἐοῦσα γίνεται. κατὰ τὸ μέσον <sup>9</sup>τῆς ὁδοῦ τῆς πλατείας, ἐκεῖ ὅπου εἰσὶ τὰ οἰκήματα τοῦ Λύκω-νος, εἶδον τὸν Δέλφιν, καὶ τὸν Εὐδάμιππον ὁμοῦ πορευομένους. τούτοις δὲ ἢν γενειὰς μὲν ξανθοτέρα ἑλιχρύσου, στήθη δὲ λάμποντα κατὰ πολὺ πλέον

ή τὸ στήθος τής σελήνης δηλονότι ή τὸ Φῶς.

79. [ΣΤΙΛ. 'Ως ἀπὸ τῆς λιπαρᾶς παλαίστοας ἔστιλβον. Καλδν πόνον, τὸν καλλύνοντα. ἰσχὺν γὰρ περιποιεῖ καὶ εὐεξίαν γυμνάσιον.]

- 80. ΓΥΜΝΑΣΙΟΙΟ. Καθά ἀπὸ τῆς παλαίστοας ἔξελθοῦσιν, αὐτίκα τότε καλὸν πόνον λιποῦσι τουτέστι, τοὺς γενναίους ἀγῶνας τῆς πάλης λιποῦσιν.
- 82. [ΙΑΦΘΗ. 'Αντί τοῦ ἐτρώθη' ἀπὸ τοῦ ἰάπτω. τοῦτο δέ ἐστιν ἀπὸ τοῦ ἰοῖς βάλλειν.]
- 83. ΟΤΚ. Καὶ οὐδαμῶς οὖτε τῆς πομπῆς ἐκείνης αἴσθησιν ἔσχον, οὐδὲ ὅπως εἰς τὸν οἶκον ἐπανέστρεψα (τοῦτο γὰρ ὁμοῦ τὸ πάλιν ἀπῆνθον), ἔγνων.
- 85. ΑΛΛΛ. ἀλλὰ πυρώδης τίς με νόσος, τουτέστι πυρετὸς ἐδαπάνησεν, ἢ ἐξαλάπαξε, διέφθειςεν, ἐκτὸς φροντίδος καὶ γνώμης ἐποίησε. γςάφεται καὶ το ἐξάλαξεν, Γν ἢ ἐξήλησε. ᾿Αλλως. ᾿Αλλάπαθα παρ ᾿Αττικοῖς τὰ κενώματα καὶ λάπαθος βοτάνη τις πενωτική.

esse verba Scholiastæ, pro interpretamento adjecta. ἐπικαλείσθαι Vat. 5.

<sup>7</sup> τέμενος] τέλος Vat. 2.
 <sup>8</sup> 'Αριστοφάνης] Nub. 69.

9 της όδοῦ] της όδοῦ, η και δπου τὰ Δύ-

κωνος. γράφεται Δύκωνος προσληπτέον δε τὰ οἰκήματα. Vat. 4. 5.

10 εξάλαξεν κ. τ. λ.] εξάλλαξεν, ໃν τ εξήλλαξε, scribit Heinsius Lectt. Theocr. p. 313. assentientibus Valckenario (ad lo-

86. ΚΕΙΜΑΝ. Καὶ ἐκείμην ἐν τῆ κλίνη ἐπὶ δέκα ἡμέρας καὶ [ἐπὶ δέκα] νύκτας καὶ τὸ σῶμά μου δμοιον ἐγένετο καταπολύ θάψο, τῷ κοινῶς

λεγομένο χουσοξύλο.

88. ΘΑΨΩ. χλωρός, ξανθός. θάψος γάρ ἐστι ξύλον τι, δ καλεῖται σκυθάριον, ήγουν σκυθικὸν ξύλον, ως φησι καὶ Σαπφώ. τούτω δὲ τὰ ἔρια βάπτουσι, καὶ ποιοῦσι τμήλινα, καὶ τὰς τρίχας ξανθίζουσιν. ἔστι δὲ τὸ παρ' ἡμῖν λεγόμενον χρυσόξυλον. ᾿Δσκληπιάδης δὲ φυτόν τι χλωρόν, δθεν καὶ τὴν θαψίαν πρὸς τὰ τὐπώπια. βάπτεσθαι δὲ ἐκ ταύτης τὰ κροκοειδῆ. [Ἦστι δὲ καὶ κιτρινόν.]

90. ΟΣΤΕ'. [Καὶ ἐλεπτυνήθην, ωστε τὰ ὀστέα μόνα ὑπολείπεται καὶ τὸ δέρμα.] 'Οστα ἀκμήν εἰσιν ὑπόλοιπα' καὶ εἰς τίνος γραίας δόμον οὐκ ἀπῆλθον, ἢτις ἐπωδαῖς ὴπίστατο χρῆσθαι. ἀλλ' οὐδεμία ἦν ἀνάπνευσις,

ούδ ἐκουΦιζόμην τοῦ ἔρωτος, καὶ ὁ χρόνος διήρχετο ρέων.

94. Χ'ΩΤΩ. Καὶ τοῦτον τὸν τρόπον τοῦ πράγματος ἔχοντος δηλονότι, ἔλεξα τὴν ἀλήθειαν τῷ ἐμῷ δούλῃ, οὐτωσὶ εἰποῦσα εἰα ἄγε, ὡ Θέστυλι, μοι ἐπινόησόν τινα μηχανὴν ἡ ἔξευρε, ἔνεκα τῆς ¾χαλεπῆς μου καὶ βαρείας νόσου, ὅτι με ὁ ἔρως τοῦ Μυνδίου πολλὰ βαρύνει. ἀλλὰ ἀπελθοῦσα πρὸς τὴν παλαίστραν τοῦ Τιμαγήτου, σκόπησον. ἐκεῖ γὰρ ἀναστρέφεται καὶ ἐκεῖ αὐτῷ ἡδὸ καθέζεσθαι.

99. ΦΡΑΖΕΟ. Συνεχώς επικαλείται την σελήνην, η ώς συνεργόν πρός

τας μαγείας, η ώς και αὐτην έρασθεισαν Ένδυμίωνος.

100. ΚΗΠΕΙ. Καὶ ἐπειδὰν αὐτὸν μόνον ὄντα εἴδης, κεχωρισμένον δηλονότι τῶν ἄλλων, ἤσυχα, ἤγουν ἡσύχως νεῦσον, καὶ εἰπέ ὅτι ἡ Σιμαίθα σε καλεῖ, καὶ ὁδήγησον αὐτὸν ὧδε. τὸ ἤσυχα Μούνατος παρώξυνεν, ἵνα ἦ ἀντὶ τοῦ ἡσύχως. ἀγνοεῖ δὲ, ὅτι τὰ εἰς α οὐδέτερα πληθυντικὰ ἀντὶ ἐπιρρημάτων πολλάκις λαμβάνεται οἶον Φίλα ἀντὶ τοῦ φίλως, καὶ ὅσια ἀντὶ τοῦ ὁσίως.

102. ΩΣ. Οὕτως ἔφην αὐτῆ, δηλονότι τῆ δούλη. ΑΔ. Αὐτὴ δ' ἀπῆλθε καὶ ἥγαγε τὸν εὐτραφῆ Δέλφιν δηλονότι εἰς τὸν ἐμὸν οἶκον. [ΛΙΠΑΡ.

Τὸν ἔχοντα τὸν χεόα λιπαρόν, ἤγουν πίονα.]

103. ΕΓΩ. Έγω δε ως είδον αὐτὸν ἤδη τὴν Φλίαν τῆς θύρας ὑπεραμειβόμενον, ἦγουν ὑπερβαίνοντα ποδὶ ἐλαφρῷ, πλέον χιόνος ἄπασα ἐψυχράνθην. [Πᾶσα ἐψύχθην, ἀντὶ τοῦ ψυχροτέρα γέγονα καὶ χιόνος, ἱδρῶτι δὲ περιεβρεόμην ὄσῷ αν ἐν νοτίαις δρόσοις.]

104. [ΑΜΕΙΒ. 'Αντί τοῦ ἀμείβοντα. 'Αμείβω γὰρ τὸ διέςχομαι. καὶ "Ομηρος, γήραος ὑπὲς οδδον ἀμείψας. 'Αμείβω καὶ ἀντικαταλλάττω,

άμείβομαι δὲ τὸ διαδέχομαι λόγφ ἡ ἄλλφ τινὶ πράγματι.]

107. ΙΔΡΩΣ. κατέτρεχε, κατεφέρετο καὶ δαψιλῶς ἔρρει, όμοίως καὶ κατ' ἴσον ταῖς καθύγροις δρόσοις. κόχος γὰρ ὁ δαψιλὴς ροῦς. ἀνοματο-πεποίηται δέ.

108. ΦΩΝΑΣΑΙ. Οὐδὲ Φωνῆσαί τι ἐδυνάμην, οὐδὶ ὅσον ἐν ὕπνω κνυζῶνται τὰ τέκνα Φωνοῦντα πρὸς τὴν Φίλην αὐτῶν μητέρα. τὸ κνυζᾶσθαι

cum Theocriti) et Toupio (Animadvers. Correxit jam Reinesius: item Toupius. in Schol.).  $^3$  χαλεπ $\hat{\eta}$ s κ. τ. λ.] χαλεπ $\hat{\eta}$ s νόσου,  $^1$  μήλινα Vat. 4. 5.

Ηγουν βαρείας Vat. 1. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> δπώπια] Antea legebatur ἐπώπια.

ξπὶ τῶν χυνῶν λέγεται χυςίως, ὅτε προσεςχόμενοί τινι φωνήν τινα ἀπὸ χαρᾶς ἀφιᾶσιν. ["Ότε σαίνουσι τὸ οὐραῖον προσιόντες τοῖς δεσπόταις, καὶ κνυζυθμὸς ἡ φωνή.] ἐνταῦθα δὲ ἐπὶ τῶν βρεφῶν τοῦτο τίθησι μεταφορικῶς. ὁμοίως τὸ φωνεῦντα, ἀντὶ τοῦ φωνοῦντα, χυρίως ἐπὶ τῶν ὀρνέων λέγεται, καταχρηστικῶς δὲ ἐπὶ τῆς ἡσύχου καὶ ἀσήμου ὑλακῆς τῶν χυνῶν.

110. ΑΛΛ΄. 'Αντὶ τοῦ ἀφωνος γέγονα, ὁμοία δὰγῦδι, ῷ αἱ παρθένοι κοσμοῦνται. δαγὺς δέ ἐστι κοροκόσμιόν τι. καλοῦσι δὲ αὐτὸ καὶ νύμ-Φην οἱ δὲ πλαγγόνα, ὡς 'Αττικοί, ἀπὸ τοῦ πεπλάσθαὶ ἐκ κηροῦ. ''Αλλως. Δαγύς, κόσμος ἐγκάρδιός ἐστι γυναικῶν, καὶ στέφανος περιστόγγων τὴν κεφαλὴν, καὶ πεπηγως ἐπ' αὐτήν. [ΚΑΛ. ΧΙ. Κρυστάλλω ὁμοία, ἢ στήλη ὡς καὶ παρ' 'Ομήρω, ἀλλ' ὧστε στήλη ἔμπεδον μένει.]

112. ΚΑΙ. Καὶ εἰσιδών με ὁ σκληρὸς καὶ ἐπὶ φιλία ἀβέβαιος, τὰς ἀκτῖνας τῶν ὀφθαλμῶν ἐρείσας, ἐκάθισεν ἐπὶ τῆ στρωμνῆ, καὶ καθεζόμενος ἔφη. [ΟΜΜ. Καὶ "Ομηρος" 'Οδυσσεὺς κατὰ χθονὸς ὄμματα πήξας.]

114. ΗΡΑ. Όντως, ὧ Σιμαίθα, τοσοῦτον πορέλαβες εἰς τὸ σὸν τοῦτο οἴκημα καλέσασα, ὅπου με παρεῖναι ἐκάλεσας, δηλονότι ἀπὸ κοινοῦ, ὅσον ἐγὼ πρώην ποτὲ τρέχων πορέλαβον τὸν Φιλῖνον τὸν χαρίεντα. [ἤγουν,

άστεῖον καὶ χάριτος μέτοχον.]

- 118. ΗΝΘΟΝ. [ Ἡλθον ᾶν ἐγῶ πρότερον νυκτός, ἢ τgίτος, ἢ τέταρτος ὑπάρχων σοι προσφιλής τουτέστιν, ⁴ἐπεκώμασα ἄν σοι μετὰ τῶν τριῶν ἢ τεττάρων.] Ἡλθον γὰρ ᾶν ἐγώ, νὴ τὸν γλυκὺν ἔρωτα, ἦλθον φίλος ῶν, ἢ μετὰ δύο ἄλλους ἢ μετὰ τρεῖς, αὐτίκα ἐπὶ τῆς νυκτός, ἤγουν κατὰ τὴν παροῦσαν νύκτα. [ΤΡΙΤ. ᾿Αντὶ τοῦ κατὰ τρίτην φυλακὴν τῆς νυκτός.] Μᾶλα μὲν ἐν κόλποισιν] μῆλα ἔχων ἐν κόλποις τὰ ἐράσμια καὶ ὅἔρωτος ποιητικά. λέγοι δ΄ ᾶν τοῦτο καθὸ ὑπὸ ᾿Αφροδίτης διδόμενα τῷ Ἱππομένει μῆλα ἐκ Διονύσου, οἰς στεφανοῦται. ταῦτα δὲ εἰς ἔρωτα τὴν ᾿Αταλάντην ἐκίνησεν, ὡς φησι ὁ Φιλητᾶς, τὰ οῖ ποτε Κύπρις ἐλοῦσα Μῆλα Διονύσου δῶκεν ἀπὸ κροτάφων. Ἦλλως. Μᾶλα μὲν ἐν κόλποισιν] ἐν τῷ κόλπῳ μὲν φυλάσσων μῆλα τοῦ Διονύσου, ἴσως ἀπὸ τόπου τινὸς ἀφιερωμένου τῷ Διονύσφ.
- 121. ΚΡΑΤΙ. 'Ολυμπιόνικός φησι τὸν 'Η βακλέα κατελθόντα εἰς ἄδου, εὐρεῖν παρὰ τῷ 'Αχέροντι φυομένην τὴν λεύκην, καὶ εἰς ἀνθρώπους κομίσαι, ἡν 'Ομηρος ἀχερωΐδα καλεῖ, ὡς ἐν τῆ κεφαλῆ δὲ ἔχων τὸν στέφανον ἀπὸ τῆς λεύκης τοῦ φυτοῦ τοῦ 'Ηρακλέος, πανταχόθεν περιειλημένον περιζώστραις πορφυραῖς. ἐστεφανωμένος δὲ, φησί, λεύκη ἐληλύθει ὁ Δέλφις, ὅτι ἀθλητικός ἐστιν, ὡς καὶ 'Ηρακλῆς' οἱ γἀρ ἀθλητικοὶ τούτω ἐστεφανοῦντο ως ἱερῷ' ἱερὸν δὲ ἦν τοῦτο 'Ηρακλέος τοῦ πολλοὺς ἄθλους διενεγνούντος, ἐπεὶ αὐτὸν ἔλεγον ἀπὸ τοῦ 'Αχέροντος τοῦτο εἰς ἀνθρώπους κομίσαι. 'Ανδρός ἐστι τεχνικοῦ καὶ συνετοῦ τὰ ἐρωτικά, ἐρασθεῖσαν γυναῖκα μὴ παντελῶς ἀποστρέφεσθαι. ἡ γὰρ ἀμφὶ τούτων ἄγνοια μῖσος ἀπεργάζεται.

<sup>+</sup> ἐπεκώμασα—τεττάρων] Antea legebatur ἀπεκωμασαίην—τετάρτων quod correximus.

<sup>5</sup> ξρωτος ποιητικά] ξρωτοποιητικά Vat.

<sup>6</sup> Φιληταs] Philetæ locum Casaubon.

Lectt. Theorr. p. 248. (p. 72. Reisk.) sic citat:

Μᾶλα φέρων κόλποισι, τά οί ποτε Κύπρις ελοίσα

Δῶρα Διωνύσου δῶκεν ἀπὸ κροτάφων. Adde I. H. Vossium ad Virgil. Ecl. p. 80. et p. 315. sq.

μεταδιδόναι δὲ καὶ λόγου μᾶλλον ἐνίστε χρὴ καί πως ὑποφαίνειν αὐτὸν ἐρῶντα. ἐκ μὲν γὰρ τοῦ παντελῶς ἀποστρέφεσθαι, κατάλυσίς ἐστι τοῦ ἔρωτος, ἐκ δὲ τοῦ δοκεῖν πως ἀντιφιλεῖν καὶ παρέχειν ἐλπίδα μίξεως καὶ ἔρωτος, αὖξησις μᾶλλον τοῦ πόθου. τοιοῦτον δή τινα καὶ τὸν Δέλφιν δείκνυσιν ὁ ποιητικὸς ἡμῖν λόγος. [ΗΡ. Κατελθών γὰρ ὁ Ἡρακλῆς εἰς ἄδην διὰ τὸν Κέρβερον, ἀνήγαγε καὶ τὸ φυτὸν ἀπὸ τοῦ ᾿Αχέροντος οἱ δὲ ἀθλοῦντες εἰς γυμνάσια ἐστέφοντο ἐξ αὐτοῦ, ἐπὶ τῆ τιμῆ τοῦ Ἡρακλέος. Καλεῖται δὲ ᾿Αχεροντὶς ἡ λεύκη. ἦν μὲν ὁ στέφανος ἐκ λεύκης, ἐν πὰντὶ δὲ μέρει διειλημμένος ζώναις πορφυραῖς.]

124. ΚΑΙ. Καὶ ἐὰν ἐδέχεσθέ με, ἦν ᾶν τοῦτο προσφιλές. καὶ γὰρ εὖστροφος καὶ εὐειδὴς παρὰ πᾶσι τοῖς νέοις καλοῦμαι ἀνεπαυόμην, ἐὰν καὶ μόνον τὸ καλόν σου στόμα ἐφίλησα εἰ δὲ ἀλλαχόσε ἀπωθεῖσθε, καὶ ἡ θύ- ga ἠσφαλισμένη ἦν τῷ μοχλῷ, τῷ κοινῷς λεγομένῷ καταπηγίῳ, ἐκ παντὸς καὶ πελέκεις καθ ὑμῶν καὶ λαμπάδες ἦλθον, ἤγουν κατὰ τοῦ οἴκου ὑμῶν.

126. [Ωθ. 'Ωθῶ τὸ ταῖς χερσὶν ἀποπέμπω· ἀθίζω δὲ τὸ ἀντωθῶ ὑπὸ

πολλῶν ἀθούμενος.]

130. [ΧΑ. Χάριν οίδα τη Κύπριδι, καὶ μετ' ἐκείνην σοί· σὺ γάς με

ἐρρύσω τοῦ ἐρωτικοῦ πυρός.]

133. ΕΡΩΣ. Ο ἔρως γὰρ Φλόγα ἀνάπτει, καταπολύ καυστικωτέραν τοῦ πυρὸς τοῦ Λιπαραίου, ἡγουν τοῦ ἐν τῆ Λιπάρα τῆ νήσω. [Λιπαραῖον

πυρ, τὸ εὐτρεφες καὶ μη λεπτόν, άλλ' ἐκ περιουσίας.]

136. ΠΑΡΘΕΝΟΝ. Καὶ παρθένον δ' ἐκ τοῦ δωματίου ἐφόβησεν, ἀντὶ τοῦ Φυγεῖν ἐποίησε' σὺν κακαῖς μανίαις, ἤγουν κακῶς μαινομένην' καὶ νύμφην, ἤγουν γυναῖκα ἄνδρα ἔχουσαν, ἐκ τοῦ θαλάμου φυγεῖν ἐποίησεν, ἔτι θερμὴν λιποῦσαν τὴν τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς κοίτην. [Καὶ παρθένον πολλάκις ἐκμήνας, ἔτι νύμφην οὖσαν, ἐτάραξε, καὶ ἐκίνησεν, ώστε καταλιπεῖν μὲν τοῦ ἰδίου ἀνδρὸς τὴν στρωμνήν, ἐπ' ἄλλους δὲ τραπῆναι.]

138. ΩΣ. Οὖτως ἐκεῖνος εἶπεν ἐγω δὲ ἡ ταχεῖα εἰς τὸ πείθεσθαι τῆς χειρὸς αὐτοῦ άψαμένη (τὸ γὰρ οἱ ἀντὶ τοῦ αὐτοῦ λαμβάνεται) ἔκλινα αὐτον ἐπὶ τῆς μαλακῆς στρωμνῆς, καὶ ταχέως ἐμαλακίζετο, καὶ ἡσύχως διε-

λεγόμεθα μετά ήδονης.

141. [ΧΡ. Καὶ ταχέως ἐμαλάχθημεν χρωτισθέντες ἐπ' ἀλλήλοις.]

142. ΧΩΣ. Καὶ ὡς ἄν σοι μη ἐπὶ πολύ παρατεινομένους λόγους λέ-γουσα ἐνοχλοίην, ὡ Φίλη σελήνη, ἐπράχθη τὰ μέγιστα, ἤγουν τὰ <sup>7</sup>τῆς μίξεως. [τὰ τῆς συνουσίας. Ἰσα δὲ ταῦτά Φησιν, ὅ, τι ἐψιθυρίζομες ἀδύ.] καὶ εἰς πόθον, ἀλλήλων δηλονότι, ἤλθομεν ἀμφότεροι. καὶ οὐδὲν οὖτε ἐκεῖ-νος ἐμοὶ ἐμέμψατο, ἤγουν ἐνεκάλεσε, μέχρι ἐχθές τὸ πλησίον δὲ διὰ τοῦ ἐχθὲς θέλει δηλοῦν· οὖτε ἐγὰ ἐκείνω ἐνεκάλεσα. ἀλλ' ἤλθεν εἰς ἐμὲ σήμεgov ἤ τε τῆς Φιλίστας μήτηρ τῆς ἐμῆς γείτονος, καὶ ἡ τῆς Μελιξοῦς· ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ὀνόματος τὰ δύο ἄρθρα. καὶ ἐν ἄλλοις τοῦτο γίνεται πολλοῖς.

147. ΣΑΜΕΡΟΝ. Σήμερον, ἡνίκα πρὸς τὸν οὐρανὸν ἔτρεχον αἱ ἵπποι τοῦ ἄρματος (δηλονότι τοῦ ἡλίου) φέρουσαι ἀπὸ τοῦ ᾿Ωκεανοῦ τὴν ἡμέραν τὴν ἡοδόπηχυν, ἤγουν τὴν λαμπρὰν, [καὶ] τὴν τερπνὴν, τουτέστι, κατὰ τὸν ὄρθρον, καὶ εἶπέ μοι ἄλλα τε πολλὰ καὶ ὅτι ἄρα ὁ Δέλφις ἔραται, ἀντὶ

τοῦ ἐρᾳ, ἦγουν, ἔρωτί τινος κατέχεται, καὶ εἶτε γυναικὸς πόθος ἔχει αὐτόν, εἴτε καὶ ἀνδρός, οὐκ ἔφη, ώστε εἰδέναι ἐμὰ ἀτρεκές, ἀντὶ τοῦ ἀτρεκῶς, ἤγουν Φανερῶς. τοσοῦτον δὰ ἔφη, ὅτι ἀεί, ἀντὶ τοῦ συνεχῶς ἀκράτῳ ἔρωτος ἐπειχεῖτο ἡγουν συνεχῶς, ἔπινεν οἶνον ἔρωτος. οἶνος δὰ ἔρωτος, ὃν πίνει τις μεμνημένος τῆς ἐρωμένης, ἡ τοῦ ἐρωμένου. εἰώθασι γὰρ οἱ ἐρῶντες ὑπὲρ τῶν ἀγαπωμένων πλείονας κυάθους ἐπιχεῖσθαι. <sup>8</sup>Καλλίμαχος ἔρχει, καὶ πάλιν εἰπὲ Διοκλέος, οὐδ ᾿Αχελῶος τῶν ἱερῶν αἰσθάνεται κυάθων.

151. [ΤΟΣ. Σύνηθες ην τοῖς πίνουσι, σπονδην ύπες οὖ έρᾶ τις ποιείν.]

152. ΕΣ ΤΕΛΟΣ. Ἐπιρρηματικῶς ἀντὶ τοῦ τελευταῖον, ἀχετο φεύ-

γων, άντὶ τοῦ τρέχων ἀπῆλθε.

- 153. ΦΑΤΟ. Καὶ ἔφη στεφάνοις χοσμεῖν αὐτῷ τῷ ἐρωμένῳ δηλονότι, ἤγουν χάριν αὐτοῦ, ἐχεῖνα τὰ δώματα. ταῦτά μοι ἡ Φίλη εἶπε, καὶ ἔστιν ἀληθὴς κατὰ ταῦτα. ὄντως γὰρ πρὸς ἐμὲ καὶ τρὶς καὶ τετράκις τῆς ἡμέσας ἤρχετο, καὶ εἰς τὸν οἶκόν μου πολλάκις ἐτίθει τὴν Δωρίδα ὅλπαν, ἴσως τὴν λήκυθον, τὴν ἔχουσαν τὸ ἔλαιον, ῷ ἐχρῶντο ἐν ταῖς παλαίστραις. [ΠΤΚ. Πυκάζειν δύο σημαίνει ἡ λέξις, τὸ καλλύνειν καὶ τὸ σκεπάζειν.]
- 156. ΟΛΠΑΝ. "Ολπη χυρίως ή δερματίνη λήχυθος, δι' ής ἐστὶν οδπτήσασθαι τὸ ἔλαιον. νῦν δὲ ἴσως τὴν χαλχῆν Φησὶ λήχυθον, διὰ τὸ Δωςίδα φάναι, ἀντὶ Κορινθίας. τὰ γὰρ Κοςίνθια χαλχώματα διαβεβόηται. [Τὰ ἀγγεῖον ἐλαιοδόχον. 'Ολπίς, οἱονεὶ ἐλαιοπίς, καὶ κατὰ συγκοπὴν δλπίς.]

158. [HP. 'Εραστής γέγονεν ἄλλου' οὐκ ἐπ' ἀκριβείας δὲ εἶχεν εἰπεῖν, εἴτε γυνὴ εἴτε ἀνήρ ἐστιν ὁ ἐρώμενος.] 'Ηθικῶς ἐπαποροῦσά Φησι' ἄρα οὐκ ἔχει τι ἄλλο τερπνόν, καὶ ἡμῶν ἐπιλέλησται;

159. ΦΙΛΤΡΟΙΣ. Τοῖς Φαρμάχοις τοῖς εἰς Φιλίαν χινοῦσι καταγοητεύσω. ἐὰν δέ με ἔτι λυπήση, νὴ τὰς μοίρας, τὴν τοῦ ἄδου χρούσει πύλην τουτέστιν, ἀποθανεῖται. [ΑΡ. Ναί μοι τὰς μοίρας ἀράξει τὰς πύλας τοῦ

"Αιδου, τουτέστι τοῦ τάφου" ἄδης γὰρ ὁ τάφος.]

161. ΤΟΙΑ. Τοιαῦτα κακὰ Φάρμακά φημι κατ αὐτοῦ φυλάσσειν ἐν κίστη, ἤγουν ἐν κιβωτίω, ὧ δέσποινα, ¹ο (πρὸς σελήνην τοῦτο λέγει,) παρὰ τοῦ ἐμοῦ φίλου τοῦ ᾿Ασσυρίου τοιαῦτα μαθοῦσα. ᾿Ασσύριοι δὲ ἔθνος Περσικόν, ἀκριβὲς εἰς μαγείαν, μεταξὸ ὂν Τίγριδος καὶ Εὐφράτου. μέχρι δὲ τούτων τῶν περάτων Σαρδανάπαλος ἐξέτεινε τὰ δρια.

163. ΑΛΛΑ. 'Αλλά σὺ μὲν, ὧ σεβασμία σελήνη, χαίρουσα ποὸς 'Ωκεανὸν τρέπε τὸ ἄρμα, ἤγουν πρὸς δύσιν. δοκεῖ γὰρ ἐπέχειν τὴν σελήνην διὰ τὰς μαγείας. ἐγὰ δὲ ὑπομενῶ τὸν ἐμὸν πόνον, ὧσπερ ἀνεδεξάμην αὐτόν, Χαῖρε σελήνη λαμπρά. χαίρετε ἄλλοι ἀστέρες εὐκήλοιο —. τὸ ἑξῆς χαίρετε δὲ ἄλλοι ἀστέρες ἀκόλουθω τῆς νυκτὸς τῆς εὐκήλου, ἤγουν, τῆς ἡσύχου, κατὰ τὴν ἄντυγα, [ἤγουν] ἀντὶ τοῦ κατὰ τὸ ἄρμα αὐτῆς. ἀπὸ

9 δπτήσασθαι] Alberti vult δπιπεύεσθαι, Jensius δπτήσθαι. Vid. Hesych. Albert. ii. p. 747.

Το πρός σελήνην κ. τ. λ.] Hic locus in Vat. 5. sic legitut: παρά 'Ασσυρίου τινός φησι τὰ φάρμακα μεμαθηκένα. Δέσποιναν δὲ τὴν σελήνην φησί.

<sup>8</sup> Καλλίμαχος] Est Callimachi Epigr, xxxi. F. Ursinus, Virgil. Coll. Georg. i. 9. pro πάλιν reposuerat χάριν.

τοῦ ἔχηλος κατά πλεονασμόν τοῦ. υ, εὖχηλος, δ χωρίς μὲν τοῦ υ δασύνεται.

ότε δὲ προσλάβη αὐτό, ψιλοῦται.

166. ΝΤΚΤΟΣ. Τοι δὲ ἐπὶ ἄρματος ὀχεῖται ἡ νύξ Εὐριπίδης 'Ω νὺξ ἱερά, ὡς μαχρὸν ἵππευμα διώχεις ἀστροειδέα νῶτα δι- Φρεύουσα. ἀστέρες δὲ ὅτι ἐπιγενομένης τῆς νυχτός, φαίνονται οἱ ἀστέρες. ποιητικὸν δὲ τὸ τὴν νύχτα ἐπὶ ἄρματος ὀχεῖσθαι, καὶ παράγειν ἡνιο- χοῦσαν. [ΟΠ. τουτέστιν, ἀχολουθοῦντες τῆ νυχτὶ καὶ συμπαρεπόμενοι τῷ ἄρματι αὐτῆς. "Αντυγα δὲ ἀπὸ μέρους τὸ ἄρμα Φησί.]

## $EI\Delta T \Lambda \Lambda ION \gamma$ .

1. ΚΩΜΑΣΔΩ. Τὸ πρόσωπον οὐκ ἔστι φανερὸν τὸ προλογίζον. οἱ μὲν φασὶν αὐτὸν Θεόκριτον εἶναι, διὰ τὸ σιμὸν αὐτὸν καταφαίνεσθαι· οἱ δὲ Βάττον, αἰπόλον τινὰ, ὃν ἐν ἐτέρω εἰσάγει τῆς ᾿Αμαρυλλίδος ἔςῶντα. ἀπρεπὲς γὰρ τὸν Θεόκριτον τῆς ἀγρώας ἐρᾶν, ὧστε καὶ ἐν ἀγρῷ διάγειν.

- 2. ΤΙΤΤΡΟΣ. Τοὺς <sup>2</sup> τράγους τιτύρους λέγουσι νῦν δὲ ὅνομά ἐστιν αἰπόλου, κατὰ ἐμφέρειαν τοῦ χαρακτῆρος. "Αλλως. ὄνομα κύριον ὁ Τίτυρος τινὲς δέ φασιν, ὅτι Σειληνός τις, οὐ Σικελιώτης. ἄλλοι δὲ τοὺς τράγους, ἔτεροι τοὺς σατύρους, ἔνιοι ὅνομα πόλεως Κρήτης ἀλλοι δὲ τοὺς προσπόλους τῶν θεῶν, τινὲς δὲ καὶ κάλαμον. οὐκ ἔστι δὲ ἄλλο ἡ ὅνομα αἰπόλου τινός. "Αλλως. Κωμάσδω.] τὸ κωμάζειν λέγεται ἐπὶ τῶν κατὰ νύκτα εἰς τὰς ἐρωμένας ἀπερχομένων. ὡς 'Αριστοφάνης ἐν Πλούτω "Εοικε δ' ἐπὶ κῶμον βαδίζειν. [Μετὰ ἀδῆς καὶ μετὰ κώμου συνδιάγω, ἀπέρχομαι, φοιτῶ μετὰ ἀνέσεως.] 'Απέρχομαι πρὸς τὴν 'Αμαρυλλίδα, ἀποπειρασόμενος αὐτῆς, δὶ ἀδῶν καὶ λόγων τῶν ἐπὶ τοῦτο συντεινόντων. Τίτυρος δὲ, ὁ πίθηκος ὁ μικρὰν ἔχων οὐράν ἐνταῦθα δὲ ὄνομα κύριον. 3. ΚΑΛΟΝ ΠΕΦΙΛΑΜΕΝΕ. "Ηγουν διὰ τὸ κάλλος ἐμοὶ πεφιλη-
- 3. ΚΑΛΟΝ ΠΕΦΙΛΑΜΕΝΕ. "Ηγουν διὰ τὸ κάλλος ἐμοὶ πεφιλημένε" ἢ τὸ καλὸν ἀντὶ τοῦ καλῶς, ἢ διὰ τὸ καλόν, ἤγουν διὰ τὸ καλὸς εἶναι, ἣ διὰ τὸ καλόν σε εἶναι πεφιλαμένε; ἢ καλῶς ἀγαπώμενε, ὅ ἐστιν, ἄξιε ἀγαπᾶσθαι ἢ τὸ καλὸν ἀντὶ τοῦ λίαν, ἢ κατὰ τὴν ἀδιάβλητον Φιλίαν. [ΚΑΛ. 'Ονομαστικὸν ἐπίρρημα, καὶ παρὰ τῷ 'Ομήρῳ τὸ ἐνύπνιον ἀντὶ τοῦ ἐνυπνίως.]
- 4. ΚΡΑΝΑΝ. Οὐκ ἔλαττον τῆς τροφῆς ὀνίνησι τὰ θρέμματα τὸ πιεῖν  $4^{\prime\prime}$ Ομηζος, πίομεν ἐκ βοτάνης. ΕΝΟΡΧΑΝ. Τὸν ὄζχεις μεγάλους ἔχοντα, τὸν τέλειον, ἢ  $^{5}$ ἡμιτομίαν. καὶ  $^{\prime\prime}$ Ομηρος, Πεντήκοντα δ' ἐνόρχα παζ' αὐτόθι.
- 5. ΚΝΑΚΩΝΑ. Τὸν κνήκου χροιὰν ἔχοντα ἔκφυγε, ΐνα μή σε κερατίση. ᾿Αλλως. Κνάκωνα, τὸν λευκὸν τράγον. ἀπὸ τῆς κνήκης τοῦ σπέρματος λευκοῦ ὄντος, ἡ λάγνον. ΜΗ ΤΤ ΚΟΡΤΨΗι. <sup>6</sup>μή σε κερατίση. τὸ γὰρ κερατίζειν κορύττειν οἱ ᾿Αττικοὶ λέγουσιν, ὡς συντοξεχόντων

<sup>2</sup> τράγους] Antea legebatur ἀργούς, quod Reinesius correxit.

3 μικράν] μακράν Vat. 2.

quum Vat. 4. 5. exhibeant πίωμεν ἐκ βοτάνης· locum sic, ut in Iliade legitur, restituimus.

<sup>5</sup> ἡμιτομίαν] ἡ μὴ τομίαν scribit Desiderius Heraldus in Advers. i. vii.

6 μή σε κερατίση] Conf. Phavorin. v. ΚΟΡΥΨΗι.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Εὐριπίδης] Est fragmentum Andromedæ xxviii. p. 422. Ed. Beck. Conf. Toup. ad Suidam v. AIΘΗΡ.

<sup>4 &</sup>quot;Oμηρος] Iliad. xiii. 493. In scholiast. antea legebatur, πιόμεν ἐκ βοτανῶν sed

άλλήλοις των κριών, καὶ 7 ταῖς κορυφαῖς πληττόντων καὶ βηγνυομένων. τὸ δε κορύψη ού περισπάται. τὰ γὰρ ύποτακτικά όμοίως ἡμῖν οἱ Δωριείς προφέρουσι.

6. [XAP. Χαρίεις έπ] είδους: <sup>8</sup>ό πεπαιδευμένος ὁ ἀστέα τινα λέγειν

μετά χάριτος.]

 ΕΡΩΤΤΛΟΝ. Τὸν ἐραστήν, τὸν ἐρωτικόν, ὑποκοριστικῶς, οῦχ, ῶς τινες, 9χύριον. παροξύνονται δε τά τοιαύτα πλήν του 10 όξυλος και του τυλος. Παίδ όλοφυρομένη ίτυλον. οίον έρωτύλος, Λίσχύλος, Έρμύλος,

Σιμύλος.

8. ΣΙΜΟΣ. Τινές δια του σιμού τον Θεόκριτόν φασιν, έπει και έν τοις Θαλυσίοις Σιμιχίδας ωνόμασται πλήν ούκ αἰπόλος ὁ Θεόκριτος, οὐδὲ Σιμιχίδας άπο του σιμου, άλλ' άπο Σιμίχου, πατρωνυμικόν. ΗΡΑ ΓΕ ΤΟΙ. ή ρά σοι, ω νύμφη, σιμός φαίνομαι είναι άπο του πλησίον; ήγουν συνιζηχυΐαν έχων την ρίνα και προγένειος; ήγουν, προμήχης την γενειάδα; νύμφην δε λέγει αυτήν, ώς περικαλλή, και νύμφαις έοικυίαν. γύμφαι δέ είσι τα εν γυναιχείω σχήματι εν τοῖς όρεσι φαινόμενα δαιμόνια.

10. ΗΝΙ. 'Αντί του ίδου. δασύνεται δε καὶ όξυνεται το ήνί, καὶ παρ' Αττικοίς ούτω προφέρεται. ΤΗΝΩΘΕ. Έξ ἐκείνου τοῦ τόπου' ἐκείνος

γάρ ήν, οι δε Δωριείς το έχεινος τηνός Φασιν.

11. ΕΚΕΛΕΤ. Εχέλευσας ήν, και κατά άποκοπήν Δωρικώς εκέλευ. η κέλω λέγεται, τὸ προστάττω ὁ παρατατικός, ἐκελόμην, ἐκέλου, καὶ Αἰολικῶς ἐκέλευ. οἱ γὰρ Αἰολείς την ου εἰς ευ τρέπουσιν. "Αλλως. "Ω μ' έχέλευ] ήγουν έφ' ού τόπου έχέλευες. χέλομαι γάρ ποιητικώς το κελεύω καὶ προστάττω ἀφ' οὖ τὸ ἐκέλου καὶ ἐκέλευ.

12. ΘΑΣΑΙ. Θέασαι δή την λύπην, ήτις την ψυχήν μου άλγεϊν ποιεί. ή μεταφορά άπὸ τῶν ὁρατῶν ἐπὶ τὰ νοούμενα. "Ομηρος" 'Οσσόμενος πα-

τές ἐσθλόν.

13. ΜΕΛΙΣΣΑ. Εύχεται γενέσθαι μέλισσα, ή Ίνα κεντήσας άντοδυνήση, η ύπερ τοῦ λαθεῖν, 'ἶν' εἰσέλθη. μέλισσα δὲ, παρόσον ἐπὶ τῶν μήλων ἰζάνει' μηλα δὲ πάντα τὰ ἄκρα τῶν δένδρων. 'Ομηρος' Λύτῆσιν þlζησε, και αύτοις άνθεσε μήλων. "Αλλως. Ιστορία" "Ροϊκός τις Κνίδιος το γένος εν Νίνω τη 'Ασσυρίων, Ιδών εύφυές τι δένδρον κεκλιμένον, καὶ ἀπὸ τοῦ χρόνου καταπίπτειν μέλλον, κάμαξιν ἐνστηρίξας, ἐπὶ πλέου μένειν έποίησεν. ή δε νύμφη θεασαμένη, χάριν αύτο ώμολόγησεν. ήλικιώτις γάρ έφη είναι του φυτού, καὶ ἐκέλευσεν αύτὸν, εἴ τι ἄν ἐθέλη, αίτεισθαι. ὁ δὲ τὴν συνουσίαν αὐτῆς ήτήσατο. ἡ δὲ ἔΦη αὐτῷ: ὅτι τὸν παιρόν της μίξεως άφικνουμένη σοι μέλισσα έρει. μήποτε ούν της ίστορίας ταύτης μέμνηται ο Θεόχριτος, διά το την μέλισσαν διαχονήσαι πρός τους έρωτας; ΠΤΕΡΙΣ δὲ είδος βοτάνης όμοίας πτερῷ στρουθοκαμήλου, ἀΦ΄

7 ται κορυφαίς] Ita Vat. 8. 4. 5. Au- Epist. erst. p. 243 sq.

' Iv'] Hanc particulam addit Toupius: ut clam intromittatur. In edit, Reiskii est: buep rod habeir elorabber. Mon ro μήλον Vat. 3. pro τῶν μήλων.

Poleds 74 Ex Charonte Lampsaceno idem narrat scholust. Apollon. Rhod. ii. 477. adde Tsetz. ad Lycophr. 480. quos

tea legebatur ràs κορυφάς. d wwwaidevueros k. r. A.] Hee sic acribenda videntor : à wenaidencéros doτείά τινα λέγευ-

ο κύριον] κυρίως Vat. δ.

ο δένλος] Anten legebatur δέννος—
ολοφυρομένην. Desumtum est ex Odyss. zix, 522. Correxit Toppius. Adde Bastii citat Reinesius.

ής και στιβάδες ἐπὶ κλίνης ἐγένοντο τῶν ἀγροίκων διὰ τὴν μαλακότητα και διὰ τὸ ἀποδιώκειν τῆ ὀσμῆ τοὺς ὄφεις. καλεῖται δὲ καὶ βληχοόν.

15. ΛΕΛΙΝΛΣ. Οὐκ ἀφ' ἱστορίας, ἀλλὰ διὰ τὸ ἄγριον. καὶ γὰρ ᾿Αχιλλεύς, Θέτιδος καὶ Πηλέως ἀλλὰ διὰ τὸ ἄγριόν φησιν "Ομηρος γλαυκή δέ σε τίκτε θάλασσα. "Αλλως. "Οντως λεαίνης μαζὸν ἐθήλαζε, καὶ ἐν τῷ δρυμῷ ἀνέτρε ψεν αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ [ἡ ᾿Αφροδίτη.] τὸ ἄγριον αὐτοῦ καὶ δραστήριον διὰ τούτων θέλει δηλοῦν. ἄγριος δὲ λέγεται ὁ ἔρως καὶ ἀνήμερος, ἐπεὶ οῦς ᾶν κατάσχη, ἀγρίους ποιεῖ καὶ ἀνημέρους.

17. ΚΑΤΑΣΜΤΧΩΝ. Σμύχω τὸ καίω, υ ψιλόν. Σμήχω δὲ τὸ καθαίρω, η, ἐξ οδ σμῆγμα τὸ σαπώνιον. [ΑΧ. "Αχρι τοῦ σκοποῦ πέμπω τὸ βέλος, καὶ ἄχρι πρὸς τὸν σκοπόν. καὶ καίει με ἄχρις ὀστέων, καὶ καίει

με άχρις το οστέον.]

- 18. ΠΟΘΟΡΩΣΑ. "Ηγουν, & ή τὸ καλὸν ὁςῶσα, τουτέστιν & ή καλοὺς ἔχουσα ὁφθαλμούς. [Τουτέστιν ή βλέμμα ἔχουσα ἤμερον καὶ ἰλαρόν.] ΛΙΘΟΣ. "Ηγουν, σκληρὰ καὶ ἄτεγκτος, ἡ μονονουχὶ τοὺς ὁρῶντας
  ἀπολιθοῦσα τῷ κάλλει, οἶον περὶ Γοργόνος λέγουσιν. ἡ λευκὴ ὅλη, οἶον
  ἄγαλμα μαρμάςινον. ἐὰν δὲ γράφηται ΛΙΠΟΣ διὰ τοῦ π, ἔσται οὕτως
  εἰς ἡν ὁλισθαίνουσι πολλοὶ διὰ τὸν ἔρωτα. ὀλισθηρὰ γὰς τὰ λιπαςά. ἡ ἡ
  βλέπουσα λιπαςόν τι καὶ λευκόν ὡς "Ομηρος" λευκοί, ἀποστίλβοντες
  ἀλοι ἡ ἢ ἡ σκληρὰ καὶ ἀδαμαντίνη, διὰ τὸ ἀνηλεὲς καὶ ἀνένδοτον. "Αλλως. τὸ πᾶν λίθος] ἐπιβρηματικῶς, ἀντὶ τοῦ διόλου τουτέστι, σκληρὰ
  σφόδρα καὶ ἀμείλικτος.
- 21. ΤΙΛΛΙ. Τὸ ἐξῆς ἤτοι κατατῖλαι καὶ κατακόψαι με ποιήσεις εἰς λεπτὰ τὸν στέφανον. ["Ηγουν, διασπαράξαι.] στεφάνοις ἐχρῶντο ἐν τοῖς συμποσίοις, ὡς φησιν 'Αριστοτέλης, εὐετηρίαν καὶ ἀφθονίαν αἰνιττόμενοι τροφῶν. στέψαι γὰρ τὸ πληρῶσαι παρ' 'Ομήρω' Κοῦροι δὲ κρητῆ-ρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο. ''Αλλως. ὁ νοῦς ποιήσεις με αὐτίκα τῖλαι εἰς λεπτὰ, ῆγουν διασπαράξαι, καὶ τεμεῖν τὸν στέφανον, δν χάριν σοῦ, ὡ 'Αμαρύλλι φίλη, φυλάσσω, ἐμπλέξας αὐτὸν κάλυξι κισσοῦ, ἀντὶ τοῦ κορύμβοις, καὶ εὐώδεσι σελίνοις.

23. [ΚΑΛ. Κορύμβοις τριαχονταφύλλοις.]

- 24. ΔΤΣΣΟΟΣ. Ο δυσκόλως σωζόμενος, ή ὁ δυσχεςῶς διωκόμενος. λαοσσόος γὰρ ἡ ᾿Αθηνᾶ, ἡ λαὸν διώκουσα, ἡ σώζουσα. δύσσοον γὰρ οἱ μὲν τὸν κακοδαίμονα, οἱ δὲ τὸν δυσχερῶς σωζόμενον, παςὰ τὸ σόος. καὶ Ὅμηgoς Ἦπως οἱ παςὰ νηυσὶ σόοι μαχέοιντο ᾿Αχαιοί. [Ἦλλως ἀπὸ τοῦ δυς τὸ κακόν, καὶ τοῦ σεύω τοῦ ὁρμῶ.]

<sup>3</sup> βληχρον] Reinesius legit βλήχνον. 4 δραστήριον] ανήμερον Vat. 4.

μα· ἡ ὅλπις ὁ τοὺς ἔλλοπας ἀγρεύων, κατὰ διαφορὰν τῶν ἄλλων ἀλιέων.
εἰσὶ γὰρ καὶ ἔτεροι, οἱ περὶ τὰ ὅστρεα ἀσχολούμενοι.

27. ΚΗΚΑ. Καὶ ἐὰν μὴ ἀποθάνω, φησίν, δμως εὐφοανθήση, δτι ἔρρι-

Ψα έμαυτόν ή τέως τὸ πράγμα, δ σε τέρπει, γεγένηται.

28. ΕΓΝΩΝ. Ο νοῦς πρὸ ὀλίγου, ὅτε σημεῖον θέλοντός μου λαβεῖν, εἰ φιλεῖς, τὸ φύλλον, δι' οδ ἡ φιλία δηλοῦται, ὑπὸ τῶν χειρῶν πληττόμε-

νον, οὐκ ἀφῆκε τὸν ψόφον.

- 29. ΟΤΔΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΙΛΟΝ ΠΟΤΕΜΑΞΑΤΌ ΤΟ ΠΛΑΤΑΓΗ-ΜΑ. Έν άλλοις γράφεται καὶ οὖτω Οὐδὲ τὸ τηλέφιλον ποτιμαξάμενον πλατάγησεν. τηλέφιλον δέ ἐστι τὸ φύλλον τῆς μήχωνος. άλλοι δε βοτάνην ετέραν λέγουσιν είναι αὐτό. είτε δε τοῦτο, είτε εκείνό έστιν, αναλαμβάνεται παρά των έρωντων το τηλέφιλον, και πληττομενον εὶ ψόφον ἀπετέλει, ἐδίδου αὐτοῖς σημειοῦσθαι, ὅτι ἀντερῶνται ὑπὸ τῶν ἐρωμένων εί δ' ούκ ἀπετέλει, ὅτι μισοῦνται. εἴρηται δε τηλέφιλον κατά κοινωνίαν τοῦ τ πρός τὸ δ, οίονεὶ δηλέφιλόν τι όν, τὸ δηλοῦν τὸν Φίλον. Αλλως το τηλέφιλον, ριζίον τι θαμνώδες κάτωθεν δε άναβαίνει τρίκλωνον τούς δε κλώνας έχει δραχμής μείζονας σπιθαμιαίας τα δε φύλλα έοικε τώ σπειρομένω λωτώ λοβον δε άφίησιν ελικοειδή εν ώ το σπέρμα, οδ επιχριομένου ο χρως έξαιμάττεται, και τύπους τινάς λαμβάνει. ου μόνον δε έπὶ τὰς χεῖρας τὸ τηλέφιλον, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τὸν ὧμον τιθέντες, ἔσθ ὅτε καὶ έπὶ τὸν πῆχυν, ἀπεπειρώντο τοῦ ψόφου. Αλλως. τινὲς τῶν ἐρωτικῶν τὸ τηλέφιλον έπὶ τὸν ώμον τιθέντες, ἡ τὸν χαρπόν, ἐπικρούουσι καὶ ἐὰν μὲν έρυθρον γένηται, καλούντες αὐτο ρόδιον, νομίζουσιν άγαπασθαι ύπο τῶν έρωμένων τοῦ χρωτος δ' ἐμπρησθέντος, ἡ ἐλκωθέντος, μισεῖσθαι. πλατάγημα δε το πλαταγώνιον. ποτεμάξατο δε, ήγουν προσήκατο εξ αύτοῦ τυπτόμενον ψόφον.
- . 30. ΠΑΧΕΙ. Τοὺς δακτύλους καλεῖ μεταφορικῶς ἀπὸ τοῦ ἀγκῶνος, καί φησι πρὸς τὸν πῆχυν ἐξεμαράνθη ψόφον μὴ ποιῆσαν ἡ τὸ ΑΥΤΩΣ οὖτως μηδὲν ἀνύσαν παgὰ τῷ ἀπαλῷ πήχει ἀντὶ τοῦ τοῖς ἀπαλοῖς δακτύλοις.

31. ΑΓΡΟΙΩ. 'Αγεοιώ, ὅνομα κύριον. οὐδέπω γὰρ τὴν γραῖαν οὕτω φασίν. ἡ τὴν ἀγροικικήν, τὴν ἐπὶ τῶν ἀγεῶν τρεφομένην. ΚΟΣΚΙΝΟ-

ΜΛΝΤΙΣ. "Ηγουν ή δια κοσκίνου μαντευομένη.

- 32. ΠΟΙΟΛΟΓΕΤΣΑ. Ἡ πρώην σταχυολογοῦσα, ἦγουν τοὺς στάχυας ἀναλεγομένη. ποιὰν δὲ ἴσως τὸν πυρὸν κατ' ἐξοχήν, ἀΦ' οὖ καὶ τὸν ἐνιαυτὸν ποιὰν ἐκάλεσαν. <sup>5</sup>ποιὸς γὰρ κυρίως ὁ πυρός. ἢ ἀπὸ τοῦ ποία ἡ βοτάνη. ἢ ἡ πρὶν καλάμην συλλέγουσα καὶ σταχυολογοῦσα. ΠΑΡΑΙ-ΒΑΤΙΣ. Ἡ ἔνομα κύριον, ἢ ἡ ἐπομένη καὶ παρακολουθοῦσα τοῖς θερισταῖς, ἢ ἀκόλουθος.
- . 35. ΕΡΙΘΑΚΙΣ. Ἡγουν, μισθώτεια, ἀπὸ τοῦ ἔριθος ὑποχοριστιχῶς  $\mathring{\eta}$  ὄνομα χύριον ἔστι δὲ καὶ ὄχνεον,  $\mathring{\alpha}$  άφ' οδ τὸ ὄνομα.
- 36. ΕΝΔΙΑΘΡΥΠΤΗ. 'Απονοή, καὶ ἐμβλακεύη, σπαταλάς, τρυφάς.
  - 37. ΑΛΛΕΤΑΙ. Δοχούσιν οἱ ὀφθαλμοί μου ὄψεσθαί τινα τῶν οἰχείων,

<sup>5</sup> ποιδς] ποιὰ γὰρ κυρίως ὁ πυρός, scribendum putat Schæfer. ad Schol. Apollon.
6 ἀφ'] ἐφ' in margine edit. Brubach.
7 κατοιδεί ποιδεί κατοιδεί κ

αν άλλωνται. ὁ δεξιός μου ὀφθαλμὸς άλλεται καὶ πηδᾳ. αἰρά γε θεάσομαι αὐτήν;

- 38. ΑιΣΕΥΜΑΙ. Έχνεύσας, τραπείς άδε πρός την πίτυν, ἀσεύμαι, Δωρικώς, ήγουν ἄσομαι, τὸ κοινώς τραγωδήσω. ΠΟΤΙΔΗι. Καί με ἴσως άν προσίδη, ἐπεὶ οὐκ ἐστὶν ἀδαμαντίνη, ἤγουν, ἀπὸ λίθου ἀδάμαντος κατεσκευασμένη ἀλλ ἄνθρωπός ἐστι δηλονότι, συμπάθειαν δέξασθαι δυναμένη.
- 40. ΙΠΠΟΜΕΝΗΣ. 'Ιστορία. ὁ 'Αρεος 'Ιππομένης τῆς Σχοινέως 'Αταλάντης τῆς δρομαίας ἐρασθείς, 'Αφροδίτης συνεργούσης ἔδραμεν ἐπὶ τὸν ἀγῶνα. ἡ γὰρ ἔδει τὸν ἀγωνιζόμενον τῷ δρόμῳ ἡττηθέντα θνήσκειν, ἡ περιγενόμενον δρόμῳ, λαμβάνειν τὴν κόρην. <sup>7</sup>ἔχων οὖν παρὰ τῆς θεᾶς μῆλα χρυσᾶ τοῦ τῶν 'Εσπερίδων κήπου, τῷ δρόμῳ ἔρριπτεν ἔκαστον αὐτῶν. οὖτω δὲ ἀσχολουμένης τῆς κόρης ἐπὶ τῆ τῶν μήλων συλλογῆ, ἐλείφθη. λαβῶν δὲ αὐτὴν γυναῖκα μετεμορφάσθη εἰς λέοντα, ἐν ἱερῷ τόπῳ συνελθῶν αὐτῆ. 'Αλλως. 'Α δ' 'Αταλάντα] Δύο 'Αταλάνται εἰσίν' ἡ μὲν ἐν 'Αρκαδία, ἡ δὲ ἐν Βοιωτία, ἡ Σχοινέως θυγάτηρ. ἡ μὲν οὖν 'Αρκαδικὴ 'Αταλάντη τοξότις ἡν δεινή' ἡ δὲ Βοιωτικὴ δρομαία οὖσα προέθετο τὸν γάμον αὐτῆς, εἴ τις νικήσει αὐτὴν δρόμῳ, λαβεῖν αὐτήν. καὶ πολλοὺς θελήσαντας νικήσασα ἀνεῖλεν. 'Ιππομένης οὖν συνεργὸν ἔχων τὴν 'Αφροδίτην, καὶ λαβῶν παρ' αὐτῆς μῆλα χρυσᾶ, καὶ περιγενόμενος <sup>8</sup>τῷ δρόμῳ, ἔρριπτεν ἔκαστον αὐτῶν εἰς τοὐπίσω. ἡ δὲ εὐθέως περὶ τὸν ἵμερον τῶν μήλων ἐγένετο, καὶ ἐλείφθη. ὁ δὲ δι' αὐτῶν ἐνίκησε, καὶ γυναῖκα αὐτὴν ἔλαβεν.

42. ΩΣ. Τὸ ως ἀντὶ τοῦ εὐθέως. καὶ "Ομηφος" : Ως ἴδεν, ὡς μιν μᾶλλον ἔδυ χόλος. οἱ δὲ οὕτως ¨ ὅντως ὡς εἶδε τὰ μῆλα, λίαν ἐμάνη ἐπίτασιν γὰρ ἔχει τὸ ὡς ἐπ' αὐτοῖς. ΩΣ ΕΙΣ ΒΛΘΤΝ ΕΡΩΤΛ αὐτῶν, δηλονότι τῶν μήλων, ΛΛΛΕΤΟ, ἀντὶ τοῦ ἥλατο, τουτέστιν, ἐνέπεσε. ΒΛΘΤΝ δὲ λέγει τὸν ἔφωτα, ἀπὸ μεταφορᾶς τῆς βαθείας ὕλης, ἦτοι δασείας.

43. ΜΕΛΑΜΠΟΤΣ. Ίστορία. Νηλεύς ὁ Τυροῦς ἔχων θυγατέρα οὐκ ἔδίδου αὐτήν τινι γυναῖκα, εἰ μὴ τῷ συντιθεμένῳ ἀγαγεῖν αὐτῷ τὰς Ἰφίκλου βοῦς ἐκ Φυλάκης. Βίας δὲ ὁ Μελάμποδος ἀδελφὸς ἤgα αὐτῆς σφόδgα. Μελάμπους δὲ θέλων τῷ οἰκείῳ ἀδελφῷ Βίαντι τὴν κό gην δοῦναι, τὸν κίνδυνον ὑπέστη. συλληφθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν βουκόλων τοῦ Ἰφίκλου ἐδεσμεύθη, ἤτοι ἐν φυλακῆ ἐβλήθη. μέλλοντος δὲ τοῦ δωματίου, ἐν ῷ ἤν, πίπτειν, μάντις ῶν προεμήνυσεν. 9ἐν ῷ καταπληχθεὶς ὁ Ἰφικλος ἔλυσε, καὶ ἤρετο αὐτὸν ὡς μάντιν, πῶς ἀν παϊδας ποιήση ἀτεκνος γὰς ἦν ἐκ τοιαύτης αἰτίας. ἐκτέμνοντί ποτε τῷ πατρὶ Φυλάκῳ δένδρον, ἀφ οὖ καὶ ἡ χώρα Φυλάκη ἐκαλεῖτο, ὁ Ἰφικλος παῖς ῶν παρειστήκει ον ἐκπλῆξαι θέλων ὁ πατήρ, ἢν εἶχε μάχαιραν, εἰς τὸ πλησίον δένδρον ἐμπῆξαι ῶρμησε, καὶ συνέβη ἐπενεγκεῖν αὐτὴν τοῖς μορίοις τοῦ παιδός. ἐπεὶ δὲ ἄγονος ἐκ τοιαύτης αἰτίας ἦν ὁ Ἰφικλος, ὁ Μελάμπους ἀνερευνήσας εὖςε τὴν μάχαιgαν, καὶ ἐκέλευσε τὸν Ἰφικλον ἀποξέσαντα ιο τὸν ἰὸν αὐτῆς πίνειν καὶ οῦτως

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ξχων κ. τ. λ.] Hæc sic leguntur in Vat. 4. μῆλα χρυσᾶ λαβὰν παρ' 'Αφροδίτης . ἐκ τῶν Ἑσπερίδων κήπων.

δρόμφ] ἐκ τοῦ δρόμου Vat. 2. 3.
 ἐν ῷ] Nonne ἐφ' ῷ? [ἐν prorsus deleam, ut natum e syllaba prægressa.

G. H. S.]

10 rdv ldv] Simili modo sanatus est Telephus. Conf. Ovid. Trist. 1, i, 100. ii, 19. Pont. 11, ii, 26. Horat. Epod. xvii, 8. Hygin. fab. 101.

αύτον πατέρα παίδων ποιήσας έλαβε τὰς βοῦς, καὶ τῷ Νηλεί ταύτας 'δίδωσι, καὶ διὰ τούτων τῷ ἀδελφῷ Βίαντι τὸν τῆς Πειρούς γάμον περιεποιήσατο. Μελάμπους δὲ ἐκλήθη, ὅτι γεννηθεὶς ἐξετέθη παρὰ τῆς μητρὸς Ροδόπης εν ύψηλώ τόπω. παντός δε του σώματος σκεπομένου, μόνους ήν γυμνὸς τοὺς πόδας, καὶ ἐξεκαύθη ὑπὸ τοῦ ἡλίου. ὅθεν καὶ Μελάμπους

Exangn.

45. ΑΛΦΕΣΙΒΟΙΑΣ. Αἰόλου, τοῦ Ελληνος, Σαλμωνεύς, ἐξ οὖ Τυρώέξ ής και \* Κρηθέως Νηλεύς- έξ ου Πειρώ- έξ ής 'Αλφεσιβοία. "Αλλως. TAN AFEAAN X'  $\Omega$  MANTIS  $\delta$  yous  $\star$  xal  $\delta$   $\mu$ aytis  $\delta$  Meha $\mu$  $\pi$ ous την άγελην των βοών του 'Ιφίκλου ήγεν, άντι του ήγαγεν, άπο του 'Οθρυος els την Πύλον. ἔστι δὲ "Οθους όρος Θεσσαλίας, ἐν ῷ πόλις ἡν Φυλάκη, ης ήρχεν ὁ "Ιφικλος, οὖ ήσαν οἱ βόες. ἡ δὲ Πειρώ ἡ χαρίτων πλήρης, ἡ μήτηρ της περιττής την Φρόνησιν 'ΑλΦεσιβοίας ἐκλίνθη, ήγουν, ἀνεπαύσατο, έν ταϊς άγκάλαις του Βίαντος του άδελφου του Μελάμποδος.

46. ΤΑΝ. Ο νούς την δε περικαλλη Αφροδίτην ό Αδωνις πρόβατα βόσκων εν τοῖς δρεσιν, οὐχ οὕτως ἐπιπολὺ ἤγαγε μανίας ἐρωτικῆς, ὧστε

ούδὲ ἀποθανόντα αὐτὸν χωρὶς τοῦ μαζοῦ αὐτῆς τίθησιν; 47. [ΩΔ. 'Ο 'Αρης ῆρα τῆς 'Αφροδίτης, ἡ δὲ 'Αφροδίτη ῆςα τοῦ 'Αδώνιδος, διὸ τὸν μὲν 'Αρην ἀπεστρέφετο, τὸν δὲ 'Αδώνιδα ἐφίλει. ὁ γνοὺς ό "Αρης καὶ λογισάμενος, εἰ άποκτείνων τοῦτον ἔξει τὴν 'Αφροδίτην ἐρῶ-

σαν, αὐτὸν ἀπέκτεινεν ἐν κυνηγεσίω χοῖρος γενόμενος.]

48 ΦΘΙΜΕΝΟΝ. 'Ως ούδε τελευτήσαντα τον "Αδωνιν τοῦ ίδιου εαυτης μαστού χωρίζει, άλλ' άεὶ αύτῷ καὶ τελευτήσαντι συμπάρεστι. δοκεῖ δε ό \*Αδωνις μήνας εξ παρά Περσεφόνη ποιείν, ως καὶ παρ 'Αφροδίτη άνευ του συγκαθεύδειν και προστερνίζεσθαι. λέγουσι δε περί του 'Αδώνιδος, ότι καὶ ἀποθανών εξ μήνας ἐποίησεν ἐν ταῖς ἀγκάλαις τῆς 'Αφροδίτης, ωσπερ καὶ ἐν ταϊς άγκάλαις της Περσεφόνης. τοῦτο δὲ τὸ λεγόμενον τοιουτόν έστιν άληθως. ότι ό \*Αδωνις, ήγουν ο σίτος ό σπειρόμενος, εξ μήνας έν τη γη ποιεί άπο της σποράς, και εξ μήνας έχει αύτον ή Αφροδίτη, τουτέστιν, ή εὐχρασία τοῦ ἀέρος. καὶ ἐχτότε λαμβάνουσιν αὐτὸν οἱ ἄνθρωποι.

49. ΑΤΡΟΠΟΝ, άμετακίνητον, αίωνιον καθεύδων ύπνον. Ιστορία. φασί γάς, ώς του Ενδυμίωνος ήρασθη ή Σελήνη, καὶ κατά τὸ όρος τὸ Λάτμιον τῆς Καρίας χυνηγετούντι ἐμίγη. καὶ ἀλληγορούσιν, ώς φιλοχύνηγος ων τη Σελήνη συνεθήρα νυκτός, ημέρας δε υπναττέν. Αλλως. Του Ενδυμίωνος ήράσθη ή Σελήνη. ήν δε ούτος κατά το Λάτμιον όρος της Καρίας. φιλοκύνηγος δε ών ημέρας υπνωττε, κατά δε τας νύκτας, λαμπούσης της Σελήνης, εξήει πρός θήρας, ήγουν εθήρευς, διά το τά θηρία κατά τουτον τὸν καιρὸν ἐξιέναι. μακαρίζω, φησί, διὰ τὸ ἐκεῖνον μὲν φιλεῖσθαι ὑπὸ Σελήνης, ἐμὲ δὲ μισεῖσθαι. "Αλλως. "Ενδυμίων, φασί, παρὰ τοῖς θεοῖς διατρίβων ήράσθη "Ηρας" ἐφ' ὡ χαλεπήνας ὁ Ζεὺς ἐποίησε καθεύδειν διὰ παντός +άθάνατον. το δε άντρον, εν ώ εκάθευδεν, εν Λάτμφ της Καρίας ήν.

<sup>1</sup> didoor and did ] dobs did Vat. S. Paulo post pro δθεν και est και δια τοῦτο in Cdd. Vat. 8. 4. 5.

<sup>2</sup> Kpneier] Sic cod. Laur. 46. vulgo Kριθέωs. Correxit etiam Toupius. Paulo post pro Holor est wohle in Vat. 2.

<sup>3</sup> Aéyouot] Aéyes Vat. 3. 4.5. Initio hujas male Reisk. δίου pro lölov. Monuit Schæfer, in Epimetro ii, ad Aristoph. Plut. p. 37.

άθάνατον] Vulgo άθάνατα. Correxit

50. ΙΑΣΙΩΝΑ. Ίστορία. Ἰασίων ο Κρής, Κρήτης βασιλεύς, υίος ην Μίνωος, και Φρονίας νύμφης. τούτω έν λειμώνι κοιμωμένω ή Δημήτης συνηλθε, καὶ ἔτεκε τὸν Πλούτωνα.

51. ΒΕΒΑΛΟΙ. Τουτέστιν ἀνάξιοι τῶν μυστηρίων τοῦ ἔρωτος, δηλονότι ἀμύητοι, ἀμυστηςίαστοι, μυστήρια μη ἔχοντες. παςεμφαίνει δε 5 μυ-

στικόν τὸν ἔρωτα Ἰασίωνος καὶ Δημήτερος.

- 52. ΤΙΝ. Σοὶ δὲ οὐ φροντίς ἐστι, τούτου δηλονότι. μέλει μοι τοῦδε, καὶ μέλει μοι τόδε ποιητικώς, ἀφ' οὖ σημαινομένου καὶ πρώτον ἔχει πρόσσπον, καὶ δεύτερον, ώς έν τούτοις· Οὐ γάρ Πιερίδεσσι τόσον <sup>6</sup>μέλω, δσσον έρωτι. ἐπὶ δὲ τοῦ προτέρου σημαινομένου, οὖτε πρῶτον ἔχει πρόσωπον, οὖτε δεύτερον ώς τὸ δεῖ, τὸ σημαῖνον τὸ πρέπει. τὸ γὰρ σημαῖνον τὸ λείπεται έχει πρώτον πρόσωπον, τὸ δέω. [ΚΕΦΛΛΛΝ. Νίκανδρος. Κεφαλάν, ως ημέραν. Πολλά γάρ σώζεται παρά Συβρακουσiois.
- 54. BPOΧΘΟΙΟ. Βρόχθος λέγεται <sup>7</sup> τὸ ἐπίλακκον μέρος, τὸ μετὰ τὸν τράχηλον ποιὸν ήχον ἀποτελοῦν. ήγουν ὅπως τοῦτό σοι γλυκύ, τὸς κατά βρόχθου μέλι γένηται, τουτέστι τοῦ φάρυγγος.

## $EI\Delta TAAION \delta$ .

3. ΗΡΑ. "Ηπου όντως αὐτὰς λάθρα κατὰ τὰ πρὸς ἐσπέραν ἀμέλγεις; τῷ γὰρ ψε οἱ Δωριεῖς ἀντὶ τοῦ σφε χρῶνται. εἰώθασι γὰρ οἱ νομεῖς μετά τὸ τοὺς δεσπότας ἀμέλξαι τὸ γάλα, ῧστερον καὶ αὐτοὶ λάθρα ἀμέλγειν.

4. ΑΛΛ'. Οὐδαμῶς δηλονότι, ὅτι ὁ γέρων ὑποβάλλει τὰ μοσχία. οὖτος δε τάχα αν είη πατήρ του Αίγωνος. πως, φησί, δύναμαι λάθοα άμέλγειν,

όπου γε ο πατήρ του Λίγωνος ύποβάλλει τὰ ίδια;

5. ΑΥΤΟΣ. Ο δε βουκόλος, φησίν, Αίγων, είς ποίαν χώραν ώχετο,

ἀφανής γενόμενος ήδη;

- 6. ΑΛΦΕΟΝ. 'Αντί τοῦ ἐπὶ τὴν 'Ολυμπίαν' παραβρεῖ γὰρ ἐκεῖσε ὁ 'Αλφειός. οὐκ ἀναγέγραπται δὲ ὁ Αίγων νενικηκῶς 'Ολύμπια. ΜΙΛ. Τὸν Κροτωνιάτην Μίλωνά φησιν, δυ καὶ Αριστοτέλης πολυφάγον φησίτ λέγει δε αύτον είναι και άνδρεῖον. κατεβρώθη δε οδτος ύπο θηρίων, ή κυνών έλθων γας είς όρος, καὶ εύςών τινας δένδρον σχίζοντας, σφῆνα δὲ βαλόντας έν μέσφ τοῦ ξύλου, θέλων αὐτὸς ἐκβαλεῖν τὸν σφῆνα, ἐκρατήθη ἐκεῖ, καὶ ούτως έτελεύτησε.
- 7. ΠΟΚΑ. Καὶ πότε ἐχεῖνος ἔλαιον ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ είδεν; ἀπὸ τοῦ ἐλαίου τὸν ἀγῶνα θέλει δηλοῦν. ἡ ἔλαιον, ῷ οἱ ἀγωνιζόμενοι ἀλεί-Φονται. ἡ ἔλαιον τὸ ἀγριέλαιον, ὄ ἐστι κότινον, ῷ οἱ νικήσαντες στεφα-Αλλως. καὶ πότε ἐκεῖνος ἐλαίω ἐχρήσατο, ῷ κατὰ τὰ γυμνάσια άλείφονται. ήχιστα γάρ οἱ άγροῖχοι ἐλαίω χρώνται. οὐχ, ώς τινες

Toupius. Conf. Schol. Apollon. Rhod. iv. 57.

<sup>5</sup> μυστικόν] μυστηριακόν Vat. 3.

6 μέλω] μέλος Vat. 2. Versiculus est pars Epigrammatis, quod repetit Toupius.

το επίλακκον μέρος] pars illa concava, quæ collo subjacet. Latini vocant jugulum: Græci antiquiores σφαγήν. vid. Toup. in Appendic.—Mox pro ήγουν in Vat. 3. άλλωs.

ἀναγινώσκουσιν, ἐλαιόν, ὡς ἀραιόν Ἰνα σημαίνη τὸ ἀγριέλαιον, ἐξ οὖ ολυμπιακὸς στέφανος σύγκειται. ἀγνοοῦσι δὲ, ὅτι οὖτος ἐκ τῆς καλλιστοῦς ἡ καλλιστεφάνου ἐλαίας γενόμενος δίδοται, <sup>8</sup>ἤτις ἀπέχει σταδίων ὀκτώ, ὡς φησιν ᾿Αριστοτέλης.

8. ΒΙΗΝ. Κατὰ τὴν βίαν καὶ τὸ κράτος, ἦγουν τὴν ἰσχύν, ἐκ παςαλλήλου. ΕΡΙΣΔΕΝ 9 καὶ ἰσοῦσθαι. "Αλλως. βίην καὶ κάλλος, ὁ καὶ

κάλλιον, Ίνα μη δισσολογήση, βίην καὶ κράτος λέγων.

9. ΚΗΜ'. Καὶ ἐμὲ, ἔφη ἡ μήτηρ μου, τοῦ Πολυδεύκεος εἶναι ἀμείνονα κατὰ τὴν ἰσχύν. ᾿Αλλως. τοῦτο ἀμφίβολον, ἢ τὸν Αἴγωνα ἔρη κρείττονα τοῦ Πολυδεύκεος, ἢ ἐμέ' τὸ γὰρ, κἤμ' ἔφαθ', δύναται εἶναι καὶ ἐμοὶ ἔφη.

- 10. ΣΚΑΠΑΝΑΝ. Σκαπάνη ἐστὶ δίκελλα, σκαφίον, τὸ κοινῶς λεγόμενον τζαπίον, δ οἱ ᾿Αττικοὶ ἄμην. χςῶνται δὲ αὐτῷ πάντες μὲν οἱ ἀθληταί, μάλιστα δὲ οἱ πύκται. Ἦλλως. Σκαπάναν, ἤγουν δίκελλαν, ἢ λισγάριον, ἢ σκαφίον, δ οἱ ᾿Αττικοὶ ἄμην λέγουσιν. οἱ γὰς γυμνασταὶ τούτοις ἐχρῶντο ὑπὲρ γυμνασίας, τῷ σκαπάνη σκάπτοντες καὶ τὰ ἄνω μέρη [τοῦ σώματος] ιο ἀναβρωννύντες. ΜΑΛΑ. Μῆλα, τὰ πρόβατα, τὰ θρέμματα ἐκ δὲ τούτου τὰ κρέατα τούτων φησίν, ἵνα ἔχη κςεοφαγεῖν. ἢ μᾶλα ἐνταῦθα τὸν καρπὸν τῶν μήλων λέγει καθὰ καὶ Μίλων ροιὰν ἔχων ἤγωνίζετο. μῆλα δὲ τὰ θρέμματα λέγονται, καὶ τὰ τούτων κρέατα. οἱ γὰρ ἀρχαῖοι βοείοις ἐχρῶντο κρέασιν. ὅτι δὲ μῆλα οὐ μόνον τὰ πρόβατα, ἀλλὰ καὶ πάντα τὰ θρέμματα, λέγει "Ομηρος ᾿Ανθρώπους δὲ ἔπαυσεν ἐπὶ χθονί, μῆλα δὲ κήδει. τὸ δὲ ΤΟΤΤΩΘΕ ἀντὶ τοῦ ἐντεῦθεν.
- 11. ΠΕΙΣΑΙ. Διεγείραι αν ὁ Μίλων καὶ τοὺς λύκους τάχιστα μαίνεσθαι. τὸ λυσσαν ἴδιον τῶν κυνῶν, ἀλλ' ἴσως λέγει, ὅτι πείσειεν αν καὶ
  τοὺς λύκους τὸ παρὰ τὴν συνήθειαν ὑπομεῖναι ἡ ὅτι καὶ τοὺς λύκους ἐκμήνη αν ὁ Μίλων, ὅπου καὶ τὸν Αἴγωνα τὸν ἀγροῖκον ἐπὶ τὸν ἀγῶνα ἀποδύσασθαι ἡνάγκασε.

12. ΔΑΜΑΛΑΙ. Αἱ δαμάλαι δὲ αὐτὸν ἐνταῦθα βοῶσαι ζητοῦσι. δαμάλαι, αἱ νέαι βόες, αἱ εἰς τὸ δαμασθῆναι ἐπιτήδειαι.

14. ΟΥΚΕΤΙ. Οὐδαμῶς θέλουσι βόσκεσθαι, δηλονότι ζητοῦσαι τὸν

Αίγωνα.

15. ΠΟΡΤΙΟΣ. Πόρτιας τὰς ἀχμαζούσας βοῦς, ἐφ' ᾶς οἶόν τε τοὺς ταύρους στείχεσθαι, ἤγουν πορεύεσθαι. ἣ τὰς ἐν τῷ πόρσῳ, τουτέστιν ἐν τῆ ὁδῷ ἰούσας.

16. ΠΡΩΚΑΣ. Την σταγόνα της δρόσου πρώκα λέγουσιν, ἀπὸ τοῦ πρωὶ πέμπεσθαι. καὶ 'Καλλίμαχος' 'Ωσκεν ἐκεῖναι πρώκες ἔραζε πε-

8 ήτις] ήτις 'Ελίσσης, aut 'Ελίσσοντος, aut 'Αλφειοῦ ἀπέχει etc. supplet Hemsterhus. ad Aristoph. Plut. p. 185.

<sup>9</sup> καί] ἀντί τοῦ Vat. 1. 2.

ο ἀναβρωννύντες] ἀναδύοντες Vat. 3. 4.

<sup>1</sup> Καλλίμαχος] Toupio hic locus ita restituendus atque in ordinem redigendus videtur: καὶ Καλλίμαχος.

— Ωι κεν ἐκεῖιαι Πρῶκες ἔραζε πέσωσιν. — Kal.

προίκιος ἐνδυκέως πρώϊον είδαρ ἔδων.

Bina loca hic proponit Scholiastes: quorum prior legitur apud Callimach. in Apoli.

41. posterior non legitur nisi apud nostrum Scholiastam. Conf. Callimach. ed. Ernest.

p. 366. Alterum fragmentum Heinsius (Lect. Theocr. p. 321.) ita legit: πρώϊον ἐνδυκέως είδαρ ἔδων τρέφεται. Aliter et infeliciter Casaubonus (Lectt. Theocr. p. 249. p.73, Reisk.). In Vat. 3. 5. ἐκέραζε

σουσαι, προίκιον ενδυκέως είδαρ έων. [Πρωξ ή πρωϊνή δρόσος δια του ω

μεγάλου. πρόξ δὲ ἡ ἔλαφος, ² διὰ τοῦ ο μιχροῦ.] 17. ΔΛΝ. Μὰ τὴν γῆν ἄλλοτε μὲν αὐτὴν περὶ τὸν Λἴσαρον βόσκω. ΑΙΣΑΡΟΣ ποταμός διά μέσης της πόλεως των Κροτωνιατών ρέων είς την θάλασσαν. ἔστι δὲ καὶ ἄλλος ποταμός Σικελίας Λίσαρος.

18. ΚΩΜΤΘΑ. Κώμυς, ή δέσμη, ήτοι τὸ δεσμάτιον. [ώς] ε Κρατινος 'Ο δε μετ' εύδήμου τρέχων κώμυθος την λοιπην έχει τῷ στεράνω. ή πώμυς, δέσμη χόρτου ίκανή είς τροφήν. κώμυς, κώμυθος, ώς κόρυς κό-

pulos.

19. ΣΚΑΙΡΕΙ. Σκαίρειν κυρίως τὸ σκιρτάν ἀφ' οδ καὶ σκάζος νῦν δὲ τὸ νέμεσθαι ἔνθα καὶ σκαρθμὸς παρά 4'Αράτφ. ΛΑΤΥΜΝΟΝ. "Ορος Κρότωνος. ΒΑΘΥΣΚΙΟΝ δε τὸ άγαν σύνδενδρον. "Αλλως. Σκαίgei, σχιστά, ἀναστρέφεται· ἀπὸ τῆς ἀναστροφῆς δὲ τὴν νομὴν θέλει δηλοῦν· περί τὸ Λάτυμνον τὸ ὑπὸ συνεχῶν δένδρων συσκιαζόμενον τοῦτο γὰρ τὸ βαθύσκιον. τὸ δὲ Λάτυμνόν τίνες ὅρος τῆς Λακωνικῆς Φασίν.

20. ΠΤΡΡΙΧΟΣ. 'Απὸ τοῦ πυβρός, πύβριχος κατά παραγωγήν. τινές παροξυτόνως λέγουσι πυρρίχος. ἔστιν οὖν ὑποχοριστικὸν αἰολικῶς. τὸ γὰρ καθ' ήμας πύρριχος, όσκάριος. τινές δὲ τὸν πύρριχον ήπειρωτικὸν ήκουσαν άπο Πύρρου τοῦ ἐκεῖ βασιλεύσαντος. δοκοῦσι δὲ οἱ βόες ἐκεῖνοι λείψανον είναι των Γηρυονείων. [των Λαμπριαδών δηλονότι.] ήν δε και Πύρρος ποιητής 'Ερυθεαΐος, ώς φησιν 5 Λυγγεύς. ἡ πύρριχος κατά τινας, ὁ εὐκίνητος, ἀπὸ τοῦ πυρὸς εὐκινήτου όντος, ἡ τὸν πυρρον κατά την χροιάν.

21. ΛΑΜΠΡΙΛΔΑ. Ο των Λαμπριαδών δημος, ἀπό τινος Λαμπρίου. ώς δυσμενώς έχων ὁ Βάττος πρὸς τοὺς Φυλέτας τοῦ Λαμπριάδου φησίν είθε, όταν θύωσι τη Ηρα καὶ κρέα νέμωνται οι δημόται του Λαμπριάδου, τοιοῦτον λαχόντες θύσαιεν, Ίνα μή προσδεχθή αὐτῶν ή θυσία ὑπὸ τῆς θεοῦ

δηλονότι, και ζημιωθή ὁ δήμος.

22. ΔΑΜΟΣ. \*Η ὁ ταῦρος, ὁ τοῦ Λαμπριάδου δηλονότι, ὡς κακοῦ ἔντος τούτου τοῦ δήμου ή ὁ Λάμπριος, ἐξ οὖ ἀνομάσθη ὁ δημος. Αλλως. Κακοχράσμων γάς ὁ ταῦρος] ἡ ὁ δῆμος ἀντὶ τοῦ κακὸς εἰς τὸ χρησθαι αὐτῷ τινά. ην γὰρ τάχα κεςάστης. η διὰ τὸ είναι αὐτὸν λεπτόν, βηλονότι τὸν ταῦρον. ἡ λειπόσαρχος καὶ ὁ ταῦρος ὁ πυβρός. είθε τοιόνδε λάχοιεν οι δημόται τοῦ Λαμπριάδου, ήγουν, οι ἀπὸ τοῦ Λαμπριάδου καταγόμενοι, ότε θύουσι τῆ Τρα, Ίνα δηλονότι μὴ προσδεχθῆ αὐτῶν ἡ θυσία ύπὸ τῶν φυλετῶν, καὶ ζημιωθῶσιν.

23. ΕΣ ΤΟ ΜΛΛΙΜΝΟΝ. Τὰς εἰς θάλασσαν ἐστομωμένας λίμνας ούτω φασί. τοῦτο δὲ ἦν στόμα λίμνης περί τὴν Κρότωνα. καὶ τὸ ἐν Τροία δε στόμα λίμνης. πιθανώς δε τοῦτο ωνόμασται. ΦΥΣΚΩ, μέρη δηλονότι. όνομα δε όζους ο Φύσκος. τοῦτο δε λέγει, ώς τοῦ Φύσκου όρους νομας έπι-

τηδείας τοῖς βουσίν έχοντος.

πεσούν. Μοχ εκδικέρως ύδωρ έδων Vat. 5. εκδηκέως Ven.

<sup>2</sup> διά τοῦ o] Hæc addidit Toup. quæ conjectura codicis Par. 2758. auctoritate confirmatur. vid. Bast. ad Gregor. p. 36.

3 Kparîvos] Locus Cratini ita legendus et disponendus est :

-- 'Ο δὲ μετ' ΕΥΟΔΜΟΥ τρέχων Κώμυθος. ---

Cetera non expedio. Toup. 4 'Αράτφ] Phænom. v. 281.

5 Λυγγεύς] Toupius Λυγκεύς, ut intelligatur Lynceus, Samius, grammaticus satis nobilis, quem passim laudat Athenaus.

24. ΝΗΛΙΘΟΣ ποταμός Κρότωνος. 'Ωνόμασται δέ, παρόσον έν αὐτῷ

νηάς ποτε συνέβη κατακαήναι Ελληνικάς.

25. ΑΙΓΙΠΤΡΟΣ. "Εστιν ἀκανθῶδες φυτόν, ἡ εἰδος βοτάνης τὸ δὲ φύλλον ἔχει πλατὺ ὡσπερ φακός ἔστι δὲ γλαυκίζουσα, εἰς ἔλκη φλεγμαίνοντα ἀγαθή. ΚΝΤΖΑ. φυτὸν χορτῶδες, ὁ αὶ θεσμοφοριάζουσαι διὰ τὴν ἀγνείαν στιβαδοποιοῦνται. δοκεῖ γὰρ ἡ βοτάνη ψυχρὰ οὖσα ἐπέχειν τὰς πρὸς συνουσίαν ὀρέξεις. ὁ νόμος γὰρ ἡν 'Αθηναίοις κατ' ἔτος τελεῖν τὰ θεσμοφόρια. εἰσὶ δὲ τὰ θεσμοφόρια ταῦτα παρθένοι γυναῖκες καὶ τὸν βίον σεμναὶ κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς τελετῆς τὰς νομίμους βίβους καὶ ἱερὰς ὑπὲρ τῶν κορυφῶν αὐτῶν ἀνετίθεσαν, καὶ ὡσανεὶ λιτανεύουσαι ἀπήρχοντο εἰς Ἐλευσῖνα. ἡ δὲ Ἐλευσίν ἐστὶ λιμὴν τῆς 'Αττικῆς. ΜΕΛΙΤΕΙΑ. Εἰδος καὶ αὖτη βοτάνης, τὸ κοινῶς λεγόμενον μελισσοβότανον τὸ δὲ φύλλον ἔχει πλατύ. [ὡς φακός.]

26. ΦΕΥ. Προείζηται, ότι κωμική ή διασκευή. οὐκοῦν άληθῶς εἴρηται,

καὶ κωμικοῖς άρμόζουσα, καὶ τραγικοῖς.

28. ΕΤΡΩΤΙ. Εὐρώς κυρίως ἡ πρασινώδης ὁμίχλη. ΠΑΛΤΝΕΤΑΙ δὲ, λεπτύνεται ὑπὸ εὐρῶτος. πάλυν γὰρ ἔλεγον τὸ λεπτότατον τοῦ ἀλεύσου, παρὸ καὶ φάλιον λέγεται τὸ λευκόν. <sup>7</sup> Ἡδὺ ἄν φάλιον ἀλεύσοις ἐν τῷ ἐσθίεσθαι. ΕΠΑΞΑ. Τὸ δεύτεσον πρόσωπον τοῦ πρώτου μέσου ἀορίστου οἱ Συρακούσιοι διὰ τοῦ α προφέρονται ἐνοήσω, ἐνοήσα, ἐγράψω, ἐγράψα ἀντὶ τοῦ ἐπήξω. ὁ νοῦς Φεῦ, ὡ Αἶγων, πορεύσονται καὶ αἱ βόες εἰς ὅλεθρον, ἐπεὶ ἐπεθύμησας νίκης εἰς κακὸν ἀποβαινούσης καὶ ἡ σύριγξ, ἡν ποτε ἐπήξω καὶ κατεσκεύασας, καλάμοις δηλονότι, ὑπὸ εὐρῶτος παλύνεται, ἤγουν λεπτύνεται καὶ φθείσεται.

29. ΤΗΝΑ. Έχεινη, φησίν, ή σύριγξ, οὐκ ἐφθάρη, οὐδὲ μεμόλυνται, μὰ τὰς νύμφας ἐπεὶ ὁ Αἴγων ἀπιῶν εἰς τὴν 'Ολυμπιάδα, ἐμοὶ δῶρον αὐτὴν κατέλιπεν ἐγῶ γὰρ δυνατός εἰμι μελωδεῖν. ΠΙΣΑΝ. Ἡ νῦν 'Ολυμπιάδα ἡ ἀπὸ Πίσου τοῦ 'Αφαρέως, ἡ ἀπὸ Πίσης τῆς 'Ενδυμίωνος θυγατρός' ἔνθα καὶ Πισαίου Διὸς ἱερὸν ἡν. ΜΕΛΙΚΤΑΣ δὲ ὁ μέλη εἰδῶς ἐργάζεσθαι,

τραγωδητής. μελίζω γάς τὸ τραγωδω.

31. ΓΛΑΤΚΑΣ. Ἡ Γλαύχα, Χῖα τὸ γένος, κρουματοποιός. <sup>9</sup>γέγονε δὲ ἐπὶ Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου· ἢν φησιν ὁ Θεόφραστος ἐρασθῆναι κριοῦ. ὁ δὲ Πύρρος Ἐρυθραῖος, ἢ Λέσβιος, μελῶν ποιητής.

32. ΚΡΟΤΩΝΑ. 10 Αλκιμος καὶ Κρότων Αἰακοῦ υἰοί καὶ ὁ μὲν ἐβα-

σίλευσε των Κερχυραίων, ὁ δὲ ἐν Σικελία ἔκτισε Κρότωνα.

33. ΠΟΤΛΩΟΣ. Τὸ πρὸς ἀνατολὰς τῆς Κοοτωνιάδος. τὸ δὲ Λακίνιον ἀκρώρειά τίς ἐστιν, ἔχουσα ἱερὸν Ἡρας. Ἦλλως. ΤΟ ΛΑΚΙΝΙΟΝ.

<sup>6</sup> νόμος] Ex Cod. Laur. 46. hoc scholion suppletum et correctum dedimus. Heinsius in Lectt. Theocr. p. 322. corrigebat: παρθένοι και γυναῖκες, τὸν βίον σεμναὶ κατὰ τὴν etc.

7 ἡδὺ] "Scribendum putamus, Εἰδυῖαν φάλιον ταῦρον ἰηλεμίσαι. extat iste Cyrenæi poetæ pentameter in Etymologico magno, in voce ἰάλεμος, p. 463. 5." Casaubon. Lectt. Theorr. p. 74. Reisk. (p.

249.). Vid. Callimach. edit. Ernest. p. 508.

8 οδτω] δμοίως Vat. 3. 5.

9 γέγονε] Vat. 4. 5. pro his ista habent : ἐγένετο δὲ κατόπιν Φιλοξένου τοῦ διθυραμβυποιοῦ.

10 'Αλκιμος] Ita hæc scribi jubet Dukerus (ad Thucyd. p. 212. 36.): 'Αλκίνοος vel 'Αλκίνους και Κρότων Φαίακος νίοι. Μοχ pro Σικελία scribendum 'Ιταλία.

ἀκρωτήριον ἐστι τοῦτο, ἀπό τινος Λακίνου Κερκυραίου τοῦ ὑποδεξαμένου Κρότωνα Φεύγοντα. ᾿Αλλως. τὸ πᾶν. καὶ εὖ μὲν τὰ τῆς Γλαύκης [μέλη] ἀνακρούομαι, εὖ δὲ τὰ τοῦ Πύρρου. ἐπὶ τῶν κρουστῶν ὀργάνων λέγεται τὸ ἀνακρούεσθαι. ἐνταῦθα δὲ ἀνακρούομαι ἀντὶ τοῦ μέλπω ἀπλῶς. Κρότων καὶ Ζάκυνθος ἡ αὐτή. τὸ δὲ ἐξῆς οὕτως ἐπαινῶ τὴν τε Κρότωνα, καὶ τὸ ποταῶον τὸ Λακίνιον. τὸ δὲ καλὴ πόλις ἡ Ζάκυνθος διὰ μέσου λέγεται μετὰ ἐπικρίσεως. τὸ δὲ ποταῶον ποιητικῶς οὕτω λέγεται. δεῖ γὰρ ἡ τὸ πρὸς ἔω λέγεσθαι Ἱν ἢ τὸ πρὸς ἀνατολὰς τετραμμένον ἡ τὸ ἑῶον χωρὶς τῆς προθέσεως. τὸ δὲ Λακίνιον ἀκρωτήριόν ἐστιν, ἀπό τινος Λακίνου ἀνομασμένον. διέφερε δὲ ἡ Κρότων τῶν ἐπὶ Ἰταλία πόλεων ¹ εὐανδρία καὶ τῆ λοιπῆ εὐδαιμονία. ὅθεν καὶ εἰς παροιμίαν ἐλθεῖν, Μάταια τἄλλα πρὸς Κρότωνα τἄστεα.

34. ΑΙΓΩΝ. Ταῦτα οὐχ ἐπὶ Λἴγωνι ἱστόρηται, ἀλλ' ἐπὶ ᾿Αστυάνακτι τῷ Μιλησίω. ὁ δὲ Θεόκριτος τὰ περὶ τοῦ Μιλησίου αὐτοῦ ᾿Αστυάνακτος ἱστορούμενα εἰς Λἴγωνα μετήνεγκε. Φασὶ γὰρ τοῦτον Ἰσθμια νικήσαντα καὶ οἶκοι παραγενόμενον, ἐκ τῆς ἰδίας ἀγέλης τοῦ μεγίστου λαβέσθαι βοός, καὶ μὴ ἀνεῖναι, ἔως ὁ ταῦρος ἐλευθερῶν τὸ σῶμα, τῆ βία κατέλιπε τὴν ὁπλὴν ἐν τῆ χειρὶ αὐτοῦ. ὁπλὴν δὲ λέγει τὴν χηλήν. καὶ Ἡσίοδος Μήτ ἄρ' ὑπερβάλλων βοὸς ὁπλήν, μήτ' ἀπολείπων. Τὸ δὲ ΚΛΤΕ-ΔΛΙΣΛΤΟ ἀντὶ τοῦ κατέφαγε. ὡς ἔοικε, διὰ τὴν ἀδδηφαγίαν ὁ Μίλων τὸν Λἴγωνα ἐπὶ ἄθλησιν προτέτραπται. ΜΑΖΑ δὲ τὸ νεομάλακτον καὶ νεοφύρατον ψώμιον.

35. THNEI. Έκει φησιν ὁ Αίγων ἐπὶ τοῦ Λακινίου, καὶ τὸν ταῦρον ἔδωκε τῆ ᾿Αμαρυλλίδι, ἐνεγκών ἀπό τινος ὅρους, καὶ παρασπάσας τῆς ὁπλῆς καὶ αὶ παροῦσαι γυναῖκες μεγάλως ἐβόησαν, καὶ ὁ βουκόλος ἐγέ-λασεν.

38. ΑΜΑΡΥΛΛΙ. Έπεὶ ὁ Κορύδων ἐμνήσθη τῆς ᾿Αμαρυλλίδος, ἀνεμνήσθη καὶ ὁ Βάττος αὐτῆς ἢν γὰρ ἐρωμένη αὐτῷ πρὸ τοῦ θανεῖν. ΜΟ-ΝΑΣ. Ἐλλειπτικῶς. ἔδει εἰπεῖν, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἀποθανούση διετέλεσα ἀν ἐν

λύπη είναι, ἡ εί παντός μου τοῦ ποιμνίου ἀπολωλότος.

39. ΟΣΟΝ. Ένταῦθα σαφῶς αἰπόλος ἦν Βάττος, ὃν εἰκὸς ἦν ἐρᾳν τῆς ᾿Αμαρυλλίδος, καὶ οὐ Θεόκριτον. Φησὶ δὲ ὑπερβολικῶς, ὄσον αἱ αἶγες Φίλαι μοι, τοσοῦτον ἡμᾶς ἐλύπησας, ὧ ᾿Αμαρυλλὶ, τελευτήσασα, ἢ τοσοῦτον ἡμῖν οὖσα προςΦιλὴς ᾿ΑΠΕΒΑΞ΄, ἤγουν ἀπέθανες. οὖτως ἄν νοηθείη καὶ ὁ κωμάζων πρὸς αὐτήν ὅτι Φησὶν ὁ Θεόκριτος, Κωμάσδω ποτὶ τὰν ᾿Αμαρυλλίδα. Ἦλλως. "Οσσον ἀπέσβας] τὸ ὅσσον ἀντὶ τοῦ τόσσον, ἤγουν τοσοῦτον. τὸ δὲ πᾶν οὖτως. ὅσον αἱ αἶγες ἐμοὶ προσφιλεῖς, τοσοῦτον σύ, Φίλη οὖσα δηλονότι, ἀπέσβας, ἤγουν ἐξέλιπες, ἀπέθανες.

40. [ΑΙ. Ένεκα της κατά πολύ κακωτικής μοίρας, ήτις με έλαχεν,

ηγουν ήτις μοι άπεκληρώθη.]

41. ΘΑΡΣΕΙΝ. Τοῦτο ὁ Κορύδων Φησὶ παραμυθούμενος τὸν Βάττον, Ίνα μὴ ἀθυμῆ ἐπὶ τῆ τελευτῆ τῆς ᾿Αμαρυλλίδος.

τ εὐανδρία] Sic correxit Toupius vitio- comparentur: pro περί Κρότωνα. Vat. 4. sum ἐπ' ἀνδρία. Cum eodem viro docto 5. παρά Κρότωνος. scripsimus πρὸς Κρότωνα: si cum Crotone

- 42. ΑΝΕΛΠΙΣΤΟΙ. 'Ανέλπιστον, δ οὐπ ἐλπίζει τις λαβεῖν, ἡ κατορθῶσαι, ἡ τοιοῦτό τι. ἀνέλπιστον καὶ τὸ ἐλπίδος ἐστερημένον καθὸ λέγεται ἐνταῦθα τὸ ἀνέλπιστοι.
- 43. ΖΕΤΣ. Τὸν Δία λέγει τὸν αἴτιον τῶν ² ὑετῶν, ἀντὶ τοῦ ἀέρος, ἐν φ συνάγονται αὶ νεφέλαι.
- 45. ΘΛΛΛΟΝ. Θαλλὸς ἀπλῶς λέγεται πᾶν τὸ τεθηλός κυρίως δὲ ὁ τῆς ἐλαίας βλαστός. ΔΥΣΣΟΛ. Τὰ δυσδίωκτα, ἀπὸ τοῦ δυσκόλως σεύεσθαι καὶ ὁρμᾶν, διὰ τὸ εἶναι πτωχά. ΣΙΤΤΛ. Ἐπίφθεγμα βουκολικόν, ὅπερ λέγουσιν οἱ βουκόλοι ὁμοίως καὶ τὸ ψίττα. ΛΕΠΑΡΓΟΣ δὲ ὁ λευκός, ἡ ὁ λευκόπλευgος ἀλλ ὁ μὲν ἀπὸ τοῦ λέπας ἔχειν καὶ τοῦ ἀργόν, ὅ ἐστι λευκὸν ἔχειν τὸ δέρμα ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ λευκὸν εἶναι κατὰ τὴν λαπάραν ἡ λέπαργος, ὁ λευκός, παρὰ τὸ ἔχειν λέπας ἀργόν, ἤγουν δέρμα λευκόν, ἡ λευκὸν κατὰ τὴν λαπάραν.

46. ΚΤΜΑΙΘΑ. "Ονομα βοός, καὶ αἰγός, παρὰ τὴν κώμυθα ἡ παρὰ τὸ αἴθη, καὶ τὸ κόμη, ἡ τὰς κόμας αἴθας ἔχουσα, τουτέστι ξανθάς, ἡ ἔγ-

χύμων.

48. ΙΔ'. 'Ιδού πάλιν πρόσεισι τοῖς φυτοῖς.

49. POIKON. Τὸ καμπύλον. 4'Αρχίλοχος 'Αλλά μοι βοικός τις εἶη κατὰ κνήμην ἰδεῖν. ΛΑΓΩΒΟΛΟΝ δὲ ξύλον, ῷ διαφεύγοντες οἱ λαγωοὶ βάλλονται ἡ ὅτι βάβδον οὖσαν ὀρθὴν ἐπεύχεται γενέσθαι καμπύλην, ἵνα μὴ ἔγκυον οὖσαν βλάψη τὴν βοῦν.

50. ΘΑΣΑΙ. 'Αποστροφή τὸ σχημα. κατὰ γὰρ τὸ σιωπώμενον ἀπεςχόμενος ὁ Βάττος ἀπελάσαι τὴν δάμαλιν, ὑπὸ ἀκάνθης ἐτύπη, καὶ δεῖται τοῦ Κοgύδωνος ἐξελεῖν αὐτήν διὸ καὶ πρὸς αὐτὸν ἀπέστες ψε τὸν λόγον, καί φησι θέασαί με πρὸς τοῦ Διός ἄρτι γάρ με ἄκανθα ἐπάταξε παρὰ τὸ σφυρόν.

51. ΑΡΜΟΙ. Εἰ μὲν ψιλοῦται, τὸ ἀρτίως καὶ νεωστὶ σημαίνει εἰ δὲ δασύνεται, τὸ ἡρμοσμένως. τὸ δὲ ΒΑΘΕΙΑΙ ἀντὶ τοῦ ὑπερμεγέθεις, καὶ

μετέωροι.

52. ΑΤΡΑΚΤΤΛΙΣ είδος βοτάνης, η ἀκάνθης είρηται δὲ ἀπὸ τοῦ τὰς ἀγροίκων γυναϊκας ἀτράκτους ποιείν ἐξ αὐτῶν. ἔνιοι δὲ ἀτρακτυλίδας τὰ ἀγριολάχανά φασιν.

54. ΈΧΩ. Κρατω αὐτήν, τὴν ἄκανθαν δηλονότι. τὸ δὲ ΑΔΕ ταὐτὸ δύναται τῷ ἴδε. ὁ ΚΑΙ περισσός, ώτπερ καὶ πας 'Ομήρω. Τῶν ἀμόθεν γε θεὰ θύγατες Διὸς εἰπὲ καὶ ἡμῖν. ἐκβαλων γὰς τὴν ἄκανθαν,

δείχνυσι τῷ Βάττω, καί φησιν άδε καὶ αὐτή.

55. ΟΣΣΟΝ. Βαβαί, ὅσον ἐστὶ τὸ τὴν πληγὴν ποιοῦν. δεικτικῶς ἐμφαίνει τό τε μέγεθος τοῦ ἀνδιός, καὶ τὴν σμικρότητα τῆς ἀκάνθης. τὸ ἡλίκον πρὸς τὸν ἄνδρα, ἵν' ἢ μικρὸν ον τὸ τύμμα, ἡλίκον ἄνδρα, τουτέστι μέγαν ἢ ἀνδρεῖον, δαμάζει. ἢ τὸ ἡλίκον ἐπιρρηματικῶς, ἀντὶ τοῦ ὁποίως
δαμάζει τὸν ἄνδρα.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ύετῶν] Verba Grammatici Heinsius (Lectt. Theocr. p. 322.) ita supplet: τὸν Δία λέγει τὸν αἴτιον τῶν ὑετῶν· αἰθέρα δὲ ἀντὶ τοῦ ἀέρος, ἐν ῷ συνάγονται αἱ νεφέλαι.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> βουκολικόν] ἀποδιώκοντος τὰς βοῦς addit Vat. 3.

<sup>4 &#</sup>x27;Aρχίλοχος] Edit. Liebel. p. 112.

- 56. ΑΝΑΛΙΠΟΣ. "Ηγουν ἀνυπόδητος, ἐξ οὖ καὶ πέδιλον, τὸ ὑπόδημα. ἤλιψ γὰρ τὸ ὑπόδημα, παρὰ τὸ ἐλίσσειν τὸν πόδα ἀνήλιπος δὲ οἰονεὶ ὁ μὴ ἐλίσσων τὸν πόδα.
- 57. ΚΟΜΟΩΝΤΙ ἀντὶ τοῦ χομῶσιν, ἀκάνθας ἔχουσι. χόμαι γὰς ράμνου καὶ ἀσπαλάθου αὶ δἄκανθαι. ΑΣΠΑΛΑΘΟΣ δὲ εἶδος ἀκάνθης, ἡ πληγέντες οἱ ἔλαφοι ἀποθνήσχουσιν. ἀσπάλαθος εἴρηται, διὰ τὸ μὴ ραδίως ὑπὸ τῶν πληγέντων ἀποσπᾶσθαι, ἤτοι ἀφαιρεῖσθαι.
- 58. ΕΙΠ'. "Αγε εἰπέ μοι, ὧ Κορύδων. ΤΟ ΓΕΡΟΝΤΙΟΝ (τὸν πατέρα λέγει τοῦ Αἴγωνος) ἀρα ἔτι ἐλαύνει, ἤγουν Φιλεῖ ἐκείνην τὴν ἐξωμένην αὐτοῦ, τὴν μελαίνας ὀτρῦς ἔχουσαν, ἦς ἕνεκά ποτε ἐρωτικὸν πάθος ἐδέξατο; ΜΤΛΛΕΙ δὲ, ἐλαύνει, ώθεῖ, περαίνει, ἀπὸ τῶν ἀλούντων, καὶ τῷ κώπη τοὺς μύλους ώθούντων. [Οὐχ Ἑλληνικὸν δὲ, ἀλλὰ ὑποκοριστικόν, καὶ μύλλον τὸ διεστζαμμένον οἱ γὰς γέροντες διεστραμμένοις τοῖς ὄμμασι βλέπουσιν.]
- 60.  $\Omega$  ΔΕΙΛΑΙΕ. Οὐχ ὡς <sup>6</sup> λοιδορῶν, ἀλλ' ὑποκοριζόμενος καὶ ἀποκρινόμενος τοῦτο λέγει. πρὸ ὀλίγου γὰρ αὐτὸς ἐπελθῶν καὶ πρὸς τὴν ΜΑΝΔΡΑΝ, ἡ μάκτραν, ἡ βάκτραν (τριχῶς γὰρ Φέρεται ἐν τοῖς ἀντιγράφοις) κατελάμβανον, ὁπηνίκα ΕΝΗΡΓΕΙ τὴν μετ' αὐτῆς δηλονότι μίξιν.

61. ΜΑΝΔΡΑΝ. Τὴν τῶν προβάτων ὁρκάμην, ἡ μάκτραν, ἡ βάκτραν, ἡ ἐστι σκεῦος ξύλινον ἀβακοειδές, <sup>7</sup>οὖ φυρᾶν εἰώθασιν. ἀνόμασται δὲ ἀπὸ

τοῦ μάττειν καὶ φυράν ἐν αὐταῖς τὰς μάζας.

62. ΦΙΛΟΙΦΑ. Ἡγουν ὁ φιλῶν τὸ συνουσιάζειν, φιλοσυνουσιαστά. οἰφεῖν γὰς τὸ συνουσιάζειν. οὕτω καὶ παςὰ ᾿Αλεξανδρεῦσι Κόροιφος λέγεται, ὁ κόρην οἰφώμενος. ἡ οἰφεῖν τὸ συνουσιάζειν ἀπὸ τοῦ ἀπιπεύειν, ἔνθα καὶ δοἰφολὶς γυνή. ὅθεν καὶ παροιμία ἄριστα χωλὸς οἰφεῖ ἡν φασι διαδοθηναι, ἐπεὶ οἱ χωλοὶ ἐν οἴκω καθεζόμενοι συνεχῶς ἀφορδισιάζουσιν. οἱ δέ Φασι τὴν παροιμίαν ἐντεῦθεν ῥυῆναι, ἡτοι διαδοθῆναι. αἱ ᾿Αμαζόνες ἐπὰν ἄρρεν γεννήσωσι, χωλὸν αὐτὸ ποιοῦσιν, ἵνα μὴ ἀνδρειότερον αὐτῶν γένηται, καὶ θτούτοις ἀνδρωθεῖσι συνίασι. Σκυθῶν οὖν λεγόντων καλὸν συνεῖναι αὐτὰς ἐαυτοῖς, ἐκεῖναι ἔφασαν ἄριστα χωλοὶ οἰφοῦσιν. ΣΑΤΤΡΙΣ-ΚΟΙΣ. ¹οΤοὺς Σατύρους οἱ πλείονές φασιν ὡς καὶ τοὺς Σειληνοὺς καὶ Πᾶνας, ὡς Αἰσχύλος μὲν ἐν Γλαύκω, Σοφοκλῆς δὲ ἐν ᾿Ανδρομέδα. οἱ Σάτυροι καὶ οἱ Πᾶνες ¹ εὐεπίφοροι πρὸς τὰς συνουσίας. ὅτι δὲ οἱ Σάτυςοι τοιοῦτοι, δῆλον ἀπὸ τοῦ ὀνόματος. ἀπὸ γὰρ τῆς σάθης πεποίηται ὁ Σάτυρος. σάθη δὲ ἡ εἰς τὴν ἐπιθυμίαν ἐκπύρωσις. Ἦλλως. ἡ Σατυς ἱσκοις]

6 λοιδυρών λοιδορούμενος Vat. 4. 5.

7 οδ Forsitan legendum εν φ.

9 τούτοις] ταύταις ανδρωθέν συνουσιάζοι Και 3

at. 3.

est: tum Satyros, tum Silenos a nonnullis

Panes appellari. vid. Toup.

¹ εὐεπίφοροι] Scholiastes Theocriti ineditus (ἐεπενεπείε: ὅτι δὲ οἱ Σάτυροι καὶ οἱ Πᾶνες εὐεπίφοροι πρὸς τὰς συνουσίας καταγνοίοντες, καὶ Καλλίμαχός φησι. Pro καταγνοίοντες, quæ vox nulla est, emendabat Casaubonus, κατ' ἀγροὺς ὅντες' Bentleius (fragm. Call. ccclxvi. p. 558. ed. Ern.) καὶ λάγνοι ὄντες. Veram lectionem κατάλαγνοι ὄντες restituit Toupius.

<sup>5</sup> ἄκανθαι] γράφεται καὶ κάτριοι, κάτιοι, κάκτιοι Vat. 3. 4. 5. (Idyll. x. 4.)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> οἰφολls] mulier salacior. Correxit Toupius. Antea legebatur οἰφωλήs. Quæ Scholiastes habet de κόροιφος, Phavorin. in v. οἰφεῖν descripsit, monente Sturzio de dialecto Macedonica p. 77.

<sup>10</sup> τους Σατύρους κ. τ. λ.] Loci mens

ἀκρατεῖς οἱ Σάτυροι ἐρώτων. λέγεται δὲ παρὰ τὸ σάθη. σάθη δὲ τὸ μόριον τοῦ ἀνδρός, ὅπερ καὶ πέος λέγεται. [᾿Αλλως. Καὶ Καλλίμαχός Φησι Εἴ τί Φημι ²ἄμωςος ἐρημώθη δύνατο ἐν πείςα. Πεςὶ γὰρ τῶν σατύςων πεόδηλον καὶ γὰρ τοὖνομα ὑπὸ τῆς σάθης λέγεται.]

63. ΚΑΚΟΚΝΑΜΟΙΣΙ. Έπειδη αι αίγες έχουσι λασίους πόδας ή

ἀπὸ τῶν ὀρῶν τῶν 3 χρημνῶν, κακοδέρμοις.

## $EI\Delta T \Lambda \Lambda ION \epsilon.$

1. ΑΙΓΕΣ. Ἰστέον ὅτι τοῦ μὲν αἰπόλου τὸ ὄνομά ἐστι Κομάτας, ὁς καὶ Εὐμάρου τοῦ Συβαρίτου νέμει αἶγας, τοῦ δὲ ποιμένος, Λάκων, ὁς Θουρίου Συβαρίτου νέμει θρέμματα. ΣΤΒΑΡΙΤΑΝ. [Τὸν ἀπὸ Συβάρεως πόλεως. Σύβαρις δὲ καὶ Θουρία ἡ αὐτή. Μετὰ γὰρ τὸ καθαιρεθῆναι ταύτην ὑπὸ Κροτωνιατῶν, οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐλθόντες ἄκησάν τε ταύτην, καὶ Θουρίαν προσηγόρευσαν ἀπό τινος κρήνης Θουρίας. Θεόκριτος δὲ διϊστᾶ, καὶ ἄλλην τὴν Θουρίαν λέγει, καὶ ἄλλην τὴν Σύβαριν. λέγεὶ γὰρ παρακατιών ἀ δὲ τοι ὰ ποίμνα τῶ Θουρίω ἐστὶ Συβάρτα Εὐμάρα δὲ τὰς αἶγας ὁρῆς Φίλε τῶ Συβαρίτα.] Σύβαρις, πόλις Ἰταλίας, ἡ ἀπὸ οἰκιστοῦ τινός, ἡ ἀπὸ Συβάρεως ποταμοῦ. νῦν δὲ καλεῖται Θούριον ταὐτὸ ὁν Θούριον καὶ Σύβαρις. λέγουσι γὰρ, ὅτι ὑπὸ τῶν Κροτωνιατῶν καθηρέθη ἡ Σύβαρις. ἐλθόντες δὲ οἱ ᾿Αθηναῖοι, αὐτὴν ῷκισαν, καὶ τῆ πόλει μετήμειψαν τὸ ὄνομα, καλέσαντες αὐτὴν Θούριον, ἀπὸ Θουρίου ποταμοῦ ἐκεῖσε ῥέοντος. καὶ Θούριος, ὄνομα κύριον, καὶ ὁ ὁρμητικός.

2. [ΦΕΤ. Αἰπολικὸν τὸ ἡθος. διαλέγεται ταῖς αἰξὶν ὡς λόγω καὶ χρωμέναις, καὶ δυναμέναις συνιέναι ὅ, τι καὶ λέγει.] ΛΑΚΩΝΑ. Λάκων ὄνομα κύριον. ἐκτείνει δὲ τὸ α διὰ τὸ μέτρον. ἐεἰωθασι δὲ οἱ παλαιοὶ τοῖς δούλοις ὀνόματα τιθέναι ἀπὸ τῶν ἐθνῶν, Σύρον, Καρίωνα, οὕτω καὶ τὸν Λάκωνα. Δωριεὺς γὰρ ἦν. ΝΑΚΟΣ. "Ος μου τὸ νάκος. Ζηνόδοτος, τὸ κώδιον, τὸ μαρσύπιον. καὶ νάκος τὸ τῆς αἰγὸς δέρμα. "Ομηρος Νάκος ἔλετ' αἰγὸς ὀριτρόφου. καὶ Θεόκριτος ἐν τοῖς ἑξῆς αἰγός Φησιν. [Νάκος,

κώδιον, δ μηλωτήν καλουμεν.]

3. ΣΙΤΤ. Σίττα, ψίττα, ποιμενικά, αἰπολικὰ καὶ βουκολικὰ ἐπιφθέγματα. εἰσὶ δὲ ἐπιρρήματα. ἔλεγον δὲ ταῦτα διώκοντες. ἀποστήσεσθε
ἄφελεν εἰπεῖν, ἡ φεύξεσθε, ἤ τι τοιοῦτον. ὁ δὲ ταῦτα ἀφεὶς τῷ συνήθει φωνῷ τοῖς ἀμνοῖς τῷ σίττα χρῆται ἔστι δὲ τοῦτο παρακέλευσις. ΑΜΝΙΔΕΣ, τὰ μικρὰ προβάτια, οἱονεὶ ἀμενηνά.

4. ΣΤΡΙΓΓΑ. Τὸν τὴν σύριγγά μου πρὸ ὀλίγου κλέψαντα Κομάταν.

5. ΣΤΒΑΡΤΑ. Δωρικώς κατά την γενικήν, άντι του Συβάρτου.

<sup>3</sup> κρημνών] κνημών Vat. 3.4.5. Deest ibi κακοδέρμοις.

4 εἰώθασι κ. τ. λ.] Conf. Hemsterhus. ad Aristoph. Plut. p. 8.

² ἄμωρος κ. τ. λ.] έρημώθη ἄμηρος δύναται ἔμπειραι Vat. 5.

<sup>5</sup> Συβάρτα] Heinsius p. 323. legit: Συβάρτα ως Περδίκκα, 'Αγρίππα' quæ duo nomina transtulit e Scholio ad v. 3. quod apud Calliergum tale est: ΣΙΤ. Περδίκκα, 'Αγρίππα, Ψίττα, ποιμενικά etc.

ΔΩΛΕ δὲ ἀντὶ τοῦ δοῦλε. <sup>6</sup>δοῦλος δὲ καὶ οἰκέτης διαφέρει, ῶς Φησι Χρύσιππος οἰκέτης μὲν ὁ ἔτι ὑπὸ κτῆσιν ῶν δοῦλος δὲ ὁ ἀπελεύθερος. Συβάρτας δὲ ὡς Πεψδίκκας, ᾿Αγρίππας. ἔστι δὲ κατὰ μὲν τὸ ἀνάλογον,

Συβαζίτης κατά δε Δωριείς, Συβάρτης.

6. ΚΟΡΤΔΩΝΙ. 'Ο Κορύδων βουχόλος, οὖ πρόσθεν μέμνηται. ὁ δὲ νοῦς οὐκ ἀρκεῖ σοι, φησί, σὺν Κορύδωνι ἐν τῷ καλάμῳ φυσσᾶν καὶ συναυλεῖν αὐτῷ. τοῦτο δὲ χλευαστικόν, ὅτι οὐδὲ αὐλεῖν οἱδεν, εἰ μὴ ποππύσδειν, καὶ μόνον. ΚΛΛΑΜΗ δέ ἐστι τὸ καταλειπόμενον ἡ περιλειπόμενον ἐκ τοῦ θεριζομένου σίτου καλαμῶδες καὶ τῆς κριθῆς. ταύτην δὲ νεαρὰν οὖσαν ὑποτεμνόμενοι φυσῶσιν ἐν αὐτῆ καὶ αὐλίζουσι. ΠΟΠΠΤΖΕΙΝ δὲ τὸ λεπτοτάτως φωνεῖν τινὰ φυσῶντα τὸν ἐκ τῆς καλάμης αὐλόν. ᾿Αλλως. τί δέ; οὐδαμῶς ἀρκεῖ σοι, ἡγουν ἱκανόν ἐστί σοι, αὐλὸν ἔχοντι ἀπὸ καλάμης, ἤτοι ἀπὸ καλαμαίας, ἐμπνεῖν αὐτῷ; τοῦτο γὰς τὸ ποππύζειν. ΣΤΝ ΚΟΡΤΔΩΝΙ, τουτέστιν, ὁμοίως τῷ Κορύδωνι.

8. ΤΑΝ. Πρός τὸ ποίαν ἀποτείνει ἡ ἀπάντησις. τὸ δὲ Ω 'ΛΕΤΘΕΡΕ

κατ' είρωνείαν είζηται.

10. ΟΤΔΕ. Πρὸς ὑπερβολὴν τοῦτο ἔφη. λέγει δὲ μηδὲ αὐτὸν τὸν δεσπότην ΕΤΜΑΡΑ ἐπικεκοιμῆσθαι, ἤγουν δέρματι. ᾿Αλλως. τὸ <sup>8</sup>εὐμάρα δέρματι φασιν εἶναι, καὶ οὐ κύριον ὄνομα, ὡς τινες, ἵν᾽ ἢ οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τῷ δεσπότη τῷ σῷ εὐμάρα καὶ δέρμα τι ἦν, ὧστε ἐνεύδειν. [ΕΥΜΑΡΑ ἀντὶ τοῦ Εὐμαρίτου, ἵν᾽ ἢ κύριον ὄνομα.]

13.  $BA\Sigma KAIN\Omega N$ . Αντί τοῦ φθονῶν, λυπούμενος. Κυρίως δὲ βάσκανος, ὁ τοῖς ὀφθαλμοῖς καίνων καὶ φθείρων τὸ ὁραθὲν ὑπ' αὐτοῦ, ἡ ὑπ'

αὐτῶν.

- 14. ΑΚΤΙΟΝ. 'Αντί τοῦ τὸν κυνηγόν. ἐπακτῆρες γὰρ οἱ κυνηγοί, ὡς Φησιν 'Οππιανός' ἡ, ὡς Φησι Φιλοστέφανος, ἐστὶ Πανὸς ἱερὸν πλησίον Κράθιδος ποταμοῦ. [Τὸν Πᾶνα τὸν ἄκτιον' οὖ ὁ ναὸς ἐπὶ τοῦ αἰγιαλοῦ ἴδρυται.] τινὲς δὲ τὸν 'Απόλλωνά Φασι τὸν ἐπὶ τῆς ἀκτῆς ἱδρυμένον. Φησὶ δὲ καὶ Πίνδαρος τῶν ἀλιέων αὐτὸν Φροντίζειν. ἡ τὸν περὶ τοὺς πετρώδεις αἰγιαλοὺς διάγοντα, ἡγουν τὸν κυνηγόν. ἡ ἄκτιον, κατά τινας, 9τὸν 'Αττικόν.
- 15. BAITAN. Την διφθέσαν, την σισύσαν. βαίτας γὰρ λέγουσι τὰ ἐχ καδίων συνερραμμένα περιβόλαια. 'Αττικοὶ δὲ ταύτην καὶ σισύραν Φασί. καὶ 'Αριστοφάνης' Εν πέντε σισύσαις ἐγκεκορδυλημένος. ἡμεῖς δ' αὐτὰ σισυσίνιά φαμεν. ΚΑΛΑΙΘΙΔΟΣ. Οἰκέτης δηλονότι, ἡ υἰός. πότερον γὰρ οἰκέτης, ἡ υἰός, οὐ λέγει' διὸ οἱ μὲν δοῦλον, οἱ δὲ υἱόν φασιν. ΚΑΤΑ. "Η εἰ τοῦτο ἐποίησα, ἡ εἰ ἐπιορκοίην, ἄνωθεν ἀπὸ τῆς πέτσας ἐκείνης, ω ἄνθρωπε, εἰς μανίαν ἐμπεσών, εἰς Κρᾶθιν τὸν ποταμὸν πη δήσαιμι, ἡ Φθαροίμην. (γράφεται καὶ ἀλοίμην, καὶ ὀλοίμην.) εἰώθασι γὰρ ἐκ πτοίας τινὲς ἡ μανίας κατακρημνίζειν ἑαυτούς. [Πάντα δέ εἰσι ταῦτα Πανὸς

Rh. Schol. p. 180.

<sup>6</sup> δοῦλος κ. τ. λ.] Conf. Ammonium de affin. vocab. differentia s. v. δοῦλοι.

<sup>7</sup> καὶ μόνον] Vide de hac locutione Toupium ad Suidam v. Ἰσαν.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> εὐμάρα] Conf. Schæfer. ad Apollon.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> τον 'Αττικόν] ἀκτικον legit Warton. ex Glossa Vat. 4. 'Ακτιον τον ἐν ἀκταῖς διάγοντα, τον ἀκτικόν. Conf. ad h. l. fragm. Pindari p. 28. ed. Heyn.

24. ΝΗ 1180Σ ποταμός Κρότανος. 'Ωνίμασται δέ, παρόσου έν αὐτῷ

νημές τητε συνεών κατακαύναι Έλληνικάς.

25. ΑΙΓΙΠΤΡΟΣ. Έστιν ἀκανδάδες τυτόν, ἡ είδος βοτάνης τὸ δὲ τύλλιν ἐχει τλατὸ ἀσπερ τακός ἔστι δὲ γλαυκίζουσα, εἰς ἔλαη τλεγμαίνωντα ἀγαθη. ΚΝΙΖΑ. ἐυτὸν χροτάδες, ὁ αἰ ἐεσμο ἐρςιάζουσαι διὰ τὴν ἀγνείαν στιδαδοποιούνται. δοκεί γὰν ἡ δοτάνη ψυχρὰ εὐσα ἐπέχειν τὰς ποὸς σπουσίαν ὁρεξεις. Υρμος γὰν ἡ Αἰτραίοις κατ΄ ἔτος τελείν τὰ ἐεσμοδίρια. ἐιτὶ δὲ τὰ ἐεσμοξόρια ταῦτα παρίενοι γυναίκες καὶ τὸν βίον σειναί κατὰ τὴν ἡμεραν τῆς τελετῆς τὰς νομίμους δίδους καὶ ἰερὰς ὑπὲρ τῶν κιρυδών αὐτῶν ἀνετίλεσαν, καὶ ἀσανεί λιτανείουσαι ἀπόσχοντο εἰς Ελευσίαα, ἡ δὲ Ἐλευσία ἐστὶ λιμὴν τῆς ᾿Αττικῆς. ΜΕΛΙΤΕΙΑ. Είδος καὶ κύτη δοτάντε, τὰ κοινᾶς λεγόμενον μελιστοδότανον το δὲ τόλλον ἔχει πλατι. [ἀς Φακός.]

20. ΦΕΥ. Πειείρηται, έτι κακική ή διασκειή. είκελι άληθές είρηται,

nai namenie żoweżnow, nai tenymie.

28. ΕΓΡΩΓΙ. Εὐσάς κοσίκς ή τσασπάδης όμοχλη. ΠΑΙΙΝΕΤΑΙ δε, λεττίνεται ότο εὐσάτος. πάλων γὰς έλεγον το λεττίνεται ότο εὐσάτος. πάλων γὰς έλεγον το λεττίνατον τοῦ ἀλεύσου παιὰ καὶ δάλων λεγεται τὸ λευκόν. Ηθο ἀν δάλων ἀλεύσοις ἐν τὰ ἐντίκοτὰι. ΕΠΑΞΑ. Τὸ ἐκότεςον τρόσωτον τοῦ τσάτου μέσου ἀνρίστου τὶ Συσακούσιαι ἐιὰ τοῦ α τουδείσονται ἐνσάσκ, ἐνοποσα. ἐγράθα, ἐγράσιου τοῦ ἐντάσα καὶ τὸ ἐντάσα ἀντὶ τοῦ ἐντάσα. ἐνοῦς δεῖ, ὰ Λογαν, πορεύσονται καὶ αὶ δύες εἰς ἐλεύσιο. ἐνεὰ ἐντάσα και τικος εἰς κακόν ἀνοβαινούστος καὶ ἡ τύριος, ἡν τοτε ἐντάσα καὶ κατευκείστας, ἐντάσο τος επόσουτος ταλουσται, ἔγρον λεκτίνεται καὶ δίεωρεται.

20. ΤΗΝΑ. Έχεινα, δησιο, ή τός της του εδίας ης τόλε μεμόλυνται, και τὰς νου διας ετεί ε Αίγιαν άπτων εις την 'Ολομτικόν, έχελ διάρον αὐτην κατελιτεν εγώ γιλς δυνατής είμε πελικόνω. ΠΙΣΑΝ. Η νόν 'Ολυμτων ή ἀπό Πωνο τοῦ Αδαςειας, ή ἀπό Πωγς τῆς Ενδομίκνος τογατρός ένδια καὶ Πων μια Διὸς ἐερὸν ἡν. ΜΕΔΙΚΤΑΣ ἐε ι πελη εδιας ἐργάζεσθαι,

राज्यात्वकाराहः अस्टेन्ट्रेम पृथेह रहे राज्यात्वकेते.

31. Γ.Ι.ΑΓΚΑΣ. Η Γλαικα. Τια τό γυνες, κου απτυτιός. <sup>9</sup>γέγονε δὲ ἐνὸ Πτολεκανο τοῦ Φλικδελουν το οποίο : Θυισοποίς ἐρασθήναι κουδ. ὁ δὲ Ποδόυς Ευνδοκλές, ἡ Αυτοδίες, ακλών πουτές.

SE. KPOTILNA. 22 Adminis und America alexis eine und 6 per esa-

releves vin Regeneraum, i fe in Service intere Altitude.

SS. HOTALION. Ti tide inatives the Agreements, th is Anninon inaugum the setus, by noth level lives. It was. TO AAKINION.

The state of the second second

11%. Tol Calimath edit Emest. p. 3/80

in in interest in 3. 5.

The latter that the ista habent: The latter that the common th

Akalus In her scrit jubet Dukeus di Thurin in 212. 36. 1: Akairoos tel Alantes de Krist Palakos viol. Ala ini Liebla scribendum Itakla.

<sup>\*</sup> square. Ex Code Lawn let her reduced supplierum et evereers a declination. Frank sides un Leven. Theorem pa \$220, consignitud majoritud and generalism, ribe diese reduce. ex
sal vite etc.

- 27. ΒΟΤΛΕΤ ΑΜΕΛΓΕΙΝ. "Η δήλετ' ἀμέλγειν. Γράφεται γὰρ καὶ οὖτω Δωρικῶς, ἀντὶ τοῦ βούλεται, κατά τινας.
- 28. ΟΣΤΙΣ. "Ηγουν, ἐκεῖνος ταῦτα ποιεῖ, ὅστις πέποιθε νικήσειν τὸν κλησίον, καθὰ σὰ πέποιθας. ἀπὸ τοῦ πέποιθα πεποίθω ἐνεστώς, ως ἀπὸ τοῦ δέδοικα δεδοίκω. "Αλλως. ὅστις νικήσειν τὸν πλησίον διαφερόντως ἐπαγγέλλεται" ἡ ὅστις θελήσει ποιεῖν ἡ εἰπεῖν τοῦτο, ὃς ἀντὶ αἰγὸς κύνα ἀμέλγει, οἶον καὶ σὰ νικήσειν φής, τὸν τοσοῦτον ἐν ἡδυφωνία σου διαφέροντα, ὅσον τέττιγες σφηκῶν.
- 29. ΣΦΑΞ. Ό σφήξ, φησί, σὺ ἐμοῦ κατ' ἐναντίον, τοῦ τέττιγος, τολμᾶς βομβεῖν. ΑΛΛΑ οὐδαμῶς ὧριφος, ὁ ἔριφος οὖτος, ἐν ἴση μοίρα οὐκ ³άξιοῦται τῷ ἀμνῷ, ἀλλὰ ἰδοὺ τίθημι τράγον. τὸ γὰρ ΙΣΟΠΛΛΗΣ, ἴσος ἐν κλήρω πάλος γὰρ ὁ κλῆρος. ἢ ἐκ τοῦ πάλη.
- 31. MH. Παροιμία έστιν ἐπὶ τῶν διά τι σπευδομένων. μὴ σπούδαζε, οὐ γὰρ ἐπὶ πυρὸς βέβηκας. σπεύδω ἐγὼ ἀμεταβάτως, ἐπισπεύδω δὲ ἔτερον. ΔΔΙΟΝ. Ἡγουν ἡδέως μᾶλλον ἀσῆ.
- 32. ΤΑΔ'. Πδε έλθων καὶ καθίσας ύπὸ τὴν ἀγριελαίαν, καὶ τὰ δένδρα ταῦτα. τὸ τῷδε ἐν ἄλλοις ἀντιγράφοις γράφεται τεῖνδε, ἀντὶ τοῦ ἐνταῦθα, Δωρικῶς.
- 33. ΨΤΧΡΟΝ. 'Αντὶ τοῦ, αὐτοῦ καταρρεῖ ψυχρὸν ὕδωρ. ἐνταῦθα ἐκπεφυκυῖά ἐστι βοτάνη, καὶ ἥδε ἡ στιβάς, ἥ ἐστιν εἶδος βοτάνης. τὸ τηνεὶ ἐν ἄλλοις γράφεται ἐπιρρηματικῶς ἀντὶ τοῦ ἐνταῦθα. καὶ ἀκρίδες ἐνταῦθα λαλοῦσιν. ['Ακρίδες λέγονται τὰ πωλία τὰ καθήμενα εἰς τὰ ἄκρα τῶν δένδρων, καταχρηστικῶς. Κυρίως δὲ αὐτὰ τὰ ἄκρα τῶν δένδρων.]
- 35. ΣΠΕΤΔΩ. Οὐδαμῶς σπουδάζω μεγάλως δὲ ἀλγῶ, εἰ σύ με τολμᾶς ἀτρέπτοις τοῖς ὅμμασι προσβλέπειν, ὅντινά ποτε ἐδίδασκον ἐγώ, ἄδειν δηλονότι, ἔτι παῖδα ὄντα.
- 36. ΟΝ. Ταῦτά Φησιν, 4 ἐπὶ τῷ τὴν χάριν εἰς ἄμιλλαν αὐτῷ συνεληλυθέναι παρ' αὐτοῦ διδαχθέντι, ως καὶ προκαλεῖσθαι αὐτὸν εἰς ἄμιλλαν.
- 37. ΠΟΘΕΡΠΕΙ. Θέασαι, εἰς τί προσέρπει καὶ τελευτῷ ἡ χάρις, ἡ όφειλομένη μοι δηλονότι.
- 38. ΘΡΕΨΑΙ. Ἐκθεψειεν ἄν τις καὶ λύκων ἐκγόνους, καὶ κύνας, ἐπὶ τῆ λύμη τῆ αὐτοῦ, ὡς κάγω τοῦτον ἐδίδαξα ἐπὶ ἀχαριστία. ἔστι δὲ τοῦτο Σωκράτους κακοὺς ποιῶν εὖ. ΘΡΕΨΑΙ ΚΥΝΑΣ. παροιμία ἐπὶ τῶν καθ αὐτῶν ποιούντων τὶ ἀπὸ ᾿Ακταίωνος τοῦ ὑπὸ ἰδίων κυνῶν βρωθέντος. τάσσεται δὲ ἐπὶ τῶν ἀχαρίστων τοῖς εὐεργέταις, ἤτοι τῶν μὴ ὁμολογούντων χάριν τοῖς εὐεργέταις. [Οὖτος γάρ, ὡς Φησι, τὴν Ἦντεμιν ἰδων γυμνήν, ἐκείνη αἰδεσθεῖσα λύσσαν τοῖς κυσὶν ἐμβάλλει, κἀκεῖνον κατέφαγον.]
- 40. ΑΝΔΡΙΟΝ. 'Ανδράριον, ὑποκοριστικῶς, ἀνθρωπάριον, ἡ δυσγενες καὶ ἀνελεύθερον. ΑΥΤΩΣ δε οὕτως εν οὐδεμία χρεία, μάτην.
- 41. ΕΠΤΓΙΖΟΝ. Πυγμαϊς ἔτυπτον, ἔκρουον. ἄτοπον δὲ τοῦτο φανερῶς εἰπεῖν. ἡ ἐπέραινον, ἐβάτευον σὰ δὲ ἤλγεις, αἱ δὲ αἶγες ἐβληχῶντο,

Theory Schol

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ἀξιοῦται] Toupius legit ἰσαξιοῦται, censet, ἐπὶ τῷ τὸν Λάκωνα εἰς ἄμιλλαν non ejusdem pretii est cum agno. αὐτῷ συνεληλυθέναι—'Ως καὶ προκαλεῖσθαι 4 ἐπὶ τῷ κ. τ. λ.] Toupius scribendum αὐτόν.

ήγουν έμηκῶντο βιαζόμεναι ύπὸ τῶν τράγων. τὸ βληχᾶσθαι γὰρ ἐπὶ προ-

βάτων λέγεται. καὶ ὁ τράγος αὐτὰς ἔχευεν.

43. ΒΑΘΙΟΝ. Μη βαθυτέρου τύχης τάφου τοῦ πυγίσματος, οὖ φής με εἰργάσθαι. τὸ δὲ ταφείης, ὡς ἐγω πεπύγισμαι. Αλλως. Ταφείης, άντι τοῦ 5 γαμηθείης βαθύτερον σὺ τοῦ πρὸς ἐμὲ ἐκ σοῦ πυγίσματος, ὡς σὺ λέγεις. ἀρνεῖται δὲ διὰ τούτου. καὶ ᾿Αριστοφάνης δὲ Βατράχοις Φησὶ περί τοῦ Κλέωνος πρός τὸ χρυπτόμενον καὶ ἔνδον νοούμενον, ἐν ταῖς ταφαῖς τίλλεσθαι, ήγουν ἐν καιρῷ συνουσιασμοῦ τὰς τρίχας ἐκτίλλειν τῆς πυγῆς. "Αλλως. Είθε μη έν βαθυτέρω τάφω ταφείης έκείνου τοῦ πυγίσματος. ΤΒΕ, ήγουν συγκεκαμμένε τὸν τράχηλον, κυρτέ. τὸ δὲ ὑβὸς ἀπὸ τοῦ χυφός, ἀποβολη τοῦ κ, καὶ τροπη τοῦ φ εἰς β. ὕβωσις καὶ λόρδωσις πάθη λόρδωσις γάρ έστι τὸ ἔμπροσθεν, ὕβωσις τὸ 6 κατά τὴν κεφαλὴν πρὸ της ράχεως πάθος, κύρτωσις δε το μέσον της ράχεως.

44. ΥΣΤΕΡΑ. Καὶ τελευταῖον τῆ βουχολική ῷδή χρήση ἐρίζων.

45. ΕΡΨΩ. Οὐκ ἐλεύσομαι εἰς αὐτὸ τὸ μέρος. ΤΟΤΤΙ ΔΡΤΕΣ. \*Ενταῦθα δρύες. [ Έχεῖσε, ἡ εἰς ἐχεῖνον τὸν τόπον, ἡ οἶχον.] ὧδε χύπειρος, ώδε καλώς βομβούσιν έν τοίς σίμβλοις μέλισσαι. ένθάδε είσὶ δύο πηγαί ύδωρ ψυχρον βλύζουσαι, αι δε δενιθες επί 7 τῷ δενδρω λιγυρον ἄδουσι καὶ ή σκια οὐδαμῶς όμοία τῆ ὑπαρχούση παρά σοί, καὶ ἡ πίτυς δὲ ἀπὸ τοῦ ύψους στροβίλους ἀφίησιν.

49. [ΚΩΝ. Στροβίλοις κυρίως, καταχρηστικώς δὲ τοῖς καρποῖς.]

51. ΜΑΛΑΚΩΤΕΡΑ. Μαλακὸν τὸ χαῦνον καὶ ὑπεῖκον, ῷ ἐναντίον τὸ σχληρόν. λέγεται δὲ μαλακά ἔρια, καὶ κηρός, καὶ τὰ τοιαῦτα. ὁ δὲ ύπνος ού κατά ταύτά λέγεται μαλακός, άλλ' ώς μαλακοποιός. ["Ομηρος" μαλαχῷ δεδμημένοι ὖπνω. ὅθεν εἴληΦεν Ἦπνω μαλαχώτερα.]

53. ΣΤΑΣΩ. Παρόσον έλαιον ἐκτίθησι ταῖς Νύμφαις. αὖται γὰρ έκθεψασαι τὸν 8'Αρισταῖον, ἐδίδαξαν τὴν τοῦ ἐλαίου ἐργασίαν καὶ μέλιτος, ως φησιν 'Αριστοτέλης. Ίστημι, ο μέλλων στήσω, καλ Δωρικώς στασω. οι γάς Δωριείς τους μέλλοντας περισπώσιν. ιστάν δε το ζυγοστατείν, καὶ τὸ ὀρθὸν τιθέναι. ἐνταῦθα τὸ δεύτερον.

56. ΓΛΑΧΩΝ'. 9 Βλήχων, είδος βοτάνης, τὸ κοινῶς βληχώνιον.

58. ΓΑΤΛΩΣ. Γαυλοί άγγεῖα χυτροειδη το γαλακτοδόχα, έν οίς πήσσουσι τὸ γάλα· παρὸ καὶ εἴρηται πλεονασμῷ τοῦ υ· ἄτινα καὶ ἀμολγέας καλοῦσιν. στήσω τῷ Πανὶ ὀκτω μεν γαυλούς, γάλακτος πεπληρωμένους δηλονότι.

γαμηθείης Corruptum est. Mox pro Κλέωνος scribendum Κλεισθένους. Locus est in Aristoph. Ran. 425.

6 κατά] Antea legebatur μετά. Cor-

βληκώνιον cod. Parisinus dat βλησκούνιον. vid. Bast. ad Gregor. Cor. p. 40. Glossæ Vaticanæ: Γλάχων την κοινώς λεγομένην βλισκούνην et γλάχος το βλισκούνιον. Adde Dufresnii Glossar. Gr. Barb. v. Βλησκούνη.

10 γαλακτοδόχα] γαλακτοδόκα scribit Γαυλώς γαυλοί λέγονται τὰ ξύλινα άγγεῖα, έν οίς τὸ γάλα ἀμέλγουσι. Glossa Vat. 1. 2. 7. 8.

rexit Schæfer, ad Gregor. Cor. p. 285. ibidemque sanat locum Etymol. M. p. 774, 11. loco hujus Scholiastæ affinem.

τῷ δένδρῳ] τοῖς δένδροις Vat. 2.
 ᾿Αρισταῖον] ᾿Αριστῆα Vat. 3. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> βλήχων] Hæc est forma Attica. Pro

59. ΣΚΑΦΙΔΑΣ. Σκαφίδες, άγγεῖα εἰς ἃ κατετίθεσαν τὰς μελικηρίδας τὸ δὲ πλέα ἀντὶ τοῦ πλήρη, τἐν ῷ εἰσὶ μελικηρίδες.

61. ΤΑΝ. Γην δηλονότι, η χώραν. τοῦτο δὲ ἐχ τῆς παροιμίας, Σπάρ-

ταν έλαχες, Σπάρταν κόσμει.

64. ΒΩΣΤΡΗΣΟΜΕΣ. 'Αντί τοῦ καλέσομεν.

65. ΕΥΛΟΧΙΣΔΕΤΑΙ. Ευλεύεται, ξύλα τέμνων συνάγει. ἔστι δὲ καὶ παροιμία, Δρυὸς ²πεσούσης πᾶς ἀνὴρ ξυλεύεται. [Ευλοχίζω, τὸ τον ξύλοχον τέμνω. Εύλοχος δέ ἐστι τὸ σύστημα τὸ ἐκ δρυῶν:]

66. ΒΩΣΤΡΕΟΜΕΣ. 'Οριστικόν άντὶ ὑποτακτικοῦ' καὶ γράφετας

διὰ τοῦ ο μικροῦ· τοῦτο δὲ διὰ τὸ μέτρον.

- 67. ΑΜΜΕΣ. "Ηγουν, ἡμῖν δὲ ἔξις γέγονεν, ὁπότερος ἦν κρείττων [κατά] τὴν ῷδὴν βουκολικήν ἡ ἐρίζοντες πειξώμεθα γνῶναι, ὄστις ἐστὶ κρείττων βουκολικῶν μελῶν ἐργάτης.
- 68. ΤΤ Δ'. Σὺ δὲ, ὦ Φίλε Μόρσων, μήτε πρὸς χάριν ἐμὲ κρίνης ὁμιλήσας καὶ παρὰ τὸ δίκαιον τὴν νίκην χαρίση· μήτ' οὖν σύ γε τούτω βοηθήσης κατὰ χάριν· ἡ μήτε μὴν ³περιτόης ἀδικούμενον.

72. ΤΟΙ. Περισσός ὁ τοί. [ΣΤΒ. Πρῶτον Σύβαρις, ὖστερον δὲ ἡ αὐτὴ ἀνακτισθεῖσα Θούριον ἀνομάσθη ἀπό τινος Θουρίου ἀνακτιστοῦ.]

74. ΜΗ. Τοῦτο ὁ Λάκων φησίν, άγανακτῶν τῷ προπετεῖ καὶ περιέργω

τῆς γλώττης.

77. ΦΙΛΟΚΕΡΤΟΜΟΣ. Λοιδοριών φίλος.

78. ΕΙΑ. Έτι καὶ νῦν τοῖς δι' ὅχλου τινὸς γινομένοις εἰώθαμεν τοῦτο λέγειν' ἄνες ποτὲ τὸν ἄνθρωπον. λέγει δὲ τοῦτον τὸν ξένον τὸν παρακληθέντα κgῖναι. "Αλλως. ἄγε λέγε, εἴ τι λέγεις, καὶ τὸν ξένον ἄφες ζῶντα αὖθις, ἀπελθεῖν δηλονότι ὁμοῦ, ἀντὶ τοῦ ἐπαναστρέψαι εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν. ΖΩΝΙ ΑΦΕΣ. Τουτέστιν, ἵνα μὴ ὑπὸ τοῦ μέλους, ώσπερ ὑπὸ τῶν Σειρήνων κρατηθεὶς ἀπόλλυται. τοῦτο δὲ εἰρωνικῶς Φησίν. [Τὸ γὰρ εἰς πόλιν ἄφες τὸν ξένον ζῶντα ταὐτό ἐστιν, ὡς εἰ ἔλεγε, γελάσεται σὲ ἀκούων.] "Αλλως. τοῦτό φησι θέλων σκῶψαι αὐτὸν τὸν αἰπόλον, ὡς ἀηδές τι μέλος ἔλεξεν' καὶ ἴσως ἀν ἐκ τῆς ἀηδίας καὶ ὁ Μόρσων ἡμιθνὴς γενήσεται, ἡ καὶ τέλος θάνη. ἡ ΖΩΝΤ' ΑΦΕΣ, ἀντὶ τοῦ ταχύν, ἀπὸ τοῦ ζέω' τοὺς γὰρ ταχεῖς, ζέοντας καὶ θερμοὺς λέγουσι. ταῦτα δέ Φησιν ὁ Λάκων, ὡς διαλεγομένου τοῦ αἰπόλου τῷ Μόρσωνι.

79. Ω ΠΑΙΑΝ. Ἐπὶ ἀγανακτήσεως ἐντὰῦθα ἡ ἐπίκλησις.

- 80. ΜΩΣΑΙ. "Αρχεται τῆς ῷδῆς ὁ Κομάτας, καί Φησιν αὐτὸν μᾶλλον ἡ τὸν Δάφνιν ὑπὸ τῶν Μουσῶν φιλεῖσθαι. εἶτα ὁ Λάκων καὶ γὰρ ἐμὲ ὁ ᾿Απόλλων ΦΙΛΕΙ ΜΕΓΑ, ἀντὶ τοῦ μεγάλως καὶ κατὰ πολύ.
- 83: ΕΦΕΡΠΕΙ. Ἐπέρχεται, παραγίνεται. ΚΑΡΝΕΑ δὲ ἑορτὴ Απόλλωνος Καρνείου, ἀπό τινος Κάρνου. οὖτος δὲ ὁ Κάρνος μάντις ὧν, εἶπετο τοῖς Ἡρακλείδαις, ἄσημα τούτοις μαντευόμενος ὄντινα ἐκτραπεὶς εἶς τῶν Ἡρακλειδῶν, Ἱππότης τοὖνομα, λόγχη βαλων ἀπέκτεινε. δι' ὃν

<sup>2</sup> πεσούσης] jacente arbore, quivis ligna Correxit Toupius. Antea legebatur παρcolligit. Antea legebatur παρούσης. Cor- ίδης.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ἐν ῷ κ. τ. λ.] Locum mutilum ita rexit Wartonus. vid. Michael. Apostol. supplet Toupius: ΣΚΑΦΙΣ, ἀγγεῖον ἐν ῷ Cent. vii. 39. Erasmi Adag. p. 218. εἰσὶ μελικηρίδες.

<sup>3</sup> περιΐδης] ne sinas eum injuria affici.

λοιμός εγένετο εν τη Πελοποννήσω. και άπελθόντες έλαβον χρησμον εξ 'Απόλλωνος, Κάρνειον τιμησαι 'Απόλλωνα. καὶ τοῦτο ποιήσαντες, ἐπαύσαντο τοῦ λοιμοῦ. ταύτην οὖν τὴν έορτὴν καὶ οὖτοι οἱ μετοικήσαντες ἐκ Πελοποννήσου είς έτέρας πόλεις, διά τὸν λοιμὸν ἐπετέλουν. Αλλως. Κάρνεα έορτη Δωρική, τελουμένη Καρνείω 'Απόλλωνι κατά την Πελοπόννησον, ἀπὸ Κάρνου μάντεως, δς ἔχρησε τοῖς Ἡρακλείδαις. ἀπ' αὐτοῦ δὲ Κάρνειον Απόλλωνα προσαγορεύουσιν. ή δε ιστορία παρά Θεοπόμπω ότι τὸν αὐτὸν καὶ Δία καὶ Ἡγήτορα καλοῦσιν ᾿Αργεῖοι, διὰ τὸ Κάρνον ήγήσασθαι τοῦ στρατοῦ ον οἱ Ἡρακλείδαι ἀπέκτειναν ἀπερχόμενον εἰς Πελοπόννησον, ύπολαβόντες κατάσκοπον είναι τοῦ στρατεύματος. ον ὖστερον ετίμησαν ύπο 4λοιμοῦ Φθειρόμενοι. "Αλλως. 5Πραξιλάς μεν άπο Καρνείου φησίν ωνομάσθαι, τοῦ Διὸς καὶ Εὐρώπης υίοῦ, δς ἡν ἐρώμενος τῷ 'Απόλλωνι. 'Αλκμάν δε άπο Καρνέου τινος Τρωϊκοῦ. Δημήτριος δε άπο τοῦ κραῖναι, ὅ ἐστι <sup>6</sup>τελέσαι. φησὶ γὰρ, ὡς ὁ Μενέλαος στρατεύσας εἰς Ἰλιον, ηὖξατο τιμῆσαι αὐτόν, ἐὰν κραίνη. ἸΑλλως. Κάρνεα ἑορτή ἐστι Διὸς Καρνεῖα ὀνομαζομένη. παρ' Ελλησι δὲ τελεῖται διὰ τὸ τὸν Δούρειον ίππον έχ χαρνείου είναι ξύλου.

84. ΔΙΔΤΜΑΤΟΚΟΣ. Τὰ ἀπὸ τοῦ τίκτειν συγκείμενα, εἰ μὲν προπαροξύνεται, πάθος δηλοῖ εἰ δὲ παροξύνεται, ἐνέργειαν ὡς καὶ τὰ παρὰ
τὸ τρέφειν οἰον, πρωτότοκος, ὁ πρῶτος τεχθείς διδυματόκος αἴξ, ἡ δίδυμα
τετοκυῖα. δοκεῖ δὲ τὸ διδυματόκος ἀπὸ τοῦ διδυμοτόκος γίνεσθαι, τροπῆ
τοῦ ο εἰς η, εἶτα τοῦ η εἰς α΄ διὸ καὶ μακρὸν ἔχει τὸ α. [Διδυματόκος,
Αἰολικῆς διαλέκτου. Διδυματόκους, καὶ ἐκβολῆ τοῦ υ διδυματόκος, ὡς
Πίνδαρος ᾿Ακέρδεια λέλογχε θαμινὰ πακηγόρος.]

85. ΚΑΙ ΜΕ Η ΠΑΙΣ ΟΡΩΣΑ. Την ερωμένην αὐτοῦ ᾿Αλκίππην

λέγει. τὸ δὲ ΟΡΕΥΣΑ Αἰολικόν.

86. Τὸ ΦΕΤ ἐπὶ θαύματος. τὸ δὲ ΤΟΙ περισσόν. ΤΑΛΑΡΩΣ. Τοὺς

καλαθίσκους, έν οίς τυροῦσι τὸ γάλα.

87. ΑΝΘΕΣΙ. Έν τῷ ἄνθει τῆς ἡλικίας χαίρει. τοῦτο δὲ εἶπεν, ὡς ὄντος αὐτοῦ παιδεραστοῦ. ᾿Αλλως. Τὸ μὲν ἔξω, τοῖς ἄνθεσι τοῦ τυροῦ τὸν παῖδα τοῖς χείλεσι παραχρίει τὸ δὲ ἔσω, ἐν τοῖς ἀνθώδεσι τόποις τὸν ἄνηβον, τὸν μικρὸν ἔτι καὶ ἀτελῆ παῖδα, τὸν Κρατίδαν δηλονότι, μολύνει, βινεῖ. [Μολύνει ἐπὶ συνουσίας νοητέον.]

88. ΒΑΛΛΕΙ. Πειρᾶταί τε είς ἔρωτα ὑπαγαγέσθαι. τὸ γὰς μήλοις βάλλειν ἐπὶ τούτοις ἔτασσον. ΚΛΕΑΡΙΣΤΑ. Ἡ τοῦ Κλεαςίστου θυγά-

τηρ 'Αλκίππη, ή ἐρωμένη αὐτῷ.

89. ΠΑΡΕΛΩΝΤΑ. Ήγουν παρήλασε καὶ παρέδραμεν, ἤγουν ἐνίκη-σεν ἐμὲ ἡ ᾿Αλκίππη. τὸ δὲ παρελῶντα ἐνταῦθα ἐπὶ τοῦ παρακολουθεῖν καὶ ἐλαύνειν λέγεται. ΑΔΤ. Καὶ ἡδύν τινα  $^8$ συρισμὸν συρίζει.

90. ΚΗΜ'. Καὶ ἐμὲ δὲ ὁ Κρατίδας τὸν πρόβατα νέμοντα ἀγένειος

<sup>4</sup> λοιμοῦ] λιμοῦ Vat. 4. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Πραξιλάς] Πραξίλλας Vat. 3. Πραξίλλα legit Wartonus: quæ est vetus et celebris poetria. Adde viros doctos ad Callim. H. Apoll. 71. 72. 78. Albert. Hesych. ii. 151. Welcker. ad Alcman.

p. 54. Pro 'Αλκμάν Vat. 5. 'Αλκαμαν.

ό τελέσαι] τελειῶσαι Vat. 4.

<sup>7</sup> κακηγόρος] Conf. Boeckh. notam ad Pindar. Ol. i. 53. (84. Heyn.).

<sup>8</sup> συρισμόν] συριγμόν Vat. 1.

ύπαντῶν, είς μανίαν ἔρωτος ἐμβάλλει. [ΛΕΙ. Οὕτω τὸ ἐντελὲς λεῖος τὸ

γένειον, καὶ λειοπώγων ὁ ἀγένειος.]

92. ΣΤΜΒΛΗΤ. "Ηγουν συγκρίνεσθαι δυνάμενά εἰσιν, ἢ συγκρίσεως ἄξια. λέγει δὲ τὴν διαφορὰν τὴς θηλείας ἀπὸ τοῦ ἄἐρενος. Φυτάριον δὲ 9 ὁ κυνόσβατός ἐστιν, ὅμοιον ρόδω ἔχον τὸν καρπόν. ἔστι δὲ μεταξὺ θάμνου καὶ δένδρων, παρόμοιον ταῖς ροιαῖς ἢ ταῖς ροδέαις, ἀκανθῶδες, ὡς φησι Θεόφραστος. ἔστι δὲ ὁ κυνάκανθος. ΑΝΕΜΩΝΗ ἄνθος ἄοδμον, ὅ φασιν ἀναδοθῆναι ἐκ τοῦ αΐματος τοῦ ᾿Αδώνιδος. Ἦλλως. Τὴν ἀνεμώνην Νίκανδρός φησιν ἐκ τοῦ ᾿Αδώνιδος αΐματος φυῆναι. Κρατεύας δὲ, ἢ Κρατίδης κατά τινας, δύο φησὶν εἶναι τὰς ἀνεμώνας, τὴν μὲν ἄνθος ἔχουσαν μέλαν, τὴν δὲ Φοινίκεον. Σασίβιος δὲ τὰς ἀνεμώνας παρὰ Λάκωσι Φαινίδας καλεῖσθαί φησι. ρόδον δὲ παρὰ τὸ θᾶττον ἀπορρεῖν ροῶδες γάς ἐστιν, ἤτοι φθειρόμενον.

93. ΑΙΜΑΣΙΑΙΣΙ. \*Ων τινών, δηλονότι τών χυνοσβάτων, καὶ τών ἀνεμώνων, ἄνδηρα, ἤγουν ἄνθη, ἐν ταῖς αἰμασιαῖς εἰσίν. ἄνδηρα νῦν τὰ ἄνθη, ἢ τὰ ἄχρα χυρίως δὲ ἄνδηρα, τὰ ἐπάνω τῶν ὀχετῶν τῶν ὑγρῶν ἤτοι τὰ χείλη τοῦ ποταμοῦ, παρὰ τὸ ἄνω διερὸν εἶναι. τῶν γὰρ ῥοδων τὰ ἄχρα, καὶ πρωτεύοντα Φύονται ταῖς αἰμασιαῖς. ἢ χυρίως ἄνδηρα τὸν ἔνυ-

γεον τόπον καὶ τὰ τῶν ποταμῶν το ἀναχωρήματα γίνωσκε.

94. [ΟΤΔ'. Οὐδ' ἄρ' ἀρμόδιά εἰσι, δηλονότι συγκρίνεσθαι.] ΑΚΤ-ΛΟΙΣ. Ταῖς τοῦ πρίνου βαλάνοις. ἄκυλος γὰρ ὁ τοῦ πρίνου καςπός. αἱ μὲν γὰρ ἄκυλοι λεπτόσαρκοι, Φησί, καὶ σκληραὶ ἡ ξηραί αἱ δὲ, ὀριμαλίδες δηλονότι, ἡδεῖαι. Φησὶν οὖν, ὅτι ὁ μὲν Κρατίδας μελίχους, ἡ δὲ Κλεαρίστη ἀειδής. ὀριμαλίδες δὲ τὰ ὄρεια μῆλα, ἡ τὰ ἐν ὄςει μῆλα. ᾿Ασκληπιάδης δὲ διὰ τοῦ ω μεγάλου γράφει. ἔστι δὲ τὰ συνακμάζοντα τοῖς σύκοις μῆλα. [Ἦχυλος τὸ πρινοβάλανον ὀςιμαλὶς δὲ τὸ ἄγριον μῆλον.]

95. ΜΕΛΙΧΡΑΙ. Τινές οὖτως ἑρμηνεύουσιν αἱ μὲν ἔχουσι λεπτὸν λέπυρον αἱ δὲ μελιχραί, ἤγουν χροιὰν ἔχουσι μέλιτος, κιτρινοειδεῖς. ὁ δὲ καρπὸς τοῦ πρίνου κροκοειδής ἐστι. ποιεῖ οὖν ὁ Λάκων τὴν μὲν Κλεα-ρίστην κιτρινοειδῆ καὶ οἱονεὶ ἄμορφον, τὸν δὲ Κρατίδαν κροκοειδῆ καὶ οἶον

εύμορφον.

96. Καὶ ἐγώ, φησί, δώσω τῆ παρθένω ᾿Αλκίππη αὐτίκα φάσσαν. τὴν ταχυτῆτα θέλει δηλοῦν τὸ ΑΤΤΙΚΑ. ἐπεὶ ἄλλως πῶς αὐτίκα δώσει, -ἣν οὖπω ἀπὸ τῆς ἀρκεύθου καθεῖλεν; ΦΑΣΣΑ δὲ ὄνομα ὀρνέου. ᾿Αλέξαν-δρος δέ φησιν ὁ Μύνδιος, ὅτι ἡ μὲν φάσσα ὑποκυάνεον ἔχει τὴν κεφαλήν, καὶ μᾶλλόν γε ἐμπόρφυρον, τῶν τε ὀφθαλμῶν λευκῶν ὄντων, τὸ ἐν αὐτοῖς μέλαν στρογγύλον ἔχει.

97. "Αρκευθος. [Είδος φυτοῦ ἀκανθώδους.] "Αλλως. "Ονομα δένδοου ἀκάρπου. φησὶ γὰρ ὁ Θεόφραστος, ὅτι τῶν ἀγρίων ἐστὶν ἐλά-

¹ ἀγρίων] ἀρίστων Vat. 3. "Forte τῶν

άριων. Theophrastus hic citatus numerat ἄρκευθον, aliamque arborum hic loci memoratarum, nempe φελλόδρυν, inter ἄριας. Est autem ἄρια arbor inter eas, quæ maxime sero germinant. Poni videtur hic pro specie. Vid. Plin. xvi. 25. Theophrast. Hist. Plant. i. 15." Hæc mecum communicavit vir doctus, reique botanicæ peritus.

<sup>9</sup> δ κυνόσβατος] Conf. notata ad Schol.

<sup>10</sup> ἀναχωρήματα] ἀναχώματα corrigunt Koehler. et Toupius. Conf. Nicand. Ther. 576. ibique Schol. Suidas: ᾿Ανδηρα. μέρος τι τοῦ κήπου, ὥσπερ ἡ πρασιά. Adde Etymol. M. p. 101, 39.

τη, πεύχη, ἄρχευθος, <sup>1</sup>σμίλαξ, θυία, καὶ ἢν 'Αρκάδες καλοῦσι Φελλόδρυν.

98. ΠΕΞΩ. Πείκειν κυρίως τὸ ξαίνειν ἐνταῦθα δὲ τὸ κείρειν ὡς καί παρ Ἡσιόδω. Ἡ μὲν ὅῖς πείκειν, ἡ δ΄ εὐφονα καρπὸν ἀμᾶσθαι. τὸ δὲ ΕΣ ΧΛΑΙΝΑΝ, ἀντὶ τοῦ εἰς τὸ ἐργάζεσθαι χλαῖναν. [Πέκω, τὸ τὰς ὅῖς κείρω. ὅθεν καὶ πόκος τὸ κεκαρμένον σύστημα τῶν τριχῶν. Πόκον πέξω εἰς χλαῖναν, ἀντὶ τοῦ κερῶ ἔρια, ἵνα ποιήσω χλαῖναν.]

99. ΠΕΛΛΑΝ. Τὴν μέλαιναν. τὴν γὰρ τοῦ σώματος ἐπιφάνειαν, ὅτε ὑφ' αἵματος μελανθῆ, πελίδνωμα καλοῦμεν. ἢ τὴν πέλλαν σκοτεινήν, μέ-λαιναν, πορφυρᾶν. τὴν γοῦν τοῦ σώματος ἐπιφάνειαν, ἡνίκα δι' ³ ὑποδρομὴν αἵματος μελαίνηται, πελίωμα ἢ πελίδνωμα καλοῦσιν. ὃ τῆ 'Αφροδί-

τη συμβεβηκέναι φησίν Ομηρος. Μελαίνετο δε χρόα καλόν.

100. ΣΙΤΤ'. Τοῦτο μεταξὺ τῆς ῷδῆς ἐπεφώνησε πρὸς τὰς αίγας. ἀναχωρεῖτε ἀπὸ τῆς ἀγριελαίας. ΩΔΕ. Ἐνταῦθα ἐλθοῦσαι βόσκεσθε, εἰς τὸν ἀνεστηκότα τοῦτον 4λόφον καὶ κατάντη, ἤγουν ὀξύν, ΛΤΕ, καὶ

όπου αι μυρσίναι.

- 102. ΑΠΟ. 'Απόστητε, φησίν, ἀπὸ τῆς δουός, καὶ κατὰ τοῦτο τὸ μέρος βόσκεσθε τῆς 'Ιταλίας, ἔνθα τὸ ὄρος ὁ Φάλαρος, ποὸς ἀνατολὰς κείμενον. καὶ 'Ασκληπιάδης χωρίον τοῦτό φησι τὸ νῦν καλούμενον Φάλαρον. ἔστι δὲ ὄνομα ὄρους, εἰς ἀνατολὰς κειμένου. ἄλλοι δὲ Φάλαρον λέγουσι τὸν λευκὸν κριόν. φαλὸν γὰρ τὸ λευκόν. καὶ 'Ομησος κύματα φαληριόωντα λέγει τὰ λευκαινόμενα. τὸ δὲ τουτεὶ ἐπιβρηματικῶς, ἀντὶ τοῦ ἐνταῦθα. ΚΩΝΑΡΟΣ διὰ τὸ κέρατα περιφερῆ καὶ τραχέα ἔχειν, ὡς κώνους, ῆγουν στροβύλους. ['Αλλως. ὁ Κώναρος, ῆγουν ὁ κριός, παρὰ τὸ κέρατα ἔχειν κωνοειδῆ.] ΚΤΝΑΙΘΑ. 'Η πρὸς τὸ κινεῖσθαι διάπυρος, ῆγουν, ταχεῖα δῖς παρὰ τὸ κινῶ καὶ τὸ αἴθω, τὸ καίω. 'Αλλως. Κιναίθα] Τοῦτο τῆς αἰγός ἐστιν ὄνομα τινὲς δὲ τὴν εὐκίνητον ἀκούουσιν. αἰθὸν γὰς τὸ πυρῶδες. δαίει γὰρ ἐν κινήσει τὸ πῦρ. ὅθεν 'Ομηρος τοὺς λέοντας αἴθωνάς φησιν.
- 105. ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΥΣ. 'Αντί τοῦ εἰπεῖν θαυμάσιον, λέγει τὸ ὄνομα τοῦ τεχνίτου, ὡς ἐξάκουστον. δύο δέ φασι Πραξιτέλεις τὸν μὲν ἀρχαιό-τερον ἀνδριαντοποιόν τὸν δὲ νεώτερον, ἀγαλματοποιόν οὖτος δὲ ἦν ἐπὶ Δημητρίου τοῦ βασιλέως, περὶ οὖ φησὶν ὁ Θεόκριτος.

106. ΚΤΩΝ ΦΙΛΟΠΟΙΜΝΙΟΣ. 'Εν τῆ ποίμνη Φιλῶν ἀναστρέ-φεσθαι, δς λύκον πνίγει, δν δίδωμι τῷ παιδί, ὧστε ἐλαύνειν πάντα τὰ θηρία.

λέγεται το ΔΙΩΚΕΙΝ έπὶ τοῦ άγρεύειν καὶ αίρεῖν.

109. ΑΒΑΙ. Τετραχῶς καὶ τοῦτο γράφεται ἐν τοῖς παρ' ἡμῖν ἀντιγράφοις, οἶον ἆβαι, ἀντὶ τοῦ ἡβῶσαι καὶ ἀκμάζουσαι καὶ αὖαι, ἤγουν

Veruntamen ἀγρίων in loco Theophrasti certe legendum. Præcesserat enim τῶν μὲν ἡμέρων, ex urbanis. Quibus nunc opponit ἄγρια, sylvestria. Vid. Theophrast. Hist. Plant. Heins. edit. p. 16. Warton. Pro φελλόδρυν Vat. 4. μελλόδρυν.

<sup>2</sup> σμίλαξ κ. τ. λ.] Locum cum Reinesio correctum dedimus ex Theophrasti Hist. Plant. p. 18. ed. Ald. Antea legebatur

μελία, οίτα, καὶ ἀναρύκα, ἡν καλοῦσι φελ-

λόδρυν.

3 ὑποδρομὴν] ὑπερβολὴν Vat. 3. Mox πελίωμα pro πέλλωμα scripsimus cum Koenio ad Gregor. Cor. p. 288. ed. Schæf. adde Etym. M. p. 659, 11.

4 λόφον] τόπον Vat. 2. 4. mox iidem

μυρίκαι pro μυρσίναι.

ΔΩΛΕ δε άντι τοῦ δοῦλε. 6δοῦλος δε και οἰκέτης διαφέρει, ῶς φησι Χρύσεππος οἰκέτης μεν ὁ ἔτι ὑπὸ κτῆσιν ῶν δοῦλος δε ὁ ἀπελεύθερος. Συβάρτας δε ὡς Πεςδίκκας, 'Αγρίππας. ἔστι δε κατὰ μεν τὸ ἀνάλογον,

Συβαζίτης κατά δε Δωριείς, Συβάρτης.

6. ΚΟΡΤΔΩΝΙ. 'Ο Κορύδων βουκόλος, οδ πρόσθεν μέμνηται. ὁ δὲ νοῦς οὐκ ἀρκεῖ σοι, φησί, σὺν Κορύδωνι ἐν τῷ καλάμῳ φυσσῷν καὶ συναυλεῖν αὐτῷ. τοῦτο δὲ χλευαστικόν, ὅτι οὐδὲ αὐλεῖν οἶδεν, εἰ μὴ ποππύσδειν, καὶ μόνον. ΚΑΛΑΜΗ δέ ἐστι τὸ καταλειπόμενον ἡ περιλειπόμενον ἐκ τοῦ θεριζομένου σίτου καλαμῶδες καὶ τῆς κριθῆς. ταύτην δὲ νεαρὰν οὖσαν ὑποτεμνόμενοι φυσῶσιν ἐν αὐτῆ καὶ αὐλίζουσι. ΠΟΠΠΤΖΕΙΝ δὲ τὸ λεπτοτάτως φωνεῖν τινὰ φυσῶντα τὸν ἐκ τῆς καλάμης αὐλόν. ᾿Αλλως. τί δέ; οὐδαμῶς ἀρκεῖ σοι, ἤγουν ἱκανόν ἐστί σοι, αὐλὸν ἔχοντι ἀπὸ καλάμης, ἤτοι ἀπὸ καλαμαίας, ἐμπνεῖν αὐτῷ; τοῦτο γὰς τὸ ποππύζειν. ΣΤΝ ΚΟΡΤΔΩΝΙ, τουτέστιν, ὁμοίως τῷ Κορύδωνι.

8. ΤΑΝ. Πρός το ποίαν αποτείνει ή απάντησις. το δε Ω 'ΛΕΤΘΕΡΕ

κατ' εἰρωνείαν εἰρηται.

10. ΟΤΔΕ. Πρὸς ὑπερβολὴν τοῦτο ἔφη. λέγει δὲ μηδὲ αὐτὸν τὸν δεσκότην ΕΤΜΑΡΑ ἐπικεκοιμῆσθαι, ἤγουν δέρματι. "Αλλως. τὸ <sup>8</sup>εὐμάρα δέρματι φασιν είναι, καὶ οὐ κύριον ὄνομα, ὡς τινες, ἵν ἢ οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τῷ δεσπότη τῷ σῷ εὐμάρα καὶ δέρμα τι ἦν, ϣστε ἐνεύδειν. [ΕΥΜΑΡΑ ἀντὶ τοῦ Εἰμαρίτου, ἵν ἢ κύριον ὄνομα.]

13. ΒΑΣΚΑΙΝΩΝ. 'Αντί τοῦ φθονῶν, λυπούμενος. Κυρίως δὲ βάσκανος, ὁ τοῖς ὀφθαλμοῖς καίνων καὶ φθείρων τὸ ὁραθὲν ὑπ' αὐτοῦ, ἡ ὑπ'

αὐτῶν.

- 14. ΑΚΤΙΟΝ. 'Αντὶ τοῦ τὸν κυνηγόν. ἐπακτῆρες γὰρ οἱ κυνηγοί, ὧς Φησιν 'Οππιανός' ἢ, ὧς Φησι Φιλοστέφανος, ἐστὶ Πανὸς ἱερὸν πλησίον Κράθιδος ποταμοῦ. [Τὸν Πᾶνα τὸν ἄκτιον' οὖ ὁ ναὸς ἐπὶ τοῦ αἰγιαλοῦ ἴδρυται.] τινὲς δὲ τὸν 'Απόλλωνά Φασι τὸν ἐπὶ τῆς ἀκτῆς ἱδρυμένον. Φησὶ δὲ καὶ Πίνδαρος τῶν ἀλιέων αὐτὸν Φροντίζειν. ἢ τὸν περὶ τοὺς πετρώδεις αἰγιαλοὺς διάγοντα, ἤγουν τὸν κυνηγόν. ἢ ἄκτιον, κατά τινας, 9τὸν 'Αττικόν.
- 15. BAITAN. Τὴν διφθέσαν, τὴν σισύσαν. βαίτας γὰρ λέγουσι τὰ ἐκ καδίων συνερραμμένα περιβόλαια. ᾿Αττικοὶ δὲ ταύτην καὶ σισύραν Φασί. καὶ ᾿Αριστοφάνης: Ἐν πέντε σισύσαις ἐγκεκορδυλημένος. ἡμεῖς δ᾽ αὐτὰ σισυσίνιά φαμεν. ΚΑΛΑΙΘΙΔΟΣ. Οἰκέτης δηλονότι, ἢ υἰός. πότερον γὰρ οἰκέτης, ἢ υἰός, οὐ λέγει διὸ οἱ μὲν δοῦλον, οἱ δὲ υἱόν Φασιν. ΚΑΤΑ. Ἦ εἰ τοῦτο ἐποίησα, ἢ εἰ ἐπιορκοίην, ἄνωθεν ἀπὸ τῆς πέτσας ἐκείνης, ὧ ἄνθρωπε, εἰς μανίαν ἐμπεσών, εἰς Κρᾶθιν τὸν ποταμὸν πη δήσαιμι, ἢ Φθαροίμην. (γράφεται καὶ ἀλοίμην, καὶ ὀλοίμην.) εἰώθασι γὰρ ἐκ πτοίας τινὲς ἢ μανίας κατακρημνίζειν ἑαυτούς. [Πάντα δέ εἰσι ταῦτα Πανὸς

Rh. Schol. p. 180.

<sup>6</sup> δοῦλος κ. τ. λ.] Conf. Ammonium de affin. vocab. differentia s. v. δοῦλοι.

<sup>7</sup> καὶ μόνον] Vide de hac locutione Toupium ad Suidam v. Ίσαν.

<sup>8</sup> εὐμάρα] Conf. Schæfer. ad Apollon.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> τον 'Αττικόν] ἀκτικον legit Warton. ex Glossa Vat. 4. 'Ακτιον τον ἐν ἀκταῖς διάγοντα, τον ἀκτικόν. Conf. ad h. l. fragm. Pindari p. 28. ed. Heyn.

σου δήσας σε ἐπύγιζεν, ἐμόλυνεν. ὅπερ δηλοῖ τὸ ἐκάθηρεν, ἀντὶ τοῦ ἔτυπτε καὶ ἐξέδειρε. καὶ ᾿Αριστοφάνης πέδει τὰς πλευρὰς καὶ ἐκάθηρεν.

120. ΤΩ Μόρσων, ἀπὸ τοῦ νῦν τις δάκνεται, λυπεῖται, πικρίαν ἔχει, νικώμενος ὑφ' ἡμῶν. ΟΥΧΙ ΠΑΡΗΣΘΕΥ;] οὐκ ἐνόησας, οὐ κατά τι

ησθάνθης;

121. Σχίλλα είδος βοτάνης πάντη ἀχρήστου γραίας δέ, τὰς γεγηρακυίας καὶ ξηράς. ὁ λόγος πάλιν πρὸς τὸν Λάκωνα. ἄξιος εἶ, Φησὶ, μᾶλλον ἀπελθεῖν εἰς τὰ μνημεῖα, καὶ τὰς γεγραιωμένας καὶ παλαιὰς καὶ ξηρὰς σκίλλας τίλλειν, ἤπερ ἐμοὶ ἐρίζειν. αδται γὰρ παντελῶς ἄχρηστοί εἰσι. καλοῦνται δὲ σκιλλοκρόμμυα. ἢ τοῦτό φησι κατὰ τὸ ἔσω νοούμενον ἀπελθων τίλλε, φησί, τὰς παλαιὰς τρίχας τοῦ τάφου σοῦ, ἤγουν τῆς πυγῆς σοῦ. τὸ τίλλοις γράφεται καὶ τίλλειν, ἀντὶ τοῦ τίλλε, καὶ κόπτε. ['Απελθων τάχιστα σκίλλας παλαιὰς ἀπὸ μνήματος ἀνάσπα. ἔστι δὲ σκίλλα τὸ κοινῶς σκιλλοκρόμμυον.]

123. Ἡ κυκλάμινος βοτάνιον ἐστι ποιῶδες, λεπτορρίζον, ὅπερ χλιασθὲν ποιεῖ πρὸς χίμετλα. [Καὶ ἡ κυκλάμινος βοτάνη ἐστὶ παντελῶς ἄχρηστος.] ΑΛΕΝΤΑ. Ποταμὸς οὖτος ἐν 'Ἰταλία' ἐλέγετο οὖτω καὶ τόπος

τις έν Κῷ.

124. ΙΜΕΡΑ. Πόλις ἐν Σικελία καὶ πηγὴ, ἀφ' ἦς ῥεῖ ποταμός, ὁμωνύμως τῆ πηγῆ καλούμενος. ἐνταῦθα δὲ τὸν ποταμὸν λέγει. ΚΡΑΘΙ.

Ποταμός και ούτος περί Σύβαριν.

125. ΠΟΡΦΥΡΟΙΣ. Βλύζοις ύπο οἴνου εἴτε πορφυροῦς εἴης, τουτέστιν εἰς οἶνον μεταβληθείης. ΣΙΑ. <sup>3</sup>Βοτάνη τίς ἐστιν, ἡ ἀνθύλλια ὅμοια σελίνου, ἐν τοῖς ποταμοῖς τρεφόμενα. κατὰ δέ τινας τὰ πρὸς τοῖς ποταμοῖς φυόμενα <sup>4</sup>βροῦλα.

126. ΣΤΒΑΡΙΤΙΣ. Πηγή ἐν Σικελία. τὸ δὲ ΕΜΙΝ ἀντὶ τοῦ χάριν ἐμοῦ. ΟΡΘΡΟΝ. Καὶ κατὰ τὸ πρὸς ὄρθρον. μετὰ τῆς πρός προθέσεως

λέγεται, την διά τοῦ χρόνου χίνησιν.

127. ΤΑΝ ΚΑΛΠΊΔΑ. Γράφεται καὶ τᾶ καλπίδι, ἤγουν, τὴν ὑδρίαν εἰς κηρόμελι καταδύσαι. ἡ ἀντὶ τοῦ τὴν ξύλινον ὑδρίαν ἐν τοῖς κηρίοις βά-ψαι. καὶ ἡ ἐμή φησιν ἐρωμένη τῆ ὑδρία τὸ ῥέον ἀπὸ τῆς κρήνης μέλι ἀντλήσοι.

128. ΚΤΤ. Κύτισος, αίγιλος, καὶ σχίνος, θάμνοι εἰσίν, οθς ἐπινέμον-

Tal ai alyes.

129. ΚΟΜ. Κόμαgος, εἶδος δένδρου. ΚΕΟΝΤΑΙ δὲ ἀντὶ τοῦ κεῖνται, καθέζονται.

130. ΜΕΛΙΤΕΙΑ. Είδος βοτάνης γλυκιζούσης.

131. ΚΙΣΣΟΣ, ἔστιν είδος βοτάνης 5 ἀκανθώδους ἐοικυίας ρόδοις. ἐν

1 πρός χίμετλα] Reinesius citat Dioscorid. ii. 194.

- <sup>2</sup> 'Ιταλία] Σικελία. Λέγεται ποταμός καὶ οῦτος περὶ τὴν Σύβαριν. Vat. 2. Sed vid. ad v. 124. KPA.
- 3 Hunc locum cod. Laur. 46. ita supplet: βοτάνη τίς ἐστιν, ἄκαρπος. καὶ "Ομηρος' Αμφὶ δὲ λειμῶνος μαλακοῦ σία. Τὸ γὰρ ἴον ἐν τοῖς τζ ιμῶσιν οὐ πέφυκε γενέσθαι, ἀλλὰ τὸ σίον.
- 4 βροῦλα] vid. Schol. ad Idyll. i. 53. not. 41.
- 5 ἀκανθώδους κ. τ. λ.] Ita corrigit Salmasius: κισσός ἐστιν είδος βοτάνης ἀνθώδους ἐοικυίας ρόδφ. Hyl. Iatr. cap. vii. p. 8. Conf. Hesych. v. KIΣΣΟΣ. Addam quod sentit idem Salmasius de plantarum descriptionibus apud Scholiastas hosce nostros. "Scholiastes Theocriti plane etiam refert, cynosbati fructum esse παραπλήσιον

έτέροις δὲ ροδάπισσος γράφεται, εν μέρος λόγου. ἔστι δὲ καὶ αὖτη τῶν θάμνων, γλυκῶδες ἄνθος προϊεμένη· περὶ τὰ γόνατα δὲ τῶν τράγων καὶ τὸν πώγωνα πήσσεται.

133. [ΩΤ. Λαβοῦσά με ἀπὸ τῶν ὧτων, καὶ πρὸς σὲ κλίνασα.]

134. ΕΥΜΗΔΕΥΣ. Αντί τοῦ Εὐμήδους. Ετερος οὖτος, τός εοικεν, ερτομενος αὐτοῦ.

133. ΩΡΕΞΑ. 'Ορέγω τὸ ἐκτείνω. ἐπεὶ δὲ δ δίδωσί τις, δρέγων την

χείρα δίδωσιν, ώρεξα λέγει άντί του έδωκα.

156. ΚΙΣΞΑΞ. Κίσσα, είδος δρνέου ἀμούσου, ἐπιθυμητικοῦ, μιμηλοῦ. ὅθεν ὁ ἐπὶ γυναικῶν τὸ κισσᾶν παραλαμβάνεται, παρόσον μὴ γεννῶσει, ἀηδίζονται πρὸς τὸ οὖτω ποιείν. ὁ νοῦς ἄσπερ ἀπρεπές ἐστι κίσσαν πρὸς ἀηδόνας φιλονεικεῖν, καὶ ἔποπας πρὸς κύκνους, οὖτω καὶ σὲ πρὸς ἐμέ. σὰ δὲ ταλαίπωρε ἔοικας φιλόνεικός τις καὶ δύσερις είναι. [Πσπερ οὐ δίκαιον τὰ ἀμουσότατα πρὸς τὰ ἔμμουσα ἐξίζειν, οὖτως οὐδὲ σὲ πρὸς τοῦτον ἄμουσος γὰρ εί.]

137. ΦΙΛΕΧΘΗΣ. Είς έχθος καὶ μῖσος τοὺς φίλους άγων, ή φιλό-

YEIXOS.

138. Σοὶ δὲ Κομάτα τῷ νικήσαντι δίδωμι τὸ ἔπαθλον, καὶ σὺ δὲ θύσας αὐτήν, δηλονότι τὴν ἀμνίδα, ταῖς νύμφαις, καλὸν κgéaς ἐμοί, τῷ

Μόρσωνι, εύθὺς πέμψον.

141. ΦΡΙΜΑΣ ΣΕΟ. Τουτέστι μεθ' ήδονης σκίστα, φυσώσα τοῖς μυκτήρσι, καὶ ἐπαίρου πᾶσα ἀγέλη τῶν τράγων. τὸ δὲ φριμάσσεο, ἀπὸ τοῦ ήχου τῶν αἰγῶν ἀνοματοπεποίηται. λέγεται δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἴππων. καλεῖται δὲ ὁ τρόπος ὀνοματοποιία. ἡ φριμάσσεο, γφριμαγμὸν ἀποδίδου μετὰ ήδονης, τουτέστι, βρενθύου καὶ ἐναβρύνου, ἀ πᾶσα ἀγέλη. πεποιημένη δὲ ἡ λέξις τοιοῦτος γὰρ δοκεῖ είναι ὁ ἡχος τοῦ πταρμοῦ τῶν αἰγῶν. οὐ κυρίως δὲ τῆ λέξει κέχρηται. Φριμαγμὸς μὲν γάρ ἐστι κυρίως ἡ τῶν ἵππων βλήχη δὲ ἡ τῶν αἰγῶν καὶ προβάτων.

βοδίφ. [Idyll. v. 92. Nos habemus δμοιον βόδφ.] Ita sane est, sicut describitur a Dioscoride. Sed morem ille suum tenet. quem in pluribus apud eum observavi, ut duas res una descriptione confundat. Sic duo glycyrrhize genera miscuit, sic duo echii seque in unum contraxit. Ita ergo κυνόρφοδον et κυνόσβατον miscella et indistreta historia exposuit." Salmas. ibid. cap. xxv. p. 24. Confer eund, cap. xxvi. p. 26. Nec non ibid. cap. li. p. 59. Locus Theophrasti, unde hæc de Cynosbato desumsit Scholiastes noster, ab Athenæo servatur, l. i. pag. 70. C. edit. Cas. Extat et in Theophrast. Hist. Pl. I. iii. c. 11. ubi dicitur, Cynosbati fructum esse παραπλήσιον τή ροία. Corrige ergo in Scholio prædicto δοίφ pro δόδφ. Cynosbati fruetus similis est malo punico. · Conf. tamen Casaub. ad Athenæum pag. 145. 10. edit. 1621. Ita tamen adhuc refingi meliusque disponi possit totum scholion: φυ-

τάριον δὲ ὁ κυνόσβατός ἐστιν δμοιον βόδφ, τὸν καρπὸν ἔχον παρόμοιον ταῦς βοιαῖς ἔστι δὲ μεταξὺ θάμεου καὶ δένδρων, ἀκανθώδες, ὡς φησι Θεόφραστος. Est autem Cynosbatus planta similis rosæ, fructum habens similem malis punicis: est autem inter fruticem et arborem, nec non spinosa, ut ait Theophrastus. Bene et hic servari possit ἡ ταῖς βοδεαῖς putem enim mala Punica vocata fuisse βόδεα. Vel in ea parte contextus lege, παρόμοιον τῷ τῆς βοίας, ἡ τῆς βοδέας. Hoc vel simile. Jam vero debetur ea confusio, de qua queritur Salmasius, diversis Scholiis in unum coalescentibus. Wartonus.

6 ἐπὶ γυναικῶν] Toupius scribendum censet, οὐπὶ γυναικῶν γεννωσῶν. Verbum κισσᾶν de mulieribus prægnantibus usurpdtur. Κισσᾶν idem quod γεννᾶν. Conf. Schol. i. 151.—Μοι προσλαμβάνειν Vat. 3. pro παραλαμβάνεται.

φριμαγμόν] φριμαδμον Vat. 3.

ήγουν έμηχῶντο βιαζόμεναι ύπὸ τῶν τgάγων. τὸ βληχᾶσθαι γὰρ ἐπὶ προ-

βάτων λέγεται. καὶ ὁ τράγος αὐτὰς ώχευεν.

43. ΒΑΘΙΟΝ. Μὴ βαθυτέρου τύχης τάφου τοῦ πυγίσματος, οὖ φής με εἰργάσθαι. τὸ δὲ ταφείης, ὡς ἐγω πεπύγισμαι. ᾿Αλλως. Ταφείης, ἀντὶ τοῦ τραμηθείης βαθύτερον σὺ τοῦ πρὸς ἐμὲ ἐκ σοῦ πυγίσματος, ὡς σὺ λέγεις. ἀρνεῖται δὲ διὰ τούτου. καὶ ᾿Αριστοφάνης δὲ Βατράχοις Φησὶ περὶ τοῦ Κλέωνος πρὸς τὸ κρυπτόμενον καὶ ἔνδον νοούμενον, ἐν ταῖς ταφαῖς τίλλεσθαι, ἤγουν ἐν καιρῷ συνουσιασμοῦ τὰς τρίχας ἐκτίλλειν τῆς πυγῆς. Ἦλλως. Εἴθε μὴ ἐν βαθυτέρω τάφω ταφείης ἐκείνου τοῦ πυγίσματος. ΤΒΕ, ἤγουν συγκεκαμμένε τὸν τράχηλον, κυρτέ. τὸ δὲ ὑβὸς ἀπὸ τοῦ κυφός, ἀποβολῆ τοῦ κ, καὶ τροπῆ τοῦ φ εἰς β. ὕβωσις καὶ λόρδωσις πάθη. λόρδωσις γάρ ἐστι τὸ ἔμπροσθεν, ὕβωσις τὸ κατὰ τὴν κεφαλὴν πρὸ τῆς ῥάχεως πάθος, κύρτωσις δὲ τὸ μέσον τῆς ῥάχεως.

44. ΥΣΤΕΡΑ. Καὶ τελευταῖον τῆ βουκολικῆ ড়δῆ χρήση ἐρίζων.

45. ΕΡΨΩ. Οὐκ ἐλεύσομαι εἰς αὐτὸ τὸ μέρος. ΤΟΥΤΙ ΔΡΥΕΣ. Ένταῦθα δρύες. ['Εκεῖσε, ἡ εἰς ἐκεῖνον τὸν τόπον, ἡ οἶκον.] ὧδε κύπειρος, ὧδε καλῶς βομβοῦσιν ἐν τοῖς σίμβλοις μέλισσαι. ἐνθάδε εἰσὶ δύο πηγαὶ ὕδωρ ψυχρὸν βλύζουσαι, αἱ δὲ ὄρνιθες ἐπὶ <sup>7</sup>τῷ δένδρῳ λιγυρὸν ἄδουσι καὶ ἡ σκιὰ οὐδαμῶς ὁμοία τῷ ὑπαρχούσῃ παρὰ σοί, καὶ ἡ πίτυς δὲ ἀπὸ τοῦ ὅψους στροβίλους ἀφίησιν.

49. [ΚΩΝ. Στροβίλοις χυρίως, καταχρηστικώς δὲ τοῖς καρποῖς.]

51. ΜΑΛΑΚΩΤΕΡΑ. Μαλακόν το χαῦνον καὶ ὑπεῖκον, ῷ ἐναντίον τὸ σκληgόν. λέγεται δὲ μαλακὰ ἔρια, καὶ κηρός, καὶ τὰ τοιαῦτα. ὁ δὲ ὕπνος οὐ κατὰ ταὐτὰ λέγεται μαλακὸς, ἀλλ' ὡς μαλακοποιός. ["Ομηρος" μαλακῷ δεδμημένοι ὕπνφ. ὅθεν εἴληφεν Τπνω μαλακώτερα.]

53. ΣΤΑΣΩ. Παρόσον έλαιον ἐκτίθησι ταῖς Νύμφαις. αὖται γὰρ ἐκθρέψασαι τὸν <sup>8</sup> Αρισταῖον, ἐδίδαξαν τὴν τοῦ ἐλαίου ἐργασίαν καὶ μέλιτος, τος, τος φησιν Αριστοτέλης. Ιστημι, ὁ μέλλων στήσω, καὶ Δωρικῶς στασῶ. οἱ γὰρ Δωριεῖς τοὺς μέλλοντας περισπὰσιν. ἱστῷν δὲ τὸ ζυγοστατεῖν, καὶ τὸ ὀρθὸν τιθέναι. ἐνταῦθα τὸ δεύτερον.

- 56. ΓΛΑΧΩΝ'. 9 Βλήχων, είδος βοτάνης, τὸ κοινῶς βληχώνιον.

58. ΓΑΤΛΩΣ. Γαυλοί ἀγγεῖα χυτροειδη το γαλακτοδόχα, ἐν οἶς πήσσουσι τὸ γάλα παρὸ καὶ εἴρηται πλεονασμῷ τοῦ υ ἄτινα καὶ ἀμολγέας καλοῦσιν. στήσω τῷ Πανὶ ὀκτώ μὲν γαυλούς, γάλακτος πεπληρωμένους δηλονότι.

<sup>5</sup> γαμηθείης] Corruptum est. Mox pro Κλέωνος scribendum Κλεισθένους. Locus est in Aristoph. Ran. 425.

- 6 κατά] Antea legebatur μετά. Correxit Schæfer. ad Gregor. Cor. p. 285. ibidemque sanat locum Etymol. M. p. 774, 11. loco hujus Scholiastæ affinem.
  - 7 τῷ δένδρῳ] τοῖς δένδροις Vat. 2. 8 'Αρισταῖον] 'Αριστῆα Vat. 3. 5.
- 9 βλήχων] Hæc est forma Attica. Pro

βληκώνιον cod. Parisinus dat βλησκούνιον. vid. Bast. ad Gregor. Cor. p. 40. Glossæ Vaticanæ: Γλάχων' την κοινῶς λεγομένην βλισκούνην et γλάχος το βλισκούνιον. Adde Dufresnii Glossar. Gr. Barb. v. Βλησκούνη.

` 10 γαλακτοδόχα] γαλακτοδόκα scribit Toupius. Γαυλώς γαυλοί λέγονται τὰ ξύλινα ἀγγεῖα, ἐν οίς τὸ γάλα ἀμέλγουσι.

Glossa Vat. 1. 2. 7. 8.

27. ΒΟΤΛΕΤ ΑΜΕΛΓΕΙΝ. "Η δήλετ' ἀμέλγειν. Γςάφεται γὰρ

καὶ οὕτω Δωρικῶς, ἀντὶ τοῦ βούλεται, κατά τινας.

28. ΟΣΤΙΣ. "Ηγουν, ἐκεῖνος ταῦτα ποιεῖ, ὅστις πέποιθε νικήσειν τὸν πλησίον, καθὰ σὺ πέποιθας. ἀπὸ τοῦ πέποιθα πεποίθω ἐνεστώς, ως ἀπὸ τοῦ δέδοικα δεδοίκω. "Αλλως. ὅστις νικήσειν τὸν πλησίον διαφερόντως ἐπαγγέλλεται" ἡ ὅστις θελήσει ποιεῖν ἡ εἰπεῖν τοῦτο, ὃς ἀντὶ αἰγὸς κύνα ἀμέλγει, οἶον καὶ σὺ νικήσειν φής, τὸν τοσοῦτον ἐν ἡδυφωνία σου διαφέροντα, ὅσον τέττιγες σφηκῶν.

29. ΣΦΑΞ. 'Ο σφήξ, φησί, σὺ ἐμοῦ κατ' ἐναντίον, τοῦ τέττιγος, τολμᾶς βομβεῖν. ΑΛΛΑ οὐδαμῶς ὧριφος, ὁ ἔριφος οὖτος, ἐν ἴση μοίρα οὐκ ³άξιοῦται τῷ ἀμνῷ, ἀλλὰ ἰδοὺ τίθημι τράγον. τὸ γὰρ  $I\Sigma O\Pi A \Lambda H \Sigma$ ,

**ἔσος ἐν κλήρω· πάλος γάς ὁ κλῆρος. ἡ ἐκ τοῦ πάλη.** 

31. ΜΗ. Παροιμία έστιν ἐπὶ τῶν διά τι σπευδομένων. μὴ σπούδαζε, οὐ γὰς ἐπὶ πυρὸς βέβηκας. σπεύδω ἐγω ἀμεταβάτως, ἐπισπεύδω δὲ ἔτερον.

ΑΔΙΟΝ. "Ηγουν ήδέως μαλλον ἀση.

32. ΤΑΔ'. Πδε έλθων καὶ καθίσας ὑπὸ τὴν ἀγριελαίαν, καὶ τὰ δένδρα ταῦτα. τὸ τῷδε ἐν ἄλλοις ἀντιγράφοις γράφεται τεῖνδε, ἀντὶ τοῦ ἐνταῦθα, Δωρικῶς.

33. ΨΤΧΡΟΝ. 'Αντὶ τοῦ, αὐτοῦ καταρρεῖ ψυχρὸν ὕδωρ. ἐνταῦθα ἐκπεφυκυῖά ἐστι βοτάνη, καὶ ἥδε ἡ στιβάς, ἥ ἐστιν εἶδος βοτάνης. τὸ τη-ν εἰ ἐν ἄλλοις γράφεται ἐπιρρηματικῶς ἀντὶ τοῦ ἐνταῦθα. καὶ ἀκρίδες ἐνταῦθα λαλοῦσιν. ['Ακρίδες λέγονται τὰ πωλία τὰ καθήμενα εἰς τὰ ἄκρα τῶν δένδρων, καταχρηστικῶς. Κυρίως δὲ αὐτὰ τὰ ἄκρα τῶν δένδρων.]

35. ΣΠΕΤΔΩ. Οὐδαμῶς σπουδάζω μεγάλως δὲ ἀλγῶ, εἰ σύ με τολμᾶς ἀτρέπτοις τοῖς ὅμμασι προσβλέπειν, ὅντινά ποτε ἐδίδασκον ἐγώ,

αδειν δηλονότι, έτι παΐδα όντα.

36. ΟΝ. Ταῦτά φησιν, 4 ἐπὶ τῷ τὴν χάριν εἰς ἄμιλλαν αὐτῷ συνεληλυθέναι παρ' αὐτοῦ διδαχθέντι, ὡς καὶ προκαλεῖσθαι αὐτὸν εἰς ἄμιλλαν.

37. ΠΟΘΕΡΠΕΙ. Θέασαι, εἰς τί προσέρπει καὶ τελευτῷ ἡ χάρις, ἡ

όφειλομένη μοι δηλονότι.

38. ΘΡΕΨΑΙ. Έχθεψειεν ἄν τις καὶ λύκων ἐκγόνους, καὶ κύνας, ἐπὶ τῆ λύμη τῆ αὐτοῦ, ὡς κάγὼ τοῦτον ἐδίδαξα ἐπὶ ἀχαριστία. ἔστι δὲ τοῦτο Σωκράτους κακοὺς ποιῶν εὖ. ΘΡΕΨΑΙ ΚΥΝΑΣ. παροιμία ἐπὶ τῶν καθ' αὐτῶν ποιούντων τὶ ἀπὸ 'Ακταίωνος τοῦ ὑπὸ ἰδίων κυνῶν βρωθέντος. τάσσεται δὲ ἐπὶ τῶν ἀχαρίστων τοῖς εὐεργέταις, ἤτοι τῶν μὴ ὁμολογούντων χάριν τοῖς εὐεργέταις. [Οὖτος γάρ, ὡς Φησι, τὴν 'Αρτεμιν ἰδῶν γυμνήν, ἐκείνη αἰδεσθεῖσα λύσσαν τοῖς κυσὶν ἐμβάλλει, κἀκεῖνον κατέφαγον.]

40. ΑΝΔΡΙΟΝ. Ανδράριον, ύποκοριστικώς, ἀνθρωπάριον, ἢ δυσγενες καὶ ἀνελεύθερον. ΑΥΤΩΣ δὲ οὕτως ἐν οὐδεμία χρεία, μάτην.

41. ΕΠΤΓΙΖΟΝ. Πυγμαϊς έτυπτον, έχρουον. ἄτοπον δὲ τοῦτο φανερῶς εἰπεῖν. ἢ ἐπέραινον, ἐβάτευον σὺ δὲ ἤλγεις, αἱ δὲ αἶγες ἐβληχῶντο,

Theor. Schol.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ἀξιοῦται] Toupius legit ἰσαξιοῦται, censet, ἐπὶ τῷ τ ὰν Λ άκωνα εἰς ἄμιλλαν non ejusdem pretii est cum agno. αὐτῷ συνεληλυθέναι—'Ως καὶ προκαλεῖσθαι 4 ἐπὶ τῷ κ. τ. λ.] Toupius scribendum αὐτόν.

γουν εμηκώντο βιαζόμεναι ύπο τών τράγων. το βληχασθαι γαρ επί προ-

43. ΒΑΘΙΟΝ. Μη βαθυτέρου τύχης τάφου τοῦ πυγίσματος, τη παρείας. άτων λέγεται. και ό τράγος αυτάς ώχευεν, με είργάσθαι. τὸ δὲ ταφείης, ως εγώ πεπύγισμαι.

Αλλως. άντι του ς γαμηθείης βαθύτερον συ του προς έμε έχ σου πυγίσματος, ώς αντι του γαμησειης ρασυτερον συ του προς εμε εκ σου πυγισματος, ως συ λέγεις. άρνειται δε διά τούτου. και Αριστοφάνης δε Βατράχοις Αποί περί τοῦ Κλέωνος πρὸς τὸ χρυπτόμενον καὶ ἔνδον νοούμενον, ἐν ταις ταφαίς τίλλεσθαι, ήγουν εν καιρώ συνουσιασμού τὰς τρίχας ἐκτίλλειν τῆς πυγῆς.

Είθε μη εν βαθυτεςώ τάφω ταφείης έχείνου του πυγίσματος. ΤΒΕ, ηγουν συγκεκαμμένε τον τοάχηλον, κυρτέ. τὸ δὲ ὑβὸς ἀπὸ τοῦ \*AXXOS.

χυφός, ἀποβολή τοῦ κ, καὶ τροπή τοῦ φείς β. ὕβωσις καὶ λόρδωσις πάκυφος, απορολή του κ, και τροπή του φ εις Ρ. υρωσις και λοροωσις πα-θη. λόρδωσις γάρ έστι τὸ ἔμποσσθεν, ὕβωσις τὸ 6 κατὰ τὴν κεφαλὴν πρὸ

ης καχεως παυυς, πυχ. ωυ ις σε τη βουκολική ώδη χρήση ερίζων.
ΤΟΥΤΙ ΔΡη
Ακ ΕΡΙΓΟ Οιν ελεύσου σε είν σε το μεσος το μεσος το ποτι ΔΡη της ράχεως πάθος, κύρτωσις δε το μέσον της ράχεως. 45. ΕΡΨΩ. Οὐχ ἐλεύσομαι εἰς αὐτὸ τὸ μέρος. ΤΟΥΤΙ ΔΡΥΕΣ. Ενταύθα δρύες. Γ΄ Εκείσε, η είς έκεινον τον τόπον, η οίκον.] ώδε κύπειρος, ώδε καλώς βομβούσιν εν τοις σίμβλοις μέλισσαι. ενθάδε είσι δύο πηγαί

υδωρ ψυχρὸν βλύζουσαι, αί δὲ ὄρνιθες ἐπὶ 7 τῷ δένδρω λιγυρὸν ἄδουσι και ή σκια ούδαμως όμοία τη ύπαρχούση παρά σοί, και ή πίτυς δε άπο τοῦ

49. [ΚΩΝ. Στροβίλοις χυρίως, καταχρηστικώς δε τοις καρποις.] 51. ΜΑΛΑΚΩΤΕΡΑ. Μαλακὸν τὸ χαῦνον καὶ ὑπεῖκον, ῷ ἐναντίον. τὸ σκληζόν. λέγεται δὲ μαλακὰ ἐρια, καὶ κηρός, καὶ τὰ τοιαῦτα. ψους στροβίλους ἀφίησιν.

υπνος ού κατά ταύτὰ λέγεται μαλακός, άλλ' ώς μαλακοποιός. [9 Ομηρος. μαλακώ δεδμημένοι υπνω. δθεν είληφεν τηπνω μαλακώτερα.] 53. ΣΤΑΣΩ. Παρόσον έλαιον έκτίθησι ταϊς Νύμφαις. αὐται γάρ

εκθρέψασαι τὸν 8 Αρισταίον, εδίδαξαν τὴν τοῦ ἐλαίου ἐργασίαν καὶ μέλιεκυθεμασαι τον - Αθισταιον, ευιυαζαν την ο μέλλων στήσω, και Δωρικώς τος, ώς φησιν Αριστοτέλης. "Ελλων στήσω, ίσταν δε το ζυνοστασω. οι γάς Δωριείς τους μέλλοντας περισπώσιν. ίσταν δε το ζυγο-

στατείν, καὶ τὸ ὀξθὸν Τιθέναι. ἐνταῦθα τὸ δεύτεζον.

ου. Ι ΛΑΔΙΙΝ. ΥΒΛηχων, είδος ροτανης, το κοινως βληχωνιον. εν οίς το ΓΑΤΛΩΣ. Γαυλοί άγγεια χυτροειδή το γαλακτοδόχα, απόσουσι τὸ γάλα. παρὸ καὶ εἴρηται πλεονασμώ τοῦ υ. άτινα καὶ αμολοικας καὶ σια το γάλα. παρὸ καὶ εἴρηται πλεονασμώ τοῦ υ. άτινα καὶ αμολοικας καὶ δια κ γέας καλούσιν. στήσω τῷ Πανὶ όκτω μεν γαυλούς, γάλακτος πεπληρω-

HEYOUS SAYONOTI.

Mox pro s γαμηθείης] Corruptum est. Locus Κλέωνος scribendum Κλεισθένους.

est in Aristoph. Ran. 425.

6 kard] Antea legebatur 
6 correxit Schæfer. ad Gregor. Cor. P. 286. ibidemque sanat locum Etymol. M. p. 774, 11. loco hujus Scholiastæ affinem. Pro

7 τῷ δένδρω] τοῖς δένδροις Vat. 2.
8 'Αρισταίον Η Αριστήα Vat. 3. 5.
9 βλήχων] Η ες est forma Atrica.

βληκώνιον cod. Parisinus dat βλησκούνιον. vid. Bast. ad Gregor. Cor. p. 40. Glossæ Vaticanæ: Γλάχων, την κοινώς λεγομένη βλισκούνην et γλάχος το βλισκούνιον Adde Dufresnii Glossar. Gr. Barb.

TO

10

D

λησκουνη. 10 γαλακτοδόχα] γαλακτοδόκα scri Toupius. Γαυλώς. γαυλοί λέγονται Βλησκούνη. ξύλινα άγγεια, έν οίς το γάλα άμέλγο

Glossa Vat. 1. 2. 7. 8.

59. ΣΚΑΦΙΔΑΣ. Σκαφίδες, άγγεῖα εἰς ἃ κατετίθεσαν τὰς μελικηρίδας τὸ δὲ πλέα ἀντὶ τοῦ πλήρη, τἐν ιος εἰσὶ μελικηρίδες.

61. ΤΑΝ. Γην δηλονότι, η χώραν. τοῦτο δὲ ἐχ τῆς παροιμίας, Σπάρ-

ταν έλαχες, Σπάρταν κόσμει.

64. ΒΩΣΤΡΉΣΟΜΕΣ. 'Αντί τοῦ καλέσομεν.

65. ΣΥΛΟΧΙΣΔΕΤΑΙ. Ευλεύεται, ξύλα τέμνων συνάγει. ἔστι δὲ καὶ παροιμία, Δρυὸς ²πεσούσης πᾶς ἀνὴρ ξυλεύεται. [Ευλοχίζω, τὸ τον ξύλοχον τέμνω. Εύλοχος δέ ἐστι τὸ σύστημα τὸ ἐκ δρυῶν:]

66. ΒΩΣΤΡΕΟΜΕΣ. 'Οριστικον άντι ύποτακτικού' και γράφετας

διὰ τοῦ ο μικροῦ· τοῦτο δὲ διὰ τὸ μέτρον.

67. ΑΜΜΕΣ. "Ηγουν, ἡμῖν δὲ ἔξις γέγονεν, ὁπότερος ἦν κρείττων [κατὰ] τὴν ῷδὴν βουκολικήν ἡ ἐρίζοντες πειξώμεθα γνῶναι, ὅστις ἐστὶ κρείττων βουκολικῶν μελῶν ἐργάτης.

68. ΤΤ Δ'. Σὰ δὲ, ὦ Φίλε Μόρσων, μήτε πρὸς χάριν ἐμὲ κρίνης ὁμιλήσας καὶ παρὰ τὸ δίκαιον τὴν νίκην χαρίση μήτ' οὖν σύ γε τούτω βοη-

θήσης κατά χάριν ή μήτε μην 3 περίτδης άδικούμενον.

72. ΤΟΙ. Περισσός ὁ τοί. [ΣΤΒ. Πρῶτον Σύβαρις, ὖστερον δὲ ἡ αὐτὴ ἀνακτισθεῖσα Θούριον ἀνομάσθη ἀπό τινος Θουρίου ἀνακτιστοῦ.]

74. ΜΗ. Τοῦτο ὁ Λάκων φησίν, ἀγανακτῶν τῷ προπετεῖ καὶ περιέργῳ τῆς γλώττης.

77. ΦΙΛΟΚΕΡΤΟΜΟΣ. Λοιδοριών φίλος.

78. ΕΙΑ. "Ετι καὶ νῦν τοῖς δι' ὅχλου τινὸς γινομένοις εἰώθαμεν τοῦτο λέγειν ἄνες ποτὲ τὸν ἄνθρωπον. λέγει δὲ τοῦτον τὸν ξένον τὸν παρακληθέντα κρῖναι. "Αλλως. ἄγε λέγε, εἴ τι λέγεις, καὶ τὸν ξένον ἄφες ζῶντα αὖθις, ἀπελθεῖν δηλονότι ὁμοῦ, ἀντὶ τοῦ ἐπαναστρέψαι εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν. ΖΩΝΙ ΑΦΕΣ. Τουτέστιν, Ίνα μὴ ὑπὸ τοῦ μέλους, ώσπερ ὑπὸ τῶν Σειρήνων κρατηθεὶς ἀπόλλυται. τοῦτο δὲ εἰρωνικῶς Φησίν. [Τὸ γὰρ εἰς πόλιν ἄφες τὸν ξένον ζῶντα ταὐτό ἐστιν, ὡς εἰ ἔλεγε, γελάσεται σὲ ἀκούων.] "Αλλως. τοῦτό φησι θέλων σκῶψαι αὐτὸν τὸν αἰπόλον, ὡς ἀηδές τι μέλος ἔλεξεν καὶ ἴσως ἀν ἐκ τῆς ἀηδίας καὶ ὁ Μόρσων ἡμιθνὴς γενήσεται, ἡ καὶ τέλος θάνη. ἡ ΖΩΝΤ ΑΦΕΣ, ἀντὶ τοῦ ταχύν, ἀπὸ τοῦ ζέω τοὺς γὰρ ταχεῖς, ζέοντας καὶ θερμοὺς λέγουσι. ταῦτα δέ Φησιν ὁ Λάκων, ὡς διαλεγομένου τοῦ αἰπόλου τῷ Μόρσωνι.

79. Ω ΠΑΙΑΝ. Έπὶ άγανακτήσεως ἐντὰῦθα ἡ ἐπίκλησις.

- 80. ΜΩΣΑΙ. "Αρχεται τῆς ῷδῆς ὁ Κομάτας, καί Φησιν αὐτὸν μᾶλλον ἢ τὸν Δάφνιν ὑπὸ τῶν Μουσῶν φιλεῖσθαι. εἶτα ὁ Λάκων καὶ γὰρ ἐμὲ ὁ ᾿Απόλλων ΦΙΛΕΙ ΜΕΓΑ, ἀντὶ τοῦ μεγάλως καὶ κατὰ πολύ.
- 83: ΕΦΕΡΠΕΙ. Ἐπέρχεται, παραγίνεται. ΚΑΡΝΕΑ δὲ ἐορτὴ Απόλλωνος Καρνείου, ἀπό τινος Κάρνου. οὖτος δὲ ὁ Κάρνος μάντις ὧν, εἶπετο τοῖς Ἡρακλείδαις, ἄσημα τούτοις μαντευόμενος ὄντινα ἐκτραπεὶς εἶς τῶν Ἡρακλειδῶν, Ἱππότης τοὖνομα, λόγχη βαλων ἀπέκτεινε. δι' ὃν

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ἐν ῷ κ. τ. λ.] Locum mutilum ita rexit Wartonus. vid. Michael. Apostol. supplet Toupius: ΣΚΑΦΙΣ, ἀγγεῖον ἐν ῷ Cent. vii. 39. Erasmi Adag. p. 218.

είσι μελικηρίδες.

<sup>3</sup> περίτδης] ne sinas eum injuria affici.

<sup>2</sup> πεσούσης] jacente arbore, quivis ligna Correxit Toupius. Antea legebatur παρcolligit. Antea legebatur παρούσης. Cor- ίδης.

λοιμός εγένετο εν τη Πελοποννήσω. και άπελθόντες έλαβον χρησμον εξ 'Απόλλωνος, Κάρνειον τιμησαι 'Απόλλωνα. καὶ τοῦτο ποιήσαντες, ἐπαύσαντο τοῦ λοιμοῦ. ταύτην οὖν τὴν έορτὴν καὶ οὖτοι οἱ μετοικήσαντες ἐκ Πελοποννήσου είς ετέρας πόλεις, διά τὸν λοιμὸν ἐπετέλουν. Αλλως. Κάρνεα έορτη Δωρική, τελουμένη Καρνείω 'Απόλλωνι κατά την Πελοπόννησον, από Κάρνου μάντεως, δς έχρησε τοις 'Η ακλείδαις. απ' αύτου δε Κάρνειον Απόλλωνα προσαγορεύουσιν. ή δε ιστορία παρά Θεοπόμπφ ότι τὸν αὐτὸν καὶ Δία καὶ Ἡγήτορα καλοῦσιν ᾿Αργεῖοι, διὰ τὸ Κάρνον ήγήσασθαι του στρατού ον οι Ήρακλείδαι ἀπέκτειναν ἀπερχόμενον είς Πελοπόννησον, ύπολαβόντες κατάσκοπον είναι του στρατεύματος. ον ύστερον ετίμησαν ύπο 4λοιμοῦ Φθειρόμενοι. \*Αλλως. 5Πραξιλάς μεν άπο Καρνείου φησίν ωνομάσθαι, τοῦ Διὸς καὶ Εὐρώπης υίοῦ, ὃς ἡν ἐρώμενος τῷ 'Απόλλωνι. 'Αλκμαν δε από Καρνέου τινός Τρωϊκοῦ. Δημήτριος δε από του κραίναι, δ έστι 6 τελέσαι. φησί γάρ, ώς δ Μενέλαος στρατεύσας είς \*Ιλιον, ηὖξατο τιμῆσαι αὐτόν, ἐὰν κραίνη. \*Αλλως. Κάρνεα ἑορτή ἐστι Διὸς Καρνεία ονομαζομένη. παρ' Ελλησι δε τελείται διά τὸ τὸν Δούρειον Ίππον έχ χαρνείου είναι ξύλου.

84. ΔΙΔΤΜΑΤΟΚΟΣ. Τὰ ἀπὸ τοῦ τίκτειν συγκείμενα, εἰ μεν προπαροξύνεται, πάθος δηλοί εί δε παροξύνεται, ενέργειαν ώς και τὰ παρά τὸ τρέφειν οίον, πρωτότοκος, ὁ πρῶτος τεχθείς διδυματόκος αίξ, ἡ δίδυμα τετοκυῖα. δοχεῖ δὲ τὸ διδυματόχος ἀπὸ τοῦ διδυμοτόχος γίνεσθαι, τροπῆ τοῦ ο είς η, είτα τοῦ η είς α' διὸ καὶ μακρὸν ἔχει τὸ α. [Διδυματόκος, Αἰολικῆς διαλέκτου. Διδυματόκους, καὶ ἐκβολῆ τοῦ υ διδυματόκος, ώς

Πίνδαρος 'Απέρδεια λέλογχε θαμινά 7 κακηγόρος.]

85. ΚΑΙ ΜΕ Η ΠΑΙΣ ΟΡΩΣΑ. Την έρωμένην αὐτοῦ 'Αλκίππην λέγει. τὸ δὲ ΟΡΕΥΣΑ Αἰολικόν.

86. Τὸ ΦΕΥ ἐπὶ θαύματος. τὸ δὲ ΤΟΙ περισσόν. ΤΑΛΑΡΩΣ. Τοὺς

καλαθίσκους, έν οίς τυροῦσι τὸ γάλα.

87. ΑΝΘΕΣΙ. Έν τῷ ἄνθει τῆς ἡλικίας χαίρει. τοῦτο δὲ εἶπεν, ὡς όντος αύτοῦ παιδεραστοῦ. Αλλως. Τὸ μὲν ἔξω, τοῖς ἄνθεσι τοῦ τυροῦ τὸν παϊδα τοῖς χείλεσι παραχρίει τὸ δὲ ἔσω, ἐν τοῖς ἀνθώδεσι τόποις τὸν άνηβον, τὸν μιχρον ἔτι χαὶ ἀτελῆ παῖδα, τὸν Κρατίδαν δηλονότι, μολύνει, βινεί. [Μολύνει έπὶ συνουσίας νοητέον.]

88. ΒΑΛΛΕΙ. Πειράταί τε είς έρωτα ύπαγαγέσθαι. το γάς μήλοις βάλλειν ἐπὶ τούτοις ἔτασσον. ΚΛΕΑΡΙΣΤΑ. Ἡ τοῦ Κλεαρίστου θυγά-

τηρ 'Αλκίππη, ή ἐρωμένη αὐτῷ.

89. ΠΑΡΕΛΩΝΤΑ. "Ηγουν παρήλασε καὶ παρέδραμεν, ήγουν ἐνίκησεν έμε ή 'Αλκίππη. τὸ δὲ παρελώντα ἐνταῦθα ἐπὶ τοῦ παρακολουθεῖν καὶ ΑΔΤ. Καὶ ἡδύν τινα <sup>8</sup> συρισμόν συρίζει. έλαύνειν λέγεται.

90. ΚΗΜ'. Καὶ ἐμὲ δὲ ὁ Κρατίδας τὸν πρόβατα νέμοντα ἀγένειος

4 λοιμοῦ] λιμοῦ Vat. 4. 5.

6 τελέσαι] τελειῶσαι Vat. 4.

8 συρισμόν] συριγμόν Vat. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Πραξιλάς] Πραξίλλας Vat. 3. Πραξίλλα legit Wartonus: quæ est vetus et celebris poetria. Adde viros doctos ad Callim. H. Apoll. 71. 72. 78. Albert. Hesych. ii. 151. Welcker. ad Alcman.

p. 54. Pro 'Αλκμάν Vat. 5. 'Αλκαμαν.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> κακηγόρος Conf. Boeckh. notam ad Pindar. Ol. i. 53. (84. Heyn.).

ύπαντῶν, εἰς μανίαν ἔρωτος ἐμβάλλει. [ΛΕΙ. Οὕτω τὸ ἐντελες λεῖος τὸ

γένειον, καὶ λειοπώγων ὁ ἀγένειος.]

92. ΣΤΜΒΛΗΤ. "Ηγουν συγκρίνεσθαι δυνάμενά εἰσιν, ἢ συγκρίσεως ἄξια. λέγει δὲ τὴν διαφορὰν τὴς θηλείας ἀπὸ τοῦ ἄἐρενος. Φυτάριον δὲ 9 ὁ κυνόσβατός ἐστιν, ὅμοιον ρόδω ἔχον τὸν καρπόν. ἔστι δὲ μεταξὺ θάμνου καὶ δένδρων, παρόμοιον ταῖς ροιαῖς ἣ ταῖς ροδέαις, ἀκανθῶδες, ὡς φησι Θεόφραστος. ἔστι δὲ ὁ κυνάκανθος. ΑΝΕΜΩΝΗ ἄνθος ἄοδμον, ὅ φασιν ἀναδοθῆναι ἐκ τοῦ αΐματος τοῦ ᾿Αδώνιδος. Ἦλλως. Τὴν ἀνεμώνην Νίκανδρός φησιν ἐκ τοῦ ᾿Αδώνιδος αΐματος φυῆναι. Κρατεύας δὲ, ἢ Κρατίδης κατά τινας, δύο φησὶν εἶναι τὰς ἀνεμώνας, τὴν μὲν ἄνθος ἔχουσαν μέλαν, τὴν δὲ Φοινίκεον. Σασίβιος δὲ τὰς ἀνεμώνας παρὰ Λάκωσι Φαινίδας καλεῖσθαί φησι. ρόδον δὲ παρὰ τὸ θᾶττον ἀπορρεῖν ροῶδες γάρ ἐστιν, ἢτοι φθειρόμενον.

93. AIMA ΣΙΑΙΣΙ. ΤΩν τινών, δηλονότι τών χυνοσβάτων, καὶ τών ἀνεμώνων, ἄνδηρα, ἤγουν ἄνθη, ἐν ταῖς αἰμασιαῖς εἰσίν. ἄνδηρα νῦν τὰ ἄνθη, ἢ τὰ ἄχρα χυρίως δὲ ἄνδηρα, τὰ ἐπάνω τῶν ὀχετῶν τῶν ὑγρῶν ἤτοι τὰ χείλη τοῦ ποταμοῦ, παρὰ τὸ ἄνω διερὸν εἶναι. τῶν γὰρ ῥοδων τὰ ἄχρα, καὶ πρωτεύοντα Φύονται ταῖς αἰμασιαῖς. ἢ χυρίως ἄνδηρα τὸν ἔνυ-

γου τόπον καὶ τὰ τῶν ποταμῶν το ἀναχωρήματα γίνωσκε.

94. [ΟΤΔ'. Οὐδ' ἄρ' ἀρμόδιά εἰσι, δηλονότι συγκρίνεσθαι.] ΑΚΤ-ΛΟΙΣ. Ταῖς τοῦ πρίνου βαλάνοις. ἄκυλος γὰρ ὁ τοῦ πρίνου καςπός. αἰ μὲν γὰρ ἄκυλοι λεπτόσαρκοι, Φησί, καὶ σκληραὶ ἢ ξηραί αὶ δὲ, ὀριμαλίδες δηλονότι, ἡδεῖαι. Φησὶν οὖν, ὅτι ὁ μὲν Κρατίδας μελίχους, ἡ δὲ Κλεαρίστη ἀειδής. ὀριμαλίδες δὲ τὰ ὄρεια μῆλα, ἢ τὰ ἐν ὄςει μῆλα. ᾿Ασκληπιάδης δὲ διὰ τοῦ ω μεγάλου γράφει. ἔστι δὲ τὰ συνακμάζοντα τοῖς σύκοις μῆλα. [Ἦχυλος τὸ πρινοβάλανον ὀςιμαλὶς δὲ τὸ ἄγριον μῆλον.]

95. ΜΕΛΙΧΡΑΙ. Τινές οὖτως ἑgμηνεύουσιν αἱ μὲν ἔχουσι λεπτὸν λέπυρον αἱ δὲ μελιχραί, ἤγουν χροιὰν ἔχουσι μέλιτος, κιτρινοειδεῖς. ὁ δὲ καρπὸς τοῦ πρίνου κροκοειδής ἐστι. ποιεῖ οὖν ὁ Λάκων τὴν μὲν Κλεα-ρίστην κιτρινοειδῆ καὶ οἱονεὶ ἄμορφον, τὸν δὲ Κρατίδαν κροκοειδῆ καὶ οἶον

εύμορφον.

96. Καὶ ἐγώ, φησί, δώσω τῆ παρθένω ᾿Αλκίππη αὐτίκα Φάσσαν.
τὴν ταχυτῆτα θέλει δηλοῦν τὸ ΑΤΤΙΚΑ. ἐπεὶ ἄλλως πῶς αὐτίκα δώσει,
-ἣν οὖπω ἀπὸ τῆς ἀςκεύθου καθεῖλεν; ΦΑΣΣΑ δὲ ὄνομα ὀςνέου. ᾿Αλέξανδρος δέ Φησιν ὁ Μύνδιος, ὅτι ἡ μὲν Φάσσα ὑποκυάνεον ἔχει τὴν κεφαλήν,
καὶ μᾶλλόν γε ἐμπόςφυρον, τῶν τε ὀφθαλμῶν λευκῶν ὄντων, τὸ ἐν αὐτοῖς
μέλαν στρογγύλον ἔχει.

97. Άρκευθος. [Είδος φυτοῦ ἀκανθώδους.] \*Αλλως. "Ονομα δέν-δοου ἀκάρπου. φησὶ γὰρ ὁ Θεόφραστος, ὅτι τῶν ἀγρίων ἐστὶν ἐλά-

άριων. Theophrastus hic citatus numerat άρκευθον, aliamque arborum hic loci memoratarum, nempe φελλόδρυν, inter άριας. Est autem άρια arbor inter eas, quæ maxime sero germinant. Poni videtur hic pro specie. Vid. Plin. xvi. 25. Theophrast. Hist. Plant. i. 15." Hæc mecum communicavit vir doctus, reique botanicæ peritus.

 <sup>9</sup> δ κυνόσβατος] Conf. notata ad Schol.
 v. 131. 39.

<sup>10</sup> ἀναχωρήματα] ἀναχώματα corrigunt Koehler. et Toupius. Conf. Nicand. Ther. 576. ibique Schol. Suidas: "Ανδηρα. μέρος τι τοῦ κήπου, ὥσπερ ἡ πρασιά. Adde Etymol. M. p. 101, 39.

¹ ἀγρίων] ἀρίστων Vat. 3. "Forte τῶν

τη, πεύχη, ἄρχευθος, <sup>2</sup> σμίλαξ, θυία, καὶ ην 'Αρχάδες καλούσι Φελλόδρυν.

98. ΠΕΞΩ. Πείκειν κυρίως τὸ ξαίνειν ἐνταῦθα δὲ τὸ κείρειν ὡς καί παρ Ἡσιόδω Ἡ μὲν ὅῖς πείκειν, ἡ δ΄ εὖφονα καρπὸν ἀμᾶσθαι. τὸ δὲ ΕΣ ΧΛΑΙΝΑΝ, ἀντὶ τοῦ εἰς τὸ ἐργάζεσθαι χλαῖναν. [Πέκω, τὸ τὰς ὅῖς κείρω. ὅθεν καὶ πόκος τὸ κεκαρμένον σύστημα τῶν τριχῶν. Πόκον πέξω εἰς χλαῖναν, ἀντὶ τοῦ κερῶ ἔρια, ἵνα ποιήσω χλαῖναν.]

99. ΠΕΛΛΑΝ. Τὴν μέλαιναν. τὴν γὰρ τοῦ σώματος ἐπιφάνειαν, ὅτε ὑφ' αἴματος μελανθῆ, πελίδνωμα καλοῦμεν. ἡ τὴν πέλλαν σκοτεινήν, μέλαιναν, πορφυρᾶν. τὴν γοῦν τοῦ σώματος ἐπιφάνειαν, ἡνίκα δι' ὁ ὑποδρομὴν αἴματος μελαίνηται, πελίωμα ἡ πελίδνωμα καλοῦσιν. ὁ τῆ ᾿Αφροδί-

τη συμβεβηκέναι φησίν "Ομηρος" Μελαίνετο δε χρόα καλόν.

100. ΣΙΤΤ'. Τοῦτο μεταξύ τῆς ωδῆς ἐπεφώνησε πρὸς τὰς αίγας. ἀναχωρεῖτε ἀπὸ τῆς ἀγριελαίας. ΩΔΕ. Ἐνταῦθα ἐλθοῦσαι βόσκεσθε, εἰς τὸν ἀνεστηκότα τοῦτον 4λόφον καὶ κατάντη, ἤγουν ὀξύν, ΑΤΕ, καὶ

δπου αί μυρσίναι.

Βόσχεσθε τῆς Ἰταλίας, ἔνθα τὸ ὄρος ὁ Φάλαρος, καὶ κατὰ τοῦτο τὸ μέρος βόσχεσθε τῆς Ἰταλίας, ἔνθα τὸ ὄρος ὁ Φάλαρος, πρὸς ἀνατολὰς κείμενον. καὶ ἸΑσκληπιάδης χωρίον τοῦτό φησι τὸ νῦν καλούμενον Φάλαρον. ἔστι δὲ ὄνομα ὄρους, εἰς ἀνατολὰς κειμένου. ἄλλοι δὲ Φάλαρον λέγουσι τὸν λευκὸν κριόν. φαλὸν γὰρ τὸ λευκόν. καὶ Πρηηρος κύματα φαληριόωντα λέγει τὰ λευκαινόμενα. τὸ δὲ τουτεὶ ἐπιβρηματικῶς, ἀντὶ τοῦ ἐνταῦθα. ΚΩΝΑΡΟΣ διὰ τὸ κέρατα περιφερῆ καὶ τραχέα ἔχειν, ως κώνους, ῆγουν στροβύλους. [ἸΑλλως. ὁ Κώναρος, ῆγουν ὁ κριός, παρὰ τὸ κέρατα ἔχειν κωνοειδῆ.] ΚΤΝΑΙΘΑ. Ἡ πρὸς τὸ κινεῖσθαι διάπυρος, ῆγουν, ταχεῖα δῖς παρὰ τὸ κινῶ καὶ τὸ αἴθω, τὸ καίω. ἸΑλλως. Κιναίθα] Τοῦτο τῆς αἰγός ἐστιν ὄνομα τινὲς δὲ τὴν εὐκίνητον ἀκούουσιν. αἰθὸν γὰρ τὸ πυρῶδες. δαίει γὰρ ἐν κινήσει τὸ πῦρ. ὅθεν Πρηρος τοὺς λέοντας αἴθωνάς φησιν.

105. ΠΡΛΕΙΤΕΛΕΤΣ. 'Αντί τοῦ εἰπεῖν θαυμάσιον, λέγει τὸ ὅνομα τοῦ τεχνίτου, ὡς ἐξάκουστον. δύο δέ φασι Πραξιτέλεις τὸν μὲν ἀρχαιό-τερον ἀνδριαντοποιόν τὸν δὲ νεώτερον, ἀγαλματοποιόν οὖτος δὲ ἦν ἐπὶ

Δημητρίου τοῦ βασιλέως, περί οδ φησίν ο Θεόχριτος.

106. ΚΤΩΝ ΦΙΛΟΠΟΙΜΝΙΟΣ. Ἐν τῆ ποίμνη Φιλῶν ἀναστρέφεσθαι, δς λύχον πνίγει, δν δίδωμι τῷ παιδί, ὧστε ἐλαύνειν πάντα τὰ θηρία. λέγεται τὸ  $\Delta$ IΩΚΕΙΝ ἐπὶ τοῦ ἀγρεύειν χαὶ αἰρεῖν.

109. ΑΒΑΙ. Τετραχῶς καὶ τοῦτο γράφεται ἐν τοῖς παρ' ἡμῖν ἀντι-γράφοις, οἶον ἆβαι, ἀντὶ τοῦ ἡβῶσαι καὶ ἀκμάζουσαι καὶ αὖαι, ἦγουν

Veruntamen ἀγρίων in loco Theophrasti certe legendum. Præcesserat enim τῶν μὲν ἡμέρων, ex urbanis. Quibus nunc opponit ἄγρια, sylvestria. Vid. Theophrast. Hist. Plant. Heins. edit. p. 16. Warton. Pro φελλόδρυν Vat. 4. μελλόδρυν.

<sup>2</sup> σμίλαξ κ. τ. λ.] Locum cum Reinesio correctum dedimus ex Theophrasti Hist. Plant. p. 18. ed. Ald. Antea legebatur

μελία, οίτα, και ἀναρύκα, ἡν καλοῦσι φελ-

λόδρυν•

3 ὑποδρομὴν] ὑπερβολὴν Vat. 3. Mox πελίωμα pro πέλλωμα scripsimus cum Koenio ad Gregor. Cor. p. 288. ed. Schæf. adde Etym. M. p. 659, 11.

4 λόφον] τόπον Vat. 2. 4. mox iidem

μυρίκαι pro μυρσίναι.

τὰ ἀπευκτά μοι μαντευόμενος, ἀπευκταίαν συμφοράν ἀντ' ἄλλου κλήρου τοῖς ἐαυτοῦ παισὶ ματαλείποι. "Αλλως. ὁ μάντις δὲ ὁ Τήλεμος ἐχθρὰ άγορεύουν, ήγουν μαντευόμενος, ΕΧΘΡΑ είθε ΦΕΡΟΙΤΟ, ἀντί τοῦ ἐνέγκαι πρὸς τὸν ἑαυτοῦ οἶκον, ὅπως τοῖς ἐαυτοῦ ἐκγόνοις Φυλάξη αὐτά. έμαντεύσατο γάρ αὐτῷ, τῷ Πολυφήμῷ δηλονότι, Κύκλωπι, ἐκ τῶν 'Οδυσσέως χειρών αμαρτήσασθαι όπωπης. ασπερ το φίλος ένίντε μέν λέγεται έπὶ τοῦ φιλοῦντος, ἐνίστε δὲ ἐπὶ τοῦ φιλουμένου οὖτω καὶ τὸ έχθρός, τὸ ἐναντίον αὐτῷ, ἐνίστε μὲν λέγεται ἐπὶ τοῦ ἐχθαίροντος, ἐνίστε δε έπε του απηχθημένου καθό λέγεται ένταυθα το έχθρά.

25. Αλλά και έγω είς έρωτα διεγείρων αύτην ού προσβλέπω έξεπίτηδες, καὶ ἄλλην τινά φημι γυναϊκα έχειν ή δὲ ἀκούσασα ζηλοτυκεί με, ω Παιάν, καὶ διαβρείται. ἐπὶ θαύματος καὶ χαρᾶς ἐνναῦθα ἡ ἐπίκλησις.

28. Τὰν οἰστρον τοῦ μύωπος 10 Σώστρατος διαστέλλει. οἰστρος δε έστε πολέμιος τοις βουσίν. όταν γάρ δάκνωσιν αὐτούς, οἰστρείν ποιούσι, καλ τρέχειν πολλήν όδον μετά βοής έν τοις πεδίοις παταλιπόντας τον νομόν. μεταφορικώς οὐν φησίν ο Θεόκριτος την Γαλάτειακ οἰστρείν, και δρομαίαν έρχεσθαι πρός τὰ ἄντρα καὶ τὰς ποίμνας τοῦ Κύκλωπος.

29. ΣΙΓΛ. Λείπει τὸ ἐπέταξα, ήγουν ἐπέταξα τῆ κυνὶ σιγᾶν καὶ μή

WARKTER.

30. ΡΤΓΧΟΣ ΕΧΟΙΣΑ, ή κύων δηλονότι, ΕΚΝΤΖΑΤΟ, έσαινε, καὶ κατεθώπευε, τὸ στόμα έχουσα ἀνάμεσον τῶν ἰσχίων, αὐτῆς. Τανυζηθμός λέγεται ή των κυνών ἄσημος ύλακή. ΙΣΧΙΛ δε τα ύπα την όσφυν έξ έχατέρων των μερών όστα, έν οίς έγχειται το ίερον όστουν. έχουσι δε τὰ τοιαῦτα ὀστᾶ τὰ λεγόμενα ἰσχία, κοιλότητάς τινας, εἰς ᾶς αἰ κεφαλαὶ των μηρων άρμόζονται. αί δὲ κοιλότητες αὖται καὶ γλουτά λέγονται, καὶ κοτύλαι, παρά την κοιλότητα. τὸ δὲ ΡΥΓΧΟΣ καταχρηστικώς ἐπὶ τῆς χυνός νῦν λέγεται. χυρίως γάρ ἐπὶ ὀρνέων. Αλλως. ρὶς λέγεται ἐπὶ άνθρώπων, ρύγχος ἐπὶ κυνῶν, ράμφος ἐπὶ ὀρνέων.

32. ΑΓΓΕΛΟΝ. Μηνύειν έστὶ τὸ κλέπτοντά τινα δεικνύειν, ἡ Φεύγοντα, ή τοιουτό τι ποιούντα και μηνυτής έπι τούτων. μηνύειν και τέ σημαίνειν άπλως, και δηλούν οίου, ό της κορώνης κρωγμός χειμωνα μηνύει. ἀγγέλλει δέ τις λόγους τινός πρός τινα, ήγουν διακομίζει. καὶ ἀγγέλο λειν το άφ' έφυτοῦ τινά λέγειν περί τινος, και άγγελος έπι τούτων. λέγει δε, ίσως δε αύτη δρώσά με ταῦτα ποιοῦντα, πέμψει άγγελον τὸν ἀπαγγε-

λούντά μοι πρέπον τι περί αὐτῆς.

32. ΚΛΑΣΩ. Κλείω, 2ο μέλλων κλείσω, παρά τοις κοινοίς εν χρήσει. οί ποιηταί δε κληίσω λέγουσι, διαλύσει της διφθόγγου, και τροπή του ε είς η, είτα τροπή του η είς α, καὶ προσγραφομένου του ίωτα, κλάσω, καὶ κλασο Δωρικώς. δοκεί δε και κληίζω είναι πας αύτοις έπι τούτου τοῦ

<sup>1</sup> κνυζηθμός] Conf. Arnaldi Lectt. Gr. ii. xi. p. 205. Μοχ μηρών pro μερών ma-

lebat Pierson, ad Mærid, p. 193. sepug. pante Toupio. Tamen Piersoni mutationi favent que in Scholiasta proxime sequentur.

² 6] pro 6 est ap' of in Vat. 1. 2. ut.

paullo post,

<sup>10</sup> Záarparos} Conf. Phavorinum, v. OETPRI et Schol, ad Apollon. Rh. i. 1265. ubi in Scholiis e cod. Par, vitiose Idem nomen in Schol. ad i 115. communio Zónarpes.

σου δήσας σε ἐπύγιζεν, ἐμόλυνεν. ὅπερ δηλοῖ τὸ ἐκάθηρεν, ἀντὶ τοῦ ἔτυπτε καὶ ἐξέδειρε. καὶ ᾿Αριστοφάνης πέδει τὰς πλευρὰς καὶ ἐκάθηρεν.

120. Μόρσων, ἀπὸ τοῦ νῦν τις δάκνεται, λυπεῖται, πικρίαν ἔχει, νικώμενος ὑφ' ἡμῶν. ΟΤΧΙ ΠΑΡΗΣΘΕΥ;] οὐκ ἐνόησας, οὐ κατά τι

ησθάνθης;

121. Σχίλλα εἶδος βοτάνης πάντη ἀχρήστου γραίας δέ, τὰς γεγηρακυίας καὶ ξηράς. ὁ λόγος πάλιν πρὸς τὸν Λάκωνα. ἄξιος εἶ, Φησὶ, μᾶλλον ἀπελθεῖν εἰς τὰ μνημεῖα, καὶ τὰς γεγραιωμένας καὶ παλαιὰς καὶ ξηρὰς σκίλλας τίλλειν, ἤπερ ἐμοὶ ἐρίζειν. αὖται γὰρ παντελῶς ἄχρηστοί εἰσι. καλοῦνται δὲ σκιλλοκρόμμυα. ἢ τοῦτό φησι κατὰ τὸ ἔσω νοούμενον ἀπελθων τίλλε, φησί, τὰς παλαιὰς τρίχας τοῦ τάφου σοῦ, ἤγουν τῆς πυγῆς σοῦ. τὸ τίλλοις γράφεται καὶ τίλλειν, ἀντὶ τοῦ τίλλε, καὶ κόπτε. ['Απελθων τάχιστα σκίλλας παλαιὰς ἀπὸ μνήματος ἀνάσπα. ἔστι δὲ σκίλλα τὸ κοινῶς σκιλλοκρόμμυον.]

123. Ἡ χυχλάμινος βοτάνιον ἐστι ποιῶδες, λεπτόρριζον, ὅπερ χλιασθὲν ποιεῖ Ἰπρὸς χίμετλα. [Καὶ ἡ χυχλάμινος βοτάνη ἐστὶ παντελῶς ἄχρηστος.] ΑΛΕΝΤΑ. Ποταμὸς οὖτος ἐν Ἰταλία ἐλέγετο οὖτω καὶ τόπος

TIS EV KÃ.

124. ΙΜΕΡΑ. Πόλις ἐν Σικελία καὶ πηγὴ, ἀΦ' ἢς ῥεῖ ποταμός, ὁμωνύμως τῆ πηγῆ καλούμενος. ἐνταῦθα δὲ τὸν ποταμὸν λέγει. ΚΡΑΘΙ.

Ποταμός και ούτος περί Σύβαριν.

125. ΠΟΡΦΤΡΟΙΣ. Βλύζοις ύπὸ οἶνου εἴτε πορφυροῦς εἴης, τουτέστιν εἰς οἶνον μεταβληθείης. ΣΙΑ.  $^3$ Βοτάνη τίς ἐστιν, ἡ ἀνθύλλια ὅμοια σελίνω, ἐν τοῖς ποταμοῖς τρεφόμενα. κατὰ δέ τινας τὰ πρὸς τοῖς ποταμοῖς φυόμενα  $^4$ βροῦλα.

126. ΣΤΒΑΡΙΤΙΣ. Πηγή ἐν Σικελία. τὸ δὲ ΕΜΙΝ ἀντὶ τοῦ χάριν ἐμοῦ. ΟΡΘΡΟΝ. Καὶ κατὰ τὸ πρὸς ὄρθρον. μετὰ τῆς πρός προθέσεως

λέγεται, την διά τοῦ χρόνου χίνησιν.

127. ΤΑΝ ΚΑΛΠΊΔΑ. Γράφεται καὶ τὰ καλπίδι, ἤγουν, τὴν ὑδρίαν εἰς κηρόμελι καταδύσαι. ἡ ἀντὶ τοῦ τὴν ξύλινον ὑδρίαν ἐν τοῖς κηρίοις βά-ψαι. καὶ ἡ ἐμή φησιν ἐρωμένη τῆ ὑδρία τὸ ῥέον ἀπὸ τῆς κρήνης μέλι ἀντλήσοι.

128. ΚΤΤ. Κύτισος, αίγιλος, καὶ σχίνος, θάμνοι εἰσίν, οὺς ἐπινέμον-

Tal ai alyes.

129. ΚΟΜ. Κόμαgoς, είδος δένδρου. ΚΕΟΝΤΑΙ δε άντὶ τοῦ κεῖνται, καθέζονται.

130. ΜΕΛΙΤΕΙΑ. Είδος βοτάνης γλυκιζούσης.

131. ΚΙΣΣΟΣ, ἔστιν είδος βοτάνης δάκανθώδους ἐοικυίας ρόδοις. ἐν

<sup>1</sup> πρδε χίμετλα] Reinesius citat Dioscorid. ii. 194.

- <sup>2</sup> 'Ιταλία] Σικελία. Λέγεται ποταμός καὶ οὖτος περὶ τὴν Σύβαριν. Vat. 2. Sed vid. ad v. 124. KPA.
- 3 Hunc locum cod. Laur. 46. ita supplet:
  βοτάνη τίς ἐστιν, ἄκαρπος. καὶ "Ομηρος.
  'Αμφὶ δὲ λειμῶνος μαλακοῦ σία. Τὸ γὰρ ἴον
  ἐν τοῖς τζ ιμῶσιν οὐ πέφυκε γενέσθαι, ἀλλὰ τὸ σίον.
- 4 βροῦλα] vid. Schol. ad Idyll. i. 53. not. 41.
- 5 ἀκανθώδους κ. τ. λ.] Ita corrigit Salmasius: κισσός ἐστιν είδος βοτάνης ἀνθώδους ἐοικυίας ρόδφ. Hyl. Iatr. cap. vii. p. 8. Conf. Hesych. v. KIΣΣΟΣ. Addam quod sentit idem Salmasius de plantarum descriptionibus apud Scholiastas hosce nostros. "Scholiastes Theocriti plane etiam refert, cynosbati fructum esse παραπλήσιον

έτέροις δὲ ροδάπισσος γράφεται, εν μέρος λόγου. ἔστι δὲ καὶ αὖτη τῶν θάμνων, γλυκῶδες ἄνθος προϊεμένη περὶ τὰ γόνατα δὲ τῶν τράγων καὶ τὸν πώγωνα πήσσεται.

133. [ΩΤ. Λαβοῦσά με ἀπὸ τῶν ὧτων, καὶ πρὸς σὲ κλίνασα.]

134. ΕΥΜΗΔΕΥΣ. Αντί τοῦ Εὐμήδους. Ετερος οὖτος, τός εοικεν, ερτομενος αὐτοῦ.

133. ΩΡΕΞΑ. 'Ορέγω τὸ ἐκτείνω. ἐπεὶ δὲ δ δίδωσί τις, ὁρέγων την

χείζα δίδωσιν, άρεξα λέγει άντὶ τοῦ έδωκα.

136. ΚΙΣΞΑΞ. Κίσσα, είδος δρνέου ἀμούσου, ἐπιθυμητικοῦ, μιμηλοῦ. ὅθεν ὁ ἐπὶ γυναικῶν τὸ κισσᾶν παραλαμβάνεται, παρόσον μὴ γεννῶσὰι, ἀηδίζονται πρὸς τὸ οὖτω ποιεῖν. ὁ νοῦς τοῦσπερ ἀπρεπές ἐστι κίσσαν πρὸς ἀηδόνας φιλονεικεῖν, καὶ ἔποπας πρὸς κύκνους, οὖτω καὶ σὲ πρὸς ἐμέ. σὰ δὲ ταλαίπωρε ἔοικας φιλόνεικός τις καὶ δύσερις είναι. [Πσπερ οὐ δίκαιον τὰ ἀμουσότατα πρὸς τὰ ἔμμουσα ἐρίζειν, οὖτως οὐδὲ σὲ πρὸς τοῦτον ἄμουσος γὰρ εἰ.]

137. ΦΙΛΕΧΘΗΣ. Είς έχθος καὶ μῖσος τοὺς Φίλους ἄγων, ἡ φιλό-

FEIXOS.

138. Σοὶ δὰ Κομάτα τῷ νικήσαντι δίδωμι τὸ ἔπαθλον, καὶ σὺ δὰ θύσας αὐτήν, δηλονότι τὴν ἀμνίδα, ταῖς νύμφαις, καλὸν κgéaς ἐμοί, τῷ

Μόρσωνι, εύθυς πέμψον.

141. ΦΡΙΜΑΣΣΕΟ. Τουτέστι μεθ' ήδονης σκίστα, φυσώσα τοῖς μυκτηροι, καὶ ἐπαίρου πᾶσα ἀγέλη τῶν τράγων. τὸ δὲ φριμάσσεο, ἀπὸ τοῦ ήχου τῶν αἰγῶν ωνοματοπεποίηται. λέγεται δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἴππων. καλεῖται δὲ ὁ τρόπος ὀνοματοποιία. ἡ φριμάσσεο, προιμαγμὸν ἀποδίδου μετὰ ἡδονης, τουτέστι, βρενθύου καὶ ἐναβρύνου, αι πᾶσα ἀγέλη πεποιημένη δὲ ἡ λέξις τοιοῦτος γὰρ δοκεῖ είναι ὁ ἡχος τοῦ πταρμοῦ τῶν αἰγῶν. οὐ κυρίως δὲ τῆ λέξει κέχρηται. Φριμαγμὸς μὲν γάρ ἐστι κυρίως ἡ τῶν ἵππων βλήχη δὲ ἡ τῶν αἰγῶν καὶ προβάτων.

βοδίφ. [Idyll. v. 92. Nos habemus δμοιον βόδφ.] Ita sane est, sicut describitur a Dioscoride. Sed morem ille suum tenet, quem in pluribus apud eum observavi, ut duas res una descriptione confundat. Sic duo glycyrrhizm genera miscuit, sic duo echii æque in unum contraxit. Ita ergo κυνόρδοδον et κυνόσβατον miscella et indistreta historia exposuit." Salmas. ibid. cap. xxv. p. 24. Confer eund. cap. xxvi. p. 26. Nec non ibid. cap. li. p. 59. Locus Theophrasti, unde hæc de Cynosbato desumsit Scholiastes noster, ab Athenæu servatur, l. i. pag. 70. C. edit. Cas. Extat et in Theophrast. Hist. Pl. l. iii. c. 11. ubi dicitur, Cynosbati fructum esse παραπλήσων τή ροία. Corrige ergo in Scholio prædicto δοίφ pro δόδφ. Cynosbati fruetus similis est malo punico. · Conf. tamen Casaub. ad Athenæum pag. 145. 10. edit. 1621. Ita tamen adhuc refingi meliusque disponi possit totum scholion: φυτάριον δὲ ὁ κυνόσβατός ἐστιν δμοιον ρόδφ, τὸν καρπὸν ἔχον παρόμοιον ταῖς ροιαῖς ἔστι δὲ μεταξὺ θάμεου καὶ δένδρων, ἀκανθώδες, ὡς φησι Θεόφραστος. Est autem Cynosbatus planta similis rosæ, fructum habens similem malis punicis: est autem inter fruticem es arborem, nec non spinosa, ut ait Theophrastus. Bene et hic servari possit ἡ ταῖς ροδεαῖς putem enim mala Punica vocata fuisse ρόδεα. Vel in ea parto contextus lege, παρόμοιον τῷ τῆς ροίας, ἡ τῆς ροδέας. Hoc vel simile. Jam vero debetur ea confusio, de qua queritur Salmasius, diversis Scholiis in unum coalescentibus. Wartonus.

6 έπλ γυναικών] Toupius scribendum censet, οὐπλ γυναικών γεννωσών. Verbum κισσάν de mulieribus prægnantibus usurpatur. Κισσάν idem quod γεννάν. Conf. Schol. i. 151.—Μοκ προσλαμβάνειν Vat.

3. pro παραλαμβάνεται.

' φριμαγμόν] φριμαδμον Vat. 3.

142. ΚΗΓΩ. Αντί του και έγω σύν ύμιν καταγελάσω του .Τάκωνος.

το δε ΚΑΧΑΞΩ έκβολή του γ είρηται διά το μέτρον.

144. ΑΝΤΣΑΜΑΝ. Την νίκην έλαβον. ΕΣ ΟΤΡΑΝΟΝ ΥΜΜΙΝ ΑΛΕΤΜΑΙ. 'Εκ περιχαρίας, φησίν, ω αίγες κερουχίδες, ήγουν κερασφόροι, είς τον ούρανον άναβήσομαι.

145. ΚΕΡΟΤΧΙΔΕΣ. Αι κέρατα έχουσαι ή κεκρατημέναι τοις κέςασιν. ή κες ουλίδες, αὶ ούλα κέρατα ἔχουσαι. <sup>8</sup>κερουλκίδες δὲ

αί ύπὸ τῶν περάτων ἐλκόμεναι. [Τρισσῶς γράφεται κερουχίδες.]

147. ΛΕΤΚΙΤΑΣ. Ο λευκός. πεποίηται το ονομα άπο της λευκότητος του τράγου. ως γαρ από του μέσος μεσίτης, και όδος όδιτης ούτω καὶ ἀπὸ τοῦ λευκὸς λευκίτης. ΚΟΡΤΠΤΙΛΟΣ. Ο τοῖς κέρασι πλήττων, άπὸ τοῦ πορύπτω τὸ περατίζω, πρὸς τὸν τράγον δὲ τοῦτό Φησιν, ἐπιτρέ- 🧎 χοντα ταις αίξι και τοις κέρασι 9 τύπτοντα. Εησίν ούν, εί τινα άπο των αίγων όχεύσεις, πρίν ή έμε καλλιερήσαι ταῖς νύμφαις τὸν άμνόν, δν ἐνίκησα τῷ Λάκωνι, ΘΛΑΣΩ σε, ἀντὶ τοῦ θλάσω σου τὰ αἰδοῖα.

149. ΠΑΛΙΝ. Επιχειρεί δχεύειν δηλονότι. ΓΕΝΟΙΜΑΝ. 'Αλλ' έὰν μή σε θλάσω, γενοίμην ἀντὶ Κομάτα Μελάνθιος, καὶ κολασθείην ῶσπερ έχεινος ύπο Εύμαίου, και 10 Φιλοιτίου έν τοις 'Οδυσσέως οίποις [ Τον παρ' "Ομηρόν Φησι Μελάνθιον" ήν γὰρ δοῦλος τῶν μνηστήρων Πηνελόπης ]

## EI∆TAAION €.

Ι. [ΔΑΜΟΙΤΑΣ καὶ ΔΑΦΝΙΣ. Εναντίως έχει τοῦτο τῷ λεγομένφ Αλκμανικώ σχήματι. Ένταῦθα γὰς ἐνικὸν ἐπάγεται ἐπὶ τοῖς δυσίν έκει δὲ πληθυντικόν λέγεται μετά του 'ἐνικου' οἶον, εἰ δε κ' 'Αρης ἄρχωσι μάχης, ή Φοίβος 'Απόλλων. Λύεται δε έχεινο μεν ύπερβάτω' οίον, εί δέ x' "Αρης καὶ Φοϊβος 'Απόλλων άρχωσι. Τοῦτο δὲ ἀπὸ κοινοῦ λαμβάνο-

μεν τὸ τὸ βουκόλος.]

2. ΑΓΑΤΕ. Πρός τὸν "Αρατον τον ποιητήν τὸν τὰ Φαινόμενα γράψαντα φίλον δντα διαλέγεται ο Θεόκρντος. Ισόχρονος γάρ ήν αὐτῷ, οὖ καὶ άλλαχόθεν μνημονεύει, ένθα πρὸς 'Αγεάνακτα τὸν Μιτυληναΐον ώμίλει. ["Αλλοι δέ φασι" πρός τινα ούτω καλούμενον.] "Αλλως, είκὸς τὸν ἀστρονόμον Αρατον είναι, ώ συγκεγρονίκει ο Θεόκριτος, ού μέμνηται καὶ έν τοῖς Θαλυσίσις. "Αρατος δ' δ τὰ πάντα Φιλαίτατος ἀνέρι τήνω. χείνται δὲ δύο άνερες άδοντες εν Σικελία, Δαμοίτας καὶ Δάφνις άδουσι δ' άμφότεροι του Πολυφήμου Κύκλωπος τον έρωτα τον έπὶ Γαλατεία ο δε Δαμοίτας οίους αν Πολύφημος αποκρινόμενος λόγους έφη πρός τους υπ' έκείνου είρημένους. ΗΣ Δ' Ο ΜΕΝ. Ήν δὲ τῶν ἀδόντων ὁ μὲν ἄςτι χνοάζων

9 τύπτοντα] τλήττοντα Vat. 3.
10 Φιλοιτίου] Φιλοίτιος Vat. 4. 5.

<sup>1157.</sup> p. 899.

gebatur &. Qui sequitur hexameter, legi- ἐντελή κοιήσαι τὸν λόγον. tur apud Homer, Iliad. xx. 138.

κερουλκίδας] "Αλλως, κερουλίδες Vat.
 Δ βουκόλος] Vox βουκόλος tam ad
 3. 4. 5. Conf. Valcken. ad Phœniss. v. Dametam quam ad Daphana referenda est, Schol, ad Pindar, Olymp. iv. 38. Heyn. έχει δε όμοίως τῷ Δαμοίτας καὶ Δάφ-<sup>10</sup> Φιλοιτίου] Φιλοίτιος Vat. 4. 5. νις ο βουκόλος πλην δτι έκει μέν το <sup>2</sup> ένικοῦ] Correxit Toupius. Autea le- βουκόλος, ἀπὸ κοινοῦ λεγόμενον, ἀρκοῦν ῆν

το γένειον, ο δε πληρώσας αυτό ταῖς θριξίν. ἢ πυρρός ο άφτίχνους, ο ἢθη πωγωνίτης. ὡς ³Εὐριπίδης. Πυρρός γενύεσσιν. ἡμιγένειος δε ο οὖπω πᾶ-

4. Μεσούσης ἡμέρας, ἡ ἐν μεσαιτάτφ τοῦ θέρους, ἡ ἐν μέσφ ἡμέρας

τοῦ θέρους.

6. 'Ως πρὸς παρόντα τὸν Κύκλωπα διαλέγεται' μήλοισι βάλλει, μηλο-

βολεί, είς έρωτα υπάγεσθαι βουλομένη.

7. Δυσέρωτα δὲ εἶπεν αὐτὸν, ἦγουν μὴ εἰδότα ἐρᾳν, παρόσον οὐκ ἐἐπεῖχεν αὐτῆ. Θοῦρίς Φησι, διὰ τὴν εὐβοσίαν τῶν θρεμμάτων καὶ τοῦ γάλακτος πολυπλήθειαν τὸν Πολύφημον ἰδρύσασθαι ἱερὸν παρὰ τῷ Αἴτνῃ Γαλατείας. Φιλόξενον δὲ τὸν Κυθήριον ἐπιδημήσαντα, καὶ μὴ δυνάμενον νοῆσαι
τὴν αἰτίαν ἀναπλάσαι, ὅτι Πολύφημος ἦρα τῆς Γαλατείας. ΑΙΠΟΛΟΝ.
Τὸν ἄνδρα τὸν ποιμένα. ἀντὶ γὰρ τοῦ εἰπεῖν ποιμένα, καταχρηστικῶς
εἶπεν αἰπόλον, ἐπεὶ καὶ ὁ Κύκλωψ ποιμὴν ἦν, ἡ ἐπεὶ καὶ αἶγας ἔνεμεν ὁ
Κύκλωψ. καὶ "Ομηρος. Μῆλ' ὅϊές τε καὶ αἶγες. τέως γοῦν τὸ αἰπόλον
ἀντὶ τοῦ ποιμένα εἴρηται.

8. ΠΟΘΟΡΗΣΘΑ. Καὶ σὰ αὐτὴν οὰ προσβλέπεις.

9. ΠΛΛΙΝ. Καὶ πάλιν αὖτη τὴν κύνα βάλλει τοῖς μήλοις. τὸ γὰρ ἰδὲ ἀντὶ τοῦ καί. γράφεται καὶ ἀδί. καὶ λέγει τὸ σχόλιον οὖτω τινὲς χωρὶς τοῦ δέ γράφουσιν, ἐκτείνουσι δὲ τὸ ι, ἴνα ἀντωνυμία τυγχάνη δεικτική. τὸ δὲ ἑξῆς, τὴν κύνα βάλλει, ἢ σοι ΤΩΝ ΟΙΩΝ ΕΠΕΤΛΙ ΣΚΟΠΟΣ, ἤγουν 5 φύλαξ.

10. BATZAEI. Αὐτὴ δὲ ἡ κύων ὑλακτεῖ εἰς τὴν θάλασσαν βλέπουσα. τὸ βαΰζειν ἐπὶ τῶν σκυλακίων λέγεται κυρίως, ἐπὶ δὲ τῶν τελείων κυνῶκ τὸ ὑλακτεῖν λέγουσιν. ὧστε τὸ βαΰσδει ἐνταῦθα ἀντὶ τοῦ ὑλακτεῖ λέγεται.

11. [ΦΑΙ. Ἡ σκιὰ αὐτῆς ἐπὶ τοῦ ὕδατος ἐτυποῦτο ἡ ἡχώ τις γενομένη ἐκ τοῦ δρόμου αὐτῆς εὐαίσθητος τῆ ἀκοῆ ἐγένετο τῶν κυμάτων ἡσυ-

χαζόντων.]

- 12. Τὰ δὲ καλὰ κύματα ἡσύχως ἀναβραττόμενα δεικνύει αὐτὴν τὴν Γαλάτειαν ἐπὶ τοῦ αἰγιαλοῦ τρέχουσαν. ἡ αὐτὴν τὴν Γαλάτειάν φησιν ἐπιτρέχουσαν ἡσύχως κινουμένου τοῦ αἰγιαλοῦ εἰς τὴν θάλασσαν ἐμφανίζειν, καὶ ὧσπερ ἐν κατόπτρῷ δεικνύειν αὐτῆς τὴν μορφὴν τὴν θάλασσαν. τὸ ΚΛΧΛΛΖΟΝΤΛ ἀντὶ τοῦ ἤχοῦντα, ὁ τρόπος ὀνοματοποιία. ἡ καχλάζειν τὸ ψοφεῖν τὸ κῦμα φερόμενον ἐπὶ τοὺς κάχληκας. [κάχλακες δέ εἰσιν οἱ κερμάδες λίθοι.] τὸ δὲ ΕΠ' ΛΙΓΙΛΛΟΙΟ ΘΕΟΙΣΛΝ, μετωνυμικῶς ἀπὸ τῆς γαλήνης τῆς θαλάσσης, πρὸς Γαλάτειαν τρέπεται, καὶ λέγει ἐπάνω αὐτὴν τῶν κυμάτων βαίνειν.
- 13. Σκόπει, Ίνα μη ἐπὶ ταῖς κνήμαις τῆς παιδός, ἤγουν τῆς Γαλατείας, ὁρμήση, ἐπιπηδήση ἐκ τῆς θαλάσσης ἐρχομένης, καὶ καταμύξη τὸ εὐειδὲς αὐτῆς σῶμα, ἤγουν, καταξάνη, κατασπαράξη.

τα 15. Ο ποθεν, ἀπὸ τῆς οἰκείας Φύσεως, διαβρεῖται ὑπὸ τρυφερότητος, ὡς ἀπὸ τῆς κινάρας οἱ πάπποι. χαῖται γὰς οἱ πάπποι τῆς κινάρας. λέγονται

<sup>3</sup> Ευριπίδης] Phoeniss. v. 32. ήδη δὲ τυχεν αὐτῆς.
πυρσαῖς γένυσιν ἐξανδρούμενος.
5 φύλαξ] φυλάκισσα Vat. 3.
4 ἐπεῖχεν αὐτῆ] Antea legebatur ἐπέ-

Σιμιχίδαν λέγεσθαι τὸν Θεόκριτον διὰ τὸ εἶναι σιμόν, κακῶς λέγουσι. ΜΕΣΑΜΕΡΙΟΝ. Κατὰ τὸ μέσον τῆς ἡμέρας ἔλκεις τοὺς πόδας, ἀντὶ τοῦ πορεύη. οἱ γὰρ βαδίζοντες, ἔλκοντες τοὺς πόδας βαδίζουσιν.

22. ΑΝΙΚΑ. Όπότε καὶ ὁ σαῦρος, ἡ κοινῶς λεγομένη χλωροσαῦρας ἐπὶ τοῖς φραγμοῖς ἡρεμεῖ. ἀρσενικῶς ὁ σαῦρος. λέγεται καὶ θηλυκῶς ἡ σαῦρα. φησὶ δὲ ᾿Αριστοτέλης περὶ τοῦ ζώου τούτου, ὅτι ξηραινόμενον εἰς

έχιν μεταβάλλεται.

- 23. ΕΠΙΤΥΜΒΙΔΙΟΙ. Αὶ ἐπὶ τῆ κεφαλῆ τὸν τύμβον φέρουσαι τοῦ κατρὸς αὐτῶν. ΚΟΡΤΔΑΛΙΔΕΣ ἐνταῦθα είδος <sup>7</sup> ὀρνέου. λέγονται δὲ ἐπιτυμβίδιοι, ὅτι τάφοις ὡς ἐπιπολὺ ἐνδιατρίβουσιν. εἰ δὲ κορυδαλίδας τὰ στρουθία νοήσεις, κορυδαλίδες μὲν λέγονται διὰ τὸ κόρυσιν ἐοικέναι τὸ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῶν ἀνάστημα, ἐπιτυμβίδιοι δὲ, ὅτι ὡσεὶ τύμβον τὸ τοιοῦτον ἀνάστημα ἐπὶ κεφαλῆς ἔχουσι. Φέρεται δὲ καὶ ἐπὶ τούτων ἱστορία τοιαύτη. ὅτι πρὸ τοῦ γενέσθαι τὴν γῆν, γεγόνασιν αὐται. συνέβη δέ ποτε αὐτῶν τὸν πατέρα θανεῖν, καὶ γῆς μὴ οὖσης, ἐτάφη ὑπὲρ τῆς κορυφῆς τοῦ ἰδίου γόνου διὸ καὶ ἐπιτυμβίδιοι ἐπεκλήθησαν. ᾿Αλλως. Ἐπιτυμβίδιοι, ἡ ὅτι τοῖς τάφοις ἐνδιατρίβουσιν, ἡ ὡσεὶ τύμβον ἐπὶ τῆς κεφαλῆς φέρουσιν ἡ παρὰ τὸ τύφω Φλογοειδεῖς γάρ εἰσι. ΗΛΑΙΝΟΝΤΑΙ. Ῥέμβονται [ὑπὸ τῆς ἄλης], πλανώμεναι στρέφονται, ὅμως καὶ αὖται ἡρεμοῦσιν.
- 24. \*Η ἐπὶ εὐωχίαν κεκλημένος σπεύδεις, ἢ ἐπὶ ληνόν τινος ἀπὸ τῶν πολιτῶν ἀπέρχη οἱ γὰρ κεκλημένοι σπεύδουσιν. ἐπὶ δὲ τῶν βραδυνόντων

παροιμία.

"Ος τις ἐπὶ δεῖπνον κληθεὶς ὀψὲ ἔρχεται, 

ΤΗ χωλός ἐστιν, ἡ οὐ δίδωσι συμβολάς.

25. Όντως πορευομένου σου τοῖς ποσὶ πᾶσα λίθος ΠΡΟΣΠΤΑΙΟΥΣΑ, ἤγουν προσκρούουσα ταῖς ἀρβυλίσιν, ἐμμελῶς ἡχεῖ. ΑΡΒΤΛΗ δὲ εἶδος ὑποδήματος ἀπὸ τοῦ ἀρμόζεσθαι. θηλυκῶς ἡ ΛΙΘΟΣ, ὡς καὶ 'Όμηρος' Λίθοι πωτῶντο θαμειαί' καὶ Δόμον ξεστῆς αἰθούσησι τετυγμένον λίθοις δηλονότι ξεστοῖς.

27. Πρός τοῦτον ἐγὰ ἀπεκρίθην Λυκίδα φίλε, πάντες λέγουσί σε είναι συρικτήν κατὰ πολὺ ὑπεςέχοντα, καὶ ἐν τοῖς νομεῦσι, καὶ ἐν τοῖς θερισταῖς.

28. ΣΤΡΙΚΤΑΝ. Συρίζειν τὸ διὰ σύριγγος μέλπειν. καὶ συρικτής ἐπὶ

τούτου. ἐνταῦθα δὲ <sup>8</sup>συρικτὴν λέγει τὸν κοινῶς τραγφδητήν.

29. ΤΟ ΔΗ. Όπες δη το ἄδειν, 9 η το είναι τινα συρικτήν, λίαν εὐ-φραίνει τον ημέτεςον θυμόν, ἀντὶ τοῦ την ἐμην ψυχήν. ἐκ τοῦ ποιητοῦ δὲ ὁ λόγος, ἀντὶ τοῦ, ἐΦ' ῷ δη μάλιστα καὶ αὐτὸς τέρπομαι.

30. Κατά την έμην δόξαν. έλπίζω φησίν ότι οὐ παρευδοχιμήσεις ήμας.

καλ "Ομηρος" οὖτι καθ' ἡμέτερόν γε νόον.

31. Α Δ' ΟΔΟΣ. Έπὶ θαλύσια ἀνυομένη, ἡ ἐπὶ θαλύσια ἄγουσα ἡμᾶς. [Ενθα σῖτον ἐντρίβουσι. Τὸ δὲ ὅλβον ἀπαρχόμενοι ἀντὶ τοῦ τῆς ἐπικορπίας ἀπάργματα.] Η ΓΑΡ. "Οντως γὰρ φίλοι ἀνέρες, τῆ Δήμητρι τῆς τῆ εὐπέπλω, εὐωχίαν τελοῦσι, τῶν καρπῶν ἀπαρχὴν διδόντες.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> δρνέου] Cd. Laurent. 46. έρπετοῦ. <sup>8</sup> συρικτὴν] συριστὴν Vat. 3. Paullo post πρόγονον pro πατέρα Vat. 3. <sup>9</sup> ἡ] ήτοι Vat. 3.

- 33. ΜΑΛΑ. Εὖχαρπον γὰς ἐποίησεν ἡ δαίμων τὴν ἀλωὴν αὐτῶν ἤγουν, εὖ ἔχουσιν, ἕνεκα τῆς πληθύος τῶν καρπῶν μέτρω κατὰ πολὺ πλουσίω.
- 34. ΕΥΚΡΙΘΟΝ. 'Απὸ μέρους, τῆς κριθῆς. τὴν εὖκαςπον παςεδήλωσεν, εὖκςιθον δὲ, καὶ οὐχὶ εὖσιτον ἀλωὰν προσηγόρευσε, διὰ τὸ δοκεῖν πρῶτον εὑςεθῆναι τὸν τῆς κριθῆς καςπόν. κςιθὴ δὲ ἀνομάσθη, ὅτι μετὰ τὸν σῖτον προεκρίθη τῶν ἄλλων καρπῶν, ἡ παςὰ τὸ τοὺς στάχυας τῆς κριθῆς κεκριμένους καὶ διακεχωρισμένους ἔχειν τοὺς κόκκους. ΑΛΩΑΝ δὲ τὴν ἄλωνα, παρὰ τὸ ἄλως. ἄλως δὲ ἀπὸ τοῦ ἀλίζω, τὸ συναθροίζω. ἐκεῖ γὰρ ἀθροίζουτι τοὺς στάχυας. κὰὶ Καλλίμαχος 'Ες τὸ πςὸ τείχους ἱεςὸν άλέες δεῦτε. καὶ ἄλς, ἡ θάλασσα ἐντεῦθεν, καὶ τὸ ἀλεὶς ἀντὶ τοῦ συστραφείς.

δεῦτε. καὶ ἄλς, ἡ θάλασσα ἐντεῦθεν, καὶ τὸ ἀλεὶς ἀντὶ τοῦ συστραφείς. S6. Βουκολικὴν ἀδὴν ἄδωμεν. ἴσως ὁ ἔτερος τὸν ἔτερον ἀφελήσει. TAX'  $\Omega TEPOΣ]$  Δωρικὴ ἡ συναλοιφή. τὸ γὰρ ὁ ἔτερος, οὖτερος διὰ τοῦ υ' ὡς καὶ παρ' Ἡροδότω. Το ἡμαρτημένως δὲ ἐξενήνοχε τὸ ὢτερος. ἔτερος γὰρ ἄλλος ἐκ πλειόνων.

37. [ΚΑΠ. "Ηγουν τὸ ἡδὺ μεταφορικῶς. τὰ γὰς ἔξοπτα τῶν ἐδεσμά-

των ήδύνει την γεῦσιν.]

39. ΟΤ ΔΑΝ. Μὰ τὴν γῆν. ὤμνυον γὰρ κατὰ τῶν στοιχείων ὡς  $^{3}$ Ομηρος Χειρὶ δὲ τῆ ἑτέρα μὲν ἔλε χθόνα πουλυβότειραν. τὸ δὲ  $KAT^{\circ}$   $EMON\ NOON$ , ἀντὶ τοῦ κατὰ τὴν ἐμὴν κρίσιν, ὡς ἄνωθεν. [Κατὰ τὴν

ημετέραν δόξαν. Καὶ "Ομηρος ημέτερόν γε νόον.]

40. ΣΙΚΕΛΙΔΑΝ. 'Ασκληπιάδην φησὶ τὸν ἐπιγραμματογράφον. Εσπερ γὰρ Σιμιχίδαν ἑαυτὸν καλεῖ ὁ Θεόκριτος πατρωνυμικῶς, ὡς υἰὸν Σιμιχίδα, καὶ τὸν Εὐμήδην Κρατίδαν, υἱὸν ὄντα Κρατίδα οὖτω καὶ νῦν Σικελίδαν ὀνομάζει τὸν 'Ασκληπιάδην τὸν Σάμιον, [τὸν ἐπιγράμματα γράψαντα,] ὡς υἱὸν Σικελίδα, οὖ δοκεῖ ἀκουστης γεγονέναι. ['Ο Θεόκριτος Σικελίδας δὲ ἐκαλεῖτο πατρωνυμικῶς ἡν γὰρ Σικελοῦ, οὖτω καλουμένου, υἰός.] ὁ δὲ Φιλητᾶς, Κῷος τὸ γένος ἡ, ὡς ἔνιοι, ''Ρόδιος, υἱὸς Τηλέφου. ποιητης δὲ ἡν καὶ οὖτος.

41. ΒΑΤΡΑΧΟΣ. "Ηγουν, πρὸς τοὺς εἰρημένους σοφούς, οὐδαμινός εἰμι' καὶ ώσπερ βάτραχος ἐρίζει πρὸς τὰς ἀκρίδας, οὕτω κάγω πρὸς αὐτούς ἦγουν, τοιαύτην δὲ ἔχω σύγκρισιν πρὸς αὐτούς, οἷαν ἔχει βάτραχος πρὸς ἀκρίδας. ὁ γὰρ βάτραχος τραχύφωνός ἐστιν. ὅθεν καὶ ἀνόμασται, βοάτραχός τις ἄν, ὁ τῆ βοῆ τραχύς. τῶν δὲ ἀκρίδων εἰσί τινες, αἷ συρί-

ζουσιν έναρμόνιον.

43. Ταύτην σοι έφη την ράβδον χαρίσομαι, διότι εί φυτον έπ' άληθεία δλον έκ Διος εἰργασμένον. το ΕΦΑ μόνον Θεοκρίτου ο δε λοιπος στίχος τοῦ Λυκίδα.

- 44. ΠΑΝ. "Οτι φιλαλήθης πέφυκας. το δε έκ Διός, ότι άψευδής εστιν ο Ζεύς ώς και "Ομηρος ου γαρ εμον παλινάγρετον ουδ άπατηλον, ότι κεν κεφαλή κατανεύσω.
- 10 ήμαρτημένως κ. τ. λ.] Scribit Heinsius (Lectt. Theocr. p. 340): ήμαρτημένως δὲ ἐξενήνοχε τὸ ἄλλος ἔτερος γὰρ ἐκ δυοῦν, ἄλλος ἐκ πλειόνων. Aliter Casaubon. p. 261. (p. 96. Reisk.). Conf. etiam Kæn. ad Gregor. p. 268. ΤΑΧ' ΩΤΕΩΣ ἐξημαρτη-

μένως εξήνεγκεν. οῦτερος δ ετερος τον ετερον διὰ τῆς μουσικῆς ἀφελήσει. Vat. 3...

' 'Pόδιος] 'Ρόδιος ποιητής υίδς Τηλεφίλου Vat. 3. ποιητής etiam e cod. Laur. 46. enotavit Warton.

Βύρβιν την κρήνην καλεί. συμβήναι γάρ φησιν έξ αὐτομάτου καί αὐτο-Φυῶς βοὸς ρινὶ παραπλήσιον είναι τὸν τόπον, ἐξ οὖ τὴν κρήνην ἐκραγηναι ο Χάλκων ἐποίησεν. άλλοι δέ φασιν, ὅτι ο Χάλκων ἀνδριάντα έστησεν είς τὸν τόπον, ἐν ῷ τὸ ὕδως εύρέθη, καὶ ἐκ τοῦ ποδὸς τοῦ άνδριάντος τὸ ὕδωρ ἐξήςχετο καὶ νοοῦσι τὸ ός ἐκ ποδὸς ἄνυεν, η άνυσε κράναν, εὖ γ΄ ἐνερεισάμενος πέτρα γόνυ, ὅτι ὁ Χάλκων έχ τοῦ ποδὸς τοῦ ἀνδριάντος ήνυσε τὴν χρήνην Βούςειαν, εὖ καὶ καλῶς καὶ ἐπιστημόνως ἐνερεισάμενος τὸ γόνυ τοῦ ἀνδριάντος ἐν τῆ πέτρα τῆ πρὸς τῆ κρήνη εί δε τουτο ούτω νοήσεις, νοησαι όφείλεις και Βούρειαν κρήνην, την πολύρρουν, και πολυχεύμονα. είσι δέ 7τινες οι τὸ ἐκ ποδὸς ἐνόησαν τὸ ἔξω τῆς πεπατημένης όδοῦ, λέγοντες ὅτι ἡ πηγὴ πεζὶ ἦς ὁ λόγος, ούκ ην κατά την δημοσίαν όδόν, άλλ' έκτός. Βού βριναν] γράφεται γάς καὶ οὖτως, κρήνη ἡ Βύρρινα τῆς Κῶ. καὶ 8Φιλητᾶς Νάσσατο δ ἐν προχοῆσι μελαμπέτροιο Βοςίνης. Νικάνως δε ό Κῷος ὑπομνηματίζων φησί, Βούρρινα πηγή εν τη νήσω έστίν, ή το ἀφ' ύψους και τηλε βοὸς ρινί παραπλήσιος, ή έστι ρέουσα έκ πέτρας διά βοὸς κεφαλής. ΕΚ ΠΟΔΟΣ. "Ητοι ταχέως, η έξω της πεπατημένης όδου. οι δέ φασιν έχεισε έφιστάναι άνδριάντα, καὶ ἐκ τοῦ ποδὸς ἐκχεῖσθαι τὸ ὕδωρ. διὸ καὶ ἔφη εὖ γ' ένερεισάμενος πέτρα γόνυ, η σπουδαίως κατήρτισε την κρήνην. και ημείς φαμέν έκ ποδός οδον εύθέως εί μή μεταφορικώς έταξε το έκ ποδός, ήγουν, έξ έδάφους, και της πρώτης ύποστάσεως. και γάς "Ομηρος τα κατώτατα των όρων μέρη νείατον φησι πόδα. τὸ δὲ εὖ γ' ἐνερεισάμενος, συνεκδοχικόν παντί τῷ σώματι τῆ πέτρα ἐνερειδόμενος ὅθεν χεῖται. Αλλως. Ἐκ ποδὸς ἄνυεν, ήγουν, ἐκ βάθους ἡ ἀφ' ὑψηλοῦ. πόδες γὰρ τὰ πλησιάζοντα τη γη των όρων ή γενναίως προσκαθίσας τη πέτρα. τινές δέ φασιν, ότι οἱ στενωποὺς ὀρύσσοντες, τὸ μὲν γόνυ ἐρείδουσι τῆ γῆ, τῷ δὲ ἐτέρῳ ποδὶ τὸ σκαπτόμενον εκλαμβάνουσι χωμα, καὶ όπίσω αύτων διωθούνται. ούτως. ούν και ούτος ένερεισάμενος πέτρα γόνυ τη συνεργεία τοῦ έτέρου ποδός, την πρήνην ἐποίησε.

7. ΤΑΙ. Λί δὲ παρ' αὐτὴν τὴν πηγὴν αἶγειροι καὶ πτελέαι εὖσκιον ἄλσος έποίουν, χομώσαι καὶ θάλλουσαι φύλλοις, ήγουν δασεΐαι οὐσαι. 9 κλείθρη άεὶ ἐπὶ θηλυχοῦ· αἴγειρος δὲ ἐνίστε μὲν ἐπὶ ἀρσενιχοῦ, ἐνίστε δὲ ἐπὶ θηλυχοῦ λαμβάνεται. ή δε ΠΑΡΑ ενταύθα πλησιότητα δηλοί. ΚΑΤΗΡΕΦΕΕΣ

စီနဲ ဇာသတ်ပို့ရေး၄.

8. Καὶ οὖπω τὴν μέσην ἡνύομεν, ἀντὶ τοῦ, τὸ μέσον τῆς ὁδοῦ. μέση γάρ κοινόν μεσάτη, παρά ποιηταῖς. ΒΡΑΣΙΛΑ. Οἱ γράφοντες διὰ τοῦ δ, άμαρτάνουσιν. ἐγένετο γὰρ Βρασίδας Λάχων τὸ γένος, ὁ δὲ Βρασίλας Κῷος. ὁ Λαχεδαιμόνιος δὲ Βρασίδας οὐ ο τέθαπται ἐν Κῷ, ἀλλ ἐν Αμ-

11. Καί τινα συνοδίτην ΕΤΡΟΜΕΣ, άντὶ τοῦ ἔσχομεν, ἄνδρα μούσικόν άγαθόν, ΚΤΔΩΝΙΚΟΝ, τουτέστι, Κρητικόν. Κυδωνία γάς πόλις

7 Tives of of tires Vat. 3.

non displicet Wartono.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Φιλητᾶs] Versus Philetæ ita conceptus erat : δάσαντο δ' έν προχοήσι σελαμπέ-Trose (sic etiam Vat. 3. ap. Warton.) Boupβίνης. Correxit Heinsius p. 336. Barnesius in Vita Theocriti præfixa edit. Wartonianæ p. li. repouit μελαμψήφοιο, quod

<sup>9</sup> κλείθρη] "Scribe, κλήθρη. Nimirum legebat Scholiastes, Αίγειροι κλήθραί τε." Toup.

<sup>10</sup> τέθαπται] Sic Vat. 3. Antea legebatur θάπτεται.

γὰρ τῶν δύο ἐρίφων ἐσπέρας, [τὸ πέλαγος] νότος ταράσσει ἡ σφοδροὶ κατὰ τὴν θάλασσαν γίνονται χειμῶνες καὶ ὅταν ὁ ᾿Ωρίων εἰς τὸν ᾿Ωκεανὸν καταφέρηται. ΜΙΤ. Ἐπειδὴ Μιτυληναῖος ὧν ὁ ᾿Αγεάναξ μέλλει χωρίζεσθαι εἰς τὴν πατρίδα, φησὶν ὅτι αὐτῷ καλὸς πλοῦς ἔσται, καν χειμῶνος πλέῃ ιώστε τοὺς μὲν ἐρίφους ἐσπέρας δύνειν, καὶ τὸν ᾿Ωρίωνα καταφέρεσθαι, τὸν δὲ νότον ταράσσειν τὸ πέλαγος κατασταθήσεται δέ φησιν ὁ χειμών καὶ εὐπλοήσει ὁ ᾿Αγεάναξ, ἀν αὐτὸν τοῦ ἐρᾶν παύση χαρισάμενος τῆς ῶρας. ἔριφοι δέ εἰσιν ἀστέρες. ὅταν δὲ ἀνατέλλωσιν οὖτοι, ἀγριαίνεται ἡ θάλασσα.

- 57. Χ' ΑΛΚΤΟΝΕΣ. 'Αλκυών θυγάτηρ μεν 3 Αἰόλου καὶ Κανώβης, γυνη δὲ Κήϋκος. 'Αλέξανδρος δέ φησιν ὁ Μύνδιος, ὅτι αὕτη θεῶν λέλογχε Νηρηΐδων Λευκοθέην, Παλαίμονα, 'Αφροδίτην. ἀλκύονες οὖν ἐκλήθησαν παρὰ τὸ ἐν ἀλὶ κύειν. 'Αντίγονος δέ φησιν, ὅταν γηράσκουσιν αὶ ἀλκύονες, κήρυλοι καλοῦνται' 4' Αριστοτέλης δὲ διήρησεν ἀλκυόνα καὶ κήρυλον καὶ κορώνην οἱ δέ φασιν, ὅτι τὰ ἄρρενα τούτων κήρυλοι καλοῦνται' ὅπερ ἀληθές ἐστι. θρηνητικὸν δὲ τὸ ζῶον, καὶ παρὰ τοῖς αἰγιαλοῖς <sup>5</sup>νεοττεῦον. τὸ κῦμα ἀφαιρεῖται τοὺς νεοσσοὺς αὐτοῦ. δεκατέσσαρες δὲ ἡμέρας φασίν, ὅταν γεννᾶ, περὶ τὰς χειμερινὰς τροπὰς εὐδιάζειν, ᾶς καλοῦσιν ἀλκυονίδας, ἑπτὰ πρὸ τῆς γεννήσεως, καὶ ἐπτὰ μετὰ τὴν γέννησιν. ΣΤΟΡΕΣΕΤΝΤΙ. Καταστορέσουσι τὰ κύματα, γαληναῖα ποιήσουσιν, ἐάν με τοῦ ἔρωτος ἔξέληται, τὸν Λυκίδαν.
- 58. ΦΥΚΙΑ. Τὸ Φυκίον εἶδος βοτάνης. ἡ φύκος ἐστὶ τὸ χορτῶδες τῆς θαλάσσης ἀπόβλημα. οἱ δὲ φυκίον φασὶ βοτάνην τὴν ἐν τῷ βυθῷ γενομένην, παρὰ τὸ Φύεσθαι ἕτεροι δὲ Φυκία φασὶ τὰ ἐν τοῖς αἰγιαλοῖς βρύα κοκκινοειδῆ.
- 59. ΑΛΚ. Ἐπανάληψις τοῦτο. εἰσὶ δὰ ὄρνιθες θαλάσσιαι, ὧν τικτουσῶν στορέννυται ἡ θάλασσα. ΓΛΑΤΚΛΙΣ. Γλαυκὰς τὰς Νηρηΐδας φησὶ διὰ τὸ ἐν θαλάσση διάγειν οὐ γάρ εἰσι γλαυκαὶ τὸν χρῶτα. λέγει δὲ Λευκοθέαν, Παλαίμονα, καὶ ᾿Αφροδίτην.

60. ΕΦΙΛΑΘΕΝ. Έφιλήθησαν ή φιλοῦνται. ἔστι δὲ Αἰολικόν, ώς

καὶ τὸ ἐκόσμηθεν. Καλλίμαχος δὲ τοῦτο παροξύνει.

62. Πρια, ἔγκαιρα, ἐπιτήδεια· ἢ ὤρια τῷ ᾿Αγεάνακτι ἀποπλέοντι εἰς Μιτυλήνην γένοιτο πάντα, ἤγουν τὰ διὰ φορντίδος αὐτῷ· ἢ ὤρια πάντα γένοιτο, ἀντὶ τοῦ φυλακτικά, ἀπὸ τοῦ ἀρῶ τὸ Φυλάσσω.

63. ΑΝΗΘΙΝΟΝ. Είδος ἄνθους τὸ <sup>6</sup>ἀνήτινον. ἀνηθίνοις δὲ ἐχρῶντο στεφάνοις, ὡς ᾿Αλκαῖος καὶ Σαπφώ. Φασὶ δέ τινες καὶ πᾶν ἄνθος ἀνήτινον, παρὰ τὸ ἄνω τείνεσθαι, ἤγουν ἔεσθαι. ἄνηθον τὸ μάλαθρον, η ἄνισον δὲ τὸ γλυκάνισον, ι.

65. ΠΤΕΛΕΛΤΙΚΟΝ. Πτελέα τόπος ἐν Κῷ, ἢ ἐν ᾿Αςκαδίᾳ· ἣ Θεσσαλικὸν οἶνον, ἢ τὸν ὑγείας καὶ ῥώμης παςασκευαστικόν ἢ τὴν ἐν

3 Αίδλου] Μαινολου et Μανωρης Vat. 3. Mox pro Μύνδιος Vat. 3. 4. Μυνδου, et Vat. 3. Παλαιμναν pro Παλαίμονα.

4 'Αριστοτέλης] Histor. Animal. viii. 3. περί δε την θάλατταν, καὶ άλκυὼν, καὶ κήρυλος, καὶ αἱ κορῶναι δε νέμονται άπτόμεναι τῶν ἐκπιπτόντων ζώων.

5 νεοττεῦον] Cod. Laurent. 46. βιο-

6 ἀνητινον] ἄνηθον legendum est et hic et paulo post, ubi recte Warton. in textu habet, πᾶν ἄνθος ἄνηθον. De hujus loci breviloquentia vid. Bast. ad Gregor. Cor.

p. 34.

ἀναδενδράσι δρόσον, πας' ὅσον ταῖς παρακειμέναις πτελέαις ἐμπλέκονται. ἢ Ἐφέσιον. Πτελέα γὰς ἡ Ἐφεσος ἐκαλεῖτο. ἢ τόπος ἐν αὐτῷ, ἢ ἐν ᾿Αρκαδίᾳ. <sup>7</sup> Ομηρος Πτελεὸν καὶ Ελος. ἢ τὸν ἐξ ἀναδενδράδων, αὶ ταῖς πτελέαις ἐποχοῦνται. ἢ ἀπὸ τόπου. ἔστι δὲ τόπος μέσον Ἐφέσου καὶ Μιλήτου.

66. ΚΥΑΜΟΝ. Οὐ μάτην τοῦτό Φησιν. ὁ γὰς κύαμος διψοποιός,

πόσεως δε χάριν τοῦτό φησιν.

- 67. ΣΤΙΒΑΣ. Υποστρώσομεν καὶ στιβάδα μέχρι πήχεως. ἡ καὶ ἡ στρωμνὴ ἔσται ἐστιβασμένη ἔς τ' ἐπὶ πῆχυν, τουτέστι, μέχρι πήχεως. διὰ κνύζης, καὶ ἀσφοδέλου, καὶ σελίνου πολυγνάμπτου, ἤγουν, πολυελίκτου, πολυκαμποῦς. ΣΤΙΒΑΣ δέ ἐστι στρωμνὴ ἐπὶ τῆς γῆς ἐκφύλλων.
- 68. ΚΝΤΖΑ. Τὴν κόνυζαν, κνύζαν εἶπεν. ἔστι δὲ φυτὸν ψυκτικώτατον. ἔνθεν καὶ ἐν τοῖς θεσμοφορίοις ὑποστρωννύουσι τὸ φυτόν, τὴν θερμότητα τὴν κατὰ τὰ ἀφροδίσια ἐκκόπτοντες. ΑΣΦΟΔΕΛΟΣ δὲ βοτάνη
  πλατύφυλλος, ἢς ὁ καυλὸς καλεῖται δάνθέρικος. καὶ Ἡσίοδος Οὐδ'
  ὅσον ἐν μαλάχη τε καὶ ἀσφοδέλω μέγ' ὄνειαρ. Καὶ ἀσφοδελὸς ὁ τόπος ὁ ἔχων ἀσφοδέλους. καὶ Όμηρος Βῆ δὲ κατ' ἀσφοδελὸν
  λειμῶνα. ΠΟΛΤΓΝΑΜΠΤΩ ΤΕ ΣΕΛΙΝΩ. Πολύγναμπτον λέγεται, ὅτι οὐλόν ἐστιν, ὡς καὶ καμπάς τινας ἔχειν.

69. ΜΑΛΑΚΩΣ. "Ηγουν ήδέως, θέν άναπαύσει, καὶ άθρόως, οὐ διαι-

ρών είς τὰ μικρότατα τῶν ἐκπωμάτων.

70. ΕΣ ΤΡΥΓΑ. Ήγουν μέχρι τουγός της έν τῷ πυθμένι της κύλικος τοῦ οἴνου. τρὺξ δὲ κυρίως ὁ νέος οἶνος λέγεται καταχοηστικῶς δὲ καὶ ὁ παλαιός. νῦν δὲ τὸν τρυγίαν λέγει.

7 1. ΑΥΛΗΣΕΥΝΤΙ. 'Αντὶ τοῦ αὐλήσουσι. αὐλεῖν τὸ δι' αὐλοῦ μέλπειν' ἐνταῦθα δὲ τὸ αὐλησεῦντι ἀντὶ τοῦ ἄσουσι. ΑΧΑΡΝΕΥΣ. 'Αττικός.

'Αχάρναι γὰς δημος της 'Αττικης.

72. ΛΥΚΩΠΙΤΑΣ. "Ηγουν, Αἰτωλός. Λυκωπίτας γὰρ ὁ ἀπὸ Λυκώπης ἡ δὲ Λυκώπη πόλις Αἰτωλίας. ἡ ἀπὸ δήμου Λύκωπος γὰρ δῆμος ἀποίκων. ἡ Λυκωπίτας, ἐκ Λυκωπέως ἔχων τὴν κλῆσιν. ΤΙΤΤΡΟΣ. "Ονομα κύριον αἰπόλου. τινὲς δὲ παρὰ Δωριεῦσι τοὺς σατύρους ἀποδεδώκασι λέγεσθαι.

73. ΞΕΝΕΑΣ. "Ονομα χύριον, ώς τὸ Κινέας. ἀπέδοσαν δέ τινες τῆς ἐχ Κρήτης ξένης. ἡ γράφεται τῆς ξανθᾶς, ὡς ἔν τισιν. "Αλλως. μία τῶν νυμφῶν τοἡ Ξενέα, ἡ ὄνομα χύριον.

74. Χ' ΩΣ. Τὸ πᾶν καὶ ὅπως περιήρχετο τὸ ὅρος ζητῶν αὐτήν. καὶ

<sup>8</sup> ἀνθέρικος] Conf. Arnaldi Lectt. Gr.

i. iii. p. 14. Schol. Theocr. i. 52.

Denique Wartono duo Scholia in duos versiculos scripta videntur hic coaluisse, ut locus ita sit constituendus: v. 69. ΜΑΛΑ-ΚΩΣ. ήγουν ἡδέως. V. 70. ΑΥΤΑΙΣΙ ΚΑ-ΛΥΚΕΣΣΙ. ἀναπνευστί, ἀθρόως. Vat. 3. 4. totum Scholion ad v. 70. referunt; et post ἀναπνευστὶ adjiciunt ἐν αὐταῖς sc. καλύκεσσι. Tamen pro ἀναπνευστὶ potius ἀπνευστὶ erit scribendum.

10 ἡ Εενέα] η ξενια η νυμφη Vat. 3.

 <sup>7 \*</sup>Ομηρος] Iliad. ii. 594.—Πτελεην
 ελαιος Vat. 3.

<sup>9</sup> ἐν ἀναπαύσει] καὶ ἀνπνευστί Vat. 3.
4. quæ vox quamquam non occurrat, tamen
Wartono inter dicta convivialia esse potuisse videtur. Nam et alia ejusmodi adverbia habebant potantibus familiaria, similiter formata et terminata, ut πιεῖν ἀμυστί.

όπως αι δρύες αὐτὸν ἐθρήνουν, αί τινες ἐκπεφυκυῖαί εἰσι παρά ταῖς ὁχθαις τοῦ ποταμοῦ τοῦ Ίμέρα όπηνίκα ως χιων διεββεῖτο ὑπὸ τοῦ ἔρωτος, ὑπὸ τὸν Αἴμον τὸν ἐπιπολὺ διήχοντα. ἡ ὑπὸ τὸν Αθων, ἡ ὑπὸ τὴν 'Ροδόπην, ἡ ύπο τον Καύκασον τον περί τα έσχατα της γης όντα.

75. 'ΙΜΕΡΑ γενική πτῶσις. ἔστι δὲ πόλις Σικελίας καὶ πηγή καὶ ποταμός ἀπὸ ταύτης ἔχων τὴν ἀρχήν ἡ ποταμὸς Σικελίας καὶ πόλις

δμώνυμος.

76. ΑΙΜΟΣ, όρος θράκης ἀπὸ Αΐμου τοῦ Βορέου καὶ 'Ωρειθείας. καὶ ή 'Ροδόπη όμοίως όρος της Θράκης, καὶ έτι ό 'Αθως. ώς παρά ' 'Απολλωνίω τῷ 'Ροδίω' "Αθως ἀνέτελλε χολώνη Θρηϊκίη. καὶ "Σοφοκλῆς" "Αθως σχιάζει νῶτα λημνίας άλός. ἀνόμασται δὲ ἀπό τινος γίγαντος "Αθου, δς ην Ποσειδώνος καὶ 'Ροδόπης της Στουμόνος. ἀπὸ της μητοὸς οὖν της Θράκης τὸ ὄρος ἀπὸ δὲ τοῦ υίοῦ τὸ πέλαγος ἐπωνόμασται.

77. ΕΣΧΑΤΟΕΝΤΑ. Τὸν ἐν ἐσχάτοις μέρεσι της γης ὅντα. Αλλως. 'Αετόν φασιν είναι ποταμόν, περί δε τους τόπους του Καυκάσου όρους λάβρως Φερόμενον, την χώραν Προμηθέως λυμαινόμενον, ον ἀπέστρεφεν

"Ηραχλης. ἐξ οὖ Φασὶν ὁ μῦθος.

- 78. ΑΙΠΟΛΟΝ. Τὶς αἰπόλος καλούμενος Κομάτας ταὐτὸ δέ ἐστιν είπειν Μενάλκας, του οίκείου δεσπότου θρέμματα νέμων εν Σικελία εν τώ όρει της Θουρίας έθυε συχνάκις ταις Μούσαις. ό δε δεσπότης αύτου δυσχεράνας, κατέκλεισεν αὐτὸν εἰς λάρνακα ξυλίνην, πειράζων εἰ σώσειαν αύτον αι Μοῦσαι. δύο δὲ μηνῶν διελθόντων, παραγενόμενος καὶ ἀνοίξας, ζῶντα μὲν αὐτὸν εὖρε, πλήρη δὲ καὶ λάρνακα κηςίων. "Αλλως. Εὐς έα λά g ν α ξ] 3 Λύχος φησὶ τῆς Θουρίας ὅρος θαλαμών, ὑρ' δ ἄντ gov τῶν νυμφών. καλοῦσι δὲ αὐτὸ 'Αλουσίας οἱ ἐπιχώριοι, ἀπὸ τοῦ παραβρέοντος 'Αλουσίου ποταμοῦ. ἐν τούτω ποιμὴν ἐπιχώριος δεσπότου θgέμματα βόσκων, έθυε συχνώς ταις Μούσαις. οδ χάριν δυσχεράνας ο δεσπότης, είς λάρνακα κατακλείσας αὐτὸν ἀπέθετο. ἐν τούτω ἐδίσταξεν ὁ δεσπότης, βουλευόμενος εί σώσειαν αὐτὸν αί Μοῦσαι. παραδραμόντος δὲ διμηνιαίου χρόνου, παραγενόμενος καὶ τὰ ζύγαστρα τῆς λάρνακος διανοίξας, ζώντα κατείληφε, καὶ τὴν λάρνακα πεπληρωμένην κηρίων εδρεν. ἄνακτα δέ Φησι τον δεσπότην.
- 79. ΚΑΚΗΣΙΝ. Διὰ τὰς κακοτροπούς δυτσεβείας τοῦ δεσπότου αὐτοῦ. Φατὶν ὅτι ὁ Θεόκριτος τὰ τοῦ Δάφνιδος εἰς τὸν Κομάταν τοῦτον

νῶτα Λημνίας άλος. ubi in MS. Genev. legitur: "Αθως καλύπτει πλευρά Λημνίας Boos. Optime Boos, ut est apud Eustath. ad Il. Z. p. 980. Suidam v. Aθωs, et Etymol. M. p. 26. l. 16. Vide Salmasium Exerc. Plin. p. 129." Hæc Ruhnken. Epist. crit. ii. p. 284. ed. 1808.—Mox pro "Aθου in Vat. 4. est ἀρχαίου.—Ceterum scholii ad v. 76. initium ex iis, quæ Wartonus ex cod. Laur. 46. attulit, sic corrigendum et supplendum videtur : Aluos kal

¹ ᾿Απολλωνίφ] Argon. i. 601. 'Ροδόπη ὕρη Θράκης, καὶ ἔτι ὁ Ἦνος ὕρος ² Σοφοκλῆς] '' Sophocles apud Scho-Θετταλίας, ὁ διέκοψεν (pro ὁδε ἔκοψεν) ὁ liast. Theorr. Eid. vii. 76. 'Αθως σκιάζει Εέρξης. Καύκασος, ὅρος Σκυθίας. ἐσχατόεντα δέ φησιν έν έσχατοις μέρεσιν ύντα.

3 Λύκος] Antea legebatur Λύκιος. Correxit Toupius. Est Lycus Rheginus, historicus. Conf. de eo Thryllitsch. ad Tzetz. in Lycophr. v. 1206. Vide de hoc scholio Valcken. ad Idyll. i. 22.—Mox pro συχνῶς est επί συχνά in Vat. 4 —Proxima sic emaculanda videntur: ἐν τούτφ διδάξαι ὁ δεσπότης βουλόμενος —. Pro Μοῦσαι Vat. 3. 4. 4 εξέθηκε. τοῦτον γὰρ ἡ μήτηρ εξέθηκε, τὸν πατέρα ἄνακτα εὐλαβουμένη, είδυῖα ότι οὐ πείσει ὑπὸ τοῦ χρυσοῦ διακορηθῆναι λέγουσα.

80. ΩΣ. "Οπως τε αὐτὸν αί σιμαὶ μέλισσαι ἔτρεφον ἀπὸ τοῦ λειμῶνος, δι' ἀνθέων ἀπαλῶν ἐρχόμεναι εἰς τὴν ΚΕΔΡΟΝ, [ἤγουν] τὴν λάρνακα, ἢ τις ην ἀπὸ κέδρου κατεσκευασμένη. την ΗΔΕΙΑΝ διά την ἐπισκοπην δηλονότι τῶν θεῶν. ΣΙΜΑΣ καλεῖν ἔθος τὰς μελίσσας. τὸ γοῦν πρὸς ύποδοχην της έργασίας αὐτῶν ἄγγος, σίμβλον καλοῦμεν, ὅπου τὸν κάματον

τῶν σιμῶν βάλλομεν, σιμόβολόν τι ὄν.

82. ΟΤΝΕΚΑ. Ἡγουν διότι ἔχεε κατὰ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἡ Μοῦσα γλυκύ νέκτας ήγουν, διότι ήν άριστος μουσικός. αι Μοῦσαι γαρ αὐτὸν άδειν έποίησαν, ή αι Μοῦσαι αὐτὸν γλυκύτατον τραγφδὸν ἐποίησαν. δηλοῖ δε διά τοῦ ΝΕΚΤΑΡΟΣ ύπερβολικήν τινα μελιχοότητα ή την γλυκυφωνίαν. συνεκδοχικώς δε ἀπὸ μιᾶς τὰς πάσας δηλοῖ. τὸ δε ΧΕΕ ΝΕΚΤΑΡ, έπὶ ἀορίστου τὸ πρῶτον πρόσωπον ἔχεα. ΝΕΚΤΑΡ τὸ τῶν θεῶν πόμα:

άμβροσία δε ή τούτων τροφή.

83. ΜΑΚΑΡΙΣΤΕ. Το παν ω μακαρισμού άξιε Κομάτα, σύ δή ταῦτα ἔπαθες, καὶ σὺ κατεκλείσθης εἰς λάρνακα, καὶ σὺ μελισσῶν κηρόμελι σιτούμενος χρόνον μιᾶς ώξας τοῦ χξόνου, ήγουν τοῦ ἔαρος, ὅτε τὸ μέλι έργάζεται, ΕΞΕΠΟΝΑΣΑΣ, ή ΕΞΕΤΕΛΕΣΣΑΣ γράφεται γάρ καὶ ούτως ήγουν, μετά πόνου διήνυσας. είθε άποχείμενον ην είναί σε εναβίθμιον τοῖς ζῶσιν ΕΠ ΕΜΟΙ. Ϋγουν, ἐπὶ τῆ ζωῆ τῆ ἐμῆ. πέπλασται τὰ περὶ τοῦ Κομάτα ὑπὸ τοῦ Θεοκρίτου παρὰ τοῖς ἀξχαίοις οὐ παραλαμβανόμενα, ύπο μελισσών τρεφόμενον τον Κομάταν, καθάπερ ο Δάφνις Ιστορείται, 5 ούχλ κεράσταν, δν ποτε θρέψατο ταυροπάτως.

84. ΚΑΤΕΚΛΑΣΘΗΣ. ή κλείς παρά Δωριεύσι κλάξ λέγεται, άφ'

οδ το κατεκλάσθης.

85. ΕΞΕΤΕΛΕΣΣΑΣ. Γράφεται καὶ ἐξεπόνασας. τινὲς τὸν ὅλον ἐνιαυτόν. δύναται <sup>6</sup>οὖτως οὐ πάντως τὸ δωδεκάμηνον λέγειν, ἀλλὰ τὴν τῶν ῶρῶν μεταβολήν. διαιρεῖται δὲ εἰς δ΄. το γοῦν ἔαρ ὁ Θεόκριτος ΩΡΙΟΝ είπε τουτέστι τον τριμηνιαΐον καιρόν. διά του γάρ τριμηνιαίου καιρού πληςουνται αἱ τέσσαρες ὧραι τοῦ χρόνου. ἡ εἰς ὧρας παρεγένου, ἡ εἰς δύο μηνας τοῦ ἔαρος.

86. ΑΙΘ'. Δωρικον το αίθε, Ίωνικον το είθε έστι δε επίρρημα εύκτικόν.

το δε ΗΜΕΣ άντι του είναι Δωρικώς.

87. ΩΣ. Τὸ πᾶν Ίνα ἐγὼ τὰς καλάς σου αἶγας κατὰ τὰ ὄρη ἔβοσκον, της σης φωνης ακούων συ δε υπο δρυσίν, η υπο πεύκαις ηδέα μελίζων, ηγουν ἄδων, κατέχεισο, θεῖε Κομάτα καὶ οὖτος μὲν τόσα εἰπων ἐπαύσατο. μεθ' δν αδθις καλ έγω τοιαῦτα έφάμαν, άντλ τοῦ οὕτως έφην.

92. ΝΥΜΦΑΙ. 'Εν εἰρωνεία, ώς πρός αἰπόλον. ἐχρῆν γὰρ εἰπεῖν αί Μοῦσαι. εἰ μή τις παρέργως τὰς Νύμφας ἀχούει Μούσας. οὖτω γὰρ

αύτας οί Λυδοί καλοῦσιν.

93. ΖΗΝΟΣ. Ἐπὶ τὴν τοῦ Διὸς βασιλείαν. λέγει δὲ τὸν οὐρανόν.

<sup>4</sup> εξέθηκε. μετέθηκε scribit Toup. ut ex Theocriti Syringe. Pro θρέψατο Vat. 4. Idyll. iv. 34. €φάψατο. δουχί κεράσταν κ. τ. λ.] Hæc depromta 6 ουτως ουτος Vat. 3.

94. Άλλα έχ πάντων τοῦτό ἐστι κατα πολύ ὑπερέχον, ὅπερ ἄδειν΄ άρξομαι· άλλ' ἐπάχουσον. ΟΤΤΙ Κ' ΑΕΙΔΕΙΝ. Τὸ ὅ, τι κ' ἀείδειν, γράφεται καὶ ῷ τυ γεραῖρεν ἔν τισιν ἀντιγράφοις. καὶ λέγει, ῷ τινί σε τιμήσω, η δι' οδ, Ιν' ή γενική. τὸ δὲ ΕΚ ΠΑΝΤΩΝ, ἀντὶ τοῦ δ μέλλω λέγειν, παρά τὰ ἄλλα διενήνοχε.

95. ΕΠΕΙ. Έπεὶ φιλη ύπὸ τῶν Μουσῶν τουτέστιν, ἐπεὶ μουσικὸς

είς. άρχεται της ώδης ο Θεόχριτος.

96. ΕΠΕΠΤΑΡΟΝ. Καθό τῶν πταρμῶν οἱ μέν εἰσιν ἀφέλιμοι, οἱ δὲ βλαβεροί. και γάρ φησιν αὐτὸς σφόδρα Μυρτοῦς ἐρά. ὁ δὲ "Ομηρος ἐπ΄ άγαθῷ τὸν πταρμόν φησιν. Οὐχ ὁράας, ὅ μοι υίὸς ἐπέπταςεν. ἡ γὰρ περί έαυτοῦ ὁ ποιητής φησι τῷ Σιμιχίδη οί Ερωτες ἐπέπταρον. τῆς γὰρ Μυρτούς τοσούτον έρα, όσον αι αίγες έαρος. τον δε πταρμόν έπι τη χείρονι μοίεα.

98. ΩΡΑΤΟΣ. 'Ο Αρατος δε ό κατά τὰ πάντα φίλτατος εκείνφ τῷ άνδεί, ήγουν τῷ Σιμιχίδη, ἔχει πόθον παιδὸς ἐντὸς τῶν σπλάγχνων, τουτέστιν, εν τη καρδία. ὁ Αρατος δὲ τοῦ Σιμιχίδα φίλος ῶν ήρα παιδός. ήδει δε καὶ ήπίστατο αὐτοῦ τὸν ἔρωτα Αριστις ὁ κιθαρφδός. ὅνομα δε 🤚 τῷ

έρωμένω παιδί Φιλίνος.

99. Τὰ περί Αρίστιδος διὰ μέσου κεῖται. τὸ δὲ ἑξῆς ὁ ὁδεν ὁ Αριστις, ὡς έχ παιδὸς "Αρατος, καὶ τὰ λοιπά. τοῦτον δέ φησι τὸν "Αριστιν οὐδὲ ὁ Απόλλων ἐν Πυθῶνι παρά τοῖς ἰδίοις τρίποσι κιθαρφδοῦντα ἰδων ἀποστραφήσεται, οὐδε φθονήσει αὐτῷ ἄδειν ἐκεῖ. "Αλλως. Οἶδεν ὁ Αριστις ὁ κιθαρωδός, ὁ ἀγαθὸς ἀνής, ε ὁ μέγα ἄςιστος, ον ἄδειν σὺν Φόςμιγγι οὐδὲ αύτὸς αν Φοϊβος παρά τῷ τρίποδι μεγαίροι, ἀντὶ τοῦ μέμψαιτο, ὅπως ένεκα παιδός ό Αρατος καίεται ύπο έρωτος ύπ όστέων, ήγουν, μέχρι μυελών. ή ΤΠΟ τὸ έντός δηλοῖ ένταῦθα.

100. ΜΕΓ ΑΡΙΣΤΟΣ. Αντί τοῦ κατά πολύ ἄριστος. ποιητῶν δὲ καὶ αὖτη ἐστὶν ἐξουσία, τὸ ὑπερθετικοῖς χρῆσθαι μετὰ ἐπιτάσεως. [ Αλ-

λως. τοῦτον δέ φασι τὸν 'Αρίστιδα.]

101. ΜΕΓΑΙΡΟΙ. Το μεγαίζειν, το φθονείν δηλοί. ένταῦθα δὲ τὸ μεγαίζοι, άντι του μέμφοιτο λέγεται. σύνηθες δε τουτο τοις ποιηταίς τώ φθονείν άντι του μέμφεσθαι χρησθαι, και Φθόνο άντι της μέμψεως ώς πας' 9 Ευριπίδη ' Ως αποκτείνειν φθόνος Γυναϊκας, ας το πρώτον ουκ exteivate.

103. Έπιχαλείται τὸν Πᾶνα, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς τοιοῦτός ἐστιν. [Καὶ Καλλίμαχος Παν Ομαλιητήν τρύπανον αἰπολικόν.] Ομολος δε Θετταλίας όξος, ώς 10 Εφορος, καὶ Αριστόδημος ὁ Θηβαΐος, ἐν οίς ἱστορεῖ περὶ της έορτης των '' Ομολωίων και Πίνδαρος έν τοις ύπορχήμασιν. η Ομο-

παιδδs in Vat. 4. Cod. Laur. 46. omittit Meursius in Græcia Feriata. Pauca de waidi, quod probat Wartonus.

8 δ μέγα άριστος] Pierson. ad Mærin v. IΣΘΜΙΟΝ, legit μέγ' άριστος, ut in textu.

In nonnullis Vat. deest µéya. Εὐριπίδη] Hecub. 288.

το Εφορος Ευφορος Vat. 3.

7 τῷ ἐρωμένφ παιδί] Pro his est τοῦ (in Vat. 3. μηρων). Primus emendavit hoc festo novimus. Conf. Dorvill. Obs. Misc. Nov. T. iii. p. 159. quem citat Schneider ad Pind. fragm. p. 41. ed. Heyn. -Pro ή est αλλως in Vat. 3.—Aristodemi meminit etiam Schol. Apollon. Rh. ii. **906.** 

<sup>1 &#</sup>x27;Oμολωίων] Antea legebatur 'Ομόλων Theocr. Schol.

λος όρος Θετταλίας, ένθα τιμάται ὁ Πάν. εὐχεται δὲ αὐτῷ ὡς παιδεġαστῆ, ὁ νοῦς ον, παϊδα δηλονότι, δι ἐμὴν χάριν, ὡ Πάν, ος ἔλαχες τὸ ἐπέgαστον χωρίον τοῦ Ομόλου (ὄgος γὰρ Θετταλίας ὁ Όμολος) ἄκλητον, ἤγουν μὴ κεκλημένον, αὐθόρμητον, εἰς τὰς ἐκείνου τοῦ ᾿Λgάτου χεῖρας ἄγων ἐμβάλοις, ἀντὶ τοῦ ἄγων ἔμβαλε. κέγω, εἴτε ποτὲ Φιλῖνός ἐστιν ὁ τρυφερός, εἴτε τις ἄλλος.

105. ΜΛΛΘΛΚΟΣ ὁ τρυφερός, [ἀπαλός,] ἐκ τῆς μάλθης. αὖτη δέ ἐστι κηρὸς ²ἀμόργη συνεψημένος. χρίουσι δὲ αὐτῆ τὰς τῶν σανίδων γομφώσεις. ἀφ' οὖ διὰ τὴν ἔκλυσιν καὶ τὸ τρυφερὸν, καὶ ἐν τῷ βίῳ λοιδόρημα

λέγεται.

106. ΚΗΝ. Καὶ ἐὰν μὲν τοῦτο ποιήσαις, ὧ Πὰν φίλε, εἴθε μηδαμῶς σε οἱ παῖδες οἱ 'Αρκαδικοὶ μαστίζοιεν ὑπὸ τὰς πλευρὰς καὶ τοὺς ἄμους, τηνικαῦτα, ὅτε ὀλίγα κρέα παρείη. ἐορτή φατιν ἐτελεῖτο ἐν τῆ 'Αρκαδία, ἐν ἢ οἱ παῖδες τὸν Πᾶνα σκίλλαις ἔτυπτον, ὅτε οἱ χορηγοὶ λεπτὸν ἱερεῖον ἔθυον, καὶ μὴ ἱκανὸν τοῖς ἐσθίουσιν. "Αλλως. Οἱ 'Αρκάδες ἐπὶ θήραν ἐξιόντες, εἰ μὲν εὐθηρίας ἔτυχον, ἐτίμων τὸν Πᾶνα εἰ δὲ τοὐγαντίον, σκίλλαις εἰς αὐτὸν παρώνουν, παρόσον ³ ἀρίων τῆς θήρας ἐπιστατεῖ. Μούνατος δέ Φησιν ἐορτὴν 'Αρκαδικὴν εἶναι, ἐν ἢ οἱ Παίονες τὸν Πᾶνα σκίλλαις βάλλουσι. Χῖοι δὲ, ὅταν οἱ χορηγοὶ λεπτὸν ἱερεῖον θύσωσι, καὶ μὴ ἱκανὸν ἢ τοῖς ἐσθίουσι. Διό φησι κρέα τυτθὰ παρείη. τῶν ἐφήβων ἐν Σικελία γίνεται ἀγῶν ἐν σκίλλαις καὶ οἱ νικήσαντες ταῦρον ὑπὸ τῶν γυμνασιαρχῶν τιθέμενον λαμβάνουσιν ἔπαθλον.

109. Εἰ δ' ἄλλως, ὧ Πάν, τὰ κατὰ τὸν Φιλῖνον τελέσειας, καὶ μὴ βούλει συνελθεῖν αὐτὸν τῷ 'Αράτω, ἐπὶ κνιδῶν κοιμηθείης. τὸν δὲ Πᾶνά φασι γεννηθῆναι ἐκ τῆς Πηνελόπης, συλλαβούσης ἐκ τῶν μνηστήρων, διὸ καὶ Πὰν καλεῖται, ὅτι ἐκ πάντων ἐσπάρη. ἕτεροι δὲ λέγουσι τὸν Ἑρμῆν εἰς τράγον μεταβληθέντα, τούτου ἐρασθεῖσα ἡ Πηνελόπη καὶ ἐξ αὐτοῦ

όχευθείσα, έτεκε τὸν Πᾶνα. ἔστι δὲ ὁ Πὰν τραγόπους.

110. Κνίδη ύφ' ήμῶν, ἀχαλήφη δὲ ὑπὸ τῶν 'Αττιχῶν. ἔστι δὲ ἀγρία χνίδη, ἢς τὸν καρπὸν συλλέγουσιν, ὅταν τὸν πυρὸν ἀλοῶσιν. ἔστι δὲ καὶ

άγριον λάχανον.

111. ΗΔΩΝΩΝ. \*Εθνος Θράκης. οὖτω δὲ ψυχροτάτη ἐστὶν ἡ Θράκη, ως τρόπον τινὰ ἐργαστήριον ἀνέμων κληθῆναι. "Ομηρος Βορέης καὶ
Ζέφυρος, τώτε Θρήκηθεν ἄητον. "Αλλως. Οἱ 'Ηδωνοὶ ἔθνος Θρακικόν"
ἔνθα ψύχος πολὺ γίνεται. δυσχείμερον γάρ ἐστι. παρὸ καὶ τοὺς ἀνέμους
ἐν αὐτῷ κατοικεῖν ἐμυθεύσαντο.

112. ETPON. 'Αλκαϊός [φησιν]· +Εὖρος κάλλιστος ποταμών. Διοκλης δὲ καταφέρεσθαι αὐτὸν ἀπὸ 'Ροδόπης καὶ ἐξερεύγεσθαι κατὰ πόλιν

 $oldsymbol{A}$ iyoy.

114. ΒΛΕΜΤΩΝ. Λέγω ὑπὸ τῆ πέτρα, ἤγουν τῷ ὄρει τῶν Βλε-μύων, ἀφ' οὖ ὁ Νεῖλος οὐδαμῶς ἐστὶν ὁρατός, ἤγουν βλέπεσθαι δυνάμενος.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ἀμόργη] amurca. Antea legebatur deus montanus, et venationi præsidet. ἀμόλγη. Correxit Toupius. Pro συνεψη- Heinsius L. Th. p. 345. θηρίων. Idem μένος est συμμεμιγμένος in Vat. 4. Pro mox ἔνιοι pro Χῖοι ibid. † Εὐρος] 'Εβρος Vat. 4.
 <sup>3</sup> ἀρίων] Τουρίως scribit ὅρειος ἄν. Pan

έθνος Λίθιοπικόν οι Βλέμυες, έν τοῖς ἐσχάτοις τῆς Λίθιοπίας ἀκισμένον. "Αλλως. Βλέμυες, ἔθνος Λίθιοπικὸν μελανόχρουν οι αὐτοὶ δὲ τοῖς Τρωγλοδύταις. Οὐ πάνυ δὲ ἐπαληθεύει τὸν Νεῖλον ἀθέατον εἰπων εἰς τοὺς Βλέμυας. οὐκέτι γινώσκεται ὁ Νεῖλος πόθεν ἔχει τὰς πηγάς. Νεῖλος δὲ ἀπὸ Νειλέως, δς μετὰ μάχην ἔκτισε 5 Ναυκράτιν. ἡ ἀπὸ τοῦ νάειν λαίως, δ ἐστι κατὰ συστροφήν. ἡ παρόσον νέαν ἰλὺν φέρει. ἡ ὅτι κατ' ἔτος πλημ-

μυς δον, ώρισμένον χρόνον νεάζειν δοκεί.

115. Ποιησάμενος τον λόγον προς τον Πανα, προς τους Ερωτας τον λόγον ἀπέστρεψεν ἐπικαλούμενος αὐτούς, καί φησιν ὡ μήλοις [ἐρευθομένοισι] ὅμοιοι Ερωτες, τουτέστι, ἐρυθροί, Τετίδος καὶ Βυβλίδος ναμα λιπόντες, καὶ τὰ ἐξῆς, ἐρασθῆναι ποιήσατε τὸν Φιλῖνον. Τετὶς δὲ καὶ Βυβλίς ὁρη Μιλήτου, καὶ κρῆναι. [Ενθα καὶ ἱερὸν Αφροδίτης.] Μιλήτου γάρ Φασι καὶ Αρείας ἐγένοντο παϊδες ὁ Καῦνος καὶ Βυβλίς, ἢς ἐρασθεὶς ὁ Καῦνος, ἀπέλιπε Μίλητον. ἐκείνη δὲ μὴ Φέρουσα ἀπήγξατο. ταύτης ἡ κρήνη ὁμώνυμος.

116. Καὶ οἰκοῦντες τὸν ύψηλὸν χῶρον τῆς ξανθῆς Διώνης ἡγουν, τὸν

έφιερωμένον τη ξανθή Διώνη, τη μητρί της 'Αφροδίτης.

118. Βάλλετε τοῖς ὑμετέροις τόξοις, <sup>7</sup>ἢ τοξεύετε δι' ἐμὴν χάριν τὸν ἐπέραστον Φιλῖνον ἐπεὶ τὸν ἐμὸν Φίλον οὐκ ἐλεεῖ ὁ ΔΥΣΜΟΡΟΣ, ἤγουν ὁ κακῶς ἀποθανούμενος, ὁ κακῶς ἀπολούμενος.

120. Απίου χαυνότερος, ἀσθενέστερος, γένοιτο δηλονότι ὁ Φιλίνος.

121. Τὸ καλὸν ἄνθος σου ήγουν ή ἀνθηςὰ καὶ εὔμορφος ὄψις σου διαβ-βεῖται, Φθείρεται.

122. Απέστρεψε τον λόγον πρός τον Αρατον, καί φησι, μηδαμώς είς

τὸ ἐξῆς, "Αρατε, ἐπὶ τοῖς προθύροις τῶν ἐρωμένων σχοπῶμεν.

123. Μηδὲ τοὺς πόδας ἡμῶν κατατρίβωμεν, ἤγουν καταπονῶμεν, ἐπὶ τὴν ζήτησιν αὐτῶν δηλονότι κινοῦντες αὐτούς. "Αλλως. ἀποστρέφει τὸν λόγον πρὸς τὸν "Αρατον, καί φησι, μηκέτι αὐτὸν φυλάσσωμεν, ἐπὶ τῶν προθύρων τοὺς πόδας κατατρίβοντες, καὶ ὁ ἀλέκτωρ [κοκκύσδων] λυπεῖ ἡμᾶς, ἄμα τῆ ἀδῆ τῶν ἀλεκτρυόνων ἐγειρομένων καὶ φρουρούντων τὸν Φι-λῖνον. ἢ ὁ δὲ ἀλέκτωρ κοκκύζων ὄρθριος, ἀντὶ τοῦ κατὰ τὸν ὄρθρον, ἄλλον διδότω ἀπραξίαις ἀλεγειναῖς. τοῦτο δέ φησιν, ἐπεὶ μετὰ τὰς φωνὰς τῶν ἀλεκτόρων διεγειρομένων ἤδη τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τὰ ἔργα, ἐν ἀπραξία γίνονται οἱ τὰς κρυφίους ζητοῦντες ὁμιλίας.

125. 'Αλλά εἶς ἐξ ἡμῶν ὁ Μόλων, ἢ μολών, ἐπὶ ταύτης τῆς παλαίστρας τῷ φυλακῷ κακοπαθείτω. πάλην δὲ εἶπε τὴν <sup>8</sup>προσκαρτέρησιν, ἤτοι τὴν πρὸς τὸν ἔρωτα πάλην. ''Αλλως. ἡμῶν φησὶν εἶς καὶ μόνος ὁ Μόλων ἐπὶ ταύτης τῆς παλαίστρας ἀπαγχέσθω, μεταδιώκων αὐτὴν δηλονότι. λέγει δὲ ἢ τὴν παλαίστραν κυρίως, ἐν ἢ ἐγυμνάζετο Φιλῖνος προσλιπάρούντων ἀὐτόν. ἡ μεταφορικῶς, ὡς καὶ ἡμεῖς φαμὲν, ὀρθίαν τὴν παλαίστραν. Μόλων καὶ Σίμων, 'Αράτου ἀντερασταί. παλαίστραν δὲ λέγει

Nauκράτω] Correxit ita Toupius. margine edit. Brubach. Καῦνος typis éx-Antea Εὐκράτω. Pro λαίως λειως Vat. scriptum est.
 3.4.

<sup>-6</sup> Καθνος] Vulgo Δαθνος. Corrigunt 8 προσκαρτέρησιν] κακοπάθειαν Cd. Koehler. et Toupius. Quid quod jam in Laurent. 46.

4 εξέθηχε. τοῦτον γὰρ ἡ μήτηρ εξέθηχε, τον πατέρα ἄναχτα εὐλαβουμένη, εἰδυῖα ὅτι οὐ πείσει ὑπὸ τοῦ χρυσοῦ διαχοφηθῆναι λέγουσα.

80. ΩΣ. "Οπως τε αὐτὸν αἱ σιμαὶ μέλισσαι ἔτρεφον ἀπὸ τοῦ λειμῶνος, δι ἀνθέων ἀπαλῶν ἐρχόμεναι εἰς τὴν ΚΕΔΡΟΝ, [ἤγουν] τὴν λάρνακα, ἥ τις ἢν ἀπὸ κέδρου κατεσκευασμένη. τὴν ΗΔΕΙΑΝ διὰ τὴν ἐπισκοπὴν δηλονότι τῶν θεῶν. ΣΙΜΑΣ καλεῖν ἔθος τὰς μελίσσας. τὸ γοῦν πρὸς ὑποδοχὴν τῆς ἐργασίας αὐτῶν ἄγγος, σίμβλον καλοῦμεν, ὅπου τὸν κάματον τῶν σιμῶν βάλλομεν, σιμόβολόν τι ὄν.

82. ΟΤΝΕΚΑ. Ἡγουν διότι ἔχεε κατὰ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἡ Μοῦσα γλυκὸ νέκτας ἤγουν, διότι ἦν ἄριστος μουσικός. αἱ Μοῦσαι γὰρ αὐτὸν ἄδειν ἐποίησαν, ἢ αἱ Μοῦσαι αὐτὸν γλυκύτατον τραγωδὸν ἐποίησαν. δηλοῖ δὲ διὰ τοῦ ΝΕΚΤΑΡΟΣ ὑπερβολικήν τινα μελιχgότητα ἢ τὴν γλυκυφωνίαν. συνεκδοχικῶς δὲ ἀπὸ μιᾶς τὰς πάσας δηλοῖ. τὸ δὲ ΧΕΕ ΝΕΚΤΑΡ, ἐπὶ ἀορίστου τὸ πρῶτον πρόσωπον ἔχεα. ΝΕΚΤΑΡ τὸ τῶν θεῶν πόμα

άμβροσία δε ή τούτων τροφή.

- 83. ΜΑΚΑΡΙΣΤΕ. Το πᾶν ω μακαρισμοῦ ἄξιε Κομάτα, σὸ δὴ ταῦτα ἔπαθες, καὶ σὺ κατεκλείσθης εἰς λάρνακα, καὶ σὺ μελισσῶν κηρόμελι σιτούμενος χρόνον μιᾶς ὧgας τοῦ χgόνου, ἤγουν τοῦ ἔαρος, ὅτε τὸ μέλι ἐργάζεται, ΕΞΕΠΟΝΑΣΑΣ, ἡ ΕΞΕΤΕΛΕΣΣΑΣ γgάφεται γὰρ καὶ οὖτως ἤγουν, μετὰ πόνου διήνυσας. εἴθε ἀποκείμενον ἦν εἶναί σε ἐναβίθμιον τοῖς ζῶσιν ΕΠ ΕΜΟΙ. ἤγουν, ἐπὶ τῆ ζωῆ τῆ ἐμῆ. πέπλασται τὰ περὶ τοῦ Κομάτα ὑπὸ τοῦ Θεοκρίτου παρὰ τοῖς ἀρχαίοις οὐ παραλαμβανόμενα, ὑπὸ μελισσῶν τρεφόμενον τὸν Κομάταν, καθάπερ ὁ Δάφνις ἱστορεῖται, δούχὶ κεράσταν, ὄν ποτε θρέψατο ταυροπάτως.
- 84. ΚΑΤΕΚΛΑΣΘΗΣ. ή κλείς παρά Δωριεῦσι κλάξ λέγεται, ἀφ' οδ τὸ κατεκλάσθης.
- 85. ΕΞΕΤΕΛΕΣΣΑΣ. Γράφεται καὶ ἐξεπόνασας. τινὲς τὸν ὅλον ἐνιαυτόν. δύναται <sup>6</sup>οὖτως οὐ πάντως τὸ δωδεκάμηνον λέγειν, ἀλλὰ τὴν τῶν ἀρῶν μεταβολήν. διαιρεῖται δὲ εἰς δ΄. τὸ γοῦν ἔαρ ὁ Θεόκριτος ΩΡΙΟΝ εἶπε τουτέστι τὸν τριμηνιαῖον καιρόν. διὰ τοῦ γὰρ τριμηνιαίου καιςοῦ πληςοῦνται αὶ τέσσαρες ὧραι τοῦ χρόνου. ἡ εἰς ὧρας παρεγένου, ἡ εἰς δύο μῆνας τοῦ ἔαρος.

86. ΑΙΘ΄. Δωρικον το αίθε, Ίωνικον το είθε έστι δε επίρρημα εύκτικόν.

το δε ΗΜΕΣ άντι τοῦ είναι Δωρικώς.

87. ΩΣ. Τὸ πᾶν ἵνα ἐγὼ τὰς καλάς σου αἶγας κατὰ τὰ ὅρη ἔβοσκον, τῆς σῆς Φωνῆς ἀκούων σὺ δὲ ὑπὸ δρυσὶν, ἡ ὑπὸ πεύκαις ἡδέα μελίζων, ἤγουν ἄδων, κατέκεισο, θεῖε Κομάτα καὶ οὖτος μὲν τόσα εἰπὼν ἐπαύσατο. μεθ' ὃν αὖθις καὶ ἐγὼ τοιαῦτα ἐφάμαν, ἀντὶ τοῦ οὕτως ἔφην.

92. ΝΥΜΦΑΙ. Ἐν εἰρωνεία, ὡς πρὸς αἰπόλον. ἐχρῆν γὰρ εἰπεῖν αἰ Μοῦσαι. εἰ μή τις παρέργως τὰς Νύμφας ἀχούει Μούσας. οὕτω γὰρ

αύτας οι Λυδοί καλοῦσιν.

93. ΖΗΝΟΣ. Ἐπὶ τὴν τοῦ Διὸς βασιλείαν. λέγει δὲ τὸν οὐρανόν.

<sup>4</sup> ἐξέθηκε. μετέθηκε scribit Toup. ut ex Theocriti Syringe. Pro θρέψατο Vat. 4. Idyll. iv. 34. ἐφάψατο.

5 οὐχὶ κεράσταν κ. τ. λ.] Ηæc depromta 6 οδτως] οὖτος Vat. 3.

έχειν πόνον. πολλά τῶν ζώων ἀπὸ φωνῆς ἔχει τὴν κλῆσιν' όλολύζω, όλολυγών' στάζω, σταγών' ἀείδω, ἀηδών' τρύζω, τρυγών' πλάσσω, πλαγών' κοκκύζω, κόκκυξ.

141. AKANΘΙΣ δὲ ὄρνεόν ἐστι ποικίλον καὶ λιγυρόν. καλεῖται δὲ καὶ ποικιλίς, διὰ τὴν χροιάν. 'Αριστοτέλης δὲ καὶ 'Αλέξανδρός φασι διατρίβειν ἐπ' ἀκανθῶν. τοῦτο το νῦν Θεόκριτος ἀκανθίδα εἶπεν. ἡ ἀκανθίδες ὄρνεα νεμόμενα ἐπ' ἀκανθῶν.. λέγονται δὲ καὶ ἀκανθιλίδες. εἰσὶ ποικίλοι τὴν χροιάν. ὅθεν καὶ ποικιλίδες λέγονται. Φησὶ δὲ 'Αριστοτέλης τὸ αἶμα αἰγίθου καὶ ἀκανθίδος μὴ μίγνυσθαι.

143. ΠΙΟΝΟΣ. Κατὰ πολὺ πλουσίου ἦγουν, εὐκάρπου ἡ πίονος, λιπαροῦ, [μεγάλου,] λαμπροῦ. μεταφορικῶς ἀπὸ τῶν εἰς αἴσθησιν πιπτόντων ὀσφραντικῶν. ἡ πίονα εἶπε τὸν καιgὸν τοῦ θέgους, διὰ τὸ ἐν αὐτῷ

συλλέγεσθαι τοὺς καρπούς.

144. ΟΧΝΑΙ. "Απια μέν παρά τοῖς ποσίν ἡμῶν πλουσίως ἐκυλίετο. οἱ δὲ κλάδοι ἐκλίνοντο εἰς τὴν γῆν βραβύλοις καταβαρούμενοι. ΒΡΑΒΤΛΑ τὰ κοινῶς κοκκύμηλα, ἤγουν, δαμασκηνά. καλῶς δὲ ἔφη τὰ μῆλα ταῖς πλευραῖς περικρεμάννυσθαι. τὸ γὰρ μῆλον τῆς 'Αφροδίτης, καὶ τὸ ἐπιθυμητικὸν περὶ τὰ σπλάγχνά ἐστι, τὰ δὲ σπλάγχνα περὶ ταῖς πλευραῖς.

147. 2 ΤΕΤΡΑΕΝΕΣ. "Ηγουν τετραετες Αττικώς" ή το εν έτος κατά

τινας.

148. NTM. Θαυμάσας την πόσιν τοῦ οἶνου, ἔστρεψε τὸν λόγον πρὸς τὰς Νύμφας, καὶ πυνθάνεται αὐτῶν, ἐπεὶ αὖται την κρᾶσιν τοῦ οἴνου ἔχουσι. Κασταλίδας δὲ εἶπεν αὐτάς, ἀπὸ Κασταλίας τῆς ἐν Δελφοῖς κρήνης, ἔνθα καὶ διατρίβουσι. ΕΧΟΙΣΑΙ. Αἱ οἰκοῦσαι τὸ ὕψος τοῦ Παρνασσοῦ. ὅρος ἐν τοῖς Δελφοῖς ὁ Παρνασός, ἐν ῷ ἦν τὸ μαντεῖον τοῦ ᾿Απόλλωνος.

- 149. ΦΟΛΩ. Κατὰ τὸ λίθινον σπήλαιον τοῦ Φόλου. Ἱπποκένταυροι ἢσαν ὁ Χείρων καὶ ὁ Φόλος. ἀδολεσχίαν δὲ ἔχει τὸ λίθινον σπήλαιον.
  \*Αλλως. Φόλος ὄνομα Κενταύρου, ῷ ἐπιξενωθεὶς Ἡρακλῆς οἶνον ἔπιε καλὸν ἐκ Διονύσου δοθέντα. συνῆν δὲ ἀὐτῷ καὶ Χείρων. Αλλως. οἱ μὲν τὸ
  Πήλιον, οἱ δὲ τὴν ἐν Αρκαδία Φολόην. ἐν ἀμφοτέροις γὰρ ῷκησε Χείρων καὶ
  Φόλος, ὑφ' οῦ ξενισθέντα τὸν Ἡρακλέα Φασὶ πολλοί. ὁ μέντοι οἷνος ὁ δοθεὶς ὑπὸ Διονύσου χαριστήριον, ἀνθ' ὧν Νάξον προσένειμεν ὁ Φόλος, κρινομένου παρ' αὐτῷ εἰς τὸν Ἡραιστον. Φόλω δὲ ἀντὶ τοῦ Φόλου. οἱ γὰρ
  Δωριεῖς τὴν ου δίφθογγον εἰς ω μέγα τρέπουσι. ποιεῖ δὲ τὸν Χείρωνα συνυποδεχόμενον τῷ Φόλφ τὸν Ἡρακλέα. ΝΕΚΤΑΡ δὲ διὰ τὴν ἡδονὴν τὸν
  οἶνον εἶπε τοῦ ᾿Οδυσσέως. τὸ δὲ ΧΟΡΕΤΣΑΙ τὸν Κύκλωπα, ἐξ Εὐριπίδου μετήνεγκε.
- 151. ΑΝΑΠΟΣ ποταμός ἐν Συρακούσαις τῆς Σικελίας οἱονεὶ ἄνευ πόσεως ὧν, καὶ ἀβληχρὸν ἔχων ὕδως. ποιμένα δὲ τὸν Πολύφημον τὸν

<sup>10</sup> νῦν] γοῦν Vat. 4.

<sup>1</sup> ἀκανθίδος] Reponendum cum Heinsio (p. 345.) ἄνθου ex Aristotele, cujus hæc sunt verba: λέγεται δ', δτι αἰγίθου καὶ ἄν-θου αἷμα οὐ συμμίσγεται ἀλλήλοις.—In scholio ad v. 143. ὀσφραντικῶν Reinesius mutat in γευστικῶν.

<sup>2</sup> Terpdeves] Locum mutilum ita restituit Toupius: Terpdeves. ήγουν τετραετές, 'Αττικώς. Ένος γὰρ ὁ ἐνιαυτός: ἡ τὸ ἐν ἔτος κατά τινας. Conf. Etym. M. v. 'Αφενος p. 177. 53. et notata ad Gregor. Cor. p. 273. Τὸ γὰρ ἔτος ἔνος κατά τινας. Valcken. ad Ammonium, iii. 9. p. 197.

Κύκλωπα λέγει, δς αντί λίθων όρη έβαλλε· ή τοὺς ἐν τοῖς όρεσι λίθους, ώς 3 Δημήτριός φησι, τοὺς πεπτωκότας οὐκ οἶδ ὅπη φιλότης.

154. ΔΙΕΚΡΑΝΩ ΣΑΤΕ. Κατὰ ἀντίφρασιν, ἀντὶ τοῦ διεκεgάσατε. μᾶλλον ἐμεθύσατε, καὶ ἀποκαλυφθηναι ἐποιήσατε. ἡ ἐπηγάσατε. Εξεν

ταμίη, ἀπὸ δὲ κρήδεμνον ἔλυσε, καθ' Θμηρον.

155. ΔΑΜΑΤΡΟΣ ΑΛΩΑΔΟΣ. Ἡ Δημήτηρ παρὰ τὴν ἀλωὰν άλωἱς καὶ ἀλωάς λέγεται. ΣΩΡΩ. Όταν δὲ λικμῶνται καὶ σωρεύωσι τὸν πυρόν, κατὰ μέσον πηγνύουσι τὸ πτύον καὶ τὴν θρινάκην κατέθεντο. τὴν δὲ αἰτίαν εἶπεν ἐκ  $^4$ Τριπτολέμου.

156. ΠΑΕΛΙΜΙ. Εἰώθασι γὰρ ἔκτρίψαντες τοὺς καρποὺς καὶ σωgοὺς ποιήσαντες, τὸ πτύον πήσσειν. ΑΥΤΗΣ δὲ λέγει τὸν σωgόν, ὅτι αὐτὴ δίδωσιν αὐτόν. ΓΕΛΑΣΑΙ. Ἱλαρὰ γένοιτο, γελάσειεν, εὐφορίαν δηλο-

νότι καρπῶν διδοῦσα.

157. <sup>5</sup> ΔΡΑΓΜΑΤΑ, τὰ πλεκώματά φησι, τοὺς σωςοὺς ἢ τοὺς θημῶνας. τὴν Δήμητράν Φησι μὴ μόνον ἀστάχυς, ἀλλὰ καὶ μήκωνας ἔχειν· διὰ τοῦ ΑΜΦΟΤΕΡΑΙΣ δὲ τὸ δαψιλὲς ἐμφαίνει. λείπει τὸ χεςσί· μὴ γὰς τῃ μιἄ χειρί.

## EIΔΥΛΛΙΟΝ η.

. 2. 'Ο Μενάλκας, ως φασι, πρόβατα βόσκων κατά τὰ όρη τὰ ἐπιμήκη,

συνήντησε Δάφνιδι τῷ χαρίεντι βοῦς νέμοντι.

3. ΑΜΦΩ. 'Αμφότεροι οὖτοι ἦσαν πυρρότριχες, ἀμφότεροι δὲ ἄνηβοι, ἤγουν ἀτελεῖς ἔτι τὴν ἡλικίαν. ἔνηβοι γὰρ οἱ πεντεκαιδεκαετεῖς καὶ πορρωτέρω ἄνηβοι δὲ οἱ δωδεκαετεῖς καὶ κατωτέρω ἀμφότεροι δὲ διὰ σύριγγος μέλπειν δεδιδαγμένοι. ἄδειν δέ ἐστι τὸ κοινῶς τραγωδεῖν. [ΠΤΡ-ΡΟΤΡΙΧΩ. 'Η εὐθεῖα ὁ πυρρότριχος, ὡς ὁ μάςτυρος, ὁ φύλακος. Τῶν Ἰώνων δὲ τοῦτό ἐστι τὸ τὰς γενικὰς ποιεῖν εὐθείας.]

6. MTKHTAN. 'Αντί τοῦ μυχητῶν. ΕΠΙΟΤΡΕ δὲ ἀντί τοῦ ἐπίσχοπε, φύλαξ. καὶ "Ομηρος' <sup>6</sup>ος τοι ὑῶν ἐπίουρος. καὶ δς πρῶτον Μίνωα τέχε Κρήτη ἐπίουρον. γίνεται δὲ ἡ λέξις ἀπὸ τοῦ ώρῶ, τὸ φυλάσσω, ΑΗΣ. Θέλεις ἐρίσαι πρὸς ἐμὲ ἄδων. διατείνομαί σε νιχήσειν ἐγω ἄδων

κατά τοσοῦτον, καθόσον ἐθέλω.

8. ΤΟΝ. Πρὸς τοῦτον καὶ ὁ Δάφνις ἡμείψατο, ἀπεκρίνατο, διὰ τούτου τοῦ λόγου το Μενάλκα συρικτά, ἤγουν, σύριγγι μέλπειν εἰδώς, ἢ μεγάλως συρίζειν δυνάμενος, ποιμὴν προβάτων, ἐξ ὧν τὰ ἔρια τὰ εἰς πόκους ἐπιτήδεια. οὐδέποτέ με σὰ νικήσεις, οὐδὲ ὅπως διατεθείης ἢ οὐδ εἰ διαρραγείης τόδων ἢ παρὰ τὸ ἐν τῷ συνηθεία, οὐδὲ ἐὰν ἀποθάνης, ἡ ἐὰν ἀπάγξη.

11. ΧΡΗΣΔΕΙΣ. Θέλεις οὖν ίδεῖν καὶ γνῶναι καὶ ἔργοις μαθεῖν, ὅτι σοῦ καλλίων εἰμὶ δηλονότι. θέλεις καταθεῖναι ἄθλον; ΑΕΘΛΟΝ τὸ διδό-

3 Δημήτριος] De Elocut. cap. 115. Pro φιλότης suspicatur Φιλητας Toupius in fine Addendor. p. 410.

<sup>4</sup> Τριπτολέμου] Excidit nomen Sophoclis. Nam Triptolemus Sophoclis fabulæ nomen est.

5 Δράγματα] Conf. de hoc scholio Kæn. et in primis Bastium ad Gregorium Corinth. p. 362 sqq. Wartonus supplet: ΔΡΑΓ. Δράγματα τὰ πλεκώματά φησι. ΜΗ-ΚΩΝΑΣ. τοὺς σωροὺς ἡ τοὺς θημῶνας.
6 ὅς τοι ὑῶν] ὅστ' ἀτων Vat. 4.

μενον τῷ νικήσαντι τὸν ἀγῶνα. ἐνταῦθα δὲ ἄθλον τὸ κοινῶς λεγόμενον

στοίχημα, ο λήψεται ο νικήσας κατά την ώδην.

26. ΤΗΝΟΝ. 'Αντὶ τοῦ, ἄγε δή πως ἐκεῖνον ἐφ' ἡμᾶς καλέσωμεν ἡ ἐκεῖνον τὸν αἰπόλον, οὖ παρὰ ταῖς ἐρίφοις ὁ κύων ὑλακτεῖ ὁ λευκός, <sup>7</sup>ος ἔκρινεν ἀν ἡμᾶς. 'Αλλως. Τῆνόν πως ἐνταῦθα τὸν αἰπόλον λείπει τὸ σκόπει ἐὰν καλέσωμέν πως, ἤγουν τινὶ τρόπω, τὸν αἰπόλον ἐκεῖνον. ΦΑΙΑΡΟΣ δὲ ὁ λευκός. καὶ "Ομηρος κύματα φαληριόωντα λέγει, τὰ λευκαινόμενα. τὸ φάλιον δὲ καὶ βάλιον λέγουσιν ἐπὶ τῶν ἐχόντων τὸ λευκὸν ἐν τῷ μετώπῳ.

30. Πρώτος δ' οὖν ἦδεν ὁ Μενάλκας ὁ συρικτὴς ὁ λιγύφθογγος. τοῦτο γὰρ σημαίνει τὸ ΙΤΚΤΗΣ. Καλλίμαχος ἰῦζων δ' ἀν' ὅρος. ΛΑ-ΧΩΝ καὶ κληρωθείς ἀΦ' οὖ λαχμὸς ὁ κλῆρος, ποιητικῶς. εἰῦκτὴς δὲ παρὰ τὸ ἰῦζω ἰῦξω, [ἦγουν, συρικτής.] Δωρικὴ δέ ἐστιν ἡ κλίσις ἦγουν, ἰῦκτα ἀντὶ τοῦ ἰῦκτής ὡς τὸ νεφεληγερέτα Ζεύς. ἰῦζειν δὲ τὸ λιγυφωνεῖν.

κυρίως δε έπλ γυναικών.

31. ΕΙΤΑ δὲ ἀμοιβαίαν ἄδὴν βουκόλοις ἀρμόζουσαν ὁ Δάφνις διαδεχόμενος ἦδεν. ἄρχεται τῆς ἄδῆς. τὸ δὲ μέτρον ἡρωϊκὸν καὶ ἡρωελεγεῖον.

33. ΑΓΚΕΑ. 'Ως πρὸς ἔμψυχον ὁ λόγος, ποιητικὸν δέ ἔστι τὸ ἔθος. 
\*Αλλως. γλυκύτης τὸ σχῆμα, ὅτι τοῖς ἀψύχοις ὡς ἐμψύχοις προσδιαλέγεται. ἄγκη δὲ τὰ κοῖλα τῶν ὀρῶν. οἱ δὲ τὰ μετέωρα, διὰ τὸ ἄνω κεῖσθαι.
ἡ ἀπὸ τοῦ ἄγω τὸ κλῶ, τὰ συγκεκλασμένα οἶον. ΘΕΙΟΝ δὲ ΓΕΝΟΣ
τὸ τῶν ποταμῶν λέγει, καθὸ ἐκ Τηθύος καὶ 'Ωκεανοῦ, ἡ ἔκ Διός, ὡς
\*Ομηρος. πρὸς τὰ ἄγκεα καὶ τοὺς ποταμοὺς λέγει ὡς σωματοειδεῖς
θεούς, ὅπως τὰ θρέμματα- αὐτοῦ μείνωσιν ὅλα. ἡ θεῖον, ὅτι ἀεὶκίνητοι τυγχάνουσι, παρὰ τὸ θέω, θεῖον. ΑΙ ΤΙ. Εἴ τί που μέλος προσφιλὲς
ὑμῖν ἡσέ ποτε ὁ Μενάλκας ὁ διὰ σύριγγος μέλπειν ἐπιστάμενος. [ΠΗ,
περισσὸν τὸ πῆ διὸ ὀξύνεται οὐ γὰρ ἔδιον ἔχει τὸν τόπον.]

35. ΕΚ ΨΥΧΑΣ. "Ηγουν ἐξ ὅλης τῆς προθυμίας. ἐκ ψυχῆς ποιεῖ τις τόδε, ῆγουν, ἐκῶν καὶ ἀφ' ἑαυτοῦ κινούμενος οὐκ ἐκ ψυχῆς δὲ ποιεῖ, ῆγουν, ἔκων καὶ σὺν βία τινί, καὶ οὐχ ἀφ' ἑαυτοῦ κινούμενος. ἐπὶ τῶν ποταμῶν δὲ λέγει καὶ τῶν ὀρῶν τὸ ἐκ ψυχῆς νῦν κατὰ μεταφοράν, τὴν ἀπὸ τῶν

έμψύχων έπὶ τὰ άψυχα.

36. ΕΛΑΣΣΟΝ. Έμου δηλονότι. ΕΧΟΙ, αντί τοῦ ἐχέτω.

37. ΓΛΥΚΕΡΟΝ. Γλυκύτητος μετέχον. γλυκερον Φυτον λέγει τὰς βοτάνας, διὰ τὸ τρέφεις τὰ ὑπ αὐτοῦ νεμόμενα ζῶα. τὸ δὲ ΛΙΠΕΡ ΟΜΟΙΟΝ, ἀντὶ τοῦ εἴπερ ὁμοίως.

39. ΚΗΝ. Καὶ ἐὰν ὁ Μενάλκας ἀγάγη τι ωδε, χαίσων βοσκέτω πάντα ἀφθόνως. πληθυντικὸν ἀποδίδωσιν, ἐπεὶ τὸ ΤΙ ἀορίστως λεγόμενον

πληθυντικοῦ δύναμιν έχει.

41. Πανταχοῦ ἔστιν ἔας, ἔνθα ἡ καλή παῖς ἐνδιατρίβει. τὸ ΕΝΘΑ, τόπον ἔγα δηλοῖ τινά ἀος στως δὲ λεγόμενον πληθυντικοῦ δύναμιν ἔχει διὸ πρὸς τὸ πανταχοῦ νῦν ἀποδίδοται, καὶ ποιεῖ τὸν λόγον ὅμοιον τῷ ἀνωτέρω κἦν τι Μενάλκας τῆδ' ἀγάγοι, χαίρων ἄφθονα πάντα νέμοι. ὁ γὰρ δύναται ἐκεῖ τὸ τὶ, τοῦτο ἐνταῦθα τὸ ἔνθα καὶ ὁ ἐκεῖ τὸ πάντα, τοῦτο

<sup>7</sup> δε ἔκρινεν] δε cum Toupio addidimus. β ἰϋκτὰε Vat. 3.

ένταϋθα τὸ πανταχού. πανταχού δέ είσι νομαί. νομός, ποιητικόν, νομή, κοινόν. λέγεται δε ούτως ή ενέργεια, ήγουν αύτο το βόσκεσθαι, καὶ ο χόρτος ό είς νομην επιτήδειος, και ό τόπος ό τον χόρτον έχων. ένταῦθα δε το ΝΟΜΟΙ ἐπὶ τοῦ δευτέρου λέγεται σημαινομένου. Αλλως. παντᾶ ἔαρ, παντά δε νομαί. όπου φησίν ή έρωμένη αύτου περιπατεί, έκει παντά έαρ, καὶ παντά νομαί είσι, καὶ τὰ θρέμματα ἐκτρέφεται ὅταν δὲ ἀπέλθη; άποξηραίνεται καὶ ὁ ποιμὴν καὶ αἱ βοτάναι. τὸ τὲ ΠΑΝΤΗ Δωρικῶς παντά περισπωμένως. τὸ δὲ ΟΥΘΑΤΑ ΠΗΔΩΣΙ ἡ πλήθουσιν, ὅτι πλήθει διά τῶν θηλῶν τὸ γάλα. ΤΡΕΦΕΤΑΙ δὲ, ἢ τὰς ἀμνίδας, καὶ τοὺς άμνοὺς ὑπὸ νῶν 9 μαζῶν τρέφεσθαι, ἡ ΤΑ ΝΕΑ καὶ τὰ μικρὰ τῶν ποιμνίων τρέφονται καὶ αὖξονται. παντᾶ δὲ γάλακτος οὖθατα] πανταχοῦ δὲ οἱ μαζοὶ γάλακτός εἰσι πεπληρωμένοι, καὶ νεογνὰ τρέφεται ὑπ' . αύτοῦ.

45. ΕΝΘ. Ο Δάφνις πάλιν ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἐννοίας ἀντιπαραβάλλων λέγει ότι όπου αν ο ερώμενος μοι Μίλων βαίνη, πάντα αύξει, καλ σμήνη, [καὶ δένδρα,] καὶ θρέμματα όταν δὲ ἀπέλθη, ἀποξηραίνεται καὶ ὁ βουκόλος, καὶ αὶ βόες.

48. ΧΩ. Καὶ ὁ τὰς βοῦς βόσκων αὐότειος, ἀπὸ κοινοῦ, ἀντὶ τοῦ αύος, ήγουν ξηρός και αι βόες αὐαι.

49. ΑΝΕΡ. Καταχρηστικώς ανδρα των αλγών τον τράγον φησίν. Ω ΒΑΘΟΣ. Οπου έστιν ύψηλη δασύτης. Όμηρος Ως δ ότε κινήσει ζέ

φυρος βαθύ λήϊον έλθών.

51. EN THNΩ. Έν ἐκείνφ τ $\tilde{φ}$  τόπ $\phi$  ἐστὶν ὁ Μίλων. ΙΘ'.  $\Omega$  κολοβὲ τράγε ἄπελθε ἐχεῖ, ὅπου ἐστὶν ὁ Μίλων, καὶ λέγε αὐτῷ, ὅτι καὶ ὁ Πρωτεὺς θεὸς ῶν Φώκας ἔνεμεν, οἶον μετὰ δυσόσμων ζώων ἀνεστρέφετο. καὶ σὺ οὖν μη ύπερηφάνηθι δια την των τράγων όσμην έλθειν πρὸς ήμας, ήτοι πρὸς έμε τον Μενάλκαν. Μίλω δε είπεν άντι του Μίλωνι. και γάρ την εύθειαν 😷 ούχ ὁ Μίλος ἔφη, ἀλλ' ὁ Μίλων. "Αλλως. "Ω βάθος ὕλας] τὸ δὲ δευρο συνυπακούειν δει ἀπὸ κοινοῦ, κατ ἀναλογίαν τοῦ προσρηθέντος, ἵν ή τὸ πᾶν οὖτως. ὦ τράγε τῶν λευκῶν αἰγῶν ὀχευτά, δεῦρο ὧδε ὅπου ἐστὶν ή πλείστη δασύτης τῶν δένδρων, ὅπου εἰσὶν αἱ σιμαὶ μέλισσαι. δεῦτε ἔριΦοι έπι το ύδωρ έν έκεινω γάρ, τω ύδατι δηλονότι, έστιν έκεινος, ήγουν ο Μίλων. \*Ιθ' ω κόλε] ἄπιθι, ω κολοβέ. π'ζὸς τράγον τινὰ ἀκέρων, ἡ μικρον τουτο λέγει. ΚΟΛΟΣ γάς λέγεται ο μη έχων κέρατα. καὶ "Ομηρος κόλον δόρυ λέγει. και λέγε τῷ Μίλφ, ἀντί τοῦ, τῷ Μίλωνι, ὅτι ό Πρωτεύς φώκας έβοσκε, καίπες ών θεός.

53. Μή μοι είη έχειν ούτε την Πελοπόννησον, μήτε χρυσοῦ τάλαντα, ήγουν πλοῦτον μηδε είη έμοι έν δρόμφ τους άνέμους παρατρέχειν. άλλά είη μοι τὸ ὑπὲρ τὰν πέτραν ταύτην τραγωδεῖν, ἔχων σὲ τὸν Μίλωνα εἰς τας αγκάλας μου, δρών τα όμου βοσκόμενα πρόβατα και το Σικελικον πέλαγος, αντί του την Σικελίαν. ΤΑΛΑΝΤΟΝ δε ο ζυγός χρύσεια πατήρ ἐτίταινε τάλαντα. τάλαντα καὶ τὰ τῷ ζυγῷ σταθμιζόμενα: ἐνταῦ-

θα δὲ τὸ δεύτερον.

<sup>9</sup> μαζῶν] οὐθάτων Vnt. 3. 10 οὐχ δ Μ(λος κ. τ. λ.] Sic verba ordinavit Heinsius p. 348. quum antea ita

legerentur: οὐχ ὁ Μίλων ἔφη, ἀλλ' ὁ Μίλος. r κόλος] Conf. de hoc vocabulo etiam Arnaldi Lectt. Gr. p. 83.

- 55. Αὐτάρκης ὁ Δάφνις. ὅθεν καὶ λέγει, ἀλλὰ εὐφραίνομαί σε ἐν ταῖς ἀγκάλαις ἔχων, ἐπὶ τῆδε τῆ πέτρα ἀφορῶν τὴν Σικελίαν. οὐκ ἀνιστορήτως τῶτο ὁ Θεόκριτός φησι καὶ ὁ Ἑρμησιάναξ γὰρ λέγει τὸν Δάφνιν ἐρωτικῶς ἔχειν τοῦ Μενάλκου. ἀλλ' ὁ μὲν ἐπ' Εὐβοίας τὰ περὶ αὐτοῦ διατίθεται, οὖτος δὲ ἐπὶ Σικελίας.
- 57. Πρός τὰ δένδρα μέν ἐστι κακὸν φόβον ἔχον ὁ χειμών πρὸς τὰ ὕδατα δὲ ἡ ἀνομβρία, ὅτι ἀποξηραίνει καὶ ἀφανίζει αὐτά πρὸς δὲ τοὺς ὅρνιθας ΤΣΠΛΛΓΕ, ὅ ἐστιν είδος παγίδος. κυρίως δὲ ὕσπληγξ ἡ τῶν δρομέων ἀφετηρία, ὁ ἐκάγκελον ἡμεῖς φαμέν. ἀπὸ κοινοῦ δὲ τὸ φοβερὸν κακόν.
- 58. ΑΓΡΟΤΕΡΟΙΣ. Τοῖς θηφίοις τοῖς ἐν τοῖς ἀγροῖς διατρίβουσι τὰ δίκτμα, αἱ ἄρκυς, ἀπὸ κοινοῦ φοβερὸν κακόν τῷ ἀνθρώπῳ δὲ κακὸν φοβερόν, παρθένου τουφερᾶς πόθος.

59. Ού μόνος έγω έρωτα έσχον, άλλα καί σύ γυναικών έραστής.

61. Ταῦτα μὲν οὖν κατὰ ἀμοιβὴν (ἐπιρόηματικῶς γὰρ εἴρηται τὸ ΔΙ' ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ) οἱ παῖδες ἐτραγφόησαν. τὴν ἐσχάτην δὲ φδὴν προηγουμένως ἦδεν ὁ Μενάλκας.

63. Έγκρατώς έχε, άπεχε λύκε των έρίφων μου, άπεχε των ΤΟΚΑ-

ΔΩΝ ήγουν τῶν μητέρων αὐτῶν.

65. ΔΑΜΠΟΤΡΕ. "Ονομα χυνός, ἀπὸ τοῦ λαμπρὰν ἔχειν τὴν οὐράν, ἢ πυρράν. ἢ ὁ ἐπιμελῶς φυλάσσων, ἀπὸ τοῦ λάμπειν καὶ τοῦ ἀρεῖν, ὅ ἐστι φυλάσσειν. ἢ παρὰ τὸ λαμπουρὶς ἴσως εἶναι ἐπειδὴ χύνες εἰσὶν ἀλώπηξιν ὁμοῖοι. λαμπουρὶς γὰρ ἡ ἀλώπηξ. ΒΑΘΤΣ ΤΠΝΟΣ. Τοῦτο ἀπὸ με-

ταφοράς της βαθείας ύλης, ήτοι δασείας.

66. ΧΡΗ. Σε δηλονότι. τοῦτο ἀπὸ τοῦ 'Ομήρου ὁ Θεόκριτος ἔσχε. φησὶ γὰρ ἐν τῷ β-τῆς 'Ιλιάδος' Οὐ χρη παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄν-δρα. ΣΤΝ ΠΑΙΔΙ. Οἱ γὰρ παῖδες εἰώθασι μὴ προσήκουσαν τῶν ποιμνίων ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι, ἀλλ' ἀμελεῖν, ἡ ραθυμοῦντες, ἡ παιγνίοις ἀσχολούμενοι. οἱ δὲ ἔνηβοι κρείττονα τὴν ἐπιμέλειαν ποιοῦσι, ὢστε καὶ τοῖς κυσὶ κοιμωμένοις οὐ φροντὶς αὐτοῖς.

67. ΑΠΑΛΑΣ. Τρυφεράς, θαλεράς χοςτασθήναι βοτάνης. οὐδαμάς κοπιάσετε <sup>3</sup> ἐνεργοῦσαι δηλονότι τὴν ἔκφυσιν αὐτῆς, ὅταν αὐτὴ πάλιν μόνη ΦΤΗΤΑΙ, ἤγουν βλαστάνη. ἡ οὐ μὴ καταπονηθήτε νεμόμεναι, ὅταν

νέα βοτάνη πάλιν φυή.

72. Καὶ ἐμὲ ἐχ τοῦ σπηλαίου χόρη εἰς ταὐτὸ συναπτούσας ἔχουσα τὰς ὀφοῦς, ἢ δασείας καὶ συγκεκολλημένας, τουτέστιν, εὐόφθαλμος ἢ συνετή. (λέγει δὲ τὴν ἐρασθεῖσαν αὐτοῦ νύμφην.) ἐχθὲς ἰδοῦσα τὰς δαμάλας ἐλαύνοντα, εὕμορφον εἶναι ἔλεγε. οὐ περισσῶς δοκεῖ χρήσασθαι μετὰ τοῦ συνδέσμου τῷ λόγῳ. θέλει γὰρ δηλοῦν διὰ τούτου, ὅτι καὶ αὐτὸς δὲπέραστός τις ἐστίν, ὧσπερ καὶ ἔτεροι δηλονότι, οὐ μόνον ἄλλους γυναῖκες ὁρῶσαι

<sup>2</sup> κάγκελον] κάγκελλον Vat. 3. Est Latinum cancelli.

<sup>5</sup> εὐόφθαλμος] αὐόμματος Vat. 4. καὶ Theoer. Schol.

ouverh Cd. Laur. 46. quod probat Warton.

<sup>3</sup> ένεργοῦσαι κ. τ. λ.] Ἐνεργεῖν τὴν ἔκφυσιν, in herba carpenda exercitari. Illustrat hanc formulam Toupius.

<sup>6</sup> ἐπέραστός τις] Hoc τις addidimus ex Cod. Paris. 2758. vid. Schæfer. ad Greegor. Cor. p. 8.

ἐπαινοῦσιν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν κόρη τις ἰδοῦσα ἐπήνεσεν. ΚΑΛΟΝ δὲ τὸν εὐειδῆ λέγει. κάλλος γάρ ἐστι συμμετεία μελῶν καὶ μερῶν μετ' εὐ-

χροίας.

74. ΟΤ ΜΑΝ ΟΤΔΕ ΛΟΓΩΝ. γράφεται καὶ λόγον. οὐ μὲν ἀπεκρίθην αὐτῆ, ἀντὶ τοῦ ἀπεκρινάμην. τὸ ἀπεκρίθην γὰρ τὸ ἐχωρίσθην δηλοῖι οὐ μόνον λόγον ήδύν, ἀλλ' οὐδὲ λόγον τὸν πικρόν, ἤγουν, τὸν ἀπεχθῆ, τὸν ἀλγεινόν. ᾿Αλλως. οὐδὲ λόγον αὐτῆ ἀπεκρίθην οἰον, οὐδὲ τὸ τυχόν. ἡ οὐδὲ λόγον ἀπεκρίθην ἄτοπον, πικρὸν αὐτῆ, τουτέστιν, οὐδὲ σκαιὸν λόγον. ἀπεκρινάμην αὐτῆ οὖτε τῶν πρὸς τὸ λιπαρόν, οὖτε τῶν πρὸς ἡδονήν. [ΠΙΚΡ. "Όπερ τὸ μὴ ἀποκριθῆναί με πικρὸν ἦν αὐτῆ. Τινὰ δὲ τῶν ἀντιγράφων τὸ πικρὸν ἔχουσιν, ἵνα ἢ, οὐ μὴν οὐδὲ ἀπεκρίθηναὐτῆ οὐδὲν πικρόν, ὡς λέγεται. εἰς ταύτην γὰρ καλῶς εἰποῦσαν οὐδὲν ἔδει πικρὸν ἡηθῆναι. Κρεῖττον ᾶν εἴη εἰ τὸν πικρὸν γράφοιτο ἀπαιτεῖ γὰρ καὶ τὸ μέτρον.]

84. Αθλον καὶ αὐτοῖς ἡ σύριγξ ἀπέκειτο, ἡν ἐπιδίδωσιν ὁ κριτής τῷ

Δάφνιδι ώς νικήσαντι.

85. ΑΙ ΔΕ. Εὶ δὲ θέλεις καὶ ἐμὲ αὐτὸν διδάξαι τι ἄμα σοι τὰς αίγας βόσκοντα, δώσω σοι τὰ δίδακτρα, ἤγουν τὸν μισθὸν τὸν ἔνεκα τῆς διδασκαλίας, ἐκείνην τὴν αίγα τὴν μιτύλαν. ΜΙΤΤΛΑΝ αίγά Φησι τὴν ἀκέρων. ΤΠΕΡ ΚΕΦΑΛΑΣ δὲ, ἀντὶ τοῦ ἐπέκεινα τῶν χειλέων ἢ ἔως τῆς κεφαλῆς πληροῖ τὸν ἀμολγέα. ἀμολγεὺς δὲ ἀγγεῖον δεκτικὸν γάλακτος.

88. Οὕτως ὁ παῖς, ὁ Δάφνις, ἡσθεὶς ἐπὶ τῆ νίκη, ἤλατο, ἤγουν ἐπή-

Sycev.

90. ΚΑΤΕΣΜΤΧΘΗ. Κατεσβέσθη καὶ ἐν αὐτῷ κατεκάη καὶ ἐλυπήθη. ἐταπεινώθη τὸν λογισμόν, ὧσπερ ἀν γυνὰ παρθένος, ἄστι πρῶτον εἰς γάμον ἐλθοῦσα λυποῖτο.

91. ΝΤΜΦΑ. Οὖτως ἐλυπεῖτο ὁ Μενάλκας, καθὰ καὶ νύμφη ἡ ἄρτι πρῶτον γαμηθεῖσα ἀκάχριτο λυποῦνται γὰρ αἱ τοιαῦται, διὰ τὸ κατὰ

τὸν καιρὸν ἐκεῖνον [πόνφ] τιτρώσκεσθαι.

93. [NTMΦ. ΛΚΡΗΒ. Νύμφην την ξενέαν λέγει. "Ακρηβος δὲ ὁ ἀρχην ἔχων την ἡλικίαν.] ΝΑΙΔΑ. 'Ιστοροῦσι γὰς αὐτὸν ἀγαπηθηναι ὑπό τινος νύμφης, ην 7 Σωσίθεος Θάλειαν καλεί. παρακελευσαμένης δὲ αὐτῷ ἄλλη γυναικὶ μη ὁμιλείν, μη τηρησαι την παραίνεσιν αὐτῆς. ὅθεν ὁ μὲν Θεόκριτός φησι την νύμφην ἀποστηναι αὐτοῦ αὐτὸν δὲ ἀντιμεταβαλόντα τὸν ἐκείνης ἔρωτα, ὑπὸ λύπης μεταλλάξαι τὸν βίον. ἐκτὸς εἰ μη αὐτὸν μέν Φησιν ἀπείπασθαι αὐτήν, ἄλλης δὲ ἐρασθηναι. ὡς πόκα τᾶς ξενέας ἀράσσατο Δάρνις. ὁἱ δὲ λοιποί φασιν αὐτὸν \* τυφλωθηναι, καὶ ἀλώμενον κατακρημνισθηναι.

## ΕΙΔΤΛΛΙΟΝ θ.

2. ΩΔΑΣ ΑΡΧΕΟ. Τὸ σχημα ἐπαναφορά. γίνεται δὲ ἡ ἐπαναφορὰ ἡ κατὰ κῶλον, ἡ κατὰ λέξιν. καὶ κατὰ κῶλον μὲν ἐνταῦθα· ὡς καὶ Ομηρος·

7 Δωσίθεος] Quod hic Scholiastes ha- Acta Seminarii Regii Lips. Vol. 11. p. bet, ad Sosithei Daphnidem refert Nae- 391.

kius V. Cl. in Schedis Criticis. Conf. 8 τυφλωθήναι] τυφλωθέντα Vat. 4.

Τοῦ δ' ἐγωὰ ἀντίος εἰμι, καὶ εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικεν Εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικε, μένος δ' αἴθωνι σιδήρω. λέγει δέ ω Δάφνι βουκολικῶς άδε σὰ μὲν πρώτος

άξχην ποίει ό δε Μενάλκας έπακολουθησάτω.

3. [ΒΟΤ. Βουσίν θηλυκῶς.] ΤΠΟ ΣΤΕΙΡΑΙΣΙ. Ἡ ὑπό ἀντὶ τῆς ἐπί, ἵν' ἦ, ἐπὶ στείραισι τοὺς ταύρους ἀφέντες, ἵνα τέκωσιν ῶς τινες. ΣΤΕΙΡΑΣ δὲ εἶπε τὰς οὖπω τετοχυίας. αἱ γὰς εἰς ἄπαν ἄτοχοι, στεῖςαι καλοῦνται, διὰ τὸ στεςεὸν εἶναι τὸ σῶμα, ὡσανεὶ ὑπὸ τόκων μὴ 9 ἐκλυόμενον' ἢ παρὰ τὸ ἐστεςῆσθαι γόνου.

5. ΜΗΔΕΝ ΑΤΙΜΑΓΕΛΕΤΝΤΕΣ. Ατιμα καὶ ἄτακτα ἐν τῆ ἀγέλη ποιοῦντες, ἡ μηδαμῶς καταλιπόντες τὴν ἀγέλην. τοὺς γὰρ καταλιπόντας τὸ κοινὸν τῆς ἀγέλης, καὶ καθ' ἐαυτοὺς νεμομένους, οὕτω καλοῦσιν. ἔστι δὲ Δωρικῆς διαλέκτου ἀτιμαγελέοντες γὰρ ἦν καὶ κατὰ κρᾶσιν τοῦ ε καὶ

ο Δωρικώς είς την ευ δίφθογγον, άτιμαγελεύντες.

- 7. ΑΔΥ. Ήδὺ καὶ ὁ μόσχος, καὶ ἡ βοῦς, καὶ ἡ σύριγξ, καὶ ὁ βουκό-

λος βοῶσι. καὶ ἐγαὶ ἡδύ, μελουργῶ δηλονότι.

- 9. ENTI. Έστι δέ μοι πλησίον τοῦ ψυχροῦ ὅδατος (ἡ γὰς ΠΑΡΑ ἐνταῦθα πλησιότητα σημαίνει) κοίτη ἐστιβασμένη ἀπὸ βοτανῶν. ἐν αὐτῆ δὲ, τῆ κοίτη δηλονότι, ΝΕΝΑΣΤΑΙ, ἤγουν ὑπέστρωται, σεσώρευται δές-ματα καλὰ δαμαλῶν λευκῶν ἀπὸ τοῦ νάω ἡ νῶ τὸ σωρεύω, ας τινας, τὰς δαμάλας δηλονότι, τρωγούσας κόμαρον, ὁ λὶψ ἄνεμος ἀπέρριψεν ἀπὸ τῆς σκοπιᾶς, ἀπὸ τοῦ ὑψηλοῦ τόπου. ΣΚΟΠΙΑ γὰς ὁ ὑψηλὸς τόπος, ἐφὸ οὖ ἔστι τινὰ ἱστάμενον τὰ κύκλφ περισκέπτεσθαι.
- 10. [ΤΑΣ. Τῶν βοῶν Φησὶ αὐτοῦ τινὰς κατακρημνισθῆναι ἀπὸ τοῦ Λιβός. ἡ δὲ σύνταξις, ἀπὸ ἄκρας σκοπιᾶς.]
  - 12. [ΦΡΤΓ. Φρυγανίζω, τὸ τὰ φρύγανα το τυγχάνω.]

13. ΑΚΟΥΕΙΝ. Λείπει τὸ παϊδες.

14. [ΜΕΝ. 'Ο ποιμήν ή ό Θεόχριτος μαλλον δε ό ποιμήν οὐδε γαρ

, φανερον το πρόσωπον τοῦ ποιητοῦ ἐνταῦθα.]

15. ΑΙΤΝΑ. Τὴν Αἴτναν φησὶ μητέρα ὁ Μενάλκας, καθόσον ἐν αὐτῷ διέτριβε ὡς καὶ "Ομηφος τὴν Ἰδην μητέρα θηρῶν ἡ, ιδ Αἴτνη ἡ θρέψασά με. ταύτην γὰρ καὶ τροφὸν καὶ μητέρα καλεῖ, καὶ ἐγοὶ λαμπρὰν οἰκίαν κατοικῶ. ἔστι γὰρ αὖτη σπήλαιον ἐν κοίλαις πέτραις.

16. ΟΣΣ' ΕΝ ΟΝΕΙΡΩ. 'Απὸ τῆς παροιμίας' ὅσσ' ἐν ὀνείσω Φέρειν. κοτὶ ἔλεγε περιουσίαν ἄφθονον. τοιαῦται γὰρ αἱ ὀνειρωτικαὶ Φαντασίαι. καὶ "Ομηρος' Οὐδ' εἴ μοι τόσα δοίη, ὅσα ψεύδονται ὄνειροι. ἡ ἔχω τόσα, ὅσα οἱ ὄνεισοι πλάττουσι. τοῦτο δέ φησι διὰ τὸ πολύ τῶν γὰρ ὀνείσων ἡ Φαντασία δαψιλής. [Εὐδαιμονοῦσι γὰρ οἱ ἄνθρωποι, ὡς ἐπὶ πολὺ τοῖς ὀνείροις φανταζόμενοι πλούτου βάθος, καὶ δόξης μέγεθος δοκοῦντες ἔχειν.]

19. ΔΡΥΙΝΟΝ ΠΤΡ τὸ ἀπὸ δρυὸς γινόμενον. ΧΟΡΙΑ δὲ τὰ χυτάρια, ἐν οἶς εἰσὶ τὰ ἔμβρυα. ἐχ τούτου δὲ παριστῷ τὰ πρὸς τροφὴν ἄφθονα. Ἦλλως. ἀντὶ τοῦ ἐν τοῖς ἄνθραξι τοῖς ἀπὸ δρυός. χόρια δὲ τὰ τῶν ἐμβρύων ἀγγεῖα. εἰώθασι γὰρ τἔγχατα πλήσαντες χαὶ ξηραίνοντες ὁπτῷν, εἶτα

<sup>9</sup> ἐκλυόμενον] Ita Vat. 3. quemadmodum et Toupius mutabat ἐκλυομένων,
quod antea legebatur. In vett. edd. adscribitur ἐκλυόμεναι.

ἐσθίειν ταῦτα, ὰ καὶ χόρια προσαγορεύουσι. Ἐκρατὶ νεοτρόφοιο γένας. χόριά τ', ἐμβρύων τε πλήθη. ἔμβρυον γὰς ἀπὸ τοῦ ἐν ἑαυτῷ τὴν βορὰν ἔχειν, ἡ ἀπὸ τοῦ ἐμβρύειν καὶ αὕξεσθαι. χόρια δὲ καλοῦσι τοὺς ὑμένας, οῦς πληροῦσι τοῦ ἀμελχθέντος γάλακτος. ἐσθίουσι δὲ θέντες ὑπὸ τὸ πῦρ. ἡ χόρια, αὶ ἀπὸ τῶν ἐντέρων πλεκόμεναι χορδαί.

20. ΦΗΓΟΙ οἱ βάλανοι. [εἶδος δρυός.] εἴρηται δὲ, ὅτι πρὸ τῶν Δημητριακῶν καρπῶν τοὺς βαλάνους ἤσθιον ἦγουν πηγούς τινας, παρὰ τὸ εὖπαγεῖς αὖτοὺς εἶναι. ³ εἰσὶ δὲ δρυὸς γένη πέντε, φηγός, κιμερίς, ἐτυμόδρυς,

άλυφλος, καὶ ἄμυλος.

- 21. ΝΩΔΟΣ, ὁ ἐστερημένος ὁδόντων. λέγεται δὲ καὶ τὸ βρέφος ἐστερημένον ὁδόντων. Τοῦ μὲν δὴ νωδόν φαμεν αὐτό ἀλλὶ ἐκεῖνόν φαμεν νωδόν, τόν ὁδόντας κτησάμενον, εἶτα ἀσθενεία τινὶ ἡ γήρα ἀποβεβληκότα. τὸ γὰρ βρέφος μὴ κτησάμενον ὁδόντας, πῶς ἐστέρηται; ΑΜΤΑΟΝ δὲ λέγεται τὸ κοινῶς λεγόμενον καταστατόν ὅπερ ἔστὶ τὸ γαλακτῶδες τοῦ σίτου βεβρεγμένου καὶ ὅσεσημένου καὶ ἀποπεπιεσμένου, εἶτα τῷ ἡλίῳ ξηραινόμενον. ὁ δὲ νοῦς τοιοῦτος τουτέστι, τοσοῦτο φροντίζω τοῦ χειμῶνος, ὅσον ὁ ἐστερημένος ὁδόντων φροντίζει καρύων, μαλακῆς τροφῆς παρούσης. τοῦτο γὰρ ἐστι τὸ ἀμύλοιο. [Οὐκ ἔχω δὲ μικρὰν Φροντίδα χειμῶνος, ὡσπερ οὐδὲ νωδὸς ἀνὴρ καρύων, καὶ καρυδίων, παρόντος αὐτῷ ἀμύλοιο, ἤτοι πλακοῦντος. ἐν γὰρ τῷ πλακοῦντί εἰσι καὶ κάρυα.] Ἦλλως. ἄμυλος, εἶδός τι ἄρτου ἐκ τῶν ὅσητανίων πυρῶν γενόμενος. ἄμυλος δὲ ἄρτος ὁ ἄνευ μύλου γενόμενος. ἀποβρέχοντες γὰρ τὸν πυρὸν ἀπολοβιβουσι.
  - 22. ΤΟΙΣ. "Ηγουν έπὶ τοῖς εἰρημένοις τὰς χεῖρας συνεκρότησα.
- 23. ΚΟΡΥΝΑΝ. 'Ράβδον ἐπὶ τὸ ἄχρον βάρος ἔχουσαν, ρόπαλον. εἴρηται δὲ παρὰ τὸ χάρα, ἤγουν τὸ ἄχρον βαρὰ ἔχειν. βαρύτερον γὰς ἐστι περὶ τὸ ἄχρον, ρόπαλον δέ ἐστιν ἀμυντήριον, καὶ ἐτεροβρεπὲς, ἐξ ἐνὸς μέgouς ροπὴν ἔχον καὶ βάρος, ἔν τινα ἀγρὸς τοῦ πατρός μου ἀνέθρεψεν αὐτόβριζον ἤν τινα ἴσως οὐδὲ τέκτων μέμψαιτο.

25. ΣΤΡΟΜΒΩ. Στρόμβος κογχύλιον, ἀπὸ τοῦ συνεστράφθαι. [Τού-του, φησὶν, τὸ κρέας αὐτὸς <sup>7</sup>ἐπασάμην μετὰ πέντε μερισάμενος.] ΕΚΕΙΝΩ δέ φησιν, ῆγουν τῷ Μενάλκα, ἐχαρισάμην ὄστρακον στρόμβου, οὖ τιτὸς τὸ κρέας ἐγὰ ἔφαγον, ἀγρεύσας μετὰ σκέψεως, ἐν ταῖς πέτραις τοῦ Ἰκαρίου

Κρατίνος

— 'Αρνός εὐτρόφου κρέας, Χόρια τ', ἐμβρύων τε πλήθη. — Μοχ αὐξάνεσθαι legitur in Vat. 4. pro αὔξεσθαι, et paulo post pro ὑπὸ τὸ πῦρ in Vat. 3. ὑπὲρ τὸ π.

3 είσι δὲ κ. τ. λ.] Kæhlerus hunc locum sic emendat: είσι δὲ δρυδε γένη τέσσαρα, φηγόε, κμιερίε, ἐτυμόδρυς και ἀλιφλοιός. Lenius sic correxeris:—γένη πέντε, φηγόε, ἡμερίε, ἐτυμόδρυς, πλατύφυλλος και ἄκυλος quanquam arbor πρίνος vocatur.

4 οὐ μὰν δὴ] Conf. de hoc scholio Hemsterhus. ad Thom. Mag. p. 636.

σεσημένου] Kochler scribit σεσεισμένου et mox εξηραμμένου pro ξηραινόμενου.

- Toupius malebat ΣΑΤΙΝΩΝ, quæ vox Dorica non convenit Scholiastæ. Conf. Etymol. M.s. v. σητάνειοι πυροί, p. 711. 43. Stephani Thes. L. Gr. T. iii. p. 795. et de voc. ἄμυλος locum Dioscorid. L. ii. c. 123. a Koehleio citatum.
- 7 ἐπασάμην] comedi. Correxit Toup. Antea legebatur ἐσπασάμην.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kparl] Hæc corruptissima, quæ sunt ex Cratini trochaicis, ita refingenda putat Toupius:

πελάγους, μέγας δε ήν ο στρόμβος τοσοῦτον, <sup>8</sup>οτι το κρέας αὐτοῦ διέκοψε εἰς πέντε μερίδας, ὰς ἔλαβον ἄνθρωποι πέντε οντες. ὁ δὲ Μενάλκας τὸν

κόχλον λαβών, ἐπὶ τούτφ ἡδέως ἐγέλασεν.

28. ΒΩΚΟΛΙΚΑΙ. Ο λόγος έχ τοῦ συννομέως, ή έχ τοῦ Θεοκρίτου. οῦ μοῦσαι, τὸ μέλος τῆς ἀδῆς τῆς παρ' ἡμῖν ἐκφάνατε, μήπως μου ἐκὶ γλῶσσαν φλύκταινα φύηται. ἐκείνοις γὰρ εἴωθε γίνεσθαι τοῖς μηδὲν ·

πράγμα εύλογον κρίνουσι.

30. Ο λόγος πεδε την Μοῦσαν. ἰδίως δὲ τὸν λόγον ποιησάμενος περὸς πάσας εἰς μίαν κατέκλινεν. ἡ ὁ λόγος περὸς τὸν Δάφνιν, δ καὶ κρεῖττον; Αλλως. Μηκέτὶ ἐπὶ γλώσσης] Εἴθε ἡ σὴ γλῶττα μηκέτι ἐμποδισε θείη. ἐμπόδιον δὲ τῆς γλώττης αἰ ὁλοφυγδόνες τουτέστιν, ὑπὸ φυμάτων μηκέτι ἐμποδισθείη ἡ σὴ γλῶττα. ΟΛΟΦΤΓΑΩΝ δὲ ἐστιν ἡ φλυκτώδης φύσκα. λέγουσι δὲ αὐτὴν οἱ 'Αττικοὶ 9 ὀλοφυκτίδα. ὅταν δὲ αὔτη γἔνηταὶ ἐπὶ τῆ γλώττη, κἰωθασι λέγειν αὶ γυναῖκες, ὡς ἀποτεθεῖσάν σοι μερίδα οὐκ ἀποδεδώκασιν. ἡ κατά τινας ὀλοφυγδόνες εἰσὶ φύματα, ἡγουν ἀναβλαστήματα ἐπὶ τῆς ρίνὸς γινόμενα.

33. ΤΑΣ. Ής τινὸς ώδης ὁ οἰκος ὅλος γένοιτο πλήρης. οὖτε γὰρ ὖπνος ήμιν γλυκερώτερος, οὖτε τὸ ἔαρ ἐξαίφνης ἐλθόν, γλυκύ, ὅσον ἡ μουσ-

ουργία.

35. ΩΣ ΜΕΝ ΟΡΗΤΕ. Γράφεται καὶ οῦς γὰρ ὁρῶσαι, καὶ σῦς μὲν ὁρεῦντι τουτέστιν, οῖς μὲν ἐστὲ φίλαι, το Μοῦσαι, χαίσουσιν ἐκεῖνοι δὲ, οῦς τινας οὐ βλέπετε δηλονότι, διὰ τοῦ ποτοῦ προσέβλαψεν ἡ Κίρκη. διὰ τὸν 'Οδυσσέα φησίν, δν τινα οὐ κατέθελξε τὰ τῆς Κίρκης φάρὰ μακα τοὺς δὲ ἐταίρους ἀγνώμονας ὅντας καὶ ἀπερισκέπτους, ἀπεθηρίωσεν ὁ κυκεών. συώδεις γὰρ ἦσαν καὶ ἀμαθεῖς, καὶ ὑπὸ τῆς Κίρκης δυνάμενοι τῷ ποτῷ μεταμορφωθῆναι εἰς ἄλλα ιοζῶα.

36. [ΔΑΛΗΣΑΤΟ δε άντι του εδίδαξε. δαλείς γαρ άμαθείς.]

## ΕΙΔΤΛΑΊΟΝ ι.

1. EPΓΑΤΙΝΑ. ἡ εὐθεῖα ὁ ἐργατίνης, καὶ κλίνεται τοῦ ἐργατίνου. τος ὁ χρύσης, το χρύση, καὶ το χρύσα. βουκαῖον οἱ μὲν τὸν θεριστὴν ἤκουσαν, ἀπὸ τοῦ βοῦ ἐπιτατικοῦ μορίου, καὶ τοῦ καίνω τὸ κόπτω καὶ θερίζω, ὁ μεγάλως καίνων, ἡ σὺν βοῆ, καὶ ἀδῆ [Τινὲς δὲ τὸν βουκόλον.] βέλτιον δὲ τὸν ἀροτῆρα ἀκούειν, τὸν σὺν τοῖς βουσὶ καίνοντα τὴν γῆν καὶ τέμνοντα. ὑποκοριστικῶς δὲ εἰρηται. Αίφιλος δὲ ἐν πρώτω τῶν Νικάνδρου θηριακῶν κύριον ὄνομα τὸν βουκαῖον λέγει. ΟΙΖΤΡΟΣ δὲ ὁ ταλαίπωρος καὶ γίνεται ἀπὸ τοῦ δίζύς, ἡ κακοπάθεια. τὸ δὲ ἐξῆς ιδ ἐπίπονε καὶ ταλαίπωρε θεριστά, τὶ δὴ πέπονθας; οὖτε τὴν εὐθεῖαν τάξιν ὡς πρότερον διατηρεῖς, οὖθ ἄμα τῷ πλησίον λήῖον θερίζεις, ἀλλὰ καθυστερεῖς ἡ οὖτε ὁμοῦ τοῖς άλλοις θερίζεις, θερισταῖς δηλονότι, ἀλλ ὖστερος ἔρχη.

2. ΟΓΜΟΝ. "Ογμος χυρίως ή ἀπὸ τοῦ ἀρότρου τομή, ήγουν ή αὐλοξ,

 <sup>8</sup> δτι] Nonne &στε? [Cf. Schol. ad 4,
 14. G. H. S.] Mox pro μέλος in Vat. 4.
 [10 Imo άλογα. G. H. S.]
 est μέρος.

ἀπο τοῦ διοίγεσθαι τὴν γῆν ὑπὸ τοῦ ἀροτριῶντος, νῦν δὲ κεῖται ὁ λόγος ἐπὶ τῆς κατ' εὐθὺ τάξεως τοῦ θερισμοῦ. "Αλλως, ὄγμον τὴν αὖλακα παρὰ τὸ διοιχθῆναι τὴν γῆν, οἱ δὲ τάξιν, οἱ δὲ τὸν <sup>1</sup> ὄρχον, οἱ δὲ τὸν χόρτον, κυρίως δὲ ἡ ἐπ' εὐθὺ τοῦ ἀρότρου τομή, καὶ ἔστιν ὄγμος οἶον ἀπὸ τοῦ διοίγεσθαι τὴν γῆν ὑπὸ τοῦ ἀροτριῶντος, νῦν δὲ κεῖται ἡ λέξις ἐπὶ τῆς εἰς εὐθὺ τάξεως τοῦ θερισμοῦ, ὡς καὶ "Ομηρος. "Ογμον ἐλαύνοντο ἀνδρὸς μάκαρος κατ' ἄρουραν.

3. ΛΑΙΟΤΟΜΕΙΣ. 'Αντί τοῦ θερίζεις, καὶ γίνεται ἀπὸ τοῦ λήῖον, τὸ χωράφιον, τροπῆ τοῦ η εἰς α, καὶ συναιρέσει τοῦ ι, λαῖον, καὶ τοῦ τέμνω. καὶ γίνεται λαιοτομῶ· δηλονότι τὸ λήϊον τέμνω. ΚΑΚΤΟΣ δὲ εἶδος

ακάνθης.

5. ΔΕΙΛΑΝ. Δείλη έφα, ὅτε ἀνατέλλει ὁ ἤλιος δείλη δὲ ὀψία, ὅτε πρὸς δυσμὰς κατέρχεται. ποταπὸς ²γενήση κατὰ μεσημβρίαν καὶ δείλην, ος νῦν ἀρξάμενος, οὐ μειοῖς καὶ ἐλαττοῖς τὸν στίχον τοῦ θέρους; τὸ γὰρ ΛΠΟΤΡΩΓΕΙΣ τοῦτο δηλοῖ. [᾿Αλλως. ποταπὸς ἔση προϊούσης ἡμέρας, ὅτι νῦν ἡαθυμεῖς τῆς ἐργασίας ἀρχόμενος; καὶ εἶπέρ σε καὶ τὸ καῦμα ἐκλύει περὶ τὴν δείλην;] Ἦλλως. πῶς Φησὶν οὐκ ἀργότερος ἔση προϊούσης τῆς ἡμέρας, ὅτε νῦν ἡαθυμεῖς τῆς ἐργασίας ἀρχόμενος, καὶ οὐκ ἀποτέμνεις τῆς αὐλακος οὐδέτ. ΑΤΛΑΚΑ δὲ τὸν ὄγμον Φησί τὸ κοινῶς λεγόμενον ὀρδίνιον.

7. ΟΨΑΜΑΤΑ. Τουτέστι μέχρις όψίας θερίζων καὶ κακοπαθών, καὶ μὴ ἐνδιδούς. ἡ ὁ ἀργὸς ὁ όψέ, καὶ μόλις θερίζων, ἡ ὁ καρτερικός, ὁ μέχρις όψίας δείλης τὸ θέρος ὑπομένων. ἡ τοῦτο λέγει ἐπεὶ ὁ Μίλων ἐν ἀρχῆ τὸν Βάττον ἔφη ἐκλελῦσθαι, όψαμάτην τὸν Μίλωνα ὁ Βάττος καλεῖ, τουτέστι μέχρις όψίας θερίζοντα καὶ μὴ ἀποκάμνοντα. ΠΕΤΡΑΣ ΑΠΟΚΟΜΜ. οἶον, πέτρινε, λίθινε, σκληρότατε ΑΤΕΡΑΜΝΟΤΣ γὰρ τοὺς σκληροὺς φασί, τοὺς μὴ τέρενας ἐπεὶ τέρεν τὸ ἀπαλόν. καὶ τὰς πέτρας τὰς μὴ

τειρομένας, καὶ ἀτέραμνα ὄσπρια, τὰ ἀνέψητα.

11. ΧΑΛΕΠΟΝ ΧΟΡΙΩΝ ΚΤΝΑ ΓΕΤΣΑΙ. Παροιμία τοῦτό ἐστιν ἐπὶ τῶν γευσαμένων ³ ἐφετοῦ τινὸς, δυσαποσπάστως δὲ ἐχόντων τῆς συνη-θείας, λεγομένη ἢ τις καὶ ἑτέρως λέγεται. χαλεπόν φασι μαθοῦσα κύων σκυτοτρωγεῖν ὡσπερ Φησὶν ὁ γευσάμενος χορίου κύων δυσαποδίωκτός ἐστιν, οὖτω καὶ ὁ ἀγροῖκος ἐρωτικοῦ πάθους γευσάμενος.

12. ΑΛΛ'. Σὺ μέν φησιν ἀπείρατος ἔρωτος τυγχάνεις ἐγω δὲ ἐρῶ

ένδεκα ήμέρας ήδη.

13. ΕΚ ΠΙΘΩ ΑΝΤΛΗΣ. Τουτέστιν, οὖτως ἐν περιουσία ζῆς, ὧστε σε καὶ ἐρᾶν. ⁴ἡ εἰρωνευόμενός Φησιν, ἐκ περιουσίας, ἀπὸ πλήρους πίθου ἀντλεῖς, καὶ οὐκ ἐκ λαγήνων. ἐγω δὲ οὐδ ἄλις ὄξους ἔχω. ᾿Αλλως. παροιμία ἐπὶ τῶν ἐν περιουσία ζώντων. ἀφθόνων φησὶ καὶ πλουσίων ἀπολαύεις

<sup>2</sup> γενήση] ἔση Vat. 3. 4.

<sup>3</sup> ἐφετοῦ] Vox ἐφετοῦ, quam hic usurpat Scholiastes, in rarissimis est. Est autem ἐφετόν, quod summo studio appēti-

mus et exoptamus. Verbum cognatum (ἐφετῶs) agnoscit Polybius, lib. i. p. 134. Toun.

δρχον] δρδίνιον Vat. 3. Vide scholion ad v. 5. Locus Homeri, qui mox citatur, est Iliad. xi, 68.

<sup>4</sup> ħ] τοῦτο Vat. 4. Ex eodem codice proxima, quæ antea ita legebantur, ἐγὰ δὲ δξος ἔχω, correxi.

τῶν πραγμάτων. ὁ γὰρ οἶνου κεραννύμενος πρὸς ἀφοδίσια ἐκκαίεται, ἄτε ἀργία συζῶν, ὁ δὲ μηδ ὄξους ἔχων πιεῖν, καὶ τὸ πόνω μαχόμενος, οὐκ ἐρῷ.

14. Πάλαι φησὶν ἀπὸ τοῦ σπόρου πάντα μοι ἢν καλά, οὐ μόνον τὰ ἔνδον, ἀλλὰ καὶ τὰ 5 ἀπὸ θυρῶν νῦν δὲ διὰ τὸν ἔρωτα, οὐ μόνον τὰ πόρρω, ἀλλὰ οὐδὲ τὰ πρὸ θυρῶν μου εἰσὶν ἐσπαρμένα, ἀλλὰ ἄσπορα μένουσι διὰ τὸν ἔρωτα. ᾿Αλλως. ΑΣΚΑΛΑ, τουτέστιν, ἄπερ ἔσπειρα μετὰ τὸν σπόρον ἡμελημένα ἐστὶν ἐς τοσοῦτον, ὅτι καὶ ἀσκάλευτά εἰσιν. σκαλεύω δὲ τὸ χωράφιον, ὅτε σκαλίσι καθαίρω αὐτό. σκαλὶς δέ, σκαλίδος, ἐργα-

λείον γεωργικόν, τὸ κοινῶς λεγόμενον σκαλιστήριον.

15. ΤΙΣ ΔΕ. Ταῦτα ὁ Μίλων ἐρωταϊ. εἶτα ὁ Βάττος ἐπάγει ἀ Πολυβώτα. ἄδηλον δὲ, πότερον θυγατέρα ἢ θεράπαιναν τοῦ Πολυβώτου λέγει.
ἡ τοῦ Πολυβώτου οὖν φησὶ λυμαίνεται με ἢ τις πρώην θεριζόντων ἡμῶν παρ' 'ΙΠΠΟΚΟΩΝΤΙ, ἢ παρ' 'Ιπποκίωνι (διχῶς γὰρ γράφεται ἐν τοῖς ἀντιγράφοις) προσηύλει. καὶ τὸ μὲν παρ' 'Ιπποκόωντι γράφων λέγει τῷ ποταμῷ τὸ δὲ παρ' 'Ιπποκίωνι, λέγει οὖτω καλουμένω. [''Αλλως. Τίς ἀρα σε, ὧ πολυβώτα; ὧ πλούσιε, συνεκδοχικόν. Πολυβώτην δὲ εἶπεν αὐτὸν διὰ τὸ πλεοναχῶς πολυβωτεῖν. ³Ω πολυβώτα πολλοὺς ἔχων βόας. ''Αλλως. Τοιγαροῦν διὰ τὸ ὑπὸ τοῦ ἔρωτος ἑλκύεσθαί με ἀπὸ σποροῦ, ἤγουν ἀφ' οὖ ἔσπειρα ἀτημέλητά εἰσι πάντα τὰ χωράφιά μου καὶ ' ἀσκάλιστα, οὐ μόνον τὰ πόρὸω, ἀλλὰ καὶ τὰ πρὸ θυρῶν.]

17. ETPE. Παροιμίαι εἰσὶ τὸ εὖρε θεὸς τὸν ἀλιτρόν, καὶ τὸ εὖρε θεὸς τὸν αἴτιον καὶ τὸ ἔχεις ἄπερ ἐπεθύμεις. τὸ δὲ εὖρε θεὸς τὸν ἀλιτρὸν λέγεται ἐπὶ τῶν διδόντων δίκην τῆς άμαρτίας. ὁ δὲ νοῦς ἀμαρτωλῷ σοι ὄντι, δικαίως περιῆλθε τὸ θεῖον, ὅθεν καὶ περιπέπτωκας οἷς ἐπεθύμεις κακοῖς. "Αλλως. παροιμία ἐστὶ λεγομένη κατὰ τῶν καυχωμένων,

ότε έμπέσωσιν είς α έκφεύγουσι.

18. ΧΡΟ. Γράφεται καὶ χροϊξεῖται ἀντὶ τοῦ συγχρωτισθήσεται καὶ συγκοιμηθήσεται. ἀ ΚΑΛΑΜΑΙΑ δὲ ἀντὶ τοῦ ἡ ἀρουραία. ἔστι δὲ ἀκρὶς ἐν τῆ καλάμη γινομένη, καὶ καλεῖται ΜΑΝΤΙΣ. ἴσως οὖν ὁ Θεόκριτος τὴν ἰσχνὴν εἰπεῖν θέλων, καὶ διεφθινηκυῖαν, τοῦτό φησιν. ἡ τὴν ἐπιβλαβὲς καὶ χαλεπὸν ὁρῶσαν. ᾿Αρίσταρχος γὰρ ἐν ὑπομνήματι Λυκούργου Ἦλισκόλου τὴν ἀκρίδα φησὶ ταύτην, εἰ προσβλέψει τινὶ τῶν ζώων, ἐκείνω κακὸν γίνεσθαι. ἔστι δὲ χλωρὰ καὶ περιμήκεις τοὺς ἔμπροσθε πόδας ἔχουσα καὶ λεπτούς, καὶ συνεχῶς αὐτοὺς κινοῦσα. λέγει δὲ, ἡ μάντις ἡ καλαμαία κατὰ τὴν νύκτα χροῖξεται καὶ πλησιάσει τῷ χροί τοι, καὶ σοῦ. ἀντὶ τοῦ ἡ ἐοικυῖα τῷ καλαμαία μάντις, συνευνασθήσεταί σοι. τινές φασιν εἰκάσαι τὴν Βοιμβύκην τῷ ἀκρίδι ταύτη, διὰ τὸ καὶ τὴν ἀκρίδα μέλαιναν εἶναι αὐτὴν, καὶ τὴν κόρην Σύραν. ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν, ὅτι ἀκρὶς συγκοιμηθήσεταί σοι, ἡ ἔστιν ἰσχνὴ καὶ λεπτὴ καὶ μέλαινα, λέγει ὅτι μάντις καλαμαία. τὴν ἀκρίδα οὖν φησὶ καλαμαίαν, ἡ ὅτι ἐν καιρῷ καλάμης ἐσθίει τὸν στάχυν. τὴν αὐτὴν δὲ καὶ μάντιν, ἡ ὅτι προμαντεύεται λιμὸν φαινομένη, ἡ ὅτι

<sup>5</sup> ἀπὸ θυρῶκ] πρὸ τῶν θυρ. Vat. 3.
6 ἀσκάλιστα] F. ἄσκαλτα vel ἀσκάλευτα. [Cf. ἀκτένιστος. G. H. S.]

<sup>7</sup> Αἰσχύλου] deest in Vat. 3. ibidemque legitur προσβλέπειε. Forsitan vera lectio est, προσβλέπει εἰς τι τῶν ζ.

κακόχεους καὶ πρασίζουσα οὖσα, οἰς αν δέντρανίση ζώοις, κακὸν πορμηνύει. ἡ ἡ σὴ ἐρωμένη, ἡ ἐοικυῖα τῆ ἀκρίδι τῆ καλαμαία ὀνομαζομένη, τῆ πρὸς μαντείας ἐπιτηδεία, περιβαλεῖται τὸν χρῶτά σου κατὰ τὴν νύκτα τουτέστιν, ἡ ἰσχνὴ καὶ λεπτὴ καὶ μακρόσκελος, συγκοιμηθήσεταί σοι. [\*Αλλως. Μάντις ἡ καλαμαία, διὰ τὸ μὴ λευκὴν εἶναι, ὡς οἱ Σύροι καὶ Αἰγύπτιοι.]

19. ΤΤΦΛΟΝ τὸν Πλοῦτόν φησιν, ἐπεὶ οἱ πλουτοῦντες πηροῦνται τὴν διάνοιαν. Δήμητρος δέ φασιν αὐτὸν εἶναι υἰὸν καὶ Ἰασίωνος, ἐπεὶ τῆ τῶν καρπῶν περιουσία ἡ εὐφορία ἡμῶν ἰᾶται τὴν ἔνδειαν. ὑπὸ Διὸς δὲ αὐτὸν <sup>9</sup>πηρωθῆναί φασιν, ἴνα μὴ βλέπων ἐπὶ τοὺς δικαίους μόνους ἔρχηται οἱ δὲ τυφλὸν αὐτόν φασι διὰ τὸ ἄκριτον. ἄλλως. Ὁ ἀφρόντιστος, ὡς πολυμέριμνος. τὸ γὰρ ὨΦΡΟΝΤΙΣΤΟΣ ἀντὶ τοῦ ὁ ἀφρόντιστος, τὸ α ἐνταῦνα ἐπίτασιν σημαίνει. τοιοῦτόν ἐστι τὸ πάθος τῶν ἐρώντων οἱ γὰρ ἐρῶντες ἐκτήκονται ταῖς φροντίσι. Σημείωσαι, ὅτι δύο οἱ παλαιοὶ τυφλά φασι, τὸν Ἑρωτα καὶ τὸν Πλοῦτον. ὁ γὰρ ἐρῶν ἔστιν ὅτε ἐρᾶ γυναικὸς δυσειδοῦς, ἢ τις δοκεῖ αὐτῷ καλλίστη εἶναι. ὅπερ ἐστὶ τυφλότης, ὧστε ὁ ἔρως τυφλός ἢγουν τυφλοποιός, ποιεῖ γὰρ τοὺς ἐρῶντας τὰ μὴ καλὰ καλὰ ἡγεῖσθαι. ὢσαύτως καὶ ὁ πλοῦτος τυφλός. παρέρχεται γὰρ τοὺς καλοὺς καὶ κοσμίους, καὶ δίδωσιν ἐαυτὸν τοῖς κακίστοις καὶ βδελυροῖς.

\_ 20. ΜΗΔΕΝ ΜΕΓΑ. "Ορα Ίνα μηδεν άλαζονικόν είποις.

21. ΜΥΘΕΥΜΑΙ. Οὐκ ἀλαζονεύομαι. σὰ δὲ μόνον θέριζε τὸ λήϊον. καὶ ἔνεκα τῆς κόρης μελώδει, τραγώδει. οὕτω γὰρ ποιῶν ἥδιον ἐργάση. ὅτι μουτικός ποτε ὑπῆρχες.

.. 22. [Καὶ τὶ φιλικὸν μέλος εἰς τὴν κόρην ἀνάκρουσον.]

- 24. Ω Μοῦσαι Πιεβίδες, ἤγουν αὶ ἐν τῆ Πιερία οὖσαι συνυμνήσατε σὺν ἐμοὶ τὴν λεπτὴν παϊδα. ὧν τινῶν γὰρ πραγμάτων ἄψεσθε θεαί, πάντα καλὰ ποιείτε.
- 26. Συριάναν σε δνομάζουσι πάντες, λεπτήν καὶ μέλαιναν ὑπὸ τοῦ ἡλίου. [Σύραν καλέουσι πάντες διὰ τὸ ἤκιστα λευκήν αὐτήν είναι.] ΑΛΙΟΚΑΤΣ-ΤΟΝ, τὸ ὑπὸ ἡλίου κεκαυμένον. το μελίχρουν δὲ, ἤγουν ἐοικυῖαν κατὰ τὸ χρῶμα μέλιτι, τουτέστι σιτόχρουν τοιοῦτον γάρ ἐστι καὶ τὸ χρῶμα τοῦ σίτου, ὡς καὶ τοῦ μέλιτος. ἡ οἱ μὲν ἄλλοι Σύραν σε καλοῦσιν, ἐγῶ δὲ ΜΕΛΙΧΛΩΡΟΝ, οἶον, μελανοχρῶτα, ἡρέμα καὶ οὐ λίαν μέλαιναν.
- 28. Τὴν ὑάχινθόν φασιν ἀπὸ τοῦ αίματος τοῦ Αἰαντος ἀναδοθῆναι, τοῦ ἐν Τροία μανέντος: διά τοι τοῦτο ἔχειν ἐγγεγραμμένον, αἴ, αἴ, τὴν ἀρχὴν τοῦ ἐνόματος τοῦ Αἰαντος. διὰ τοῦτο οὖν χαὶ γραπτὴν νῦν αὐτὴν εἰπεν. ἡ γραπτὴ ὑάχινθος, ἡ ἔχουσα ἐκ ἐαμτῆ γεγραμμένα γράμματα θρηνώδη, δηλονότι τὸ αἴ, αἴ εἰναι δὲ σύμβολον τῶν ἐπὶ τῷ Αἰαντι μυθολογουμένων. Φῦναι γὰρ ἐχ τοῦ αίματος αὐτοῦ Φασὶ τὴν ὑάχινθον, ὅτε ἐμάνη ἐπὶ Τροίας, περιπεσων τῷ ξίφει. ὅθεν χαὶ τὸ πάθος τοῦ Αἰαντος ὑποφαίνει. ¹ εἰς τὸν

' els τον κ. τ. λ.] "Altera lectio est alterius emendatio. Sed neutra vera est.

opinor, scribunt, evarevion. quodcunque animal adspexerit locusta, malum ei prænuntiet.

<sup>9</sup> πηρωθήναι κ. τ. λ.] δ' ἐπηρώθη, ὥς φησιν Αριστοφάνης. . Vat. 4.

ad h. l. Manuel. Moschopul. περὶ σχεδῶν p. 64. edit. Steph. et Reinesius Plutarch. de discr. amici et adulat. cap. xviii. extr.

Εὐφορίωνα φείδων είπεν. [ἡ εἰς τὸν Εὐφορίωνα ἀπιδών είπε διττῶς γὰρ ἐν τοῖς πας ἡμῖν γράφεται.] Πορφυρέη ὑάκινθε, σὲ μὲν μία φάτις ²ἀοιδῶν, ዮοιτείης ἀμάθοισι δεδουπότος Λίακίδαο, Εἴαρος ἀντελλομένου γεγραμμένα κωκύουσαν.

- 29. ΤΑ ΠΡΩΤΑ. "Ηγουν κατά την πρώτην τάξιν ἀριθμοῦνται, κατα-
- 30. 'Ο ΚΥΤΙΣΟΣ φυτὸν, δ νεμόμεναι αι αίγες γάλακτος πλήθουσιν. άπὸ κοινοῦ δὲ τὸ διώκει, ἤγουν ζητεῖ.
- 31. Αρχομένου γάρ σπόσου αὶ γέσανοι φαίνονται έγω δὲ ἐπὶ σοὶ μανίαν ἔχω.
- 32. Είθε ἐκεκτήμην τὰ Κροίσου, ἀμφότεςοι ᾶν ήμεν ώσπες χρυσοῖ τῆ ᾿Αφροδίτη. τὸ δὲ ΠΕΠΑΣΘΑΙ, ἀντὶ τοῦ κεκτῆσθαι.
- 35. ΣΧΟΙΜΙ Δ' ΕΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΑΣ ΕΠ' ΑΜΦΟΤΕΡΟΙΣ ΑΜΥΚΛΑΣ. 'Αμύκλαι πόλις Λακωνική. ὅθεν καὶ 'Αμυκλαῖον παιδίον, τὸ ἐκ τῶν 'Αμυκλῶν. καὶ 'Αμύκλαι εἶδος ὑποδήματος, ὡς ἐνταῦθα, ἀπὸ 'Αμυκλαίου τοῦ πρώτου ὑποδήματα εὑρόντος. γράφεται καὶ σχημα δ' ἐγώ. καὶ ἔστιν ὁ νοῦς τοιοῦτος. ὀξχούμενος δὲ ἐγῶ ἐν τῆ εἰκόνι, ἐποίουν ἐμαυτὸν ἔχοντα Λακωνικὰ ὑποδήματα ἡ ἐμὴ στήλη ἐφαίνετο ἀν ἔχουσα σχημα ὀρχηστοῦ, καὶ 4 ἐν ἀμφοτέροις ποσὶν ὑποδήματα.

36. Οἱ μὲν πόδες σου ἀστράγαλοί εἰσιν, οἶον, εὖρυθμοι καὶ ὀρθοί ἢ λευκοὶ ὡς οἱ ἀστράγαλοι [κυβευόντων].

- 37. ΤΡΥΧΝΑ. <sup>^</sup>Η τρύχνος. τοῦτο ἐπὶ τρυφερότητος τάσσεται. ἤγουν, ἡ φωνή σου δὲ μαλακὴ ἐοικύῖα τρύχνω. τρύχνος δὲ καὶ τρύχνη, εἶδος λα-χάνου, ἡ κοινῶς λεγομένη ἀγριομελιντζάνα, ἱκανῶς μαλακοῦ καὶ λέγεται στρύχνος. ὁ δὲ Θεόκριτος ἐξέβαλε τὸ σ διὰ τὸ μέτρον, τρύχνον εἰπών. ΟΤΚ ΕΧΩ. <sup>^</sup>Αντὶ τοῦ ἀγνοῶ, εἰ μὴ ἄρα ἀμίμητον αὐτὸν ἔχεις, ὡς μηδὲ εἰπεῖν τινὰ ἀξίως.
- 38. ΚΑΛΑΣ. Τοῦτο ὁ Μίλων εἰρωνευόμενος ἐν ἤθει φησί. συγκέκοφε δὲ τὸ ὄνομα τὸν βουκαῖον, βοῦκον καὶ βῶκον εἰπων ὑποκοριστικῶς.
- 39. Καὶ τοῦτο κατ' εἰρωνείαν. ὡς εὖ τὸ τῆς ἀρμονίας εἶδος ἐρύθμησεν ὁ βουκαῖος.
- 40. ΠΩΓΩΝΑ, τὰ γένειά φησιν. ὁ δὲ λόγος ὑβριστικός, ὅτι τὰ γένειά σου μωραίνουσιν. ἡλιθίως γὰρ αὐτὰ ἀνέφυσας.

Scribendum, εἰς ὁ Εὐφορίων ἀπιδών εἶπε· Πορφυρέη ὑἀκινθε.—Ad Ajacis mortem respexit Euphorio. Quæ mens Scholiastæ. Euphorionis autem versiculi, quos laudat Scholiastes, ita legendi et distinguendi sunt,

Πορφυρέη ύάκινθε, σε μεν φάτις εστίν αοιδών

'Pοιτείης αμάθοισι δεδουπότος Αἰακίδαο Εἰαρος ἀντέλλειν, γεγραμμένα κωκύουσαν. Quod vulgo legitnr μία φάτις ἀοιδῶν, contra metrum est. Nam vox φάτις semper primam corripit, de quo consulendus Suidas. Est autem Αἰακίδαο εἴαρος ἀντέλλειν, ex Ajucis sanguine nasci. Quod et recte observavit doctissimus Hemsterhusius ad

Lucianum. Hesychius, Elap, alμα ἡ ψυχή. Vocem non semel usurpat Callimachus. Optime Scholiastes, φῦναι γὰρ ἐκ τοῦ αἶματος Αἴαντός φασι τὴν ὑάκινθον." Τουρίυς. Ante Toupium in hoc loco emaculando elaborarunt Heinsius (Lectt. Theocr. p. 351.), Casaubonus (Lectt. Theocr. p. 264. p. 101. Reisk.), Salmasius ad Solin. Tom. ii. p. 860. (1042). conf. Stephani obss. edit. Theocr. min. p. 204.

[<sup>2</sup> F. φημις. G. H. S.]

<sup>3</sup> 'Αμυκλαΐον παιδίον] i. e. Hyacinthus,
quem Amyclis oriundum disco interfecit
Apollo. Conf. Toup. ad h. l.

4 εν αμφοτέροις κ. τ. λ.] εν τοῖς ποσί

φοροῦσα ὑποδήματα Vat. 3. 4.

41. ΘΑΣΑΙ. Το τῆς εἰρωνείας ἐξέφηνεν ο Μίλων, καταγελῶν αὐτοῦ, ὅτι ἐργάτης ῶν ἐρωτικον ἄδει. δυνατον δὲ ταῦτα λέγειν καὶ τὸν βουκαῖον. θέασαι δέ φησι καὶ ταύτην τὴν τραγωδίαν τοῦ Λυτιέρσου, ἢν μέλλω ἄσαι. Ἱστορία. Οὖτος δὲ ὁ Λυτιέρσης ἄκει Κελαινὰς τῆς Φρυγίας, υἰὸς τυγχάνων νόθος τοῦ Μίδου. γεωργὸς δὲ ἄν, τοὺς παριόντας τῶν ξένων εὐωχῶν, ἤνάγκαζε θερίζειν μετ' αὐτοῦ. εἶτα ἐσπέρας ἀποτέμνων αὐτῶν τὰς κεφαλὰς, τὸ λοιπὸν σῶμα ἐν τοῖς δράγμασι συνειλῶν ἦδεν. 'Ηρακλῆς δὲ ὖστερον τοῦτον ἀποκτείνας, ἔρριψεν εἰς τὸν Μαίανδρον ποταμόν. ὅθεν καὶ νῦν οἱ θερισταὶ κατὰ Φρυγίαν ἄδουσιν αὐτὸν ἐγκωμιάζοντες, ὡς ἄριστον θεριστήν. τοῦτον δέ φησιν 'Απολλόδωρος ἀδὴν εἶναι θεριστῶν, λέγων οὖτω καθάπερ ἐν μὲν θρήνοις ἰάλεμος, ἐν δὲ ὕμνοις ἴουλος, ἀφ' ὧν καὶ τὰς ἀδὰς αὐτὰς καλοῦσιν, οὖτω καὶ τῶν θεριστῶν ἀδὴ Λυτιέρσας. εἶτα ἑξῆς ἄδων ὁ Βάττος τὴν τοῦ Λυτιέρσου ἀδὴν Φησί. ['Αλλως. Θέασαί φησι καὶ ταύτην μου τὴν τραγωβίαν, ἢν περὶ τοῦ Λυτιέρσα μέλλω ἄσαι.]

42. Αυτη έστλν ή του Αυτιέςσου ωδή.

44. 'Απέστησεφε τον λόγον προς τους έπομένους, και τὰ θεριζόμενα συνδεσμοῦντας. ΔΡΑΓΜΑΤΑ δὲ τὰ πληροῦντα τῶν σταχύων τὴν ἀριστεράν, παρὰ τὸ δράττειν. ὅθεν και δραχμή, ἡ πληροῦσα τὴν χεῖρα τῷ κέρματι. ΑΜΑΛΗ δὲ συνέστηκεν ἐκ δραγμάτων ἐκατὸν ἡ και διακοσίων.

45. 5 ΣΤΚΙΝΟΙ. "Ηγοιν ἀσθενεῖς, καὶ ἀχρεῖοι, ὅτι τὸ τῆς συκῆς ξύλον εὖθραυστον, ἀσθενὲς καὶ ἀδύνατον. ὅθεν καὶ παροιμία, συκίνη ἐπικουρία,

ή μηδεν οφελούσα άπο μεταφοράς της συκης.

46. Παρατετηρημένον λέγει, τοὺς τὰς ἀμάλας θημονοθετοῦντας, οὖτω τιθέναι, ὧστε τοὺς στάχυας ἐμπνεῖσθαι ὑπὸ τοῦ ζεφύρου, ἡ βορέου. τὸν γὰς κόκκον ἐνδοτέρω ὄντα οὖτω συμβαίνει πιαίνεσθαι ἐμπνεόμενον. ΚΟΡ-ΘΥΟΣ δὲ τοῦ ἐκ τῶν ἀμαλῶν συγκειμένου θημῶνος. ᾿Αλλως. Κόρθυν τὸν σωρὸν λέγει. ὅταν δὲ τὰ δράγματα δεθῆ, τοὺς στάχυας σωρεύουσι πρὸς ἀλλήλους νενευκότας ἔσωθεν. τὰ δὲ κῶλα αὐτῶν, ἃ τινὲς αὐλοὺς καλοῦσιν, ἔξω ἐστςαμμένα ἐῶσι, ὅπως διὰ τῶν αὐλῶν ὁ σῖτος ριπιζόμενος πιαίνηται, καὶ ἄβροχος καὶ ἄσηπτος διαμείνη. ἡ κόςθυς δὲ κλίνεται τῆς κόςθυςς ὡς ἡ πίτυς, τῆς πίτυος.

48. Ετέρα παραίνεσις. Δεῖ τοὺς ἀλοῶντας μεσημβρίας ἀλοᾶν. ἐπιτηδειότατος γὰρ ἐστιν ὁ μεσημβρινὸς καιρὸς πρὸς τὸ ἀλοᾶν. Φλέγοντος γὰρ τοῦ ἡλίου τηνικαῦτα τὴν καλάμην, τὸ ἄχυρον συμβαίνει λεπτότερον γίνεσθαι. ΚΑΛΑΜΗ δὲ τὸ κατωτέρω τοῦ στάχυος, ὅσον τε σὺν τῷ

στάχυϊ τέμνεται, καὶ ὄσον ἐν τῇ γῇ ἄτμητον ὑπολιμπάνεται.

50. Δεϊ φησὶ τοὺς ἀλοῶντας μεσημβρίας ἀλοᾶν τοὺς δὲ ἀμῶντας ἄgτι λευκαινομένης τῆς ἡοῦς ἄρχεσθαι τοῦ ἀμητοῦ. λήγειν δὲ ἐπισκιαζομένης

ที่อิท รทีร ชุทีร.

51. ΕΛΙΝΝΤΣΑΙ ΔΕ ΤΟ ΚΑΤΜΑ. "Ητοι τὸ μέσον τῆς ἡμέσας ἡρεμεῖν, βραδῦναι. τὸ θέμα ἐλιννύω τὸ βραδύνω. οὐκ ἀσκόπως δὲ τοῦτο λέγει. ὁ γὰρ κορυδαλλὸς τῶν ὀρνέων πρῶτος περὶ τὸ λυκόφως ἐπὶ τὰς νομὰς ἀφικνεῖται, καὶ τελευταῖος ὑποστρέφει.

52. ΕΥΚΤΑΙΟΣ. Μακάριος. ἐπισκώπτει δὲ τὸν ἐργοδότην, ὡς μὴ

<sup>5 36</sup>mroi] Conf. Hemsterhus. ad Aristoph. Plut. p. 328.

αὖταρκες ποτὸν παρεχόμενον. εὐκτὸς δὲ ὁ εὐχῆς άξιος, καὶ εὐκταῖος ἀπευκτὸς δὲ καὶ ἀπευκταῖος, ὁ μισητός.

54. 'Ο λόγος πρὸς τὸν ἐπιστάτην τῶν θεριστῶν, ὀλίγην τροφὴν αὐτῷ παρεχόμενον. 'Αλλως. τὸ ΕΠΙΜΕΛΗΤΑ ἀντὶ τοῦ ιδ ἐργοδότα' ὁν δἡ ἐργοδότην Φιλάργυρόν Φησι. Τὸ δὲ τὸν ΦΑΚΟΝ ΕΨΕΙΝ παρ' ὑπόνοιαν. ἔδει γὰρ εἰπεῖν τὸ κρέας. ἡ κάλλιον ιδ ἐπιστάτα ἔψειν σε τὸν φακὸν ὁλό-κληρον. καὶ ὅρα ἴνα μὴ ΕΠΙΤΑΜΗΣ, ἤγουν σχίσης τὴν χεῖρα καταπρίων αὐτὸν δηλονότι, ιὸς οἱ τὸ κύμινον. καθὰ εἰωθαμεν τοὺς ἄγαν Φειδωλοὺς

χυμινοπρίστας καλείν. σχώπτει δε αὐτὸν ὁ λόγος ὡς Φειδωλόν.

56. Τινες εκ τοῦ Μίλωνος λέγουσιν εἶναι τὸν λόγον ἀπὸ τοῦ ἢ καλὰς ἄμμε ποῶν ἐλελήθει βῶκος ἀοιδάς μέχρι τέλους τοῦ εἰδυλλίου. ἄλλοι δὲ λέγουσιν, ὅτι ἐκ τοῦ Μίλωνός ἐστιν ὁ λόγος τὸ ἢ καλὰς ἄμμε ποῶν μέχρις ῷμοι τοῦ πώγωνος, ὃν ἀλιθίως ἀνέφυσας. τὸ δὲ μετὰ ταῦτα, ἤγουν τὸ θᾶσαι δὴ καὶ ταῦτα τὰ τῶ θείω Λυτιέρσα λέγουσι τὸν Βάττον λέγειν μέχρι τοῦ μὴ ἐπιτάμης τὴν χεῖρα καταπρίων τὸ κύμινον. τὸ δὲ ἐξῆς ὡς ἀπὸ τοῦ Μίλωνος, ἤτοι τὸ ταῦτα χρὴ μοχθεῦντας, καὶ τοὺς μετὰ ταῦτα δύο στίχους. ᾿Αλλως. Ταῦτα χρὴ μοχθεῦντας, καὶ τοὺς μετὰ ταῦτα δύο στίχους. ᾿Αλλως. Χρὴ τοὺς θερίζοντας ἄδειν, καὶ οὐχὶ ἐρωτικά, ἄσπερ σὺ ποιεῖς βουκαῖε δηλονότι. ἡ ἐνδέχεται τοὺς θερίζοντας τοῦ θερισμοῦ φροντίζειν, καὶ μὴ τοῦ ἔρωτος ὁ λόγος ἐκ τοῦ Μίλωνος. οἱ δὲ καὶ τοῖς ἐπάνω ταῦτα συνάπ τουσι.

57. Περί δὲ τοῦ ἔρωτός σου, ὦ Βάττε, τοῦ πτωχοῦ, προσῆκόν ἐστι
τῆ μητρί σου λέγειν ἐν τῆ κοίτη κατὰ τὸν ὅρθρον κειμένη. ἡ ἀνισταμένη
ὅρθρου, καὶ μὴ νῦν ἐμοί. τὸ δὲ ΛΙΜΗΡΟΝ ἀντὶ τοῦ πτωχὸν, ἡ χρὴ δὲ σὲ τὸν σαυτοῦ ἔρωτα πρὸς τὴν μητέρα λέγειν, ὅτε γρηγορεῖ ἐν τῆ κοίτη,

#### ΕΙΔΤΛΛΙΟΝ ια.

1. ΟΤΔΕΝ. 'Ο νοῦς' οὐδὲν ἔρωτός μοι δοχεῖ φάρμαχον πεφυκέναι, ὧ Νικία, εἰ μὴ ἡ παιδεία, καὶ αἱ μοῦσαι. ταύταις γὰς ὁ Κύκλωψ πρὸς διαγωγὴν τοῦ ἔρωτος τῆς Γαλατείας ἐχςῆτο. καὶ ὁ Φιλόξενος ποιεῖ τὸν Κύκλωπα παραμυθούμενον ἐαυτὸν ἐπὶ τῷ τῆς Γαλατείας ἔρωτι, καὶ ἐντελλόμενον τοῖς δελφῖσιν, ὅπως ἀγγείλωσιν αὐτῆ, ὅπως ταῖς μούταις τὸν ἔρωτα ἀχεῖται. καὶ Καλλίμαχος' 'Ως ἀγαθὸς Πολύφαμος ἀνεύρατο τὰν ἀοιδάν, Λὶ μοῦσαι τὸν ἔρωτα κατίσχανον. "Αλλως. 'Ω Νικία, οὐδεμία θεραπεία ἄλλη ἐστὶ πςὸς τὸν ἔρωτα, παςὸ αὶ μοῦσαι. αὐται γὰρ θεραπεύουσι τὸν ἔρωτα. τὸ δὲ τοιοῦτο φάρμαχον χοῦφον καὶ χάριεν γίνεται εἰς τοὺς ἀνθρώπους' δύσχολον δὲ κατὰ τὴν εὕρεσιν. γινώσχεις δὲ καὶ σὺ τοῦτο ἐπιστημόνως, ὡς ἰατςὸς καὶ φίλος ταῖς μούσαις. καὶ τούτου παράδειγμα ὁ Κύκλωψ. εὐκολώτωτα γὰρ ἐκεῖνος ἐθεςάπευε τὸν ἔρωτα μελουργῶν, καὶ ταῖς μούσαις προσέχων, ὅτε ἡςάσθη τῆς Γαλατείας νέος

<sup>6</sup> Oldgeros] Conf. Valcken. ad Idyll. hujus vers. 7. et Toup. Addend. ad Idyll. xxi. 26.

ων καὶ ἄςτι τὴν ἔκφυσιν τῶν γενείων ἐν τῷ πώγωνι δεικνύων. ἐκινήθη δ εἰς ἔρωτα, οὐχ ὑπὸ μήλων, ἢ ῥόδων, ἢ ὑπὸ Φαύλων τινῶν λέγω ΚΙΚΙΝΩΝ, τουτέστι τριχῶν, ἀλλ' ὑπ' ὀλοῶν μανιῶν. ὡστε καὶ τὰ προσόντα αὐτῷ ἡγεῖσθαι πάςεργα. καὶ γὰς αἱ ὅῖες αὐτοῦ ἄδοντος ἐπὶ τῆς ἡῖόνος, ἐκ τῆς νομῆς μόναι ἐπανῆλθον εἰς τὸ ΑΤΛΙΟΝ, τουτέστιν εἰς τὴν μάνοραν. αὐτὸς 'δὲ καθήμενος ἦδεν ἔχων ἐκ τῆς 'Αφροδίτης ἐγκάρδιον ἕλκος, ὅπες ἐνέπηξε τῷ ἤπατι αὐτοῦ. 'Ιστέον ὅτι τῶν φαρμάκων τὰ μέν εἰσι ΧΡΙΣΤΑ, ἤγουν, ἄπερ χριόμεθα εἰς θὲραπείαν τὰ δὲ ποτά, ἤγουν ἄπερ πίνομεν τὰ δὲ ΕΠΙΠΑΣΤΑ, ἤγουν, ἄπερ ἐπιπάττομεν.

3. Τὸ κατὰ Φιλοσοφίαν ἐρᾶν, κουφότατον παρέχει τὸ πάθος ἡγουν,

συντόμως γίνεται ή σοφία καὶ σύντομον τὸ μουσικὸν είναί τινα.

4. Την Φιλοσοφίαν λέγει ή την παιδείαν, ότι οὐκ ἔστιν εὐχερες περιγε-

νέσθαι φιλοσοφίας ή παιδείας.

7. Τοῦτον γὰρ τὸν τρόπον ράδιον διῆγε καὶ ὁ παρ' ἡμῖν Κύκλωψ διὰ τῶν ἀδῶν. τὸ δὲ ΠΑΡ' ΗΜΙΝ ἐπὶ τῆς Σικελίας φέρει. καθὸ καὶ Συρρα-κούσιός ἐστι. δοκεῖ δέ τισιν, ὅτι καὶ ἡ πλάνη τοῦ 'Οδυσσέως περὶ Σικελίαν

που γέγονε.

10. ΗΡΑΤΟ. Εἰς ἔρωτα ἐκινήθη ἡράσθη οὐκ ἐλαφρῶς, ῶστε μῆλα διδόναι, ἡ ῥόδα, ἡ ἔτερόν τι εἰς τὸ καλλωπίζειν ἡ ἡράσθη οὐκ ἐλαφρῶς, καὶ τῶν κατὰ μέρος αὐτῆς, οὖτε ῥόδων οὖτε μήλων. ΜΗΛΩΝ μὲν ἐπὶ τῆς ὄψεως ΡΟΔΩΝ δὲ τῆς γυναικείας ῆβης, παρόσον καὶ ῥοδωνιὰν αὐτὴν ἔσθ ὅτε λέγει ὡς γ Κρατῖνος ἐν Νεμέσει ἹΩς τ' οὖν ἐσθίων τοῖς σιτίοις ῆδομαι. ἄπαντα δ' εἶναι δοκεῖ ῥοδωνιὰ καὶ μῆλα καὶ σέλινα καὶ σισύμβρια. ΟΤΔΕ ΚΙΚΙΝΟΙΣ, τοῖς μαλλίοις, τῆ κόμη ὡς καὶ ὁ κωμικὸς κέχρηται τοπερ ἐγχέλεις χρυσοῦς ἔχων κικίνους.

12. ΑΤΤΑΙ άντὶ τοῦ μόναι "Ομηρος Τυδείδης δ' αὐτὸς πονέων. άντὶ

τοῦ αὐτόματος καὶ μόνος.

17. 'Αλλὰ <sup>8</sup>τετρωμένος ὑπὸ τῆς 'Αφροδίτης εὖρε ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΝ, τουτέστιν τὴν θεραπείαν. Καθεζόμενος γὰρ ἐπάνω τινὸς πέτρας ὑψηλῆς μέλη τινὰ συνετίθει ἐμμούσως, πρὸς τὴν θάλασσαν βλέπων.

19. ΑΠΟΒΑΛΛΗ. Μισεῖς, ἀποβρίπτεις. ἀποβάλλω γὰς τὸ ἀποβρίπτω προσβάλλω τὸ προσκρούω ώς τὸ πςοσβάλλουσιν οἱ πολέμιοι τῷ τείχει τῆς

πόλεως περιβάλλω τὸ ἐνδύω δθεν καὶ περιβολή τὸ ἔνδυμα.

20. ΠΑΚΤΑΣ. Τυρού πεπηγότος δοί 'Αττικοί τροφαλίδα καλούσι.

21. ΓΑΤΡΟΤΕΡΑ. Αὐθαδεστέρα. γαῦρος γὰρ ὁ ἐπηρμένος καὶ γαυριᾳ ἡῆμα, ἀντὶ τοῦ ἐπαίρεται. ἐκ τούτου συγκριτικόν, γαυρότερος καὶ
γαυροτέρα θηλυκόν. ΦΙΑΡΩΤΕΡΑ, σκληροτέρα ἀώρου σταφυλῆς. ΟΜΦΑΞ γὰρ ἡ ἄωρος σταφυλὴ καὶ ἡ ἄωρος ἐλαία ὅθεν καὶ ὀμφάκινον
ἔλαιον, τὸ ἐξ ἀώρων ἐλαιῶν γενόμενον, δ δὴ πινόμενον τοὺς ἐν τῆ κοιλία
πλατέας ἕλμινθας ἀναιρεῖ.

stophane, ut videtur, desumtum, ita digerit:

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Kparîvos] Cratini locum ita scribit Toupius:

<sup>&#</sup>x27;Ως ἐσθίων συνήδομαι τοῖς σιτίοις
"Απαντα δ' εἶναί μοι δοκεῖ ῥοδωνιά,
Καὶ μῆλα, καὶ σέλινα, καὶ σισύμβρια.
Idem fragmentum quod sequitur, ex Ari-

<sup>— &</sup>quot;Ωσπερ εγχέλεις έχων Χρυσοῦς κικίνους. —

<sup>8</sup> τετρωμένος] Correxit Toupius. Antea legebatur τετραμμένος.

24. ΠΟΛΙΟΝ. Αντί του λευκόν. οι γὰρ λύκοι αἰθαλώδεις τὴν χροιάν ἐπεὶ οὖν ἐκ μέλανος καὶ λευκοῦ εἰσὶ τὰ τοιαῦτα, εἶπε καταχρηστικῶς τοὺς

λύχους λευχούς ή πολιούς, ἀντὶ γεραιούς καὶ παλαιούς.

27. Τὸ ΔΡΕΨΑΣΘΑΙ, χυρίως ἐπὶ βοτανῶν καὶ ἐπὶ φύλλων δένδρων καὶ λέγεται ἀεὶ παθητικῶς. τὰ γὰρ ἐνεργητικὰ ἄχρηστα. σημαίνει δὲ τὸ τέμνω. ἐκ δὲ τούτου τοῦ δρέπω ἀχρήστου, καὶ δρεπάνη, δι' ἢς τοὺς ἀστάχυας δρέπομεν.

28. Οὐ δύναμαι παύσασθαι ἐξ ἐκείνου τοῦ καιροῦ, καθ' ὃν εἶδόν σε, οὖτε

μετά τοῦτο, οὖτε μέχρι τοῦ νῦν.

- 33. Τουτέστιν εἰμί σιμός. σιμὸς δέ ἐστιν ὁ συγκαθημένην ἔχων τὴν ρῖνα, καὶ ἀνεστηκότας τοὺς ρώθωνας. γρυπὸς δὲ ὁ ἐπικαμπῆ ταύτην ἔχων, δίκην ἱέρακος.
- 34. Αλλ' ἐγω αὐτὸς τοιοῦτος ῶν, ἀσχήμων δηλονότι καὶ δυσειδης, ποιμήν εἰμι προβάτων χιλίων, καὶ βόσκω αὐτά καὶ τὸ γάλα τούτων τὸ κάλλιστον πίνω ἀμελγόμενος. ἰστέον, ὅτι τὸ ἀμέλγω κοινόν, ὁ καὶ βδέλλω, τὸ ἐκπιέζω. ἐκ τούτου καὶ βδέλλα, ἡ ἐκμυζῶσα καὶ πίνουσα τὸ αἶμα. ᾿Αττικῶς δὲ βδάλλω τὸ αὐτό. [ΑΚΡ. Ἦγουν ἐν τῷ μεσαιτάτῳ τοῦ χενμῶνος, ὡστε ἄκρον ἐνταῦθα, ἡ ἀκμὴ τοῦ χειμῶνος. ἡ ἄκρον λέγει τὸ τέλος Φθινοπώρου, ἀρχὴν δέ τοῦ χειμῶνος.]

37. ΤΑΡΣΟΙ τὰ κοινῶς λεγόμενα τυgοβόλια, καὶ γίνεται ἀπὸ τοῦ τείρω, τερῶ, καὶ πλεονασμῷ τοῦ σ, καὶ ἀναδόσει τοῦ τόνου, τέρσω. ἀφ' οὖ τας-

σός ἐν ἀ τινι δηλονότι ὁ τυρὸς ξηραίνεται.

- 38. Γινώσκω δε δια σύριγγος μελουργείν, ως ούδεις των ένταῦθα όντων Κυκλώπων.
- 39. ΓΛΥΚΥΜΑΛΟΝ. Τοῦτο πρόσφθεγμα ἐρωτικόν. εἰώθασι γὰς οἱ ἐρῶντες πρὸς τὰς ἐρωμένας λέγειν, γλυκύ μου μῆλον. ἐμαυτὸν καὶ σὲ παρὰ καιρὸν τῆς νυκτὸς ἄδω, τουτέστι διὰ μελουργημάτων ἐγκωμιάζω. ᾿Αλλως. ναί φησιν οὕτω τὸ συρίζειν ἐπίσταμαι, ως οὐδεὶς τῶν Κυκλώπων, ὑμνῶν τὸ προσφιλέστατόν μοι γλυκύμηλον, ἤγουν τὸ γλυκὺ μῆλον. μῆλον δέ ἐστιν ως μελίλωτον. ἔστι καὶ μήλου γένος. <sup>9</sup> Σαπφώ Γλυκύμαλον ἐρεύγεται, ως ἄκρω ἐπ' οὐδῷ.
- 40. Τοῦτο ἐρεθιστικόν, ἤγουν παρακινητικὸν πρὸς ἔςωτα, ὅτι ἐκ περιουσίας ἔχω καὶ ἐλάφους μετὰ τῶν γεννημάτων αὐτῶν. ΑΜΝΟΦΟΡΩΣ γὰρ ἀμνιδας καὶ βρέςη φερούσας. ἢ ΜΑΝΝΟΦΟΡΩΣ. γράφεται γὰρ ἔν τισι καὶ οὕτω. ΜΑΝΝΟΣ δέ ἐστιν ὁ περιτραχήλιος κόσμος, τὸ λεγόμενον

<sup>10</sup> μαννάχων.

- 41. Καὶ σχύμνους άρχτων τέσσαβας.
- 42. Αλλ' έλθε πρός έμε και ούχ ήττον έμου έξεις δηλονότι, όμοίως έμοι άπολαύσεις των έμων.
- 45. ΡΑΔΙΝΟΝ τὸ ἐπίμηκες καὶ λεπτόν. τὸ ῥεῖα, ἤγουν εὐκάλως δονούμενον.
  - 46. ΜΕΛΑΣ ΚΙΣΣΟΣ. Οὐκ ἀσκόπως τοῦτό φησι. παραδίδωσι δὲ ὁ

Σαπφώ] Sapphus versiculus Toupio Spanhem. Callim. ii. p. 684. Wolfii Sapita scribendus videtur:— 'Ως γλυκύμαλον phon. p. 76.
 ἐρεύθεται ἄκρφ ἐπ' ὅσδφ. Adde Casaubon.
 Lecht. Theocr. p. 264. (p. 102. Reisk.)
 Recte. Conf. Hesych. V. MHNIZKOI.

Τ Κρατίνος και άλλον λευκόν κισσόν, οδ τον καρπον μετά το τριβήναι

πινόμενον πρός παιδοποιίαν φασί συντελείν.

47. Ίστέον, ὅτι ἡ Αἴτνη τὸ ὄρος τῆς Σικελίας ἐξ ἑνὸς μέρους πῦς ἀνα-πέμπει, ὁ καὶ Αἰτναῖον λέγεται ἐκ δὲ τοῦ ἐτέρου μέρους ἐστὶ δενδροφόρον, ἐν ῷ καὶ χιῶν δι' ἔτους τηρεῖται, ἐξ οῦ φησὶν ὁ Θεόκριτος, τῆς χιόνος τηκομένης, ῥεῖν τὸ ὕδως καὶ μάλα ψυχρόν.

48. ΠΟΤΟΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΝ. Νέχτας, θεῶν πόμα ἀμβροσία, τροφή θεῶν, ῶς φασιν Ἑλληνες. ἐχ δὲ τῆς ἀμβροσίας καὶ ἀμβρόσιον πόμα, τὸ

θείον, τουτέστι τὸ γλυκύτατον.

49. Ήγουν, τίς τοσαῦτα έχων, όσα έγω έχω δηλονότι, άφεὶς ταῦτα.

προέλοιτο, ήγουν προκρίνοι οἰκεῖν θάλασσαν καὶ κύματα.

50. Εἰ δὲ ἐγῶ παρὰ σοὶ νομίζομαι λάσιος εἶναι, δηλονότι σύνοφρυς, καὶ διὰ τοῦτο μεμίσημαι, ἔστι μοι ξύλα δρύϊνα καὶ καιόμενος καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὸν ἕνα ὀφθαλμόν, οὖ γλυκερώτερον οὐδὲν ἐμοί, ὑπὸ σοῦ ὑπομεἴναιμι ἀν ἡδέως. τοῦτό φησιν, ὅτι οἱ ἐρῶντες πάσχοντες ὑπὸ τῶν ἐρωμένων τὰ ἔσχατα τῶν δεινῶν, ἡδέως φέρουσιν.

54. 'Αποςῶν ὁ Κύκλωψ καὶ ἀποτυγχάνων ως ἐςῶν Νηςηίδος τῆς Γαλατείας φησὶ δεινοπαθῶν φεῦ μοι, ὅτι οὐκ ἐγέννησέ με ἡ μήτηρ μου ἰχθύν.

ούτω γλρ αν κατεφίλησα την χεῖρά σου, ἐὰν μη τὸ στόμα ήθελες.

56. Εφερον δέ σοι καὶ ἐρωτίκὰ σύμβολα, κρίνα δηλονότι λευκὰ καὶ μήκωνος Φύλλα. ἀλλ' οὐκ ἀν δυνηθείην Φέρειν σοι ἀμΦότεςα ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ τὰ γὰρ κςίνα τοῦ θέρους εἰσί, τὰ δὲ τῆς μήκωνος Φύλλα τοῦ χειμῶνος. ΜΗΚΩΝ δὲ λέγεται ἡ κεφαλὴ καὶ ἀνθηφόρος βοτάνη, ἡ κοινῶς λεγομένη κούδεα.

57. ΠΛΑΤΑΓΩΝΙΑ. Τὰ τῆς μήκωνος φύλλα φησὶ καὶ τὰ τῆς ἀνεμώνης, ἀπὸ τοῦ ²πλατάσσειν, ὅ ἐστι ψοφεῖν. τιθέντες γὰς αὐτὰ κατὰ τὸν 
ἀντίχειςα καὶ τὸν λιχανὸν δάκτυλον, τύπτουσι τῆ ἑτέρα χειρί, καὶ οὕτω 
σημειοῦνται, εἰ ἀγαπῶνται ὑπὸ τῶν ἐρωμένων ὧσπερ καὶ ἀπὸ τοῦ τῆς

πλαταγῶνος ψόφου, εἰ ἀψόφως ἐπικρουσθείη.

60. Λείπεται τοίνυν, ὧ κόρη, ἐπεὶ οὐ βραγχία ἔχω, τουτέστιν οὐκ ἰχθὺς ἐγενόμην, μαθεῖν ἐμὲ τὸ νεῖν, τουτέστι τὸ πλέειν καὶ κολυμβᾳν, ἐάνπερ ἀφίκηταί τις ξένος ἐνταῦθα μετὰ νηός οὖτος γὰρ ἐμὲ διδάξεται δηλονότι πλέειν, ἵνα μάθω, τί γλυκύ ἐστιν ὑμῖν, ταῖς Νηρηΐσι δηλονότι, τὸ κατοικεῖν τὸν βυθόν.

63. Τὸ πᾶν εἴθε ἐξέλθοις, ὦ Γαλάτεια, καὶ ἐξελθοῦσα εἴθε λήθην λάβοις, ὢσπερ ἐγὼ νῦν ἐνταῦθα καθήμενος εἰς τὸν οἶκον ἀπελθεῖν καὶ εἴθε βουλη-βείης σὸν ἐμοὶ ποιμαίνειν καὶ ὁμοῦ γάλα ἀμέλγειν καὶ εἴθε βουλη-θείης, ἀπὸ κοινοῦ τὸ σχῆμα, τυρὸν πῆξαι, ³πυετίαν δραστικωτάτην ἐμβα-λοῦσα.

<sup>1</sup> Κρατίνος] Quum Cratini nullus hic locus sit, Toupius, ut jam antea Reinesius, legit Κρατεύας—φησι συντελείν. Fuit Crateuas medicus et herbarius antiquissimus, de quo confer Sprengelii Historiam rei herbariæ, Tom. i. p. 126. sq.

<sup>2</sup> πλατάσσεω] Sic emendamus cum Wartono e Stephani Thes. Gr. L. iii. col. 356. a. Adde Suidam, v. ΠΛΑΤΑΓΩ-NION. Vulgo πλάσσειν, quod tuetur Riemer. in Lex. Gr. s. v.

3 πυετίαν] Dicitur πιτύα, πυτία et πυετία. Conf. Toup. ad h. l. In nostro loco antea legebatur πιτείαν, quod in πιτύαν mutat Lamb. Bos. Animad. p. 133. 67. Α ΜΑΤΗΡ ΑΔΙΚΕΙ ΜΕ, ὅτι οὐ μαστρωπεύει μοι. αὖτη. ἀν εἶη Φόρχυνος θυγάτης ἡ Θόωσα, καθώς φησιν ὁ ποιητής. ᾿Αλλως. τοῦτο ἀγροικικὸν καὶ ἀφελὲς τὸ ἡθος, ὅτι ἡ μήτηρ μου ἀδικεῖ με, μὴ προαγωγεύουσα τὴν ἐμὴν ἐρώμένην πρὸς ἐμέ καὶ ταῦτα ὁρῶσά με ὑπὸ τοῦ ἔρωτος ἰσχναινόμενον καὶ λεπτυνόμενον καθ ἐκάστην ἡμέραν. διὰ τοῦτο καὶ ἐγω ἀντιλυπήσω αὐτὴν, προφασιζόμενος, ὅτι τὴν κεφαλήν μου ὁδυνῶμαι, καὶ τοὺς πόδας μου ἀμφοτέρους, ἐπεὶ τοῦ ἔρωτός μου οὐ [ἡ μήτηρ] φροντίζει.

72. Πσπες συστραφείς και άλγήσας την ψυχην άπο της έκστάσεως, προς έαυτον διαλέγεται. ποῦ τὰς φρένας, ὧ Κύκλωψ, ἐκπεπετασμένας καὶ πεπλανημένας ἔχεις; ἐὰν ἀπελθών καλαθίσκους συμπλέκης καὶ πόαν θεςί-

σας τοις άργίοις Φέροις, ίσως γένοιο φρονιμώτερος.

75. 'Ο νοῦς' τί πρὸς ἀμηχανίαν \*τρέπη; Ἡσίοδος' Νήπιος, ος τὰ ἔτοιμα λιπῶν τἀνέτοιμα διώκει. κατὰ τὴν παροιμίαν τοῦτο λέγει. τὸν θέλοντα βοῦν ἔλαυνε' ἤγουν, τὴν ἀγαπῶσαν φίλει.

77. ΓΚΙΧΑ. Γελώσι δὲ πᾶσαι, ἐπὰν καὶ ἀκούσωμαι αὐτών. ἴσως δὲ

καταγελώμαι αὐταῖς.]

80. Πρός τὸν Νικίαν ὁ λόγος ἀπὸ τοῦ ποιητοῦ. εὖτος ὁ Πολύφημός Φησι

μετεχειρίζετο τον έρωτα, εθεράπευε μελουργών.

81. Εὐχερέστερον δὲ διέζη, παρὸ 5μισθὸν δοῦναι, εἰς θεραπείαν τοῦ ἔρατος δηλονότι, ἡ εἰ χρυσίον εἶχε δοῦναι, ὅπως πείση τὴν Γαλάτειαν.

## ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ ιβ.

Έπιγράφεται τὸ παρὸν εἰδύλλιον 'Λίτης. γέγραπται δὲ 'Ιάδι δικλέκτω. ἔστι δὲ τὸ εἶδος ἀφηγηματικόν. ἀφ' ἐνὸς γὰρ προσώπου προάγεται ὁ λόγος, τουτέστι τοῦ Θεοκρίτου. διαλέγεται γὰρ ὡς ἐραστης πρός τινα ἐρώμενον, οὐ πλέον τριῶν ἡμερῶν ἀποδεδημηκότα. ὅθεν φησίν, ἡλθες μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγὰ δὲ ἐν μιᾶ ἡμέρα γεγήρακα, ὡς ποθῶν. ἔστι δὲ Εἴσπνιλος ὁ ἐραστής, κατὰ τὴν τῶν 'Αμυκλαίων διάλεκτον' 'Αἴτης δὲ ὁ ἐρώμενος, ὡς Θετταλοί Φασιν. εὕχεται δὲ Γνα μετὰ θάνατον γένοιντο ἀοίδιμοι. ἐπαινεῖ δὲ καὶ τοὺς Μεγαρεῖς ὡς τετιμηκότας τὸν Διοκλῆν παιδεραστὴν ὄντα ἐπιταφίω ἀγῶνι, ἐν ῷ οἱ νέοι ἡγωνίζοντο φιλήμασι, καὶ ὁ μᾶλλον φιλήσας ἐστεφανοῦτο βαρεῖ στεφάνω, καὶ ἀπήρχετο πρὸς τὴν ἑαυτοῦ μητέρα.

1. Π Φίλε μοι νέε, ήλθες μετά τρεῖς νύκτας τε καὶ ἡμέρας. εἶτα ἐπα
ναφέρων εἴρηκεν, ὅτι βραδέως ἡλθες. [Ἐν τῆ τρίτη ἡμέρα, ἀφ' οδ οὐκ
εἴδόν σε. καὶ συντάσσεται οὕτως. Π φίλε κοῦρε, σὺν νυκτὶ τρίτη καὶ ἀοῖ

ήλυθες, ήγουν μετά τρεῖς ἡμέρας καὶ νύκτας.]

2. Οἱ δὲ ἐρῶντες ἐν μιᾳ ἡμέρα ἀποδυρόμενοι γηρῶσιν. ἔστι δὲ παρὰ τὸ ὑρηρικόν Αἰψα γὰρ ἐν κακότητι βροτοὶ καταγηράσκουσιν ἡ οἱ δὲ ποθοῦντες ἐν ἡμέρα μιᾳ γηρῶσι τῶν ἐρωμένων ἀποτυγχάνοντες. ᾿Αλλως. οἱ ἐρῶντες εἰ μίαν μόνην ἡμέραν τοῦ ἐρωμένου ἀπολειΦθεῖεν, τὴν πᾶσαν ζωὴν ἐστερῆσθαι τῆς αὐτῶν παρουσίας νομίζουσιν.

7. Οσσον δε ήδύτερον το ξαρ τοῦ χειμῶνος, οσον ή δίς της ίδιας ἀρνὸς δασυτέρα, δσον ή παρθένος προτιμωτέρα της πολυγάμου γυναικός, οσον

<sup>4</sup> τρέπη] Debetur Toupio pro τρέπει. μισθόν δοῦναι quod nihil impendisset.
5 μισθόν δοῦναι] Toupius legit παρό μη Particulan παρό secus accepit.

ταχυτέρα ή ἔλαφος τοῦ μόσχου, ὅσον ἡ ἀηδών γλυκυτάτη, εἰς τὸ ἄδειν δηλονότι, τῶν πετεινῶν πάντων τόσον Φανεὶς σὺ εὖφρανας ἐμέ. κατέφυγον δὲ ὑπὸ σὲ, ἀναψυχὴν ληψόμενος δηλονότι, ώσπερ καὶ ὁδοιπόρος, τῷ ἡλίῳ Φλεγόμενος, ὑπὸ σκιὰν δένδρου κατέφυγε.

8. Ως αν τίς φησι φλεγόμενος ύπὸ ήλίου είς σκιαν φηγοῦ παρέλθη,

ούτω κάγω σοί προσανεπαυσάμην άσμένως.

10. Είθε φησὶν ἐνεχώρει ὅμοισν γενέσθαι τὸν εἰς ἀλλήλους [ἡμῶν] ἔρωτα, Γνα καὶ ὑπὸ τῶν μεταγενεστέρων περιβόητος ἡμῶν ἡ φιλία ἢ. ἣ, εἴθε δὲ ἐφ' ἡμῖν ἀμφοτέροις εὐμενεῖς οἱ ἔφωτες γένοιντο, καὶ ἐπιπνεύσειαν ἀταρά-χως, γενοίμεθα δὲ καὶ τοῖς μεθ' ἡμᾶς ἐσομένοις λόγος ἀδόμενος. ὅτι δύο τινὲς ἐν ἀλλήλοις ἐγένοντο συντακέντες τῷ ἔρωτι.

11. Έπὶ πᾶσι δὲ τοῖς ἐσομένοις καὶ μέλλουσιν ἔσεσθαι ήτοι τοῖς μετα-

γενεστέροις γενοίμεθα ἀοιδή, ἤτοι 6 ἄκουσμα, λέγουσι δηλονότι.

12. ΔΟΙΩ ΔΗ ΤΙΝΕ. Τοῦτο ὡς τοὺς προγενεστέρους Ίνα οἱ μεταγενέστεροι τῆς Φιλίας ἡμῶν μνησθέντες λέγωσιν, ὅτι δύο πρὸ ἡμῶν ἐγένοντο ἄνθρωποι, ἕτερος μὲν ὑπὸ Λακώνων λεγόμενος ΕΙΣΠΝΙΛΟΣ, τουτέστιν, ἐραστής, ἕτερος δὲ ὑπὸ Θεσσαλῶν ΑΙΤΑΣ, τουτέστιν, ἐρώμενος οὖτοι δ'

άλλήλους έξ ίσου εφίλησαν, τοῦ χρυσοῦ γένους, ώς έοικεν, όντες.

13. 'Ο μὲν κατὰ τοὺς 'Αμυκλαίους Εἴσπνιλος ὀνομαζόμενος' οὖτοι γὰρ τὸν ἐραστὴν Εἴσπνιλόν Φασιν' ὁ δὲ ἔτερος κατὰ τοὺς Θετταλοὺς 'Αἴτης, τουτέστιν ἐρώμενος. τὴν ἀλλήλων δὲ φιλίαν ἰσόρροπον εἶχον, ὡς ἐπὶ ζυγοῦ ἰσοστάθμου. ὡς ἔοικε δὲ τότε ἦσαν πάλαι ἄνδρες ἐκ τοῦ χρυσοῦ γένους, ὅτε ὁ φιλῶν ἀντεφιλεῖτο. ΑΜΤΚΛΑΙ δὲ πόλις Λακωνική. ['Αμυκλαΐσδων, ὁ τῆ τῶν ''Αμυκλαίων χρώμενος διαλέκτω, ἀντὶ τοῦ τῶν Λακώνων. οὖτοι γάρ Φασιν ἐμπνεῖν τὸ ἐρᾶν. 'Αμύκλαι δὲ πόλις Λακωνικῆς. Μυκλαΐσδων δέ φησιν, κἔτα μετὰ θέσιν τοῦ α ἀμυκλαίζων. ἴσπνιλος δὲ ἀπὸ τοῦ εἰσπνεῖσθαι.]

15. [ $I\Sigma\Omega$   $ZT\Gamma\Omega$ , ἀντὶ τοῦ ὁμοίως δώστε μήτε γεγονέναι ἔτερον τρόπον τινὰ ὑπὸ τοῦ σταθμοδ. ἀπὸ δὲ τοῦ ζυγοῦ μετήνεκται εἴ τι ἴσον

έστι και έτεροβρεπές.]

17. Είθε γὰρ τοῦτο το Ζεῦ γένοιτο υἱε τοῦ Κρόνου. ΑΓΗΡΩ. Ἡγουν, το Ζεῦ καὶ τοῦ καὶ τοῦ κρόνου. ΑΓΗΡΩ. Ἡγουν, το Ζεῦ καὶ τοῦ καὶ τοῦς καὶ ἀθάνατοι. ᾿Αλλως. εἰ γὰρ ἀγήρω ἀθάνατοι] νοητέον ἔξωθεν, ἡμεῖς. τοῦτο δὲ οὐχ ὡς θεοὺς αὐτοὺς εἶναί φησιν, ἀλλ ὡς καὶ τοῖς μεταγενεστέροις διὰ μνήμης εἶναι καὶ ἄδεσθαι καὶ μὴ ἐπιλησθῆναι. ἢ, εἰ γὰρ ἀγήρω ἡμεῖς, το ἀθάνατοι, ἤγουν διὰ μνήμης ὑπάρχοιμεν. ὁ νοῦς. τὸ πᾶν εἶθε ἀθάνατοι γενοίμεθα, μηδ ὅλως γήρως γεγευμένοι εἰ δὲ συμβαίη ἡμᾶς θανεῖν δηλονότι, εἴθε τις ἀγγείλειεν ἡμῖν εἰς τὸν ἀνέκβατον τόπον τοῦ ἄδου, μετὰ διακοσίας γενεάς, ὅτι ἡ σὴ νῦν φιλία καὶ τοῦ ἐρωμένου τοῖς πάντων ἔγκειται στόμασι, μάλιστα δὲ τοῖς τῶν ἡϊθέων, στόμασι δηλονότι.

22. 'Αλλ' οἱ θεοὶ μὲν ἔσονται οἱ οὐρανίωνες ὑπέςτεροι τούτων, τουτέστιν, ἰσχυρότατοι βοηθοί, ὡς ἐθέλουσιν' ἐγω δὲ ἐπαινῶν σε τὸν καλόν, οὐ ψεύσομαι, οὐδὲ ἐπὶ τῆς ῥινὸς τῆς ἐμῆς ἀναβλαστήσουσι τὰ τοῦ ψεύδους σύμβολα.

<sup>6</sup> ἄκουσμα] Toupius scribi jubet ζσμα.

8 ὥστε κ. τ. λ.] F. ὥστε μηδὲ γεγονέναι

7 ᾿Αμυκλαίων] Antea legebatur ᾿Αμυ- ἐτέρωσε τροπήν τινα.

κλῶν. Correxit Toupius.

Αλλως. ἐχω δὲ σὲ ἐγκωμιάζων, λέγει δὲ πρὸς τὸν ἐρώμενον, 9οὐ ψεύσομαι περὶ σοῦ οὐδὲ ἐπάνω τῆς ρινὸς σεῦσμα γεννήσω, ἢ μᾶλλον φύσω. εἰώθασι γὰρ ἔνιοι τὰ ἐπάνω τῆς ρινὸς φυόμενα ψυδράκια ψεύσματα καλεῖν, καὶ εἰναι ταῦτα σημεῖον ψευδολογίας.

24. Φύσκαι ἐπὶ τῆς ρινὸς λευκαὶ αἱ λεγόμεναι ἴονθοι, ἡ ὅνθιοι, τὸς κας ὰ τὸ ἄνθος τῆς ἡλικίας γενόμεναι, ᾶς ψυδράκια ἐκάλουν, καὶ οἰ Σικελιζέται τὸν ταῦτα φύσαντα ψευδηγόρον ἐσημαίνοντο είναι. ἴονθος δὲ λέγεται παρὰ

τὸ ονθος, οίονεὶ μολυσμός τῆς οψεας.

25. Εὰν γὰρ καὶ λυπηρόν τι ἡ δηκτικὸν διάσης, ὁ λόγος ὁ τρώσας ἰάσεται. ἡ ἐὰν γὰρ καὶ δηχθῶ ὑπὸ σοῦ, τὸ μὲν δῆγμα πεθεράπευκας, καὶ ἀβλαβὲς ἐποίησας. μᾶλλον δὲ καὶ εἰς τὸ διπλάσιον ἀφέλησας, καὶ ἐπανῆλθον εἰς τὸν οἰκον, ἔχων τὸ ἴσον μέτρον τῆς Φιλίας.

27. Νισαίους τους πρό της 'Αττικής. ἐπίνειον γὰρ Μεγαρέων ἡ Νισαία ἀφ' οδ Νισαίοι καλούνται οἱ Μεγαρεῖς. ἀνομάσθησαν δὲ ἀπὸ Νίσου τοῦ Πανδίονος, το συνοικήσαντες αὐτῷ. ΑΡΙΣΤΕΤΟΝΤΕΣ. καὶ Σιμανίδης

ἐπαινεί τοὺς Μεγαρείς.

28. Μακαρισθείητε, ὅτι ὑπερβαλλόντως τὸν Διοκλέα ἐτιμήσατε οὖτος γὰρ ᾿Αθήνηθεν φεύγων εἰς Μέγαρα φιλόπαις ὑπερφυῶς ἄν, ἔν τινι μάχη ἡρίστευσε. καὶ ὑπερασπίζων τινὸς ἐρωμένου, ἐκεῖνον μὲν ἔσωσεν, αὐτὸς δὲ ἐτελεύτησεν ὅθεν τοὺς Μεγαρεῖς θάψαι αὐτὸν καὶ τιμᾶν ὡς ῆρωα, ἀγῶνά τε αὐτῷ ποιεῖν, ἐν ῷ τοὺς καλοὺς περὶ φιλημάτων ἀγωνίζεσθαι τὸν δὲ καταφιλήσαντα ¹ αὐτῶν ἦδιστα, τοῦτον ὑπ' αὐτῶν ὡς κρείττω στεφανοῦσθαι. Ἦλλως. ὡ Μεγαρεῖς οἱ τὴν Νίσαν κατοικοῦντες καὶ τὰ ναυτικὰ ἀριστεύοντες, εὐτυχέοιτε ὀλβίως, τὴν ἐαυτῶν κατοικοῦντες πατρίδα, ἐπεὶ τὰν ᾿Αθηναῖον Διοκλῆν περισσότερον τῶν ἄλλων τετιμήκατε, ἐραστὴν παι-βὸς γεγονότα, καὶ ἐπ' αὐτῷ ἀγῶνα φιλημάτων τεθείκατε, ἐν ῷ ὁ γλυκύτατα φιλήσας, καὶ τὰ ἐαυτοῦ χείλη τοῖς τοῦ ἀντιφιλοῦντος χείλεσι προσκολλήσας, βαρεῖ στεφάνω στεφανωθεὶς χαίρων ἀπῆλθεν εἰς τὴν ἑαυτοῦ μητέρα.

35. Οντως ο χριτής φησιν ευχεται τῷ Γανυμήδει, ἴνα ἐπιτήδειον ἔχη τὸ στόμα πρὸς τὸ δικάζειν τὰ Φιλήματα, οὕτως, ὡς ἡ Λυδία λίθος δοκιμάζει τὸν χρυσὰν, εἴτε καλὸς εἴτε καὶ μή, ἡ λεγομένη χρυσᾶ, ὡς τοὺς λίθους τούτους παρὰ Λυδοῖς εὐρισκομένους. τὸ δὲ ἑξῆς οὕτως εὕχεται τῆ Λυδία πέτρα ἴσον ἔχειν τὸ στόμα, ἡ τινι οἱ ἀργυραμοιβοὶ τὸν χρυσὰν

δοχιμάζουσιν.

# ΕΙΔΤΛΛΙΟΝ ιγ.

Επιγράφεται το παρον είδυλλιον Τλας. πάλιν δε τῷ Νικία προσδιαλέγεται, ὡς καὶ ἐν τῷ Κύκλωπι. ἐκτίθεται δε τὰ πρὸς τὸν Τλαν καὶ
Ἡρακλέα, τοῦ μεν Τλα ὑπὸ τῶν νυμφῶν ἀρπαγήν, τοῦ δε Ἡρακλέους

9 οὐ ψεύσομαι] Wartonus ante οὐ ex cod. addidit δτε, quod non ferendum.

esse monuit. Etiam præcedentia non integra videntur.

' αὐτῶν] αὐτὸν Vat. 3. et mox pro eodem αὐτῶν idem habet αὐτοῦ.

<sup>10</sup> συνοικήσαντες] συμβοσκήσαντες Vat.
3. Paulo ante scripsimus Nισαία pro Nίσα quod etiam Warton. reponendum

την πλάνην, καὶ την περὶ τοῦ "Τλα βάσανον. Θεοκρίτου Τλας. Δω-

6. ΔΙΝ. Του λέουτα, άπο εύθείας της λίς, και "Ομηρος" Επί τε λίν ήγαγε δαίμων. καὶ λῖς ἡυγένειος. Ιστορεϊται γὰρ λέοντας ὑφ' Ἡρακλέους

διαφθαρήναι, τὸν Ελικώνιον, τὸν Λέσβιον, τὸν Νεμεαΐον. 7. ΤΛΑ. Τὸν Τλαν <sup>3</sup> Σωράτης υἰὸν Ἡρακλέους φησίν Απολλώνιος δε ό Ρόδιος, Φιλοδάμου καὶ Κύηκος. Εύφορίων δε Εύφήμου του Ποσειδώνος ερωμένου, καὶ ἄλλοι ἄλλων. ΠΛΟΚΑΜΙΔΑ ΦΟΡΕΤΝΤΟΣ, τοῦ έχοντος τὰς τρίχας της κεφαλής πεπλεγμένας, Ιν' ή τὸ φορούντος άντί του φέροντος και έχοντος. [\*Η του τους πλοκάμους φορούντος, ήγουν ένδυομένου καὶ πεςιβαλλομένου. ἴσως γὰρ ἄν φαλακρὸς ἡν, περιεβέβλητο δὲ ἀλλοτρίας τρίχας τῆ κεφαλή.]

9. ΟΣΣΑ. 'Αριστοτέλης φησίν, όπο 'Ραδαμάνθυος παιδευθήναι τον Ηρακλέα. \* Ηρόδωρος δὲ ὑπὸ τῶν βουκόλων 'Αμφιτρύωνος, τινὲς δὲ ὑπὸ

Χείρωνος καὶ Θεστιάδους.

10. Οὐδέποτέ φησιν ο Ἡρακλῆς αὐτοῦ ἐχωρίζετο, οὐδὲ μεσούσης τῆς

ημέρας, ούδε ταϊς έωθιναϊς ώραις.

12. [Οὐδέποτέ φησιν 'Ηρακλης αὐτοῦ ἐχωρίζετο, οὖτε πρωί, οὖτε μεσούσης της ήμέρας] ούτε τὸν καιρόν, καθ' ον οἱ νεοσσοὶ ἐν οἰκήματί τινι ουτες αποβλέποιεν είς την χοίτην, πτερυσσομένης της μητρός χαι λοιπόν άναχωρούσης, την τελευταίαν έκδεχόμενοι τροφήν. ΟΡΤΑΛΙΧΟΙ δε νεοσσοί μικροί, μηδέποτε πετόμενοι. ΜΙΝΤΡΟΙ δε άντί του μινυρίζοντες, καὶ λεπτή φωνή θρηνούντες μητρός περιπτυσσομένης, όπως ύπο τὰς πτέ-

ρυγας λάβη τοὺς νεοσσούς.

13. ΠΕΤΕΤΡΟΝ δὲ σανίδιον λεπτὸν καὶ τεταμένον, ώ καὶ εἰς τοὺς όρόφους άντι κεραμίων πολλοί χρώνται. οί δε αίθαλόεν πέτευχον την δοκόν λέγουσιν. ως καὶ "Ομηρος" Αύτοὶ δ' αἰθαλόεντας ἀνὰ ρῶγας μεγάροιο. τινες δέ φασιν ΑΙΘΛΛΟΕΝ είπειν το πέτευρον, δια το αίτιον είναι αίθάλης. ή ἀπὸ τοῦ αἴθεσθαι λίαν, οὖτως αὐτὸ ἔφη. τὸ δὲ πᾶν ἔχει οὖτω μέχρι τοῦ αὐτῶ δ' εὐ ἔλκων. Πάλιν ὁ λόγος πρὸς τὸν Νικίαν Φίλον ὅντα τοῦ Θεοκρίτου. Φησί γάρ ὁ Θεόκριτος πρὸς αὐτόν ὅτι, ὡς ἐδοκοῦμεν, το Νικία, ούχ ένεκα ήμων μόνον έγέννησε τον έρωτα ο θεός ώ τινὶ έγένετο τέχνον, ούχ ήμιν μόνοις το καλον φαίνεται καλον είναι, οί τινες θνητοί έσμεν, καὶ σήμερον όςῶμεν, αῦςιον δ' οὐχ όρῶμεν, τουτέστι, σήμερον ζῶμεν, αῦριον δὲ τεθνηξόμεθα' ἀλλὰ καὶ ὁ Ηρακλῆς ὁ χαλκεοκάρδιος, τουτέστιν, ο στερρός υίος του 'Αμφιτρύωνος, δστις, ο 'Ηρακλής, ἀπέκτεινε

2 "Oμηρος] Ihad. ai. 480.

Conf. Schol. Apolion. Rb. i. 40. At hac est confusio duorum Polyphemorum, alterius Argonautæ, alterius Cyclopis. Præteres etiam Scholia ad Pindar. Pyth. iv. ut ad v. 35., sans docent, vanissimam esse Wartoni mutationem. Epóperor tamen probandum.

4 'Hpodospos] Vulgo 'Hpodores. Conf. Toupium ad v. 56. ubi eadem commutatio. Adde Heyn. Obss. ad Apollodor. p. 76. et Mullerum ad Tuets. Schol. in Lycophr. 662. p. 724.

<sup>3</sup> Zonparns | Toupius 'intelligit Socratem Argivum, qui patriam historiam ornavit, ideoque de Hercule Argivo atque Argonautis scripserat. Cum nostro Scholiasta facit Schollast. Apollon. Rh. i. 1207, at Suidas in Xuagers vocat Isocratem. Apollonius Rh. i. 1213. Hylan facit filium Theodamantis. Proxima sic legit Wartunus: Εθφορίων δε Πολυφήμου του Ποσειδώνος έρώμενον. " Euphorion dicit Hylan amasium fuisse Polyphoni filii Neptani,"

τὸν ἐν Νεμέα λέοντα, δεδούλωτο τῷ ἔρωτι. ἡράσθη γὰρ παιδὸς τοῦ χαρίεντος Τλα, τοῦ φέροντος πλόκαμον, τουτέστι τοῦ ἔχοντος τὰς τρίχας πεπλεγμένας, καὶ ἐδίδαξεν αὐτὸν, τὸν Τλαν ὁ Ἡρακλῆς, πάντα τὰ πρὸς ἀφέλειαν, ὡς καὶ πατὴρ διδάξειεν ἀν τὸν ἑαυτοῦ παῖδα ἐκεῖνα δηλονότι ἐδίδαξεν αὐτὸν, ὅσα αὐτὸς ὁ Ἡρακλῆς μαθών ἀγαθὸς ἐγένετο, τουτέστιν, ἐπαινετός. ἐς τοσοῦτο δὲ δεδούλωτο ὁ Ἡρακλῆς τῷ ἔρωτι τοῦ παιδός, ώστε οὐδέποτε ἡν χωρὶς αὐτοῦ, τουτέστι κεχωρισμένος ἀλλὰ διὰ παντὸς συνῆν καὶ ώμίλει αὐτῷ τοῦτο γὰρ δίδωσιν ὁ λόγος, τῷ μηδέποτε ἀφίστασθαι τοῦ παιδός, μήτε τῷ μέσῷ τοῦ ἡματος, τουτέστι τῆ μεσημβρία μήτε ὁπότε ἀνατέλλει ὁ ἤλιος τοῦτο γὰρ σημαίνει τὸ ἀνατρέχει ἡ ΛΕΤΚΙΠΠΟΣ ἡῶς ἐς τὸ ὅλιος τοῦτο γὰρ σημαίνει τὸ ἀνατρέχει ἡ ΛΕΤΚΙΠΠΟΣ ἡῶς ἐς τὸ ἐκλις τις νεοσσοὺς ἔχουσα, καὶ ὅντας πρὸς τὴν κοίτην, τοῦ ἡλίου δύνοντος, ἐπὶ ξύλου καθημένη, καὶ τὰ πτερὰ αὐτῆς περιβάλλουσα, σκέπει καὶ περιβάλπει. οὖτω πεπαίδευτο ὁ παῖς αὐτῷ κατὰ θυμόν, τουτέστι, κατὰ τὴν οἰκείαν ἀρέσκειαν.

15. ΑΤΤΩ. 'Αντὶ τοῦ αὐτόθι. ὧσπερ αὐτόθεν ἐκ νεότητος καλῶς ἔλκων, καὶ κατὰ μηδὲν ἐλαττούμενος, μηδὲ ἐλλείπων, ἀνης γένοιτο. εἴρηται δὲ μεταφορικῶς ἀπὸ τῶν βοῶν τῶν ἐκ νέου εἰθισμένων καλῶς ἔλκειν. 5

20. ΜΙΔΕΛΤΙΔΟΣ. Μίδεα πόλις "Αργους. οι δε κώμην αὐτήν φασιν.

'Αργεία δὲ καὶ ἡ 'Αλκμήνη.

22. ΚΤΑΝΕΩΝ. Καρύστιος ὁ Περγαμηνός φησι Κυανέας μὲν ὑπὸ ἀνθρώπων, ὑπὸ δὲ θεῶν ὅρχου πύλας κεκλῆσθαι Τιμοσθένης δέ Φησιν, ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ψσεὶ στάδιον, εἶναι νησίδιον σκοπελῶδες καλεῖσθαι δὲ τὰς τούτου ἄκρας Κυανέας. ΣΤΝΔΡΟΜΑΔΩΝ. διὰ τὸ συντρέχειν ἀλλήλαις, καὶ συνέρχεσθαι, καὶ συνθραύειν τὰς διαπερώσας ναῦς. μόνην δὲ τὴν ᾿Αργώ φασι προνοία τῆς ᾿Αθηνᾶς διαβεβηκέναι. ἡν δὲ πεπρωμένον ταῖς συμπληγάσι πέτραις, ὡς, εἰ διαβαίη τις ὅἄπαξ ναῦς αὐτὰς ἀβλαβῶς, καὶ τὰς μετὰ ταῦτα μηδέν τι πάσχειν δεινόν. Ἦξ ἐκείνου οὖν τοῦ χρόνου, ἀφ' οὖ ἡ ᾿Αργώ διέβη, ἔστησαν τῆς συνδρομῆς.

23. ΦΑΣΙΣ ποταμός και πόλις δμώνυμος εν Κόλχοις, πας' ην Ελλη-

νες, Μιλησίων ἄποικοι.

25. Περὶ ἀνατολήν φησι τῶν Πελειάδων ἤρξαντο στέλλεσθαι τὸν πλοῦν, καὶ ἀνάγεσθαι οἱ ῆρωες εἰς Κόλχους. ἔστι δὲ ὁ καιρὸς ἀσχομένου τοῦ θέσους. διὸ καὶ ἐπήγαγε, τετραμμένου εἰαρος, τουτέστι, λήξαντος. Ἦλλως. αἱ Πελειάδες, φησὶ Καλλίμαχος, τῆς βασιλίσσης τῶν ᾿Αμαζόνων ἤσαν θυγατέρες, αὶ <sup>8</sup> Πελειάδες προσηγορεύθησαν. πρῶτον δ΄ αὖται χο- ρείαν καὶ παννυχίδα συνεστήσαντο παρθενεύουσαι. ὁ δὲ νοῦς καθ' ὅν φησι καιρὸν ἀνατέλλουσιν αἱ Πλειάδες, θάλλει τε πᾶσα γῆ ταῖς βοτάναις τοῦ ἔαρος, τηνικαῦτα τοῦ ἀπόπλου ἐφρόντιζον. τὰ δὲ ὀνόματα τῶν Πλειάδων εἰσὶ ταῦτα, Κοκκυμώ, Πλαυκία, Πρῶτις, Παρθενία, Μαία, Στονυχία, Λαμπαθώ.

6 ἄπαξ] μία Vat. 3.
7 ἐξ ἐκείνου κ. τ. λ.] ἐξ ἐκείνου τοῦ χρόνου στῆναι. δι' δ καὶ ἔστησαν τῆς 'Αργοῦς διαβάσης. Vat. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Adde Schol, ad v. 34. Ad v. 22. de Cyaneis Reinesius citat Apollon. Rhod. ii. 317 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Πελειάδες] Πλειάδες scribit Toupius. De Pleiadum nominibus conf. Ideler Untersuchungen üb. d. Sternnamen, p. 141 sog.

27. ΑΩΤΟΣ τὸ ἀπάνθισμα τῶν ἀνθῶν. οἶον οἱ πςῶτοι τῶν ἡρώων τὸ θεῖον ἀπάνθισμα τῶν ἡρώων. εἴρηται δὲ ἄωτος ἀπὸ τοῦ ἄειν, ἤγουν, πνεῖν παὶ ὁδωδέναι.

30. ΟΡΜΟΝ ΕΘΕΝΤΟ. Καθωρμίσθησαν έν τῆ Προποντίδι κατὰ τὴν Κῖον τὴν νῦν καλουμένην Προϋσαν' ἔνθα τὰ κατὰ τὸν "Τλαν' ἡ ἔνθα καὶ 'Ηρακλῆς ἀπὸ τῶν ἡgώων κατελείφθη. ΕΝΘΛ ΚΙΑΝΩΝ. Εἰς τὸν τόπον τῶν Κιανῶν. Κιανοὶ γὰς οἱ τὴν Κῖον οἰκοῦντες' ἢ τις νῦν καλεῖται Προῦσα, ἀπὸ τοῦ τῶν 9 Βιθυνῶν βασιλέως Προυσίου. Κῖος δὲ

άπὸ Κίου τοῦ υίοῦ 'Ολύμπου, ἀφ' οδ τὸ ὅρος ὁ 'Ολυμπος.

34. ΣΤΙΒΑΔΕΣΣΙΝ. "Ηγουν ταίς κοίταις ώφέλεια" παρ' όσον έποίουν τάς στιβάδας έκ της έν το λειμώνι φυομένης ύλης. ΣΤΙΒΑΔΑ δέ καλούσι την εξ ύλης χορτώδη κατάστρωσιν. Λύτω δ' εὐ ἴλκων-] Τὸ πᾶν μέχρι τοῦ ένθεν βούτομον δξύ, βαθὸν δ' ἐτάμοντο κύποιρον έχει ούτως, αγόμενος δε ο παίς αύτφ τφ 'Ηρακλεί, Ινα αποβαίη είς άληθινον ανδρα, τουτέστιν ανδρείος άναφανείη, μη ψευδόμενος την έαυτου φύσιν δηλονότι. άλλ' ότε ὁ Ιάσων έπλει εἰς τὸ χρύσεον δέρμα, ὁ υίος του Λίσωνος, συνέπλεον δε μετ' αύτου καί οι άριστοι των Ελλήνων, έκλελεγμένοι έκ πασών των πόλεων, οἴτινες ήσαν ώφέλιμοι (τουτο γάρ έστι τὸ ΩΝ ΟΦΕΛΟΣ ΤΙ) ἀφίκετο καὶ ὁ Ἡρακλῆς ὁ υίὸς τῆς ᾿Λλκμήνης της Μιδεάτιδος της ήρωίνης ο ΤΛΛΑΕΡΓΟΣ, τουτέστιν, ο καρτερικός, ες την πόλιν την Ιαολκόν την ΑΦΝΕΙΑΝ, τουτέστι, την πλουσίαν σύν αύτω δε τῷ Ηρακλεί καὶ ὁ Τλας εἰσέβαινενεὶς τὴν νῆα τὴν Αργώ τὴν ΕΤΕΔΡΟΝ, καὶ εὐκάθεδρου, ήτις, ἡ 'Λεγω ναῦς δηλονότι, οὐχ ήψατο τῶν πετρῶν τῶν μελαινών των ΣΤΝΔΡΟΜΑΔΩΝ, τουτέστι, των συγχροτουμένων πρός άλλήλας, άλλα διέδραμεν αύτας και ήλθεν είς τον Φασιν ποταμόν τον βαθύν, ώσπερ ἀετὸς διαπερά τὴν θάλατταν. ἐξ ἔκείνου δὲ τοῦ καιροῦ ἔμειναν αι χοιράδες πέτραι ακίνητοι. Τότο δε εμνήσθησαν οι Αργοναυται πλεύσεως λέγω το θείον ἀπάνθισμα των ήρωων (τουτο γάρ έστιν Ο ΘΕΙΟΣ ΑΠΤΟΣ) ότι αι Πλειάδες ανατέλλουσι. ανατέλλουσι δε έν τη αρχή του έαρος, ότε και τα ζωά είσιν άπολελυμένα πρός νομάς. τουτο γάρ έστι το ΕΣΧΑΤΙΛΙ ΑΡΝΑ ΝΕΟΝ ΒΟΣΚΟΝΤΙ. και δή ἐπιβάντες τῆς Αργούς (τούτο γάς ή ναύς ώνομάζετο) νότου λαμπρού πνέοντος μέχει τρίτης ήμερας, είς τὸν Ελλήσποντον Ικοντο. Εντός δε της Προποντίδος ώρμησαν είς του τόπου των Κιανών, εν ώ οί βόες άροτριούντες ευρείαν την αυλακα ποιούσι, και κατατρίβουσι την γην τω άρότρω. ἔστι δε τὸ όλον περίφρασις. Κίος δὲ πόλις τῆς Προπαντίδος ἡ Κίος δὲ πόλις πρὸς τὴν ἔω κειμένη. οί δὲ τὴν Κίον οἰχοῦντες Κιανοί. ἐκβάντες δὲ, τῆς νηὸς δηλονότι, σύνδυο δείπνον έποιούντο έπὶ τὸν αίγιαλὸν κατά τὸν καιρὸν τῆς δείλης. κοίτην δὲ Εποιήσαντο μίαν πολλοί. προέκειτο γάρ αὐτοῖς λειμών, όστις ἡν ἀφέλεια των στρωμνών, έξ οδ τινός λειμώνος έκοψαν βούτομον όξυ και κύπειρον.

36. 'Ο νούς. καὶ ὁ "Τλας ὁ ξανθὸς ἐπορεύθη κομίσων ὕδωρ ἐπιδείπνιον,

<sup>\*</sup> Βιθυνῶν] Ita scribendum cum Warmargine edit. Brubach, notatum est Κιαtono et Τουριο pro vulgato ᾿Αθηνῶν. Vid. Holsten. in Stephan. Bys. p. 263. In

ένεκα τοῦ 'Ηρακλέους καὶ τοῦ στερροῦ Τελαμανος, καὶ ἐμβριθοῦς τὴν ψυχὴν ἡ ἀκαμποῦς καὶ σκληροῦ. τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ΑΣΤΕΜΦΕΙ, οἱονεὶ ἀστρεφεῖ οἶτινες κοινὴν ἐποιοῦντο τράπεζαν, ιξενο δὲ ὁ Τλας κρατῶν ξίφος σιδηροῦν. ταχέως δὲ κρήνην εἶδεν ἐν τινι χώρω κοίλω καὶ οἱονεὶ καθημένων παραπεφύκασι δὲ ταύτη βοτάναι πολλαί, λέγω θρία, χελιδόνιον μέλαν, καὶ ἀδίαντον χλωρόν, καὶ σέλινα θαλερά, καὶ ἄγρωστις, ἡ τεινομένη ἄμα καὶ ἐλισσομένη. μέσον δὲ τῆς κρήνης αὶ Νύμφαι ἐχόρευον. τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ΧΟΡΟΝ ΑΡΤΙΖΟΝΤΟ. λέγω, αὶ νύμφαι αὶ μηδέπω τῷ ὕπνω δουλεύουσαι, αὶ φοβεραὶ τοῖς ἀγροίκοις θεαί.

40. ΘΡΙΟΝ χυρίως τὸ τῆς συκῆς Φύλλον παρὰ τὸ εἰς τρία διεσχισμένον εἶναι, τρίον καὶ θρίον- ἀπ' αὐτοῦ δὲ καὶ θρίαμβος το ἀνόμασται. οἱ
γὰρ παλαιοὶ προπομπὴν ποιοῦντες φύλλα συκῆς ἐκρέμων τῆ προπομπῆ καὶ

ξβαινον.

41. ΧΕΛΙΔΟΝΙΟΝ. φυτάριον ἐστι πλατύφυλλον, μέλαν, ώσεὶ χελιδών, ο ἄμα τῷ φανῆναι τὴν χελιδόνα ἀνθεῖ. ΛΔΙΑΝΤΟΝ βοτάνη ἐστὶν ἀεὶ
καὶ διαπαντὸς 'ἄβροχον. ὅθεν καὶ τὸ ὄνομα ἀπὸ τοῦ α στερητικοῦ μορίου,
καὶ τοῦ διαίνω, τὸ βρέχω' ἤγουν, τὸ μηδ' ὅλως βρεχόμενον, διὰ τὸ εἶναι
ὀρθόν τε καὶ ὀξὰ καὶ γλίσχρον. ἔστι δὲ ὅμοιον πηγάνω, τὰ φύλλα ἔχον
μικρότατα καὶ μέλανα. καυλὸν δὲ οὐκ ἔχει, οὐδὲ ἄνθος, οὐδὲ καρπόν, ρίζαν
δὲ μόνην ἄχρηστον καὶ λεπτήν. καλεῖται δὲ οὕτω, παρὰ τὸ μὴ δεύεσθαι
ὕδατι, ἐπεὶ, ἐὰν ἐπιχέηται ὕδωρ ἐπὶ τῶν φύλλων, οὐ μένει, ἀλλ' ὀλισθαίνει.
ΔΕΤΣΑΙ γὰρ τὸ βρέξαι.

42. ΕΙΛΙΤΕΝΗΣ. Ἡ συνεστραμμένη, καθὸ εἰλεῖται ἐπὶ μῆκος καὶ περιπλέκεται τοῖς φυτοῖς κισσοειδῶς, ἢ τις παρὰ τοῖς γεωργοῖς καλεῖται ἀγρία. ἄλλοι δὲ τὴν ἄγρωστίν φασιν εἶναι βοτάνην πρασοειδῆ, ἢν ἰδιωτι-

κώς φασί κολλητζίδαν.

43. ΑΡΤΙΖΟΝΤΟ. Ἡτοίμαζον, εὐτρέπιζον. συνέβη φησί καθ' δν καιρὸν ὁ Τλας ἦλθεν ἀντλῆσαι, τὰς νύμφας αὐτόθι χοgείαν στήσασθαι.

44. ΔΕΙΝΑΙ. Παρόσον φόβον έσθ' ότε αὐτοῖς ἐγγεννῶσί τε καὶ ἐπά-

γουσιν. όθεν και νυμφολήπτους τινάς φαμεν.

45. ΕΛΡ. Ίλαρὸν καὶ ἡδὺ βλέπουσα ἀπὸ τῆς περὶ τὸ ἔας τερπνό-

THTOS.

46. 'Ο μεν δη νέος Τλας έπλ τῷ ὕδατι τὸν ΚΡΩΣΣΟΝ, ἦγουν τὸ ὑδροφόρον ἀγγεῖον εἶχε, τὸ πολυχώρητον, ἐπειγόμενος πληρῶσαι αὐτὸ ὕδατος. αἱ δὲ νύμφαι ἐνεπλάκησαν τῆ χειρὶ αὐτοῦ τὰς γὰρ φρένας αὐτῶν τὰς ἐπαλὰς ἀπασῶν ὁ ἔρως περιέσχεν ἔνεκεν τοῦ παιδὸς τοῦ ᾿Αργείου. κατέπεσε δὲ εἰς τὸ βαθὺ ὕδωρ δίκην ἀστέρος, ὅστις πυρώδης ἀν εἰς τὴν θάλατταν κατέπεσεν ἐξαίφνης. ὅστις σύμβολον εὐπλοίας ἐστί. συμφωνεῖ δὲ τῆ ἀρπαγῆ καὶ ᾿Απολλώνιος ὁ Ὑοδιος καὶ Νίκανδρος. ὁ δὲ ² ᾿Ονασος ἐν τοῖς ᾿Αμαζονικοῖς φησὶν αὐτὸν εἰς τὴν κρήνην πεσεῖν καὶ ἀποθανεῖν. κρωσσὸς δὲ διὰ τοῦ ω μεγάλου ὑδροδόχον ἀγγεῖον ἐστι διὰ δὲ τοῦ ο μικροῦ εἰδος ἱματίου καὶ πύργου.

Schol. Apollonii Rh. i. 1207. 1236. Scripsit Amazonida Marsus, poeta Romanus, a Martiale memoratus.

<sup>10</sup> ανόμασται] ωνομάσθη Vat. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Θνασος] ἄβρωτον Vat. 3.
<sup>2</sup> Θνασος] Verum nomen pro Θνατος restituimus cum Reinesio et Wartono ex

51. Ίδων γάρ τις αὐτὸν καταπεσόντα λέγει πρὸς τοὺς συμπλέοντας ὅ παῖδες, μετεωρίσατε τὰ ἱστία ὁ γὰς ἄνεμος φορὸς καὶ πρὸς πλεῦσιν ἐπιτηδειότατος. Ἦλλως. Εὐλυτα καὶ ³ εὐτρεπῆ ποιεῖτε τὰ ἱστία. οὖριον γὰς ἐπιγενήσεται τὸ πνεῦμα ὡς τοιούτου ὄντος σημείου, ἐπὰν πέση ἀστήρ.

53. Αι μεν δη νύμφαι τὸν Τλαν ἐπὶ τῶν γονάτων ἀνέχουσαι παρεψύ-χοντο καὶ παρεμυθοῦντο ἰλαροῖς τισὶ λόγοις κλαίοντα. βουκολικῶς δὲ τὸ

παρεψύχοντο ώς έπὶ τῶν πηγῶν.

55. Ο δε Ήρακλης ό τοῦ Αμφιτρύωνος, ένεκεν τοῦ παιδὸς ταρασσό-

μενος, ἐπορεύθη, κατὰ τοὺς Σκύθας λαβών τὰ τόξα τὰ κυκλοτεςῆ.

56. ΜΑΙΩΤΙΣΤΙ. "Ητοι Σκυθιστί. Μαιῶται οἱ Σκύθαι περιοικοῦντες τὴν Μαιῶτιν λίμνην. ἐχρῆτο δὲ 'Ηρακλῆς τοῖς Σκυθικοῖς τόξοις; διδαχθεὶς παρά τινος Σκύθου Τευτάρου, ὡς ἱστορεῖ 'Ηρόδωρος καὶ Καλλίμαχός.

57. ΕΧΑΝΔΑΝΕ. 'Αντὶ τοῦ ἐχώρει, ἀπὸ τοῦ χάω, τὸ χωςῶ, χάδω καὶ ἀπὸ τοῦ χάδω χανδάνω, ὧσπερ ἀπὸ τοῦ ἥδω, τὸ εὐφραίνομαι,

ανδάνω.

- 58. Έκ τρίτου μὲν ἐφώνησε τὸν Ἱλαν, ὅσον ΗΡΥΓΕΝ, ἤγουν ἐχώρει ὁ λαιμὸς αὐτοῦ, τουτέστιν, ὅσον ἤδύνατο. ἐκ τρίτου δὲ καὶ ὁ παῖς ἤκουσεν αὐτοῦ βοῶντος.
- 59. Οὐχ ὡς κατὰ φύσιν ἀσθενῆ φωνὴν τοῦ Τλα ἔχοντος, ἀλλ' ὡς ἐν βάθει ὄντος, καὶ ὑπὸ τῶν νυμφῶν <sup>4</sup> κατεχομένου. ἡ λεπτὴ δὲ καὶ ἀμυδρὰ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ἐγένετο, ἄτε ἐν τῷ ὕδατι ὄντος, καὶ ἐγγὺς ὄντος αὐτοῦ, διὰ τὸ λεπτότατον τῆς φωνῆς.

60. ΕΙΔΕΤΟ. "Ηγουν ἐφκει πόρρω είναι.

61. 'Ο δὲ 'Ηρακλῆς τῆς Φωνῆς τοῦ παιδὸς ἀκούων, ἐκινήθη κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον, καθ' ὃν ἀν καὶ λέων χαροπὸς ἐπὶ τῆς ἑαυτοῦ κοίτης ῶν καὶ πεινῶν, ἀκούσας νεβροῦ φθεγξαμένης, ἐπήδησεν εἰς τροφὴν ἑτοιμοτάτην ἐκινήθη δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας τὰς ἀδιοδεύτους, καὶ τετάρακτο ποθῶν τὸν παῖδα. ἐπῆλθε δὲ πολύν τινα χῶρον.

66. ΣΧΕΤΑΙΟΙ. Ἐλεεινοὶ οἱ Φιλοῦντες καὶ γὰρ ὁ Ἡρακλῆς πολλὰ ἐκακοπάθησε πλανώμενος εἰς τὰ ὅρη καὶ εἰς τοὺς δρυμούς. τὰ δὲ τοῦ Ἰάσονος ἐν δευτέρω λόγω ἦν αὐτῷ, τουτέστι τὸ ἀκολουθεῖν αὐτῷ οὐδὲν

אוויס אוויס

68. Ἡ μὲν ναῦς τὰ ἄρμενα εἶχε μετέωρα, διὰ τῶν παρόντων. οἱ δὲ νέοι ἐκάθηραν τὰ ἱστία κατὰ τὸ μεσονύκτιον περιμένοντες τὸν Ἡρακλῆν. ὁ δὲ Ἡρακλῆς ὡς μαινόμενος ἐχώρει, ὅπου οἱ πόδες αὐτὸν ἔφερον. ὁ γὰρ ΘΕΟΣ, τουτέστιν, ὁ ἔρως, τὸ ἦπαρ ἀὐτοῦ ἔκοπτε. τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ΑΜΤΣΣΕΝ. ἀμύσσω γὰρ τὸ διὰ ξυροῦ τὴν σάρκα τέμνω. ὅθεν καὶ ἀμυχαί, αἱ τοῦ δέρματος τομαί.

φύσιν ἀσθενῆ φωνὴν τοῦ τλα ἔχοντος, ἀλλ' ώς ἐν βάθει ὕντος, καὶ ὑπὸ τῶν νυμφῶν κατεχομένου. ἡ λεπτὴ δὲ καὶ ἀμυδρὰ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ἐγένετο, ἄτε ἐν τῷ ὅδατι ὅντος. Καὶ ἐγγὺς ὧν αὐτὸς, διὰ τὸ λεπτότατον τῆς φωνῆς εἴδετο, ἤγουν ἐψκει πόρὸω εἶναι.

<sup>3</sup> εὐτρεπη] Vulgo εὐπρεπη. Veram lectionem, quam etiam Glossæ Laurent. exhibent, restituit Toupius.

<sup>4</sup> κατεχομένου] τὸ κατέχεσθαι ὑπὸ τῶν νυμφῶν Vat. 3.—Ceterum bene Toupius hunc locum sic restituit: οὐχ ὧς κατὰ

72. Κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον ὁ κάλλιστος Τλας ἐναρίθμιος τοῖς θεοῖς ἐγεγόνει. τὸν δὲ Ἡρακλῆν οἱ συμπλέοντες ῆρωες ἐλοιδόρουν, λέγοντες δηλονότι λειποναύταν, διότι κατέλιπε τὴν Αργω τὴν ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΖΤ-ΓΟΝ τουτέστι τὴν πολυκάθεδρον, ἢ τὴν τριάκοντα ἔχουσαν καθέδρας ἐρετῶν, ὡς ἑξήκοντα εἶναι τοὺς πλέοντας. τὸ δὲ ΗΡΩΗΣΕΝ ἀντὶ τοῦ κατέλιπεν, ἐξέφυγεν, ἀπὸ τοῦ δὲρωεῖσθαι.

73. [ΛΙΠΟΝΑΤΤ. Καθάπερ λιποναύτην.]

75. Ἰδίως ΠΕΖΟΝ φησὶν ὁ Θεόκριτος τὸν Ἡρακλέα εἰς Κόλχους ἐλθεῖν ἡ γὰρ πολλὴ κατέχει δόξα, ὅτι βουλῆ Ἦρας ὑστέρησεν Ἡρακλῆς, ὑπὲρ τοῦ τὸν Ἰάσονα κατορθῶσαι μόνον δοκεῖν τὸν εἰς Κόλχους πλοῦν, καὶ μὴ ἐξιδιοποιήσασθαι τὸν ἀθλον αὐτοῦ. Ἦλλως. πεζᾶ δ΄ ἐς Κόλχως.] ὁ δὲ Ἡρακλῆς τῶν ᾿Αργοναυτῶν ἀποπλευσάντων δηλονότι, πεζῆ ἀπῆλθεν εἰς τοὺς Κόλχους, καὶ εἰς τὸν Φᾶσιν τὸν ΑΞΕΝΟΝ, τουτέστι, τὸν κακόξενον. Μνασέας δὲ Κόλχους Φησὶ κληθῆναι ἀπὸ Κόλχου τοῦ Φάσιδος.

### EIATAAION is.

1. ΧΑΙΡ. Προλέγει ὁ Λίσχίνης λέγων, χαίρειν πολλά τὸν ἄνδρα Θυώνιχον. λείπει δὲ τῷ λόγῳ τὸ γένοιτο, ἢ τὸ λέγω. Τί δέ τοι τὸ μέ-λημα;] ὁ Θυώνιχος, οἶδα κάγω ὅτι βραδέως ἢκω. τί δέ σοι ἡ φροντίς; ὁ ἐρώμενός φησι πράσσομες οὐχ ὡς λῷστα] ἤγουν, οὐ κατὰ γνώμην.

3. Διὰ τοῦτο λεπτὸς ἐγένου, ο Λίσχίνα, καὶ ὁ μύσταξ οὖτος πολὺς

ών έχ των φροντίδων ούχ έτυχεν έπιμελείας.

4. 'Αντί τοῦ κομῶντί σοι τὸ γένειον, καὶ οἱ κικῖνοι κατάξηροί εἰσιν, ώς

διά την λύπην και το κείρεσθαι παραιτουμένω.

5. Τοιοῦτός τις ήκεν 'Αθήνηθεν εἰς Σικελίαν πρὸ τούτου ἐπαγγελλόμενος Πυθαγοςικὸν δόγμα. τινὲς δέ φασι τοῦτο λέγειν εἰς Πλάτωνα τὸν φιλόσοφον, ἀκούσαντες αὐτὸν ἐν 'Ιταλία διαβήναι εἰς Σικελίαν, <sup>6</sup> συνταξόμενον Διονυσίω τῷ τυράννω. διαφέρουσι δὲ Πυθαγοςικοὶ τῶν Πυθαγορισῶν' ὅτι σἱ μὲν Πυθαγορικοὶ πᾶσαν φροντίδα ποιοῦνται τοῦ σώματος, οἱ δὲ Πυθαγοςισταὶ περιεσταλμένη καὶ αὐχμηρᾶ διαίτη χρῶνται. τινὲς δὲ Πυθαγοςιστὰς λέγουσι, τοὺς ἀποδεχομένους τὰ Πυθαγόρου, μὴ ὅντας δὲ τῆς ἐκείνου δόξης. Πυθαγορικοὺς δὲ, τοὺς οῦτω φρονοῦντας ὡς ἐκεῖνος, καὶ κατὰ Πυθαγόραν διαιτωμένους. ἐλέγετο δὲ ὁ Πλάτων τὸν Πυθαγόραν οῦτως ἀποδέχεσθαι, ὡς καὶ τινα νομίζεσθαι λέγειν ἐξ αὐτοῦ, ὧστε Πυθαγοριστὴν τὸν Πλάτωνα εἰρῆσθαι. τῶν δὲ Πυθαγόρου οἱ μὲν ἡσαν περὶ θεωρίαν καταγινόμενοι' οἵπες ἐκαλοῦντο σεβαστικοί' οἱ δὲ περὶ τὰ ἀνθςώπινα: οἵπερ

iii. 482. et Sophocl. Trachin. 536. Conferri potest συμφέρεσθαί τωι, de qua formula vide Schæferum ad Theocriti Epigr. vii. 2.

<sup>5</sup> ερωείσθαι] Margo Brubach., vel po-

<sup>6</sup> συνταξόμενον] Locutionem, συντάσσεσθαί τινι, confabulari cum aliquo, illustrat Toupius locis Schol. Apollon. Rhod.

ἐχαλοῦντο πολιτικοί: οἱ δὲ περὶ τὰ μαθήματα τὰ γεωμετρικὰ καὶ ἀστρονομικά: οἶπερ ἐκαλοῦντο μαθηματικοί, τούτων οὖν οἱ μὲν αὐτῷ συγγενόμενοι τῷ Πυθαγόρα ἐχαλοῦντο Πυθαγορικοί: οἱ δὲ τούτων μαθηταὶ, Πυθαγόρειοι: οἱ δὲ ἀλλως έξω ζητηταί, Πυθαγορισταί.

7. Έμοι φησι δοκεί, ότι λιμώττων ΗΡΑΤΟ και έκεινος, ήγουν έπε-

θύμει, όπτοῦ ἀλεύρου. ὅθαν ἀχρός τις ήν.

8. 'Αττικώς το ΕΧΩΝ παζέλκει' ήγουν, σύ μεν παίζεις' εμε δε ή γαρίεσσα Κυνίσκα έκμαίνει.

9. Λανθάνω φησίν έμαυτὸν είς μανίαν έμπεσών, είτα διά μέσου τὸ

ΘΡΙΞ, ήγουν, όλίγου δέεται το μεταξύ του πάντη με μανήναι.

10. ΑΣΤΧΟΣ ΟΞΤΣ. Έκ τοῦ παραχρῆμα καὶ τοῦ σιωπᾶν δξυνόμενος. ἡ ὅτι μανιώδης εἰ ἡρέμα, οἰον ἔχεις τι καὶ ὀξύτητος. οὐ γὰρ πάντη σιωπηλὸς ὑπάρχεις.

11. 'Αλλ' όμως είπε μοι, τί το νεώτερον, η το πράγμα το λυπούν σε;

12. Διηγείται την της μανίας ύπόθεσιν.

15. BTBAINON. Οἶνον δηλονότι Θρακικόν ή οὖτω καλουμένης τῆς ἀμπέλου ἀπὸ τῆς Θράκης, παλαιὸν μὲν ὅντα καὶ τεσσάρων ἐτῶν ἀνίσχυρον δὲ πρὸς τὸ μὴ διοχλῆσαι τῷ πίνοντι. σχεδὸν γὰρ τότε ἐδόκει ἀντλεῖσθαι ἀπὸ τῆς ληνοῦ.

17. ΒΟΛΒΟΣ είδος βοτάνης, δμοίας κρομμύφ Κολχικώ.

18. ΗΔΗ. "Ηγουν, ήδη δὲ προκόπτοντος τοῦ ποτοῦ ἔδοξεν ἡμῖν ΕΠΙ-ΧΕΙΣΘΛΙ ἄκρατον ἡτοι, λαμβάνειν καὶ ἐπισπένδειν. οὕτω γὰρ εἰώθασε ποιεῖν ἐν τοῖς συμποσίοις, ἄκρατον λαμβάνειν καὶ ὀνομάζειν τινὰς ἐρωμένους ἡ Φίλους, καὶ ἐπιχεῖν τῆ γῆ, καὶ Φθέγγεσθαι τῶν <sup>7</sup>Φιλτάτων τὰ ὀνόματα.

19. Εδει δέ φησι μόνον είπειν, ου χάριν ο οίνος έχειτο.

20. Ἡμεῖς μὲν ὀνομάζοντες ἄνα ὅκαστον ἐπίνομεν. 21. Αὖτη δὲ, ἡ Κυνίσκὰ δηλονότι, οὐκ ἄπιε παρόντος ἐμοῦ, οὐδὲ ἀποκρίσεώς με ἡξίωσεν ἐν τῷ ἐπιχεῖσθαι αὐτῆ κυάθους. τίνα οὐν με ἔχειν

δοχείς διάθεσιν τοιαύτα πάσχοντα;

22. ΛΥΚΟΝ ΕΙΔΕΣ. Τοῦτο ἀμφιβόλως εἴζηται ἡ ὅτι Λύκου ἐζα ἡ Κυνίσκα ἡ ὅτι καθὸ οἱ ὀφθέντες ἄφνω ὑπὸ λύκου δοκοῦσιν ἄφωνοι γίνεσθαι. οὖτος δὲ ἐναντίως εἶπεν οὐχὶ, μήποτε ὑπὸ λύκου ἄφθης, ἀλλὰ, μήτι λύκον εἶδες. ΕΠΑΙΣΕ ΤΙΣ. Ἡ Κυνίσκα φησὶ πχὸς τὸν εἰς αὐτὴν παίξαντα, ὡς σοφός τις, καὶ ἄμα ταῦτα εἰποῦσα, καὶ μνησθεῖσα τοῦ Λύκου, οὖτας ἐφλέγετο ὡς καὶ λύχνον εὐκόλως ἀπὶ αὐτῆς ἄψαι.

28. ΜΑΤΑΝ. Τουτέστι, ματαιοπώγων υπάρχων, οίον, μάτην ανδρός

πώγωνα έχων, διά τὸ μὴ χρῆσθαι τῆ ἀνδρὸς ερώμη.

34. ΤΑΜΟΣ. Τότε έγω ίδων αὐτην κλαίουσαν, οἰόν με σὰ θυώνιχε γινώσκεις όργίλον, πυγμή την σιαγόνα αὐτή ἔπαισα. ΚΟΡΡΗΝ γὰρ την γνάθον καὶ σιαγόνα οἱ 9 Αττικοί.

S8. ΤΗΝΩ. Εκείνω ςησὶ τῷ Λύκω τὰ ῥέοντά σου δάκρυα μῆλα

<sup>7</sup> φιλτάτων] In cod. Laur. 46. est βώμη] Cod. Laur. 46. έρωμένη. φίλαντων unde Wartonus φιλων αὐτῶν γ 'Αττικοί] ἰατρικοί id. codex. reponit.

πίπτει· τουτέστιν, έρως καὶ ἐπιθυμία. μήλοις γὰρ εἰκαστέον τοὺς ἔρωτας διὰ τὸ περὶ αὐτοὺς κάλλος.

39. Ούχ οὅτω τις χελιδών τροφήν δοῦσα τοῖς νεοσσοῖς ταχέως πάλιν ὑπέστρεφεν ἐπὶ τῷ ἔτερα κομίσαι, ὡς ἐκείνη λιποῦσα τὸν ΔΙΦΡΟΝ, ἤγουν, τὴν καθέδραν, ῷχετο. ΜΛΑΑΚΑΣ δὲ, παρόσον αὶ γυναῖκες μαλακαῖς κάθηνται καθέδραις, ὡς το ἐν Συρακονσίαις.

42. ΙΘΤ. "Ηγουν εὐθύ, ἀντικρὸ τοῦ οἴκου τοῦ διθύχου. ΑΜΦΙΘΤΡΟΝ γὰρ καὶ δίπτυχον, ταὐτό ἐστι. δηλοῖ δὲ τὸ δίθυχον. Α ΠΟΔΕΣ. ὅπου-οἰ

πόδες ψίγου.

43. ΕΒΑ. Παροιμία έστλη έπλ τῶν μὴ ἀναστρεφόντων, διὰ τὸ τοὺς ταύρους ὕλης ἐπιλαμβανομένους ἀλήπτους είναι.

44. ΤΑΙ. Ψηφίζει τὰς ἡμέρας, ἀφ' οδ ἀπ' ἀλλήλων πεχωρισμένοι

είσι και άφ' οδ ούκ έκάρη κατά Κάρας τὰς τρίχας."

47. 'ΑΔΕ. Λύτη δε κατά τα πάντα τῷ Λύκω ἐστίν ώστε καὶ νυκτές

αὐτῷ τὴν θύραν ἀνεῷχθαι.

48. Ήμεῖς δὲ παρ' αὐτῆ οὐδ' ἐν ἀριθμοῦ ἐσμέν οῦσπερ οὐδὲ οἱ Μεγαρεῖς ὑπὸ τῆς Πυθίας ἐλέχθησαν είναι τινος ἄξιοι λόγου. Ιστορεῖ γὰρ
Δεινίας, ὅτι οἱ Μεγαρεῖς φρονηματισθέντες ποτέ, ὅτι κράτιστοι τῶν
Ελλήνων εἰσίν, ἐπύθοντο τοῦ θεοῦ, τίνες κρείττονες τυγχάνοιεν. ὁ δὲ ἔφη

Γαίης μεν πάσης το Πελασγικον Αργος αμεινον, 

Τπαι Θρηίκιαι, Λακεδαιμόνιαι δε γυναϊκες, 
Ανδρες δ οι πίνουσιν ύδωρ καλής Αρεθούσης. 
Αλλ' έτι και τῶνδ' εἰσιν ἀμείνονες, οἶτε μεσηγὺ 
Τίρυνθος ναίουσι, και Αρκαδίης πολυμήλου 
Αργεῖοι λινοθώρηκες, κέντρα πτολέμοιο. 
Τμεῖς δ', τὸ Μεγαρεῖς, οὕτε τρίτοῦς οὕτε τέταρτοι, 
Οὕτε δυωδέκατοι, οὕτ' ἐν λόγω, οῦτ' ἐν ἀριθμώ.

50. Καὶ εἰ μὲν καταφορνήσαιμι αὐτης, δεόντως ἄν μοι τὰ πάντα

meoxwpoin.

31. ΜΤΣ. Παροιμία έστι το Μῦς γευόμενος πίσσης. λέγεται δε έπι τῶν εἰς ἀηδὲς πρᾶγμα ἐμπεσόντων, και δυσεξειλήτως ἀπαλλασσυμόνων. ἀσπερ γάρ Φησιν ὁ πίσσης γευόμενος μῦς ἐνειληθεὶς κρατεῖται, και ζῶν τιμωρεῖται, οὖτω κάγώ.

68. Α ΤΑΧΟΣ. Κατά τάχος, έρχου δηλονότι είς Αίγυπτον. Από τῶν μηνίγγων γινόμεθω πάντες γέροντες καὶ ἐφεξῆς κατά τάξιν ἐς τὴν

παρειών έρχοιτο λευκαίνων ο 2χρόνος.

70. Διό δεί τι ποιείν ΟΙΣ ΓΟΝΥ ΧΛΩΡΟΝ, ἀντὶ τοῦ ἔους ἀκμάζομεν.

10 de Zuparovolais] Antea Zuparovoas. Mutavit Toupius in Epist. de Syracusiis p. 328.

1 Ad v. 46. hæc e cod. Laur. 46. supplenda sunt: Θρακιστὶ, ἀντὶ τοῦ οὐδὲ Ἰλλυριστί. Glossa Vat. 5. Γράφεται, οὐδὶ εἰ Βουλγαριστί, ἡ Ἰλλυριστί, οίδα.—Idem cod. Laur. ad κέκαρμαι ἐκείροντο γὰροί Θρᾶκες, διὰ τὸ μἡ ἐν πολέμοις διὰ τού-

των αλασθαί (Warton, suspicatur αλαθίαι) ή κενον έχειν βάρος αὐτούς.

<sup>2</sup> χρόνος] Post hoc verbum supple e dicto cod. Laurent. ταχέως ξπεισιτό γήρας ήμων τοις κροτάφοις. και αι πολιαι άει καθέρπουσιν άπο των αὐτων μέχρι τοῦ γενέιου ἐφεξης. διο ποιείν τι δεί, ξως το γόνυ χλωρόν.

#### EIATAAION IE.

1. ΕΝΔΟΙ. 'Αντί τοῦ ἔνδον ἐστί; τοπικόν ἐπίρρημα, ως τὸ Μεγαροῖ, Πυθοῖ, ἀντιπίπτει δὲ τούτοις τὸ οἴκοι. Η Γοργω δέ Φησι πρὸς τὴν θεράπαιναν ἔνδον ἐστίν ἡ Πραξινόα; πρὸς ἡν ἡ δούλη ως χρονίαν λέγει Γοργω Φίλα ΩΣ ΧΡΟΝΩ, ἀντί τοῦ ως δια χρόνου. εἶτα μικρὸν διαστήσασα ἐπάγει, ΕΝΔΟΝ, ἀντί τοῦ ἔνδον ἐστί.

4. "Ηδη ἐπιπόνως, μόλις πρὸς ὑμᾶς ἐσώθην ἀπὸ τοῦ ὅχλου καὶ τῶν

άρμάτων.

6. ΚΡΗΠΙΔΕΣ. ήγουν, πανταχού κεκρηπιδωμένοι άνδρες.. λέγει δε

τους έν τῆ πόλει στρατιώτας.

7. Ἡ δὲ δδὸς πολλή. σὰ δὲ EKAΣΤΟΤΕΡΩ, ἀντὶ τοῦ, πόρρω μοι οἰκεῖς.

- 8. Ή Πραξινόα ταθτά φησι περὶ τοῦ ἰδίου ἀνδρός ὅτι μακρὰν ἐμισθώσατο τὴν οἰκίαν. ΠΑΡΑΡΟΣ δὲ ὁ παρηρτημένος τὴν γνάμην, ὁ ἀνάρμοστος, ὁ ἀχρήσιμος καὶ μάταιος ἐκ μεταφορᾶς τῶν ³παρήρων ἴππων,
  οῖ τινες τῷ ζυγῷ οὐ χρησιμεύουσιν. ΙΛΕΟΝ δὲ λέγουσι τὸν φωλεὸν
  ἀπὸ τοῦ τὰ ἑρπετὰ ἐν αὐτῷ εἰλεῖσθαι. ΦΘΟΝΕΡΟΝ δὲ ἀντὶ τοῦ φιλόνεικον.
- 13. ΑΠΦΤΝ. Οὖτω τὸν πατέρα καλοῦσιν, ἀφ' οὖ τις πέφεκεν. λέγεται δὲ ὑποκοριστικῶς ἤδη δὲ ἀπὸ τούτου καὶ τὸν πρεσβύτην.
- 14. Ναὶ μὰ τὴν θεόν ναὶ μὰ τὴν κόρην. εὖ δὲ τὸ τὰς Συρακουσίας ταύτην ὀμνύναι. Φασὶ γὰρ τὸν Δία τῆ Περσεφόνη τὴν Σικελίαν δωρήσασθαι. ἡ Πραξινόα δέ φησι ταῦτα τὸν ἄνδρα μεμφομένη. ὁ ἀπφῦς οὖν Φησὶν ἐκεῖνος, ὡς λόγω εἰπεῖν, τρισκαιδεκάπηχυς ὑπάρχων ἀνήρ, πρώην ἐν τῆ πανηγύρει νίτρον θέλων ἀγοράσαι, ἄλας ἡμῖν ἀντὶ νίτρου ἡνεγκεν, ὡς τοῦ πωλοῦντος ἄλας ἀντὶ νίτρου δεδωκότος.

18. Ἡ Γοργώ ἐπὶ τοῖς ὁμοίοις μεμφομένη τὸν οἰκεῖον ἄνδεα φησί· καὶ ὁ ἐμὸς ἀνὴρ Διοκλείδας, ἐπτὰ δεαχμῶν ⁴ἡγόςασε ποκάρια γεγηρακότων προβάτων.

20. Οὐχ ἔρια, ἀλλ' ΕΡΓΟΝ ΕΠΙ ΕΡΓΩ, διὰ τὸ δὶς αὐτὰπλύνεσθαι.

ΚΥΝΑΔΑΣ δε οδον κύνεια, τραχέα.

- 21. ΤΑΜΠΕΧΟΝΟΝ. Τὸ περιβόλαιον, τὸ ἰμάτιον. ΚΑΙ ΤΑΝ ΠΕΡΟΝΑΤΡΙΔΑ. τὸ πέπλον καὶ ἐνδυμα, ὅπερ πρῶτον ὑπεζώννυντο. εἴεηται δὲ ἀπὸ τοῦ περονᾶσθαι, καὶ τῆς ἐπωμίδος ἐπιλαμβάνεσθαι, τὸς αἰ Μακεδονίτιδες.
- 22. Είς τὰ βασίλεια πορευθώμεν τοῦ ἀφνειοῦ καὶ πλουσίου Πτολεμαίου, θεασόμεναι τὸν \*Αδωνιν.
- 25. 'Αντί τοῦ ἐξ ῶν εἶπες, καὶ ἐξ ῶν ἐθεάσω, ἐκ τούτων διηγήσαιο ἀν τῷ μὴ θεασαμένφ.

27. Ἡ Πραξινόα φησὶ πρὸς τὴν δούλην ἐν ἤθει οι Εὐνόα, ἄρασα τὸ

<sup>3</sup> παρήρων] Pro hoc adscribunt in 4 ηγόρασε] ηγόρασεν έ ποκάρια. Tou-margine veteres editt. παρηόρων. Vide pius in Epist. de Syracus. p. 331. Valcken. ad Herodot. p. 236. 45.

νάμα, εἰς μέσον θὲς αὐτό. θέλει εἰσεῖν, μη ἀμελῶς εἰς τὸ μέσον αθτὸ θήσεις.

32. ΟΚΟΙΛ ΘΕΟΙΣ ΕΔΟΚΕΙ. 'Αντὶ τοῦ εἶτε καλῶς, εἴτε κακῶς. ΚΛΑΞ δὲ ἡ κλεῖς Δωρικῶς.

34. ΚΑΤΑΠΤΥΧΕΣ. Τὸ δίπτυχον ἐμπερόνημα καὶ διπλοῦν. λέγει δὲ τὴν διπλοίδα, ἢν Ομηρός Φησι δίπλακα μαρμαρέηκ.

35. ΠΟΣΣΩ. Ήγουν, δια πόσης εξόδου σοι κέκοπται από τοῦ ίστοῦ· ἡ δια πόσου σοι από τοῦ ίστοῦ καθηρέθη, 5 καὶ εξυφάνθη.

36. Πλέον ἡνάλωσά Φησιν ἡ δυείν μνᾶν καθαροῦ ἀργυρίου.

- 38. ΚΛΛΟΝ. Τοῦτο ἀληθὲς εἶπας, λέγει ἡ Πραξινόα, ὅτι κατὰ γνώμην μοι ἐξυφάνθη. εἶτα ἀντιστρέφει τὸν λόγον πρὸς τὴν θεράπαιναν καί την φήσι φέρε μοι τὸ ἀμπέχονον καὶ τὴν ΘΟΛΙΛΝ, ἤγουν τὸ σκιάδιον, τὸν πέτασον, εὐκόσμας ἐπίθες. εἴρηται δὲ ἀπὸ τοῦ θόλα ἐοικέναι. οἱ δὲ ᾿Λττικοὶ τὸ σκιάδιον ὅσκίρον καλοῦσι.
- 40. ΤΕΚΝΟΝ. Απέστρεψε τὸν λόγον πρὸς τὸ παιδίον τὸ κλαῖον, <sup>7</sup>καί φησιν, οὐκ ἄξω σε τέκνον μετ' ἐμοῦ, ὅτι ἡ μορμώ Ἱππος δάκνει. εἰς κατάπληξιν τοῦτο ἔλεγον, ὅθεν καὶ τὰ προσωπεῖα μορμολύκεια ἔλεγον.

46. Πολλά τοι ὁ Πτολεμαῖε (τὸν Φιλάδελφον λέγει) ἐποιήθησαν καλὰ ἔργα.

- 47. Έξ οδ ό πατής σου ἀπεθεώθη, ό Σωτήρ Πτολεμαΐος, δς ἢν πατήρ τοῦ Φιλαδέλφου.
- 48. ΔΑΛΕΙΤΑΙ ἀντὶ τοῦ βλάπτει. ΠΑΡΕΡΠΩΝ. παρασυρόμενος Αἰγυπτιστί. τὸ πᾶν σὺν τοῖς ἄλλοις σου καλοῖς ἔργοις καὶ τοῦτο. οὐκέτι γὰρ κακοῦργος λυμαίνεται τὸν παριόντα, ἔξαπατήσας Αἰγυπτιστί. ἡπάτων γὰρ πολυπείρως παίζοντες κακὰ παίγνια παραλογισμοῖς Αἰγυπτιακοῖς. ἀπατηλοὶ γὰρ καὶ <sup>8</sup> Αἰγύπτιοι. ΚΕΚΡΟΤΗΜΕΝΟΙ δὲ, διεβραπισμένοι, ἐθάδες πανούργων ἔργων. ἡ δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν κεκεντρωμένων χαλκῶν. [Κεκροτημένοι ἀντὶ τοῦ ἐβραπισμένοι, ἐθάδες πανούργων ἔργων. <sup>9</sup> ἡ δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τοῦ κεκροτημένου χαλκοῦ. καὶ Σοφοκλῆς πάνσοφον κρότημα, Λαέρτου γόνος.]

51. ΤΩ γλυκεϊά μοι Γοργώ, τί ἄρα ἡμῖν ἔσται; εὐλαβοῦνται γὰς

θεασάμεναι τους πολεμικούς ίππους πομπεύοντας.

54. ΔΙΑΧΡΗΣΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΑΓΟΝΤΑ. Διαφθεσει τον ιπποπόμον, ή τον ήνίοχον.

- 57. Οἱ δὲ ἔπποι κεχωρήκασιν εἰς δυ ἔδει τόπον. τὸ δὲ ΚΑΤΤΑ ΞΥΝΑ-ΓΕΙΡΟΜΑΙ, ἀντὶ τοῦ ἀνακτῶμαι ἐμαυτὴν ἀπὸ τῆς ταραχῆς.
  - 58. ΨΤΧΡΟΝ. Ήγουν τὸν ψυχροποιόν.

<sup>5</sup> καὶ ἐξυφάνθη] καὶ οἶον ἐξυφ. habet Valcken. ad Adoniaz. p. 339. C. De vocab. ἔξοδος conf. Hemsterhus. ad Aristoph. Plut. p. 111.

6 onipov] sic Valcken. ad Adoniaz. p.

343. Β, correxit vulgatum σκίδρον.

<sup>7</sup> καί φησω]. Ηæc e cod. Laur. 46. ita supplenda sunt: καί φησι, Μορμώ, δάκνει Ίππος. Εἰς κατάπληξιν etc. ΜΟΡΜΩ. Λαμεία βασίλισσα Λαιστρυγόνων, ἡ μὲν Γελὼ

λεγομένη, δυστυχούσα τερὶ τὰ ἐαυτῆς τέκνα ὡς ἀποθνήσκοντα ήθελε, καὶ τὰ λειπόμενα φονεύειν.

<sup>8</sup> Αἰγύπτιοι] Warton., e cd. Laur. post hoc vocabul. addit: &s λέγει ὁ Αἰσχύλος. Δεινοὶ πλέκειν τοι μηχανάς Αἰγύπτιοι.

<sup>9</sup> ἡ δè μεταφορὰ] Confer de hoc additamento Wartoni e cod. Laur. Valckenarium ad Adoniaz. p. 356. A. B.

60. ΕΞΑΤΔΑΣ. Εν τισι γράφεται καὶ Εξ αύλας ω ματες; ή Γοργώ φησι πρὸς γραῦν τινά: λέγε ήμιν ω μητερ, εὐμαρὲς εἰσελθεῖν; ή δέ φησι πειράθητε καὶ εἰσελεύσεσθε εἰς τὴν τῶν βασιλείων αὐλήν.

62. Ἡ Γοργώ φησιν, ὅτι χρησμοὺς ἀποφοιβάσασα ἡ γραῦς ἀπηλίε.

64. Φησίν, δτι τὰ πάντα αὶ γυναϊκές γικώς κουσι, καὶ ότι ὁ. Ζεύς λάθρα τη "Ηρα συνηλθε καί "Ομηρος Είς εὐνην Φοιτώντε φίλους ελάθοντο τοχηας. Αριστοτέλης δε ίστορεί έν τῷ περί Ερμιόνης ίερφ, το ή διατριβή, περί του Διος και της Ήρας γάμου. τον γάρ Δία μυθολογεί επιβουλεύειν τη Ηρα τμιγηναι, έτε αυτήν ίδοι χωριάθεισαν άπο των άλλων θεών. βουλόμενος δε άφανής γενέσθαι και μή όφθηνας ύπ' αύτης, την ύψιν μεταβάλλει είς κόκκυγα καὶ καθέζεται είς δρος, δ πρώτου μεν Θρόναξ έκαλέιτο, νῦν δὲ Κόκκυξ. τὸν δὲ Δία χειμάνω ποιησαι δεινόν τη ἡμέρα ἐκείνη. την δε ηραν πορευεμένην μόνην, άφικέσθαι πρός το όρος και καθέζεσθαι έπ' αὐτὸ, ὅπου νῦν ἐστὶν ἱερὸν Ἡρας τελείας, τὸν δὲ κόκκυγα ριγάντα καὶ πεφρικότα δια τον χειμώνα, καταπετασθήναι και καθεσθήναι έπι γένατα αύτης. την δε Ηραν ίδουσαν αύτον δίκτειραι και περιβαλείν τη άμπεχόνητον δε Δία εύθέως μεταβαλείν την όψιν και έπιλαβέσθαι της Τρας. της δε μίξιν παραιτουμένης διά την μησέρα, αὐτὸν ύποσχέσθαι γυναϊκά ταύτην ποιήσασθαι. καὶ πας 'Αργείοις δὲ οἱ μέγιστοι τῶν Ελλήνων τιμῶσι τὴν θεόν τὸ δὲ ἄγαλμα τῆς 'Ηρας ἐν τῷ ναῷ καθήμενον ἐν θρόνῳ, τῆ χειςὶ έχει σκήπτρον, καὶ ἐπ' αὐτῷ τῷ σκήπτοῳ κόκκυξ.

67. Είκος την Ευτυχίδα Γοργούς είναι θεράπαιναν.

68. ΑΠΡΙΕ. Αντί τοῦ έμπεφυκότως, ώστε μη <sup>2</sup>διαποίσαι την συμφυίαν.

74. 'Αντί τοῦ, καὶ εἰς ώρας καὶ ἐσαεὶ καλῶς εἴης περιστέλλων καὶ τημελούμενος ἡμῶν.

76. Αγε ο δειλαία, βιάζου, και συ ώθει, ώστε σε είσελθεϊν. έπειτα είσελθούσης αυτής φησή κάλλιστα ένδοι πάσαι.

77. Ο ΤΑΝ. 'Ως παροιμίας ούσης, ἀποκλείσας την νύμφην τις, καλῶς τά γε ἔνδον ημιν ἔχει, φησί, διὸ καὶ η Γοργαὶ οὕτως ἐφιρόνησεν.

.. 80. ΕΡΙΘΟΙ δε οι 3 ύπουργοί: ήγουν, ingoupγοί.

82. ΩΣ ΕΤΤΜ. 'Αντί τοῦ, τὸς ἀληθῶς ἐστήκαστ, καὶ τὸς ζώντα ἀληθῶς συστρέφονται, καὶ οὐκ ἐνὺφαντά εἰσιν.'

86. ΤΡΙΦΙΛΑΤΟΣ. 'Ο πολυφίλητος. ώς καὶ παρ' Ομήρω 'Ασπασίη τριφίλητος. ἡ ὅτι ὑπὸ τριῶν ἐφιλήθη, 4 Διὸς, 'Αφροδίτης, καὶ Περσεφόνης ἐν ἄδη.

87. Παύσασθέ φησιν ω ἐπίπονοι ἀνήνυτα καὶ ἄπειρα ΚΩΤΙΛΛΟΙΣΑΙ,

10 ἡ διατριβή] Cod. Laur. 46. pro vulgato διώτερον habet ἡ διατριβή ίστορεί unde veram lectionem restituimus: Aristoteles refert in templo Hermiones, sive tractutu de nuptiis Jovis et Junonis. Ceterum Toupius pro lepó malit lepóv in libro de Hermiones delubris. Forsitan etiam Έρμιόνης mutandum in Hoas.

τα Paris. 2832. vid. Bastii Ep. Crit. p.

200.

<sup>2</sup> διαπρίσαι] Antea legebatur διαπρήσαι, quod certatim mutarunt Reinesius, Stephanus in Thesauro, alii. Conf. Oudendorp. ad Thom. M. p. 107.

3 υπουργοί] legendum, ai iστουργοί, ήγουν ἐριουργοί. vide Valcken. ad Adoniaz. p. 373. B. et in Dissert. in Schol. Hom. ined. p. 124. Atque ἐριουργοί est in margine veterum editionum.

4 Διδς] Διονύσου suspicatur Valcken.

l. c. p. 878. B.

ήγουν πολυλογούσαι. κατίλην γκρ λέγουσι την χελιδόνα. τουτο δέ φησί τις παρεπόμενος και άγανακτών έπι τη άγαν αύτων άδολεσχία. διὸ καὶ έπιτιμα αύταϊς, ώς τὰ κατὰ μέρος των εἰκόνων ἀνερευνώσαις εἶτα ποὸς ἐαυτὸν ἐπιστρέφων.

88. ΤΡΤΓΟΝΕΣ ΕΚΚΝΛΙΣΕΤΝΤΙ ΠΛΑΤΟΙΑΣΔΟΙΣΑΙ. Ήγουν Δωρίζουσαι πάντα. τὸ γὰρ πλατυάσδοισαι τοιοῦτόν ἐστιν. οἱ γὰρ Δωριεῖς πλατυστομοῦσι τὸ α πλεονάζοντες. ΕΚΚΝΛΙΣΕΤΝΤΙ δὲ ἀντὶ τοῦ δια-

φθερούσιν.

91. ΚΟΡΙΝΘΙΑΙ. Κοριφθίων γέρ ἐποικοι οἱ Συρακούσιοι, ώς καὶ ὁ Βελλεροφών. Κορίνθιος δὲ καὶ ὁ Βελλεροφόντης.

92. Αντί του, κατά τους Πελοποννησίους. την γάο Πελοπόννησον

φκησαν οἱ Δωριείς οἱ σὺν Ἡρακλείδαις.

94. 'Αντί τοῦ, μηδείς γένοιτο, ε Περσεφόνη, άλλος ήμῶν χύριος. ΜΕΛΙΤΩΔΕΣ δὲ τὴν Περσεφόνην φησί κατ ἀντίφρασιν, ώς καὶ κόρην διὰ τὸ τὰς ξέταίρας αὐτῆς καὶ τῆς Δήμητρος μελίσσας λέγεσθαι.

95. Μή μοι κενόν το μέτρον ἀποψήσης.

97. ΑΡΓΕΙΑΣ. "Αδηλον τίς ή ποιήτρια αυτή ένιοι δε 'Αργείας αυτήν -φασιν είναι θυγατέρα, όμώνυμον τῆ μητρί είναι δε εκείνην Σικυανίαν.

100. ΓΟΛΓΟΣ πόλις Κύπρου, ώνομασμένη ἀπὸ Γολγοῦ τινὸς 'Αδώνι-

δος καὶ 'Αφροδίτης. ΙΔΑΛΙΟΝ δὲ πόλις καὶ αὐτὴ Κύπρου.

- 101. ΕΡΤΕ, πόλις Σικελίας, ἀπὸ Ερυκος τοῦ 6 Βούτου καὶ Αφροδίτης. ΧΡΤΣΩ. Διὰ τούτου δηλοῖ, ὅτι οἱ ἐρῶντες χουσῷ πείθουσι τοὺς ἐρωμένους.
- 103. ΜΗΝΙ ΔΤΩΔΕΚΑΤΩ. Τινές <sup>7</sup>δὲ ἐξαμήνου φασὶν ἀνέρχεσθαι τὸν "Αδωνιν. Μαλακοὺς δὲ ἔχειν πόδας ἔφη τὰς Ωρας, ἐπεὶ τὸ ἔας μα-, λακόν.
- 107. ΒΕΡΕΝΙΚΗΝ δε λέγει την τοῦ Σωτησος γυναϊκα, μητέρα δε τοῦ Φιλαδέλφου καὶ 'Αρσινόης.
  - 109. ΤΙΝ. 'Αντί τοῦ σοὶ φησί χαριζομένη ή της Βερενίκης θυγάτηρ.
- 111. ΑΡΣΙΝΟΗ πᾶσι καλοῖς ΑΤΙΤΑΛΛΕΙ καὶ δεξιοῦται τὸν Αδωγιν. ἀτιτάλλω γὰς ἐκ τοῦ κ στερητικοῦ μορίου καὶ τοῦ ταλάσσω, τὸ κοπιῶ. σημαίνει δὲ τὸ ἀναπαύω, καὶ μὴ διὰ κόπου ταλαίνω. ἡ ἀπὸ τοῦ ἄττω, τὸ ὁρμῶ, καὶ τοῦ ἄλλω, τὸ πηδῶ καὶ σημαίνει τὸ αὐξάνω.
- 112. Πάντα φησὶ τὰ ἀκρόδρυα <sup>8</sup>παρατίθενται τῷ 'Αδώνιδι, ἀπὸ παντοίας ἰδέας ὀπωρῶν. εἰώθασι γὰρ ἐν τοῖς 'Αδωνίοις πυροὺς καὶ κριθὰς σπείρειν ἔν τισι <sup>9</sup>προαστείοις, καὶ τοὺς φυτευθέντας κήπους 'Αδωνίους προσαγορεύειν.

114. ΑΛΑΒΑΣΤΡΑ, σκεύη μύρων δεκτικά. ΠΛΑΘΑΝΑΙ δε εν αίς

5 éralpas] Pro hac voce Anna ad Callim. Apollin. 110. reponit lepelas. De ipsa appellatione conf. Muret. V. L. ii. 20. Schol. ad Pind. Pyth. iv. 104. Heyn.

tatim mutarunt viri docti, veraque lectio est jam in margine veterum editionum. De Buta conf. Diodorus Sicul. iv. p. 326. ibique Wesseling. Apollon. Rh. i. 95.

Apollodor. i. 9. 25. Est Bytes in Argonautis. vid. Tzetz. ad Lycophr. 175. p. 437. Müll. Hygin. Mythol. f. 260. Cluver. Sicil. Ant. ii. 1. p. 289. sq.

[7 L, 8; & G. H. S.]

8 παρατίθενται] Antea legebatur περι-

τίθενται, quod Toupius mutavit.

<sup>9</sup> προαστείοιs] Hant vocem tuetur Bastius in Epist. Crit. p. 193. sq.

διαπλάττουσι τοὺς ἄρτους. ΑΝΘΕΑ δὲ τὰ ἐπιπάμματα τῶν ἄρτων. λέγεν δὲ τὰ σήσαμα.

117. ΓΛΥΚΕΡΩ ΜΕΛΙΤΟΣ. 'Αντί τοῦ, πλακοῦντες διάφοροι.

119. ΣΚΙΛΔΕΣ. 'Αντί τοῦ χλωραί σχηναί και καλύβαι ἀνήθων σὖν αὐτῷ τῷ καρπῷ καταβριθόμεναι γεγόνασιν.

120. Τὰς χαλύβας φησίν ὑπερπέτονται οἱ "Ερωτες, ώς οἱ νεοσσοὶ τῶν

αηδόνων.

123. Ω ΕΒΕΝΟΣ. Την λοιπην κόσμησιν την βασιλικήν θαυμάζει.

124. ΑΙΕΤΩ. 'Ως πεποικιλμένων ἀετών έλεφαντίνων, παὶ βασταζόντων Γανυμήδην.

125. 'Ως μαλαχῶν ταπήτων ὑπεστρωμένων τῆ κλίνη τῆς 'Αφροδίτης, οὖς Φησιν ὑπὸ τῆς Μιλήτου καὶ Σάμου ἡηθήσεσθαι μαλακωτέρους ὖπνου, διὰ τὸ παρ' αὐτοῖς εἰς κάλλος τὰ στρώματα γίνεσθαι.

130. ΤΟ ΦΙΛΑΜ'. Τὸ τοῦ 'Αδώνιδος δηλαδή. οὐδέπω γὰς κέκαςται

τὰ γένεια, ώς κεντῶσιν, ἀλλ' το ἔτι χνοάζει.

132. ΑΜΑ ΔΡΟΣΩ. 'Αντὶ τοῦ ἄμα ἡμέρα. τότε γὰς πίπτει ἡ δρόσος ἐν τῆ γῆ.

133. ΟΙΣΕΤΜΕΣ. Έπλ γαρ την θάλασσαν εκφέροντες του Αδωνιν,

Ι ἔρριπτον ἐπ' αὐτήν.

139. ΕΙΚΟΤΙ. Εἴκοσι παίδων. τῷ γὰρ ἀςτίφ ἀςιθμῷ ἀποκέχρηται\*

ώς και Σιμωνίδης. "Ομηρος δε έννεακαίδεκα λέγει.

141. ΔΕΤΚΑΛΙΩΝΕΣ. 'Αντί τοῦ Δευκαλίδαι, ἀπὸ Δευκαλίωνος <sup>2</sup> Θεσσαλοῦ τούτων γὰρ ἐβασίλευσεν ὁ Δευκαλίων ἡ οἱ Λοκροί Δευκαλίων γὰρ ἐν Κύνφ τῆς Λοκρίδος ἄκησεν.

143. ΙΛΑΘΙ. 'Αντί τοῦ ικάσθητι, κατὰ ἀποκοπήν Δωρικῶς.

### EIATAAION is.

5. ΗΜΕΤΕΡΑΣ ΧΑΡΙΤΑΣ. Τὰ οἰχεῖα ποιήματα.

- 8. ΣΚΤΖΟΜΕΝΑΙ. Λοιδοροῦσαι. τὸ σκύζειν κυρίως ἐπὶ λέοντος, ὅταν τὸ ἐπισκύνιον χαλάση ὀργιζόμενος. λέγεται δὲ ἡ τῶν ὀφρύων κάθεσις ἐπισκύνιον. τοῦτο δὲ ποιεῖ ὁ λέων, ὅταν κυσὶ κυκλωθῆ. καὶ μέλλη πολεμεῖν αὐτοῖς.
- 9. ΑΛΙΘΙΗΝ. "Ηγουν ματαίαν όδόν, άλλοτρίαν, πεπλανημένην άπδ τοῦ άλῶ, τὸ πλανῶ.
- 18. ΑΠΩΤΕΡΩ Η ΓΟΝΥ ΚΝΑΜΑ. Παροιμία ἐστὶ τὸ πορρωτέρω ἡ κνήμη τοῦ γόνατος. τίθεται δὲ αὖτη ἐπὶ τῶν ἀγαπώντων ἐαυτούς; καὶ λεγόντων προτιμωτέρους εἶναι αὐτοὺς τῶν ξένων οἱ γὰς πορρωτέρω οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς εἰσίν. ἐνήλλακται δὲ ἡ παροιμία, εἰ λεχθήσεται χωρὶς ὑποδια-

¹ ἔρριπτον ἐπ' αὐτήν] Hemsterhus. ἔρρυπτον ἐπ' αὐτῆ vel ἐν αὐτῆ. vid. Valck. l. c. p. 410. A: <sup>2</sup> Θεσσαλοῦ] Valcken. p. 412. C. pro Θεσσαλοῦ cum Clariss. Ruhnkenio ol Θεσσαλοί et mox pro Κύδυφ, scribendum Κύνφ τῆς Λοκρίδος, cum eodem et Ti. H. ex Strabonis ix. p. 651. A."

<sup>10</sup> ἔτι χνοάζει] Vulgo ἐπιχνοάζει. Correxit Hemsterhus. Vid. Valcken. ad Adoniaz. p. 409. A.

στολής, έδει γάρ εὖτως εἰπεῖν πορρατέρω κνήμη γόνυος. εἰ δὲ μετά ὑποδιαστολής, οὐκ ἐνήλλακται.

34. ΑΝΤΙΟΧΟΙΟ. 'Αντί τοῦ ἀγαν πλούσιος, ὅστε πολλοῖς παρέχειν τροφήν. ἀλλ' οὐδὲν ὁ πλοῦτος αὐτῶν πρὸς τὴν νῦν δόξαν, εἰ μὴ ὑπὸ Σιμωνίδου ἐμνήσθησαν. 'Αντίοχος δὲ βασιλεὺς Συρίας, τὰ δὲ περὶ 'Αλεύαν τὸν Σιμίου πάντα ἀνείλεκτο Εὐφορίων. ὁ δὲ 'Αντίοχος Έχεκράτιδος καὶ Σύριδος υίὸς ἦν, ὡς φησι Σιμωνίδης.

35. ΠΕΝΕΣΤΑΙ. Θεόπομπός φησι τοὺς δουλεύοντας τῶν ἐλευθέρων πενέστας καλεῖσθαι παρά Θεσσαλοῖς, ὡς παρὰ Δακεδαιμονίοις εἴλαπας.

36. ΣΚΟΠΑΔΑΙΣΙΝ. Έκ τούτου πολύν πλοῦτον δηλοῖ. οἱ δὲ Σκοπάδαι Κρανώνιοι τὸ γένος. ΚΡΑΝΩΝ δὲ πόλις Θεσσαλίας, ὅθεν Σκόπας ὁ Κοανώνιος Κρέοντος καὶ Ἐχεκρατίας υἰός. καὶ Σιμωνίδης ἐν θρήνοις. Σκοπάδαι οὐν οἱ Θεσσαλοί.

39. Κρεώνδας δε ό Σκόπας.

- 44. ΛΙΟΛΑ ΦΩΝΕΩΝ. τὸν Σιμωνίδην φησί, παρόσον ἐχεῖνος τοῖς προειρημένοις ἐνδόξοις ἀνδράσι τῶν Θεσσαλῶν ἐπινίκιω ἔγομψε καὶ θρήνους.
- 49. ΚΤΚΝΟΝ λέγει τὸν Ποσειδῶνος καὶ \*Καλύκης, τὸν ἀνηρημένον ὑπὸ ᾿Αχιλλέως. λευκὸς γὰρ ἦν τὴν χροιὰν ἐκ γενετῆς, ὡς Φησιν Ἑλλάνικος. διὸ καὶ θῆλυν αὐτὸν εἶπεν ὁ Θεόκριτος διὰ τὴν χροιάν. Ἡσίοδος δέ Φησιν αὐτὸν τὴν κεφαλὴν ἔχειν λευκήν. διὸ καὶ ταύτης τῆς κλήσεως ἔτυχεν.

71. Οὖπω φησὶν ὁ πᾶς διῆλθεν ἀγών, ἔτι ἔσονται πολλοὶ νικηφόροι, ποιητῶν χρείαν ἔχοντες. Ἐκ γὰρ τῶν ἵππων καὶ τῶν τροχῶν τοὺς ἱερονί-κας δηλοῖ. ἢ τρόχον ἄρματος τὸν τῆδε λέγει, ἀντὶ τοῦ πολλαὶ ἔσονται μεταβολαί.

76. Τοὺς Καρχηδονίαν οἰκοῦντάς φησι ΦΟΙΝΙΚΑΣ. οὖτοι γὰρ συνεχῶς ἐστράτευσαν Συρακουσίοις, ὡς λέγεται καὶ παςὰ Πινδάρφ. οἱ γὰρ Φοίνικες ἄποικοι Τυρίων.

83. MATPI. Τὴν Δήμητραν λέγει καὶ τὴν Περσεφόνην δεἰληχέναι τὰ τῶν Συρακουσίων ἄστυ οἰον, τὰς Συρακούσας, παρόσον Κορινθίων ἄποικοι οἱ Συρακούσιοι.

84. 'Ως Θουκυδιδης φησί, ΛΥΣΙΜΕΛΕΙΛΣ <sup>6</sup>λίμνη εν Συρακούσαις.

85. ΕΧΘΡΟΤΣ ΕΚ ΝΑΣΟΙΟ. Τοὺς Καρχηδονίους ἐκ τῆς Σικελίας.

- 86. ΣΑΡΔΟΝΙΟΝ ΚΑΤΑ ΚΥΜΑ. Διὰ τούτου γάς ἐστιν ὁ εἰς Καςχηδόνα πλοῦς ὁ κατὰ τὴν νῆσον Σαρδώ. ὁ καλεῖται Σαρδώον.

93. 7 ΣΚΙΓΙΝΑΙΟΝ δε έσπερινόν, ή παρά την σκίπαν, ή παςά το κνέφας πεποίηται. κνὶψ γὰρ ζῶόν ἐστι βραδυκίνητον.

3 ἀγείλεκτο] omnia collegit Euphorio. xv. 64. Vulgatam ἀνείλετο mutavit Reisk. Vide δλίμνη ] Antea legeb Τουρ. correserunt Reinesius et

<sup>4</sup> Καλύκης] Vulgo Κήϋκος. Correxit Toup. Conf. Hygin. fab. 157.

\* εἰληχέναι] Vulgo εἰληφέναι. Corresit Valcken. ad Herodot. p. 535. 99. Intelestigitur Ceres Hermione, de qua vide Toup. in Animadv. in Schol. ad Idyll.

Scorreverunt Reinesius et Foupius. Thucyd. vii. 53.

7 σκιπναίον] Heinsius Lectt. Theocr. p. 884. hæc ita supplet: σκιπναίον δε εσπερινόν, ή παρά την σκνίπαν, ή παρά την κνέφας πεποίηται ή παρά την κνίπα κνίψη γάρ κ. τ. λ.

94. NEIOI. τουτέστιν αὶ κεχερσωμέναι χῶραι νεάζοιντο πρὸς τὸν σπόρον τουτέστιν, ἀροτριοϊντο, ἡνίκα ὁ τέττιξ ἐπὶ τῶν ὑψηλῶν κλάδων ἡχεῖ κατὰ τὴν μεσημβρίαν, τοὺς ποιμένας Φυλασσόμενος. ἐλάσαντες γὰρ οὖτοι ὑπὸ τὴν σκιὰν τὰ θρέμματα ἐν τῆ μεσημβρία, θηρῶσι τοὺς τέττιγας. τὸ δὲ ΔΙΑΣΤΗΣΑΙΝΤΟ ἀντὶ τοῦ διυφήνειαν.

99. ZKTOIKOIO. Tou Aryonivou Eugelvou.

100. ΑΣΦΑΛΤΩ. Ἡρόδοτος ἱστορεῖ, ὅτι ἀσφάλτω ἔδησεν ἡ Σεμίραμις τὸ τεῖχος ἀντὶ πηλοῦ.

101. ΕΓΩ. 'Ο έγκωμιάζων δηλονότι.

104. ΕΤΕΟΚΛΕΙΟΙ θυγατέρες. 'Ετεοχλέους θυγατέρας έφη τας Χάριτας, δια το 'Ετεοχλέα τον Κηφισού πρώτον αποθύσαι Χάρισιν έν

'Ορχομενώ τῷ Μινυείφ.

105. ΘΗΒΑΙΣ. 'Απεχθόμενον δὲ αὐτὸν ἔφη ταῖς Θήβαις, διὰ τὰ τεθρυλλημένα ἐπὶ <sup>8</sup> Εργίνω τῷ 'Ορχομενίω. οὖτος γὰρ ἀναιρεθέντος τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Κλυμένου ὑπὸ Θηβαίων εἶλε τὰς Θήβας, καὶ Φόρους ἔταξεν, ἕως οὖ 'Ηρακλῆς τοῦ δασμοῦ τοὺς Θηβαίους ἀπέλυσε, μάχη νικήσας τοὺς 'Ορχομενίους.

106. ΑΚΛΗΤΟΣ ΜΙΜΝΟΙΜΙ. Οὐκ ἀν ἀπέλθοιμι. καλούμενος δὲ

μεθ' ύμων, ὦ Χάριτες, καὶ τῶν Μουσῶν, πορεύσομαι θαρρῶν.

# EIΔTAAION Iζ.

ΕΚ. Ο νοῦς, πῶν φησὶ ποίημα ὅταν γράφωμεν, ὑμνοῦμεν τὸν Δία
 ἐν πρώτοις, καὶ πυμάτοις, καὶ μέσοις. καὶ Πτολεμαίου οὖν μνησθῶμεν

ἐν ἀςχῆ, καὶ μέσω, καὶ ἐν τέλει τοῦ ποιήματος.

9. Ως περὶ τὴν "Ιδην τὴν πολύδενδρον ύλοτόμος ἐλθῶν ἔργου πολλοῦ προκειμένου σκοπεί πόθεν ἄρξεται" οὖτω δὲ κάγω ἀπορῶ, πόθεν πρὸς ὖμνον εἰσβάλλω. "Ιδας δέ φασι πάντα τὰ ὑψηλὰ ὄρη, ἀπὸ τοῦ ἀπ' αὐτῶν δύνασ-θαι ἰδεῖν πάντα.

14. Τοῦ Πτολεμαίου τοῦ Λαγοῦ φησίν, δς ἡν πατήρ τοῦ Φιλαδέλφου.

ΟΚΑ. 'Αντί τοῦ όταν βουλεύσηται.

 Τὸν Σωτῆgά φησι Πτολεμαῖον <sup>9</sup>τὸν Λαγοῦ, καθὸ ἐξεθεώθη ὑπὸ τοῦ υἱοῦ.

23. Χαίρον ὁ Ἡρακλῆς ἐπὶ τοῖς τῶν ἐγγόνων υἰοῖς καὶ ἀπογόνοις ἀπαθανατισθεῖσιν. ἀποτείνει δὲ τὸν λόγον εἴς τε τὸν μέγαν ᾿Αλέξανδρον καὶ εἰς τὸν Πτολεμαῖον. ἀμφότεροι γὰς ἦσαν ἀφ Ἡρακλέους. τὸ δὲ ΛΜΦΟΙΝ ἀντὶ τοῦ τοῖς δυσί, τῷ Πτολεμαίω καὶ τῷ ᾿Αλεξάνδρω. ΤΗΩΛΕΝΙΟΝ δὲ τὴν ὑπὸ μασχάλην οὖσαν.

34. Βερενίκην λέγει την Λαγού μεν θυγατέρα, γυναϊκα δε Πτολεμαίου

του Σωτήρος. αυτη δυ ταίς σώφροσι γυναιξίν εύδηλος ήν.

- 36. Ἡ Αφοδίτη φησίν αὐτῆς εἰς τὸν κόλπον ἀπεμάξατο τὰς χεῖρας, τουτέστιν, ἐπαφρόδιτον ἐποίησεν αὐτήν διὸ καὶ ἡγαπᾶτο ὑπὸ τοῦ ἀνδοςς.
- 41. Ζῶν γὰρ ἔτι ὁ Σωτης ἐκοινοποίησε τῷ Φιλαδέλφῳ την βασιλείαν. Τρεῖς δὲ ἐγένοντο Πτολεμαῖοι ὁ Λαγωός ἐγέννησε δὲ οὖτος τὸν Πτολεμαῖον τὸν Σωτηςα, ὅστις είχε την Βεςενίκην γυναῖκα οὖτος δὲ πάλιν ἐγέννησε Πτολεμαῖον τὸν Φιλάδελφον, ὅστις είχε γυναῖκα την ᾿Αρσινόην.

46. ΜΕΜΕΛΗΤΟ. "Ηγουν έν ἐπιμελεία καὶ Φροντιδι ήν.

- 50. ΑΠΕΔΑΣΣΑΟ. 'Απεμερίσω τὰς σὰς τιμὰς ἀπένειμας αὐτη.
- 52. Τοῦτο δὲ ποιεῖ, Φησὶν, ἐπεὶ ἡ ᾿Αφροδίτη ἀπαθανατίσασα αὐτὴν, τῶν δυνάμεων καὶ τιμῶν ἐκοινώνησεν.
- 58. ΑΡΓΕΙΑΝ είπε την τοῦ Διομήδους μητέρα Δηϊπύλην, καθὰ ἐξ Αργους ην, 'Αδράστου θυγάτης. ην δὲ ὀνομαστικῶς καὶ 'Αργεία καλουμένη.
  - 54. ΚΑΛΤΔΩΝΙΟΝ φησί τον Διομήδην, ότι ο Τυδεύς ην έκειθεν.
- 58. ΚΟΩΣ. ΤΟτι ὁ Φιλάδελφος ἐν Κῷ τῆ νήσω ἐγεννήθη ὑπὸ Βεζενί-
- 61. Ἡ γὰρ Βερενίκη θυγάτης ᾿Αντιγόνης τῆς Κασάνδρου τοῦ ᾿Αντιπάτρου ἀδελφοῦ το τοῦ ἐσπουδακότος τὴν ἐν τῷ Τριοπίῳ τῶν Δωριέων
  σύνοδον, καὶ τὴν αὐτόθι δρωμένην πανήγυριν, καὶ τὸν ἀγῶνα τὸν ἀγόμενον
  ἢ ἀγωνιζόμενον Ποσειδῶνι καὶ Νύμφαις.

68. Τρίοψ γας βασιλεύς της Κῶ, ἀφ' οὖ τὸ ἀκςωτήριον ἀνόμασται

της Κνίδου.

- 69. Ἡ τῶν Δωριέων πεντάπολις, Λίνδος, Ἰάλυσος, Κάμειρος, Κῶς, Κνίδος. ἄγεται δὲ κοινἢ ὑπὸ τῶν Δωριέων ἀγῶν ἐν Τριόπω, Νύμφαις, Ἰπόλλωνι, Ποσειδῶνι. καλεῖται δὲ Δώριος ὁ ἀγῶν, ὡς Ἰριστείδης φησί. τὸ δὲ Τρίοπον ἀκρωτήριον τῆς Κνίδου, ἀπὸ Τριόπου τοῦ Ἰριστείδης, ὡς ἐν τοῖς περὶ Κνίδου Ἰάσων φησίν.
- 70. PHNAIAN. Νήσος οὖτω λεγομένη, ἡν καὶ Δῆλόν Φασι. τὴν δὲ ዮήναιαν προσῆψε τῆ Δήλω Πολυκράτης ὁ Σαμίων βασιλεύς.
- 81. Όμοῦ γὰς πᾶσαι αἱ πόλεις τρισμύριαι τρισχίλιαι τριακόσιαι τριάκοντα τρεῖς.

105. ΚΤΕΑΤΙΖΕΤΑΙ. Καρποῦται ἀφόβως τὰ ἐαυτοῦ.

- 107. Περί τῶν μυρμήκων τῶν μεταλλευόντων χουσὸν ἐν Ἰνδοῖς πολλοὶ ἰστορήκασι.
- 121. Οὖτος δὲ μόνος τῶν ἐκπάλαι θανόντων καὶ πρὸ μικροῦ, τῆ μητρὶ καὶ τῷ πατρὶ ναοὺς ἔκτισεν.
- 128. Πτολεμαίω τῷ Φιλαδέλφω συνώχει πρότερον 'Αρσινόη ἡ Λυσιμάχου. ἀφ' ἦς καὶ τοὺς παϊδας ἐγέννησεν, Πτολεμαΐον καὶ Λυσίμαχον καὶ Βερενίκην ἐπιβουλεύουσαν δὲ ταύτην εύρων καὶ σὺν αὐτῆ 'Αμύνταν καὶ Χρύσιππον τὸν 'Ρόδιον ἰατρόν, τούτους μὲν ἀνεῖλεν' αὐτὴν δὲ ἐξέπεμ-

'Idλυσος Vulgo 'Aλυσος. Conf. Toup. ad h. l. et Wassium ad Thucyd. p. 531. 55. Duk.

<sup>2</sup> τριακόσιαι] Hanc vocem cum Casaubono (Lectt. Theocr. p. 276. p. 129. Reisk.) addidimus.

<sup>10</sup> τοῦ κ. τ. λ.] Locum, qui antea sic legebatur ἐσπουδακότος τὴν ἐν τῷ περιτρο-πίφ τὴν Δωριέων σύνοδον, præeunte Salmasio correxit Toupius. Triopium est Cnidi promontorium, ubi iste Dorum congressus habebatur. Vide Stephan. Byz. V. Τριό-πιον, et viros doctos ad Callim. in Cer. Theocr. Schol.

ψεν είς Κοπτον ή είς τόπον της Θηβαίδος, και την οἰκείαν ἀδελφην 'Αρσινόην ἔγημε' και εἰσεποιήσατο αὐτη τοὺς ἐκ της προτέρας 'Αρσινόης γεννη-θέντας παϊδας. ή γὰρ ἀδελφη και γυνη αὐτοῦ ἄτεκνος ἀπέθανεν.

#### EIATAAION IH.

- 3 Ἐπιγράφεται τὸ παρὸν εἰδύλλιον Ἑλένης ἐπιθαλάμιος, καὶ ἐν αὐτῷ τινὰ εἴληπται ἐκ τοῦ πρώτου Στησιχόρου Ἑλένης ἐπιθαλαμίου. τῶν δ ἐπιθαλαμίων τινὰ μὲν ἄδεται ἐσπέρας, ἃ λέγεται κατακοιμητικὰ, ἄτινα ἔως μέσης νυκτὸς ἄδουσι. τινὰ δ ὄρθρια, ἃ καὶ προσαγορεύεται διεγερτικά. τὸν δ' ἐπιθαλάμιον ἄδουσιν αἱ παρθένοι πρὸ τοῦ θαλάμου, ἵνα τῆς παρθένου βιαζομένης ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς ἡ Φωνὴ μὴ ἐξακούηται, λανθάνη δὲ κρυπτομένη διὰ τῆς τῶν παρθένων φωνῆς.
  - 9. ΠΡΩΙΖΑ ήγουν πρωϊνός πρό τοῦ δέοντος.
  - 24. ΝΕΟΛΑΙΑ έστὶ κυρίως ὁ ἐκ νέων λαός.
- 45. ΕΞ ΟΛΠΙΔΟΣ δὲ ἀντὶ τοῦ ἐκ ληκύθου. Μενελάου δὲ καὶ Ἑλένης ἀναγράφονται παΐδες Σωσιφάνης καὶ Ἰολμος. οἱ δὲ Θρόνιον. θυγατέσες δὲ Μελίτη καὶ Ἑρμιόνη.

Τοῦ σοφωτάτου Χαρτοφύλακος τῆς πρώτης 'Ιουστινιανῆς καὶ πάσης Βουλγαρίας κυροῦ, 'Ιωάννου τοῦ Πεδιασίμου, ἐξή-γησις εἰς τὴν τοῦ Θεοκρίτου Σύριγγα.

Δίκαιος αν είην, ούχ απλως τα τη άληθεία δοκούντα (δύσληπτον γας ή άλήθεια), τα δε έμοι τυγχάνειν άληθείας επειλημμένα δια την ύμετέραν λέγειν άξίωσιν. είη δε τὰ έμοὶ δοχούντα, καὶ άληθείας έντὸς είναι. τὸ βή της Θεοκρίτου Σύριγγος, αἰνίγματι μεν ομοιον, διά τε την των μεταλήψεων πύκνωσιν, καὶ διὰ τὸ ἀκροθιγῶς τῶν μνημονευθεισῶν ίστοριῶν ἔχεσθαι, καὶ τὸ ἐλλειπες τῆς συντάξεως. καὶ ταῦτα μὴ κατὰ τὴν 'Αττικὴν συνήθειαν, άλλά τινα έκφυλον, πολλήν έμποιοῦσαν ἀσάφειαν. ἔχει μέντοι τόνδε τὸν τρόπον ἡ ταύτης ἀνάπτυξις, όσα ἐμοὶ δοκεί. Σύριγξ οῦνομ ¥χεις° ἄδει δέ σε μέτρα σοφίης. 'Ο πρῶτος στίχος ἀποκεκομμένην ίδίως έχει την έννοιαν. έστι γαρ έπιγραφή της σύριγγος. πρός την σύριγγα δε αὐτην ο λόγος ἀπὸ τοῦ ποιητοῦ, λέγοντος, ὡς μεν ἔχεις ὅνομα αὐτή, τὸ σύριγξ' τουτέστι, σύριγξ μεν καλή, κατά τὰς λοιπάς σύριγγας.
ἄδει δε σε] ἀντὶ τοῦ ψάλλει, οὐ τὸ ἀδικόν, εἶτουν ἀρμονικὸν μέρος τῆς σρφίας, ήγουν μουσικής, άλλα το μετρικόν. ου γαρ έμπνευστή αυτη ή σύριγξ, ໃνα καὶ φόδας ἔχη, άλλα μετρουμένη τῷ καλλίστῳ τῶν μέτρων δακτυλικώ. ή και άλλως άδει δέ σε ούχι αισθητή έμπνευσις στόματος, άλλα τα μέτρα της σοφίας ήγουν, αυτή ή σοφία περιφραστικώς. Είτα άποτείνει τὸν λόγον πρὸς την Πενελόπην, την τοῦ 'Οδυσσέως όμόκοιτον.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Eadem leguntur in Argumento ex cdd. Vat. 4. 5. 6. desumto apud Gaisfordium.

έπει γαρ το Πανι άφιέρου την σύριγγα, του Πανός δε μήτηρ Πηνελόπη κατά τὸν μύθον, ἐκείθεν ἀξιοί τοῦ λόγου κατάρξασθαι, καί φησιν. Οὐδενὸς εὐνάτειςα, Μαχροπτολέμοιο δε μᾶτερ] ω εὐνάτειρα καὶ σύζυγε τοῦ οὐδενός, ήγουν τοῦ 'Οδυσσέως. (οὖτω γὰρ 'Οδυσσεὺς κεκλησθαι προσεποιήσατο, ήνίκα μετά την έκ Τροίας ύποστροφην άλώμενος τῷ Κύκλωτι Πολυφήμω ἐπέκυρσεν, δν καὶ τετύφλωκεν.) ή, οὐδενὸς τῶν μνηστήρων εὐνάτειρα. Ίνα καὶ οἰκείως έχη ὁ λόγος. Πηνελόπης γαρ καὶ τῶν μνηστήρουν • Πάν, έξ οὐρίων, εἴτουν ἀνεμιαίων γάμων, κατὰ τὴν μυθώδή τερατείαν, σπαρείς. έχαστω μέν γάρ των μνηστήρων ύπισχνεϊτο τον γάμον ή Πηνελόπη· ταις δε άληθείαις ομδενός γυνή γέγονε· μήτηρ δε Μαπροπτολέμου, ήγουν τοῦ Τηλεμάχου. τῆλε γὰς τὸ μακράν, καὶ μάχη ὁ πόλεμος. ἐχ μὲν γὰρ Κίρχης Τηλέγονος, ἐχ δὲ Πηνελόπης τῷ 'Οδυσσεί γεννάται Τηλέμαχος. Μαίης 'Αντιπάτροιο θούν τέχες ίθυντῆρα.] τὸ ἐξῆς ο Πηνελόπη, σὰ τέχες καὶ ἐγέννησας τὸν θοὸν καὶ ταχὰν ίθυντῆρα. καὶ ποιμένα της 'Αμαλθείας της μαίας καὶ της τροφού του Διός του άντιπάτρου, καὶ τοῦ ἐναντιωθέντος τῷ ἰδίφ κατρὶ, τῷ Κρόνο δηλοιδή. ήγουν, τὸν Πᾶνα. οὖτω γάρ φησιν ἀνεῖσθαι Πανὶ τὴν τῶν ποιμνίων ἐφορείαν. ἀπὸ δε μόνης της 'Αμαλθείας συννοείν δεί και παν θρέμμα. τινές δε το 'Αντιπέτοου, έκ του άντι πέτρας γεγενήσθαι φασίν, έν ή, άντίπετρος ὁ Ζεύς άνθ οδ δηλονότι πέτρα εδόθη τῷ Κρόνω, ζητούντι τὸν Δία, βρέφος ἔτι ἄντα, καταπιείν. ως δε παιδοφάγος ὁ Κρόνος, καὶ ως λίθον άντὶ τοῦ Διὸς κατατέπωχεν ύπὸ τῆς 'Ρέας ἀπατηθεὶς, καὶ ώς ἐκτεθείη ὁ Ζεὺς, καὶ ὑπ' 'Αμαλθείας αίγὸς μαιευθείη, δηλον έχ των ίστοριών, καὶ οὐ δεῖ λεπτομερώς τά περί αὐτῶν ἀχριβώσασθαι. Οὐχὶ κεράσταν, δυ ποτε θρέψατο ταυροπάτωρ.] Έπεὶ δὲ οὐ κυριωνυμικώς εἶπε τὸν Πᾶνα, ἀλλὰ ἰθυκτῆρα τών θρεμμάτων, ην δε και Κομάτας ποιμένων επίσημος, ώς Φιλόθεος ή Φιλόμουσος, ποιείται διαστολήν καί Φησιν ούχλ τον Κομάταν λέγω τον κεράστων τουτέστι, τον ποιμένα των κερασφόρων ζώων ου γάρ αὐτος ψυ κεράστης, ήγουν κερασφόρος. δι ποτ' έθρεψατο μέλισσα, ήν φησι ταυροπάτορα, τὴν ἔχουσαν δηλαδὴ τὸν ταῦρον πατέρα. γενέσθαι γῶρ ταῖς μελίσσαις άρχη σήψις βοείων πρεών. Ιστορία. Ιστόρηται δε περί του Κομάτα τούτου, ώς ποιμήν ών καθ' έκάστην ταῖς Μούσαις έκ τῶν θρεμμάτων έθυεν. έρ' ή δυσχεράνας ο δεσπότης αύτου κατέκλεισεν αύτον έν ξυλίνη λάρναχι, Μούσαις ἐπιτρέψας τὴν αὐτοῦ σωτηρίαν, ᾶς ὑπερβαλλόντως ἐσέβετο. χρόνω δὲ ὕστερον ἀνοίξας τὴν λάρνακα ζῶντά τε τὸν Κομάταν εύρίσκει, και κηρία μέλιτος, οίς περιεσώσατο την ζωήν. 'Αλλ' ἀπέλειπες οὖ αίθε πάρος φρένα τέρμα σάχους.] Οὐχὶ τὸν Κομάταν οὖν (φησί) λέγω, ἀλλὰ τὸν Πᾶνα, ὃν ἀπὸ σοῦ ἡμῖν ἔλιπες ἀντὶ τοῦ, ὃν γενηθέντα σοι δέδωκας ήμιν. τὸ δὲ λέγειν ως καὶ Κομάτας Πηνελόπης υίος, μη και ταις άληθείαις άνάρμοστον είη, σκοπείν άξιον. Πηνελόπη μέν γάρ εἰς Ἰθάκην, Κομάτας δὲ Σικελός καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῶν Ἰλιακῶν, ὁ δὲ έπὶ τῶν Ρωμαϊκῶν. μεταξύ δὲ τοῖν τόποιν καὶ χρόνοιν τούτοιν χάσμα μέγα έστήρικται. οδ Πανός αίθε και έφλεγε και άνηπτε την Φρένα καί την ψυχην, τέρμα σάκους. ούχὶ μεταληπτικώς γυνή τις "Ιτυς καλουμένη όμωνύμως τη ἴτυϊ, τῷ τέρματι τοῦ σάκους, ἀλλ' αὐτὴ ἡ ἴτυς, τουτέστιν ή ἀσπίς, ἀπὸ μέρους τὸ ὅλον. μᾶλλον δὲ ἀπὸ μόνης τῆς ἀσπίδος

καὶ πᾶν οπλον' ζν' ή ἡ εννοια, ότι έρωτα είχε τῶν ὅπλων, ἡγουν, των πολεμικών έργων. Ιστόρηται γάρ ὁ Πὰν συστρατεῦσαι τῷ Διονύσφ πας Ίνδους, καὶ έργα ποιήσαι πολεμικά. τὸ δὲ πάρος, ήγουν πρότερον, ούκ έναντιούται τῷ λόγῳ. οὐ γὰρ ἀεὶ ὁ Πὰν περὶ τὰ πολεμικά ἡσχολῆσθαι ιστόρηται, άλλ' ότε ό Διόνυσος κατά της 'Ασίας ἐστράτευσεν. Οὐ όνομ' όλον δίζων] ήγουν, οδ όνομα όλον δίζων τουτέστιν έχ δύο ζώων σύνθετον. τὰ μὲν γὰρ κάτω ὁ Πὰν τgάγος τὰ δ' ἄνω, ἄνθρωπος. λαμβάνει δὲ ἐνταῦθα τὸ ὄνομα ἀντὶ εἶδους τοῦ Πανός οὐ γὰς τὸ ὄνομα τοῦ Πανός δίζων, άλλὰ τὸ είδος. "Ος τὰς μέροπος πόθον κούρας γηρυόνας ἄθεν.] δς ήθε καὶ ἀνῆπτε πόθον καὶ ἔρωτα ἔνεκεν τῆς κόρης, ήγουν της Σύριγγος ού γυναικός τινος ως φασι κατά μετάληψιν, άλλα τοῦ έμπνευστοῦ ὀργάνου. κόρην δε Φησι, διὰ τὸ τερπνὸν καὶ τὸ τῆς ἡδονης μαλθακόν και Φιλοτήτων έπαγωγόν. οὐ χάριν και ἐπιφέρει, μέροπος γηρυόνης, τουτέστι, μεμερισμένης κατά την όπα. εί γάς μονόφθογγος, είτουν μονόφωνος ήν ή σύργγξ, ήν αν ανάρμοστος, καὶ μηδὲ ψυχήν ανθρωπίνην καλείν οία τε. ή γάρ ψυχή έξ άρμονιών συνέστηκε, και έκ μόνων των συγγενών άρμονιών καλείσθαι πέφυκεν, άρμονία δέ έστι πολυμιγέων καὶ δίχα Φρονεόντων ένωσις. τὸ δὲ γηρυόνης ἀντὶ τοῦ Φωνητικῆς, ἀπὸ τοῦ γῆρυς, ἡ φωνή. Ἱστερόφωνα δὲ ἡχοῦς καὶ θυγατέρας φωνής, ως ἄργα μοι παρέδραμε. Τᾶς ἀνεμώδεος] ἥγουν, τῆς ἐμπνευστῆς. ἐμπνευστον γάρ ή σύριγξ. "Ος Μοίσα λιγύ πάξεν Ιοστεφάνω] ος, ήγουν ό Παν, τη Μούση τη Καλλιόπη, μαλλον δὲ τη Μελπομένη καὶ πάσας διά του ένιχου αλνίττεται ονοματος. πήξε δὲ καλ κατεσκεύασε λιγύ καλ όξύφωνον έλκος, καὶ σύριγγα κατά μετάληψιν. καὶ γὰρ ἡ σύριγξ οὐ μόνον τὸ ἐμπνευστὸν ὅργανον τὸ ποιμενικὸν σημαίνει, άλλὰ καὶ τὸ διαβεβρωμένον έλκος το μοτού δεόμενον. άντι γούν του έτέρου σημαινομένου της σύριγγος, ήγουν του όργανου, το έλχος περιείληφεν οπερ έστὶ μετάληψις. Ιοστεφάνψ δὲ Μούση, ώς θηλεία θεά. θηλείαις γάρ πρέπον στέφανος. τὸ δὲ λέγειν Μουσαν Ιοστέφανον τὸ ἔαρ, οῦ μοι δοκεῖ λόγου ἔχεσθαι. Έλχος άγαλμα πόθοιο πυροσφαράγου.] έστι δὲ ἡ σύριγξ άγαλμα, ήγουν τέρψις καὶ παροξυσμὸς τοῦ πόθου τοῦ ἐγκαρδίου, ὃν πυροσφάραγον λέγει, ώς εν τῷ πυρί τῆς καρδιακῆς θέρμης σπαραττόμενον καὶ άναφλεγόμενον, είδεναι δε άξιον, ως ύποδοχην του τριμορούς της ψυχης, λέγω δή λόγου, θυμού καὶ ἐπιθυμίας, τρεῖς σωματικάς ἀρχὰς κυριωτάτας ή φύσις έδημιούργησεν, έγκεφαλον κέν, εἰς ὑποδοχὴν τοῦ λογιστικοῦ, καρδίαν δὲ, τοῦ θυμοειδοῦς, ἦπαρ δὲ, τοῦ ἐπιθυμητικοῦ. ἀρχὴ δὲ πάλιν αύτων, ή καρδία. διὸ καὶ άπαθεστάτη. τοίνυν εἰ καὶ ἐγκάρδιον τις τὸν πόθον έρει, ουχ άμάρτη του δέοντος, διά τὸ καὶ ήπατος είναι τὴν καςδίαν άρχήν. "Ος σβέσεν άνορέαν Ισαυδέα] δς, ήγουν ό Πάν, ἔσβεσε την Περσικήν άγερωχίαν, ότε συνεστρατήγει τω Διονύσω. ην καὶ Ισαυδέα, ήγουν όμωνυμόν φησι τοῦ παπποφόνου, τοῦ Περσέως δηλαδή. ἀπὸ γὰρ Περσέως, Πέρσης, έξ οὐ τῶν Περσῶν γένος. παπποφόνος δὲ ὁ Περσεύς, καθως ιστορεί και Λυκόφοων, τον γάρ πάππον Ακρίσιον μετά τον κατά Γοργόνης άθλον άπέκτεινε, καὶ άφείλετο, άπὸ κοινοῦ τὴν ἡνορέαν, καὶ την Περσικήν άλαζονείαν ύπο της Τυρίας, ηγουν της Εύρωπης μετωνυμικώς, έν γάρ τη Τύρω τη Εύρωπη ὁ Ζεύς ἐμίγη. 'Ωι τόδε τυφλοφόρων] ῷ τινι Πανὶ τὸ πᾶμα καὶ κτῆμα τόδε τῶν τυφλοφόρων, ἦγουν τῶν ποιμένων κατά μετάληψιν, τουτέστι πηροφόρων καὶ σακκοφόζων. πηροφόρος γάρ καὶ ὁ τυφλοφόρος, τὸ ἐρατὸν καὶ ἐπιθυμητὸν κατὰ ψυχὴν δ Πάρις, ήγουν ο Θεόκριτος κατά μετάληψιν, διά το και τον Πριαμίδην Πάριν κρίναι τὰς τρεῖς θεὰς περὶ τοῦ μήλου καὶ τῆς Εριδος. καὶ δύνασθαι καλεισθαι Θεόκριτον, θέτο και άνέθηκεν ο Σιμιχίδης, και ο υίος του Σιμιχίδου. είτα πρός αὐτὸν τὸν Πᾶνα προσφώνημα. ΤΩ βροτοβᾶμον στάτας] ω Παν βροτοβαμον, ήγουν πετροβαμον. ἐκ πετρών γαρ οἱ βροτοὶ κατά τὸν παλαιὸν μῦθον. οἶστ gε καὶ ἔρως τῆς Νυμφάλης τῆς στήτης καὶ γυναικός, της δέτας καὶ Λυδης. Κλωποπάτος τ' ἀπάτορ ήγουν, Ερμού του κλέπτου υίε. κατά τινας γάς πάλιν Ερμού παϊς ὁ Πάν. ἀπάτος, ήγουν πολυπάτορ έχ πολλῶν γὰρ τῶν μνηστήρων γεγένηται. λαρνακό γυιε] ήγουν χηλόπου κατά μετάληψιν. χηλὸς γάρ τὸ κιβώτιον, και ή λάρναξ. και χηλή ό όνυξ. χαίροις, ήδύ μελίζοις] έν τή σύριγγι τη έλλοπι καὶ τη ἀΦώνω τη έλλειπομένη δηλαδή, ὀπὸς καὶ φωνής. αὐτή γάρ καθ' ἐαυτήν ή σύριγξ μή ἐμπνεομένη πρός τινος, ἄφωνός ἐστι. τῆ κάρη πάλιν, καθώς εἶπον, διὰ τὸ τερπνὸν καὶ ἐπαγωγὸν, τῆ Καλλιόπη, και καλλίστην έχούση όπα, έπαν έμπνέηται. τη νηλεύστω, καὶ ἀθεάτω. ἀπὸ τοῦ νη στερητικοῦ μορίου καὶ τοῦ λάω, τὸ βλέπω. άθέατον γάρ τὸ ἀπήχημα. ἢ νηλεύστω, τῆ ἀλιθοβολήτω, ἤγουν άθανάτω ἀπὸ τοῦ νῆ στερητικοῦ, καὶ τοῦ λεύω τὸ λιθοβολώ. ὁ λόγος γὰρ ού λιθάζεται.

Τέλος τῶν εύρισχομένων σχολίων εἰς τὰ Θεοχρίτου εἰδύλλια.

. .

•

• .

.

• .

•

.

•

· •

.

## INDEX

#### AUCTORUM, QUI IN SCHOLIIS CITANTUR.

#### A

Aigxides, ii. 86. iv. 62. in Glauco, (Conf. Godofr. Hermanni Dissertatio de Æschyli Glaucis, edita a. 1812. p. 9.) x. 18. in Lycurgo.

'Αλέξανδρος, i. 136. ad Homerum, vii. 141.
'Ο Μώδιος, v. 96. vii. 57.

Αλκιμος, i. 65.

'Αλκμάν, v. 83. Argum. xii.

'Aλκαιοs, vetustior, vii. 63. junior et epigrammatista, 112.

'Aμερίαs, i. 32. 97. unus, ut videtur, interpretum Theocriti.

'Artiyoves, vii. 57.

'Απολλάσιας 'Ρόδιος, vii. 76. xiii. 7. 43.

'Aπολλόδωρος, i. 52. ii. 36. in libro Mepl θεών, x. 41. δ Δωριεύς, i. 52.

"Aρατος, i. 123. iv. 19. vi. 1. in Phænomenis.

'Aρίσταρχος, κ. 18. in commentario ad Æschyli Lycurgum.

'Αρίστιππος, i. 3. in τῷ 'Αρκαδικῷ.

'Αριστείδης, xvii. 69.

'Αριστοτέλης, i. 34. 147. ii. 17. in libro Περί ζώων μορίων, 48. iii. 21. iv. 6. v. 53. vii. 22. 57. 139. 141. xiii. 9. xv. 64. in τῷ περὶ Ἑρμιόνης Ἱερῷ, f. Aristophanes grammaticus. Legitur in cod. Laurent. numerat. 46. περὶ τῆς Ἑρμιόνης Ἱερῷ ἡ διατριβῆ ἱστορεῖ, etc.

'Apιστοφάνης, i. 1. in Nubibus, 48. in Agricolis, 132. ii. 12. in Convivis, 74. v. 15. 43. in Ranis, 118. iii. 2. in Pluto, x. 19.

'Αριστόδημος, ὁ Θηβαίος, vii. 103. ἐν οίς ἱστορεί Περὶ τῆς ἐορτῆς τῶν 'Ομόλων.

'Αρχίλοχος, ii. 48. iv. 49.

'Aσκληπιάδης, i. 4. 'O Mupheards, 118. ii. 88. v. 21. 94. 102. Epigrammatista vel Samius, vii. 40. Conf. Werferi Dissertat. Postum. in Actor. Monac. T. fi. Fasc, iv. p. 535. sqq.

Δ

Δεινίας, xiv. 48. Δείνων, i. 147. Δημήτριος, δ Καλατιανός, r. 65. v. 83. vii. 151. x. 19. Διοκλής, vii. 112. Διονυσίδωρος, v. 21. Διονύσιος, vii. 45.

Δίφιλος, z. 1. ad primum librum Nicandzi Θηριακών.

E

Έλλάνικος, xvi. 49.

Έπαφρόδιτος, in libro περί Στοιχείων, i.

Eπιμενίδης, i. 3. ἐν τοῖς ποιήμασιν αὐτοῦ (περὶ αὐτοῦ, scil. Πανός. In poematibus de Pane). Simpliciter ἐν τοῖς ποιήμασι, cod. Laur. 46. Necnon Vat. 3. Erat, nt id obiter notem, Epimenides ὁ γενεαλόγος quidam: memorante Diog. Laert. i. § 15. Idem, ni fallor, citatur in Schol. ad Phœniss. Euripid. v. 13.

Έρμησιάναξ, viii. 55.

Εύπολις, i. 96.

Εὐριπίδης, i. 78. ii. 10. in Hippolyto καλυπτομένω, 166. vi. 2. vii. 101. 149. Εὐφορίων, ii. 2. in Ποτηριοκλέπτη, xiii. 7.

Έφορος, vii. 103.

Znybboros, v. 2.

H

Z

'Ηρόδοτος, vii. 36. xvi. 100.
'Ηρόδωρος, xiii. 9. 56.
'Ησίοδος, i. 6. 27. 48. 107. iv. 34. v. 98.
vii. 68. x. 75. xvi. 49.

Θ

Θεαίτητος, i. 118. 148. Θεόπομπος, v. 73. xvi. 35. Θεόφραστος, i. 52. 115. ii. 48. iv. 31. v. 15. 92. 97. Θουκυδίδης, xvi. 84. Θοῦρις, vi. 7. I

'Ιάσων, xvii. 96. ἐν τοῖς περὶ Κνίδου. ˇΙβυκος, i. 117. παριστορῶν Περὶτῆς 'Ολυμπίας φιάλης. 'Ιεροκλῆς, i. 56. 'Ιππόστρατος, vi. 40.

K

Καλλίμαχος, i. 136. ii. 17. 147. iv. 62. 16. vi. 39. vii. 34. 60. 103. viii. 30. xi. 1. xiii. 25. 56. Καρύστιος, δ Περγαμηνός, xiii. 22. Κλέανδρος, v. 21. ἐν δευτέρφ τῶν Παροιμιῶν. Κλείταρχος, ii. 59. Κρατεύας, ii. 48. v. 92. Κρατίδης, v. 92. Κρατίδης, v. 92. Κρατίδης, iv. 18. xi. 10. in Nemesi, 46.

Λ

Λεπτίνης, i. 112. Λυγγεύς, iv. 20. Λύκιος, vii, 78.

M

Μένανδρος, i. 109. ii. 28. 66. Μνασέας, i. 64. ἐν τῷ Περὶ Εὐρώπης, xiii. 75. Μοίπατος, ii. 100. vii. 106. 138. Arg. xvii.

**N** 

Νεοπτόλεμος, i. 52. Νίκανδρος, ii. 56. v. 92. x. 1. in Theriacis, iii. 54. xiii. 46. Νικάνωρ, δ Κῶος, vii. 6. ὑπομνηματίζων εс. commentans in Theocritum. Νυμφόδωρος, i. 69. ἐν τῷ Περὶ Σικελίας, v. 15.

O

'Ολυμπιόνικος, ii. 121. Φιλοστέφανος, v. 14. Ομηρος, i. 1. 12. 34. 36. 56. 62. 97. 103. Φιλόστρατος, v. 15. 105. 112. 125. 136. 138. 139. ii. 16. 18.

59. 121. iii. 4. 12. 13. 24. 42. iv. 10. 54. v. 2. 15. 51. 99. 149. vi. 7. 23. vii. 1. 6. 11. 25. 39. 68. 69. 111. viii. 6. 26. 33. 51. 66. in libro secundo Iliadis, ix. 1. 15. x. 2. xi. 12. xii. 2. xiii. 13. xv. 34. 86. 139.

'Ονασος, xiii. 46. ἐν τοῖς 'Αμαζονικοῖς. 'Οππιανός, v. 14.

П

Πίνδαρος, i. 1. ii. 10. ἐν τοῖς Κεχωρισμένοις τῶν Παρθένων, 17. v. 14. 84. vii. 103. ἐν τοῖς Ὑπορχήμασιν. Sc. in cantilenis, quæ saltantibus accinuntur, xvi. 76. Πλάτων, i. 61.

Πλάτων, i. 61. Πράξιλλα, v. 83.

Πύρρας, ὁ Ἐρυθραῖος, ἡ Λέσβιος, Μελῶν ποιητής, iv. 31. Alibi habetur, ποιητής Ἐρυθραῖος, iv. 20.

3

Σαπφώ, ii. 88. xi. 39.

Σιμωνίδης, i. 65. ἐν τῷ Περὶ Σικελίας, xii.

27. xv. 139. xvi. 34. 36. ἐν Θρήνοις.

Σοφοκλῆς, iv. 62. in Andromeda, vii. 76.

Στησίχορος, xviii. 1. in primo Ἑλένης Ἐπιθαλαμίου.

Σωκράτης, xiii. 7.

Σωσίβιος, v. 92.

Σωσίθεος, viii. 93.

Σώστρατος, i. 115. ἐν τῷ Περὶ ᾿Αρκτων, vi. 28.

Σώφρων, ii. 12.

Т

Τιμοσθένης, xiii. 22. Τριπτόλεμος, viii. 115. Τυραννίων, i. 136.

Φανίας, vii. 134.
Φιλητας, ii. 118. vii. 6,
Φιλόξενος, vi. 7. xi. 1.
Φιλοστέφανος, v. 14.
Φιλόστρατος, v. 15.

## INDEX

#### RERUM MEMORABILIUM IN SCHOLIIS.

A.

Acis, fluvius Siciliæ, i. 69. Actius, Pan ita dictus, v. 14.

Adiantum, herba rutæ similis; ejus descriptio, xiii. 41.

Adonia, Alexandriæ magnifice celebrata, xv, 111. Vide Arsinoë.

Adonis, ejus horti, xv. 112. Vide 'Αδώνια. Ejus historia et allegoria, iii. 48. xv. 86.

Ægilus, populus Atticæ; item regio Laconica; item insula, i. 147.

Ægipyrus, planta spinosa; ejus descriptio, iv. 25.

Ægyptii, gens dolosa, 'xv. 48.

Ægon; non scribitur ejus nomen in Olympionicis, iv. 6.

Ænus, urbs, vii. 112.

Æsarus, fluvius urbis Crotonis. Etiam fluvius Siciliæ, iv. 17.

Ætna, mons Siciliæ; ejus etymologia, i. 65.

'Αγριομελιντζάνα, oleris species, x. 37. 'Αγρωστις, porri species; communiter vocata Κολλητζίδα, vi. 42.

Alcimus et Croton, filii Æaci, iv. 32. Alcyon, filia Æoli et Canobes, vii. 57.

Alcyones, vii. 57. 59.

'Aλωàs et 'Aλωts, Ceres, vii. 155.

Alusias vel Halusias, antrum, vii. 78.

Ambrosia, Deorum cibus, vii. 82.

Amyclæ, urbs Laconica, x. 35.

Amyntas, medicus Rhodius; insidias struit Ptolemæo Philadelpho, cum Chrysippo item medico Rhodio, et Arsinoë; occiditur a Philadelpho, xvii. 128.

Anapus, fluvius Syracusarum, i. 68. vii. 151.

Anemone, flos ortus a sanguine Adonidis, v. 92.

Anethum, flos, vii. 63.

Theocr. Schol.

Antiochus, rex Syriæ, filius Echecratidis et Syridis, xvi. 34.

Aratus, auctor Phænomenon; astrono-

mus dictus; amicus et æqualis Theo-criti, vi. 2.

Arcadicum festum, in quo pueri Panis statuam scillis flagellant, vii. 106.

Arethusa, fons Syracusarum, cui fluvius Alpheus incurrit ex Arcadia. Fons in Eubœa. Fons in Samo, ii. 117.

Argiva, Deipyle, mater Diomedis, xvii.

Aristis, citharædus, vii. 99.

Arsinoë, soror et uxor Ptolemæi Philadelphi, xvi. 128. Sumptuose celebrare consuevit Adonia, xv, 23. 111.

Assyrii, gens Persica, rei magicæ peritissima, inter Tigrida et Euphratem, ii. 162.

Astyanax, Milesius; victor in Isthmicis; ėjus historiam transfert Theocritus ad Ægonem, iv. 33.

Asphodelus, planta latifolia, vii. 68.

Atalanta, altera Arcadica, altera Bœotica, iii. 40.

Athos, mons Thraciæ; dictus ab Atho gigante, filio Neptuni et Rhodopes, vii. 76.

'Ατρακτυλίς, species ἀκάνθης. Vocatur et 'Αγριολάχανα, iv, 52.

B.

Berenice, regina, uxor Ptolemæi Soteris, mater Philadelphi et Arsinoës, xvii, 114.

Biblinum vinum, sive Thracium, xiv. 15. Blemyes, gens Æthiopica, vii. 114.

Bolbus, planta cepæ Colchicæ similis, xiv. 17.

Brasidas et Brasilas, alter Lacon, alter Cous, vii, 11.

Briareus, unus Cyclopum, i. 65.

Bucolion, Panis filius, a quo bucolica canere (βουκολεῖν), i, 64.

Burinna vel Buræa, fons in Co, vii. 6. Byblis, fons Mileti; cur ita dictus, vii, 115.

S

C.

Cabiri, ii. 12.

Carnea, festum Apollinis Carnei, v. 83.

Carnius, Trojanus, v. 83.

Carnus, vates, filius Jovis et Europæ; amatus ab Apolline: ejus historia, v. \\83.

Castalides; dictæ a fonte Delphico, sc. Castalia, vii. 148.

Caucasus, mons in extremo orbis terrarum, vii. 74.

Celebe, nomen urbis, ii. 2.

Ceus poeta, sc. Simonides, xvi. 44.

Chalcon, rex Coorum, vii. 6.

Chrysippus, medicus Rhodius. Vide Amyntas.

Ciani; incolentes Cium, quæ nunc Prusa dicitur, xiii. 30.

Cios; dicta a Cio, filio Olympi, xiii. 30. Cissybium, poculum ligneum pastorale, i. 27.

Clytia, filia Meropis, mater Chalconis, vii. 5.

Cnyza, planta graminei generis; adhibita ad lectos sternendos in Thesmophoriis ob castitatem, vii. 68.

Colchi; dicti a Colcho, filio Phasidis, xiv. 75.

Comicus apparatus, v. 26.

Concha marina, ingens: præmium pastoralis cantilenaæ, ix. 25.

Cos; ibi natus Ptolemæus Philadelphus, xvii, 58.

Cotto et Eurythemis, Timandei filiæ, vi. 40. Vide Cotyttaris.

Cotyttaris; dicta a Cotto; culta apud Dores, vi. 40.

Cranon, urbs Thessaliæ, xvi. 38.

Crathis, fluvius Sybaridis, v. 16. 124.

Croton, urbs pulcherrima, iv. 33.

Cyclaminum, herba ποιώδης, tenui radice, adhibita ad ulcera, hyberno frigore facta, sananda, v. 123.

Cycnus, filius Neptuni et Ceycis; cutem candidus, xvi. 49.

Cydon, urbs Cretæ, vii. 12.

Cynosbatus, planta fructum rosæ similem ferens, spinosa, inter fruticem et arborem, v. 92.

Cyperus, planta parva et odorifera, i. 106. Cytisus, frutex capris depastus, v. 128.

D.

Daphnis Siculus, i. 66. Inventor bucolicorum carminum, i. 141.

Deucalion, Thessalus, rex Deucalidarum; incolebat Cydnum in Locride, xv. 141. Deucaliones sive Deucalidæ; a Deuca-

lione Thessalo, xv. 141. Vide Deucalion.

Dia, Jovis filia, i. 95. Insula, todie Naxus, ii. 45.

Diocles, amator puerorum: Athenis Megara fugit et pro puero amasio se morti exponit. Hinc colitur ut heros a Megarensibus. Quin et in ejus memoriam, ejusque ad tumulum, festum celebratur quotannis, in quo certant osculis formosi pueri. Victor ad matrem redit floribus coronatus, xii. 28.

Dione, mater Veneris, vii. 115. Dios, urbs Macedoniæ, v. 21.

Dorum agon, sive certamen; fit Triopi, Nymphis, Apollini, et Neptuno, xvii. 69.

Dorum Pentapolis, xvii. 69.

Δύμβρις. Quadam lingua Θάλασσα. Vide Θύμβρις. i. 118,

E.

Ebrus vel Hebrus, fluvius decurrens a Rhodope monte, vii. 112. Vide Eurus.

Elouvilos, amator apud Laconas; opponitur  $\tau \hat{\varphi}$  'Atry, amato, sc. puero, apud Thessalos, xii. 12. 13.

"Exacos vel ἀγριέλαιος, sc. oleaster: eo coronabantur victores in Olympiis, iv. 7.

Eleusis, locus Atticæ, iv. 25.

Endymion; ejus historia, iii. 50. Eteocles; primus sacra fecit Gratiis Or-

chomeni, xvi. 104.

Eteocleæ Gratiæ. Vide Eteocles. Europa, Phænicis filia, ii. 12.

Eurus, fluvius decurrens a Rhodope monte, vii 5. Vide Ebrus.

Eurypylus et Clytia, rex et regina Coorum; eorum historia, vii. 5. Vida Clytia.

Eurythemis. Vide Cotto.

F.

Ficus Atticæ, optimæ et celeberrimæ, i. 147.

 $\mathbf{G}$ 

Glauca, natione Chia; instrumenta musica pulsandi perita; filia Ptolemæi Philadelphi, iv. 31.

Γλάχων, species herbæ, v. 56.

Golgos, urbs Cypri; dicta a Golgo Adonidis et Veneris filio, xv, 100.

Γραπτὰ 'Υάκινθος, sc. Hyacinthus inscriptus; symbolum eorum, quæ de Ajaca finguntur, x. 28.

H.

Hæmus, mons Thraciæ; dictus ab Hæmus, filio Boreæ et Orithyiæ, vii. 76.

Halens, fluvius in Sicilia. Locus in Co, v. 123. Populus Co, dictus ab Halente vel Halentio, rege quodam, vii. 1.

Hedoni vel Edoni, populus Thraciæ, vii.

Hecate; ejus nomina et historia, ii. 12.

Helice, promontorium, montis vertex, i. 125.

Helichrysus, planta, cujus flos croco similis, i. 30.

Hellenes, colonia Milesiorum, ad Phasin urbem, xiii. 23.

Helotæ, apud Lacedæmonios, xvi. 35.

Hercules, educatus a Rhadamantho, xiii.
9. Quid dixerit de templo Adonidis,
v. 21. Amat Hylan puerum, xiii. 10.
12. 13. Projicit Lytiersam in Mæandrum fluvium, x. 41. Liberat Thebas,
ab Orgilo Orchomenio captas, xvi.
105.

Himera, urbs, fons, et fluvius, in Sicilia, iv. 124. vii. 75.

Hippocion, nomen proprium, x. 16.

Hippocoon, fluvius, x. 16.

Hippomanes, planta apud Arcades; carnis tuberculus in fronte pulli; describitur a veteribus botanicis; adhibetur in philtra; ad insaniam redigit, ii. 48.

Hippomenes, filius Martis; cursum per-

ficit cum Atalanta, iii. 40.

Homole, mons Thessaliæ, ubi colitur Pan, vii. 103.

Hyetis, mons et fons, vii. 115. Hylas, ejus gencalogia, iii. 7.

I.

Ialemus, Lessus, x. 41.

Iasion, rex Cretæ; quocum congressa Ceres Plutonem, vel Plutum, parit, iii. 50. x. 19.

Ida, mons Trojæ; item Cretæ, i. 105. Idaí. summi montes in genere, xvii. 9. i. 105.

Idalium, urbs Cypri, xv. 100.

Jovis et Junonis nuptiæ, xv. 64.

loulos, hymnus ita dictus, x. 41.

Iphicli boves, iii. 43.

Iynx, avis Veneri sacra; potens in remagica; Echus filia, ii. 17.

L.

Lacinium, mons dictus a quodam Lacino Cercyræo. Ibi templum Junonis, iv. 33. Adμπουρος, nomen canis, viii. 65. Lampriadæ, populus ita dictus a Lamprio quodam, iv. 21.

Λάτυμνον, mons Crotonis, iv. 19.

Leones, nulli sunt in Sicilia, i. 72.

Lycæum, mons Pani dilectus. Ibi convertitur in propriam figuram a Mercurio Callisto, Lycaonis filia, i. 123.

Lydius lapis, repertus apud Lydios, aurum probat, xii. 36.

Lycope, urbs Ætoliæ, vii. 72.

Lycopites, incola urbis Lycopes, vii. 72.
Lysimelia, lacus apud Syracusas, xvi. 84.
Lytiersa, agricola Phrygius; ejus cantilena et historia, x. 41.

#### Μ.

Mænalus, mons Arcadiæ; dictus a Mænalo, filio Lycaonis, filii Mercurii, i. 124.

Mæotici, Scythæ illi, qui prope lacum Mæotida degunt, xiii. 56.

Maιωτιστί, more Scytharum, xiii. 56.

Mala Bacchi, donata Hippomeni a Venere, ii. 118.

Mάλιμνον, lacus ita dicti, qui cum mari communicantur, iv. 23.

Mathematici; qui ita dicti in schola Pythagoræ, xiv. 5.

Μέλισσαι, ministræ Cereris, xv. 94.

Μελίτεια, species herbæ, communiter vocatæ Μελισσοβότανον, iv. 25. v. 130.

Mελιτώδης, Persephones epitheton, xv, 94.

Menelai et Helenæ filii, Sosiphanes, Iolmus; aliis Thronius: filiæ, Melite et Hermione, xviii. 45.

Midea, urbs Argorum. Alii vicum nominant, xiii. 20.

Mideatis heroina, Alcmena, xiii. 20.

Milesii tapetes, optimi et elegantissimi, xv. 126.

Milo, Crotoniates; dictus πολυφάγος. Ejus mors, ix. 6.

Moîpa, ejus historia, i. 109.

Molon et Simon, Arati poetæ rivales, vii. 125.

Mormo, infantium terriculamentum, xv,

Myndus, urbs Arcadiæ; item Cariæ, ii.

#### N.

Narcissus, flos, i. 133.

Neæthus, fluvius Crotonis; quare ita dictus, iv. 24.

Nereides, Leucothea, Palæmon, et Aphrodite, vii. 59.

ψεν είς Κοπτον ή είς τόπον της Θηβαίδος, και την οἰκείαν ἀδελφην 'Αρσινόην ἔγημε' καὶ εἰσεποιήσατο αὐτη τοὺς ἐκ της προτέρας 'Αρσινόης γεννη-θέντας παϊδας. ή γὰρ ἀδελφη καὶ γυνη αὐτοῦ ἄτεκνος ἀπέθανεν.

#### EIATAAION IH.

- 3 Ἐπιγράφεται τὸ παρὸν εἰδύλλιον Ἑλένης ἐπιθαλάμιος, καὶ ἐν αὐτῷ τινὰ εἶληπται ἐκ τοῦ πρώτου Στησιχόρου Ἑλένης ἐπιθαλαμίου. τῶν δ ἐπιθαλαμίων τινὰ μὲν ἄδεται ἐσπέρας, ἃ λέγεται κατακοιμητικὰ, ἄτινα ἔως μέσης νυκτὸς ἄδουσι. τινὰ δ ὄρθρια, ἃ καὶ προσαγορεύεται διεγερτικά. τὸν δ ἐπιθαλάμιον ἄδουσιν αὶ παρθένοι πρὸ τοῦ θαλάμου, ἵνα τῆς παρθένου βιαζομένης ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς ἡ Φωνὴ μὴ ἐξακούηται, λανθάνη δὲ κρυπτομένη διὰ τῆς τῶν παρθένων φωνῆς.
  - 9. ΠΡΩΙΖΑ ήγουν πρωϊνός πρό τοῦ δέοντος.
  - 24. ΝΕΟΛΑΙΑ έστὶ πυρίως ὁ ἐκ νέων λαός.
- 45. ΕΞ ΟΛΠΙΔΟΣ δὲ ἀντὶ τοῦ ἐκ ληκύθου. Μενελάου δὲ καὶ Ἑλένης ἀναγράφονται παΐδες Σωσιφάνης καὶ Ἰολμος. οἱ δὲ Θρόνιον. θυγατέχες δὲ Μελίτη καὶ Ἑρμιόνη.

Τοῦ σοφωτάτου Χαρτοφύλακος τῆς πρώτης 'Ιουστινιανῆς καὶ πάσης Βουλγαρίας κυροῦ, 'Ιωάννου τοῦ Πεδιασίμου, ἐξή-γησις εἰς τὴν τοῦ Θεοκρίτου Σύριγγα.

Δίκαιος αν είην, ούχ απλως τα τη αληθεία δοκούντα (δύσληπτον γας ή άληθεια), τα δε έμοι τυγχάνειν άληθείας επειλημμένα δια την ύμετέραν λέγειν άξίωσιν. είη δε τὰ έμοι δοχούντα, και άληθείας έντος είναι. τὸ δή της Θεοκρίτου Σύριγγος, αινίγματι μεν όμοιον, διά τε την των μεταλήψεων πύχνωσιν, καὶ διὰ τὸ ἀκροθιγῶς τῶν μνημονευθεισῶν ἱστοριῶν ἔχεσθαι, καὶ τὸ ἐλλειπες τῆς συντάξεως. καὶ ταῦτα μή κατά τὴν 'Αττικήν συνήθειαν, άλλά τινα έκφυλον, πολλήν έμποιοῦσαν ἀσάφειαν. Έχει μέντοι τόνδε τὸν τρόπον ἡ ταύτης ἀνάπτυξις, όσα ἐμοὶ δοκεῖ. Σύριγξ οὐνομο έχεις άδει δέ σε μέτρα σοφίης. Ο πρώτος στίχος άποκεκομμένην ίδίως έχει την έννοιαν. έστι γαρ έπιγραφή της σύριγγος. πρός την σύριγγα δε αὐτὴν ὁ λόγος ἀπὸ τοῦ ποιητοῦ, λέγοντος, ὡς μεν ἔχεις ὄνομα αὐτή, τὸ σύριγξ' τουτέστι, σύριγξ μεν καλή, κατά τὰς λοιπάς σύριγγας. #θει δέ σε] άντὶ τοῦ ψάλλει, οὐ τὸ ἀδικόν, εἶτουν ἀρμονικὸν μέρος τῆς σρφίας, ήγουν μουσικής, άλλα το μετρικόν. ού γαρ έμπνευστή αυτή ή σύριγξ, ໃνα καὶ φόδας ἔχη, άλλα μετρουμένη τῷ καλλίστῳ τῶν μέτρων δακτυλικῷ. ἢ καὶ ἄλλως ἄδει δέ σε οὐχὶ αἰσθητὴ ἔμπνευσις στόματος, άλλα τα μέτρα της σοφίας ήγουν, αυτή ή σοφία περιφομαστικώς. Είτα άποτείνει τὸν λόγον πρὸς την Πενελόπην, την τοῦ 'Οδυσσέως όμόκοιτον.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Eadem leguntur in Argumento ex cdd. Vat. 4. 5. 6. desumto apud Gaisfordium.

έπεὶ γὰρ τῷ Πανὶ ἀΦιέρου τὴν σύριγγα, τοῦ Πανὸς δὲ μήτηρ Πηυελόπη κατά τὸν μῦθον, ἐκεῖθεν ἀξιοῖ τοῦ λόγου κατάρξασθαι, καί φησιν. Οὐδενὸς εὐνάτειρα, Μαχροπτολέμοιο δὲ μᾶτερ] ῷ εὐνάτειρα καὶ σύζυγε τοῦ οὐδενός, ήγουν τοῦ 'Θδυσσέως. (οὕτω γὰρ 'Οδυσσεύς κεκλήσθαι προσεποιήσατο, ήνίκα μετά την έκ Τροίας υποστροφήν άλώμενος τῷ Κύκλωπι Πολυφήμω ἐκέκυρσεν, δν καὶ τετύφλωκεν.) ή, οὐδενὸς τῶν μνηστήρων εὐνάτειρα. Ίνα καὶ οἰκείως ἔχη ὁ λόγος. Πηνελόπης γὰρ καὶ τῶν μνηστήρων ο Πάν, έξ οὐρίων, εἴτουν ἀνεμιαίων γάμων, κατά την μυθώδη τερατείαν, σπαρείς. έχάστα μεν γάρ των μνηστήρων ύπισχνείτο τον γάμον ή Πηνελόπη. ταις δε άληθείαις οὐδενὸς γυνή γέγονε. μήτηρ δε Μαπροπτολέμου, ήγουν τοῦ Τηλεμάχου. τῆλε γὰς τὸ μακράν, καὶ μάχη δ πόλεμος. ἐκ μὲν γὰρ Κίρκης Τηλέγονος, ἐκ δὲ Πηνελόπης τῷ 'Οδυσσεί γεννάται Τηλέμαχος. Μαίης 'Αντιπάτροιο θοόν τέκες ίθυντῆρα.] τὸ ἐξῆς ο Πηνελόπη, σὰ τέχες καὶ ἐγέννησας τὸν θοὸν καὶ ταχὰν ἰθυντῆρα. καὶ ποιμένα τῆς 'Αμαλβείας τῆς μαίας καὶ τῆς τροφοῦ τοῦ Διὸς τοῦ άντιπάτρου, καὶ τοῦ ἐναντιωθέντος τῷ ἰδίω κατρὶ, τῷ Κρόνω δηλαδή ήγουν, τὸν Πᾶνα. οὖτω γάς φησιν ἀνεῖσθαι Πανὶ τὴν τῶν ποιμνίων ἐφορείαν. ἀπὸ δε μόνης της 'Αμαλθείας συννοείν δεί και παν θρέμμα, τινές δε το 'Αντιπέτρου, έχ τοῦ ἀντὶ πέτρας γεγενησθαι φασίν, ἐν ή, ἀντίπετρος ὁ Ζεύς ἀνθ οδ δηλονότι πέτρα εδόθη τω Κρόνω, ζητούντι τὸν Δία, βρέφος έτι όντα, καταπιείν. ως δε παιδοφάγος ο Κρόνος, καλ ως λίθον άντι του Διος καταπέπωχεν ύπὸ τῆς 'Ρέας ἀπατηθεὶς, καὶ ώς ἐκτεθείη ὁ Ζεὺς, καὶ ὑπ' 'Αμαλθείας αίγὸς μαιευθείη, δήλον έχ τών ίστοριών, καὶ οὐ δεῖ λεπτομερώς τά περί αὐτῶν ἀχριβώσασθαι. Οὐχὶ κεράσταν, ὅν ποτε θρέψατο ταυροπάτωρ.] Έπεὶ δὲ οὐ κυριωνυμικῶς εἶπε τὸν Πᾶνα, ἀλλὰ ἰθυντῆρα τῶν θρεμμάτων, ἢν δὲ καὶ Κομάτας ποιμένων ἐπίσημος, τὸς Φιλόθεος ἡ Φιλόμουσος, ποιείται διαστολήν καί Φησιν ούχι τον Κομάταν λέγω τον κεράσταν τουτέστι, τὸν ποιμένα τῶν κερασφόρων ζώων οὐ γὰρ αὐτὸς ἡν κεράστης, ήγουν κερασφόρος. ὅν ποτ' ἐθρέψατο μέλισσα, ήν φησι ταυροπάτορα, την έχουσαν δηλαδή τον ταῦρον πατέρα. γενέσθαι γώρ ταῖς μελίσσαις άρχη σήψις βοείων πρεών. Ίστορία. Ίστόρηται δε περί του Κομάτα τούτου, ώς ποιμήν ών καθ' έκάστην ταῖς Μούσαις έκ τῶν βρεμμάτων έθυεν. έρ' δυσχεράνας ο δεσπότης αύτου κατέκλεισεν αύτον έν ξυλίνη λάρνακι, Μούσαις ἐπιτρέψας την αὐτοῦ σωτηρίαν, ἃς ὑπερβαλλόντως ἐσέβετο. χρόνω δὲ ὕστερον ἀνοίξας τὴν λάρνακα ζῶντά τε τὸν Κομάταν σύρίσκει, καὶ κηρία μέλιτος, οἶς περιεσώσατο τὴν ζωήν. 'Αλλ' ἀπέλειπες οὖ αἶθε πάρος φρένα τέρμα σάκους.] Οὐχὶ τὸν Κομάταν οὖν (Φησί) λέγω, ἀλλὰ τον Πᾶνα, ον ἀπο σοῦ ἡμῖν ἔλιπες ἀντὶ τοῦ, ον γεννηθέντα σοι δέδωκας ήμιν. τὸ δὲ λέγειν ώς καὶ Κομάτας Πηνελόπης υίος, μη και ταις άληθείαις άνάρμοστον είη, σκοπείν άξιον. Πηνελόπη μέν γαρ είς 'Ιθάκην, Κομάτας δε Σικελός καὶ ἡ μεν έπὶ τῶν 'Ιλιακῶν, ὁ δε έπὶ τῶν Ρωμαϊκῶν. μεταξύ δὲ τοῖν τόποιν καὶ χρόνοιν τούτοιν χάσμα μέγα έστηρικται. οδ Πανός αίθε και έφλεγε και άνηπτε την φρένα καί την ψυχην, τέρμα σάκους. ούχὶ μεταληπτικώς γυνή τις "Ιτυς καλουμένη όμωνύμως τη ἴτυϊ, τῷ τέρματι τοῦ σάκους, ἀλλ' αὐτὴ ἡ ἴτυς, τουτέστιν ή ἀσπίς, ἀπὸ μέρους τὸ ὅλον. μᾶλλον δὲ ἀπὸ μόνης τῆς ἀσπίδος

καὶ πᾶν ὅπλον' Τν' ή ἡ ἔννοια, ὅτι ἔρωτα εἶχε τῶν ὅπλων, ἦγουν, τῶν πολεμικών έργων, Ιστόρηται γάρ ὁ Πάν συστρατεύσαι τῷ Διονύσφ πας Ινδούς, καὶ έργα ποιήσαι πολεμικά. τὸ δὲ πάρος, ήγουν πρότερον, ούκ έναντιούται τῶ λόγω. ού γὰρ ἀεὶ ὁ Πὰν περὶ τὰ πολεμικὰ ἡσχολήσθαι ιστόρηται, άλλ' ότε ο Διόνυσος κατά της Ασίας έστράτευσεν. Ου σνομ' όλον δίζων] ηγουν, οδ όνομα όλον δίζων τουτέστιν έκ δύο ζώων σύνθετον. τὰ μὲν γὰρ κάτω ὁ Πὰν τράγος τὰ δ' ἄνω, ἄνθρωπος. λαμβάνει δὲ ἐνταῦθα τὸ ὄνομα ἀντὶ εἶδους τοῦ Πανός, οὐ γλο τὸ ὄνομα τοῦ Πανὸς δίζων, άλλα τὸ είδος. "Ος τας μέροπος πόθον κούρας γηρυόνας άθεν.] θς ήθε και ανήπτε πόθον και έρωτα ένεκεν της κόρης, ήγουν της Σύριγγος, ου γυναικός τινος ώς φασι κατά μετάληψιν, άλλά τοῦ ἐμπνευστοῦ ὀργάνου. κόρην δέ Φησι, διὰ τὸ τερπνὸν καὶ τὸ τῆς ἡδονης μαλθακόν καὶ φιλοτήτων ἐπαγωγόν. οδ χάριν καὶ ἐπιφέρει, μέροπος γηρυόνης, τουτέστι, μεμερισμένης κατά την όπα. εί γάς μονόφθογγος, είτουν μονόφωνος ήν ή σύριγξ, ήν αν ανάρμοστος, καὶ μηδέ ψυχήν άνθρωπίνην καλείν σία τε. ή γὰρ ψυχή έξ άρμονιῶν συνέστηκε, καὶ ἐκ μόνων τῶν συγγενῶν ἀρμονιῶν καλεῖσθαι πέφυκεν. άρμονία δέ ἐστι πολυμιγέων καὶ δίχα Φρονεόντων ένωσις. τὸ δὲ γηρυόνης άντὶ τοῦ Φωνητικής, άπο τοῦ γῆρυς, ἡ φωνή. Υστερόφωνα δὲ ἡχοῦς καὶ θυγατέρας φωνής, ὡς ἄργα μοι παρέδραμε. Τὰς ἀνεμώδεος] ἤγουν, τῆς ἐμπνευστῆς. ἐμπνευστον γάρ ή σύριγξ. "Ος Μοίσα λιγύ πάξεν ιοστεφάνω] ος, ήγουν ό Παν, τη Μούση τη Καλλιόπη, μέλλον δὲ τη Μελπομένη καὶ πάσας διά του ένικου αλνίττεται ονόματος. πηξε δε καλ κατεσκεύασε λιγύ καλ όξύφωνον ελκος, καὶ σύριγγα κατά μετάληψιν. καὶ γάρ ή σύριγξ οὐ μόνον το έμπνευστον δργανον το ποιμενικον σημαίνει, άλλα και το διαβεβρωμένον έλχος το μοτού δεόμενον. άντι γούν του έτέρου σημαινομένου της σύριγγος, ήγουν του όργανου, το έλχος περιείληφεν όπες έστι μετάληψις. Ιοστεφάνω δε Μούση, ώς θηλεία θεα. θηλείαις γάρ πρέπον στέφανός. τὸ δὲ λέγειν Μουσαν Ιοστέφανον τὸ έαρ, οῦ μοι δοκεί λόγου έχεσθαι. Ελχος άγαλμα πόθοιο πυροσφαράγου.] έστι δὲ ἡ σύριγξ άγαλμα, ήγουν τέρψις καὶ παροξυσμὸς τοῦ πόθου τοῦ έγκαρδίου, δν πυροσφάραγον λέγει, ώς εν τῷ πυρί τῆς καρδιακῆς θέρμης σπαραττόμενον καί άναφλεγόμενου. είδεναι δε άξιον, ώς ύποδοχην του τριμορούς της ψυχης, λέγω δή λόγου, θυμού καὶ ἐπιθυμίας, τρεῖς σωματικάς ἀρχὰς κυριωτάτας ή φύσις έδημιούργησεν, έγκεφαλον κέν, είς ύποδοχήν του λογιστικού, χαρδίαν δέ, τοῦ θυμοειδούς, ἦπαρ δὲ, τοῦ ἐπιθυμητικοῦ. άρχὴ δὲ πάλιν αύτων, η καρδία. διὸ καὶ ἀπαθεστάτη. τοίνυν εἰ καὶ ἐγκάρδιον τις τὸν πόθον έρει, ούχ άμάρτη του δέοντος, διά τὸ καὶ ήπατος είναι τὴν καςδίαν άρχήν. "Ος σβέσεν άνορέαν ισαυδέα] δς, ήγουν ο Πάν, έσβεσε την Περσικήν άγερωχίαν, ότε συνεστρατήγει τω Διονύσω. ην καὶ Ισαυδέα. ηγουν ομώνυμον φησι του παπποφόνου, του Περσέως δηλαδή. ἀπο γάρ Περσέως, Πέρσης, εξ ου των Περσών γένος, παπποφόνος δε ο Περσεύς, καθως ιστορεί και Λυκόφοων, τον γάρ πάππον Ακρίσιον μετά τον κατά Ι'οργόνης άθλον άπέκτεινς. καὶ άφείλετο, άπὸ κοινοῦ τὴν ἡνορέαν, καὶ την Περσικήν άλαζονείαν ύπο της Τυρίας, ήγουν της Ευρώπης μετωνυμιχώς, έν γάρ τη Τύρω τη Ευρώπη ο Ζεύς εμίγη. Ωι τόδε τυ Φλοφόρων] ῷ τινι Πανὶ τὸ πᾶμα καὶ κτῆμα τόδε τῶν τυφλοφόςων, ἤγουν τῶν ποιμένων κατά μετάληψιν, τουτέστι πηροφόρων καὶ σακκοφόρων. πηροφόρος γάρ καὶ ὁ τυφλοφόρος, τὸ ἐρατὸν καὶ ἐπιθυμητὸν κατά ψυχήν ό Πάρις, ήγουν ο Θεόχριτος κατά μετάληψιν, διά το και τον Πριαμίδην Πάριν κρίναι τὰς τρεῖς θεὰς περὶ τοῦ μήλου καὶ τῆς Εριδος. καὶ δύνασθαι καλεϊσθαι Θεόκριτον, θέτο και άνέθηκεν ό Σιμιχίδης, και ό υίὸς τοῦ Σιμιχίδου. είτα πρὸς αὐτὸν τὸν Πᾶνα προσφώνημα. 3Ω βροτοβᾶμον στάτας] ω Πὰν βροτοβᾶμον, ήγουν πετζοβᾶμον. ἐκ πετρών γὰρ οἱ βροτοὶ κατά τὸν παλαιὸν μῦθον. οἰστ ς ε καὶ ἔρως τῆς Νυμφάλης τῆς στήτης καὶ γυναικός, της δέτας καὶ Λυδης. Κλωποπάτος τ' ἀπάτορ' ήγουν, Ερμοῦ τοῦ κλέπτου υίε. κατά τινας γάς πάλιν Ερμοῦ παῖς ὁ Πάν. ἀπάτος, ήγουν πολυπάτορ· ἐκ πολλῶν γὰρ τῶν μνηστήρων γεγένηται. λαςνακό γειε] ήγουν χηλόπου κατὰ μετάληψιν. χηλὸς γὰς τὸ κιβώτιον, καὶ ἡ λάρναξ. καὶ χηλη ὁ ὄνυξ. χαίροις, ἡδὺ μελίζοις] ἐν τῆ σύριγγι τη έλλοπι καὶ τη άφωνω τη έλλειπομένη δηλαδή, όπὸς καὶ φωνής. αὐτή γὰρ καθ' ἐαυτήν ή σύριγξ μή ἐμπνεομένη πρός τινος, ἄφωνός ἐστι. τῆ κάρη πάλιν, καθώς είπον, διὰ τὸ τερπνὸν καὶ ἐπαγωγὸν, τῆ Καλλιόπη, και καλλίστην έχούση όπα, έπαν έμπνέηται. τη νηλεύστω, και άθεάτω, άπο του νη στερητικού μορίου και του λάω, το βλέπω. άθέατον γάρ τὸ ἀπήχημα. ἡ νη λεύστω, τῆ ἀλιθοβολήτω, ἤγουν ἀθανάτω ἀπὸ τοῦ νῆ στερητικοῦ, καὶ τοῦ λεύω τὸ λιθοβολώ. ὁ λόγος γὰρ οὐ λιθάζεται.

Τέλος τῶν εύρισκομένων σχολίων εἰς τὰ Θεοκρίτου εἰδύλλια.

#### HEINDORFII PRÆFATIO.

[Ex Heindorfii Edit. Theocriti, Bionis et Moschi Carm. Berol. 1810.]

Ersi editio heec Bucolicorum Greecorum nove dotis nihil ostentat, non tamen meum editoris nomen profiteri dubito; quippe qui rem a multis expetitam litterarumque in patria studiis utilissimam tanta mihi videar cura religioneque executus, quantam pauci hucusque adhibuere hujusmodi operum curatores. \* \* \* Theocriti, Bionis, et Moschi carminibus Græcis, uti ea edidit Lugd. Bat. 1779. Valckenarius, ex eadem editione integram subjunxi annotationem, nisi quod ad decem Idyllia illa, quum plane eadem ac ne verbo quidem mutata bis apponere lectori pigeret, præmissis e priore editione copiis ex posteriore ea tantum vel adjeci vel uncis inclusa suo inserui loco, quæ nova aut utcunque a prioribus diversa accessissent, hanc ubique legem observans religiose, ut utriusque editionis discrepantiam quamque, quæ quidem alicujus esset momenti, indicarem. \* \* \* Valckenarianis ea quæ ad hæc carmina in Analectorum Vett. Poet. Græcorum volumine tertio annotavit Brunckius, ideo potissimum interjeci, quod Brunckii et textum, qualem Analectorum primum exhibet volumen, et animadversiones hasce diligenter in altera editione sua respexit Valckenarius. Et insunt sane in his multa si minus ex reconditis deprompta litteris, excogitata tamen ingeniose et ad interiorem carminum intelligentiam fructuosissima.\* \* \*

# ΒΙΩΝΟΣ

TOY SMYPNAION

вотколіка.

4, 1

| 'Αλλ' ουκ οίδεν "Αδωνις ο μιν θνάσκοντ' εφίλασεν.                                               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Αίαζω τον "Αδωνιν- ἐπαιάζουσιν "Ερωτες. 15                                                      | ř |
| "Αγειον, άγειον έλκος έχει κατά μηρον "Αδωνις"                                                  |   |
| Μείζον δ' ά Κυθέρεια φέρει ποτικάρδιον έλκος.                                                   |   |
| Κεΐνον μεν περί παϊδα Φίλοι κύνες ωρύσαντο,                                                     |   |
| Καὶ νύμφαι πλαίουσιν 'Οςειάδες. ά δ' 'Αφροδίτα,                                                 |   |
| Λυσαμένα πλοκαμίδας, ανά δευμώς άλάληται 20                                                     | } |
| Πενθαλέα, νήπλεκτος, ἀσάνδαλος· αὶ δὲ βάτοι νιν                                                 |   |
| Έρχομέναν κείροντι, καὶ ίερον αίμα δρέπονται.                                                   |   |
| 'Οξυ δε κωκύουσα δι' άγκεα μακρά Φορεϊται,                                                      |   |
| 'Ασσύριον βοδωσα πόσιν, καὶ παϊδα καλεύσα.                                                      | _ |
| Αμφὶ δέ μιν μέλαν αίμα πας ομφαλον ήωςεῖτο, 25<br>Στάθεα δ' εκ μηςῶν φοινίσσετο. οἱ δ' ὑπομαζοὶ | • |
| Χιόνεοι το πάροιθεν 'Αδώνιδι πορφύροντο.                                                        |   |
| Αὶ αὶ τὰν Κυθέρειαν, ἐπαιάζουσιν "Ερωτες.                                                       |   |
| "Ωλεσε τὸν καλὸν ἄνδρα, συνώλεσεν ίερὸν εἶδος.                                                  |   |
| Κύπριδι μεν καλον είδος, ότε ζώεσκεν Αδωνις, 30                                                 | ) |
| Κάτθανε δ' ά μοςφὰ σὺν 'Αδώνιδι Κύπριδος, αὶ αί.                                                |   |
| "Ωρεα πάντα λέγοντι, και αι δρύες, Αλ τον "Αδωνιν.                                              |   |
| Καὶ ποταμοὶ κλαίοντι τὰ πένθεα τᾶς Αφροδίτας,                                                   |   |
| Καὶ παγαὶ τὸν "Αδωνιν εν ώρεσι δαπρύοντι,                                                       |   |
| Αιθεα δ' εξ οδύνας ερυθαίνεται ά δε Κυθήρα 35                                                   | 5 |
| Πάντας ἀνὰ κναμώς καὶ ἀνὰ πτόλιν οἰκτρον ἀείδει.                                                |   |
| essociate de la tas a saulains es                                                               |   |

14. Obe alser] Ex cod. Ms. protable Fulv. Ursinus; quod merito alteri, οὐκ είδεν, fort prælatum, etiam a Brunckio, qui in vs. 18. edidit ἀρέσκη.

18. 'Ωρύσαντο'] In cd. Flor. legitur, ώδύραντο (in Aldi Veneta, δδύραντο.) Utrum posuerit Bion, dubitari potest.—Κεῖνον hoc in vs. in τῆνον Brunckius mutavit : Καλὸν piacebat Jo. Ruardi.

20. Δρυμώς] Posui cum Br. pro δρυμούς, in cod. Ms. repertum a D'Orvillio.

δρυμών suppeditavit cod. Reg. V. seq. alii nonus bene νήπλεκτος. Hesych. νη-

κεκτέας, ἀκτενίστους. Βαυνικ.
21. Νήπλεκτος] Α Brunckio restitutum,
νήπεκτος, a me jam olim fuit probatum.

22. Epxonévan responted Ex coud. furt a.D'Ocvilno prolatum, pro vulgato responte responte prebent cham edd. Ald. et Flor. et respond legiturin cod. Reg. Paris. [Recte

Aldus κείροντι, quod dein depravatum est in τείροντι. Cod. Reg. κείρουσι. Βπυνακ.]
— Pro Έρχομέναν corngendum Σπερχομέναν επερίταταν D. Ruhnkenius.

23. Κακάουσα] Br. ed. κακόουσα. 26. Έκ μηρών] Nonnemini hic μηρώ videbatur præferendum: ego vulgatam servarem.

29. Τον καλον ἄνδρα] Nihil habebat causæ C. Barthius, cur legi voluetet σον καλον ἄνδρα.

30. "Ore] Brunckins edidit Sea.

. 35. Έρυθαίνοται) Ut suavius σχ οα. Flor. recepi, pro έρυθραίνεται et, pro Κυθήρη, Κυθήρα.

30. Idoras and evapos sal doù produouerodo detbei] Ista sic vituse scripta le-.

Αϊ αϊ τὰν Κυθέρειαν, ἀπώλετο παλὸς "Αδωνις. 'Αχω δ' άντεβόασεν, άπώλετο παλὸς 'Αδωνις. Κύπριδος αίνον έρωτα τίς ουκ έκλαυσεν άν; αὶ αί. ΄ Ως ίδεν, ως ενόησεν ' Αδώνιδος ἄσχετον έλκος, 40 'Ως ίδε φοίνιον αίμα μαραινομένω περί μηρώ, Πάχεας άμπετάσασα, κινύρετο, Μεΐνον "Αδωνι Δύσποτμε, μεῖνον "Αδωνι, πανύστατον ώς σε κιχείω, "Ως σε περιπτύξω, καὶ χείλεα χείλεσι μίζω. "Εγεεο τυτθον "Αδωνι, το δ' αξ πύματόν με φίλασον. Τοσσοῦτόν με φίλασον, ὅσον ζώει τὸ φίλαμα. 46 "Αχρις ἀπὸ ψυχῆς ές έμὸν στόμα πείς έμὸν ήπαρ Πνευμα τεὸν ρεύση, τὸ δὲ σεῦ γλυκὸ Φίλτρον ἀμέλξω, Έκ δε πίω τον έρωτα. Φίλαμα δε τοῦτο Φυλάξω  $\Omega_{\mathcal{G}}$  αὐτὸν τὸν " $\mathbf{A}$ δωνιν $\cdot$  ἐπεὶ σύ $\,$ με δύσμοςε Φεύ $\gamma$ εις. 50Φεύγεις μακρον "Αδωνι, καὶ έρχεαι εἰς 'Αχέροντα Καὶ στυγνὸν βασιληα καὶ ἄγριον ά δε τάλαινα Ζώω, καὶ θεὸς έμμὶ, καὶ οὐ δύναμαί σε διώκειν. Λάμβανε Περσεφόνα τον έμον πόσιν, έσσι γάρ αυτά Πολλον έμεῦ πεέσσων το δε πῶν καλον ές σε καταρρεί.

guntur in ed. Ald. Π. ἀνακναμῶσ ἀνάπαλιν ἀπό ἀείδει.—In his πᾶσαν πόλιν
præferebat Wassenbergius. Ruhnkenius
legendum suspicatur: Πάντας ἀνὰ κναμὼς
κυανοστόλος οἰκτρὸν ἀείδει. ultimum in ἀϋτεῖ mutandum censet Jo. Luzacius.

40. 'Ενόησεν] In ἐνόασεν mutavit Brunckius.

44. Χείλεα χείλεσι μίξω] Eleganter dictum; neque adeo μίξω in μάξω mutandum est, aut cum Is. Vossio legendum, χείλεα χείλεσ' ἀμύξω.

46. Zwei] In cod. Reg. Paris. et in Ald.

ed. legitur ζώη, quod Br. recepit.

ζωη. Sic cod. Reg. a quo non multum differt Aldina editio, qua carebam, quum hæc excuderentur, ξώη, ζ in ξ, ut sæpissime in veteribus libris observatur, mutato. Brunck.

47. Keis] Hic etiam κης prætulit Br. [Aldus κῦσ' ἐμόν. Inde scribendum est κης ἔμὸν, quod genuinum est. Et sic vs. 11. scr. καμάτως κης ἔργα. ΒRUNCK.]

48. Πνεύμα τεδν δεύση] Br. ed. δευσεί,

quod, accentu aliter posito, legitur in ed.: Ald. et in cod. Paris.

'Αμέλξω] 'Αμέρξω hic viro D. videbatur vulgato præferendum: mihi idem verbum videtur ἀμέλγειν et ἀμέργειν pronunciatum.

51. Έρχεαι] Recte Jo. Piersonus emendasse videtur οίχεαι είς Αχέροντα quod in suam ed. Brunckius recepit.

54. Έσσι γὰρ αὐτὰ] Học alteri præstat, quod in nonnullis est edd. ἐσσι και αὐτά. —vs. 55. κρέσσων positum fuit pro κρείσσων, etiam a Br.

55. 'Es σè καταρρεί] Vulcanius ediderat ès σè και "Αδην' suam conjecturam; factam ex vitiosa lectione ed. Flor. ès σè και άρη in Ald. legitur, τὸ δὲ πάγκαλον ès σὲ και άρρει. Emendatam jam dedit Fulv. Ursinus: τὸ δὲ πῶν καλὸν ès σὲ καταρρεί.

es σè καταβρη. Sic olim scriptum fuisse; indicio mihi fuit lectio parum depravata: editionis Calliergi es σè καὶ ἄρη. Aldus es σè καὶ ἄρρει. At procul dubio scripsit poeta es τὸ κ.—Βαυνακ.

Είμι δ' εγώ πανάποτμος, έχω δ' απόρεστον ανίην, Καὶ κλαίω τὸν "Αδωνιν, ὅ μοι θάνε, καὶ σὲ φοβεῦμαι. Θνάσκεις ω τειπόθατε; πόθος δε μοι ως όνας έπτη. Χήρη δ' ά Κυθέρεια, κενοί δ' άνα δώματ "Ερωτες. Σοί δ' άμα κεστός όλωλε. τι γάς τολμης κυνάγεις; Καλός εων τοσσούτον εμηνας θηροί παλαίειν; "Ωδ' ολοφύρατο Κύπρις επαιάζουσιν "Ερωτες, Αι αι ταν Κυθερειαν, απώλετο καλός "Αδωνις. Δάκουον ὰ Παφία τόσσον χέει, ὅσσον "Αδωνις Αίμα χέει τὰ δε πάντα ποτὶ χθονὶ γίγνεται άνθη. 65 Αίμα ρόδον τίκτει, τὰ δε δάκουα τὰν ἀνεμώναν. Αίαζω τὸν "Αδωνιν' ἀπώλετο καλὸς "Αδωνις. Μηπέτ' ενὶ δρυμοῖσι τὸν ἀνέρα μύρεο, Κύπρι. "Εστ' αγαθά στιβάς, έστιν Αδώνιδι Φυλλάς ετοίμα. Λέπτρον έχει, Κυθέρεια, το σον τόδε νεπρος "Αδωνις. 70 Καὶ νέπυς ῶν παλός ἐστι, παλὸς νέπυς, οἶα παθεύδων. Κάτθεό νιν μαλακοίς ένλ φάρεσιν, οίς ένίαυεν, Τοῖς μετὰ σεῦ ἀνὰ νύκτα τὸν ίερὸν ὕπνον ἐμόχθει,

56. Εἰμὶ] Br. ed. ἐμμὶ, et h. v. ἀνίαν. 57. Kal σὰ φοβεῦμαι] Barthius corri-gendum putabat, κοὺ σὰ φοβεῦμαι Κυρpiersum, seal o'è poßerras, quod recepit in suam ed. Branckius: mihi vulgata commodam videntur admittere interpretationem.

58. Πόθος δέ μοι] Dadum vidi emen-dandum, πόσις δ' έμοι δε έναρ έπτη. idem restituit, ed.ditque Brunckius, woois & éple

59. Revol F ded Supar "E.] Rectius, ni fallor, tegi poterit: Kerde & dod dûnd y Eportes.

60. Τί γὰρ τολμηρὲ κυτάγεις; ] Corrigo: Τό γάρ, τολμηρέ κυναγέ, Κ. έ.

61. Τοσσούτον έμηνας] Quod alibi, hic ctiam hæret vitium, emendandum ita, ut scribatur: τί γάρ, τολμηρέ κυναγέ, Καλός έων τοσσούτο μέμηνας θηροί παλαίειν; -Brunckius hanc, opinor, lectionem præferet a se vulgatse tuewar alterique, qua legi posse putabat, enfrece.

Edebatur antea sunvas Onpol wadaleus, et ac est in Aldina. Inde sembere potueram duprao, at in Theory. 122. 31. duarνόμαν φιλάσαι: quo etiam modo versus bucolicus fieret. Sed ob præcedens τολμηρέ Calliergi lectionem pratuh fuewas, sus-tinuisti. BRUNCK.

64. Τόσσον χέει] Hoc, pro vulgato τόσον έκχέει, partim ex codd. et ex ed. Fior. partim ex conjectura D'Orvillii recepi. [Reg. cod. eyxées. Vid. D'Orvilte in Miscell. Observat. vol. iv. p. 367. BRUNCS.]

65. Tà đề wdvra] Litera mutata legendum arbitror: 7à 8è ### (id est #nerà, sive πεκηγμένα) ποτί χθονί γίγνεται άνθη, terre atha sanguims grumi Vouernque lacrymæ mutantur m flores

68. 'Erl δρυμοίσι του άνέρα] Brunckius

edidit, évi spouois reds dvépa.

69. Est dyasd] Jo. Lusacius legendum conjecit, Έσθ ἀπαλά στιβάτ,-

70. Λάκτρον έχει, Κυθέρεια, το σον τύδε] Pro exec scribi malini exoc. To obr in To μέν mutandum censuit la. Vossius .- λέκτρον έχει, Κυθέρεια, το σόνγ', ίδε, νεπρός "Αδωνις" placebat Jo. Raardi.
72. Κάτθεό νιν] Ut legendum putabat

Wassenbergius, cum scriptum at in cod. Reg. Pans, illud recepi pro vulgato, Kdrθεο καί. [κάτθεό νιν. Sie recte cod. Reg. e que etian v seq. εμόχθητες ερί. Βασκεί.]
-- Pro φάρεσα, els, in edd. Ald. et Flor. legitur paperer, of evlaver.

73. Tois] Scribi etiam poterit, To si referatur ad κλωτήρω hoc in vs. verbum έμοχθει, a Br. mutatum in έμοχθη, sicul

Παγχεύσω κλιντηςι πόθει καὶ στυγνὸν "Αδωνιν. Βάλλε δ' ένὶ στεφώνοισι καὶ ἄνθεκι πάντα σὺν αὐτῷ, ΄ Ως τηνος τέθνακε, καὶ ἄνθεα πάντ' εμαράνθη. 76 'Ραΐνε δέ μιν μύςτοισιν, άλείφασι, ραΐνε μύςοισι. 'Ολλύσθω μύρα πάντα, τὸ σὸν μύρον ἄλετ' 'Αδωνις. Κέκλιται άβρος "Αδωνις έν είμασι πορφυρέοισιν Αμφί δε μιν κλαίοντες αναστενάχουσιν Έρωτες, 80 Κειβάμενοι χαίτας έπ' Αδώνιδι χώ μεν δίστως, Θς δ' επί τόξον εβαιν. ος δ' εύπτερον άγε φαρέτραν. Χώ μεν έλυσε πέδιλον 'Αδώνιδος. ός δε λέβησι Χρυσείοις Φορέησιν ύδως. ὁ δε μηρία λούει. "Ος δ' ὄπιθεν πτερύγεσσιν αναψύχει τον "Αδωνιν. 85 Αυτάν ταν Κυθέρειαν έπαιάζουσιν "Ερωτες. Εσβεσε λαμπάδα πασαν έπι φλιαίς Υμέναιος, Καὶ στέφος έξεπέτασσε γαμήλιον. οὐκ ἔτι δ' Υμάν, Υμαν ουκ ετ' αειδόμενον μέλος, άδεται αι αί. Αϊ αϊ καὶ τὸν "Αδωνιν ἔτι πλέον, ἢ Υμέναιος, 90 Αί Χάριτες κλαίοντι τον υίεα τω Κινύραο,

legitur in cod. Paris. Ruhnkenio mihique

de menda suspectum est.

74. Πόθει καλ στυγνών] Hæc quoque videri possunt vitiata, et forte quis legi mallet:—Παγχρύσφ κλιντῆρι ποθεινών στυγνών "Αδωνιν. nisi sensus sit: τὰ φάρη, οἶς ἐνίαυε, ποθεῖ, sive ποθοῦσιν "Αδωνιν, καλ στυγνών ὅντα.

75. Βάλλε δ' ένὶ στεφ.] Leni manu corrigit Wassenbergius, Βάλλε δέ νιν στεφάνοισι, καὶ ἄνθεσι.—Sequentia sic emendanda, suspicabatur Ε, Η. van Eldik: Βάλλε δ' ένὶ στεφάνοισι, καὶ ἄνθεσι πάσσε σὺν αὐτῷ Χώ κῆπος τέθνακε, καὶ ἄνθεα πάντ ἐμαράνθη. Vulgatas literas propius accedit conjectura Jo. Luzacii legentis: Βάλλε τῷν αὐτος τέθνακε, καὶ ἄνθεα πάντα σὺν αὐτὸς. 'Ως τῆνος τέθνακε, καὶ ἄνθεα πάντ ἐμαράνθη,

77. 'Paîve δέ μιν μύρτοισιν, ἀλείφασι,]
Optime corrigit D. Ruhnkenius: 'Paîve δέ
μιν Συρίοισιν ἀλείφασι. In ed. legitur Ald.
βείνεν δέ μιν μύροισιν ἀλίφασι· correctoris
esse videtur, quod ex cod. Reg. Paris.
Brinckius edidit: βαῖνε δέ νιν καλοῖσιν

άλείφασι.

καλοίσιν άλείφασι. Sic Reg. cod. In Ald. sic scriptus hic versus: ραΐνεν δέ μιν μύροισιν άλίφασι ραΐνε μύρεσσιν. Callier-

gus paire—àlelpast paire µbpotstr. Optimum et genuinum est, quod dedimus. Brunck.

82. Os δ' ἐπὶ τόξον ἔβαιν'] In ed. Flor. sic scriptus versus legitur: δs δ' ἐπὶ τόξον ἔκαιν', δs δὲ πτερόν. δs δὲ φαρέτρην.

83. 84. Os δε λέβησι Χρυσείοις] Rectius legitur in ed. Flor. δε δε λέβητι Χρυσείφ φορέησιν δδωρ.—Pro λούει nollem nuper editum fuisset λώει.

86. Αὐτὰν τὰν Κυθέρειαν] Quod sæpius est in hoc carmine, hic quoque ponendum putabat Lennepius: Αὶ αὶ τὰν Κυθέρειαν ἐπαιάζουσιν ερωτες. idque Brunckius in suam edit. admisit.

88. Στέφος εξεπένασσε] 'Coronam resolutam projecit,' me quidem adeo vulgatum non offendit. a Brunckio receptum, εξεπέδασσε, placuit Jo. Piersono; εξεπάταξε, Wassenbergio. — Proxima vs. 89. recte distinxit Heskinus.

90. Kal τον Αδωνιν] Καλον Αδωνιν legendum esse censet Wassenbergius.

"H'Thévauos] Sic ad mentem Ernesti Gul. Higtii reponere non dubitavi, pro al 'Thévauov. 'Adonin magis adhuc, quam' Hymenæus, plorant Charites.'

91. Τον υίξα τω Τον υίξα τον Κανύραο

Vulcanius edidit.

"Ωλετο καλός "Αδωνις, εν αλλήλησι λέγοισαι. Αυταί δ' όξυ λέγοντι πολύ πλέον ή τυ Διώνα. Καὶ Μοϊσαι τον "Αδωνιν ἀναπλαίουσιν "Αδωνιν, Καί μιν επαείδουσιν, ο δε σφισιν ουκ επακούει. 95 Ου μαν ουκ εθέλει, Κώρα δέ μιν ουκ απολύει. Ληγε γόων Κυθέρεια, τοσημέρον ίσχεο πομμών Δεί σε πάλιν κλαυσαι, πάλιν είς έτος άλλο δακρύσαι.

## ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΩΝΟΣ ΛΕΙΨΑΝΑ.

# ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ β'.

'Ιζευτάς ετι χωρος, εν άλσει δενδράεντι "Ορνεα θηρεύων, τον απότροπον είδεν "Ερωτα Εσδόμενον πύξοιο ποτί κλάδον ώς δ' ενόασε, Χαίρων ώνεκα δη μέγα Φαίνετο όρνεον αυτώ,

Piersonus. Αξ αξ δ' όξυ λέγοντι πολύ πλέον, ή τὸ Διώνα, commendatillud adjectum ὀξὸ λέγοντι' cujus loco δέξο λέγοντι est in ed.

94. Kal Moisai] Sic recte jam edidit Vulcanius, pro Molpar quod ab alas revocari non debebat: veram hie lectionem probarunt Barthins, Heskinus, Higtius, Piersonus, et Brunckius.

'Arandalouour' Adarry | Quod Palmerio venit in mentem, ne memoratu quidem dignum est. Pracet inventum Heskini, hæc et segg, sic legentis ' Kal Moisau rov Αδωνιν άνακλαίουσιν, Αδωνιν Καλόν ἐπαεί-Sovow. quæ sic scripta Brunckins recepit.

95. Obe exacober] Legendum potius, ούχ ύπακούει.

96. Οὐ μὰν οὐκ ἐθέλει] Ρεσ οὐ δύναται dictum putabat Heskinus, Higtius vero corrigendum, Οδ μάν, εί κ ἐθέλοι. Ut

93. Abral] In schedis suis correxerat Brunckio, mihi quoque placet Koenu correctio, Οὐ μὰν, ὅκκ' ἐθέλει, sive potius

> ου μάν, δεκ' ἐθέλει. Sic scripsi ex emendatione doctassim! Koen, ad Gregorium de Dial. p. 81. BRUNCK.

Κώρα δέ μιν] Infelix est Barthii tentsmen scribentis, Κώρα Κύπριν οὐκ ἀπολύει.
• 97. "Ισχεο κομμών] ' Desine planctuum." Veram lectionem, dudum inventam a Rubukenio, pro vulgato κώμων restitui. Idem illud in mentem venit Barthio, ot Wakkero.

II. 1. 'Ifeurds ] Hi zvi. versus ex Bionis Smyrnæi Bucoheis servati prostant in Stobæi Flordeg, Gesn. p. 400. Grotti p. 267.

4. Μέγα φαίνετο δρνεον] Syllaba scribendum repetita: μέγα φαίνετο τώρνεον Τως καλάμως άμα πάντας ἐπ' ἀλλάλοισι συνάπτων, 5 Τὰ καὶ τὰ τὸν "Ερωτα μετάλμενον ἀμφεδόκευεν. Χώ παῖς, ἀσχαλάων ἕνεχ' οἱ τέλος οὐδεν ἀπάντη, Τως καλάμως ρίψας ποτ' ἀροτρέα πρέσβυν ἵκανεν, "Ος νιν τάνδε τέχναν ἐδιδάξατο καὶ λέγεν αὐτῷ, Καί οἱ δεῖξεν "Ερωτα καθήμενον. αὐτὰρ ὁ πρέσβυς 10 Μειδιόων κίνησε κάρη, καὶ ἀμείβετο παῖδα, Φείδεο τὰς θήρας, μηδ' ἐς τόδε τὤρνεον ἔρχευ. Φεῦγε μακράν κακὸν ἐντὶ τὸ θηρίον ὅλβιος ἐσσῆ Εἰσόκα μή μιν ἕλης ἢν δ' ἀνέρος ἐς μέτρον ἔλθης, Οὖτος ὁ νῦν Φεύγων καὶ ἀπάλμενος, αὐτὸς ἀφ' αὐτῶ 15 Ἐλθὼν ἐξαπίνας, κεφαλὰν ἐπὶ σεῖο καθιζεῖ.

# ΕΙΔΥΛΛΊΟΝ γ΄.

Α μεγάλα μοι Κύπρις εθ' ύπνωοντι παρέστα,
Νηπίαχον τον Έρωτα καλᾶς εκ χειρος άγοισα,
Ές χθόνα νευστάζοντα, τόσον δε μοι έφρασε μῦθον,
Μέλπειν μοι φίλε βοῦτα λαβων τον Έρωτα δίδασκε.
"Ως λέγε, χ' ά μεν ἀπηνθεν· εγω δ', ὅσα βωκολίασδον
Νήπιος, ως εθέλοντα μαθεῖν τον Έρωτα δίδασκον· 6
Ως εῦρεν πλαγίαυλον ὁ Πὰν, ως αὐλον Αθάνα,

7. 'Ασχαλάων ἕνεχ' οί] Sic recte scriptam vocem ediderunt Ursinus, Gesnerus, aliique: οὕνεκα, quod præbet ed. prima Stobæi, fluxit ex interpretatione adjecta: ejus loco ὅτι Βrunckius edidit.—'Ασχάλλων scribatur, ἀσχαλάων, an ἀσχαλόων, nihil adeo interest.

11. Μειδιόων] Cum Br. dedi, pro Μει-διάων.

12. Φείδεο τᾶς θήρας] Ex Stobæo Gesn. recte dedit Vulcanius: ex ed. Trincavelli τὰν θήραν exhibet ed. F. Ursini.

15. 'Απάλμενος] Pro ἐπάλμενος reposui cum Higtio, Luzacio, Brunckio; qui vs. 16. edidit ἐνθὼν, vs. 14. ἔνθης.

ἐπάλμενος] Sic Stobæi editiones. Mallem ἀπάλμενος. Brunck.

III.

1. 'A μεγάλα] Hos etiam xiii. versus ut Bion.

Bionis præbet Stobæus Gesn. p. 388. Grotii, p. 245. in ed. prima Trincavelli et in Ms. Leid. adscriptum legitur: ἐκ τῶν Βίωνος βουκολικῶν.

TEΘ ὑπνώοντι] Amico cuidam meo hic in mentem venerat ἔτι χνοάοντι. Veram lectionem detexit Jo. Fred. Herelius, in literis ad D. R. datis corrigens, ἔθ ἡβώουντι.

3. Τόσον δέ μοι] Ed. Brunckius, τόσον δ΄ έμλν ξ. μ. νε. 4. μέλπην μοι φίλε βῶτα.

5. 'Απῆνθεν' ἐγὰ δ', ὅσα βωκολίασδον] In his Brunckium sequutus, ἐγὰν tamen suo loco reliqui. Ante editum ἀπῆλθεν' et βουκολίασδον' cujus loco βουκολιάσδων erat in ed. Gesn. et cod. scripto.

Μαθεῖν] Ed. Βτ. μαθῆν.

'Ως χέλυν 'Ερμάων, κίθαριν δ' ώς άδὺς 'Απόλλων.
Ταῦτά μιν ἐξεδίδασκον. ὁ δ' οὐκ ἐμπάζετο μύθων,
'Αλλά μοι αὐτὸς ἄειδεν ἐρωτύλα, καί μ' ἐδίδασκε 10
Θνατῶν τ' ἀθανάτων τε πόθους, καὶ ματέρος ἔργα.
Κήγων ἐκλαθόμαν μὲν ὅσων τὸν ἔρωτα δίδασκον,
"Όσσα δ' ἔρως μ' ἐδίδαζεν ἐρωτύλα πάντ' ἐδιδάχθην.

## ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ δ.

Ταὶ Μοῖσαι τὸν "Ερωτα τὸν ἄγριον οὐ φοβέονται, 
Έκ θυμῶ δὲ φιλεῦντι, καὶ ἐκ ποδὸς αὐτῷ ἔπονται. 
Κ' ἢν μὲν ἄρα ψυχάν τις ἔχων ἀνέραστον ὀπηδῆ, 
Τῆνον ὑπεκφεύγοντι, καὶ οὐκ ἐθέλοντι διδάσκειν "Ην δὲ νόον τις "Ερωτι δονεύμενος ἀδὺ μελίσδη, 5 
Ές τῆνον μάλα πᾶσαι ἐπειγόμεναι προρέοντι. 
Μάρτυς ἐγῶν ὅτι μῦθος ὅδ' ἔπλετο πᾶσιν ἀληθής "Ην μὲν γὰρ βροτὸν ἄλλον ἢ ἀθανάτων τινὰ μέλπω, 
Βαμβαίνει μευ γλῶσσα, καὶ ὡς πάρος οὐκ ἔτ' ἀείδει "Ην δ' αὖτ' ἐς τὸν "Ερωτα καὶ ἐς Λυκίδαν τι μελίσδω, 
Καὶ τόκα μοι χαίροισα διὰ στόματος ῥέει ὡδά. 11

8. Κίθαριν δ' ώs] Ed. Br. κιθάραν ώs.

9. Ἐμπάζετο] Ed. Br. ἐμπάσδετο.

10. 'Αλλά μοι] Ed. Br. άλλ' ἐμὶν, et, pro καί μ', κήμ'. Cum 'illo vs. 11. recepi, Θνατῶν τ' ἀθανάτων τε πόθους. Copula voci θνατῶν subjecta aberat ab edd.

13. 'Εδίδαξεν] Ex Stobæo Ms. prodiit,

hic melius vulgato ¿δίδασκεν.

IV.
1. Ταὶ Μοῖσαι] His etiam versibus, qui sunt in Stobæo Gesn. p. 387. Grotii p. 241. adscriptum in cod. Leid. ut in ed. Veneta: ἐκ τῶν Βίωνος βουκολικῶν.

1.2. Οὐ φοβέονται, Ἐκ θυμῶ δὲ φιλεῦντι] Hæc ad mentem meam Brunckius edidit, pro vulgatis, ἡ φοβέονται, Ἡ κ θυμῶ φιλέοντι. Stobæi Floril. Ms. mihi præbuit οὐ φοβέονται. In ed. Gesneri repertum οὐ φοβέονσαι dedit et Ursinus; quod recipi non debebat ab Heskino.—Whitfordus jam dederat, οὐ φοβέονται, Ἐκ θυμῶ φιλέοντι:

vocula  $\delta \epsilon$  requirebatur interjecta, et verbi forma, his etiam Poetis usitata.

3. 'Onnon' Dubites, utrum ônaon dederit Poeta, an åelon. åelon vetus est lectio codicum, ab H. Stephano et F. Ursino reperta: hinc fluxit lectio primæ ed. Stob. on on, et Ms. Leid. o' el on. ônnoeî dedit in sua ed. Gesn. et satis commodum hic videtur ônaoeî, quod Br. admisit; qui vs. 4. scripsit diodonno.

5. \*Hν δὲ νόον τις] Sic cum Brunckio edere non dubitavi, pro vulgato, \*Hν δὲ

νόον τῷ Ερωτι.

7. 'Αληθης] Ed. Br. ἀλαθής.

8. 'Αθανάτων] Pro ἀθάνατον, prout videram scribendum, scriptum præbuit Stobæi cod. Ms.—In vs. seq. vitiose olim legebatur Καμβαίνει.

11. Καὶ τόκα μοι χαίροισα] Ruhnkenio præ vulgato placet, Αὐτίκα μοι. Brunckius edidit, καὶ τόκ' ἐμίν' qui servandum putat

## ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ έ.

Ουκ οίδ', ουδ' επέοικεν, ἃ μη 'μάθομεν πονέεσθαι. Εί μοι καλά πέλει τὰ μελύδρια, καὶ τάδε μοῦνα Κῦδος εμοὶ θήσοντι, τά μοι πάρος ἄπασε Μοΐσα. Εί δ' ούχ άδεα ταῦτα, τί μοι πολύ πλήονα μοχθην; Εί μεν γας βιότω διπλόον χρόνον άμμιν έδωπεν "Η Κρονίδας, η Μοῖρα πολύτροπος, ώστ' ανύεσθαι Τον μεν ές εύφροσύναν και χάρματα, τον δ' ένι μόχθω, "Ην τάχα μοχθήσαντί ποθ' ύστερον έσθλα δέχεσθαι. Εί δε θεοί κατένευσαν ένα χρόνον ές βίον ελθείν Ανθεώποις, καὶ τόνδε βεαχύν καὶ μήονα πάντων, 10 Ές πόσον ᾶ δειλοί καμάτως κ' είς έργα πονευμες; Ψυχὰν δ' ἄχρι τίνος ποτὶ κέρδεα καὶ ποτὶ τέχνας Βάλλομες, ίμείροντες ἀεὶ πολύ πλήονος ὅλβω; Λαθόμεθ' ή άξα πάντες ότι θνατοί γενόμεσθα, Χ' ώς βραχύν έκ Μοίρας λάχομεν χρόνον. 15

χαίροισα cujus loco χαρίεσσα Lennepio videbatur aptius. [χαίροισα non sollicitandum. i. e. 'sponte sua fluit.' Brunck.]— Hoc in vs. pro ρέει φίδα, in una legitur ed. Ursini, ρέει αὐδά. quod, si codices exhiberent, præferrem.

V.

1. Οὐκ οἶδ'] In Stobæi Florileg. Gesn. p. 375. hic versus, ut Bionis, ceteris præfigitur: quem utillius dedit etiam Grotius: sequentibus in ed. Stob. Veneta, et in Ms. Leid. præfigitur, ἐκ τῶν Βίωνος βουκολικῶν. [Brunck. eum tanquam fragmentum separavit.]

2. El μοι] Ed. Br. Al μοι qui hoc etiam in vs. μοῦνα mutavit in μῶνα, et vs. 4.5.

9. Ei in ai.

8. Κύδος έμοι θήσοντι] Ed. Br. K. έμιν θησεύντι.

Moîoa] Sic mihi quoque, pro Moîoa, scribendum videbatur cum Piersono, aliisque: vulgatam lectionem tueri voluit Heskinus.

4. Τί μοι πολύ πλήονα μοχθῆν] Pro μοχθεῖν sic scripsi cum Br. πλήονα jam dederant Vulcanius et Heinsius.

5. "Αμμιν] Grotius edidit, ut usitatius, pro ἀμίν hic vitiosum erat ἀμίν.

8. Ποθ' δατερον] Br. ed. πόχ' δστερον.

9. Έλθεῖν] Genuinam formam ἐνθῆν hic etiam exhibuit Br. et vs. 11. κὴs monuit scribendum.

15. Λάχομεν χρόνον] Hunc versum, adjecto εμβιστεύειν, suppleri posse putabat Is. Vossius; λάχομες scribendum, Brunck. [velut supra scribatur πονεύμες, βάλλο-μες.]

## EIATAAION 5'.

# ΚΛΕΟΔΑΜΟΣ ΚΑΙ ΜΥΡΣΩΝ.

Κλε. Είαρος, δ Μύρσων, η χείματος, η φθινοπώρου, "Η θέρεος, τί τοι άδύ; τί δε πλέον εύχεαι έλθεῖν; "Η θέρος, άνίκα πάντα τελείεται όσσα μογεύμες; "Η γλυκερον φθινόπωρον, ὅτ' ἀνδράσι λιμος ἐλαφρά; "Η καὶ χεῖμα δύσεργον; ἐπεὶ καὶ χείματι πολλοὶ 5 Θαλπόμενοι θέλγονται άεργείη τε καὶ ὅκνω; "Η τοι καλον έας πλέον εύαδεν; είπε τί τοι φεήν Αίρεῖται; λαλέειν γὰρ ἐπέτραπεν ά σχολὰ ἄμμιν. Μύς. Κείνειν ουκ επέοικε θεήϊα έεγα βεοτοίσι. Πάντα γὰς ίεςὰ ταῦτα καὶ άδεα· σεῦ δὲ έκατι 10 Έξερεω, Κλεόδαμε, τό μοι πέλεν άδιον άλλων. Ουκ εθέλω θέρος ήμεν, επεί τόκα μ' άλιος όπτη. Ούκ εθέλω φθινόπωρον, έπεὶ νόσον ώρια τίκτει. Ούλον χείμα φέρειν, νιφετον κρυμούς τε φοβεύμαι.

VI.

1. Elapos] Ex Stobæi Eclogis Phys. Mss. in Bibl. Farnes. hos Bionis versus primus protulit F. Ursinus in Virg. cum Gr. Script. collato, p. 2. 3. et paulo post cosdem edidit cum ceteris Bionis et Moschi carminum fragmentis: editis postea Stobæanis istis Eclogis, Gul. Canterus cosdem exhibuit p. 18. et 19. velut ἐκ τῶν Βίωνος βουκολικῶν, prout in codice Sambuci vitiose scripti prostabant: Grotius in Excerptis dedit p. 147. 149. partim ex Ms. Paris. emendatos.

Φθινοπώρου] Ed. Br. φθινοπώρω· et vs. 2. ἐνθῆν, pro ἐλθεῖψ.

4. "Οτ' ἀνδράσι λιμός ἀλαφρὰ] Cum Cantero Grotius edidit λιμός ἐλαφρός sed Dorice å λιμός dicebatur, ut et in vulgari Dialecto. "Το Δουδράσι Βαιαδού Επικά Επικά

lecto.—δκ' ἀνδράσι, Br. ed.

6. Θαλπόμενοι θέλγογται] Sic recte vulgavit Ursinus: Grotius edidit, Θαλπόμενοι τέρπονται· ex conjectura corrigens vitiosa Canteri, θαλπόμενοι θάλπονταs· hujus codex sequentem vs. sui parte defectum exhibebat.

'Αεργείη] Vel-ἀεργεία scribendum; non ἀεργίη, vel ἀεργία. ἀεργείη dederunt Canter. et Grotius.

8. 'A σχολά ἄμμιν] Pro ἀσχολάν, vel, ut erat in Ms. Paris. ἀσχολαλ, sic fuit emendatum ab Ursino, et Grotio.—Pro ἡμῖν scripsi, more in his usitato, ἄμμιν.

10. Ίερὰ ταῦτα] Lennepio scribendum

videbatur &ρια ταθτα.

Σεῦ δὲ ἔκατι] Sic ex codd. ediderunt Ursinus, et Grotius, et in vs. 11. πέλεν ἄδιον, vitiosa dedit Canterus.

13. Nóvov] Nóvos, ut edidit Brunckius, scribendum putabat Hemsterhusius.

14. Νιφετον κρυμούς τε] Qui hoc in vs. φέρην quoque scripsit, Br. edidit νιφετον (νιφετούς, Vulcan.) κρυμώς τε; sed in notis ex ed. Canteri repetitum præfert κρυμνόν: hæc mihi forma videtur vitiosa.

κρυμώς τε. Hoc dedi e Fulvio Ursino, qui habet κρυμούς τε. Canterus in Stobæi Ecl. Phys. p. 19. aliam habet lectionem, quam sinceram puto, κρυμνόν τε, quod in Floril. Grotii depravatum est typothetæ errore in κρυπνόν τε. Stobæum Canteri

15

Εἶας ἐμοὶ τςιπόθατον ὅλω λυκάβαντι παςείη, Ανίκα μήτε κςύος, μήθ' ἄλιος ἄμμε βαςύνει. Εἴαςι πάντα κύει, πάντ' εἴαςος άδεα βλαστεῖ, Χ' ά νὺξ ἀνθςώποισιν ἴσα, καὶ ὁμοίῖος ἀώς.

## EIZ TAKINOON.

٢.

'Αμφασία τὸν Φοῖβον ἕλεν τόσον ἄλγος ἔχοντα· Δίζετο Φάρμακα πάντα, σοφὰν δ' ἐπεμαίετο τέχναν. Χρῖεν δ' ἀμβροσίη καὶ νέκταρι, χρῖεν ἄπασαν 'Ωτειλάν· Μοίραισι δ' ἀναλθέα Φάρμακα πάντα.

 $\eta'$ .

"Ολβιοι οἱ Φιλέοντες, ἐπὴν ἴσον ἀντεράωνται.
"Ολβιος ἦν Θασεὺς τῶ Πειριθόω παρεόντος,
Εἰ καὶ ἀμειλίκτοιο κατήλυθεν εἰς ᾿Αΐδαο.
"Ολβιος ἦν χαλεποῖσιν ἐν ἀξείνοισιν" Ορέστας

inspicere neglexeram. Hesychius: κρυμνός, ή κρυμός. πάγος, ψύχος, μέγα ρίγος. Doctissimi interpretes vocis κρυμνός exemplum non protulerunt. Hinc confirmari potest Hesychii glossa. Brunck.

17. Βλαστεί] Brunckius edidit βλαστή, quæ Dorica erat in his contractis scribendi ratio: Βλάστη dederant Canter. et Gro-

tius.

VII.

1. 'Αμφασία] Hoc etiam carminis fragm. primus edidit Ursinus in Virg. p. 3. et paulo post Lyricorum fragmentis subjectum; melius vero scriptum Canterus, in Stobæi Ecl. p. 11. his ex cod. adscriptis: ἐκ τῶν Βίωνος βουκολίων (βουκολικῶν) εἰς 'Υάκινθον.

'Αμφασία τον Φοίβον ἔλεν] Gul. Canterus et Grotius sic scriptum in suis quisque codd. invenerunt: ex Farnesiano dederat Ursinus, 'Αμφασία τον βίον ἕλεν' cujus

loco τον Φοίβον scribendum monuit et Theod. Canterus.—In sua ed. Vulcanius exhibuit: 'Αμφασία δὲ Βίων' ἔλε τοσσόν δ' ἄλγος ἔχοντα' unde non absurde fecerat Higtius: 'Αμφασία Παιῶν' ἔλε, 'Ipse Deus medicinæ obstupuit.' Vera codicum lectio est, τον Φοίβον.

2. Σοφὰν δ' ἐπεμαίετο τέχναν] Vitiosum verbum ἐπεβώετο dederunt Canter. et Grotius; quod in ἐπεμώετο mutandum censuit Salmasius, qui tamen illud nusquam legerat. Ἐπεβαίνετο F. Ursinus invenit in cod. Flor. hoc recte Vulcanius in ἐπεμαίετο emendavit, a Dan. quoque Heinsio, aliisque probatum.—In vs. seq. formam ἀμβροσίη ne hic quidem mutandam arbitror in ἀμ-βροσία.

VIII.

1. "Ολβιοι] Ut Bionis habet hos versus Stobæus in Floril. p. 389.

Ούνεκά οἱ ξυνὰς Πυλάδας ἥςητο κελεύθους. Ἡν μάκας Αἰακίδας ετάςω ζώοντος Αχιλλεὺς, "Ολβιος ἦν θνάσκων, ὅτι οἱ μόςον αἰνὸν ἄμυνεν.

ø.

Οὐ καλὸν, ὦ Φίλε, πάντα λόγον ποτὶ τέκτονα Φοιτῆν, Μηδέ τι πάντ' ἄλλου χεέος ἰσχέμεν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς Τεχνᾶσθαι σύριγγα· πέλει δέ τοι εὐμαρες ἔργον.

ľ.

Μοίσας Έρως καλέοι, Μοῖσαι τὸν Έρωτα Φέροιεν Μολπὰν ταὶ Μοῖσαί μοι ἀεὶ ποθέοντι διδοῖεν, Τὰν γλυκερὰν μολπὰν, τᾶς Φάρμακον ἄδιον οὐδέν.

ia'.

Έκ θαμινής ραθάμιγγος, όκως λόγος, αίεν ἰοίσας Χ' ά λίθος ες ρωγμον κοιλαίνεται.

5. "Ηιρητο] Grotii lectionem cum Br. recepi, qui sic emendavit a Gesnero vulgatum ἄρκτο, ἄρητο Vulcanius; ἄρητο dedit Heinsius: ἀροῖτο legitur in codice Stobæi Parisino. Poeta forte scripserat, ήρεῖτο.

7. Θυάσκων, δτι] Frustra Gesnerus legere tentabat, θυάσκοντ', δτε — vulgata

recte cepit Grotius.

TY.

1. Οὐ καλὸν] Hi tres vss. una cum fragm. xi. leguntur ut Bionis Smyrnæi in Stobæo Gesn. p. 200. Grotii p. 132. In prima ed. Veneta adscriptum: Σμυρναίου βουκολικοῦ: in Ms. Leid. ἐκ τῶν Βίωνος Σμυρναίου βουκολικῶν.

2. Μηδέ τι πάντ ἄλλου] "Αλλο, quod est et in cod. Leid. dederunt Trincavellus et Gesnerus; e conjectura Grotius: Μηδ εἰ παντελέως χρέος ἰσχέμεν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν Τεχνᾶσθαι σ. Salmasius corrigere tentabat, Μηδέτι πάντ ἄλλω. Una litera mutata

veram, ut puto, lectionem restituet: Mηδ' ἐπὶ πάντ' ἄλλω χρέος ἰσχέμεν, 'Neque ad omnia alterius opera indigere.'—Rediit in hunc vs. αὐτὸς, a Grotio in αὐτὸν mutatum.

5.

1. Moloas] Ex cod. Farnes. hoc carminis fragm. primus edidit F. Ursinus; in Eclogis Stobæi, a Cantero postea editis, legitur p. 22. ut ἐκ τῶν Βίωνος βουκολικῶν. Primus horum vs. vitiose scriptus in ed. Canteri, in Excerptis Grotii prodiit, p.

149. ex cod. Paris. emendatus.

XI.

1. Έκ θαμινῆς] Vid. ad Fragm. ix.—
Vitiosa primi versus scriptio in ed. Veneta
Stobæi, & κ' ώς λόγος αί ἐσιοίσας · præbet
saltem formam rariorem, quam habet etiam
cod. Leid. αίζε ἰοίσας, a Grammaticis adnotatam.—In vs. seq. pro ρωγμόν Brunckius edidit ρωχμόν: utraque forma fuit usitata.

## B'.

Αυτάς εγών βασευμαι έμαν όδον, ές το κάταντες Τηνο, ποτί ψάμαθόν τε καὶ ηϊόνα ψιθυςίσδω, Λισσόμενος Γαλάτειαν άπηνέα τὰς δὲ γλυκείας Έλπίδας ύστατίω μέχρι γήςαος οὐκ ἀπολείψω.

## ig'

Μηδε λίπης μ' ἀγέςαστον, επην χ' ώ Φοϊβος ἀείδειν Μισθὸν έδωκε. τιμὰ δε τὰ πράγματα κρέσσονα ποιεῖ.

#### ið.

Μοςφα θηλυτέρησι πέλει καλον, ανέρι δ' αλκά.

#### XII.

1. Αὐτὰρ ἐγὰν] Hoc, velut ἐκ τῶν τοῦ Βίωνος βουκολικῶν, dederat in sua ed. Trincavellus, legitur in Stobæo Gesn. p. 580. Grotii, p. 463.

Baσενμαι] Hoc verbum dederant editores isti in tres voculas distractum, βàs εδ καλ, prout etiam legitur in cod. Leid. Emendatum βασενμαι dudum præbuit ex Stobæo Ms. Ursinus; quod a Vulcanio, Heinsio, aliisque restitui etiam debuerat.

2. Ψιθυρίσδω] Scribi poterit [cum Brunckio] ψιθυρίσδων ex Ms. Leid. et ex ed. Trincav.

4. Οὐκ ἀπολείψω] Οὐκ ἀπολείψει est in ed. Trinc. ἀπολείψειν in ed. Gesn. qui in

margine corrigit, οὐκ ἀπολείψω, ut est in cod. Leid.

#### XIII.

Mηδὲ λίπης] Ἐκ Βίωνος βουκολικῶν dedit et hoc fragm. Trincav. a Gesn. vulgatum p. 239. Grotio p. 163.—In horum versuum secundo, ut vitium tolleretur, Brunckius edidit formam rarissime certe obviam: Μισθὸν ἔδω, τιμὰ —. servata forma solemni, νοχ transponi peterit: Μισθὸν ἔδωκε· ποιεῖ δὲ τὰ πράγματα κρέσσονα τιμά.

XIV.

Moρφά] Adscriptum huic vs. in ed. Stobæi prīma: ἐκ τῶν τοῦ Βίωνος βουκολικῶν. Est in Stobæo Gesn. p. 407. Exc. Grotii, p. 269.

18.

# ΕΠΙΘΑΛΑΜΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΙΔΑΜΕΙΑΣ,

## ΜΥΡΣΩΝ. ΛΥΚΙΔΑΣ.

Μύς. Λῆς νύ τί μοι, Λυκίδα, Σικελὸν μέλος άδὺ λιγαίνειν, Ίμεςόεν, γλυκύθυμον, ἐςωτικὸν, οἶον ὁ Κύκλωψ "Αεισεν Πολύφαμος ἐπ' ἠιόνι Γαλατεία;

Λυχ. Κήν μοι συςίσδεν, Μύςσων, Φίλον, άλλὰ τί μέλψω; Μύς. Σχύςιον, ὧ Λυχίδα, ζαλῶ μέλος, άδὺν "Εςωτα,

Λάθεια Πηλείδαο Φιλάματα, λάθειον εὐνάν.

Πῶς παῖς ἔσσατο Φᾶρος, ὅπως δ' εψεύσατο μορφὰν,

Χ' ώπως εν κώραις Λυκομηδίσιν απαλέγοισα \* Αηδήνη τ' απαστον 'Αχιλλέα Δηϊδάμεια.

Λυκ. "Αςπασε τὰν Ἑλέναν πόθ' ὁ βωκόλος. ἄγε δ' ἐς "Ιδαν, Οἰνώνη κακὸν ἄλγος· ἐχώσατο δ' ἁ Λακεδαίμων, 11 Πάντα δὲ λαὸν ἄγεις εν 'Αχαϊκόν. οὐδέ τις "Ελλην, Οὔτε Μυκηναίων, οὔτ "Ηλιδος, οὔτε Λακώνων

XV.

EMIOAAAMIOZ] Sic inscriptum, hoc carminis fragmentum inter reliqua Bionis ex duobus codd. primus edidit F. Ursinus: emendatius scriptum exhibuerunt Jo. Dan. Lennepius in Animadv. ad Coluthum iii. c. x. et nuper in Analectis Brunckius.

1. Aŋs νό τι] Suspicabatur Jo. Pierson. tres primos versus ad aliud olim pertinuisse carmen; quo Lycidam Bion fecerat amores cantantem Polyphemi; hujusque carminis Bionei partes fecisse fragm. xii. et xiv. idem de fragm. x. forte suspicari liceret.

3. 'Ηϊόνι] Ed. Br. αϊόνι. vs. 4. Κημοί σ.

[et  $M \delta \rho \sigma \omega \nu$ ].

5. Σκύριον, & Λυκίδα, ζαλῶ μ.] Pro vulgatis, Σκύριον, Λυκίδα, ζαλῶν recte Lennepius correxit; atque id sequuti sunt Toupius et Brunckius.

7. "Οπως δ' εψεύσατο] Sic primus emendavit G. Canterus, pro δκως δε εγεύσατο.
—Præterea scriptum maluit Lennepius:

Πῶς παῖς ἔσσατο φάρει. Piersono venit in mentem: Πῶς παῖς ἔσσατο, φωτὸς ὅπως δ΄

5

έψεύσατο μορφάν.

8. 9. 'Απαλέγοισα 'Αηδήνη τ' ἄπαστον] Vitiosa, quæ dedit ex codd. Ursinus, hic intacta reliqui, variis conjecturis tentata. Scaliger legi posse putabat: θάλπ' ἀλέγοισα 'Ακμηνον καὶ ἄπαστον 'Αχιλλέα Δηϊδάμεια. Lennepius emendare conabatur: ἄγ ἀλέγιζεν Πηλείδην ἀγαπατὸν 'Αχιλλέα Δ. Quod Toupius in Epist. Crit. proposuit, X' ὅπως — ἀμφαγαπάζοι 'Αειδή καὶ ἄπυστον 'Α. Δ. in suam edit. recepit Brunckius: conferatur Heskinilectio. His, opinor, multo melior videbitur Ruhnkenii conjectura legentis: X' ὅπως ἐν κώραις Λυκομηδίσιν ἀγκὰς ἔχοισα Πηλείδην ἀγάπαξεν 'Αχιλλέα Δηϊδάμεια.

10. Τὰν Ἑλέναν πόθ ὁ β.] Ed. Br. τὰν Ἑ. πόχ ὁ β. qui vs. seq. cum Heskino recte literam δ' interjecit. Idem Br. vs.

13. vulgavit "Αλιδος.

Μείνεν έδυ κατά δώμα, \* φέρων δισσίν άναν άρνα, Λάνθανε δ' εν κώραις Λυκομηδίσι μοῦνος 'Αχιλλεύς, 15 Είρια δ' άνθ' ὅπλων ἐδιδάσκετο, καὶ χερὶ λευκά Παρθενικόν κόπον είχεν· εφαίνετο δ' ήΰτε κώρα. Καὶ γὰς ἴσον τήναις θηλύνετο, καὶ τόσον ἄνθος Χιονέαις πόρφυρε παρείης και το βάδισμα Παρθενικής εβάδιζε, κόμας δ' επύκαζε καλύπτρη το 20 Θυμον δ' Αρεος είχε, και άνέρος είχεν έρωτα, 'Εξ ἀοῦς δ' ἐπὶ νύκτα παρίζετο Δηϊδαμεία' Καὶ ποτὲ μὲν κείνας ἐφίλει χέρα, πολλάκι δ' αὐτᾶς \* Στόμ' ανα καλον αξιρε, τα δ' άδεα δακρυ επήνει. "Ησθιε δ' οὐκ ἄλλα σὺν δμάλικι πάντα δ' έποίει Σπεύδων κοινον ές υπνον. Ελεξέ νυ και λόγον αὐτᾶ. "Αλλαι μεν κνώσσουσι συν άλλήλαισιν άδελφαί, Αύτας έγω μούνα μίμνω, συ δε νύμφα καθεύδεις, Αί δύο, παρθενικαί, συνομάλικες, αί δύο καλαί.

14. Φέρων δισσίν ἀνὰν ἄρνα] Hic etiam Ursini vitiosa cum Heinsio et Vulcanio reliqui. Scaliger emendabat, φέρων τισίν αἰνὸν "Αρηα: accentu retracto τίσιν, ' vindictam,' maluit Lennepius: exhibuit ista in sua ed. Brunckius. Ab hac multum distat elegans, et, ut puto, vera Ruhnkenii conjectura, qua legit, — φέρων φθισάνορ' "Αρηα.

15. Moῦνος] Hic etiam a Br. in μῶνος fuit mutatum.

17. Παρθενικόν κόπον είχεν] Sic cum Scaligero scripsi pro κόρον quod alii tamen servandum censuerunt, et a Br. fuit relictum.

Έφαίνετο] Hæc et proxima mihi quidem sincera videntur, quæ sic mutanda videbantur Heskino: ὑφαίνετο δ' ἡὖτε κώρα Κάδδ' ἄρ' ἴσον τήναις θ. tum saltem scribi debuerat ὕφαινέ τε: sed neque præpositio νειδο θηλύνετο congruit.

18. Kal τόσον ἄνθος] Corrigere tentabat Eldikius: και τ' ἴσον ἄνθος Χιονέαις πόρφυρε παρειῆς: ultimum illud in παρήῖσι mutatum voluisse Salmasium, Is. Vossius adnotavit, ut versus esset numerosior. παρειαῖς ed. Br.

20. Παρθενικής] Qui παρθενικάς dedit, Br. et in hoc vs. ἐπύκασδε καλύπτρα intactum tamen reliquit ἐβάδιζε.

Bion.

21. Θυμὸν δ 'Αρεος] Recte, me judice, Lennepius emendavit: Θυμὸν δ' ἀνέρος εἶχεν ἔρωτα. et hoc Br. recepit.—In vs. sequentem, pro μαρίζετο, G. Canteri correctionem, παρίζετο admisi, a variis probatam: vera lectione inventa suam nollem Heskinus memorasset: παρίσδετο edidit Brunckius, et in vs. 23. καὶ πόκα μὲν τήνας—

24. Στόμ' ἀνὰ] Mendosa, ut erant in codd. reliqui: Ursino, corrigenti, Σῶμ' ἀνὰ καλὸν ἄειρε, Heskinus et Brunckius adstipulantur.—Proxima hoc in vs. τὰ δ' ἀδέα δάκρυ' ἐπήνει. merito inepta videbantur Scaligero, sic autem hæc quæque præcedunt emendanda: Στάμονα καλὸν ἄειρε, τὰ δ' ἀδέα καίρε' ἐπήνει priore correctione, quæ Salmasio quoque venit in mentem, probata, sequentia Lennepius legebat: τὰ δαίδαλα δ' ἄτρι' ἐπήνει. Ab his diversum vulgato Brunckius substituit: τὰ δ' ἀδέα δάκρυ' ἐπέρξει.

28. Μούνα μίμνω] Eleganter corrigit Lennepius: Αὐτὰρ ἐγὰ μούνα, μούνα δὲ σὺ, νύμφα, καθεύδεις. Sic edidit e conjecturis h. v. Brunckius: Αὐτὰρ ἐγὰν μώνα, μώνα τὸ δὲ, νύμφα, καθεύδεις.

29. Al δύο, παρθενικαί] Viderunt Salmasius, et Heskinus, sic emendandam vocem, non Græcam, Ai δ' ὑποπαρθενικαί.

' Αλλὰ μόναι κατὰ λέκτςα καθεύδομες' ά δε πονηςὰ 30 Νύσσα γὰς δολία με κακῶς ἀπὸ σεῖο μεςίσδει. Οὐ γὰς έγὰ σέο \* \* \*

15.

"Εσπερε, τᾶς ἐρατᾶς χρύσεον Φάος Αφρογενείας, "Εσπερε, κυανέας ἱερὸν, Φίλε, νυκτὸς ἄψαλμα, Τόσσον ἀφαυρότερος μήνας, ὅσον ἔξοχος ἄστρων, Χαῖρε Φίλος καί μοι ποτὶ ποιμένα κῶμον ἄγοντι Αντὶ σελαναίας τὰ δίδου Φάος ὧνεκα τήνα, Σάμερον ἀρχομένα, τάχιον δύεν. οὐκ ἐπὶ Φωρὰν - "Ερχομαι, οὐδ ἵνα νυκτὸς ὁδοιπορέοντ ἐνοχλήσω 'Αλλ ἐράω καλὸν δέ τ ἐρασσαμένω συνερᾶσθαι.

ιζ'.

"Αμεςε Κυπρογένεια Διὸς τέκος ἡδε θαλάσσας, Τίπτε τόσον θνατοῖσι καὶ ἀθανάτοισι χαλέπτεις; Τυτθὸν ἔφαν, τί νυ τόσσον ἀπέχθεο, καὶ τί νυ αὐτὰ Ταλίκον ὡς πάντεσσι κακὸν τὸν "Ερωτα τέκηαι, "Αγριον, ἄστοργον, μορφᾶ νόον οὐδεν ὅμοιον;

5

5

Forsan in voce δύο ter repetita quæsiverat Bion elegantism, dederatque adeo: Αί δύο παρθενικαί, δύ δμάλικες, αί δύο καλαί.

30. Κατά λέκτρα] Pro vulgato και, κατά posui cum Scaligero, Heskino, Brunckio: κάλλεκτρα ut Salmasio, placuit etiam E.

31. Νίσσα γὰρ δολία] In lectione Scaligeri, Νύσσα γὰρ ἀργαλέα incommodus vocularum δὲ et γὰρ concursus evitabitur, si cum Luzacio legamus: ά δὲ πονηρὰ Νύσσα καὶ ἀργαλέα με κακῶς ἀπὸ σεῖο μερίσδει. [Ed. Br. Νύσσα, καὶ δολία με τροφὸς α. σ. μ.]

XVI.

"Εσπερε] Hos versus, inter Moschi car-

minum reliquias absque ulla auctoritate vulgatos, ut Bionis exhibet Stobæus Gesn.

p. 388. Grotti p. 245.

6.7. Οὐκ ἐπί φωρὰν Ἐρχομαι,] Sic recte scripta jam dederat in Thes. L. G. Henr. Stephanus. In ed. prima Stobæi φωρῶν Trincavellus exhibuit; φωρᾶν, Gesnerus, et Grotius; quod etiam in cod. est Leidensi et in Ursini Bioneis.

7. "Ινα νυκτός δδοιπορέοντ' ένοχλήσω] Vere corrigit, ut equidem puto, D. Ruhn-kenius: δδοιπορέοντα λοχήσω. Noti sunt δδολόχοι, et νυκτιλόχοι.

XVII.

"Αμερε Κυπριγένεια] Hoc etiam Bionis fragm. debemus Stobæo, cujus illud præbet

Ές τί δέ νιν πτανὸν καὶ έκαβόλον ὅπασας ἄμμιν, 'Ως μη πικρον έόντα δυναίμεθα τηνον άλύξαι;

Florileg. in ed. Gesn. p. 401. Grotii p. In ultimo versu τῆνον in πτηνόν, vel πτα-267.—În his nihil novatum nisî vs. 3. quo νον. mutandum suspicatur Villoisonus. τί νυ αὐτὰ a Scaligero positum, pro τίναυ- [Ed. Br. vs. 3.4. καὶ τί δ ἀάσθης, Ταλίκον τα: et vs. 6. άμμιν scriptum, pro ήμιν. — ώς — τέκοιο.]

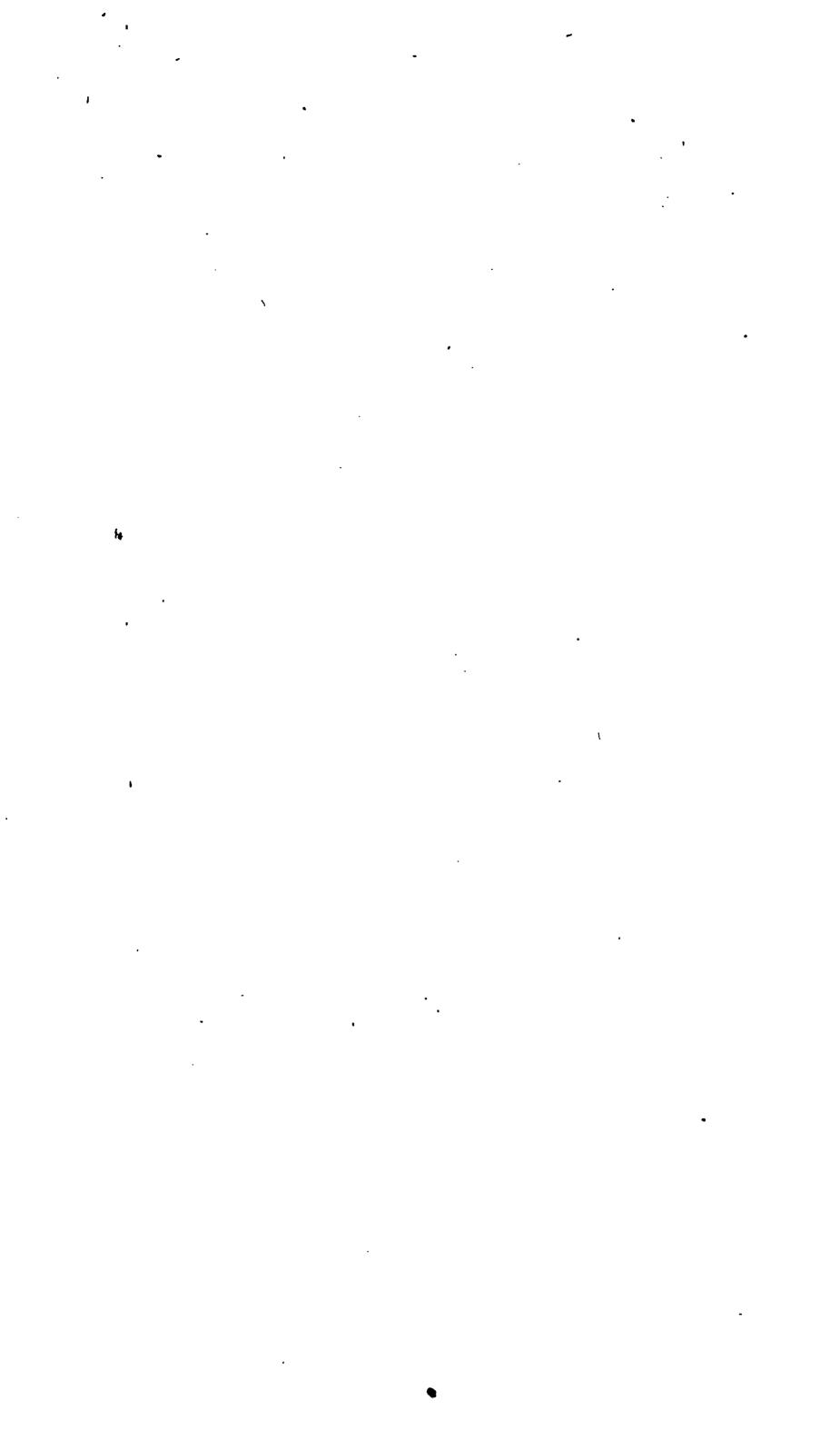

# EPITAPHIUM ADONIDIS.

### IDYLLIUM I.

| Heu, heu Venerem! obiit formosus Adonis;<br>Echoque respondet: obiit formosus Adonis.<br>Veneris dirum amorem quis non deploret? heu, heu! |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilt widit ut composit Adomidia incomplia unless                                                                                            |
| Ut vidit, ut cognovit Adonidis insanabile vulnus,  40                                                                                      |
| Ut vidit purpureum sanguinem in marcescente femore,                                                                                        |
| Brachia expandens, gemendo dicebat, mane Adoni,                                                                                            |
| Miser mane Adoni, ut te postremum reperiam,                                                                                                |
| Ut te amplectar, et labra labris misceam.                                                                                                  |
| Expergiscere paulisper Adoni, jamque postremo me osculare:                                                                                 |
| Tantillum me osculare, donec vivit osculum; . 46                                                                                           |
| Donec ab anima in meum os et in meum jecur                                                                                                 |
| Spiritus tuus fluxerit, et tuum dulcem amorem exsuxero,                                                                                    |
| Atque imbibero amorem: osculum autem hoc asservabo,                                                                                        |
| Tanquam ipsum Adonidem; quando tu me infelix fugis. 50                                                                                     |
| Fugis longe Adoni, et abis ad Acherontem,                                                                                                  |
| Et tristem regem et severum: ego vero misera                                                                                               |
| Vivo, et Dea sum, neque possum te persequi.                                                                                                |
| Accipe Proserpina virum meum: nam tu es                                                                                                    |
| Longe me potentior; et quicquid pulchrum est, ad te devol-                                                                                 |
| vitur.                                                                                                                                     |
| Sum autem ego valde infelix, et inexhausto dolore conficior,                                                                               |
| Deplorans Adonidem, quod mihi extinctus est, teque timeo.                                                                                  |
| Obis, o terque quaterque desiderate: amor autem mihi, sicut                                                                                |
| somnium, avolavit.                                                                                                                         |
|                                                                                                                                            |
| At vidua nunc Venus est; inanes sunt in domo amores.                                                                                       |
| Tecum vero una cestus periit: quid enim temerarie vena-<br>baris?                                                                          |
| Cum adeo pulcher esses, cum feris congredi ausus es?                                                                                       |
| Sic lugebat Venus: amores una lugebant.                                                                                                    |
| Heu, heu Venerem! obiit formosus Adonis.                                                                                                   |
| Lacrymarum Venus tantum effundit, quantum Adonis                                                                                           |
| Sanguinis fundit. Hæc vero omnia in terra convertuntur in flores:                                                                          |
| Sanguis rosam gignit, sed lacrymæ anemonen.                                                                                                |
| Lamentor Adonidem: interiit formosus Adonis.                                                                                               |
| Ne amplius in silvis virum deplora, o Venus:                                                                                               |
| Est recte instructus torus, est Adonidi torus paratus.                                                                                     |
| Tuum, o Venus, hunc lectulum tenet mortuus Adonis; 70                                                                                      |
| Et licet mortuus, tamen pulcher est: pulcher mortuus, quasi dormiens.                                                                      |
| Depone eum et in mollibus vestibus in quibus cubabat,                                                                                      |
| In quibus tecum per noctem sacrum somnum capiebat,                                                                                         |
| In aurea culcitra: ama Adonin, etiamsi tristis sit adspectu.                                                                               |
| Depone (eum) inter coronas et flores: omnes cum eo, 75                                                                                     |
| Postquam iste obiit, omnes, inquam, flores etiam contabu-                                                                                  |
| erunt.                                                                                                                                     |

Perfunde autem ipsum myrtis, variis olei generibus, perfunde unguentis:

Pereant unguenta omnia: tuum unguentum periit, Adonis.

Recubat tener Adonis in vestibus purpureis: Circa autem eum plorantes gemunt Amores, 80 Tonsi capillos propter Adonidem; et hic quidem sagittas, Ille vero arcum calcat, alius bene refertam frangit pharetram: Alius solvit calceamentum Adonidis, alius lebétibus Aureis fert aquam, alius femora lavat: Alius retro alis refrigerat Adonidem. 85 Ipsam Cytheream adlamentantur Amores. Extinxit totam facem in limine Hymenæus, Et coronam expandit nuptialem: non amplius Hymen, Hymen non amplius cantilena est; sed cantatur, heu, heu! Heu, heu propter Adonidem adhuc magis! heu propter Hymenæum! Charites deplorant filium Cinyræ, Obiit formosus Adonis, inter se dicentes; Et id voce clariori dicunt, quam tu, Dione. Et Musæ Adonidem deplorant, Adonidem, Et ipsum cantu revocant: at ille ipsas non exaudit: Non sane, neque potest: Proserpina enim ipsum non dimittit. Finem fac lugendi, Cytherea, et hodie molli parce querelæ. Oportet enim te rursum lugere, atque in alium annum lacrymari.

#### IDYLLIUM II.

Aucers adhuc puer, in nemore arboribus denso Dum venatur aves, fugitivum vidit Amorem Insidentem buxi ramo: ut igitur animadvertit, Gaudens, quoniam avis ei permagna videbatur, 5 Calamos simul omnes inter se conjungens, Huc atque illuc transilientem observabat Amorem. Tandem vero puer indignatus, quia nihil proficiebat, Abjectis arundinibus aratorem senem adiit, Qui illum hancce artem docuerat, et narravit ei rem, 10 Eique ostendit Amorem sedentem. Sed senex Subridens movit caput, et respondit puero: Abstine ab hac venatione, nec istam avem insequitor. Fuge procul: mala est hæc bestia: beatus eris, Dum non ceperis ipsam: sed si viri mensuram attigeris, Ille, qui nunc fugit et resilit, ipse sua sponte Accedens subito capiti tuo insidebit.

#### IDYLLIUM III.

Magna mihi Venus adhuc dormienti adstitit,
Infantem Amorem pulcra manu ducens,
In terram nutantem: atque his me verbis affata est:
Cantare mihi, care bubulce, sumtum Cupidinem doceto.
Sic locuta abiit: ego autem quæcunque pastoralia carmina canere solebam,
Stultus, tanquam discere volentem Cupidinem, docebam,
Quomodo invenerit tibiam obliquam Pan, tibiam Minerva,
Testudinem Mercurius, et citharam dulcis Apollo.
Hæc ipsum edocebam: at ille nihil curabat mea verba,
Sed mihi ipse canebat amatoria, meque docebat

10
Mortalium et immortalium amores, et genetricis suæ opera.
Tum ego oblitus sum illorum, quæ Cupidinem docebam:
At, quæcunque me docebat Cupido amatoria, cuncta didici.

#### IDYLLIUM IV.

Musa Amorem crudelem non metuentes,
Ex animo amant, et vestigia ejus sequentur:
Ac si quis ingenio præditus inamabili eas sequatur,
Illum refugiunt, et docere nolunt.
At si mentem amore agitatam habens suaviter cecinerit,
Ad ipsum simul omnes festinæ confluent.
Testis ego sum, quod sermo hic sit plane verus.
Si enim hominem quempiam alium aut immortalem carmine
celebro,
Cessat mea lingua, et, ut ante solebat, non amplius canit:
Cum rursum in Amorem vel in Lycidam aliquid modulor, 10
Tunc mihi lætum ore profluit carmen.

#### IDYLLIUM V.

Si pulchra mea sunt carmina, vel illa sola
Laudem mihi dabunt, quæ jam antea mihi præbuit Parca:
Sin autem non probantur illa, quid est, quod amplius laborem?
Si enim vivendi duo tempora nobis dedisset
Sive Jupiter, sive Parca versuta, ita ut ageretur
Alterum cum lætitia et gaudio, alterum in labore,
Liceret post labores aliquando bonis frui.

At si Dii unum duntaxat tempus annuerunt ad vitam transigendam venire

Hominibus, idque breve et minus omnibus;

Quam diu (vah!) miseri in labores et opera nos fatigamus?

Et quousque animum ad lucra et artes

Applicamus, semper desiderando multo majores opes?

Omnes sane obliti sumus, mortales nos esse natos,

Et quod breve tempus a Parca sortiti sumus.

#### IDYLLIUM VI.

#### CLEODAMUS ET MYRSON.

CLE. VERE, o Myrson, aut hyeme, aut autumno, Aut sestate, quid tibi jucundum? et quodnam ex his magis optas advenire? Num æstatem, cum omnia absoluta sunt, quæcunque labo-An dulcem autumnum, cum hominibus fames levis est? An vero hyemem ad opera pigram? quoniam et hyeme multi, Dum se calefaciunt, oblectantur otio et pigritia? An vero tibi pulchrum ver magis placet? dic, quid tibi animus Eligit? loqui enim permittit otium nobis. Myr. Judicare non decet mortales divina opera. Omnia enim hæc sacra sunt, et jucunda: tui autem gratia Dicam, Cleodame, quodnam mihi præ aliis gratum sit. Non volo æstatem esse; quoniam tunc me sol torret: Nec volo autumnum; quoniam morbos fructus autumnales pariunt: Perniciosam hyemem sufferre, nives pruinasque timeo: Ver mihi ter exoptatum toto anno adsit, 15 Cum neque frigus, neque sol nos gravat. Vere omnia fœcunda sunt, omnia vere suavia germinant, Et nox hominibus par, et par dies.

## BIONIS FRAGMENTA QUÆDAM.

#### VII.

Consilli inopia Bionem occupavit tantum dolorem sustinentem.

Quærebat remedia omnia, et sapientem exquirebat artem:

Ungebat etiam ambrosia et nectare, ungebat totum Vulnus: sed Parcis remedia omnia vana sunt.

#### VIII.

Beatus erat Theseus, cum Perithous adesset;
Etiamsi implacabilis descenderit in Plutonis domum.
Beatus erat inter rigidos Axenos Orestes,
Quoniam communes cum eo Pylades susceperat profectiones.
Erat felix Æacides socio vivente Achilles:

Beatus erat moriens, quoniam ab eo mortem horrendam propulsavit.

#### IX.

Non pulchrum (est), o amice, omni de causa ad fabrum ventitare,
Neque in omnibus alio indigere: sed et ipse
Fabrica fistulam; est autem tibi facile opus.

#### $\mathbf{X}$ .

Musas Amor vocet, Musæ Amorem ferant: Cantum Musæ mihi semper amanti donent, Dulcem cantum, quo medicamentum jucundius nullum.

#### XI.

Ex crebra gutta, ut proverbium est, semper eunte Etiam lapis in foramen cavatur.

#### XII

AT ego bene procedens meum iter, in loco declivi Isto, apud arenam et littus susurro, Duram obsecrans Galateam: dulcem vero Spem ad extremam usque senectutem non relinquam.

#### XIII.

NEC sinas me sine præmio: nam et Apollo pro cantu Mercedem dedit. Honor vero res meliores facit.

#### XIV.

Forma mulieribus est res decora, viris autem fortitudo.

#### XV.

# EPITHALAMIUM ACHILLIS ET DEIDAMIÆ.

#### MYRSON, LYCIDAS.

Myr. Visne nunc mihi, Lycida, quoddam Siculum carmen suaviter canere,

Desiderabile, animum mulcens, amatorium, quale Cyclops Cantavit Polyphemus Galateæ in littore sedens?

Lyc. Etiamsi mihi canere, o Myrson, gratum sit, quid vero canam?

Myr. Scyrium, o Lycida, æmulare canticum, dulcem Amorem,

Furtiva Peleidæ oscula, furtivum concubitum:

Quomodo ille juvenis vestem muliebrem induebat, quomodo sexum suum mentitus est,

Et quomodo in filiabus Lycomedis fovebat sedulo curans Obscurum, et inauditum Achillem Deidamia.

Lyc. Rapuit Helenam quondam pastor, Paris: duxitque ad Idam,

Œnonæ atrocem dolorem; indignata est autem Lacedæmon, Totumque populum commovit Achaicum: neque ullus Græcus,

Neque Mycenæorum, neque Elidos, neque Laconum
Mansit suam apud domum, ferens vindictam, grave bellum.
Delitescebat autem inter filias Lycomedis solus Achilles: 15
Lanamque tractare pro armis edocebatur, et manu nivea
Virgineum laborem tenuit: et telam texebat sicut puella.
Et non minus istis effæminabatur, idemque flos
Niveis erubuit in genis; et gressum
Virginis gradiebatur, comasque tegebat calyptra:

Animum autem Martis habuit, et viri habuit amorem.

Ab aurora enim usque ad noctem adhærebat Deidamiæ, Et nonnunquam illius osculabatur manum, et sæpius illius Corpus sustollebat pulchrum, lacrymæ autem dulces glomerabantur.

Edebat vero cum nulla alia coætanea: omniaque faciebat Festinans ad communem concubitum: dixitque (hæc) verba ipsi:

Reliquæ quidem cum aliis condormiunt sorores;
At ego sola maneo, tuque, Nympha, dormis.
Nos duæ virgines coætaneæ, nos duæ pulchræ
Diversis solæ in lectis dormiemus; iste autem malus
Paries et perfidus me infeliciter a te dividit.
Non enim ego a te \* \* \*

#### XVI.

Vesper, aurea lux amabilis Veneris,
Care vesper, cæruleæ noctis sacrum ornamentum,
Tantum obscurior luna, quantum præstantior astris,
Salve dilecte; et mihi ad pastorem comissatum eunti
Tu lumen præbeto vice lunæ: hæc enim
Incipiens hodie, citius occidit. Non ad furandum
Eo, nec ut iter noctu facientem invadam:
Sed amo: decet autem amantem juvare.

#### XVII.

O PLACIDA Venus, Jovis et maris filia, Quid est, quod adeo hominibus et Diis indignaris? Parum dixi; quid adeo infensa es, et quid te lædit, Tantum ut omnibus malum, Amorem, pepereris, Crudelem, immitem, ingenio longe dissimilem formæ? 5 Cur vero alatum eundem et peritum sagittarium dedisti nobis, Ut illum quantumvis acerbum non possemus effugere?

## INDEX

## OMNIUM VOCABULORUM IN BIONE OCCURRENTIUM.

Litera Idyllium, numerus versum significat.

| ·                                              |
|------------------------------------------------|
| A                                              |
| 7A, ₹ 11                                       |
| 'Αβρός, α 79                                   |
| 'Αγαθά, α 69                                   |
| Αγαλμα, 15 2                                   |
| Αγε φαρέτραν, α 82.                            |
| ab άγνύω vel άγ-                               |
| νυμι. άγε δ' ές                                |
| 'I <b>č</b> av, ie 10                          |
| Αγειρεν πάντα λαὸν                             |
| 'Αχαϊκόν, ιε 12                                |
| Αγκεα μακρά, α 23                              |
| Αγοισα, γ 2                                    |
| Αγριον, α 16. 52. δ                            |
| 1<br>'Aðéa, ∈ 4. ⊊ 10. 17.                     |
| ι∈ 24                                          |
| 'Αδελφεί, ιε 27                                |
| 'Албетал, и 89                                 |
| "Αδιον, ς 11. ι 3                              |
| 'Aðò, ð 5. ç 2. i∈ 1                           |
| 'Αδύν, ιε 5                                    |
| 'Αδὺς, γ 8                                     |
| Αδωνι, α 42.43.45.                             |
| 51                                             |
| 'Αδώνιδι, α 27. 81                             |
| 'Aδώνιδος, a 40                                |
| <b>Aδωνιν, α 1. 6. 15. 32. 84.</b> 50. 57. 67. |
| 74. 85. 90                                     |
| Αδωνις, α 1. 2. 5. 7.                          |
| 14. 16                                         |
| 'Ael, e 13. 12                                 |
| 'Αείδει, α 36. δ 9                             |
| 'Αείδειν, εγ 1                                 |
| 'Αειδόμενον, α 89                              |
| Αειρε, ιε 24                                   |
| Aciden, ie 3                                   |
| Aepyely, 5 6                                   |
| Άηδήνη, ιε 9                                   |
| 'Αθάνα, γ 7                                    |
| 'Αθανάτοισι, ιζ 2                              |
| 'Αθανάτων, γ 11. δ 8                           |
| A1, a 28. 31. 32. 37. 39. 68. 89. 90           |
| Αἰάζω, α 1. 6. 15. 67                          |
| Αἰακίδας, η 6                                  |
|                                                |

```
'Ατδαο, η 3
Alèr, ta 1
Αίμα, α 9. 22. 25.
   41.65.66
Αίνον, α 39. η 7
Αίρεῖται, 5 8
'Ακόρεστον, α 56
'Αλάληται, α 20
'Aλγos, ζ l
'Αλείφασι, α 77
'Αληθης, δ 7
Alios, 7 12. 16
'Αλκὰ, ιδ
'Αλλὰ, α 14. γ 10
Αλλαι, ιε 27
'Αλλάλοισι, β 5
'Αλλήλησι, α 92. ι
   27
'Αλλο, α 98
Άλλον, δ 8
Άλλου, θ2
Άλλων, ς 11
'Αλσεϊ, β 1
'Αλύξαι, η 7
Αμα, α 60. β 5
'Αμβροσίη, ζ 3
'Αμείβετο, β 11
'Αμειλίκτοιο, η 3
'Αμέλξω φίλτρον, α
   48
"Αμερε, η Է
Αμμε, ς 16
Αμμιν, € 5
'Αμπετάσασα, α 42
∙ "Αμυνεν, η 7
'Αμφασία, ζ 1
'Αμφεδόκευεν, β 6
'Αμφί, α 11. 25
*Av, a 39
'Ανὰ, α 20. 36. 59.
   ie 24
'Ανακλαίουσιν, α 94
'Αναλθέα, ζ 4
.'Ανάν, ιε 14
 'Αναστενάχουσιν, α
   80
'Αναψύχει, α 85
"Ανδρα, α 20
```

Άνδράσι, 5-4 'Ανεμώναν, α 66 'Ανέρα, α 68 'Ανέραστον, δ 🞖 'Ανέρος, β 14. ιε 21 \*A*r*0ea, a 35.76 ΄Ανθεσι, α 75 'Ανθη, α 65 'Ayθos, ιε 18 'Α*νθρώποι*ς, € 10 'Ανθράποισιν, ς 18 'Avıq, a 8 'Ανίην, α 56 Ανίκα, ς 3, 16 'Αντεβόασεν, α 38 'Αντεράωνται, η 1 'Ανύεσθαι, ε 6 'Αξείνοισιν, η 4 'Aoûs, ι€ **2**2 'Απαλέγοισα, ιε 8 'Απάλμενος,  $oldsymbol{eta}$  15 $^{\cdot}$ 'Απάντη, β 7 'Απασαν, ζ' 3 'Απαστὸν, ιε 9 'Αφαυρότερος, ις 3 ''Αχρις, α 47 'Αχω, α 35 'Aws, 5 18

Βάδισμα, ιε 19 **Βάλλε, α 75** Βάλλομες, ε 13 Βαμβαίνει, δ 9 Βαρύνει, ς 16 Βασιλήα, α 52 Βασεῦμαι, 🗚 1 Βάτοι, α 21 Bíov, € 9 Bιότω,  $\epsilon$  5 Βλαστεί, ς 17 Boówda, a 24 Βοῦτα, γ 4 Βραχὺν, € 10.15 Βροτοίσι, 5 9 Βροτόν, δ 8 Βωκυλίασδον, γ 5 Βωκόλος, ιε 10.

Γ Γαλατεία, ιε 8 Γαμήλιον, α 88 Γὰρ, ε 5 Γενόμεσθα, ε 14 Γήραος, ιβ 4 Γίγνεται, α 65 Γλυκείας, ιβ 3 Γλυκεράν, ι 3 Γλυκερόν, ς 4 Γλυκύθυμον, ιε 2 Γλώσσα, δ 9 Γόων, α 97

Δάκρυ', ι**ε 24** Δάκρυα, α 66 Δάκρυον, α 51 Δακρύοντι, α 34 Δακρῦσαι, α 98 Δè, α 9. 10. 11. 17. € 9. ⊊ 2. 10, 1€ 9 Δειλαία, α 4  $\Delta \epsilon i \lambda o l$ ,  $\epsilon 11$ Δείξεν, β 10 Δενδράεντι, β 1 🕠 Δέχεσθαι, ε 8 Δή, β 4 Δηϊδάμεια, ιε 9. 23 Διά, α 23. δ 11 Δίδασκε, γ 4 Διδάσκειν, δ 4 Δίδασκον, γ 6. 1⊉ Διδοίεν, ι 2 Δίδου, ις 5 Δίζετο, ζ 2  $\Delta i \delta s$ , if 1Διπλόον, € 5 Δισσίν, ιε 14 Diwrew, a 53 Διώνα, α 93 Δολία, ιε 31 Δονεύμενος, δ 5 Δρέπονται, α 22Δρύες, α 32 Δρυμοΐσι, α 68 Δρυμὼs, α **28** 

Δύεν, ις 6
Δυναίμεθα, θ 7
Δύναμαι, α 53
Δύο, ιε 29
Δύσεργον, ς 5
Δύσμορε, α 50
Δύσποτμε, α 43
Δῶμα, ιε 14
Δώματ', α 59

Εαρ, ς 7 'Εβάδιζε, ιε 20 \*Εβαιν', a 82 Έγεύσατο, ιε 7 Έγρ€ο, α 4. 45 Έγὼ, α 56. γ 5. ιε **28. 32** 'Εγὼν, δ 7. ιβ 1 Έδιδάξατο, β 9 'Εδίδασκε, γ 10 'Εδιδάσκετο, ι∈ 16 Έδιδάχ $\theta$ ην,  $\gamma$  13 Έδωκεν, ε 5 "E $\theta$ ",  $\gamma$  1 'Εθέλει, α 96 'Εθέλοντα, γ ઉ 'Εθέλοντι, δ 4 'Εθέλω, ς 12. 13  $Ei, \in 2.4.5.9.$ Eίαρ, ς 15 Είαρι, 5 17 Elapos, 5 1 Είβεται, α.9 Elδ€≠, β 2 Elbos, a 29.30 Είμασι, α 79  $Ei\mu$ l, a 56 Eίπè, ς 7 **Ε**Ιρια, ιε 16 Eis, a 51. 98. € 11. Είχεν, ιε 17.21  $^{\prime}$ Εκ, α 26.49.  $\gamma$  2.Έκαβόλον, ιζ 6 Έκατι, ς 10 'Εκλαθόμαν, γ 12 Έκλαυσ€ν, α 39 'Ελαφρὰ, ς 4 EXEP, 51 Έλέναν, ιε 10 Έλεξε, εε 26 <sup>e</sup>Eληs, β 14 'Ελθείν, ε 9. ς 2  $^{\bullet}$ E $\lambda\theta\eta$ s,  $\beta$  14 Έλθων, β 16 Έλκος, α 16. 17. 40 ε Έλλην, ιε 12 'Ελπίδας, ιβ 4

Έλνσε, α 83

Έμὰν, ιβ 1

'Εμαράνθη, α 76 Έμεῦ, α 55 Έμηνας, α 61 Έμμὶ, α 53 'Eμοl, ε 3. ς 15 Έμὸν, α 47. 54 Έμόχθει, α 73 'Εμπάζετο, γ 9 **E**va, € 9  $\mathbf{E} \mathbf{\nu} \mathbf{\epsilon} \mathbf{\chi}', \boldsymbol{\beta}$  7 Ένι, α 3. 68.72.75. € 7 Ένίαυεν, α 72 Ένόασε, β 3 Ένόησεν, α 40 Ένοχλήσω, ις 7 Έντὶ, β 13 'Εξαπίνας, β 16 'Εξεδίδασκον, γ 9 'Εξεπέτασσε, α 88 'Εξερέω, ς 11 Έξοχος, ις 3 Έον, ιε 14 Έόντα, ις 7 'Επαείδουσιν, α 95 'Επαιάζουσιν, α 2. 6. **15.** 28. 62. 86 'Επακούει, α 95 Έπει, α 50. ς 5. 12. 'Επειγόμεναι, δ 6 Έπεμαίετο, ζ 2 'Επέοικ€, ς 9 Έπέτραπεν, ς 8 Έπην, ιγ Ι Έπηνει, ιε 24  $\mathbf{E}\pi l$ , a 7.81.82.87. β 5. 16. *ι*€ 22 Έποίει, ιε 25 επονται, δ 2 Έπτη, α 58 'Επύκαζε, ιε 20 'Ερασσαμένφ, ις 8 Έρατας, ις 1 Έργα, γ 11. ε 11. ς Έργον, θ 3 'Ερμάων, γ 8 'Ερυθραίνεται, α 35 Έρχεαι, α 51 Έρχευ, β.12 'Ερχομέναν; α 22

"Eρωs, γ 13

2. 10

Έρωτι, δ 5

Έρωτα, α 39. 49. β

Ερωτες, α 2.6.15.

'Ερωτικόν, ιε 2 🔣

'Εσβεσε, α 87

Έσδόμενον, β 3

'Ερωτύλα, γ 10. 13

28. 59. 62. 80. 86

'Εσθλά, ∈ 8 Έσσατο, ιε 7 Έσσῆ, β 13 Έσσὶ, α 54 Έστιν, α 69 'Ετάρω, η 6 Έτι, α 90. β 1 ′ 'Έτοίμα, α 69 ~Eτos, a 98 Εύαδεν, 5 7 Εύμαρὲς, θ 3 Εύναν, ιε 6 Εύπτερον, α 82 Εύρεν, γ 7 Εύφροσύναν, ε 7 Εύχεαι, 5 2 Έφαίνετο, ιε 17 Έφαν, ιζ 3 'Εφίλασεν, α 14 Έφίλει, ιε 23 Έφρασε, γ 3 "Εχει, α 16. 70 Έχοντα, ζ 1 Έχω, α 56 Έχων, δ 3 Έχώσατο, ιε 11 'Εὼν , α 61 Z

Ζ Ζαλῶ, ιε 5 Ζώει, α 46 Ζώεσκεν, α 30 Ζώοντος, α 13 Ζώω, α 53

Η
<sup>\*</sup>Η, ε 6
<sup>\*</sup>Ηδὲ, ιζ 1
<sup>\*</sup>Ηϊόνα, ιβ 2
<sup>\*</sup>Ηϊόνι, ιε 3
<sup>\*</sup>Ηλιδος, ιε 13
<sup>\*</sup>Ημεν, ς 12
<sup>\*</sup>Ην, β 14. δ 3. 5. 8.
10
<sup>\*</sup>Ηπαρ, α 47
<sup>\*</sup>Ησθιε, ιε 25
<sup>\*</sup>Ήθτε, ιε 17
<sup>\*</sup>Ήωρεῖτο, α 25

Θαλπόμενοι, ς 6 Θαμινής, ια 1 Θάνε, α 57 Θασεύς, η 2 Θεήϊα, ς 9 Θέλγονται, ς 6 Θέρεος, ς 2 Θέρος, ς 3. 12 Θήλύνετο, ιε 18 Θήρας, β 12 Θηρεύων, β 2 Θηρίον, β 13 Θηρσί, α 61
Θήσοντι, ε 3
Θνάσκει, α 12
Θνάσκεις, α 58
Θνάσκοντ', α 14
Θνάσκων, η 7
Θνατοί, ε 14
Θνατων, γ 11
Θυμον Αρεος είχε, ιε
21
Θυμώ, δ 2

Ι
'Ίδαν, ιε 10
'Ίδεν, α 40. 41
'Ίερὰ, ς 10
'Ίερὰν, α 22. 29. 73
'Ίκανεν, β 8
'Ίμερόεν, ιε 2
'ἴξευτὰς, β 1
'Ἰοίσας, ια 2
'ἴσα, ς 18
'Ἰσον, η 1. ιε 18
'Ἰσχέμεν, θ 2
'Ἰσχέο, α 97

Κάθευδε, α 3 Καθεύδεις, ιε 28 Καθεύδομες, ιε 30 Καθεύδων, α 71 Καθήμενον, β 10 Κακόν, *β* 13. ιε 11 Kaĸŵs, ι∈ 31 Καλὰ, ε 2.. ιε 24 ' Kaλal, ι€ **2**9 Καλάμως, β 5.8 Kaλas, γ2 Καλέοι, ι 1 Καλεύσα, α 24 Καλόν, α 29.30.55. ς 7. ι∈ 24 Καλδς, α 1. 2. 5. 7. 37. 38. 61. 6**3. 67.** 71. 92 Καλύπτρη, ιε 20 Kaμάτωs, € 11 Κάρη, β 11 Κατά, α 10. 16. κ 14 Κάταντες, ιβ 1 Καταρρεί, α 55 Κατένευσαν, ε 9 Κατήλυθεν, η 3  $K d\tau \theta a \nu \epsilon$ , a 31 **Κάτθεο, α 72** Kelvas, ie 23 **Κεΐνον, α 18** Κειράμενοι, α 81 Κείροντι, α 22 Κείται, α 7

Kékhitai, a 79 Κελεύθους, η 5 Kevol, a 59 Keστds, a 60 Κεφαλάν, β 16 Κηγών, γ 12 **Κ**ην, ιε 4 Κίθαριν, γ 8 Kίνησε, β 11 Κινύραο, α 91 Κινύρετο, α 42 Κιχείω, α 43 Κλάδον, β 3 Kλαίοντες, α 80 Κλαίοντι, α 91 **Κλαίουσιν**, α 19. 33 Κλαίω, α 57 Κλαῦσαι, α 98 К\ e68aue, 5 11 Κλιντήρι, α 74 Kraµws, a 36 Κνώσσουσι, ιε 27 Κοιλαίνεται, ια 2 Kowdy, if 26 Kóμαs, ιε 20 Κομμών, α 97 Κόπον, ιε 17 Κρέσσονα, ιγ 2 Κρέσσων, α 55 Κρίνειν, 5 9 Kporidas, e 6 **Κρυμούs**, ς 14 Κρύος, 5 16 Κυανοστόλε, α 4 Kūōos, € 3 Κύει, ς 17 Κυθέρεια, α 17. 59. **70. 97** Κυθέρειαν, α 28. 37. **63.** 86 Κυθήρα, α 35 Κύκλωψ, ιε 2 Κυνάγεις, α 60 Kúres, a 18 Κύπρι, α 3. 68 Κύπριδι, α 13. 30 **Κύπριδος**, α 31. 39 Κύπριν, α 8 Κύπρις, a 12. γ 1 Κυπρογένεια, ιζ 1 Κωκύουσα, α 23 Κώμον, ις 4 Κώρα, α 96. ιε 17 **Κώραις, ιε 8. 15** Kωρos, β 1

Λ Λαβών, γ 4 Λαθόμεθ', ε 14 Λάθρια, ιε 6 Λακεδαίμων, ιε 11 Λακώνων, ιε 13 Λαλέειν, ς 8 Λάμβανε, α 54 Λαμπάδα, α 87  $\Lambda$ dr $\theta$ are,  $\iota$ e 15 Λαὸν, ιε 12 Λάχομεν, ε 15 Λέβησι, α 83 Λέγε, α 5. γ 5 Λέγεν, β 9 Λέγοισαι, α 92 Λέγοντι, α 32. 93 Λέκτρα, ιε 30 Λέκτρον, α 70 Λεπτόν, α 9 Λευκά, ιε 16 Λευκόν, α 8 Λευκφ, α 8 Ληγε, α 97 Λη̃s, ιε l Aiyaireir, ie 1  $\Lambda \mu \delta s$ ,  $\leq 4$  $\Lambda l\pi \eta s$ ,  $l\gamma 1$ Λισσόμενος, ιβ 3 Λούει, α 84 Λυκάβαντι, ς 15 **Λυκίδα, ιε 1. 5** Λυκίδαν, δ 10 Λυκομηδίσιν, ι∈ 8. 15

Λυσαμένα, α 20

Μαθείν, γ 6 Μάκαρ, η 6 Μακρά, α 2**3 Макрах**, **В** 13 **Μακρόν, & 51** Μάλα, δ δ Maλaκοîs, a 72 Màr, a 96 Μαραινομένφ, α 41 Μάρτυς, δ 7 Ματέρος, γ 11 Μέγα, β 4 Μεγάλα, γ 1 Μειδιόων, β 11 Meiver, ie 14 Melvor, a 42. 48 Μείζον, α 17 Μέλαν, α 9. 25 Μελίσδη, δ 5 Μελίσδω, δ 10 Μέλος, α 89. ιε 5 Μέλπεω, γ4 Μέλπω, δ 8 Μελύδρια, ε 2 Μέλψω, ιε 4 Μερίσδει, ιε 31 Μετάλμενον, β 6 Μεῦ, δ 9 Μηκέτι, α 3. 68

Myvas, 15 3

Μήονα, € 10

Μηποτε, α 12Μηρία, α 84 Μηρόν, α 7. 16 Μηρών, α 26 Mήτε, ς 16 Miuro, ie 28 Mw, a 14. 25. 77. **80.** 95. 96 Μίξω, α 44. Μογεύμες, ς 3 Moipa, e 6 Moipas, € 15 Μοΐσαι, α 94. ι 1. 2 Moioas, e l Μολπάν, ι 2 Μόνα, ιε 30 Μόρον, η 7 Μορφά, **α 3** 1 Μορφάν, ιε 7 **Μούνα, € 2** . Mouvos, ie 15 Μοχθῆν, € 4 Μοχθήσαντι, ε 8 Μόχθφ, ε 7 Μῦθον, γ 3 Μύθων, γ 9 Μυκηναίων, ιε 18 Μύρα, α 78 Μύρεο, α 68 Μύροισι, α 77 Μύρον, α 78 Μύρσων, 5 1. ιε 4 Μύρτοισιν, α 77

Ναρκή, α 10 Nékus; a 71. Νεκρός, α 70 Νευστάζοντα, γ 3 Νηπίαχον, γ 2 Nhaios, y 6 Νήπλεκτος, α 21 Nw, a 21 Νιφετόν, 5 14 Noor, 85. 155 Νόσον, ς 13 Nv, ι€ 26 Νύμφα, ιε 28 Νύμφαι, α 19 Νύξ, ς 18 Νύσσα, ιε 31

E Evràs, η 5

Ο 'Οδοιπορέοντ', ις 7 'Οδόντι, α 7.8 'Οδύνας, α 35 Οΐα, α 71 Οἰκτρόν, α 36 Οἰνώνη, ιε 11

Olov, ie 2 'Οϊστὼs, α 81 "Οκνφ, ς δ Ολβιοι, η 1 'Ολβιος, β 13. η 2. Ολβω, ε 18 'Ολλύσθω, α 78 'Ολοφύρ**α**το, **α 62** "Ολφ, ς 15 "Ολωλε, α 60 'Ομάλικι, ιε 25 Όμματα, α 10 "Ομοιον, ιζ 5 'Ομφαλδν, 🛚 25 Όναρ, α 58 'Οξὸ, α 23. 93 Όπηδή, δ 3 "Οπιθεν, α 85 "Οπλων, ιε 16 Όπτῆ, ς 12 Orws, le 7 'Opeiddes, a 19 'Ορέσταs, **η 4** Όρνεα, β 2 Ορνεον, β 4 "Οτε, α 30. δ 7 ~Οτι, δ 7 Ού, α 13. 96 Οὐδὲ, ιε 1**2** Ούδὲν, β 7 Ούκ, α 14. 39. 95. 96. y 9 Οὐκέτι, α 88. 89 Ούλον, 5 14 Ουνεκα, η 5 Ούτε, ιε 18 'Οφρύσι, α 10

Παγχρύσφ, α 74 Παίδα, α 18. 24. β Naîs, **\$** 7. 1e 7 Παλαίειν, α 81 Πάλιν, α 98 Παν, α **5**5  $\Pi \alpha \nu, \gamma 7$ Πανάποτμος, α 56 Πάντα, α 32. 65. 75. 76. 78 Πάντας, α 36. β 5. Πάντες, ε 14Πάντεσσι, ιζ 4 Πανύστατον, α 43 Παρείη, ς 15Παρειής,  $ι \in 19$ Παρεόντος, η 2 Παρέστα, γ 1 Παρθενικαί, ιε 29 Παρθενικής, ιε 20 Παρθενικόν, ιε 17

Παρίζετο, ιε 22 Mápos,  $\delta$  9.  $\epsilon$  3 Πᾶσαι, δ β Παφία, α 64 Πέδιλον, α 83 Πειριθόω, η 2  $\Pi \in \lambda \in \mathcal{L}$ Πέλεν, 5 11 Πενθαλέα, α 21 Πένθεα, α 33 Περιπτύξω, α 44 Περσεφόνα, α 54 Πηλείδαο, ιε ιδ Πικρόν, ιζ 7 Πίω, α 49 Πλαγίαυλον, γ 7 Πλατάγησον, α 4 Πλέον, α 90. 93. ς 2.7 Πλήονα, ε 4Πλήονοs, € 13 Πλοκαμίδας, α 20 Πνεύμα, α 48 Ποδός, δ 2  $\Pi o\theta'$ ,  $\epsilon 8$ .  $\epsilon 10$ Πόθει, α 74 Ποθέοντι, ι 2 ' Πόθοs, a 58 Πολλάκι, ιε 23 Πολλδν, α 55 Πολύτροπος,  $\epsilon$  6 Πολύφαμος, ιε 3 Πονευμες, ε 11 Morapa, ie 30 Πορφυρέοις, α 3.79 Πορφύροντα, α 27 Πόσιν, α 24. 54 Πόσον, € 11 Ποτ', β 8 Ποταμοί, α 33 Поте, не 23 Поті, а 65 Ποτικάρδιον, α 17 Πρέσβυν, β8 Πρέσβινς, β 10 Προρέοντι, δ 6 Πτανδν, ιζ 6 Πτερύγεσσιν, α 85 Πτόλιν, α 36 Πυλάδαs, η 5 Πύματον, α 45 Πόξοιο, β 3

Πῶs; ιe 7

P
'Pαθάμιγγος, ια 1
'Pαῖνε, α 77
'Pέει, δ 11
'Pεύση, α 48
'Ρίψας, β 8
'Ρόδον, α 11.66
'Ρωγμόν, ια 2

¥ Ζάμερον, ις 6 Σείο, β 16. ιε 31 Σελαναίας, ις 5 Σέο, ιε 32 Σεῦ, α 48. 73. ς 10 Σικελόν, ιε 1 Σκύριον, ιε 5 Σοφάν, ζ 🏖 Σπεύδων, ιε 26 Στάθεα, α 5. 26 Στεφάνοισι, α 75 Στέφος, α 88 **Σ**τιβάς, α 69 Στυγνδν, α 52. 74 Συ**νάπτων,**  $\beta$  5 Συνερασθαι, ις 8 Ζυνομάλικες, ιε 29 Συνώλεσεν, α 29 Σύρισδεν, ιε 4 Σφίσιν, α 95 Σχολά, ς 8

Τĝ, β 6 Τάλαινα, 🛭 52 Ταλίκον, ιζ 4 Tάχα, e 8 Tétrake, a 76 Τέκηαι, ιζ 4 Tékos, is 1 Τέκτονα, θ 1 Téλos, β 7 Τεδν, α 48 Τέχναν, β 9 Téχναs, ∈ 11 Τεχνᾶσθαι, θ 3 Thyais, i€ 18 Τήνο, ιβ 2 Τήνον, δ 4. 6. ιζ 7 Τήνος, α 76

Τήνφ, α 11 Τίκτει, α 66. ς 13  $Tinte, i \leq 2$ Τόδε, α 70. β 12 Toi, 5 2. 7 Τόκα, δ 11. 5 12 Τολμηρέ, a 60 Τόξον, α 82 Τοπάροιθεν, α 27 Τοσήμερον, α 97 Τριπόθατε, α 58 Τριπόθατον, 5 15 Τὺ, α 93 Τυτθόν, α 45. ιζ 3 Τῶ, α 11 Τὼs, β 5.8

Υ
"Υδωρ, α 84
'Υμάν, α 88, 89
'Υμέναιος, α 87, 90
'Υπεκφεύγοντι, δ 4
"Υπνον, α 78, ιε 26
'Υπνώοντι, γ 1
'Υπομαζοί, α 26
'Υστατίω, ιβ 4
"Υστερον, ε 7

Φαίνετο, β 4 Φάος, ις 1. 5 Φάρεσι, a 3. 72 Φαρέτραν, α 82 Φãρos, ι€ 7° Φείδεο, Β 12 Φεῦγε, β 13 Φθινώπορον, ς 4. 13 Φίλαμα, α 12. 13. 46. 49 Φιλάματα, ιε 6 Φίλασον, 4 45.46 Φίλε, γ 4 Φιλέοντες, η 1 Φιλεῦντι, δ 2 Φίλοι, α 18 Φίλον, ιε 4 Φλι**α**ις, α 87 Φοβέονται, δ 1 Φοβεῦμαι, α 57. ς 14 Φοίνιον, α 41 Φοινίσσετο, α 26 Φορέησιν, α 84

Φορείται, **α 23** Φρήν, ς 7 Φυλλάς, α 69

X X', ıa 2 Χαίροισα, δ 11 Χαίρων, β 4 Xairas, a 81 Χαλεποίσιν, η 4 Xaherreis, if 2 Χάριτες, α 91 · Χάρματ**α, ε 7** Xéei, a 64. 65 Xeldeos, a 11 Χείλεσι, α 44 Χείμα, ς 5. 14 Χείματι, ς 5 Χέλυν, γ 8 Χέρα, ιε 23 Xepl, 16 16 Χήρη, α 59 Χθόνα, γ 3 Xθονl, a 6**5** Xiovéais, le 19 Xiovéas, a 10 Xρéos, θ 🏖 Xpier, 53 Χρυσείοις, α 84

Ψ Ψάμα**θ**ον, ιβ 2 Ψιθυρίσ**δω, ι**β 2 Ψυχὰν, δ 3. ε 12 Ψυχῆς, α 47

Ω
'Ω, α 58. ς 1
'Ωδ', α 62
'Ωιδά, δ 11
''Ωλεσε, α 29
''Ωλετο, α 2. 78. 93
''Ωνεκα, β 4
''Ωπασας, ιζ 6
''Ωπασε, ε 3
''Ωπως, ιε 8
''Ωρεα, α 32
''Ωρεσι, α 7. 34
''Ωρια, ς 13
''Ωρνεον, β 12
''Ωρνεον, β 12
''Ωρνεον, α 18
''Ωτειλάν, ζ 4

## ΜΟΣΧΟΥ

TOY TYPAKOYZIOY

ΕΙΔΥΛΛΙΑ.

Mosch.

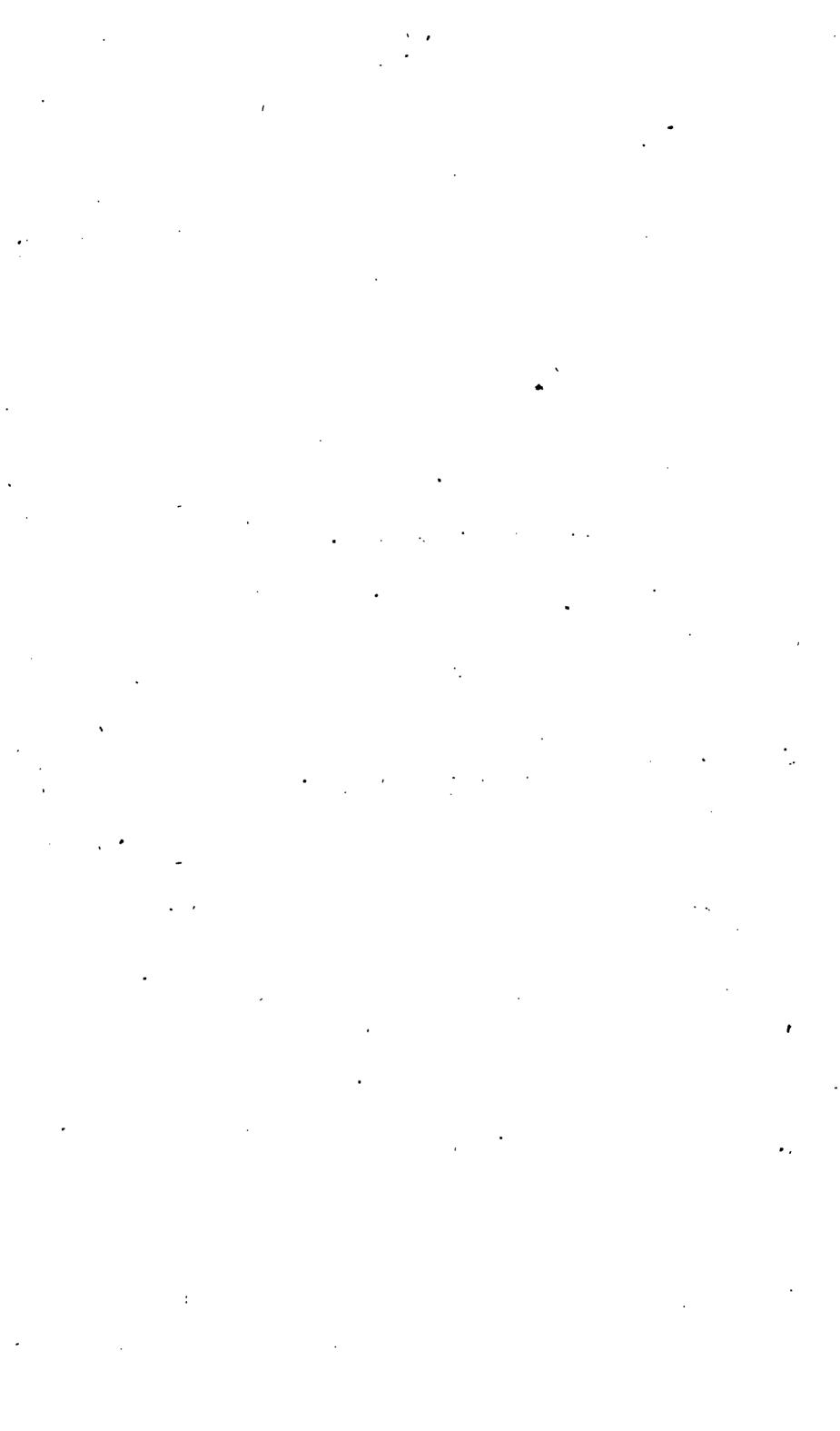

## ΕΡΩΣ ΔΡΑΠΕΤΗΣ.

## ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ α΄.

'Α Κύπρις, τὸν "Ερωτα τὸν υίξα, μακρὸν ἐβώστρει,
Εἴτις ἐνὶ τριόδοισι πλανώμενον εἰδεν Έρωτα,
Δραπετίδας ἐμός ἐστιν ὁ μανυτὰς γέρας ἑξεῖ.
Μισθός τοι τὸ Φίλαμα τὸ Κύπριδος ἢν δ' ἀγάγης νιν,
Οὐ γυμνὸν τὸ Φίλαμα, τὰ δ' ὧ ξένε καὶ πλέον ἑξεῖς. 5
"Εστι δ' ὁ παῖς περίσαμος ἐν εἴκοσι πᾶσι μάθοις νιν'
Χρῶτα μὲν οὐ λευκὸς, πυρὶ δ' εἴκελος ὅμματα δ'
αὐτῶ

Δειμύλα καὶ φλογόεντα κακαὶ φείνες, άδυ λάλημα. Ου γὰς ἴσον νοίει καὶ φθέγγεται ὡς μέλι φωνά. Ἡν δὲ χολᾶ, νόος ἐστὶν ἀνάμεςος, ἡπεςοπευτὰς, 10 Ουδεν ἀλαθεύων, δόλιον βρέφος, ἄγρια παίσδει. Ευπλόκαμον τὸ κάρανον, ἔχει δ' ἰταμὸν τὸ πρόσωπον. Μικκύλα μὲν τήνω τὰ χερύδρια, μακρὰ δὲ βάλλει,

EPΩZ ΔΡΑΠΕΤΗΣ] Ut Moschi legitur in Stobæi Floril. Gesn. p. 391. 392. Grotii p. 255. 257.

1. Τον Ερωτα τον υίξα] Has voces a seqq. separavi, ut clamasse videretur Venus, είτις ενὶ τριόδοισι πλανώμενον είδεν Ερωτα τον υίξα.

2. El tis] Al tis ed. Brunckii.

5. Τὸ δ', & ξένε,] Sic recte vulgarunt Vulcanius et D. Heinsius, pro vitioso τί δῶ ξένε, quod est in ed. Ald. Stobæo Gesn. et in codd. Parisinis, quos in meam gratiam contulit Villoisonus: τὶ δ', & ξένε, dederunt Grotius, et Brunckius.

6. Eoti] Relictum vs. 3. hic in Evtl

mutavit Brunckius.

'Εν είκοσι πᾶσι] Miror cur veterem scribendi morem obliteratum hic voluerit D. Heinsius, corrigendo παισί, quod, amici judicium sequutus, Grotius repræsentavit.

7. 'Ομματα δ' αὐτῶ] Dorice sic scriba-

tur, an αὐτῷ, nihil interest.

10. \*Hν δὲ χολφ̂] Ex suo Stobæi cod. diversam lectionem Ursinus enotavit, 'Εν δὲ χολφ̂' quæ, si paululum adjuvetur, veram forte dabit: Έν δὲ χολὰ, νόος ἐστὶν ἀνάμερος.

13. Thrw] Is. Vossius, quod in cod. Ms. reperit, prætulisse videtur thru.

Βάλλει πείς Αχέροντα, παὶ είς ἀΐδεω βασιληα. Γυμνός μεν τόγε σώμα, νόος δε οι εμπεπύκασται. Καὶ πτερόεις, ώς όρνις, εφίπταται άλλοτ επ άλλους 'Ανέρας ήδε γυναϊκας, επὶ σπλάγχνοις δε κάθηται. Τόξον έχει μάλα βαιον, ύπες τόξο δε βέλεμνον Τυτθον έσι το βέλεμνον, ές αίθερα δ' άχρι φορείται. Καὶ χρύσεον περὶ νῶτα Φαρέτριον, ένδοθι δ' έντὶ Τοὶ πικροὶ κάλαμοι, τοῖς πολλάκι κημε τιτρώσκει. Πάντα μεν άγεια, πάντα πολύ πλείον δε οί αὐτῷ Βαιά λαμπάς ἐοῖσα, τὸν άλιον αὐτὸν ἀναίθει. "Ην τύ γ' έλης τηνον, δάσας άγε, μηδ' έλεήσης. Κήν ποτ ίδης κλαίοντα, Φυλάσσεο μή σε πλανήση. 25 Κήν γελάη, τύ νιν έλκε καὶ, ην έθελη σε φιλάσαι, Φευγε κακὸν το φίλαμα, τὰ χείλεα φάρμακον εντι "Ην δε λέγη, λάβε ταυτα, χαρίζομαι όσσα μοι όπλα, Μήτι θίγης, πλάνα δώρα τὰ γὰρ πυρὶ πάντα βέ-Βαπται.

16. 'Os Spris] Pro Scor Spris, quatuor codices præbuere, Florentinus Ursino, Parisinus Grotio, Brunckio Visidoben. Mosquensis Christ, Frid. Matthew. [Soor Sovis. cod. Casar, et Stob. in Floril, Grot. p. 267. &s δρνις, quod preferendem videtur. Baunca.]--Pro δλλον εν δλλονε in cod. suo legit Ursin. ἄλλον ἐπ' ἄλλφ, idem in Mosq. Matthews, in alio is. Vossius: poets probabiliter dederat more sum gentis: &A-AOK EN ELLWS.

18., Υπέρ τόξψ] In duobus codd. Reg. Paris. legitur del volto qua etiam ratione scribi potuit.

19. Turbby toil Pro Turbby tel rd B. quod est in edd. Stob. sic ediderunt Ursinus, Vulcanius, Heins, allique, ut inventum fuit in codd.

21. Κήμε] Rectius in Stob. scribitur Floril, quam ab Uramo Rauf.

kduè habent Planudem codices, Florentina editio, et Regius Bucolicorum codex. In recentioribus Anthologiæ editionibus mutatum in adul. Sic singuis dialectis proprias formas obliteravit ipsorum editorum incuria sut prava sedulitas. Supra 14. scribendum fuerat κήs. et 28. χαρίσδοper BRONCK.

. 22. Harra pèr Gypia, marra] Piersonus emendabat, Ildura per appa rapra Jo.

vero Luzacius hæc et seqq, hac ratione : Ταύτα μέν άγρια πάντα πολύ πλείον δέ οί αυτώ Βαιά λαμπάς έσισα, τῷ ἄλιον αυτόν àναίθει, ' Sæva quidem ista sunt amnin ; sed multo his servior est ipsi parvula fax, que solem ipsum accendit. — Has es cod. Ms. lectiones Is. Vossius enutavit: Told πλείον δ' ένι αὐτῷ Βαιά λαμπάς ένοίσα τὸν A. a. evaluer. In duobus could. Pares. Villoisonus invenit avalter in unbus avexer.

24. Δάσας ἄγε] In Stobero Gesnera deterior est lectio dandous dye que reperta quoque fast in quatuor Paris, retinuit illam Grotius; Latina tamen dedit, 'strictum

25. Khe wor' Tops] Recte Brunckius

edidit, who won lone.

26. Khy yeldy] In tribus Parisin. hoc fuit inventum, pro yedda a Br. quoque receptum. VALCE. κήν γελάη Sic Planu-dez codices quidam et Florentina eduto. Perperma mutarent in yeldq. Baunes.

27. Φάρμακόν έντι] Genuinum arbitror, quod Is. Voss. ex Ms. cod. adnotavit, và

mallet χαρίσδομαι.

29. Mh re flyns Mallem uh rb flyns. BRUNCK. Preferrem cum Br. uh 70 01777 μητοθίγης in cod. legit Is. Vossius.

## ΕΥΡΩΠΗ.

## EIATAAION $\beta$ .

Ευρώπη ποτε Κύπρις επί γλυκυν ήκεν όνειρον, Νυχτός ότε τρίτατον λάχος ίσταται, έγγύθι δ' ήώς. "Υπνος ότε γλυκίων μέλιτος βλεφάζοισιν έφίζων, Λυσιμελής, πεδάφ μαλακῷ κατὰ φάεα δεσμῷ. Εύτε και άτρεκεων ποιμαίνεται έθνος ονείρων. Τημος ύπωροφίοισιν ένικνώσσουσα δόμοισι Φοίνικος θυγάτης, έτι παρθένος, Ευρωπείη, 'Ωΐσατ' ήπείρους δοιάς περί είο μάχεσθαι, 'Ασιάδ' άντιπέρην τε, φυήν δ' έχον οξα γυναϊκες. Τῶν δ' ή μεν ξείνης μοςφην έχεν ή δ' άς' εώκει 10 'Ενδαπίη, καὶ μᾶλλον έῆς περιΐσχετο κούρης. Φάσκεν δ' ως μιν έτικτε, και ως ατίτηλε μιν αυτή. 'Η δ' έτέςη, κρατερησι βιαζομένα παλάμησιν Είρυεν ούκ άξκουσαν έπει φάτο μόρσιμον είναι Έπ Διὸς αἰγιόχου γέρας έμμεναι Εύρωπείην. 15 'Η δ' ἀπὸ μεν στρωτών λεχέων θόρε δειμαίνουσα, Παλλομένη κραδίην το γάρ ως υπαρ είδεν όνειρον Έζομένη δ' έπι δηρον άκην έχεν, άμφοτέρας δε Είσετι πεπταμένοισιν εν όμμασιν είχε γυναϊκας. 'Οψε δε δειμαλέην άνενείκατο παρθένος αύδην, 20

ETPOUH] Editum ab H. Steph. velut Moschi carmen, huic adscriptum invenit in duobus codd. Fulv. Ursinus, altero Vaticano, altero Mediceo: in Parisinis codd. hoc carmen non fuit repettum.

7. Εὐρωπείη] Cum aliquoties sic nomen scribatur in hoc carmine, hic illud recte dedit etiam Br. pro Εὐρώπεια, et vs. 15. Εὐρωπείην.

15. Γέρας ξμμεναι] Γέρας ξμμεν οί, ut legendum Jo. Plersonus in Verisim. sus-

picabátur, edidit ex illius conjectura Brunckius.

20. 'Οψὲ δὲ δειμαλέην] Cum Brunckio Lennepii conjecturam recepi, sic corrigentis vulgata, 'Οψὲ δὲ δὴ μάλ' ἔπειτ'· quia illam D'Orvillius scripti codicis auctoritate confirmatam invenit.

'Οψὲ δὲ δειμαλέην ἀνεν. Ex hac sincera lectione depravata est ea, quæ editiones omnes obtinet, ὀψὲ δὲ δὴ μάλ' ἔπειτ' ἀν. Vid. d'Orville ad Charit. p. 480. Bruncs.

Τίς μοι τοιάδε Φάσματ επουρανίων προίηλε; Ποιοί με στρωτών λεχέων ύπερ εν θαλάμοισιν Ήδυ μάλα πνώσσουσαν άνεπτοίησαν ονειροί; Τίς δ' ην η ξείνη, την είσιδον ύπνώουσα; "Ως μ' εβαλε πραδίην κείνης πόθος" ώς με καὶ αυτή 25 Ασπασίως υπέδεκτο, καὶ ώς σφετέρην ίδε παϊδα. 'Αλλά μοι είς άγαθον μάκαρες κρίνειαν όνειρον. "Ως είπουσ ανόρουσε Φίλας δ' έπεδίζεθ' έταίρας "Πλικας, οίετεας, θυμήρεας, ευπατερείας, Τησιν αξὶ συνάθυρεν, ότ' ες χορον έντυναιτο, 30 "Η ότε φαιδεύνοιτο χεόα πεοχοαίσιν 'Αναύεω, \*Η οπότ εκ λειμώνος εύπνοα λείρια κέρσοι. Ταὶ δέ οἱ αἶψα φάανθεν έχον δ' ἐν χερσὶν ἐκάστη 'Ανθοδόπον τάλαρον' ποτί δε λειμώνας "βαινον Αγχιάλους, όθι τ' αίεν ομιλαδον ήγερεθοντο, 35 Τερπόμεναι ροδέη τε Φυη, καὶ κύματος ηχη. Αυτή δε χρύσεον τάλαζον Φέρεν Ειρωπείη Θηητον, μέγα θαυμα, μέγαν πόνον Ήφαίστοιο, "Ον Λιβύη πόρε δώρον, ότ' ές λέχος Εννοσιγαίου "Ηϊεν" ή δε πόρεν περικαλλέι Τηλεφαέσση, 40 "Ητε οἱ αϊματος έσκεν" ἀνύμφω δ' Ευρωπείη Μήτης Τηλεφάεσσα περικλυτόν ώπασε δώρον. Έν τῷ δαίδαλα πολλὰ τετεύχατο μαςμαίςοντα: Έν μεν έην χρυσοίο τετυγμένη Ίναχὶς Ίω, Είσετι πόρτις εούσα, φυήν δ' ούκ είχε γυναικός. 45 Φοιταλέη δε πόδεσσιν εφ' άλμυρα βαίνε πέλευθα, Νηχομένη ικέλη κυανή δ' ετέτυκτο θάλασσα.

24. The Ex ed. Junt. a me positum fuit pro he.

26. 'As operépar les raida' Servandum est l'ée, quamvis rie, quod amico venit in mentem, primo adspectu blandiri possit.

30. 'Εντύναιτο' In ed. prima Ald. legitur ἐντύναιντο' et vs. seq. φαιδρύνοιντο' quæ, aliunde adfirmata, genuina poterunt videri.

31. 'Araipa] 'Araipar est in ed. Flor. Hasit in 'Araipar nomine Palmerius. Heskinus sequitur Jac. Nicol. Loensem; hic Schol. Apoll, Rhod.

36. Κύματος ἡχῆ] Quod jam olim protuh [ad Ammon. p. 204.] needum displacet, κύματος ἀγῆ hoc Brunckius recepit.

41. Ἡτε οἱ αίματος ἔσκε] Cassubonum miror, cur legi voluent: Ἡγε οἱ ἐννοὸς

41. He of aluaros fore Cassubonum muor, cur legi voluent: "Hye of evvos fore vel hye foi vuds fore; quorum prios Brunckius recepit. una tantam litera mutata legerom: "Hye of aluaros fore, ' que ipsi sanguine erat juncta.' Sic luterdum loquuntur poeto.

44. 'Ivaxis 'lw] 'Ivaxov 'lw est in ed.

prima Aldi, hine in illa Ursini.

Δοιοί δ΄ έστασαν ύψου έπ' όφεύος αίγιαλοίο Φωτες αὸλλήδην θηεύντο δε ποντοπόζον βούν. Έν δ' ήν Ζεύς, έπαφώμενος ήρεμα χειρί θεείη **50** Πόρτιος Ίνωχίης, την έπταπόρω παρά Νείλω Έκ βοὸς εὐκεςάοιο πάλιν μετάμε. Βε γυναῖκα. 'Αργύρεος μεν έην Νείλου ρόος' ή δ' άρα πόρτις Χαλκείη χρυσοῦ δε τετυγμένος αυτός έην Ζεύς. Αμφί δε δινήεντος ύπο στεφάνην ταλάροιο 55 Ερμείης ήσκητο πέλας δε οί εκτετάνυστο "Αςγος, ἀποιμήτοισι κεκασμένος ὀφθαλμοῖσι. Τοῖο δε Φοινήεντος ἀφ' αίματος εξανέτελλεν "Ορνις άγαλλόμενος πτερύγων πολυανθέι χροιή, Ταρσον αναπλώσας, ώσεί τέ τις ωπύαλος νηῦς, **60** Χρυσείου ταλάροιο περίσκεπε χείλεα ταροοίς. Τοίος έην τάλαρος περικαλλέος Εύρωπείης. Αί δ', έπεὶ οὖν λειμῶνας ἐσήλυθον ἀνθεμόεντας, "Αλλαι έπ' άλλοίοισι τότ' άνθεσι θυμον έτερπον Των ή μεν νάςκισσον εύπνοον, ή δ' υάκινθον, 65 Ή δ' ἴον, ή δ' ἕςπυλλον ἀπαίνυτο πολλὰ δ' ἔςαζε Λειμώνων εαροτρεφέων πίπτεσκε πέτηλα. Αί δ' αὖτε ξανθοῖο κρόκου θυόεσσαν ἐθείρην Δεέπτρι εξιδμαίνουσαι άτας μέση έστη άνασσα, Αγλαΐην πυςσοῖο ρόδου χείςεσσι λέγουσα, 70 Οία πες εν Χαρίτεσοι διέπρεπεν Αφρογένεια. Ού μεν δηρον έμελλεν έπ' ανθεσι θυμον ιαίνειν,

51. Πόρτιος Ίναχίης] Pro vulgata voce είναλίης, Piersoni conjecturam cum Brunckio recepi: has ex cod. Ms. lectiones edidit Ursinus: Πόρτιος ές καλλίστην δ' έπταπόρφ παρά Νείλφ. Clara veræ lectionis vestigia sunt in his ed. Ald. Hoprios είναι ληζοτήν δι' έπτ. π. Ν.

Recentiores editiones, πόρτιος είναλίης, Thy — e nescio cujus emendatione. Aldus: πόρτιος είναι ληϊστήν δι' έπταπόρφ παρά [Vann. Crit. p. 379.] et Brunckius. Neίλφ. Cod. Cæsar. είναι ληϊστήν δ' έπτ-Calliergus et F. Ursinus: πόρτιος. καλλίστην δ' έπτ ... Longe melius est, quod dedi e Piersoni emendatione, quem wide Verisimil. p. 51. Brunck.

54. Xahkein] Sic recte scripsit Br. pro

Χαλκεία.

60. Ταρσον ἀναπλώσας] Hic distinguendum erat; quo non animadverso libri oræ Is. Vossius ἀναπλώσασ' adscripserat.

61. Xpvoelov] Ex ed. Flor. et optimo Cod. restitutum est pro vitioso Xpureio, forte nato ex Dorico Xρυσείω quod probabiliter Moschus posuerat: ex diversis lectionibus Χρυσείου probarunt D'Orvillius

67. Έαροτρεφέων Vulgatæ scriptioni, ξαροτροφέων, legitimam prætuli, ex cod.

Ms. ab Ursino oblatam.

Πίπτεσκε] Hujus loco edd. Ald. et Flor. præbent θαλέθεσκε: quod pæne Mosche restituissem.

Ουδ' άρα παρθενίην μίτρην άχραντον έρυσθαι. Ή γας δη Κρονίδης, ώς μιν Φράσαθ, ώς εβεβλητο Θυμόν, ανωίστοισιν υποδμηθείς βελέεσσι 75 Κύπειδος, η μούνη δύναται και Ζηνα δαμάσσαι. Δή γάς, άλευόμενός τε χόλον ζηλήμονος "Hens, Παρθενικής τ' εθέλων αταλόν νόον εξαπατήσαι, Κρύψε θεον, καὶ τρέψε δέμας, καὶ γίγνετο ταύρος, Ούχ οίος σταθμοῖς ἐνιΦέρβεται, οὐδὲ μὲν οίος 80 ΤΩλκα διατμήσσει, σύρων ευκαμπες άροτρον Ούδ' οίος ποίμνης επιβόσκεται, ούδε μεν οίος "Οστις ύποδμηθείς έρύει πολύφορτον απήνην. Τοῦ δ' ήτοι το μεν άλλο δέμας ξανθόχροον έσκεν, Κύκλος δ' ἀργύφεος μέσσφ μάρμαιρε μετώπω, 85 "Οσσε δ' υπογλαύσσεσκε δί ϊμερον αστράπτοντε" τοά τ επ άλλήλοισι κέρα ἀνέτελλε καρήνου, "Αντυγος ήμιτόμου κεραής άτε κύκλα σελήνης. "Ηλυθε δ' ες λειμώνα, καὶ οἰκ ἐφόβησε φαανθείς Παρθενικάς, πάσησι δ' έρως γένετ' έγγυς ίκεσθαι, 90 Ψαῦσαί θ' ἱμεςτοῖο βοὸς, τοῦ δ' ἄμβεοτος όδμλ Τηλόθι καὶ λειμωνος εκαίνυτο λαρον αυτμήν. Στη δε ποδών προπάροιθεν αμύμονος Ευρωπείης, Καί οἱ λιχμάζεσκε δέρην, κατέθελγε δε κούρην. Η δε μιν αμφαφάασκε, και ήρεμα χείρεσιν αφρόν 95 Πολλον από στομάτων απεμόργνυτο, και κύσε ταυρον. Αυτάς ο μειλίχιον μυκάσατο φαίης κ' αυλου

73. Παρθενίην μίτρην] Sic recte scriptum legitur in edd. Ald. Junt. et Ursini; non παρθενικήν, quod hic minus erat commodum.

74. Hunc et duo sequentes versus babet Stobeus Floril, Grot. p. 255, sub Theocriti nomine. Brunck.

77. Δἡ γὰρ] Usitatius Toryàp est in edd. Junt. et Ursini: sed et alterum hoc in carmine similiter positum recurrit.

in carmine similiter positum recurrit.

70. Κρίψε θεὸν] Primum suspicatus Casaubonus, legendum, Κρόψε θ' ἐδν καὶ τρέψε δέμας postea vidit nihil hic mutandum.

82. Old eles relurns enthorneral Hunc certe versum, si abcesset, nemo dealderaret; nam non bene coherent que sequentur:

οδό μεν elos "Corus — ablato versu, vicini

optime cohærebunt.

86. "Οσσε δ' ὑπογλαύσσεσκε] Vitiosum ὑπογλαύκεσκε Casaubonus mutavit in ὑπογλαύσεσκε quod Brunckius recepit: literam duplicatam malui.

91. Τοῦ δ' ἄμβροτος ὀδμή] Literam interjectam, quæ vulgo omittitur, ex cd.

Junt, recept.

94. Kal οἱ λιχμάζεσκε δέρην] Pro δέρην legendum χέρας censebat Piersonus servare malim vulgatum.

95. 'Αμφαφάασκε] Omnino probandum

est; νιμουυυ άμφαφάεσκε.

96. 'Απεμόργνυτο και κύσε] Præbuit ed. Junt. pro ἀπομόργνυτο και κύε' in Ald. ctiam est κύσε.

Μυγδονίου λιγύν ήχον άνηπύοντος άπούειν. 'Ωκλασε δε προ ποδοϊίν' εδέρκετο δ' Ευρωπείην, Αυχέν επιστρέψας, και οι πλατύ δείκνυε νώτον. 100 ΄Η δε, βαθυπλοκάμοισι μετέννεπε παρθενικήσι, Δεῦτ' ετάραι Φίλιαι καὶ ὁμήλικες, ὁΦρ' ἐπὶ τῷδε Έζόμεναι ταύρω τεςπώμεθα δη γάς άπάσας, Νωτον υποστορέσας, αναδέξεται, οἶά τε νηυς. Πρηύς οδ' είσιδεειν και μείλιχος, ούδε τι ταύροις 105. "Αλλοισι προσέοικε" νόος δε οι ήθτε φωτός Αίσιμος αμφιθέει, μούνης δ' έπιδεύεται αὐδης. "Ως φαμένη, νώτοισιν έφίζανε μειδιόωσα" Αί δ' άλλαι μέλλεσκον. άφας δ' άνεπίλνατο ταυζος, "Ην θέλεν άρπάζας" ωπυς δ' έπι πόντον ίπανεν. 'Η δε μεταστρεφθείσα φίλας καλέεσκεν εταίρας, Χείρας όρεγνυμένη. ταὶ δ' ούκ εδύναντο κιχάνειν. 'Ακτάων δ' έπιβας πρόσσω θέεν, ήΰτε δελφίς. Νηςείδες δ' ανέδυσαν ύπ' έξ άλος, αι δ' άρα πασαι Κητείοις νώτοισιν έφημεναι έστιχόωντο. 115 Καὶ δ' αὐτὸς βαρύδουπος ὑπεὶς άλὸς Έννοσίγαιος, Κύμα κατιθύνων, άλίης ήγεῖτο κελεύθου Αυτοχασιγνήτω τοὶ δ' άμφί μιν ήγες έθοντο Τρίτωνες, πόντοιο βαθυρρόου ένναετηρες, Κόχλοισιν σαναοίς γάμιον μέλος ηπύοντες. 120 Ή δ' άξ' εφεζομένη Ζηνός βοέοις επί νώτοις, Τη μεν έχεν ταύρου δολιχον πέρας, έν χερί δ' άλλη

98. 'Ανηπύοντος] Nusquam compositum illud reperitur; scribendum arbitror λν ηπύοντος, usitato more; ut λν cum φαίης jungatur.

104. Old τε νηυς] Old τε νηα est in ed. prima Aldi. Alibi commoda, hinc aliena mihi videtur ista comparatio. Si legerentur hæc in codd. ἀπάσας, Νῶτον ὑποστόρέσας, ἀναδέξεται ολά τ' ἀπήνα· mihi quidem placerent.

109. 'Ανεπίλνατο] Hic non convenit: ἀνεπίδνατο est in ed. Junt. ἀνεπίλλατο in Ald. ἀνεπήλατο recte in ora libri sui correxisse videtur Is. Vossius; prout in notis subjectis Brunckius etiam legendum censuit.

Scr. ἀνεπήλατο, i. e. ἀνεπήδησε, ab ἀνεπάλλομαι. Imperfectum ἀνεπάλλετο temporum rationi contrarium est. Verbum debet esse in acristo. Cæsar. cod. ἀνεπήλλατο, quod emendationem meam confirmat. Aldus ἀνεπίλλατο. Cæteræ editiones ἀνεπίλνατο, sine sensu. Βευκοκ.

115. Ἐστιχόωντο] Sic Scaliger emendavit ab Aldo vulgatum ἀντεχόωντο.

119. Βαθυβρόου ἐνναετῆρες] Loco primæ vocis βαθύθρυοι legitur in Ald. ed. pro ἐνναετῆρες, in ed. Junt. αὐλητῆρες.

120. Κόχλοισιν τ.] Κόχλοισι τ. legi mallet Brunckius. [κόχλοισι. Et 133. »ηνσί. Hanc scripturam confirmat Cosar. cod. Brunck.]

Είρυε πορφυρέας κόλπου πτύχας, όφρα κεν ώην . Δεύοι εφελχομένην πολίης άλὸς ἄσπετον υδως. Κολπώθη δ' ώμοισι πέπλος βαθύς Ευρωπείης, 125 Ίστίον αξά τε νηὸς, ελαφείζεστε δε πούεην. 'Η δ' ότε δη γαίης άπο πατρίδος η εν άνευθεν, Φαίνετο δ' ούτ απτή τις αλίρροθος, ούτ όρος αίπυ, Αλλ απρ μεν υπερθεν, ένερθε δε πόντος απείρων, Αμφί ε παπτήνασα, τοίην ανενείχατο Φωνήν, 130 Πη με φέρεις θεόταυρε; τίς έπλεο; πῶς δε κέλευθον 'Αργαλέοισι πόδεσσι διέρχεαι, ουδε θάλασσαν Δειμαίνεις; νηυσίν γὰς ἐπίδρομός ἐστι θάλασσα 'Ωκυάλοις, ταυροι δ' άλίην τρομέουσιν άταρπόν. Ποιόν σοι ποτον ήδύ; τίς έξ άλος έσσετ εδωδή; Η ρά τις έσσὶ θεός; τί θεοῖς ἀπεοιπότα ρέζεις; Οὔθ' ἄλιοι δελφίνες ἐπὶ χθονὸς, οὔτε τι ταῦξοι 'Εν πόντω στείχουσι' συ δε χθόνα και κατά πόντον "Αβροχος ἀΐσσεις, χηλαὶ δέ τοί είσιν έρετμά. Ή τάχα καὶ, γλαυκῆς ὑπὲς ἡέρος ὑψόσ ἀερθεὶς, 110 "Ικελος αίψηροϊσι ποτήσεαι οἰωνοϊσιν. Οίμοι έγω μέγα δή τι δυσάμμορος, ή ρά τε δωμα Πατρός αποπρολιπούσα, καὶ εσπομένη βοὶ τῶδε, Ζείνην ναυτιλίην εφέπω, καὶ πλάζομαι οίη. Αλλά σύ μοι μεδέων πολιής άλος Έννοσίγαις 145 "Ιλαος άντιάσειας" ἐέλπομαι εἰσοςάασθαι Τόνδε κατιθύνοντα πλόον προκέλευθον έμεῖο, Ούκ άθεει γάς ταῦτα διέςχομαι ύγςὰ κέλευθα. "Ως φάτο" την δ' ώδε προσεφώνεεν ευρύπερως βους, Θάρσει παρθενική, μη δείδιθι πόντιον οίδμα 150

123. "Οφρα κεν φην Δεύοι] Aurati conjecturam, a Casanbono probatam, legentis, δφρα μη φην Δεύοι έφελκομένην, recepit Branckius. Requiri omnino videtur μη, sed malim etiam Δεύη quod in vitiatis legitur ab Ursino editis ex cod. Ms. όφρα κε νηῶν ἐνδεύη. hæc in Ald. sunt ed. όφρα κε νηῶν Ἐν δέ al ἐλκόμενον in ed. Flor. κενηῶν et ἐφελκόμενον.

125. Κολπώθη δ΄ δμοισε πέπλος] Lennepius et Piersonus emendarunt: Κολπώθη δ' ἀνέμοισε πέπλος dudum ante idem

placuit Salmasio.

127. "Aveuter] "Aveute his scribi maluit

128. 'Αλίβροθος] Cum Brunckius meum illud [ad Eurip. Hippol. p. 291.] jam admisent, pro àλίβροος recept.

133. Nηυσιν γάρ] Nηυσί γάρ legi mallet

Brunckius.

138. Σὸ δὲ χθόνα καὶ κατὰ πόντον) Sic ista mihi, instar similum, eleganter scripta videntur; neque adeo mutanda in τὸ δ' ἐκς χθόνα.

Αυτός τοι Ζευς είμι, και έγγύθεν είδομαι είναι
Ταῦρος ἐπεὶ δύναμαι γε φανήμεναι δ, ττ ἐθίλοιμι.
Σὸς δὲ πόθος μ' ἐνέηκε τόσην ἄλα μετρήσασθαι
Ταῦρον ἐειδόμενον Κρήτη δέ σε δέξεται ήδη,
"Η μ' ἔθρεψε καὶ αὐτόν ὅπα νυμφήῖα σεῖο 155
"Εσσεται έξ ἐμέθεν δὲ κλυτοὺς Φιτύσεαι υἶας,
Οἱ σκηπτοῦχοι ἄπαντες ἐπιχθονίοισιν ἔσονται.
"Ως φάτο καὶ τετέλεστο τάπερ φάτο φαίνετο μὲν δὴ

Κρήτη, Ζεὺς δὲ πάλιν ἐτέρην ἀνελάζετο μορφήν Λῦσε δέ οἱ μίτρην, καί οἱ λέχος ἔντυνον Πραι. 160 Ἡ δὲ πάρος κούρη Ζηνὸς γένετ αὐτίκα νύμφη. [Καὶ Κρονίδη τέκνα τίκτε, καὶ αὐτίκα γίνετο μήτης.]

154. Ταῦρον ἐκιδόμενον] Homerico more scripserat, opinor, Moschus: Ταύρφ ἐκιδόμενον. [vs. 155. Pro δπα Br. edidit επη, ut supra etiam vs. 13. βκαζομένη et vs. 97. μυκήσατο.]

156. Κλυτούς φιτύσεαι υίας] Ex cod. Vindobon. hanc lectionem poeta a Brunckio recepit: in vulgatis erat edd. κλυτούς μάλα φύσεαι υίας sed νοχ μάλα aberat a vett. edd. Adscripserat Is. Voss. 'ed. Rom. κλεινούς, lege, κλεεννούς φύσσεαι υίας.'

κλυτούς μάλα φύσεαι. Istud μάλα addidit nescio quis ad fulciendum metrum: in veteribus editionibus non comparet. Aldus: έξ εμέθεν δὲ κλειτούς φύσσεαι υίας. Hunc secuti Calliergus et F. Ursinus mutato solum κλειτούς in κλεινούς. Cod.

Cæsareus kautods porloveat, unde vera et indubitata emergit lectió: kaureds pertoceat vlas, quod reponendum: poseat vik Græcum est. Hac significatione forma activa poses sola in usu est. Brunck.

157. Amarres] A Br. jure probatum pro amarır, ex Ms. Vindob. et ex ed. Ald. recipere non dubitavi.

anaouv. Cod. Cæsar. et Ald. editio anavres, quod verum est. Tres Europæ filii Minos, Sarpedon et Rhadamanthus omnes reges fuere; at non omnes homines sub imperio habuerunt. Brunck.

162. Kal Κρονίδη] Ultimus mihi carminis versus fuisse videtur: Ἡ δὲ πάρος κούρη Ζηνός γένετ αὐτίκα νύμφη quique sequitur versus hujus poematis conditore indignus.

## ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΒΙΩΝΟΣ

## ΒΟΥΚΟΛΟΥ ΕΡΩΤΙΚΟΥ.

### EIATAAION %.

Αίλινά μοι στοναχείτε νάπαι, καὶ Δώριον ύδως, Καὶ ποταμοὶ κλαίσιτε τὸν ἰμερόεντα Βίωνα. Νῦν φυτά μοι μύρεσθε, καὶ άλσεα νῦν γοάοισθε. \*Ανθεα νύν στυγνοίσιν αποπνείοιτε ποςύμβοις. Νῦν ρόδα Φοινίσσεσθε τὰ πένθιμα, νῦν ἀνεμώνα. Νῦν ὑάπινθε λάλει τὰ σὰ γράμματα, καὶ πλέον αι αί Βάμβαλε σοῖς πετάλοισι καλὸς τέθνακε μελικτάς. Αρχετε Σικελικαί τω πένθεος, άρχετε Μοϊσαι. 'Αδόνες, αι πυχινοίσιν όδυρόμεναι ποτί φύλλοις, Νάμασι τοῖς Σικελοῖς αγγείλατε τᾶς Αρεθοίσας, 10 "Όττι Βίων τέθνακεν ο βωκόλος, όττι σὺν αὐτῷ Καὶ τὸ μέλος τέθνακε, καὶ ώλετο Δωρίς ἀοιδά. \*Αρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος, ἄρχετε Μοϊσαι. Στουμόνιοι μύρεσθε πας υδασιν αίλινα πύπνοι, Καὶ γοεροίς στομάτεσσι μελίσδετε πένθιμον ώδαν, Οΐαν ύμετέροις ποτέ χείλεσι γήρυν αειδεν. Είπατε δ' αὖ κώραις Οιαγρίσιν, είπατε πάσαις

EIITA 102] Hoc Moschi carmen, pront F. Ursmi Virgilio cum Græcis Script. collato, ante hos amos triginta in Frisia renovato, fuit subjectum, hic repræsentatur: quæ mutata sunt, Brunckii, codicumque Regii Paris, et Cæsar, Vindob. memoratu dignæ lectiones hic adnotabuntur.

- 3. Fodosove] Sic legatur, an ex ed. Um. yodorre, parum refert: hoc dedit Brunckius.
- 5. Nor åremára ] Scribi quoque potuit :
- Βάμβαλε] Hoc, jam olim a me restitutum, idoneis judicibus multo aptius fuit visum ante vulgato Λάμβανε.
- 10. 'Aρεθοίσας] Becte dedit Br. pro forma vulgari 'Aρεθούσης.
- 14. Στρυμόνιοι] Scribi malim: Στρυμονίοις μύρεσθε παρ' ύδασιν.
- 16. Ofar ouer sport] Hunc versum, qui spurus videbatur Heskino, ut adulterinum prorsus omisit Brunckius: ego vero suspicari malo, versum nobis Moschi periisse, qui sextum hunc decimum olim sequebatur, quo Orphei facta fuerit mentio.

Notas etiam quasdam in carmen hoo dederat ibidem Valckenarius, quas infra post Commenta-rium in Adoniacusus exhibemus.

20

Βιστοκίαις Νύμφαισιν, ἀπώλετο Δώριος Όρφεύς. "Αρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος, ἄρχετε Μοῖσαι. Κεῖνος ὁ ταῖς ἀγέλαισιν ἐράσμιος οὐκ ἔτι μέλπει,

Ουκ έτ' εξημαίησιν υπο δευσιν ήμενος άδει.

'Αλλά παρά Πλουτηϊ μέλος λάθαιον αείδει.

"Ωρεα δ' έστιν άφωνα, και αι βόες, αι ποτι ταύροις Πλασδόμεναι, γοάοντι, και ουκ έθελοντι νέμεσθαι.

"Αρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος, ἄρχετε Μοῖσαι. 25 Σεῖο, Βίων, ἔκλαυσε ταχὺν μόρον αὐτὸς 'Απόλλων, Καὶ Σάτυροι μύροντο, μελάγχλαινοί τε Πρίηποι Καὶ Πᾶνες στοναχεῦντι τὸ σὸν μέλος αἴτε καθ' ὕλαν Κρανίδες ὡδύραντο, καὶ ὕδατα δάκρυα γέντο. 'Αχὼ δ' ἐν πέτρησιν ὁδύρεται, ὅττι σιωπῆς, 30 Κοὐκ ἔτι μιμεῖται τὰ σὰ χείλεα. σῷ δ' ἐπ' ὁλέθρω Δένδρεα καρπὸν ἔριψε, τὰ δ' ἄνθεα πάντ' ἐμαράνθη. Μάλων οὐκ ἔρρευσε καλὸν γλάγος, οὐ μέλι σίρβλων Κάτθανε δ' ἐν καρῷ, λυπεύμενον οὐκέτι γὰρ δεῖ, Τῶ μέλιτος τῶ σῶ τεθνακότος, αὐτὸ τρυγᾶσθαι. 35

Αρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος, ἄρχετε Μοῖσαι.
Οὐ τόσον εἰναλίαισι παρ' ἀόσι μύρατο δελφὶν,
Οὐδε τόσον ποκ ἄεισεν ἐνὶ σκοπέλοισιν ἀηδῶν,
Οὐδε τόσον θρήνησεν ἀν' ἄρεα μακρὰ χελιδῶν,
'Αλκυόνος δ' οὐ τόσσον ἐπ' ἄλγεσιν ἴαχε Κήυξ,

40

20. Keîvos] Ed. Br. Tῆνος, et vs. 21. ἐρημαίαισιν: alibi quoque Br. et in hoc carmine hanc formam posuit loco alterius.

24. Οὐκ ἐθέλοντι] Heskini conjecturam, e Theocriteis hic etiam legentis, οὐκ ἔτι λῶντι, lectoribus repræsentavit Brunckius.

29. "Τδατα δάκρυα γέντο] Quid velit poeta satis liquet; sed sententiam ille suam, ut opinor, aliis verbis expresserat.

34. Κάτθανε δ' ἐν καρῷ] Sic dudum e-mendavit Jo. Luzacius vulgatum, Κάτθα-νεν ἐν κ. Illud in cod. repertum Vindob. in suum nunc locum rediit. [Κάτθανεν ἐν κ. Melius cod. Cæsar. κάτθανε δ' ἐν καρῷ. Βαυνοκ.

35. Αὐτὸ τρυγᾶσθαι] In tribus quatuorve codd. inventum, pro ἄλλο τρυγᾶσθαι, restitutum fuit.

aὐτὸ τρυγᾶσθαι. Sic Aldina et Reg. cod. ubi glossa superscripta, τὸ μέλι. În editione Aldina Idyllii iv. cui titulus: ME-ΓΑΡΑ ΓΥΝΗ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ, extant tantum xiii. primi versus, post quos sine ulla distinctione sequitur pars hujus Idyllii ab hoc versu τῶ μέλιτος τῶ σῶ, usque ad finem. Ibi reperiuntur fere omnes bonæ lectiones, quas e Regiis codicibus restitui. Mirum est editorem Anglum Aldinam editionem neglexisse. In codice Bibl. Regiæ mmdli. eadem pars hujus Idyllii post xiii. primos versus Idyllii iv. repetita est sine ulla distinctione, ut in editione Aldina. Brunck.

40. 'Ίαχε Κήΰξ] Sic legendum jam olim conjeceram, pro ἴσχετο Κήΰξ. Ίαχε D'Orvillius in duobus codd. Mss. legit; in Parisino Villoisonus: idem exhibet altero

["Αρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος, ἄρχετε Μοῖσαι.]
Οὐδὲ τόσον γλαυκοῖς ἐνὶ κύμασι Κηρύλος ὧδεν,
Οὐ τόσον ἀψοισιν ἐν ἄγκεσι παῖδα τὸν ᾿Αοῦς,
Ἱπτάμενος περὶ σᾶμα, κινύρατο Μέμνονος ὄρνις,
"Όσσον ἀποφθιμένοιο κατωδύραντο Βίωνος.
"Αρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος, ἄρχετε Μοῖσαι.
'Αδονίδες, πᾶσαί τε χελιδόνες, ᾶς ποκ ἔτερπεν,
"Ας λαλές εν ἐδίδησης παθοπλένουνς πορὸ πούνουνς.

"Ας λαλέειν εδίδασκε, καθεσδόμεναι ποτὶ πρέμνοις, 'Αντίον άλλάλαισιν εκώκυον αι δ' ύποφώνευν "Ορνιθες, λυπεῖσθε πελειάδες, άλλὰ καὶ ἡμεῖς.

Αρχετε Σικελικαί τω πένθεος, άρχετε Μοϊσαι.

Τίς ποτὶ σᾶ σύριγγι μελίζεται, ὧ τριπόθατε; Τίς δ' ἐπὶ σοῖς καλάμοις θησεῖ στόμα; τίς θρασὺς

ούτως; Είσετι γαιο συείει σαι σαι γείλεα, και σαι σαι άσθια.

Είσετι γὰς πνείει τὰ σὰ χείλεα, καὶ τὸ σὸν ἄσθμα. Αχὼ δ' ἐν δονάκεσσι τεὰς ἐπιβόσκετ' ἀοιδάς. 55

saltem loco ed. Ald. cum eadem alibi det toxero quod priore illic est loco κήρυξ est et in cod. Paris.

41. ['Αρχετε] Versum hic intercalarem omisit Brunckius, recte, opinor.

43. 'Αφοισιν ἐν ἄγκεσι] Vitiosa dat cod. Paris. οἰωνοῖσι ἐν ἄλγεσι: est illud οἰωνοῖσι etiam in ed. Ald. Brunckius legendum suspicatur: 'Ιδαίδισιν ἐν ἄγκεσι παίδα τὸν 'Αοῖs' nam et hoc, forte fortuna scriptum in cod. Vindobon. genuinum putat.

In Cæsareo codice scriptum maida tov' Aoîs, qui genitivi flexus in Bucolicis nostris nondum comparuit; at quum rarior sit, librario vix imputari potest, et ab antiquo codice derivata est hæc lectio. Suspectum mihi est à pouru, quod diversimode in codicibus scriptum. Ad Trojam occisus et sepultus est Memnon. Non dubito quin scripserit poeta: où torov'Idalouru èv tyrecou maida tov' Aoîs. tyros de monte semper dicitur. Vide paraphrasin poematis deperditi Dionysii de Aucupio i. 6. Brunck.

48. Καθεσδόμεναι ποτί πρέμνοις] Genuinum hoc, ex cod. Cæs. oblatum a Brunckio, restitui pro vulgatis, καθ. δ' ἐπὶ πρέμνοις quibus saltem δ' ejiciendum jam viderat Heskinus.

καθεσδόμεναι έπὶ πρέμνοις. Cæteræ editiones καθεζόμεναι δ' ἐπὶ πρέμνοις. Perperam insertam particulam δὲ sustuli. At

melius Cæs. cod. ποτὶ πρέμνοις. Sic supra Bion ii. εἶδεν Ἑρωτα ἐσδόμενον πύξοιο ποτὶ κλάδον.—νs. 50. nescio quid sibi voluerint librarii scribentes: ὅρνιθες λυπεῖσθαι πεν-θάδες ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς. Βπυνοκ.

**50** 

50. 'Ορνιθες. λ. π. ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς] Quamvis ne sic quidem scripta videantur ista sincera, pro ὑμεῖς posui ἡμεῖς ex duobus Aldi codd. Parisino, et Vindob. In cod. Paris. reperiuntur et vitiosa: λυπεῦσθαι πενθάδες ἀ. κ. ἡμεῖς in Cæs. cod. λυπεῖσθαι πενθάδες ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς. [Ed. Br. καὶ ὕμμες.]

51. Αρχετε Σικελικαί] Αρχετε βωκολικαί hic, et vs. 120. legitur in ed. Ald. et in cod. Paris.

52. Μελίξεται] Pro μελίζεται, vel μελίσδεται, positum cum Ursino et Brunckio, legitur in cod. Cæs. et in ed. Ald. Ex alio cod. μελίξετε enotavit Is. Vossius.

ποτί σᾶ. Sic recte ediderat Aldus: μεμίξεται, quod e conjectura scripseram, habet Cæsareus codex. vs. 56. et infra 93.
μέλιγμα habent Regii codices et Aldina
secundo loco. Dórica hæc forma a futuro
μελιξῶ deducta, e cod. restituta fuit Theocrito xx. 28. reponenda etiam Idyll. xiv.
32. Βπυνοκ.

53. Θησεί] Recte scripsit Brunck. pro θάσει.

55. Τεας επιβόσκετ' αοιδάς.] In Ald. scribitur ed. τεας επί βόσκετ' αοιδάς. Higtio

Πανὶ Φέρω τὸ μέλιγμα· τάχ ἂν κἀκεῖνος ἐρεῖσαι Τὰ στόμα δειμαίνοι, μὰ δεύτερα σεῖο Φέρηται.

"Αρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος, ἄρχετε Μοῖσαι.
Κλαίει καὶ Γαλάτεια τὸ σὸν μέλος, ἄν ποκ ἔτερπες Έσδομέναν περὶ σεῖο παρ' ἀϊόνεσσι θαλάσσας. 60 Οὐ γὰρ ἴσον Κύκλωπι μέλισδεο· τὸν μὲν ἔφευγεν 'Α καλὰ Γαλάτεια, σὲ δ' ἄδιον ἔβλεπεν ἄλμας.
Καὶ νῦν λασαμένα τῶ κύματος ἐν ψαμάθοισι 'Έσδετ' ἐρημαίαισι, βόας δ' ἔτι σεῖο νομεύει.

"Αρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος, ἄρχετε Μοῖσαι. 65 Πάντα τοι, ὧ βώτα, ξυγκάτθανε δῶρα τὰ Μοισᾶν, Παρθενικᾶν ἐρόεντα Φιλάματα, χείλεα παίδων Καὶ στυγνοὶ περὶ σᾶμα τεὸν κλαίουσιν Ερωτες. 'Α Κύπρις Φιλέει σε πολὺ πλέον, ἢ τὸ Φίλαμα, Τῷ πρώαν τὸν "Αδωνιν ἀποθνάσκοντα Φίλασε. 70 Τοῦτό τοι, ὧ ποταμῶν λιγυρώτατε, δεύτερον ἄλγος,

placebat τεᾶς ἔτι βόσκετ' ἀοιδᾶς. Brunckio, τεὰς ἔτι βόσκετ' ἀοιδάς. Ad horum mentem scribi etiam potuit τεαῖς ἔτι βόσκετ' ἀοιδαῖς.

Manifestum est ex hujus loci sensu ξτι hic esse reponendum, quod insuper hoc commodum habet, quod versus fiat Bucolicus, ut sunt alii fere omnes: nam ex 131. versibus, quibus constat hoc carmen, 25. tantum non sunt Bucolici. In Aldina secundo loco divisim ἐπὶ βόσκετ', quod emendationem meam confirmat. Sciunt qui veteres tractarunt libros, quam sæpe ἐπὶ et ἔτι permutentur. Audax autem in his verbis est metaphora: τεὰς ἔτι βόσκετ' ἀοιδάς:

' Tuos adhuc depascitur cantus.' Se nourrit encore de tes chants.' Brunck.

56. Το μέλιγμα] Ex codd. hoc prodiit, pro μέλισμα ut et vs. 93. Lennepio nollem placuisset το μέλημα mirum tamen, fistulam dici potuisse μέλιγμα.— Pro κάκεῦνος, hoc in vs. καὶ τῆνος edidit Br.

59. Αν ποκ' έτερπες] Male mutatum recte tuetur D'Orvillius ad Charit. Bene se habet Κλαίει και Γαλάτεια τὸ σὸν μέλος.

60. Έσδομέναν περί σείο] In quinque codicibus a se lectum παρά σείο merito rejicit D'Orvillius: non minus vitiosum est περί σείο. Jo. Luzacius legendum putabat: Έσδομέναν παρά σοι ἐπὶ ἀϊόνεσσι θαλάσσας quod mihi quidem non displicet: viro D. in περί σείο maris epitheton latere vidétur.

Brunckius legebat: περί σείο ποτ' ἀϊόνεσ-

Melius Cæs. cod. ἐσδομέναν παρὰ σεῖο. Vix Græcum est περὶ σεῖο. Dein ad vitandam ejusdem præpositionis repetitionem scribendum πὸτ' ἀἴδνεσσιν. Sic integer versus legatur: ἐσδομέναν παρὰ σεῖο ποτ' ἀἴδνεσσι θαλάσσας. Βκυκοκ.

62. Σὲ δ' ἄδιον ἔβλεπεν ἄλμας] Sic scriptum inveni in edd. Ald. et Juntæ, pro vulgatis, σὲ δ' ἀδὰ ἀπέβλεπεν ἄλμας: alterum in duobus legit codd. Paris. probavitque Branckius.

σè δ' ἄδιον ἔβλεπεν ἄλμας. Sic duo Regii codd. et Aldina secundo loco. Inepta est vulgata. E mari non prospectabat illum, sed ei in littore ad latus adsidebat. Sic etiam versus suo modulo restituitus. Βπυνοκ.

64. "Eoder' &.] "Ifer' &. est in cod. Paris, quem Villoisonus adhibuit.

68. Στυγνοί] Ursinus sic recte jam dederat ex Ald. ed. non στυγνόν: atque ita repertum fuit in duobus codd. Reg. Paris. [Sic et Brunck.]

70. Τφ] In omnibus hic hæsit edd. Τὸ πρώαν. Jo. Brodæus jam emendaverat Τφ π. quod, me judice, tanquam dubio vacuum, recipi potuit.—Post hunc vs. 70. verisimiliter suspicabatur Higtius, olim lectum fuisse intercalarem, Αρχετε Σ. τ.

Τοῦτο, Μέλη, νέον άλγος απώλετο πράν τοι "Ομηρος, Τῆνο τὸ Καλλιόπας γλυπερὸν στόμα, καὶ σὲ λέγοντι Μύρεσθαι καλόν υία πολυκλαύστοισι δεεθροις, Πασαν δ΄ επλησας Φωνας άλα νου πάλιν άλλον 75 Υίεα δακρύεις, καινῷ δ' ἐπὶ πένθεϊ τάκη. Αμφότεροι παγαίς πεφιλαμένοι. ός μέν έπινε Παγασίδος πράνας, ο δ' έχεν πόμα τᾶς 'Αρεθοίσας. Χ΄ ώ μεν Τυνδαgέοιο καλάν ἄεισε θύγατρα, Καὶ Θέτιδος μέγαν υία, καὶ Ατρείδαν Μενέλαον 80 Κείνος δ' ου πολέμως, ου δάκευα, Πᾶνα δ' έμελπε, Καὶ βώτας ελίγαινε, καὶ ἀείδων ενόμευε, Καὶ σύριγγας ἔτευχε, καὶ άδεα πόρτιν ἄμελγε, Καὶ παίδων εδίδασκε Φιλάματα, καὶ τον "Ερωτα Έτρεφεν εν κόλποισι, καὶ ήρεθε τὰν 'Αφροδίταν. 85 Αρχετε Σικελικαί τω πένθεος, άρχετε Μοΐσαι. Πάσα, Βίων, θεηνεί σε πλυτή πόλις, άστεα πάντα-"Ασκρα μεν γοάει σε πολύ πλέον 'Ησιόδοιο-Πίνδαρον ου ποθέοντι τόσον Βοιωτίδες "Υλαι" Ου τόσον Αλκαίω πέρι μύρατο Λέσβος έραννά. 90

72. Τοῦτο, Μέλη, νέον ἄλγος] Brodzo mirum estaliam placere potuisse lectionem, μέλει, ' curze est,' repertsm in ed. Ald.
74. Πολυκλαύστουσι] Scribatur, an πο-

74. Πολυκλαύστουσι] Scribatur, an πολυκλαύτουσι, nihil interest: quod mihi venit ohm in mentens, πολυκλύστουσι, Br.

76. Kairo o én névoci ráco Pro alvo hic emendantis rairo. Higui jam olim vera mihi videbatur conjectura; quam lecturem cum Brunckio recipere non dubitavi, firmatam duobus codd. Pansinis, et Ald. ed. in qua scribitur sal vo.

καινῷ δ' ἐπὶ πένθεῖ. Sie duo Regii codices. Superscripta glossa νέφ. In Aldina sec. loco καὶ νῷ δ'. Quod attento et erudito editori genuinam lectionem indicasset. Bruncs.

78. 'O δ' έχεν πόμα] Hic quoque vi cæsuræ productum legi malnit Brunckius: δ δ' έχε πόμα τῶς 'Αρεθοίσας: hanc nominis formam ex cod. cum codem recepi. Non-nemini hic placebat ἔλεν πόμα.

δ δ' έχε πόμα. In έχε ultima producitur vi cæsuræ. Importunum ε έφελκυστικόν sæpe sine auctoritate et ex aunum solo judicio sustuli, quod tamen, ex incuria aut festinatione, non ubicanque opus fuerat, fect. Hic monendus est lector co-dices Regium et Casareum έσχε et έχε exhibere. Regius τᾶs Αρεθοίσας. Βαυνοκ.

55. "Ηρεθε τὰν 'Αφροδίταν] Hoc etiam cum Br. posui, pro ήρεσε, oblatum a tribus saltem codd. collatas et ab Aldo, in cujus ed. altero loco ήρεθε legitur, altero ἡρέθιζε.

ήρεθε τὰν 'Αφροδίταν. Sic duo Regii, Cæsareus, et Aldina sec. loco, quod vulgato ήρεσε meliorem facit sensum. In Aldina priori loco genuinæ lectioni substituta est: ἔτρεφεν ἐν κόλποισι καὶ ἡρέτιζε τὴν 'Αφροδίτην. Βαυκά,

89. Boserides "Υλαι] Sic, pro 5λαι, scribendum consuit Palmerius, ut oppida nomen, quod Pindaro fuerit natale, designetur: Palmerium hic et Brunckium sequutus sum.

90. Aéoßos èpowd ] Adrian. emendavit Heringa, pro èpowd. Cum èpowd legeretur in codice Paris, et in ed. Ald. Heringæ illud recte Branckius admisit.

έραννά. Sie scripsi e Regiorum uno, in quo έρεννά.—τήτον in seq. ν. habent duo Regit, Ald. sec. loco. Corrupte Cws. thov. Bruncs.

Ούδε τόσον τον ἀοιδον εμύρατο Κήϊον ἄστυ. Σε πλέον Αρχιλόχοιο ποθεί Πάρος άντι δε Σαπφούς Είσετι σεῦ τὸ μέλιγμα κινύρεται ά Μιτυλάνα. Πάντες, όσοις καπυρον τελέθει στόμα, Βωκολιασταί Εχ μοισαν, σέο πότμον ανακλαίοντι θανόντος. 95 Κλαίει Σιπελίδας, το Σάμου πλέος, έκ δε Κύδωσιν, ΄Ο πείν μειδιόωντι σύν όμματι Φαιδεός ίδεσθαι, Δάκευα νῦν Λυκίδας κλαίων χέει έν τε πολίταις Τριοπίδαις ποταμώ θρηνεί πας "Αλεντι Φιλητάς. Έν δε Συρακοσίοισι Θεόκριτος. αυτάρ εγώ τοι 100 Αύσονικᾶς όδύνας μέλπω μέλος, ού ξένος ώδᾶς Βουπολικᾶς, άλλ', ᾶν τ' εδιδάξαο σεῖο μαθητας, Κλαρονόμος, Μώσας τᾶς Δωρίδος άμμε γεραίρων "Αλλοις μεν τεον όλβον, έμοι δ' απέλειπες αοιδάν. "Αρχετε Σικελικαί τῶ πένθεος, ἄρχετε Μοῖσαι. 105 Αὶ, αὶ, ταὶ μαλάχαι μὲν ἐπὰν κατὰ κᾶπον όλων-TOI, "Η τὰ χλωςὰ σέλινα, τό, τ' εὐθαλὲς οὖλον ἄνηθον, Υστερον αὖ ζώοντι, καὶ εἰς ἔτος ἄλλο Φύοντι·

"Αμμες δ', οί μεγάλοι καὶ καςτεςοὶ ἢ σοφοὶ ἀνδςες,

91. Khiov horv] Sic scribendum esset, an Thiov, jam olim dubitatum, liquet ex ed. Ald. quæ altero loco utrumque, nempe arthiov horv, exhibet, altero Thiov: hoc vero, Thiov, exhibent Parisini codd. duo et ed. Flor. quod mihi quoque genuinum videtur; ut intelligatur Anacreon: Khiov horv nobilitavit Simonides.

98. Méliyma] Hic positum, ut vs. 56.

ρεο μέλισμα.

94. Πάντες, δσοις] Hic versus et quinque sequentes, ut absunt a cod. Paris. quem adhibuit Villoisonus, aberant ab Ald. exemplaribus: cum ex aliis codd. essent editi, Fulv. tamen Ursinus, aliique crediderunt, a Marco fuisse Musuro conditos ad explendam lacunam: sed monuit Jos. Scaliger, a Musuro hos versus, et a M. Ant. Mureto repertos in vetustissimis fuisse codicibus: designat ipse Scaliger cod. in quo hos sex versus genuinos antecedebat alius non eadem moneta cusus: Πάντοσε κλαύσει σ ἡ νῆσος Σικελή τ Αρέθουσα.

Βωκολιασταί Doricam hic quoque formam dedit Brunckius, βωκολιάκται.

99. Παρ "Αλεντι] Ex Theocriteis notum fluminis nomen suspectum esse non debuerat Brodæo.—Vs. seq. ἐγών τοι ed. Br.

103. Κλαρονόμος] Ut legendum fueram suspicatus, pro Κλαρονόμως, præbuerunt duo saltem codd. et ed. Ald. idque Brunckius recepit, quocum in sequentem versum ex codd. eademque ed. admisi ἀπέλειπες, pro ἀπέλειψας.—Posita distinctione post vocem Δωρίδος, ad mentem Herm. Tollii, bic versus intellectu facilior evasit.

κλαρονόμος. Sic Regiorum unus, Cæsareus, et Aldina secundo loco recte. Ordo est: οὐ ξένος φδᾶς βωκολικᾶς, ἀλλὰ κλαρονόμος (ἐκείνης) ἄντ' ἐδιδάξαο.— Seq. v. ἀπέλειπες Regii. Aldino secundo loco ἀπέλιπες, priori, ἀπέλιψας. Βπυνακ.

107. \*H τὰ χλωρὰ σ.] Ex iisdem codd. et ed. Ald. ἡδὲ τὰ χλ. placuit Brunckio; mihi vulgatum \*H potius servandum videtur.

109. Οἱ μεγάλοι καὶ καρτεροί ἢ σοφοί]

Όππότε πρᾶτα θάνωμες, ἀνάποοι εν χθονὶ ποίλα 110 Εύδομες εὖ μάλα μαπρὸν ἀτέρμονα νήγρετον ὑπνον. Καὶ σὺ μὲν ἐν σιγᾶ πεπυπασμένος ἔσσεαι ἐν γᾶ, Ταῖς νύμφαισι δ' ἔδοξεν ἀεὶ τὸν βάτραχον ἄδειν. Τῷ δ' ἐγὼ οὐ φθονέοιμι τὸ γὰρ μέλος οὐ παλὸν ἄδει.

"Αρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος, ἄρχετε Μοῖσαι. 115 Φάρμακον ῆλθε, Βίων, ποτὶ σὸν στόμα, Φάρμακον εἶδες.

Πῶς τευ τοῖς χείλεσσι ποτέδεαμε, κοὐκ ἐγλυκάνθη;
Τίς δὲ βεοτὸς τοσσοῦτον ἀνάμερος, ἢ κεράσαι τοι,

"Η δοῦναι λαλέοντι τὸ Φάρμακον; ἔκφυγεν ὡδάν.

"Αρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος, ἄρχετε Μοῖσαι. 120
'Αλλὰ δίκα κίχε πάντας. ἐγὰ δ' ἐπὰ πένθεϊ τῷδε

Καρτερικοί σοφοί & legitur in duobus Paris. in totidem codd. quos Aldus adhibuit et in ed. Flor. vulgata retinenda censeo.

Editio Aldina: ἄμμες δ' οἱ μεγάλοι καὶ καρτερικοὶ σοφοὶ ἄνδρες. Sic etiam scriptus hic versus in Cæsar. cod. et Regiorum uno. At lectio, quam secutus sum (καὶ καρτεροὶ ἡ σοφοὶ) præstat: μεγάλοι sunt opibus potentes: καρτεροὶ, bello fortes: σοφοὶ, artibus clari, et specialiter poetæ, qui κατ' ἐξοχὴν σοφοὶ appellantur. In seq. v. πρᾶτα e Regiis dedi codd. et Aldina sec. loco. Brunck.

110. Όππότε πρᾶτα] Hoc Doricum nititur codd. Parisinis et Ald. ed. Όππόκα

hic etiam Br. recepit.

111. Νήγρετοι. Sic in ed. Br.] Scr. νήγρετον δανον, ut recte in omnibus libris, nec mutandum fuerat. Sic apud Homerum multa in Somnum epitheta congesta, Odyss. ν. 179. Καλ τῷ νήδυμος ὅπνος ἐπλ βλεφάροισιν ἔπεπτε, νήγρετος, ήδιστος, θανάτφ ἄγχιστα ἐοικώς. Βπυνακ.—Videri quidem hic potuit νήγρετον mutandum in νήγρετοι: sed servandum potius censeo quod vulgatur. Valck.

112. Καὶ σὺ μὲν ἐν σιγᾳ] Hic versus et duo seqq. milii quidem hujus carminis conditore prorsus videntur indigni, atque adulterini.

114. Τῷ δ' ἐγὰ οὐ φθ.] Editio Ald. uno dat ioco, Τοῖς δ' ἐγὰ οὐ φθ. altero autem, Οὐδ' ἐγὰ οὐ φθ. quorum hoc est et in cod. Paris.

116. Φάρμακον Ϡλθε] Doricum probabiliter dederat Ϡνθε quod in sua posuit ed. Br. Idem adscripserat Is. Voss. et mox ad είδες, είλες, quod et mihi venit in mentem.

117. Πῶς τευ τόῖς χείλεσσι π.] Videtur illud recte se habere. In ed. Ald. et in cod. Paris. legitur: Τοιούτοις χείλεσσι πόκ ξδραμε, οὐκ ἐγλυκάνθη: eadem sunt in altero Paris. nisi quod præbet Τοιούτον. Alio loco ed. Ald. idem est ac in ed. Urs. Τίς τευ τοῖς χ. ποτέδραμε. Brunckius exhibuit Τοιούτοις.

118. 119. \*Η κεράσαι τοι \*Η δοῦναι λαλέοντι τὸ φάρμακον] Sic duo Regii codd.
optime, et Aldina sec. loco. Brunck. Ex
codd. et ed. Ald. editam a Brunckio lectionem repræsentavi, tametsi λαλέοντι νίtiosum videatur, velut meliorem vulgatis τ
ἢ κεράων τοι \*Η δοῦναι καλέων τὸ φάρμακον.
In ed. Ald. priore loco vulgatur κεράσαιτο
\*Η δοῦναι καλέοντι: posteriore, κεράσαιτο
\*Η δοῦναι λαλέοντι: ex cod. Paris. κεράσαιτο et λαλέων enotavit Villoisonus.
Valck.

119. Έκφυγεν φδάν.] Sic commode dici potuit de eo qui caruit omni sensu elegantiæ Musicæ: videturque mihi illud præferendum lectioni, quam Brunck. recepit, ή φύγεν φδάν.

121. Έγὼ δ' ἐπὶ πένθεῖ τῷδε] In ed. Br. est ἐγὼν δ' ἐπὶ π. τ. Viro D. hic venit in mentem legendum: ἐγὼ δ' ὑπὸ δένδρεῖ τῷδε Δακρυχέων τεὸν οἶτον ὀδύρομαι. Ed.

Δακευχέων τεὸν οἶτον ὀδύεομαι. εἰ δυνάμαν δὲ, ΄Ως 'Οεφεὺς καταβὰς ποτὶ τάεταεον, ώς ποκ' 'Οδυσσεὺς,

'Ως πάρος 'Αλκείδας, κήγω τάχ' αν ες δόμον ήλθον Πλουτέος, ως κεν ίδοιμι, καὶ, εἰ Πλουτῆϊ μελίσδεις, 125 'Ως αν ἀκουσαίμαν τί μελίσδεαι ἀλλ' ἐπὶ Κωρα Σικελικόν τι λίγαινε, καὶ άδύ τι βωκολιάσδευ. Σικελικά κἀκείνα ἐν Αἰτναίαισιν ἔπαιξεν 'Αιόσι, καὶ μέλος οἶδε τὸ Δωριον οὐκ ἀγέραστος 'Εσσεῖτ' ἀ μολπά. χ'ως 'Ορφέϊ πρόσθεν ἔδωκεν' 130. 'Αδέα Φορμίσδοντι παλίσσυτον Εὐρυδίκειαν, Καὶ σὲ, Βίων, πεμψεῖ τοῖς ωρεσιν. εἰ δέ τι κήγων Συρίσδων δυνάμαν, παρὰ Πλουτέϊ καὐτὸς ἀειδον.

dat Aldi loco posteriore: Δάκρυα καλ τεδν δδωρ ολτον δδύρομαι. Est in cod. Paris. δάκρυα καλ τεόν.

122. Εί δυνάμαν δέ] Ed. Br. ai δ. δ.

124. Κηγώ τάχ αν ές δ. ηλθον] Ed. Br.

κηγών τάχ αν ές δ. ηνθον.

125. Εἰ Πλουτῆῖ μελίσδεις] In cod. Paris. Reg. scriptum μελίσδης hoc in vs. posuit Brunckius, et in vs. seq. ex eodem ἀκουσαίμαν [pro vulg. ἀκουσαίμην].

126. Τί μελίσδεαι ἀλλ' ἐπὶ Κώρα] In ed. est Ald. τί μελίσδεο καὶ παρὰ κώραν: idem est in cod. Paris. et sincerum esse illud, si scribatur παρὰ Κώρα, putabat Villoisonus.

128. 129. Σικελικά κάκείνα έν Αίτναίαισιν ξπαιξεν 'Αιόσι] Emendatius scriptum versum exhibui, qui sic ferebatur in edd. vulgatis: Κάκείνη Σικελαίς και Αίτναίαισιν έπαιξεν 'A. Dudum vero monuit Ursinus, in vetustissimis illum codd. sic legi: kal κείνος (vel και κείνη) Σικελικά εν Αίτναίαιour &. In ed. Ald. qua bis eadem diversis locis exhibentur, priore quidem scriptum, καλ κείνη σικελικαῖσιν αἰτναίαισιν: altero autem, και κείνα σικελικά εν αίτναιαισιν: quorum hoc est et in cod. Paris. In ed. Flor. και κείνη Σικελαίς και εν Αιτναίαισιν ž. Quam restitui, lectio debetur Heskino et Piersono. In cod. Vindob. quum legeretur ἄγγεσι, Brunckius emendandum censuit: Kal τήνα Σικελά, και έν Αιτναίοισιν ¿ἔπαιξεν Αγκεσι. Optime correxit Ruhnkenius: ἐν Ἐνναίοισιν ἔπαιξεν Αγκεσι. Enna Proserpinæ congruit.

128. Misere depravati sunt hi versus in

omnibus editionibus. Aldus, priore loco: καλ κείνη σικελικαĵσιν αίτναίαισιν ξπαιξειν φοσι. Calliergus: κφκείνη σικελαίσιν έν αἰτναίαισιν ἔπαιξεν αἰόσι.—Multo meliorem lectionem dedi (καὶ τήνα Σικελά, καὶ ἐν Αἰτναίαισιν ἔπαιξεν ἀόσι) partim ex emendatione, partim e Regiis codicibus, qui habent, ut et Aldina altero loco καl κείνα σικελικά έν αίτναίαισιν ξπαιξεν φόσι: sed ultimum door sincerum non est; quis unquam fando audivit alτναίας ηιόνας? ηιών littus est, fluvii aut maris, et monti non tribuitur. Cod. Cæsareus ἀγγεσω, unde scribendum esse manifestum est ἄγκεσι. Sic igitur locus reformandus est: καὶ τήνα Σικελά, και εν Αίτναίοισιν έπαιξεν άγκεσι. BRUNCK.

129. Μέλος οίδε] Cum Br. ex cod. Paris. et ed. Ald. recepi pro ήδε. Valck.—
οίδε suppeditavit cod. Reg. Est etiam in Aldina secundo loco. Verum hoc est, non ήδε. Brunck.

132. 133. Εὶ δέ τι κὴγὼν Συρίσδων δυνάμαν] Pro Εἰ, Αἰ ed. Br. qui Συρίσδων etiam recepit, pro Συρίσδων. Συρίσδων, olim a me positum, nunc censebitur dubio vacare, quum in codd. Parisinis fuerit et in Ald. ed. repertum.

133. συρίσδων δυνάμαν, sic Regius unus. Alter συρίσδων δυναίμαν, ut Ald. sec. loco. Hoc jam et alia multa ingenio assecutus fuerat elegantissimus Valckenaer, qui librorum Mss. ope destitutus Idyll. hoc multo emendatius, quam antea lectum fuerat, edidit post Virgilii cum Græcis collationem. Quæcunque ex venustissimo hoc

carmine ex Mss. cold. aut mutavi, aut mutanda supererant, accurate quantum potui notavi, cum quia dignissimum erat, quod integritati suæ restitueretur, tum quia omnes, qui id in recentioribus editionibus repetierunt, præter F. Ursini et Dan. Heinsii editiones nullum aliud subsidium quæsivisse videbantur. Spurium et addititium versum, qui in editionibus post decimum quintum legitur, eo abire jussi, unde ma-

lum intulerat pedem. Versum intercalarem, quem post trigesimum nonum addunt editiones, Ms. codicis auctoritate et Aldinæ sec. loco ablegavi. Denique versus sex, quos a Marco Musuro in veteri codice repertos, Calliergus suo loco inseruit, quem imitari debuissent qui subsecuti sunt editores, suo loco reliqui, corum doctum Cretensem non magis auctorem esse ratus, quam totius reliqui Idyllii. Bauncu.

## мегара

## TYNH HPAKAEOTS.

## ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ δ.

Μᾶτες ἐμὰ, τίφθ' ὧδε φίλον κατὰ θυμὸν ἰάπτεις, 
Έκπάγλως ἀχέοισα, τὸ πρὶν δέ τοι οὐκ ἔτ' ἔρευθος 
Σώζετ' ἐπὶ ρεθέεσσι; τί μοι τόσον ἠνίησαι; 
Ή ρ' ὅτι ἄλγεα πάσχει ἀπείριτα Φαίδιμος υίὸς 
'Ανδρὸς ὑπ' οὐτιδανοῖο, λέων ὡσεί θ' ὑπὸ νεβροῦ; 5 
"Π μοι ἐγὼ, τί νυ μ' ὧδε θεοὶ τόσον ἠτίμασαν 
'Αθάνατοι; τί νυ μ' ὧδε κακῆ γονέες τέκον αἴση; 
Δύσμορος, ἤτ' ἐπεὶ ἀνδρὸς ἀμύμονος ἐς λέχος ἦλθον, 
Τὸν μὲν ἐγὼ τίεσκον ἴσον Φαέεσσιν ἐμοῖσιν, 
'Ηδ' ἔτι νῦν σέβομαί τε καὶ αἰδέομαι κατὰ θυμόν. 10 
Τοῦ δ' οὔτις γένετ' ἄλλος ἀποτμότερος ζωόντων, 
Οὐδὲ τόσων σφετέρησιν ἐγεύσατο Φροντίσι κηδέων 
Σχέτλιος, ὡς τόξοισιν, ἄ οἱ πόρεν αὐτὸς 'Απόλλων, 
'Ηέ τινος Κηρῶν, ἢ 'Εριννύος αἰνὰ βέλεμνα, 
Παῖδας ἑοὺς κατέπεφνε, καὶ ἐκ φίλον εἴλετο θυμὸν, 15

METAPA] Hoc quoque carmen sub Moschi nomine scriptum invenerunt in codd. Michael Sophianus, Henr. Stephanus, et Fulv. Ursinus. Quæ præcedunt, ut Moschi Poemata, Έρως δραπέτης Εὐρώπη Ἐπιτάφιος Βίωνος primum certe et tertium pervenusta sunt: sed hoc carmen, Megaræ continens et Alcmenæ querulas, cum istis, me judice, non æquiparandum, neque ejusdem esse videtur poetæ, sed illius, cujus inter Theocritea legitur (xxv.) Ἡρακλῆς λεοντοφόνος.

1. Μᾶτερ ἐμὰ] Ed. Br. Μῆτερ ἐμή: et vs. 2. ἀχέουσα. Alios etiam Dorismos idem hinc sustulit.

3. Ἐπὶ ῥεθέεσσι] Ut pronunciabantur ista, scribuntur in edd. Aldi, Juntæ, F. Ursini, ἐπιβρεθέεσσι.

6. 'Ετίμασαν] Ed. Βι. ετίμησαν.

9. Ίσαν φαέεσσιν] Codicis Cæs. lectio, ίσα φαέεσσιν elegantior Brunckio videtur.

12. Oὐδὲ τόσων] Sic scr. pro οὐδὲ τόσον. Ita Cæs. cod. editiones Aldi, Calliergi et F. Ursini. Brunck.—Οὐδὲ τόσον male irrepserat in edd. recentiores: alterum dant veteres edd. et codices. Valck.

14. Καρῶν] Ed. Br. Κηρῶν.

15. Παΐδας έους κατέπεφνε] In Euripidis dramate una cum liberis Megara sagittis confixa, jacuit: is Stesichorum in his

Μαινόμενος κατά οίκον, ό δ' έμπλεος έσκε Φόνοιο. Τους μεν έγω δύστηνος έμοῖς ίδον όφθαλμοῖσι Βαλλομένους ύπὸ πατεί· (τὸ δ' οὐδ' ὄνας ἤλυθεν ἄλλω) Ουδέ σφιν δυνάμην άδινον καλέουσιν άρηξαι Μητες εήν επεί εγγύς ανίκητον κακον ήεν. 20 'Ως δέ τ' οδύρεται όρνις έπὶ σφετέροισι νεοσσοῖς 'Ολλυμένοις, ούς τ' αίνος όφις, έτι νηπιάχοντας, Θάμνοις εν πυκινοίσι κατεσθίει ή δε κατ' αυτους Πωτάται κλάζουσα μάλα λιγύ πότνια μήτης. Ουδ' αξ' έχει τεκνοισιν επαξκέσαι. ή γάς οι αυτή Ασσον ίμεν μέγα τάςβος άμειλίκτοιο πελώςου. "Ως εγω αίνοτόκεια, Φίλον τέκος αἰάζουσα, Μαινομένοισι πόδεσσι δόμον κατά πολλον έφοίτων. "Ως γ' ὄφελον μετά παισίν άμα θνήσχουσα καί αύτή Κεῖσθαι, φαρμακόεντα δι' ήπατος ίὸν έχοισα, .30 "Αρτεμι θηλυτέρησι μέγα κρείουσα γυναιζί. Τῶ χ' ἡμᾶς, κλαύσαντε, Φίλαις ἐπὶ χερσὶ τοκῆες Πολιλοίς συν πτερέεσσι πυρης επέβησαν όμοίης. Καί κεν ένα χρύσειον ες όστεα κρωσσον άπάντων Λέξαντες κατέθαψαν όθι πρώτον γενόμεσθα. **35** Νου δ' οἱ μεν Θήβην ἱπποτρόφον ἐνναίουσιν, 'Αονίου πεδίοιο βαθεΐαν βωλον άρουντες. Αυτάς έγω Τίςυνθα κατά κραναήν πόλιν "Ηρας Πολλοίσιν δύστηνος ιάπτομαι άλγεσιν ήτος Αίεν όμως δακεύων δε πάρεστί μοι ουδ' ί' έρωή. 40

videtur et Panyasin sequutus: in hoc carmine narratis fere concinunt Plutarchus et Pausanias.

20. 'Ανίκητον] Hic poni poterat pro ἀνίκατον ex cod. Vindobon.

Idyllium hoc Ionica dialecto scriptum est. Dorismi, qui in eo obtinent, librariis imputandi sunt, quorum memoriæ inhærebant, e frequenti in superioribus Bucolicorum poematiis usu. Hic cod. Cæsar. recte ἀνίκητον. Hinc vs. 47. scribendum ἄλλος μην— ΒRUNCK.

27. Φίλον τέκος] Φίλον γόνον edidit Br. forte quia in cod. Vindob. legitur τόκον.

Φίλον γόνον. Sic e conjectura scripsi. Editi τέκος, cod. Cæs. τόκον, quæ sic in

singulari posita de pluribus natis non possunt intelligi. In vs. 31. desinit Cæs. cod. Brunck.

28. Δόμον κατὰ πολλον] Domus 'ampla' sic recte dicta non debuerat esse vito D. suspecta.

31. "Αρτεμι] Ruhnkenio versus alienus ab hoc loco videtur, et aliunde temere huc immissus.

36. Θήβην ίπποτρόφον] Θήβην κουροτρόφον ex cod. Ms. in sua ed. præbet F. Ursinus: utrumque Thebis congruit.

38. "Hoas] In "Hons mutavit Br.

40. Οὐδ' τ' ἐρωή.] Piersono scribendum potius videbatur, Δακρύων δὲ πάρεστί μοι οὐκὶ ἐρωή: mihi quidem hac lectio placet

'Αλλά πόσιν μεν όςω παυζον χρόνον όφθαλμοῖσίν Οίκω εν ήμετερω πολέων γάρ οι έργον ετοίμον Μόχθων, τους έπι γαῖαν αλώμενος ήδε θάλασσαν Μοχθίζει, πέτρης όγ έχων νόον ήε σιδήρου Καρτερον έν στήθεσσι. συ δ' ήθτε λείβεαι ύδως, 45 Νύκτας τε κλαίουσα καὶ ἐκ Διὸς ἡμαθ' ὁπόσσα. "Αλλος μὰν οὐκ ἄν τις ἐϋΦεήναι με παεαστάς Κηδεμόνων ου γάς σφε δόμων κατά τοῖχος έξεγει. Καὶ λίην πάντες γε πέρην πιτυώδεος Ισθμοῦ Ναίουσ' ουδέ μοι έστι προς όντινά κε βλέψασα, **50** Οία γυνή πανάποτμος, άναπτύξαιμι Φίλον κής, Νόσφι γε δη Πύρρης συνομαίμονος ή δε και αυτή 'Αμφὶ πόσει σφετέςω πλέον ἄχθεται 'Ιφικλῆί, Σῷ υίῷ. πάντων γὰς οίζυς ώτατα τέχνα Γείνασθαί σε θεώ τε καὶ ἀνέρι θνητώ ἔολπα. 55

"Ως ἄς' ἔφη. τὰ δε οἱ θαλεςώτεςα δάκςυα μήλων Κόλπον ές ιμερόεντα κατά βλεφάρων έχεοντο, Μνησαμένη τέχνων τε καὶ ὧν μετέπειτα τοκήων. 'Ως δ' αύτως δακεύοισι παεήϊα λεύκ' έδιαινεν Αλκμήνη βαρύ δ' ήγε καὶ έκ θυμοῦ στενάχουσα, 60 Μύθοισιν πυκινοῖσι Φίλην νυον ώδε μετηύδα,

Δαιμονίη παίδων, τί νύ τοι Φρεσίν έμπεσε τουτο Πευκαλίμης; πῶς ἄμμὶ ἐθέλεις ὀξοθυνέμεν ἄμφω, Κήδε άλαστα λέγουσα; τὰ δ' οὐ νῦν πρῶτα κεκλαυται.

Ούχ άλις οίς εχόμεσθα το δεύτατον αίεν επ ήμας 65 Γιγνομένοις; μάλα μέν γε Φιλοθεηνής κέ τις είη,

præ vulgata. In initium hujus vs. Alèv dici Reg. debetur: superscripta glossa àvaδμώς cum Br. recepi, pro Alel δμώς.

**46.** Ήμαθ' ὁπόσσα] In cod. Ms. legi ήματα πάντα, testatur F. Ursinus, v. 47. μήν rectius scribitur a Br. quam in edd. μάν.

51. Οία γυνή πανάποτμος Miram hiç lectionem, nec dignam memoratu, commentus Vulcanius, in Græcis expressit et in Latinis.

'Αναπτύξαιμι] Ex cod. Paris. oblatum a Brunckio, restitui pro vulgato ἀναψύξαιμι. άναπτύξαιμι. Genuina lectio, quæ coκαλύψαιμι. Idem v. 58. τεκέων. Βπυνοκ.

58. Μνησαμένη τέκνων] Cum in hoc vs. mentio fiat τοκήων· τεκέων, quod ex eodem cod. fuit prolatum, suo loco reliqui.

61. Μύθοισιν πυκινοΐσι] Syllabam hicetiam prætulit Br. vi cæsuræ productam; ediditque adeo, Μύθοισι πυκινοΐσι.

65. Οὐχ ἄλιε] Ex cod. quoque Reg. scribi cum eodem poterit, τΗ οὐχ ἄλις.— Ut alèv em' huap scripsi, pro alel em' huap.

66. Φιλοθρηνής κέ τις είη In Flor. legitur ed. φιλοθρηνής κατ' αν είη. Parum

"Οστις αριθμήσειεν έφ' ήμετέροις αχέεσσι. Θάρσει ου τοιησδ' έχυρησαμεν έχ θεου αίσης. Καὶ δ' αὐτὴν όρόω σε φίλον τέχος ἀτρύτοισιν "Αλγεσι μοχθίζουσαν" επιγνώμων δε τοι είμὶ 70 Ασχαλάαν, ότε δή γε καὶ εύφροσύνης κόρος έστί. Καί σε μάλ' ἐκπάγλως ολοφύρομαι ήδ' ἐλεαίρω, Ούνεκεν ήμετέροιο λυγρού μετά δαίμονος έσχες, "Ος θ' ήμιν εφύπεςθε κάςης βαζύς αίωςείται. "Ιστω γάς Κούςη τε καὶ εύέανος Δημήτης, 75 ( Ας πε μέγα βλαφθείς τις έκων έπίοςκον ομόσσαι Δυσμένεων) μηδέν σε χερειότερον Φρεσίν ήσι Στέργειν η είπερ μοι ύπ έκ νηδυιόφιν ήλθες, Καί μοι τηλυγέτη ένὶ δώμασι παρθένος ήσθα. Οὐδ' αὐτήν γέ νυ πάμπαν ἔολπά σε τοῦτό γε λήθειν. 80 Τῷ μηδ' έξείπης τόγ, εμον θάλος, ώς σευ ἀπηδέω, Μηδ' εί κ' ή κόμου Νιόβης πυκινώτεςα κλαίω. Ούθεν γας νεμεσητον ύπες τέκνου γοάασθαι Μητέρι δυσπαθέοντος· έπεὶ δέκα μῆνας ἔκαμνον, Πρίν και πέρ τ' ιδέειν μιν, έμῷ ὑπὸ ἡπατ' ἔχοισα, 85 Καί με πυλάρταο σχεδον ήγαγεν 'Αϊδονήος. ε Ωδέ ε δυστοκέσασα κακάς ώδινας άνετλαν. Νον δέ μοι οίχεται υίος έπ' άλλοτείης νέον άθλον Έχτελέων ουδ΄ οίδα δυσάμμορος είτε μιν αύτις 'Ενθάδε νοστήσανθ' ύποδέξομαι, είτε καὶ οὐκί. 90 Πρός δ' έτι μ' έπτοίησε διά γλυκύν αίνος όνειρος

juvat formam posuisse usitatam φιλόθρηvos cum hæc et vicina obscura sint et videantur vitiata : neque enim ἀριθμῆσαι ἐφ' —ἀχέσσει Græce dicitur, nec, si vel ita diceretur, sensus his commodus inesset.

. 68. Θάρσει οὐ τοιῆσδ ε.] Corrigi forte poterit: Θάρσει γούν τοιησδ' εκυρήσαμεν εκ θεοῦ αἴσης· ' obdura itaque ; tam triste fatum divinitus fuimus sortitæ.

76. 'Ομόσσαι Pro όμόσση reponere non dubitavi, prout legendum recte monuit Brunckius.

78. Suspecta mihi est hujus versus scriptura, ob secundam productam in vnδυόφιν, quæ in νηδύος scipper corripitur. Facile, et quidem diversis modis refingi potest; sed e melioribus libris vera lectio expectanda. Brunck.

'Υπ' έκ νηδυιόφιν ήλθες] Ut syllaba vocis vulgatæ, νηδυόφιν, produci posset, forma fuit Homerica reposita.

81. 'Ακηδέω] Pro ἀκηδῶ editum fuit ex ed. Flor. et ex cod. Paris. VALCE.—E Regio cod. scribendum ἀκηδέω. Brunck.

83.  $O\dot{\theta}\dot{\epsilon}\nu$ ] Ex eadem est ed. Flor. et Ursini. [Vulgo οὐδέν.]

85. Έχοισα] Έχουσα hic edidit Br. 87 'Ανέτλαν] Ed. Br. ανέτλην.

88. Νῦν δέ μοι οἴχεται υίδς] Ex conjectura, quæ dubio vacare videtur, pro olos, 'solus,' edidi viós: mutata fere tantum pronuntiatione.

"Υπνον' δειμαίνω δε, παλίγκοτον όψιν ίδουσα, Έχπαγλως, μά μοί τι τέχνοις αποθύμιον έρδοι. Είσατο γάς μοι έχων μακέλην εύεργέα χερσί Παῖς ἐμὸς ἀμφοτέρησι βίη Ἡρακληείη. 95 Τη μεγάλην ελάχαινε (δεδεγμένος ώς επί μισθώ) Τάφεον, τηλεθάοντος έπ' έσχατιη τινος άγεου, Γυμνός, ἄτες χλαίνης τε καὶ ευμίτζοιο χιτώνος. Αύταρ έπειδη παντός αφίκετο πρός τέλος έργου, Καρτερον οινοπέδοιο πονεύμενος έρχος άλωης, 100 "Ητοι ο λίστρον εμελλεν επί προύχοντος ερείσας 'Ανδήρου καταδύναι ά καὶ πάρος είματα έστο. Έξαπίνης δ' ἀνέλαμψεν ύπες καπέτοιο βαθείης Πῦς ἄμοτον περὶ δ' αὐτὸν ἀθέσφατος είλεῖτο φλόξ. Αυτάρ ογ' αίεν όπισθε θοοῖς άνεχάζετο ποσσίν, 105 Έχφυγέειν μεμαώς όλοον μένος Ήφαίστοιο Αίει δε προπάροιθεν εοῦ χροὸς, ἡὖτε γέρρον, Νώμασκεν μακέλην περί δ' όμμασιν ένθα καὶ ένθα Πάπταινεν, μη δή μιν έπιφλέξη δήϊον πυρ. Τῷ μὲν ἀοσσησαι λελιημένος (ώς μοι είκτο) 110 Ιφικλέης μεγάθυμος, ἐπ' οὖδεϊ κάππεσ' ὀλισθών, Πείν γ' ελθεῖν' οὐδ' ὀεθὸς ἀναστῆναι δύνατ' αὖτις, Αλλ' άστεμφες έχειτο, γέρων ώσεί τ' άμενηνός, "Ον τε καὶ οὐκ ἐθέλοντα βιήσατο γῆρας ἀτερπές Καππεσέειν κεῖται δ' όγ' ἐπὶ χθονὸς ἔμπεδον αὐτοῦ, 115 Είσόχε τις χειρός μιν ανειρύση παριόντων, Αίδεσθείς όπιδα προτέρην πολιοίο γενείου. Ως έν γη λελίαστο σακέσπαλος Ίφικλείης. Αύτας έγω κλαίεσκον αμηχανέοντας δεωσα

93. 'Αποθύμιον έρδοι] Omnino non erat mutandum.

98. Aτερ χλαίτης] Cum ex codd. pro the χ. præberet ed. Ursini, vocem quibusvis poetis usitatam, έτερ, hanc restitui.

108. Νώμασκεν μακέλην] Hic quoque prætulit Br. Νώμασκε μακέλην et vs. seq. Πάπταινε μή δή.

116. 'Ανειρύση παριόντων] Probabilis est conjectura Brunckii legentis, ανείρυσε

τών παριόντων.

aνειρύση versus modulo non congruit; nam penultima corripitur; proinde scribendum aνειρύσση; aut, quod quidem mallem, εἰσόκε τις χειρός μιν ανείρυσε τῶν παριόντων. Articulus vix supprimi potest. Βπυνοκ.

117. Αίδεσθελε δπιδα προτέρην] Hoc certe vitiosum est: an forte dederat δπιδα στυγερήν;

Παϊδας έμους, μέχρι δή μοι απέσσυνο νήδυμος υπνος Όφθαλμών, ή κας δε παραυτίκα φαίδιμος ήλθε. 121 Τοῖα φίλη μοι όνειρα διὰ Φρένας ἐπτοίησαν Παννυχίη τὰ δὲ πάντα πρὸς Εὐρυσθῆα τρέποινο, Οἴκου ἀψ' ἡμετέροιο γένοιτο δὲ μάντις ἐκείνω Θυμὸς ἐμὸς, μηδ' ἄλλο παρεπτελέσειε τι δαίμων. 125

## ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ έ.

Τὰν ἄλα τὰν γλαυκὰν ὅταν ὥνεμος ἀτρέμα βάλλη,
Τὰν φρένα τὰν δειλὰν ἐρεθίζομαι, οὐδ' ἔτι μοι γᾶ
'Εντὶ φίλα, ποτάγει δὲ πολὺ πλέον ἄμμε γαλάνα.
'Αλλ' ὅταν ἀχήση πολιὸς βυθὸς, ά δὲ θάλασσα
Κυρτὸν ἔπαφρίζη, τὰ δὲ κύματα μακρὰ μεμήνη,
'Ες χθόνα παπταίνω, καὶ δένδρεα, τὰν δ' ἄλα φεύγω'
Γᾶ δέ μοι ἀσπαστὰ, τάχα δάσκιος εὕαδεν ὅλα,
"Ενθα καὶ, ἢν πνεύση πολὺς ὥνεμος, ά πίτυς ἄδει.
'Η κακὸν ὁ γριπεὺς ζώει βίον, ῷ δόμος ὰ ναῦς,
Καὶ πόνος ἐντὶ θάλασσα, καὶ ἰχθῦς ὰ πλάνος ἄγρα. 10
Αὐτὰρ ἐμοὶ γλυκὺς ὕπνος ὑπὸ πλατάνω βαθυφύλλω,

V.

1. Τὰν ἄλα] Hos xiii. versus Moschi Stobæus nobis servavit; in cujus Floril. ed. Gesn. leguntur p. 377. Grotii p. 229. In ed. Stob. Veneta et in Ms. Leid. adscriptum, ἐκ τῶν Μόσχου βουκολικῶν.

2. Οὐδ ἔτι μοι γα] Sic primus, pro Moισα, emendavit Simeon Bosius apud Lambin. ad Lucret. atque ita Salmasium etiam correxisse Grotius monuit, qui conjecturam in hunc vs. recepit, ab altis etiam probatam.—Pro ἐρεθίζομαι hoc in vs. ed.

Br. epettotomas.

In hac lectione tanquam sincera omnes acquieverunt: debetur ilia Henr. Stephano, qui in suis Stobæi exemplaribus invenit, ποθέει δὲ πολὸ πλέονα μεγάλαν άλα. sic exhibent ista ed. prima Veneta, et recentiores; codex etiam Leid. nisi quod in hoc cod. scribitur et in ed. Trincav. ποθίη. ποθέιη est in cod. Mosquensi. Προσάγειν, quo sensu hic esset capiendum, Græce non adhibetur: mihi ποθέει genuinum, et sic ista scripsisse videtur poeta: Τὰν φρένα τὰν δειλὰν ἐρεθίζομαι (οὐδ' ἔτι μοι γᾶ Ἐντὶ φίλα,) ποθέει δὲ πολὺ πλέον άδε γαλάναν; ' desiderat vero illa (nempe à φρὴν ὰ δειλὰ)

multo magis mitem undarum tranquillita-tem.'

4. "Orar axhon] Formam usitatam, hxhon, edidit Grotius: Axos certe in hoc ipso carminis fragm. recte legitur; quamvis enim Dorienees axhom scriberent, 'sonus' tamen ab ipsis Axos dicebatur.

5. Επαφρίζη] Ed. Br. επαφρίσδη.

Tà δὲ κύματα μακρά] Omissam in edd. vocem μακρὰ vel ex cod. Ms. vel ex conjectura minime dubia recte Grotius inseruit.

6. Παπταίνω] Παπταίνων est in ed. Trincav. Veneta, scribique versus potuit: "Εν χθόνα παπταίνων και δένδρεα, ταν άλα

Φεύγω.

7. Γὰ δέ μοι ἀσπαστὰ] Pro vulgatis, Γὰ δέ μοι ὰ πιστὰ, illud e cod. Paris. Grotius recepit; cumque in allis esset edd. τάχα δ' εὐσκιος, vel τάχα δ' ἄσκιος, recte dedit cum Gesnero τάχα δάσκιος: quod et in Ms. est Leid. Sinceras lectiones edidit Brunckius, ut et Γὰ δ' ἐμίν, pro Γὰ δέ μοι.

10. 'A πλάνος ἄγρα] Pro ἀπλανῶς ἄγρα, ut est in edd. Stobæi, et Leid. ced. recte sic emendavit Henr. Stephanus, quem aki sunt sequuti.—In vs. 12. nollem nuper

axov esset editum.

Καὶ παγᾶς Φιλέοιμι τὸν ἐγγύθεν ἢχον ἀκούειν, "Α τέρπει ψοφέοισα τὸν ἄγριον, οὐχὶ ταράσσει.

## ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ ε'.

"Ηςα Πὰν 'Αχῶς τᾶς γείτονος, ἤςατο δ' 'Αχὰ Σκιςτητᾶ Σατύςω, Σάτυςος δ' ἐπεμαίνετο Λύδα 'Ως 'Αχὰ τὸν Πᾶνα, τόσον Σάτυςος Φλέγεν 'Αχῶ, Καὶ Λύδα Σατυςίσκον' ἔςως δ' ἐσμύχετ' ἀμοιβᾶ' "Οσσον γὰς τήνων τις ἐμίσεε τὸν Φιλέοντα, Τόσσον ὁμῶς Φιλέων ἐχθαίςετο, πάσχε δ' ἄποινα. Ταῦτα λέγω πᾶσιν τὰ διδάγματα τοῖς ἀνεςάστοις, Στέςγετε τοὺς Φιλέοντας, ἵν', ἢν Φιλέητε, Φιλῆσθε.

ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ ζ΄.

'Αλφειος, μετὰ Πῖσαν ἐπὴν κατὰ πόντον όδεύη, Έρχεται εἰς 'Αρέθοισαν ἄγων κοτινηφόρον ὕδωρ, Έδνα φέρων καλὰ φύλλα καὶ ἄνθεα, καὶ κόνιν ἱράν'

13. A τέρπει — τον ἄγριον] Sic recte partim Henr. Steph. partim Grotius correxere vulgata: ἀτερπῆ ψοφέοισα τον ἀγροῦκ (Ms. ἀγροῦκον) οὐχὶ ταράσσει. In cod. F. Ursinus invenit à τέρπει. ἄγρικον Stephanus, ἄγριον formam usitatam dedit Grotius.

τον άγρικον. Sic scripsi ex editione Jo. Heskin, qui ipse a Wintertono habuit; sed genuina non est hæc lectio, quam non agnoscunt veteres editiones; scribendum credo: α τέρπει ψοφέοισα, τὸ δ΄ άγριον οὐχὶ ταράσσει. Βαυκοκ.

1. Ἡρα Πὰν] Hi octo versus in Floril. sunt Stob. Gesn. p. 389. Grot. p. 247. In ed. prima Trincavelli ut in Leid. cod. adscripta leguntur ista: ἐκ τῶν Μόσχου τοῦ Σικελοῦ βουκολικῶν.

2. Σάτυρος δ' ἐπεμαίνετο Λύδα] Apud Stobæum etiam a Grotio vulgata, ἐπεμήνατο Λύδαν sic recte H. Stephanus emendavit, quem sequuti sunt alii.

5

6. Πάσχε δ' ἄπουα] In cod. Leid, legitur πάσχε δ' ἃ ποίει: quod et in suo F. invenit Ursinus, probavitque; cui alii adstipulantur. Dat quidem illud sensum commodum, sed eumdem præbet elegantior lectio vulgata: πάσχε δ' ἄπουνα: ' justam pænam patiebatur.' ἄπουνον æque ac ἀμοιβή νοχ est μέση.

7. Πᾶσιν τὰ διδ.] Πᾶσι τὰ διδ. ed. Br. VII.

1. 'Αλφειδς] Ut Moschi leguntur octo hi versus in Stob. Gesn. p. 400. Grot. p. 265. Adscriptum in cd. Veneta Trincavelli: ἐκ τοῦ (τῶν) Μόσχου τοῦ Σικελικοῦ.

Καὶ βαθὺς ἐμβαίνει τοῖς κύμασι τὰν δὲ θάλασσαν Νέρθεν ὑποτροχάει, κοὺ μίγνυται ὕδασιν ὕδως 5 Α δ' οὐκ οἶδε θάλασσα διερχομένου ποταμοῖο. Κῶρος δεινοθέτας, κακομάχανος, αἰνὰ διδάσκων, Καὶ ποταμὸν διὰ Φίλτρον Έρως ἐδίδαξε κολυμβῆν.

4. Kal βαθύς ἐμβαίνει] Adscriptum a viro D. ὑββαίνει: placeret si reperiretur ὑββαίνει: ut in usu fuere poetarum ὑβ-βάλλειν: καββάλλειν: et pauca similia.

7. Kôpos desredérus] Hoc alibi nusquam

fuit inventum et aptissimum foret Κώρος άγωνοθέτας, quod idem ille, cui δββάλλει placebat, voci adscripserat: dastur tamen in Socraticis, quibus vulgatum quis tueri possit.

# TOY ATTOY EHIPPAMMA

### ΕΙΣ ΕΡΩΤΑ ΑΡΟΤΡΙΩΝΤΑ.

Λαμπάδα θεὶς καὶ τόξα, βοηλάτιν είλετο ράβδον Οὐλος ἔρως, πήρην δ΄ είχε κατωμαδίην Καὶ ζεύξας ταλαεργον ὑπο ζυγον αὐχένα ταύρων, Εσπειρεν Δηοῦς αὐλακα πυροφόρον. Είπε δ΄ ἄνω βλέψας αὐτῷ Διὶ, πλησον ἀρούρας, Μή σε τον Εὐρώπης βοῦν ὑπ' ἄροτρα βάλω.

5

EΠΙΓΡΑΜΜΑ] Velut Moschi legitur in Anthol. iv. c. xii. 49.—In hujus epigrammatis vs. 5. vitiosum erat πρήσον ἀρούρας πλήσον ἀρούρας est ex conjectura Vulcanii: Βρέξον ἀρούρας, quod mihi placuit, in hunc vs. Brunck. recepit. Valck.—βρέξον ἀρούρας. Ex emendatione Cl. Valck. in Diatribe Euripidea p. 52. In Anthol. p. 469. legitur πρήσον. Codices quidam πλήσον,

commodiori sensu; sed verum est  $\beta \rho \in \mathcal{E}$ or. Notus Térios Zeds, de quo videndi interpretes ad Tibullum i. 7. 26. BRUNCK.

Leguntur in eadem Anthologia i. 3. c. lxxx. tanquam ἀδήλου, sex versus, duorum, ut puto, carminum fragmina, quorum tres primi mihi Moschi videntur; sunt autem hi:

Αίθε πατής μ' εδίδαξε δασύτςιχα μῆλα νομεύειν "Ωσχεν, ὑπὸ πτελέησι καθήμενος, ἢ ὑπὸ πέτςαις, Ζυςίσδων καλάμοισιν έμὰς τέςπεσχον ἀνίας.

Versus certe sunt bucolici; quorum adeo similes alii in Anthologia Græca non reperientur.

# AMOR FUGITIVUS.

Land to the training of the second

### IDYLLIUM I.

| VENUS Amorem filium altum inclamabat, i. e. alta voc<br>mans, dicebat: | e cla- |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Si quis in triviis vagantem vidit Amorem,                              |        |
| Fugitivus meus est: index munus habebit.                               |        |
| Merces tibi erit suavium Veneris: si vero adduxeris ipa                | žiim   |
| Non nudum suavium, sed quiddam, o hospes, plus                         |        |
| habebis.                                                               | Cuaii  |
|                                                                        |        |
| Insunt autem plurima signa puero: inter viginti alios noveris ipsum.   | cog-   |
| Corpore non albus, verum igni similis: oculi ipsius                    |        |
| Acres et flammei: mala mens, dulcia verba:                             |        |
| Non enim idem sentit, quod loquitur. Vox illi dulc                     | is. ut |
| mel:                                                                   |        |
| Sed cum irascitur, mens est immitis, fraudulenta,                      | 10     |
| Nihil veri dicens: dolosus puer, crudeliter ludit.                     |        |
| Pulchre capillatum (est illi) caput, habet autem protes                | rvam   |
| Exiguæ quidem illius sunt manus, sed procul jaculatur                  | •      |
| Jaculatur usque ad Acherontem, et inferni regem.                       | •      |
| Corpore quidem nudus, at mens illi tecta est;                          | 15     |
| Et volucris sicut avis circumvolat nunc ad hos, nui                    |        |
| ` illos,                                                               |        |
| Viros et mulieres, visceribusque insidet.                              |        |
| Arcum habet valde exiguum, super arcu vero sagittam                    | •      |
| Exigua illa sagitta, at in cœlum usque fertur.                         |        |
| Et aurea in humeris pharetra: in ea autem sunt                         | 20     |
| Amarulentæ arundines, quibus sæpe etiam me sauciat.                    |        |
| Omnia sunt crudelia, omnia: multo vero magis, qua est,                 |        |
| Parva fax, solem ipsum perurit.                                        |        |
| Si tu ceperis illum, vinctum duc, neque miserearis.                    |        |
| Et si quando flentem videris, cave ne te fallat:                       | 25     |
| or demonstration tractions contains to the terms.                      | ~0     |
|                                                                        |        |

Etiamsi rideat, tu trahe illum: atque si voluerit te osculari,

Fuge: malum est osculum, ipsa labra sunt venenum.

San Francisco

Si vero dixerit, cape hæc, dono tibi, quæcunque mihi sunt arma,

Ne quicquam attigeris: fallacia dona (sunt): igne enim omnia tincta sunt.

# EUROPA.

# IDYLLIUM II.

| EUROPÆ olim Venus suave somnium immisit,                      |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Cum tertia pars noctis (i. e. gallicinium) stat, et a         | urora  |
| prope est:                                                    |        |
| Cum somnus melle dulcior in palpebris sedens,                 |        |
| Membra resolvens, oculos moli vinculo ligat;                  |        |
| Cum et veracium pascitur turba somniorum.                     | 5      |
| Tunc illa dormiens in ædibus, quæ sub tecto sunt, (i.         | _      |
| parte ædium superiore)                                        | C. 174 |
|                                                               |        |
| Phœnicis filia, adhuc virgo Europa,                           | 4      |
| Videbatur sibi videre continentes duas de se contenden        |        |
| Asianam, et alteram oppositam: indolem autem habeba mulieres. | •      |
| Harum altera peregrinæ formam habebat: altera a               | ıutem  |
| similis erat <sup>.</sup>                                     | 10     |
| Indigenæ, et ut filiam suam magis vindicabat:                 |        |
| Dicebat vero, quod eam genuisset, et enutrivisset ipsa.       | •      |
| Verum altera validis contendens manibus,                      |        |
| Trabebat non invitam: quoniam fatale esse dicebat             |        |
| A Jove Ægiocho, ut præmium (sibi) esset Europa.               | 15     |
| Illa vero e strato exiliit toro, metu perculsa,               |        |
| Palpitans corde: nam somnium viderat tanquam rem              | evi-   |
| dentem.                                                       | . •••  |
| Diu autem sedebat taciturna: ambas enim                       |        |
| Adhuc in oculis apertis habebat mulieres.                     |        |
| Verum postea valde sero extulit virgo vocem:                  | 20     |
| Quis mihi ex superis hæc spectra obtulit?                     | ~0     |
| Qualia me super stratum torum in thalamis                     |        |
| Suaviter admodum dormientem perterruerunt somnia?             |        |
| Our rore fuit beguite guerre adapari dermiens?                |        |
| Quæ vero fuit hospita, quam adspexi dormiens?                 | 95     |
| Quam mihi perculit cor illius amor! quam me et ipsa           | 25     |
| Amanter suscepit, et tanquam suam adspexit filiam!            |        |
| Sed mihi Dii bene vertant somnium.                            |        |
| Sic locuta, surrexit, et caras quæsivit sodales,              |        |
| Æquales, coævas, animo charas, nobiles,                       | 00     |
| Quibuscum semper ludebat, choream cum iniret,                 | 30     |
| Vel corpus cum ablueret ad ostia Anauri,                      |        |
| Aut quando e prato odorata lilia tonderet (i. e. carpere      |        |
| Itaque illæ statim ei comparuerunt: quælibet autem            | manu   |
| tenebat                                                       |        |
| Flores recipientem calathum: et in prata exibant              |        |
| Mosch.                                                        | I      |

| Maritima, ubi semper una congregari solebant,              | 35         |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Oblectantes se rosarum germine, et undarum strepitu.       |            |
| Ipsa vero aureum ferebat calathum Europa,                  |            |
| Spectabilem, valde mirandum, magnum opus Vulcani;          |            |
| Quem Libyæ dederat dono, quando in torum Neptuni           |            |
| Ivit: illa vero præbuit formosæ Telephaessæ,               | 40         |
| Quæ ex illius sanguine erat: innuptæ vero Europæ           | 40         |
| Mater Telephaessa eximium præbuit donum:                   |            |
| In eo artificiosa multa fabrefacta erant resplendentia.    |            |
| Inerat ex auro facta Inachi filia Io,                      |            |
| Cum adhuc vitula esset, formamque non habebat mulieris     | <b>1</b> . |
| Estro autem percita pedibus per mare ambulabat,            | 46         |
| Natanti similis: mare autem cœruleo colore factum erat.    | 40         |
| Duo vero stabant superne in supercilio littoris            |            |
| Viri simul: spectabantque pontigradum bovem.               |            |
| Aderat et Jupiter, demulcens placide manu divina           | 50         |
| Vitulam marinam: quam apud Nilum septem ostia habent       |            |
| Ex bove pulchre cornuta rursum transformavit in mulieren   |            |
| Argentea erant Nili fluenta: ipsa vero vitula              | 1110       |
| Ærea: ex auro vero factus erat ipse Jupiter.               |            |
| Circum vero, sub corona calathi rotundi,                   | <b>55</b>  |
| Mercurius fabrefactus erat: propeque eum extensus erat     | 00         |
| Argus, pervigilibus instructus oculis.                     |            |
| Hujus autem ex purpureo sanguine nascebatur                |            |
| Avis, exultans pennarum multiflorido colore,               |            |
| Caudæ pennas explicans; sicut aliqua velox navis           | 60         |
| Aurei calathi extremum orbem pennis tegebat.               |            |
| Talis erat calathus formosissimæ Europæ.                   |            |
| Illæ vero, postquam ad prata pervenerunt florida,          |            |
| Aliæ aliis animum tunc oblectabant floribus.               |            |
| Ex iis hæc odoratum Narcissum, illa Hyacinthum,            | 65         |
| Illa violam, illa vero serpillum decerpebat: multaque in t |            |
| ram.                                                       | -          |
| Pratorum vernorum cadebant folia.                          |            |
| Aliæ porro flavi croci odoratam comam                      |            |
| Decerpebant certantes: verum in medio stabat ipsa regin    | a.         |
| Splendorem purpureæ rosæ manibus colligens,                | 70         |
| Et excellebat, sicut inter Gratias Venus.                  |            |
| Neque diu animum floribus oblectatura erat,                |            |
| Nec virginalem zonam impollutam conservatura;              |            |
| Nam certe Jupiter, ut ipsam consideravit, mox ictus est    |            |
| In animo, inopinatis domitus sagittis                      | 75         |
| Veneris, quæ sola potest etiam Jovem domare.               |            |
| Etenim sane, ut vitaret iram zelotypæ Junonis,             |            |
| Cum vellet teneram puellæ mentem fallere,                  |            |
| Occuluit deum, et mutavit corpus, et factus est taurus;    |            |
| Non qualis in stabulis nutritur, neque qualis              | 80         |
| Sulcum secat, trahens curvum aratrum;                      |            |
| Neque qualis inter armenta pascitur, neque qualis ille     |            |
|                                                            |            |

| Qui domitus valde onustum trahit plaustrum.              |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Ejus reliquum quidem corpus flavum erat,                 |          |
| Circulus autem candidus in media splendebat fronte,      | 85       |
| Oculi vero subglauci erant, amore coruscantes:           |          |
| Æqualia vero inter se cornua e capite emergebant,        |          |
| Sicut orbes lunæ cornutæ, dimidiati ambitus.             |          |
| Venit autem in pratum: nec exterruit, cum visus est,     |          |
| Virgines: sed omnibus licebat accedere propius,          | 90       |
| Et contrectare amabilem bovem, cujus divinus odor        |          |
| Procul et prati superabat dulcem halitum.                | •        |
| Stetit autem ante pedes inculpatæ Europæ,                |          |
| Et illi lambebat collum, demulcebatque puellam:          |          |
| Illa vero contrectabat eum, et placide manibus spumam    | 95       |
| Multam ab ore abstergebat, et osculabatur taurum.        |          |
| At ille placide mugiit: diceres tibiam                   |          |
| Mygdoniam stridulum sonum edentem (te) audire.           |          |
| Flexit autem genua ante pedes, atque intuebatur Europa   | am       |
| Cervice retorta, et illi latum ostendit dorsum.          | 100      |
| Illa vero valde capillatis dixit virginibus:             |          |
| Huc adeste sodales charæ atque æquales, ut in hoc        | •        |
| Considentes tauro nos oblectemus: certe enim omnes,      |          |
| Dorsum ubi substraverit, recipiet veluti navis.          |          |
| Mansuetus hic adspectu est, et blandus: neque tauris     | 105      |
| Aliis similis: mens enim ei tanquam viro                 |          |
| Benigna versatur, et sola indiget voce.                  |          |
| Sic locuta, tergo insidebat ridens:                      |          |
| Cæteræ vero adscensuræ erant. Statim autem exiliit tau   | ırus,    |
| Cum eam, quam volebat, rapuisset: ac celeriter ad r      | nare     |
| pervenit.                                                | 110      |
| Ipsa autem conversa charas vocabat sodales,              |          |
| Manus porrigens: at illæ non poterant eam assequi.       |          |
| Ex littore vero mare ingressus, longe procurrit ut Delph | in.      |
| Nereides autem e mari emerserunt, atque omnes            |          |
| Cetorum tergis insidentes, ordine ibant.                 | 115      |
| Et ipse gravisonus Neptunus supra mare                   |          |
| Fluctus complanans, marini dux erat itineris             |          |
| Germano fratri: atque circa ipsum congregabantur         |          |
| Tritones, profundi maris incolæ,                         | 100      |
| Conchis longis nuptiale carmen sonantes.                 | 120      |
| Illa vero sedens in bubulis tergis Jovis,                |          |
| Altera quidem (manu) tenebat longum tauri cornu; m       | ıanu     |
| vero altera                                              | •        |
| Trahebat purpureæ vestis sinus, (eousque) quousque fimb  | rıam     |
| Commadefaceret attractam cani maris copiosa unda.        | 100      |
| <b>1</b> /                                               | 125      |
| Ceu velum navis, atque allevabat puellam.                |          |
| At illa, cum jam terra a patria esset procul,            | <b>*</b> |
| Conspicereturque nec littus ullum, quod a mari alluitur, | пес      |
| ullus mons altus,                                        |          |

| Verum supra cœlum, et infra immensum mare,                |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Circum se spectans, talem extulit vocem:                  | 130  |
| Quo me vehis, divine taure? quis es? quomodo au           | tem  |
| (hanc) viam                                               |      |
| Gravibus pedibus conficis, neque mare                     |      |
| Reformidas? navibus enim pervium est mare                 |      |
| Velocibus, at tauri marinum iter reformidant.             |      |
| Qualis tibi potus dulcis? quis e mari cibus erit?         | 135  |
| Num Deus aliquis es? cur, quæ Deos non decet, facis?      |      |
| Neque marini Delphines in terra, neque tauri              |      |
| In mari ambulant: tu vero per terram et mare              |      |
| Immadefactus ruis, ungulæ autem tibi sunt remi.           |      |
| Forte etiam in cœruleum aerem sublatus alte               | 140  |
| Volabis, velocibus similis volucribus:                    |      |
| Hei mihi multum infelici, quæ quidem domo                 |      |
| Patris relicta, et hunc bovem secuta,                     |      |
| Peregrinam navigationem conficio, et erro sola!           |      |
| Sed tu mihi, Neptune, qui cano in mari regnum tenes,      | 145  |
| Propitius occurras: spero me visuram esse                 |      |
| Hunc qui cursum dirigit, ducem meum.                      |      |
| Non enim sine Deo per has humidas vias transco.           |      |
| Sic dixit. Hanc vero sic allocutus est amplis corn        | ibus |
| præditus bos:                                             |      |
| Bono sis animo, virgo, ne time marinos fluctus.           | 150  |
| Ipse sane sum Jupiter; et cominus videor esse             |      |
| Taurus: nam possum apparere, quicquid velim.              |      |
| Amor autem tui impulit me tam longum mare emetiri,        |      |
| Tauro assimulatum. Creta autem te jam recipiet,           |      |
| Quæ me ipsum quoque enutrivit, ubi nuptiæ tuæ             | 155  |
| Erunt; ex me autem valde inclytos paries filios,          |      |
| Qui (reges) sceptrigeri inter omnes homines erunt.        |      |
| Sic dixit: et facta sunt, que dixerat. Apparebat enim     |      |
| Creta, et Jupiter rursus aliam assumebat formam,          |      |
| Solvitque ei zonam, et illi lectum parabant Horæ.         | 160  |
| Illa vero antea quæ virgo, sponsa statim Jovis facta est, |      |
| Et lovi filios penerit statimane facta est mater.         |      |

# EPITAPHIUM BIONIS,

## BUBULCI AMATORIS.

### IDYLLIUM III.

| Lugubriter mihi ingemiscite, saltus et Dorica unda,            |
|----------------------------------------------------------------|
| Et fluvii destete amabilem Bionem.                             |
| Nunc plantæ mihi lugete, et nemora nunc plorate:               |
| Nunc flores tristibus odorem emittite corymbis:                |
| Nunc rosæ rubete lugubriter, nunc Anemone: 5                   |
| Nunc Hyacinthe litteras tuas loquere, et amplius (solito)      |
| heu, heu,                                                      |
| Accipe tuis foliis, præclarus obiit poeta.                     |
| Incipite Siculæ luctum, incipite Musæ.                         |
| Lusciniæ, quæ densis lugetis in foliis,                        |
| Nunciate Siculis undis Arethusæ, 10                            |
| Quod pastor Bion obiit, quodque una cum ipso                   |
| Et carmen interiit, periitque Dorica Musa.                     |
| Incipite Siculæ luctum, incipite Musæ.                         |
| Strymonii cycni miserabiliter lugete apud undas,               |
| Et gemebundo ore canite lugubre carmen, 15                     |
| Quali voce (Bion) olim vestris labris cecinit.                 |
| Dicite autem puellis Œagriis, dicite omnibus                   |
| Bistoniis nymphis: Periit Doricus Orpheus.                     |
| Incipite Siculæ luctum, incipite Musæ.                         |
| Ille armentis charus non amplius canit, 20                     |
| Non amplius solitariis sub quercubus recubans cantat:          |
| Verum apud Plutonem carmen Letheeum canit.                     |
| Montes autem sunt muti, et vacce, que apud tauros              |
| Vagantur, plorant, et non volunt pasci.                        |
| Incipite Siculæ luctum, incipite Musæ. 25                      |
| Tuum, o Bion, deflevit subitum interitum ipse Apollo,          |
| Et Satyri lugebant, atque atris vestibus induti Priapi:        |
| Et Panes cum gemita requirunt tuum carmen: et per silvam       |
| Fontium nymphæ plorant, et lacrimæ fiunt undæ.                 |
| Echo vero in rupibus luget, quod taceat, 30                    |
| Neque amplius labra tua imitetur; in tuo autem interitu        |
| Arbores fructus suos abjecerunt, et flores omnes marcidi facti |
| sunt:                                                          |
| Ovibus non fluxit pulchrum lac, non mel ex alvearibus:         |
| Periit in cera, dolore tabefactum; non enim opus est           |
| Melle tuo extincto, aliud carpere.                             |

| •                                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Incipite Siculæ luctum, incipite Musæ.                                                                              |              |
| Non adeo in littore marino luxit delphin,                                                                           |              |
| Neque adeo cecinit unquam in rupibus luscinia,                                                                      |              |
| Nec tanto cum luctu questa est altis in montibus hirundo                                                            | ),           |
| Neque Halcyonis mœroribus adeo premebatur Ceyx.                                                                     | 40           |
| Incipite Siculæ luctum, incipite Musæ.                                                                              |              |
| Nec Cerylus adeo cecinit in mari cœruleo,                                                                           |              |
| Nec in vallibus orientis filium Auroræ                                                                              |              |
| Volitans circum sepulchrum adeo deploravit Memnonis a                                                               | les          |
| Quantum extinctum deploraverunt Bionem.                                                                             | 48           |
| Incipite Siculæ luctum, incipite Musæ.                                                                              |              |
| Lusciniæ, omnesque hirundines, quas olim oblectabat,                                                                |              |
| Quas loqui docebat, residentes in arborum ramis,                                                                    |              |
| Ex adverso aliæ aliarum lamentabantur, aliæ vero respon-                                                            | de.          |
| bant                                                                                                                |              |
| Volucres. Vosque quoque columbæ mærorem ostendite.                                                                  | 50           |
| Incipite Siculæ luctum, incipite Musæ.                                                                              |              |
| Quis jam tua fistula canet, o desideratissime?                                                                      | •            |
| Quis calamis tuis os admovebit? quis adeo audax erit?                                                               |              |
| Nam adhuc spirant tua labra et tuum halitum.                                                                        |              |
| Echo etiam inter arundines tuos decerpit cantus.                                                                    | 55           |
| Pani fero fistulam (tuam): fortasse et ille effigere                                                                |              |
| Os verebitur, ne post te secundas ferat.                                                                            |              |
| Incipite Siculæ luctum, incipite Musæ.                                                                              |              |
| Deflet et Galatæa tuum carmen, quam olim oblectare soleb                                                            | 12 g         |
| Sedentem apud te in littore maris.                                                                                  | 60           |
| Non enim sicut Cyclops canebas: nam ab illo refugiebat                                                              |              |
| Pulchra Galatæa, te vero blande e mari adspiciebat:                                                                 |              |
| Et nunc oblita pelagi, in arenis                                                                                    |              |
| Sedet desertis, et adhuc boves tuos pascit.                                                                         |              |
| Incipite Siculæ luctum, incipite Musæ:                                                                              | 65           |
| Omnia tecum, o pastor, mortua sunt dona Musarum,                                                                    |              |
| Virginum suavia oscula, puerorum labra:                                                                             |              |
| Et miserabiliter apud tuum sepulchrum plorant Amores:                                                               |              |
|                                                                                                                     |              |
| Venus te amat multo magis, quam osculum,<br>Quo nuper Adonidem morientem osculata est.                              | 70           |
|                                                                                                                     | •            |
| Hic tibi, o fluviorum maxime canore, alter mœror est ;<br>Hic, o Mele, novus dolor : interiit enim tibi prius Homer | 716          |
|                                                                                                                     | us           |
| Illud Calliopes dulce os: et te aiunt                                                                               |              |
| Deplorasse pulchrum filium flebilibus undis,  Totumque replevisse voce tua mare: nunc iterum alium                  | 75           |
| Filium denleres et tristi luetu contebessis                                                                         | • •          |
| Filium deploras, et tristi luctu contabescis.                                                                       |              |
| Ambo fontibus chari (erant): alter bibebat                                                                          | ro-          |
| De fonte Pegaseo: alter tenebat poculum de fonte A                                                                  | .10-         |
| thusæ.                                                                                                              |              |
| Et alter Tyndarei formosam cecinit filiam,                                                                          | 80           |
| Et magnum Thetidis filium, et Atridam Menelaum:                                                                     | <del>-</del> |
| Alter vero non bella, non lacrimas, verum Pana canebat,                                                             |              |
| Et pastores sonabat, et inter canendum pecora pascebat,                                                             |              |

| Et fistulas fabricabat, et suavem vitulam mulgebat,                                               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Et puerorum oscula docebat, et Amorem                                                             |              |
| In gremio fovebat, atque Veneri charus erat.                                                      | 85           |
| Incipite Siculæ luctum, incipite Musæ.                                                            |              |
| O Bion, omnes inclytæ urbes, omnia oppida te deplorant:                                           | :            |
| Ascra te deflet magis quam Hesiodum;                                                              |              |
| Neque adeo desiderant Pindarum Bœoticæ Hylæ;                                                      |              |
| Nec propter Alcæum adeo flevit Lesbus munita:                                                     | 90           |
| Nec vatem suum adeo flevit Cëium oppidum.                                                         |              |
| Te magis quam Archilochum desiderat Parus: proque Sa                                              | ap-          |
| phone                                                                                             | •            |
| Adhuc tuum carmen sonat Mitylene.                                                                 |              |
| Omnes, quibus eloquens est os bucolici                                                            |              |
| A Musis datum, tui fatum deflent morientis.                                                       | 95           |
| Deflet Sicelidas Sami decus, interque Cydonas,                                                    |              |
| Qui prius ridentibus oculis hilaris erat videri,                                                  |              |
| Lacrimas nunc Lycidas plorans fundit: interque cives                                              |              |
| Triopidas fluvium luget apud Alenta Philetas.                                                     |              |
|                                                                                                   | 100          |
| Ausonici mœroris carmen cano, non alienus a cantione                                              |              |
| Bucolica, quam docuisti tuos discipulos,                                                          |              |
| Hæredes Musæ Doricæ nos eo honore afficiens.                                                      |              |
| Aliis opes tuas, mihi vero reliquisti carmen.                                                     |              |
|                                                                                                   | 105          |
| Heu, heu! malvæ, cum in horto interierunt,                                                        |              |
| Vel viride apium, vel florens crispum anethum,                                                    |              |
| Postea reviviscunt, et altero anno renascuntur.                                                   |              |
| Nos vero, qui magni et fortes aut sapientes viri sumus,                                           |              |
|                                                                                                   | 110          |
| Dormimus valde longum infinitum inexcitabilem somnum                                              |              |
| Et tu quidem in silentio conditus eris in terra;                                                  | •            |
| <u> </u>                                                                                          | •            |
| Nymphis vero ita placet, ut rana semper cantet,<br>Cui ego sane non invideo: nam carmen non bonum | <b>0</b> 9 - |
| nit.                                                                                              | Ca-          |
|                                                                                                   | 115          |
| Venenum venit, Bion, ad tuum os, venenum sensisti.                                                | 110          |
| Quomodo ad tua labra accessit, et dulce factum non fuit                                           | ?            |
|                                                                                                   | •            |
| Quis homo adeo immitis, vel miscens tibi,                                                         | 2            |
| Vel præbere tibi jubens venenum, effugit tuam cantionem                                           | 120          |
|                                                                                                   |              |
| At pæna justa deprehendit omnes: ego vero in hoc luctu                                            |              |
| Lacrimas fundo, tuumque fatum deploro. Quod si p                                                  | 05-          |
| sem,                                                                                              |              |
| Ut Orpheus, qui descendit ad inferos, sicut olim Ulysses                                          |              |
| Ut ante eum Alcides: ita et ego forsitan venirem ad                                               | uU-          |
| Mum  Plutonia est miderom on etiom Diti contes                                                    | 125          |
|                                                                                                   |              |
| Atque quid cantes, audirem. Verum apud Proserpinam                                                |              |

Siculum aliquod carmen modulare, et suave aliquod bucolicum cane.

Nam et ipsa in Siculo et Ætneo lusit
Littore, et carmen Doricum cecinit. Non sine præmio
Carmen erit: et sicut Orpheo prius dedit 130
Suaviter citharâ canenti, reducem Eurydicen,
Sic et te, o Bion, remittet montibus. Si vero et ego
Fistula cantare scirem, ipse apud Plutonem (ad recuperandum te) cantare vellem.

# MEGARA UXOR HERCULIS.

### IDYLLIUM IV.

| MATER mea, quid ita charum animum amigis,                  |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Horrifice gemens? pristinus vero tibi non amplius rubor    |     |
| Conservatur in genis: quid mihi adeo mœrore conficeris     | ?   |
| Anne quod infinitas patitur ærumnas inclytus filius        |     |
| A viro nihili, tanquam leo ab hinnulo?                     | 5   |
| Heu mihi! cur me ita Dii contumelia affecerunt             |     |
| Immortales? cur me ita adverso parentes genuerunt fato     | ?   |
| (O ego) inselix! quæ postquam viri inculpati in torum ve   |     |
| Eum quidem colebam sicut oculos meos,                      | •   |
| Et adhuc veneror ac revereor ex animo:                     | 10  |
| Sed hoc nemo fuit alius miserior viventium,                |     |
| Neque gustavit suis in curis tantum dolorum.               |     |
| Miser, qui arcu, quem illi præbuit ipse Apollo,            |     |
| Vel alicujus ex Parcis aut Furiæ diris telis,              |     |
| Liberos suos interfecit, et illis charam eripuit animam,   | 15  |
| Furens in domo; atque plenus cædis erat.                   |     |
| Hos ego infelix oculis meis vidi                           |     |
| A patre confixos: (quod neque per somnium alteri in m      | en- |
| tem veniret:)                                              |     |
| Neque ipsis poteram opem ferre crebro invocantibus         |     |
| Matrem suam: quoniam imminebat insuperabile malum.         | 20  |
| Verum ut queritur avicula ob suos pullos                   |     |
| Pereuntes, quos sævus anguis adhuc parvulos                |     |
| In densis arbustis devorat; ipsa vero circum ipsos         |     |
| Volat stridens admodum acuta voce pia mater,               |     |
| Neque sane potest filiis opem ferre: nam et ipsa           | 25  |
| Valde metuit prope accedere ad immite monstrum:            |     |
| Ita ego infelix mater, charam prolem deplorans,            |     |
| Pedibus furiosis per domum hinc inde currebam.             |     |
| Utinam cum filiis simul mortua et ipsa                     |     |
| Strata jacuissem, venenatam in jecore sagittam habens,     | 30  |
| O Diana, mollibus potenter imperans mulieribus.            |     |
| Tunc nos ubi deflevissent, amicis manibus parentes         |     |
| Una cum multis inferiis in communi posuissent rogo:        |     |
| Et omnium ossa in una aurea urna                           |     |
| Collecta, in eo loco ubi primum nati sumus, sepelivissent. | 35  |
| Nunc vero illi Theben equorum altricem incolunt,           |     |
| Aonii campi pinguem glebam arantes:                        |     |
| Ego vero in Tirynthe aspera Junonis urbe                   | •   |
| Multis misera afficior doloribus cor                       |     |
| Mosch.                                                     |     |

| Domi nostræ: nam illi multorum paratum est opus Laborum, quos terra marique oberrans Sustinet, ex saxo aut ferro animum habens Rigidum in pectore: tu vero sicut aqua liquescis, Per noctes lugens, et ex Jove quotquot dies sunt. Alius autem nemo me exhilararit adstans Affinium: non enim illos ædium paries retinet, Sed omnes procul ultra pinosum Isthmum Habitant: neque ullus est, ad quem respiciens, Ut mulier afflicta, charum cor recreare possim; Excepta Pyrrha sorore: ea vero et ipsa Propter virum suum Iphiclum, multo dolore conficitur, Filium tuum: omnium enim serumnosissimos liberos Te Deo et viro mortali peperisse credo. Sic locuta est: et humidæ lacrimæ per malas In pulchrum ipsius sinum e palpebris fundebantur, Recordanti liberorum et suorum deinde parentum. Eodem autem modo lacrimis albas genas rigabat Alomena: graviter antem hæc et ex animo ingemiscens, 64 Verbis sapientibus caram nurum sic allocuta est: Filia prolibus infelix, quomodo hoc in mentem venit tibi Tristem? quomodo nos vis commovere ambas, Intolerabiles curas commemorans? quas non nunc primum deflevimus. Annon sufficiunt, quibus afficimur semper in proximum quemque diem Incidentibus? ut admodum lugendi cupidus sit, Qui nostra mala numerare velit. Bono animo esto: non tale fatum ex deo sortitæ sumus. Nam te quoque video, chara filia, ingenti Dolore confici: ignosco vero tibi, Quod doleas, quoniam sane lætitiæ quoque satietas (tibi) est Et te valde vehementer deploro ac miseror, Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es, Quæ capitibus nostris gravis incumbit. Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres, Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit Ex hostibus) quod te non minus in animo meo Charám habeo, quam si mihi ex utero egressa esses, Et mihi unica in domo virgo esses: Neque te ipsam hoc omnino latere existimo. Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo, Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe: | Eodem modo semper: neque a lacrimis ulla est quies.      | 40          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| Laborum, quos terra marique oberrans Sustinet, ex saxo aut ferro animum habens Rigidum in pectore: tu vero sicut aqua liquescis, Per noctes lugens, et ex Jove quotquot dies sunt. Alius autem nemo me exhilararit adstans Affinium: non enim illos ædium paries retinet, Sed omnes procul ultra pinosum Isthmum Habitant: neque ullus est, ad quem respiciens, Ut mulier afflicta, charum cor recreare possim; Excepta Pyrrha sorore: ea vero et ipsa Propter virum suum Iphiclum, multo dolore conficitur, Filium tuum: omnium enim ærumnosissimos liberos Te Deo et viro mortali peperisse credo.  Sic locuta est: et humidæ lacrimæ per malas In pulchrum ipsius sinum e palpebris fundebantur, Recordanti liberorum et suorum deinde parentum. Eodem autem modo lacrimis albas genas rigabat Alemena: graviter autem hæc et ex animo ingemiscens, 64 Verbis sapientibus caram nurum sic allocuta est: Filia prolibus infelix, quomodo hoc in mentem venit tibi Tristem? quomodo nos vis commovere ambas, Intolerabiles curas commemorans? quas non nunc primum deflevimus. Annon sufficiunt, quibus afficimur semper in proximum quemque diem Incidentibus? ut admodum lugendi cupidus sit, Qui nostra mala numerare velit. Bono animo esto: pon tale fatum ex deo sortitæ sumus. Nam te quoque video, chara filia, ingenti Dolore confici: ignosco vero tibi, Quod doleas, quoniam sane lætitæ quoque satietas (tibi) est Et te valde vehementer deploro ac miseror, Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es, Quæc capitibus nostris gravis incumbit. Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres, Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit Ex hostibus) quod te non minus in animo meo Charám habeo, quam si mihi ex utero egressa esses, Et mihi unica in domo virgo esses: Neque te ipsam hoc omnino latere existimo. Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo, Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                 | Sed maritum exiguo tempore oculis conspicio              |             |
| Sustinet, ex saxo aut ferro animum habens Rigidum in pectore: tu vero sicut aqua liquescis, Per noctes lugens, et ex Jove quotquot dies sunt. Alius autem nemo me exbilararit adstans Affinium: non enim illos ædium paries retinet, Sed omnes procul ultra pinosum Isthmum Habitant: neque ullus est, ad quem respiciens, Ut mulier afflicta, charum cor recreare possim; Excepta Pyrrha sorore: ea vero et ipsa Propter virum suum Iphiclum, multo dolore conficitur, Filium tuum: omnium enim serumnosissimos liberos Te Deo et viro mortali peperisse credo. Sic locuta est: et humidæ lacrimæ per malas In pulchrum ipsius sinum e palpebris fundebantur, Recordanti liberorum et suorum deinde parentum. Eodem autem modo lacrimis albas genas rigabat Alcmena: graviter autem hæc et ex animo ingemiscens, Everbis sapientibus caram nurum sic allocuta est: Filia prolibus infelix, quomodo hoc in mentem venit tibi Tristem? quomodo nos vis commovere ambas, Intolerabiles curas commemorans? quas non nunc primum deflevimus. Annon sufficiunt, quibus afficimur semper in proximum quemque diem Incidentibus? ut admodum lugendi cupidus sit, Qui nostra mala numerare velit. Bono animo esto: pon tale fatum ex deo sortitæ sumus. Nam te quoque video, chara filia, ingenti Dolore confici: ignosco vero tibi, Quod doleas, quoniam sane lætitiæ quoque satietas (tibi) est Et te valde vehementer deploro ac miseror, Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es, Quæ capitibus nostris gravis incumbit. Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres, (Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit Ex hostibus) quod te non minus in animo meo Charám habeo, quam si mihi ex utero egressa esses, Et mihi unica in domo virgo esses: Neque te ipsam hoc omnino latere existimo. Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo, Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                       |                                                          |             |
| Rigidum in pectore: tu vero sicut aqua liquescis, Per noctes lugens, et ex Jove quotquot dies sunt. Alius autem nemo me exhilararit adstans Affinium: non enim illos ædium paries retinet, Sed omnes procul ultra pinosum Isthmum Habitant: neque ullus est, ad quem respiciens, Ut mulier afflicta, charum cor recreare possim; Excepta Pyrrha sorore: ea vero et ipsa Propter virum suum Iphiclum, multo dolore conficitur, Filium tuum: omnium enim ærumnosissimos liberos Te Deo et viro mortali peperisse credo. Sic locuta est: et humidæ lacrimæ per malas In pulchrum ipsius sinum e palpebris fundebantur, Recordanti liberorum et suorum deinde parentum. Eodem autem modo lacrimis albas genas rigabat Alcmena: graviter autem hæc et ex animo ingemiscens, 66 Verbis sapientibus caram nurum sic allocuta est: Filia prolibus infelix, quomodo hoc in mentem venit tibi Tristem? quomodo nos vis commovere ambas, Intolerabiles curas commemorans? quas non nunc primum deflevimus. Annon sufficiunt, quibus afficimur semper in proximum quemque diem Incidentibus? ut admodum lugendi cupidus sit, Qui nostra mala numerare velit. Bono animo esto: pon tale fatum ex deo sortitæ sumus. Nam te quoque video, chara filia, ingenti Dolore confici: ignosco vero tibi, Quod doleas, quoniam sane lætitiæ quoque satietas (tibi) est Et te valde vehementer deploro ac miseror, Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es, Quæ capitibus nostris gravis incumbit. Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres, Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit Ex hostibus) quod te non minus in animo meo Charám habeo, quam si mihi ex utero egressa esses, Et mihi unica in domo virgo esses: Neque te ipsam hoc omnino latere existimo. Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo, Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                 | Laborum, quos terra marique oberrans                     |             |
| Per noctes lugens, et ex Jove quotquot dies sunt.  Alius autem nemo me exhilararit adstans  Affinium: non enim illos ædium paries retinet,  Sed omnes procul ultra pinosum Isthmum  Habitant: neque ullus est, ad quem respiciens,  Ut mulier afflicta, charum cor recreare possim;  Excepta Pyrrha sorore: ea vero et ipsa  Propter virum suum Iphiclum, multo dolore conficitur,  Filium tuum: omnium enim ærumnosissimos liberos  Te Deo et viro mortali peperisse credo.  Sic locuta est: et humidæ lacrimæ per malas  In pulchrum ipsius sinum e palpebris fundebantur,  Recordanti liberorum et suorum deinde parentum.  Eodem autem modo lacrimis albas genas rigabat  Alcmena: graviter autem hæc et ex animo ingemiscens, 60  Verbis sapientibus caram nurum sic allocuta est:  Filia prolibus infelix, quomodo hoc in mentem venit tibi  Tristem? quomodo nos vis commovere ambas,  Intolerabiles curas commemorans? quas non nunc primum deflevimus.  Annon sufficiunt, quibus afficimur semper in proximum quemque diem  Incidentibus? ut admodum lugendi cupidus sit,  Qui nostra mala numerare velit.  Bono animo esto: pon tale fatum ex deo sortitæ sumus.  Nam te quoque video, chara filia, ingenti  Dolore confici: ignosco vero tibi,  Quod doleas, quoniam sane lætitiæ quoque satietas (tibi) est  Et te valde vehementer deploro ac miseror,  Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es,  Quec capitibus nostris gravis incumbit.  Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres,  (Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit  Ex hostibus) quod te non minus in animo meo  Charám habeo, quam si mihi ex utero egressa esses,  Et mihi unica in domo virgo esses:  Neque te ipsam hoc omnino latere existimo.  Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo,  Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                             | Sustinet, ex saxo aut ferro animum habens                |             |
| Alius autem nemo me exhilararit adstans Affinium: non enim illos ædium paries retinet, Sed omnes procul ultra pinosum Isthmum Habitant: neque ullus est, ad quem respiciens, Ut mulier afflicta, charum cor recreare possim; Excepta Pyrrha sorore: ea vero et ipsa Propter virum suum Iphiclum, multo dolore conficitur, Filium tuum: omnium enim ærumnosissimos liberos Te Deo et viro mortali peperisse credo. Sic locuta est: et humidæ lacrimæ per malas In pulchrum ipsius sinum e palpebris fundebantur, Recordanti liberorum et suorum deinde parentum. Eedem autem modo lacrimis albas genas rigabat Alcmena: graviter autem hæc et ex animo ingemiscens, 60 Verbis sapientibus caram nurum sic allocuta est: Filia prolibus infelix, quomodo hoc in mentem venit tibi Tristem? quomodo nos vis commovere ambas, Intolerabiles curas commemorans? quas non nunc primum deflevimus. Annon sufficiunt, quibus afficimur semper in proximum quemque diem Incidentibus? ut admodum lugendi cupidus sit, Qui nostra mala numerare velit. Bono animo esto: non tale fatum ex deo sortitæ sumus. Nam te quoque video, chara filia, ingenti Dolore confici: ignosco vero tibi, Quod doleas, quoniam sane lætitæ quoque satietas (tibi) est Et te valde vehementer deploro ac miseror, Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es, Quæ capitibus nostris gravis incumbit. Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres, Quæ capitibus nostris gravis incumbit. Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres, Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit Ex hostibus) quod te non minus in animo meo Charam habeo, quam si mihi ex utero egressa esses, Et mihi unica in domo virgo esses: Neque te ipsam hoc omnino latere existimo. Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo, Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                | Rigidum in pectore: tu vero sicut aqua liquescis,        | 45          |
| Alius autem nemo me exhilararit adstans Affinium: non enim illos ædium paries retinet, Sed omnes procul ultra pinosum Isthmum Habitant: neque ullus est, ad quem respiciens, Ut mulier afflicta, charum cor recreare possim; Excepta Pyrrha sorore: ea vero et ipsa Propter virum suum Iphiclum, multo dolore conficitur, Filium tuum: omnium enim ærumnosissimos liberos Te Deo et viro mortali peperisse credo. Sic locuta est: et humidæ lacrimæ per malas In pulchrum ipsius sinum e palpebris fundebantur, Recordanti liberorum et suorum deinde parentum. Eedem autem modo lacrimis albas genas rigabat Alcmena: graviter autem hæc et ex animo ingemiscens, 60 Verbis sapientibus caram nurum sic allocuta est: Filia prolibus infelix, quomodo hoc in mentem venit tibi Tristem? quomodo nos vis commovere ambas, Intolerabiles curas commemorans? quas non nunc primum deflevimus. Annon sufficiunt, quibus afficimur semper in proximum quemque diem Incidentibus? ut admodum lugendi cupidus sit, Qui nostra mala numerare velit. Bono animo esto: non tale fatum ex deo sortitæ sumus. Nam te quoque video, chara filia, ingenti Dolore confici: ignosco vero tibi, Quod doleas, quoniam sane lætitæ quoque satietas (tibi) est Et te valde vehementer deploro ac miseror, Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es, Quæ capitibus nostris gravis incumbit. Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres, Quæ capitibus nostris gravis incumbit. Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres, Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit Ex hostibus) quod te non minus in animo meo Charam habeo, quam si mihi ex utero egressa esses, Et mihi unica in domo virgo esses: Neque te ipsam hoc omnino latere existimo. Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo, Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                | Per noctes lugens, et ex Jove quotquot dies sunt.        |             |
| Sed omnes procul ultra pinosum Isthmum Habitant: neque ullus est, ad quem respiciens, Ut mulier afflicta, charum cor recreare possim; Excepta Pyrrha sorore: ea vero et ipsa Propter virum suum Iphiclum, multo dolore conficitur, Filium tuum: omnium enim ærumnosissimos liberos Te Deo et viro mortali peperisse credo.  Sic locuta est: et humidæ lacrimæ per malas In pulchrum ipsius sinum e palpebris fundebantur, Recordanti liberorum et suorum deinde parentum. Eodem autem modo lacrimis albas genas rigabat Alcmena: graviter autem hæc et ex animo ingemiscens, 60 Verbis sapientibus caram nurum sic allocuta est: Filia prolibus infelix, quomodo hoc in mentem venit tibi Tristem? quomodo nos vis commovere ambas, Intolerabiles curas commemorans? quas non nunc primum deflevimus. Annon sufficiunt, quibus afficimur semper in proximum quemque diem Incidentibus? ut admodum lugendi cupidus sit, Qui nostra mala numerare velit. Bono animo esto: pon tale fatum ex deo sortitæ sumus. Nam te quoque video, chara filia, ingenti Dolore confici: ignosco vero tibi, Quod doleas, quoniam sane lætitiæ quoque satietas (tibi) est Et te valde vehementer deploro ac miseror, Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es, Quæ capitibus nostris gravis incumbit. Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres, Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit Ex hostibus) quod te non minus in animo meo Charám habeo, quam si mihi ex utero egressa esses, Et mihi unica in domo virgo esses: Neque te ipsam hoc omnino latere existimo. Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo, Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alius autem nemo me exhilararit adstans                  |             |
| Sed omnes procul ultra pinosum Isthmum Habitant: neque ullus est, ad quem respiciens, Ut mulier afflicta, charum cor recreare possim; Excepta Pyrrha sorore: ea vero et ipsa Propter virum suum Iphiclum, multo dolore conficitur, Filium tuum: omnium enim ærumnosissimos liberos Te Deo et viro mortali peperisse credo.  Sic locuta est: et humidæ lacrimæ per malas In pulchrum ipsius sinum e palpebris fundebantur, Recordanti liberorum et suorum deinde parentum. Eodem autem modo lacrimis albas genas rigabat Alcmena: graviter autem hæc et ex animo ingemiscens, 60 Verbis sapientibus caram nurum sic allocuta est: Filia prolibus infelix, quomodo hoc in mentem venit tibi Tristem? quomodo nos vis commovere ambas, Intolerabiles curas commemorans? quas non nunc primum deflevimus. Annon sufficiunt, quibus afficimur semper in proximum quemque diem Incidentibus? ut admodum lugendi cupidus sit, Qui nostra mala numerare velit. Bono animo esto: pon tale fatum ex deo sortitæ sumus. Nam te quoque video, chara filia, ingenti Dolore confici: ignosco vero tibi, Quod doleas, quoniam sane lætitiæ quoque satietas (tibi) est Et te valde vehementer deploro ac miseror, Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es, Quæ capitibus nostris gravis incumbit. Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres, Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit Ex hostibus) quod te non minus in animo meo Charám habeo, quam si mihi ex utero egressa esses, Et mihi unica in domo virgo esses: Neque te ipsam hoc omnino latere existimo. Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo, Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Affinium: non enim illos ædium paries retinet,           |             |
| Ut mulier afflicta, charum cor recreare possim; Excepta Pyrrha sorore: ea vero et ipsa Propter virum suum Iphiclum, multo dolore conficitur, Filium tuum: omnium enim serumnosissimos liberos Te Deo et viro mortali peperisse credo.  Sic locuta est: et humidæ lacrimæ per malas In pulchrum ipsius sinum e palpebris fundebantur, Recordanti liberorum et suorum deinde parentum. Eodem autem modo lacrimis albas genas rigabat Alcmena: graviter autem hæc et ex animo ingemiscens, 60 Verbis sapientibus caram nurum sic allocuta est: Filia prolibus infelix, quomodo hoc in mentem venit tibi Tristem? quomodo nos vis commovere ambas, Intolerabiles curas commemorans? quas non nunc primum deflevimus. Annon sufficiunt, quibus afficimur semper in proximum quemque diem Gaincidentibus? ut admodum lugendi cupidus sit, Qui nostra mala numerare velit. Bono animo esto: pon tale fatum ex deo sortitæ sumus. Nam te quoque video, chara filia, ingenti Dolore confici: ignosco vero tibi, Quod doleas, quoniam sane lætitiæ quoque satietas (tibi) est Et te valde vehementer deploro ac miseror, Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es, Quæ capitibus nostris gravis incumbit. Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres, (Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit Ex hostibus) quod te non minus in animo meo Charám habeo, quam si mihi ex utero egressa esses, Et mihi unica in domo virgo esses: Neque te ipsam hoc omnino latere existimo. Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo, Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |             |
| Ut mulier afflicta, charum cor recreare possim; Excepta Pyrrha sorore: ea vero et ipsa Propter virum suum Iphiclum, multo dolore conficitur, Filium tuum: omnium enim serumnosissimos liberos Te Deo et viro mortali peperisse credo.  Sic locuta est: et humidæ lacrimæ per malas In pulchrum ipsius sinum e palpebris fundebantur, Recordanti liberorum et suorum deinde parentum. Eodem autem modo lacrimis albas genas rigabat Alcmena: graviter autem hæc et ex animo ingemiscens, 60 Verbis sapientibus caram nurum sic allocuta est: Filia prolibus infelix, quomodo hoc in mentem venit tibi Tristem? quomodo nos vis commovere ambas, Intolerabiles curas commemorans? quas non nunc primum deflevimus. Annon sufficiunt, quibus afficimur semper in proximum quemque diem Gaincidentibus? ut admodum lugendi cupidus sit, Qui nostra mala numerare velit. Bono animo esto: pon tale fatum ex deo sortitæ sumus. Nam te quoque video, chara filia, ingenti Dolore confici: ignosco vero tibi, Quod doleas, quoniam sane lætitiæ quoque satietas (tibi) est Et te valde vehementer deploro ac miseror, Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es, Quæ capitibus nostris gravis incumbit. Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres, (Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit Ex hostibus) quod te non minus in animo meo Charám habeo, quam si mihi ex utero egressa esses, Et mihi unica in domo virgo esses: Neque te ipsam hoc omnino latere existimo. Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo, Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | 50          |
| Excepta Pyrrha sorore: ea vero et ipsa Propter virum suum Iphiclum, multo dolore conficitur, Filium tuum: omnium enim ærumnosissimos liberos Te Deo et viro mortali peperisse credo.  Sic locuta est: et humidæ lacrimæ per malas In pulchrum ipsius sinum e palpebris fundebantur, Recordanti liberorum et suorum deinde parentum. Eodem autem modo lacrimis albas genas rigabat Alcmena: graviter autem hæc et ex animo ingemiscens, 60 Verbis sapientibus caram nurum sic allocuta est: Filia prolibus infelix, quomodo hoc in mentem venit tibi Tristem? quomodo nos vis commovere ambas, Intolerabiles curas commemorans? quas non nunc primum deflevimus. Annon sufficiunt, quibus afficimur semper in proximum quemque diem Incidentibus? ut admodum lugendi cupidus sit, Qui nostra mala numerare velit. Bono animo esto: pon tale fatum ex deo sortitæ sumus. Nam te quoque video, chara filia, ingenti Dolore confici: ignosco vero tibi, Quod doleas, quoniam sane lætitiæ quoque satietas (tibi) est Et te valde vehementer deploro ac miseror, Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es, Quæ capitibus nostris gravis incumbit. Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres, (Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit Ex hostibus) quod te non minus in animo meo Charám habeo, quam si mibi ex utero egressa esses, Et mibi unica in domo virgo esses: Neque te ipsam hoc omnino latere existimo. Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo, Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ut mulier afflicta, charum cor recreare possim;          |             |
| Propter virum suum Iphiclum, multo dolore conficitur, Filium tuum: omnium enim serumnosissimos liberos Te Deo et viro mortali peperisse credo.  Sic locuta est: et humidæ lacrimæ per malas In pulchrum ipsius sinum e palpebris fundebantur, Recordanti liberorum et suorum deinde parentum. Eodem autem modo lacrimis albas genas rigabat Alcmena: graviter autem hæc et ex animo ingemiscens, 6 Verbis sapientibus caram nurum sic allocuta est: Filia prolibus infelix, quomodo hoc in mentem venit tibi Tristem? quomodo nos vis commovere ambas, Intolerabiles curas commemorans? quas non nunc primum deflevimus. Annon sufficiunt, quibus afficimur semper in proximum quemque diem Incidentibus? ut admodum lugendi cupidus sit, Qui nostra mala numerare velit. Bono animo esto: pon tale fatum ex deo sortitæ sumus. Nam te quoque video, chara filia, ingenti Dolore confici: ignosco vero tibi, Quod doleas, quoniam sane lætitiæ quoque satietas (tibi) est Et te valde vehementer deploro ac miseror, Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es, Quæ capitibus nostris gravis incumbit. Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres, (Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit Ex hostibus) quod te non minus in animo meo Charám habeo, quam si mibi ex utero egressa esses, Et mihi unica in domo virgo esses: Neque te ipsam hoc omnino latere existimo. Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo, Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |             |
| Filium tuum: omnium enim ærumnosissimos liberos Te Deo et viro mortali peperisse credo.  Sic locuta est: et humidæ lacrimæ per malas In pulchrum ipsius sinum e palpebris fundebantur, Recordanti liberorum et suorum deinde parentum. Eodem autem modo lacrimis albas genas rigabat Alcmena: graviter autem hæc et ex animo ingemiscens, 6 Verbis sapientibus caram nurum sic allocuta est: Filia prolibus infelix, quomodo hoc in mentem venit tibi Tristem? quomodo nos vis commovere ambas, Intolerabiles curas commemorans? quas non nunc primum deflevimus. Annon sufficiunt, quibus afficimur semper in proximum quemque diem Incidentibus? ut admodum lugendi cupidus sit, Qui nostra mala numerare velit. Bono animo esto: non tale fatum ex deo sortitæ sumus. Nam te quoque video, chara filia, ingenti Dolore confici: ignosco vero tibi, Quod doleas, quoniam sane lætitiæ quoque satietas (tibi) est Et te valde vehementer deploro ac miseror, Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es, Quæ capitibus nostris gravis incumbit. Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres, (Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit Ex hostibus) quod te non minus in animo meo Charam habeo, quam si mihi ex utero egressa esses, Et mihi unica in domo virgo esses: Neque te ipsam hoc omnino latere existimo. Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo, Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |             |
| Te Deo et viro mortali peperisse credo.  Sic locuta est: et humidæ lacrimæ per malas In pulchrum ipsius sinum e palpebris fundebantur, Recordanti liberorum et suorum deinde parentum. Eodem autem modo lacrimis albas genas rigabat Alcmena: graviter autem hæc et ex animo ingemiscens, 60 Verbis sapientibus caram nurum sic allocuta est:  Filia prolibus infelix, quomodo hoc in mentem venit tibi Tristem? quomodo nos vis commovere ambas, Intolerabiles curas commemorans? quas non nunc primum deflevimus. Annon sufficiunt, quibus afficimur semper in proximum quemque diem 60 Incidentibus? ut admodum lugendi cupidus sit, Qui nostra mala numerare velit. Bono animo esto: pon tale fatum ex deo sortitæ sumus. Nam te quoque vien, chara filia, ingenti Dolore confici: ignosco vero tibi, Quod doleas, quoniam sane lætitiæ quoque satietas (tibi) est Et te valde vehementer deploro ac miseror, Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es, Quo capitibus nostris gravis incumbit. Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres, Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit Ex hostibus) quod te non minus in animo meo Charam habeo, quam si mibi ex utero egressa esses, Et mibi unica in domo virgo esses: Neque te ipsam hoc omnino latere existimo. Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo, Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |             |
| Sic locuta est: et humidæ lacrimæ per malas In pulchrum ipsius sinum e palpebris fundebantur, Recordanti liberorum et suorum deinde parentum. Eodem autem modo lacrimis albas genas rigabat Alcmena: graviter autem hæc et ex animo ingemiscens, 60 Verbis sapientibus caram nurum sic allocuta est: Filia prolibus infelix, quomodo hoc in mentem venit tibi Tristem? quomodo nos vis commovere ambas, Intolerabiles curas commemorans? quas non nunc primum deflevimus. Annon sufficiunt, quibus afficimur semper in proximum quemque diem 60 Incidentibus? ut admodum lugendi cupidus sit, Qui nostra mala numerare velit. Bono animo esto: pon tale fatum ex deo sortitæ sumus. Nam te quoque video, chara filia, ingenti Dolore confici: ignosco vero tibi, Quod doleas, quoniam sane lætitiæ quoque satietas (tibi) est Et te valde vehementer deploro ac miseror, Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es, Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es, Qua capitibus nostris gravis incumbit. Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres, Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit Ex hostibus) quod te non minus in animo meo Charam habeo, quam si mihi ex utero egressa esses, Et mihi unica in domo virgo esses: Neque te ipsam hoc omnino latere existimo. Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo, Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | 55          |
| In pulchrum ipsius sinum e palpebris fundebantur, Recordanti liberorum et suorum deinde parentum. Eodem autem modo lacrimis albas genas rigabat Alcmena: graviter autem hæc et ex animo ingemiscens, 60 Verbis sapientibus caram nurum sic allocuta est:  Filia prolibus infelix, quomodo hoc in mentem venit tibi Tristem? quomodo nos vis commovere ambas, Intolerabiles curas commemorans? quas non nunc primum deflevimus.  Annon sufficiunt, quibus afficimur semper in proximum quemque diem  Incidentibus? ut admodum lugendi cupidus sit, Qui nostra mala numerare velit.  Bono animo esto: pon tale fatum ex deo sortitæ sumus.  Nam te quoque video, chara filia, ingenti  Dolore confici: ignosco vero tibi, Quod doleas, quoniam sane lætitiæ quoque satietas (tibi) est Et te valde vehementer deploro ac miseror, Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es, Quae capitibus nostris gravis incumbit.  Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres, Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit Ex hostibus) quod te non minus in animo meo Charam habeo, quam si mihi ex utero egressa esses, Et mihi unica in domo virgo esses: Neque te ipsam hoc omnino latere existimo.  Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo, Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |             |
| Recordanti liberorum et suorum deinde parentum.  Eodem autem modo lacrimis albas genas rigabat  Alcmena: graviter autem hæc et ex animo ingemiscens, 6  Verbis sapientibus caram nurum sic allocuta est:  Filia prolibus infelix, quomodo hoc in mentem venit tibi  Tristem? quomodo nos vis commovere ambas,  Intolerabiles curas commemorans? quas non nunc primum deflevimus.  Annon sufficiunt, quibus afficimur semper in proximum quemque diem Gamenatibus? ut admodum lugendi cupidus sit,  Qui nostra mala numerare velit.  Bono animo esto: pon tale fatum ex deo sortitæ sumus.  Nam te quoque video, chara filia, ingenti  Dolore confici: ignosco vero tibi,  Quod doleas, quoniam sane lætitiæ quoque satietas (tibi) est  Et te valde vehementer deploro ac miseror,  Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es,  Quae capitibus nostris gravis incumbit.  Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres,  Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit  Ex hostibus) quod te non minus in animo meo  Charam habeo, quam si mihi ex utero egressa esses,  Et mihi unica in domo virgo esses:  Neque te ipsam hoc omnino latere existimo.  Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo,  Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |             |
| Eodem autem modo lacrimis albas genas rigabat  Alcmena: graviter autem hæc et ex animo ingemiscens, 60  Verbis sapientibus caram nurum sic allocuta est:  Filia prolibus infelix, quomodo hoc in mentem venit tibi  Tristem? quomodo nos vis commovere ambas,  Intolerabiles curas commemorans? quas non nunc primum deflevimus.  Annon sufficiunt, quibus afficimur semper in proximum quemque diem  Incidentibus? ut admodum lugendi cupidus sit,  Qui nostra mala numerare velit.  Bono animo esto: pon tale fatum ex deo sortitæ sumus.  Nam te quoque video, chara filia, ingenti  Dolore confici: ignosco vero tibi,  Quod doleas, quoniam sane lætitiæ quoque satietas (tibi) est  Et te valde vehementer deploro ac miseror,  Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es,  Quæ capítibus nostris gravis incumbit.  Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres,  Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit  Ex hostibus) quod te non minus in animo meo  Charám habeo, quam si mihi ex utero egressa esses,  Et mihi unica in domo virgo esses:  Neque te ipsam hoc omnino latere existimo.  Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo,  Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Recordanti liberorum et suorum deinde parentum.          |             |
| Alcmena: graviter autem hæc et ex animo ingemiscens, 60 Verbis sapientibus caram nurum sic allocuta est:  Filia prolibus infelix, quomodo hoc in mentem venit tibi Tristem? quomodo nos vis commovere ambas, Intolerabiles curas commemorans? quas non nunc primum deflevimus.  Annon sufficiunt, quibus afficimur semper in proximum quemque diem  Incidentibus? ut admodum lugendi cupidus sit, Qui nostra mala numerare velit.  Bono animo esto: pon tale fatum ex deo sortitæ sumus.  Nam te quoque video, chara filia, ingenti Dolore confici: ignosco vero tibi,  Quod doleas, quoniam sane lætitiæ quoque satietas (tibi) est  Et te valde vehementer deploro ac miseror,  Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es,  Quæ capitibus nostris gravis incumbit.  Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres,  Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit  Ex hostibus) quod te non minus in animo meo  Charám habeo, quam si mihi ex utero egressa esses,  Et mihi unica in domo virgo esses:  Neque te ipsam hoc omnino latere existimo.  Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo,  Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |             |
| Verbis sapientibus caram nurum sic allocuta est:  Filia prolibus infelix, quomodo hoc in mentem venit tibi Tristem? quomodo nos vis commovere ambas, Intolerabiles curas commemorans? quas non nunc primum deflevimus.  Annon sufficiunt, quibus afficimur semper in proximum quemque diem 6.5 Incidentibus? ut admodum lugendi cupidus sit, Qui nostra mala numerare velit.  Bono animo esto: non tale fatum ex deo sortitæ sumus.  Nam te quoque video, chara filia, ingenti Dolore confici: ignosco vero tibi, 7.6 Quod doleas, quoniam sane lætitiæ quoque satietas (tibi) est Et te valde vehementer deploro ac miseror, Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es, Quæ capitibus nostris gravis incumbit.  Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres, 7.6 (Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit Ex hostibus) quod te non minus in animo meo Charam habeo, quam si mihi ex utero egressa esses, Et mihi unica in domo virgo esses: Neque te ipsam hoc omnino latere existimo.  Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo, Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | 60          |
| Filia prolibus infelix, quomodo hoc in mentem venit tibi Tristem? quomodo nos vis commovere ambas, Intolerabiles curas commemorans? quas non nunc primum deflevimus.  Annon sufficiunt, quibus afficimur semper in proximum quemque diem 65 Incidentibus? ut admodum lugendi cupidus sit, Qui nostra mala numerare velit.  Bono animo esto: non tale fatum ex deo sortitæ sumus.  Nam te quoque video, chara filia, ingenti Dolore confici: ignosco vero tibi, 76 Quod doleas, quoniam sane lætitiæ quoque satietas (tibi) est Et te valde vehementer deploro ac miseror, Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es, Quæ capitibus nostris gravis incumbit.  Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres, 75 (Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit Ex hostibus) quod te non minus in animo meo Charam habeo, quam si mihi ex utero egressa esses, Et mihi unica in domo virgo esses: Neque te ipsam hoc omnino latere existimo. 86 Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo, Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |             |
| Intolerabiles curas commemorans? quas non nunc primum deflevimus.  Annon sufficient, quibus afficimur semper in proximum quemque diem 6.  Incidentibus? ut admodum lugendi cupidus sit, Qui nostra mala numerare velit.  Bono animo esto: pon tale fatum ex deo sortitæ sumus.  Nam te quoque video, chara filia, ingenti  Dolore confici: ignosco vero tibi, 76.  Quod doleas, quoniam sane lætitiæ quoque satietas (tibi) est  Et te valde vehementer deploro ac miseror,  Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es,  Quæ capítibus nostris gravís incumbit.  Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres, 73.  (Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit  Ex hostibus) quod te non minus in animo meo  Charám habeo, quam si mihi ex utero egressa esses,  Et mihi unica in domo virgo esses:  Neque te ipsam hoc omnino latere existimo. 86.  Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo,  Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          | oi          |
| Intolerabiles curas commemorans? quas non nunc primum deflevimus.  Annon sufficiunt, quibus afficimur semper in proximum quemque diem 68 Incidentibus? ut admodum lugendi cupidus sit,  Qui nostra mala numerare velit.  Bono animo esto: pon tale fatum ex deo sortitæ sumus.  Nam te quoque video, chara filia, ingenti  Dolore confici: ignosco vero tibi, 70 Quod doleas, quoniam sane lætitiæ quoque satietas (tibi) est Et te valde vehementer deploro ac miseror,  Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es,  Quæ capitibus nostris gravis incumbit.  Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres, 73 (Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit Ex hostibus) quod te non minus in animo meo  Charam habeo, quam si mihi ex utero egressa esses,  Et mihi unica in domo virgo esses:  Neque te ipsam hoc omnino latere existimo. 80 Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo,  Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tristem? quomodo nos vis commovere ambas.                |             |
| Annon sufficient, quibus afficimur semper in proximum quemque diem 6.5 Incidentibus? ut admodum lugendi cupidus sit, Qui nostra mala numerare velit. Bono animo esto: pon tale fatum ex deo sortitæ sumus. Nam te quoque video, chara filia, ingenti Dolore confici: ignosco vero tibi, 76 Quod doleas, quoniam sane lætitiæ quoque satietas (tibi) est Et te valde vehementer deploro ac miseror, Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es, Quæ capitibus nostris gravis incumbit. Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres, 75 (Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit Ex hostibus) quod te non minus in animo meo Charam habeo, quam si mihi ex utero egressa esses, Et mihi unica in domo virgo esses: Neque te ipsam hoc omnino latere existimo. 86 Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo, Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Intolerabiles curas commemorans? quas non nunc prim      | um          |
| Annon sufficient, quibus afficimur semper in proximum quemque diem  Incidentibus? ut admodum lugendi cupidus sit, Qui nostra mala numerare velit.  Bono animo esto: non tale fatum ex deo sortitæ sumus.  Nam te quoque video, chara filia, ingenti  Dolore confici: ignosco vero tibi,  Quod doleas, quoniam sane lætitiæ quoque satietas (tibi) est  Et te valde vehementer deploro ac miseror,  Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es,  Quæ capitibus nostris gravis incumbit.  Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres,  (Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit  Ex hostibus) quod te non minus in animo meo  Charám habeo, quam si mihi ex utero egressa esses,  Et mihi unica in domo virgo esses:  Neque te ipsam hoc omnino latere existimo.  So  Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo,  Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          | ,           |
| quemque diem Incidentibus? ut admodum lugendi cupidus sit, Qui nostra mala numerare velit. Bono animo esto: pon tale fatum ex deo sortitæ sumus. Nam te quoque video, chara filia, ingenti Dolore confici: ignosco vero tibi, Quod doleas, quoniam sane lætitiæ quoque satietas (tibi) est Et te valde vehementer deploro ac miseror, Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es, Quæ capitibus nostris gravis incumbit. Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres, (Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit Ex hostibus) quod te non minus in animo meo Charam habeo, quam si mihi ex utero egressa esses, Et mihi unica in domo virgo esses: Neque te ipsam hoc omnino latere existimo. Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo, Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annon sufficiunt, quibus afficimur semper in proxim      | um          |
| Incidentibus? ut admodum lugendi cupidus sit, Qui nostra mala numerare velit. Bono animo esto: pon tale fatum ex deo sortitæ sumus. Nam te quoque video, chara filia, ingenti Dolore confici: ignosco vero tibi, Quod doleas, quoniam sane lætitiæ quoque satietas (tibi) est Et te valde vehementer deploro ac miseror, Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es, Quæ capitibus nostris gravis incumbit. Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres, (Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit Ex hostibus) quod te non minus in animo meo Charam habeo, quam si mihi ex utero egressa esses, Et mihi unica in domo virgo esses: Neque te ipsam hoc omnino latere existimo. Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo, Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 65          |
| Qui nostra mala numerare velit.  Bono animo esto: pon tale fatum ex deo sortitæ sumus.  Nam te quoque video, chara filia, ingenti  Dolore confici: ignosco vero tibi,  Quod doleas, quoniam sane lætitiæ quoque satietas (tibi) est  Et te valde vehementer deploro ac miseror,  Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es,  Quæ capitibus nostris gravis incumbit.  Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres,  (Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit  Ex hostibus) quod te non minus in animo meo  Charam habeo, quam si mihi ex utero egressa esses,  Et mihi unica in domo virgo esses:  Neque te ipsam hoc omnino latere existimo.  Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo,  Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |             |
| Bono animo esto: pon tale fatum ex deo sortitæ sumus.  Nam te quoque video, chara filia, ingenti  Dolore confici: ignosco vero tibi,  Quod doleas, quoniam sane lætitiæ quoque satietas (tibi) est  Et te valde vehementer deploro ac miseror,  Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es,  Quæ capitibus nostris gravis incumbit.  Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres,  (Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit  Ex hostibus) quod te non minus in animo meo  Charam habeo, quam si mihi ex utero egressa esses,  Et mihi unica in domo virgo esses:  Neque te ipsam hoc omnino latere existimo.  Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo,  Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |             |
| Nam te quoque video, chara filia, ingenti Dolore confici: ignosco vero tibi, Quod doleas, quoniam sane lætitiæ quoque satietas (tibi) est Et te valde vehementer deploro ac miseror, Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es, Quæ capitibus nostris gravis incumbit. Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres, (Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit Ex hostibus) quod te non minus in animo meo Charam habeo, quam si mibi ex utero egressa esses, Et mihi unica in domo virgo esses: Neque te ipsam hoc omnino latere existimo. Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo, Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |             |
| Dolore confici: ignosco vero tibi,  Quod doleas, quoniam sane lætitiæ quoque satietas (tibi) est  Et te valde vehementer deploro ac miseror,  Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es,  Quæ capitibus nostris gravis incumbit.  Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres,  (Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit  Ex hostibus) quod te non minus in animo meo  Charam habeo, quam si mihi ex utero egressa esses,  Et mihi unica in domo virgo esses:  Neque te ipsam hoc omnino latere existimo.  Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo,  Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |             |
| Quod doleas, quoniam sane lætitiæ quoque satietas (tibi) est Et te valde vehementer deploro ac miseror, Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es, Quæ capitibus nostris gravis incumbit. Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres, (Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit Ex hostibus) quod te non minus in animo meo Charam habeo, quam si mihi ex utero egressa esses, Et mihi unica in domo virgo esses: Neque te ipsam hoc omnino latere existimo. Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo, Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | 70          |
| Et te valde vehementer deploro ac miseror, Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es, Quæ capitibus nostris gravis incumbit. Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres, (Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit Ex hostibus) quod te non minus in animo meo Charam habeo, quam si mihi ex utero egressa esses, Et mihi unica in domo virgo esses: Neque te ipsam hoc omnino latere existimo. Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo, Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quod doleas, quoniam sane lætitiæ quoque satietas (tibi) | est,        |
| Quod nostræ tristis fortunæ particeps facta es, Quæ capitibus nostris gravis incumbit. Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres, (Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit Ex hostibus) quod te non minus in animo meo Charam habeo, quam si mihi ex utero egressa esses, Et mihi unica in domo virgo esses: Neque te ipsam hoc omnino latere existimo. Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo, Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |             |
| Quæ capitibus nostris gravis incumbit.  Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres,  Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit  Ex hostibus) quod te non minus in animo meo  Charam habeo, quam si mihi ex utero egressa esses,  Et mihi unica in domo virgo esses:  Neque te ipsam hoc omnino latere existimo.  Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo,  Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |             |
| Nam sciat Proserpina et decenter velata Ceres, 73 (Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit Ex hostibus) quod te non minus in animo meo Charam habeo, quam si mihi ex utero egressa esses, Et mihi unica in domo virgo esses: Neque te ipsam hoc omnino latere existimo. 80 Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo, Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |             |
| Quas cum suo magno malo sponte aliquis perjure juraverit<br>Ex hostibus) quod te non minus in animo meo<br>Charam habeo, quam si mihi ex utero egressa esses,<br>Et mihi unica in domo virgo esses:<br>Neque te ipsam hoc omnino latere existimo.<br>Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo,<br>Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | 75          |
| Ex hostibus) quod te non minus in animo meo Charam habeo, quam si mihi ex utero egressa esses, Et mihi unica in domo virgo esses: Neque te ipsam hoc omnino latere existimo. Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo, Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          | rit         |
| Charam habeo, quam si mihi ex utero egressa esses,  Et mihi unica in domo virgo esses:  Neque te ipsam hoc omnino latere existimo.  Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo,  Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ex hostibus) quod te non minus in animo meo              |             |
| Et mihi unica in domo virgo esses:  Neque te ipsam hoc omnino latere existimo.  Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo,  Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Charam habeo, quam si mihi ex utero egressa esses,       |             |
| Neque te ipsam hoc omniño latere existimo.  Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo, Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |             |
| Quare ne dicas, meum germen, quod te non curo,<br>Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          | 80          |
| Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Non, quamvis crebrius ploro, quam pulchricoma Niobe:     |             |
| Neque enim culpanda est, si propter filium lugeat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Manusianin sulmanda sit si misutsu Clium la saat         |             |
| Mater afflictum: quoviam decem mensium laborem sustinui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Neque enim cuipanda est, si propter niium iugeat         |             |
| Priusquam ipsum adspicerem, quem sub hepate meo habe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mater afflictum: quoviam decem mensium laborem sustin    | ıui,        |
| bam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mater afflictum: quoviam decem mensium laborem sustin    | iui,<br>be- |

| Et me adduxit prope munitas-habentem-portas Plutone Sic ipsum difficulter enixa graves dolores pertuli. Nunc vero abest peregre solus, novum certamen Perficiens: neque infelix scio, utram ipsum rursus | m:         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Huc reducem receptura sim, nec ne.                                                                                                                                                                       | 90         |
| Præterea etiam somnium triste terruit me per dulcem                                                                                                                                                      | •          |
| Somnum: quare metuo, cum infestam visionem viderim                                                                                                                                                       |            |
| Vehementer, ne quid liberis injucundum adferat.                                                                                                                                                          | •          |
| Visus est enim mihi tenens ligonem pulchre fabrefactum                                                                                                                                                   | ma-        |
| nibus                                                                                                                                                                                                    | *****      |
| Ambabus films meus vis Heraclea, (i. e. Hercules;)                                                                                                                                                       | 95         |
| Quo magnam effodiebat, [tanquam suscepisset (hoc                                                                                                                                                         |            |
| pacta) mercede]                                                                                                                                                                                          | ~ <i>p</i> |
| Fossam in extremitate cujusdam florentis agri,                                                                                                                                                           | •          |
| Nudus, absque læna, et absque cinctili tunica.                                                                                                                                                           |            |
| Sed postquam totius pervenerat ad finem operis,                                                                                                                                                          |            |
| Validum vitiferæ elaborans munimentum areæ:                                                                                                                                                              | 100        |
| Tunc, illo defixo ligone in eminenti                                                                                                                                                                     |            |
| Sulco, induturus erat vestes, quibus ante indutus fuerat:                                                                                                                                                |            |
| Subito vero illuxit supra fossam profundam                                                                                                                                                               |            |
| Ignis indefessus, et immensa circa ipsum flamma volveba                                                                                                                                                  | tur.       |
| Verum ille semper velocibus retrocedebat pedibus,                                                                                                                                                        | 105        |
| Effugere cupiens sævam vim Vulcani:                                                                                                                                                                      |            |
| Semper vero ante suum corpus, velut scutum,                                                                                                                                                              |            |
| Quatiebat ligonem: oculisque huc illuc                                                                                                                                                                   |            |
| Circumspiciebat, ne ipsum adureret infestus ignis.                                                                                                                                                       |            |
| Huic quidem opem ferre cupiens (ut mihi videbatur)                                                                                                                                                       | Ito        |
| Iphiclus magnanimus, in terram cecidit lapsus,                                                                                                                                                           |            |
| Priusquam (ad ipsum) perveniret, neque rectus rursum                                                                                                                                                     | re-        |
| surgere potuit,                                                                                                                                                                                          | •          |
| Sed immobiliter jacebat, sicut imbecillis senex,                                                                                                                                                         | •          |
| Quem etiam invitum vi coegit injucunda senectus                                                                                                                                                          | <b>_</b>   |
| Concidere: jacet autem humi defixus ibi,                                                                                                                                                                 | 115        |
| Donec quis manu erexerit prætereuntium,                                                                                                                                                                  |            |
| Reveritus adspectum senilem cand barbee:                                                                                                                                                                 |            |
| Ita in terra volvebatur bellicosus Iphiclus.                                                                                                                                                             |            |
| At ego flebam ope destitutos videns                                                                                                                                                                      | استم       |
|                                                                                                                                                                                                          | 120        |
| Oculis, et aurora statim illustris prodiit.                                                                                                                                                              |            |
| Talia, o chara, mihi somnia mentem perterruerunt                                                                                                                                                         |            |
| De nocte: verum omnia ad Eurysthea vertantur                                                                                                                                                             | •          |
| A domo nostra; fiatque vates illi                                                                                                                                                                        | 2062       |
| Ammus meus, nec quid aliud fortuna perficiat.                                                                                                                                                            | 125        |

### IDYLLIUM V.

Cum ventus leniter mare glaucum ferit,
Impatientem proritor animum, nec amplius mihi terra
Grata est, sed multo magis me rapit tranquillitas:
At quando resonat canum pelagus, et unda marina
Incurvata spumat, ac fluctus \* \* \* agitantur,
Ad terram oculos converto et arbores, mare autem fugio;
Terra vero mihi fida, et statim opaca silva placet,
In qua, magno etiam spirante vento, pinus canit.
Miseram profecto piscator vitam agit, cui domus est navis,
Et labor est mare; et pisces, fallax venatio.

At mihi dulcis sub platano comata (sit) somnus;
Et fontis amem vicinum murmur audire,
Qui oblectat strepitu agrestem, non exterret.

### IDYLLIUM VI.

Pan amabat Echo vicinam, Echo autem ardebat Saltatorem Satyrum, Satyrus vero insane deperibat Lydam: Quantum Echo Pana, tantum et Satyrus Echo urebat, Et Satyrum Lyda: sic amor per vices flagrabat. Quantum enim ipsorum aliquis amantem oderat, Tantum et ipse amans odiosus erat, et patiebatur vindictam. Hæc ego documenta narro omnibus ab amore alienis: Diligite amantes, ut, si ametis, redamemini.

## IDYLLIUM VII.

Alpheus ubi post Pisam mare ingressus est,
Procedit in Arethusam, aquam adducens oleastros vectantem,
Dona ferens, pulchras frondes, floresque et sacrum pulverem,
Et profundus undas ingreditur; sub mari autem
Inferius currit, nec aqua aquæ miscetur;

Cæterum mare non sentit transeuntem fluvium.
Puer ille graviter afficiens, mala machinans, ardua docens,
Cupido amnem quoque propter amoris vim urinare docuit.

### **EPIGRAMMA**

#### IN AMOREM ARANTEM.

Face deposita et arcu, boum agitatricem accepit virgam
Perniciosus Amor, pendebat illi puer ab humeris:
Et cum junxisset sub jugo laborum patiens collum taurorum,
Seminavit Cereris sulcum frugiferum.
Dicitque sursum adspiciens, ipsi Jovi: imple arva,
Ne te Europæ bovem aratro subjiciam.

·
• . . . .

### INDEX

### VOCABULORUM PRÆCIPUORUM IN MOSCHI IDYLLIA.

### Litera Idyllium, numerus versum significat.

Αβροχος, β 139 'Αγάγης, α 4 'Αγαλλόμενος, β 59 'Αγγείλατε, γ 10 Αγε, α 24 'Αγέλαισιν, γ 🞾 'Αγέραστος, γ 129 Αγκεσι, γ 43 'Αγλαίην, β 70 Αγρα, ε 10 'Αγχιάλους, β 35 "Αγων, ζ 2 Aidei, y 21 Αιδειν, γ 113 'Αδινόν, δ 19 Άδόνες, γ 9 'Adorides, y 47 Αδωνιν, γ 70 Αειδον, γ 133 'Αείδων, γ 82 "Αεισεν, γ 38. 79 'Αέκουσαν, β 14 'Aερθεls, β 140 'Αηδών, γ 38 'Αὴρ, β 129 'Αθάνατοι, δ 7 **'Αθεε**ί, β 148 'Αθέσφατος, δ 104 🧚θλον, 🖥 88 Aidζουσα, δ 27 Αίγιαλοῖο, β 48 Αίγώχου, β 15 Αίδέομαι, δ 1Ω Aίδεσθεls, δ 117 'Ατδεω, α 14 **'Aïð**ovĝos, **ð** 86 Alel, 8 40. 65. 107 Αίθέρα, α 19 Allina,  $\gamma$  1. 14 Airà, 8 14. 57 Airds, 8 22. 91 Αίνοτόκεια, δ 27 'Αμόσι, γ 129 Αίπὺ, β 128 Alon, 87 Alons, 5 68

**Αζσιμος,** β 107

'Αΐσσεις, β 139 ΑΊτε, γ 28 Αίτναίαισιν, γ 128 ΑΙψα, β 33 Αίψηροῖσι, β 141 Αίωρεῖται, δ 74 'Ακὴν, β 18 'Ακηδέω, δ 81 Ακοιμήτοισι, β 57 'Ακουσαίμην, γ 126 'Ακτάων, β 113 'Ακτὴ, β 128 Αλα, β 153. ε 1. 6 Αλαθεύων, α 11 Αλαστα, δ 64 Αλγεσω, γ 40. δ 39 70 "Αλεντι, γ 99 'Αλευόμενος, β 77 'Αλίην, β 134 Άλίης, β 117 🗚 Αλιοι, β 137 Αλιον, α 23 Άλις, δ 65 Άλκαίω, γ 90 'Αλκείδας, γ 124 Άλκμήνη, δ 60 'Αλκυόνος, γ 40  $^{\prime}$   $\mathbf{A}$ አ $\mu$ ፍን,  $\gamma$  62'Aλμυρά, β 46 'Αλσεκ, γ 3 'Αλφειδς, ζΊ 'Αλφής, δ 100 Αλώμενος, δ 42 "Αμβροτος, **β** 91 Αμελγε, γ 83 'Aμενηνδs, δ 11\$ Αμηχανέοντας, δ 119 'Αμοιβία, ς 4 Αμοτον, δ 104 'Αμύμονος, δ 8 'Αμφαφάασκε, β 95 'Αμφιθέει, β 107 'Αναδέξεται, β 101 'Αναίθει, α 23 'Ανάκοσι, γ 110 'Ανάμερος, α 10. γ

118

'Αναπλώσας, β 60 'Αναπτύξαιμι, δ 51 'Αναστήναι, δ 112 'Αναύρω, β 81 'Ανδήρου, δ 102 'Ανέδυσαν, β 114 Άνειρύση, δ 116 'Ανελάζ**ετο, β** 159 'Ανέλαμψεν, δ 103 'Ανεμώνα, γ 5 'Ανενείκατο. Β 20. 130 'Ανεπίλνατο, β 109 'Ανεπτοίησαν, β 23 'Arépas, a 17 'Ανεράστοις, ς 7 Άνέτελλε, β 87 'Ανέτλαν, δ 87 Ανευθεν, β 127 Ανεχάζετο, δ 105 Ανηθον, γ 107 'Ανηπυόντος, β 98 'Ανθεμό**εντας, β 63** Ανθεσι, β 64. 72 'Ανθοδόκον, β 34 Ανίκητον, δ 20 'Ανόρουσε, β 28 'Αντιάσειας, β 146 'Αντιπέρην, β 🕄 Αντυγος, β 88 'Ανύμφο, β 41 Άνωτστοισιν, β 75 'Αοιδὰ, γ 12. 104 Αολλήδην, β 40 'Aoriou, 🗸 37 'Αοσσήσαι, δ 110 'Απαίνυτο, β <del>66</del> 'Απείριτα, δ 4 'Απεμόργυυτο, β 96 Άπεοικότα, β 186 'Απέσσυτο, δ 120 'Aπ-חיווער, β 83 'Αποθύμιον, δ 93 "Αποινα, 🗲 6 'Αποπνείοιτε, γ 4 'Αποπρολιπουσα, 143

Αποτμότερος, δ 11

'Αποφθιμένοιο, γ 45 'Αργαλέοισι, β 132 'Αργύρους, β 58 'Αργύφεος, β 85 'Αρέθοισαν, ζ' 2 'Αρεθοίσα**ς**, γ 10. 78 Αριθμήσειεν, δ 67 'Αροτ**ρ**α, Ερ. 6 "Αροτ**ρον**, β 81 'Αρούντες, δ 37 'Aρούραs, Ep. 5 'Αρπάξας, β 110 "Αρτεμι, δ 31 "Αρχετε, γ 8.13.19. 25. 36.41. 51. 58. **65. 86. 105. 115.** 120 'Αρχιλόχοιο, γ 92 'Ασπασίως, β 26 "Ασπετον, β 124 Ασσον, δ 26 "Αστεα, γ 87 'Αστεμφὲς, δ 113 'Αστρά<del>πτον</del>τε, β 86 "Αστυ, γ 91 'Ασχαλάαν, δ 71 'Αταλδν, β 78 'Ατὰρ, β 69 'Αταρπον, β 134 'Ατέρμυνα, γ 111 'Ατερπès, 6 114 'Ατίτηλε, β 12 'Ατρείδαν, γ 80 'Ατρεκέων, β 5 'Ατρύτοισιν, δ 69 Αὐδην, Β 20 'Αῦτμὴν, β 92 Αὐλοῦ, β 97 Αυσονικᾶς, γ 101 Abris, 8 89. 112 Αὐτοκασιγνήτω, ß 118  $A\dot{\nu}\chi\dot{\epsilon}\nu$ , β 100. Ep. "Αφαρ, β 109 'Αφίκετο, δ 99 'Αφρογένεια, β 7 Ι 'Appobleau, y 85

'Αχέεσσιν, δ 67 'Αχέοισα, δ 2 'Αχθεται, δ 53 'Αχραντον, β 73

Bαθεῖαν, δ 37 Βαθείης, δ 103 Βαθυπλοκάμοισι, 101 Βαθυφύλλφ, ε 11 Βαρύδουπος, β 116 Βάτραχον, γ 113 Βέβαπται, α 29 Βελέεσσι, β 75 Βίη, δ 95 Βιήσατο, δ 114 Βιστονίαις, γ 18 Βίωνα, γ 2 Blovos, y 45 Βλαφθείς, δ 76 Βλεφάροισιν, β 3 Βλεφάρων, δ 57 Bλέψas, Ep. 5 Bóas, γ 64 Boéois, \$ 121 Βοηλάτω, Ερ. 1 Bokotides, y 89 Βωκολιάσδεν, γ 127 Βωκολιασταί, γ 94 Βώλον, δ 37 Βώτας, γ 82

Γαλάτεια, γ 59 Γάμιον, β 120 reitoros, 7 1 Γελάη, α 26 Γενείου, δ 117 Γένοιτο, δ 124 Γέντο, γ 29 Γέρας, α 3. β 15 Γέρβον, δ 107 Γεραίρων, γ 103 Γέρων, δ 113 Γῆρυν, γ 16 Γλάγοs, γ 33Γλαυκ**άν**, ε IΓλαυκής, β 140 Γλαυκοίς, γ 42 Γλαυκίων, β 3 Γοάασθαι, δ 83 Todeι, γ 88 Γοάοισ $\theta$ ε,  $\gamma$  3 Γοάοντι, γ 24 Γοεροίς, γ 15 Torées, 87. Γριπεύς, ε 9

Δ Δαίδαλα, β 43 Δαιμονίη, δ 62

Δαίμον, δ 125 Δακρύεις, γ 76 Δακρύοισι, δ 59 Δακρύων, δ 40 Δακρυχέων, γ 122 Δαμάσσαι, β 76 **Δάσας, α 24** Δεδεγμένος, δ 96 Δείδιθι,. β 150 Δείκνυε, β 100 Δειμαίνεις, β 133. δ **92** Δειμαίνοι, γ 57 Δελφls, β 113 Δέμας, β 79  $\Delta \epsilon \nu \delta \rho \epsilon \alpha$ ,  $\gamma$  32.  $\epsilon$  6 Δέξεται, β 154 Δέρην, β 94 Δεσμῷ, β 4 Δεύοι, β 124 Δεύδατον, δ 65 Δεῦτ', β 102 Δήγε, δ 71 Δήΐον, δ 109 Δημήτηρ, δ 75 Δηοῦς, Ep. 4 Δηρδν, β 18. 72 Δήτι, β 142 Διατμήσσ€ι, β 81 Διδάγματα, ς 7 Διέπρεπεν, β71 Διέρχεαι, β 132 Δινήεντος, β 55 Δοιàs, β 8 Δόλιον, α 11 Δολιχόν, β 122 Δόμοισι, β 6 Δονάκ€σσι, γ 55 Δούναι, γ 119 Δραπετίδας, α 3 Δρέπτον, β 69 Δριμύλα, α 8 Δυνάμην, δ 19 Δύνατ', δ 112 Δύναται, β 76 Δυσάμμορος, β 142. Ծ 89 Δυσμέ**νεων, δ7**7 Δύσμαρος, δ 8 Δυσπαθέοντος, δ.84 Δύστηνος, δ 17.89 Δυστοκέσασα, δ 87 Δώμασι, δ 79 Δωρίδος, γ 103 Δώριον, γ 1. 129 Δώριος, γ 18  $\Delta \omega \rho ls$ ,  $\gamma 12$ Δῶρον, β 39 .

Ε 'Εαροτροφέων, β 67 'Έβλεπεν, γ 62

'Εβώστρει, α Ι 'Εγγύθεν, β 151 'Εγλυκάνθη, 117 'Εδέρκετο, β 99 Έδίαινεν, δ 59 Έδιδάξαο, γ 102 ~Eðva, 🖔 3 Έῦωδη, β 135 'Εθείρην, β 68 Έθρεψε, β 155 Είδομαι, β 151 Elκελos, a 7 Εϊκτο, δ 110 Είλεῖτο, δ 104 Είναλίαισι, γ 37 'Εκώκυον, γ 49 'Ελαφρίζεσκε, β 126 Έλάχαινε, δ 96 'Ελεαίρω, δ 72 Έμελπε, γ 81 Έμίσεε, 5 5 Έμπεδον, δ 115 'Εμπεπύκασται, α 15 Έμπλεος, δ 16 Έμύρατο, γ 91 'Ενδαπίη, β 11 Ένδοθι, α 20 'Ενέηκε, β 153 Ένερθε, β 129 'Ενικνώσσουσα, β 6 'Ενιφέρβεται, β 80 Ένναετήρες, β 119 'Ενναίουσιν, δ 36 'Εννοσίγαιος, β 39. 116. 145 'Ενόμευε, γ 82 'Εντύναιτο, β 30 Έντυνον, β 160 'Εξανέτελλεν, β 58 'Εξαπατήσαι, β 78 Έξαπίνης, δ 103 'Eoî, a 19 Έολπα, δ 55. 80 Έπαιξεν, γ 128 'Επαρκέσαι, δ 25 'Επαφρίζη, ε 5 'Επαφώμενος, β 50 'Επέβησαν, δ 33 'Επεδίζεθ', β 28 'Επεμαίνατο, 🤈 2  $E\pi i\beta as, \beta 113$ 'Επιβόσκεται, β 82 'Επιγνώμων, δ 70

'Επιδεύεται, β 107

'Επίδρομος, β 133

'Επιστρέψας, β 100

'Επιφλέξη, δ 109

Έπλεο, β 131

Έπλησας, γ 75

'Επταπόρφ, β 5 Ι

'Επτοίησαν, δ 122

 $^{\prime}$ E $\pi$ ive,  $\gamma$  77

Έπτοίησε, δ 91 Έραζε, β 66 'Εραννά, γ 90 Έράσμιος, γ 20 Έρδοι, δ 93 'Ερεθίζομαι, ε 2 'Ερείσαι, γ 56 Έρείσας, δ 101 'Ερ€τμὰ, β 139 Eρευθos, δ 2 Έρημαίαισι, γ 64 'Εριδμαίνουσαι, β 69 'Εριννύος, δ 14 Έριψε, γ 32 Έρκος, δ 100 'Ερμείης, β 56 'Ερόεντα, γ 67 Έρπυλλον, β 66 Έρρευσε, γ 33 'Ερύει, β 83 Έρυσθαι, β 73 'Εσήλυθον, β 63 Εσκε, 8 16 'Εσμύχετ', ς 4 Έσπειρεν, Ερ. 4 'Εσπομένη, β 143 'Εστιχόωντο, β 115 Evéavos, 875 Εὐθαλὲς, γ 107 Εὐκαμπὲς, β 81 Εύμίτροιο, δ 98 Εύπατερείας, β 29 Εὐπλόκαμον, α 12 'Εΰπνοον, β 65 Εὐρυδίκειαν, γ 131 Εὐρύκερως, β 149 Εὐρυσθῆα, δ 123 Eὐρω $\pi$ είη,  $\beta$  7. 15. 37. 62. 93. 99. 125 'Εφεζομένη, β 121 Έφελκομένην, β 124 'Εφέπω, β 144 'Εφήμεναι, β 115 'Εφίζανε, β 108 'Εφίζων, β3 'Εφίπταται, α 16 'Εφοίτων, δ 28 'Εφύπερθε, δ 74

Ζ Ζεύξας, Ερ. **3** Ζηλήμονος, β **77** Ζῆνα, β 76 Ζηνός, β 121. 16**1** 

Η
'Ηγερέθοντο, β **35.**118
"Ηλικας, β 29
"Ημενος, γ 21
'Ημετόμου, β **88** 

Θαλάμοισιν, β 22 Θαλερώτερα, δ 56 Θάμνοις, δ 23 Θάνωμες, γ 110 Θανόντος, γ 95 Θείη, β 50 Θείς, Ερ. 1 Θεόκριτος, γ 100 Θέτιδος, γ 80 Θήβην, δ 36 Θηητόν, β 38 Θίγης, α 29 Θρασὺς, γ 53 Θρηνεῖ, γ 87. 99 Θρήνησεν, γ 39

Ι
'Ιαίνειν, β 72
'Ιάπτεις, δ 1
'Ίδε, β 26
'Ίπέσθαι, β 90
"Ίλαος, β 146
'Ίμεν, δ 26
'Ίναχὶς, β 44
'Ίποτρόφον, δ 86
'Ίπτάμενος, γ 44
'Ίσθμοῦ, δ 49
'Ίστίον, β 126
'Ἰταμὸν, α 12
'Ἰφικλείης, δ 118
'Ἰὰ, β 44

K Καθεσδόμεναι, γ 48 Kanouty avos, 57 Κάπον, γ 106 Κάππεσ', δ 111 Καππεσέειν, δ 115 Κάρανον, α 12 Καρήνου, β 87 Κάρης, δ 74 Καρτεροί, γ 109 δ 45. Καρτερον, 100 Καταβάs, γ 123 Καταδύναι, δ 102 Κατέθαψαν, δ 35 Κατέθελγε, β 94 Κατέπεφνε, δ 15 Κατεσθίει, δ 23 Mosch.

Ká $\tau\theta$ ave,  $\gamma$  34 Κατιθύνων, β 117. 147 Κατωδύραντο, γ 45 Κατωμαδίην, Ερ. 2 Κεκασμένος, β 57 Κέκλαυται, δ 64 Κέλευθα, β 46. 131 Κηδεμόνων, δ 48 Κηδέων, δ 12 Κήΐον, γ 91 Κηρών, δ 14 Κητείοις, β 115 Κινύρατο, γ 44 Κινύρεται, γ 93 Κιχάνειν, β 112 Κλαρονόμος, γ 103 Κνώσσουσαν, β 23 Κολπώθη, β 125 Κολυμβήν, ζ 8 Κορύμβοις, γ 4 Κοτινηφόρον, ζ 2 Κόχλοισιν, β 120 Κραναήν, δ 38 **Κρίνειαν, β 27** Κρόκου, β 68 Κρονίδη, β 162 Κρύψε, β 79 Κρώσσον, δ 34 Κύκνοι, γ 14 Κῦμα, β 117 Κύμασι, γ 42. ζ 4 Kυρτον, ε 5

Λ Λάβ€, α 28 Λάθαιον, γ 22 Λαμπάς, α 23 Λαρδν, β 92 Λείβεαι, δ 45 Λειμώνα, β 89 Λείρια, β 32 Λελίαστο, δ 118 Λελιημένος, δ 110 Λέσβος, γ 90 Λευκός, α 7 Λέχος, β 39. 160 Λήθειν, δ 80 Λιβύη, β 39 Λίγαινε, γ 127Λιγύ, δ 24 Λιγύν, β 98 Λιγυρώτατε, γ 71 Λίην, δ 49 Λίστρον, δ 101 Λιχμάζεσκε, β 94 Λυγροῦ, δ 73 Λύδαν, ς 2 Λυσιμελής, β 4

Μ Μάθοις, α 6

Μαινομένοισι, δ 28 Máκαρεs, β 27 Μακέλην, δ 94. 108 Μαλακφ, β 4 Μαλάχαι, γ 106 Μανυτάς, α 3 Martis, δ 124 Μάρμαιρε, β 85 Μαρμαίροντα, β 43 Μεγάθυμος, δ 111 Μεδέων, β 145 Μειδιόωσα, β 108 Μειλίχιον, β 97 Μείλιχος, β 105 Μελάγχλαινοι, γ 27 Μέλη, γ 72 Μέλι, α 9. γ 33 Μέλιγμα, γ 56. 93 Mελικτάs, γ7Μελίσδεαι, γ 126 Μελίσδεις, γ 125 Μελίσδεο, γ 61 Μέλιτος, β 3. γ 35 Μέλλεσκον, β 109 Μέλπει, γ 20 Μεμαὼς, δ 106  $M \in \mu \eta \nu \eta$ ,  $\epsilon 5$ Μέμνονος, γ 44 Μενέλαον, γ 80 Μέσσω, β 85 Μετάμειβε, β 52 Μεταστρεφθείσα, 111 Μετέννεπε, β 101 Μετέπειτα, δ 58 Μετηύδα, δ 61 Μετρήσασθαι, β 153 Μετάπφ, β 85 Μήλων, 8 56 Μήνας, δ 84 Μικκύλα, α 13 Μιτυλάνα, γ 93 Μνησαμένη, δ 58 Moλπα, γ 130Μόρσιμον, β 14 Μοχθίζει, δ 44 Μοχθίζουσαν, δ 70  $M \delta \chi \theta \omega \nu$ ,  $\delta 43$ Μυγδονίου, β 98 Μυκάσατο, β 97 Μύρατο, γ 37. 90 Μύρεσθαι, γ 74

Ν Νάρκισσον, β 65 Ναυτιλίην, β 144 Νεμεσητόν, δ 83 Νήγρετον, γ 111 Νηδυιόφιν, δ 78 Νήδυμος, δ 120

Μύροντο, γ 27

Mώσας,  $\gamma$  103

Νηπιάχοντας, δ 22 Νηχομένη, β 47 Νομεύει, γ 64 Νυόν, δ 61 Νώμασκεν, δ 108

Ε Εανθοῖο, β 68 Εανθόχροον, β 84 Εείνη, β 24 Ευγκάτθανε, γ 66

'Οδεύη, ζ΄ 1 'Οδμή, β 91 'Οδύρεται, γ 30. δ 21 'Οδυσσεὺs, γ 12**3** Ολαγρίσιν, γ 17 Oία $\pi$ ερ, β71 Οΐδμα, β 150 'Οϊζυρώτατα, δ 54 Οΐμοι, β 142 Οίχεται, δ 88 'Ολέθρφ, γ 31 'Ολοδν, δ 106 'Ολοφύρομαι, δ 72 Όμηλικές, β 102 "Ομηρος, γ 72 'Ομιλαδδν, **β 3**5 'Ομοίης, δ 33 Όνειρα, δ 122 Ονειροι, β 23 <sup>\*</sup>Ονειρον, β 1.17.27 Ονειρος, δ 91 'Ονείρων, β 5 Όπιδα, δ 117  $O\pi \iota \sigma \theta \epsilon$ ,  $\delta$  105 "Οπλα, α 28 'Ορθὸs, δ 112 <sup>\*</sup>Ορνιθες, γ 50 'Ορφεὺς, γ 18, 123 'Οστέα, δ 34 Oύλos, Ep. 2 Οδνεκεν, δ 73 Οφελον, δ 29 'Οφρα, β 102 'Οψὲ, β 20 Οψιν, δ 92

Π Παγαῖς, γ 77 Παγασίδος, γ 78 Παίσδει, α 11 Παλίγκοτον, δ 92 Παλίσσυτον, γ 131 Παλλομένη, β 17 Πάμπαν, δ 80 Πᾶνα, γ 81 Πανάποτμος, δ 51 Παννυχίη, δ 123 Πάπταινεν, δ 109 Παπταίνω, ε 6

Παραστάς, δ 47 Παραυτίκα, δ 121 Παρεκτελέσειε,δ 125 Πεδάα, β 4 Πένθιμα, γ 5 Πένθιμον, γ 15  $\Pi \epsilon \pi \lambda os$ ,  $\beta$  125 Πεπταμένοισιν, β 19 Πεπυκασμένος, γ 112  $\Pi \epsilon \rho \eta \nu$ ,  $\delta 49$ Περιίσχετο, β 11 Περικαλλέος, β 62 Περικλυτόν, β 42 Περίσαμος, α 6 Περίσκεπε, β 61 Πετάλοισι, γ 7 Πέτηλα, β 67 Πευκαλίμης, δ 63  $\Pi$ ηρην, Ep. 2 Πίνδαρον, γ 89 Πίπτεσκε, β 67  $\Pi i \sigma \alpha \nu, \zeta 1$  $\Pi l \tau v s$ ,  $\epsilon 8$ Πιτυώδεος, δ 49 Πλάζομαι, β 144 Πλάνα, α 29 Πλανήση, α 25 Πλάνοs, € 10 Πλησον, Ερ. 5 Πλουτέος, γ 125 Πολυκλαύστοισι, 74 Πολύφορτον, β 83 Πόντιον, β 150 Πόρεν, β 40. δ 13 Πόρτιος, β 51 Πόσει, 8 53 Ποτάγει, ε 3 Ποτέδραμε, γ 117 Ποτήσεαι, β 141 Πότνια, δ 24  $\Pi \rho \partial \nu$ ,  $\gamma$  72

Πρέμνοις, γ 48  $\Pi \rho (\eta \pi o \iota, \gamma 27)$ Προτηλε,  $\beta$  21 Προκέλευθον, β 147 Προπάροιθεν, β 93. δ 107 Προσέοικε, β 106 Προσεφώνεεν, β 149 Πτερύγων, β 59 Πτερόεις, α 16 Πτύχας, β 123 Πυκινώτερα, δ 82 Πυλάρταο, δ 86 Πυροφόρον, Εp. 4 Πύρρης, δ 52 Πυρσοῖο, β 70

P
'Pà, β 142
'Pάβδον, Ep. 1
'Ρεέθροις, γ 74
'Ρόδα, γ 5
'Ρόδος, β 70
'Ρόος, β 53

Σ Σακέσπαλος, δ 118 Σᾶμα, γ 4**4** Σατυρίσκον, 5 4 Σάτυρος, ς 2. 3 Σατύρω, ς 2 **Σέλινα, γ 107** Σικελικά, γ 128 Σίμβλων, γ. 33 Σιωπη, γ 30 Σκηπτοῦχοι, β 157 Στείχουσι, β 138 Στενάχουσα, δ 60 Στέργειν, δ 78 Στοναχεύντι, γ 28 Στυγνοίσιν, γ 4 Συνάθυρεν, β 30

Συνομαίμονος, δ 52 Σύριγγας, γ 83 Σύριγγι, γ 52 Συρίσδων, γ 133 Σχεδόν, δ 86 Σχέτλιος, δ 13

Ταλαεργόν, Ερ. 3 Ταλάροιο, β 55. 61 Τάλαρον, β 34. 37 Τάλαρος, β 62 Tavaoîs,  $\beta$  120 Ταράσσει, ε 13 Τάρβος, δ 26 Ταρσοίs, β 61 Ταρσδν, β 60 Τάρταρον, γ 123 Τερπώμεθα, β 103 Τηλεθάοντος, δ 97 Τηλόθι, β 92 Τηλυγέτη, δ 79 Tημος, β 6 Τίεσκον, δ 9 Τίρυνθα, δ 38 Τιτρώσκει, α 21 Τόξα, Ερ. 1 Τρέποιτο, δ 123 Τρίτωνες, β 119 Τυνδαρέοιο, γ 79

Υ
Υάκινθον, β 65
Υπαρ, β 17
Υπέδεκτο, β 26
Υπερθεν, β 129
Υπνώουσα, β 24
Υπογλαύσσεσκε, β 86
Υποδμηθείς, β 75.
83
Υποτροχάει, ζ 5

Φαανθείς, β 89
Φάανθεν, β 33
Φάεα, β 4
Φαέεσσιν, δ 9
Φαίδιμος, δ 4. 121
Φαιδρύνοιτο, β 31
Φαρέτριον, α 20
Φάσματ, β 21
Φιλοθρηνης, δ 66
Φοίνικος, β 7
Φῶτες, β 49

Χ Χαρίζομαι, α 28 Χείλεα, α 27. β 61. γ 31. 54 Χελιδόνες, γ 47 Χελιδών, γ 39 Χερύδρια, α 13 Χλαίνης, δ 98 Χλωρὰ, γ 107 Χόλον, β 77 Χρύσειον, δ 34 Χρώτα, α 7

Ψ Ψαμάθοισιν, γ 63 Ψαῦσαι, β 91

Ω
'Ωδὰν, γ 15. 119
'Ωδε, δ 1. 6. 7. 61
'Ωκλασε, β 99
'Ωκύαλος, β 60
'Ωκὺς, β 110
'Ωλκα, β 81
'Ωμοισι, β 125
'Ωνεμος, ε 1. 8
'Ωρεσι, γ 132
'Ωσεὶ, β 60

### IN MOSCHI

### EPITAPHIUM BIONIS

L.C. VALCKENARI COMMENTARIUS CARMINI HUIC POST F. URSINI VIRGILIUM ILLUSTRATUM EDITO SUBJUNCTUS.

Moschi versiculos aliquot, in editionibus Vulcanii, Heinsii, et Davidis Whitfordi, prætermissos, in sedem restitui legitimam, e qua male fuerant ejecti: sunt autem sex illi, qui nonagesimum tertium proxime sequuntur. Equidem miror, qui tandem criticis potuerit in mentem venire, sex istos versus esse Marci Musuri, ad codicis Aldini lacunam supplendam ab homine poetico scienter edolatos: Movoovpov nomen in editione sua versui 94. adposuerat Fulvius Ursinus. Res est exploratæ veritatis, a Musuro fuisse repertos in codice vetusto: hoc monuit Jos. Scaliger, Emend. in Moschum, p. 231. esse autem veros Moschi filios, idem ille judicavit, a cujus opinione hac in re dissentire non debuerant. Poterunt humaniorum literarum studiosi sex istos Moschi versus comparare cum Ecloga Theocriti septima, quam omnium Reginam vere nuncupabat Daniel Heinsius; præsertim cum v. 37. et seqq. ac eadem opera Theocriti versum, qui istos proxime antecedit, integrare, pro, ξυνά γάρ δδός, ξυνά δè καὶ άως, legendo:

'Αλλ' άγε δη, (ξυνά γάρ όδδς, ξυνά δε και φδά,)
Βωκολιασδώμεσθα.

Apollonius Rhodius iii. 137.

Ευνή γαρ χρειώ, ξυνοί δέ τε μῦθοι ξασιν Πασιν δμώς.

Qui carmen Moschi, prouti fuit renovatum, legerunt, mirabuntur forte nonnulli, quamobrem toties receptis lectionibus novas substituerim; et hanc pæne nimiam licentiam dictitabunt, ubi cognoverint, nullo scripto codice instructum hoc tamen facinus me perpetrasse: sed hi velim cogitent, pleraque aut leviora esse, aut ita certe in

melius mutata, ut in illis codicum consensus non adeo videretur hæc in usum adolescentum evulganti nunc quidem exspectandus. Doricæ dictionum formæ frequenter fuerant in hoc Moschi carmine obliteratæ: eas, ubi pudenter illud fieri poterat. revocavi. Noveram, hæc non esse ad vetustissimæ linguæ normam exigenda, et Moscho placuisse Doricam, ad Ionismum in nonnullis inclinantem, scribendi consuetudinem: idcirco tantum formas adoptavi Doricas, quas e similium comparatione liquido constaret a Syracusano poeta posi-Quis enim, hujus partis paulo studiosior, absonam toleraret priorum et Heinsianæ editionis in uno carmine et in iisdem# sæpe dictionibus inconstantiam? dederat Heinsius, τέθνηκε, v. 7 et 11. τέθνακε, v. 12. 35. | της 'Αρεθούσης, v. 10. τας 'Αρεθούσας, ν. 78. | σῆμα, ν. 68. σᾶμα, ν. 44. φιλήματα, v. 67. φιλάματα, v. 84. etc. | ήδσι, v. 37. ἀδσι, v. 129. | Κούραις, v. 17. . κώρα, ν. 126. | βούτα, ν. 66. βώτας, ν. 82. | (Μοισων, ν. 95.) Μοισαν, ν. 66. | Φορμίζοντι, v. 131. μελίσδεο, v. 61. etc. Hæc, et similia, quæ facillime poterant e comparatione, paulo consideratius instituta, et ad aurium judicium exacta, refici, nihil crat causæ cur perverse scripta reponerentur. Satis memineram eorum, quæ Gellius N. A. xiii. c. 20. acute disputavit, 'diversis in locis urbes et urbis dixisse Virgilium, arbitrio consilioque usum auris;' Homerum autem, cum dixerit ψηρας, alibi posuisse ψαρών, ut obsecundaret soni jucunditati: sed putabam, horum similiumque rationem ab istis Moschi non parum esse disparatam. Ferme tricies formæ communes fuerunt in hoc carmine mutatæ: in quinque vel sex dictionibus præiverat David Whitfordus: nonnullas sciens intactas reliqui; quoniam

nihil in illis sine libris veteribus videbatur novandum. Præterea tres quatuorve correctiones in contextum introduxi. Carminis initio sic fuerat v. 6. vulgatum:

Νῦν ὑάκινθε λάλει τὰ σὰ γράμματα, καὶ πλέον αἶ αῖ

Λάμβανε σοῖς πετάλοισι. καλὸς τέθνηκε μελικτάς.

Qui veterem historiam copiose tractavit, Salmasius in Plin. Exercit. Moschi locum prætermisit: etiam aliis verbum Λάμβανε hac in sede suspicor displicuisse. Plerique, qui quidem sunt kpirikol, fatebuntur, pristinam restituisse me Moschi scripturam, reponendo  $Bd\mu\beta a\lambda\epsilon$ . De hac correctione propterea minime dubitandum censebam, quod illi potuerim eam approbare, qui, nemine non tribuente, primum tenet in his literis locum. Flos hyacinthus dudum habuerat foliis inscriptos Apollinis gemitus; (neque enim de Ajace cogitavit noster) nunc vero, dum, alter veluti Hyacinthus, Bion male perierat, funestas literas suas eloqui jubetur, et tremulo foliorum motu sæpius repetitum suum edere gemitum, ai, ai:

Νῦν ὑάκινθε λάλει τὰ σὰ γράμματα, καὶ πλέον αἶ αἴ

Βάμβαλε σοῖς πετάλοισι· καλὸς τέθνακε μελικτάς.

Eleganter hyacinthum dixerat Euphorion γεγραμμένα κωκύουσαν, in eo loco, quem, e Porphyrio citatum ab Eustathio ad II. B. p. 216. v. 12. conservavit Schol. Theocr. ad Eid. x. 28. quemque, Heinsio et Salmasio minime intellectum, enodavit Tib. Hemsterhusius, ad Lucian. t. i. p. 240. et 241. Duplex innotuit verbi forma: Hesychius :  $Ba\mu\beta\dot{a}\lambda\lambda\epsilon\omega$ , (sic legendum,)  $\tau\rho\dot{\epsilon}$ μειν, ψοφείν τοίς χείλεσι. Altera, Βαμβαίνειν, quoniam fuerat ab Homero usurpata, notior fuit grammaticis, ponitur autem Βαμβαίνειν titubandi significatu: sicuti 'titubare' de gressu dicitur et de lingua, ita et Βαμβαίνειν· inter alia redditur ab etymologo, ἀνάρθρως λέγειν quæ interpretatio, si spectes originem, congruit etiam verbo λαλείν et venuste Moschus, λάλει et βάμβαλε, de hyacinthi foliis in uno loco posuerat. Propter Ursini librum attingam, qui poterat alias omitti, Bionis locum, e Fragm. Eid. iv. hoc modo corrigendum:

\*Ην μεν γαρ βροτον άλλον ή αθανάτων τινα μέλπω,

Βαμβαίνει μευ γλώσσα, καὶ ώς πάρος οὐκ ἔτ' ἀείδει.

Quæ sequuntur, sunt pervenusta: sed in

istis, quæ posui, vulgari solet ἀθάνατον, et Καμβαίνει. Æmilius Portus magno nisu conatur ostendere in suo Diction. Dor. Καμβαίνειν verbum esse Græcum: de Porto, qui erat ab ea parte, qua judicamus, non paratissimus, minus illud est mirandum, quando Vulcanius, Grotius et Heinsius in locum Moschi receperunt dictionem minime Græcam; quamque dudum emendate scriptam exhibuerat Henr. Stephanus, in Thes. Gr. L. t. i. p. 632. quid genuinum sit, ubi lectionem utramque memorat, non decernit Ezechiel Spanhemius, ad Callim. p. 198. In editione renovata operis Ursiniani reperietur Βαμβαίνει, in Moschi versu, ad Virgil. Eclog. vi. 3. versum Ursinus scripserat  $\kappa \alpha \mu \beta \alpha i \nu \epsilon i$  olim literam  $\kappa$  in  $\beta$ transmutaveram: nollem factum: nam Baußalves introduxerunt in hanc editionem. ubi error Ursini non fuerat corrigendus. In Eidyllii nostri versu 30. unam literam addendo, Moschi sententiam arbitror fuisse restitutam :

'Αχώ δ' εν πετρησιν όδύρεται, όττι σιωπης, Κούκ ετι μιμείται τὰ σὰ χείλεα

Quoniam mortui Bionis vocem non posset amplius imitari, idcirco lugebat Echo: antea legebatur, δττι σιωπή. Whitfordus interpretabatur:

Et quoniam muta est in montibus ingemit Echo.

Versum 40. intactum reliqui:

'Αλκυόνος δ' οὐ τόσσον ἐπ' ἄλγεσιν ἴσχετο Κῆϋξ.

quem Bonaventura Vulcanius Latine converterat

Nec tantum Halcyones tetigere Ceyca dolores.

Quæ posuit Whitfordus, historiæ, minus autem versui nostro conveniunt. Nemo poetarum veterum paulo diligentior negabit, Ceyca Græce dici potuisse 'Αλκυόνος έπ' ἄλγεσιν Ισχεσθαι· verumtamen, huic loco laχε multo esse accommodatius, non distitebitur, qui vicinos versus propius consideraverit: in illis occurrunt verba, μύρατο, άεισε; θρήνησε commode successit laxe hoc primum in loxe, deinde, ut versus suppleretur hiatus, ab homine non indocto mutatum, degeneravit in τσχετο. Qui Hesychium tractarunt, haud ignorant, ἴσχε et ἴαχε frequenter a librariis fuisse commutata. Scripserat itaque, mea certe sententia, Moschus:

'Αλκυόνος δ' οὐ τόσσον ἐπ' ἄλγεσιν ἴαχε Κῆϋξ. Ovidius Metam. xi. v. 544.

Halcyone Ceyca movet; Ceycis in ore Nulla nisi Halcyone est.

v. 562. Plurima nantis in ore Halcyone conjux: illam meminitque refertque.

Ob eamdem rationem, quæ me præcipue movit ad illud loxero corrigendum, moribus et doctrina minime vulgari insignis adolescens, qui hic nobiscum sacra tractat Musarum, ingeniose versum hujus carminis quartum emendavit; sed ipsius verbis acutissimum inventum doctis explicari melius erit. Versus 59. sic vulgabatur:

Κλαίει καὶ Γαλάτεια τὸ σὸν μέλος, αν ποκ' ἔτερπες.

Sensum arbitror me planum effecisse, scribendo:

Κλαίει και Γαλάτεια, το σον μέλος αν ποκ έτερπεν.

De versibus 28. 113. 114. quid sentiam, et quo modo dictiones quasdam, præter cas quas indicavi, hoc in carmine tentari posse suspicer, privatim indicare malo. e lectionibus editionis Fulvii Ursini recepi in v. 90. Illa, præter alia, v. 3. γοάοισα, et v. 98. pro xées exhibet pées quæ non improbem, si veterum librorum firmarentur auctoritate. πολυκλαύτοισι legitur v. 74. in eadem editione, pro πολυκλαύστοισι quod qui mutandum censuerit in πολυκλύeroici, a meo judicio non dissidebit. Sed majoris est ponderis, et profecto venustum, quod mecum communicavit Adrianus Heringa, in versu 90. ubi memoratur  $\Lambda \epsilon \sigma \beta \delta s$ έρυμνά· sibi videri legendum:

Οὐ τόσον 'Αλκαίφ πέρι μύρατο Λέσβος έραντά.

Eam in rem egregii sunt versus e Phanoclis Elegia, apud Stobæum Floril. p. 400.

#### v. 5. sic de Lesbo loquentis:

Έκ κείνου μολπαί τε καὶ ίμερτη κιθαριστὺς Νῆσον ἔχει· πασέων τ' ἐστὶν ἀοιδοτάτη.

Quæ versum hujus carminis ultimum insidebat, menda tamen videbatur tollenda: neque enim facile quis mihi persuaserit, scribere potuisse Moschum:

#### Εί δέ τι κήγων Συρίσδεν δυνάμην.

Illud extra controversiam erat positum, posse Moschum scienter ouplover artem Musicam supra fatebatur a Bione se didicisse, et accepisse veluti hæreditate traditam, v. 101.

Αὐσονικᾶς ὀδύνας μέλπω μέλος, οὐ ξένος 
¿δᾶς

Βωκολικας, άλλ', αν τ' εδιδάξαο σείο μα-

Κλαρονόμος, μώσας τας Δωρίδος άμμε γεραίρων.

Αλλοις μέν τεον δλβον, έμοι δ' ἀπέλειψας ἀοιδάν.

ita legendum puto pro Κλαρονόμως. Hæc qui scripserat, in ultimo versu canere non potuit:

#### Εί δέ τι κήγων Συρίσδεν δυνάμαν,

sed poterat merito dubitare, si descensus illuc pateret, utrum carmina sua quidquam essent apud Inferum Jovem valitura. Posuerat itaque:

Εὶ δέ τι κηγών Συρίσδων δυνάμαν, παρά Πλουτέϊ κάυτδς άειδον.

Nota sunt bene ominata principis poetæ verba, Æn. ix. v. 446.

Si quid mea carmina possunt, Nulla dies unquam memori vos eximet ævo.

|   | • |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
| · |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | • |   |

# ΛΕΞΙΚΟΝ ΔΩΡΙΚΟΝ

### ΕΛΛΗΝΟΡΡΩΜΑΙΚΟΝ,

HOC EST

## DICTIONARIUM DORICUM

# GRÆCOLATINUM,

QUOD TOTIUS THEOCRITI, MOSCHI SYRACUSANI, BIONIS SMYRNÆI, ET SIMMIÆ RHODII

VARIORUM OPUSCULORUM ACCURATAM ET PIDELEM INTERPRETATIONEM CONTINET, CUM VERBORUM ET LOCUTIONUM IN HIS OBSERVATU DIGNARUM DESCRIPTIONE, QUE DORICE LINGUE PROPRIETATES, ET REGULAS SUPRA NOMINATORUM POETA-RUM EXEMPLIS ILLUSTRATAS, ET CONFIRMATAS DEMONSTRAT.

A M. ÆMILIO PORTO.

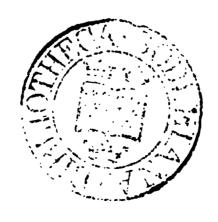

.

•

.

### M. ÆMILII PORTI

## LEXICON DORICUM.

A PRO E Dorice sæpe usurpatur. Ut, alκα, pro Poetico είκε, quod communiter dicitur el av. Theoc. Idyll. i. 4. et 5. Αϊκα τῆνος ἔλη κεραὸν τράγον, αἶγα τὸ λαψη. Αίκα δ' αίγα λάβη τήνος γέρας, ές τὲ καταρρεί. Et 9. Αίκα ται μῶσαι τὰν οίιδα δώρον άγωνται. Et 10. ai dé n' αρέσκη. Et 23. αι δέ κ' αείσης. πόκα pro ποτέ, 24.66. Πᾶ ποκ' ἄο' **Τοθ δκα Δάφνις ἐτάκετο; πᾶ πόκα Νύμ**φαι; pro communibus verbis, Πη ποτ' ἄρ' **ήθ' ότε Δάφνις ἐτήκετο; πῆ ποτε Νύμφαι;** Idem Idyll. ii. 100. Κήπει κά νιν έόντα μάθοις μόνον, ἄσυχα νεῦσον, ' et quum ipsum esse videris solum, tacite nuta:' [id est, eum tacito, vel occulto nutu ad te voca.] Hic το κα pro κε positum. 159. αίδ' ἔτι κημέ, 'si vero præterea me quoque.' Idyll. iii. 27. Ki ka, pro kal et κε, εί αν. Idyll. v. 69. μητ' ων τύγα τοῦτον ὀνάσσης, 'neque etiam tu hunc juveris,' vel juves. 71. μητ' ων τύγα τώδε χαρίξη, 'neque etiam tu isti gratificeris.' 98.  $\delta\pi\pi\delta\kappa\alpha$ , pro  $\delta\pi\pi\delta\tau\epsilon$ , quan-Idyll. xi. 42.  $\Delta\mu$ e, pro  $\epsilon\mu$ e, me. 60. αὐτόγα, pro αὐτόγε, vide suo loco. Idyll. xv. 84. θαητός, pro θεητός, hocque pro  $\theta \in \alpha \tau ds$ , vide suo loco. Idyll. xxiv. **64.** τόκα, pro τότε.

A in E Æolice mutatum. Consule Magnum Etymologicum p. 537. 18. in voce Κρείσσων, quam έκ του Κράσσων formatam docet, κατ' Αἰολικὴν τροπὴν τοῦ α εἰς ε. Sic etiam fortasse apud Theocritum Idyll. xv. 4. αδέματος έκ τοῦ αδάμαστος factum, sublato  $\sigma$   $\mu \epsilon \tau \rho \sigma \nu \chi \alpha \rho \nu \nu$ , et a in  $\epsilon$  mutato. Vide E pro a Æolice positum. Vide et 'Αδέματος. Eodem modo et σκιερός, umbrosus, opacus, ex σκιαρδε, Æolice mutatum videtur. Quod patet ex ipso primitivo vocabulo σκια, as, ή, umbra. Theocritus Idyll. xviii. 44. et 46. Sic etiam a communi βάλλω deductum videtur inusitatum βέλλω, quod Æolice factum (unde medium perfectum βέβολα, ut a στέλλω, ἔστολα,) hinc βέλος, et βελόνη,

de quibus Lexica. Eustathius, Βέλεμνων, και βέλος, παρά το βέλλειν δοκοῦσιν ἔχεων το ε. Idem, Βέλος ἐκ τοῦ βέλλω ἀβρήτου θέματος δοκεί ἔχειν το ε.

A longum, pro communi  $\eta$ , in articulispræpositivis et subjunctivis Dorice positum. Theocritus Idyll. i. 1. et 2. 'A86 τι τὸ ψιθύρισμα, καὶ ὰ πίτυς αίπόλε τήνα, \*Α ποτί ταις παγαίσι μελίσδεται. Hic videmus articulum præpositivum à, Dor. pro comm. ή positum, et a articulum subjunctivum pro com. 4. Idem eodem Idyll. 6. & χίμαρος, pro ή χίμαρος. idem 9. αίκα ται μώσαι ταν οίίδα δώρον άγωνται. Hic ταν pro την positum. Et 11. το δε τὰν δῖν δστερον ἀξεῖς. Idem eodem Idyll. 20. Και τας βωκολικάς έπι το πλέον ικέο μώσας. τας, pro της, ut Idyll. ii. 60. 21. τὰν πτελέαν, pro τὴν πτελέαν. 26. Α δύ ξχοισ έρίφως, pro Η δύ ξχουσ έρίφους. Et 40. ἐφ' ξ, pro ἐφ' ξ. Et 47. Tau, pro thu, hoc vero pro hu. Et 48. et 49. α μέν, α δέ, pro ή μέν, ή δέ. 49. ταν, pro τήν. 62. ταν γαρ αοιδάν, pro την αοιδήν. 82. άδε, pro ήδε, τουτέστιν αθτη, i. hæc. 100. Τάν, pro τήν, hocque pro ταύ-Typ, hanc, &c.

A longum, pro communi  $\eta$ , in principio nominum tam adjectivorum, quam substantivorum, Dorice positum. Theocritus Idyll. i. 1. et 2. 'Αδύ τι τὸ ψιθύρισμα, και à πίτυς αίπόλε τήνα, \*Α ποτί ταις παγαίσι μελίσδεται· άδὺ δὲ καὶ τύ. Hic τὸ άδὺ positum Dor. pro com. ἡδὸ, et παγαῖσι, pro πηγαίς. Idem 7. Αδιον & ποιμάν. Ετ 27. άδει καρφ, pro ήδει κηρφ. Et 44. äβas, pro ηβης. 83. κράναν, pro κρήνην. 95. άδεια, pro ήδεια. 101. θνατοίσιν, pro θνητοίσιν. 102. άλιος, pro ήλιος. 124. νασον, pro νησον. 125. σαμα, pro σημα. 145. άδιον, pro ήδιον. 148. άδειαν, pro ήδείαν. 150. Κράναισι, pro κρήναισι. Idyll. ii. 31. άμετέρησι, pro ἡμετέρησι. 45.  $\Theta a \sigma \epsilon a$ , pro  $\Theta \eta \sigma \epsilon a$ , Theseum. 86. άματα, pro ήματα. 100. ἄσυχα, pro ήσυχα. 134. Αφαίστοιο, pro Ηφαίστου. Idyll.

iii, 49. ζαλωτός, pro ζηλωτός. Idyll. iv. 21. δαμόται, pro δημόται. 22. δαμος, pro δημος. &c.

A longum, pro communi  $\eta$ , in mediis nominibus Dorice positum. Ut καταχές, pro κατηχές, resonans, a κατηχής. Quod compositum ex  $\kappa \alpha \tau \dot{\alpha}$  et  $\bar{\eta} \chi os$ , ov,  $\delta$ ; unde verbum κατηχείν, et κατηχίζειν, de quo vulgata lexica. Theocritus Idyll. i. 7. άδιον & ποιμάν το τεον μέλος, η το καταχές, &c. Idem 15. το μεσαμβρινον, pro το μεσημβρινόν. 101. νεμεσσατά, pro νεμεσσητή. 128. εὐπάκτοιο, pro εὐπήκτου. Idyll. ii. 66. καναφόρος, pro κανηφόρος. 10. et 69. Σελάνα, pro Σελήνη. 94. άλαθέα, pro άληθέα. Idyll. iii. 20. φιλάμασιν, pro φιλήμασω. Idyll. iv. 33. προσαῶον, pro προσηῶον. Idyll. v. 76. αλαθέα, pro άληθέα. 87. άναβον, pro άνηβον. Idyll. vi. 46. ανάσσατοι, pro ανήσσητοι, invicti. Idyll. vii. 44. άλαθεία, pro άληθεία. 134. νεοτμάτοισι, pro νεοτμήτοισι. Idyll. viii. 14. Ισομάτορα, pro Ισομήτορα, &c.

A longum in principio et fine nominum Dorice pro communi  $\eta$  positum. Ut  $\sigma \alpha$ kitas, a, d, pro onkitns, ou, qui in stabulo servatur, et impinguatur; unde apres σηκίται dicuntur agni subrumi, qui materno lacte nutriuntur, ac impinguantur in stabulis. Interpres vero Theocriti tradit sic appellari agnos, qui lactis alimento adhuc indigent, et qui a matrum uberibus abducuntur, et in proprio stabulo separatim a pastoribus aluntur ac impinguantur. Theoc. Idyll. i. 10. ἄρνα τὰ σακίταν λαψη γέρας, 'agnum tu pinguem accipies donum.' Et 44. äβas, pro ήβηs. 83. κρά**ναν**, pro κρήνην. Idyll. ii. 45. λάθας, pro λήθης. Idyll. vi. 1. Δαμοίτας, unde Latinum Damætas, pro communi Δημοίτης. De quo suo loco.

A longum Dorice in medio et fine vocabulorum, pro communi η. Theocrit.
Idyll. i. 101. νεμεσσατά, pro νεμεσσητή.
Idyll. ii. 10. et passim, Σελάνα, pro Σελήνη. Idyll. v. 23. 'Αθαναία, pro Ιοπίοο
'Αθηναία, quod ab 'Αθήνη deductum. Idyll.
vi. 35. γαλάνα, pro γαλήνη.

Α longum, pro communi η, in fine nominum et participiorum. Dorice positum. Theocritus Idyll. i. 7. Αδιον & ποιμάν το τεον μέλος, ή το καταχές, pro ποιμήν, et κατηχές. Et 15. Οὐ θέμις & ποιμάν, το μεσαμβρινον, οὐ θέμις ἄμμιν, pro ποιμήν, μεσημβρινον, et ἡμῖν. Et 20. Καὶ τᾶς βωκολικᾶς ἐπὶ το πλέον ἵκεο μώσας, pro βουκολικῆς, et μούσης. Et 31. ἀγαλλομένα, pro ἀγαλλομένη. 32. γυνὰ, pro γυνή. 33. ἀσκητὰ, pro ἀσκητή. 49. σινομένα, pro σινομένη. 53. καλὰν, pro καλήν. 63. ἀοιδάν, pro ἀοιδήν. 65. et 70. 73. 76. 79. 84. 89. 94. 99. 104. 108. 111. 119. 122. idem

carmen repetitur, ἄρχετε βωκολικᾶς μῶσαι φίλαι, ἄρχετ' ἀοιδᾶς, pro communi, ἄρχετε βουκολικῆς μοῦσαι φίλαι, ἄρχετ' ἀοιδῆς. 65. Αἴτνας, et φωνὰ, pro Αἴτνης, et φωνή. 69. Αἴτνας, pro Αἴτνης. 77. 'Ερμᾶς, pro 'Ερμῆς. 83. κράναν, pro κρήνην. 101. νεμεσσατὰ, pro νεμεσσητή. 105. 'Ιδαν, pro 'Ιδην. 106. 'Αγχίσαν, pro 'Αγχίσην. 112. βώταν, pro βούτην. 116. ὅλαν, pro ὅλην. 125. τὰν Σικελὰν, 'Ελίκας, pro τὴν Σικελὴν, 'Ελίκης, &c.

A longum Dorice, pro communi η, in nominativi, genitivi et accusat. singularis pronominum ultima syllaba. Quod in genere fœmineo tantum habet locum. Theocritus Idyll. i. 1. τήνα, pro com. ἐκείνη, illa. Et 35. αὐτᾶs, pro αὐτῆs, ipsius. Idyll. iv. 29. τήνα, pro ἐκείνη. Idyll. iv. 53. ταύταν, pro ταύτην. 54. αὐτᾶ, pro αὐτή. 59. τήναν, pro ἐκείνην. Idyll. v. 15. τήνας, pro ἐκείνης. idem et 117. Idyll. vi. 30. αὐτᾶs, pro αὐτῆs. Idyll. xiv. 23. ἀπ' αὐτᾶs.

A longum in principio verborum Dorice pro communi  $\eta$  sæpe ponitur. Ut,  $\lambda \alpha \psi \circ \hat{v}$ μαι, η, λαψείται, pro com. λήψομαι, λήψη, λήψεται. Theoc. Idyll. i. 4. αἶγα τὸ λαψῆ, pro com. λήψη. Εt 10. Αρνα τὺ σακίταν λαψή γέρας. 29. μαρύεται, pro μηρύεται. 51.  $\phi \alpha \tau l$ , pro  $\phi \eta \sigma l$ , dicit. 54.  $\gamma \alpha \theta \epsilon \hat{i}$ , pro γηθεῖ, gaudet. 82. τάκεαι, pro lonico τήκεαι, quod communiter τήκη dicitur, liquescis, tabescis. 83. ζατεῦσα, pro ζητοῦσα, quærens. 93. Ανυε bis, pro ήνυε, perficie bat. 112. στάση, pro στήση, stabis, consistes, vel statura sis. 135. θνάσκει, pro θνήσκει, moritur. Theoc. Idyll. ii. 8. βασεθμαι, pro βήσομαι. Iso. 46. λασθήμεν. pro λησθήμεν, hocque pro λησθήμεναι, quod ab infinito aor. 1. pass. λησθηναι deductum. vide Λασθήμεν. 92. ἄνυτο, pro ήνυτο, perficiebatur. 102. ἄγαγε, pro ήγαγε. Idyll. iii. 41. ανυεν, pro ήνυεν. Et 43. αγε, pro ήγε. 47. ἄγαγε, pro ήγαγε, &c.

A longum Dorice positum in medio verborum pro communi  $\eta$ . Theorritus Idyll. i. 66. ετάκετο, pro ετήκετο. 133. κομάσαι, pro κομήσαι. vide suo loco. 150. δοκασεῖς, pro δοκήσεις. 152. σκιρτάσητε, pro σκιρτήσητε. vide Σκιρτασείτε. Idyll. ii. 5. τεθνάκαμες, pro τεθνήκαμεν. 101. ύφάγεο, pro ύφήγεο. videas suo loco. 108. φωνασαι, pro φωνησαι, loqui. 126. εφίλασα, pro εφίλησα. 158. λέλασται, pro λέλησται. Idyll. iii. 19. φιλάσω, pro φιλήσω. Idyll. iv. 28. επάξω, pro επήξω, a πήγνυμι μ. πήξω. 61. ἐνάργει, pro ἐνήργει. 3. singul. imperfecti ab ενεργέω, ω. Idyll. v. 5. Ἐκτάσω. pro εκτήσω, possedisti. 12. ετάκευ, pro έτηκου, tabescebas. 28. νικασείν, pro νικήσειν, vincere. 40. μέμναμαι, pro μέμνημαι, recordor. 69. dvádons, pro dvhodys, juveris.

A

100. λωβάσησθε, pro λωβήσησθε, lædatis. 116. μέμνασαι, pro μέμνησαι, meministi, &c.

A longum Dorice positum in fine verborum communiter  $\eta$  habentium. Theoc. Idyll. i. 60. αρεσαίμαν, pro αρεσαίμην. Εt **82.** Κήφα, pro καὶ ἔφη. 140. ἔβα, pro ἔβη. Idy!l. ii. 108. δυνάμαν, pro έδυνάμην. 102. **ἐφάμαν**, pro ἐφάμην. 130. ἔφαν, pro ἔφην. 164. ὑπέσταν, pro ὑπέστην, ab ὑφίστημι. Idyll. iii. 12. γενοίμαν, pro γενοίμην. 13. ικοίμαν, pro ικοίμην. Idyll. iv. 53. ετύπαν, **pro ἐτύπην.** Idyll. v. 8. ἔβα, pro ἔβη. 16. αλοίμαν, pro αλοίμην, ab αλλομαι. Potest autem esse vel 1. pers. singul. optat. fu. άλουμαι, vel 1. pers. abr. 2. med. ήλόμην, ut τυποίμαν, et ίκοίμαν, pro τυποίμην, et **ἐκοίμην. 20.** ἀροίμαν, pro ἀροίμην. Prima person. sing. optat. vel fu. ἀροῦμαι, ab αίρω, vel aur. 2. med. ηρόμην, susciperem. 144. ανυσάμαν, pro ήνυσάμην, confeci, expedivi. Idyll. vii. 42. ἐφάμαν, dixi. **43.** ξφα. et Idyll. xiv. 23. κήφθα, pro καλ **η**φθη, &c.

A longum pro com. η, Dorice positum in participiis. Theoc. Idyll. i. 17. Τανίκα κεκμακώς ἀμπαύεται, ' tunc defessus quiescit.' Hic τὸ κεκμακώς, pro com. κεκμηκώς, Dorice dictum. 31. ἀγαλλομένα, pro ἀγαλλομένη. 49. σινομένα, pro σινομένη. Idyll. 118. δάσας, pro δήσας, α δέω, ligo. Idyll. vii. 134. γεγαθότες, pro γεγηθότες.

A longum in adverbiis Dorice pro communi  $\eta$  positum.  $\delta \tau \epsilon$ , pro  $\tilde{\eta} \tau \epsilon$ , vide  $\delta \tau \epsilon$ . Theoc. Idyll. i. 13. 'Ως τὸ κάταντες τοῦτο γεώλοφον, ατε μυρικαι, 'Ad declivem istum collem, ubi [sunt] myricæ.' Idem eodem Idyll. 17. τανίκα, pro τηνίκα, τότε, tunc. **66.**  $\pi \hat{a}$ , pro  $\pi \hat{\eta}$ . Π $\hat{a}$   $\pi \delta \kappa'$   $\delta \rho'$   $\bar{\eta} \sigma \theta'$   $\delta \kappa a$ **Δάφνις ἐτάκετο** ; πᾶ πόκα Νύμφαι ; Ubinam eratis quando Daphnis tabescebat? ubinam Nymphæ?' Theoc. Idyll. ii. 6. ἄλλα, pro ἄλλη, alio. Et 11. ἄσυχα, pro ήσυχα, quiete, remisse, summissa voce. 101.  $\tau \hat{q} \delta \epsilon$ , pro τῆδε, δεῦρο, huc. 115. Πράν, pro πρήν. Hoc vero per Syncopen dictum a πρώην, nuper. 127. ἄλλα, pro ἄλλη. 147. ἀνίκα, pro ἡνίκα. Idyll. iii. 34. μάν, pro μήν. Idyll. iv. 3.  $\pi \alpha$ , pro  $\pi \eta$ ,  $\epsilon \gamma \kappa \lambda i \tau i \kappa \hat{\omega} s$ . Ibidem, κρύβδαν, pro κρύβδην. Idyll. iv. 24. **δπα,** pro δπη, ubi. 33. ឨπερ, pro ηπερ, ubi. 60.  $\alpha \kappa \mu \Delta \nu$ , et  $\pi \rho \Delta \nu$ , pro  $\alpha \kappa \mu \eta \nu$ , et πρώην, vehementer, et nuper. Idyll. v. **4.** πρώαν, pro πρώην, &c.

A longum ex contractione gemini αα in unum. Theoc. Idyll. iii. 31. τὰλαθέα, pro τὰ ἀλαθέα, τουτέστιν ὰληθέα, quod ex ipsa versus mensura patet.

A commune non solum Ionice, sed etiam Dorice in η sæpe mutatur. Ut pro com. Πρίαπος Iones et Dores dicunt Πρίηπος. Theoc. Idyll. i. 21. τῶ τε Πρίη-

έφοίτη, pro έφοίτα, vide έφοίτη. Idyll. v. 3. ἐσορῆτε, pro ἐσορᾶτε. 35. τολμῆς, pro τολμάς. Hic non solum a in η Dorice mutatum, sed etiam i subscribi solitum, nunc est neglectum. 42. ἐτρύπη, pro ἐτρύπα, α τρυπάω, ω. 73. δρής, pro δράς. 110. δρήτε, pro δράτε. Idyll. vii. 23. ήλαίνονται, pro αλαίνονται, τουτέστιν αλώνται, πλανωνται. Idyll. xv. 2. δρη, pro δρα, vide; vel ab δρημι deductum, cujus imperativus a 3. pers. singul. imperfecti formatur, ut lστη, pro lσταθι, ab lστη, quod ab lστημι. Nam si dicas a 2. conjugat. in  $d\omega$ ,  $\hat{\omega}$ , deductum, tunc imperativus com. desinit in  $a\epsilon$ , et Attice, facta contractione, in a, quod deinde Ionice, quinetiam Dorice in  $\eta$  mutatur. Idyll. xix. 3. ἐφύσση, pro ἐφύσσα, &c.

A longum ex αε κατὰ κρᾶσιν formatum, in η Dorice non raro mutatur. Ut ex communibus vocibus καὶ ἔφη, sublato ι ex conjunctione καὶ, et α et ε mixtis, fit α, quod postea Dores in η vertunt dicentes κήφα, pro communi καὶ ἔφη, et dixit. Theoc. Idyll. i. 82. Κήφα, Δάφνι τάλαν, τί τὸ τάκεαι; 'et dixit, Daphni miser, quid tu liquescis?' [quid ita tabescis?] Idem Idyll. ii. 159. κὴμὲ, pro καὶ ἐμέ. vide Κρᾶσις.

A longum ex an κατὰ κρᾶσιν formatum. Ut βοᾶτον, ex βοάητον. Sic τἄματα, pro τὰ ἤματα, dies. Theocritus Idyll. xxi. 23. vide suo loco.

A longum Dorice κατὰ κρᾶσιν ἐκ τοῦ ε καὶ α conflatum. Ut ex θέασαι imperat. aor. I. med. fit θᾶσαι. Theoc. Idyll. i. 149. θᾶσαι φίλος ὡς καλὸν ὅσσει, 'vide amice quam suave olet.' Idem Idyll. iii. 12. Θᾶσαι μὰν θυμαλγὲς ἐμὸν ἄχος, 'respice quæso animum cruciantem [id est, gravem vel acerbum] meum dolorem.'

A longum Attice et Dorice κατά κρασιν τοῦ ω καλ τοῦ α, εἰς α, vel τῆς διφθόγγου φ καλ τοῦ α, εἰς α. vide ωα, vel φα in α.

A pro ε in multis a vocabulo πέντε deductis reperitur non solum apud Poetas, sed ctiam in oratione soluta. Ut πεντά-πηχυ, pro πεντέπηχυ, &c. Vide Eustath. in Πέντε, ubi docetur τὸ πέντε in compositionis initio modo τὸ ε finale servare, modo in a mutare.

A Dorienses interdum ponunt pro communi dipthongo ει. Ut, κατεκλάσθης, pro κατεκλείσθης, inclusus fuistl. Theocritus Idyll. vii. 84. Καὶ τὰ κατεκλάσθης ἐς λάρνακα, ' et tu inclusus fuisti in arcam.' Vide Κατεκλάσθης. Sic Idyll. xv. 33. κλὰξ, pro κλεὶς, clavis. 43. ἀπόκλαξον, pro ἀπόκλεισον, claude. 77. ἀποκλάξας, pro ἀποκλείσας, claudens, vel, cum clausisset, cum inclusisset.

A Dorienses interdum, imo sæpe pro

communi o ponunt, ut ekarı, pro ekooi, viginti. Theocritus Idyll. iv. 10. elkarı μάλα, 'viginti oves.' Idyll. v. 86. ταλάρως σχεδον είκατι πληροί, ' calathos fere viginti implet.' Idyll. xv. 103. μαλακαίποδες, pro μαλακόποδες, teneros habentes pedes. Vide O μικρόν a Doriensib. in a sæpe mutatur. Ut, ύπαλ, pro ύπδ; μεσαιπόλιος, pro μεσοπόλιος; μεσαίτερος, pro μεσότεpos; φιλαίτερος, pro φιλότερος. De quibus consule Eustathium in alteres et alratos terminationibus comparativorum et superlativorum. Item in aι δίφθογγος άντλ τοῦ ο, κατά τροπην τοῦ ο είς α, καὶ κατά πρόσληψιν τοῦ ι. Idyll. xviii. 27. ἄτε, pro δτε, quum, quando. Πότνια νὺξ ἄτε, 'veneranda nox quum [ahit].' Sic δψιαίτατα. pro ὀψιότατα inusitato, pro quo magis regulare, esset τὸ ὀψιώτατα, tardissime. Item πρωϊαίτατα, pro πρωϊότατα, vel potius πρωϊώτατα, summo mane. Idyll. xxii. 121. ἀπαλ, pro ἀπὸ, a, ab. Idyll. xxiii. 60. υπαl, pro υπο, præ, ob. Eodem ver. ακράχολον, pro ἀκρόχολον, iracundum.

A interdum a Doriensib. in ο μικρόν mutatur. Ut, Poet. et Dor. τέτορα, τετόρων, pro com. τέσσαρα, τεσσάρων, quatuor. Theoc. Idyll. xiv. 16. τετόρων ετέων [οἶνον], ' [vinum] quatuor annorum' [idest quadrimum]. Sic autem hoc formatur: primum quidem metri caussa alterum σ εκ τοῦ τέσσαρα tollitur, alterum in τ mutatur, deinde vero τὸ α in ο μικρὸν vertitur.

A longum Dorice positum in principio quorundam nominum, aut verborum, quæ communiter habent ω. Theoc. Idyll. i. 77. ηνθ Έρμας πράτιστος, pro communi πρώτιστος, primus. Idyll. ii. 130. πράτον, pro πρώτον, adverbialiter est positum, primum. Idyll. viii. 5. et 30. et 32. πράτος, pro πρώτος. Idyll. xv. 22. βάμες, pro βώμεν, eamus. Est autem prima persona plur. subjunct. aor. 2. act. a βαίνω, aor. 2. act. έβην, ης, η, subjunct. βώ, βῆς, βῆ.

A longum Dor. pro communi ou, in genitivo singulari primæ declinationis parisyllabicorum nominum. Ut Αίνεία, pro Αίνείου. Ἐπαμινώνδα, pro Ἐπαμινώνδα, pro Ἐπαμινώνδα, pro Φιλώνδου. 21. Λαμπριάδα, pro Λαμπριάδου. Idyll. v. 72. Συβάρτα, et 73. Συβαρίτα, pro Συβάρτου et Συβαρίτου. 114. Φιλώνδα, pro Φιλώνδου. Idyll. vii. 11. Βρασίλα, pro Βρασίλου. 75. Ίμέρα. pro Ἰμέρου, a recto Ἰμέρας; quod fluvii nomen: sed ad similitudinem τοῦ Πυθαγόρας, Πυθαγόρα, declinatur hoc nomen. Quamvis autem hæc τοῦ εἰς α terminatio pro ou

et in communi lingua servatur. Qua de re consule Grammaticos. Sic Idyll. x. 15. Πολυβώτα (vel fortasse, Πολυβώτα) pro Πολυβώτου. vide suo loco. 41. Λυτιέρσα, pro Λυτιέρσου. Idyll. xiii. 7. "Υλα, pro "Υλου, ab" Υλας, recto casu. Idyll. xiv. 24. Λάβα, pro Λάβου, a recto Λάβας, pro com. Λάβης, &c.

A breve non solum Poetice, sed et communiter, pro ω, ut in multis ab ὀκτὼ deductis aperte videmus. 'Οκτάπηχυς, pro ὀκτώπηχυς. ὀκτάμηνος, pro ὀκτώμηνος. Et adverbium ὀκτάκις, pro ὀκτώκις, &c. Consule Eustathium in ὀκτὼ, ubi docet hoc vocabulum in compositionis initio modo quidem τὸ ω finale servare, modo vero in a vertere. Lexica passim horum exempla suppeditant.

A Dorice, pro communi ω, in ultima syllaba genitivi pluralis primæ declinationis non contractorum nominum, quæ communiter in ων desinunt. Ut, Αἰνειῶν et Χρυσᾶν Dor. pro comm. Αἰνειῶν et Χρυσῶν.

A Dorice, pro communi ω, in ultima syllaba genitivi pluralis 2. declinationis non contractorum nominum, quæ communiter in ων desinunt. Ut μουσῶν Dor. pro com. μουσῶν. Sic νυμφῶν, pro νυμφῶν. Theoc. Idyll. i. 12. Λῆς ποτὶ τῶν Νυμφῶν, λῆς αἰπόλε τῆδε καθίξας. 140. ἐκ μοιρῶν, pro μοιρῶν. 150. ὡρῶν, pro ὡρῶν. Idyll. vii. 37. μουσῶν, pro μουσῶν. 84. μελισσῶν, pro μελισσῶν. Idyll. x. 14. θυρῶν pro θυρῶν.

A Dorice, pro communi ω, in ultima syllaba genitivi pluralis tertiæ declinationis non contractorum nominum, quæ communiter in ων vel ῶν desinunt. Ut αὐλᾶν, κυρίαν, ἁγίαν, θεᾶν, pro communibus αὐλῶν, κυρίων, ἁγίων, θεῶν, tibiarum, dominorum, sanctorum, deorum. Qua de re plurib. in Pindaricis Dorismis agitur, ubi res variis exemplis illustratur.

A Dorice, pro communi ω, in ultima syllaba genitivi pluralis quintæ declinationis non contractorum nominum, quæ communiter in ων vel ῶν desinunt. Ut Κρανιάδαν, pro Κρηνιάδων. Theoc. Idyll. i. 22. καλ τῶν Κρανιάδαν κατεναντίον. idem Idyll. v. 148. τῶν αἰγῶν, pro τῶν αἰγῶν, a recto plur. αἶγες, αί. Idyll. viii. 49. τῶν λευκῶν αἰγῶν.

A longum Dorice pro communi ω in participio verborum secundæ conjugationis contractorum, quæ communiter ex αο faciunt ω, per contractionem. Ut, βοάοντι, βοῶντι, Dor. βοᾶντι. Sic πεινᾶντι, pro πεινῶντι, csurienti. Theoc. Idyll. xv. 148. πεινᾶντί γε μηδέποτ' ἔνθης, pro πεινῶντί γε μηδέποτ' ἐπέλθης, vel ἀπαντήσης,

7

esurienti vero [ipsi] nunquam occur-

A commune Dorienses interdum in w mutant. Ut pro communi avrds, dicunt words, ipse. Quod et lones faciunt, ut pluribus ostenditur in nostro Græcolatino Ionico Lexico, in wv, pro av. Theoc. Idyll. iv. 5. ωυτός δ' ές τίν' άφαντος δ βωκόλος Φχετο χώραν; 'ipse vero bubulcus in quam regionem abiit invisus? non visus?' Vel, ex hominum oculis, conspectuque sublatus, ita ut nusquam amplius appareat?' Æ. P. Stephani versio sic, 'Ipse autem in quam evanuit bubulcus abiens regionem?' Crispinus vero locum istum in sua editione ita Latine redditum habet, 'Ipse vero bubulcus absens, quo tandem abiit?' Lector eam interpretationem sequetur, quam optimam esse judicarit.

A longum pro communi  $\omega$  in genitivo plurali articuli præpositivi. Theoc. Idyll. i. 12. Λης ποτί τῶν Νυμφῶν, ριο Ἐθέλεις πρὸς τῶν Νυμφῶν. Idem eodem Idyll. 22. Καὶ τᾶν Κρανιάδαν, pro καὶ τῶν Κρηνιάδων. Idyll. v. 148. et Idyll. viii. 49. **τῶν α**ἰγῶν, pro τῶν αἰγῶν.

A interdum ex principio nominis ob præcedentem vocalem metri caussa tollitur. Theoc. Idyll. i. 62. δ 'γαθέ, pro δ

άγαθε, 'o bone [vir].' Idem repetitur 78. 4 Dor. pro com. sed poet. η, τουτέστιν ου, είς δυ τόπου, quo, in quem locum. Theoc. Idyll. xiii. 70. δ δ ξ πόδες δγον έχώρει, ' ille vero quo pedes [ipsum] ducebant, ferebatur.' Idyll. xiv. 42. idem exstat, \$\displaystate \frac{\pi}{\sigma \sigma \displaystate}\$, quo pedes [eam] ducebant.'

άβαι, αί, Dor. pro com. ήβαι, quod poetice dictum, et figurate, pro communi Verbum sonat, āπαλαl, tenellæ, teneræ. pubertates, pro puberes. Vel, juventutes, pro juvenes, ac proinde teneræ. Sed alias ήβητικαλ diceretur adjective, quod longe facilius intellectu. Theoc. Idyll. v. 109. Μή μευ λωβάσησθε τας άμπέλος έντι γαρ **λβαι,** 'Ne meas lædatis vites; sunt enim teneræ.'

äγαγον, 3. pers. plur. aor. 2. act. Doric. pro com. ήγαγον, quod ab ήγον, factum, πλεονασμώ της γα συλλαβης. Theoc. Idyll. xv. 103. ἄγαγον ὧραι, 'adduxerunt horæ.

Idyll. xxvi. 2. ἄγαγον αὐταί.

άγάνωρ, ορος, δ, Poet. et Dor. pro com. poet.  $\dot{\alpha}\gamma\eta\nu\omega\rho$ ,  $\dot{\alpha}$   $\dot{\alpha}\gamma\alpha\nu$   $\dot{\alpha}\nu\eta\rho$ , magnanimus, superbus, fortis, audax: tam in malam, quam in bonam partem accipitur. Consule Eustath. Theoc. Idyll. xvii. 85. των πάντων Πτολεμαίος άγάνωρ εμβασιλεύει, ' his omnibus Ptolemæus magnanimus imperat.'

άγαπατος, ώ, δ, Dor. pro com. άγαπητός, οῦ, ὁ, carus, dilectus, gratus, jucundus. Theoc. Idyll. xvi. 108. 71 7ap Xapiτων άγαπατον άνθρώποις άπάνευθεν ; ' quid enim sine Gratiis amabile [esse potest] hominibus?' τὸ ἀπάνευθεν jungendum cum Χαρίτων: sed metri caussa jam durior hæc verborum trajectio videtur facta. Idyll. xviii. 5. ταν άγαπαταν, pro την άγαπητην, dilectam.

άγαστὸς, ἡ, ὸν, poet. pro com. θαυμαστὸς, ἡ, ὸν, admirandus, ab ἄγαμαι, de quo Eustath. Hoc in vulgatis Græcolatinis Lexicis nullis exemplis confirmatur. Theoc. Idyll. i. 126. το και μακάρεσσιν ἀγαστὸν, 'quod et [Diis] beatis admirandum.'

'Aγαύα, ας, à, Dor. mulieris nomen, quod communiter dicitur 'Αγαύη, ης, ή, utrumque παροξυτόνως πρὸς διαστολήν τοῦ ἐπιθέτου άγαυη κοινώς, και άγαυα Δωρικώς. consule Magnum Etym. p. 6. 24. in άγαυός. Theoc. Idyll. xxvi. 1. μαλοπάρησο 'Αγαύα, ' malis similes genas habens Agaue.

 $d\gamma\epsilon$ , Dor. pro com.  $\eta\gamma\epsilon$ , duxit. Theoc. ldyll. iii. 43. τὰν άγέλαν χ' ὧ μάντις ἀπ' 'Οθρυος ἀγε Μελάμπους, 'armentum et vates Melampus ab Othry monte egit.' Idyll. iv. 35. τηνεί και τον ταθρον άπ' ώρεος άγε πιάξας, ' illic et taurum a monte

abduxit prehendens.

άγέομαι, οθμαι, Dor. pro com. ήγέομαι, ουμαι, duco, arbitror, puto. Theoc. Idyll. xi. 11. ἀγεῖτο δὲ πάντα πάρεργα, ' ducebat autem omnia secunda.' Vel, 'omnia posthabenda ducebat.' Verba sonant, accessoria: πάρεργον enim vocatur id, quod est præter præcipuum opus, quod quis sibi faciendum proposuit. Quidam secundum, et secundarium opus appellant; ξργον, primarium opus. Sic et Galli dicunt, 'un accessoire, qui n'est pas la principale besogne, qu'on veut faire.'

dyes, Dor. pro com. hyes, ducebas. Theoc. Idyll. x. 2. ούτε τον δημον άγειν  $\delta \rho \theta \delta \nu \delta \dot{\nu} \varphi$ ,  $\dot{\omega} s \tau \sigma \pi \rho \dot{\nu} d\gamma \epsilon s$ , 'neque sulcum ducere rectum potes, ut ante ducebas.'

άγηρω, οί, nom. plur. masc. g. sine ι subscripto, a recto sing. άγηρως, ω, δ. Quod Att. formatum a comm. άγήρατος, unde Ion. sublato τ, fit αγήρασς, hinc Att. κατά κρασιν αγήρως, et ω in omnibus casibus servatur :  $\tau \delta \iota$  autem, quod alias sub  $\varphi$  subscribi solet, quod της διφθόγγου οι είς φ fiat mutatio, sæpe non solum Ion. et Dor. sed etiam Att. præteritur. Theoc. Idyll. xii. 17. εί γαρ άγηρω 'Αθάνατοι, ' utinam enim senii expertes [Dii] Immortales.'

ἀγκοίνη, ης, ἡ, poet. pro com. ἀγκάλη, ης, η. Dicta ἀγκοίνη (ut ait Eust.) ἐκ τοῦ άγκων, άγκωνος, quasi άγκωνη, cubitus, brachii flexus, lacertus, ulna. Theoc. Idyll. iii. 44. à δὲ Βίαντος ἐν ἀγκοίνησιν ἐκλίνθη, 'illa vero Biantis in ulnis [et amplexu]

άγκρούομαι, Dor. κατά συγκοπήν dictum, pro comm. άνακρούομαι, α sublato, mutatoque  $\nu$  in  $\gamma$ , ob sequens  $\kappa$ . Vide vulgata Græcolatina Lexica, quæ varias hujus verbi significationes fuse docent. Apud Theoc. fistulæ tribuitur, qua quis carmen aliquod canit, quod fit ipsa digitorum agitatione, crebraque pulsatione, dum per certa temporis intervalla digiti leviter ad fistulæ foramina admoventur, flatus, numeri, cantusque moderandi caussa, unde suavis harmonia resultat. Theoc. Idyll. iv. 31. Κηδ μέν τὰ Γλαύκας άγκρούομαι, εδ δε τὰ Πύρρω, 'Et bene quidem illa Glauca [carmina] accino, [cano,] bene etiam illa Pyrrhi [encomia].

αγλαίζειν, splendide dicare, sive consecrare. Theoc. in Epigr. i. 4.  $\Delta \in \lambda \phi ls$ ἐπεὶ πέτρα τοῦτό τοι ἀγλάϊσε, 'Delphica quia petra hoc tibi splendide dicavit.' Athen. lib. xiv. 308. 25. Σολ Βάκχε τάνδε μοῦσαν ἀγλαίζομεν, ' tibi Bacche hoc car-

men splendide dicamus.'

aγον, Dor. pro com. ηγον, ducebant. Theoc. Idyll. xiii. 70. ἄ πόδες ἄγον ἐχώpei, 'quo pedes [ipsum] ducebant, ibat.'

Idyll. xiv. 42.

άγοράσδειν, Dor. pro com. άγοράζειν, emere. Theoc. Idyll. xv. 16. φῦκος άπο σκανας αγοράσδων, fucum ex taberna emturus. Est enim χρόνου ἐναλλαγή,

præsens pro fut. ἀγοράσων.

ἀγρευτήρ, ήρος, δ, poet. nomen, quod in vulg. Græcol. Lex. non exstat; pro eodem dicitur et  $\dot{\alpha}\gamma\rho\epsilon\nu\tau\dot{\gamma}s$ ,  $o\hat{\nu}$ ,  $\delta$ , et  $\theta\eta\rho\epsilon\nu\tau\dot{\gamma}\rho$ , προς, δ, venator. Theoc. Idyll. xxi. 6. **ἰχθύος ἀγρεντήρες δμώς δύο κείντο γέρον**τες, piscium venatores una jacebant duo senes.' περιφραστικώς poeta sic τους άλιεις, i. piscatores, appellat. Simul hic est piscatoris definitio. Quid enim est piscator? piscium venator, et captator, συνεκδοχικώς vero metri caussa. Theoc. iχθύος, pro iχθύων dixit, singularem pro plurali ponens.

άγρια, poet. pro com. άγρίως, rustice, rusticorum more. Theoc. Idyll. xx. 6. ώς ἄγρια παίσδεις, quam rustice ludis, pro eodem dicitur, quod magis est com. άγροίκως. Idem eodem Idyll. 4. οὐ μεμάθηκα Αίγροίκως φιλέειν, άλλ' άστυκά χείλεα θλίβειν, 'non didici Rustico more [quenquam] osculari: sed urbana labra

premere.'

άγρώτης, ου, δ. poet. κατ' έκτασιν τοῦ ο μικροῦ, ἐκ τοῦ κοινοῦ ἀγρότης, unde et alterum poeticum άγροιώτης, πλεονασμώ τοῦ ι, καὶ τοῦ ω μεγάλου; com. ἄγροικος προπαροξυτόνως, agricola, rusticus; vocem appoints habemus apud Theoc. Idyll.

xiii. 44. et Idyll. xxv. 23. et 168. Vocabulum άγρώτης, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis non exstat, legitur apud eundem Theoc. Idyll. xxv. 51. διος άγρώτης,

' inclytus agricola.'

8

ἀγχίθυρος, ου, ὁ καὶ ἡ, foribus propinquus: qui prope fores alicujus est, vel habitat, vicinus: Poeticum, παρά το ἄγχι τῶν θυρῶν εΊναι, i. ' prope fores esse.' Theoc. Idyll. ii. 71. ἀγχίθυρος ναίοισα,

' prope fores habitans.'

αδα, Dor. pro com. αδη, dat. sing. 1. τῶν ἰσοσυλλάρων ἐνομάτων. Theoc. Idyll. ii. 33. και τον έν άδα, 'vel illum, qui apud inferos [est].' Sic scribendum, non autem ἄδα, cum i subscripto in utraque syllaba, quemadmodum in vulgatis codicibus scriptum habeinus. Rationem της όρθογραφίας, in adns vide.

άδε καὶ αὐτὰ, Dorice dictum pro communibus ίδου δε και αυτή verba sonant. hæc etiam ipsa. Subauditur autem  $\epsilon \sigma \tau l$ , vel πάρεστιν, i. est, adest. Pro, en eam ipsam. Theoc. Idyll. iv. 54. Vel, en etiam illam ipsam.

άδε, Doricum adverbium, pro com. ήδε, quod fit  $\eta$  in  $\alpha$  verso. Idem autem sæpe significat ac τὸ δεῦρο, vel ἐκεῖσε, huc, vel illuc, eo. Theoc. Idyll. iv. 48. ἄδε ποθέρ-

 $\pi \epsilon i$ , 'huc [vel illuc] accedit.'

άδε, Dor. adverbium, pro com. ήδε, καλ δδε, τουτέστιν ενταθθα, hic, hoc in loco. Theoc. Idyll. v. 34. à στιβàs ἀδε, ' torus

hic est.

άδέματος, ου, δ καλ ή, sic in omnibus, quos vidi, codicibus, invenio scriptum. Quam lectionem et vulgata Græcolatina Lexica videntur agnoscere, quum ita scribunt:  $\delta\delta\epsilon\mu\alpha\tau$ os, ov,  $\delta$  καὶ  $\dot{\eta}$ , corpore exutus, mortuus. ἀδέματος ψυχή, ' intrepidus animus, et fortis.' Theoc. Idyll. xv. 4. δ τας αδεμάτου ψυχας, ' O intrepidum animum.' At Crispini codex hæc ita Latine reddita habet, 'O incorpoream animam.' H. Steph. versio, sic: 'O patientissimum animum.' Sed, si codices mendo carent, αδέματον, proprie το άνευ δέματος, ήγουν σώματος, το ασώματον significat, quod est sine corpore, quod est incorporeum. Quamvis autem δέμας sit indeclinabile, jam tamen ad similitudinem rov πέρας, πέρατος, τὸ, et τοῦ σέλας, τος, τὸ, ad hujus vocis legitimam formationem declinabile videtur.  $\tau \delta$  a nunc privationem indicat, το δέμας, corpus, παρά το δείν, ligare, vincire, quia corpus est quoddam ad animæ vinculum, ut Corn. Gallus Poeta canit: 'Æmula cur cessas finem properare senectus? Cur et in hoc fesso corpore tarda sedes? Solve, precor, miseram tali de carcere vitam.' Alii δέμας structuram vertunt, παρά τὸ δέμειν, ædificare, extruere, quod ipsum corpus sit quoddam της ψυχης δώμα, είτε δόμος. Con≠ sule Eustathium, et alios. Sed quis (quæso) sensus ex hoc animæ epitheto nunc eliceretur? Si quid mutare mihi liceret, existimarem  $\delta \delta \mu \delta \tau \sigma \nu$  legendum,  $\epsilon$  sublato. Levis mutatio, quæ lectoris oculos, mentemque facile falleret, optimumque sensum ei suppeditaret. ἄδματος enim Dorice dicitur, qui communiter άδμητος, et αδάμαστος appellatur, ab a privante particula, et verbo δαμάω, ω, domo, unde κατά συγκο**πην δμάω, ω̂, unde inusitatum δμημι, hinc** verbale δμητός, domitus, cujus contrarium άδμητος, indomitus, aut qui propter ferocitatem ac robur domari non potest. μεταφορικώς vero, et μετωνυμικώς, durum, patientem, constantem, ac intrepidum significabit, ut hic locus videtur flagitare, vel (si quis hanc nostram conjecturam probare nolit) έκ τοῦ ἀδάμαστος, Æolice, verso  $\alpha$  in  $\epsilon$ , et metri caussa, sublato σ, fiet άδέματος, quod Ισοδυναμήσει τῷ ἀδάμαστος, unde formatum. Lectori liberum judicium relinquo, ut id sequatur, quod veritati et rationi maxime consentaneum esse judicarit. Vide  $\epsilon$  pro  $\alpha$  Æolice positum. Magnum Etym. 537. 18. in voce κρείσσων. Vel (ne quid relinquamus intentatum veritatis investigandæ caussa) a nomine poetico άδείμαντος, ου, δ και ή, intrepidus, non metuens, sub**lato** ι, et ν, sit ἀδέματος, ου. Hoc vero άδείμαντος deducitur ab α, privante particula, et verbo poetico δειμαίνω, i. metuo, formido: futurum δειμανώ, &c. Pindarus Nemeorum Ode  $\chi$ . 144. F.  $\sigma\pi\epsilon\rho\mu$  à  $\delta\epsilon\epsilon$ μαντον 'Ηρακλέοs, vocat ' intrepidum semen Herculis.'

äδηs, ου, δ, commune, Pluto, Orcus, Inferi, sepulcrum, mors. Hoc nomen duobus modis legitime scribitur: ἄδης, ov, b, per a, cum denso spiritu, et sine i subscripto, ab ἄδω Dorico, pro communi ηδω, delecto, voluptate afficio. κατ' ἀντίφρασιν dictum, quia mors et sepulcrum neminem delectat. alons vero, sive dons in orationis cursu, non adscripto, sed subscripto, factum κατά συναίρεσω έκ του άίδης, quod poeticum potius, quam solutæ orationis nomen, compositum ex α, privante particula, et verbo ίδεῖν, quod est aoristi posterioris activi ab είδω, scio, video, aor. 2. act.  $loo_{\nu}$ ,  $\epsilon s$ ,  $\epsilon$ . enim, quos vita privat, eos etiam aspectu et videndi facultate privat. Sepulcrum vero, locus est obscurus, in quo nihil videre licet. In plerisque tamen codicibus, tam poetarum, quam oratorum, historicorum, et aliorum, in hoc nomine scribendo graviter peccatur, quotiescunque scribitur gons cum aspero in priore syllaba, et Lex. Doric.

cum i subscripto. Vel emim abns scribenbum, ut supra demonstratum, vel άδης, quod ex àtôης contractum. Vocem àtôαν Dor. pro comm. àtôην, recte scriptam habemus apud Theoc. Idyll. i. 63. οὕτι πω εἰς ὰτδαν γε τὸν ἐκλελάθοντα φυλαξεῖς. At v. 130. ἄδαν vitiose scriptum legitur, pro ἄδαν, vel ἄδαν, quæ communiter ἄδην, vel ἄδην efferuntur. Sed si quis plura de hujus nominis spiritu et etymologia scire cupit, is Eustat. in voce ἄδης consulat. Theoc. Idyll. ii. 160. τὰν ἀτδαο πύλαν, 'Orci fores.'

αδιον, άδίονος, τὸ, Dor. pro com. ήδιον, ήδίονος, τὸ, jucundius, suavius, dulcius, gratius. Theoc. Idyll. i. 7. αδιον ω ποιμάν τὸ τέον μέλος, 'dulcior o pastor tuus cantus.' Idem Idyll. v. 31. αδιον ἀσῆ, 'suavius cantabis.'

αδοιμι, οις, οι, poeticum verbum optativi modi acristi secundi activi. De quo sic Eustathius, άδοι, δ έστιν ἀρέσκοι, δεύτερος ἀδριστος ἀπό τοῦ ήδω θέματος, ὅτι ψιλοῦται Ἰωνικῶς, καὶ συστέλλει τὴν παραλήγουσαν, ὡς δεύτερος ἀδριστος ἐν τῷ, καὶ οἱ ἄδοι αὐτόθι μίμνειν. 'Οδυσσείας Ζ. 1561. 51. Herod. tamen lib. ix. 343, 4. ἄδοιμι cum aspero scriptum effert. Sic etiam Theoc. Idyll. xxvi. 30. αὐτὸς δ΄ εὐαγέοιμι, καὶ εὐαγέεσσιν ἄδοιμι, 'ipse vero sancte agam, et sancte agentibus placeam.' Vide ἀδεῖν apud Eustath. ubi pluribus de hujus verbi vario spiritu, variaque significatione agitur.

άδονλς, ίδος, ή, Poet. nomen κατά συγκοπην ἐκ τοῦ ἀηδονλς, ίδος, formatum. Vide ἀηδών, όνος, ή, in Lexico Dorico Theocriteo, et ἀδών, ἀδόνος, infra. Moschus Idyll. iii. 47. ἀδονίδες, lusciniolæ, lusciniæ.

άδὺ, έος, τὸ, Dor. pro com. ἡδονὴ, ῆς, ἡ. Theoc. Idyll. iii. 27. τόγε μὰν τεὸν ἀδὺ τέτυκται, 'tua tamen voluptas perfecta est,' i. voluptatem tamen hinc percipies; vel, tuæ voluptatis desiderio satisfacies. ἀδὺ vero, pro ἡδὺ, vide suo loco. Idyll. xi. 62. ἕς κεν ἴδω τί ποθ' ἀδὺ κατοικῆν τὸν βυθὸν ὅμμιν, 'ut videam quænam voluptas [sit] vobis imum gurgitem [maris] incolere.'

άδὺ, Dor. pro com. ἡδὺ, hoc vero pro ἡδέως. Nomen generis neutrius pro adverbio. Sic et Latine dulce, pro dulciter, atque suaviter. Horat. Carm. lib. i. Ode 22. 'Dulce ridentem Lalagen amabo, Dulce loquentem.' Consule doctissimi Lambini commentarios in hunc poetæ locum, ubi plura de hoc loquendi genere tradita reperies. Theoc. Idyll. vii. 42. άδὺ γελάσσας, 'dulce ridens.' Idyll. vii. 89. άδὺ μελισδόμενος, 'suaviter modulans.' Idem Idyll. viii. 77. άδὺ δὲ χ' ὡ μόσχος γαρύεται, ἀδὺ δὲ χ' ὡ βῶς, 'suaviter vero etiam vitulus mugit, suaviter etiam vacca.'

άδυς, άδεια, άδυ, Dor. pro com. ήδυς, ήδεΐα, ήδὺ, dulcis, et e, suavis, et e, jucundus, a, um, gratus, a, um. Theoc. Idyll. i. 1. et 2. ὰδύ τι τὸ ψιθύρισμα, καὶ ἁ πίτυς αίπόλε τήνα, "A ποτί ταις παγαίσι μελίσδεται αδύ δε και τύ. Idyll. v. 54. αδέος άλλον έλαίω, pro ήδέος. Idyll. vi. 9. άδέα συρίσδων, 'suaviter fistula canens.' Idyll. xx. 8. αδέα χαίταν, pro ήδέα χαίτην, alias ήδὺν χαίτην. Sed est Atticismus, epithetum masculeum cum nomine substantivo fæmineo, pro ἡδεῖαν χαίτην, ' suavem comam; vel, 'pulcram cæsariem.'

άδων, όνος, ή, poet pro com. ἀηδων, όνος, κατά συγκοπήν. Magnum Etym. 23. 38. ἀηδών. παρά τὸ ἀείδω, ἀειδών. καὶ τροπη Αἰολική της ει διφθόγγου είς η, άηδών. οῦτως 'Ωρίων. ἄλλοι δὲ τροπη μόνον τοῦ ε είς η. τὸ δὲ ι προσγεγραμμένον. Idem tradit et Eustathius. Alii παρά τὸ άεὶ ἄδειν την ἀηδόνα dictam putant: Quod veritati repugnat. Nec enim semper: sed statis anni temporibus Lusciniæ canunt. Qua de re pluribus apud Plin. lib. x. cap. 29. ubi pulcherrimum exstat Lusciniarum encomium. At Æ. P. credit,  $\pi \alpha \rho \hat{a} \tau \hat{b} \alpha$ ₹πιτατικόν, καὶ τὸ ἡδειν, τὸ εὐφραίνειν, fortasse dictas ἀηδόνας, quod variarum vocum suavitate nostras aures mirum in modum Lusciniæ delectent. Moschus Idyll. iii, 9. άδόνες αι πυκινοίσιν όδυρόμεναι ποτί φύλλοις, 'Lusciniæ densis lugentes in foliis.' Vel, 'Lusciniæ quæ densis lugetis in [arborum] foliis.'

ἀδώρητος, ου, ὁ καὶ ἡ, com. indonatus, sine dono. Theoc. Idyll. xvi. 7. ἀδωρήτους άποπεμψεῖ; '[Gratias] indonatas remittet?'

 $ά \epsilon θ λητ ηρ, η cos, δ, poet. pro com. <math>ά γων$ ιστής, οῦ, δ. In vulgatis Græcolatinis Lexicis legitur et άεθλευτήρ, ήρος, δ. Sed nec interpretatio, nec ullius auctoris auctoritas notatur: certator, pugil. Theoc. Idyll. xxii. 24. ίππηες, κιθαρισταί, άεθλητήρες, ἀοιδοί, 'equites, citharistæ, pugiles, cantores.'

, ἀεθλοφόρος, ου, δ, Poet. pro quo et ἀθλοφόρος dicitur. Victor in certamine. Qui parta victoria præmium ex certamine reportat. Theoc. Idyll. xxii. 53. τον πρότερος προσέειπεν αεθλοφόρος Πολυδεύκης, 'eum in certaminibus victor Pollux alloquutus est prior.'

äειδε, Dor. pro com. ήειδε, canebat, vel cecinit. Theoc. Idyll. viii. 30. πρᾶτος δ ών ἄειδε λαχών ίϋκτα Μενάλκας, ' primus autem cecinit sortito canorus Menalcas.'

αείδειν, Poeticum, unde commune verbum per contractionem rou a kal rou i, sublato prius  $\epsilon$ , formatur  $\phi \delta \epsilon i \nu$ , canere, cantare. Interdum autem 70 a produ-Theoc. Idyll. vii. 41. ἀείδων, βάτραχος, &c. ἀείδειν τινί, Theocritea locutio, pro qua συνωνύμως diceretur alias, ωδή πρός τινα ερίζειν, ' cantu cum aliquo certare.' Theoc. Idyll. viii. 6. λης μοι ἀεῖσαι; φαμί τὺ νικασεῖν ὅσσον θέλω αὐτὸς άείδων, 'vis mecum certare cantu? affirmo fore ut ego te vincam canendo quantum ipse voluero,' i. facile, idque arbitratu meo.

άείδειν, producto a, Theoc. Idyll. xvi. 3. θεαλ άείδοντι. 4. βροτολ άείδωμεν. Idyll. χνίϊι. 36. Αρτεμιν ἀείδοισα. Idyll. xxiv. 75. ἀείδοισαι.

ἀείδεν, Dor. sublato ι, pro com. ἀείδειν, canere. Theoc. Idyll. vii. 100. αὐτὸς ἀείδεν. Idyll. viii. 4. ἄμφω ἀείδεν. 71. ἀνέβαλλετ' ἀείδεν, 'cœpit canere.'

άείδοισα, Dor. pro com. ἀείδουσα. Theoc. Idyll. xviii. 36. <sup>5</sup>Αρτεμιν ἀείδοισα,

nam cantu celebrans.

άειδον, Dor. pro com. ήειδον, canebant. Theoc. Idyll. vii. 141. ἄειδον κόρυδοι, ' canebant cassitæ.'

άείδοντι, Dor. pro com. άείδουσι, canunt. Theoc. Idvil. xvi. 3. θεούς θεαλ αείδοντι, 'deos deæ canunt [celebrant].' Idem Idyll. xvii. 115. Μουσάων δ' ύποφηται αείδοντι Πτολεμαΐον, ' Musarum vero ministri, [poetæ, scil.] canunt Ptolemæum.'

άειρον, imperativus aor. 1. act. ab άειρω poet. [pro com. αίρω] μ. ἀερῶ, ἀυρ. α. ἡειρα. προστακτικόν, ἄειρον, άειράτω. Theoc. Idyll. xxii. 65. είς ένλ χείρας ἄειρον, έναντίος άνδρι καταστάς, 'unus adversus unum manus attolle, [vir] contra virum consistens [in pugna stans].'

dels, dértos, d, Poet. partic. præs. a verbo ἄημι, quod ab ἀέω, ῶ, quod ab ἄω, τδ  $\pi\nu\epsilon\omega$ , deductum: spirans, flans. Theoc. Idyll. xiii. 29. Νότφ τρίτον αμαρ αέντι, ' Austro tertium [jam] diem spirante.'

ἀέλιος, ου, δ, Poet. pro com. ηλιας, sol. Eustath. ή έλιος παρά το ήλιος επενθέσει τοῦ ε, η έκ τοῦ ἄω τὸ λάμπω, καὶ ἔλη ἡ θερμασία. καλ κανοινικώς ψιλοῦται. άλλαχοῦ ἡέλιος λέγεται οίονει ήους έλην έχων. Theoc. Idyll. xii. 9. άελίου φρύττοντος, 'sole torrente.

ἀεργοις αιέν έορτα, Ion. poet. et Doric. pro com. άργοῖς ἀεὶ ἐορτὴ, 'otiosis semper feriæ [sunt].' Sic et Galli, 'll est toujours feste pour les oisifs.' Les oisifs font toujours feste.' Vel, 'Ils estiment qu'il est toujours feste.' Theoc. Idyll. xv. 26.

ἄζυγα κώραν, Doric. pro com. sed poetico ἄζυγον κούριν, innuptam puellam. Theoc. Idyll. xxvii. 7. καλόν σοι δαμάλας φιλέειν, οὐκ ἄζυγα κώραν, 'decet te vaccas osculari, non [autem] innuptam puellam.' Sed ambigi potest utrum hoc άζυγα deductum sit tanquam a recto άζυξ, γος, δ και ή, an vero κατά μεταπλασμον declinationis atque terminationis sit dic11

tum, pro com. ἄζυγον, quod idem valet ac ἄζευκτον, καὶ οὐκ ἐζευγμένην. Sic autem virgo vocatur, quæ nondum marito juncta fuit, et quæ (ut poetæ loquuntur) nondum ullum viri jugum est passa.

Αη in a comm. et Dor. ut in βοάητον, βοᾶτον. Sic apud Theoc. Idyll. xxi. 23. τάματα, pro τὰ ήματα, vide suo loco.

ἀηδονιῆες, ων, οί, Poet. lusciniarum pulli. Dicitur autem hoc Ion. ut βασιλῆες. Theoc. Idyll. xv. 121. οἶοι ἀηδονιῆες ἐφεζόμενοι ἐπὶ δένδρων, ' quales lusciniarum pulli insidentes arboribus.'

åηδονls, ίδος, ή, Poeticum diminutivum nomen ab ἀηδών, ἀηδόνος lusciniola, parva Iuscinia, Iuscinia. Eustathius, ἀηδών, παρά τὸ ἀείδειν, τροπή Αἰολική τής ει διφθόγγου els την η καταχρηστικήν. Magnum Etymologicum, ἀηδών, παρά τὸ ἀείδειν, Αἰολική τροπή της ει διφθόγγου είς η. Alii putant hoc nomen inditum lusciniis παρά το ἀεί φδειν, id est, semper canere, quod per aliquot dies sine cantus intermissione canant. Nam (ut scribit Plin. Nat. Hist. l. x. c. 28.) lusciniis, diebus ac noctibus continuis 15. garrulus sine intermissu cantus, **&c.** In plerisque tamen codicibus  $\tau b$   $\eta$ sine i subscripto legitur, unde quis fortasse conjiciat præter superiores etymologias, illam quoque non absurdam visum iri, si quis dicat παρά το α επιτατικου μόριου, καλ το ήδειν, id est, delectare, sic appellatas luscinias, quod sui cantus, atque variæ modulationis suavitate nostras aures vehementer delectent. Theoc. Idyll. viii. 38. αίπερ δμοῖον Μουσίσδοι Δάφνις ταῖσιν ἀηδοviou, 'si similem [cantum] canat Daphnis lusciniis.' [id est, si æque suaviter canat, ac ipsæ lusciniæ.] vide Μουσίσδειν.

ἀήτης, ου, δ, [Poet. pro com. ἄνεμος, quod extat Idyll. xxii. 19.] flatus. Deducitur autem ab ἀέω, ἀῶ, τὸ πνέω, spiro, flo; μ. ἀήσω, &c. Hoc ab ἄω, quod est πρωτότυπον τοῦ περισπωμένου ἀῶ. Theoc. Idyll. xxii. 9. χαλεποῖς ἐνέκυρσαν ἀήταις, in graves inciderunt [ventorum] flatus.'

'Aθάνα, as, å, Dor. pro com. 'Αθήνη, ης, ή, Minerva. Theoc. Idyll. xviii. 36. "Αρτεμιν ἀείδοισα, καὶ εὐρύστερνον 'Αθάναν, 'Dianam cantu celebrans, et amplo pectore præditam Minervam.' Idyll. xx. 25. δμματά μοι δ' ἄρ' ἔην χαροπώτερα πολλὸν 'Αθάνας, 'oculi vero mihi erant multo venustiores, quam Minervæ.'

'Aθανάα, as, å, Doric. pro com. sed poetico 'Αθηναίη, hocque pro com. 'Αθήνη, Minerva. Consule Eustathium de hujus vocis etymologia. Theoc. Idyll. xxviii. 1. Τλανκᾶς & φιλέριθ' ἀλακάτα δῶρον 'Αθανάας, 'Glaucæ, o amica lanificii colus, donum Minervæ.'

'Abavaía, as, a, Dor. pro communi, sed

poetico, 'Aθηναία, vel Ionice, 'Αθηναίη, ης, ή, Minerva. Theoc. Idyll. v. 23. δς ποτ' 'Αθαναίαν ἔριν ήρισε, 'sus contra Minervam certamen certavit, [vel, suscepit.]' Quid autem hæc sibi velint, docet Erasmus Adag. Chil. 1. Cent. 1. Adagio 40. 'Sus Minervam:' et Adag. 41. 'Sus cum Minerva certamen suscepit.' Eum consule.

άθανάταν, Dor. pro com. άθανάτην, immortalem. Theoc. Idyll. xv. 106. Κύπρι Διωναία, τὸ μὲν ἀθανάταν ἀπὸ θνατῶν ᾿Ανθρώπων (ὡς μῦθος) ἐποίησας Βερονίκαν, 'Venus Dionæ filia, tu quidem immortalem ex mortalibus Hominibus (ut fama [fert]) fecisti Beronicen.' In Crispini codice scribitur Βερενίκαν, ut est apud Stephanum Idyll. xvii. Vide Βερονίκα.

άθλημα, τος, τὸ, Poet. exercitium, res, in qua quis se exercet. Theoc. piscatorium instrumentum, quo tractando piscatores exercentur, sic appellat Idyll. xxi. 9. Κεῖτο τὰ ταῖν χειροῖν ἀθλήματα, τοὶ καλαθίσκοι, ' jacebant manuum exercitia, calathisci.'

Αι diphthongus a Doriensibus ob sequentem vocalem sæpe metri causa rejicitur. Vide χ' &, et χ' &s, et Κρασις. Theoc. Idyll. ii. 30. χ' &s δινεῖθ' δδε ρόμβος, pro καὶ &s δινεῖται δδε ρόμβος. Idyll. v. 34. χ' à στιβάς, pro καὶ ἡ στιβάς. 40. μέμναμ' &, pro μέμνημαι &. 116. ἡ οὐ μέμναμ' δτε, pro μέμνημαι δτε. 132. οὐκ ἔραμ' 'Αλκίππας, pro ἔραμαι. Idyll. vii. 95. ἀρξεῦμ', ἀλλ' ὑπάκοισον, pro ἀρξεῦμαι. hoc vero pro ἄρξομαι. Idyll. viii. 28. et 29. χ' οἱ, pro καὶ οἱ. et passim.

At Dorice pro communi  $\epsilon_i$ , verso  $\epsilon$  in  $\alpha$ . vide alka. Theoc. Idyll. i. 10. at  $\delta \in \kappa'$ ἀρέσκη, pro alka δ' ἀρέσκη· videtur enim esse  $\tau \mu \hat{\eta} \sigma is$  vel sumendum simpliciter pro al δέ κα ἀρέσκη, pro quo poetice diceretur εί δέ κεν ἀρέσκη, si versus hoc loco particulam kev integram ferre posset. Sic 23. al δέ κ' ἀείσης, pro integro, al δέ κα αείσης, vel αίκα δ' αείσης. 62. αίκεν αείσης, pro el delons av. idem Idyll. ii. 159. al 8 ἔτι κήμὲ, pro εί δ' ἔτι και ἐμέ. Idyll. v. 20. αί τοι πιστεύσαιμι, ' si tibi crederem.' 64. al ληs, 'si vis.' 150. al μη τυ φλάσαιμι, 'nisi te percutiam.' Idyll. viii. 33. al Ti, pro εἴ τι. 37. αἴ περ, pro εἴπερ, &c. Idyll. χί. 50. αι δέ τοι αὐτὸς ἐγὼν δοκέω λασιώτεpos hues, &c.

Aι diphthongus etiam sequente consonante corripitur, ut multis exemplis docet Isaacus Casaub. Theoc. Lect. cap. xviii. pag. 124. 125. 126. vide. His addi potest et Apollonii carmen, quod extat τῶν ᾿Αργοναυτικῶν lib. iii. 133. Λαίνεος χαλκείαις ἐπὶ γλυφίδεσσιν ἀρήρει. Hic in voce χαλ-

κείαις præter morem diphthongus aι, licet in eadem voce sit s sequens, tamen corripitur, nisi pro dactylo παλιμβάκχειον esse dicas, sic, κείαις ε.

At metri causa in quibusdam vertitur in e. vide Isaacus Cas. in Theoc. Lect. cap. xviii. pag. 126. et 127.

Aἰακίδας, α, δ, Dor. pro com. Αἰακίδης, ου, δ, Æacides, Æaci filius. Theoc. Idyll. xvii. 56. Αἰακίδα Πηληϊ, 'Æacidæ Peleo.'

aiγâν, Genitivus plur. Doric. pro communi aiγῶν, caprarum. Theoc. Idyll. viii. 49. Τράγε τᾶν λευκᾶν αἰγᾶν ἄνερ, τῶ βάθος δλας, 'o hirce, albarum caprarum vir, o profunditas sylvæ.' Sic et Virgil. Ecloga vii. 7. 'Vir gregis ipse caper.' Interpretes Latini verterunt, 'o hirce, albarum caprarum marite.' Sensus idem. Vide αν Dor. pro com. ων in quinta simplicium declinatione.

Aἰγίλω, Dorice, pro communi gen. Aἰγίλου. Est autem Αἴγιλος insula in mari
Ligustico, quæ Latine Capraria vocatur.
Plin. lib. iii. cap. 6. Theoc. Idyll. i. 147.
ἀπ' Αἰγίλω ἰσχάδα τρώγοις, ' ab Ægilo
caricam [allatam] comedas.'

αἰγοβότας, α, δ, Dor. pro com. poet. αἰγοβότης, ου, δ, δ τὰς αἰγας βόσκων, δ τῶν αἰγῶν βότης, εἰτε βοτὴρ, caprarius, qui capras pascit. Hoc vocabulum in vulgatis Græcolatinis Lexicis non extat, in quibus αἰγοβόσκος παροξυτόνως scriptum legitur, et αἰγονόμος pro eodem: sed ὀξυτόνως potius videtur scribendum αἰγοβοσκός, ut γηροβοσκός, et πορνοβοσκός, et alia sexcenta. Theoc. in Epig. 252. F. Πᾶνα τὸν αἰγοβόταν ὀρφανίσωμεν ὕπνου, Pana caprarum pastorem [caprarium] privaverimus somno.

atδαο, Genitivus singularis Æolice formatus pro communi atδου, a recto atδης, unde κατα συναίρεσων Αττικήν άδης, et ideo tenui spiritu notatur, et ι non adscribitur more prisco, sed subscribitur. vide aδης, Orcus, Pluto, Dis. Theoc. Idyll. ii. 160. ταν ατδαο πύλαν, 'Orci fores.'

aΐδομαι, Poet. idem ac αἰδέομαι, οῦμαι, revereor. Theoc. Idyll. xxiv. 68. αἰδόμενος ἐμὲ, ' reveritus me.'

αΐδομαι, Poet. pro com. αίδέομαι, οῦμαι, pudore affici, verecundari, pudore suffundi. Theoc. Idyll. xxvii. 69. δμμασιν αίδομένη, 'oculis verecundans;' vel, 'oculis pudore suffusis.' Eustath. αΐδομαι βαρυτόνως, ἀφ' οδ αίδόμενος, ἐν ἴσφ τῷ αίδοῦμαι, καὶ αίδούμενος.

alèr, ex com. alel, verso ι in ν, factum Argivorum dialecto. Sic et σπένδω formatum ἐκ τοῦ σπείδω. Consule Magnum Etymologicum pag. 302. 2. Semper. Theoc. Idyll. xv. 10.

ale, Dor. pro communi elle, utinam.

Theoc. Idyll. iii. 12. cum optativo junctum habet, αίθε γενοίμαν, 'utinam fierem.' Idyll. v. 62. αίθ ένθοι, 'utinam veniat.' Idyll. vii. 86. αίθ ὑπ' ἐμεῦ ζωοῖς ἐναρίθμιος ὤφελες ἢμες, 'utinam ætate mea viventium in numero fuisses.' Idyll. x. 32. αίθε μοι ἢσαν δσα Κροῖσον πόκα φαντί πεπάσθαι, 'utinam mihi essent [tantæ opes,] quantas Cræsum quondam ferunt possedisse.'

αἰθριοκοιτεῖν, Verbum Theocriteum, τὸ ἐν αἰθρία κοίτην ἔχειν, καὶ κοιμᾶσθαι, dormire sub dio. Theoc. Idyll. viii. 78. ἀδὺ δὲ τῶ θέρεος παρ' ὕδωρ ῥέον αἰθριοκοιτεῖν, 'suave vero [est quoque] æstate juxta aquam fluentem sub dio dormire.'

aίθω, commune; sed quum active ponitur, accipitur pro καίω, quod magis usitatum: uro, comburo. Theoc. Idyll. ii. 24. αίθω [δάφναν], 'uro [laurum].'

αἴκα Dorice pro poetico εἴκε, vel sequente vocali εἴκεν, quod communiter dicitur εἰ ἀν, si. Theoc. Idyll. i. 4. et 5. αἴκα τῆνος ἕλη κεραὸν τράγον, αἶγα τὰ λαψῆ αἴκα δ' αἶγα λάβη τῆνος γέρας, ἐς τὰ καταβρεῖ. Et 9. αἴκα ταὶ Μῶσαι τὰν οἴιδα δῶρον ἄγωνται. Et 10. αἰ δέ κ' ἀρέσκη. Sed hic est τμῆσις, pro αἴκα δ' ἀρέσκη. Observandum etiam τὸ κα licentia poetica, Doricaque produci, vel ob ancipitem τοῦ α naturam. Idyll. v. 21. αἴκα λῆς, ' si vis.' δ1. αἴκ ἔνθης, pro εἴκ ἔλθης, ' si veneris.' Idyll. xi. 73. αἴκ ἐλθὼν, pro εἴκεν ἐλθών.

αἴκε, Doric. pro com. sed poet. εἴ κε, com. vero εἰ ἄν. Theoc. Idyll. v. 55. αἰ δέ κε καὶ τὰ μόλης, ' si autem et tu veneris.' Hoc autem εἴ κε poet. vel εἴκε Dor. plerumque sequente consonante, αἴκεν vero sequente vocali ponitur.

αίκεν, Dorice, pro communi εὶ ἀν, quod Poetice εἰ κε et εἰ κεν, si. Non solum autem sequente vocali, sed etiam sequente consonante locum habet hoc αίκεν. Theoc. Idyll. i. 61. αίκεν μοι τὸ φίλος τὸν ἐφίμερον ὅμνον ἀείσης, 'si mihi tu amice illud amabile carmen cecineris.' Idyll. vii. 55. αίκεν τὸν Λυκίδαν ὀπτεύμενον ἐξ ᾿Αφροδίτας ῥύσηται, 'si Lycidam tostum ab amore liberaverit.'

αίλινα, Poeticum adverbium, pro quo regulariter dicendum esset, si vocem usus pateretur, αἰλίνως, τουτέστι θρηνητικῶς, καὶ μετὰ θρήνου, lugubriter, et cum luctu, vel cum lamentatione. Magnum Etym. 35. 1. αίλινον. τοῦτο ἐπὶ θρήνου ἐτίθετο, καὶ ἐν τοῦς ἐφυμνίοις. γέγονε δὲ εἰς τιμὴν Λίνου τοῦ τῆς Καλλιόπης. Athenæus τῶν δειπνοσοφιστῶν lib. xiv. pag. 306. Λίνος, καὶ αἴλινος οὐ μόνον ἐν πένθεσιν, ἀλλὰ καὶ ἐπὰ εὐτυχεῖ μολπῷ κατὰ τὸν Εὐριπίδην. Euripidis locus extat in Hercule Furente,

13

348. ita scriptus, αίλινον μέν έπευτυχεί Sed apud Athe-Μολπά φοίβος ίαχεί. næum corrupte legitur μολπφ pro μολπα, et apud Euripidem unica voce scriptum legitur ἐπευτυχεῖ, quod apud Athenæum duabus est distinctum. Utraque tamen lectio retineri commode potest, et idem est utriusque sensus. Euripides in Oreste vocis hujus vim, et usum optime his versibus explicat, pag. ex Plantini typis, 83. Φρ. αίλινον, αίλινον άρχαν θανάτου Βάρβαροι λέγουσιν αι αι, 'Ασιάδι φωνά, βασιλέων δταν αίμα χυθή κατά γαν Είφεσι σιδαρέοισιν Vide et iήλεμον apud Æschylum έν ἰκέτισι 312. 1. Et apud Apollonium τῶν 'Αργοναυτικῶν lib. iv. 223. Παννύχιαι έλεεινον ίήλεμον ώδύροντο. Consule Græca scholia. Nam hæc omnia varias luctus voces, variosque gentium mores in luctu usurpatos indicant. Moschus in Bionis Epitaph. Idyll. iii. 1. αίλινά μοι στοναχεῖτε νάπαι, καλ Δώριον ὕδωρ, 'lugubriter mihi ingemiscite saltus, et Dorica unda.' Vel, ut in Stephani codice legitur, 'cum lamentatione miserabili milii, &c. Idem eodem Idyll. 14. Στρυμόνιοι μύρεσθε παρ' **δδασιν α**ίλινα κύκνοι. 'Strymonii cycni miserabiliter lugete ad undas.

αίμασιὰ, ᾶς, ἡ, comm. sepes, septum, maceria. Eustathius: αίμασιὰ, παρὰ τὸ αίμάσσειν τοὺς μεταχειριζομένους, διὰ τὸ ἐξ ἀκανθῶν καὶ βάτων γίνεσθαι, καὶ αίμασιὰ, τὸ ἐκ λεπτῶν λίθων τειχίον. Idem, αίμασιὰ, τειχίον ἐκ χαλίκων ὅμοιον φραγμῷ. Vide vulgata Græcolatina lexica. Theoc. Idyll. i. 47. Τὰν ὀλίγος τὶς κῶρος ἐφ' αίμασιαῖσι φυλάσσει, 'quam parvus quidam puer ad sepes custodit.'

αίμοβόρος, ου, δ καὶ ἡ, Poet. sanguivorus, cruorivorus. Theoc. Idyll. xxiv. 18. γαστέρας ἄμφω Αίμοβόρως ἐκύλιον, ventres ambo Cruorivoros volvebant.

αἰνολέων, αἰνολέοντος, δ, Poet. nomen, quod in vulgatis Lexicis non exstat. Com. aἰνδς, καὶ δεινδς λέων, gravis, sævus, formidabilis leo. Theoc. Idyll. xxv. 168. Θηρίον, αἰνολέοντα, κακδντέρας ἀγροιώταις, 'feram, sævum leonem, malum monstrum agricolis.'

alvos, ου, δ, Com. pro quo frequentius αίνιγμα, τος, τὸ, παρὰ τὸ αἰανὸν, τὸ σκοτεινόν παροιμία, proverbium. αἶνος autem προπερισπᾶται ad differentiam τοῦ ἐπιθέτου αἰνὸς, gravis, atrox, dirus. Theoc. Idyll. xiv. 43. Αἶνος θὴν λέγεταί τις, ἔβα καὶ ταῦρος ὰν ὅλαν, 'proverbium certe quoddam dicitur, abit et taurus in sylvam.' De hoc proverbio consule Erasmi Adagia, Chil. i. Cent. i. pag. 38. Ad. 43.

αἰνοτόκεια, as, ἡ, Poet. pro quo alias dicitur et αἰνοτόκος, ου, ἡ, τουτέστιν ἡ αἰνῶς τεκοῦσα, quæ duriter, ac infeliciter

liberos peperit, infelix mater. Moschus Idyll. iv. 27. &s εγὼ αἰνοτόκεια, φίλου τέκος αἰάζουσα, 'ita ego infelix mater, caram prolem deplorans.'

αἴνυτο, 3. pers. singul. imperfecti poetice neglecto augmento, pro comm. sed poet. ἤνυτο, quod ita formatur: αἴρω, tollo, suscipio, sumo, αἰρύω, versoque ρ in ν, αἰνύω, αἴνυμι, αἴνυμαι, ἢνύμην, σο, το. Theoc. Idyll. xxiv. penult. αἴνυτο δόρπον, 'sumebat cœnam.'

atoισα, Dor. pro communi atoυσα, audiens. Theoc. Idyll. vi. 26. ab atω poetico, quod ακούω significat.

αίολομήτας, α, δ, Doric. pro comm. sed poet. αίολομήτης, ου, δ, δ αίόλας καὶ ποικίλας έχων μήτιας, και μήδεα, τουτέστι βουλεύματα, καὶ βουλάς, καὶ διὰ τοῦτο φρόνιμος, σοφός, και δή και πανουργος, qui varia habet consilia, et qui propterea prudens, sapiens, quinetiam astutus, ac vafer est. Nam et in malam partem accipitur interdum. Theoc. Idyll. xvii. 19. de Alexandro Magno illic verba fiunt. έδριάει, Πέρσαισι βαρύς θεός, αἰολομήτας, 'sedet, Persis gravis Deus, variis consiliis instructus, [id est, sapiens.]' Alter Latinus interpres vertit, 'pictam gerens mitram.' Quare videtur lectionem aliam nactus, quam et οἱ λεξικογράφοι sequuntur, nimirum, αἰολομίτρης. Vertunt autem δ ποικίλην ξχων την μίτραν, qui balteum, vel zonam habet variam. Hujus loci faciunt mentionem, et addunt integram versus interpretationem, hanc scil. 'sedet, Persis gravis Deus, æolomitris.'

απερ Doric. pro commun. ήπερ, ubi. Theoc. Idyll. i. 22. απερ δ θῶκος, '.ubi sedes (est).'

διπερ antiquo more cum ι non subscripto, sed adscripto, Dorice. Quod et ξπερ cum ι subscripto dicitur, pro communibus ήπερ, δπου, δθι, ubi, quo in loco. Theoc. Idyll. iv. 33. ξπερ δ πύκτας, 'ubi ille pugil.'

αἰπολεῖν, Poet. et Theocriteum verbum, capras pascere, quod ab αἰπόλος deductum. Αἰπόλος vero vocatur caprarius, quasi αἰγοπόλος, καὶ κατὰ συγκοπὴν αἰπόλος, ὁ περὶ τὰς αἶγας πολῶν, καὶ στρεφόμενος, id est, qui circa capras versatur, qui in caprarum cura occupatur. Theoc. Idyll. viii. 85. αἰπολέοντα διδάξαι, 'capras pascentem docere.'

aἰπολικόν τι θαήμα. Sic in H. Stephani codice apud Theoc. Idyll. i. 56. scribitur. Quod ita Latine redditum, 'caprario immane miraculum.' Ab aliis, ita: 'caprario dignum miraculum.' Sed in Crispini codice legitur Αἰολικόν τι θαήμα, 'Æolicum quoddam miraculum,' id est, quoddam opus Æolicum admiratione dig-

num propter ejus excellentiam. Consule

Hesychium in Αἰολικον θέαμα.

alnos, eos, ovs, τδ, Poet. pro com. δψος, altitudo, montis cacumen, jugum, locus excelsus. Theoc. Idyll. vii. 148. Νόμφαι Κασταλίδες Παρνάσιον αίπος έχοισαι, 'Nymphæ Castalides Parnasium cacumen habentes.' [id est, quæ Parnassi juga tenetis, incolitis.] Hoc vocabulum et Hippocrates sæpius usurpat. Variorum locorum exempla reperies in Hippocratis Œconomia.

αἰσεῦμαι, Futurum medium Dorice formatum, pro comm. ἄσομαι. Quod alias eadem dialecto diceretur ἀσοῦμαι, ῆ, εῖται, ab ἄδω, μ. ἄσω, εις, ει com. ἀσῶ vero, εῖς, εῖ, Dor. At ipsum ἀδω deductum ab ἀείδω, sublato ε, et contractione facta, et ι subscripto ex recentiorum Grammaticorum præceptis, quod olim adscribebatur, ut videmus hic in verbo αἰσεῦμαι, canam. Theoc. Idyll. iii. 38. ἀσεῦμαι ποτὶ τὰν

πίτυν, ' canam ad hanc pinum.'

aioi vel aîoi, Dorica, et poetica terminatio tam adjectivorum, quam substantivorum nominum, quæ dativum pluralem in prima et secunda των Ισυσυλλάβων declinatione per ais, vel ais communiter efferunt, pro accentus varietate. Ut, àylais, communiter, ayland, Dorice, et poetice. μαλακαΐs, comm. μαλακαΐσι, Doric. et poet. Hic alterum quidem communiter παροξυτονείται, Dorice vero, et poetice, προπαροξυτονείται. Alterum vero, communiter quidem περισπάται, Dor. vero, et poet. προπερισπάται. Hoc autem sequente consonante locum habet, and ultimum o addito, nec semper fit: sed plerumque, quum ipsa metri ratio hoc flagitat. Theoc. Idyll. i. 2. & ποτί ταις παγαίσι μελίσδεται, pro comm. Doric. ταις παγαίς. Et 47. έφ' αίμασιαίσι φυλάσσει, pro έφ' αίμασιαίς. 91. μετά ταΐσι χορεύεις, pro μετά ταις, ήγουν αὐταις, vel ταύταις. 150. κράναισι, pro κρήναις, etc.

Sed alterum quidem sequente vocali ponitur, ne geminæ vocalis concursus insuavior aures offendat. Alterum vero locum habet proprie in iis vocabulis, quibus consonans subjicitur, ut ex ipsis exemplis aperte patet. Theoc. Idyll. ii. 107. νοτίαισιν εέρσαις, pro νοτίαις. Idyll. vi. 13. κνάμαισιν δρούση. Idyll. ix. 26. πέτραισιν εν ἰκαρίαισι. Quidam tradunt in omnibus omnium declinationum pluralibus dativis desinentibus in s, Attice, Ionic. Dor.

Æol. et poet. i addi ad finale s.

àtras, a, o, Doric. pro comm. poet. àtrηs, ou, δ. àtras autem Thessali vocant eos, qui amantur, amatos. Alii vero sic ipsos socios appellari tradunt. Quidam

etiam aiunt probos, et modestos ita nominari, quasi dicas μη ίτας, id est, qui non sunt itores, (ut ita loqui liceat) qui non sunt impudentes in adeundis aliis. Alias àtrns vocatur δ συναίτης, id est cohabitator, et Hæc ex argumento Græco duodecimi Idyll. Theoc. sunt desumta, 14. τὸν δ' ἔτερον πάλιν ὥς κεν ὁ Θεσσαλὸς είποι ἀΐταν, 'alterum vero ut Thessalus diceret atrav,' [id est 'alterum vero Thessalus sua lingua vocaret àtrav,' amatorem, amasium.] Vel 70 &s, poetice dictum, άντι τοῦ οὕτως, είς. πῶς; ἀἴταν. vertes, Alterum vero rursus sic Thessalus vocaret, [quomodo? scil.] atrav.' 20. τοῦ χαρίεντος ἀττεω, 'venusti ametoris [tui, vel tui amasii:]' atrew autem est lonicus genitivus, pro com. átrov, Dor. άττα, Æcl. et Bœot. άτταο, Poetice vero κατά κρᾶσιν τοῦ ε καὶ ω, ex Ion. ἀίτεω, fit άtτω, Idyll. xxiii. ult. Στέργετε δ' υμμες àiτas, 'vos vero amicos amate.' In ara Simmiæ, Achilles vocatur χρυσοῦς atras, i. aureus, flavus amasius. Aristot. ήθικῶν Εὐδημίων, lib. iii. cap. ii. p. 93. dixit, ἀἴτῶν ἀνθῶν, pro ἐρατῶν, i. amabilium, suavium florum: unde patet ἀξτην, tam active tam passive dici, ut apud Latinos, amicus tam de eo dicitur, qui alium amat, quam de eo, qui ab alio amatur.

αίτατος, Ionica, Dorica, et poet. terminatio nominum communiter superlativum gradum per ώτατος, aut ότατος, efferentium. Qua de re sic Eustathius, αίτερος λήγοντα συνκριτικά, καὶ αίτατος ὑπερθετικά, ἐκ τῶν διὰ τοῦ ότερος, καὶ ότατος, τροπῆ τοῦ ο μικροῦ εἰς α, καὶ προσλήψει τοῦ ι, γενόμενα οἶον, μυχός, μυχότατος, καὶ μυχαίτατος μέσος, μεσαίτερος φίλος, φιλαίτερος. Quænam autem nomina comparativum per ώτερος, aut ότερος, item quænam superlativum per ώτατος, aut ότατος, communiter forment, et exceptiones

in vulgatis Grammaticis vide.

αἴτε, Dor. pro comm. εἴτε, sive, an. Theoc. Idyll. v. 74. et 75. αἴτε Συβάρτα, Αἴτ' ἐμὸν ἐστὶ κάκιστε τὸ ποίμνιον, 'an Sybaritæ, An meus sit, [o] pessime, grex iste.'

aiτεῦ, Dor. et Æol. pro com. aiτοῦ, hoc vero Attice, pro aiτει, pete. Theoc. Idyll. xvii. ult. ἀρετήν γε μὲν ἐκ Διὸς aἰτεῦ, ' vir-

tutem tamen a Jove pete.'

aiτεύμενος, ω, δ, Dor. pro com. aiτούμενος, ου, δ, qui rogatur, rogatus, a quo aliquid petitur. Theoc. Idyll. xiv. 63. aiτεύμενος οὐκ ἀνανεύων, 'rogatus non abnuens.' [i. liberalis, et munificus. Si quis enim aliquid ab eo petat, is id ei dat, largitur, nec denegat rem petitam.]

alφνίδιον, Poet. adverbium, quod et alφνίδιως alias dicitur, subito, repente.

Dietum παρά το φαίνεσθαι, quod interdum accipitur pro præter omnem exspectationem alicui apparere, et in ejus conspectum venire. Hinc pawidios, a, ov, repentinus, a um, subitus, a, um. Sed non est in usu sic formatum, at κατά στοιχείων με- $\tau$ άθεσιν αἰφνίδιος, α, ον, unde ipsum adverbium, pro quo frequentius εξαίφνης, et εξαπίνης, et εξαπιναίως, de quibus suo loco. αίφνίδιον θορυβεῦσιν έφιστάμεναι μελεδώναι, subito tumultuantur, [tumultum excitant, sommumque turbant] instantes curæ.'

αίχμητάς, α, δ, Dor. pro com. αίχμητης, οῦ, δ, bellicosus, bellator. Sic autem proprie vocatur is, qui telorum cuspidem egregie novit tractare. συνεκδοχικώς vero, καὶ γενικώς quivis ita vocatur, qui rerum bellicarum est peritus. Theoc. Idyll. xvii. 57. αἰχμητῷ Πτολεμαίω, 'bellicoso Ptole-

mæo.

aidr, aidros, à, Dor. pro com. poet. ητών, όνος, ή, littus. Varias hujus vocis έτυμολογίας, vide in Magno Ety. p. 422. 51. et deinceps, et 423. 1. Moschus Idyll. ίιι. 123. κάκείνη Σικελαίς, και Αίτναίαισιν ἔπαιξεν Αἰόσι, καὶ μέλος ήδε τὸ Δώριον, ' et illa [in] Siculis, et Ætnæis lusit Littorib. et carmen cecinit Doricum.'

ἀΐὼν, όνος, à, Dor. pro com. ἡΐὼν, όνος, ή, littus. Theoc. Idyll. xi. 14. αὐτῷ ἐπ' αϊόνος κατετάκετο φυκιοέσσης, 'illic, in littore consumebatur algoso.' Idyll. xv. 133. ποτὶ κύματ', ἐπ' ἀϊόνι πτύοντα, 'ad undas in littore spumantes.

αίωρέω, ῶ, vide ἡωρεῖτο. άκιρδs, οῦ, δ, vocabulum Æolicum, ut in vulgatis Græcolatinis Lexicis traditur. Idem autem valet ac  $i\sigma\chi\nu\delta s$ , et  $\dot{\alpha}\sigma\theta\epsilon\nu\eta s$ , gracilis, et debilis. Consule et Hesych.  ${f Videtur}$  compositum hoc vocabulum ex  ${f a}$ particula vim intendentis nunc habente, et nomine kls, kids, quod vermem significat, et verbo ρέω, fluo. Quæ enim a vermibus jam sunt corrosa, ea profecto valde sunt attenuata, tenuia, fluxa, caduca, et Si quis meliorem, atque probabiliorem hujus nominis ετυμολογίαν attulerit, eam haud gravate sequar.  $\mu\epsilon\tau a$ . φορικώς vero sic et ignavus appellatur. Theoc. Idyll. xxviii. 15. οὐ γὰρ είς ἀκιρας, οὐδ' ἐς ἀεργως μεν ἐβαλλόμαν ἀππάσαι σε δόμως. Ρτο, οὐδ' ἐς ἀεργοὺς μὲν ἐβαλ- $\lambda \delta \mu \eta \nu \delta \pi \delta \sigma \alpha \iota \sigma \epsilon \delta \delta \mu \sigma \nu s$ , 'haud enim in ignavam, aut otiosam decrevi tradere te domum.' Vide βάλλομαι. Quanquam non absurdum, nec incredibile fortasse videretur, si diceres το ακιρός deductum a nomine adjectivo ἄκυρος, ου, ὁ καὶ ἡ, quod significat antiquatum, obsoletum, irritom, vanum, invalidum, ac imbecillum. Hic autem 70 v in 1 mutatum, et accentus ex prima syllaba in ultimam translatus. Consule nomen acupos in vulgatis Lexicis. Quod autem non raro 70 v in 1 mutetur, ex variis exemplis facile cognosces. Vide τὸ v in ι sæpe mutatur. Item, ι communiter etiam, &c. Hæc posterior ετυμολογία multo verisimilior videtur, quam prior.

άκμάν, Dor. pro com. adverbio άκμήν, valde, vehementer, admodum. Eodem autem modo nunc adverbialiter dicitur. quo ἀρχήν, initio, principio. Quod utrumque κατ' έλλειψιν της κατά προθέσεως dictum videtur. Theoc. Idyll. iv. 6. akμάν γ' & δειλαῖε, ' vehementer sane o miser [is eam molit].' Varias της ακμης significationes apud Eustath. Suid. et in Hippoc. Œconomia vide. Consule et

Magnum Etymologicum.

Ακμονίδαs, a, δ, Dor. pro com. Poet. 'Ακμονίδης, ου, δ, δ τοῦ 'Ακμονος παῖς, δ Oupards, Acmonides, i. Cælus, Acmonis filius, Colum. Eustat. in Iliad. o. 1154. 23. \*Ακμων καλ ό τοῦ Οὐρανοῦ πατὴρ, διὰ τὸ ἀκάματον της οὐρανίου κινήσεως, ἀφ' ής ἐννοίας καὶ δ Ατλας είληπται. καὶ Ακμονίδαι οἱ Οὐρανίδαι. Consule et Magnum Etymolog. p. 49. in "Ακμων. Simmias Rhodius in Alis, v. 1. Λεῦσσέ με τὸν γῶς τε βαθυστέρνου άνακτ', 'Ακμονίδαν, τὰν ἄλα θ' έδράσαντα, 'intuere me, qui sum et telluris vastum pectus habentis rex, et cœluni. et mare, qui fundavi [condidi].'

άκοίμητος, ου, δ καὶ ἡ, com. non sopitus, non dormiens, vigilans, insomnis, Theoc. Idyll. xiii. 44. νύμφαι pervigil. ἀκοίμητοι, δειναί θεαί άγροιώταις, 'nymphæ pervigiles, formidabiles deæ rusticis.

άκοντιστάς, α, δ, Dor. pro com. άκοντιστης, οῦ, δ, jaculator, bellator. Theoc. ldyll. xvii. 55. ἀκοντιστὰν 'Αχιλῆα, 'bellatorem, Achillem.'

άκουσας, Dor. pro ήκουσας, audisti. Theoc. Idyll. iv. 6.

ἀκούσεαι, Ion. 2. pers. sing. fut. med. pro com. ἀκούση. Formatur autem a 3 singul. ejusdem temporis, ἀκούσεται, unde Ionice sublato  $\tau$ , fit anovocas, et 3. pers. in secundam migrat poetice: audies. Theoc. Idyll. xxix. 21. άγαθδς άκούσεαι, 'bonus [i. bene] audies.'

άκρα, ων, τὰ, Poet. pro com. τὸ ἄθλον. τὸ νîκος, præmium, victoria. Victoria enim est summum quiddam, et, qui vincit aliquem, is eo superior est. Theoc. Idyll. xii. 31. κοῦροι ἐριδμαίνοντι φιλάματος ἄκρα φέρεσθαι, 'pueri contendunt osculi victoriam reportare.'

ἄκρα, ων, τὰ, personis tributum accipitur pro summis viris, qui summam dignitatem inter aliquos obtinent. Theoc. Idyll. xv. 142. Άργεος ἄκρα Πελασγοί, ' Argorum summa Pelasgi.' [i. Pelasgi ditionis Argivæ flos. Vel, Pelasgi flos Peloponnesi].

ακράτιστος, δ και ή, nomen Theocriteum, quo significatur is, qui sumsit jentaculum, vel qui habet jentaculum, vel qui est cum jentaculo. Υάκράτισμα, τος, τδ, et άκρατισμός, οῦ, ὁ, vocatur jentaculum, quod ab Eustathio sic definitur, το πρωϊνον **ἔμβρωμα, π**αρά το ἐν ἀκράτφ βεβρεγμένους προσίεσθαι ψωμούς, i. Matutinus cibus, quod panis frusta in vinum purum intincta [vino puro rigata ad os] admoverentur [i. assumerentur, et comederentur]. Ipsum vero verbum, unde hæc verbalia sunt deducta, est ακρατίζειν et ακρατίζεσθαι, q. d. vinum merum, et purum haurire, vel jentaculum sumere ex panis frustis mero rigatis. Galli sic: 'Dejeuner de morceaux de pain trempés en vin pur, et non mêlé avec cau.' Quod alias dicunt, • Manger ou dejeuner une soupe au vin pur.' Qui mos etiam nunc in regionibus frigidioribus a multis servatur, ad aeris injuriam facilius arcendam. Sed hisce de rebus ab Athenæo libro τῶν δειπνοσοφιστῶν i. p. 6. fusius agitur, ubi variæ τῶν ἡρώων Vide et vulgata τροφαί describuntur. Græcolatina Lexica. Theoc. Idyll. i. 51. φατί, πρίν ή ἀκράτιστον ἐπὶ ξηροῖσι καθίξη. Sic enim in quibusdam exemplaribus legitur. Vide καθίξη. Æ. P. 'Ait, priusquam [ipsum] cum jentaculo in sicco collocarit, [i. e. suo jentaculo privarit.]' Vulgata Crispini versio locum istum sic Latine versum habet, 'Affirmat, quam impransum in arido collocet.' Stephani vero versio sic, 'Ait, quam sine jentaculo in sicco collocarit.' Uterque Latinus interpres ipsum sensum potius, quam vocem spectasse mihi videtur. Hanc tamen eorum interpretationem et vulgata Græcolatina Lexica tuentur, et confirmant, quum vertunt, ἀκράτιστος, άγευστος, jejunus. Et hoc ipsum Theocriti carmen afferunt. Alias τοῦ ἀκρατίστου significationes illic descriptas prætereo. Quamobrem nomen ακράτισ-Tos sumserunt pro composito, et vim privantis habente nomine, ἀνακράτιστος, τουτέστιν άνευ άκρατίσματος, είτε άκρατισμοῦ. Sed hoc nimis acutum, et audax. Præstat igitur rem ita accipere, ut accepimus, et vertimus. Idem tamen est sensus.

ἄκρατος, ου, ὁ καὶ ἡ, comm. immixtus, non mixtus, purus, merus. Ut, οἶνος ἄκρατος, vinum purum, non dilutum, nec mixtum. Theoc. Idyll. ii. 152. ἀκράτω ἐπεχεῖτο, 'meri infundebat.' Vide ἀκράτω, et ἐπεχεῖτο. Idyll. xiv. 18. ἔδοξ' ἐπιχεῖσθαι ἄκρατον, 'placuit infundi merum.' Illud obiter hic observandum τοῦ ἀκράτου medium a productum, vel ob ancipitem τοῦ a naturam, vel ex Ionice ἄκρητος factum, η in a longum mutato.

ακράτου, Doricus genitivus pro com-

muni ἀκράτου, versa ου in ω, puri, meri. Illud vero medium α jam producitur ob ancipitem naturam τοῦ α, vel ab Ionico άκρητος deductum, verso η in α longum. Theoc. Idyll. ii. 152. ἀκράτω ἐπεχεῖτο, 'meri infundebat [in poculum].' Vide ἐπεχεῖτο.

AK

ἀκράχολος, ου, δ καὶ ἡ, Poet. et Atticum, ut οἱ λεξικογράφοι tradunt: sed tamen Δωρικώτερον videtur, pro com. ἀκρόχολος, verso ο in α. δ τὴν ὀργὴν ἄκρος, δ εἰς ὀργὴν πρόχειρος, qui ad iram est valde proclivis, in iram propensus, q. d. qui in summo iræ fastigio versatur, iracundus. Vide A pro ο μικρόν. Item ο μικρόν in α, a Doriensibus mutatum. Theoc. Idyll. xxiv. 60. ἀκράχολον Ἰφικλῆα, 'iracundum Iphiclem.'

ἀκρέσπερον, Poet. adverbium, pro com. inusitato ἀκρεσπέρως, ήγουν ἄκρας ἐσπέρας, ή κατ' ἄκραν ἐσπέραν, extremo vespere. Theoc. Idyll. xxiv. 75. ἀκρέσπερον ἀείδοισαι, 'extremo vespere canentes.'

ἄκρηβος, ου, ὁ καὶ ἡ, Poet. Quod in vulgatis quidem Græcol. Lex. reperitur: sed nullius auctoritate confirmatur. ὁ ἄκρως ἡβῶν, qui summe pubescit, i. qui vehementer adhuc est puber, vel juvenis, adolescentulus. Vel, ὁ ἐν ἄκρᾳ ἡβη ἄν. Qui est in summa pubertate, i. in maxima pubertate, qui valde juvenis est. Theoc. Idyll. viii. ult. καὶ νύμφαν, ἄκρηβος ἐὰν ἔτι, Ναΐδα γᾶμεν, ' et nympham, quamvis adhuc esset adolescentulus, Naiadem in matrimonium duxit.'

άκριδοθήρα, as, ή, nomen Theocriteum. Decipula ad locustas capiendas. Theoc. Idyll. i. 52. αὐτὰρ δγ' ἀνθερίκεσσι καλάν πλέκει ἀκριδοθήραν, 'at ille ex culmis pulchram nectit locustis capiendis decipulam. Dicta παρά τὸ ἀκρίδας θηράν, locustas venari, capere. ἀκρίς enim ἀκρίδος, ή, locustam significat, quam Galli a saltando vocant, Sauterelle, quod propter alarum infirmitatem e terra se modicis volatibus attollat, ac ita feratur ut saltare potius. quam volare videatur. Interpretes Latini per ἀκρίδας putant cicadas intelligi, quæ τέττιγες appellantur : sed qui volet, eorum sententiam libere sequetur. Ego vero manifesta vocum discrimina temere non confundam. Consule Suidam, Eustath. et Græcolatina Lexica. Theoc. Idyll. vii. 41. βάτραχος δέ ποτ' άκρίδας ως τις ἐρίσδω. Lat. interp. 'sed tanquam rana quædam cum cicadis contendo.

ἄκρον, com. summum. εἰς ἄκρον, in summum, vel ad summum, pro ἄκρως, summe. Theoc. Idyll. xiv. 61. εἰς ἄκρον ἀδὺς, 'summe jucundus.'

ἄκρω, Ďor. pro com. ἄκρου. Theoc. Idyll. xi. 37. χειμώνος ἄκρω, 'hyeme extrema.'

**\*•** ---

durhμων, ονος, δ καὶ ἡ, Poet. ὁ μηδὲν κτῆμα ἔχων, qui nullam possessionem habet, qui nihil possidet, inops, egenus, pauper. Theoc. Idyll. xvi. 33. πενίην ἀκτήμονα κλαίων, 'paupertatem

inopem plorans.'

ἄκυλος, ου, ή, com. Eustath. ἄκυλος, δ
της πρίνου καρπός, ilicis fructus, glans
ilignea, sive iligna. Theoc. Idyll. v.
94. οὐδὲ γὰρ οὐδ' ἀκύλοις δριμαλίδες. αἰ
μὲν ἔχοντι λεπτόν ἀπό πρίνοιο λεπόριον.
αἱ δὲ μελιχραὶ, 'neque enim etiam cum
ilicis glandibus montana poma [sunt conferenda.] Illæ enim [ilignæ glandes] habent tenuem ab ilice corticulam. Hæc
vero [montana poma sunt] mellei coloris.'
Vide Œconomiam Hippoc. in ἄκυλοι.

άλάβαστρον, ου, τὸ, com. idem ac ἀλάβαστρος, ου, ὁ, alabaster, vel alabastrum vas unguentarium. Nominis etymologiam in vulgatis Græcolatinis Lexicis habemus, ubi hac de re plura. Theoc. Idyll. xv. 114. Συρίω δὲ μύρω χρύσει' ἀλάβαστρα, 'Siriique unguenti aurea ala-

bastra.'

αλάθεια, ας, ά, Dor. pro com. ἀλήθεια, ας, ή, veritas. Theoc. Idyll. vii. 44. ἐπ' ἀλαθεία, pro ἀληθώς, 'in veritate' [pro

revera].

ἀλαθής, ὁ καὶ ἁ, Dor. pro com. ἀληθής, ὁ καὶ ἡ, verus, a, um. Theoc. Idyll. ii. 94. χ' οὕτω τῷ δούλᾳ τὸν ἀλαθέα μῦθων ἔλεξα, 'atque ita famulæ verum sermonem dixi.' Idyll. xxiv. 64. ἀλαθέα πάντα λέγοντα, 'vera omnia dicentem.' Idyll. xxviii. 1. ἀλαθέα, pro τὰ ἀληθέα, ῆ, hocque pro ἡ ἀλήθεια, vera, i. e. veritas. 2. ἀλαθέας ἔμμεναι, 'veraces esse.'

άλακάτα, as, ά, Dor. pro com. ήλαschry, ys, h, colus. Gallice, quenouille. Magnum Etymol. p. 57. 1. άλακάτη, καί ηλακάτη Ἰωνικώς. παρά τὸ ἄγω, ἄξω, [ ήγμαι, Τξαι, ήκται.] γίνεται άκτος, και το θηλυκον, **ἄκτη, κα**λ πλεονασμφ του α, άκάτη, καλ πάλιν ὑπεισελθούσης τῆς αλ συλλαβῆς, **δοπε**ρ είωθε γίνεσθαι, άλακάτη, ή άγουσα τὸ ἔριον, ἡ λίνον. Ergo dicta colus ἀλαkárn, quod per eam fusis agatur, atque deducatur lana vel linum. Idem pag. 424. 48. ήλακάτη, το γυναικείου εργαλείου, δργανον, περί δ είλουσιν αι γυναίκες το νημα· ἐκ τοῦ ἡλάσκω, ἡλακτη, ὡς διδάσκω, διδακτή. καὶ πλεονασμφ τοῦ α, ήλακάτη, etc. Consule et Eustath. et Poll. et vulgata Græcol. Lex. Theoc. Idyll. xxviii. 1. Γλαυκας, δ φιλέριθ' άλακάτα, δώρον 'Αθαváas, Glaucæ, o amica lanificii colus, donum Minervæ.' Vide φιλέριθος, et nostros in hunc locum commentarios.

ἄλατο, 3. pers. singul. aor. 1. medii, Dor. pro com. poet. ήλατο, saliit, saltavit, exiluit; ab ἄλλομαι, μ. ἀλοῦμαι, aor. Lex. Doric.

1. med. ἡλάμην, ω, ατο: Theoc. Idyll. xix.
4. καὶ τὰν γῶν ἐπάταξε, καὶ ἄλατο, <sup>4</sup> et terram pulsavit, et saltavit. Idyll. xxiii.
60. ἄλατο καὶ τὥγαλμα, pro ἥλατο καὶ τὸ ἕγαλμα, <sup>4</sup> desiluit et simulactum.

άλδήσκειν, poet. pro com. αύξειν, et abfaren, augere, incrementum dare. Sicautem formatur, αλδω, αλδέω, αλδώ, fu. ἀλδήσω, et inserto κ, ἀλδήσκω, et ex fut. in præsens poet. transit, quod ultra imperfectum non conjugatur. Ab eodem άλδω deducitur άλδάνω, et άλδαίνω, τδ αὐξάνω. Ipsum vero ἄλδω dictum, quasi άλτω, ab άλλομαι, fu. άλοῦμαι, perf. ήλμαι, ήλσαι, ήλται, neglecto incremento temporali, άλται, hinc præs. Ion. et Æol. aspero in tenuem mutato, ἄλτω, et verso τ in δ, ἄλδω. Magnum Etym. p. 58. 12. άλδαίνειν, το αύξειν, παρά το άλλεσθαι, το πηδάν κατά την αδξησιν. Ibid. vide το άλδήσκω. Vide et ἄλθω ἐν τῷ ἀλθαίνω, p. 63. 6. Consule et Eust. qui cadem confirmat, et addit, άλδησκειν λέγεται λήζον, **ήγουν έκ ποτισμού αύξεσθαι, παρά τό ἄρδω,** τροπή του ρ είς λ. Theoc. Idyll. xvii. 78. λήϊον άλδήσκουσιν όφελλόμενον Διδς δμβρφ, 'segetem augent amplificatam Jovis imbre.'

άλειφαρ, τος, τὸ, pro pice sumi videtur apud Theoc. Idyll. vii. 147. vide τετραένης.

άλεθα, Dor. genitivus, pro com. άλεθου. Sed et in communi lingua Dorismus hic servatur. Qua de re pluribus in a pro ou in gen. singul. 1. declin. simpl. Theoc.

Idyll. xvi. 34. ανακτος άλεύα.

άλεθμαι, futur. medium Dorice, Æolice, quinetiam Ionice formatum, pro com. άλοθμαι, ab άλλομαὶ, salio, salto. Theoc. Idyll. iii. 25. τὰν βαίταν ἀποδὺς, εἰς κύματα τῆνα άλεθμαι, 'pelliceo exuto, in fluctus illos saltabo.' Idyll. v. 144. ἐς οδρανον ὅμμιν ἁλεθμαι, 'in cœlum vobis saltabo.'

άληθης, ὁ καὶ ἡ. Sic in omnibus codicibus, quos legi, scribitur, non ἀλαθης, ut alias diceretur, de quo suo loco. Quamobrem non semper, nec in omnibus vocabulis η in a Dorice mutatur. Theoc. Idyll. ii. 154. ἔστι δ' ἀληθης, ' est autem verax.'

"Aλης, "Αλεντος, δ, fluvii nomen. Theoc. Idyll. v. 123. είς τον "Αλεντα, 'ad Halenta.' Idem extat Idyll. vii. 1. Decli-

natur ut Κλήμης, Κλήμεντος.

ἀλίβατος, ω, δ, Dor. pro communi postico ἡλίβατος, ου, δ, altus, excelsus, ες cessu difficilis. Epithetum loci. Sic autem formatur hoc vocabulum, ut docet Magnum Etymolog. p. 427. 39. ἡλίβατος, δύσβατος, καὶ ὑψηλὸς τόπος, μέγας, καὶ ἄβατος. καὶ, Πέτραι τ' ἡλίβατοι, μεγάλαι, καὶ ὑψηλαί. ἀπὸ τοῦ ἀλιτῶ, ἀλιτόβατος,

C

και συγκοπή αλίβατος, και ειστάσει ηλίβατος· [ήλίβατος δε] πέτρα, εφ' ην αν τις βαίνων αμαρτάνει, και αποτυγχάνει οι δε δασύνουσι, λέγοντες παρά τον ήλιον, ήλιόβατος, ηλίβατος, δπου πρώτον δ ηλιος βαίνει. ούκ έπείσθη δε αύτοῦ ή παράδοσις. ή άλίβατος, ής οὐδὲν προβαίνει. ἐκ τοῦ θέλω, συγκοπή [vel potius ἀφαιρέσει] λω, καλ άλῶ, ἀλίβατος. ἡ παρὰ τὸ θαλάσση, τῆ ἇλὶ βαίνουσα, και βεβηκυΐα. Στησίχορος δέ, Τάρταρον ήλίβατον, τὸν βαθὰν λέγει. ἔνιοι ήλίφατον ἀποδιδόασιν, ἡλίφ φαινόμενον. και Ευριπίδης έν Ίππολύτω, Ήλιβάτοις κευθμώσιν βαθυτάτοις, ἀπό τοῦ άλιτεῖν της βάσεως. Eustathius et ipse idem fere totidem verbis tradit. Eum consule. Theoc. Idyll. xxvi. 10. Πενθεύς δ' άλιβάτου πέτρας άπο πάντ' έθεώρει, 'Pentheus vero ex alta rupe omnia spectabat.'

άλιέων βίος, καὶ σκεύη ποῖα, 'piscatorum vita, et instrumenta qualia,' Theoc. Idyll. xxi. quod 'Αλιεῖς inscribitur, pluribus, et

feliciter describit.

àλίθιος, ία, ον, poet. inanis, et e, irritus, a, um. Vide àλιθίως. Theoc. Idyll. xvi. 9. ἀλιθίην όδὸν ἢνθον, 'irritum iter iverunt' [i. iter frustra susceperunt].

άλιθίωs, adverbium Theocriteum, quod in vulgatis Lexicis non invenitur. Idem autem valet ac μάτην, καλ ματαίως, frustra, incassum, inaniter. Deducitur autem a nomine  $\lambda i\theta os$ , lapis, unde  $\lambda i\theta ios$ , lapideus, et præfixo a intendente, fit αλίθιος ό σφόδρα λίθου δίκην αναίσθητος, qui valde lapidis instar est sensu carens: μεταφορικώς accipitur pro fatuo, et stolido, et stupido. Sæpe tamen 70 a in 7 vertitur, et dicitur ηλίθιος. Consule Suidam. Theoc. Idyll. x. 40. φμοι τῶ πώγωνος, δν άλιθίως ἀνέφυσας, verba sonant, 'Hei mihi [propter] barbam, quam frustra procreasti, vel protulisti. Pro, o barbam, quæ tibi fatuo nata est!' Vide et vulgatas versiones.

άλίκος, α, ον, Dor. pro communi ἡλίκος, α, ον, quantus, a, um, quam magnus. Theoc. Idyll. iv. 5. δσσίχον ἐστὶ τύμμα, καὶ άλίκον ἄνδρα δαμάσδει, 'quantula est plaga, et quantum virum domat.' Vel quam parvum est vulnus,' etc.

άλιδκαυστος, ω, ὁ καὶ ἁ, Dor. pro com. ἡλιδκαυστος, ου, ὁ καὶ ἡ, sole tostus, sole exustus. Theoc. Idyll. x. 27. ἰσχναν, ἀλιδκαυστον, 'gracilem, sole tostam,'

[vel, adustam.]

αλιος, ω, ε, Dorice, pro communi ηλιος, ου, ε, sol. Theoc. Idyll. v. 102. ήδη γὰρ φράσδει πάνθ' ἄλιος ἄμμι, 'jam enim dicit; [declarat, prodit, indicat] omnia sol nobis.' Vide δεδύκει. Idyll. κ: 56. ἐν ἀλίφ, pro ἐν ἡλίφ, 'in sole,' 'in solis æstu.'

άλίτρυτος, ου, ό καὶ ἡ, poet. ὁ τῷ άλὶ, vel ὁ ἐν τῷ άλὶ τετρυμένος, qui mari, vel

in mari est àttritus, vel exesus, vel absumtus. τρύειν enim proprie quidem significat atterere, et terendo absumere. translate το φθείρειν, καταπονείν, τείρειν, καλ κακοῦν, i. corrumpere, laboribus conficere, fatigare, vexare. Quamobrem & lτρυτος dici potest de eo, qui vitam in mari terit, exhaurit, atque conficit, et qui rebus marinis operam navans, vitam, et corpus in mari fatigat, vexat, et perpetuis laboribus emaciat, exhaurit, absumit. Quod piscatoribus plerumque contingit, quorum manus, et pedes non raro, marinis aquis exesos, vel saltem arrosos videas. Theoc. Idyll. i. 45. ἄπωθεν αλιτρύτοιο γέροντος, 'procul a sene marinis aquis exeso, vel arroso.'

άλλά, com. sed, verum, quamobrem, quare. Theoc. Idyll. i. 113. καὶ λέγε, τὸν βώταν νικῶ Δάφνιν. ἀλλὰ μάχευ μοι, 'et dic, bubulcum vinco Daphnin: quamobrem pugna mecum.'

άλλάλαις, Dor. pro com. άλλήλαις, dat.

plur. Theoc. Idyll. xv. 10.

άλλάλοις, Ďor. pro com. άλλήλοις. Theoc. Idyll. xv. 50. άλλάλοις δμαλοί, inter se similes.' Idyll. xxii. 192. άλλάλοισι, pro άλλήλοισι.

άλλάλων, Dor. pro com. άλλήλων. Theoc. Idyll. xiv. 46. ἐξ δ ἀπ' ἀλλάλων [διακεχωρίσμεθα] 'ex quo alter ab altero [disjuncti separatique sumus].' Idyll. xviii. 51. ἶσον ἔρασθαι ἀλλάλων, 'parem amorem inter nos.' Et 54. εΰδετ' ἐs ἀλλάλων στέρνον φιλότητα πνέοντες, 'dormite mutuo in pectus amorem spirantes.'

άλλοκα, Doricum adverbium, quod ab άλλοτε communi formatur, verso  $\tau$  in  $\kappa$ , et  $\epsilon$  in  $\alpha$ , alias, interdum. Sæpe geminatur, et modo quidem, modo vero, Latine redditur. Theoc. Idyll. i. 36. et 37. ἄλλοκα μέν τηνον ποτιδέρκεται ανδρα γελεύσα, άλλοκα δ' αξ ποτί του βιπτεί νόον, 'modo quidem illum aspicit virum ridens, modo vero rursus ad hunc projicit [i. celeriter convertit] animum.' Idyll. iv. 17. ἄλλοκά μιν έπ' Αἰσάροιο νομεύω, 'alias ipsam ad Æsarum pasco.' Idem eodem Idyll. 19. ἄλλοκα δὲ σκαίρει, 'alias vero saltat.' 42. χ' & Ζεύς άλλοκα μέν πέλει αίθριος, αλλοκα δ' δει, 'et ipse Jupiter interdum quidem est serenus, interdum vero pluit. Jupiter hic figurate poeticeque pro cœlo ponitur, quod modo serenum est, modo nubibus obductum, unde pluvia cadit.

άλλοφρονέειν, είν, poet. aliud mente sentire quam quod est sentiendum, a sano mentis statu esse alienatum, exanimem esse. Theoc. Idyll. xxii. 129. κεῖτ' ἀλλοφρονέων, 'jacebat exanimis.'

ἄλλυδις, poet. adverbium pro com. ἀλλαχοῦ, ἀλλαχόσε, vel ἀλλαχόθι, ἄλλη, alib, i. in alium locum; vel, alibi, i. in alio

19

loco. Theoc. Idyll. mii. 20. νεφέλαι δε διέδραμον άλλυδις άλλαι, 'nebulæque diffugerunt alio aliæ.'

άλλυτος, ου, ὁ καὶ ἡ, poeticum nomen, pro communi per simplex λ, ἄλυτος, ου. Sed metri caussa geminatum λλ. Theoc. Idyll. xxvii. ἐς λίνον ἄλλυτον ἔλθης, 'in laqueum indissolubilem [ac inevitabilem] incidas.'

άλλωθεν, per ω μέγα, κατ' ἔκτασιν, μέτρου χάριν, poet. adverbium, quod apud Theocritum reperitur, nec in vulgatis Lexicis exstat. Hoc autem pro com. άλλοθεν per ο μικρόν, aliunde, ex altera parte. Theoc. Idyll. ix. 6. ἔμπροθεν άλλωθεν δέ γ' ὑποκρίνοιτο Μενάλκας, ' ex altera parte, [vel, coram,] ex altera vero parte respondeat Menalcas.'

άλοίμαν, Dor. pro com. άλοίμην. Est autem vel optat. fut. άλοῦμαι, ab άλλομαι, vel optat. aorist. 2. med. ἡλόμην. De quo consule nostrum Græcolat. Indicem in Xenophontem, in voce ήλοντο: saltarem, saltabo, desiliam. Theoc. Idyll. v. 16. εἰς Κρᾶθιν άλοίμαν, 'in Crathin desiliam.'

ἄλοιτο, 3. pers. sing. aor. 2. medii, optat. ab ἄλλομαι, μ. ἁλοῦμαι, aor. 1. med. ἡλάμην, de quo in ἀνήλατο, aor. 2. ἡλόμην, ήλου, ήλετο, optat. ἁλοίμην, ἄλοιο, ἄλοιτο. Theoc. Idyll. viii. 89. νεβρὸς ἄλοιτο.

άλωά, as, a, Dorice, pro Ionico et poetico ἀλωή, ης, ή, quod communiter dicitur άμπελών, ωνος, δ, ut Matthæi cap. xx. 1. 2. 3. 7. 8. et cap. xxi. 28. 33. 40. 41. In vulgatis Græcol. Lex. scribitur ἀμπελων, ωνος, ή. Sed nullius auctoritate genus hoc fæmineum confirmatur. Masculei vero nulla fit mentio. Quare pluribus exemplis rem confirmandam censui. Vide locos a nobis ante notatos, quos brevitatis caussa hic non adscripsi. Nomen hoc, alii quidem aspero notant, ut et äλωs, alii vero tenui scribunt, quia ab ἀλοιάω, ω, pro quo et άλωάω, ῶ, dicitur, deductum Quibus de rebus Eustathium consule, ubi docet quid sit axwh, quod ejus ετυμον, ac spiritus discrimen, et caussa. Theoc. Idyll. i. 46. mupvalais σταφυλαίσι καλδν βέβριθεν άλωα, 'rubris uvis pulchre gravatur [vel, onusta est] vinea. Consule et Adonidis Hortos in alogh.

άλωλ, âs, å, Dorice pro com. poet. et Ion. άλωλ, η̂s, ή, area, in qua frumentum tunditur, atque teritur. Quidam etiam accipiunt pro ipso horreo, in quo reconditur frumentum, quod jam ex suis folliculis est extractum, sive jumentorum pedibus id fuerit tritum, sive flagris excussum. Theoc. Idyll. vii. 34. ά δαίμων εὔκριθον ἀνεπλήρωσεν άλωὰν, 'Dea [Ceres] frugibus abundantem replevit arcam.' Alter

interpres vertit, 'Dea frumento complevit horreum.'

άλωὰ, âs, à, Dorice, pro com. poet. et Ion. άλωὴ, ῆs, ἡ, locus arboribus consitus, hortus. Theoc. Idyll. xxv. 30. πυροφόροι τε γύαι, καὶ άλωαὶ δενδρήεσσαι, 'frumentiferaque arva, et horti arboribus consiti.'

άλωὰs, dδos, ή, nomen Theocriteum, quod in vulgatis Lexicis non reperitur: arealis. Cereris est epithetum, quod triticum in areis tundi, terique soleat. Theoc. Idyll. vii. 155. βωμφ πὰρ Δάματρος άλωάδος, 'aram ad Cereris arealis.'

άμα, Dorice pro com. ἄμα, simul. Theoc. Idyll. ix. 4. χ' οἱ μὲν ἁμα βόσκουντο, ' et hi quidem simul pascantur.' Idyll. xi. 39. ἀμα κημαυτόν ἀείδων, ' simul et meipsum celebrans.'

άμαθύνειν, poeticum verbum, quod Eustathius interpretatur, λεπτύειν ως αμαθον, minuere, sive comminuere ut arenam, vel pulverem, in pulverem redigere, consumere, absumere. Quid amabos. vide apud eundem Eustathium. Theoc. Idyll. ii. 22. Οῦτω τοι και Δέλφις ενί φλογί σάρκ' άμαθύνοι. Latina interpretatio: Ita et Delphidos ad flammam carnes Altera Latina interpretatio. frientur. 'Ita etiam Delphidis caro in flamma consumatur.' Æ. P. 'Sic etiam Delphis in flamma carnem consumat.' Vel, 'Carnem in cinerem redactam absumat.

άμαλλοδέτης, ου, δ, poet. et Theocriteum vocabulum, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis legitur: at sine scriptoris certi auctoritate. Pro eodem dicitur et άμαλλοδετήρ, ήρος, δ. Eustath. άμάλλη, τδ ὑπ' ἀγκάλη συμπίεσματῶν δραγμάτων ἀμάλλιον δέ, σχοινίον, φ τας αμάλλας, δ έστι τα δράγματα τῶν σταχύων ἐδέσμουν. ἀμαλλοδετήρες δε, οί τας αμάλλας των δραγμάτων δεσμούντες. Magnum Etymol. άμάλλα, ή ἐκ πολλῶν δραγμάτων συναγωγή. καὶ άμάλλαι, τὰ δράγματα τὰ τοῦ σίτου ἡ παρὰ το άμασθαι, ή παρά το άμα άολλίσθαι ταῖς χερσί την του σίτου μετά των άσταχύων καλάμην, i. ' άμάλλη vocatur manipulorum sub ulnis compressio atque collectio; àμάλλιον vero, funis, quo manipulos spicarum ligabant; ἀμαλλοδετῆρες vero, qui manipulos spicarum collectarum ligabant.' Item, ' άμάλλα dicitur multorum manipulorum collectio; et ἀμάλλαι, tritici manipuli. Quod nomen dictum vel ab άμᾶσθαι, i. meti, vel ab άμα ἀολλίσθαι, [vel, ἡολλίσθαι,] i. collectum esse, quod manibus una cum spicis ipsæ tritici stipulæ, culmique colligantur, et constringantur in unum fascem.' Sic autem messores appellantur, quia frumenta secant, calamos, spicasque frugiferas colligunt, et ex iis manipulos confectos ligant, ut facilius ferantur. Theoc. Idyll. x. 44. σφίγγετ ἀμαλλο-δέται τὰ δράγματα, 'stringite messores manipulos.'

άμᾶν, priore products, metere. Theoc. Idyll. x. 50. άρχεσθαι δ' άμῶντας έγει-ρομένω κορυδαλλῶ. Pro, ἄρχεσθε δ' άμῶν-

τες έγειρομένου κορυδαλλοῦ.

άμαρ, άματος, τὸ, Dor. pro com. sed poetico, ήμαρ, ήματος, τὸ, quod ab ἡμέρα deductum, dies. Theoc. Idyll. vi. 4. 2006μενοι θέρεος μέσφ άματι τοιάδ άειδον, ' 80dentes astatis meridie talia canebant. Idyll. vii. 63. τῆνο κατ' ἄμαρ, 'illo die.' Idyll. x. 5. εν μέσφ άματος εσση, 'in medio diei, [id est, meridie] eris.' Idyll. xi. 69. āμαρ ἐπ' āμαρ, ' in dies.' Idyll. xii. 2. οί δὲ ποθεθντες, ἐν ἄματι γηράσκουσιν, qui autem amant, in die [unico die] senescunt.' Idyll. xiii. 10. εἰ μέσον ἄμαρ δροιτο, ' si medius dies [id est, meridies] oriebatur' [id est, meridie, meridianis horis]. 29. νότφ τρίτον αμαρ αέντι, 'austro jam tertium diem spirante.' 'Idyll. xxiv. 137. ἐπ' ἄματι, pro ἐπ' ἤματι, i. ἡμέρας ἔτι ούσης, 'in die' [vel de die, dum diei lux adhuc luceret]. Gallice, 'de jour.' Sequitur explicatio, ἄνευ πυρδε, sine igne, i. sine ignis flamma, sine lucerna, sive sine facibus accensis.

àμάσας, Dor. pro com. àμήσας, partic. m. g. aor. 1. act. sing. n. ab ἀμάω, ῶ, μ. ἀμήσω, meto. Theoc. Idyll. xi. 73. θαλλον ἀμάσας, 'ramos frondentes,' vel, 'frondes

metens.'

άμβαίνειν, poet. et Dor. κατά συγκοπήν έκ τοῦ ἀναβαίνειν, ascendere. Theoc.

Idyll. xxiv. 78.

άμβάλευ, Æol. et Dor. imperativus aor. 2. medii, pro com. ἀμβαλοῦ, quod κατά συγκοπήν formatum ex αναβαλού. Æolice vero accentus in priorem syllabam est retractus. Deducitur ab ἀναβάλλομαι. De quo sic Eustathius: ἀναβάλλεσθαι λέγονται οί κιθαρίζοντες, άντι τοῦ προανακρούεσθαι, ήτοι προοιμιάζεσθαι, ή πνεθμα συνάγειν, η ἀνάγειν, οίον, ἀνεβάλλετο καλον ἀείδειν. Sic et Theoc. Idyll. viii. 71. λιγυρώς ἀνεβάλλετ' ἀείδειν. Quod et Ovidius in lib. ν. τῶν Μεταμορφώσεων, 156, 4. feliciter exprimere videtur, quum de fidibus verba facit, 'Calliope querulas prætentat pollice chordas.' Alias τοῦ ἀναβάλλεσθαι significationes, et apud eundem Eustathium, et apud alios λεξικογράφους vide. Theoc. Idyll. x. 22. μέλος ἀμβάλευ, carmen incipe.

άμε, Dor. pro com. εμε, verso e in a. Theoc. Idyll. xi. 42. άλλ' ἀφίκευ τύ ποτ'

dμè, 'quare veni tu ad me.'

άμείβεσθαι, com. cum personæ vel rei dativo nullum instrumentum, aut pers-

gendi modura significante. Pindar. Pyth. Ode iv. pag. 70. τοι μὲν ἀλλάλοισιν ἀμειβόμενοι, γάρυον τοιαῦτα, 'illi quidem alteri alteris respondentes, [i. inter se colloquentes,] dicebant talia.' Theoc. Idyll. xxiii. 13. τὰ δὲ χολὰ τὸ πρόσωπον ἀμείβετο, pro τῆ δὲ χολῆ τὸ πρόσωπον ἡμείβετο, 'bili vero ipsa facies respondebat.' [i. qualis autem erat flavæ bilis color, talis etiam erat ejus faciei color, ut quodammodo color colori similitudine respondere videretur, i. similis esset.]

άμείφθην, Dor. pro com. ἡμείφθην, aor. 1. pass. ab ἀμείβομαι. Theoc. Idyll. vii. 27. τὸν δ' ἐγὰ ἀμείφθην, 'Huic autem ego

respondi.

αμέλγες, Dor. pro com. αμέλγεις, ι sublato. Theoc. Idyll. iv. 3. ή πά ψε κρύβδαν τὰ ποθέσπερα πᾶσας ἀμέλγες; an alicubi ipsas clam vespere omnes

mulges?

άμέλγειν, τὸ άμέργειν, καὶ ἐκπιέζ**ειν,** τροπή τοῦ ρ εἰς λ. ἀμολγὸς, οῦ, **ὁ ὁ πρὸς** τῷ τέλει τῆς νυκτὸς καιρὸς, καὶ ὁ πρὸς ἔσπέρας, παρά το αμέλγειν, έπει κατ' αμφοτέρους τούτους τοὺς καιροὺς ἀμέλγονται τὰ θρέμματα καλ άμολγεύς, σκεύος ποιμενικόν, έν 🗗 αμέλγουσι. και ύπερ κεφαλής τον 🆫 μολγέα πληρούν, ἐν ἴσφ τῷ ἐπιστέφειν καλ άμολγοί, είτε άμοργοί, βήτορες κατά σκώμιμα λέγονται οἱ ἀμέργοντες, εἴτε ἀμέλ**γουτες** και έκμυζώντες, και έκπιέζοντες τα δημόσια. τὸ δὲ ἀμόλγιον,ου, ταὐτὸν τῷ ἀμολγεές. Οbservandum autem hoc, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis non exstat, in quibus (nisi fallor) vitiose scribitur, αμολγής, κος, α, pro αμολγεύς. Ideo quisquis hujus ραψολε-Elas auctor fuerit, ait sibi magis probari 🖚 έμολγεύς. Simplex autem verbum est μέλyeur, sive mépyeur (nam ut ipse quoque Eustathius tradit, non constat utrum altero sit prius. Illud vero certum, 70 a præfixum utrique πλεοναστικώς) quod idem significat ac ipsum compositum αμέλγευ. sive αμέργειν. Ab illo μέλγω, more Attico formatur περισπώμενον μελγέω, ώ, Hinc Latinum, mulgeo, verso priore e in Vel a μέλγω, κατά στοιχείων μετάθεσιν, et inserto u Latino ante λ, factum mulgeo. At a verbo μέργω derivatur præteritum perfectum medium μέμοργα; as,  $\epsilon$ . Unde Germanicum vocabulum Morgen videtur formatum, quod mane, vel cras significat, et quo utuntur Germani quum mane alteri alteris bonum matutinum tempus, bonumque diem precantur. Hoc enim tempore apud eos quoque pecus mulgeri solet.

αμέργω, μ. αμέρξω, poeticum verbum, pro com. ἐκπιέζειν, ἢ τρίβειν, καὶ ἐκπιέζειν, exprimere, vel terere, et exprimere. Proprie autem dicitur-(ut quibusdam doctrina

21

cincissimis viris plaçot) de oldis, que terun-tur, et promuntor, et oldum illiac exprimatur. Unde nomen dayyt, que Latine dicitur amatus. Est outem amarca oleorum tritarum, aive continuerum fecrementum: dudyyear etiam socipitur pro napushoyear, id est, kuctus legers. Et vermus per leirur, sul sulléveur, id est, decer-pers, et colligere. Quod idee dictum, quin ren que decerpitar, atque colligitut, ab ee quodammodo premitur, qui eam de-cerpit, atque colligit. Theor. Idyll. zavi. χ' al μèν èμερξέμεναι λασίας δρούς θγρικ φύλλα, 'et has quidem stringuntes hirmatia quercus sylvestres frondes.' Enstathins tradit dulpyear, or palpyear ideas esso, noque certo constaru utrum altere sit prius, ut alterius veur érveur jare dici pos-Consule Magaum Etymologicum,

pag. 129. 6. & vý krostejeva.

Anapse, a. š. Dorice pre com. Lugar,
ou, š. lonis, mitie, manesetus. Theon.
Idyll. zaiii. 2. obší le špaper elye, neque
quidquam manesetus habebat.

autrone, a, er, Derice pro com. futre-er, a, er, noster, stra, um. Theoc. Idyll, ii. 21. de miras duraire vol' querippes tippew, sie ille volvatur ad nostras fores.

Amyto, toor, é, poet, vocabulum, quod in vulgatis Lexicis Gracoletinis legitur: eed aullius auctoris auctoritate confirmatur, Communitar Coparely, all, &, dicitur, moonor. Theor. Idyll. vis. 29. & of days heres. \* ot inter incorrec."

άρθχανον, ου, έ καὶ ή, com. quidem, sed poot. 8 mileniar myxarler fxur, qui nai-am machinam habet. Metaphorice vero, qui nullum habet difficultatis alicujus qupediendu rationom, contilii inopa Theoc.

inops 👊.'

definit, a, å, Dor, pro com. poet. def-dese, ev, å, semidens. Theor. Idyli, xviii. 18. poerus de districe Escritar Ais. wurden efeie, 'solus inter semideos Sa-turnaum Jovens socerom hebebis.' Idyll. nniv. 130. Kásvopa & obras époies de Amélica malamentes, Castoni vero nullus similis inter somidocs bellator [seat]."

άμω, Dor. pro com. ήμω, nobis. Theor, Idyll. v. 106. x apir derl abor persulpares, he remor dyres, \* et nobis est osnis smans grogis, qui lapos strangulat.' Idyll, vii. 11. và căua âuir vii Beaclas. apparehet. Idyll. vit. 18. 8 nor and Senier etc; 'quod nobie satis dignum sit!' Idyli, ziii. 1. Obx deir rbr senra nosust, 'non mobin amorem solis [peperit Vonus].' S. oby duly wh make upovous make haleera dass, ' non nobis primis qua pulchra [mnt] pulchra videnter esse. Idyll.

niv. 27. 🛫 hiệr robre th' dròs Syarra not Hovya obrus, \* at nobie hoe in aarem elim

fuit insusurratum clam ita.

āμμε, Dor. et Æol. pro com. 4μας, nos. Theor. Idyll. vni. 25. άλλὰ τίς άμμο προσί; and quis nos judicabit?" [quis nobis ent jodez ? quis de nostro outamine cognescet, judicabit, sententiam feritt?] Idyll, z. 88. § zakās šņus vuor škaldos fiūnos kaikās, profecto messer egregia carmina facione nos latebat, i, ignorabam hune messeron adeo pulcre cermine facero, vol, tem bono canore. Idyll. 27. 75. áppa veparédas, aos protegens, [defendens, curans.]

figues, Æol. pro Dor. figues, et com. peix, nos, in nomin. These, Idyil, v. 67. Appet yép éplotapet Kotte épolus Busekimenda deni, "nos onim certainus inter mobor carmais bucohel cantot mt.' Idyil, niv. 30. figure par pureieres érfrepes. 'nos quidem clamantes hibsbanna.' 48. figure 8' atre déput repte áfice, 'nos vere neque retone ulla digni [cancemat, l. in nulle pretio sumus]. Vei, 'nos vere nes ulle pretio digni [sumus, i. in nulle sumus pretio].' Idyil. zv. 132. hiter f' finner sw fine spring hipden the Olovopes word neput' ès' d'interpretation. 'mane pero nos frequestes ipsum [Adonida sumula-crum,] una cum rore, i. dum ros adbus est supra terram.] forus efferences ad undas in littore soumanten. Idyll. avi. 4. Super di Aperel elle, 'non vero mortales [oumus], etc.

. Imai, dativus pluralis pronominis primu pernous ques com, habot quir, Dor, aguirpoet, empe metri camen, ut e corripietar, d'ormedent feur Æol, eere fique sequente conscionate, at hour, sequente vocali, quad tamen non set perpetutus. Sie autom formatur, longum q in a brove mutetur, et ideo an geminatur, ut a brave producatur, donaus voro spiritus in tonuem mys ienom vertatur. Loine enim in vocalibus punques espétium, at lenem semper notunt. Theor. Idyll, t. 102, 400 yes species who fixer figur, 'jum sum dicit, [declarat, produt, indicat,] omais sol notus.' Vide Actions, Idyll, v. 01, 2222 vie figur, vie res. Idyll. v. 61, Anna vie figu., vie munut; 'seed quie nobis, quis [nobis] judicabit?' [i. quis mobis ant nostri certamunis judos?] val (ut in rulgate Permonibus

acribitur), 'quie nos judicabit' figurya, poet, adverbium, pro com, dramaneryadous, q. d. de roi desperya, undo murd surgeorde ro fisperya, and result roi s els p, Laprys, mixtim, promisens, simul, una. Alias Luc, et épos dicitur susurbans. Vide Magnum Etymologicum, p. 84. 22. Theor. in Epig. 252. F. Spurya series Add ers, 'simul mulcebit [se oblectabit nos]

Daphass.

anut. Dativus pluralis Æolicus, pro Dor. auiv, et com. huiv, nobis. Theoc. Idyll. i. 15. ού θέμις άμμαν συρίσδεν, 'non fas [est] nobis fistula canere.' Idyll. ii. 35. Θέστυλι, ταλ κύνες αμμιν ανα πτόλιν ώρύονται, 'Thestyli, canes nobis per urbem latrant.' Idyll. v. 25. & Toov ammin; als τρίχας; 'ex æquo nobis? quis pilos,' etc. .Idyll. vii: 2. σὸν καὶ τρίτος ἄμμιν 'Αμύντας, • et tertius nobiscum Amyntas.' 126. ἄμμιν δ' ἀσυχία τε μέλοι, 'nobis vero quies curæ sit.' 135. πολλαί δ' ἄμμιν ὅπερθε κατὰ κρατός δονέοντο αίγειροι, 'multæ autem nobis supra caput quatiebantur populi. .145. Δαψιλέως άμμιν ἐκυλίνδετο, ' Abundanter nobis volvebantur.' Idyll. xv. 17. Ανθε φέρων άλας άμμιν, 'venit ferens salem nobis,' etc.

ἄμναστος, ω, ὁ καὶ α, Dor. pro com. ἄμνηστος, ου, ὁ καὶ ἡ, cujus nulla fit mentio, ignotus, obscurus, inglorius. Theoc. Idyll. xvi. 42. ἄμναστοι δὲ, τὰ πολλὰ, καὶ ὅλβια τῆνα λιπόντες, Δειλοῖς ἐν νεκύεσσι μακροὺς αἰῶνας ἔκειντο, 'inglorii vero, multis et beatis illis [opibus] relictis, Miseros inter mortuos per longa secula jacerent.'

άμνεῖος, εία; εῖον, poet. vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non reperitur, agninus, a, um. Theoc. Idyll. xxiv. 61. τὸν ἄλλον ὑπ' ἀμνείαν θέτο χλαῖναν, 'alterum sub agninam posuit lænam.'

aμνls, ίδος, ή, poet. et Theocriteum nomen diminutivum, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis Theocrito quidem tribuitur: sed tamen nullus ex eo locus affertur; agnicula, agna. Theoc. Idyll. v. 3. Οὐκ ἀπὸ τᾶς κράνας σίττ ἀμνίδες; 'Non a fonte celeriter abibitis agnæ?' 139. Δωρεῖται Μόρσων τὰν ἀμνίδα, 'Donat Morson agnam.' Idem Idyll. viii. 35. βόσκοιτ ἐκ ψυχᾶς τὰς ἀμνίδας, ' pascite ex animo agnas.'

dμνds, οῦ, δ, poeticum; com. tenui, Attice vero notatur aspero spiritu, ut docet Eustath. Pollux lib. vii. 414. 10. et deinceps: αὶ προβάτων ἡλικίαι. τὸν μὲν ἀπὸ γονης, είποις ὰν μοσχίον, τὸν δὲ ἔτειον άρνα, είποις αν άμνον, ή άρνίον. είτα άρνον, ds και άρην παρά ποιηταίς. Id est, 'ovium setates. Illum quidem [fœtum,] qui recens est natus, vocabis μόσχιον, id est, ag-Agnum vero anniculum, qui unum annum habet, vocabis àµνòν vel åρvior. Postea [nominabis] apròr, qui et don apud poetas appellatur. Theoc. Idyll. v. 24. τον εδβοτον αμνον έρειδε, saginatum agnum depone. τοῦ ἀμνοῦ έτυμολογίαν his verbis docet Magnum Etymologicum: ἀμνδς, δ ἀπαλδς, και τρυφερός. άμνις, και άμνος, τα πρόβατα τα μικρά. παρά το μένος, μετά του στερητικού,

α, αμενος, και συγκοπή αμνός. οίονει άδύναμος. και υποκοριστικώς άμνίς. ή παρά το μυοῦς (ὅπερ σημαίνει τὴν ἐκ γηνετῆς μαλθακήν αὐτοῦ τρίχα) γίνεται ἀμνὸς, οἱονεὶ δ έστερημένος τῶν νηπίων τριχῶν. i. ' ἀμνδς [vocatur agnellus] tener, et delicatus. 'Aμνls, et άμνδς, oves parvæ [dicuntur.] A [nomine] το μένος, [robur, vim, et potentiam significante,] cum [particula] privante a [præfixa, formatur] αμενος, et per syncopen άμνός, quasi [dicas] ἀδύναμος, [impotens, potentiæ, virium, roboris expers,] et per diminutionem auris. Vel a [nomine] µvovs (quod significat molles pilos, qui una cum ipso [agnello nascente] nascuntur) deducitur àµvòs, q. d. ille, qui tenellis pilis est nudatus.' Idem Idyll. viii. 14. Ισομάτορα άμνον, 'æqualem matri agnum.' 15. Οὐ θησῶ πόκα ἀμνὸν, 'non deponam unquam agnum.'

άμνοφόρος, ου, ή, proprie quidem hoc est ovis agnum in utero ferentis epithetum: sed tamen interdum καταχρηστικώς, καλ γενικώς de quavis animante fœtum in utere ferente dicitur, atque auròs, quod agnum significat, pro quolibet fœtu sumitur, ut apud Latinos catuli nomen et leænis tribuitur. Theocritus cervæ fætum ferenti hoc tribuit. Idyll. xi. 41. τρέφω δέ τοι ένδεκα νεβρώς, Πάσας άμνοφόρως, 'nutrio enim tibi undecim cervas, Omnes fœ-Alii vertunt, 'undecim hinnulos, omnes fœtos.' Sed hæc ob ambiguitatem nimis obscura sunt. Quare præstat alteram interpretationem sequi. Quidam tamen (inter quos est et Is. Cas. Theoc. Lect. pag. 97. et 98.) putant apud Theocritum legendum μαννοφόρωs, id est, maculis quibusdam tanquam torquibus distinctos, et ornatos hinnulos. Et νεβρώς, pro νεβρούς, propria significatione sumptum interpretantur. Vide vulgata Lex. in μανιάκηs, et μάννοs, unde compositum μαννοφόρος, quod nunc tribuitur hinnulis pelles variis maculis, tanquam torquibus quibusdam, et ornamentis distinctas, ac ornatas habentibus, quæ conjectura mihi quoque probatur. Consule nostros comment. in hunc locum. Item Græca Scho-

άμνοφόρως, Doric. pro άμνοφόρους. Theoc. Idyll. xi. 41.

άμοιβαδὶς, poeticum, pro quo et ἀμοιβαδὸν, et ἀμοιβαίως alias dicitur, vicissim, per vices, alternatim, alternis vicibus. Theoc. Idyll. i. 34. ἀμοιβαδὶς ἄλλοθεν ἄλλος, 'vicissim aliunde alius.'

ἀμολγεὺς, έος, δ, poeticum vocabulum, de quo sic Eustathius, ἀμολγεὺς, σκεῦος ποιμενικὸν, ἐν ῷ ἀμέλγουσι. καὶ ὑπὲρ κεφαλῆς τὸν ἀμολγέα πληροῦν, ἐν ἴσφ τῷ ἐπιστέφειν. id est, ἀμολγεὺς [est] vas

pastorale, in quo [pastores] mulgent, [et lac ex pecoris uberibus expressum excipiunt, quod Latine mulctra, mulctrum, et mulctrale nominatur. Virg. lib. iii. Georg. 309. 'Quam magis exhausto spumaverit ubere mulctra, Læta magis pressis manabunt flumina mammis.' Idem Ecl. iii. 30. Bis venit ad mulctram, binos alit ubere fœtus.' Horat. Epod. Ode xvi. 466. 8. Illic injussæ veniunt ad mulctra capellæ. Virg. lib. iii. Georg. 73. 18. 'More patrum nivea implebunt mulctralia vaccæ.] Theoc. Idyll. viii. 87. Ατις ὑπὲρ κεφαλᾶς αίει τον αμολγέα πληροί. 'Quæ supra caput, sid est ad summum usque, ad summa usque labra] semper mulctram implet.' Vide ύπερ κεφαλας πληροῦν. Άμολγεύς vero formatum ab άμέλγω, de quo suo loco. Hujus verbi perfectum medium est ήμολγα, neglecto augmento. αμολγα, hinc αμολγεύς, αμόλγιον, idem.

ἀμόλγιον, ου, τὸ, poet. atque Theocriteum vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non reperitur. Idem ac ἀμολγεὺς, έυς, ὁ. De quo suo loco. Vide Mulctra, æ. Theoc. Idyll. xxv. 106. ἄλλος ἀμόλγιον εἶχ', ἄλλος τρέφε πίονα τυρὸν, 'alius mulctram tenebat, alius addensabat pinguem caseum.'

άμδς, άμὰ, άμὸν, Dor. pro poet. ήμδς, ἡμὴ, ἡμόν. Quod pro com. ἡμέτερος, ρα, ρον, noster, stra, strum. Theoc. Idyll. v. 108. ἀκρίδες, αὶ τὸν φραγμὸν ὑπερπαδῆτε τὸν ἁμὸν, 'locustæ, quæ sepem transilitis nostram.'

αμος, Dor. et Æol. pro com. sed poetico ημος, quod (ut docet Eustathius) tenui spiritu notatur. ηνίκα, δταν, quum, quando. Theoc. Idyll. iv. 61. αμος ενάργει, quum operabatur [quum opus Venereum faciebat.] In ipso Venereo opere. In ipso facto. Sic et Galli, Lorsqu'il besognoit. Sur le fait.]. Idyll. xiii. 25. αμος δ' αντέλλοντι Πελειάδες, quum autem oriuntur Pleiades. Idyll. xxiv. 11. αμος δε στρέφεται μεσονύκτιον ες δύσιν αρκτος, quum vero media nocte ursa vertitur ad occasum.

άμπαύεσθαι, Dor. et poet. κατά συγκοπην formatum, pro com. ἀναπαύεσθαι, quiescere. Theoc. Idyll. i. 17. Τανίκα κεκμακώς ἀμπαύεται, 'tunc defessus quiescit.'

άμπεδίον, poet. et Dor. κατὰ συγκοπὴν formatum ἐκ τῶν ἀνὰ πεδίον, et duæ voces in unam coaluerunt; ν vero mutatum in μ obsequens π; idque ex Grammaticorum præceptis: in campo. Theoc. Idyll. xvi. 38. ἀμπεδίον Κρανώνιον, 'in campo Cranonio.' 92. ἀμπεδίον βλήχοιντο, 'in campo balent.'

άμπέλαγος, poet. pro com. ἀνὰ πέλαγος, unde κατὰ συγκοπὴν hoc est formatum.

Theoc. Idyll. xxii. 20. yaldsa dunélayes, 'tranquillitas per mare.'

άμπελεών, ώνος, δ, poet, pro com. άμπελων, ωνος, δ. άμπελόφυτος γη, 'vitibus consitus ager.' Varroni vitiarium: aliis, vinetum. Communiter vinea voca-Hocdum ἀμπελεών formatum ex com. άμπελων, τοῦ ε ἐπενθέσει, μέτρου χάριν. Theoc. Idyll. xxv. 157. δι' άμπελεώνος, per vinetum' [vel, per vineam]. In vulgatis Græcolatinis Lexicis άμπελών fæmineo genere notatur: at est masculei. Matthæus cap. xx. 1. τον άμπελώνα. Item 2. 3. 7. et 8. τοῦ ἀμπελῶνος. cap. 21. 28. έν τῷ ἀμπελῶνι. 33. ter pronomen masc. g. ponitur. 40. τοῦ ἀμπελώνος. 41. τον άμπε-Hinc patet in vulg. Græcolat. Lex. in generis notatione peccatum. Quid autem sit ἄμπελος sid est vitis, unde nomen ἀμπελεών] Magnum Etymologicum, pag. 86. 37. his verbis declarat: auπελος, παρά το άνάπηλος τις ούσα, η μη ξχουσα ἐν ἑαυτῆ τὸν πηλὸν, ἥγουν τὸν οίνον. ή παρά το πάλλειν, και σείειν ήμας [οίνον άμέτρως πίνοντας. At ego crediderim potius ἄμπελον οίονεὶ ἔμπηλον esse dictam, διά το εν εαυτή τον πηλον, τουτέστι τον olvov έχειν. Vitis enim καl δυνάμει, καλ ένεργεία, sed stato tempore, uvam, vinumque inde confici solitum, in se continet. Vide Aristophanem in Pluto, p. 23. annot. 3. in Kaπηλίs. Vide et Πηλδε in Magno Etymologic. pag. 670. et Κάπηλος, pag., 490. Consule et Suidam in Kaπηλίs. At Ovidius Fastorum lib. iii. cum com. pag. 187. a quodam Ampelo puero, quem Bacchus amabat, ἄμπελον appellatam tradit. Hæc sunt poetæ verba, 'Ampelon intonsum Satyro, Nymphaque creatum, Fertur in Ismariis Bacchus amasse jugis. Tradidit huic vitem pendentem e frondibus ulmi, Quæ nunc de pueri nomine nomen habet.' 'Comment. Quæ nunc: Quæ vitis nunc habet nomen de nomine pueri.' Nam vitis Græce vocatur άμπελος et άμπελών, vinea.

ἀμπέλος, τὰς, Dor. pro com. ἀμπέλους; sublato v metri caussa. Theoc. Idyll. v. 109. μή μεν λωβάσησθε τὰς ἀμπέλος. ἐντὶ γὰρ ἄβαι, 'ne meas vites lædatis. sunt enim teneræ.' Vide ἄβαι.

ἄμπυξ, ἄμπυκος, δ, vel ἡ, reticulum muliebre, capitis ornamentum. Theoc. Idyll. i. 33. ἀσκητὰ πέπλω τε, καὶ ἄμπυκι, ornata peploque, et reticulo. Varias hujus nominis significationes et ἐτυμολογίαν in vulgatis Lexicis vide.

αμύκλαι, ῶν, αί, Laconici calceamenti genus, quod Julius Pollux, lib. vii. cap. 22. columna 388. lin. 11. ἀμικλαΐδας vocat.

et ab Amyclis urbe Laconica sic appellatas tradit. Suidas vero ait ἀμύκλας fuisse quoddam ornamentum, quod Empedocles in pedibus gestabat, et æreas fuisse dicit has ἀμύκλας. Quas alii quidem æreos calceos, alii vero crepidas æreas vertunt. Theoc. Idyll. x. 35. και καινάς ἐπ' ἀμφοτέροισιν ἀμύκλας, 'et novos [habens] in ambobus [pedibus] calceos amyclæos.'

άμυκλαΐσδειν, Dor. pro com. άμυκλαίζειν, Amyclaice, id est, Laconice loqui. Amyclæa, id est, Laconica lingua loqui. Amyclæ enim erat urbs agri Laconici. Theoc. Idyll. xii. 13. χ ώ μυκλαΐσδων, pro κε δ άμυκλαίζων, ille, 'qui Amyclæa lingua loquitur.' 'Qui Laconice loquitur.' Hoc verbum in vulgatis Lexicis non legitur.

άμυχμός, οῦ, δ, poet. vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non extat. Idem valet ac άμυχη, ης, η. Quod in iis legitur, laceratio, vulnus. Utrumque derivatum ab άμύσσω, μ. ξω, π. ήμυχα, unde άμυχη et άμυχμός π. ήμυγμαι, unde άμυγμα, et άμυγμός, idem. 'Αμύσσειν vero, pungere, laniare, lacerare. Dictum quasi αίμυσσειν, cruentare, sanguine tingere, fædare. Quod accidit iis, quorum corpus pungitur ac laceratur. Sublato i, tenui notatur. stathius ait proprie de carnibus dici. Theòc. Idyll. xxiv. 124. ξιφέων τ' ανέχεσθαι αμυχμον, 'ensiumque sustinere vulnera.' Verbum αμύσσειν habes Idyll. xxvii. 18. χεῖλος ἀμύξω, ' labrum laniabo.'

αμφαίνειν, poet. κατά συγκοπήν, pro com. ἀναφαίνειν, ostendere. Theoc. Idyll. xxiv. 12. δ δ' άμφαίνει μέγαν δμον, ' ille vero ostendit latum humerum.'

άμφιδέρχθης, 2. pers. singul. aor. 1. pass. neglecto syllabico augmento, pro άμφιεδέρχθης, ab αμφιδέρκομαι, μ. αμφιδέρξομαι, etc. circumspicio. Simmias Rhodius in Securi: Τρίσμακαρ, δυ σύ θυμῷ Ίλαος άμφιδέρχθης. Τον δλβος αεί πνέει, 'ter beatus [est], quem tu animo propitia circumspexeris. Hunc felicitas semper spirat,' vel, circumspirat, ut sit simplex pro composito περιπνέει, vel αμφιπνέει. Sensus, huic felicitas semper aspirat, eumque ruo flatu semper fovet. Vel est ὑπαλλαγη, άντι του, ούτος όλβον άει πνέει, ' hic felicitatem semper spirat, semper est felix, adeo ut felicitatem undique spirans redoleat.' Simile quiddam apud Horatium legitur Carminum lib. iv. Ode 3. 'Quem tu Melpomene semel Nascentem placido lumine videris,' &c.

αμφιδοκεύειν, poet. pro com. επιτηρείν, observare capiendi caussa. Vide simplex δοκεύειν in vulgatis Lexicis. Bion. Idyll. ii. 6. Vide Μετάλμενος.

άμφίθυρος, ου,  $\delta$  καὶ  $\dot{\eta}$ , com. Epithetum domus, quæ utrinque, id est, et ab ante-

riore et posteriore parte, januam et fores habet, sive que anticas et posticas fores habet. At αμφίθυρος θύρα, janua geminas habens fores.' Gallice, 'huis, ou porte a deux battans.' Apud Theoc. vero Idyll. xiv. 42. αμφίθυρος, καὶ δικλὶς codem loco συνωνύμως, subaudito tamen substantivo nomine θύρα, poni videntur. Vel neutro genere sumendum αμφίθυρον pro simplici θύρα. Quid autem hoc sibi velit, statim subjictur, και δικλίς. Quare το δικλίς præcedentis vocis quandam interpretationem habebit. 'Αμφίθυρον, και δικλις, ξν διά δυοίν, άντι τῶν ἀπλῶν, ἀμφίθυρος θύρας τί δὲ τοῦτο; δικλὶς θύρα· ταυτολογία. Quod ab Eustathio confirmatur, quum dicit, Δικλίδες θύραι, αὶ δίθυροι, καὶ διχόθεν κλειόμεναι, άπο τοῦ κλείς, η κλείω, άποβολη τόῦ Ovid. ii. Metam. 15. 'argenti bifores radiabant limine valvæ.' Theoc. Idyll. et ver. supra scripto, ίθυ δι' ἀμφιθύρου, καί δικλίδος, & πόδες άγον, 'recta per biforem januam, et [per fores] bifores, quo pedes [ipsam] ducebant.' Vel, 'recta per januam, et bifores,' pro, per bifores fores; vel, recta per portam, geminasque fores, quo pedes [eam] ducebant.'

αμφίκλυστος, ου, ὁ καὶ ἡ, poet. vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non extat. ὁ
αμφοτέρωθεν, ἡ πάντοθεν κλυστὸς, καὶ κλυζόμενος. Epithetum loci, qui vel utrinque
tantum, vel etiam undique aquis alluitur.
Circumfluus [Pro quo συνωνύμως dicitur et
αμφίρρυτος, et ἀμφίρυτος. Pindarus Isthm.
Ode i. 152. P.]. In Ara Simmiæ, 15. ἐν
αμφικλύστω, vertitur, ' in insula.' Quamobrem hoc substantive sumetur, si vulgatam interpretationem sequamur. Sed longe
probabilius, si dicas nomen substantivum
νήσω, jam subaudiri; id est, ' in circumflua
[insula].' Lemnum autem intellige, de qua
ibi verba fiunt. Vide ἐπίθετα ἀντὶ τῶν

ύπαρκτικών.

αμφιμάτριος, ω, δ καὶ ά, Doric. pro com. poet. αμφιμήτριος, ου, δ καὶ ἡ, δ αμφὶ τῆ μήτρα, δ ἐν τῆ μήτρα ῶν, ' qui est in matrice, sive utero.' In Ovo Simmiæ Rhodii pag. 388. F. Λίγεια μὲν κ' αμφιμάτριος ωδὶς άγνας αηδόνος, 'Canorus quidem vel in utero partus castæ lusciniæ.'

ἀμφίπαλτος, ου, ὁ καὶ ἡ, poet. vocabulum, quod in Ovo Simmiæ Rhodii legitur, et ab Interprete Latino vertitur, undique peltis densus. p. 388. κατὰ ῥύθμιον ἔχνος τιθήνας καὶ τῶν ὁμοθύμων ἀμφίπαλτον, αἶψ οὐδ' ἃν θῆς ἐν κόλποις, δεξαμένα πυκνότητα. Lat. Interp. ' juxta concinnum vestigium matris, et sociarum undique peltis denso, facile ne posueris in gremio, admisso comitatu.' Ηις τιθήναν Δωρικῶς τὴν κοινῶς τιθήνην, καὶ τροφὸν, ipsam matrem vocat, quæ liberorum suorum est nutrix. ἀμφί-

παλτον vero. πυκνότητα, frequentem comitatum, qui peltis undique cingit aliquem. Quam interpretationem si quis admittat, dicet  $\Delta \omega \rho u \hat{\omega} s \tau \delta \in \epsilon i s \alpha$  mutatum, pro communi αμφίσελτον. πέλτη enim, non autem πάλτη, dicitur id scuti genus, quod et Latine pelta, Græca voce servata, nomi-Unde Virgil. Æneid. lib. i. 127. 'Ducit Amazonidum lunatis agmina peltis Penthesilea furens.' Consule Eustath. et Magnum Etymol. Sed fortasse longe simplicius atque commodius fuerit si *tav* **δμοθύμων άμφ**ίπαλτον πυκνότητα nunc appellari dicas τον πυκνόν, και πολύν χορόν **τών δμοφρόνων ἀκ**ολούθων τὸν ἀμφὶ τὴν **Αρτ**εμων παλλόμενον, καὶ ἁλλόμ**ενον**; id est, ' densum, et multum, magnumque chorum concordium sociarum, qui circa Dianam vibrabatur, et saltabat,' aut 'saltantium instar concitato motu ferebatur circa Dianæ latus.' Quod a Poeta Æneid. lib. i. pag. 127. carminibus elegantissimis describitur: 'Qualis in Eurotæ ripis, aut per juga Cynthi Exercet Diana choros: quam mille secutæ Hinc atque illinc glomerantur Oreades. Illa pharetram Fert humero, gradiensque Deas supereminet omnes.

ἀμφιπολέω, ῶ, poeticum, circumeo, circumversor, lustro, pererro, perlustro. Theoc. Idyll. i. 124. εἴτε τύ γ' ἀμφιπολεῖς μέγα Μαίναλον, 'sive tu obambulas magnum Mænalum,' vel pererras, vel perlustras. Hoc verbum in vulgatis Græcolatinis Lexicis scriptum quidem legitur, sed nullius auctoritate confirmatur. Vide ἀμφίπολος, et simplex πολέω, ῶ, apud Eustathium.

ἀμφοτέρως, Dor. pro com. ἀμφοτέρους. Theoc. Idyll. xi. 70. πόδας ἀμφοτέρως μεῦ, pedes ambos meos.

**άμφωης, ό και ή, και το άμφῶες.** men, quod in vulgatis quidem Lexicis extat, sed nullius auctoritate confirmatur. Utrinque Duas aures, vel ansas habens. auritum, vel ansatum. Epithetum est wasis, geminas ansas habentis. ldyll. i. 28. κισσύβιον άμφῶες appellat poculum ex hedera factum, et geminas ansas habens. Vide Suidam in voce auτώς. Pro eodem unico vocabulo συνωνύμως dicitur αμφωτις. Eustath. αμφωτις **ξύλινον ποτήριο**ν χρήσιμον τοῖς ἀμέλγουσιν, **δτι παρά τὸ ἄ**μφωτον είναι, οῦτω λέγεται. Idem αμφώτιδες έλέγοντο, ας περί τα ώτα εξχον οί παλαισταλ, καλ είδος εκπώματος δμωνύμως.

άμῶν, Dor. pro com. ἡμῶν, nostri, vel nostrum. Genit. plur. pronominis ἐγώ. Theoc. Idyll. ii. 158. άμῶν δὲ λέλασται; nostri vero oblitus est? et Idyll. viii. 25. είς ἐπάκοος ἔσσεται άμῶν; quis auditor erit Lex. Doric.

nostrum?' Idyll. xv. 94. δε άμῶν καρτερδε εἶη, ' qui nobis imperet.' Vide καρτερδε εἶναι.

av, et av Dorica terminatio genitivi pluralis nominum, tam adjectivorum, quam substantivorum, in wy, vel wv communiter desinentium. Hoc autem in variis declinationibus, mutato  $\omega$  in  $\alpha$ . Vide a Dorice, pro communi  $\omega$ , ubi declinationes ordine describuntur, et exemplis illustrantur. Theoc. Idyll. i. 12. τᾶν Νυμφᾶν, pro τῶν Νυμφῶν. Idem eod. Idyll. 22. τῶν Κρανιάδαν, pro των Κρηνιάδων. 140. Μοιραν, pro Μοιρών. 150. ωράν, pro ωρών. Idyll. v. 148. et Idyll. viii. 49. τᾶν αἰγᾶν, pro τῶν αίγων, a recto alyes. Idyll. vii. 37. Μουσων, pro Μουσών. 84. μελισσάν, pro μελισσών. ldyll. x. 14. θυρᾶν, pro θυρῶν. ldyll. xiii. 18. πασᾶν, pro πασῶν. 22. κυανεᾶν, pro κυανεών. Idyll. xviii. 4. λακαινάν, pro λακαινών.

αν terminatio Bœotica tertiæ personæ plur. perfecti act. communiter in ασι desinentis. Ut τέτυφαν, pro τετύφασι: πέφρικαν, pro πεφρίκασι. Canin. 192. Vide έγνωκαν.

αν, Æol. Dor. et poet. κατ' ἀποκοπήν, pro ἀνὰ, in, circa. Theoc. Idyll. xxv. 15. Μηνίου αν μέγα τῖφος, 'Menii circa ampla loca palustria,' vel, 'Menii circa magnam paludem.' Apud Apollonium Rhodium τῶν 'Αργοναυτικῶν lib. i. pag. 7. v. 127. unica voce legitur ἀμμέγα. Vide Τῖφος.

ἀνὰ, præpositio Dorice, et poetice, cum accusativo pro communi κατὰ, in, per. Theoc. Idyll. i. 48. ἀν' ὅρχως, pro ἀν' ὅρ-χους, ' per vitium ordines.' 83. Πᾶσαν ἀνὰ κράναν, ' Omnem per fontem,' vel, ' Omnes per fontes.' 115. ಔ ἀν' ἄρεα φωλάδες ἄρκτοι, ' o in montibus lustra habentes ursi.' 116. ἀν' ὅλαν, ' in sylva,' ἀνὰ δρυμῶς, ' in lucis.' Et Idyll. ii. 13. ἀνὰ τ' ἡρία, καὶ μέλαν αἴμα, ' perque sepulchra, et atrum sanguinem.' 35. ἀνὰ πτόλιν, ' per urbem.' 49. ἀν' ἄρεα, ' per montes.'

ἄναβος, ω, ὁ καὶ ἁ, Dor. pro com. ἄνηβος, ου, ὁ καὶ ἡ, impubes, vel impubis, is, impuber, impuberis, qui ad pubertatatem nondum pervenit. Theoc. Idyll. v. 87. καὶ τὸν ἄναβον ἐν ἄνθεσι παίδα μολύνει, 'et impubem in floribus puerum inquinat.' Idyll. viii. 3. ἄμφω ἀνάβω, 'ambo impuberes.'

ἀνάθρεμμα, τος, τὸ, poet. nomen, quod idem valet ac τὸ θρέμμα, τος. Sed hoc quidem in vulgatis Lexicis reperitur, illud vero nequaquam. Alumnus. Theoc. Idyll. xxiii. 19. ἀνάθρεμμα λεαίνας, '[o] alumne leænæ.'

aνάκοος, ω, δ, Dor. pro com. poet. aνήκοος, ου, δ. Proprie sic vocatur qui aliquid non audivit, ac proinde non percepit, nec 26

didicit: μετωνυμικώς accipitur pro imperito, et rerum ignaco. Interdum pro eo, de quo nihil auditur, et cujus nomen est ignotum ac obscurum. Moschus Idyll. iii. 104. δππότε πρώτα θάνωμες, άνάκοοι έν χθονί καίλα Εδδομες εδ μάλα μακρόν, ἀτέρμονα, νήγρετον δπνον, 'ubi semel mortui fucrimus, obscuri in terra concava Dormimus valde longum, infinitum, inexcitabilem somnum.' Possumus tamen commode, nunc saltem, avakooi vertere, sine auditu, id est, sensus omnis expertes. Nam mortuorum corpora nihil audiunt, omnique sensu carent. Catullus autem Epig. iii. ad Lesbiam scribens, huc videtur allusisse, quum ita canit, 'Soles occidere, et redire. possunt: Nobis quum semel occidit brevis lux, Nox est perpetua una dormienda.' Virgilius vero Æn. lib. x. pag. 380. idem his verbis feliciter expressit, 'Olli dura quies oculos, et ferreus urget Somnus, in æternam clauduntur lumina noctem.' Hic το θάνωμες Dorice positum pro com. θάνωμεν, quod est aor. 2. act. a θνήσκω, et εδδομες, pro εδδομεν, ab εδδω.

ἀνάλιπος, ου, δ καλ ή, nomen Theocriteum, et poeticum, quod in vulgatis Lexicis non reperitur: sed pro eo communiter formatum arhairos, ov. Legitur, et vertitur ἀνυπόδητος, discalceatus, sine calceis, non calceatus. Componitur ex  $\alpha$  privante particula, et nomine ήλιψ, ήλιπος, calceus; suavitatis vero causa τὸ ν insertum : ἤλιψ autem significat ὑπόδημα, παρά τὸ ἐλίσσεω τον πόδα· calceus enim pedem involvit, suaque materia circumvoluta tegit. Suidas: ανήλιπος, δ άνυπόδητος. Magnum Etymologicum consule in voce ανήλιπος, ubi docetur et sine a vhlimos dici, quasi avhλιφός τις ών, &c. Idem in voce Νήλιπος. Νήλιπος, δ άνυπόδητος, κατά στέρησιν τοῦ νη. καὶ νήλιποι, άνυπόδητοι. συνήρηται άπδ τοῦ νηλίποδος. Soph. in Œdipo Colonæo 283. κατ' άγρίαν δλην ασιτος, νηλίπους τ' αλωμένη. Schol. Græcus: νηλίπους, ανυπό-8ητος. Vide ήλιψ in vulgatis Græcolatinis Lexicis, ubi nec vocis hujus certum genus indicatur, nec ullius auctoris ullum exemplum affertur, quod calcei significationem confirmet. Quare Magnum Etymolog. et Soph. Scholiasten sequi præstat, quorum sententia probabilior videtur. Theoc. Idyll. iv. 56. Είς δρος δκχ' έρπεις, μη ανάλιπος έρχεο, Βάττε, ' In montem quum vadis, ne discalceatus, [vel,sine calceis] vade, Batte.'

ἀναμετρήσασθαι λόχον, poeticum loquendi genus, pro quo συνωνύμως dicitur ίζειν λόχον, disponere insidias, insidias locare, collocare, struere, facere, moliri. Qui enim aliquos in aliquo loco collocant, ad aliquem insidiis excipiendum, ii locum ipsum, in quo milites collocantur, quodammodo metiri videntur. Theoc. Idyll. xxiv. 125. Κοσμήσαί τε φάλαγγα, λόχον τ' αναμετρήσασθαι, 'instruereque aciem, insidi-

AN

asque disponere.

άνάνυτα, Dor. pro com. άνήνυτα, hocque pro άνηνύτως ήγουν άναφελώς imperfecta. inutilia, pro inutiliter, irrito conatu, frustra. Compositum vocabulum ex a privante particula, et verbo àvira, quod ab άνύω, quod ab άνω deducitur: perficio. conficio. In compositione, suavitatis gratia r inscritur, ne geminum a concurrat, et a in  $\eta$  mutatur communiter, quod in  $\alpha$  postea Dorice convertitur. Theoc. Idyll. xv. 87. άνηνυτα κωτίλλοισαι, 'inutiliter [inaniter] garrientes.

'Aνάπω, Doric. pro com. 'Ανάπου, a recto \*Aναπος, quod est Siculi fluvii nomen. Theoc. ldyll. i. 12. Ου γάρ δή ποταμοῖο μέγαν ρόον είχετ' 'Ανάπω, ' Non enim tunc fluvii magnum fluxum habebatis Anapi.' Idyll. vii. 151. τόν ποκ' 'Ανάπω, pro τόν ποτ' έπὶ 'Ανάπου, τουτέστι παρά τῷ 'Ανάπφ, id

est, ad Anapum.

άνάριστος, ου, δ, com. δ άνευ άρίστου ων, δ μήπω αριστήσας, qui est sine prandio, qui nondum est pransus, impransus. Theoc. Idyll. xv. 147. ανάριστος Διοκλείδας, 'im-

pransus [est] Dioclides.'

άναβρηξαι νείκος, poeticum loquendi genus, q. d. rumpere contentionem, vel prælium, pro, per contentionem ad prælium prorumpere. Qua de re plurib. in nostris in Theocritum commentariis. Theoc. Idyll. xxii. 172. Νείκος άναρρήξαντες όμοίτον έχθεα λύσαι, ' prælium committentes anceps, odia dirimere, vel, commisso ancipiti prælio odiosas controversias diri-

araporos, poeticum, inimicus, infensus. hostis, inhumanus, crudelis. Componitur autem ex a particula privante, et verbo άρω, μ. άρω communiter, Æolice άρσω, άδρ. a. com. ήρα, Æol. ήρσα, π. ήρκα, π. π. ηρμαι, ηρσαι, ηρται. unde verbalia, de quibus vulgata Græcolatina Lexica. aper vero, apto, adapto, concinno. Suavitatis autem caussa, ne geminum a concurrat insuavius, v insertum. Theoc. Idyll. ii. 6. Οὐδε θύρας ἄρραξεν ἀνάρσιος, Neque fores Dulsavit crudelis. 'Ανάρσιος χθυμαρής, et θυμήρης. ὁ τῷ θυμῷ, τουτέστι ψυχῆ ἀραρωs, και αρέσκων, id est, qui animo est aptus, placens, jucundus, gratus, amicus. Idem Theoc. Idyll. xvii. 101. Θωρηχθείς έπι βουσιν άνάρσιος Αίγυπτίησιν, ' Armatus in armenta Ægyptia [fecit impetum] inimicus [hostis, hostili animo].'

άνάσσατος, ω, δ και ή, Dor. pro com. ανήσσητος, ήγουν ανίκητος, invictus, non Compositum est ex a privativa particula, et nomine verbali noontos, a, or,

victus, a, um. Quod ab hoode, &, formatur, id est, clade afficio, vinco, supero. Hoc ab hooa, sive hora, ns, h, clades, quam quis accipit, aut aliis infert: calamitas, prælium adversum, victoria, tam activa, quam passiva. Nam et illam significat, qua vincimus hostem, et illam, qua vincimur ab hoste. Sed propter compositionem accentus priorem sedem mutat, et in alteram migrat. Suavitatis vero caussa, ne geminum a concurrat, insertum est ν. Theoc. Idyll. vi. 46. Νίκα μὰν οὐδ' άλλος, ανάσσατοι δ' έγένοντο, ' Neuter tamen [alterum] vicit: sed invicti fuerunt ambo].

ἀνάσσεσθαι τινὶ, poetic. locutio, pro ἀνάσσεσθαι, καὶ ἄρχεσθαι ὑπό τινος, ab aliquo regi, alicujus imperio parere, in alicujus ditione, ac potestate esse. Theoc. Idyll. xvii. 92. Καὶ ποταμοὶ κελάδοντες ἀνάσσονται Πτολεμαίφ, 'Et fluvii resonan-

tes imperio Ptolemæi parent.'

ανάσαν, Dorice pro communi, sed poetico, arhuoar, acclamarunt, exclamarunt. clamorem sustulerunt. Est autem aor. 1. act. 3. person. plur. ab ἀναθω, μ. ἀναθσω, άδρ. a. com. ἀνήϋσα, Dorice vero non neglecto augmento temporali, sed verso  $\eta$  in a longum, ἀνάθσα. Componitur ex præpos. ἀνὰ, et verbo poetico ἀῦω, quod κατὰ διάλυσιν έκ τοῦ αὕω, τὸ φωνῶ, formatum. Varias τοῦ αὄειν significationes apud Eustathium vide. ἀναθω idem ac ἀναβοῶ. Theoc. Idyll. iv. 37. Μακρον ανάϋσαν, 'magnum clamorem sustulerunt,' vel, 'eminus acclamarunt.' Ut το μακρον sumatur αντί τοῦ μακρόθεν, ήγουν πόρδωθεν. Ideo alter Lat. interpres vertit, 'procul acclamarunt.'

avateas, in vulgatis Græcolatin. Lex. scribitur, άναύξας, erumpens, festinans. Mendum, pro àvateas. Sed nullus locus notatur. Videtur tamen ille intelligi, qui in Ara Simmiæ, vs. 12. legitur, αξεν άναθξας. Sed hæc scriptura mendo caret. Nam 70 ἄιξεν Dorice dictum, pro communi ήιξεν, exiliit, ab ἀΐσσω, μ. ξω. Illud vero άναΰ-Eas est participium aor. 1. act. ab àvalw, quod compositum ex præposit. ava (quæ in compositis interdum ἐσοδυναμεῖ τῷ ἄνω, ut ἀναβοώ, clamorem in altum tollo, pro quo apud poetas (ut hic) συνωνύμως dicitur ἀναθω) et verbo poet. αδω, και διαλύσει **ἀθω**, μ. κοινῶς μὲν, ἀθσω, Δωρικῶς δὲ, ἀθξω, άόρ. α. ήϋξα, καὶ Δωρικώς ἄϋξα, α**ς**, &c. Vide  $\xi$  pro  $\sigma$  in futures Doricis.

ἀναφυσῶ, ἀντί τοῦ ἀναφυσήσω, κατὰ χρόνου ἐναλλαγήν. Theoc. Idyli. xii. 24.

Vide veldea puls.

ἀνγνοίη, poet. et Dor. κατὰ συγκοπην ἐκ τοῦ ἀναγνοίη formatum. Est autem aor. 2. act. ab ἀναγινώσκω, de quo Grammatici in verbo γινώσκω, sive γιγνώσκω. Leg. Theoc. Idyll. xviii. 48.

ανδηρα, ων, τὰ, Dorlcum vocabulum, pro communi ἄνθη, flores; unde etiam nomen hoc θ in δ mutato deductum videtur, quasi dicas ἄνθηρα. Ut autem discrimen statueretur inter adjectivum ἀνθηρὰ, (id est, florida, quod in numero plurali neutrius generis sæpe legitur,) et nomen substantivum, quod flores significat, hoc quidem προπαροξυτονεῖται, illud vero ὀξυτονεῖται. Cæteras τῶν ἀνδήρων significationes apud Eustathium, Suidam, Jul. Pollucem, et Magnum Etymologicum vide. Theoc. Idyll. v. 93. Πρὸς ῥόδα, τῶν ἄνδηρα παρ' αἰμασιαῖσι πεφύκει, 'Cum rosis, quarum flores apud sepes nascuntur.'

ἀνδρέῖος, ου, ό, poet. pro com. ἀνδρεῖος, unde ἀνδρέῖος διαλύσει formatum. Theoc. Idyll. xxviii. 10. ἀνδρεῖοις πέπλοις, pro ἀνδρείοις πέπλοις, 'virilibus vestibus' [apta, congrua, convenientia, vel ad viriles vestes

spectantia, sive pertinential.

ανδρίον, ου, τὸ, commun. homuncio, parvus homo, parvus vir. Theoc. Idyll. v. 40. δ φθονερὸν τὸ, καὶ ἀπρεπὲς ἀνδρίον αῦτως; 'o invide tu, et turpis homuncio nullius usus?'

ἀνδριστὶ, poet. vocabulum pro commun. ἀνδρῶν δίκην, ἡ ἀνδρῶν τρόπον, virorum more. Vulgata Græcolatina Lexica vertunt, viriliter, et Aristophani tribuunt, nullum tamen locum citant. · Quamobrem idem hoc valeret ac τὸ ἀνδρείως, quod commune. Theoc. Idyll. xviii. 23. Χρισαμέναις ἀνδριστὶ παρ' Εὐρώταο λοετροῖς, 'Unctis virorum more apud Eurotæ lavacra.'

ἀνδροβρὼς, ῶτος, ὁ, poet. vocabulum, quod in vulgatis I exicis non extat, qui viros vorat. Epithetum viri bellicosi, qui suis armis, telisque viros interficit, et quodammodo vorat, dum eos ex hominum conspectu tollit. Pro eodem dicitur a poetis ὰνδροβόρος, ου, ὁ. Illud quidem παρὰ τὸ ἄνδρας βρώσκειν, καὶ κατεσθίειν. Hoc vero παρὰ τὸ ἄνδρας βορậν, unde Lat. vorare. In Ara Simmiæ, 17.

ανδροθέα 'Αθάνα, in Simmiæ Rhodii Securi Δωρικῶς, καὶ ποιητικῶς, ἡ ἀλκιμωτάτη 'Αθήνη, fortissima Minerva, vocatur,

pag. 416. 1.

ανεγρόμενος, η, ον, Poet. κατὰ συγκοπην formatum ἐκ τοῦ ἀνεγειρόμενος, η, ον, excitatus, expergefactus, surgens, qui surrexit. Theoc. ldyll. xxvii. 68. χ' ἡ μὲν ἀνεγρομένη, 'et illa quidem excitata.' Vel, 'et illa quidem surgens' [vel, 'cum surrexisset'].

ἀνεῖσαι, particip. aor. 2. act. f. g. ab ἀνίημι, μ. ἀνήσω, ἀόρ. α. ἀνῆκα, ἀόρ. β. ἀνῆν, ἀνῆς, ἀνῆ, inusitatius, infinit. ἀνεῖσαι, usitatum; participia, ἀνεὶς, ἀνεῖσα, ἀνέν.

Consule Grammaticos, et vulgata Lexica. Theoc. Idyil. xv. 134. ἐπὶ σφυρά κόλπον aveloat, 'ad talos veste demissa.'

ανέκραγον, es, ε, poet. Est autem aor. 2. act. ab ἀνακράζω, μ. ξω, vociferor, exclamo. Theoc. Idyll. xxvi. 12. ἀνέκραγε δεινον ίδουσα, ' exclamavit horribiliter [ipsum] conspicata.'

άνέλπιστος, δ καὶ  $\dot{\eta}$ , comm. desperatus, is de quo nulla spes amplius superest, expers omnis spei. Theoc. Idyll. iv. 42. έλπίδες εν ζωοίσιν, ανέλπιστοι δε θανόνres, spes [sunt] in vivis, desperati vero

[sunt] mortui,'

άνενείκατο, poet. 3. person. singul. aor. 1. med. ab ἀνενείκω poet. inusitato, pro com. αναφέρω. De quo Grammatici. Theoc. Idyll. xxiii. 18. ἀνενείκατο φωνάν, emisit vocem.' Metri vero caussa neglectum est augmentum temporale, pro

άνην€ίκατο.

ανέξοδος, ου, δ καὶ ή, δ ανευ έξόδου. Proprie dicitur de loco, qui nullum habet exitum, unde non possumus exire. Theoc. Idyll. xii. 19. ἀνέξοδον είς Αχέροντα, 'exitu carentem apud Acherontem,' id est, unde rédire non datur ad superos. Sic et Catullus de inferorum tenebris, Epig. iii. canit, 'Qui nunc it per iter tenebricosum Illuc, unde negant redire quenquam.'

ἀνέραστος, ου, ὁ καὶ ἡ, communé quidem nomen : sed significatio minime communis : interdum enim non passive, pro inamabili, aut non amato; sed active sumitur, pro non amante, et eo, qui est ab amore alienus; δ μη ερών, ' qui non amat.' Moschus ldyll. vi. 7. Ταῦτα λέγω πᾶσιν τὰ διδάγματα τοις ανεράστοις, Σπέργετε τους φιλέοντας, Ίν', ἡν φιλέητε, φιλησθε, ' Ηæc lego narro omnibus ab amore alienis documenta, Diligite amantes, ut, si [quos] ametis, [ab illis vicissim] amemini. hujusmodi nominum terminatione passiva, et significatione activa consule nostrum Græcolatinum Ionicum Lexicum in voce akpiros. Item ονόματα πολλά είς κτος, kal ros desinentia. Item Bion Idyll. iv. 3. Κ' ην μέν άρα ψυχάν τις ξχων ανέραστον ວັກກຸວິກີ, ' Et si quis quidem animum habens ab amore alienum [eas] sequatur.' ψυχάν ἀνέραστον Χ5. ην δε νόον τῷ Ερωτι δονεύµ€YOS.

άνέστα, Dor. pro com. άνέστη, hoc vero **ανωρθώθη**, erectus est, rectus stetit. Theoc. Idyll. xv. 53.

ανεχοίμαν, Doric. pro com. ανεχοίμην, sustinerem, ferrem, tolcrarem. Theoc. Idyll. xi. 52. Καιόμενος δ' ύπὸ τεῦ καὶ τὰν ψυχαν ανεχοίμαν, ' cremari autem a te vel ' animam [meam] ferrem [paterer].

άνη, 3. person. singul. subjunctivi modi, aor. 2. act. ab ἀνίημι, dimitte, μ. ἀνήσω,

άδρ. β. ἀνῆν, ἀνῆς, ἀνῆ, sine s subscripto sub  $\eta$ , sed in subjunct, subscribitur hoc modo, ểàu dượ, duậs, duậ. Theoc. Idyll. xi. 23. δκα γλυκύς δπνος άνη με, ' quum dulcis somnus dimiserit me.

άνηλατο, 3. person. singul. aor. 1. medii, ab ἀνάλλομαι, μ. ἀναλοθμαι, ἀόρ. α. μ. άνηλάμην, άνήλω, άνήλατο. Theoc. Idyll. viii. 88. ως μέν ό παις έχάρη, και άνηλατο,

καὶ πλατάγησε.

άνηνηται, 3. pers. singul. subjunct. aor. 1. medii ab avairopai, fu. avavoupai, aor. 1. med. ἀνηνάμην, ω, ατο, subjunct. ἐὰν ἀνήνωμαι, άνήνη, άνήνηται. Sunt tamen, qui  $\tau \delta \iota$  in priore  $\eta$  minime subscribendum censeant, quod tunc aor. 1. fu. med. avaνουμαι formari tradunt, ubi nullum est ε, nisi in fine, vel ab act. inusitato åravê, in quo nullum est i. Hoc vero ab arairo. Consule Magnum Etymologicum, p. 101. 19. ubi varias hujus verbi ετυμολογίας videbis. Sic etiam scribendum aiunt alpu, άρῶ, ήρα, ήρκα, sine ι, non autem ήρα, nec Hora. Quam sententiam sequitur et doctissimus Caninius in suis Hellenismis, pag. 90. in diphthongo η. Quod patet ex parti» cipio apas, apartos, quod nullum habet a Nam si res aliter haberet, in ipso quoque participio  $\tau \delta \iota$  resumendum esset, quemadmodum fit in airéw, airŵ, fu. airhow, aor. 1. ήτησα, part. aiτήσας. Cur enim hoc participium habet 1? quia 1 est in ejus futuro, unde aor. 1. est formatus. Sic etiam φαίνω, φανώ, ξφηνα, πέφηνα, sine .. Hac tamen in re multi vel alioqui peritissimi viri passim falluntur, ut et Lascaris. lib. i. 113. et alii non obscuri nominis scriptores. Hoc in vulgatis Græcorum auctorum voluminibus facile deprehendas. Qui vero 70 vin his verborum temporibus, modisque subscribendum censent, hoc fieri tradunt, ut ipsius thematis origo melius agnoscatur. Ego tamen, hac saltem in parte, Caninii sententiam sequi mallem, si mihi libera eligendi optio daretur. Sed quisque sua fruatur judicii libertate. avalνεσθαι autem (ut docet Eustathius) το μή αίνειν, δ έστι συγκατατίθεσθαι, παρά τον αίνου, δ δηλοί την συγκατάθεσιν και αναίνεσθαι, το αποφάσκειν, και παραιτεῖσθαι, id est, 'ἀναίνεσθαι significat non laudare, non comprobare, hoc est, non consentire; deducitur ab alvos, quod consensum, et assensum indicat, quo quis cum aliquo consentit, ac ei assentitur. Item avalνεσθαι significat negare, recusare, deprecari, nolle aliquid in alicujus gratiam dicere, vel facere; μεταφορικώs, aliquem aversari.' Theoc. Idyll. xxv. 6. Elker ὁδοῦ ζαχρείον ανήνηταί τις δδίτην, 'Si quis via valde indigentem aversetur viatorem;' id est, 'Si quis viatori, quem itineris facien-.

di magna necessitas urget, viam querenti, viam indicare nolit: at eum aversetur.' Vide Zaxpelos.

άνηρώτευν est tertia persona pluralis imperfecti, Ionice, et Dorice formata, pro communi. formatione ανηρώτουν, ου diphthongo in ev mutata. Deducitur autem ab ἀνερωτέω, ῶ, Ionic. et Doric. pro communi ανερωτάω, ω, interrogo, inquiro. Dores enim, ut et Iones, sæpe verba contracta secundæ conjugationis in dw communiter desinentia, ad primam revocant, et per éw efferunt, atque contrahunt, ut communiter in verbo ποιέω, ω, videmus. Plerumque tamen diphthongum ov, quæ per contractionem ex so fit, in su mutant, ut hic habemus in verbo ανηρώτευν, quod ex άνηρώτεον, ουν, est formatum. Vide éa. Ion. et Dor. terminatio. Theoc. Idyll. 1. 81. Πάντες ανηρώτευν τί πάθοι κακόν, Omnes interrogabant quod malum passus fuisset,' id est, 'quærebant quid mali ei accidisset.

ἀνήσειν, infinitivus futuri verbi ἀνίημι, μ. ἀνήσω, de quo Grammatici: dimitto; quod Barbari dicunt relinquo ire. Gallice, 'laisser aller,' 'quitter.' Theoc. Idyll. i. 50. Πάντα δόλον τεύχοισα, τὸ παιδίον οὐ πρὶν ἀνήσειν φατί, 'Omnem dolum struens, illum puellum non prius [se] dimissuram ait;' id est, 'Ait se non ante recessuram ab illo, quam,' etc.

άνθέριξ, κος, δ, poeticum, pro quo συνωνύμως dicitur et ανθέρικος, ου, δ. Suidas: άνθέρικες, αξ των σταχύων προβολαί, τά άκρα. Ἡρόδοτος δὲ [ἐν τῷ δ. 179. 4.] τοὺς καυλούς φησι των άσφοδέλων. είσὶ δὲ ἄθραυστοι, ή ανθερίκων, ανθηρών, ή λαμπρών. Consule Eustathium, et vulgata Græcolatina Lexica, Hesychium, et Theoc. Græc. Schol. Unde patet quænam sint hujus nominis significationes. Theoc. Idyll. i. 52. pro culmo, frumentique calamo a radice ad summam usque spicam exportecto, sumit. Αὐτὰρ δγ' ἀνθερίκεσσι καλὰν πλέκει ἀκριδοθήραν, 'At ille ex culmis pulcram nectit locustis capiendis decipulam.' Homerus Iliad. v. 743. 1. accipit pro spicarum summitatibus. ἄκρον ἐπ' ἀνθερίκων καρπον θέον, οὐδε κατέκλων, 'per summum spicarum fructum currebant neque frangebant [eum].' Quem locum Virg. Æn. vii. 301. videtur imitatus, ubi de Camilla dicit, 'Illa vel intactæ segetis per summa volaret Gramina, nec teneras cursu læsisset aristas.'

ἄνθετο, poet. κατὰ συγκοπὴν formatum ἐκ τοῦ ἀνέθετο, 3. pers. singul. aorist. 2. med. ab ἀνατίθημι. Theoc. in Epig. 250. Μ. ἄνθετο Πανὶ τάδε, 'dedicavit Pani hæc.'

ανθεῦσαν, Dor. pro com. ανθοῦσαν, par-

ticipium præs. temp. f. g. accus. casus, num. sing. ab ἀνθέω, ῶ, 'floreo.' Theoc. Idyll. v. 56. καλ γλάχων' ἀνθεῦσαν, 'et pulegium florens.'

ανθοδόκος, ου, δ, poeticum epithetum canistri, quod flores recipit. παρὰ τὸ ἄνθη δέχεσθαι: sed Ionice τὸ χ in κ versum. Moschus Idyll. ii. 34. ἀνθοδόκον τάλαρον, 'flores recipientem calathum.'

ἀνία, as, ή, com. dolor, cruciatus. Theoc. Idyll. ii. 39. à δ' ἐμὰ οὐ σιγῷ στέρνων ἔν-δοσθεν ἀνία, 'ille vero meus non silet intra pectora dolor.'

àνιασθη, 3. pers. sing. aorist. 1. pass. poet. ab ἀνιάζω, μ. σω, quod ab ἀνιάω, ῶ, inserto ζ formatum. Unde pass. ἀνιάζομαι pro com. ἀνιῶμαι, crucior, vexor, tristor. Theoc. Idyll. xi. 71. ὡς ἀνιασθη, ἐπεὶ κὴγὸν ἀνιῶμαι, 'ut crucietur, quia et ego crucior.'

ανιάω, ω, com. dolore afficio, crucio, vexo. Theoc. Idyll. ii. 23. Δέλφις ξμ' ανίασεν, pro ηνίησεν. Quod factum utroque η in a Dorice verso.

ανούατος, ου, ὁ καὶ ἡ, poet. ὁ ἄνευ οδατος, εἶτε ἀτὸς, καὶ ἄτων, qui est sine
auribus, qui nullas habet aures. Vocabulum hoc in vulgatis Lexicis non reperitur. Compositum autem ex a privativa
particula, et nomine τὸ οδας, οδατος, pro
quo τὸ οδς, et Dor. ὡς, ἀτὸς, unde plur.
τὰ ὧτα, τῶν ὅτων, etiam in oratione soluta
dicitur. Etymologiam hujus vocis in vulg.
Lex. vide Theoc. in Epig. 252. 3. ἀνούατον ξόανον vocat statuam auribus carentem. τὸ ν suavitatis caussa insertum,

ἀνίκα, Dorice, pro communi ἡνίκα, quando, quum. Theoc. Idyll. ii. 147. σάμερον, άνικα πέρ τε ποτ' ούρανδν ξτρεχον ίπποι, 'hodie, quando in cœlum currebant,' i. cursu ascendebant equi. Idyll. v. 11. avik' ἔθυσε, ' quando sacrificavit.' 41. ανίκ' ἐπύγυζόν τυ, 'quum te nates ferirem,' i. quum tibi, vel tuas nates ferirem. Gallice melius, 'quand je te fessoie.' Vide muylζειν. Idyll. xi. 25. άνίκα πρᾶτον, 'quum primum.' Idyll. vi. 21. το ποίμνιον ανίκ' ξβαλλε, 'gregem quum petebat.' Idyll. vii. 1. ής χρόνος ανίκ' έγω, 'erat tempus quum ego. 22. ανίκα δη και σαθρος έφ' αίμασιαῖσι καθεύδει, ' quum jam et lacertus in sepibus dormit.' Idyll. xxiii. 30. μαραίνεται ανίκα πίπτη, 'tabescit quum cædit.' 31. τάκεται ανίκα παχθή, 'liquefit quum concreverit.' 34. ἀνίκα τὰν κραδίαν, etc.

άνίκατος, ω, ὁ καὶ ά, Dor. pro com. ἀνίκητος, ου, ὁ καὶ ἡ, invictus. Theoc. Idyll. xxii. 111. ἀνίκατος Πολυδεύκης, 'invictus Pollux.'

άνστα, Dor. pro com. ἀνάστηθι, surge. Quod est imper. aor. 2. act. τοῦ ἀνίστημι.

De quo vide simplex Γστημι in vulgatis Grammaticis. Primum autem in ἀνάστηθι fit συγκοπὴ, ἄνστηθι, deinde τὸ η in a Dor. mutatur, postremo, Poet. Ion. Dor. et Æol. fit ἀποκοπὴ τῆς θι συλλαβῆς. Theoc. Idyll. xxiv. 36. ἄνστα, μηδὲ πόδεσσι, 'surge, nec pedibus.' 50. ἄνστατε, pro ἀνάστητε. ἄνστατε δμῶες ταλασίφρονες, 'surgite famuli operum patientes.'

ἄνσταθι, Dor. pro com. ἀνάστηθι, vide ἄνστα, surge. Theoc. Idyll. xxiv. 35. ἄνσταθ' 'Αμφιτρύων, 'surge Amphitruo.'

ανταμείβετο, Dor. 3. pers. sing. pro com. αντημείβετο. Theoc. Idyll. xxiv. 71. δ δ ανταμείβετο τοίως, 'ille vero respondit ita.'

ἀντέλλοισα, Dor. pro com. ἀντέλλουσα, quod ex ἀνατέλλουσα κατὰ συγκοπὴν formatum. Theoc. Idyll. xviii. 26. 'Aès ἀνἐλλοισα καλὸν διέφαινε πρόσωπον, '[Sicut]
'Aurora exoriens decoram ostendit faciem.'

ἀντέλλοντι, Dor. κατὰ συγκοπήν dictum, pro com. ἀνατέλλουσι, oriuntur. Theoc. Idyll. xiii. 25. ἄμος δ' ἀντέλλοντι Πελειάδες, 'quum autem oriuntur Pleiades.'

αντεφίλασε, Dor. pro com. αντεφίλησε, vicissim amavit, redamavit. Theoc. Idyll. xii. 16. δκ' αντεφίλασ' δ φιλαθείς, 'quum redamabat is, qui amabatur.'

ANTI Dorica terminatio tertiæ personæ pluralis activi perfecti communiter in ασι desinentis. Ut τετύφαντι, pro τετύφασι, γεγράφασι, λελέχαντι, pro λελέχασι. Theoc. Idyll. i. 43. αἱ δέ οἱ φδήκαντι κατ' αὐχένα πάντοθεν ἶνες, 'nam ipsi tument in cervice undique venæ.' Ηἰς φδήκαντι positum pro φδήκασι, quod ab οἰδέω, ῶ, μ. οἰδήσω, ἀόρ. α. φδησα. π. φδηκα, ας, ε. Idyll. xv. 82. ἐστήκαντι, pro com. ἐστήκασι, stant.

ANTI Dor. terminatio 3. pers. plur. verborum in μι, quæ communiter in ασι, sequente consonante, et ασιν, sequente vocali, in indicativo præsentis desinunt. Ut ἱστάντι, pro ἱστᾶσι, φαντί, pro φασί. Theoc. Idyll. ii. 45. Θασέα φαντί, 'Theseum aiunt.' Idyll. iv. 8. φαντί νιν 'Ηρακλῆϊ βίην και κάρτος ἐρίσδεν, 'aiunt ipsum cum Hercule viribus et robore certare.' Idyll. xv. 64. πάντα γυναῖκες ἴσαντι, pro ἴσασι, 'omnia mulieres norunt.'

dντία, poeticum adverbium, pro quo et dντίον in singulari. ἐξ ἐναντίας, ex adverso, vel contra. Theoc. Idyll. vii. 48. dντία κοκκύζοντες, ἐτώσια μοχθίζοντι, 'ex adverso garrientes, frustra laborant.'

ἀντία, poet. adverbium, pro com. ἐκ τῆς ἐναντίας, e regione; Gallice, 'Vis à vis,' à l'opposite.' Theoc. Idyll. xvii. 20. Consule vulgata Gracolat. Lexica: ἀντία

δ' Ήρακλησε εδρα σφιν ταυροφόνοιο εδρυται; 'e regione vero ipsorum Herculis sedes tauricidæ stat.'

ἀντιαχεῦσι, Dor. et Æol. pro com. ἀντιαχοῦσιν, ήγουν ἐξ ἐναντίας ἰαχοῦσιν. ἰάχειν δὲ, καὶ ἰαχεῖν, τὸ ἴαν, καὶ φωνὴν χεῖν;
καὶ ἀφιέναι. Ex adverso respondent. ἰάχειν vero, et ἰαχεῖν, significat vocem emittere, ac sonum edere, resonare, sono voceque respondere. Theoc. in Epig. iv. 12.
ξουθαὶ ἀηδονίδες μινυρίσμασιν ἀντιαχεῦσι,
' flavæ lusciniæ minurritionibus ex adverso
respondent.' Quoniam autem Theoc. in
præced. v. dixit τοὺς κοσσύφους ἀχεῖν,
ήγουν ἡχεῖν, ideo nunc τὰς ἀηδονίδας ἀντιαχεῖν ait.

ἀντίπατρος, ου, δ, patris adversarius, qui patri adversatur. περιφραστικώς, καὶ αἰνιγματικώς ita vocatur Jupiter. Qua vero de caussa fuse docetur in notis in Syringen. 3. pag. 430.

αντρω, Dor. pro com. αντρου, Lat. antri. Theoc. Idyll. viii. 72.

ἄννε, Dor. tertia imperfecti singularis, pro com. ήννε, perficiebat, ab ἀνύω, perficie. Theoc. Idyll. i. 92. τὸν αὐτῶ ἄννε πικρὸν ἔρωτα, καὶ ἐς τέλος ἄννε Μοίρας, 'suum perficiebat amarum amorem, et ad finem perficiebat Parcæ,' i. ad vitæ finem perducere conabatur. Idyll. iii. 41. δρόμον ἄννεν, 'cursum conficiebat.' Idyll. vii. 6. Χάλκωνος, Βούρειαν δς ἐκ ποδὸς ἄννε κράναν, 'Chalcone, Buriam qui a fundamento confecit fontem.' Idyll. xxi. 19. οῦπω τὸν μέσατον δρόμον ἄννεν ἄρμα Σελάνας, 'Nondum medium cursum confecerat currus Lunæ.'

άνυμες, Dorica prima persona pluralis imperfecti, per syncopen formata ex communi ἡνύομεν, verso η in α, et finali ν in σ, quod ab ἀνύω, perficio, absolvo, conficio. Theoc. Idyll. vii. 10. κούπω τὰν μεσάταν όδὸν ἄνυμες, 'nec dum mediam viam confeceramus.' Virg. Eclog. ix. 59. hunc locum est imitatus, atque adeo fere totidem verbis expressit. 'Hinc adeo media est nobis via, namque sepulcrum Incipit apparere Bianoris.'

ανυπόδατος, ω, δ, Dor. pro com. ανυπόδητος, ου, δ. δ άνευ ὑποδημάτων, discalceatus, sine calceis, nudis pedibus. Theoc. Idyll. xiv. 6. 'Ωχρός, κάνυπόδατος, ' Pallidus, et sine calceis.'

ἀνυσάμαν, Dor. pro com. ἡνυσάμην, confeci, expedivi, acquisivi, lucratus sum. Theoc. Idyll. v. 144. ἀνυσάμαν τον ὰμνον, 'expedivi agnum,' i. lucratus sum, acquisivi. Quæ significatio eo diligentius est observanda, quo rarior ac inusitatior.

άνυσιεργός, οῦ, ὁ καὶ ἡ, poet. atque Theocriteum vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non exstat. In opere conficiendo

31

veloz, vel operis conficiendi studiosus, vel operibus conficiendis addictus. Interpretes Latini vertunt, operosus, quod bene. Pro eodem alias dici commode posset, laboriosus. Gallice, 'qui est de grand travail,' vel, 'qui travaille beaucoup.' Theoc. Idyll. xxviii. 14. de Niciæ uxore verba faciens dicit, ουτως ανυσιεργός, 'adeo operosa' [est, i. operum conficiendorum adeo est studiosa, et in iis conficiendis adeo laborum est patiens]. Hoc sequentibus Poetæ verbis facile patet. Compositum autem est hoc nomen ex verbo άνύτω, μ. άνύσω, εις, ει, i. conficio, expedio, perficio, absolvo, et nomine τὸ ἔργον, ου, opus. A tertia persona futuri, ανύσει, sublato e, et addito nomine epyou formatur hæc vox, ut aliæ sexcentæ. Sic etiam συνώνυμον hujus, τελεσιουργός, a 3. pers. fut. τελέσει, et a nom. έργον, ου.

ανυτο, Doricum imperfectum, pro communi ήνυτο, pérficiebatur. Theoc. Idyll. ii. 92. δ δε χρόνος άνυτο φεύγων, 'tempus autem perficiebatur fugiens,' i. celeriter consumebatur. Sic autem hoc formatur, άνω, quod idem valet ac τελέω, ῶ, vel τελειόω, ῶ, perficio, conficio, consumo; inserto υ fit ἀνύω, idem. hinc verbum in μι, άνυμι, ut ab inusitato ζεύγω, fit inserto ν, ζευγνύω, unde τὸ ζεύγνυμι, et pass. άνυμαι, ut ζεύγνυμαι. Vel est 3. pers. singul. plusq. perf. pass. ab ἀνύω, μ. ἀνύσω, ἀόρ. α. ήνυσα, π. ήνυκα, π. π. ήνυμαι, ὁ ὑπερσυντελικὸς, ἡνύμην, ήνυσο, ήνυτο. Utraque formatio legitima videtur.

ἀνφκται, 3. pers. singul. præt. perf. pass. ab ἀνοίγω, fut. ἀνοίξω, aor. 1. act. ἀνφξα, perf. pass. ἀνφγμαι, ξαι, κται. Theoc. Idyll. xiv. 47. hoc cuidam mulieri tribuit, quæ deserto marito, sui corporis liberiorem potestatem Lyco amasio faciebat, ut non solum interdiu, sed et noctu tota in ejus esset arbitrio. Sed translatio ducta est ab ædium foribus, quas quis alteri semper patentes præbet, ut arbitratu suo domum intrare possit. Qua de re vide Πάντα.

αο, Æolica et Bœotica terminatio genitivi singularis primæ declinationis τῶν ἐσοσυλλάβων ὀνομάτων, communiter in ου, Dorice in α, Ionice in εω desinentium. Ut Αἰνείου, com. Αἰνεία, Dor. addito ο, Æol. et Bœot. Αἰνείαο, Ιοη. Αἰνείεω, Poetice vero κατὰ κρᾶσιν, Αἰνείω. Sic etiam apud Theoc. Idyll. i. 126. τῆνο Λυκαονίδαο, pro Dor. Λυκαονίδα, hocque pro communi Λυκαονίδου. Idyll. xviii. 23. Εὐρώταο, quod a Dor. Εὐρώτα, pro com. Εὐρώτου, formatum a recto Εὐρώτας. Idyll. xxiv. 113. Ἑρμείαο, pro Ἑρμείου. Idyll. xxiv. 113. Ἑρμείαο, pro Ἑρμείου. Idyll. xxiv. 7. Αὐγείαο, pro Αὐγείου.

ao, Ionica, et poetica terminatio secundæ personæ singularis aor. 1. medij.

eommuniter in ω desinentis. Quum non raro vel ipsi Dorienses usurpant. Formatur autem a tertia pers. sing. ejusdem temporis in ατο communiter desinentis, unde Ionice sublato τ fit αο. Ut. ἐτύψατο, ἐλέξατο, com. ἐτύψαο, ἐλέξαο, Ion. Poet. Dor. Sic etiam apud Theoc. Idyll. iv. 27. κακᾶς ἡράσσαο νίκας. 'infelicem concupivisti victoriam.' Hic præterea metri caussa geminatum σσ. Idyll. xxvii. 48. τίδι ἔνδοθεν ἄψαο μαζῶν; 'quid vero intus, [i. in meo sinu] tetigisti, [attrectasti,] mammas?' Idyll. xxix. 18. ἐθήκαο, pro ἐθήκω, a τίθημι, pono.

αοίδιμος, ου, δ, poet. celebris. Theoc. Idyll. xiii. 9. αοίδιμος αὐτὸς Εγεντο, 'cele-

bris ipse evasit.'

aoιδοτάτη, ης, ή, poeticum vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non reperitur. Est autem superlativi gradus a positivo àoιδὸς, οῦ, ὁ καὶ ἡ canendi peritissima, cantu superans alias. Theoc. Idyll. xii. 6. ἀηδὼν Συμπάντων λεγύφωνος ἀοιδοτάτη πετεηνῶν, 'luscinia Omnes canora cantu superans [est, superat] volucres.'

ἀολλήδην, poet. adverb. quod in vulgatis Lexicis non exstat, confertim, simul. Moschus Idyll. ii. 49. φῶτες ἀολλήδην, 'viri simul [stabant].' Vide ἀολλής, et ἀολλίζειν, in vulg. Lex.

dorti, tertiæ personæ plur. indicativi modi, temporis præsentis Dorica terminatio in verbis contractis secundæ conjugationis, quæ communiter desinunt in dovot, factaque contractione in ωσι. Ut βοdorti, pro βοdovot, βοωσι. Alias iidem Dorienses eandem personam efferunt per ωντι, ut βοdovot, βοωντι. Utraque vero terminatio et dorti, et ωντι, Dorice in hac 3. persona plur. eodem modo effertur, quo participii dativus singularis tam masculei, quam neutrius generis. Moschus Idyll. iii. 24. γοdoντι, pro γοdovot, γοωσι, plorant, lugent, gemunt.

ἀοσσέω, ῶ, poet. pro com. προθύμως βοηθώ, auxilior, opem ferro, juvo, adjuvo. Moschus Idyll. iv. 110. τῷ μὲν ἀοσσῆσαι λελιημένος, 'huic quidem opem ferre cupiens.' Eust. ἀοσσητήρ, δ ἔτοιμος, καλ σπουδαίος βοηθός, και χωρις δσσης τουτέστι μαντείας, και επερωτήσεως χρηστηρίου βοηθῶν τινι, i. 'ἀοσσητήρ, (quod est verbale deductum ab aoooéw, ŵ,) dicitur promtus, et bonus auxiliator, et qui sine oraculo, i. non consulto oraculo, nec exspectato oraculi responso confestim, et promte alicui fert opem.' Hinc facile patet quid sit 70 dooreiv. Cui verbo similem habet significationem το αμύνειν, το χωρίς μύνης, το άνευ προφάσεως, τὸ ἀπροφασίστως βοηθεῖν, 1. sine ullo prætextu, sine ulla excusatione, aut cunctatione alacriter opem ferre.

dral, poet. et Dor. pro communi dad, a, ab. Theoc. Idyll. xxii. 121. ἀπαl λαγόvos, a latere. Vide ο μικρον a Doriensibus interdum in a mutatur. Item a pro o com.

Dorice positum.

ἀπαλαλκέμεν, poet. verbum, quod ita formatum, ἀπαλαλκεῖν, Dor. ἀπαλαλκέν, ι sublato, et inserta syllaba  $\mu\epsilon$ , Ion. et Dor. άπαλαλκέμεν. Compositum autem est ex præpositione ἀπὸ, et poet. verbo ἀλαλκεῖν quod ἀπὸ τοῦ ἀλκεῖν ἀχρήστου deductum, ande κατά άναδιπλασιασμόν της αλ συλλαβήs, factum άλαλκεῖν, τὸ μετ' ἀλκήs, καὶ  $\dot{p}\dot{\omega}\mu\eta s \beta o\eta\theta \epsilon i\nu$ ,  $\kappa al \dot{a}\pi\omega\theta \epsilon i\nu$ , i. cum viribus, et robore opem ferre, et propulsare [aliquid]. Consule Eust. in  $\lambda \lambda c \eta$ ,  $\hat{\eta} s$ ,  $\hat{\eta}$ . παρά το άλκω, άλξω, το βοηθώ. Theoc. ldyll. xxviii. 20. ανθρώποισι νόσους φάρμακα λυγράς ἀπαλαλκέμεν, 'remedia ad arcendos morbos tristes ab hominibus.'

άπαρέμφατα άντὶ τῶν προστακτικῶν. Infiniti modi loco imperativorum Doriensibus, ut et Ionibus, ac Æolensibus familiares. Theoc. Idyll. x. 48. σῖτον ἀλοιῶντες φεύγειν το μεσαμβρινον υπνον: hic το φεύγειν. pro φεύγετε positum, nec (ut interpretes Latini putarunt) verbum xph subaudiendum, i. oportet. 50. άρχεσθαι δ' àμώντας, pro άρχεσθε. 51. καλ λήγειν εδδοντος. έλιννθσαι δέ το καθμα, ρτο λήγετε, καλ έλιννύσατε κατά το καθμα. Idyll. xv. **24. δούναι, pro δòs, da. 25. ἔρξαι, pro** έρξον. ήγουν βέξον, fac. 26. βέζειν, pro ρέζε, fac. 27. ξμμεναι, pro ίσθι, vel έσο, sis. 28. αποπέμψαι, pro απόπεμψον, remitte, dimitte. 29.  $\tau \ell \in \mathcal{V}$  pro  $\tau \ell \in \mathcal{V}$ , honora. Idyll. xxiv. 93. νέεσθαι, pro νεέσθω, redeat. 95. επιβραίνειν, pro επιβραίνετε, inspergite. 97. ἐπιβρέξαι, pro ἐπιβρέξατε, mactate. Quidam tamen aliter sentiunt, quam in vulg. Græcis dialectis legimus Aiunt enim in his infinitivis, si nominativus sit vel præcedens, vel sequens, subaudiri verbum respondens numero nominis, vel pronominis expressi, ut σθ **TOLERY, Sub.**  $\delta \phi \in \lambda \in S$ ,  $\forall e \in A$ πράττειν, sub. δφείλετε, vel μέλλετε. Si vero sit accus. subaudiri  $\delta \epsilon \hat{i}$ , sive  $\chi \rho \hat{\eta}$ , sive πρέπει, sive προσήκει, oportet, decet, convenit. Ut, υμας λέγειν, sub. δεί, etc. Horum sententiam Eust. his verbis videtur confirmare, ἀπαρέμφατα άντι προστακτικών κατ' έλλειψιν προστακτικού προαιρετικοῦ βήματος, etc. 110. 31. ut, ἀγέμεν, sub. θελήσατε, etc. Idem, ἀπαρέμφατα έν εύκτικοίς λόγοις έλλιπη του δός προστακτικοῦ βήματος, οἶον, & Ζεῦ νικῆσαί με. 805. 84. Sed utraque sententia si non semper, at plerumque locum opportune potest habere.

άπάρθενος, δ και ή, qui, quæve non est virgo. Theoc. Idyll. ii. 40. δs με τάλαιναν άντι γυναικός έθηκε κακάν, και άπάρθενον

ήμεν, ' qui me miseram pro conjuge fecit infamem, et non virginem esse.'

άπάρχεσθαι, com. τὰς ἀπαρχὰς θύει», και προσφέρειν, primitias immolare, vel offerre. Theoc. Idyll. vii. 33. δλβω ἀπαρχόμενοι, 'fortunarum primitias offerentes.'

άπάτα, as, à, Dor. pro com. ἀπάτη, ης, η. κυρίως απάτη λέγεται. η απαγωγή απο τοῦ πάτου, τουτέστι τῆς πεπατημένης όδοῦ, i. proprie ἀπάτη vocatur abductio ἀπὸ τοῦ πάτου, a calcata, tritaque via, seductio. μεταφορικώς vero, dolum, fraudemque Sic Eustath. ἐν τῷ ἀπατῷν aperte docet, uhi duplex  $\tau \hat{\eta} s$  axa $\tau \eta s$ , ut et doli, genus tradit, bonum et malum. Sæpe autem discriminis statuendi caussa inter hæc duo, alterum epithetum addi solet. Magnum vero Etymologicum 118.51. and τοῦ ἀπαφῷν, quodἀπατῷν significat, τὴν ἀπάτην, verso π in τ formatum dicit. vel ἐκ τοῦ άάτη, quod noxam damnumque significat, πλεονασμῷ τοῦ π factum hoc vocabulum ait. Theoc. Idyll. xv. 49. ἐξ ἀπάτας κεκροταμένοι ἄνδρες, 'ex fraude conflati homines,' vel, ' in fraude exercitati homines.' Vide κροτείν, unde participium passivum perfectum κεκροταμένοι Dorice pro communi κεκροτημένοι, deductum.

άπάτωρ, opos, δ, patre careus, incerto patre natus. Theoc. in Syringe, 16. Vide Lat. notas, pag. 435. item Græcum Scholiasten, pag. 442. ubi ἀπάτωρ vertitur πολυπάτωρ. Illic docetur qua de caussa

Pan sic appellatus fuerit.

ἀπαυδᾶν νείκος, poeticum loquendi genus, pro com. την ξριν, η την μάχην άπαγοpebeir, contentioni, vel pugnæ renuntiare, seque victum fateri. Theoc. Idyll. xxii. 129. νείκος ἀπαυδών contentioni renuntians. Isaacus Cas. legit. νῖκος, i. νίκην, victoriæ renuntians, victum te fateris, bonus uterque sensus, quare nihil mutandum.

 $k\pi \epsilon \beta a$ , Dor. pro com.  $k\pi \epsilon \beta \eta$ , successit.

Theoc. Idyll. xv. 38. vide γνώμα.

άπεδάσσαο, Ion. 2. pers. sing. aor. 1. medii, pro com. ἀπεδάσω, sed μέτρου χάριν τὸ σσ, geminatur. Formatur autem a tertia pers. singul. ejusdem temporis, aneδάσσατο, sublato τ, et tertia persona migrat in secundam. Formationis vero series hæc est, δαίω, poeticum, pro communi διαιρῶ, καὶ διανέμω, divido, distribuo, futurum commune δαίσω, et sublato ι, δάσω, aor. 1. act. ¿bara, et poet. metri gratia geminato σσ, ἔδασσα, aor. 1. med. ἔδασσάμην, ω, ατο. Vel a futuro δάσω, geminato  $\sigma\sigma$ , fit præsens  $\delta d\sigma\sigma\omega$ , unde Æolice et Dorice δάζω, et δάζομαι, verso gemino σσ in ζ. Qua de re consule Magnum Etymol. pag. 582. 13. in voce μείζων, et 573. 25. in nomine μάζα. Theoc. Idyll. xvii. 50. éas d' àmedácoao ripas, ' et de tuo

honore [ei] partem dedisti.' Vel, 'tuique honoris [eam] participem fecisti.

axes, com. 2. pers. singul. tam præsentis, quam futuri, pro quo frequentius occurrit ἀπέρχη, vel ἀπελεύση, abis, vel abibis. Vide verbum  $\epsilon l\mu l$  in vulgatis Grammaticis. Theoc. Idyll. iv. 48. εί μη ἄπει τουτῶθεν, 'nisi abeas isthinc.'

άπειπείν, præter alia multa, quæ fusius in vulgatis Græcolatinis Lexicis describuntur, significat etiam adeo lassatum esse, ut propter nimiam defatigationem loqui non possimus. Quod Galli frequenter usurpant, quum dicunt, 'je suis tant las, que je n'en puis plus.' Hoc ad extremam virium imbecillitatem refertur, quæ per manifestam apaviar, i. vocis defectum, indicatur. Consule Eustathium in verbo άπειπείν, et Hippocr. Œc. in άπανδάω. Theoc. Idyll. v. 22. άλλα γέ τοι διαείσομαι, ἔστε κ' ἀπείπης, 'sed tecum cantu certabo, donec præ nimia defatigatione dicere cogaris te non posse amplius loqui. Hoc sonant verba: sed hic est sensus. Donec te victum fatearis. Vel, Donec diutius mecum certare recuses. Vel, Donec ita defatigeris, ut te vox, viresque prorsus deficiant.

άπενθείν, Dor. pro com. άπελθείν, abire. Theoc. Idyll. xi. 64. οίκαδ' ἀπενθεῖν, 'domum abire.'

ἀπέσβας, Dor. pro com. ἀπέσβης. Consule vulgatas Grammaticas in verbo ἀποσβεννύω, άποσβέννυμι. Vel simplex σβεννύω, σβέννυμι, vide. Theoc. Idyll. iv. 39. δσον αίγες έμοι φίλαι, δσσον απέσβας, pro, δσον αίγες έμοι είσι φίλαι, τόσον έμοι συ φίλη ἀπέσβης, ήγουν ἀπέθανες, ' quantum capræ mihi [sunt] caræ, tantum [tu mihi cara] extincta es' [vel, obiisti].

άπέστιχες, est secunda persona singul. aor. 2. act. poet. a verbo άποστείχω, μ. ἀποστείξω, ἀόρ. β. ἀπέστιχον, ες, ε. Quamvis autem αποστείχεω proprie significati Δποχωρείν, et ἀπέρχεσθαι, i. recedes et abire, interdum tamen accipitur non neutraliter, at active, et transitive, pro moien απέρχεσθαι, i. facere abire; αποχωρίζειν, και ἀπωθείν, i. removere, amovere, repellere. Theoc. Idyll. xxvii. 54. Φεῦ, φεῦ, και ταν μίτραν απέστιχες. ές τί δ' έλυσας; "Hei mihi, hei, et mitram [id est, zonam] amovisti. Ad quid vero solvisti? [cur vero eam solvisti?]' Jos. Scal. legit ἀπέσχισες: at ἀπέσχισας esset legendum, ut sit 2. pers. aor. 1. act. ab ἀποσχίζω, μ. σω. Vide vs. 58.

ἀπεχθέμεναι, poet. pro com. poet. ἀπέχθειν, unde sublato ι, Dor. fit ἀπέχθεν, Ionice inserta syllaba με ante ν, ἀπεχθέµev, Attice, Ion. et Dor. addita dipthongo αι, formatur ἀπεχθέμεναι, τὸ δηλοῦν τὸ Lex. Doric.

μισείσθαι, και έχθρον είναι τινί, είτε υπό τινος μισείσθαι, odiosum esse alicui. Theoc. Idyll. xxvi. 27. απεχθέμεναι Διονύσφ, 'infensum, ac odiosum, esse Baccho.

άπέχθεσθαι, poeticum, pro com. μισείσ- $\theta ai$ , odio haberi, odiosum ac invisum esse. Theoc. Idyll. vii. 45. &s μοι καλ τέκτων μέγ' ἀπέχθεται, 'ita mihi quoque faber vehementer est invisus.

ἀπέχθομαι, poet. pro com. μισουμαι. έχθρός είμι, sum inimicus, sum odiosus. Theoc. Idyll. xxii. 174. χείρας ερωήσουσιν άπεχθομένας ύσμίνης, 'manus abstinebunt inimicas [a] prælio.

ἀπηνθον, Dor. pro com. ἀπηλθον, abii. Theoc. Idyll. ii. 84. οίκα δ' ἀπῆνθον, 'do-

mum abii,' Idyll. xii. 26.

άπίκη, lon. 2. pers. singul. subjunct. aorist. 2. med. pro com. ἀφίκη, ab ἀφικνέομαι, οῦμαι, de quo Grammatici. Theoc. Idyll. xxiii. 44. κφν ἀπίκη, 'et quum discedes.'

άπίξεται, Ion. pro com. αφίξεται. Quod ab ἀπικνέομαι, οῦμαι, deducitur : μ. ἀπίξομαι, quod ab ἀπίκομαι. Sed φ in π lon. mutatum. Theoc. Idyll. xxix. 13. 8xxy μηδέν απίξεται άγριον έρπετον, 'quo nullum accedat sævum reptile.'

άπδ, a, post. Theoc. Idyll. i. 16. ή γάρ άπ' ἄγρας, ' certe enim a venatione,' i. post venationem. Quemadmodum nos Lat. dicimus a cœna, sic etiam Græce ἀπό δείπνου, άντι τοῦ μετά τὸ δείπνον, ' post cœnam.'

ἀποδύειν, com. exuere, spoliare, cum gemino accus. positum. Theoc. Idyll. v. 15. οδ σέ γε Λάκων τὰν βαίταν ἀπέδυσε, 'non te profecto Lacon pellicea spoliavit.'

άποκλάξας, Dor. pro com. άποκλείσας. Theoc. Idyll. xv. 77. δ τὰν νυδν είπ' ἀποκλάξας, 'ille, qui sponsam [in thalamo] incluserat, dixit.' Est autem partic. aor. 1. act. ab ἀποκλείω, μ. κοιν. ἀποκλείσω, καὶ Δωρικώς ἀποκλαξώ, είς, εί, etc. claudo, includo, concludo.

άπόκλαξον, Dor. pro com. άπόκλεισον, claude. Quod ab ἀποκλείω, μ. κοινδε, ἀποκλείσω. Dorice vero ἀποκλαξῶ, εῖs, εῖ. Theoc. ldyll. xv. 43. ταν αύλείαν απόκλαξον, 'aulæ fores, [vel, vestibuli januam] claude.'

ἀπόκομμα, τος, τδ, com. nomen, quod in vulgatis Græcolat. Lexicis, exstat, et vertitur frustum. Sed nullius scriptoris auctoritate confirmatur. Theoc. Idyll. x. 7. πέτρας ἀπόκομμ' ἀτεράμνω, 'petræ fragmentum duri.' μεταφορικώς ita vocatur homo laboribus ferendis assuefactus, et saxorum instar durus.

ἀποκοπαί Doriensibus familiares. Theoc. Idyll. i. 33. πάρ δέ οἱ ἄνδρες, pro παρά. Idem Idyll. ii. 41. ήμεν. έκ τοῦ ἔμεναι, ξμεν, ήμεν. Vide ήμεν, esse. 151. ίδμεν,

pro τομεναι. Vide τομεν. Idyll. viii. 51. Μίλω, pro Μίλωνι. Idyll. x. 2. δύνα, pro δύνασαι, vide δύνα. Idyll. ii. 116. παρημεν έκ τοῦ παρήμεναι, quod a παρέμεναι, κατ έκτασιν τοῦ ε εἰς η, hoc vero a παρεῖναι, sublato ι, et inserta syllaba με. Idyll. vii. 155. πὰρ, pro παρά. Idyll. xxv. 15. ἀν μέγα, pro ἀνὰ μέγα. Vide τῖφος.

αποπεμψεί, Dor. pro com. αποπέμψει,

remittet. Theoc. Idyll. xvi. 7.

ἀπόπροθεν, poet. adverbium compositum ex præpositione άπδ, et adverbio πόρδωθεν, unde κατά συγκοπήν, πόρθεν, κατά στοιχείων μετάθεσιν, πρόθεν, addita præposit.  $\Delta\pi\delta$ , fit  $\Delta\pi\delta\pi\rho\sigma\theta\epsilon\nu$ , quod idem valet ac simplex πόρρωθεν, unde formatum. η άπο præpos. hic redundat, ut apud Matthæum cap. xxvi. 58. et cap. xxvii. 55. ἀπὸ μακρόθεν. Qua de re fusius a nobis agitur in προθέσεων μετά τῶν ἐπιβδημάτων els θεν ληγόντων πλεονασμώ. Eminus, ex longinquo. Gallice, 'de loin.' Theoc. Idyll. xxv. 68. τους δ' κύνες προσιόντας Φπόπροθεν αἰψ' ἐνόησαν, 'hos autem accedentes eminus statim senserunt canes.' Apollonius των 'Αργοναυτικών lib. i. pag. 2. 39. idem adverbium habet, ἄμφω συμφορέονται απόπροθεν είς εν ίδντες. Idem dib. ii. pag. 60. 1227. ἀπόπροθεν ἐστιχόωντο. pag. 61. 1244. γήρυς απόπροθεν ικετο μή--λων. Idem lib. iii. pag. 163. 1110. ξλθοι δ .ήμιν απόπροθεν. Hoc autem απόπροθεν plerumque poni solet sequente vocali, ut  $\tau \delta$   $\alpha \pi \delta \pi \rho o \theta \epsilon$  sequente consonante. .etiam adverbium ἀπόπροθι formatum ex præpos. ἀπλ, et adverbio πόρδωθι, quod quietem in loco denotat, procul, in longinquo, sive remoto loco. Hinc κατά συγκοπήν πόρθι, κατά στοιχείων μετάθεσιν  $\pi \rho \delta \theta \iota$ , addita  $\delta \pi \delta$ , fit  $\delta \pi \delta \pi \rho \delta \theta \iota$ : sed hic multo magis redundat hæc ἀπο præpos. nec quidquam ad significatum addit, nec, nisi cujusdam complementi caussa, videtur addi. Quoniam autem in his accurate declarandis, et justa bonorum scriptorum et exemplorum copia confirmandis, οί λεξικογράφοι suo defuerunt officio, nos είς την τῶν φιλελλήνων χάριν opportune nostrum facere voluimus. Idem Theoc. eod. Idyll. 252. Φs ἐπ' ἐμοὶ λιε αίνδε ἀπόπροθεν ἀθρόσε āλτο, 'sic in me leo sævus toto impetu prosiliit.'

ἀπόπροθι, poeticum adverbium, pro communi πόρδω, procul, longe. Sic autem formatur, a præpositione ἀπὸ, et adverbio non usitato πόρδωθι, κατὰ συγκοπην fit πόρθι, καὶ μεταθέσει πρόθι, addita præpositione ἀπὸ, fit ἀπόπροθι, quod jam idem valet ac τὸ ἀπόπροθε, et ἀπόπροθεν, . Υγουν ἀποπόβρωθεν, ex loco remoto, e longinquo, eminus. Πόβδω vero sic formatur, ut docetur in Magno Etymologico,

pag. 683. 42. a præpositione πρὸς, addito ω, fit πρόσω, κατὰ μετάθεσιν, πόρσω, τροπη τοῦ σ εἰς ρ, πόρρω; ut μυρσίνη, μυρρίνη. Sic (ut etiam docetur in eodem Etym. pag. 350. 8.) ab ἀνὰ, ἄνω, a κατὰ, κάτω, ab ἐξ, ἔξω, ab ἐς, ἔσω, ab εἰς, εἴσω, sine ι subscripto. Theoc. Idyll. xiii. 61. ἀπόπροθι λῖς ἐσακούσας νεβρῶ φθεἡξάμενας, 'eminus leo audiens hinnulum vociferantem.'

ἀποσκυλάω, ῶ, poet. idem ac ἀποσυλάω, ῶ. Sed hoc quidem in vulg. Lex. legitur: illud vero non exstat: spolio, despolio, rapio, eripio, prædor, privo. Quid σκύλα, quid σῦλα, quid σκυλᾶν, et συλᾶν, vide apud Eustat. et in M. Etymol. Theoc. Idyll. xxiv. 4. ἀσπίδα, τὰν Πτερελάου Αμφιτρύων καλὸν ὅπλον ἀπεσκύλησε πεσόντος, 'scutum, quod Pterelao Amphitryon pulcram armaturam ademerat interfecto.'

ἀποστενοῦν, μ. ἀποστενώσω, com. angustum reddere, coarctare. Theoc. Idyll. xxii. 101. ὅμματα δ΄ οἰδήσαντος ἀπεστείνωτο προσώπου, 'oculi vero in tumefacto contracti sunt vultu.'

ἀποστέργειν, com. quod compositum ex and præposit. quæ nunc vim privantis habet, et verbo στέργειν, amare: non amare, odio prosequi. Quidam vertunt, amorem deponere. Suidas, καρτερικώς ὑπομένειν, fortiter ferre, durare. Quod exemplo confirmat, quum scribit, δ δε τροφην ού προσιέμενος, άλλ' ἀποστέρξας εύγενως τον βίον κατέστρεψεν, i. 'ille vero, cum cibum non admitteret: sed fortiter [inediam] ferret, [ac ita duraret,] vitam generose finivit.' Græcolatina Lexica rem nullis aliquorum fide dignorum virorum scriptis illustrant: sed hæc tantum tradunt: ἀποστέργω, odi, fortiter fero, sustineo. Quamobrem ἀποστέργειν interdum accipitur pro καρτερικώς του έρωτα, καλ στοργήν φέρειν. Vel, το στέργοντα διατε- $\lambda \in \mathcal{U}$ , i. amorem constanter ferre, et in eo persverare. Sic autem h and præpositio της δπομονήν, κ' αι καρτερίαν significabit, i. constantiam et tolerantiam. Theoc. Idyll. xiv. 50. κ'al μεν αποστέρξαιμι, τα πάντα κεν είς δέον έρποι, 'ac si amorem quidem [ejus] deponere possem, omnia recte cade-Alii, quos Crisp. sequitur, hæc ita verterunt, 'et si modo durarem, omnia recte essent.' At Æ. P. 'et si modo [ejus] amorem patienter ferre possem, omnia opportune cederent.' Vel, 'et si quidem [ejus] amorem equo animo constanterque tolerare possem, omnia recte [mihi] cederent [præclare mecum agi putarem].

ἀποστέρξαι, infin. aor. 1. act. ab ἀποστέργειν, vulgata Græcolat. Lex. ἀποστέργω, odi, fortiter fero, seu sustineo. Suidas, ἀποστέρξας, καρτερικώς ὑπομείνας. ὁ δὲ τροφὴν οὐ προσιέμενος, ἀλλ' ἀποστέρξας,

Theoc. Idyll. xiv. 50. accipere videtur pro amorem deponere, amore liberari, non amplius amare. Idem in Epig. 252. M. codex modo accipit, εὐχε ἀποστέρξαι τοὺς Δάφνιδός με πόθους, pro εὕχεο, εὕχου ἐμὲ καταπαύειν τοὺς Δ. π. 'precare ut ego possim amores Daphnidis deponere.' 'Ora ut amore, quo Daphnidem prosequor, liberari possim.'

ἀπότιλμα, τος, τὸ, commune nomen, quod in vulg. Græcol. Lex. nullius scriptoris auctoritate confirmatum, sic explicatur: laceramentum, frustum. Sed, si vim verbi spectes, sic appellatur id, quod est avulsum, vel evulsum alicunde. Nam avulsio, et evulsio, et convulsio dicitur ἀπότιλσις. ipsamque avellendi, evellendi, et convellendi actionem significat. Theoc. Idyll. xv. 19. κυνάδας, γραιαν άποτίλματα πηραν, caninos pilos, veterum avulsidhes perarum' [i. qui pili canini ex veteribus peris caninis, ex vetulis sacculis caninis evulsi fuerunt; vel, caninos pilos evulsos ex vetustis peris, quæ ex caninis pellibus erant confectæ]. Vide γραιᾶν.

ἀπρὶξ, comm. tenaciter, consertis manibus, mordicus, firmiter, confertim. Consule Suidam, et vulg. Græcol. Lex. Theoc. Idyll. xv. 68. πᾶσαι ἄμ' εἰσένθωμες ἀπρὶξ, 'omnes simul ingrediamur confertim.'

ἀπφὺς, ύος, δ, ὀξυτόνως, vel ἀπφῦς, ύος, δ, περισπωμένως, ὁ πατηρ, ἀφ' οῦ ἔφυ, καὶ ἐγεννήθη τις, pater, ex quo natus est aliquis. Eustath. in Ε. τῆς Ἰλιάδος, 565. 27. ἀπφὺς παρὰ Θεοκρίτω, πατρὸς κλησις, ἡν βρέφος ὰν προσείποι πατέρα τὸν ἀφ' οῦ ἔφυ. Suidas vero sic, ἀπφὺς ὑποκοριστικῶς, ὁ πατήρ. παπύς τις ῶν, καὶ ἀπφύς. Theoc. Idyll. xv. 13. οὐ λέγω ἀπφῦν, pro περὶ τοῦ ἀπφύος, ' non dico patrem,' pro de patre. 14. καλὸς ἀπφῦς, ' pulcer [est] pater.' 15. ἀπφῦς μὲν τῆνος, ' pater tamen ille.'

ἄπωθεν, adverb. poet. pro com. πόρδωθεν, procul, eminus, longe, cum gen. Theoc. Idyll. i. 45. ἄπωθεν ἁλιτρύτοιο γέροντος, 'procul a marino sene.' Vide ἁλίτρυτος.

ἀραξεῖ, Dor. pro com. ἀράξει, ab ἀράσσω, μ. ξω, εις, ει, com. Dor. vero ξῶ, εῖς, εῖ. Theoc. Idyll. ii. 160. τὰν 'Αίδαο πύλαν ναὶ Μοῖρας ἀραξεῖ, 'Orci fores per Parcas pulsabit.'

άρδρισκε, poet. 3. pers. singul. imperfecti, pro ηράρισκε. Neglectum enim est augmentum temporale metri caussa. Sic autem formatur, ἄρω, τὸ ἀρμόζω, apto, adapto, μ. ἀρῶ, π. μ. κοινῶς, ῆρα, ᾿Αττικῶς, ἄρηρα, ποιητικῶς neglecto augmento temporali, ἄραρα. Hinc poetice formatur præsens ἀράρω, εις, ει. Imperfectum neglecto augmento, ἄραρον, ρες, ρε, a secunda autem

persona imperfecti, apapes, addita poetice syllaba κω, fit alterum præsens αραρέσκω. versoque ε in ι, άραρίσκω. Ut factum videmus in  $t\sigma\chi\omega$ , quod ab  $t\sigma\chi\omega$ , quod ab Sic a τελέσκω, τελίσκω, a μολέσκω, μολίσκω: sed hæc quidem duo postrema formantur a futuro desinente in  $\sigma \omega$ , inserto  $\kappa$ , et ex futuro in præsens migrant. De qua formatione consule Eustath. in σκω ληγοντα δηματα, &c. Illud vero ίσχω. a præs. ἔσχω, quod ah ἔχω derivatum inserto  $\sigma$ . At a medio perfecto præsentia multa poetice formantur, ut a mediis perfectis δέδυκα, πέφυκα, πέπληγα, deducuntur poetica verba præsentia δεδύκω, εις, ει, de quibus suo loco. Hoc tamen ἀραρίσκω nihil aliud significat, quam ejus πρωτότυπον άρω. Theoc. Idyll. xxv. 103. καλοπέδιλ' ἀράρισκε, 'ligneas compedes adaptabat.'

άργηστης, οῦ, ὁ, poet. vocabulum, quod in vulg. Græcol. Lexicis non reperitur. Idem valet ac τὸ ἀργῆς, ῆτος, ὁ, et ἀργὸς, οῦ, ὁ, i. λευκὸς, οῦ, ὁ, candidus, albus. Theoc. Idyll. xxv. 131. ἀργησταλ, 'can-

didi [boves].'

άργυραμοιβόs, οῦ, δ, com. argentarius, nummularius, trapezita, mensarius. Dictus παρά το τον άργυρον, ή άργύριον άμείβειν, quod argentum, i. argenteos, aliosque nummos quæstus caussa permutare soleat. Gallice, 'changeur.' Theoc. Idyll. 12. pen. et ult. Λυδίη Ισον έχειν πέτρη στόμα, χρυσδν δποίη πεύθονται μη φαθλον, έτητυμον, άργυραμοιβοί, Lydio lapidi simile os habere, quo aurum explorant argentarii utrum [sit] malum, [et adulterinum, an vero] verum' [i. purum, et bonum].' Hæc enim idem videntur valere jam, ac si poeta dixisset, ή πέτρα οι άργυραμοιβοί πεύθονται, δοκιμάζουσι, βασανίζουσι τὸν χρυσὸν, δπως γινώσκωσιν εί φαῦλος, καὶ κίβδηλος, η ἐτήτυμος, ἀληθης, καὶ ἀγαθὸς, vel, πότ<u>ε</u>ρον φαῦλος, ἡ ἀγαθός ἐστιν. Vide πεύθεσθαι.

ἀργυρίω καθαρῶ, Dor. pro com. ἀργυρίου καθαροῦ, 'argenti puri,' Theoc. Idyll.

xv. 36.

ἀρδεῖν, Attice et Dor. pro com. ἄρδειν, rigare, madefacere. Theoc. Idyll. xv. 31. τί μευ τὸ χιτώνιον ἀρδεῖς; cur meam tunicam madefacis?

'Αρέθοισα, Dor. pro com.' Αρέθουσα, fons, de quo Ovid. των Μεταμορφώσεων lib. v. 165. 166.

άρεσαίμαν, Dor. pro com. άρεσαίμην. Vide άρεσκομαι.

αρέσκομαι, μ. ἀρέσομαι, ab ἀρέομαι, cum accus. junctum, placare, lenire, gratiam alicujus sibi conciliare. Theoc. Idyll. i. 60. τῷ κέν τυ μάλα πρόφρων ἀρεσαίμαν, ' quo te valde promtus placabo,' i. quo tuam gratiam valde lubens mihi conciliabo. Consule Eustath; et vulg. Græcol. Lex.

horti Adonidis, αρέσκω, παρά το άρω, το άρμοζω, γίνεται αρώ, αρέσω, ώς τέλω, τελέσω, καὶ [κατ' ἐπεμβολὴν τοῦ κ] αρέσκω. το γαρ αρέσκον, καὶ άρμοδιον, καὶ αρεστόν.

άριθμεῦνται, Dor. pro com. ἀριθμοῦνται, numerantur. Theoc. Idyll. xvii. 27. ἀμφότεροι δ' ἀριθμεῦνται ἐς ἔσχατον Ἡρακλῆα, 'ambo quoque numerantur usque ad extremum Herculem,' [i. suum genus ad ultimum, summumque generis auctorem Herculem referunt].

αριθμεῦντι, Dor. pro com. αριθμοῦσι, numerant. Theoc. Idyll. viii. 16. τὰ δὲ μᾶλα πυθέσπερα πάντ' αριθμεῦντι, ' oves

vero vespere omnes numerant.

άριθμητός, οῦ, ὁ, com. pro quo poet. ἐναρίθμιος, ου, ὁ, dicitur, numeratus, annumeratus, qui est in aliquo numero. μεταφορικῶς vero, qui est in aliquo pretio, et honore. Theoc. Idyll. xiv. 48. ἄμμες δ' εὕτε λόγω τινὸς ἄξιοι, οὕτοι ἀριθμητοὶ, ' nos vero nec ullo pretio digni, nec in ullo numero [sumus, i. nec in ullo pretio, nec in ullo numero, nec in ullo honore sumus].'

άρίσαμος, ω, ὁ καὶ ά, poet. et Dor. pro com. sed poet. ἀρίσημος, ου, ὁ καὶ ἡ. Suidas vertit, φανερὸς ἐν πολέμοις, 'clarus in bellis,' 'bello clarus.' At γενικῶς de quolibet hoc dicitur quomodocunque sit clarus, conspicuus, et insignis, ac illustris, apparens valde, valde conspicuus. Theoc. Idyll. xxv. 158. viæ, semitæque tribuit hoc epithetum, οὕτε λίην ἀρίσαμος ἐν ὕλη χλωρᾶ ἐοῦσα, 'neque admodum conspicuus in sylva viridi exsistens.'

αριστεύεν, cum gemino acc. uno pers. quæ vincitur, altero, rei, qua quis ab aliquo vincitur. Theoc. Idyll. xv. 98. ἄ τις καὶ Σπέρχυν τὸν ἰάλεμον ἡρίστευσε, pro ἀριστεύουσα, καὶ ἄριστα ἀείδουσα ἐνίκησε τὸν Σπέρχυν, τί; τὸν ἰάλεμον. κατὰ τὸν ἰάλεμον. ἐν τῷ ἄδειν τὸν ἰάλεμον. τῆ τοῦ ἰαλέμου ψδῆ. ' quæ vel Sperchin lugubre carmen canendo superavit.' Quid sit ἰάλεμος, vide suo loco.

αριστεύοισα, Dor. pro com. αριστεύουσα, cum dat. rei, et gen. personæ. Theoc. Idyll. xvii. 45. κάλλει αριστεύοισα θεάων πότν Άφροδίτα, ' pulcritudine sur erans deas veneranda Venus.'

αριστεδε, έος, δ, poet. pro com. δ άριστος, optimus, fortissimus, primarius, princeps. Sed in plurali potius, quam in singulari legitur usurpatum. Theoc. Idyll. xviii. 17. ὅποι ῷλλοι ἀριστέες, 'ubi [erant] alii principes.' Idyll. xxii. 99. πάντες ἀριστῆες κελάδησαν, 'omnes principes exclamaverunt.' 154. ἀριστήεσσιν ἔοικε, 'principes decet.'

άριστοτόκεια, as, ή, poet. ή άριστους τίκτουσα παίδας. Vel ή άριστα τίκτουσα τέκνα, quæ optimos parit liberos. Theoc. Idyll. xxiv. 72. Θάρσει άριστοτόκεια γόνας, bonum animum habe præstantissimæ

prolis parens mulier.

ἀριφραδέως, poet. adverbium, quod in vulgatis Lexicis non exstat. Deducitur a poetico nomine ἀριφραδής, και τὸ ἀριφραεδές, i. εὕγνωστος. De quo Eustathius in ἀριφραδής, valde manifeste. Hom. Odyss. ψ. 686. M. Theoc. Idyll. xxv. 175. ἀριφραδίως ἀγορεύει, 'valde manifeste indicat.' Verba sonant, dicit, i. adeo manifeste hoc arguit, ut quodammodo clara voce dicere videatur.

ἀρκεῖν, com. cum dat. junctum, sufficere, satis esse. Theoc. Idyll. v. 7. ἀρκεῖ τοι καλάμας αὐλὸν ποππύσδεν ἔχοντι, 'sufficit tibi-stipulæ arundinem stridere tenenti.'

άρκευθος, ου, ό, com. juniperus, Gallice, 'geneure,' Ital. 'ginepro.' Consule Diosc. lib. i. c. 84. Nominis ἐτυμολογίαν, et caussam in vulgatis Lexicis vide. Theoc. Idyll. i. 123. 'A δὲ καλὰ νάρκισσος ἐπ' ἀρκεύθοισι κομάσαι, 'Pulcra vero narcissus in juniperis efflorescat.' Sic alter interpres, 'Alter vero, juniperi pulcro narcisso floreant.' At Æ. P. 'Ita formosus vero narcissus [flos] in juniperis floreat' [vel comam producat]. Vide Νάρκισσος.

αρκεύθω, Dor. pro com. gen. αρκεύθου, a recto άρκευθος, ου, ή, juniperus. Theoc. Idyll. v. 97. ἐκ τᾶς ἀρκεύθω, 'ex junipero.'

άρκιον, poet. pro com. άλις άξιον, satis dignum. Theoc. Idyll. viii. 13. άλλα τί θησεύμεσθ, δ κεν άμῶν άρκιον είη; 'sed quid deponemus, quod nobis satis dignum sit?' Communes, tritasque τοῦ ἀρκίου significa-

tiones in vulg. Lexicis vide.

άρμαλιὰ, âs, ἡ, com. vel ἁρμαλιἡ, ῆs, ἡ, Ion. et Dor. pro com. τροφὴ, ῆs, ἡ, cibus, alimentum. Poeticum vocabulum quod dictum παρὰ τὸ ἁρμόζειν τῆ ψυχῆ, καὶ τῷ σώματι, quod et animæ et corpori conveniat. Nam conveniente cibo corpus alitur, ut et animus deinde melius habeat. Corporis enim bona constitutio, robur, et valetudo secunda lætiorem animum reddunt. Vel, παρὰ τὸ αίρειν τὰ σώματα, 'quod extollat, ac augeat corpora.' Theoc. Idyll. zvi. 35. ἀρμαλιὴν ἔμμηνον ἐμετρήσαντο πενέσται, 'cibum menstruum dimensi sunt famuli.'

άρματοπηγός, σῦ, ὁ, poet. pro com. ὁ ἄρματα συμπηγνύων, qui currus compingit,
curruum compactor, carpentarius. Gall.
'charpentier.' Theoc. Idyll. xxv. 247. &s
δ' ὅταν ἀρματοπηγὸς ἀνὴρ, 'quemadmodum
autem carpentarius.'

άρμενος, ου, ό, poet. pro com. ἡρμοσμένος, ου, ό, et poet. ἀρμόδιος, ου, ό, conveniens, congruens, aptus. Est autem partic. præteriti perf. et plusquamp. pass. Æolice formati. Ipsum thema est aps.

zpto, adapto, concinno, μ. άρῶ, π. π. ήρμαι, προται, πρται. η μετοχή, ηρμένος, η, ον, neglecto augmento poetice, vel etiam Dorice verso  $\eta$  in  $\alpha$ ,  $d\rho\mu\dot{\epsilon}\nu\sigma$ ; Abolice vero accentu in præced. syllabam retracto, **ἄ**ρμενος, η, ον, ut a βέβλημαι, βεβλημένος, βλήμενος, de quo Eustat. Theoc. Idyll. xxix. 9. πως ταυτ' άρμενα, τον φιλέοντ' ἀνίαις διδών; 'quomodo hæc [sunt] convenientia, [quom. convenient, quom. congruunt, quom. decet,] amantem dolorib. tradere, [et doloribus afficere?]' in vulg. cod. hæc ita scribuntur, πῶς ταῦθ ἄρμενα. Sed Eustat. verbis disertissimis dicit 70 **ἄρμενον** ψιλοῦσθαι, i. tenui spiritu notari. Quamobrem  $\tau \delta \tau$  in  $\theta$  minime vertendum in pron. ταῦτα, post rejectum a finale ob sequentem vocalem a tenui notatam.

άρμοι, modo, nuper, recenter. Eustathius άρμοι, το νεωστί κατά γλώσσαν Συρακουσίων. δασύνεται δὲ ἐκ τοῦ ἁρμὸς, ἁρμοῦς άρμο γενόμενον. Vide Magnum Etymologicum in voce ἄρμφ, ubi docemur hunc dativum άρμος a nominativo άρμος in adverbium ex nomine mutari, Syracusanorum vero lingua ἄρμοῖ dici κατά συστολήν τοῦ ω είς ο. Illic etiam Artemidorus tradit τὸ ἀρμοῖ, si tenui spiritu notetur, significare apriws, id est, modo, recenter, nuper. Si aspero notetur, significare άρμοδίως, id est, congruenter, convenienter, apte. concinne. Theoc. Idyll. iv. 51. ἀρμοῖ μ' &δ° ἐπάταξε, ' modo me hic percussit,' vel, sauciavit.

άρνακὶς, ίδος, ἡ, commune quidem: sed poeticum, agni pellis, pellis ovina. Consule Suidam in ἀρνακίς. Item Aristoph. interpretem Græcum ubi τῶν Νεφελῶν illa verba, explicat, εἴ μοι τὶς ὰν δῆτ' ἐπιβάλοι ἐξ ἀρνακίδων γνώμην ἀποστερητίδα. Theoc. Idyll. v. 50. ἡ μὰν ἀρνακίδας τε καὶ εἴρια τῆδε πατησεῖς, 'atqui agnorum pelles et lanas hic calcabis.'

άρξεῦμαι, Dor. et Æol. ab altero Dor. ἀρξοῦμαι, pro com. ἄρξομαι, ab ἄρχομαι, incipio. Theoc. Idyll. 7. 95. Idem in Epigram. 252. F. ἀρξεῦμαί τι κρέκειν, 'incipiam aliquid sonare.'

ἀροίμαν, Doric. pro communi ἀροίμην, susciperem, perferrem, vel, suscipiam, perferam. Est autem prima persona singularis optativi modi vel futuri ἀροῦμαι ab αἴρομαι, vel aor. 2. medii ἡρόμην. Theoc. Idyll. v. 20. τὰ Δάφνιδος ἄλγε' ἀροίμαν, 'Daphnidis dolores suscipiam' [et perferam].

αροτρεύς, έος, ό, poet. pro quo et αρότης, ου, ό, et αροτήρ, ήρος, ό, arator, agricola, rusticus. Bion Idyll. ii. 8. αροτρέα πρέσβυν, 'aratorem senem.'

äββαξεν, poeticum. Est autem 3. pers. singul. aor. 1. act. neglecto temporali in-

cremento pro ήρραξεν, hoc vero pro ήραξεν. Nam metri caussa το ρρ geminatum. Vide ἀρδάξαι in vulgatis Græcolatin. Lexicis. Deducitur ab ἀράσσω, μ. ἀράξω. Eustathius, ἀράσσειν, το ραδίως, και ἀπόνως ἀποκόψαι, και κρατερῶς, ὡς πρέπει "Αρει, δ ἐστι σιδήρω. και ἀράσσειν, το συντρίβειν, και θραύειν, id est, 'ἀράσσειν significat, facile, et sine labore resecare, sive rescindere. Item, violenter, ut "Αρει, Marti, id est, ferro convenit, secare. Item conterere, et comminuere, pulsare, tundere.' Theoc. Idyll. ii. 6. Οὐδὲ θύρας ἄρραξεν ἀνάρσιος, 'Neque fores pulsavit crudelis.'

ἀρδηνης, έος, ους, δ και ή, poet. Hesych. αγριος, δυσχερής: molestus, difficilis. Deductum videtur ab ἀρρήνειν, quod (ut idem tradit) significat λοιδορείν, και γυναικί (vel potius, και γυναικα) πρός άνδρα διαφέρεσθαι, id est, conviciari, et dictum de muliere, sive uxore, quæ cum viro, sive marito verbis contendit, ei convicia dicit, ac ita molestiam exhibet. Quamobrem สำคัญทาง idem valet ac το προς τον άρδενα διαφέρεσι ou, i. e. adversus marem contendere. Quoniam autem hoc valde molestum est viris. quum præter decorum et pietatem mulieres arriareipas habent, earumque petulantiam, et convicia pacis fovendæ caussa patienter ferre coguntur, ideo factum ut peταφορικώς, και γενικώς hæc verba de quibuslibet aliis animantibus rebusque dicuntur, quæ sunt graves, difficiles, ac molestæ. appny vero, sive apony (ut docet Magnum Etymolog. pag. 149. 41.) παρά τὸ άρδω, το ποτίζω, και το μετεγχέω. • δ γαφ άνηρ τη γυναικί έπαρδεύει. Κρδω, Κρσω, άρσην, δ άρδων την θήλειαν. και γάρ διά τοῦτο πόσις λέγεται ὁ ἀνηρ, παρά τὸ ποτίζειν τῆ γονῆ. ή παρά τὸ ἔρδω, τὸ πράττω. δ μέλλων, έρσω, καὶ ἄρσην ἐξ αθτοῦ, τουτέστιν δ πρακτικός. Idem eadem pag. 149. 52. άρσαι, τὸ ποτίσαι, ἀφ' οδ καὶ ἄρσην δ την γυναικα ποτίζων τη σπορά. Quam sententiam confirmat et Eustathius, quum dicit τον πόσιν, i. maritum, dictum παρά την πόσιν, διά την σπερματικήν θγρότητα. Maritus igitur bono agricolæ similis est, qui suum agrum bene colit, opportune arat, ei semina committit, eumque rigat, ut omnia felicius crescant, amplumque fructum ipse suo tempore percipiat. Theoc. Idyll. xxv. 83. de cane verba faciens. eum vocat animal: ζάκοτόν τε και άββηves, 'iracundumque, et molestum,' vel, ut alii vertunt, sævum.

άρχαγδς, ῶ, δ, Dor. pro com. ἀρχηγδς, οῦ, δ, dux, princeps, rex, auctor. Theoc. Idyll. xxii. 110. ἀρχαγδς Βεβρύκων, ' princeps Bebrycum.'

AZ, Dorienses ultimam syllabam accusativi pluralis secundæ declinationis no-

minum parisyllabicorum in as longum communiter desinentium, sæpe metri caussa, idque sequente vocali, corripiunt, et præcedentem syllabam, quæ propter longam sequentem ante acuebatur, circumflectunt, si ejus natura circumflexum admittat. Vocales enim et syllabæ natura breves nunquam circumflectuntur: sed tantum acuuntur, si tonus in eas cadat. Longæ vero ante longas acuuntur, ut docent Grammatici. Theoc. Idyll. i. 134. δχνας ενείκαι, 'pira ferat:' et Idyll. ii. 160. ταν 'Αΐδαο πύλαν ναι Μοίρας άραξεί, ' Orci fores per Parcas pulsabit.' Hic Moipas προπερισπωμένως metri caussa Dorice scriptum videmus, quod alioqui communiter Molpas παροξυτόνως scribitur. At ὅχνας, ficet το as corripiatur, tamen το ο μικρόν acuto notatum habet, quia nulla vocalis, aut syllaba natura brevis circumflectitur, nec positio naturam tollit, aut immutat hac in parte. Idem in articulis, et pronominibus ejusdem declinationis, generis, casusque Dorienses facere consueverunt. Theoc. Idyll. iii. 2. καλ Τίτυρος αὐτὰς ελαύνει, ' et Tityrus ipsas agit.' Idem 3. βόσκε τας αίγας, 'pasce capras.' Idem Idyll. iv. 2. βόσκεν δέ μοι αὐτὰς ἔδωκεν, pascendas autem mihi eas dedit.' Idyll. iv. 29. Οὐ τήνα γ', οὐ Νύμφας. ἐπεὶ, ' Non illa profecto, non per Nymphas. quia.' Idyll. v. 42. αὐτὰς ἐτρύπη. 64. δς τὰς ἐρείκας. 103. Τουτί βοσκησείσθε ποτ' άντολάς, **Φs** δ Φάλαρος; 109. Μή μευ λωβάσησθε τας αμπέλος. Εντί γαρ αβαι. 121. Σκίλλας ίων γραίας άπο σάματος αυτίκα τίλλοις. 136. κίσσας ερίσδεν. 146. Πᾶσας εγώ λουσῶ **Ζυβαρίτιδος ξυδυθι κράνας.** Idyll. vi. 32. κλασώ θύρας, έστε κ' όμόσση. Idyll. vii. 87. τας καλας αίγας. Idyll. ix. 11. τρωγοΐσας άπό. Idyll. x. 35. καινάς ἐπ' άμφοτέροισιν αμύκλας. Eodem Idyll. 38. ή καλάς άμμε ποών. Idyll. xv. 65. περί τάς θύρας δσσος δμιλος. Idyll. xxi. 1. τας τέxras éyelpei.

iii. **3**8.

φση, canes, cantabis. Ab ἄδω deducitur fut. med. communiter ἄσομαι, ἄση, ἄσεται, Dorice vero, ἀσοῦμαι, vel ἀσεῦμαι, ἀση, ἀση, ἀσεῖται. Attice vero mediæ, vel passivæ

vocis verbum pro activa voce ponitur non raro. Theoc. ldyll. v. 31. ἄδιον ἀσῆ, 'suavius canes.'

ἄσκαλος, ου, ὁ καὶ ἡ, incultus, a, um. Nomen, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis vertitur ἀκάθαρτος, et Hesychio tribuitur. Sed nullius scriptoris auctoritate confirmatur. Componitur ex a privante particula, et verbo σκάλλειν, τὸ σκάπτειν, fodere, sarrire, sarculis purgare scalpendo terram. Quod fit quum segetes malis herbis sunt refertæ. Ab hoc σκάλλειν deducitur τὸ σκαλεύειν, καὶ τὸ σκαλίζειν, idem. Theocr. Idyll. x. 14. ἄσκαλα πάντα, 'inculta [sunt] omnia.'

άσκητδς, ή, δν, commune, excultus, a, um, elaboratus, ornatus: ab ἀσκέω, ω, μ. ἀσκήσω, π. ήσκηκα. Cujus varias significationes in vulgatis Lexicis vide. Theoc. Idyll. i. 33. ἀσκητὰ πέπλω τε, καὶ ἄμπυκι,

' ornata peploque, et reticulo.'

ἀσπιδιώτας, α, δ, Doric. pro com. poet. ἀσπιδιώτης, ου, δ, scutatus, militis epithetum. Theoc. Idyll. xiv. 67. Τολμασεῖς ἐπιόντα μένειν θρασὺν ἀσπιδιώταν, 'Audebis irruentem audacem [hostem] scutatum sustinere.'

ἀστράγαλοι πόδες, lucidi pedes. Theoc. Idyll. x. 36. οἱ μὲν πόδες ἀστράγαλοι τεῦ, 'tui quidem pedes [sunt] lucidi.' Alii vertunt, candidi, quæ significatio vocabuli non est trita: sed Theocrito propria. Consule vulgata Lexica.

ἄστρεπτος, ου, ὁ καὶ ἡ, com. idem ac ἀστραφής. ὁ μὴ στρεφόμενος ἵνα προσορώη τὰ ὀπίσω qui se non convertit, ut aspiciat, quæ sunt a tergo, non respiciens. Theoc. Idyll. xxiv. 94.

ἀστυκὸς, οῦ, ὁ, poet. vocabulum, quod in vulgatis Lexicis sine auctoritate legitur. Communiter pro eodem dicitur πολιτικὸς, οῦ, ὁ, civilis, urbanus. Theoc. Idyll. xx. 4. οῦ μεμάθηκα ᾿Αγροίκως φιλέειν, ἀλλ᾽ ἀστυκὰ χείλεα θλίβειν, ' non didici Rustico more [quenquam] osculari: sed urbana labra premere.' 31. τὰ δ᾽ ἀστυκὰ μ᾽ οὖκ ἐφίλασεν. ἀντὶ τοῦ, αἱ δὲ ἀστυκαὶ, καὶ πολιτικαὶ, τουτέστιν ἐν ἄστει, ἐν πόλει οἰκοῦσαι γυναῖκες ἐμὲ οὖκ ἐφίλησαν, οὖ φιλοῦσοιν, ' urbanæ vero [mulieres] me non amarunt.'

aσυχα, Dorice, pro communi ησυχα, hoc vero pro adverbio ησύχως: quieta pro quiete, tacita pro tacite. Theoc. Idyll. ii. 100. Κηπεὶ κά νιν εόντα μάθοις μόνον, ασυχα νεῦσον, 'et quum ipsum esse videris solum, tacite nuta' [id est, eum tacito, vel occulto nutu ad te voca]. Idem Idyll. vi. 12. ἄσυχα καχλάζοντα, 'quiete strepentes [fluctus].'

άσυχία, as, ά, Dor. pro com. ήσυχία, as,

39

ή, quies, etis. Theoc. Idyll. vii. 126. ἄμμιν δ' ἀσυχία τε μέλοι, 'nobis vero quies
curæ sit.'

ἄσυχος, ω, δ, Dor. pro com. ήσυχος, ου, δ, quietus; χόξὺς, præceps ad iram. Theoc. Idyll. xiv. 10. Τοιοῦτος μὲν ἀεὶ τὺ φίλ' Αλσχίνα, ἄσυχος, ὀξὺς, 'Talis quidem semper [es] tu care Æschine, [modo] quietus, [modo] præceps ad iram.'

ἀσφαλέως, poetice, pro com. ραδίως, tuto, pro facile. Theoc. Idyll. xxiv. 136. ἀσφαλέως κε φυτοσκάφον ἄνδρα κορέσσαι, ' facile plantarum fortasse satiare posset.'

ασφαραγείν, poet. et Theocriteum verbum, quod compositum ex a intendente, et poet. verbo σφαραγείν, τὸ ἡχείν, καὶ ψοφείν. Valde strepere. Theoc. Idyll. xvii. 94. Χαλκῷ μαρμαίροντι σεσαγμένοι ἀσφαραγεῦντι, 'Ære resplendenti stipati valde strepunt.'

ασῶ, Dorice, pro communi σσω. Theoc. Idyll. i. 145. ἄδιον ἀσῶ, 'dulcius canam.'

ἀπὰρ, poeticum adverbium, unde κατ' ἀποκοπήν Latina particula, at, videtur formata; sed Theoc. Idyll. ii. 151. ἀπὰρ τόσον, 'at tantum.'

å τάχος, Doric. pro poet. ή τάχος, com. ώs τάχος, et ώς τάχιστα. Verba sonant, qua celeritas, scil. est tibi, vel alii cuivis, pro, quanta maxima celeritate potes; quam celerrime, quam primum. Theoc. Idyll. xiv. 68. Illud autem observandum Dorienses άδιαφόρως το ι huic adverbio modo vel subscriptum, vel adscriptum addere, sive sit minusculum, sive majusculum elementum, modo neutrum facere, ut hoc loco videmus. Adscribendi tamen ratio redelet magis τον 'Αρχαϊσμόν. Sic enim scribebatur olim, Δήμωϊ τῶι ᾿Αθηναίωϊ, pro quo recentiores scribunt, Δήμφ τῷ Αθηναίφ. Sed si majusculis elementis utaris tunc ad latus  $\tau \delta$  i scribitur, sic,  $\Delta A'M\Omega i$ , et  $T\Omega^{\prime}i$ , et 'AθHNAI'Ωι. Sic etiam al, pro a, vel ι præteritur, &, pro ħ.

äτε, Dor. pro com. δτε, verso o in a, quum, quando. Vide a interdum pro o a Doriensibus ponitur. Item o Dor. in a. Theoc. Idyll. xviii. 27. Πότνια νὺξ ἄτε [ἀπέρχεται], 'Veneranda nox quum [abit].'

ἄτε, Dorice pro com. ἦτε, quod et ἦπερ, et δθι συνωνύμως dicitur: ubi, sed; et ᾿Αττικῶς, et Ἰωνικῶς, et Δωρικῶς τὸ ι nunc sublatum, quod alias subscribi solet. Theoc. Idyll. i. 13. ὡς τὸ κάταντες τοῦτο γεώλοφον, ἄτε μυρῖκαι, ʿad declivem istum collem, ubi [sunt] myricæ.'

άτερ, adverbium poeticum, pro communib. χωρίς, άνευ, πόρρω, seorsum, separatim, sine, procul. Componitur autem (ut docet Eustathius) ex a particula privante, et verbo τείρω. Quia quæ separata sunt,

quæ procul a nobis absunt, ea nos non vexant, nec ullam molestiam nobis exhibent. Theoc. Idyll. iii. 48. ωστ' οὐδὲ φθίμενόν μιν άτερ μασδοῖο τίθητι; ' ita ut ne mortuum quidem ipsum seorsum a [sua] mamma ponat?' id est, procul ab amplexu suo dimittat?

ἀτεράμνω, Dor. pro com. ἀτεράμνου, duri. Quid autem sit ἀτέραμνου, ejusque ἐτυμολογίαν in vulgatis Lexicis vide. Theoc. Idyll. x. 7. πέτρας ἀπόκομμ' ἀτε-

ράμνω, ' saxi fragmentum duri.'

άτιμαγελείν, com. verbum, quod dictum παρά τὸ ἀτιμῷν τὴν άγέλην, gregem, vel armentum contemnere, abarmentari quidam vertunt. Alii, abgregari, ex Festo. A grege, vel armento separari, seorsum pasci, quod sæpe fit ob quoddam fastidium et contemptionem aliorum sociorum, vel etiam ob indignationem quam aliquis taurus, vel equus adversus cæteros ejusdem armenti participes concepit. Hoc verbum usurpat et Aristot. Animal. Hist. lib. vi. cap. 18. pag. 491. A. et lib. ix. cap. 3. pag. 515.  $\Gamma$ . De hoc verbo multa eaque lectu digna traduntur ab Erasmo in Adagiis, Chil. 1. Cent. 1. Adag. 43. 'Abiit et taurus in sylvam.' Illic Theocriti fit mentio, qui Idyll. ix. 5. dicit, Μηδέν άτιμαγελεύν $au\epsilon$ s, 'Non contemnentes gregem,' vel • Nullo modo negligentes armentum.'

άτιμαγελεύντες, Dor. pro com. άτιμαγελούντες, gregem contemnentes. Theoc.

Idyll. ix. 5. vide ἀτιμαγελεῖν.

άτιμαγέλης, ου, δ, Theocriteum nomen, quod in vulgatis Lexicis non extat: pro quo legitur in iis ἀτιμάγελος, ου, δ, et carmen ex Epigrammatibus affertur népas Βουμολγός ταύρου κλάσσεν άτιμαγέλου. Quod apud Suidam quoque sic scriptum extat, ubi vertit, άτιμαγέλου, μη συναγελαζομένου. Vide apud eundem et Βουμολyds, ubi lectionem eandem habemus. Sed non constat utrum ab ἀτιμάγελος, an ab άτιμαγέλης hic genitivus sit deductus. Nam ab utroque formatus in ov communi-Theocritus vero manifeste ter desinit. docet ἀτιμαγέλης potius quam ἀτιμάγελος in recto casu dicendum. Sic enim ldyll. xxv. 132. canit, Οξ καλ ἀτιμαγέλαι βόσκοντ' έριθηλέα ποίην, 'Qui etiam ab armento se segregantes depascebant valde virentem herbam.' Vel, 'Qui etiam ab armento separati pascebantur valde virentibus her-

ἀτρακτυλίς, ίδος, ή, com. spinæ genus, de quo plurib. in vulgatis Græcolatinis Lexicis. Interdum tamen pro ipsis spinarum aculeis accipitur, ut patet ex Theocriti verbis, quæ Idyll. iv. 51. 52. 53. scribuntur. Sic enim illic, άγὰρ ἄκανθα Άρμοῖ μ' ὧδ' ἐπάταξ' ὑπὸ τὸ σφυρόν. ὡς δὲ βαθεῖαι

Tal drpartulides evrl, 'Nam spina modo me hic sauciavit sub malleolum. Ut vero profundi Aculei sunt!'

AT

άτριπτος, ου, ὁ καὶ ἡ, com. non tritus, non fractus, indomitus, non calcatus. Theoc. Idyll. xiii. 64. ἀτρίπτους ἀκάνθας vocat indomitas, et calcatu difficiles spinas. ἐν ἀτρίπτοισιν ἀκάνθαις, 'in non calcatis, [ac proinde acutissimis, et periculosissimis] spinis.' Vel, ut quidam vertunt, in inviis sentibus. Virgil. Æn. ii. 149. 25. aspros sentes vocat quoddam asperæ spinæ genus, quam, qui ab ea punguntur, magno cum dolore statim sentiunt.

ἄτροπος, ὁ καὶ ἡ, commune, ὁ μὴ τρέπεσθαι δυνάμενος: qui verti, flecti, mutarique nequit, immutabilis, perpetuus, æternus. Theoc. Idyll. iii. 49. Ζαλωτὸς μὲν
ἐμὶν ὁ τὸν ἄτροπον ὅπνον ἰαύων, 'Beatus
quidem [est] mihi, [id est, meo judicio,]
ille, qui æternum somnum dormit.' Vel,
'qui sopitus æterno somno dormit.'

ἀτύζειν, μ. ἀτύξειν, poeticum, pro communib. ταράττειν, φοβεῖν, ἐκπλήττειν: turbare, terrere, percellere, obstupefacere. Consule Eustath. in verbo ἀτύζεσθαι. Theoc. Idyll. i. 56. θυμον ἀτύξαι, 'animum percellat.' Vide ἀτύξαι, et ἀτυζόμενοι, in hortis Adonidis.

ἀτύξαι, 3. person. sing. optat. aor. 1. activi, ab ἀτύζω, μ. ἀτύξω, aor. 1. ήτυξα, opt. ἀτύξαιμι, αις, αι. Vide ἀτύζειν.

αὐαλέος, ου, ό, poet. aridus, siccus, arefactus, desiccatus, squalidus, ab αὄω, unde τὸ αὐαίνω, τὸ ξηραίνω, arefacio, sicco. Theoc. Idyll. xiv. 4. αὐαλέοι δὲ κικῖνοι, squalidi vero capilli.

αδθι, poetice pro δεῦρο, huc. Theoc. Idyll. xi. 22. φοιτῆς δ' αδθ' οὕτως, δκκα γλυκὺς ὅπνος ἔχη με, 'venis autem huc sic, quum dulcis somnus tenet me.'

αδλαξ, ακος, ή, genere fæmineo. Eustath.
αδλαξ, ή τοῦ ἀρότρου εἰς μῆκος τομή, παρὰ τὸν αὐλὸν, ὁ δηλοῖ ἐπιμήκη παράτασιν: id est, 'αδλαξ vocatur aratri in longitudinem scissura, dicta ab αὐλὸς, quod significat longam extensionem.' Vel, 'αδλαξ appellatur illa terræ scissura, quam aratrum in longitudinem facit, a tibiæ similitudine, quod in longitudinem exporrigatur.' Theoc. Idyll. x. 6. δς νῦν ἀρχόμενος τὰς αδλακος οὐκ ἀποτρώγεις; 'qui nunc incipiens sulcum non rodis?' [incidis?]

αὐλεία, ας, ἡ, com. Hesych. ἡ τῆς αὐλῆς θύρα, i. aulæ janua, aulæ fores. Suid. αὐλεία, λεία, θύρα πυλῶν, καὶ ἡ αὅλειος, i. αὐλεία, janua, vestibulum, et aulæ fores. Consule et Græcolatina Lexica. Theoc. Idyll. xv. 43. τὰν αὐλείαν ἀπόκλαξον, 'aulæ fores, [vel, vestibuli januam] claude.'

αὐλησεῦντι, Dor. pro com. αὐλήσουσι, tibia ludent, vel, tibia canent. Theoc.

Idyll. vii. 71. Αδλησεῦντι δέ μοι δύο ποιμένες, 'Tibia vero canent mihi duo pastores.' Est autem 3. pers. plur. futuri act. ab αὐλέω, ῶ.

αὐλῆτις, αὐλήτιδος, ἡ, nomen Theocriteum, quod in vulgatis Lexicis Græcol. non extat: sed pro eo commune legitur, αὐλητρις, ίδος, ἡ, licet nullo confirmetur exemplo; tibicina, æ. Quod autem αὐλῆτις potius, quam αὐλητις, ίδος, dicatur, hoc Æolismum videtur redolere, de quo consule Grammaticos. Theoc. Idyll. ii. 146. Μάτηρ τᾶς γε ἐμᾶς αὐλήτιδος, 'Mater meæ tibicinæ.'

αὔλιον, ου, τὸ, poet. stabulum. Theoc. Idyll. vii. 153. κατ' αὔλια ποσσὶ χορεῦσαι, 'in stabulis pedibus tripudiare.' Idyll. xxv. 84. ποτὶ ταὔλιον ἶξον ἰόντες, 'ad stabulum sedebant profecti.'

αὐλις, ιδος, vel ιος, ἡ, Æolice pro com. αὐλὴ, ῆς, ἡ. κοίτη, κατασκήνωσις, σταθμός: aula, caula, cubile, tentorium, stabulum. Eustathius docet hoc vocabulum βαρύνεσθαι πρὸς διαστολὴν τοῦ αὐλὶς, quod aliud significat. Theoc. Idyll. xxv. 18. pro stabulo sumit, et 61. et 76. At 169. accipit pro ferarum lustro, ubi verba facit de leone, quem Hercules in sylva Nemeæa interfecit, Κοίλην αὐλιν ἔχοντα Διὸς Νεμέοιο παρ' ἄλσος, 'Cavum lustrum habentem in Jovis Nemeæi nemore.'

αδξησις χρονική, augmentum, sive incrementum temporale & Doriensibus sape negligitur; ut, doas, pro noas, cecinisti, 2. pers. sing. aor. 1. act. ab φδω, μ. σω, vel hic  $\tau \delta \eta$  in a Dorice mutatum. Theoc. Idyll. i. 24. ἀσας ἐρίσδων, 'cecinisti certans.' 100. ποταμείψατο, pro ποτημείψατο, quod Dorice dictum pro communi \(\pi\)poonμείψατο, respondit, a ποταμείβομαι, pro προσαμείβομαι. Idyll. ii. 25. αφθη, pro ηφθη, ab ἄπτω, accendo, incendo; contiagravit. Idyll. vi. 5. πρώτος ξρισδεν, pro ήριζεν, quod metri caussa factum, ut et alibi passim: primus contendebat. 44. abλει, pro ήυλει, tibia canebat: nisi dicas jam τὸ a Δωρικώς ἀντί τοῦ η positum. Ambigi enim hac de re nunc saltem potest. Idyll. vii. 18. έχεν άγριελαίω, .pro είχεν έξ αγριελαίου. 139. έχον πόνον, pro είχον πόνον. Idyll. viii. 5. ἀγόρευε, pro ἡγόρευε, etc.

αύξησις συλλαβική, augmentum, sive incrementum syllabicum a Doriensib. sæpe negligitur. Theoc. Idyll. i. 102. δεδύκει, pro εδεδύκει. Vide Δεδύκει. Idyll. ii. 68. πομπεύεσκε, pro επομπεύεσκε. 107. κοχύεσκεν, pro εκοχύεσκεν. 108. δυνάμαν, pro εδυνάμην. 113. φάτο, pro εφατο. Idyll. v. 28. πεποίθει, pro επεποίθει. 33. πεφύκει, pro επεφύκει. 117. κιγκλίζευ, pro εκιγκλίζου. Idyll. vi. 44. σύρισδε, pro εσύρισδε. 46. νίκα, pro ενίκα.

ados, ου, δ, poet. pro com. ξηρδε, siccus, aridus. Theoc. Idyll. xxv. 142. σκύτος ador ider, 'pellem aridam conspicatus.' 255. αθον βόπαλον, 'aridam clavam.' Magnum Etymologicum, pag. 170. 42. Abos, δ ξηρός. δνομα δηματικόν. ἐκ τοῦ αδω, το ου βρέχω, ξπαρά το στερητικον α, και το δω.] ή έκ τοῦ αύω το ξηραίνω, γίνεται **αδος,** δ μη  $\delta \gamma \rho \delta s$ ,  $\delta \lambda \lambda'$  εis αδσιν, και κα $\delta \gamma$ σιν έπιτήδειος, και αὐόνη, ἡ ξηρότης, παρά το αδω, το ξηραίνω, ως έχω, έχονη, πείρω, περόνη, βάλλω, [vel potius Æolice, βέλλω, βελόνη. Idem pag. 174. 27. dum varias τοῦ αὄω significationes, et ἐτυμολογίας persequitur, docet το αδον από τοῦ αδω, τὸ ξηραίνω deductum. Idyll. xxvii. 9. ρόdov abov, 'rosa sicca,' vel, arescens.

αὐότερος, comparat. ah αδος, aridior, siccior. Theoc. Idyll. viii. 48. χ' αἱ βόες αὐότεραι, 'et boves aridiores,' vel, 'et vaccæ squalidiores.'

αθριον, com. το αθριον, crastinus dies, cras. Magnum Etymologicum, 171. 1. Αύριον, παρά το αὐώ Αἰολικον (δ σημαίνει την ημέραν, [vel potius την αδων, ut pag. 174. 43. τουτέστιν ἡῶ, id est, auroram,]) αδιον, και αδριον το χρονικον, ή παρά το αδθι, δ καλ αδρι, τροπή [τοῦ θ είς ρ.] ἀφ' οδ αδριον της είς αδθις· η παρά το εναύεσθαι υπό τοῦ ἡλίου. Idem eadem pag. 171. 54. Αθριον παρά το αδρα, δ και μαλλον. βούλεται το ξωθεν σημαίνειν, διά το, Αύρη δ' έκ ποταμοῦ ψυχρη πνεῖ ἡῶθι πρό. [ὅθεν τδ] αὐρίζειν, ριγοῦν, καὶ τὸ εἰς αὅριον ὑπερβάλλεσθαι. Eustath. vero sic, Αδριον, παρά τδ **ἄω, δ έ**στι λάμπω, λέγεται, ως και ή ήως. Hinc etiam apud Latinos aura pro splendore dicitur interdum. Virgil. Æneidos vi. 250. 'Discolor unde auri per ramos aura refulsit.' Theoc. Idyll. xiii. 4. τδ δ' αδριον οὐκ ἐσορῶμες, '[diem] vero crastinum non videmus.' Hic enim poeticum ημαρ subauditur, quod communiter ἡμέραν vocamus. Si plura cupis scire περί τοῦ αδριον, consule Magnum Etym. pag. 174. 27. In Αἴω.

άϋσαν, poet. pro ἤϋσαν: sed metri causa neglectum est temporale augmentum. Est autem 3. plur. aor. 1. act. verbi ἀΰω, τὸ φωνῶ, βοῶ, καὶ μετὰ βοῆς καλῶ, vocarunt. Theoc. Idyll. viii. 28. χ' οἱ μὲν παῖ- δες ἄϋσαν, 'et ipsi quidem pueri vocarunt [ipsum].'

άυσεν, pro ήυσεν, poetic. neglecto augmento. Theoc. Idyll. xxiv. 23. ήτοι δγ' εὐθὺς άυσεν, 'profecto alter [quidem] statim exclamavit.' 47. Δμῶας δη τότ' άυσε, 'Famulos tunc vocavit.'

αὐτὰς ἐλαύνει. Vide AΣ, Dor. Theoc. Idyll. iii. 2. αὐτὰς ἔδωκεν. Idyll. iv. 2.

άυτέω, ω, poet. idem ac πρωτότυπον ejus άτω, άτσω, clamo, vociferor. Theoc. Lex. Doric.

Idyll. xxiv. 37. δσσον ἀὐτεῖ; 'quantum clamat?' 50. αὐτὸς ἀϋτεῖ, '[sic] ipse clamat [id est, clamabat].' Sed fortasse scribendum ἀὐτει, pro ἡὐτει, vel est χρόνου ἐναλλαγή.

αὐτὰν, Dor. pro com. αὐτὴν, ipsam. Theoc. Idyll. xv. 33. ὧδε φέρ' αὐτὰν, 'huc

fer ipsam.

αὐτὰς ἐτρύπη. Theoc. Idyll. v. 42. Vide as in accus. plur. 2. declin. τῶν ἰσοσυλ-λάβων Dorice correptum.

aὐτᾶs, Dor. pro com. aὐτῆs. Theoc. Idyll. xiv. 23. ἀπ' αὐτᾶs καὶ λύχνον ἄψαιs, 'ab ipsa vel lucernam accendisses.'

abris, Ionice nonnunquam, et Dorice, pro communi αύθις, rursus, iterum, denuo, retrorsum. Theoc. Idyll. i. 112. A&τις δπως στάση Διομήδεος άσσον ίοισα. Latinus interpres, 'Age, consiste iterum ad Diomedem propius accedens.' Sed Æ. P. ita, 'Vide, [vel Da operam] rursus ut consistas propius Diomedem [ad eum] profecta.' Est enim ξλλειψις verbi δρα. Sensus, Eja ad Diomedem propius iterum accedas, ut q. d. ab eo rursus vulnereris, ut ante. Qua de re Homer. Iliados E. 179. 22. fusius. Sic autem meam mortem, cujus es auctor, Diomedes ulciscetur. Vel, Vide quomodo rursus statura sis prope Diomedem, ad eum accedens. Vide ordon.

αὐτόγα, Dor. pro com. sed poet. αὐτό γε, hic profecto. Quod videtur ἐλλειπτικῶς dictum, pro κατ' αὐτό τοῦτο τὸ χωρίον γε, 'in hoc ipso loco profecto.' Vel ex adverbio loci αὐτοῦ, sublato υ formatum αὐτό. Theoc. Idyll. xi. 60. Νῦν μὰν ὧ κόριον, νῦν αὐτό γα νεῖν γε μαθεῦμαι, 'Nunc certe o puellula, nunc hic profecto natare discam.'

αὐτοετεί. Vide πέξαιτ' αὐτοετεί.

αὐτόθε, poeticum adverbium metri caussa τὸ ν rejectum habens, pro com. αὐτόθεν, quod idem valet ac ἐξ αὐτοῦ, καὶ τούτου τοῦ τόπου, ἡ χρόνου. Εκ hoc ipso loco, vel tempore, istinc, jam hinc. Theoc. Idyll. v. 60. Αὐτόθε μοι ποτέριαδε, καὶ αὐτόθι βωκολιάσδευ, 'Istinc mecum certa, et istic bucolicum carmen canta.'

αὐτόθι, poeticum adverbium, pro communi αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖ. Istic, illic, in illoipso loco, q. d. ἐν αὐτῷ τούτῳ τῷ τόπῳ. Ut et τὸ αὐτοῦ dicitur ἐλλειπτικῶs, pro ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τόπου. Theoc. Idyll. v. 60. αὐτόθε μοι ποτέρισδε, καὶ αὐτόθι βωκολιάσδευ, 'istinc mecum certa, et istic carmen bucolicum canta.' Idyll. vi. 15. å δὲ καὶ αὐτόθι τοι διαθρύπτεται, 'illa vero etiam ibi lascivit.'

αὐτομάτως, poet. sponte sua. Magnum Etymologicum, pag. 173. 7. Αὐτομάτως, αὐτοκελεύστως, αὐτοκλήτως, αὐτοβούλως, αὐτοπροθύμως. παρὰ τὸ μεμῶ τὸ προθυμοῦ-

μαι, δ παθητικός παρακείμενος, μέμαμαι, [μέμασαι,] μέμαται, γίνεται ματός, &ς βέβασαι βατός, καὶ αὐτόματος, ὁ αὐτοπρόθυμος, ἡ ἀπὸ τοῦ μαστεύω τὸ ζητῶ, ἡ ματῶ, τὸ σημαῖνον τὸ αὐτὸ, γίνεται μαστὸς, ὁ αὐτοζήτητος, ὁ μὴ παρ' ἐτέρου ἐπιζητηθεὶς, ἀλλ' αὐτὸς ἐαυτὸν ἐπαγαγών. Theoc. Idyll. xxi. 27. αὐτομάτως παρέβα τὸν ἐὸν δρόμον, 'sponte sua præterit suum cursum.' τὸ παρέβα pro παρέβη, Dor. dictum.

Aὐτονόα, as, å, nomen proprium mulieris, Dorice formatum, pro com. Αὐτονόη, ηs, ἡ. Theoc. Idyll. xxvi. 1. et 19. Αὐτο-

νόας, pro Αὐτονόης, 23.

αὐτόφλοιος, ου, ὁ καὶ ἡ, poet. vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non extat. Est autem epithetum ut arboris, rami, aut alicujus instrumenti hinc detracti. Theoc. Idyll. xxv. 208. βάκτρον εὐπαγὲς, αὐτόφλοιον, 'clavam bene compactam, [id est, solidam,] una cum ipso cortice.' Idem autem valet ac σὺν αὐτῷ τῷ φλοιῷ.

αὐτοφυὴς, ὁ καὶ ἡ, com. sua sponte natus. Theoc. Idyll. ix. 24. αὐτοφυᾶ [κορύναν], 'sua sponte natam [clavam].'

αύτῶ, genitivus singularis tam neutrius, quam masculei generis Dorice formatus versa ov in ω, pro communi αδτοῦ, quod ίσοδυναμεῖ τῷ ξαυτοῦ, sui ipsius, sui. Theoc. Idyll. i. 92. τον αύτω άνυε πικρον ξρωτα, και εs τέλος ἄνυε Molpas, 'suum perficiebat amarum amorem, et ad finem perficiebat Parcæ: id est, ad finem usque vitæ perducere conabatur. Vel suum amarum amorem patienter ferre, et ad ultimum usque vitæ diem perducere conabatur, ut uno, eodemque die amorem, et vitam finiret. Quod autem hic τέλος Μοίρας, id ab Homero passim θανάτοιο τέλος συνωνύμως appellatur. Ultima nam rerum cunctarum linea mors est. Æ. P.

αὐτῶ, Doricum loci adverbium, pro com. αὐτοῦ, καὶ αὐτόθι, illic, ibi. Theoc. Idyll. xi. 14. Αὐτῶ ἐπ' ἀϊόνος κατετάκετο φυκιοécons, Lat. Int. 'In ipso littore tabescebat algoso.' Alter, 'In ipso algoso littore consumebator.' Quod, si sensum spectes, bene redditum Latine: sed si verba, pa-Nam illud avra jam est rum fideliter. adverbium Dorice formatum pro communi αὐτοῦ, καὶ αὐτόθι: illic, ibi, ubinam? ἐπ' ἀιόνος. Hæc enim subjiciuntur ad explicandum illud præcedens adverbium avτοῦ. Học moneo, quia alioqui dicendum fuisset αὐτᾶς ἐπ' ἀϊόνος, quod metrum violasset. Quamvis autem ἐπίθετα masculea 'Αττικώς άδιαφόρως cum nominib. substantivis jungantur, idem tamen in articulis, et pronominibus demonstrativis, aut relativis facere non licet.

αΰτως, poeticum adverbium a fæmineo genere αΰτη, ut οΰτως ab οὖτος masc. gen.

ita, sic, temere, sine caussa, frustra, sine fructu, et sine usu. Theoc. Idyll. v. 40. ἀπρεπες ἀνδρίον αὕτως, 'turpis homuncio nullius usus,' vel, 'turpis, et inepte homuncio.'

άφαίρεσις vocalium in principio nominum Doriensibus etiam, præcipue vero in carmine, familiaris. Theoc. Idyll. i. 128. & "ναξ, pro & άναξ, 'o rex.' Vide & 'γαθέ, pro & άγαθέ. Idyll. ii. 51. ἴκελον, pro εἴκελον, ab εἴκω, quod similem esse significat. 66. τω 'υβούλοιο, pro τοῦ εὐβούλου. Vide suo loco. Idyll. iv. 62.  $\omega \nu \theta \rho \omega \pi \epsilon$ , pro & ανθρωπε. Idyll. v. 24. & ριφος, pro δ ξριφος. Vide & ριφος. 82. & πόλλων, pro δ 'Απόλλων. vide suo loco. Idyll. vii. 98. ω ρατος, pro δ αρατος. Idyll. x. 1. & ζυρέ, pro & δίζυρέ. Idyll. xii. 13. χ' & xxi. 30. τω 'μω, pro τω έμω, τουτέστιν ἐμοῦ. Idyll. xxvii. 18. Μὴ ἐπιβάλης τὴν χείρα, pro Mη ἐπιβάλης, 'Ne injicias manum.

αφαίρεσις consonantium Doriensibus quoque familiaris. Theoc. Idyll. xiv. 51. γεύμεθα, pro γεγεύμεθα, gustavimus.

"Αφαιστος, ω, δ, Dor. pro com. "Ηφαιστος, ου, δ, dicitur et Dor. "Αφαιστος, ουο, δ, pro eodem. Vulcanus. i. Theoc. Idyll. ii. 134. Πολλάκις 'Αφαίστοιο σέλας φλογερώτερον αίθει, 'Sæpe Vulcano flammam ardentiorem accendit.' [Amor, i. urit multo magis, quam vel ignis ardentis flamma.]

ἄφαρ. παροξυτόνως apud Theocritum Idyll. xx. 15. statim, subito, repente. Apud Eustathium ἔτυμον his verbis aperitur. ἄφαρ, καὶ ἀφαρὶ, αὐθωρὸν, καὶ συναπτῶς, ἀπὸ τοῦ ἡφα παρακειμένου, καὶ ψιλοῦται Αἰολικῶς. Significat igitur proprie, eadem hora, et contigue, et a præterito perfect. ἡφα deducitur, quod ab ἄπτω, ψω, tango, attingo, contingo. Theoc. Idyll. xx. 15. ἐμοὶ δ' ἄφαρ ἔξεσεν αἷμα, ' mihi vero statim exæstuavit sanguis.'

αφέρπειν, serpentis proprium, serpendo abire, discedere, abire. Theoc. Idyll. iv. 29. ποτὶ Πίσαν ἀφέρπων, 'ad Pisam abiens.'

ἀφερψῶ, Dor. pro com. ἀφέρψω, hoc vero pro ἐπαναχωρήσω, redibo, revertar. Theoc. Idyll. xxvii. 64. εἰς οἶκον ἀφερψῶ, 'domum redibo.' Ipsum thema est ἀφέρπω.

ἀφημμένος, ου, δ, com. suspensus, pendens; ab ἀφάπτω, μ. ἀφάψω, π. ἀφῆφα, π. π. ἀφῆμμαι, ἡ μετοχὴ, ἀφημμένος, η, ον. Theoc. Idyll. xxii. 52. ἄκρων δέρμα λέοντος ἀφημμένον ἐκ ποδεώνων, 'pellis leonis ab extremis suspensa pedibus.'

äφθη, Dor. verso η in a dictum, vel neglecto temporali augmento, pro communi ηφθη, conflagravit. Est autem 3. pers. sing. aor. 1. pass. ab äπτω, μ. ἄψω,

accendo, incendo. Theoc. Idyll. ii. 25. Κήξαπίνης ἄφθη, 'Et subito conflagravit.'

ἀφίκευ, Dor. pro com. ἀφίκου, hoc autem ab ἀφίκομαι, unde τὸ ἀφικνέομαι, οῦμαι, vel est aor. 2. med. ἀφικόμην, ου, ετο, Imperat. com. ἀφικοῦ, έσθω, Æol. vero, et Dor. ἀφίκευ. Theoc. Idyll. xi. 42. ἀλλ' ἀφίκευ τύ ποτ' ἀμὲ, 'quare veni tu ad me.'

ἀφικνεῦ, Dor. et Æol. pro com. ἀφικνοῦ, veni, abi, i. Theoc. Idyll. xv. 149. ἐs χαίροντας ἀφικνεῦ, 'ad gaudentes abi.'

άφνειδε, ου, δ, poet. pro com. πλούσιος, dives, opulentus, abundans. Cum dativo. Theoc. Idyll. xxiv. 106. μεγάλαις άφνειδε άρούραις, 'amplis abundans arvis.' Idem Idyll. xxv. 119. ἀφνειδν μήλοις, 'divitem pecoris [esse].'

άφνειῶ, Dor. pro com. sed poet. ἀφνειοῦ, divitis, ab ἀφνειὸς, de quo Eustath. et alii. Theoc. Idyll. xv. 22. ἀφνειῶ Πτολεμαίω, 'divitis Ptolemæi.'

ἀφρόντιστος. Vide & 'φρόντιστος, pro δ ἀφρόντιστος. Theoc. Idyll. x. 20. δ ἄνευ φροντίδος. ἡ ὁ πολυφρόντιστος, καὶ πολλὰς φροντίδας ἔχων. Consule Magnum Etymol. in a ἐπιτατικόν.

άφ' οῦ τότε. Theoc. Idyll. xiii. 24. Hæc verba Isaacus Casaubonus Theocritearum Lectionum, pag. 103. posita dicit pro ἀπό τοῦ τότε χρόνου, id est, ab eo tempore. Sed Æ. P. sic locum illum putat accipiendum, τότε χοιράδες ξσταν, ήγουν ξστησαν. πότε; αφ' ου, δηλονότι χρόνου, τουτέστιν ἀπ' ἐκείνου τοῦ χρόνου, καθ' δν ἡ 'Αργώ ναυς διεξάιξε μέγα λαίτμα. Nam δς non solum apud poetas: sed et apud orationis solutæ scriptores sæpe sumitur pro pronomine demonstrantis ekelvos, ille. Consule nostrum Græcolatinum Indicem Xenophonteum in 8s, ubi multa reperies exempla. Est autem oratio ασύνδετος, pro καὶ ἀπ' ἐκείνου τοῦ χρόνου, τότε λέγω, ὅτε η ναθε 'Αργώ διεξάϊξε μέγα λαῖτμα, χοιράδες ξστησαν.

ἀφυξῶ, Dor. pro com. ἀφύξω, hauriam, ab ἀφύσσω, haurio. Theoc. Idyll. vii. 65. Τὸν Πτελεατικὸν οἶνον ἀπὸ κρητῆρος ἀφυξῶ, 'Pteleaticum vinum ex cratere hauriam.'

ἀφ' δ, Dorice, pro ἀφ' οδ, subauditur autem χρόνου; quod et ἐξ οδ dicitur συνωνύμως: ex quo, sub. tempore. Theoc. Idyll. ii. 4. δς μοι δωδεκαταῖος ἀφ' ὧ τάλας οὐδέ ποθ ἤκει, 'qui jam per duodecim integros dies a me miser abest.' Vide Δωδεκαταῖος.

ἀφ' ὧτε, sub. χρόνω. Dorice pro communi ἀφ' οῦ χρόνου, ex quo tempore, ex quo. Theoc. Idyll. ii. 157.

àχέοισα, Dor. pro com. sed poet. àχέ-

ovoa, dolens, gemens, ab τὸ ἀχέω, ῶ, quod ab ἄχος, εος, ους, τό. ἄχος δὲ (ut docet Eustathius) ἡ ἄγαν σύγχυσις τῆς ψυχῆς, παρὰ τὸ α ἐπιτατικὸν, καὶ τὸ χῶ, ἤγουν χέω: id est, Vehemens animi confusio, et perturbatio, ab a intendente, et χῶ, quod a χέω per contractionem est deductum, et fundo significat. Vehemens enim dolor animum nostrum quodammodo fundit, effundit, et conturbatum de pristina tranquillitatis sede deturbat. Vel τὸ χέειν idem jam valet ac τὸ συγχέειν, confundere, conturbare, colliquare, labefactare. Moschus Idyll. iv. 2. ἐκπάγλως ἀχέοισα, 'mirifice dolens.'

άχεῦσω, Æol. et Dor. 3. pers. plur. indicat. modi, temp. præs. pro communi ηχοῦ- $\sigma i \nu$ , ab  $\dot{\alpha} \chi \dot{\epsilon} \omega$ ,  $\dot{\omega}$ , pro  $\dot{\eta} \chi \dot{\epsilon} \omega$ ,  $\dot{\omega}$ , quod ab ηχος, ου, δ, resonant, modulantur. Theoc. in Epig. Δ. 9. εἰαρινοὶ δὲ λιγυφθόγγοισιν άοιδαις κόσσυφοι άχευσιν ποικιλότραυλα μέλη, 'vernæ autem stridulis cantibus Merulæ modulantur varie sonora carmina.' ποικιλότραυλος tamen proprie varie balbutientem significat, τον ποικίλως τραυλόν. Jam vero poetice cantibus avium hoc tribuitur, διά το της φωνής των άλόγων άναρθρον, ob quem vocis brutorum inarticulatum, atque non manifeste distinctum sonum fit, ut balbutire quodammodo videantur.

àχέω, ῶ, neutrum verbum Dorice formatum pro com. ἡχέω, ῶ, resono. Cicadæ tribuit Theoc. Idyll. xvi. 96. ἀχεῖ ἐν ἀκρεμόνεσσιν, 'resonat in summis ramis.'

άχέω, ῶ, Dor. pro com. ἡχέω, ῶ, active, et transitive positum pro ita pulsare, ut sonus edatur, ac exaudiatur. Theoc. Idyll. ii. 36. τὸ χαλκίον ὡς τάχος ἄχει. ἀντὶ τοῦ ἡχει, τουτέστιν οὅτω κροῦε, ಡστε τὸν ਜχον ἀκούεσθαι λαμπρῶς, 'vas æneum quam primum pulsa, ut sonus exaudiatur.' Simpliciter tamen accipitur ἀντὶ τοῦ κρούειν, i. pulsare. Quod et huic loco non inepte convenit.

ἄχραντος, ου, δ καὶ ἡ, commune nomen, quod idem valet ac άμίαντος, άψαυστος, άθικτος, καθαρός. Componitur ex a privante particula, et verbo χραίνω, μ. χρανῶ, ἀόρ. α. ἔχρανα, π. κέχραγκα, π. π. κέχραμμαι, κέχρανσαι, κέχρανται, unde verbale χραντός, ή, δν, Κάχραντος. χραίνειν vero, μιαίνειν, μολύνειν, καὶ ἀπλῶς θίγειν, είτε ψαύειν. Polluere, fædare, contaminare. Quoniam autem plerumque res, quæ manibus tractantur, eæ fædantur atque contaminantur, ideo factum ut sæpe nomen ἄχραντος accipiatur pro intacto, quod est antecedens, et pro polluto atque contaminato, quod est consequens. Prius enim res tangitur, deinde tractatione fædatur. Theoc. Idyll. i. 60. axparror, impollutum, intactum. Illic de quodam poculo verba fiunt.

αχὼ, ἀχῶς, å, Dor. pro com. ἡχὼ, ἡχόos, ἡχοῦς, ἡ. Utrumque habemus in uno
et eodem versu apud Moschum Idyll. vi.
1. ἤρα Πὰν ᾿Αχῶς τᾶς γείτονος, ἤρατο δ΄
᾿Αχὼ, pro, ἤρα Πὰν Ἡχοῦς τῆς γείτονος,
ἤρατο δ΄ Ἡχὼ, ʿamabat Pan Echo vicinam, amabat vero Echo,' etc. Vide et
versum tertium.

άψαο, secunda persona singularis aoristi prioris medii ab ἄπτομαι, μ. άψομαι, aor. 1. med. com. ήψάμην, ω, ατο, Dor. άψάμην, ω, ατο, Dor. άψάμην, ω, ατο. Vel augmentum temporale dices neglectum, secunda pers. com. ήψω, Dor. άψω, Ion. άψαο. Vide αο terminationem, in nostro Ionico Lexico, et in Dorico. Theoc. Idyll. xxvii. 48. τί δ΄ ἔνδοθεν άψαο μαζῶν; 'quid vero intus, [id est, in meo sinu] mammam attrectasti?'

dω. Non solum Iones, sed etiam Dorienses verba secundæ conjugationis contractorum in dω communiter desinentium ad primam in έω desinentium sæpe revocant, et contrahunt, ut in ποιέω, ῶ, videmus, et plerumque diphthongum ου ex ε et ο conflatam, per ευ efferunt. Ut ἐποίευν, pro ἐποίουν, ex ἐποίεον formatum dicunt. Sic ἀνηρώτευν, pro ἀνηρώτουν, ex ἀνηρώτεον, ab ἀνερωτέω, pro ἀνηρώτουν, δ. Theoc. Idyll. i. 81. Vide έω.

αῶθεν, Dor. pro com. ἡῶθεν, mane. Theoc. Idyll. xv. 132. ᾿Αῶθεν δ᾽ ἄμμες νιν ἄμα δρόσφ ἀθρόαι ἔξω Οἰσεῦμες ποτὶ κύματ᾽ ἐπ᾽ ἀϊόνι πτύοντα, ' Mane vero nos frequentes ipsum [Adonidis simulachrum] una cum rore, [id est, dum adhuc ros est supra terram,] foras Efferemus ad undas in littore spumantes.'

dων. Æol. et Bæotica terminatio genitivi pluralis primæ et secundæ declinationis parisyllabicorum nominum, quæ communiter in ων desinunt. Theoc. Idyll. xvi. 29. Μουσάων, pro com. Μουσῶν. Idem eodem Idyll. 70. Idyll. xxii. 161. τάων, pro τῶν, ἤγουν τούτων τῶν κορῶν, 'Harum [puellarum].' Idyll. xxiv. 15. θυράων, pro θυρῶν, januæ.

φων, φόνος, Dor. pro com. sed poet. ηων, ηόνος, ή, quod contractum ex ηϊων, ηϊόνος, ή, littus. Varias της ηϊόνος έτυμο-λογίας vide in Magno Etymologico pag. 422. 51. et deinceps. Theoc. Idyll. xvi. 60. ἐπ' φόνι κύματα μετρεῖν, 'in littore undas metiri [id est, numerare].' De hoc adagio consule Erasmum Adag. Chil. 1. Cent. 4. Adag. 45. 'undas numeras,' et Adag. 44. 'Harenam metiris.'

αωρί, poeticum adverbium, quod idem valet ac τὸ ἀκαίρως, intempestive. Theoc. Idyll. xi. 40. Πολλάκι νυκτὸς ἀωρί, 'Sæpe nocte intempesta.' Vulgata Græcolat. Lex-

ica mentionem quidem faciunt hujus vocis: sed eam nullius scriptoris auctoritate confirmant. Idem Idyll. xxiv. 38. οὐ νοέεις ὅτι νυκτὸς ἀωρὶ, etc. 'non sentis quod nocte intempesta,' etc.

άωρτο, poet. 3. pers. plusquamperf. pass. quæ sic formatur, ut docet Eustathius pag. 413. 31. αἰωρέω, ω, tollo, attollo, suspendo, μ. αίωρήσω, άδρ. α. ήώρησα, as, ε,  $\pi$ . ηωρηκα,  $\pi$ . π. ηωρημαι, σαι, ται, ύπερσυντέλικος, ήωρήμην, ήώρησο, ήώρητο, κατά συγκοπήν ήωρτο, sublato Ion. et Dor. ι έκ της διφθόγγου η, et poetice neglecto temporali augmento, ἄωρτο, quod alias κατά συστολήν τοῦ ω μεγάλου dicitur ἄορτο, eodem significatu. Vel ab κέρω deducitur, μ. άερω, π. ήερκα, π. π. ήερμαι, ὑπερσυντ. ἡέρμην, ἡερσο, ἤερτο, neglecto augmento  $\alpha \in \rho \tau o$ , verso  $\epsilon$  in o,  $\alpha \circ \rho \tau o$ , alias κατ' ξκτασιν τοῦ ο μικροῦ, ἄωρτο. 'Αείρειν vero (ut docet idem Eustath. 413. 34. 573. 21.) significat το κουφίζειν, και άνω φορείν, καλ δμοῦ εἴρειν, δ ἐστι συζε**υγνύειν,** καί συμπλέκειν, καί το είς άέρα αίρειν, καί μετεωρίζειν. A perfecto autem medio ήορα, quod ab ἀείρω legitime formatum, neglecto augmento fit aopa, unde aop, aopos, et literarum trajectione bap, bapos. De quorum vario genere, varia significatione, variisque verbis, et verbalibus nominibus hinc derivatis, Eustathium et Magnum Etymologicum consulas. Ab hoc etiam žopa videtur formatum, inusitatum άορέω, άορῶ, et inserto ι, productoque o, usitatum αἰωρέω, ῶ, Æ. P. Theoc. Idyll. **xxiv.** 43.  $\pi \epsilon \rho l$   $\pi a \sigma \sigma d \lambda \varphi$   $\alpha l \epsilon \nu$   $\delta \omega \rho \tau \sigma$ , 'ad clavum semper suspensus erat.' De gla-

dio verba fiunt. àws, bos, oûs, à, Dorice, pro communi ηωs, oos, oûs, η, aurora, Eustat. ηωs, Ίωνικώς, ή ήμέρα, άως δέ, Δωρικώς. αύως δέ, Αίολικῶς, ἐπενθέσει τοῦ υ. ἔως δὲ, ᾿Αττικῶς, τροπη τοῦ α είς ε, και το ε δασύνεται. Idem, άως, παρά το ἄω, το λάμπω. Qui plura scire cupit de variis hujus nominis significationibus is eundem consulat. Consulat etiam Hortos Adonidis, et Magnum Etymologicum. Theoc. Idyll. ii. 148. 'A@ ταν βοδόπηχυν απ' 'Ωκεανοίο φέροισαι, 'Αυroram roseam ab Oceano ferentes.' Illud obiter observandum in vulgatis codicibus ἀω scriptum οξυτόνως contra Grammaticorum præcepta. Duo enim tantum esse tradunt in quarta contractorum nominum declinatione, quæ singularem accusativum in  $\omega$  circumflexum habent desinentem, a nominativis in  $\omega$ s formatis. Hæc autem sunt has, et aldas, quorum accusat. sing. ηω, αίδω. Nam cætera nominativum in & acutum desinentem habentia in accusativo eundem accentum retinent. Omnia tamen sunt fæminei generis. Idyll. zi. 15. &

doūs, pro εξ ήους, ab ortu solis. Vel, ab aurora. Idyll. xii. 1. σύν νυκτί, καὶ ἀοῖ, 'cum nocte, et aurora [i. post noctem, et auroram].' Idyll. xiii. 11. Οὐδ' δκχ' ἀλεύκιππος άνατρέχει ές Διδς 'Aως, 'Neque quum niveis equis vecta cursu ascendit in Jovis [domum] Aurora.' Idyll. xxiv. 9. καὶ ὅλ $\beta$ ιοι 'Αῶ Ἰκοισθε, 'et felices [ad] Auroram perveniatis.' Sub. enim πρός.

ἄωτος, ου, δ, poet. pro com. ἄνθος, εος, ους, τδ, flos: μεταφορικώς vero sic appellaturalectissima, et præstantissima cujusque rei pars. Theoc. Idyll. xiii. 27.  $\theta \in ios \ \delta \omega$ τος Ἡρώων, 'divinus flos Heroum.'

B

B pro φ Macedonice, ut Βέροια, pro Φέροια, nomen urbis Macedonicæ. Βερενίκη, pro Φερενίκη, Berenice. κεβαλή et κεβλή per syncopen pro κεφαλή, caput. Consule Magnum Etymologicum pag. 195. 36. Sic Βίλιππος, pro Φίλιπin voce Βέροια. πος. Βρίγες, pro Φρίγες. Βω (unde βάζω, loquor) pro φω. κύβος, pro κύφος. άστρα-Bhs, pro αστραφήs. Sic Latini balænam a Græco φάλαινα, nubem a νέφος, nebulam a νεφέλη deducta dicunt; sic tenebræ, quasi denefræ, a δνοφερόν, ambo ab ἄμφω.

βαθέωs, Poet. et Theocriteum vocabulum, quod nullius auctoritate confirmatur in vulg. Lexicis: profunde, graviter, alte. Theoc. Idyll. viii. 66. οὐ χρη κοιμασθαι βαθέως σύν παιδί νέμοντα, 'non oportet dormire profunde cum puero pascentem.

βάθιον, commune, pro quo frequentius βαθύτερον, profundius. In Græcol. Lexicis perperam scribitur profundus, pro profuudius, nec ullus auctor hujus vocis ibi laudatur. Theoc. Idyll. v. 43. μη βάθιον τηνω πυγίσματος δβέ ταφείης, 'ne profundius illa natium percussione, gibbose, sepeliaris. Vide βαθύς in Grammaticis, Lexicisque vulgatis. Jam autem hoc neutrum genus comparativi gradus adverbialiter sumitur, pro quo dicendum alias esset  $\beta \alpha \theta i \delta \nu \omega s$ , ut a neutro  $\mu \epsilon i \zeta o \nu$ , majus,  $\tau \delta$ μειζόνως, majorem in modum, amplius, magnificentius.

βάθος, εος, ους, τδ, commune, εν βάθει πόσιος είναι. Theocritea locutio, in profunditate potus esse, i. bene potum esse. Theoc. Idyll. xiv. 29. Hon o' odv mooids τοι τέτταρες εν βάθει ήμες, 'jam autem [nos] quatuor profecto bene poti eramus.'

βαθύσκιος, δ, poeticum, quod in vulg. Græcol. Lexicis explicatur, opacus, umbrosus, concavus. Sed nullius auctoris aliquo exemplo confirmatur. Idem autem significat ac ὁ βαθεῖαν σκιὰν ἔχων, ἢ παρέχων, και σφόδρα σκιαρδε, qui profundam

umbram habet, vel præbet, et valde um-Theoc. Idyll. iv. 18. άλλοκα δὲ σκαίρει το βαθύσκιον άμφι Λάτυμνον, ' alias vero saltat umbrosum circa Latymnum.'

βαίτα, as, à, Dor. pro κ. βαίτη, ης, ή. Quod et διφθέρα, as, η, bæta, indumentum ex pellibus consutis factum, vestis pellicea, et pastoralis. Theoc. Idyll. v. 15. ού σέ γε Λάκων ταν βαίταν απέδυσε, 'non te Lacon pellicea spoliavit.' Consule Suidam.

βάκτρον, ου, τδ, poet. pro com. κορύνη, ηs, ή, clava. Theoc. Idyll. xxv. 207. βάκτρον εὐπαγές, 'clavam bene compactam.'

βάλλειν μάλοισι, και μηλοβολείν. Vide

μαλον.

βάλλειν ψυχάν ποτί κέρδος, poet. et Dor. loquendi genus, pro com. βάλλειν ψυχήν πρός κέρδος, q. d. jacere animum ad quæstum, pro animum ad quæstum appellere, vel applicare. Bion Idyll. v. 11. 4vχάν δ' ἄχρι τίνος ποτί κέρδεα, και ποτί τέχνας βάλλομες; 'animum vero quousque ad lucra, et ad artes applicamus?

βάλλομαι, præter vulgatas significationes, quas in Græcis et Græcol. Lexicis habemus, interdum etiam accipitur hoc verbum apud poetas pro communibus 🐠 θυμείσθαι, φρονείν, γιγνώσκειν, i. in animo habere, sentire, statuere. Sed tunc est έλλειπτικόν loquendi genus. Plenum enim est, βάλλομαι ἐν θυμφ̂, q. d. jacio in animum, i. animo mando, et μετωνυμικώς ab antecedente consequens intelligitur, decerno, statuo. Qui enim aliquid decernere, atque statuere vult, id prius animo mandat, id prius animo versat, ac agitat, ut sciat utrum sit faciendum, nec ne, post vero maturam consultationem id ita demum statuit, atque decernit. Eustath. βάλλεσθαι, ἐν ἴσφ τῷ βάλλειν, ἤγουν τιθέναι, πολλαχοῦ παρ' 'Ομήρω, οίον καὶ ἐν τῷ, ἐν θυμῷ βάλλονται έμοι χόλον. Ίλιάδος ξ. 966. 38. idem, βάλλεσθαι έν θυμφ, έν ίσφ τῷ βάλλειν έν θυμφ, δ έστιν ένθυμεῖσθαι. Idem docet το βάλλειν nunquam simpliciter dici: sed variis modis et vario constructionis genere. Idem, βάλλειν, παρά το βία, η έκ βιοῦ, δ έστι τόξου ἰάλλειν, η ἄλλ**ε**σθ**αι** τὸ ἀφιέμενον λέγεται. καὶ βάλλειν, τὸ προέσθαι, και το τρώσαι, και το ρίψαι, etc. Theoc. Idyll. xxviii. 15. οὐδ' ἐς ἀεργώς μὲν έβαλλόμαν δππάσαι σὲ δόμως, 'nec in otiosam decrevi tradere te domum.' Vide ànipos.

βαλοίσαι, Dor. pro com. βαλούσαι. Theoc. Idyll. xvi. 11. ψυχροις έν γονάπεσσι κάρη μίμνοντι βαλοισαι, 'frigidis in genubus capite manent posito.

βûμες, Dor. pro com. βῶμεν, eamus. Est autem 1. pers. plur. subjunct. modi aor. 2. act. a βαίνω, μ. βήσω, αόρ. β. ξβην,  $\eta s$ ,  $\eta$ , subjunct. Ear  $\beta \hat{a}$ ,  $\beta \hat{\eta} s$ ,  $\beta \hat{\eta}$ ,  $\beta \hat{\eta} \tau o \nu$ ,

βήτον, βώμεν, βήτε, βώσι. Theoc. Idyll. xv. 22. βάμες τω βασιλήος ές άφνειω Πτολεμαίω, 'eamus in regis opulenti Ptolemæi [regiam, vel aulam].'

βάρδιστος, ου, δ, poet. κατά μετάθεσιν, pro βράδιστος, ήγουν βραδύτατος, tardissimus, pigerrimus. Theoc. Idyll. xv. 104. βάρδισται μακάρων ώραι, 'tardissimæ deorum horæ.

 $\beta$ αρέω,  $\hat{\omega}$ ,  $\mu$ .  $\beta$ αρήσω, poet. pro com. βαρύνω, gravo, as. Theoc. Idyll. xvii. 61. \*Αντιγόνας θυγάτηρ βεβαρημένη ώδίνεσσιν, Antigonæ filia gravata partus doloribus. Dor. autem dictum Αντιγόνας, pro com. **'Αντιγόνης ;** et βεβαρημένα, pro βεβαρη-

βαρυγούνατος, ου, δ, poet. idem ac βαρύγουνος, ου, δ, gravia genua habens, infirma genua habens. Theoc. Idyll. xviii. 10. η ρά τις έσσι λίαν βαρυγούνατος; 'numquid aliquis es nimium gravia genua habens?' Hoc vocabulum in vulg. Græcol. Lexicis non exstat.

βαρυμάνως, ω, δ, Dor. pro com. poet. Βαρυμήνιος, ήγουν δ βαρέως μηνίων, δργιζόμενος, και θυμούμενος, 'qui gravi flagrat ira, iracundus.' Theoc. Idyll. xv. 138. Alas βαρυμάνιος ήρως, 'Ajax gravi furens ira heros.' Vel, 'Ajax ira gravi flagrans heros.'

βασεύμαι, Dorice et Æolice, pro communi βήσομαι, quod alias Dorice dicitur βασούμαι, hinc versa ou in ευ formatur, τδ βασευμαι, futurum medium verbi βαίνω. De quo Grammatici. Theoc. Idyll. ii. 8. **βασε**θμαι ποτί Τιμαγήτοιο παλαίστραν, 'ibo ab Timageti palæstram.'

βασεθνται, Dor. pro quo συνωνύμως alias dicitur βασοθνται, pro communi βήσονται, ibunt. Theoc. Idyll. iv. 26.  $φε\hat{v}$ , φεῦ βασεῦνται καὶ ταὶ βόες, ὁ τάλαν Αἴγων, eis 'Atoav, ' heu, heu descendent et istæ boves, o miser Ægon, ad Inferos.' Est autem fut. med. a βαίνω, de quo consule Grammaticos.

βασιλεύειν τῶ χρυσῶ, Doricum, poeticum, atque Theocriteum loquendi genus, pro com. βασιλεύειν τοῦ χρυσοῦ. τούτεστι τοῦ χρυσοῦ βασιλέα είναι, και τῷ χρυσῷ χρησθαι των βασιλέων τρόπον, i. auri regem esse. Auro imperare. Imperium in aurum habere. Aurum in sua potestate regum instar habere, eoque uti arbitratu nostro. Sic autem verus opum usus indicatur, quibus homines non servire, sed imperare debent. Qui contra faciunt, non sunt earum domini: sed misera mancipia. Theoc. Idyll. xxi. 60. άλλα μένειν έπι γας, καί τῶ χρυσῶ βασιλεύειν, pro ἀλλά μενείν ἐπὶ γῆς, καὶ τοῦ χρυσοῦ βασιλεύσειν. Nam in his infinitis subauditur particula au, quæ facit ut verba sæpe vim futurorum habeant,

licet per futurum non efferantur. Qua de re fusius in nostro Græcolatino Xenophontis Indice in particula av. Vel est χρόνου έναλλαγή, præsens pro futuro. Interpretes Latini hunc versum ita verterunt, alter quidem, 'Sed [juravi, me] in terra mansurum, et auro regnaturum esse.' Alter vero sic, 'et auro dominaturum.' Quamobrem videntur hæc Poetæ verba 💤 χρυσώ, non pro Doricis genitivis, ut sunt. sed pro dativis,  $\tau \hat{\varphi} \chi \rho \nu \sigma \hat{\varphi}$ , sumsisse, ut sint instrumentales dativi, quemadmodum Grammatici vulgo loquuntur. quis horum sententiam nostra meliorem judicat, eam libere sequatur: per me licet.

βατείν de brutorum Venereo congressu sæpe dicitur, et maribus tribuitur, ut βατεῖσθαι fæminis. Latini mares inire, et supervenire: fæminas vero a maribus iniri, tegique, verbis honestis dicunt. Theoc. Idyll. i. 87. & 'πόλος δκκ' ἐσορή τὰς μηκάδας, οία βατεῦνται, ' caprarius quum videt capras, quomodo ineuntur,' i. quomodo

capræ ineuntur.

βατεθνται, Eustathius, βατεθνται λέγει Θεόκριτος περί ζώων αρβένων και θηλέων συνουσιαζόντων. Sed non satis aperte vim hujus verbi nobis declarat. Vide Bareîr, et βατεῖσθαι. βατεῦνται Dorice dictum pro communi βατοῦνται, versa ou in ευ, ineuntur. Theoc. Idyll. i. 87. & 'πόλος δκκ' έσορῆ τὰς μηκάδας, οῖα βατεῦνται, ' caprarius quum videt capras, quomodo ineuntur,' i. quum videt quomodo capræ ineuntur.

βατράχω, Dor. genitivus sing. pro communi βατράχου, a recto βάτραχος, rana. Theoc. Idyll. x. 52. εὐκτὸς δ τῶ βατράχω παίδες βίος. ου μελεδαίνει τον το πιείν έγχεθντα. πάρεστι γὰρ ἄφθονον αὐτῷ, ' optabilis [est] ranæ, pueri, vita: non [enim] curat eum, qui potum infundit [et sibi ministrat]. Adest enim abundans ipsi.

βαθσδειν, Dor. pro communi βαθζειν, τουτέστιν δλακτεΐν, latrare. Quod verbum imitatur voces caninas, quum latrantes proferunt, Bau, Bau. Theoc. Idyll. vi. 10. à δ' βαθσδει, 'illa vero [canis] latrat.'

βδέλλα, ης, η, commune, hirudo. Dicta videtur quasi βδάλλα, και κατά τροπήν τοῦ α είς ε, βδέλλα. βδάλλειν autem auctore Eustathio, τὸ ἐκμυζᾶν, i. exsugere, exprimere, premendo extrahere. Hesych. βδάλλειν, αμέλγειν, ελκειν γάλα, θηλάζειν. Pollux lib. ii. p. 75. lin. 40. το δε ελκειν άπ' αὐτῶν [τῶν μαστῶν τδ] γάλα, βδάλλειν, καὶ αμέλγειν [λέγεται]. Aristot. quoque de Histor. Animal. lib. iii. cap. 20. pag. 459. E. et Z. et cap. 21. 460. Θ. et I. το βδάλλειν usurpat pro mulgere, emulgere, sugere, exsugere. Quod hirudini optime convenit, que sanguinem ex animalium BE

47

corpore, ad quod adhæserit, exsugit ad satietatem usque, ut Horat. de Arte Poetica ultimo versu testatur, 'Non missura cutem nisi plena cruoris hirudo.' Theoc. Idyll. ii. 55. idem confirmat, τί μευ μέλαν ἐκ χροὸς αξμα ἐμφῦσ' ὡς λιμνᾶτις ἄπαν ἐκ βδέλλα πέπωκας ; ἀντί τοῦ, ὡς βδέλλα λιμνητις εμφυσα εκπέπωκας; 'quid meo nigrum ex corpore sanguinem omnem exsuxisti ut inhærens palustris hivudo?' ideo sanguisuga vulgo vocatur. Vide ἐμφύς. Consule doctissimi Lambini commentarios in Horatii librum de Arte Poetica, p. 543. ubi hic Theocriti locus fusius explicatur, et Latinis, et Græcis exemplis illustratur.

βεβακώς, Dor. pro com. βεβηκώς, incedens, gradiens, a βαίνω. Theoc. Idyll. xiv. 66. επ' αμφοτέρων δε βεβακώς, ' utroque autem [pede] innixus,' vel, gradiens, incedens.

βέβαλος, ου, δ, Dor. pro com. βέβηλος, ου, δ, Eustath. βέβηλος, τόπος δ παντί  $\beta d\sigma \iota \mu os$ , i.  $\beta \epsilon \beta \eta \lambda os$  vocatur locus, per quem cuivis ire licet. Idem, βηλδε, δ της οίκίας βατήρ, παρά το βαίνεσθαι, δθεν βέβηλοι τόποι, οἱ βατοὶ, ἀβέβηλοι δὲ, οἱ ἄβατοι, i. βηλδs appellatur ædium limen, quod per id in ædes intremus, unde loca  $\beta \in \beta \eta \lambda \alpha$ dicuntur profana, per quæ licet omnibus ire, contra vero άβέβηλα nominantur loca **sacra**, per quæ non licet cuilibet ire. γενικῶς βέβηλος accipitur pro profano, immundo, impuro. Theoc. Idyll. iii. 51. 80 οὐ πευσείσθε βέβαλοι, ' quæ non audietis profani.' Idyll. xxvi. 14. τάδ' οὐχ δρόωντι Βέβαλοι, ' hæc non aspiciunt profani.'

βέβριθα, as, ε, perfectum medium verbi βρίθω. Eustath. βρίθειν, το γέμειν, ή βάρος ἔχειν, δ καὶ βρύειν. καὶ βρίθειν καρπῷ λέγεται δένδρον τῷ οίκείφ καρπῷ πληθύον. βρίθω **δέ, κ**αί βριθύς, και βρίθος, παρά το βρι έπιτατικόν μόριον λέγονται. Sed verisimilior videtur ετυμολογία, si dicas a neutro βαού (unde το βαρύνω, gravo, onero) deductum το βαρύθω, και κατά συγκοπην βρύθω, κατά δε τροπήν τοῦ υ είς ι, βρίθω, quod neutraliter accipitur ut et alia multa in  $\theta \omega$  desinentia. Theoc. Idyll. i. 46. πυρναίαις σταφυλαίσι καλδυ βέβριθεν άλωά, 'rubris uvis pulcre gravatur [vel, onusta est] vinea.'

βέντιστος, α, ον, Dor. pro com. βέλτισ- $\tau os$ ,  $\eta$ ,  $o\nu$ ,  $\lambda$  in  $\nu$  mutato, optimus. Theoc. Idyll.  $\nabla$ . 76.  $\beta \dot{\epsilon} \nu \tau \iota \sigma \theta$  οδτος,  $\dot{\epsilon} \gamma \dot{\omega}$  μ $\dot{\epsilon} \nu$   $\dot{\alpha} \lambda \dot{\alpha}$ - $\theta \epsilon \alpha \pi d\nu \tau$  dyope  $\delta \omega$ , 'heus tu optime [vir],

ego quidem vera omnia dico.'

Βερονίκα, as, à, Dor. pro com. Βερονίκη, ης, ή. Theoc. Idyll. xv. 107. Βερονίκαν, pro Βερονίκην, et 111. nomen derivatum **Βερενικεία** legitur per o in hoc Idyll., in Stephani codice, cum tamen Idyll. xvii. **34.46.57.** Βερενίκα per ε scriptum legatur, ut alibi passim et in Crispini codice, et apud Pausaniam, et alios. Quamobrem si Stephani codex mendo caret, hac scripturæ varietas est observanda. Bepevinn autem Macedonice dictum, pro communi Φερενίκη, verso φ in β, Magnum Etymologicum 195. 36. Βέροια, πόλις Μακεδόνων, ην φασιν άπο Φέρητός τινος κτισθείσαν. Φέροια, καί κατά Μακεδόνας, Βέροια, τροπή τοῦ φ είς β. ὡς Φερενίκη, Βερενίκη, ἡ γυνή του πατρός Πτολεμαίου, και την κεφαλην, κεβαλήν λέγουσιν.

βιάζευ, Dor. pro com. βιάζου. άντι τοῦ μετά βίας εἰσέρχου, ' per vim ingredere.'

Theoc. Idyll. xv. 76.

βλέποισα, Dor. pro com. βλέπουσα, προσορώσα, aspiciens, Theoc. Idyll. xx. 13. δμμασι λοξά βλέποισα, 'oculis torve aspiciens.'

βλήχεσθαι, poet. pro magis communi βληχᾶσθαι, balare, quod de ovium voce proprie dicitur. Theoc. Idyll. xvi. 92. μήλων χιλιάδες βοτάναις διαπιανθείσαι, άμπεδίου βλήχοιντο, 'ovium millia herbis

saginata in campo balent.'

βοηλάτις, τιδος, ή, poet. nomen f. g. a masc.  $\beta$ o $\eta$  $\lambda$  $d\tau\eta$ s, ou,  $\delta$ .  $\pi$ a $\rho$  $\delta$   $\tau$  $\delta$   $\theta$ o $\hat{v}$ s  $\epsilon$  $\lambda$  $\hat{q}$  $\nu$ , ήγουν έλαύνειν, boves agitare. Moschus Idyll. ix. 1. βοηλάτιν είλετο βάβδον, 'boum agitatricem cepit virgam.' περιφραστικώς την βουπληγα, είτε βούκεντρον ita vocat, boum stimulum, stimulum, quo boves agitantur.

βοηνόμος, ου, δ, poeticum vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non reperitur, pro com. βουκόλος, bubulcus, boum pastor. Dictus παρά το βους νέμειν, i. boves pas-Sed in compositione  $\tau \delta$  o in  $\eta$  versum. Nam ex βοονόμος, metri caussa, τὸ ο in η mutatum, factumque βοηνόμος. Ut ψηφηφορείν, pro ψηφοφορείν. Vide o μικρον in η, et η pro ο μικρόν. Theoc. Idyll. xx. 41. & Κρονίδα διά παΐδα βοηνόμον αὐτός έπλάγχθης; 'o Saturne [Jupiter] propter puerum boves pascentem, [boum pastorem, bubulcum] ipse vagatus es? [errasti?]' Vel a singulari accusativo βόα, pro βοῦν, vel a plurali βόας, και βοῦς, bovem, vel boves, et verbo νέμω, pasco, deductum dices hoc nomen, quod metri caussa in compositione  $\tau b$  a in  $\eta$  vertet. Sed in plurali  $\tau \delta \sigma$  finali prius tollitur. Formatur a genitivo, ἰσοδυναμεῖ τῷ βοὸς, ἢ βοῶν νομεὺς, i. bovis, vel boum pastor. Ab accusativo, respondet τῷ βόα, καὶ βοῦν, ἡ βόας, καὶ βοῦς νέμων, i. bovem, vel boves pascens.

βόλος, ου, δ, com. jactus. Theoc. Idyll. i. 39. et 40. πέτρα τε τέτυκται λεπράς, έφ' ά σπεύδων μέγα δικτύον ès βόλον έλκει δ πρέσβυς, κάμνοντι το καρτερον άνδρι εοικώς. Vide Lat. interpr. Huic loco similis alter apud Hesiod. in Herculis Scuto legitur, pag. 61. αὐτὰρ ἐπ' ἀκταῖς ἦστο ἀνὴρ άλιεὺς δεδοκημένος. είχε δε χερσίν ίχθύσιν αμφίβληστρον, ἀπεβρίψοντι ἐοικώς.

Βομβεῖν, de apibus proprie dicitur. Quid autem βόμβος, quid βομβεῖν, Eustath. fuse docet, susurrare, susurram edere. Theoc. Idyll. i. 107. Φδε καλόν βομβεῦντι ποτί σμάνεσσι μέλισσαι, 'hic suave susurrant ad alvearia apes.' Idem ver. exstat et Idyll. v. 46.

βομβεῦντι, Dor. pro com. βομβοῦσι. Vide βομβεῖν. Theoc. Idyll. i. 107. et

Idyll. v. 46.

βομβεῦσα, Dor. quinetiam Ionice, et Æolice, pro com. βομβοῦσα, susurrans. Theoc. Idyll. iii. 13. ἀ βομβεῦσα μέλισσα,

' susurrans apis.'

βόσις, εως, ή, poet. vocabulum, quod in vulg. Græcol. Lexicis nullius auctoris exemplo confirmatum legitur, cibus, alimentum, pabulum. Theoc. Idyll. xxv. 8. οὐ πᾶσαι βόσκονται ταν βόσιν, οὐδ΄ ἔνα χῶρον, 'non omnes pascuntur uno [eodemque] pabulo, nec [in] uno [eodemque] loco.'

βοσκησείσθε, Dor. pro com. βοσκήσεσθε, pascemini, a βόσκω, quod in futuro formatur a circumflexo βοσκέω, ῶ, vide suo loco. Theoc. Idyll. v. 103.

βόσκοντι, Dor. pro com. βόσκουσι, pascunt, alunt, nutriunt. Theoc. Idyll. xiii. 26. ἄρνα νέον βόσκοντι, 'agnum novum

pascunt.

βόσκω, com. Hinc Latinum pasco, [quanquam alii a πάω, πῶ, πάσω, πάσκω vccem Latinam deducunt] μ. βοσκήσω, a βοσκέω, 💫. Ab hoc vero futuro reliqua tempora regulariter deducuntur, ut in circumflexo ποιέω, , fieri videmus. De quibus suo loco. Consule vulgata Græcolatina Lexica. Theoc. Idyll. iii. 2. αίγες βόσκονται κατ' δρος, 'capræ pascuntur in monte.' 3. βόσκε ταs alγαs, 'pasce capras.' Idyll. iv. 2. βόσκεν, pro βόσκειν legitur Dorice scriptum; βόσκεν δέ μοι αὐτὰς ἔδωκεν, ' ut autem pascam mihi eas dedit.' Vel, 'eas autem [boves] mihi pascendas dedit. Idyll. v. 83. κριδν έγω βόσκω, 'arietem ego pasco.' 103. τουτί βοσκησεῖσθε, ' hic pascemini.' Idyll. viii. 48. χ' & τàs βῶs βόσκων, 'et ille qui boves [vel vaccas] Idyll. ix. 4. χ' οἱ μὲν ὰμᾶ βόσκοιντο, 'et hi quidem simul pascantur.' Idyll. xi. 34. βοτά χίλια βόσκω, ' oves mille pasco.' Idyll. xxv. 132. βόσκοντ' ξριθηλέα ποίην, 'depascebant valde virentem herbam.

βοτά, ῶν, τά. Suidas vertit, βοσκήματα, pecudes. Alias pro ovibus accipitur. Theoc. Idyll. xi. 34. βοτά χίλια βόσκω, oves mille pasco.

βοτήρ, ήρος, δ, poet. pro com. νομεύς, έος, δ, pastor. Hoc a νέμω deductum, illud a βόσκω. Utrumque significat pasco. Theoc. Idyll. xxv. 139. δν βα βοτήρες, 'quem pastores,' &c.

βοτρυόπαις, ὁ καὶ ἡ, poet. vitis epithetum, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis non exstat. Quæ botros, et racemos, ut liberos, fert. Revera autem uvæ sunt vitis liberi, i. fructus: racemosa. Theoc. Idyll. in Epigram. 252. P. ἔνθα πέριξ κέχυται βοτρυόπαις ἔλικι ἄμπελος, ' ubi circumcirca diffusa est racemosa [cum] capreolis vitis.'

Boukaios, ou, o, proprie sic a poetis vocatur agricola, qui terram bobus proscindit, agricola, rusticus. Interdum et messorem significat. Alias bubulcum. Hesychius, βουκαίος, βουκόλος, θεριστής. Eustathius, βουκαίος, και βούκος, δ άγροϊκος. Magnum Etym. non προπερισπωμένως: at προπαροξυτόνωs hanc vocem scriptam habet, eamque sic explicat, βούκαιος σημαίνει τον άροτριαστήν, τὸν τοῖς βουσὶ καίνο**ντα τήν** γῆν, τουτέστι κόπτοντα, καὶ σχίζοντα, i. βούκαιος significat aratorem, qui terram bobus cædit, i. tundit, dividit, et proscin-Quare βούκαιος dictus quasi βούκαινος, η βουσίκαινος. Theoc. Idyll. x. 1. έργατίνα βουκαίε, τί νῦν & ζυρέ πεπόνθεις; H. Steph. versio, 'operarie strenue, quid tibi nunc miser accidit?' Crispini versio, 'operarie messor, miser, quid tibi nunc accidit?' Verba sonant, 'operarie agricola. [vel rustice, vel messor,] o miser, quid nunc passus es?' i. quid tibi nunc accidit? Sed το έργατίνα genus est, το βουκαίε species. Latius enim patet τὸ τοῦ ἐργατίνου vocabulum quam τὸ τοῦ βουκαίου. Rursus το του βουκαίου nomen συνεκδοχιkŵs accipitur pro messore. Quam interpretationem non solum ipsa poetæ carmina confirmant: sed et ipsum Græcum hujus Idyllii argumentum. Hic igitur ¿pyatívav Boukalov Theocritus appellat, quem in oratione soluta έργάτην θεριστήν, i. operarium messorem vocaremus, vel θεριστήν έργαζόμενον, τουτέστι θερίζοντα, i. messorem operantem, hoc est, metentem. Quod si Boukalov pro strenuo sumas, hoc figurate dicetur, quia agricolæ, rustici, messores, et cæteri, qui rusticum opus faciunt, plerumque sunt tales, robusti scilicet, et strenui, et laboribus assidue tolerandis assuefacti, cum homines urbani sint molliores, et delicatiores, ob o!ium cui nimium indulgent, et ob vitæ genus umbratile, cui se totos dedere consueverunt. Idem του βουκαίου nomen, pro messore, hoc ipso Idyll. repetitur 57. officium vero messoris indicatur, quum Milo dicit Batto, τὸ μόνον κατάβαλλε τὸ λαΐον, i. tu modo dejice segetem, sterne messem, mete. Quod unica voce versu tertio dicitur λαιοτομείν, segetem secare, metere. Infra, 38. συνωνύμως, pro βουκαίος Dorice dicitur Bûkos a communi Boûkos forma-

βουκολέων, εῖν, poet. βοῦς νέμειν, boves pascere. Theoc. Idyll. xxv. 129. δυώδεκα βουκολέυντο, 'duodecim [boves] pascebantur.'

βουκολιάσδω, Dor. pro communi, poet. βουκολιάζω, bucolicum carmen cano, pastorale carmen cano. Bion Idyll. iii. 5. δσα βουκολίασδον, 'quæcunque carmina pastoralia canere solebam.' Sed verba sonant, 'quæcunque bucolice canebam.'

βουκόλιον, ου, τὸ, commune, boum armentum. Theoc. Idyll. viii. 39. τοῦτο τὸ βουκόλιον πιαίνετε, 'hoc boum armentum

saginate.' Idem Idyll. xxv. 122.

βουλεύειν, com. pro βουλευτικόν, καλ φρόνιμον είναι, consultandi peritum, consultam, et prudentem, atque sapientem esse. Theoc. Idyll. xvi. 70. Διδς μέγα βουλεύοντος, 'Jovis valde consultantis' [i. Jovis magni consultoris, Jovis sapientis-

simi].

βούτας, α, δ, Dorice formatum a communi, poeticoque βούτης, ου, δ; quod a βότης, ου, Ionice inserto υ, formatur, pro qua συνωνύμως dicitur et βοτήρ, ήρος, δ, pastor. Hoc vero a βόω, μ. βόσω, unde inserto κ fit βόσκω, hinc Latinum pasco, futurum βοσκήσω, a circumflexo βοσκέω, ω. De quibus, eorumque derivatis vulgata Græcolatina Lexica pluribus agunt. Ea consule. Quum autem Bourn's nomen est generale, tunc accipitur pro quolibet pastore, quemadinodum ante dictum, voce a βόω deducta. Quum vero τον βουκόλον, id est, bubulcum significat, tunc vel συνεκ~ δοχικώς το γένος, αντί τοῦ είδους, id est, genus pro specie ponitur, vel βούτης dicitur, quasi βούστης, και βοηλάτης τις δυ, a nomine substantivo βοῦς, βοὸς, ὁ καὶ ἡ, unde Latinum bos, bovis; quia bubulcus boves agit ad pabulum, eosque pascit. Ad syllabam vero  $\beta o \hat{v}s$ , legitimæ formationis gratia syllabam της κατά παραγωγήν additam dices, quibus conjunctis fit βούστης, unde suavitatis gratia  $\tau \delta \sigma$  sublatum, et **Bobrns** factum. Hinc verso  $\eta$  in a Dorice **βούταs**; quod alibi Δωρικώτερον βώταs dicitur, versa diphthongo ov in  $\omega$ . Vide βώτας. Theoc. Idyll. i. 86. βώτας μέν ελέγευ, pro βούτης μεν ελέγου, ' bubulcus quidem dicebaris.' Idyll. xx. 34. Κύπρις έπ' ανέρι μήνατο βούτα, 'Venus ob virum insanivit bubulcum' [id est, ob Anchisæ bubulci amorem insanivit]. Vide Idyll. i. 106.

βράκος, εος, ους, τὸ, poeticum, atque Theocriteum vocabulum, quod in vulgatis Lexicis reperitur quidem sed non satis fideliter explicatum. Idem autem valet ac τὸ βράκα, ης, ἡ, vel βράκη, ης, ἡ, vel βράκα, ας, ἡ. Eustathius, βράκα Ῥωμαϊκῶς τὸ κάλυμμα τῶν αἰδοίων, id est, βράκα,

Lex. Doric.

Romano, sive Latino sermone vocatur velum, sive tegmen pudendorum.' Hinc Italicum Braga, verso κ in γ, ut ex κυβερνώ, Lat. guberno: Ital. governo. In plurali βράκαι: Italice, Braghe: Gallice, Braies. Idem Eustathius, βράκος, Αἰολικῶς τὸ κοινως βάκος, πλεονασμώ του β. Magnum Etymologicum, pag. 98.1. et deinceps: 'Αναξυρίδας, φαμινάλια, βρακία. ή τὰ βαθέα, καλ άβατα ύποδήματα, οίον άνασυρί**δας**, παρά τὸ ἀνασύρεσθαι, τροπή τοῦ σ els ξ. άναξυρίδας μέντοι, ἄπερ έν τῷ συνηθείφ βρακία φασίν. ἀπὸ τοῦ δακία, πλεονασμ**ῷ** τοῦ β, Αἰολικώς. Sed hic pro φαμινάλια, videtur scribendum φεμινάλια. Est enim vocabulum Latinum. Quid autem sit femen, feminis, et quid feminalia, pluribus apud Calepinum docetur, qui varias variorum scriptorum auctoritates accurate conscripsit. Eundem consule in voce Braccæ, braccarum. Theoc. Idyll. xxviii. 11. πολλά δ' οία γυναίκες φορέοισ' ύδάτινα βρ**άκη,** 'multasque braccas aquatiles, quales ferunt mulieres.' De hoc loco vide quid in nostris commentariis sentiamus. Vide eț φορέοισι.

βρίθεω, poet. pro com. βαρύνεω, gravare, onerare. Sic autem formatur: a neutro nomine βαρύ, fit verbum βαρύθω, gravo, onero, κατά συγκοπην, βρύθω, κατά τροπην τοῦ υ είς ι, βρίθω. Quod autem υ in sæpe mutetur, cum ex aliis multis aperte patet, tum ex nomine 'Αφροδίτη, Venus, quæ dicta quod ἐκ τοῦ ἀφροῦ ἐδύσατο, id est, 'ex spuma [maris] emerserit.' Hoc ipsamet Venus de se testatur apud Ovidium των Μεταμορφώσεων lib. iv. 184. 'aliqua et mihi gratia ponto est, Si tamen in medio quondam concreta profundo Spuma fui, Graiumque manet mihi nomen ab illa." Consule et Hesiodum ἐν τῆ Θεογονία, pag. 87. ubi docet, cur Venus 'Αφροδίτη et 'Αφρογένεια fuerit appellata. Vide et Magnum Etymol. in 'Αφροδίτη, pag. 179. 4. 276. 5. 309. 3. 630. 16. 795. 25. 795. 29. Theoc. Idyll. xii. 33. βριθόμενος στεφάνοισιν, 'oneratus coronis.

βρίθειν, com. sæpe ponitur Attice pro passivo βρίθεσθαι, vel est neutrum, gravari, onerari, onustum esse. Theoc. Idyll. xv. 119. χλωραὶ δὲ σκιάδες μαλακῷ βρίθουσαι ἀνήθφ, 'viridiaque umbracula molli gravata anetho.'

Βροτοβάμων, ovos, ὁ καὶ ἡ, poeticum et Theocriteum vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non exstat. Dorice formatum pro communi βροτοβήμων, calcator hominum, quasi dicas, qui per homines mortales incedit, eosque pedibus calcat, et premit. Cur, et quomodo Pani hoc epithetum in Theocriti fistula tribuatur, docetur in La-

tinis notis, pag. 434. 14. Item Græcum Scholiasten, pag. 442. vide.

βωκολιαξείς, Dorica 2. pers. sing. fut. temp. indic. modi, vocis act. pro communi βουκολιάσεις. Theoc. Idyll. v. 44. δστερα βωκολιαξείς, Æ. P. postremum bucolice canes;' vel, 'postremo bucolicum carmen cantabis.' Vide βωκολιάσδειν.

βωκολιάσδειν, Dor. pro communi βουκο- $\lambda$ ιάζειν, ήγουν βουκολικώς άδειν, ή βουκολικόν μέλος ζόειν, bucolice canere; vel, bucolicum carmen cantare. Theoc. Idyll. ν. 44. δστερα βωκολιαξείς, Æ. P. 'postremum bucolice canes; vel, 'postremo bucolicum carmen cantabis.' Vide βωκολιαξείs. Pro codem dicitur et βωκολιάσδεσθαι, ρτο βουκολιάζεσθαι. 60. αὐτόθι βωκολιάσδευ, 'istic bucolicum carmen canta.' Idyll. vii. 36. βωκολιασδώμεσθα, pro βουκολιαζώμεθα, 'bucolice canamus.' Idem Idyll. ix. 1. βωκολιάσδεο Δάφνι, 'bucolicum carmen cane Daphni.' 5. βωκολιάσ-

βωκολιάσδευ, imperat. Dor. pro communi, sed poetico βυυκολιάζου. ἡ δίφθογγος ου in ω τὸ ξ in σδ, ή δίφθογγος ου in εν mutata. Ipsum thema est βωκολιάσδομαι, pro com. poet. βουκολιάζομαι, bucolicum carmen cano. Moschus Idyll. iii. 121. αδύ τι βωκολιάσδευ, 'suave aliquod bucolicum carmen cane.

δευ.

βωκολιαστάς, α, δ, Dor. pro communi βουκολιαστής, οῦ, δ, carminis bucolici cantor, bucolicus cantor. Theoc. Idyll. v. 68. βωκολιαστάς έστι, 'bucolici carminis cantor est.

βωκολικός, ά, δν, Dor. pro com. βουκολικός, η, δν, bucolicus, a, um. Quod fit versa diphthongo ov in w. Theoc. Idyll. 1. 20. και τας βωκολικάς έπι το πλέον Ίκεο μώσας, quod carmen ita Latinus interpres vertit, et bucolicæ ad summum pervenisti musæ.' Quare το πλέον, άντὶ τοῦ πλεῖστον, ή τὸ ἔμπλεον, καὶ ἐμπλῆρες. ήγουν αὐτὸ τὸ πλήρωμα, sumsit, et ipsam bucolici carminis plenitudinem et perfectionem intellexit. Alter vero Lat. interpres hoc ita reddidit, 'et egregie progressus es in carmine bucolico.' Ego vero sic, 'et majorem, [quam ego,] progressum in carmine bucolico fecisti.' Non enim verbis semper mordicus hærendum, præsertim quoties a Latini sermonis puritate nimium sunt remota. Idyll. vii. 49.  $\lambda\lambda$   $\lambda\gamma \in \beta\omega$ κολικας ταχέως αρχώμεθ' αοιδας, 'sed age bucolicum celeriter incipiamus carmen.' Idyll. viii. 31. ἀοιδάν βωκολικάν, 'carmen bucolicum.'

βωκόλος, ω, δ, Dorice pro communi βουκόλος, ου, δ, bubulcus. Quod fit versa diphthongo ov in ω. Βουκόλος vero dictus παρά το τους βους έλαν προς το κόλον,

ήγουν τροφήν. Quod bubulcus boves agat ad alimentum, i. ad pabulum, quo alantur. Sic autem bubulci munus, et officium indicatur. Theoc. Idyll. i. 92. τως δ' οὐδέν ποτιλέξαθ' δ βωκόλος, 'hos vero non allocutus est bubulcus; vel, his vero nihil respondet bubulcus. 116. χαίρεθ, ὁ βωκόλος ὕμμιν ἐγὼ Δάφνις οὐκέτ' ἀν' ὅλαν, ' valete, bubulcus ego Daphnis non amplius in sylva.' Idyll. 4. 13. τον βωκόλον &s κακον ευρον, 'bubulcum quam malum invenerunt,' vel, nactæ sunt. 37. χ' ὡ βωκόλος έξεγέλασε, 'et bubulcus risit.' Idyll. v. 62. αίθ' ἔνθοι ποθ' ὁ βωκόλος ὧδε Λυκώπας, 'utinam huc veniat bubulcus Lycopas.' Idyll. vi. 1. Δαμοίτας, και Δάφνις δ βωκόλos, 'Damætas, et Daphnis bubulcus.' Idyll. ix. 8. χ' & βωκόλος. Idyll. xx. 3. βωκόλος ων εθέλεις με κύσαι τάλαν; &c.

βῶκος, ω, δ, Dorice pro communi βοῦκος, ου, δ, pro quo συνωνύμως dicitur et βουκαίος, ου, δ, operarius, messor. Vide βουκαίος, ubi vocis έτυμον fuse declaratur. Theoc. Idyll. x. 38. ἢ καλὰς ἄμμε ποῶν έλελήθει βῶκος ἀοιδάς, 'profecto præclaras cantiones faciens messor nos latebat,' i. profecto ignorabam hunc messorem tam pulcra carmina facere, vel, tam bene ca-

nere.

βῶν, Dor. pro com. βοῦν, bovem. Theoc. Idyll. xxvii. 63. βέξω πόρτιν Έρωτι, καλ αὐτῷ βῶν 'Αφροδίτᾳ, 'mactabo vitulam Amori, et ipsi bovem Veneri.'

Bŵs, Dor. in nomin. sing. pro com. Boûs, ກຸ່, bos, vacca. Theoc. Idyll. viii. 77. ລໍຽບ δὲ χ' à βῶs, 'suaviter vero etiam ipsa vacca [mugit].' Idem Idyll. ix. 7.

βωs, Dor. in accusat. plurali, pro com. βοῦς, τάς, boves. Theoc. Idyll. viii. 48. 🗶 ώ τὰς βῶς βόσκων, 'et ille qui boves, [vel

vaccas pascit.

βωστρέομες, Dor. 1. pers. plur. subjunctivi modi, præs. temp. pro communi  $\beta \omega$ στρέωμεν, ώμεν. ήγουν βοάωμεν, ώμεν. τὸ ω μέγα nunc in subjun. metri caussa correptum, et in ο μικρον licentia poetica mutatum. Theoc. Idyll. v. 66. Vide βωστρέω, ω.

βωστρέω, ω, Doricum verbum, pro com. βοάω, ω, voco, accerso, invoco. Eustath. βωστρείν, το αναβοασθαι, ήγουν έπικαλείσθαι, ἀπὸ τοῦ βοῶ, βοήσω, βοητῶ, καὶ κατὰ κρασιν βωτώ, και πλεονασμώ του σ, και τοῦ ρ, βωστρῶ. Idem, βωτῶ, τὸ ἐπικαλοῦμαι, καὶ ἀναβοῶ, δ καὶ βωστρῶ λέγεται, etc. Theoc. Idyll. v. 64. τον δρυτόμον βωστρήσομες, 'illum sylvicidam, [vel lignorum sectorem] vocemus.' 66. βωστρέομες, 'vocemus [eum].' Vide βωστρήσομες, et βωστρέομες.

βωστρήσομες, Dorica prima pers. plur. subjunctivi modi aorist. 1. act. pro communi βωστρήσωμεν, ήγουν βοήσωμεν, vocemus. τὸ ω μέγα jam metri caussa cor $B\Omega$ **5**ľ

reptum; et in o µxpdv mutatum, est licentia poetica. Theoc. Idyll. v. 64. τον δρυτόμον βωστρήσομες, 'illum sylvicidam, [vel lignorum sectorem] vocemus.' Vide  $\beta\omega$ . στρέω, ῶ.

βώτας, α, δ, Dor. pro com. sed poet. βούτης, ου, δ. Quum autem nomen hoc generale est, accipitur pro quolibet pastore, et deducitur a verbo βόσκω, unde Latinum pasco, vel a poetico βόω, βόσω, unde verbale βότης, ου, et inserto υ, βού-Tys, versaque diphthongo ov in  $\omega$ , et  $\eta$  in  $\alpha$ , βώτας, pro quo συνωνύμως dicitur et βοτηρ, ηρος, δ, et βώτωρ, βώτορος, δ, κατ' **ἔκτασιν** τοῦ ο, et νομεύς, έως, δ, παρά τδ νέμω, i. pasco. Quum vero sumitur pro bubulco, qui boves pascit, tunc ἀπὸ τῶν βοῶν deducitur, quasi βοώτης, καὶ κατά κράσιν βώτης, καλ τροπή τοῦ η είς α, βώτας. βούτης vero dictus quasi βούστης, και βοηλάτης, pro quibus βουκόλος, et βουνόμος dicitur, de quibus suo loco. Consule Eustathium. Theoc. Idyll. i. 80. ħνθον τολ βῶται, τοι ποιμένες, ω 'πόλοι ήνθον, 'venerunt bubulci, upiliones, et caprarii.' tria pastorum genera propriis appellationibus aperte distinguintur. 113. και λέγε, τον **βώταν νικ**ῶ Δάφνιν, άλλα μάχευ μοι, 'et dic, bubulcum Daphnin vinco, quare pugna mecum.' Idyll. vii. 73. ως πόκα τᾶς Εενέας ηράσσατυ Δάφνις δ βώτας, 'quomodo olim Xeneam [mulierem] amavit Daphnis bubulcus.' At Crispini versio habet, 'quomodo olim hospitam amavit Daphnis bubulcus.' Illic ξενέας scribitur in principio per minusculum elementum, et pro communi ξένης accipitur. Quod interpretem videtur fefellisse. Nam Eeνέα nomen est mulieris proprium, nec pro **Eérn** sumitur. Vel, si sumitur, hoc erit Theocrito peculiare: sed hac de re nihil ab aliis traditum reperio. Quare vulgatam Stephani versionem hoc saltem loco meliorem judico.

Г.

**r.** Dorienses in quibusdam vocabulis  $\gamma \delta \gamma$  commune vertunt in  $\Delta$ . Vide  $\Delta$  et Δã, δâs, å.

γ interdum pro communi δ positum reperitur. Ut κρήγυον, pro κρήδυον, hocque pro κηρήδυον. Vide κρήγιον.

 $\gamma \alpha$ , Dor. pro com.  $\gamma \epsilon$ . verso  $\epsilon$  in  $\alpha$ . Idyll. v. 69. τύγα pro τύγε, tu. 71. idem Idyll. xi. 60. αὐτόγα, pro αὐτόγε.

γαθέω, ω, Dorice pro communi γηθέω, ω. Ab hoc vero Dorico γαθέω, inserto u, et verso  $\theta$  in  $\delta$ , fit Latinum, gaudeo, es, lætor, aris. Magnum Etymologicum ita verbum hoc formari tradit, παρά το γη, γίγνεται γήθω, καλ γηθήσω, γηθοσύνη, ή

χαρά. παρά την γην δέ, έπει θάλλουσα τοίς καρποίς, χαίρειν ήμας ποιεί. ως το, Ή κεν γηθήσαι Πρίαμος. ξστι συζυγίας πρώτης των περισπωμένων. Sed hæc melius fortasse sic scriberentur, παρά το γη, γίγνεται γήθω βαρύτονον, δθεν περισπώμενον γηθέω, ω. δ μέλλων γηθήσω. δθεν γηθοσύνη, ή χαρά. ξστιδε συζυγίας πρώτης τῶν περισπωμένων. ώς τδ, ΤΗ κεν γηθήσαι Πρίαμος, 'profecto lætaretur Priamus.' παρά τὴν γῆν δὲ, etc. Sunt tamen qui putent  $\gamma \eta \theta \epsilon \hat{\imath} \nu$  dictum  $\pi \alpha \rho \hat{a}$ την γην, και το άνθεῖν, quasi γηανθεῖν, καικατά συγκοπην γηθείν, quod nequaquam παράδοξον. Hoc igitur proprie quidem terræ tribuetur, quæ quum plantas florentes habet, quodammodo lætari videtur, et simul animalia floribus et fructibus inde nascentibus exhilarare et lætificare. yeviκωs vero sumetur pro lætari, gaudere, lætitia sive gaudio efferri. Theoc. Idyll. i. 54. Ο ὅτε φυτῶν τοσσηνον, ὅσον περὶ πλέγματι γαθεί, 'Neque plantas tantum [curat,] quantum gaudet opere, quod nectit.' Idyll. ix. ult. οθε γάρ δρώσαι γαθεύσιν, τως δ' ουτι ποτφ δαλήσατο Κίρκα, 'quos enim [Musæ] spectantes gaudent, hos vero, [vel, hos profecto] nullo modo potione [sua] læsit Circe.' Hic autem 70 γαθεῦσιν, Æolice, Doriceque dictum pro communi γηθοῦσιν.

γάλα, κτος, τὸ, com. suos obliquos casus ut ab inusitato γάλαξ deducit. Hinc et Latinum lac, lactis. Theoc. Idyll. v. 124. Ιμέρα ανθ' ύδατος δείτω γάλα, ' hi-

mera pro aqua fluat lac.

γαλαθηνδε, οῦ, δ, com. lactens. δπομάζιος, υπομάστιος, υποτίτθιος, subrumus, qui est adhuc sub matris ruma, id est, mamma, qui matris lacte vescitur adhuc. Theoc. Idyll. xviii. 41. ως γαλαθηναί αρνες γειναμένης δίος μαστον ποθέοισαι, ' ut lactentes agnæ matris ovis mammam desiderantes.' Idyll. xxiv. 31. παίδα ὀψίγονον, γαλαθηνόν, 'puerum tarde genitum, lactentem.

γαλάνα, as, å, Dor. pro com. γαλήνη,  $\eta s$ ,  $\dot{\eta}$ , tranquillitas in mari. Theoc. Idyll. vi. 35. ή γαρ πράν ές πόντον έσέβλεπον (ής δέ γαλάνα), ' profecto enim nuper in mare inspexi (erat autem tranquillitas).' Idyll, xxii. 19. λιπαρά δὲ γαλάνα, 'nitens vero tranquillitas,' vel 'serena vero tranquillitas.

γâμαι, Doricus infinitivus aorist. 1. act. pro com. γημαι. Vide γαμέω, ω, apud Gram. Theoc. Idyll. iii. 40. Ίππομένης δκα δή τὰν παρθένον ήθελε γᾶμαι, ' Hippomenes quando jam virginem cupiebat uxorem ducere.'

 $\gamma \hat{a} \mu \epsilon \nu$ , Dor. 3. person. singul. aor. 1. act. neglecto metri caussa syllabico incremento, pro com. Eynmer, in matrimonium

duxit. Theoc. Idyll. viii. ult. Vide γαμέω, ω, in vulg. Grammaticis.

γάμου ξπαινος, καὶ ψόγος. Theoc. Idyll. 27. Hic satis prolixa commodorum et incommodorum collatio instituitur, quæ in

nuptiis, et matrimonio sentiuntur.

γαρύομαι, Dor. pro com. sed poetico, γηρύομαι, quod idem valet ac τὸ γαρόω, sive γηρύω, de quo suo loco. Theoc. Idyll. viii. 77. ἀδὺ δὲ χ' ὡ μόσχος γαρύεται, 'dulce vero et vitulus garrit' [i. mugit, suaviter mugit, suaviteredit mugitum]. Idem Idyll. ix. 7. ἀδὺ μὲν ἁ μόσχος γαρύεται. Hic observandum genere fæmineo τὴν μόσχον dici pro vitulo, quod alias genere masculeo effertur. Nisi forte vitulam intelligendam dicas. Quod haud absurdum.

γαρύσαιντο, Dorice pro communi γηρύσαιντο. Est autem tertia persona plur. optat. aoristi primi medii. Vide γαρύω. Theoc. Idyll. i. 136. κάξ δρέων τολ σκῶπες ἀηδόσι γαρύσαιντο, 'et ex montibus ululæ [vel, bubones] cum lusciniis cantu cer-

tent.'

γαρύω, Dorice, pro communi γηρύω, versu η in α. Hinc Latinum garrio deductum videtur, geminato rr, et v in ι mutato: loquor, dico, clamo, vociferor, clara voce celebro, garriendo certo, garritu contendo, cantu certo. Theoc. Idyll. i. 136. κάξ δρέων τοι σκώπες ἀηδόσι γαρύσαιντο, et ex montibus ululæ [vel, bubones] cum lusciniis cantu certent.

γαυλώς, Dor. pro communi γαυλούς, τούς, situlas, alveos, mulctras, mulctralia. Theoc. Idyll. v. 58. στασώ δ' ὀκτώ μέν γαυλώς τῷ Πανὶ γάλακτος, 'statuam autem

octo quidem situlas lactis Pani.'

γαῦρος, ου, ὁ, lascivus. Theoc. Idyll. xi. 21. μόσχω γαυροτέρα, 'vitulo lascivior.' γαῦρος autem (ut docet Magnum Etymologicum, pag. 6. 24.) deductum a γαίω, τὸ γαυριῶ, unde verso ι in υ, [et inserto ρ,] fit γαῦρος. Hinc τὸ γαυριῶ. De quo suo loco. Vocatur autem ita vir exultans, et petulans, et superbus. Vel, γαῦρος dicitur παρὰ τὸ ἀπὸ γῆς αἴρεσθαι, ὅθεν γαῖρος, καὶ τροπῆ τοῦ ι εἰς υ, γαῦρος, εἴτε γαυρός. ὁ ἔνδοξος, ὁ λαμπρὸς, ὁ κομψὸς, ὁ ὑπερήφανος. Vide ἀγαυρός. Mag. Etym. 6. 30.

γαυριάω, ω, poet. exulto, glorior, jacto me, superbio. Theoc. Idyll. xxv. 133. ξκπαγλον ἐπὶ σφίσι γαυριόωντες, 'mirifice propter se [id est, propter suam egregiam formam exultantes, ac] superbientes.'

Vide ξκπαγλον.

γεγαθώς, γεγαθότος, δ, Doric. pro com. sed poet. γεγηθώς, ότος, gaudens, lætus. Vide γαθέω, ῶ. Theoc. Idyll. vii. 134. ἔν τε νεοτμάτοισι γεγαθότες οἰναρέοισι, 'inque recens sectis læti pampinis.'

γεγαώς, ώτος, δ, poet. pro com. γεγονώς,

oros, o, 'natus, qui fuit, aut est. Dicitur et per contractionem, yeyds, wros. autem participium præteriti perfecti medii, quod ita formatur,  $\gamma d\omega$ ,  $\gamma \hat{\omega}$ , sum, poet. μ. γήσω, ἀόρ. α. ἔγησα, sed hæc inusitata; perfectum γέγηκα, hinc perf. med. γέγαα, κατά συστολήν τοῦ η, καὶ κατ' 'Ιωνικήν ἐκ-Βολην τοῦ κ. Vel est prætenti perf. act. Ion. formati ἐκ τοῦ γέγηκα communi, unde Ion. sublato  $\kappa$ , et correpto  $\eta$ ,  $\gamma \in \gamma \alpha \alpha$ . quo consule et vulgata Lexica Græcolatina, quæ parum probabiliter ἀπό τοῦ γείνω medium γέγονα deducunt, hinc συγκοπή, και πλεονασμώ του α, γέγαα. Consule et Magnum Etymologicum variis in locis. Theoc. Idyll. xxii. 176. δπλοτέρω γεγαώτε, 'juniores existentes,' vel, 'qui natu minores sumus.'

γειναμένη, ης, ή, poet. pro com. γεννήσασα, σης, ή, quæ genuit, quæ peperit:
μήτηρ, mater. Theoc. Idyll. xviii. 42. ἄρνες γειναμένης ὅῖος μαστὸν ποθέοισαι,
'agnæ matris ovis mammam desiderantes.'

γεινάμενοι, ων. of, poet. pro com. of γεννήσαντες, ων, et οί τοκέες, είς. Parentes, qui poetice συνωνύμως dicuntar γεννήτορες, ων, οί, et γενετήρες, ων, οί, Theoc. Idyll. xvii. 35. δφελος μέγα γειναμένοισι, 'utilitas ingens [decus ingens, gloria magna] parentibus.' Sic autem formatur hoc verbum, ξω, sum, Δωρικώς inserto ν, ξνω, ut a δύω, δύνω, Αἰολικῶς præfixo γ, γένω, unde  $\gamma \in \nu d\omega$ ,  $\hat{\omega}$ , per simplex  $\nu$ , et  $\gamma \in \nu \nu d\omega$ , هُ, per duplex עע, per varios modos, et tempora, cum suis legitimis formationibus, et derivationibus. Hinc Ίωνικῶs verso ε in ι, ut ξω, γω, κίω, γω πορεύομαι, fit γνω, et inserto γ, γίγνω, unde Latinum gigno, genero, et communia verba γίνομαι, et γίγνομαι, de quibus Grammatici. Ab codem prisco, et inusitato γένω, inserto i, fit γείνω, μ. ἄχρηστος, γενω (unde fu. 2. med.  $\gamma$ ενοῦμαι,  $\hat{\eta}$ , εῖται), ἀδρ. α. ἔ $\gamma$ εινα,  $\mu$ .  $\pi$ . γέγονα, per omnes modos in usu et in poesi. et in soluta oratione,  $\mu$ .  $\delta \rho$ . a.  $\epsilon \gamma \epsilon \nu \alpha \mu \eta \nu$ , ab activo έγεινα. Sed έγεινα quidem inusitatum, εγεινάμην vero, poetis familiare, unde participium γεινάμενος, γειναμένη, γεινάμενον, άδρ. β. έγενόμην, ου, ετο, per omnes modos, et in participio γενόμενος, η, ον, commune tam poetis, quam orationis solutæ scriptoribus. Idyll. xxv. 124. 👯 है न्ह05 γείνοντο, 'in singulos annos [quotannis] nascebantur.' Galli feliciter hoc exprimerent his verbis, 'd'an en an,' id est, 'tous les ans.'

γελάοισα, Doric. pro communi γελάουσα, versa ou dipthongo in oι. Ridens. Est autem participium præsentis temporis fæminei generis, a γελάω, ῶ. Theoc. Idyli. i. 95. Ανθε γε μὰν ἀδεία καὶ ἡ Κύπρις γε-

FE

Adoura, venit tamen ctiam suavis Venus ridens.

γελεύσα, Dorice, pro communi γελώσα, ridens. Est autem participium præsentis temporis, fæminei generis, a themate  $\gamma\epsilon$ λέω, ω, pro communi γελάω, ω. Quod non solum Doriensibus: sed et Ionibus est familiarissimum. Nam verba secundæ conjugationis contractorum in dw communiter desinentia, per éw Dorienses et Iones efferunt sæpissime. Quare a secunda conjugatione ad primam hæc verba revocant, et pro communibus δράω, άρτάω, φοι**τάω**, etc. dicunt δρέω, άρτέω, φοιτέω, etc. Unde postea reliquas temporum et modorum formationes legitime deducunt. De Ionismo consule nostrum Ionicum Græcolat. Lexicum in Ew, Ion. form. verb. contract. ubi multa formationis istius exempla reperies. Ut igitur a γελέω, ω, primæ conjug. contr. deducitur participium communiter quidem elatum γελέουσα, γελούσα, Dorice vero γελεύσα, versa diphthongo ou in ev. Theoc. Idyll. i. 36. αλλοκα μέν τήνον ποτιδέρκεται άνδρα γε**λεύσα,** 'modo quidem illum aspicit virum ridens.' In nonnullis codicibus, ut in Crispini, legitur γελοΐσα. Quod et ipsum Dorice formatum ἐκ τοῦ γελοῦσα versa diphthongo ou in οι. Sic τύπτοισα, λέγοισα, γράφοισα, pro communi τύπτουσα, λέγουσα, γράφουσα.

γελώντι, Dorice pro communi γελώσι, rident. Theoc. Idyll. i. 90. Καὶ τὸ δ' ἐπεὶ κ' ἐσορῆς τὰς παρθένος, οἶα γελώντι, ' Et tu quoque quum vides virgines, ut rident.'

γενειᾶν, comm. in mento barbam habere, barbam emittere, barbatum esse, pubescere. Theoc. Idyll. xiv. 28. μάταν εἰς ἄνδρα γενειῶν, 'frustra in virum, [id est, ad virilem ætatem,] barbam emittens.' Vel, (ut alii verterunt) 'frustra virilem barbam alens.'

γενειάσδων, Dor. pro com. γενειάζων, pubescens. Theoc. Idyll. xi. 9. άρτι γενειάσδων περί τὸ στόμα, τὰς κροτάφως τε, 'jam primum pubescens circum os, temporaque.'

γενειήτας, α, δ, Doric. et poet. pro com. sed poet. γενειήτης, ου, progenitor, generis auctor. Quæ significatio non extat in vulgatis Lexicis. Theoc. Idyll. xvii. 33. γενειήταν Διδς υίδν, '[Herculem suum] progenitorem, Jovis filium' [id est, Herculem Jovis filium, sui generis auctorem]. Sic autem hoc formatur, ἀπδ τοῦ γένος, γένεος, ους, τδ, deducitur nomen γενεήτης, ου, δ, et metri caussa inserto ι fit γενειήτης. At quum barbatum significat, tunc deducitur a nomine γένειον, ου, τδ, barba, mentum.

γενοίμαν, Dorice, pro com. γενοίμην, sim, essem, fiam, fierem. Theoc. Idyll. iii. 12. αἴθε γενοίμαν, 'utinam essem,' vel fierem. Est autem prima pers. singul. optativi aor. 2. med. γενοίμην, οιο, οιτο, a γίγνομαι, seu γίνομαι. De quo Grammatici. Idyll. v. 149. ἀλλά γενοίμαν αὶ μή τυ φλάσαιμι, Μελάνθιος ἀντὶ Κομάτα, 'sed fiam, nisi te percutiam, Melanthius pro Comata.'

γεραίρεν, Dor. pro com. γεραίρειν, honorare, ornare. Sublatum autem est ι ex ultima syllaba, et servatus idem accentus, qui prius erat supra syllabam αι. Theoc. Idyll. vii. 94.

γεραίτερος, ου, δ, poet. κατά συγκοπήν formatum έκ τοῦ γεραιότερος, γεραιδς vero, 81 παρά το γήρας, ατος, αος, ως, id est, senectus, deducatur, significat senem. in derivato  $\tau \delta \eta$  corripitur, ut metro serviatur, et  $\epsilon$  pro eo ponitur. Si vero a nomine το γέρας, τος, id est munus, quod senioribus datur, ob honorem, qui senectuti defertur, tunc significat honoratum, honorandum, ac venerandum. Senilis enim ætas est veneranda propter prudentiam, et sapientiam, qua solet esse ornata. eodem poetice dicitur et γεραρός, γεραρώτερος, γεραρώτατος. Theoc. Idyll. xxv. 48. δστις ἐπ' ἀγρῶν τῶνδε γεραίτερος αἰσυμνήτης, 'qui in agris his honoration [sit] præfectus.'

γερόντιον, ου, τὸ, com. vetulus, senecio. Theoc. Idyll. iv. 58. Εἴπ' ἄγε μοι Κορύδων, τὸ γερόντιον ἢ ῥ' ἔτι μύλλει τἡναν τὰν κυάνοφρυν ἐρωτίδα; 'Dic age mihi Corydon, ille senecio numquid adhuc molit illam nigra supercilia habentem amiculam?' Vel, 'illud nigro supercilio præditum cortillum?'

γέρων, γέροντος, δ, commune, senex, vetus, vetustus. Theoc. Idyll. vii. 17. άμφι δὲ οἱ στήθεσσι γέρων ἐσφίγγετο πέπλος, 'circum autem ejus pectora vetustum pallium erat adstrictum.'

γεύμεθα, poet. Ion. et Dor. κατ' ἀφαίρεσιν συλλαβῆς γε, pro com. γεγεύμεθα, gustavimus, a γεύομαι, gusto. Theoc. Idyll. xiv. 51. ώς μῦς, φαντί, Θυώνιχε, γεύμεθα πίσσας, 'ut mus (aiunt) Thyoniche, gustavimus picem.' De hoc Adagio consule Erasmum Chil. 2. Cent. 3. 441. Adag. 68. 'Mus picem gustans.'

γεῦσαι, apud Theocritum Idyll. x. 11. Interpretes Latini vertunt, gustare, alii, gustasse. Quare dicendum est, Attice vocem activam ab illis pro passiva γεθέσθαι, vel pro media γεύσασθαι sumptam. Quod minime novum. Sed γεθειν (ut docent Grammatici) significat ποιεῖν γεθεσθαι, facere gustare; γεῦσιν παρέχειν, gustum præbere, γεθεσθαι vero, gustare. Ut γεθεν

ГР

**σε τημ**ης, 'facio te gustare honorem,' 'efficio ut honorem gustes,' 'honoris gustum tibi præbeo.' At γεύομαι έγὼ της τιμης, 'ego gusto honorem.' Sic de sexcentis aliis sentiendum. Vide χαλεπός, et χορίον.

γεώλοφον, ου, τὸ, com. ὁ τῆς γέας, εἴτε γῆς λόφος, alibi masculeo genere dicitur γεώλοφος, collis. Theoc. Idyll. i. 13. ὡς τὸ κάταντες τοῦτο γεώλοφον, ἇτε μυρῖκαι, 'ad declivem istum collem, ubi [sunt] myricæ.' Idem versus legitur et Idyll. v. 101.

γηραλέος, ου, δ, poetic. pro quo et γηραιδς, senex. Theoc. Idyll. xiv. 69. ἀπδ
κροτάφων πελόμεσθα πάντες γηραλέοι, καὶ
ἐπισχερὰ ἐς γένυν ἕρπει λευκαίνων δ χρόνος, a temporibus fieri incipimus omnes
senes, et [inde] ordine ad genas serpit
canos faciens ætas.'

γηρυόνα, as, et γαριόνα, as, à, Dor. pro com. poet. γηρυόνη, ης, ἡ. τουτέστι γηρύουσα, λαλοῦσα, λαμπρόφωνος, vocalis, garrula, claram vocem emittens. Epithetum syringis, et fistulæ, propter varios sonos, quos fistula, vel tibia solet edere. Qua de re pluribus in voce Δίζων. Quid vero γῆρυς, quid γηρύειν, in vulgatis Lexicis fuse docetur: at in illis hoc nomen adjectivum non reperitur. Quamobrem observandum. In Syringe vs. 7.

γινώσκεν, Dorice, pro communi γινώσκειν, unde sublato ι, servato tamen eodem accentu, τὸ γινώσκεν formatum: cogniscere. Theoc. Idyll. xi. 5. γινώσκεν δ' ολμαι τὰ καλῶs, λατρὸν ἐδντα, 'cognoscere autem bene te [hoc] arbitror, medicum existentem,' id est, quia medicus es.

γλάχων, γλάχωνος, ά, Doric. pro com. γλήχων, γλήχωνος, ή, pulegium. Consule vulgata Lex. et Hippocratis Œconomiam. Theoc. Idyll. v. 56. Καὶ γλάχων ἀνθεῦσαν, 'Et pulegium florens.'

γλυκερῶ, Dor. pro com. γλυκεροῦ, dulcis. Theoc. Idyll. xv. 117. γλυκερῶ μέλιτος, 'dulcis mellis.'

γλυκύκαρπος, ὁ καὶ ἡ, poeticum, et Theocriteum vocabulum, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis extat: sed sine auctoritate: ὁ γλυκὺν καρπὸν φέρων, ' qui dulcem fructum fert.' Vitis epithetum. Theoc. Idyll. xi. 46. ἔντ' ἄμπελος ἁ γλυκύκαρπος, ' est vitis dulces fructus ferens.'

γλύφανος, ου, δ, poeticum, pro communi γλυφή, η̂ς, ή, scalptura, cœlatura. Theoc. Idyll. i. 28. ἔτι γλυφάνοιο ποτόσδον, 'adhuc scalpturam [sive, sculpturam] redolens.' Illic de pastorali poculo verba fiunt. At apud Homerum in Hymno in Mercurium, 782. γλύφανος, sive γλύφανον accipitur pro scalpro, et instrumento ferreo, quo metalla scalpuntur, sculpuntur,

inciduntur, atque cœlantur. Ενθ αναπιλής σας γλυφάνω πολιοῖο σιδήρου αἰῶν εξετόρησεν ὀρεσκώσιο χελώνης, 'ibi scalpens scalpro cani ferri vitam perforans eripuit montanæ testudinis.'

γνώμα, as, à, Dor. pro com. γνώμη, ης, ή, mens, animus, cogitatio, sententia, animi sententia. Theoc. Idyll. xv. 38. ἀλλὰ κατὰ γνώμαν ἀπέβα τοι, 'Sed [tamen] ex animo, [vel, ex animi sententia, res] successit tibi.'

γνώω, poet. κατὰ παραγωγὴν, ἢ κατ' ἐπένθεσιν τοῦ ω μεγάλου, pro com. γνῶ. Est autem prima pers. singul. subjunct. modi aor. 2. act. ἔγνων, ως, ω, quod a γι-γνώσκω. Consule Grammaticos. Theoc. Idyll. xxv. 177. Ίνα γνώω κατὰ θυμὸν, ' ut cognoscam in animo.'

γοάοντι, Dor. 3. pers. plur. indicat. modi, temp. præs. pro com. γοάονσι, γοῶσι σι; ut βοάοντι, pro βοάουσι, βοῶσι. Alias γοῶντι Dor. ut βοῶντι, plorant: deducitur a γοάω, ῶ. Moschus Idyll. iii. 24. Πλα-ζόμεναι γοάοντι, 'Errantes plorant;' vel gemunt.

γραία, ας, ή, vetula, anus. Eustathius ait nomen hoc Ionice, quinetiam communiter efferri, γραῦς vero, Attice dici. Vocis ἔτυμον, et varias significationes apud eum vide. Theoc. Idyll. v. 121. Σκίλλας ἰὼν γραίας ἀπὸ σάματος αὐτίκα τίλλοις, 'Scillas profectus vetulæ a sepulchro statim vellas.' Vide σκίλλη, et σήμα in vulgatis Græcolatinis Lexicis. Consule et Erasmi Adagia chil. 2. cent. 4. pag. 428. adag. 42. 'Squillas a sepulchro vellas.' Vide γραιᾶν.

γραιάν, Dor. pro com. γραιών, ήγουν παλαιῶν, veterum, antiquarum. Theoc. Idyll. xv. 19. γραιᾶν ἀποτίλματα πηρών, 'veterum avulsiones perarum' [i. caninos pilos ex veteribus peris evulsos, quæ peræ ex pellibus caninis erant confectæ]. γραιaν autem deductum a recto singulari γραία, quod commune, pais vero, Atticum. γραθε δε παρά το γράω, γρώ, δ εστιν εσθίω, φθείρω. και το επαφρίζον εν ταις χύτραις, και τὸ ἐπάνω τοῦ μέλιτος, και τοῦ γάλακτος γραῦς δμωνύμως λέγεται. In Stephani codice pro πηρών legitur πυρών per υ, et vertitur ita locus hic, '[pilos caninos] ex vetulis, et mutilatis ovibus convulsos. Unde conjicitur  $\pi\eta\rho\hat{\omega}\nu$  per  $\eta$  scribendum, et τὸ πηρῶν adjective sumendum, ut subaudiatur substantivum otwo. Quare  $\pi\eta$ pàs ôts vocabit mutilatas oves. \*npòs enim significat mutilum, et mutilatum, unde πηρόω, ω, mutilo. Sed si erant κυνάδες, id est, canini pili, quomodo ab ovibus, iisque mutilatis fuerant avulsi? Hæc profecto parum commode videntur consentire. Vel figurate per extenuationem, et con-

temtionem ovillum vellus Gorgo vocat pilos caninos, id est, pessimum vellus, et pilis caninis simile. Sic enim hæc interpretatio poterit admitti. Sed altera longe simplicior, et verisimilior. πυρῶν vero lectio nibil ad rem præsentem facit. Aliud enim significat πυρὸς, ου, ὁ, per υ, frumentum scilicet. Consule vulgata Græcolatina Lexica. At πήρα, πήρας, ἡ, pera, saccus, sacculus. Quod ipse sensus, et poetæ mens hoc loco flagitat.

γράμμα, τος, τὸ, commun. idem ac γραφη, ης, ἡ, pictura. Theoc. Idyll. xv. 81. Ποῖοι ζωογράφοι τὰκριβέα γράμματ' ἔγραψαν; 'Quales pictores tam accuratas picturas pinxerunt?'

γρηγορείν. Vide έγρηγορα.

γριπεύs, έωs, δ, poeticum, piscator. Suidas, γριπεύς· ἰχθύων θηρευτής, piscium venator, sive captator.  $\gamma \rho \iota \pi \eta t s \tau \epsilon \chi \nu \eta$ , ars piscatoria. In Epigrammatibus, Έρμώναξ δ έκίχανεν δτε γριπητδι τέχνη Είλκε τον έκ πελάγευς ίχθυόεντα βόλον. Vulgata Græcolat. Lexica την γριπηΐδα nomen substantivum faciunt, ubi distichon idem afferunt. Eustathius, γριπεύς, δ ράπτων τὰ άλιευτικά δίκτυα, 'qui piscatoria retia consuit.' Γρίπος enim, ut idem tradit, sive γρίφος, είδος δικτύου, παρά το γρώ, το ξύω, έλκόμενος γάρ ξύει την ύποκειμένην **ἄμμον.** Hinc το γριπεύειν, et γριπίζειν, poetica verba, piscari, pro quibus communiter αλιεύειν, et αλιεύεσθαι dicitur. Theoc. Idyll. i. 39. γριπεύς τε γέρων, 'piscatorque senex.' Idem Idyll. iii. 26. ὧπερ τὼs θύννως σκοπιάζεται Όλπις δ γριπεύς, 'ubi thynnos speculatur Olpis piscator.'

γυνὰ, Dorice, pro communi γυνὴ, ἡ, fœmina, mulier. Theoc. Idyll. i. 32. ἔντοσ-θεν δὲ γυνὰ, 'intus vero mulier [est sculpta].' Idem Idyll. ii. 44. Εἴτε γυνὰ τἡνῷ παρακέκλιται, 'Sive fæmina illi accubat.' Idyll. xxiv. 6. ἀπτομένα δὲ γυνὰ κεφαλᾶς, pro ἀπτομένη δὲ γυνὴ κεφαλῆς,

\* tangens vero mulier caput.'

γυναικοφίλας, α, δ, Dor. pro com. γυναικοφίλης, ου, mulierum amans, mulierum amator. Theoc. Idyll. viii. 60. καὶ τὸ γυναικοφίλας, 'et tu mulierum amator [es, vel fuisti].' In vulgatis Græcol. Lexicis δξυτόνως hoc nomen γυναικοφιλής, scriptum legitur, quod a Julio Polluce, lib. vi. cap. 35. 351. 6. non probatur: sed illic de vocis compositione verba fiunt.

γύννις, γύννιδος, δ, poeticum vocabulum, metri caussa per duplex νν scriptum, quod in oratione soluta per simplex scribitur; mollis, effœminatus. Theoc. Idyll. xxii. 69. οὐ γύννις ἐὼν κεκλήσεθ' ὁ πύκτης, 'non effœminatus esse dicetur ille pugil.'

γυιόχαλκος, ου, δ, poet. qui membra area, sive ferrea habet, vir robustissimus,

et fortissimus, ut ferreum corpus habere videatur. In Ara Simmiæ, vs. 6.

## Δ.

Δ. Dorienses in quibusdam nominibus Δ pro communi Γ solent usurpare. Ut δα, δαs, ά, Dor. pro communi γη, γης. Unde compositum, quod et in communi lingua servatur, δημήτηρ, q. d. γη μήτηρ. Theoc. Idyll. iv. 17. οὐ δαν, pro οὐ μὰ την γην, 'non per tellurem.' Vide Δα.

Δ interdum apud poetas in γ mutatur; ut patet ex κρήγυον, quod ex κρήδυον, hoc

ex κηρήδυον, de qua suo loco.

Δ in multis vocabulis non solum poeticis, sed etiam communibus, in θ versum invenitur. Ut Προμηθεύς pro Προμηδεύς. Schol. Græcus in Æschyli Prometheum, pag. 10. Προμηθεύς ὁ προνοῶν τὰ μήδεα, τροπῆ τοῦ δ εἰς θ. Idem in Agamemnone, pag. 191. Μ. Ψύθος. ἀντὶ τοῦ ψύδος, τουτέστι ψεῦδος. Schol. ψύθος, σύστοι-χον τῷ ψεύδει, ὡς καὶ τὸ ψυδρόν. ὅτι δὲ συγγενῆ τὸ δ, καὶ τὸ θ, δῆλον. Sic Theoc. Idyll. xxv. 79. ἐπιμηθης, pro ἐπιμηδης, callidus, astutus; θην, pro δην, diu. Vide Θ pro Δ.

 $\Delta$  pro  $\Theta$ . Vide  $\Theta$  in  $\Delta$ .

Δ pro communi σ non solum Dorice, sed etiam Æolice, et Ionice in multis vocabulis usurpatur. Ut, δδμή, pro δσμή, et ἴδμεν, pro ἴσμεν vel ἴσμεναι, de quibus suo loco. Consule nostrum Lexicum Ionicum Græcolatinum. Vide ἴδμεν.

 $\Delta$  pro  $\tau$  in multis tam communibus. quam poeticis nominibus positum. Ut, στάδιον, stadium, ex στάτιον, verso τ in δ; deducitur enim a στατδs, quod ab ἔσταται, tertia persona singul. perf. pass. τοῦ Ισταμαι, formatum. Idem sentiendum de omnibus nominibus, quæ a στάδιον sunt deducta. Sic etiam μελέδημα, μελεδήματος, τδ, dictum pro μελέτημα, μελετή- $\mu \alpha \tau \sigma s$ ,  $\tau \delta$ , cura, solicitudo, meditatio. Eodem modo  $\mu \in \lambda \in \delta \omega \nu$ ,  $\hat{\omega} \nu o s$ ,  $\hat{\eta}$ , et  $\mu \in \lambda \in -1$ δώνη, ης, η, poet. pro μελετών, τῶνος, η, et μελετώνη, ης, ή, idem quod ante. Hinc et  $\mu \in \lambda \in \delta \omega \nu \delta s$ , ou,  $\delta$ , q.  $\mu \in \lambda \in \tau \omega \nu \delta s$ , ou,  $\delta$ , curator. Quod patet ex ipso etymo. Hæc enim deducuntur a nomine communi µeλέτη, μελέτης, ή, pro quo et φροντίς, ίδος,  $\dot{\eta}$ . Sed in his derivatis  $\tau \delta \tau$  in  $\delta$  vertitur. Ipsum vero μελέτη deductum a 3. person. singul. perf. pass. μεμέληται, quod a μελέομαι, μελουμαι, pro επιμελουμαι. Hic primum syllaba  $\mu\epsilon$  de more rejicitur in formatione, deinde  $\tau\delta$   $\eta$  corripitur, et in  $\epsilon$ mutatur, postremo,  $\tau \delta$  a in  $\eta$  vertitur, et-1 finale tollitur. Ab hoc vero μελέτη, unde Doricum μελέτα, deducitur verbum μελεν τάω, μελετώ (unde priscum Latinum me-

Δ

dito, pro quo nunc, meditor), hinc verbale μελέτημα, et verso τ in δ, μελέδημα, ut supra declaratum. Sic σπάδων, ἐκ τοῦ σπάτων, quod a σπαστὸς, sublato σ formatum, quod a σπάω, σπῶ, σπάσω, ἔσπασα, ἔσπασμαι, σαι, ται: significationes in vulgatis Lexicis vide.

 $\Delta$  pro  $\tau$  in verbis sæpe positum reperitur. Ut, άλδω, poet. pro com. αμξάνω, augeo, dictum pro ἄλτω. Nam ab ἄλλομαι deductum, μ. άλουμαι, π. π. ήλμαι, ήλσαι, ήλται. Ab ista 3. person. ήλται, neglecto incremento temporali, et lon. ac Æol. spiritu denso in tenuem verso, et auin δ mutato, fit τὸ ἄλδω, quod res, quæ augentur, quodammodo salire videantur, dam augentur, et crescunt. Consule Magnum Etymologicum, et Eustath. in άλδω. Sic μελεδαίνω poet. pro com, μελετάω, ώ, dictum quasi μελεταίνω, meditor. Nam a μελέτη, ης, ή, cura, solicitudo, meditatio, cogitatio, Dor. fit μελέτα, as. το μελετάω, ω, unde το μελεταίνω, et ver-80 τ in δ, μελεδαίνω.

Δ pro τ in adverbiis sæpe reperitur positum. Ut, συστάδην, comminus, pro συστάτην. Nam a 3. pers. singulari præter. perf. pass. ¿prarai, deducitur, quod ab Ισταμαι, σαι, ται. Βάδην, pro βάτην, pedetentim. Fit enim a verbali βατός)-(ἄβα- $\tau$ os, quod a 3. pers. singul. perf. pass.  $\beta \epsilon$ βαται formatum, hoc vero κατά συστολήν dictum έκ τοῦ βέβηται, quod a βάω, βῶ, unde βαίνω, βήσω, etc. Vel a βάω, inserto δ fit βάδω, vado, unde βάδην adverb. et verbum βαδίζω, frequens apud auctores. "Αρδην, funditus, penitus, omnino, pro άρτην, quod ab αίρω, tollo, perf. pass. ηρμαι, ήρσαι, ήρται, ab hac 3. pers. neglecto augmento temporali, fit  $a\rho\tau\eta\nu$ , unde  $\tau$  in δ verso, τὸ ἄρδην. Κρύβδην, et κρύβδα, quod a κρύβδην rejecto ν, et correpto η formatum, poet. pro com. κρυφίως, ut λάθρα, clam, dicta pro κρύπτην, et κρύπτα. Nam deducuntur a 3. pers. sing. præt. perf. pass. κέκρυπται, quod a κρύπτω, ψω, occulto. Sed hic præterea obsequens o, quod ex τ mutatum, τὸ π εὐφωνίας χάριν els  $\beta$  versum, vel  $\tau \delta \beta$  resumptum, quod erat in prisco κρύβω. Λίγδην, strictim, in superficie, poet. pro com. ἀκροθιγώς, quasi λίκτην, dictum a 3. pers. singul. præter. perf. pass. λέλικται, verso τ in δ. Hoc vero a  $\lambda(\zeta \omega, \mu, \lambda(\zeta \omega, q))$  and significat (ut docet Eustathius) vitro, vel ferro radere, et polire. Hinc vero (quod obiter sit dictum) Tarentinorum lingua, verso 🕻 in geminum σσ, factum λίσσειν, et Dorice sublato ι, λίσσεν, versoque ν in ρ cognatam Gallicum 'lisser,' i. polire, et Italicum 'lisciar,' et 'lisciare,' et Longobardicum, 'lissar,' quod ad Græcam originem

propius accedit. Hoc autem patet ex nominibus Græcis λισσδε, η, δν, et λίστρου, ου, τό. Eustath. Λίστρον, ξύστρον, ἀπὸ τοῦ λίζω, δ δηλοί τὸ ξύω, id est, Λίστρον significat instrumentum, quo res inæquales æquantur et asperæ raduntur, lævigantur, poliuntur; quod dictum a \lambda \lambda \omega, idem valente ac τὸ ξύω, rado, polio, lævigo. Idem. λισσον, λείον, δμαλον, id est, λισσον, læve, planum, æquale, politum. Gallice. 'lisse,' poli, égal. lpsum vero instrumentum Gallice dicitur, 'une lissoire,' et Longobardice, 'una lissadora.'  $\Delta \iota \alpha \delta \delta h$ δην, com. disertissimis verbis, palam, aperte. Gallice, 'par mots expres.' Dictum έκ τοῦ διαβρήτην, verso τ in δ. Hoc a 3. person. singul. perf. pass. διέρδηται, quod a διαγορεύω. Consule Grammaticos. Έπιβλήδην, q. d. injectim, id est, injiciendo, έκ τοῦ ἐπιβλήτην deductum verso τ in δ. Hoc a 3. pers. singul. præter. perf. pass. έπιβέβληται, quod ab ἐπιβάλλω. Sic a συλλαμβάνω, comprehendo, complector, deductum το συλλήβδην, quod dictum quasi συλλήπτην, suavitatis caussa mutato  $\pi$  in  $\beta$ , et  $\tau$  in  $\delta$ : summatim, in summa, ut rem totam paucis complectar, et exper diam. Sic poet. ὀρέγδην, pro com. ἐκτεταμένως, q. d. extense, ab δρέκτην, quod ab ωρεκται, deductum: hoc ab δρέγω. Sed hic in ipsa formatione  $\tau \delta \omega$  temporals augmentum est neglectum, et o ipsius thematis resumtum, et kt in yo mutatum: sic πλέγδην, poet, implicite, q. πλέκτην, dictum a πέπλεκται, quod a πλέκω, πλέξω, unde Lat. plico. Sic μίγδην, et μίγδα poet. pro com. avault, una, mixtim, permixte, promiscue, dictum pro μίκτην, et μίκτα, quod a μέμικται, 3. person. perf. pass. τοῦ μιγνύω, μίγνυμι, μ. μίξω, quod a prisco, sed inusitato, μίγω, misceo, deductum. Hic autem in ipsa formatione το κτ in γδ mutatum, εύφωνίας vero χάριν  $\tau \delta \kappa$  in  $\gamma$  versum, quia ante  $\delta$  commode stare non potest. Sic etiam συμπλήγδην, q. συμπλήκτην, a συμπλήττω, μ. συμ**πλήξω,** unde Συμπληγάδες. De quibus suo loco. Theoc. Idyll. xxiv. 55. [Hom. Od. Δ. 100. f. 6. ονομακλήδην, nominatim, composit tum autem est hoc adverbium ex nomine δνομα, τος, τὸ, nomen, et ex adverbio κλήδην, id est, κλητικώς, q. d. barbare. vocanter, i. vocando, κλήδην vero formatum a 3. pers. sing. præter. perf. pass. Kéκληται, unde rejecto syllabico augmento, derivatum adverb. κλήτην, versoque τ in δ, κλήδην.] Sic et φύρδην, το πεφυρμένως, και συγκεχυμένως, mixtim, confuse, promiscue, q. d. φύρτην, a φύρω (unde τδ φυράω, ῶ,) μ. φυρῶ, π. π. πέφυρμαι, σαι, ται. Sic et έλκήδην, pro έλκηδον, tractim, trahendo. Hesiod. in Herenlia Scato, pag.

ex Crisp. Typis 65. Πύξ τε, καὶ έλκηδόν. Hoc quidem dictum quasi ξλκητόν, illud vero, quasi ελκήτην, ab ελκέω, ω, μ. ελ-

κήσω, π.  $\epsilon$ ίλκημαι, σαι, ται, etc.

Δ in τ. Vide Magnum Etymologicum, pag. 758. 1. in voce τηϋσίη, pro δηϋσίη. Theoc. Idyll. xxv. 230. τηϋσίως, pro δηυσίως. Eustath. χάρις. ή γενική, κοινώς

μέν, χάριδος, Δωρικώς δέ, χάριτος.

Δâ, δâs, å, Dorice, pro quo dicitur alias ab iisdem Doriensibus ya, yas, communiter vero, γη, γης, η. Quod ideo circumflectitur, quia contractum est ek τοῦ γέα, γέαs, terra, tellus, Ceres. Δâ vero formatum verso  $\gamma$  in  $\delta$ . Hinc nomen compositum deducitur, Δαμάτηρ Dorice, Δημήτηρ communiter, q. d. γη μητηρ, terra mater. Tellus enim est altrix omnium animalium, quæ tanquam optima mater suis frugibus omnes animantes alit et abunde nutrit. Idcirco Latini tellurem vocant almam, Græci vero ζείδωρον appellant: ζείδωρος **προυρα** (ut docet Eustathius) dicitur ή δωρουμένη το ζην, τροκή του η είς ει Βοιωτικώς. Ob eandem caussam eadem πουλυβότειρα, τουτέστιν ή πολλούς βόσκουσα. και τρέφουσα, id est, multos pascens, nominatur. Hoc epithetum apud poetas frequentissimum occurrit. Theoc. Idyll. iv. 17. où δâr, pro où μὰ τὴν γῆν, 'non per terram.' Vel potius, 'non per tellurem.' Idyll. vii. 39. idem extat.

δαίδαλμα, τος, τὸ, poeticum, opus egregium, et excellens, παρά τὸ δαιδάλλειν, τὸ ποικίλλειν, id est, ornare, variare. Quod ab artifice præstantissimo, cui nomen erat Theoc. Idyll. i. Dædalus, est deductum. 32. τι θεών δαίδαλμα, 'quoddam Deorum

excellens opus.

δαίτηθεν, poet. adverbium, quod idem valet ac έκ της δαίτης, ex epulo, ex con-Vivio. [δαίτη, ης, ή, poet. pro δαls, δαιτός, η, epulum, convivium. Hom. Odyss. Γ. 799. 51. Τοῦ γὰρ καὶ δαίτης ἡντήσατε δεῦρο μολόντες. Hinc το δαίτηθεν idem Hom. formatum habet Odyss. K. 288. 3.] Theoc. Idyll. xvii. 28. Tû kal êmel dalryber loi κεκορημένος ήδη Νέκταρος εδόδμοιο, ' Quare cum ex epulo redisset [Hercules] satiatus jam Nectare odorato.'

δαίω, μ. δαίσω, ἀόρ. β. ἔδαον, ες, ε, ροθticum verbum, quod præter vulgatas τοῦ **κόπτειν, τ**οῦ καίειν, τοῦ μερίζειν, τοῦ μανθάνειν, γινώσκειν, καλ επίστασθαι, significationes in Magno Etymologico fuse descriptas, significat etiam διδάσκειν, id est, do-Nec mirum. Nam ab ipso δαίω formatum est το διδάσκω, sic : δαίω, doceo, μ. δαίσω, sublato ι, δάσω, inserto κ, δάσκω, κατ' άναδιπλασιασμόν, διδάσκω. Qui enim alterum docet, is facit ut is discat, sciat, atque cognoscat id, quod ipsum docet. Lex. Doric.

Quamobrem to faleu apud Græcos modo discere et scire, modo docere significat, ut apud Gallos verbum 'apprendre.' Nam 'apprendre,' (quod ab apprehendere Latino verbo deductum) modo quidem significat discere, quia res, quas discimus, auribus apprehensas ad animum transmittimus, et memoriæ mandamus. Hæc autem significatio passim Lectoribus occurrit. Modo vero docere, quia doctor discipulo res, quas discendas proponit, apprehendendas præbet ea ratione, quam ante declaravi. David Psalm. xlix. S. ex versione Gallica T. B. 'Et sur mon lut grandes choses vous apprendre.' Hic manifeste videmus verbuni 'apprendre' positum pro docere. Sed hæc significatio minus est frequens, quam altera. Contra vero 70 διδάσκειν interdum accipitur pro μανθάνειν, quia deductum ab isto δαίω, quod scio et cognosco sæpe significat. Idyll. xxvii. 49. Μάλα τεά πρώτιστα τάδε χνοάοντα διδάξω, 'Mala tua primum hæc pubescentia cognoscam.' μεταφορικώς autem bic ipsæ mammæ intelliguntur, quæ 48. μαζοί, pro μαστοί, non:inantur. Exemplum τοῦ δαίειν, άντι τοῦ διδάσκειν, habemus apud Theoc. Idyll. xxiv. 127. Kdorwo iππαλίδας έδαεν, 'Castor eques [Herculem] docuit' [ea quæ fusius ibi describuntur]. Et apud Hom. 'Odvovelas Z. 1560. \*Ιδριs, δν "Ηφαιστος δέδαεν, καὶ Παλλάς 'Aθήνη Τέχνην παντοίην. Idem 'Οδ. Ψ. 1882. έργα δ' 'Αθηναίη δέδαε κλυτά εργάζεσθαι. Eustath. docet το δέδαε μέσην είναι λέξιν: at hoc loco sumi pro edidate. Quod ve-Eodem significatu et Sophocles 70 μαθείν, άντι τοῦ διδάξαι, posuit in Ajace, pag. 52. 2. Vide Scholia.

δάκτυλον, ου, τδ, poet. idem ac δάκτυλος, ου, δ, digitus. Theoc. Idyll. xix. 3. δάκτυλα πάνθ' ὑπένυξε, 'digitos omnes perstrinxit.' Illud autem ὑπένυξε est 3. pers. sing. aor. 1. act. ab  $\delta \pi o \nu b \tau \tau \omega$ ,  $\mu$ . ύπονύξω. Vide Νύσσω, sive νύττω, aor. 2. act. ξυυγον, aor. 2. pass. ξυύγην, infinit. νυγήναι. Hoc non solum de corpore : sed de animo quoque dicitur, ut apud Latinos

δαλεῖται, Dor. pro com. δηλεῖται, lædit. Theoc. Idyll. xv. 48. Δαλεῖται τὸν ἰόντα, παρέρπων Αλγυπτιστλ, 'Lædit viatorem, dolose subiens [eum] Ægyptiorum more.

δαλεῖτο, Dor. pro com. εδηλεῖτο, lædebat. Theoc. Idyll. xxii. 127. δαλεῖτο πρόσωπον, 'lædebat faciem.'

δαλήσατο, Dor. pro com. έδηλήσατο, læsit, a δηλέομαι, οῦμαι, μ. δηλήσομαι. De quo Eustath. in δηλείν, et δηλείσθαι. Vide nostras notas in Xenophontem, pag. 847. B. Δηλοίην σε. Theoc. Idyll. ix. ult. τως δ' ουτι ποτφ δαλήσατο Κίρκα, ' hos vero nequaquam [sua] potione læsit Circe.'

δαμάλη, ης, ή, poeticum, juvenca, bucula, vitula. Eustath. in suis Comment. in lib. i. της 'Οδυσσείας, pag. 1625. 42. Βοών δέ φησι, ταθροι μέν οἱ τέλειοι, καλ ένδρχαι. ων οί χαλεπώτατοι, και δι' άκμην μονάζοντες, ατιμαγέλαι καλούνται. αί δέ θήλειαι, βόες μόνον. τὰ δὲ νέα, δαμάλαι, καὶ δαμάλιες, και μόσχοι, και πόριες, και πόρτιες, και πόρτακες. Theoc. Idyll. iv. 12. ταλ δαμάλαι δ' αὐτὸν μυκώμεναι ὧδε ποθεθντι, ' buculæ vero ipsum mugientes hic desiderant.' Idyll. viii. 36. Δάφνις ξχων δαμάλας, μηδέν έλασσον έχοι, Daphnis habens vitulas, nihil minus habeat.' 73. τας δαμάλας παρελώντα, 'juvencas agentem.' Idyll. ix. 10. λευκᾶν ἐκ δαμαλᾶν, 'albis ex buculis.' Idyll. xxvii. 7. καλόν σοι δαμάλας φιλέειν, 'decet te buculas osculari.'

δαμάσδειν, Dor. pro com. δαμάζειν, domare. Theoc. Idyll. iv. 55. αλίκον ανδρα δαμάσδει! 'quantum virum domat!'

Δαμάτηρ, ερος, à, Dor. pro communi Δημήτηρ, ή, quod compositum ex nominibus Doricis δã, δãs, à, et μάτηρ, ερος, à, pro communibus  $\gamma \hat{\eta} \mu \eta \tau \eta \rho$ , id est, terra mater, Ceres. Sed Dorice mutatum y in δ, et η in a. Dicitur tamen et γâ, yâs, Dor. in simplici: sed in composito  $\gamma$  in  $\delta$ vertitur. Quanquam et in communi lingua 70 8 servatur, quod ipsam Dorismi originem indicat. Theoc. Idyll. vii. 32. 'Ανέρες εὐπέπλφ Δαμάτερι δαῖτα τελεῦντι, Viri pulcrum peplum hahenti Cereri convivium parant. 155. Βωμφ παρ Δάματρος άλωάδος, 'Aram ad Cereris arealis.' Idyll. x. 42. Δάματερ πολύκαρπε, πολύσταχυ, τοῦτο το λαΐον Εδεργόν τ' είη, καλ κάρπιμον δττιμάλιστα, 'Ceres valde frugifera, multis spicis abundans, [vel, quæ multas fruges fers, quæ multas spicas producis, hæc seges bene culta sit, et frugifera quam maxime.

Δαμοίτας, α,δ, proprium viri nomen Dorice formatum, pro communi Anuoltys, quod a δημότης, ου, δ, deductum, verso utroque  $\eta$  in  $\alpha$ , et inserto  $\iota$ , q. d. popularis, si vocem interpretari Latine velis. Hoc vero deducitur a nomine substantivo δημος, ου, δ, populus, Dor. δαμος, ω, δ. Eustathius in Δαμοίτης. Theoc. Idyll. vi. 1. Δαμοίτας, και Δάφνις δ βωκόλος, ' Dametas, et Daphnis bubulcus.' 20. 42. et 44. Αδλει Δαμοίτας, σύρισδε δε Δάφνις δ βώras, 'Tibia canebat Damœtas, fistula vero Indebat Daphnis bubulcus.

δάμος, ω, δ, Doric. pro communi δήμος, ου, δ, populus. Theoc. Idyll. iv. 22. κακοχράσμων γάρ δ δάμος, 'improbus enim [est] ille populus.'

δαμότης, α, δ, Dorice, pro communi δη-

μότης, ου, δ, popularis, qui est ex codem populo. Theoc. Idyll. iv. 21. Tol τῶ Λαμπριάδα τοι δαμόται, 'Lampriadæ populares.'

δαμότις, τίδος, à, poet. et Dor. nomen, pro communi δημότις, τιδος, ή. Neutrum tamen in vulgatis Lexicis invenitur. Est autem fœmineum genus, cujus masculeum est δημότης, ου, δ, commun. et Dor. δαμότας, α, δ: popularis, quæ est ejusdem populi. Theoc. Idyll. xxviii. 22. ώς εὐαλάκατος Θευγενίς έν δαμότισιν πέλη, 'ut pulcram colum habens Theogenis inter [suas] populares sit.

δάσας, Dor. pro communi δήσας. Participium mascul. gen. aor. 1. act. a béw, ligo, vincio. Theoc. Idyll. v. 118. 770e τὐ δάσας, 'hic te cum ligasset;' vel, 'hic

te vinctum [cecidit loris].'

δασπλήτις, ή, poeticum nomen, quod Eustathius interpretatur, ἡ ἄγαν πελάζουσα, vel, ή άγαν πλήττουσα. Et Furiæ epithetum legitur 1780. 59. Quæ nimis accedit ad homines, vel, quæ nimis eos vex-Ait autem το σ έκ πλεονασμού inser-At Magnum Etymologicum 7 δασπλήτιν interpretatur την δυσπροσπέλαorov, id est, accessu difficilem, ad quam accessus est difficilis, ac molestus, ob mala quibus afficitur is, qui ad eam accedit. Idem, την δυσχερή, φ αν προσπελασθή, id est, 'gravem illi, ad quem accesserit.' Deducitur autem a δασπλής, ήτος, δ και ή, quod idem significat. Consule vulgata Lexica Græca. Theocritus Hecatæ tribuit hoc epithetum, et accipit pro terribili, ac formidabili. Idyll. ii. 14. Xaîp' Endra δασπλητι, 'Salve Hecate formidabilis.'

δασυκέρκος, τας, Dor. pro communi τας δασυκέρκους, υ metri caussa sublato. Vide OΣ in accusat. plur. 3. declin. τῶν ἰσοσυλλάβων. Theoc. Idyll. v. 112. Μισέω τας δασυκέρκος άλώπεκας, αι τα Μίκωνος, 'Odi densarum caudarum vulpes, quæ [vites] Miconis, etc.; vel, Odi densam

caudam habentes vulpes.

δαψιλέως, poet, hinc το δαψιλώς com. κατά κράσω-formatum: abundanter, abunde, large, largiter. Theoc. Idyll. vii. 145. δαψιλέως άμμιν έκυλίνδετο, abundanter nobis volvebantur.'

δέ, com. Sæpe pro γάρ non solum apud poetas, sed etiam apud oratores, et historicos, invenitur. Theoc. Idyll. i. 43. Ai δέ οι φδηκαντι κατ' αυχένα πάντο**θεν lves,** 'Nam ei tument in cervice undique venæ.'

δεδαημένος, η, ον, poet. doctus, a, um, peritus. Theoc. Idyll. viii. 4. ἄμφω συρίσδεν δεδαημένω, 'ambo fistula ludere periti.'

δέδμανθ', oi, integrum verbum est 36δμηνται, oi. Est autem 3. pem. plur. perf.

pass. a verbo δέμω, μ. δεμώ, άόρ. α. έδειμα, 🛪. δέδμηκα, π. π. δέδμημαι, σαι, ται, 🐉 plur. com. δέδμηνται, Dor. η in a verso, δέδμανται. Vel a poetico verbo δομέω, δομώ, quod idem valet ac ipsum compositum οἰκοδομέω, ῶ, ædifico, μ. δομήσω, π. δεδόμηκα, και κατά συγκοπήν δέδμηκα, π. **π. δέδμημαι, σαι, ται. Hoc vero δομέω** deducitur a nomine δόμος, unde Latinum domus; domos a præter, perf. medio rov δέμω, δέδομα. Theoc. Idyll. xv. 120. χλωραλ δε σκιάδες μαλακφ βρίθουπαι άνήθω δεδμανθ'. οἱ δέ τε, 'viridia etiam umbracula molli gravata anetho extructa sunt.' Quid sit orids vide in vulgatis Lexicis.

dedolkames, prima pers. plur. perfecti medii Dorice formata, pro com. δεδοίκαμεν, a verbo δείδω, metuo, μ. δείσω, π. δέ-Source tam in activa, quam media voce, mutata diphthongo et in ot, Attice. Qua de re consule Grammaticos. In multis autem verbis eodem prorsus modo, totidemque literis servatis, activum et medium perfectum scribitur et enuntiatur. Ut γέγραφα, scripsi, unde γραφή, scriptura, a γράφω, scribo; ξσκαφα, fodi, unde σκαφή, fossio, a σκάπτω, fodio; ξστροφα, verti, a στρέφω, verto, unde στροφή vox πολύσημος; τέτροφα, alui, unde τροφή, alimentum, a τρέφω, alo ; ξρραφα, sui, unde **ραφή, sutura, a ράπτω, s**uo; βέβαφα, tinxi, unde βαφή, tinctura, a βάπτω, tingo; τέταφα, sepelivi, unde ταφη, sepultura, a θάπτω, sepelio. Sic et είληφα, eepi, a λήβω inusitato, pro quo λαμβάνω. Bic etiam ήλειφα, unxi (ut tradit Lascaris, lib. i. 121.) quod in activo quidem recte videtur scriptum: at in medio scribendum potius ήλοιφα. Demosth. ἐν τῷ πρὸς Εὐ-Βουλίδην 491. Εξήλειφαν, κατά συγκοπήν, pro εξηλείφεισαν, deleverunt, voce activa videtur dixisse. Sic etiam σέσοβα, veneratus sum, tam in medio, quam activo dicitur, a  $\sigma \in \beta \omega$ , veneror, unde  $\sigma \circ \phi \delta s$ , et  $\sigma \circ$ φία, quod factum, ne concurrat cum σέσοβα perfecto medio τοῦ σοβέω, σοβώ, μ. σοβήσω, π. σεσόβηκα, μ. π. σέσοβα κατά συγκοπην, abigo, pello. Theoc. Idyll. i. 16. Ζυρίσδεν. τον Πάνα δεδοίκαμες, 'Fistula canere. Pana metuimus.' Dorienses enim primam personam pluralem communiter in mer desinentem, per mes efferunt, mutato v in  $\sigma$ . Vide delboira in Hortis Adonidis.

δεδοίκω, εις, ει, poeticum verbum a medio perfecto dédouca deductum. Hoc veroa deldo, de quo Grammaticos consule: timeo, formido. Theoc. Idyll. xv. 58. τον ψυχρον δφιν τὰ μάλιστα δεδοίκω, 'frigidum anguem maxime timeo.'

δεδόνατο, 3. pers. singul. plusquamperfecti pass. Dor. formata pro com. δεδάνητο,

vel escornto. Quod a verbo dovém, de quatio, concutio, agito. Theoc. Idyll. xiii. 65. Παΐδα ποθών δεδόνατο, ' Puerum desiderans agitabatur.' [id est, pueri desidesio flagrans vagabatur, vel, impetu fere-

batur.

59

δεδύκει, tertia persona singularis plusquamperfecti medii poetici, neglecto e augmenti syllabici, pro magis usitato 📆 δύκει. Fit autem a verbo δύω, μ. δύσω, **ἀ**όρ. α. ἔδυσα, β. ἔδυν, υς, υ, a δῦμι, π. μ. δέδυκα, ύπερσυντελικός, έδεδύκειν, εις, ει, et neglecto metri caussa incremento, de-Sónew, eis, ei. Vel a præterito perfecto medio δέδυκα præsens δεδύκω, δεδύκας, δεδύκει formatur. Quod poetis familiare. Sic a κέκληγα, κεκλήγω, εις, ει, a πέπληγα, πεπλήγω, α πέφρικα, πεφρίκα. Consulo 'Ενεστώτες έκ των μέσων παρακειμένων έσχηματισμένοι. Theoc. Idyll. i. 102. ήδη γαρ φράσδει πάνθ' άλιος άμμι. δεδίκει Δάφνις. Vide Δεδύκω: et Μέσοι, καλ πρῶтоі, еёте ёхеруптікої жаракеїµехоі.

δεδύκω, εις, ει, poeticum verbum a medio perfecto formatum hoc modo, δύω, μ. δύσω, π. δέδυκα, idque tam in activa, quam media voce. Qua de re consule 'Ενεστώτες έκ τών μέσων παρακειμένων έσχηματισμένοι, item Méσοι παρακείμενοι. Δεδυκέναι vero sive δεδύκειν, idem significat, ac δύειν, unde deductum, scil. occidere. Quod Soli nunc tribuitur. Χάνανέλλειν, oriri. Theoc. Idyll. i. 102. ήδη γάρ φράσδει πάνθ' άλιος άμμι. δεδύκει Δάφνις, jam enim dicit [indicat, prodit] omnia sol nobis. occidit Daphnis.' Eustathius in Iliados X. 1265. et 1266. dum explicat hunc poetæ versum, "Ωιχετο δ' els 'Atδαο. λίπεν δέ έ Φοίβος 'Απόλλων, mentionem hujus Theocritei loci facit, his verbis, quæ magnam Theocriteo carmini lucem afferunt, τὸ δὲ τὸν Φοίβον ᾿Απόλλωνα λιπείν τὸν Εκτορα, ταὐτόν ἐστι τῷ ἐπιλιπεῖν **αύ**τῷ τὸν ῆλιον, οῦ τὸ φῶς, ἡλίου φοίβην φλόγα Αἰσχύλος φησίν. ἐντεῦθεν δὲ ὀνάμενος Θεόκριτος, φησί τὸ, οὐ πάντα τὸν ήλιον δεδυκείν, ήγουν ού πάσας συντελεσθήναι τάς ημέρας του ζην. Sed Eustathius hunc Theocriti locum vel aliter scriptum, quam in vulgatis codicibus habemus, vel aliter intellexisse videtur, ut ex ipsius verbis aperte patet. Idem Eustath. dum interpretatur Homeri verba, quæ leguntur 🜮 τώ 'Οδυσσείας Υ. 1894. ή έλιος δε οὐρανοῦ έξαπόλωλε, hæc scribit pag. 1895. καλ μήν τινες, το ήέλιος οὐρανοῦ έξαπόλωλεν, οὐκ ένοησαν έπὶ τοῦ έκλιπεῖν, άλλ' ὅτι τοῖε μνηστήρσιν ό ήλιος ήδη ἐπιλέλοιπεν ώς τεθνηξομένοις. καθά καλ Θεόκριτος, ήλιον πάντα δεδυκείν λέγει τῷ ήδη θνήσκοντι. Quamvis autem hæc Theoc. mentem longe melius interpretentur, tamen in Theo

criti codicibus vulgatis aliter et scribuntur, et intelligi videntur, si Latinas interpretum interpretationes sequamur. Sed hic est hujus loci sensus. Δάφνις ήδη πάντα κακηγορίης, είτε κακολογίας, είδη κατά της \*Αφροδίτης φράζει μετὰ πλείστης παρρησίας. διά τί; ήδη γάρ ήλιος αὐτώ δεδύκει, τουτέστιν έδεδύκει, είτε έδυ, καὶ αὐτὸν παντελώς €ξέλιπεν, id est, ' Daphnis jam omnia maledictorum genera in Venerem liberrime effudit. Cur? Sol enim ipsi [Daphnidi] jam occidit, eumque omnino deseruit.' Sol autem illis occidere, vel jam occidisse dicitur, qui brevi sunt morituri, ac proinde solis luce carituri. Hic sensus ex Eustathii verbis elicitur, qui Theocriti carmen illustrat. Qui autem certo sciunt de se jam actum, nec ullam vitæ salutisque spem amplius sibi reliquam esse, illi liberius loqui, et quævis convicia confidentius estundere consueverunt in eos, a quibus mjuriam aliquam graviorem acceperunt, et in eos præcipae, quos minime dubios suze mortis auctores esse credunt. Nihil enim ipsa morte jam imminente gravius sibi contingere posse putant. Hæc sunt, Quæ jam jam morituris animos addunt, hæc illis majorem audaciam, atque maledictorum in suos inimicos jactandorum confidentiam afferunt.

ΔΕ

δεῖ, com. opus est. Theoc. Idyll. xv. 29. δδατος πρότερον δεῖ, 'aqua prius opus

δειελινός, ου, δ, poet. pro δειλινός, vespertinus. Vide deleday, et deledos, et δείλη, ης, ἡ, apud Eustat. et in vulgatis Lex. Theoc. Idyll. xiii. 33. κατά ζυγά δαίτα πένοντο δειελινοί, ' per juga [per transtra] convivium [cœnain] pararunt vespertini [i. vespere].

δείελος, ου, δ καὶ ἡ, poet. pro com. έσπέριος, ου, δ, et έσπερινός, ου, δ, vespertinus. Theoc. Idyll. xxv. 86. de sole verba faciens dicit, δείελον ήμαρ άγων, ' vesper-

tinum diem adducens.'

δεικανάειν, ᾶν, poet. pro communi δεικνύναι, vel δεικνύντα παρέχειν, ostendere, vel ostendendo præbere. A prisco autem Beleve (unde Latinum dico, quod nihil aliud significat, quam verbis ostendo, demonstro) deducitur το δεικάνω, hinc το δεικανάω, ω, το δεικνύω, ostendo, demonstro. Imperfectum τοῦ δεικανάω, ῶ, communiter habet edeukávaov, wv, edeukávaes, as, as, a, ab hujus imperfecti secunda persona édeixávaes, augmento neglecto, et addita syllaba kw, fit præsens poeticum δεικαναέσκω, imperfectum neglecto syllabico augmento, δεικανάεσκον, σκες, σκέ. Sed hoc verbum ultra imperfectum non conjugatur. Eustathius vero το δεικανάσθαι (quod a damarde, &, derivatum) tradit

formatum a selece, quod ab Ionico selece, pro com. δέχω, quod inusitatum: at δέχωμαι frequens in usu: vertitque δεξιούσθαι, id est, dextram præbere, dextram jungere, dextra apprehendere, amice, dextraque porrecta excipere. Theoc. Idyll. xxiv. 56. έρπετα δεικανάασκεν, ' serpentes [comprehensos] ostendebat [vel, porrigebat].'

δειλαΐος, αία, αΐον, δ, ή, τδ, Dorice et Attice προπερισπωμένως, pro com. προπαροξυτόνως, δείλαιος, α, ον, ut ετοίμος, pro ἔτοιμος: δείλαιος vero, sive δειλαΐος, ἄθλίς os, miser. Theoc. Idyll. iv. 13. δειλαῖαί γ' αδται, 'miseræ vero istæ.' 14. ቭ μὰν δειλαΐαί γε, 'certe miseræ.' 60. ακμάν γ' & δειλαῖε, 'vehementer sane o miser [is eam molitl.'

δείλαν, Dor. pro com. κατά δείλην, circa vespertinum crepusculum, vespere. Theoc. Idyll. x. 5. ποίδε τις δείλαν τε, καλ έν μέ σφ άματος ἐσσῆ, ' qualis [circa] vesperum, et in medio diei eris? pro, qualis tandem meridie, ac vespere futurus es? Est enim δοτερον πρότερον, meridies enim vesperam antecedit.

δειλινόν, poet. adverb. pro δειλινώς communi, quod inusitatum. Vel est ελλειπτικόν loquendi genus, pro κατά τον δειλινόν χρόνον, vespertino, vel serotino tempore. vespere, sero. Theoc. Idyll. xxi. 39. δειλινον ως κατέδαρθον έν είναλίοισι πόνοισιν, 'vespere quum obdormivi in marinis laboribus.

δεινοθέτας, α, ό, poet. et Dor. vocabulum, quod in vulg. Græcol. Lex. non exstat. Amoris epithetum. & deivà ribw, kal ποιών τοὺς ἀνθρώπους, qui gravia facit hominibus, qui graviter homines afficit, et tractat. Dicitur autem ad similitudinem τοῦ νομοθέτης, i. legislator. Idyll. viii. 7. κώρος δεινοθέτας, κακομάχανος, αίνα διδάσκων, ' puer ille, qui graviter [homines] afficit, mala machinans, ardua docens.

δειπνείντες, Ion. Æol. Dor. pro com. δειπνοθντες, cœnantes. Theoc. Idyll. xxi. 40. deunveûvres en dog, 'conantes sero' [vel mature; Gal. 'de bonne heure;' quod Idyll. xviii. 12. συνωνύμως dicitur καθ ῶραν].

δεκάμηνος, ου, δ και ή, com. decem mensium, decimestris. In vulg. Lex. hoc nomen nullius scriptoris auctoritate confirmatur. Theoc. Idyll. xxiv. 1. Hpanhea δεκάμηνον εόντα ποχ' à Μιδέατις, ' Herculem decimestrem existentem olim Mideatis,' &c.

δέκατος, ω, ή, Dor. pro com. δέκατος, ov, &, decimus. Theoc. Idyll. xxvi. 29. η και δεκάτω έπιβαίνοι, 'aut etiam qui decimum [annum] ingrediatur.' Hic 70 dendrus Dorice dictum pro com. dendros.

Subauditur autem ετους, sive ενιαυτοῦ. Quod ελλείψεως genus non solum Atticis, sed etiam Doriensibus est familiarissimum.

. δενδρήεις, ό, δενδρήεσσα, ή, δενδρήεν, τὸ, poet. arboribus consitus, arboribus abundans, ut, δενδρήεν άλσος, τὸ πολύδενδρον, lucus arboribus abundans. Vulg. Græcol. Lex. vocabulum hoc vertunt, sylvosus, numerosus, arboreus. Nec ulla fide digni scriptoris auctoritate suas interpretationes confirmant. Theoc. Idyll. xxv. 30. άλωαλ δενδρήεσσαι, 'horti arboribus consiti.'

δένδριον, ου, τὸ, poet. nomen diminutivum, a nomine δένδρον, ου, τὸ, unde ețiam δένδρεον, έου, τὸ, et δένδρος, εος, ους, τὸ. Hæc arborem, illud arbusculam significat. Quanquam et pro arbore γενικῶς sumitur. Theoc. Idyll. xxix. 12. ποίησαι καλιὰν μίαν εἰν ἐνὶ δενδρίφ, ' fac nidum unum in una arbuscula [vel, arbore].'

δέτα, ας, ά, Dor. pro com. δέτη, ης, ή, in Theoc. fistula; quomodo κατὰ μετάληψεν accipiatur pro Lyda, facta allusione ad nomen Λῆδα, ων, τὰ, quod Theoc. habet Idyll. xxi. 10. pro com. nomine gentili f. g. Λυδή, Dor. Λυδὰ, quod et Λυδαία, et Λυδία dicitur, consule notas Lat. pag. 435. vs. 15. in στήτας οἶστρε Δέτας, 'mulieris furor Lydæ.' Illic agitur de insano amore Panos, quo Omphalen Lydorum reginam prosequebatur; δετή vero, ῆς, et in plurali δεταί, ῶν, αί, aliud est. Vide Eustath. et Græc. Scholia, εἰς τὴν Σύριγγα, 442.

δεῦτε, poet. adverb. hortantis, q. d. δεῦρο ἴτε, huc venite, eja huc venite. De quo pluribus agitur in Mag. Etvm. in vocibus δεῦρο, καὶ δεῦτε, p. 258. 54. Theoc. Idyll. viii. 50. & σιμαὶ δεῦτ' ἐφ' τδωρ ἔριφοι, 'o simæ huc venite ad aquam capellæ.'

δεύτερα, commune, pro quo δεύτερον alias, et interdum (quod κανονικώτερον) δεντέρως, ut apud Aristot. Ethic. lib. x. cap. 8. 55. E.: secundo loco. Ηπρᾶτον. Theoc. Idyll. ii. 130. et 131.

δη, poet. pro communi δε, sed est εκτασις syllabæ, metri caussa: vero, autem. Theoc. Idyll. xxv. 12. χωρίς δη σηκοί σφι τετυγμένοι είσιν εκάστοις, 'separatim vero stabula ipsis extructa sunt singulis.'

δηθὰ, poeticum adverbium temporis, diu. Sic autem formatur, a δὴν, quod idem significat, rejecto ν, et addita particula θα, deducitur δηθά. Theoc. Idyll. i. 38. δηθὰ κυλοιδιόωντες ἐτώσια μοχθίζοντι, diu turgentes oculis frustra laborant.

δηναιός, οῦ, ὁ, poet. ab adver. δην, diu; com. πολυχρόνιος, diuturnus. Theoc. Idyll. xvi. 54. δηναιόν κλέος ἔσχεν, 'diuturnam gloriam obtinuisset.'

δηρίομαι, μ. δηρίσομαι, poet. pro com. μέχομαι, contendo, certo, dimico, pugno.

Deducitur a nomine δηρις, εως, ή, contentio, certamen, pugna. Unde δηρίειν, δηρίεσθαι, et δηριφν. De quibus Eustathius et alii. Theoc. Idyll. xxii. 70. ἡ καὶ ἄεθλον ἐτοῖμον, ἐφ' ῷ δηρισσόμεθ' ἄμφω; 'an et præmium paratum [adest] pro quo decertabimus ambo?'

δηρίω, μ. δερίσω, pnet. (idem autem est ac το δηρίομαι, δηρίσομαι, et δηριάω, ώ, μ. δηριάσω, quæ illinc sunt formata. Theoc. Idyll. xxii. 70. ἐφ' ῷ δηρισσόμεθ' ἄμφω; ' pro quo certabimus ambo?') Communia vero sunt ἐρίζω, μάχομαι, ἀγωνίζομαι, contendo, certo, dimico, pugno. A dalo autem poetico, quod præter alia significat uro, et μεταφορικώς ignis instar absumo, utbellum, et pugna facit iis, quos occidit, derivatur poeticum nomen πολύσημον δαίτς, δαίδος, ή, prælium, pugna. Hinc inserto  $\rho$ ,  $\delta a \rho l s$ , verso a in  $\eta$ , et accentu in priorem syllabam retracto, δήριε, δήριδος, et δήριος, ή, com. et δήριος, Ion. et δήρεως, Attice. Hinc vero verbum  $\delta\eta\rho l\omega$ , &c. Vel, (quod longe simplicius et probabilius) a verbo δαίρω, μ. δαρώ, ό α. άόρ. κοινώς μέν, **έδα**ρα, 'Αττικώς δέ, έδηρα, formatur poeticum verbale δηρις, η. Δαίρω autem significat τύπτω. θένω, πλήττω, i. verbero, tundo. percutio. Joannes Evangel. cap. xviii. v. 23. τί με δαίρεις; 'cur me cædis?' Hoc autem δαίρω poeticum potius, quam orationis solutæ videtur, et ab altero verbo formatum, scilicet a  $\delta \epsilon \rho \omega$ , verso  $\epsilon$  in  $\alpha$ , et addito i, ut apud poetas particulam oal sæpe legas, pro δè, metri caussa. Æschylus εν Χοηφόροις, 263. ποῦ δαὶ τὰ λοιπά Λοξίου μαντεύματα; Euripides in Helena. 1262. www. dal; et in Ione, 275. elev. the δαί; et in Electra, 244. et 978. et 1116. &c. Dores etiam sæpe rò e in a mutant. Qua de re fusius in nostro Lex. Dorico. Δέρω autem præter excoriandi significationem, significat etiam verbero, cædo, percutio. Lucas cap. xii. 47. daphoeral medλas, 'multis [plagis] cædetur.' χ48-δαρήσεται δλίγας, 'paucis cædetur.' Hujus: verbi futurum est δαρώ, aor. 1. εδειρα, as, e; aorist. 2. Edapov, es, e. Hinc etiam commode potest deduci verbale δάρις, ή, versoque a in  $\eta$ ,  $\delta \hat{\eta} \rho is$ . Hæ duæ postremæ iormationes ad ventatem propius accedunt, et minorem mutationem patiuntur. Eustathium consule, qui si non omnia, quæ jam in gratiam τῶν φιλομαθῶν fuse sumus persecuti, quædam tamen nostræ sententiæ: confirmandæ caussa tradit. Theoc. Idyll. xxv. 82. Ούκ αν τοι θηρών τις έδηρισεν περί τιμής, 'Nullum animal [cum isto] certaret de honore.'

Δηὰ, όος, οῦς, ἡ, poeticum, pro communi Δημήτηρ, ἡ, Ceres. Eustath. Δηὰ ἡ Δημήτηρ παρὰ τὸ αυνεχῶς ἀκοῦσαι τὸ δήεις, δ

ΔI

ἐστιν εδροις, δτ' ἐζήτει τὴν θυγατέρα, οδτως ἐκλήθη. Theoc. Idyll. vii. 8. τῷ Δηοῖ γὰρ ἔτευχε Θαλύσια ὁ Φρασίδαμος, ' Cereri enim faciebat Thalysia [i. sacrificia] Phrasidamus.' Vide Θαλύσια.

ΔΙ

διᾶγε, Dor. pro com. διῆγε, subauditur autem τὸν βίον, vitam transigebat, vivebat. Theoc. Idyll. xi. 7. οὕτω γοῦν ῥάιστα διᾶγ' δ Κύκλωψ ὁ παρ' ἡμῖν, ' sic certe facillime, [commodissime, suavissime vitam] transigebat, [vivebat] ille Cyclops apud nos.' vs. ult. ῥᾶον δὲ διᾶγ' ἡ χρυσὸν ἔδωκε, ' suavius autem [vitam] degebat, quam [si quis ipsi] aurum dedisset.' Vel, ' suavius autem vitam degebat, quam aurum dedisset,' sive, ' quam si aurum dedisset puellæ amatæ, ut ea potiretur.'

διαδύς, διαδύντος, ό, commune, subiens, penetrans in, penetrans per. Theoc. Idyll. iii. 14. τον κισσον διαδύς, και τὰν πτέριν, φ τὸ πυκάσδη, 'hederam subiens, et filicem, qua tu ornaris;' vel, 'per hederam penetrans, et filicem, qua tu tegeris.'

διαείσομαι, Theoc. Idyll. v. 22. Vide διαείδομαι.

διαείδομαι, μ. διαείσομαι, poeticum vocabulum, quod, præter vulgatas significationes, quas in Græcolatinis Lexicis habemus, significat etiam cantu cum aliquo Attice vero vox passiva vel media pro activa διαείδω posita videtur. Theoc. Idyll. v. 22. άλλά γέ τοι διαείσομαι, sed tecum cantu certabo.' Quod autem hic διαείδεσθαι dicitur, id alias συνωνύμως diceretur διαμάχεσθαι ἀοιδή, q. d. digladiari, pugnare, contendere cantu. Illud etiam addelur, præpositionem old nunc perpetuitatem, vel potius assiduitatem quandam actionis, de qua verba fiunt, indicare, quemadmodum in verbo diarelés, a, manifestius apparet. Quare διαείδεσθαι tribuetur illis, qui a certaminis initio ad finem usque cantant, donec victoriæ præmium adipiscantur.

διαθρύπτεσθαι, com. delicatis gestibus, et præludiis ad cantandum se præparare. Theoc. Idyll. xv. 99. διαθρύπτεται ήδη, ad cantandum se præparat.'

διακρανοῦν, poeticum, et Theocriteum verbum, quod in Magno Etymologico sic explicatur: διεκρανώσατε, σημαίνει τὸ ἀνεφεπε, παρὰ τὸ κάρα. διεκαρανώσατε. καρανῶ, καὶ διακαρανῶν. [καὶ κατὰ συγκοπὴν διακρανῶν, μ. διακρανώσω.] δοκεῖ γὰρ τῶν πίθων ἡ ἀλοιφὴ, κάρα εἶναι, οὅτως ᾿Αμάραντος ὑπομνηματίζων τὸ εἰδύλλιον Θεοκρίτου, οδ ἡ ἐπιγραφὴ Λυκίδας, ἡ Θαλύσια. Quoniam igitur ipsum unguentum, i. ipsa pix, qua dolia illinuntur, in ipsa superficie doliorum, ut in capite spectatur, ideo διακρανοῦν accipitur pro caput aperire, et simpliciter aperire. Hoc autem fit quum picem

ex doliorum superficie detrahimus. Græci millorylar vocabant quoddam Bacchi festum, in quo dolia retinebantur, amicisque potus præbebatur. Dicta miboryla, vel (ut alias idem effertur) τὰ πιθοίγια, τῶν πιθοιγίων, παρά τὸ τοὺς πίθους οἴγειν, τουτέστιν άνοίγειν, id est, dolia aperire. Eustath. πιθοιγία, ξορτάσιμος ήμέ**ρα παρ' 'Ησιόδ**φ, έν ή άρχομένου πίθου έχρην κορέννυσθαι, Consule et Aristophanis Græcos Commentarios in Acharnenses, pag. 298. in voce Πιθοίγια. Theoc. Idyll. vii. 154. οίον δη τόκα πῶμα διεκρανώσατε Νύμφαι, · quale [dolii] operculum relevistis, [i. aperuistis of Nymphse.' In Stephani codice perperam legitur relevastis, pro relevistis: quid autem sit relinere, docent vulgata Lexica. Crispini codex versionem. a Græcis verbis alieniorem videtur habere, 'quale tunc poculum miscuistis Nymphæ.' Nam τὸ διακρανώσαι hic sumitur pro διαreparai, quod diluere, et temperare sigmificat: sed ad rem præsentem non facit, nisi forte rem figurate dicamus intelligendam.

διακρίνειν θέμιστας, Poet. loquendi genus, quod boni judicis officium indicat, q. d. dijudicare jura. Judicem enim bonum oportet audita utraque litigatorum parte cognoscere quodnam sit utriusque jus, ut id cuique tribuat, quod ejus esse cognorit. Hoc autem sine rerum inter se collatarum examine, diligentique dijudicatione fieri nequit. Latine dicitur, jus dicere. Vulgo, justitiam administrare. Theoc. Idyll. xxv. 46. διά τε κρίνησι θέμιστας, 1 jusque [suis civibus] dicit.' Hic autem est Tuñois, pro διακρίνησι, quod poet. dictum, pro com. διακρίνη: sed a secunda persona subjunctivi, διακρίνης, addito ι, fit tertia διακρίνησι. Quanquam alii tradunt a tertia persona communi desinenti in  $\eta$ , addito  $\sigma_{i}$ . vel  $\sigma w$ , Ionice tertiam hujusmodi personam derivari. Sed ou quidem sequente consonante, ou vero sequente vocali plerumque locum habet.

διακρίνεσθαι "Αρηϊ, poetica locutio, pro com. διακρίνεσθαι μάχη, decernere Marte, ferro, prælio. Theoc. Idyll. xxii. 175. νῶι δ', ἐγὰ, Κάστωρ τε διακρινώμεθ' "Αρηϊ, 'nos vero duo, ego, et Castor decertabimus prælio.'

διάκριτος, ου, ὁ καὶ ἡ, poet. et Theocriteum vocabulum, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis non exstat: discretus, eximius, excellens. Theoc. Idyll. xxii. 163. τμμες δ' ἐν πάντεσσι διάκριτοι ἡρώεσσι, 'vos enim inter omnes heroes [estis] excellentes.'

διαλακτίζειν, poet. verbum, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis non exstat, pro com. λακτίζοντα διαβρίπτειν, καὶ ἀπωθεῖν, calcitrando disjicere, et repellere. Theoc.

Idyll. xxiv. 25. ποτὶ διελάκτισε χλαίναν, pedibus calcitrando disjecit lænam.

διαμπερέως, poet. et Theocriteum adverbium, quod in Græcolatinis Lexicis vertitur, exacte: sed nullius auctoris auctoritate confirmatur. At idem valet, ac το διαμπερές, το πρωτότυπον ejus, quod ab Eustathio sic explicatur, διαμπερές, χρονικώς, αντί του μέχρι πέρατυς, καὶ δί δλου του βίου, εν τῷ διαμπερες ήματα πάντα. παρ' 'Ομήρφ διαμπερές δέ βληθηναι τὶς τοπικώς λέγεται. prorsus, omnino, penitus, ad finem usque, per totam vitam, perpetuo; sæpe id significat, quod Galli dicunt, 'de part en part,' 'tout à travers,' 'tout outre.' Ut, 'être percé de part en part,' vel 'tout à travers,' i. penitus trajici, sive transfigi. Componitur autem ex præpositione διά, quæ varias in compositione significationes habet, et ex nomine 70 πέρας, πέρατος, finis. In compositione vero μ insertum metri caussa. Idyll. xxv. 120. και ρά οι αὐτὸς ὄφελλε διαμπερέως βοτά πάντα, et profecto ipsi ipse augebat perpetuo pecudes omnes [vel, ' armenta omnia].

διαξείς, Dor. pro com. διάξεις, deges, transiges, a διάγω, unde Latinum, dego. Theoc. Idyll. xi. 44. παρ' εμίν τὰν νύκτα διαξείς, 'apud me noctem transiges.'

διαπόντιος, ου, ό, com. ό διὰ πόντου πλέων, qui per mare navigat. Theoc. Idyll. xiv. 55. πλευσοῦμαι κήγὰ διαπόντιος, 'navigabo et ego per mare.'

διαχρησείται, Dorice pro com. διαχρήσεται, interficiet, a διαχράσμαι, ῶμαι. Theoc. Idyll. xv. 54. διαχρησείται τὸν ἄγοντα, ' perimet agentem' [i. suum insessorem].

δίγληνος, ου, δ καὶ ἡ, poet. vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non exstat. geminas oculorum pupillas habet. Compositum ex adverbio ols, unde Latinum bis, vel ex nomine δύο, unde Lat. duo, verso v in i (qua de re suo loco fusius) et ex altero nomine, γλήνη, ης, ή, q. d. δυόγληνος, unde κατά συγκοπήν, και τροπήν δίγληνος, δ δύο γλήνας ξχων, δ δισσ**άς** γλήνας ἔχων. γλήνη autem (ut docet Eustath.) ή τοῦ ὀφθαλμοῦ κόρη, ἐκ τοῦ γαλήνη συγκέκοπται, i. oculi pupilla γλήνη vocatur, quasi γαλήνη, i. tranquillitas, unde per syncopen vox formata. Accipitur et pro ipsis oculis, et pro ipso aspectu. Alias significationes apud eum vide. Consule et Magnum Etymol. 233. 56. et 234. ubi varias hujus vocis έτυμολογίας, et significationes disces. Theoc. in Epig. 252. F. εί καταταξεῖς δάκρυσι διγλήνους ώπας όδυρόnevos; 'si contabefacias lacrymis geminas pupillas habentes, [i. geminos] oculos?"

διδάσκω. Etymologiam, et significationes τοῦ διδάσκειν, vide ἐν τῷ δαίω, μ. δαίσω. διδόω, ῶ, com. tam poetis, quam orationis solutæ scriptoribus, apud quos τὸ δίδωμι συνωνύμως passim invenitur: do, trado. Theoc. Idyll. i. 143. καὶ τὸ δίδου τῶν αἶγα, ' et tu da capram.' Caninius in sua Grammatica facit mentionem hujus loci: sed Δωρικῶς, δίδοι pro δίδου legendum ait, versa diphthongo ου in οι.

διδυματόκος, ου, δ, nomen Theocriteum, quod nullius auctoritate confirmatum in vulgatis Græcolatinis Lex. legitur, geminos enixa, gemellipara. Theoc. Idyll. i. 25. αίγα τε τοι δωσώ διδυματόκον ες τρίς άμέλξαι, ' capramque tibi dabo gemelliparam, ad ter mulgendam; vel, 'gemellos enixam, sive connixam, quam ter mulgeas.' Sic et Virg. Ecloga i. 13. de capella verba faciens, loquitur: 'Hic inter densas corylos modo namque gemellos Spem gregis, ah silice in nuda, connixa reliquit.' Quam autem Theoc. διδυματόκου vocat, eam Aristot. Hist. Animal. lib. vi. cap. 19. 491. Z. διδυμοτόκον appellat. Idyll. iii. 34. ή μάν τοι λευκάν διδυματόκοκ alγα φυλάσσω, ' certe tamen tibi candidam gemelliparam capram servo.' Idyll. v. 84. διδυματόκος αίγας αμέλγω, 'gemelliparas capras mulgeo.' Idem Idyll. viii. 45. 🚧 δίς, ένθ' αίγες διδυματύκοι, ' illic oves, illic capræ gemelliparæ.

διδών, Dor. pro Attico, et poet. διδούν, a διδών, διδώ, communiter vero διδόναι, quod a διδόω, ώ. Sed in infinitivo ή δίφθογγος ου in ω Dorice mutata. Theoc. Idyll. xxix. 9. τον φιλέοντ' ἀνίαις διδών, 'amantem cruciatibus dare;' vel, 'amantem doloribus gravioribus tradere' [i. e. graviori molestia afficere].

διεξάιξε, Dor. et poet. pro διεξήιξε. διὰ τούτων τῶν νήσων τῶν συνδρομάδων ήίξε, καὶ μεθ' δρμῆς ἐπέρασε. De navi Argo dictum, quæ per medias Insulas Sympleμadas, concurrentes, cum impetu transiit.
Theoc. Idyll. xiii. 21. et 22. ἄτις Κυανεῶν οὐχ ἡψατο συνδρομάδων ναῦς, ἀλλὰ διεξάίξε, ' quæ navis Cyaneas [insulas] concurrentes non attigit: sed per [eas medias] cum impetu transiit.'

διέστιχε, 3. pers. singul. aor. 2. act. discessit, a themate διαστείχω. Theoc. Idyll. xxvii. 68. διέστιχε μῆλα νομεύειν, 'discessit ad oves pascendas.'

διέτμαξεν, Dor. pro com. διέτμηξεν, disscidit, dissecuit, incidit, sauciavit. Est autem aor. 1. act. a τμήσω, vel τμήγω, μ. τμήξω, pro quibus frequentius τέμνω, μ. τεμῶ, et τμήσω, quod ab inusitato ταμέω, ῶ, μ. ταμέσω, καὶ ταμήσω, καὶ συγκοπῆ τμήσω, quod ab aorist. 2. act. ἔταμον. Theoc. Idyll. viii. 24. ἐπεὶ κάλαμός με διασχισθεὶς διέτμαξεν, 'quia calamus me discissus discidit [sauciavit].'

réστι ζητεῖs, quæris. Formatur autem hæc 2. pers. sing. a 3. sing. δίζεται, sublato τ. Et 3. pers. in secundam migrat. Theoc. Idyll. xxv. 37.

δίζημαι, poet. pro quo et δίζεμαι, et δίζομαι, et δίζομαι, οῦμαι, communiter vero, ζητῶ, quæro. Theoc. Idyll. xvi. 68. δίζημαι δὲ τίνι θνατῶν κεχαρισμένος ἔνθω, quæro autem cui mortalium gratus veniam.

δίζων, in Syringe, sive Fistula, 6. scribitur, οδ νομ' δλον δίζων, δε τας μέροπος πόθον κούρας γηρυόνας αθε τας ανεμώδεος, &c. Lat. inter. 'cujus nomen totum geminum, qui variæ vocis amorem puellæ vocalis incendit inspirabilis.' Annot. pag. 431. 6. et 7. Cujus nomen totum geminum] id est, Cujus forma duplex est, nomine posito pro forma, quia a forma rebus nomen imponitur. Qui incendit amorem i. qui incensus fuit amore. Est enim metallage, mutatio generis. Puellæ μέροπος i. reddentis variam vocem. γηρυόνας i. vocalis, seu canoræ, a γηρυς, quod vocem significat. άνεμώδεος] hoc est ventosæ, seu inspirabilis, quia quum inspiratur, linguæque, et digitorum modulatio accedit, tunc illa vocum varia, et dulcis harmonia efficitur. Est autem hæc sententia, Qui Pan amavit Syringa puellam, quæ ipsum fugiens (ut supra dictum) commiseratione Nympharum in arundinem transformata fuit, unde postea Pan calamos sumsit, ex quibus Syringa compegit. Ut Virgilius, 'Pan primus calamos cera conjungere plures instituit,' Hæc in annotationibus traduntur, sed non satis aperte declarantur ea, quæ dilucidam explicationem requirunt. Nos igitur els την των φιλελλήνων χάριν hos poetæ versus pro virili conabimur paulo dilucidius explicare, ita ut omnes voces accurate persequamur, nec ullam dubitandi materiam cuiquam relinquamus. Ob "νομ' δλον) οδ Πανδς δνομα δλον. Hic μετωνυμικώς το δνομα άντι του είδους, και της μορφης a poeta positum. Nam, Forma dat esse rei, Forma rebus imponit nomen. δίζων) Hoc, (ut ex Latina versione, et annotationibus patet) ad δλον δνομα referendum. δίζων autem jam non est participium a themate poetico δίζω, εις, ει, τδ ζητῶ, εῖs, εῖ, quæro. Nam ad rem præsentem hæc significatio non facit: sed est nomen adjectivum poeticum, Dorice formatum sic, a masculeo genere discos, quod idem valet ac offwos, et ofbios, o διπλήν ζόην, είτε ζωήν, ὁ διπλοῦν βίον Exor, id est, 'qui duplicem, sive geminam vitam habet, sed nunc figurate sumitur pro communi διπλόσε, σθε, et poetice διττός, οῦ, duplex, geminus: in neutro

genere, Moor, et per contractionem, Mζουν, ut νόον, νυθν. πλόον, πλοθν. διπλόον, διπλοῦν. Dorice vero versa dipthongo ου in ω, factum δίζων, ut δεν, pro οδν, βών, pro βοῦν. Qua de re pluribus in nostro Lexico Dorico in  $\omega$  pro ov. Cur vero Pan geminum nomen geminamque formam habere dicitur? Quia ex humana et caprina forma conflatus fertur. Consule Phornutum de Natura Deorum, 164. ubi de Pane verba facit. Item comment. Latina in Ovid. Fastor. lib. i. pag. 51. C. D. E. F. Item Fastor. lib. ii. 108. ubi versus isti explicantur, 'Pana Deum pecoris veteres coluisse feruntur Arcades, Arcadiis plurimus ille ju-Item Fastor. lib. v. ubi docetur. Faunum et Pana Deum eundem esse. 'Sacraque multa quidem, sed Fauni prima bicornis Has docuit gentes, alipedisque Dei. Semicaper coleris succinctis Faune Lupercis, quain lustrant celebres verbera secta vias.' Et lib. τῶν Μεταμορφώσεων, 14.319. 'semicaper Pan' appellatur. Græcus Scholiastes ait, 7d disw sumendum, pro έκ δύω ζώων σύνθετον. Ergo έκ τοῦ δίζωυν, και κατά κρᾶσιν δίζων, vel κατά συγκοπην dictum, id est, ex duohus animalibus conflatum, ex homine scilicet et capra. In Ara Simuiæ, 17. δίζωσε vocatur bis natus. Vide Notas 447., δs ταs μέροπος) περιφράστικώς puellam Syringa denotat poeta, cujus amore Pan flagrasse fertur. Fabulam integram vide apud Ovidium των Μεταμορφώσεων, lib. i. 32. Inter Hamadryadas celeberrima Nonacrinas Naïas una fuit, Nymphæ Syringa vocabant, &c. μέροψ, μέροπος, δ καλ ή, δ μεμερισμένην δπα, και φωνήν έχων, qui divisam variamque vocem habet ac emittit. άθε πόθον) Æolice et Dorice το άθε (si codex sanus) sine i vel adscripto, vel subscripto legitur. Cum enim ab alow, to kalw, deducatur, communiter in imperfecto scribendum esset \$\frac{1}{2}\theta\nu, \frac{1}{2}\theta\epsilon, \frac{1} vero et Æolice ξθον, ξθες, ξθε, vel etiam neglecto i subscripto, abov, abes, abe. Vel more priscorum, adscripto i, allow, alles, αίθε. καθ' ύπαλλαγήν vero dictum, Πάν άθε πόθον κούρας, άντι του, Πάν πόθφ κούρας ήθετο, καὶ ἐκαίετο. Κούραν γηρυόναν) Dorice pro communi poetico κούρην γηρυόνην. Sic autem vocat ipsam fistulam, quæ a Syringe nomen accepit. Sed μετωνυμιkws et poetice tribuit ipsi puellæ, quod tribuendum fistulæ inde denominatæ, quæ oris, flatus, linguæ, et digitorum beneficio varias voces, sonosque inflata reddit. Ideo etiam κούραν άνεμώδεα nominat, quod oris ventus, flatusque foramina fistulæ ingrediatur, et ludentis arbitratu dispensetur, atque digitis temperetur ad voces, sonosque auribus gratos apte formandum.

Ovidius Fastorum lib. vi. pag. 377. elegantissimis carminibus describit, ubi Minervam tibiæ inventricem fuisse tradit, et ita loquentem inducit, 'Prima terebrato per rara foramina buxo, Ut daret, effeci, tibia longa sonos. Vox placuit, faciem liquidis referentibus undis, Vidi et virgineas intumuisse genas. Ars mihi non tanti est, valeas mea tibia, dixi. Excipit abjectam cespite ripa suo. Inventam Satyrus primum miratur et usum nescit, et afflatam sensit habere sonum. Et modo dimittit digitos, modo concipit auras.' Sed hic fortasse legendum potius demittit, \*\*Concipit auras. Qui fistulam tractantes, eaque ladentes observarunt, sciunt eos modo quidem digitos ad foramina demissos admovere, modo vero digitos illinc attollere, ut auram, ventumque per aperta foramina recipiant, vel receptum retineant, vel ejus liberiorem ingressum impediant. Sic enim artificiose temperant sonos, vocesque, quas formare volunt.

**δίζωος**, ου, δ, poet. nomen, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis non exstat. Qui geminam habet vitam. In Syringe aliter accipitur. Vide δίζων. In Ara Simmiæ, 17. vertitur, bis natus. Cur autem Ulysses bis natus dicatur, vide Lat. notas, 447.

δίσευνος, ου, ό, ό διττην, εἴτε διπλην εὐνην, τουτέστι γυναῖκα διπλην ἔχων. Qui duplicem lectum, qui geminum cubile, qui duas uvores habet, duarum uxorum maritus. In Ara Simmiæ, 7.

δικάζειν, com. Theoc. Idyll. xxiii. ult. στέργετε δ' ὅμμες ἀτας. ὁ γὰρ θεὸς οἶδε δικάζειν, 'vos vero amate amicos. Deus enim novit judicare.'

δικλίς, ίδος, ή. Theoc. Idyll. xiv. 42. Vide ἀμφίθυρος.

δίνασε, Dor. pro com. poet. ἐδίνησε, τουτέστιν ἐκίνησεν, agitavit, movit. Theoc. Idyll. xxiv. 10. Δε φαμένα δίνασε σάκος μέγα, 'sic locuta movit scutum grande;' φαμένα, Dor. pro com. φαμένη. Est autem particip. aor. 2. med. τοῦ φημὶ, consule Grammaticos.

δίφραξ, κος, ή, poet. sella, ἀκυτέρα μαλακᾶς ἀπὸ δίφρακος ἔδραμε τήνα, 'velocior [i. ocyus] molli ex sella cucurrit [avolavit] illa.'

διῶκεν, Dor. pro com. διώκειν, sectari, insectari, persequi. Theoc. Idyll. v. 107. τὰ θηρία πάντα διῶκεν, 'feras omnes persequi.'

Διώνα, Dor. pro com. Διώνη, ης, ή, nomen proprium, de cujus etymologia consule Magnum Etymologicum, et Eustathium. Suidas, Διωναία, ή Αφροδίτη, καὶ Διώνη, καὶ αὐτή. Ovid. de Arte Amandi, lib. ii. 422. Hoc vetui: vos ecce vetat deprensa Dione insidias illas, quas tulit ipsa, dare.' Lex. Dorie.

Comment. Lat. 'Dionem, id est, Venerem, dicit suo, et Vulcani exemplo monere, et jubere cæteros, ne mutuo sibi faciant insidias.' Dicitur autem Dione Venus, patronymica forma, άπο του Διόςquasi dicat, Jovis filia, ut Acrisione, Acri. sii filia. Idem de Arte Amandi, lib. iii. 427. 'vincant, quibus Alma Dione faverit, et toto qui volat orbe puer.' Hic etiam Dione Venerem significat, cujus puer alatus est Cupido. Sic et Fastorum lib. ii. 122. ubi Latin. comment. in vocem Dione hæc scribit, 'Dione, Hesiodo teste, Oceani, et Thetyos filia, et Veneris mater fuit: sed sæpe a poetis pro ipsa Venere ponitur, ut inferius: Hippolyte infelix velles coluisse Dionem, Cum consternatis diripereris equis. Sed (ut in Odis diximus, auctoritate Ciceronis) Veneres quatuor fuisse constat: primam Cœlo et Die natam, alteram, spuma procreatam, tertiam, Jovis filiam ex Dione, et quartam, Cyro Syriaque conceptam. Hic vero Dione pro ipsa Venere ponitur.' Hæc ille, et recte. Sic etiam Virgil. Ecloga nona, 26. 28. Augustum Cæsarem ex Iulo, Æneæ filio, et ex Venere procreatum et oriundum, vocat Dionæum, quum ita canit, 'Ecce Dionæi processit Cæsaris astrum.' Idem Æneid. iii. 165. 7. Venerem, Diones filiam, Æneæ matrem, quæ et alias Dione de matris nomine vocatur, vel πατρωνυμικώς (ut supra declaratum) matrem Dionæam appellat, ubi loquentem Æneam inducit, 'Sacra Dionææ matri, Divisque ferebam.' Homerus Iliados E. 181. 21. et deinceps, ubi. Venerem a Diomede sauciatum describit, Dionem Veneris matrem fuisse testatur his verbis, 'Η δ' ἐν γούνασι πίπτε Διώνης δι' 'Αφροδίτη μητρός έης. ή δ' άγκας ελάζετο θυγατέρα ήν. Et Euripides Helena, 1104. Κούρη Διώνης Κύπρι, μή μ' έξεργάση. Theoc. et ipse Idyll. xv. 106. dicit de Venere, Κύπρι Διωναία, id est, Διώνης θύγατερ. At vs. 11. ejusdem Idyll. Gorgo Praxinoen vocat Dionem, pro Diones instar formosam. Quod per quandam assentatiunculam υπερβολικώτερον dictum videtur. Hæc autem nominum eorundem usurpatio modo pro eadem, modo pro diversis personis, non minimam difficultatem parit. Quamobrem opus attento judicio, ne per imprudentiam fallamur. Topγώ. Μὴ λέγε τὸν τεὸν ἄνδρα φίλα τοιαῦτα Διώνα. Apud interpretem Græcum Pindari, Pythag. Ode 3. pag. 64. ult. traditur etiam Dionem et Thyonem eandem cum Semele fuisse. Hæc sunt Scholiorum verba: Θυώνα) τη Σεμέλη. διωνυμία γαρ εκέχρητο. είσι δε, οι και την αύτην Διώνην λέγουσιν, ώσπερ Ευριπίδης έν 'Αντιγόνη, ὁ παι Διώνης, δε έφυς μέγας θεός,

randa filia [Venus,] sinum in odoratum

teneras immisit manus.'

δοκασεῖs, Dorice dictum pro communi δοκήσεις, a δοκέω, δοκώ, opinor, arbitror, existimo: futurum commune δοκήσω. Dorice vero  $\eta$  in  $\alpha$  mutato, et ultima circumflexa, fit  $\delta o \kappa \alpha \sigma \hat{\omega}$ ,  $\epsilon \hat{i}s$ ,  $\epsilon \hat{i}$ . Theoc. Idyll. i. 150. ωραν πεπλύσθαι νιν έπλ κράναισι δοkareîs, 'horarum lotum fuisse ipsum in fontibus putabis' [opinaberis, existimabis, vel, putares, existimares, diceres].

δοκεύειν, Poetice pro communi επιτη- $\rho \in \mathcal{U}$ , observare, captare, insidiari, per insidias capere. Theoc. Idyll. ix. 26. ov κρέας αὐτὸς σιτάθην, πέτραισιν ἐν Ἰκαρίαισι δοκεύσας, 'cujus [conchæ] carnem ipse comedi, saxis in Icariis cum [eam]

observassem [atque cepissem].

δοτική άντι της γενικής, dativus loco genitivi. Theoc. Idyll. xxv. 58. &s mov καί βασιλεύσιν εείδεται εν φρεσίν ήσιν αὐτοις κηδομένοισι σαώτερος ξμμεναι οίκος, pro αὐτῶν κηδομένων, 'si ipsimet curent' [res suas]: cur? Quia (ut trito fertur adagio) oculus domini impinguat equum.

δοχμός, οῦ, δ, poetice pro communi πλάγιος, obliquus: pro eodem dicitur apud poetas δόχμιος, ία, ον. Sed hoc quidem poetarum auctoritate confirmatum in vulgatis Græcolatinis Lexicis legitur, alterum vero, nulla. Theoc. Idyll. xxii. 120. δοχμος άπο προβολής κλινθείς, 'obliquus ab ictu declinans.' δοχμός autem παρά τδ [ἄχρηστον] δέχω λέγεται, ut docet Eustathius, εὐχώρητον γὰρ τὸ πλάγιον σχημακατα τας είσόδους. Εν ίσφ δε τῷ δόχμιος.

δράγμα, τος, τὸ, com. merges, mergitis, spicarum manipulus. Theoc. Idyll. vii. ult. δράγματα, καὶ μάκωνας εν άμφοτέρησιν ₹χοισα, 'mergites, et papavera in ambaous [manibus] habens.'

δραπετίδας, α, δ, Dorice pro communi poet. δραπετίδης, ου, δ, quod in vulgatis Lexicis non exstat. Deducitur autem a poetico δραπέτης, ου, δ, quod Eustathius ita definit: δραπέτης (inquit ille) dicitur δ τοῦ δράν, δ έστιν όράν έκπετασθείς δοῦλος, τουτέστιν ὁ ἀποδράς. καὶ δραπέτης λό-·γος μεταφορικώς δ εκφυγών τοῦ στόματος, id est, 'δραπέτης vocatur servusille, qui ex [nostro] conspectu avolavit, et [procul ab oculis domini] aufugit. Metaphorice vero λόγος δραπέτης appellatur sermo, qui ex ore aufugit.' Quo spectat illud tritum carmen, 'Et semel emissum volat irrevocabile verbum.' Ideo Homerus passim dicit, ποίον έπος φύγεν έρκος οδόντων;

'quale verbum fugit septum dentium?' Consule Magnum Etymologicum, 286. 42. Moschus Idyll. i. 3. δραπετίδας έμός έστιν, 'fugitivus meus est.'

δρεψεύμεναι, Dor. et Æol. pro com. δρεψόμεναι, unde formatum Dor. δρεψούμεναι, hinc vero Dor. et Æol. δρεψεύμεναι. Theoc. Idyll. xviii. 40. στεφάνως δρεψεύμεναι άδυ πνέοντας, 'coronas decerpturæ suave spirantes.' Est autem futurum medium verbi δρέπομαι.

δρύϊνον πῦρ, ignis quernus, ignis ex lignis quernis accensus. Theoc. Idyll. ix. 19. εν πυρί δε δρυίνφ χορία ζεί, 'in igno vero querno,' id est, 'ex quernis lignis accenso exta bulliunt.' Vide xopla.

δρυμώς, accusativus pluralis Doricus pro communi δρυμούς. Theoc. Idyll. i. 117. άνα δρυμώς, 'in quercetis,' vel, 'in lucis.'

**Idyll.** xiv. 67.

65

δρυτόμος, ου, δ, poeticum, pro quo dicitur et ύλοτόμος, et δενδροτόμος. Proprie sic vocatur ille qui quercus seçat, q. d. quercida, vel quercuum sector. yevucos tamen accipitur pro quovis alio qui ligneam materiam secat, sylvicida, arborum sector. Eustathius, δρώς, παν δένδρον οδτω λέγεται άπο ένος είδους, και δρώς έπι παντὸς ἀπλῶς ξύλου, καὶ δρυτόμος, ὁ ἀπλῶς ξυλοτόμος, έξ ένδς είδους τρῦ τῶν δρυῶν, i. ' δρθs, omnis arborita vocatur ab una [quercus] specie. Et δρῦς simpliciter de omni Et δρυτόμος [vocatur] ligno [dicitur]. simpliciter lignicida, ab una quercuum specie [sic appellatus].' In vulgatis Lexicis nullo scriptoris fide digni exemplo vocabulum hoc reperias confirmatum. Theoc. Idyll. v. 64. τον δρυτόμον βωστρήσομες, 'illum sylvicidam, [vel lignorum sectorem] vocemus.'

δύνα, Dor. per apocopen, pro com. δύ νασαι, vel pro com. δύνη, verso η in a, et sublato ι, potes, a verbo δύναμαι, de quo Gram. Theoc. Idyll. x. 2. obte tov by mov άγειν δρθδυ δύνα, ώς τοπρίν άγες, 'neque sulcum ducere rectum potes, ut prius du-

δύνειν, com. occidere, Χ έξανιέναι, exoriri. Dictum de stellis, et sideribus. Theoc. Idyll. xxii. 8. δύνοντα καλ ούρανοῦ ἐξανιόντα ἄστρα, 'eccidentia et in cœlo orientia astra.'

δύσαβος, ω, δ, Dor. pro com. poet. δύσηβος, ou, δ, infelix, puber, in Simmiæ Ara, 2. Compositum nomen ex inseparabili particula sus, quæ per se posita non reperitur, nec quidquam significat: sed in compositione varias habet significationes, ut pluribus docetur in nostro Lexico Dor. in voce Δύσσοος. ήβη vero pubertatem sinificat. Joseph Scalig. in suis emendationibus Theocriteis contendit legendum Mé-

peψ δ Youβos. Cur autem hoc ita dicat, eum consule.

δύσεργος, ου, ὁ καὶ ἡ, poet. qui difficulter ad opus faciendum, acciendum accedit, piger. Bion Idyll. vi. 5. hyemem δύσεργον appellat μετωνυμικῶς, non quod hyems ipsa talis sit: sed quod propter nimiam sui frigoris vehementiam homines reddat pigros, et ad opus faciendum lentos, atque tardos. ἡ καὶ χεῖμα δύσεργον; ἐπεὶ καὶ χείματι πολλοὶ θαλπόμενοι θέλγονται ἀεργίη τε, καὶ ὕκνφ; 'an etiam hyemem ad opera facienda pigram? quia et hyeme multi dum se calefaciunt, oblectantur otio, et pigritia?'

δύσερως, δυσέρωτος, ὁ καὶ ἡ, com. infelix in amore, qui amorem sibi faventem non habet, cui amor, quo aliquem prosequitur, non feliciter succedit, ita ut re amata potiatur, votique compos fiat. Theoc. Idyll. i. 85. ζατεῦσ'. ἀ δύσερώς τις ἄγαν, καὶ ἀμήχανος ἐσσὶ, 'quærens. ah nimium infelix quidam [vir] in amore, et consilii inops es.' Idyll. vi. 7. δυσέρωτα τὸν αἰπόλον ἄνδρα καλεῦσα, 'infelicem in amore caprarium hominem vocans;' vel, difficilem in amore.

δύσσοος, ου, δ, commune quidem: sed poeticum nomen, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis vertitur, infelix: nullius tamen scriptoris auctoritate confirmatur. Componitur autem ex particula ous, quæ tantum in compositione locum habet, nec separata reperitur, et ex nomine obos. unde per contractionem  $\sigma \tilde{\omega} s$  formatur, salvus. Hinc vero ἐπενθέσει τοῦ ο μικροῦ. σωσ, idem. Consule Eustathium in voce Zóos, ubi την τοῦ σόος ετυμολογίαν his verbis docet, Σόος δια τοῦ ο μικροῦ, ἐν ἴσφ τῷ σῶος διὰ τοῦ ω μεγάλου λεγομένφ. ἀελ δε διά τοῦ ο μικροῦ γράφεται παρ' Όμηρφ, **άς** ἀπὸ τοῦ σέω τὸ δρμῶ. σόος γὰρ ὁ τὰς φυσικάς δρμάς έχων, και έκ του σόος γίνεται κατά κράσιν σώς, δθεν προσθέσει τοῦ ο μικροῦ ἐν τῆ ληγούση γίνεται σῶος, δθεν και το δήμα σόω, και σώω, δθεν το σώζω, Magnum vero Etymologicum vocem δύσσοος sic scribit, et interpretatur. Δυσσόος, παρά τὸ σόος τὸ διὰ τοῦ ο μικροῦ, ໃν η δ κακως σωθησόμενος. ή παρά το σοω, δ σημαίνει το διώκω. και κατ' έπένθεσιν τοῦ βητα, γίνεται σοβώ, ζιν ή δ κακώς διωκόμεros, etc. Sed sciendum particulam istam dus in compositione varias habere significationes. Modo enim significat rerum, de quibus verba fiunt, difficultatem, et molestiam, ut δυσχερήs, qui manu difficulter tractatur, difficilis, molestus; δυσχέρεια, difficultas, molestia; δύσκολος, in cibo capiendo morosus, difficilis, et molestus; δύσερις, in contentione difficilis, qui se difficilem in contentione præbet;

δύσερως, in amore difficilis, etc. Mode fæditatem, deformitatem, turpitudinem, ut δυσειδήs, fædus aspectu, formam fædam habens, aspectu turpis. Modo malum, infelix, ac infaustum aliquid significat, ut δύσελπις, qui malam de rebus spem habet; δύσμορος, qui mala morte perit; δύσαβος, id est, δύσηβος, infelix, puber, in Ara Simmiæ, 2. Modo vim privantis habet, ut, δύσξηλος βίος, 'vita non æmulanda.' Hom. in Hymnis, 864. P. Sic apud Æschylum ἐν ᾿Αγαμέμνονι, 218. 20. το δυσμηχανώ, άντι τοῦ άμηχανώ, καλ άδυνατώ, inopia consilii laboro, nequeo, non possum. Quamobrem eodem etiam modo δύσσοος (vel ut alii non προπαροξυτόνως, at δυσσόος παροξυτόνως scribunt) dicetur δ δυσχερώς, η κακώς σόος, είτε σῶος γίνεσθαι δυνάμενος, ἢ ὁ σώζεσθαι ἀδυνατῶν, i. qui difficulter, vel male salvus fieri, servarique potest; vel, qui nullo prorsus modo servari potest, ac proinde, qui miser, ac infelix est. Sæpe tamen  $\gamma \epsilon$ . νικῶs infelicem significat, et idem valet ac τὸ δυστυχής, i. infelix. Quæ significatio convenit etiam non inepte τφ δυσέρωτι, et sexcentis aliis nominibus, de quibus vulgata Lexica tam Græca, quam Græcolatina. Theoc. Idyll. iii. 24. & μοι ἐγὼ, τί πάθω; τί δ δύσσοος οὐχ ὑπακούεις; Sic in Henrici Stephani codicibus excusis scribitur, et versus ita Latine redditur, 'hei mihi, quid me fiet? cur me perditum non Latinus interpres videtur lectionem nactus hujusmodi, τί με δύσσοον οὐχ ύπακούεις; Sed ύπακούειν cum accusativo junctum non reperias, quod ego saltem a me lectum, ac observatum recorder. Crispini codex veram habet lectionem,  $\tau i \delta$ δύσσοος; οὐχ ὑπακούεις; Quod ita Latine redditum, 'Hei mihi, de me quid fiet? mihi infelici [quid accidet?] non exau-Sed ἀπὸ τοῦ κοινοῦ præcedens πάθω repetendum. Hoc autem verba sonant, 'hei mihi, quid patiar? quid sinquam patiar] ego miser, [ac infelix?] non exaudis [meas preces]?" id est, (ut elegantius loquamur) 'hei mihi, quid me fiet? quid, inquam, me infelici fiet? me precantem non exaudis?' Illud hic obiter addetur nomen σόος a medio perfecto parum usitato σέσοα, quod a σέω, unde σείω, et alia, formatum. Idem Theoc. Idyll. iv. 45. Τον θαλλον τρώγοντι τὰ δύσσυα, ' Ramum rodunt infelices [vel, perditi vituli].'

δύστανος, ω, δ, Doric. pro com. δύστηνος, ου, δ, miser, infelix. Compositum ex inseparabili particula δυς, quæ nunc eandem vim habet, quam a privantis particula, et infinitivo aor. 2. act. στῆναι, quasi dicas (ut docet Magnum Etymologicum,

pag. 292. 44.) δ μη δυνάμενος στηναι, qui non potest stare: sed ob calamitates adeo affligitur, ut humi jacere cogatur. Quod calamitosis, et miseris hominibus accidit. Vel ex particula δυς, quæ jam vim intendentis habet, et idem valet ac τδ μάλα, σφόδρα, πάνυ, λίαν, valde, vehementer, omnino, præter modum, et ex verbo στένω, gemo, suspiro: sed fit ἔκτασις τοῦ ε εἰς η, deinde τδ η in a Dorice mutatur. Bene autem hoc quoque. Nam qui calamitatibus affliguntur, et miseriis premuntur, vehementer gemere consueverunt. Theoc. Idyll. xiv. 49. Δύστανοι Μεγαρήες, 'Infelices Megarenses.' Idyll. xv. 87.

δυστοκέσασα, poet. pro com. δυστοκήσασα, a themate δυστοκέω, ω, μ. ήσω, καὶ έσω, ut et alia quædam, quæ Grammatici recensent. Moschus Idyll. iv. 87. ὧδέ έ δυστοκέσασα κακὰς ὧδῖνας ἀνέτλαν, 'sic ipsum difficulter enixa graves dolores pertuli.'

δωδεκαταΐος, commune. Nomen hoc ad personam refertur, quæ duodecimo die aliquid dicit, vel facit. Vel hoc ei tribuitur, qui per duodecim integros dies manet alicubi, vel alicunde abest. Theoc. Idyll. ii. 4. δε μοι δωδεκαταίος ἀφ' ὧ τάλας οὐδέποθ' ηκει, Lat. Interpres, 'qui ad me (duodecimus jam dies est) ex quo miser nunquam venit.' Alter, 'qui miser jam totos duodecim dies a me abest.' Hoc longe melius. Sed hæc idem valent ac si diceres in oratione soluta, δς ήδη δώδεκα ημέρας άπ' έμου ἄπεστι. τοσαθται γάρ είσιν, ἀφ' οὖ πρός με οὐδέ ποθ' ήκει. vel, τοσοῦτος γάρ ἐστι χρόνος, ἀφ' οὖ, vel ἐξ οὖ, etc. Idem eodem Idyll. 157. Νῦν δέ τε δωδεκαταΐος, άφ' ὧ τέ νιν οὐδέ ποκ' είδον, 'Nunc autem duodecimus dies [est], ex quo ipsum nunquam vidi.'

δῶλος, ω, ὁ, Doric. pro communi δοῦλος, ου, ὁ, versa diphthongo ου in ω; servus. Theoc. Idyll. v. 5. πόκα δῶλε Συβάρτα ἐκτάσω σύριγγα; 'quando serve Sybarita possedisti fistulam?'

δώναξ, δώνακος, δ, Dor. et poeticum nomen, quod in vulgatis Lexicis non extat, pro com. δώναξ, κος; hoc autem κατ' ἔκτασιν τοῦ ο μικροῦ metri caussa factum: arundo, calamus, fistula ex calamo, calamisve confecta. Theoc. Idyll. xx. 29. Κἢν αὐλῷ λαλέω, κἢν δώνακι, κἢν πλαγιαύλφ, 'Et quum tibia loquor, et quum calamo, et quum obliqua tibia.'

δωρεῖσθαι, donare; com. Theoc. Idyll. ν. 99. μαλακὸν πόκον, ὁππόκα πεξῶ τὰν οἶν τὰν πέλλαν, Κρατίδα δωρήσομαι αὐτὸς, mollem lanam, quum tondebo ovem nigram, Cratidæ donabo ipse. 138. τὶν δὲ Κομάτα δωρεῖται Μόρσων τὰν ἀμνίδα, 'tibi vero Comata donat Morson agnam.' Idyll.

vii. 43. Τάν τοι, ἔφα, κορύναν δωρήσομαι, 'Hoc tibi, inquit, pedum donabo.' Idyll. xvii. 110. Πολλον δ' ἰφθίμοισι δεδώρηται βασιλεῦσι, 'Multum etiam potentibus donat regibus.'

Δωρίσδεν, Dor. pro com. Δωρίζειν, ήγουν Δωριστὶ λαλεῖν, Dorice loqui. Theoc. Idyll. xv. 93. Δωρίσδεν δ' ἔξεστι (δοκῶ) τοῖς Δωριέεσσι, Dorice vero loqui licet

(opinor) Doriensibus.'

Δωρισμοί non semper a Doriensibus observati, si modo codicibus excusis haben-Vide  $\eta$  non semper in  $\alpha$  Dorice da fides. mutatur. Item i non semper ex verbis tollitur. Theoc. Idyll. v. 10. δεσπότη commune vocabulum, pro Dorico δεσπότα dixit. 12. τότ' ετάκευ, pro τόκ' ετάκευ. 116. δτ' έγων, pro quo 134. δκ' αὐτῷ Dor. dicitur. 99. δωρήσομαι, alias δωρησεύμαι. 147. δχεύσεις, alios δχευσείς. Idyll. vi. 12. καχλάζοντα, pro quo alias καχλάσδοντα. 13. φράζεο, pro quo alias φράσδεο, vel φράσδευ. Idyll. vii. 40. νίκημι, pro quo alias νίκαμι. 48. κοκκύζοντες, pro κοκκύσδοντες. 60. δρνίθων, alias όρνίχων. 70. έρείδων, alias έρείσδων. 92. βουκολέοντα, alias βωκολέοντα. 107. ωμους, pro quo alias ώμως. 112. άρκτου, alias άρκτω. 140. τρύζεσκεν, pro τρύσδεσκεν, quod nimis durum, etc. Unicum Idyll. xxvii. te pluribus aperte docebit ne a Doriensibus quidem semper ipsos Dorismos in omnibus vocabulis observari.

δώση, 3. person. singul. subjunctivi modi, aor. 1. act. præter communem usum poetice dicta, tanquam ab indicativo aor. 1. έδωσα, pro com. έδωκα. Quod observandum, quia non ita receptum, ut alterum. Theoc. Idyll. xxvii. 21. Δειμαίνω μή δή σε κακωτέρφ ἀνέρι δώση, ' Metuo ne te deteriori viro tradat [Amor].' Idem extat et apud Joannem Evangelistam, cap. xvii. 2. Ίνα πᾶν δ δέδωκας αὐτῷ, δώση αὐτοῖς ζ**ωὴν** αἰώνιον. Item 'Αποκαλύψεως, cap. viii. 3. Ίνα δώση ταις προσευχαις, etc. Idem cap. xiii. 16. ໃνα δώση αὐτοῖς χάραγμα. Ιρεε quoque Thucydides, lib. v. pag. ex Wechellianis typis 370. A. in subjunctivo dicit, το μέντοι Πάνακτον έδέοντο Βοιωτούς δπως παραδώσωσι Λακεδαιμονίοις. Vide annot. 5. Idem lib. vi. pag. 466. B. 8 wws μηδεν ενδώσωμεν. Sed hæc, quæ minus sunt usitata, sunt potius observanda, quam imitanda. Observanda vero dico, ut, si forte verbum idem apud aliquos alios probatos auctores nobis occurrat, quod a nimium severis Censoribus non solum repreprehendatur, sed etiam prorsus immutetur, in promptu statim habeamus exempla non aspernanda, quibus vulgatam lectionem probabiliter adversus importunas Criticorum αὐθαδεστέρων censuras tucamur.

Non imitanda tamen hæc ipsa censeo, quod præter communes, tritasque Grammaticorum vel doctissimorum regulas dicta videantur. Quoniam autem nec in vulgatis Lexicis, nec in Grammaticis hæc notantur (quod ego saltem a me lectum unquam recorder) idcirco pluribus in gratiam τῶν φιλελλήνων hæc ipsa persequi non sum gravatus.

δωτίνη, ης, ή, poet. pro com. δώρον, ου, τδ, donum, munus. Theoc. Idyll. xvii. 114. Ωι οὐ δωτίναν ἀντάξιον ὅπασε τέχνας, 'Cui non præbuerit munus arte dignum.'

δωτίναν, hic Dor. pro com. δωτίνην, a poeta dictum.

 $\mathbf{E}_{\bullet}$ 

E pro a Æolice positum, vel a in ε Æolice mutatum. Magnum Etymologicum, pag. 537. 18. in voce Κρείσσων, quam ἐκ του κράσσων κατά τροπήν Αίολικήν του α eis e, factam dicit. Sic fortasse et apud Theoc. Idyll. xv. 4. ἀδέματος ἀντί τοῦ ἀδάματος, quod εκ τοῦ ἀδάμαστος formatum, verso a in ε, et sublato σ μέτρου χάριν. Vide  $\alpha$  in  $\epsilon$  Æolice mutatum. Vide et άδέματος. Eodem modo et σκιερός, umbrosus, opacus, dictum videtur ex σκιαρδς, quod ἀπὸ τῆς σκιᾶς deductum. Theoc. Idyll. xviii. 44. et 46. Sic etiam a communi βάλλω, Æol. verso α in ε, deductum videtur inusitatum βέλλω, cujus præteritum perf. medium habet regulariter  $\beta \epsilon \beta o$ λα, ut a στέλλω, ἔστολα. Ab illo βέλλω (ut docet Eustath. in vocibus Βέλεμνον, et Bέλος) communia Βέλεμνον, Βελόνη, Béλos videntur deducta.

E in α breve in multis mutari, quæ a πέντε voce formantur. Vide α pro ε in multis.

Ε in a a Doriensibus non raro mutatur. Ut, αἴκα pro εἴκε, quod poetice dictum pro communi εἰ αν, si. Theoc. Idyll. i. 4, 5. Αἴκα τῆνος ἕλη κεραὸν τράγον, αἴγα τὸ λαψῆ. Αἴκα δ΄ αἶγα λάβη τῆνος γέρας, ἐς τὲ καταβρεῖ. Et 9. Αἴκα ταὶ μῶσαι τὰν οἴ ιδα δῶρον ἄγωνται. Et 10. αἰ δέ κ' ἀρέσκη, pro αἴκα δὲ ἀρέσκη, hocque pro εἰ δὲ ἀρέσκη ἄν. Idem Idyll. ii. 159. αὶ δ΄ ἔτι κὴμὲ, ' si vero præterea me quoque.' Idyll. v. 69. μήτ' ὧν τύγα τοῦτον ὀνάσσης, ' neque etiam tu hunc juveris.' Idyll. xi. 42. ἀμὲ, pro ἐμὲ, me. Idyll. xv. 84. θαητὸς, pro θεητὸς, hoc vero pro θεατός.

**E** pro at. Vide At in  $\epsilon$ .

E in η. Passim apud poetas metri caussa tam in simplicibus, quam in compositis ε in η versum invenitur. Eustathius, Μεθώνη, μηθώνη, φερετιάδης, φηρητιάδης. ἀπό τοῦ φέρης, φέρητος. Magnum

Etymologicum, pag. 758. 1. Τηδοίη, ex Δευσίη, διαλύσει τῆς διφθόγγου ευ εἰς εϋ, καὶ τροπῆ τοῦ δ εἰς τ, καὶ ἐκτάσει τοῦ ε εἰς η τραπέντος. Vide E a Doriensibus interdum in η vertitur. Vide et ημεν.

E in plerisque verbis, quæ initium ἀπὸ τοῦ  $\epsilon$  habent, communiter in augmento temporali in  $\eta$  vertitur. Ut,  $\epsilon$ λαύνω,  $\tilde{\eta}$ λαυνον.  $\epsilon$ ρωτάω,  $\hat{\omega}$ ,  $\tilde{\eta}$ ρώταον,  $\tilde{\omega}$ ν.  $\tilde{\epsilon}$ ρχομαι,  $\tilde{\eta}$ ρχόμην, etc.

E a Doriensibus interdum in η vertitur. Ut, pro poetico ξμεν, i. esse, Dorienses ημεν dicunt. Quod ita formatur. Communiter εἶναι, poetice, et Dorice sublato ι, ξναι, inserta syllaba με, fit ξμεναι, et metri caussa sæpe legas ξμμεναι, geminato μμ. Αb illo ξμεναι per simplex μ scripto deducitur ξμεν, κατ' ἀποκοπην Αἰολικήν, καὶ Δωρικήν τῆς συλλαβῆς αι. Dorice vero priore ε in η mutato formatur ημεν. Theoc. Idyll. ii. 41. ἀντὶ γυναικὸς ξθηκε κακάν, καὶ ἀπάρθενον ημεν, ' pro conjuge fecit infamem, et non virginem esse.' Vide ημεν.

E pro ι. Vide ἀγχέμαχος apud Eustath. pro ἀγχίμαχος.

E in i. Vide i pro e.

E in o quando, et quomodo legitime mutatum reperiatur. Vide o pro ε in omnibus τῶν βαρυτόνων. Vide et ἀπεμόρξατο in Magno Etymologico, pag. 120. 20.

Ea in a longum Dorice κατά κρᾶσιν contractum. Theoc. Idyll. i. 149. θᾶσαι φίλος ώς καλὸν ὅσδει, 'vide amice quam suave olet.'

εαι, Ionica, Dorica, et poet terminatio secundæ personæ verborum communiter in η diphthongum impropriam desinentium. Formatur autem a tertia singulari communiter in εται desinente, unde sublato τ fit εαι, et tertia persona in secundam migrat. Ab hac vero terminatione εαι fit κατὰ κρᾶσιν τοῦ ε καὶ τοῦ α, η, ut in nomine τείχεα, τείχη, illud vero ι, quod adscribebatur, subscribitur, et formatur communis secunda persona desinens in η. Ut, a 3. singul. τύπτεται, verberatur, sublato τ, fit secunda τύπτεαι, Ion. Dor. et

EΓ

70

poet. verberaris, hinc vero communis τύπτη. Sic λέγεαι, pro λέγη, diceris. Sic etiam alia sexcenta. Theoc. Idyll. i. 82. τί τὺ τάκεαι; pro communi τήκη, 'quid tu tabescis?' Idyll. v. 31. πυρί θάλπεαι, pro θάλπη: 'igne cremaris,' ureris. Idyll. vii. 24. κλητός ἐπείγεαι; pro ἐπείγη: 'vocatus properas?' etc.

ξαρ, ξαρος, τδ, com. unde κατά κρᾶσιν formatur ηρ, ηρος, ηρι. Hinc præfixo digamma Æolico, versoque  $\eta$  in  $\epsilon$  longum deducitur priscum Latinum Fer, pro quo recentiores, mutato F in V, dicunt Ver, veris, unde howds, vernus. Theoc. Idyll. ix. 34. Ούτ' ξαρ έξαπίνας γλυκερώτερον, Neque ver subito, [neque ver repentinum] est dulcius.' Itali, ver vocant, 'prima vera,' quasi dicas, primum ver. Galli vero, 'printemps,' et 'le renouveau,' quod ver sit primum anni tempus, quo res omnes, quas terra producit, renovantur, et quodammodo recreantur, quæ toto hyemis tempore senio quodam confectæ videban-Quo voluptatis beneficio per immensam Dei beneficentiam omnia etiam animalia fruuntur. Dictum autem tradunt **ξαρ π**αρ**ὰ τ**ὸ ξω, τὸ ἐκβάλλω, καὶ ἐκπέμπω, quia verno tempore tellus suum aperit sinum, ut herbas, flores, fructusque nobis emittat, ac largiatur. Idyll. xii. 3. 80000 ξαρ χειμώνος, 'quanto ver [est jucundius] hyeme.

€αροτροφήs, δ και ή, poet. vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non extat. & Ev ξαρι τραφείς, vere nutritus, vernus, a, um. Moschus Idyll. ii. 67. πολλά δ' ἔραζε λειμώνων ξαροτροφέων πίπτεσκε πέτηλα, 'multaque humi pratorum vernorum cadebant Poeta ποιητικώς λείμωνας ξαροτροφέας vocat prata, in quibus vere flores, plantæque nutriuntur. Et tunc passive vocabulum hoc sumetur: at si active positum dicas, vertes, prata, quæ vere plantas, herbas, floresque nutriunt. Idem tamen est sensus. Vel μετωνυμικώς pratis tribuetur, quod proprie convenit rebus, quæ in pratis aluntur, et quas ipsa pratorum terra nutrit.

ξασι, 3. pers. plur. verbi εἰμὶ, Ionice formata ad similitudinem τοῦ τιθέασι, pro τιθεῖσι, com. εἰσὶ, sunt. Theoc. Idyll. xxv.
14. αιὰν ξασι, 'semper sunt.' 37. οἴ οἰ ξασι, 'qui ei sunt.' 41. μετὰ θνητοῖσιν ξασι, 'inter mortales sunt.'

ξβα, Dor. pro com. ξβη, 3. pers. singul. aor. 2. act. a βαίνω, cujus aor. 2. act. a βῆμι formatur. Consule Grammaticos. Ivit, abiit. Theoc. Idyll. v. 9. Idyll. xiv. 43. ξβα και ταῦρος ὰν ὕλαν, 'abiit et taurus in sylvam.' Idyll. xx. 17. χ' ἀ μèν ξβα με λιποῖσα, 'et illa quidem abiit me relicto.'

εβώσατο, Dor. κατὰ κρᾶσιν τοῦ ο μικροῦ, καὶ τοῦ η εἰς ω μέγα, ἐκ τοῦ ἐβοήσατο, vocavit, invocavit, imploravit. Theoc. Idyll. xvii. 60. Ενθα γὰρ Εἰλείθνιαν ἐβώσατο λυσίζωνον, 'illic enim Lucinam invocavit zonæ solutricem' [i. quæ parturientibus zonam solvit]. Vide λυσίζωνος.

εγειρομένω κορυδαλλώ, Dor. pro com. εγειρομένου κορυδαλλοῦ, Theoc. Idyli. x. 50. 'quum excitatur galerita.'

έγέλαξε, Dor. pro com. ἐγέλασε. tanquam a γελάξω, μ. γελαξῶ, εῖs, εῖ, ἀόρ. α. ἐγέλαξα, αs, ε, pro commun. γελάω, ῶ, μ. γελάσω, ἀόρ. α. ἐγέλασα. Theoc. Idyll. xx. 1. Εὐνίκα μ' ἐγέλαξε θέλοντά μιν ἀδὸ φιλᾶσαι, 'Eunice me derisit quum vellem ipsam suaviter osculari.', 15. καὶ σοβαρόν μ' ἐγέλαξεν, 'et superbe me derisit.'

ξγεντο, lonice, Dorice, et poetice pro communi eyévero, fuit, est. Quod karà συγκοπήν formatum. Est autem 3. pers. singul. aoristi secundi medii a verbo ylvoμαι, de quo consule vulgatas Græcas Grammaticas. Theoc. Idyll. i. 88. Takeται όφθαλμώς, ότι ού τράγος αύτ**ος ξ**γ**εντο,** 'Tabescit oculis, quod non hircus ipse sit.' Idem Idyll. viii. 92. πρᾶτος ἔγεντο, 'primus fuit' [primus habitus fuit]. Idyll. xiii. 2. ῷτινι τοῦτο θεῶν πόκα τέκνον ἔγεν-70, 'cuicunque Deorum tandem iste filius est' sid est, quicunque Deorum tandem huic puero parens est; vel, quicunque Deorum tandem hujus pueri parens fuit]. 9. ἀοίδιμος αὐτὸς ἔγεντο, 'celebris ipse evasit.' Idyll. xiv. 27. Χ' άμιν τοῦτο δι' ώτδς έγεντό ποθ' ήσυχα ούτως, ' Et nobis hoc in aurem fuerat insusurratum olim clam ita.' Idyll. xvii. 64. Haîs ayanntos ἔγεντο, ' puer amabilis natus est.'

έγέρσιμος, ου, ὁ, poet. q. d. excitabilis. Epithetum somni, ex quo quis excitari potest. Hoc autem dicitur ad statuendum manifestum discrimen inter somnum illum, quo quietis, viriumque reparandarum caussa fruimur, et lethalem, quem poetæ perpetuum, æternum, ac ferream vocant, ex quo nullum excitari putant, quia nullam carnis resurrectionem agnoscunt. Theoc. Idyll. xxiv. 7. Εύδετ' εμά βρέφεα γλυκερου και εγέρσιμου ύπνου, 'Dormite mei filioli dulcem et excitabilem somnum.'

έγκαναχήσασθαι, poet. το μετά καναχής, τουτέστι κτύπου ένηχεῖν, cum strepitu insonare. Theoc. Idyll. ix. 27. δ δ' έγκανα-χήσατο κόχλφ, pro ένεκαναχήσατο, ' ille vero insonuit concha.'

έγκρατέως, poet. adverbium, quod in vulgatis Lexicis non extat, pro quo legitur έγκρατῶς per contractionem inde formatum: firmiter, tenaciter, vebementer. Proprie dici videtur de illis, qui aliquid adec

tenaciter tenent, ut ex manibus elabi non facile patiantur. Theoc. Idyll. xxv. 266. πγχον δ' ἐγκρατέως, 'Angebam autem firmiter.'

έγκροτέοισαι, Dor. pro com. εγκροτέουσαι, οῦσαι, pulsantes [solum], applaudentes. Vide εγκροτέω, ῶ, in vulgatis Græcolatinis Lexicis, ubi aliam τοῦ εγκροτεῖν significationem disces. Theoc. Idyll. xviii. 7. ἄειδον δ' ἄρα πᾶσαι ε΄ς εν μέλος εγκροτείοισαι, 'Canebant autem omnes in unum carmen pulsantes' [solum, vel applaudentes, i. omnes autem simul unum et idem carmen saltantes, solumque pulsantes inter saltandum, concinebant].

έγλυκάνθη, 3. pers. sing. aor. 1. pass. a verbo γλυκαίνω, μ. γλυκανῶ perf. parum usitatum, γεγλύκαγκα, pass. γεγλύκαμμαι, νσαι, γεγλύκανται. Hinc aor. 1. pass. έγλυκάνθην, ης, η. Deductum autem a neutro nomine γλυκὸ, unde γλυκύνω (ut a βαρὸ, βαρύνω, ab εὐθὸ, εὐθύνω, a θρασὸ, θρασύνω, καὶ μεταθέσει θαρσύνω) versoque v in ι, et inserto a, formatum γλυκαίνω, dulce reddo, dulco, as, dulcoro, as. Moschus Idyll. iii. 111. κοὺκ ἐγλυκάνθη, 'et non dulce factum est.'

ἔγνωκαν, Joannis Evangel. cap. xvii. 7. scribitur constanter in omnibus editionibus, quas vidi, ξγνωκαν, quod eodem capite, 8. συνωνύμως dicitur έγνωσαν. Quare, si codex mendo caret, vel est κατά συγκοπήν formatum a tertia pluralis plusquamperfecti activi εγνώκεισαν; vel Bæotice dictum, pro communi 3. person. plur. perf. act. εγνώκασι. Nam hæc tertia persona communiter in aoi desinens, in av Bœotice desinit. Ut τετύφασι, πεφρίκασι, comm. τέτυφαν, πέφρικαν, Bœotice. Sic etiam €γνώκασι, ξγνωκαν. Caninius in Hellenismo, pag. 192.

εγρήγορα, Eustathius, εγρήγορα, μέσος παρακείμενος, άπο του έγείρω, έγερω, ήγερκα, ήγορα, καὶ 'Αττικῶς ἐγήγορα, καὶ [πλεονασμώ τοῦ ρ,] εγρήγορα, δθεν το γρηγορώ δημα, δ καλ μετά τοῦ ε έγρηγορώ ποιητικώs λέγεται, δθεν έγμηγορσις, καλ έγρηγόρησις. Sed videtur potius dicendum δθεν έγρηγόρησις, καί [κατά συγκοπήν] έγρήγορσις. Idem εγρηγορθαι, απαρέμφατον, ως από τοῦ εγρηγορκα, εγρηγορμαι, εγρηγόρθαι παροξυτόνως ἄφειλε λέγεσθαι, προπαροξύνεται Alii tamen (ut idem eodem δέ Αίολικώς. loco dicit) το έγρηγορθαι κατά συγκοπην έκ τοῦ ἐγρηγορῆσθαι formatum, accentu in præcedentem syllabam Æolice retracto. Idem, εγρήγορθε, προστακτικόν έκτοῦ έγρηγόρατε γέγονε συγκοπή, και τροπή [τοῦ τ είς θ.] εγρηγόρθασι, άντὶ τοῦ εγρηγόρασι, ποιητικως, επενθέσει τοῦ θ. "Ομηρος 'Ιλιάδος K. 367, 27, Æ. P.

έγχεθντα, Dor. κατά κράσιν έκ τοθ έγ-

χέοντα, infundentem. Theoc. Idyll. x. 58. οὐ μελεδαίνει τὸν τὸ πιεῖν ἐγχεῦντα, 'non curat illum, qui potum [ei] infundat [ac ministret].'

έγων, Dorice pro communi έγω. Theoc. Idyll. i. 14. Συρίσδεν; τας δ' αίγας έγων έν τφδε νομευσώ, 'Fistula canere? capras vero ego interea pascam.' Idem Idyll. eodem, 120. Δάφνις έγων όδε τηνος ό τας βόας ὧδε νομεύων, 'Daplinis ego [sum] ille, qui boves hic pascebam.' Idem Idyll. iii. 22. Τόν τοι έγων 'Αμαρυλλί φίλα κισσοῖο φυλάσσω, 'quam [coronam] tibi ego Amarylli chara ex hedera factam servo.' Idyll. v. 116. ή οὐ μέμνασ' ὅτ' ἐγὼ τὺ κατήλασα; 'an non recordaris quum ego te verberavi, vel verberans abegi? Idyll. vii. 87. ως τοι έγων ένόμευον αν ωρεα τας καλαs alγas, 'ut tibi ego pascerem in montibus pulcras capras.'

έδαεν, docuit, 3. pers. singul. aor. 2. act. a δαίω. Vide δαίω. Theoc. Idyll. xxiv. 127.

έδάην, vulgata Græcolatina Lexica verbum hoc ita formatum tradunt; ἐδάην, ἀόρ. β. a δαίω, didici, cognovi, novi, sensi, intellexi, certior factus sum, ξμαθον, ξγνων, συνήκα. Sed Æ. P. ita, ἐδάην, ης, η, est poeticum verbum aor. 2. pass. ab aor. 2. act. έδαον, ες, ε, quod ab activo δαίω, μ. δαίσω. Cujus varias significationes in vulg. Græcol. Lex. vide. Infinit. δαηναι. Vel ἀπὸ τοῦ δαίω, μ. δαίσω, ἀόρ. β. ἔδαον, περισπώμενον δαέω, ῶ, formatur, unde verbalia, δαήμων, διημοσύνη, &c. Ab hoc δαέω, ω, derivatum dices verbum in μι, δάημι, ut a τιθέω, ω, τίθημι, ab ίέω, ω, Ίημι, imperf. έδάην, ης, η, infinit. δαήναι, pro δαέναι, μέτρου χάριν. Vide Eustathium in τιθήμεναι, άντι τοῦ τιθέναι, ποιητικώς. Item τιθείναι, 🐧 τιθήναι, άντλ τοῦ τιθέναι. Theoc. Idyll. xxviii. 19. δs πόλλ' ἐδάη, ' qui multa novit.'

έδνόω, ω, μ. έδνώσω, poet pro com. έγγυάν, και μετ' έγγύης τὰ έδνα διδόναι, spondere, despondere, et cum sponsione dotem dare. Proprie autem dici videtur de filiabus, quas parentes aliquibus despondent, et pro quibus se sponsis dotem una cum filiabus daturos promittunt. Simpliciter et pro despondere sumitur, ut apud Theoc. Idyll. xxii. 147. ἡμῖν τοι Λεύκιππος έας εδνωσε θύγατρας, 'nobis profecto Leucippus suas despondit filias.' In vulgatis Græcolatinis Lexicis hoc tantum legitur, εδνώσαντο, tradiderunt uxorem dando dotalia. Τὰ ἔδνα vero, τῶν ἔδνων, ut habemus in Magnor Etymologico, pag. 316. 39. λέγεται τὰ πρό τοῦ γάμου ὑπὸ τοῦ νυμφίου διδόμενα δώρα τη νύμφη. ήγουν έξάπροικα, παρά τὸ ήδω, τὸ εὐφραίνω, **ήδανον** καί έν συγκοπῆ, καί συστολῆ έδνον, τὸ αίτιον δν τοῦ παρέζεσθαι, καλ παραμένειν την

νύμφην τῷ νυμφίφ. οδτως 'Ωρίων. Idem pag. 383. 17. τὰ ἔδνα, τὰ εἰς τὴν ἔδραν τῆς νύμφης διδόμενα. Eustath. vero tradit proprie quidem ἔδνα dici dona, quæ sponsus sponsæ conjugii caussa dat interdum tamen et ipsam dotem, quam sponsa sponso affert, quemadmodum et φέρνη, sive φερνή. Idem et alteram τῶν ἔδνων ἐτυμολογίαν docet. Ait enim ἔδνα, dicta quasi ἔδρανα, τὰ τὸν γάμον στηρίζοντα, παρὰ τὸ ἔδράζω. Quod autem Theocritus ἔδνοῦν vocat, id συνωνύμως Euripides in Helena, 939. ἔδνάζεσθαι nominat.

έδοκεθμες, Dor. pro com. έδοκοθμεν, arbitrabamur. Theoc. Idyll. xiii. 1. ως έδοκεθμες, 'ut arbitrabamur.'

έδοντι, Dor. pro communi έδουσι, hoc vero κατὰ χρόνου ἐναλλαγὴν, pro futuro 2. med. έδονται, vel ἐδοῦνται, comedunt, pro comedent, vorabunt, devorabunt. Theoc. Idyll. iii. 54. τολ λύκοι ὧδέ μ' ἔδοντι, ' lupi hic me comedent.' Idyll. v. 138. αξγιλον αζγες ἔδοντι, 'ægilum capræ comedunt.'

έδράζω, μ. σω, poet. colloco, fundo, firmo. Simmias Rhodius in Alis, 1. τὰν ἄλα ਓ έδράσαντα, 'et qui mare fundavi [condidi].' Deducitur autem ab έδρα, ας, ή, unde έδράω, et inserto ζ, έδράζω.

έδριάω, ῶ, poet. verbum, quod in vulgatis Lexicis non exstat, et idem valet ac τδ εδριάομαι, ῶμαι, sedeo; quod in iis reperitur, pro com. καθέζομαι. Deducitur autem ab εδρα, ας, ἡ, sedes, sella. Theoc. Idyll. xvii. 19. εδριάει, Πέρσαισι βαρθς θεὸς αἰολομήτας, 'sedet, Persis gravis deus, vario consilio præditus [id εst, sapiens].'

έδροστρόβοs, ov, δ, Theocriteum vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non extat. Est autem Luctatoris epithetum. δ την του άντιπάλου έδραν στρέφων, καὶ άνατρέπων έν τῷ παλαίειν. Qui adversarii nates versat, ac evertit inter luctandum. Hoc autem facere consueverant periti luctatores. Quum enim vel aperta vi, vel dolo suos adversarios ter humi prostraverant victores censebantur, et victoriæ præmium abs-Quod disertissimis verbis tesportabant. tatur Græcus Æschyli Scholiastes, ev rais Εὐμενίσιν, ubi poeta versum, qui legitur pag. 292. M. interpretatur, ξυ μέν τόδ ήδη των τριών παλαισμάτων. Schol. έκπέπτωκας. ή μεταφορά δέ έστιν από των παλαιόντων, οι έπι τοις τρισί πτώμασιν δρίζουσι την ήτταν. Vel έδροστρόφος vocatur is, qui inter luctandum, sedem, partesque, quibus sedemus, agitat, atque versat. Hoc autem luctantes comitatur, et sequitur. Theoc. Idyll. xxiv. 109. 800a 8 άπο σκελέων έδροστρόφοι Αργόθεν ανδρες άλλήλους σφάλλοντι παλαίσμασιν, 'quæcunque vero a cruribus clunes versantes Argivi viri sese mutuo supplantantes faciunt [in] lucta.' Vide nostros commentarios in hos Theocriti versus.

₹δυνάθην, Dor. pro com. ₹δυνήθην, potui. Theoc. Idyll. xi. 59.

ἐδωδὰ, âs, ắ, Doric. pro com. sed poet.
ἐδωδὴ, ῆs, ἡ, cibus, esca. Theoc. Idyll. xxi.
43. πλάνον κατέσειον ἐδωδὰν, 'fallacem quatiebam escam.'

ξθακας, Dor. pro com. ξθηκας, ήγουν ξποίησας, fecisti, reddidisti. Theoc. Idyll. xii. 25. ην γὰρ καί τι δάκης, τὸ μὲν ἀβλαβὲς εὐθὺς ξθακας, 'etenim si quando momorderis [aliquem,] hoc quidem statim innoxium fecisti' [i. nam si forte aliquem aliquo malo affeceris, id confestim sanas]. Hic autem hæc, η γὰρ καί τι, ponuntur pro, καί γὰρ ἤν τι, 'etenim si quid,' vel, 'si quando.'

ἐθειράζειν, poeticum, et Theocriteum verbum, comam comptam habere, comam gestare, comantem esse. Nam τὸ ἐθειράζειν (ut Græcus Theocriti interpres ait) idem est ac τὸ τὴν κόμην τρέφειν, καὶ κομᾶν, id est, comam alere, comam longiorem habere. Theoc. Idyll. i. 34. καλὸν ἐθειράζοντες, id est, 'pulcram comam gerentes;' vel, 'ornatam [longamque] comam habentes.'

ἐθέλησθα, poetice, Attice, quinetiam Dorice formatum verbum pro com. εθέλεις. Sic autem formatur, εθέλω βαρύτονον, hinc περισπώμενον έθελέω, ω, (ut a θέλω, το  $\theta \in \lambda \in \omega$ ,  $\hat{\omega}$ , fit verbuin in μι, ἐθέλημι, ἐθέλης, ἐθέλησι, ut a  $\tau i\theta \in \omega$ ,  $\hat{\omega}$ ,  $\tau l\theta \eta \mu i$ ,  $\eta s$ ,  $\eta \sigma i$ . Secunda persona communis est  $\ell\theta\ell\lambda\eta s$ , et Attice, atque Dorice addita particula  $\theta \alpha$ , fit  $\epsilon \theta \epsilon$ - $\lambda \eta \sigma \theta \alpha$ , vis, vel est 2. pers. singul. imperfecti, neglecto temporali augmento, sic: ήθέλης, addita θα, et neg. aug. εθέλησθα, prima est  $\eta\theta\epsilon\lambda\eta\nu$ , ut  $\epsilon\tau\ell\theta\eta\nu$ , 2.  $\eta\theta\epsilon\lambda\eta s$ , ut ἐτίθης, 3. ἡθέλη, ut ἐτίθη. In valgatis Græcol. Lexicis extat, ἐθέλησθα, velis, Iliad. Δ. δψεαι ην έθέλησθα, pro έλν βούλη. Sed nec tempus, nec modus, nec formationis ratio declaratur. Theoc. Idyll. xxix. 4. Ούχ δλας φιλέειν μ' έθέλησθ άπο καρδίας, 'Non ex toto corde amare me vis.' Sic et Galli, 'Tu ne me veux point aimer de tout ton cœur.'

ἐθέλοντι, Dor. pro com. ἐθέλουσι, νοlunt. Theoc. Idyll. xii. 23. Idyll. xvi. 28. ἐπὰν ἐθέλοντι νέεσθαι, 'quum volunt abire.' Moschus Idyll. iii. 24. οὐκ ἐθέλοντι νέμεσθαι, 'non volunt pasci.'

ἐθήκαο, secunda person. singular. aor.
1. med. Ionice formata, pro communi ἐθήκω. Quod a τίθημι, de quo Grammatici. Formatur autem a tertia pers. singul. ejusdem temporis, ἐθήκατο, sublato τ, et tertia in secundam migrante. Theoc. Idyll. xxix. 18. Τὸν πρῶτον δὲ φιλεῦντα, τριταῖον

₹θήκαο, 'Primum vero amantem, tertium

fi. tertio loco] posuisti.

εθρήνευν, Æol. et Dor. pro com. Attice contracto εθρήνουν, lugebant, a θρηνέω, ω. Theoc. Idyll. vii. 74. δρύες αὐτὸν ἐθρήνευν,

et diphthongus interdum apud Dorienses in a vertitur. Ut apud Theoc. Idyll. vii. 81. κατεκλάσθης, pro com. κατεκλείσθης, a κατακλείω, includo, concludo. Idyll. xv. 33. κλάξ, pro κλείς, κλειδός, ή, ciavis. 43. ἀπόκλαξον, pro ἀπόκλεισον, claude. 77. αποκλάξας, pro αποκλείσας, claudens, qui clausit, cum clausisset.

 $\epsilon \iota$  diphthongus in monophthongum  $\eta$ Dorice sæpe mutatur, ut patet ex pronomine rivos, quod pro poetico keivos Dor. dictum. Vide  $\tau \hat{\eta} \nu os$ . Sic etiam  $\lambda \hat{\eta} s$ , pro λείς, quod κατ' ἀφαίρεσιν τῆς θε συλλαβῆς dictum. Vel ut a  $\lambda \in \omega$ , unde  $\theta \in \lambda \in \omega$ ,  $\hat{\omega}$ , et ₹θελέω, ῶ, deductum. Lascaris lib. iii. 583. Theoc. Idyll. i. 12. Λης ποτί τᾶν νυμφᾶν, λης αίπόλε τηδε καθίξας. Vide λης. Idem Theoc. Idyll. iii. 27. kh ka, pro kal el ke, τουτέστιν, εί αν. ldyll. xi. 62. κατοικήν, pro κατοικείν. Idyll. xxix. 15. έτερον ματης, pro ματείς, 'alium quæris,' 'alium requiris.'

et diphthongus interdum a Bœotis ponitur pro com. η, ut τέθεικα, pro com. τέθηκα, quod legitur apud Theoc. Idyll. xv. 37.

τη προτέθηκα.

et diphthongum in infinitivis modis Æolice, It Dor. in  $\eta$  diphthongum impropriam **82**00 mutari. Ut, τύπτειν, τύπτην. λαβείν, λαβην. Theoc. Idyll. xi. 4. εὐρην δ' οὐ ράδιόν ἐστιν, 'invenire tamen non facile est.' Idyll. xiv. 1. χαίρην, pro χαίρειν, salvere. Idyll. xv. 24. κοσμήν, pro κοσμείν. 26. ₹ρπην, pro ἔρπειν. 28. καθεύδην, pro καθεύδειν. Idyll. xxiv. 90. κανήν, pro κανείν.

 $\epsilon \iota$  diphthongus non semper in  $\eta$ , vel  $\eta$ , a Doriensibus in activorum verborum infinitis mutatur. Theoc. Idyll. i. 11. τήναις άρνα λαβείν. Idyll. x. 48. φεύγειν. 51. λήγειν. 53. πιείν. 54. έψειν. Idyll. xxiv. 78. αμβαίνειν. Vide ι non semper ex infinitis Dorice tollitur.

ei, poet. adverbium optantis, pro quo et «10ε. Theoc. Idyll. xii. 17. εἰ γὰρ τοῦτο πάτερ Κρονίδα πέλοι, εὶ γὰρ ἀγήρω ἀθάναvoi, 'utinam enim hoc pater Saturnide fiat, utinam senio carentes [Dii] immortales.' Sic et Virgil. Æn. 6. pag. 249. 'Si nunc se nobis ille aureus arbore ramus ostendat.' Si, pro utinam.

elap, ρos, τὸ, poet. pro com. ἔαρ, unde κατά κρασιν ήρ, ver. Ab ξαρ vero κατ' **ἐπένθ**εσιν τοῦ ι, μέτρου χάριν, fit εἶαρ. Vide ξαρ. Theoc. Idyll. xii. 30. είαρι πράτφ, 'vere primo.' Idyll. xiii. 26. τετραμμένου είαρος ήδη, '[ad finem] verso vere jam.

Lex. Dorie.

είδεσθαι, poet. pro com. φαίνεσθαι, καλ δοκείν, videri. Theoc. Idyll. xiii. 60. είδετο πόβρω, 'procul videbatur.'

eldones, Dorice, pro communi eldoner, vidimus. Theoc. Idyll. ii. 25. Κήξαπίνης  $\ddot{a}$ φθη, κοὐδ $\dot{c}$  σποδ $\dot{c}$ ον είδομες αὐτης,  $\dot{c}$  Et subito conflagravit, et ne cinerem quidem ipsius

vidimus.'

είθαρ, poet. adverbium, pro com. εὐθὸς, unde  $\epsilon b\theta a\rho$ , kal  $\tau \rho o\pi \hat{\eta} \tau o\hat{v} v \epsilon is i, <math>\epsilon l\theta a\rho$ . Eustath. et Magnum Etymologicum, 297. 3. Statim, confestim, celeriter. At ego (nisi fallor) crediderim potius formatum a verbo θέω, curro, et ρέω, fluo, unde θέαρ, et inserto ι metri caussa, θεΐαρ, καλ στοιχείων μεταθέσει είθαρ. Quare hoc proprie dicitur de aquarum cursu, fluxuque, sive de aquis cum impetu fluentibus, atque celeriter currentibus. Yevikos accipitur pro ταχέως, 🖈 supra declaratum. Theoc. Idyll. xxv. 213. περί δ' ίδυ έχέστουου είθαρ έβησα, et sagittam luctiferam [exitialem] statim imposui.' ξβησα, άντι τοῦ ξβίβασα περιέβησα, περιεβίβασα, περιέθηκα.

 $\epsilon l\theta \epsilon$ , adverbium poet. optantis: utinam. Theoc. Idyll. xii. 10. Είθ' δμαλοί πνεύσειαν έπ' αμφοτέροισιν "Ερωτες νωιν, 'Utinam æquales aspirent ambobus Amores nobis.'

είκατι, Dor. pro com. είκοσι, verso o in  $\alpha$ , et  $\sigma$  in  $\tau$ : viginti. Unde vero vocabulum elkogi deductum sit vide apud Eustathium. Theoc. Idyll. iv. 10. εἴκατι μᾶλα, ' viginti oves.' Idyll. v. 86. ταλάρως σχεδὸν εἴκατι πληροῖ, 'calathos fere viginti implet.' Idyll. xiv. 44. Είκατι ταίδε, sub. ἡμέραι, 'Viginti [dies jam sunt isti,]' pro, hic est jam vigesimus dies. Idyll. xv. 139. είκατι παίδων, 'viginti filiorum.' Idyll. xvi. 51. εἴκατι μῆνας, ' viginti menses.'

elke non solum lonice et poetice, sed etiam Dorice dicitur, pro quo Δωρικώτερον est to alka. De quo suo loco. Sed communiter el av. Theoc. Idyll. ii. 126. Evδον δ' εἴκε μόνον τὸ καλὸν στόμα τεῦ ἐφίλασα, 'Dormivissem autem si solum pulcrum tui [i. tuum] os suaviatus fuissem.'

είλευ, 2. pers. nor. 2. medii Dorice formata, pro communi είλου, cepisti, abstulisti, eripuisti, ab ἔλω, unde aor. 2. act. είλον. Vide alpew, ω, in tritis Grammaticis. Theoc. Idyll. ii. 131. τύ με δεύτερα ἐκ πυρός εΐλευ, 'tu me secundo loco, [vel, secunda] ex igne eripuisti.'

είλήλουθα, as, ε, poet. pro com. præt, perf. med. ήλευθα, quod a prisco έλευθω deductum. Attice ελήλυθα, repetitis duabus primis literis ipsius thematis, et sublato e, ut tertia syllaba corripiatur de more, post factam hujusmodi repetitionem. Hinc Beotice κατά πλεονασμόν τοῦ ο μικροῦ, ἐλήλουθα, et Ionice, ac poet. inserto ι, είληλουθα, pluralis prima, είληλούθαμεν, και κατά συγκοπήν είληλουθμεν. Magnum

Etymologicum, pag. 298. 42. Consule et Eustathium. Theoc. Idyll. xxv. 35. Οῦ-τινος ὧδε κεχρημένος εἰλήλουθας, 'Cujus [rei] indigens huc veneris.' 56. Χθιζός γ' εἰλήλουθεν ἀπ' ἄστεος, 'Hesternus, [i.

heri] venit ab urbe.'

εἰμὲς, Dorice, pro communi ἐσμὲν, sumus. Quod fit verso σ in ι, et finali ν in σ. Theoc. Idyll. ii. 5. Οὐδ' ἔγνω πότερον τεθνάκαμες, ἡ ζοοὶ εἰμὲς, 'Neque cognovit utrum mortui, an vivi simus.' Idyll. xv. 73. ἐν καλῷ εἰμὲς, 'in tuto sumus;' vel, 'in bono [commodoque] loco sumus.' 89. κωτίλαι εἰμὲς, 'garrulæ sumus.' 91. Κορίνθιαι εἰμὲς ἄνωθεν, 'Corinthiæ sumus antiquitus.'

εἰνόδιος, ου, ὁ, poet. ὁ ἐν τῆ ὁδῷ κείμενος, ἡ στρεφόμενος qui positus est in via, vel qui versatur in via. Theoc. Idyll. xxv. 4. Ἐρμέω ἀζόμενος δεινὴν ὅπιν εἰνόδιοιο, 'Mercurii veritus gravem iram in viis consecrati.' Hoc autem a poeta ideo dicitur, quia Mercurii statuæ in viis et compitis erectæ colebantur, per ὅπιν vero potest et ipsa vindicta sive ultio intelligi. Quid

sit önis, apud Eustathium vide.

εἰπὸν, Dor. pro com. εἶπον. Quod est imperat. aor. 1. act. εἶπα, et τὸ ι servatur præter morem in reliquis etiam modis. Vel (ut aliis placet) Syracusanorum est vocabulum, pro com. imperat. aor. 2. act. εἶπον, unde τὸ εἰπὲ, εἰπέτω, dic. Consule Eustathium, qui sic scribit, εἰπὲ, καὶ εἰπὸν, προστακτικὰ, τὸ μὲν τοῦ εἶπον δευτέρου ἀορίστου, τὸ δὲ τοῦ εἶπα πρώτου, ὅτι ἄμφω δξύνονται. Idem, εἶπον, καὶ εἶπα, ἀμφότερα χρήσιμα παρ' ᾿Αττικοῖς, μᾶλλον δὲ τὸ πρότερον, καὶ τὰ προστακτικὰ ὁμοίως εἰπὲ, καὶ εἶπὸν δξυτόνως. Theoc. Idyll. xiv. 11. εἰπὸν τί τὸ καινὸν, 'dic quid novi [sit].'

εἰροπόκος, ου, ὁ καὶ ἡ, epithetum, quod ovibus aliisque lanigeris animantibus tribuitur. Eustath. εἰροπόκοι ὅῖες, αἱ εἰς εἰρος, δ ἐστιν ἔριον, πεκόμεναι, ' oves, quæ ad lanam pectuntur,' vel, ' quæ tondentur, ut ex ipsis lana percipiatur.' Theoc. Idyll. viii. 9. Ποιμάν εἰροπόκων ὀτων, ' Pastor la-

nigerarum ovium.'

είρπομες, Doric. pro com. είρπομεν. τουτέστιν ίμεν, ήγουν ἐπορευόμεθα, ibamus. Theoc. Idyll. vii. 2.

εis ἄκρον. Vide ἄκρον.

εἰσένθωμες, Dor. pro com. εἰσέλθωμεν, ingrediamur. Theoc. Idyll. xv. 68. Πᾶσαι ἄμ' εἰσένθωμες ἀπρίξ, 'Omnes simul ingrediamur confertim.'

εἰσόκα, Dor. pro com. εἰσότε, εως οδ, donec. Bion Idyll. ii. 14. εἰσόκε μή μιν

Zans, 'donec non ceperis ipsam.'

είσπνιλος, ου, δ, lingua Laconica significat anuatorem. Eustath. εἰσπνηλαι, η διὰ τοῦ η εἰσπνηλαι, οἱ ἐρασταὶ παρὰ Λά-

κωσι. 'Αλλαχοῦ δὲ ὅτι εἴσπνιλος ὁ ἐρώμενος, διὰ τὸ εἰσπνεῖσθαι τὶ τῆς ὥρας καὶ τῆς μορφῆς τῶν ἐρωμένων τοῖς ἐρασταῖς. Ergo tam eum, qui amatur, hoc indicat. Theoc. Idyll. xii. 13. ὁ μὲν ῆς εἴσπνιλος, φαίη χ' ὡ 'μυκλαἴσδων, alter quidem erat εἴσπνιλος, [id est, amator, ut] diceret ille, qui Amyclaice, [id est, Laconice,] loquitur.

είχεο, Ion. et Dor. pro communi είχου, ab ξχομαι, quod cum genitivo junctum significat rei alicui hærere, vel eam firmiter tenere. Theoc. Idyll. v. 117. τᾶς δρυδς είχεο τήνας, ' quercui hærebas illi,' id est, quercum illam firmiter tenebas.

έκ redundans, quum jungitur cum adverbiis motum e loco significantibus. Ut εξ οὐρανόθεν, pro solo οὐρανόθεν, id est, εξ οὐρανοῦ, ' ex cœlo.' Sic apud Theoc. Idyll. xxii. 91. εκ δ' ετέρωθεν, pro ετέρωθεν δέ. τουτέστιν εξ ετέρου μέρους, ex altera parte.

έκαστοτέρω, poet. adverbium, pro com. πορρωτέρω, longius. Theoc. Idyll. xv. 7. έκαστοτέρω ξμ' ἀποικεῖς, pro πορρωτέρω ἀπ'

έμοῦ οἰκεῖs, ' longius a me habitas.'

ἐκδινεῦντι, Dor. et Æol. pro quo diceretur alias Dor. ἐκδινοῦντι, com. vero ἐκ-δινοῦσι. Quod Attice nunc dictum videtur. Nam vel accusativus αὐτὰ, i. se, sub-auditur, vel est activum pro passivo ἐκδινοῦνται, se movent, moventur. Theoc. Idyll. xv. 82. ὡς ἔτυμ' ἐστήκαντι, καὶ ὡς ἔτυμ' ἐκδινεῦντι, ' quam vere stant, et quam vere moventur.'

ἐκείνα, as, Dor. pro com. ἐκείνη, ης, pronomen demonstrativum f. g. pro quo συνωνύμως, καὶ Δωρικώτερον alias dicitur τήνα, as. Utrumque autem παροξυτονεῖται, quia τὸ a finale longum est, utpote ex η communi Dorice factum: illa, illius. Theoc. in Epigr. pag., ex Henr. Steph. typis, 250. ἡ κατάπυκνος ἐκείνα Επυλλος κεῖται ταῖς Ἑλικωνιάσι, 'densum illud Serpillum dicatum est [Musis] Heliconiadibus [i. montem Heliconem incolentibus].'

ἐκέλευ, 2. persona imperfecti Dorice formata, pro communi poetica ἐκέλου, versa υυ in ευ: jubebas, jussisti. Quod a poetico κέλομαι deductum, pro communi κελεύω, jubeo, impero, suadeo, hortor. Theoc. Idyll. iii. 11. ὧ μ' ἐκέλευ καθελεῦν τὺ, ' unde me jussisti decerpere tu.'

ἐκ θυμῶ, Dorice, pro communi ἐκ θυμοῦ, ἐκ ψυχῆς, ex animo. Theoc. Idyll. ii. 61. âs ἔτι καὶ νῦν ἐκ θυμῶ δέδεμαι, ' [ex] quo [januæ limine] nunc etiam ex animo ligata pendeo.' Hæc autem ita nobis accipienda, ἐξ åς φλιᾶς ἔτι καὶ νῦν ἐκ θυμῶ δέδεμαι, τουτέστι δεδεμένη κρέμαμαι τῷ θυμῷ, τῆ ψυχῆ. Interpretes Latini videntur illud θυμῶ pro dativo θυμῷ, non pro geni-

**EK** 75

tivo Dorico sumsisse. Quod si verum, hic τμῆσιν esse dicemus, ἀντὶ τοῦ ἐκδέδεμαι θυμῷ, atque ex præpos. ἐκ, quæ cum verbo δέδεμαι est juncta, genitivus ille præcedens, ձs, pendebit, nec erit ἔλλειψις τῆς ἐξ præpos. Alioqui res, ut initio dictum, est accipienda. Sed si dativum esse dicas, τὸ ι sub ω subscribendum erit, vel καθ ὑπεξαίρεσιν Ἰωνικὴν, καὶ Δωρικὴν, θυμῶ scriptum, ἀντὶ τοῦ κοινοῦ θυμῷ, quod jam parum probabile, præsertim cum nulla sit necessitas, quæ nos hanc lectionis scripturam, et sensum sequi cogat.

ram, et sensum sequi cogat.

ἐκκενοῦν θυμὸν ἐς εὐρεῖαν σχεδίαν στυγνοῦ ᾿Αχέροντος. Poetica loquutio, pro
qua communiter ψυχὴν ἐκπνεῖν, καὶ εἰς
ἄδου καταβαίνειν, vel unico verbo, θνήσκειν
dicitur, evacuare animam in latam ratem
tristis Acherontis, animam efflare, et in
Plutonis ædes descendere, mori. Sed ἐκκενοῦν θυμὸν ideo dicitur, quia quum quis
moritur, et animam efflat, is corpus vacuat,
animoque vacuum reddit. Theoc. Idyll.

κνί. 40. ἐπεὶ γλυκὺν ἐξεκένωσαν θυμὸν ἐς
εὐρεῖαν σχεδίαν στυγνοῦ ᾿Αχέροντος, 'postquam dulcem evacuarunt [efflarunt] animam in latam ratem tristis Acherontis.'

ἐκκναισεῦντι, Dor. pro quo alias Dor. quoque diceretur ἐκκναισοῦντι, communiter vero ξκκναισούσι. Quod ab ξκκναισέω, ω. formatur, hoc ab ἐκκναίσω gravitono. Formationis hæc est series, κνάω, κνώ, κναίω, futurum κναίσω, hinc poetice præsens deducitur  $\kappa \nu a l \sigma \omega$ ,  $\epsilon i s$ ,  $\epsilon i$ , gravitonum, unde Attice circumflexum  $\kappa \nu \alpha \iota \sigma \in \omega$ ,  $\hat{\omega}$ , idem ac ipsum κνω, unde deductum tertia pluralis κραισέουσι com. et facta contractione, κναισούσι, Dor. κναισούντι, et κναισεύντι, quod et Æolice dictum, unde compositum ἐκκναισεῦντι, pro ἐκκναισοῦσι, odiose stridunt: κυζυ, κυαίειν, έκκυαίειν, præter vulgatas significationes, quæ in Græcis Lexicis reperiuntur, peculiariter apud Theoc. Idyll. xv. 88. sumuntur pro odiose stridere, et de turturibus dicuntur, quæ ita stridunt, ut voces radula quadam radere videantur, quod auribus ingratum ac odiosum accidit. τρυγόνες ἐκκναισεῦντι, pro ως τρυγόνες εκκναισοῦσι, '[ut] turtures odiose stridunt.

ξκλαγε, 3. pers. sing. aor. 2. act. a poetico κλάζω, μ. κλάξω, aor. 2. act. ξκλαγον,
εs, ε, resono, vociferor, clamo. Theoc. Idyll. zvii. 71. δ δ' ὑψόθεν ξκλαγε φωνά,
illa vero [aquila] ex alto resonuit voce.

ἐκλελάθων, ἐκλελάθοντος, δ, Dorice et poetice de eo dicitur, qui rerum aliquarum oblivionem inducit. Est autem partic. præsentis, quod ita formatur, λήθω, Dor. λάθω, verso η in α, ἀδρ. β. ἔλαθον, correpta secunda syllaba, unde περισπώμενον inusitatum, λαθέω, ω, a quo Latinum, lateo, es,

latere: versa aspirata in tenuem. Ab eodem etiam deducitur το λανθάνω, κατά παραγωγήν, και κατ' ἐπένθεσιν τοῦ ν, δ μέσος παρακείμενος λέληθα, καλ κατά συστολήν λέλαθα, ως το μέμηκα, μέμακα ἀφ' ου μεμακώς, και μεμακυΐα. Siculorum vero lingua, quam et poetæ passim usurpant, a præt. medio λέλαθα, præsens λελάθω, εις. ει, formatur, ut a πέφυκα, πεφύκω, εις, ει, α κέκληγα, κεκλήγω, α πέπληγα, πεπλήγω, a πέφρικα, πεφρίκω, &c. De quibus Eustathius, et Adonidis Horti fuse. έκλέλαθον. Theoc. Idyll. i. 63. Αίδαν τον ἐκλελάθοντα vocat Plutonem oblivionis auctorem, i. e. mortem, quæ rerum omnium oblivionem affert. Recte enim hoc loco transitive ἐκλελάθειν sumitur, ἀντὶ τοῦ ποιείν λαθείν, τουτέστι την λήθην των πραγμάτων είσάγειν. Si τὸ έκλελάθοντα accipias pro oblivioso, ut Interpretes Latini verterunt, μετωνυμικώς Plutoni, sive morti hoc tribuetur, eodem modo, quo et a Latinis pallida vocatur, quia mortuos pallidos Eodem tamen res recidit, si sensum spectes. 'Ek autem præpos. nunc ad simplex  $\lambda \in \lambda d\theta \omega$  addita, vim intendentis habet, quasi dicas, valde oblivisci facio, magnam oblivionem induco. Quum autem transitive sumitur, subauditur accus. personæ, quæ talem oblivionem patitur. Ut, 'Αΐδης, τουτέστιν δ θάνατος, τοὺς θανόντας των ανθρώπων εκλελάθειν λέγεται, αντί τοῦ, ποιείν λαθείν, καλ άμνημονείν τῶν πραγμάτων. Varias τοῦ λανθάνειν significationes et constructiones in vulgatis Græcolatinis Lexicis, δ φιλομαθής lector inve-

ἐκλίνθημες, Dor. pro communi ἐκλίνθημεν, pro quo alias ἐκλίθημεν. Sed Eustath. docet τὸ κλινθῆναι ἀναλογώτερον τοῦ
κλιθῆναι. Theoc. Idyll. vii. 133. ἔν τε
βαθείαις άδείας σχίνοιο χαμευνίσιν ἐκλίνθημες, 'inque profundis suavis junci toris
recubuimus.'

ἔκλυσις, ιος, ἡ, com. pro simplici λύσις, ἡ, solutio, liberatio. Theoc. Idyll. xxiv. 33. δεσμοῦ ἀναγκαίου πειρώμενοι ἔκλυσιν εύρεῖν, 'vinculi violenti conantes solutionem invenire' [i. conantes invenire rationem, qua violento vinculo solverentur].

ἐκμαίνειν, com. insanire facere, ad insaniam adigere, insanum reddere. Theoc. Idyll. v. 91. κημε γαρ δ Κρατίδας τον ποιημένα λείος ὑπαντῶν ἐκμαίνει, 'et me Cratidas pastorem imberbis occurrens insanire facit.'

ἐκνίσθη. Vide κνίζω. Theoc. Idyll. iv.59.

ξκπαγλον, poet. adverbium, pro quo et ξκπαγλα et ἐκπάγλως, pro ἔκπλαγα, ἔκπλαγον, ἐκπλάγως. Formatur enim ab aor. 2. act. verbi ἐκπλήττω, i. perterrefa-

ciò, metu consterno, obstupefacio, ad stuporem adigo, μ. ἐκπλήξω, ἀδρ. β. ἐξέπλαyou, et neglecto augmento ξκπλαγου. Hinc ista adverbia poetica formantur : vehementer, mirifice, mirum in modum. Theoc. Idyll. xxv. 133. ξκπαγλον έπλ σφίσι γαυριόωντες, 'vehementer inter se exultantes;' vel, 'mirifice propter se, [i. propter suam egregiam formam, et excellentiam exultantes, atque] superbientes.' Nam et ipsi boves, ut et mulieres, hoc nomine non mediocriter gloriantur, ferociunt, atque superbiunt. Quamobrem idem ipsis merito tribui potest, quod Ovid. de Arte Am. lib. iii. 250. 6. de mulieribus earumque forma dicit, 'Forma Dei munus, forma quota quæque superbit?' Idem Fast. lib. ii. 35. 22. 'Fastus inest pulcris, sequiturque superbia formam.' Hæc igitur €πì σφίσι, μετωνυμικώς, και ποιητικώς idem valent, ac δια σφας, δι' ξαυτούς, τουτέστι διά την έξαίρετον ξαυτών μορφην, και κάλ-Versio, quam H. Steph. est sequutus, habet, mirifice sibi placentes. quamvis ipse sensus non sit damnandus, vis tamen Græcorum verborum non satis commode videtur expressa. Quare priores interpretationes, præcipue vero secundam sequi præstat, ubi de taurorum forma agitur, quam poeta versibus his supra describit, χροίη δ' έσαο ήθτε κύκνοι, αργησταί. πασιν δε μετέπρεπον είλιπόδεσσιν, &c. Quid igitur mirum si suam formam spectantes, elatis cervicibus incedebant, et tantopere superbiebant? Quam autem ambitiosum, quam ferox, quam superbum sit animal, taurus, ex pulcerrimis Virgilii carminibus patet, quæ τῶν Γεωργικῶν, lib. iii. 218. describuntur, ubi de vi amoris verba fiunt, qua docet poetas tauros ad prælia non raro subigi. Sic autem ille, 'Carpit enim vires paulatim, uritque videndo fæmina, nec nemorum patitur meminisse, nec herbæ. Dulcibus illa quidem illecebris, et sæpe superbos cornibus inter se subigit decernere amantes, &c.'

έκπεπότασαι, Dorice, pro com. ἐκπεπότησαι, avolasti. Est autem 2. pers. sing. perf. pass. ab ἐκποτάομαι, ῶμαι, evolo, avolo, μ. ἐκποτήσομαι, &c. Theoc. Idyll. ii. 19. Θέστυλι δειλαία, πα τας φρένας έκπεπότασαι; 'Thestyli misera, qua mente avolasti?' vel, 'quo tibi mens avolavit?' Idyll. xi. 72. δ κύκλωψ, κύκλωψ, πα τας

φρένας ξιπεπότασαι;

ἐκ πίθω ἀντλεῖς, ex dolio hauris. Theoc. Idyll. x. 13. Proverbium, de quo Erasmus Chil. 2. cent. 1. Adag. 87. 'e dolio hauris,' pag. 381. et 382.

εκράανθεν, Bœot. pro com. sed poet. Εκραάνθησαν. Quod ita formatur, κάρα, as, ή, caput; καραίνω, και κατά συγκοπήν

κραίνω, caput impono, perficio. δ μέλλων, κρανώ. δ π. κέκραγκα. δ π. π. κέκραμμαι, νσαι, ανται. δ α. άδρ. π. έκράνθην, και έπενθέσει τοῦ ξτέρου α ποιητικώς, ξκραάνθην, ης, η, 3. plur. com. ἐκραάνθησαν, καὶ Βοιωτικώς δκράανθεν. Vel a κραίνω, πλεονασμφ της αι συλλαβής γίνεται κραιαίνω, δ μ. κραιανώ, καλ έκβολή του ι του προτέρου κραανώ, &c. Res eodem revolvitur. Theoc. Idyll. xxv. 196. δππως ἐκράανθεν, ' quomodo [singula] peracta sint.

ἐκράηνα, Dor. pro com. poet. ἐκρήηνα. Est autem prima persona singul. aur. 1. act. quæ sic formata, κραίνω (hinc alterum verbum poetice deductum inserta diphthongo aι) κραιαίνω, μ. κραιανώ, άόρ. α. ἐκραίανα, κοινώς, 'Αττικώς δε εκρήηνα, et Dor. εκρήηνα. Reperitur et εκρήηνα, sublato ι Ion. Dor. et Æol. Eustathius, κρηήναι, τελέσαι. το θέμα κραιαίνω. δθεν και κρήηνον το προστακτικον, αντί του τελείωσον. Simmias Rhodius in Alis, έκράηνα σφιν θέμιστας, 'ipsis jura constitui, legesque dedi.'

ἐκρίθην ἄπο, poetice dictum κατά μετάθεσιν, άντι τοῦ, ἀπεκρίθην, respondi. Theoc. Idyll. viii. 74. οὐ μὰν οὐδὲ λόγων ἐκρίθην άπο τον πικρον αὐτῷ, 'ego vero ne verbum quidem amarum respondi ipsi.'

ξκτασις των φωνηέντων Doriensibus etiam, idque potissimum metri caussa, familiaris. Theoc. Idyll. ii. 120. Διωνύσοιο, pro Διονύσοιο, τὸ ο είς ω ετράπη. Vide & 'λαφος: item & 'ρατος: item & 'ριφος: item & 'ρνες. Quanquam ad κρασιν hæc ipsa satis probabiliter possunt referri, si dicas ex o, et a factum κρᾶσω. Ex o, et ε primum in ov fit contractio, ut in  $\chi \rho \nu \sigma \sigma \epsilon$ , ov, deinde diphthongus ov in w Dorice mutatur, quod frequens. Ex o vero, et a. fit contractio in  $\omega$ , ut in accusat. 4. declinat. contract. Λητόα, Λητώ, sic Aίδόα, ῶ.

έκτάσω, 2. pers. aor. 1. med. indicativi, pro communi εκτήσω, possedisti. Cujus prima est ἐκτησάμην communiter, at ἐκτασάμαν Dorice. Theoc. Idyll. v. 6. ἐκτάσω σύριγγα, 'possedisti fistulam?'

έκ τήνω, sub. χρόνω, Dor. pro com. έξ čκείνου χρόνου, Theoc. Idyll. xi. 29. Ex

illo tempore, ab eo tempore.

ἔκτοθεν, adverbium poetice metri caussa sublato σ formatum, ἐκ τοῦ ἔκτοσθεν, extrinsecus, extra. Theoc. Idyll. x. 9. 715 32 πόθος τῶν ἔκτοθεν ἐργάτᾳ ἀνδρί; Vide ποθέσαι.

Theoc. Idyll. €κφυσᾶν, com. efflare. xxiv. 47. δμώας δη τότ' ἄϋσεν ῦπνον βαρθν ἐκφυσῶντας, 'famulos tunc vocavit somnum gravem efflantes.' Sic et Virg. Æn. lib. ix. 338. 19. 'toto proflabat pectore somnum.'

έλωον, ου, τό, commune, oleum. Inter-

dum vero figurate sumitur pro ludis, et certaminibus, in quibus ipsi luctatores oleo corpus ungere solebant, ne manibus adversariorum facile prehenderentur ob lubricam olei naturam, quo res aspersæ perfusæque lubricantur, ita ut ex manibus elabantur. Theoc. Idyll. iv. 7. καl πόκα τη**νος** ξλαιον εν δφθαλμυῖσιν δπώπει; 'et quando ille oleum oculis vidit?'

έλαίω, Dor. pro.com. έλαίου, ab έλαιον, τδ, oleum, olei. Theoc. Idyll. v. 54. ἄλλον ₹λαίω, 'alterum olei [craterem statuam

Nymphis ].'

έλελόγχει, 3. pers. sing. plusquamperfecti medii ab inusitato  $\lambda \dot{\epsilon} \gamma \chi \omega$ ,  $\mu$ .  $\lambda \dot{\epsilon} \gamma \xi \omega$ , med. perf. λέλογχα. Vide λαγχάνω in vulg. Grammaticis. Theoc. Idyll. iv. 40. αὶ αὶ τῶ σκληρῶ μάλα δαίμονος, δς μ' έλελόγχει, 'heu, heu [propter] valde duram sortem, quæ me sortita est [i. quæ mihi sortito obvenit].

'Ελένα, as, à, Dor. pro com. 'Ελένη, ηs, η, proprium mulieris nomen, Helena. Theoc. Idyll. xxvii. 1. et 2. Τὰν πινυτάν **Ελέναν Πάρις ήρπασε βωκόλος ἄλλος. Μ**ᾶλλον ξμ' ήδ' Έλένα τον βωκόλον ἐστὶ φιλεῦσα, 'Illam prudentem Helenam Paris rapuit bubulcus alter. Magis [vero prudens] est hæc Helena, quæ me osculatur.'

€λικτός, ή, όν, com. involutus, intortus, inflexus, incurvus, curvus. Theoc. Idyll. i. 129. εκ κηρώ σύριγγα καλάν περί χεῖλος έλυσταν, 'ex cera fistulam pulcram, circa

labrum inflexam [vel incurvam].

ξλιξ, κος, ή, com. capreolus, sive clavicula, qualem in vitibus videmus, quæ capreolis, atque claviculis propinquas plantas, vel aliam materiam implicant, circaque volvuntur; παρά τὸ ἐλίσσεσθαι, id est, circumvolvi. Ad quod ἔτυμον alludit. Theoc. ldyll, i. 31. καρπφ έλιξ είλειται άγαλλομένα κροκόεντι, ' fructu capreolus volvitur exultans croceo.'

έλκειν, com. μεταφορικώς accipitur pro Videtur translatio vivere cum aliquo. sumta a bobus, qui simul idem jugum trahunt, et subauditur το ζυγόν. Theoc. Idyll. xiii. 15. αὐτῷ δ' εὐ ἔλκων ἐς ἀλαθινον άνδρ' αποβαίη, pro σύν αύτφ δε εδ καλ καλώς έλκων το ζυγον, etc. 'secumque recte [jugum] trahens, [et vivens,] in verum virum evaderet.' Apud Latinos, Trahere se cum aliquo accipitur pro cum aliquo morari, ut Plautus in Trinum. 'Atque egomet me adeo cum illis una ibidem traho.' Sed vitam trahere significat laboriosum et molestum vitæ genus tolerare.

ξλκος, εος, ους, τδ, com. vocabulum. Hinc Latinum hulcus, hulceris. Quid autem hoc sit, ex vulgatis Lexicis apparet. Sed in Syringe Theocritea κατά μετάληψιν, et per similitudinem quandam ξλκος ap-

pellatur vs. 9. Syrinx, id est, fistula, quod quædam sint hulcera cavernosa, quæ fistulis sunt similia. Quamobrem etiam a Medicis Græcis hujusmodi maligna hulcera vocantur σύριγγες, a Latinis, fistulæ. Consule Hippocratis Œconomiam pag. 600. ubi pluribus docetur quid sit σύριγξ, et quid συριγγούσθαι.

Έλλάσποντος, ω, δ, Dor. pro com. Έλλήσποντος, ου, δ. Theoc. Idyll. xiii. 29. Έλλάσποντον Ίκοντο, '[In] Hellespontum

venerunt.'

77

έλλειψις Doriensibus familiaris, ut, έν  $\tau \varphi \delta \epsilon$ , sub.  $\chi \rho \delta \nu \varphi$ , in hoc, sub. tempore, interea. Theoc. Idyll. i. 14. Συρίσδεν; τας δ' αίγας έγων έν τώδε νομευσω, 'Fistula canere? Capras vero ego interea pascam.' Idem eodem Idyll. 15. το μεσαμβρινον, άντι τοῦ κατά τὸ μεσαμβρινόν, ήγουν κατ**ά** την μεσημβρίαν, meridiano, sub. tempore, meridie. Et 42. δσον σθένος, sub. έχει, hocque ἀντὶ τοῦ, κατὰ πᾶν σθένος, πάση τῆ δυνάμει. 49. τὰν τρώξιμον, sub. σταφυλήν. Vide  $\tau \rho \omega \xi \iota \mu os.$  51.  $\epsilon \pi \iota \xi \eta \rho o i \sigma \iota$ , subauditur vel generale nomen, πράγμασι, vel πέδοις, vel πόροις, i. in siccis rebus, vel in sicco solo, vel in siccis vadis. 56. θυμών, sub.  $\kappa \alpha \tau d$ . 62.  $\delta$  ' $\gamma \alpha \theta \epsilon$ , sub.  $\delta \nu \epsilon \rho$ , integrum vocabulum est, ἀγαθέ. 88. ὀφθαλμώς, sub. κατά. 105. οδ λέγεται τὰν Κύπριν δ βωκόλος, sub. ὀχεῦσαι, i. ubi dicitur bubulcus [Anchises] Venerem inisse, vel compres-Quod ab Homero declaratur Iliad. 6. 312. Διὸς θυγάτηρ 'Αφροδίτη Μήτηρ, η μιν ὑπ' ᾿Αγχίση τέκε βουκολέοντι illic de Ænea Veneris, et Anchisæ bubulci filio verba fiunt. 112. αδτις δπως στάση Διομήδεος άσσον ίοισα, sub. δρα. τοῦτο γάρ τὸ έξης, δρα δπως αύτις ιοίσα στάση άσσον.  $\Delta ιομήδεος$ . Idyll. ii. 4. ἀφ' ὧ, pro ἀφ' οδ, sub. χρόνου. Idyll. ii. 36, ως τάχος, sub. ἔχεις, q. d. ut celeritatem habes, i. quanta maxima celeritate potes, quam celerrime, quamprimum. 55. τί; pro διὰ τί; ob quid? cur? 68. εν δε λέαινα, pro εν δε τούτοις τοις θηρίοις ήν λέαινα, 'in his vero feris, inter has feras erat leæna.' 76. οὖ τὰ Λυκωνος, sub. είσι δώματα, ubi Lyconis, sub. ædes sunt. 157. ἀφ' ὧτινος, pro ἀφ' οῦ τινος χρόνου. Idyll. iv. 17. οὐ δᾶν, pro οὐ μα την γην. 23. ές τὰ Φύσκω, sub. χωρία, in Physci, sub. loca, pro, in Physcum, vel ad Physcum. 29 οὐ Νύμφας, pro οὐ μα τας Νύμφας. 31. τα Γλαύκας, et τα Πύρρω, sub. ἔπη, vel μέλη, vel ἐγκώμια. 39. δσον αίγες εμίν φίλαι, δσσον απέσβας, pro δσον αίγες έμοι είσι φίλαι, τόσον έμοι σύ φίλη άπέσβης, ήγουν άπέθανες. 40. αι αι τώ σκληρώ δαίμονος, sub. χάριν, vel ενεκα, 'heu, heu duræ sortis caussa,' vel, 'heu propter duram sortem.' Idyll. v. 49. τα παρά τίν, sub. ούσα σκιφ. 52. ται παρά τίν,

sub. οδσαν [τραγείαι]. 57. των παρά τίν, sub. δυτων. 65. τήνας τας παρά τίν, sub. ούσας. 61. τὰν σαυτοῦ πατέων, sub. γην. 126. à Συβαρίτις, sub. κράνα, quod 146. aperte dicitur, Συβαρίτιδος ένδοθε κράνας. 149. δ δ αδ πάλιν, sub. δχεύει. Idyll. vi. 22. οὐ τὸν ἐμὸν τὸν ἔνα γλυκὺν, ῷ ποθόρημι, sub. post ού, μα, et post γλυκύν, sub. όφθαλμόν, 'non [per] meum unicum dulcem [oculum], quo video.' 29. σίγα δ' ύλακτείν νιν και τὰ κυνί, 'placide etiam ipsi canem allatrare' [jussi; hic enim ἐκέλευσα sub.]. Idyll. vii. 21. το μεσαμέριον, sub. κατά. τουτέστι κατά την μεσημβρίαν, meridie, meridiano tempore. 31. καὶ γὰρ **ἐγὼ** μοισᾶν καπυρὸν στόμα, 8ub. εἰμὶ, **'etenim ego [sum] musarum facundum os.'** 38. εγώ δε τις ού ταχυπειθής, sub. είμι ανθρωπος. Vide ταχυπειθής. 62. δρμον Ικοιτο, sub.  $\epsilon$ is, '[in] portum perveniat.' ult.  $\epsilon \nu$ άμφοτέρησιν, sub. χερσίν. Idyll. x. 5. δείλαν, pro κατά δείλαν, 'circa vesperam.' 35. σχημα δ' έγω, και καινάς έπ' άμφοτέροισιν άμύκλας, pro εγωίδ' έχων σχημα δρχουμένου, και αμύκλας υποδήματα επ' αμφοτέροισι **mool**, 'habitum vero [saltantis habens] ego, et calceos amyclas [vel amyclaicos] in utroque pede.' Vide άμύκλαι. 51. τὸ καθμα, pro κατά τὸ καῦμα, 'in æstu.' Idyll. xi. 7.  $\delta i \hat{a} \gamma \epsilon$ , sub.  $\tau \delta \nu \beta i \delta \nu$ , transigebat vitam, vivebat. 29. ἐκ τήνω, sub. χρόνω, pro εξ εκείνου τοῦ χρόνου, ex illo tempore, ab eo tempore. Idyll. xiii. 11. ἐs Διδs, sub. δωμα, in Jovis, sub. domum, etc.

€λλοπιεύειν, poeticum et Theocriteum verbum, pro quo συνωνύμως ab Homero dicitur  $l\chi\theta\nu\alpha\nu$ , et  $l\chi\theta\nu\alpha\nu$ , et  $l\chi\theta\nu\alpha\kappa\epsilon\nu$ . 'Οδυσσ. δ. 106. αίει γαρ περι νήσον αλώμενοι ἰχθυάασκον, 'semper enim circum insulam vagantes piscabantur.' Et Hesiodus in Herculis Scuto, 61. Δελφίνες τη καλ τη εθύνεον ιχθυάοντες, 'Delphines huc et illuc impetuose ferebantur piscibus inhiantes [pisces venantes, vel capientes].' Communiter vero dicitur ἀλιεύειν, piscari, pisces venari, pisces capere. Formatur autem hoc verbum a dativo singulari ξλλοπι, cujus nominativus est ξλλοψ. Quamvis autem ξλλοψ proprie sit piscis epithetum, quod voce privatum, mutumque significat, παρά το έλλείπεσθαι της οπος, τουτέστι στερείσθαι της φωνης, ut patetex Hesiodi carmine, quod in Herculis Scuto legitur, pag. 61. 'Αργύρεοι Δελφίνες έθοίνων €λλοπας lχθύς, 'Argentei Delphines epulabantur [vorabant] mutos pisces:' tamen apud Poetas passim hoc epithetum pro nomine substantivo, vel κατ' ἔλλειψιν eo subaudito, sumitur. Hinc verbum ipsum έλλοπιεύειν. Theoc. Idyll. i. 42. φαίης κεν γύων νίν δσον σθένος έλλοπιεύειν, 'diceres ipsum artuum toto robore piscari.'

ξλλοψ κούρα, cur Echo in Syringe sic vocetur, vide Latin. notas, pag. 436. et Græcas, pag. 442.

έλοῖσα, as, à, Dor. pro com. έλοῦσα, ηs, ἡ, participium f. g. aor. 2. act. ab ἔλω prisco, pro quo αἰρέω, ῶ, de quo Grammatici. Theoc. Idyll. xxvi. 7. χερσὶν έλοῖσαι, 'manibus capientes.' 20. παιδὸς έλοῖσα.

₹λοιτο, com. sed poetice pro composito προέλοιτο interdum reperitur : malit, anteponat. cum accusat. et genitivo, sic, alρείσθαι την άρετην του πλούτου, pro προαιρείσθαι την άρετην του πλούτου, πρό του πλούτου αἰρεῖσθαι τὴν ἀρετὴν, 'eligere virtutem ante divitias, virtutem divitiis anteponere, malle virtutem præ divitiis.' Theoc. Idyll. xi. 49. τίς κεν τῶνδε θάλασσαν ἔχειν, ή κύμαθ' έλοιτο; άντι τοῦ, προέλοιτο έχειν θάλασσαν, και κύματα, τῶνδε; vel subaudiendum adverbium μᾶλλον, a quo genitivus τῶνδε regatur; 'quis [præ] his mare incolere, aut fluctus malit?' vel, 'quis [potius quam] hæc, mare incolere, aut fluctus vellet?' Quisnam his anteponeret vitam in mari, fluctibusque transigendam? Est autem hic Ev did duoîv expressum, dutl τοῦ, θάλασσαν κυματώδη, mare fluctuosum, undosum, procellosum, mare fluctibus, et procellis agitari solitum, ac inquietum, ac proinde sedibus in eo figendis injucundum.

έλπίδες εν ζωοῖσιν, ἀνέλπιστοι δὲ θανόντες. Theoc. Idyll. iv. 42. 'Spes [sunt] in vivis; expertes vero spei [sunt] mortui,' vel, desperati sunt mortui. De mortuis nulla spes amplius superest.

έμαλοφόρει, 3. pers. singul. imperf. Dor. pro com. έμηλοφόρει, a themate μαλοφορέω, ῶ, Dor. pro com. μηλοφορέω, ῶ, poma fero. Vide μαλοφορέω, ῶ. Theoc. in Epigr. 250. Μ. την πήραν, ἃ ποκ' ἐμαλοφόρει, ' peram, qua olim poma ferebat.'

ἔμ' ἀποικεῖς, metri caussa dipthongus ου rejecta ex pronomine ἐμοῦ, et accentus in præcedentem syllabam est retractus. Theoc. Idyll. xv. 7. ἐκαστοτέρω ἔμ' ἀποικεῖς, pro πορρωτέρω ἀπ' ἐμοῦ οἰκεῖς, 'longius a me habitas.'

έμβασιλεύειν, poet. έν τινι τόπφ βασιλεύειν, in aliquo loco regnare. Vel, έν τισιν άνθρώποις βασιλεύειν, 'inter aliquos homines regnare.' Theoc. Idyll. xvi. 100. δπη πλατύ τείχος ασφάλτφ δήσασα Σεμίραμις εμβασίλευεν; 'ubi latum murum bitumine cum ligasset, Semiramis regnabat.' Hic το δπη, Ισοδυναμεί τοίς, έν φ τόπφ, ἐν ή χώρα, deinde τὸ ἐμβασίλευεν huc referendum. Idyll. xvii. 85. των πάντων Πτολεμαίος άγάνωρ εμβασιλεύει, his omnibus Ptolemæus magnanimus imperat. Hic observandum το εμβασιλεύειν cum genitivo positum, ut et ipsum simplex Baσιλεύειν. Alioqui cum dativo jungendum

videretur ob præpositionem &v, quæ solo dativo gaudet.

ξμεν, Ion. et poet. pro com. είναι, esse. Quod ita formatur. είναι com. Ion. vero et Dor. sublato ι, ξναι, inserta syllaba με, fit ξμεναι, et Poet. metri caussa, quin etiam Dor. et Æοι. ξμμεναι. Ab illo vero ξμεναι, κατ' Ἰωνικήν, Αἰολικήν, καὶ Δωρικήν ἀποκοπήν τῆς αι συλλαβῆς, ξμεν, Dor. ἡμεν, κατὰ τροπήν τοῦ ε εἰς η, καὶ ἡμες, κατὰ τροπήν τοῦ ν εἰς σ. De quibus suo loco. Theoc. Idyll. xxv. 116. οὐδὲ ἐώλπει ἀνδρὸς λητό ἐνὸς τόσσην ξμεν, 'nec putasset unius viri tantas opes esse.'

ξμεν, Attica, Ionica, et Dorica terminatio verborum in  $\mu \iota$ , quæ communiter infinitum præsentis in évai, infinitum aor. 2. in eva desinentem habent. Ut communiter τιθέναι, Att. Ion. Dor. inserta syllaba με ante ναι, τιθημέναι. Rursus Iones, Dores, et Æoles rejiciunt syllabam vai, et per apocopen dicunt τιθέμεν. Quod si ante vai sit i, hoc tollunt, et sic formant infinitivum,  $\theta \in \partial \alpha u$  in a rist. 2. act.  $\theta \notin \alpha u$ . θέμεναι, θέμεν. Interdum apud Poetas metri caussa το μμ geminatur. Consule Grammaticos de hac infinitivorum formatione. Nam variæ sunt corum sententiæ. Consule et Eustathium in εμεν λήγοντα άπαρέμφατα. Theoc. Idyll. v. 21. αἴκα λη̂ς ξριφον θέμεν, 'si vis hædum deponere.' Theoc. Idyll. vii. 28. ξμμεν, pro communi €lvai, esse.

έμλν, Dorice, pro communi έμολ, mihi. Theoc. Idyll. ii. 144. κ' οὅτέ τι τῆνος ἐμὶν **ἐπ**εμέμψατο μέσφα τοι ἐχθὲς, 'et neque quicquam ille mihi per querimonium objecit usque ad heri' [vel, nec ille ullo modo conquestus est de me nisi heri, i. nisi superioribus proximis diebus]; vel, 'nec ille quidquam mihi conquerendo objecit usque ad diem hesternum; vel, 'nec ille quidquam in me culpavit usque ad hesternum diem.' 156. και παρ' έμιν ετίθει ταν Δωρίδα πολλάκις όλπαν, 'et apud me deposuit sæpe Doricam pyxidem.' Idyll. iii. 3. Tíτυρ' έμλυ το καλου πεφιλαμένε, 'Tityre mihi pulcre [i. valde] dilecte.' 49. ζαλωτδς μέν έμιν δ τον άτροπον υπνον ιαύων, 'beatus quidem [est] mihi, [i. e. meo judicio,] ille, qui æternum somnum dormit;' vel, qui æterno somno sopitus jacet. Idyll. iv. 30. δώρον εμίν νιν έλειπεν, 'dono mibi ipsam [fistulam] reliquit.' 39. εμίν φίλαι, 'mihi caræ.' Idyll. v. 126. βείτω χ' à Συ-Βαρίτις εμίν μέλι, 'fluat et Sybaritis [fons] mihi mel.' Idyll. vi. 36. εμίν à μία κώρα, 'mihi vero tu bucolicum carmen cane. 14. ἄεισεν έμίν, ούτω. 32. έμλν δ ά μώσα. 35. εμίν μῶσαι φίλαι. Idyll, xi. 44. παρ' *ξμίν τὰν νύκτα διαξεῖς*, etc.

ξμμεν, Ion. Dor. Æol. poet. pro com-

muni elva, esse. Theoc. Idyll. vii. 28. Formationem in Euro vide.

ξμμεναι, poet. Ion. et Dor. pro com. εἶναι, unde Ion. et Dor. sublato ι, et inserta syllaba με, et metri caussa geminato μ, formatum. Theoc. Idyll. xvi. 27. μηδὲ ξεινοδόκον κακὸν ξμμεναι, 'neque hospitis exceptor sis malus' [id est, nec inhumaniter hospitem excipias].

ξμμηνος, ου, δ καὶ ἡ, com. pro quo et ξμμήνιος, menstruus, a, um. Theoc. Idyll.
 xvi. 35. άρμαλιὴν ξμμηνον ξμετρήσαντο πενέσται, 'cibum menstruum dimensi sunt famuli.'

έμμι, Æolicum, quod ab εἰμι deductum, κατ' ἐκβολὴν τοῦ ι, και διπλασιασμόν τοῦ μ, sum. Theoc. Idyll. xx. 19. οὐ καλὸς ἐμμι; 'nonne sum pulcer?' 32. ἀλλ' ὅτι βωκόλος ἐμμι, παρέδραμε, 'sed quia bubulcus sum, [illæ me] prætereunt [i. contemnunt].' Hoc verbum in vulgatis Græcolatinis Lexicis non exstat, imo ne in aliis quidem multis Græcis. Item Bion Idyll. i. 53. θεὸς ἐμμί.

ἐμνάσατο, Dor. pro com. ἐμνήσατο, 3. pers. singul. aorist. 1. med. a μινήσκομαι, μ. μνήσομαι, α μνάομαι, μνῶμαι, recordor. Theoc. Idyll. xxiv. 62. πάλιν δ' ἐς λέκτρον ἰὼν ἐμνάσατο κοίτου. Interpr. Lat. 'et iterum ad lectum rediit, ut dormiret.' Quod bene, si sensum spectes. At hoc verba sonant, 'iterum vero in lectum profectus recordatus est somni.'

ξμπας, Dor. pro Ion. et poet. ξμπης, quod com. δμως, tamen. Theoc. Idyll. x. 29. ἀλλ' ξμπας ἐν τοῖς στεφάνοις τὰ πρῶτα λέγοντοι, 'sed tamen in coronis [faciendis hæc] prima leguntur.' Græcus Sophoclis Scholiastes in Ajace μαστιγοφόρφ. pag. 8. tradit τὸ ξμπης Ἰωνικῶς, ᾿Αττικῶς δὲ ξμπας, καὶ ξμπα, dici, pro eodem dicuntur et ξμπαν. Piudar. Nem. Ode 6. 126. f. 1. et Ode 11. 151. F.

εμπερόναμα, τος, τὸ, Theocriteum vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non reperitur, vestis fibulis adstricta, sive constricta. Idem ac ἔσθημα πεπερονημένον, εἴτε ἐσθὴς περόναις ἐσφιγμένη, id est, Vestis fibulis adstricta, sive constricta. Vide Lex. in verbo περονάω, ῶ, et ἐμπερονάω, ῶ. Theoc. Idyll. xv. 34. τὸ καταπτυχὲς ἐμπερόναμα, 'sinuosa vestis fibulata;' sive, 'fibulis adstricta.' ἐμπερόναμα vero dictum Dorice pro com. ἐμπερόνημα, ut περονατρίς, pro περονητρίς, verso η in α. Nam a præterito perfecto passivo πεπερόνημαι, πεπερόνησαι, πεπερόνηται formatur.

έμπλείη, ης, ἡ, poet. et Ion. plena, ab ξμπλειος, quod ab ξμπλειος, inserto ι μέτρου χάριν, plenus. Componitur autem ex præpositione ἐν, et poetico πλέιος, unde com. Atticum ἀνάπλεως, ω, ὁ και ἡ. Homer.

Οδυσσείας v. 594. f. 3. et 644. 3. Item Theoc. Idyll. xxv. 207. φαρέτραν ίῶν ἐμπλείην, ' pharetram sagittis plenam.' hoc autem  $\pi\lambda \hat{\epsilon}$ os, inserto  $\nu$ , Latinum vocabulum plenus formatum videtur; com. πλήρης, εos, ous, δ καλ ή, et  $\epsilon \mu \pi \lambda \eta \rho \eta s$ , δ πεπληρωμένος.

ξμποθεν, Dor. et poet. pro com. έμπρο- $\sigma\theta\epsilon\nu$ , sublato  $\sigma$  metri caussa, ante, coram. Theoc. Idyll. ix. 6. Sunt autem qui vertunt, ex altera parte, quod eodem versu subjictatur, ἄλλωθεν, ex altera parte βωκολιάσδευ ξμποθεν. ἄλλωθεν δέ γ' ὑποκρίνοιτο Μενάλκας, bucolicum carmen cane ex altera parte, ex altera vero respondeat Menalcas. In vulgatis Græcolatinis Lexicis hoc vocabulum nullius auctoritate confirmatum invenitur. In aliis ne reperitur quidem.

ἐμφὺς, ἐμφῦσα, ἐμφὺν, genitivus ἐμφύντος, εμφύσης, εμφύντος, inhærens, ab έμφυμι, innascor, innatus sum, inhæreo. Theoc. Idyll. ii. 56. at at tows aringe, the μευ μέλαν έκ χροδς αίμα έμφυς, ως λιμνατις ἄπαν ἐκ βδέλλα πέπωκας; Interpres Latin. hæc ita vertit, 'hen heu amor tristis, cur mei nigrum ex corpore sanguinem inhærens, sicut palustris omnem hirudo suxisti?' Alter vero, sic, cum admiratione, ' hei mihi tristis amor, quam mihi atrum e corpore sanguinem, veluti palustris hirudo inhærens, omnem exsuxisti.' Unde colligitur legendum, quod longe melius est, quam vulgata lectio fert, εμφῦσ' ώς λιμνατις, pro ως λιμνητις βδέλλα έμφυσα, id est, (addita interrogationis nota) 'heu heu amor moleste, quid meo nigrum ex corpore sanguinem sicut palustris hirudo inhærens totum exsuxisti?' si tamen ξμφύς retineas, et cum λιμνατις jungas, idem erit At epithetum masculeum cum nomine fæmineo Attice junctum dices.

έν cum dativo, pro είς cum accusativo. Theoc. Idyll. ii. 54. κατ' άγρίω έν πυρί **βά**λλω, pro είς ἄγριον πῦρ καταβάλλω. Sic et Virgil. Æneid. lib. v. 228. 23. et lib. xi. 393. 5. It clamor cœlo, pro in cœlum. Idem Æn. lib. xii. 426. 22. 'Projecit fluvio,' pro, in fluvium. Idem lib. xi. 393. 7. 'Conjiciunt igni,' pro, in ignem. Idem lib. vi. 254. 29. 'mediis effusus in undis,'

pro medias effusus in undas.

€ν præpositio Dorice cum accusativo, pro dativo. Eustathius in voce ἐνταῦθα, pro εν ταῦτα separatim, hoc vero, pro εν τούτοις. Consule Eustathium in ἐνταῦτα, Dorice pro communi ενταθθα, et Hortos Adonidis in  $\tau \alpha \nu \theta o i$  Quod longe manifestius patet ex Pindaro, qui Pythiorum Ode 2. pag. 59. 6. dicit, ἐν πάντα νομὸν, **ρτο ἐν παντὶ νομῷ, καὶ π**ολιτεία. Consule et Græcum Pindari Scholiastem. Idem præpositionem év cum verbo conjunctam

ponit cum accusativo, pro es, Pythiorum Ode 4. pag. 76. M. F. ἐs Φᾶσιν δ' ἔπειτ' ένηλυθον, pro ἐσηλυθον, 'in Phasin vero postea intrarunt, sive ingressi sunt.' Idem Pyth. Ode 4. 79. 1. ἔν ποτε Καλλίσταν απφκησαν χρόνφ νασον, pro els ποτε, &c. τὸ έξης, είς Καλλίστην νησον ποτε χρόνφ ἀπφκησαν, id est, 'in Callistam insulam olim temporis progressu, vel tandem migrarunt.' Sunt tamen qui locum hunc aliter accipiant, ita nimirum, έν χρόνφ ποτε νασον απώκησαν, pro els νασον. Quibus non adversabor vehementius si suam sententiam tueri malint. Caninius sui Hellenismi pag. 41. 2. dicit Cretenses  $\sigma$ in v mutare, ut év, pro és, év xopov, pro és χυρον, εν άγοραν, pro ες άγοραν. Quamobrem etiam hoc Pindari exemplum, ev πάντα νομόν, Cretensium lingua significabit idem, ac Attice és πάντα νομόν, communiter vero, κατά π. ν. et έν παντί νομφ.

ένα, as, à, Dor. pro com. ένη, ηs, ή. Præter vulgatas hujus vocabuli significationes, apud Theocritum accipitur pro vesperi, vel sero, id est, vespertino, ac serotino diei tempore, Muane, matutino tempore. Theocritus Idyll. xviii. 14. Evar, καλ εs αῶ, pro καθ ενην, καλ es ηῶ, vesperi, et mane. Gallice, 'le soir, et le matin.' ένον (ut docet Eustathius) significat το παλαιδν, καλ το παρφχημένον, id est, antiquum et prateritum, unde ενη, και νέα, ή νουμηνία. Qua de re pluribus apud Eustathium, Suidam, Julium Pollucem, Magnum Etymologicum, et alios. Eos consule. Illud obiter hic addetur, in Stephani et Crispini codicibus αω non περισπωμένως (ut regulæ Grammaticæ monent, utque passim alibi, et 55. recte scriptum legitur) at δξυτόνως scribi.

ἔναλλος, ου, δ και ή, poeticum, varius, diversus, inversus, contrarius, permutatus. ξναλλα proprie dicuntur ea, quæ vicissim altera in alterorum naturam migrant, ita ut quædam eorum fiat permutatio, sive commutatio. Theoc. Idyll. i. 134. πάντα δ' έναλλα γένοιντο, καὶ à πίτυς ὄχνας ἐνείkai, 'omnia vero inversa fiant invertantur, immutentur, vel commutentur], et pinus pira ferat.'

evaντίον, adverbium commune cum genitivo junctum, adversus, contra. Theoc. Idyll. v. 29. σφάξ βομβών τέττιγγος εναν-Tlov, 'crabro strepens cicadam contra.'

ἐνάργει, 3. pers. singul. imperfecti Dorice formati, pro communi ενήργει, sed η in α versum. Deducitur autem ab  $\epsilon \nu \epsilon \rho \gamma \epsilon \omega$ ,  $\hat{\omega}$ , de quo vulgata Græcolatina Lexica consule, si varias hujus verbi significationes scire cupis. At præter illas, apud Theocritum etiam ad res Venereas honeste refertur, ut apud Gallos verbum 'besogner.' Idyll. iv. 61. καὶ ποτὶ τὰν μάνδραν κατελάμβανον, ἄμος ἐνάργει, 'et ad speluncam [ipsum] deprehendi, quum operabatur' [id est, dum opus Venereum faceret, dum rem perageret; in ipso opere, in ipso facto, vel in ipso actu. Sic et Gallice, 'sur la besogne même,' 'sur le fait méme'].

ἐν δὲ, poetice pro ἐνῆν δὲ, vel ἐνῆσαν δὲ, inerat vero, vel inerant vero. Hoc passim apud Poetas legitur, et enumerationi servit rerum, quæ in aliquo loco sunt. Pro varietate autem rerum, modo singularis, modo pluralis vim habet, et idem valet ac integrum loquendi genus, ἐν δὲ τούτφ τῷ τόπφ, ἡ ἀριθμῷ, ἡ ἄλλφ τινὶ τοιούτφ τρύπφ Ϝν, vel ἦσαν. Theoc. Idyll. ii. 68. θηρία πομπεύεσκε περισταδόν. ἐν δὲ λέαινα, 'feræ in pompa ducebantur undique [vel in orbem]. In [his] vero [feris, inter has feras erat] leæna.' Hæc enim ἐλλειπτικῶs dicuntur, ἀντὶ τοῦ, ἐν δὲ τούτοις τοῖς θηρίοις Ϝν λέαινα.

€νδιάασκον, 3. pers. plur. imperfecti sic formata.  $\epsilon \nu \delta i d\omega$ ,  $\epsilon \nu \delta i \hat{\omega}$ , imperf. com.  $\epsilon \nu \epsilon$ blaov, wv, evediaes, as, ae, a. Hinc neglecto κατά συγκοπήν syllabico augmento, ενδίαον, ων, a 2. pers. ενδίαες, et facta contractione, ἐνδίας, addita syllaba κον, deducitur inserto altero a, poeticum verbum ενδιάασκον, σκες, σκε, quæ terminatio extra imperfectum non est in usu. ἐνδιᾶν autem hic (unde τδ ἐνδιάασκον est formatum) non significat τδ **ἐν διτ δι**άγειν, καλ ἐν ἀέρι στρέφεσθαι, sub dio degere, et in aere versari, ut alibi passim (pro quo συνωνύμως et ένδιάομαι, ώμαι, reperitur apud Homerum in Hymnis 856. M. licet hoc in vulgatis Lexicis non exstet), sed els μεσημβρινάς, και θερινάς διατριβάς Eyew, in meridiana, et æstiva loca commorandi caussa deducere: id est, in loca nemorosa, et umbrosa deducere, ubi æstatis tempore, et meridianis horis, caloris vitandi gratia solemus versari. Nam (ut docet Eustathius) ένδιος ὁ μεσημβρινός, οίονεί ένίδιος, παρά το ίδίειν, το ίδρουν, id est, ένδιος dicitur meridianus, quasi erídios, [quod compositum est ex præpos.  $\ell \nu$ , in, et ex verbo idiew, sudare. Qui enim meridianis horis, æstivo potissimum tempore, in calidioribus locis habitant, atque versantur, in iis etiam ob æstus magnitudinem sudare consueverunt. Consule Suidam, Hesychium, et Magnum Etymologicum. Theoc. Idyll. xvi. 38. μυρία δ' άμπεδίον Κρανώνιον **ἐνδιά**ασκον ποιμένες ἔκκριτα μῆλα φιλοξείνοισι Κρεώνδαις, 'infinitas autem per campum Cranonium ad æstiva agebant pastores electas oves hospitalibus Creondis.' Idyll. xxii. 44. ἔνθα δ' ἀνηρ ὑπέροπλος ἐνήμενος ἐνδιάασκε, 'hic autem vir immanis sedem habens, sub dio manebat.'

ἐνδιαθρύπτεσθαι, poeticum, et Theocri-Lex. Doric.

teum verbum, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis activa voce scriptum legitur ένδιαθρύπτειν, et explicatur, ludibrium, et delicias facere, εμβλακεύειν, τρυφάν. nullum alicujus laudati scriptoris exemplum affertur. Quamvis autem hoc ενδιαθρύπτεσθαι non legatur in his, alterum tamen verbum compositum, τὸ διαθρύπτεσθαι reperitur, cujus varias significationes ibi pluribus descriptas vide. iii. 36. ἐπεὶ τύ μοι ἐνδιαθρύπτη, 'quoniam tu mihi per delicias illudis;' vel, 'quoniam tu me ludificaris;' vel, 'quoniam tu adversus me facis delicias,' me per delicias contemnis.' Sic et Galli, 'tu fais de la delicate envers moi;' ' tu fais de la trop delicate en mon endroit.' ' A cause de ta delicatesse, et mignardise tu me méprises.' Quid sit simplex θρύπτειν docet Eustathius: eum consule.

EN

ἔνδιος, ου, δ, poet. consule Eustathium. Vide ἐνδιάασκον. Theoc. Idyll. xvi. 95. ποιμένας ἐνδίους πεφυλαγμένος, 'a pastoribus meridianis cavens;' vel, ' pastores sub divo agentes observans.'

ένδοθεν, poet. pro altero poet. ἔνδοθι, intus, in aliquo loco, in pectore, in animo. Theoc. Idyll. xxv. 80. εἴ οἱ καὶ φρένες ὧδε νοήμονες ἔνδοθεν ἢσαν, 'si ipsi et mens adeo intelligens intus [i. in pectore] essent.' Idyll. xxvii. 48. τί δ' ἔνδοθεν ἄψαο μαζῶν, 'quid vero intus, [i. in meo sinu] attrectasti mammas.'

ἔνδοθι, poeticum adverbium, quod in, intus, intra, significat, et genitivo gaudet. Theoc. Idyll. v. 145. Συβαρίτιδος ἔνδοθι κράνας, 'Sybaritidem intra fontem.' Phocyll. ἔνδοθι γαστρὸς, 'intra ventrem.'

ἔνδοθι, poet. pro com. ἔνδον, intus, in, domi, in aliquo loco. Theoc. Idyll. xvi. 22. ὁ μυρίος ἔνδοθι χρυσὸς κείμενος, 'immensum domi. [vel, in arca] aurum repositum.' 32. ὡσεί τις μακέλα τετυλωμένος ἔνδοθι χεῖρας, 'ut quidam [rusticus,] qui ligone callosus est intrinsecus, [vel, intus,] manus;' pro, ut quidam rusticus, qui propter ligonem, quem manibus assidue tractat, interiores earum partes callis obductas habet. 95. ἔνδοθι δένδρων, 'intra arbores.'

ἐνδοῖ, Eustathius, ἔνδοι βαρυτόνως ἡ ἐνδοῖ περισπωμένως, ἀντὶ τοῦ ἔνδον, κατὰ γλῶσσαν Συρακουσίων, τροπῆ τοῦ ν εἰς ι. Magnum Etymologicum, pag. 302. 1. εἴνατος, ἐκ τοῦ ἔννατος, κατὰ μεταβολὴν τοῦ ν εἰς ι. καὶ ἡ μὲν τῶν ᾿Αργείων διάλεκτος μεταβάλλει τὸ ι εἰς ν. καὶ γὰρ τὸ σπείδω, σπένδω λέγουσι, καὶ τὸ αἰεὶ, αἰέν. ἡ δὲ τῶν Σικελῶν, τὸ ἀνάπαλιν, τὸ ν εἰς ι μεταβάλλει. τὸ γὰρ ἐννάνυχον, εἰνάνυχαν λέγουσι. καὶ τὸ ἔνδον, ἐνδοῖ. Vide et 663. 29. Item ἀργεννὸς, pro ἀργεινὸς, 135. 39. &c. Theoc. Idyli. xv. 1. ἐνδοῖ Πραξινόα; Εὐ. Γοργὰ φίλα (ὡς

χρόνφ) ἐνδοῖ, 'intusne [est] Praxinoe? Eun. Gorgo dilecta (quam sero [venisti? Illa est]) intus.'

ένείκαι, poet. 3. pers. singul. optat. aorist. 1. act. ab inusitato ἐνείκω, pro quo dicitur φέρω. Vide Grammaticos. Theoc. Idyll. i. 134. καὶ ὰ πίτυς ἔχνας ἐνείκαι, 'et pinus pira ferat.' Idem Idyll. v. 125. σία καρπὸν ἐνείκαι, 'sia fructum ferant.' Vide Σίον.

ἐνεῖσα, com. particip. f. g. aoristi 2. act. ab ἐνίημι, injicio, immitto. Vide Grammat. in ἵημι. Theoc. Idyll. xi. 66. τάμισον δριμεῖαν ἐνεῖσα, 'coagulum acre immittens.'

ένέκυρσαν, poet. κατά συγκοπήν formatum ἐκ τοῦ ἐνεκύρησαν, inciderunt. Eustath. κύρειν, και κυρείν περισπωμένως τδ έντυγχάνειν. Idem, κύρσαι, καλ συγκύρσαι, το κατά συγκυρίαν είς εν ελθείν, i. casu, vel fortuito in unum venire, in eundem locum venire, convenire. Sed a gravitono κύρω, formatur commune futurum κυρώ, ut δρω, όρω, et Æolice κύρσω, ut δρσω, aor. 1. act. ἔκυρσα, κύρσαι, κύρσας, ut ἄρσα, ὕρσαι, δρσas. Nam hic Æolismus in fut. et in aor. 1. act. in omnibus modis inde formatis locum habet. Alias a fut. verbi circumflexi κυρώ, κυρήσω, ἐκύρησα, κυρήσαι, κυρήσας, αντος, κατά συγκοπην deducuntur κύρσω, ἔκυρσα, κύρσαι, κύρσας. Endem tamen est horum significatio. Theoc. Idyll. xxii. 9. χαλεποίς ενέκυρσαν άήταις, graves inciderant [ventorum] flatus.'

€νεργητικὸν άντὶ τοῦ παθητικοῦ Δωρικῶς και 'Αττικώς. Theoc. Idyll. ii. 153. πυκάσδεν, pro πυκάζεσθαι, καλ πυκασθήναι. Vide πυκάσδεν. Idyll. v. 125. πορφύροις, pro πορφύροιο. Idyll. vii. 146. καταβρίθοντες, pro καταβριθόμενοι. Vide καταβρίθειν. Qui plura exempla cupit habere, is nostros Græcos Indices, Thucydideum, et Xenophonteum consulat. Quinetiam (quod observatione dignum) Latini scriptores hunc Atticismum, Dorismum, et antiquum loquendi genus sunt imitati. Cicer. in Oratore, pag. ex Aldi typis 220. A. 'Demosthenes, cujus non tam vibrarent fulmina illa, nisi numeris contorta ferrentur.' Hic verbum vibrare positum pro vibrari micare, et splendere dum fulmina vibrantur, et per aerem feruntur. Idem de Clar. 196. A. vocat orationem vibrantem, pro ea, quæ ut telum vibratur, et contorquetur in aliquem. Hæc sunt ejus verba, 'Erat oratio cum incitata, et vibrans, tum etiam accurata, et polita.' Idem Acad. Quæst. lib. ii. 26. B. ' Mare, quia a sole collucet, albescit, et vibrat.' Sic apud Plinium lib. xi. 150. M. 'Lingua vibrans vocatur, quæ vibratur, et in crebro vibrationis motu versatur.' Sic dicitur, Frigus remisit pro remissum est, et imminutum Xintensum, et auctum. Con-

sule et A. Gellium Noct. Attic. libr. xviñ. cap. 12. ubi docet apud priscos Latinos activa pro passivis verbis, et contra, passiva pro activis frequenter usurpata. Ut, pulverare, pro pulverari, et pulvere fœdari: mutare, pro mutari: sedare, pro sedari, &c. Sic et apud Virgil. Æn. vi. 270. 10. turbant, pro turbantur, 'Et septem gemini turbant trepida ostia Nili.' Idem Æn. i. 118. 30. 'volventibus annis,' pro annis, qui volvuntur. Qua de re vide plura apud Erythræum in volventibus annis, et volvitur annus. (Apud Homerum passim περιπλομένων ένιαυτών legitur, quod Virg. expressit, volventibus annis.) Item in præcipitat, et præcipitant, pro præcipitatur, et præcipitantur. Quidam putant in his verbis activis accusativum pronominis, Se, subaudiendum: sed quamvis in multis Græcis verbis hoc apte locum habere possit, in his tamen Latinis hæc pronominis έλλειψις nimium dura videretur. Si quis aliter sentit, sua sententia libere fruatur, eamque, si meliorem esse constiterit, fortiter tueatur. Ego veritati semper favebo, et veritatis studiosos, acresque defensores haud gravate laudabo.

ένεστώτες έκ τών μέσων παρακειμέν**ων** ἐσχηματισμένοι. Præsentia a mediis perfectis formata. Vel, Media perfecta ad tempus præsens Sicule, Dorice, et poetice revocata. Ut a perfecto medio κέκληγα, formatur præsens  $\kappa \in \kappa \lambda \eta \gamma \omega$ , a  $\pi \in \pi \lambda \eta \gamma \alpha$ , πεπλήγω, α πέφυκα, πεφύκω, α πέφρικα, πεφρίκω. Sic a λέληθα, λελήθω, και κατά συστολήν λέλαθα, λελάθω. Theoc. Idyll. i. 63. 'Αίδαν γε τον εκλελάθοντα. Vido έκλελάθων. Consule et Adonidis hortos, et Eustathium. Sic a medio perfecto déδυκα, (quod a δύω, μ. δύσω, π. ἐνεργητικός, δέδυκα, και ό μέσος όμοίως δέδυκα) præsens δεδύκω, εις, ει, deducitur. Theoc. Idyll. i. 102. δεδύκει. Vide δεδύκω: et δεδοίκω, a δέδοικα, quod a δείδω, σω. medio perf. βέβριθα præsens βεβρίθω, εις, ει, unde compos. καταβεβρίθω, εις, ει, quod extat apud Theoc. Idyll. xvii. 95. δλβφ μέν πάντας καταβεβρίθει βασιληας. 'Ανώγω a perf. med. ἄνηγα, quod καθ' ὑπερβιβασμὸν est factum ab ήναγα, hoc ab άνασσω, ξω, verso η in ω. Vide ηνώγει. Theoc. Idyll. xxiv. 67. Sic a perf. medio com. ηρα (quod ab άρω, τὸ άρμόζω, apto, adapto, concinno) deducitur Atticum apnpa, repetitis duabus primis literis ipsius thematis et neglecto augmento temporali, fit άραρα, hinc poet. præsens άράρω, εις, ει, quod idem valet, ac ejus πρωτότυπον άρω. Imperf. neglecto augmento facit apapor, ρες, ρε, a 2. persona άραρες, addita ayllaba κω formatur alterum præsens poeticum, quod ultra imperfectum non con-

jugatur, apapéono, eis, ei, versoque e in s, ἀραρίσκω. Qua de re vide verbum ἀράρισκε. Theoc. Idyll. xxv. 103. Sic a medio εγρηγορα fit præsens εγρηγορώ. Vide Eustathium in  $\epsilon \gamma \rho \eta \gamma o \rho \delta \omega \nu$ ; et in  $\epsilon \gamma \rho \eta \gamma o \rho a$ . A perfecto medio verbi  $\pi \epsilon i \rho \omega$ , figo, transfigo, trajicio, vexo, crucio, &c. μ. περῶ, μ. π. πέπορα, deducitur nomen πόρος, ου, δ. πολύσημον, de quo vulgata Lexica. eodem medio formatur præsens gravitonum πόρω (unde Latinum paro, as, deductum videtur) hinc  $\pi \epsilon \rho \iota \sigma \pi \omega \mu \epsilon \nu o \nu \pi o \rho \epsilon \omega$ ,  $\omega$ , de quo vulg. Lex. Sic etiam a medio præt. κατέαγα, formatur præsens κατέαγω, μ. κατεάξω, εις, ει, quod legitur apud Matth. cap. xii. 20. Et a perfecto activo γέγακα, pro γέγηκα, a γάω, γῶ, μ. γήσω, fit præsens γεγάκω, εις, ει, sum, orior, nascor. Pind. Olymp. Ode vi. p. 51. v. 5.

ένεστώτες ἀπὸ τῶν ἐνεργητικῶν μελλόντων ἐσχηματισμένοι. Præsentia a futuris activis formata. A βήσω, quod a βαίνω, deducitur præsens  $\beta \eta \sigma \omega$ ,  $\epsilon is$ ,  $\epsilon i$ , ab  $o l \sigma \omega$ , quod a φέρω, οἴσω, εις, ει, ab ἄξω, quod ab αγω, αξω, εις, ει. Consule Eustath. et Hortos Adonidis in οίσετε, et aξετε. Sic a futuro  $\partial \lambda \partial \eta \sigma \omega$ , quod ab  $\partial \lambda \partial \delta \delta \omega$ ,  $\partial \omega$ , deducitur inserto κ præsens ἀλδήσκω, de quo suo loco. Ab δλάω, ω, latro, fut. δλάσω. Hinc præsens  $\delta \lambda \dot{\alpha} \sigma \sigma \omega$ , geminato  $\sigma \sigma$ ,  $\mu$ .  $\delta \lambda \dot{\alpha} \xi \omega$ . De quo pluribus in δλακτείν, Pind. Pyth. Ode iv. pag. 77. f. 3. utitur verbo ἤυξεν, άντι του εβόησεν, είτε άνεβόησεν. Quod ita formatur. Αδω, φωνώ, βυώ, άναβοώ, loquor, vociferor, clamo. Hinc facta διαλύσει της αυ διφθόγγου, formatum άθω, μ. άθσω. Hinc præsens geminato σσ, άθσσω,  $\mu$ . άθξω, άόρ. α. ή  $\ddot{v}$ ξα, ας, ε. A gravitono  $\pi \delta \rho \omega$  (unde circumflexum  $\pi o \rho \epsilon \omega$ ,  $\hat{\omega}$ , de quibus vulgata Lexica) deducitur commune futurum  $\pi o \rho \hat{\omega}$ ,  $\epsilon i s$ ,  $\epsilon i$ , Æol. vero  $\pi \delta \rho \sigma \omega$ , ets, et, hinc præsens poeticum πορσύνω, de quo vulg. Lex. A verbo prisco, et parum usitato, εἴρω, τὸ λέγω, και το έρωτῶ, de quo Eustathius, deducitur futurum commune  $\epsilon \rho \hat{\omega}$ , Ionice vero  $\epsilon \rho \epsilon \omega$ , éeis, éei, hinc præsens €ρέω, ω, dico: de quo vulg. Lex. Theoc. Idyll. xxviii. 24. sic a  $\theta d\lambda \lambda \omega$ , floreo, fut. com.  $\theta a\lambda \hat{\omega}$ , Ion. θαλέω, hinc poet. præsens θαλέω, ω. Pind. Nem. Ode iv. 366. 13.

δειν, in aliquo loco dormire. Theoc. Idyll. v. 10. οὐδὲ γὰρ Εὐμάρα τῷ δεσπότη ῆς τοι ἐνεύδεν. Æ. P. ' nam Eumaræ domino tuo ne [pellis] quidem erat, in [qua] dormiret.' Hic autem τῷ, Dorice verso σ in τ, pro communi σῷ, quod poetice τεῷ dicitur, positum videtur, ut et ab aliis interpretibus acceptum. Sed si præpositivum articulum esse dicas, σῷ, vel τεῷ subaudietur.

ενήμενος, ου, δ, poet. pro com. ενεζόμενος, εγκαθεζόμενος, insidens, in aliquo loco sedens, vel sedem habens. Theoc. Idyll. xxii. 44. ἔνθα δ' ἀνὴρ ὑπέροπλος ἐνήμενος ἐνδιάασκε, 'hic autem vir immanis insidens, [i. sedem habens,] sub dio mane-

bat [vel, degebat].'

ἔνθ' ἐπὶ νᾶσον, Dorice pro communibus Idyll. i. 124. Sed ob rejectam vocalem accentus in priorem syllabam est retractus. Sic passim legas  $\delta \epsilon i \nu$   $\xi \pi \eta$ , pro  $\delta \epsilon i \nu \lambda \xi \pi \eta$ . σέμν' άγάλματα, pro σεμνά άγάλματα. κάλ' ξργα, pro καλά ξργα. αἴσχρ' ὀνείδη, pro αίσχρα δυείδη, et alia sexcenta. Quod in præpositionibus locum non habet. Nam rejecta vocali postrema tollitur et accentus, qui eam notabat. Exempli gratia, dicitur ἀλλ' ἔφη, non autem ἄλλ' ἔφη. Sic etiam κατ' έθος, non autem κατ' έθος. Sic  $\pi \alpha \rho'$   $\epsilon \lambda \pi \delta \alpha$ , non  $\pi \delta \rho'$   $\epsilon \lambda \pi \delta \alpha$ : quod ideo factum videtur, ut ambignitas vitetur, ne ἄλλ' quod ex ἄλλο manat, cum άλλ' ex conjunctione integra αλλα deducto confundatur. Confunderetur autem, si eodem modo scriberetur. Sic ne præpositio map, quæ sequente vocali ultimum a rejicit, cum  $\pi d\rho$ , quod vim verbi habet, ambigue confundatur, nullum retinet accentum rejecta vocali, cum alioqui παρά όξυτόνως integra scribatur: at παροξυτόνως πάρα, quum pro verbo πάρεστι sumitur. Idem de altera præpositione  $\pi \epsilon \rho l$ , et  $\pi \epsilon \rho l$ , pro  $\pi \epsilon \rho l \epsilon \sigma \tau l$ sentiendum. Quanquam (ut ingenue fatear, quod ipsa res aperte docet) usu longo multa sunt non solum recepta, sed etiam confirmata, de quibus nulla certa præcepta tradi possunt. Hoc autem propemodum in omnibus linguis accidere videmus. Quare ne hoc quidem παράδοξον ab æquis rerum æstimatoribus consebitur. 128. ἔνθ ἄ γαξ, pro ελθε & αναξ, 'veni o rex.'

ξνθης, Dor. pro com. ξλθης. 2. pers. singul. aor. 2. act. subjunct. modi, ab ξρχομαι, de quo Grammatici. Theoc. Idyll. v. 51. αϊκ' ξνθης, pro εϊκ' ξλθης, 'si veneris.'

ξυθοι, Dor. pro com. ξλθοι. Theoc. Idyll.
v. 62. αἴθ' ξυθοι πυθ' δ βωκόλος ὧδε Λυκώπας, ' utinam veniat huc bubulcus Lycopas.'

¥νθω, Dor. pro com. ξλθω, veniam. Theoc. Idyll. xvi. 68.

ἐνθὼν, Ďor. pro com. ἐλθὼν, profectus,
 veniens. Theoc. Idyll. v. 67. Τῆδ' ἐνθὼν,
 'Huc veniens.'

 $\ell\nu\theta\dot{\omega}\nu$ , Dor. pro com.  $\ell\lambda\theta\dot{\omega}\nu$ , profectus. Theoc. Idyll. xi. 73. Vide  $\lambda$  in  $\nu$  Dor. mutatum.

ἐννεάφωνος, ὁ καὶ ἡ, poet. et Theocriteum vocabulum, novem voces habens. Epithetum fistulæ, quæ novem dispares, variasque voces edit, et quæ, ut canit poeta, 'Obloquitur numeris novem discrimina vocum.' Theoc. Idyll. viii. 18. Σύριγγ' αν ἐποίησα καλὰν ἐγὰ ἐννεάφωνον, 'Fis-

tulam, quam feci pulcram ego novem voces edentem.' Idem codem Idyll. 21. ἡ μάν τοι κὴγὼ σύριγγ' ἔχω ἐννεάφωνον, 'atqui et ego fistulam habeo novem voces edentem.'

ξυνυτο, 3. persona singul. imperfecti ab ξυνυμαι. Quod ita formatur, ξω, induo, inserto Dorice ν, ξνω, et Ion. ac Æol. aspero in tenuem verso, ξνω, geminato metri caussa νν, ξυνω, hinc τὸ ἐννύω, ξυνυμι, et ξυνυμαι, idem ac ipsum πρωτότυπον ξω. Imperfectum sine ullo incremento, poetice, ἐννύμην, ξυνυσο, ξυνυτο. Theoc. Idyll. xxiv. ult. Εΐματα δ' οὐκ ἀσκητὰ μέσας ὑπὲρ ξυνυτο κυήμας, ' Vestes autem non elaboratas induebat supra medias tibias.'

ἐνόρχας, α, δ, Dorice, pro com. ἐνόρχης, vel ξνορχος, ου, δ, q. d. testiculatus, qui sui masculei sexus indices, testesque manifestos habet, eosque sitos in loco, quem ipsa natura sapienter huic testimonio dicendo destinavit ac assignavit. Quod ex ipso nominis etymo facile colligitur. Sed simpliciter pro integro, marique sumitur. Interdum pro eo, qui testibus hujusmodi præter ceteros est instructus. Hoc autem illis tribuitur, qui propter virile robur sunt insignes. Ut contra, quos constat his testium argumentis destitutos, ignavos, ac imbelles judicamus. Tam autem brutis, quam hominibus hoc epithetum tribuitur. Theoc. Idyll. iii. 4. τον ἐνορχαν, ' illum testiculatum' [vel coleatum, vel integrum hircum. Est enim έλλειψις τοῦ τράγον].

έντλ, Dorice pro com. ἐστλ, est, fit autem verso  $\sigma$  in  $\nu$ . Theoc. ldyll. i. 17. Tavíka κεκμακώς άμπαύεται. έντί γε πικρός, ' Tunc defessus quiescit: est autem acerbus.' Idyll. iii. 39. οὐκ ἀδαμαντίνα ἐντὶ, 'non adamantina est.' Idyll. v. 21. ἐντὶ μὲν οὐδέν, 'est quidem nihil.' 65. έντι δέ Μόρ- $\sigma\omega\nu$ , 'est autem Morson.' Idyll. ix. 9. έντι δέ μοι παρ' ὕδωρ ψυχρον στιβαs, 'est autem mihi ad aquam gelidam torus.' Idyll. x. 28. Καλ το ίον μέλαν έντι, ' Et viola nigra est.' Idyll. xi. 46. et 47. εντλ μέλας κισσδς, έντ' ἄμπελος à γλυκύκαρπος, ἐντὶ ψυχρὸν δδωρ, 'est nigra hedera, est vitis dulces fructus ferens, est gelida aqua.' Idyll. xiv. 24. έντι Λύκος, Λύκος έντι, ' est Lycus, Lycus est.' Idyll. xix. 6. τυτθον Θηρίον εντί μέλισσα, ' parva Bestiola est apis.'

έντι, Dor. pro communi είσι, sunt. Hoc autem fit i in ν, èt σ in τ mutato. Theoc. Idyll. iv. 52. ταὶ ἀτρακτυλίδες έντι, 'aculei sunt.' Idem Idyll. v. 109. τὰς ἀμπέλος. ἐντι γὰρ ἄβαι, 'vites. sunt enim teneræ.' Idyll. xi. 45. ἐντι δάφναι τηνεί. ἐντι ραδιναι κυπάρισσοι, 'sunt lauri illic: sunt proceræ cupressi.' 51. ἐντι δρυὸς ξύλα μοι, 'sunt quercus ligna mihi.' Idyll. xvi. 3. θεαὶ ἐντι, 'deæ sunt.' Idyll. xviii. 37. ἐπ' δμ-

μασιν Ίμεροι έντλ, 'in oculis amores sunt.' Idyll. xx. 9. χέρες δέ τοι έντλ μέλαιναι, 'manus vero tibi sunt nigræ.'

ένυφαντός, οῦ, ὁ, com. vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non extat; intextus, textus in aliquo opere. Theoc. Idyll. xv. 83.

έν χάριτι κρίνειν τινά. Theocritea locutio: per gratiam aliquem judicare, per favorem judicare secundum aliquem, in alicujus gratiam facto judicio sententiam pronuntiare, in judicio faciendo, et sententia ferenda, alicui favere; Galli, 'juger de quelque chose en faveur de quelqu'un.' Theoc. Idyll. v. 69. μήτ' έμε Μόρσων έν χάριτι κρίνης, μήτ' ὢν τύγα τοῦτον ὀνάσσης: et ναι ποτί ταν Νυμφαν, ναι Μόρσων μήτε Κομάτα το πλέον ιθύνης. μητ' ων τύγα τώδε χαρίξη, ' neque me Morson per gratiam judices, neque etiam tu istum juves; et, sane per Nymphas, sane Morson neque Comatæ plus tribuas, neque etiam isti gratificeris.' Hic obiter illud addetur, si codex mendo caret, in nomine Komára Awρικώς jam ι sub syllaba τα neglectum videri. Cum enim sit dativi casus, Koudra, pro Κομάτη scribendum videtur. Nam ipsa της φράσεως structura dativum flagi-Vel καινοπρεπέστερον, καλ ποιητικώτερον hoc loco saltem αντίπτωσιν esse dices, et genitivum pro dativo positum. Quod observandum potius, quam imitandum. Hic autem genitivus ab illo πλέον regetur. Sed hoc nimis durum, nimis absurdum. Illud vero simplicius, et usitatius. Cæterum το πλέον ιθύνειν τινί, ίσοδυναμεί τῷ πλέον νέμειν τινί. Quod loquendi genus apud poetas, quinetiam in . terdum apud oratores et historicos, reperias. Quoniam autem in codicibus excusis, quos legi, constanter Κομάτα sine ι subscripto scriptum animadverto, nihil mutare, sed lectorem de nostra conjectura monere volui.

ἐνώπιος, ου, ὁ, poet. quinetiam com. ὁ ἐν τῷ ἀπὶ, καὶ τῷ ὅψει τινός τι λέγων, ἡ ποιῶν: qui in alicujus conspectu, præsentiaque, sive, qui coram aliquo aliquid dicit aut facit. Theoc. Idyll. xxii. 152. ἡ μὰν πολλάκις ὅμμιν ἐνώπιος ἀμφοτέροισιν αὐτὸς ἐγὼ τάδ' ἔειπα, ' profecto sæpe vobis coram ambobus ipsemet hæc dixi.'

έξαέτις, ιδος, ή, poet. sexennis, quas sex annos habet. Theoc. Idyll. xiv. 33. Παρθένος έξαέτις. ήγουν ή εξ έτη έχουσα, ' puella sexennis.'

εξάλατο, Dor. pro com. sed poet. aor. 1. med. εξήλατο, quod ab εξάλλομαι, μ. εξαλούμαι, ἀδρ. α. μ. εξηλάμην, ω, ατο, exiluit. Theoc. Idyll. xvii. 100. οὐδέ τις αἰγιαλόν-δε θοᾶς εξάλατο ναὸς, ' neque quisquam in littus celeri exiliit navi.'

eξαπίνας, poet, adverbium Dor. forma-

tum a com. poetico εξαπίνης, quod communiter in oratione soluta dicitur ἐξαίφνης, repente, subito, ex improviso : ἐξαίφνης vero deducitur ab ἐκφαίνεσθαι, quod significat, ex aliquo loco subito et præter expectationem prodire, et in alicujus conspectum repente venire. Formationis vero series hæc est, ἐκφαίνης: at inusitatum. Hinc derivatur το έκαφίνης, per literarum trajectionem: sed ne hoc quidem in usu. De more vero, propter sequentem vocalem, præpositio  $\epsilon \kappa$ , in compositione mutat  $\kappa$  in  $\xi$ , et  $\phi$  aspirata in  $\pi$  tenuem vertitur, atque fit έξαπίνης, a quo Dorice το η in a verso, deducitur εξαπίνας. Theoc. Idyll. ix. 34. Οῦτ' ἔαρ ἐξαπίνας γλυκερώτερον, ' Neque ver subito, [pro subitum, et repentinum, est | dulcius.' Idyll. xiv. 32. ξκλαεν εξαπίνας θαλερώτερον, 'flebat, [flere cœpit] repente profusius.' Idyll. xx. 20. άρά τις έξαπίνας με θεδς βροτόν άλλον έτευξεν; 'num quis repente me Deus hominem alium fecit?' Idyll. xxvi. 14. εξαπίνας ἐπιοῦσα, 'subito incurrens,' &c. Pro eodem dicitur et εξάπινα. Marcus Evangel. cap. ix. 8.

εξέγροντο, poet. 3. pers. plur. imperfecti ab εξέγρομαι, κατὰ συγκοπὴν ἐκ τοῦ ἐξεγείρομαι, excitor; imperf. ἐξηγρόμην, et neglecto augmento ἐξεγρόμην, pro ἐξηγειρόμην, ου, ετο. Theoc. Idyll. xxiv. 21. καὶ τότ ἄρ' ἐξέγροντο, 'tunc vero illi exper-

gefacti sunt.'

έξεις, Dor. pro com. έξεις, habebis. Theoc. Idyll. xi. 42. καλ έξεις οὐδὲν ἔλασσον, 'et habebis nihil minus.' Idyll. xviii. 18. πενθερὸν έξεις, 'socerum habebis.'

εξένθοις Γαλάτεια, καὶ εξενθοῖσα λάθοιο, Dor. pro com. εξέλθοις Γαλάτεια, καὶ εξεκλθοῦντα λάθοιο. Theoc. Idyll. xi. 63. exeas Galatea, et egressa obliviscaris.'

έξενθών, Dor. pro com. έξελθών, egres-

sus. Theoc. Idyll. xxiii. 36.

εξεπόνασα, Dor. pro com. εξεπόνησα, elaboravi. Theoc. Idyll. vii. 51. Τοῦθ' 8, τι πρὰν εν ὅρει τὸ μελύδριον εξεπόνασα, 'hoc, quod nuper in monte parvum carmen elaboravi.'

ἐξετάζειν. Vide ἐξήταξα.

εξηρώησε, poet. est autem 3. pers. sing. aor. 1. act. ab εξερωέω, ῶ, cum impetu feror ex aliquo loco, celeriter egredior, celeriter recedo, vel, deflecto alicunde. Vide simplex ερωέειν, εῖν. Theoc. Idyll. xxv. 184. μέσσης εξηρώησε κελεύθου, 'de media celeriter deflexit via.'

ἐξήταξα, Dor. pro com. ἐξήτασα, ab ἐξετάζω, fut. com. ἐξετάσω, Dor. ἐξεταξῶ, εῖs, εῖ, aor. 1. act. com. ἐξήτασα, αs, ε, Doric. ἐξήταξα, perpendi, examinavi, consideravi, exploravi. Theoc. Idyll. xiv. 28. Οὐ μὰν ἐξήταξα, 'Non tamen perpendi

[rem]; vel, '[rem] non exploravi.' & -τάζειν autem proprie significat rei alicujus: ventatem scrutari, quærere, accurate quærere. Et έξετασταί vocabantur olim Examinatores, qui magistratum gerentes, sive cum magistratus auctoritate in varias provincias mittebantur, ut explorarent, et vere scirent quantus esset militum numerus, qui in peregrino solo Reipub. caussa militabant, ut pro numero stipendium etiam mitteretur. Nam belli duces sæpe quæstus privati gratia mentiebantur. Quod aperte patet cum ex aliis multis, tum etiam ex Æschinis Oratione contra Ctesiphontem, pag. 118. ubi Demostheni hæc objicit; μισθοφορών δ' εν τῷ ξενικῷ κεναῖς χώραις, καὶ τὰ στρατιωτικά χρήματα κλέπτων, et pag. 175. M. et F. idem confirmatur. Ut autem a nomine μάταιον formatur verbum ματαιάζω. sic etiam ab ἐτεδν, quod verum significat, deducitur ἐτεάζω, veritatem scrutor, inquiro, patefacio, declaro. Hinc sublato e fit ἐτάζω, et compos. ἐξετάζω. Qua de re Magnum Etymologicum pag. 386. 7. in έτάζω. Vel ab έω, unde το είμλ, quod significat sum, deducitur verbale, non usitatum tamen, etas, id est, existens, ac proinde verus, unde κατά παραγωγήν έτυμος, ut docet Eustath. hinc ἐτάζω, τὸ ἐτὸν ἤγουν άληθὲς ἔρευνῶ, καὶ ἔμφαίνω, rei veritatem scrutor, et indico. Hinc vero compositum έξετάζειν, id est, ex aliquo rei veritatem quærere, exquirere, investigare, inquirere. Hinc alterum compositum averagew, quod examinare, inquirere, quæstionem habere significat. In Act. Apostol. cap. xxii. 24. είπων μάστιξιν άνετάζεσθαι αύτον, id est, 'cum jussisset in eum flagris inquiri;' vel, cum jussisset de eo quæstionem flagris haberi.' Et 29. οἱ μέλλοντες αὐτὸν ἀνετάζει», 'qui eum examinaturi erant,' 'qui quæstionem de illo habituri erant.'

έξόρπαξ, ακος, δ, poet. et Dor. pro com. poet, εξόρπηξ, εξόρπηκος, δ, com. κλάδος. ou, δ, ramus; μεταφορικώς vero filius, et: soboles, quæ ramis arborum est similis. Eustathius δρπηξ, παρά το δρω, το πηδώ, και το πήσσω, μ. ξω, q.d. όρόπηξ, και κατά συγκοπήν δρπηξ, ramus fixus, ac firmus, ramus firmiter plantatus, vel natus, vel hærens, qui ex arboris trunco salit, saltat, prodit. Theoc. Idyll. xxiii. 15. ħ καλδς έξόρπαξ έρεθίζετο μαλλον έραστας; interpretes Latini versum hunc ita verterunt, 'velut pulcer esset, magis irritabatur amator.' At Æ. P. ita, 'erat pulcer ramus, sid est, formosus adolescens, amantis scil. ju-Quamobrem] irritabatur magis amator.' Sed qui pleniorem hujus loci declarationem habere cupit, is nostros in Theocritum commentarios consulat; ibi docemus, ac aperte demonstramus, quomodo

versus iste sit et distinguendus et intelligendus. Consule et Is. Cas. Theoc. Lect, cap. xx. 136. et 137. Jos. Scal. legit ἐξήρπαξε. Cur, apud eum vide.

εξόσδεις, Dor. pro com. εξόζεις, redoles, oles. Theoc. Idyll. xx. 10. καλ κακόν εξόσ-

deis, 'et male oles.'

ἔξοχα, poeticum adverbium, excellenter, eximie, egregie. Theoc. Idyll. vii. 14. αἰπόλφ ἔξοχ' ἐψκει, ' caprario eximie similis est.'

ἐξ ὧ, sub, χρόνω, Dor. pro com. ἐξ οὖ, sub. χρόνου, sic apud Latinos, ex quo, sub. tempore. Theoc. Idyll. xiv. 46. ἐξ ὧ ἀπ' ἀλλάλων [sub. διακεχωρίσμεθα], 'ex quo alter ab altero [disjuncti, separatique sumus].' Idyll. xv. 47. ἐξ ὧ ἐν ἀθανάτοις ὁ τεκὼν, 'ex quo inter [Deos] immortales

[est tuus] pater.'

εο, pro ου, κατά διάλυσιν της ου διφθόγγου είς εο: quod in secundis personis verborum passivorum, aut mediæ vocis in ov communiter desinentium non raro locum Idque non solum Ionice, sed etiam Dorice. Ut in imperfecto pass. com. ετύπτου, Ionice vero, ετύπτεο, et in aor. 2. med. ἐτύπου com. ἐτύπεο Ion. et Dor. Quidam tamen a tertia persona ejusdem temporis, sublato  $\tau$ , ista formari tradunt. Ut ab ετύπτετο, et ετύπετο, τδ ετύπτεο, et ετύπεο. Tertiam vero personam in secundam migrare dicunt. Theoc. Idyll. i. 20. και τας βωκολικάς έπι το πλέον Τκεο μώσας, pro Γκου. Idem codem Idyll. 97. κατεύχεο, pro κατεύχου, gloriabaris. Vide oυ in εo. Idyll. v. 117. εἴχεο, pro είχου, hærebas. Idyll. vii. 95. ξπλεο, pro ἔπλου, hocque pro ἐπέλου, eras, es, a poet. πέλομαι, sum.

eo, Ion. et Dor. terminatio secundæ personæ imperativi passivi communiter in ov desidentis. Hoc autem fit κατά διάλυσιν της ου είς εο, ut com. τύπτου, Ion. et Dor. τύπτεο. Sic apud Theoc. Idyll. ii. 69. et passim. Φράζεό μευ τον έρωθ' δθεν ίκετο πότνα Σελάνα, 'Dic meum amorem unde venit veneranda Luna.' ἀντί τοῦ, φράζου δθεν δ μου, ήγουν δ έμδς ξρως Ίκετο πότνια Σελήνη. 'Dic veneranda Luna unde meus amor venerit.' 101. ὑφάγεο τῷδε, pro ὑφηγοῦ τῆδε, 'duc [eum] huc.' Vide ὑφάγεο. Idem. Idyll. iii. 5. φυλάσσεο, pro φυλάσσου, cave. Idyll. iv. 55. έρχεο, pro έρχου, vade. Idyll. v. 141. φριμάσσεο, pro φριμάσσου, præ gaudio fremas. Idyll. vi. 13. φράζευ, pro φράζου, vide. Idyll. ix. 1. βωκολιάσδεο, pro βουκολιάζου, &c.

ἐοῖσα, as, å, Dor. pro communi, sed poetico, ἐοῦσα, ηs, ἡ, com. οὖσα, ηs, ἡ, existens, quæ est. Masculeum genus est ἐων, ἐόντος, δ, quod ab ῶν communi formatum præfixo ε. Theoc. Idyll. xxvi. 2.

αὐταὶ ἐοῖσαι, 'ipsæ existentes.'

έομαι, οῦμαι, et εῦμαι, Dorica terminatio verborum communiter in donai, whai, de-Quod fit verbis secundæ consinentium. tractorum conjugationis ad primam revocatis. Hoc autem et Ionibus familiare. Theoc. Idyll. iv. 53. είς ταύταν ετύπαν χασμεύμενος, 'in hanc inhians sauciatus sum.' Hic το χασμεύμενος Dorice formatum ut a χασμέσμαι, οθμαι, quod communiter inusitatum, pro quo χασμάομαι, ώμαι. participium χασμεόμενος, χασμούμενος, χασμεύμενος, pro χασμαόμενος, χασμώμεvos. Idyll. v. 77. καυχέομαι, pro καυχάομαι, ῶμαι, glorior. Idyll. vii. 55. ὀπτεύμεον, ab δπτέομαι, οθμαι, pro δπτώμενον, ab ὀπτάομαι, ῶμαι, tostum, q. d. assatum, id est, ustum; δπτεύμενον έξ 'Αφροδίτας, 'tostum a Venere,' id est, ustum ab amore.

έδς, έὰ, έδν, poet. pro τεδς, τεὰ, τεδν, quod communiter dicitur σδς, ση, σδν, tuus, tua, tuum. Proprie tamen significat, suus, a, um. Theoc. Idyll. xvii. 50. έᾶς δ ἀπεδάσσαο τιμᾶς, 'tuique honoris [eam]

fecisti participem.'

 $\ell\pi d\gamma \eta \nu$ , est 1. pers. singul. aor. 2. pass. a verbo πηγνύω, πήγνυμι, μ. πήξω, quod ab inusitato πήσσω, άόρ. α. ξπηξα, άόρ. β. ξπαγον, hinc δ αδρ. β. π. ξπαγην, ηs, η. Hujus verbi varias significationes in vulgatis Lexicis vide. Theoc. Idyll. ii. 110. 'Αλλ' ἐπάγην δαγῦδι καλὸν χρόα πάντοθεν Ioa, Lat. int. 'Sed congelata sum discerniculo pulcrum corpus undique similis.' Alter ita, 'Sed obrigui toto corpore, sicut monile riget.' Æ. P. ita 'At obrigui pulcro corpore monili undique similis.' Quid sit δαγύς, ῦδος, ή, vulgata Lexica docent. Ea consule. Quanquam in hujus nominis interpretatione non omnes consentiunt. Cæterum hic illud etiam obiter dicetur, in omnibus codicibus Ισα προπερισπωμένως scriptum legi, quæ lectio si bona, nomen neutrum numeri pluralis, adverbii loco, positum dicemus, αντί τοῦ, ἴσως, τουτέστιν δμοίωs, similiter, sicut. Hanc lectionem et sensum sequutus est alter Lat. interpres, ut in Crispini codice videmus. Alter vero vel loa legit, vel sensum, non verba respexit. Eustathius, Ισος, λέξις έστλη έμφατικωτέρα τῆς δμοιος κατ**ὰ τὰς π**αραβολ**άς**. και άντι του δμοιος πολλαχού παρ' 'Ομήρφ, καὶ παρ' Όμηρφ μεν εκτείνεται ή τοῦ ζσος παραλήγουσα, παρά δε τοις τραγικοίς συστέλλεται. Sunt qui tradunt vocem loos tunc προπερισπασθαι, quum prior producitur, παροξυτονεῖσθαι vero, quum corripitur. Sed hoc discrimen nec semper, nec in omnibus generibus, casibusque manifeste potest observari. Ne longius abcamus, si Dorice genus fæmineum nominativi casus scribas, loa scribes, sive to a producas,

at hoc loco producitur, sive corripias, ut alibi passim legas. Quinetiam idem in eodem casu eadem quantitate servata, vario tamen accentu notatum invenies. Idem, si communiter lon scribas, est sentiendum. Nam ex præceptis Grammaticis longa ante longam circumflecti non solet.

ἐπάκοος, ου, ὁ καὶ ἡ, Dor. pro com. ἐπήκοος, hocque pro ἀκροατὴς, ου, ὁ, auditor; qui aliquem audit. Theoc. Idyll. viii. 25. τίς ἐπάκοος ἔσσεται ἁμῶν; ' quis auditor erit nostrum?'

ἐπάλλετο, Theoc. Idyll. xxiv. 56. verbum hoc habet, quod a Latinis interpretibus redditur, exiliebat. Quamobrem videntur accepisse pro communi ἐφήλλετο, quod ab ἐφάλλομαι deductum: sed Ionice τὸ φ εἰς π, Dorice τὸ η in α mutatum. Hoc moneo, quia alias est 3. pers. sing. imperf. a πάλλομαι, vibror, jactor, quatior, agitor. Ejus activum est πάλλω. Quoniam tamen qui saltat, ad saltandum se vibrat, ideo τὸ παλλεσθαι pro saltare sumi potest figurate, nec erit ulla dialectus aut Ionica, aut Dorica.

ἐπάλμενος, ου, δ, a communi participio ἐφαλλόμενος, quod ab ἐφάλλομαι educitur (hoc vero ex ἐπὶ, et ἄλλομαι componitur), Ion. et Æοι. verso spiritu aspero in tenuem fit ἀλλόμενος, hinc κατὰ συγκοπὴν ἄλμενος, addita ἐπὶ, quæ, ob sequentem vocalem, τὸ ι rejicit, formatur ἐπάλμενος, insiliens, resiliens, saltu cedens. Bion Idyll. ii. 15. Οὖτος ὁ νῦν φεύγων, καὶ ἐπάλμενος, 'Iste, qui nunc fugit, et resilit;' sic Lat. int. Quod recte, si sensum spectes. Vide vs. 6. μετάλμενον.

ἐπαξόνιος, ου, ὁ, poet. epithetum currus, qui circum axem volvitur. Hoc nomen in vulg. Lexicis non extat; συνεκδοχικώς vero toti currui tribuitur, quod proprie convenit rotis, quæ circum axem volvuntur, ut currum promoveant. ὁ ἐπ' ἄξονι ῶν, καὶ περὶ τὸν ἄξονα στρεφόμενος ἐν τῷ κινήσει, καὶ πορεία. Theoc. Idyll. xxv. 249. ἐπαξονίφ κύκλα δίφρφ, ' ut rotæ sint currui, qui ad axem volvitur.'

ἐπάξω, Dor. pro communi ἐπήξω, est autem 2. pers. singul. aor. 1. med. a πήγνυμι, μ. πήξω, ἀδρ. α. ἔπηξα, αs, ε. Hinc ἐπηξάμην, ω, ατο. Theoc. Idyll. iv. 28. ἄν ποτ' ἐπάξω, ' quam olim compegisti.'
Sunt qui scribendum putent ἐπάξα, pro ἐπάξω, quod est Δωρικώτερον.

ἐπάϋσον, poet. pro com. ἐπιβόησον, acclama. Theoc. Idyll. xxiii. 44. τρὶς ἐπάϋσον, ' ter acclama.'

έπαϋτεῖν, poet. pro com. ἐπιβοᾶν, acclamare. Theoc. Idyll. xxii. 91. Βέβρυκες δ' ἐπαϋτεον, 'Bebryces vero acclamabant.' Hic autem metri caussa neglectum est in-

crementum, pro com. sed tamen poet. ἐπηῦτεον. Quod compositum ex ἐπὶ præpos. et poet. verbo ἀῦτέω, ῶ, τὸ βοῶ, quod ab ἀῦω, μ. ἀὕσω, idem, unde verbale ἀῦτὴ, ῆs, ἡ, ἡ βοὴ, clamor, vociferatio. Hinc τὸ ἀῦτέω, ῶ, μ. ἀῦτήσω. Ipsum vero ἀῦω factum διαλύσει τῆs αυ διφθόγγου ἐκ τοῦ αὕω, τὸ φωνῶ, τὸ βοῶ, καὶ τὸ ξηραίνω ἀλλαχοῦ. Qua de re consule vulgata Lexica.

έπαφάομαι, ώμαι, poet. pro com. έφάπτομαι, attrecto, contrecto, demulceo. Sic autem formatur: ἄπτω (pro quo usitatius τὸ ἄπτομαι) μ. ἄψω, ἀόρ. α. ήψα, π. ήφα, tetigi, attrectavi, contrectavi. Hinc neglecto temporali augmento deducitur verbale nomen, ἀφή, ήs, ή, com. Dorice vero, à pà, as, à, tactus, contrectatio. Ab hoc dφà derivatur verbum άφάω, ω, et ὰφάομαι, ῶμαι, μ. ὰφήσομαι. Idem ac ejus primitivum verbum. Hinc vero compositum έφαφάομαι, ώμαι, quod regulariter ex Grammaticorum præceptis per geminum φφ scribendum esset: sed suavitatis caussa non solum Ionice, verum etiam communiter  $\tau \delta \phi$  in  $\pi$  mutatum, dictumque  $\epsilon \pi \alpha$ φάομαι, ῶμαι. Sic etiam ἐπαφὴ, ῆs, ἡ, non έφαφη, passim legitur. Moschus Idyll. ii. 50. έν δ Ζευς επαφώμενος ηρέμα χειρί θεείη πόρτιος είναλίης, 'aderat et Jupiter demuicens placide manu divina vitulam mari-Hoc tamen in verbo ἀμφαφάω, ῶ, non servatur, quia compositum ex ἀμφὶ, et ἀφάω, quod ἀμφὶ in compositione, licet aspiratio, et  $\phi$  sequatur, non mutat  $\phi$  in  $\pi$ . Interdum tamen etiam tenui sequente, 7d φ in π mutatur, Ion. et Æol. ut ἀμπέχω, et άμπίσχω.

ἐπέγρετο, poet. 3. pers. sing. imperf. ab ἐπεγείρομαι, καὶ κατὰ συγκοπὴν ἐπέγρομαι, imperf. ἐπηγειρόμην, neglecto augmento, factaque syncope, ἐπεγρόμην, ἐπέγρου, ἐπέγρετο. Theoc. Idyll. xxiv. 34. ἐπέγρετο πράτα, pro ἐπηγείρετο πρώτη, 'expergefacta est prima.'

ἐπείκα, Dor. pro com. poet. ἐπείκε, com. ἐπεί ἀν, postquam, quum. Theoc. Idyll. xviii. 56. ἐπείκα πρᾶτος ἀοιδὸς ἐξ εὐνᾶς κελαδήση ἀνασχών εὕτριχα δειρὴν, ' quum primus cantor ex [suo] cubili cecinerit erigens pulcre pennatam cervicem; περιφραστικώς autem gallus gallinaceus intelligitur, qui lucis prænuntius ales a poetis vocatur; item 'Ales cristatus, qui tepidum vigili provocat ore diem.'

ἐπείγεαι, Ion. Dor. et poet. pro communi ἐπείγη, urgeris, properas. Theoc. Idyll. vii. 24. Vide terminationis εαι formationem.

ἐπεμάξατο, 3. pers. sing. aor. 1. medii, ab ἐπιμάσσεσθαι. Vide suo loco. Theoc. Idyll. xvii. 37.

έπενάχετο, Dor. 3. pers. singul, imperf.

pro com. poet. ἐπενήχετο, quod ab ἐπινήχομαι. Theoc. Idyll. xxiii. 61. παιδὸς ἐπενάχετο φωνὰ, ' pueri vero supernatabat vox.'

ἐπενθών, Dor. pro com. ἐπελθών, interveniens, superveniens. Sic et Gallice, survenant; ex improviso adveniens. Theoc. Idyll. iv. 60. πράν γε μέν αὐτὸς ἐπενθών, 'nuper enim ipsemet interveniens.'

 $\epsilon \pi \epsilon \chi \epsilon i \tau o$ , infundebat. Est autem 3. pers. sing. imperfecti κατά συναίρεσιν έκ τοῦ ∉πεχέετο formata. Hoc vero positum pro επέχει, passivum pro activo: quod Atticis familiare. Theoc. Idyll. ii. 152. ἀτὰρ τόσον αίεν ξρωτος ακράτω έπεχείτο. Ηæc ita Lat. interpres vertit, 'at tantum semper amoris mero infundebat.' Alter sic, 'sed quod multum semper amoris mero infuderit.' Hic sequitur editionem Crispini, quæ post rógov habet distinctionem. Sed videtur esse loquendi genus έλλειπτικόν. Plenum esset, si dixisset, ἀτὰρ ἔφατο ὅτι ἐκεῖνος τόσον ξρωτος ακράτω αίξν ξπεχείτο: verba sonant, 'sed dixit quod ille [Daphnis semper tantum amoris meri in poculum] infundebat.' Quod figurate dictum, άντι τοῦ, semper multum vini meracioris in poculum infundebat, suos amores commemorans, et ipsis propinabat, ac vinum meracius in eorum gratiam exhauriebat. Amantes enim, inter bibendum, ejus, quem amabant, mentionem faciebant, et vini meracioris poculum in ejus gratiam cum honorifica ejus mentione bibebant. Quem morem hoc etiam seculo multi servant. Theoc. Idyll. vii. 69. nostram sententiam his verbis confirmat, καλ πίσμαι μαλακώς, μεμνημένος 'Αγεάνακτος, ' et bibam suaviter, memor Ageanactis.' Idem Idyll. xiv. 17. et 18. rem eandem multo dilucidius declarat, quum canit, ης πότος άδύς. ήδη δέ προϊόντος, έδοξ επιχείσθαι ακρατον, ω τινος ήθελ' ξκαστος, 'erat potus suavis. Jam autem progrediente, [et incalescente convivio,] placuit infundi merum, Cuicunque volebat unusquisque,' i. ut ei propinaret unusquisque, quem amaret, et cui propinare vellet, ut suum amorem hac ratione testaretur. Hæc enim verba, & τινος ήθελ' εκαστος, idem valent ac, είς χάριν οδ τινος άκρατον επιχείσθαι, καὶ ῷ τινι εκαστος προπίνειν ήθελε. Sic et Galli patrio sermone dicerent, 'ce breuvage étoit plaisant, et agréable à tous; et le banquet étant déjà bien avancé, lorsqu'on étoit bien chauffé, on trouva bon qu'on versat à boire du vin pur, afin qu'un chacun bût à la bonne grâce de celui, qu'il aimoit, et à la bonne grâce du quel il désiroit boire, pour témoigner son amour envers lui.

ἐπήβολος, ου, ὁ καὶ ἡ, poeticum vocabu-

lum, de quo sic Eustathius. ἐπήβολος. έπιτυχής, και έγκρατής τινος πράγματος. γενική συντάσσεται. δθεν φρενών επήβολος λέγεται, δ συνετδς, καλ τοῦ φρονείν επιτυχων, id est, 'ἐπήβολος dicitur ille, qui rem aliquam est assequutus, et qui rei alicujus est compos. unde φρενών επήβολος appellatur ille, qui mentis est compos, et qui mentis sanitatem est adeptus.' Prudens. Interdum vero επήβολος accipitur pro certo minimeque dubio. Tunc autem videtur metaphora sumpta a sagittariis, qui scopum sagittis assequuntur, ac ita voti compotes fiunt, et id obtinent, quod optabant. Theoc. Idyll. xxviii. 2. Γλαυκαs ώ φιλέριθ' αλακάτα δώρον 'Αθανάας, Γυναιξί νόος οίκωφελέεσσι σδς έπηβολος. Stephani codex hunc locum ita Latine redditum habet, 'Glaucæ, o colus amica lanificii, donum Minervæ, Matronis domum augentibus mens est tui compos.' Crispini vero codex, ita, \* O colus, amica lanificii, donum glaucæ Minervæ, Matronarum mens, quæ domum augent, tibi destinata est.' At Æ. P. hæc ita putat vertenda, 'O amica lanificii colus, glaucos [sive cæsios] oculos habentis Minervæ donum, Matronis rei familiaris juvandæ studiosis mens tua [est] certa [minimeque dubia].' Sensus, O colus amica lanificii, quani Minerva cæsiis oculis prædita mulieribus dono dedit, tua mens bonis matribusfamilias est optime nota. Que enim rei familiaris augende studio flagrant, illæ tuam mentem optime norunt, illæ probæ sciunt quid a mulieribus flagites, et quisnam sit usus, ad quem es destinata. Sciendum autem in hoc nomine επήβολος το η άντι του ι positum. Dicendum enim, atque scribendum erat, ἐπίβολος. Nam παρά το ἐπιβάλλειν, το ἐπιτυγχάνειν, νοχ est dicta. Magnum Etymologicum pag. 357.16. επήβολον, επιτυχή, και επιρρεπή πρὸς τύχην. τινὲς δὲ, λοίδυρον τὸν πρὸς τὰ έπη έπιβάλλοντα ως βέλη, vel potius, τον τα έπη έπιβ. ως βέλη, id est, 'qui verba [in aliquem] injicit [conjicit] ut tela.' Conviciator ita describitur. Idem eadem pag. ἐπήβολος, ἐπιτευκτικὸς, ἐπιτυχής, ἐγκρατής, άπο τής βολής, και του βάλλειν, δ σημαίνει τον τυγχάνοντα τοῦ σκοπο**ῦ. μετῆ**κται γαρ από των πόρρωθεν έπιβολην ποιου μένων, ωστε τυχείν. οδτω τη λέξει καί οί μεθ "Ομηρον κέχρηνται. Πλάτων Νόμων πρώτω. έπήβολοι γεγόνασι της καλλίστης **ῷδῆς.** Εενοφων τετάρτφ Παιδείας, Γίνονται κατά δύναμιν επήβολοι, &c. deinde subjicitur, έστι δε ού ποιητική ή λέξις, άλλ' 'Αττική. Quare sententiarum hæc varietas est observanda.

ἐπηρεφὴς, έος, οῦς, ὁ καὶ ἡ, poet. tectus, coopertus, opacus, altus. Compositum ex ἐπὶ præpos. et poetico verbo ἐρέφω, tego,

pro com. στέγω, unde Latinum tego, sublato σ. Theoc. Idyll. xxv. 208. ἐπηρεφέσς κοτίνοιο, 'ex alto oleastro.'

ἐπιβήτωρ, opos, δ, poet. epithetum maris fæminam ascendentis et ineuntis. Theoc. Idyll. xxv. 128. πάντες ἐπιβήτορες, 'omnes [autem hi tauri vaccarum erant] inscensores.' [Sic apud Homerum Odyss. Λ. 316. f. legimus συῶν τ' ἐπιβήτορα κάπρον, 'suumque inscensorem [i. maritum] verrem.' Idem et Od. Ψ. 690. 5. repetitur.]

ἐπιβουκόλιον, ου, τὸ, poet. vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non extat. Idem autem valet ac ipsum simplex βουκόλιον. ou, τδ, boum armentum. Theoc. Idyll. xxv. 95. Τόσσ' αίει μετόπισθε βυών επιβουκόλι' ήει: Stephani codex hæc ita, 'Tot semper post boves bubulcus ibat.' Sed Græca verba talem interpretationem aperte dampant. Dicendum enim fuisset τόσσων alel μετόπισθε βοῶν ἐπιβουκόλος ἤει. Quam lectionem ipsa metri lex nullo modo fert. Crispini codex veram hujus carminis interpretationem habet, 'Tot semper retro boum armenta ibant.' Nam illud τόσσα jungendum cum ἐπιβουκόλια, quod nomen, quia neutrum, ideo bene cum verbo singularis numeri junctum est, cum 🎉 🕫 inquam. Illud μετόπισθε, separatim accipiendum, a tergo, post, retro. Quomodo? Illa enim, quæ præcedebant semper ordine alia nova armenta sequebantur. Nomen vero βοῶν, cum επιβουκόλια conjungendum: sed eodem modo redundat, quo junctum cum ₹πιβουκόλος. Vide suo loco.

ἔπιβουκόλος, ου, δ, poet. ideni ac simplex βουκόλος, ου, δ, bubulcus. Nam ή 📶 jam redundat, ut quidam tradunt, quemadmodum in vulgatis Græcol. Lexicis videmus, ubi perperam επιβούκολας, et Βούκολος προπαροξυτόνως scribuntur, pro παροξυτόνως, ut Eustath. et alii. Βουκόλος autem dictus παρά το ἄγειν τοὺς βοῦς πρός τὸ κόλον, ήγουν την τροφην, i. agere boves ad pahulum. Quod bubulci verum officium indicat. Hic δ επιβουκόλος compositum, de quo sic Eustath. ἐπιβουκόλος ὁ ἐπὶ τῶν βοών, είτουν δ έπι τοις βουσι τεταγμένος. nal επιστατών αὐτοῖς, id est, qui constitutus est supra boves (ut barbare diceretur), i. qui bobus est præpositus, sive præfectus, boum præfectus, et gubernator: quid autem hoc aliud est, quam bubulcus? Theoc. Idyll. xxv. i. βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνὴρ, boum pastor vir [i. bubulcus].' In hoc versu τὸ βοῶν redundat. Satis enim est dicere ἐπιβουκόλος, in quo nomine præpositio €πl non erit superflua, si rem accipias, ut ab Eustathio traditur. Vox etiam ανήρ πλεονάζει. Vel το επιβουκόλος accipiendum pro vonevs, id est, pastor, et tunc το βοών non redundabit. Erit enim

Lex. Doric.

συνεκδοχή, species pro genere. Pastor enim genus est, cujus variæ sunt species, ut bubulcus, qui boves, subulcus, qui sues, opilio, qui oves, caprarius, qui capras curat, atque pascit. A nomine βουκόλος verbum βουκολεῖν deductum, boves pascere. Alias, fallere, decipere. Consule Eustathium.

ἐπιβρίθειν, poet. pro com. ἐπιβαρείν, καὶ ἐπιβαρύνειν. Formationem hujus verbi vide in simplici βρίθειν, gravare, pondere premere, premere. Theoc. Idyll. xxv. 148. ὅμφ ἐπιβρίσας, 'humerum [tauri] premens.'

ἐπιβώμια, ων, τὰ, poeticum pro com. θυσία, sacrificia. Sic autem proprie vocantur πάντα τὰ ἐπὶ βωμῷ τιθέμενα, i. omnia, quæ in ara ponuntur, quæ aræ imponuntur, sive sint animalia, sive sint fruges, sive alia, quæ Diis offeruntur, ut ipsis res sacra fiat. Theoc. Idyll. xvi. 26. θεοῖς ἐπιβώμια ῥέζειν, 'diis sacrificia facere.'

ἐπιβωστρεῖν, Dor. pro com. ἐπιβοᾶν, ἐπικαλεῖν, invocare, implorare. Vide simplex βωστρέω, ῶ. Theoc. Idyll. xii. 35. Γανυμήδεα πόλλ' ἐπιβωστρεῖ, 'Ganymedem multum invocat.'

ἐπιγνώμων, ονος, ὁ καὶ ἡ, præter vulgatas significationes, quas in Græcol. Lexicis habemus, apud Moschum Idyll. iv. 70. sumitur pro communi συγγνώμων, qui aliquid alicui ignoscit et condonat. ἐπιγνώμων δέ τοι εἰμὶ ἀσχαλάφν, ὅτε δή γε καὶ εὐφροσύνης κόρος ἐστὶ, 'veniam vero tibi do, [ignosco tibi] quod doleas, quoniam et lætitiæ satietas est.' ἐπιγνώμων εἰμὶ, ἀντὶ τοῦ ἐπιγιγνώσκω, hoc vero, pro συγγιγνώσκω, quod et συνωνύμως dicitur συγγνώσκω, quod et συνωνύμως dicitur συγγνώμην ἔχω, vel δίδωμι, veniam do.

έπιγουνίς, ίδος, ή, poeticum vocabulum, de quo pluribus Eustathius in Emyourls, et in επιγουνατίς. Consule et Magnum Etymologicum, pag. 53. 34. 358. 24. 27. et **594. 35.** Vide et vulgata Græcolatina Sed apud Theocritum apri rou μηροῦ sumitur. Idyll. xxvi. 34. ubi agitur de Baccho, quem Jupiter in femore suo consuisse fertur. Hæc sunt poetæ verba, χαίροι μὲν Διόνυσος, δν ἐν Δρακάνφ νιφόεντι Ζεὺς ὅπατος μεγάλαν ἐπιγονίδα θήκατο λύoas, 'lætetur quidem Bacchus, quem in Dracano nivoso Jupiter summus magno femore soluto posuit.' Ovid. τῶν Μεταμορφώσεων, lib. iii. pag. cum comment. Lat. 70. 'Imperfectus adhuc infans genitricis ab alvo Eripitur, patrioque tener (si credere dignum est) Insuitur femori, maternaque tempora complet,' etc. Euripides in Bacchis, 286. et deinceps, και καταγελφε νιν, ως ένερβαφη Διος μηρφ, διδάξω σ' ως καλώς έχει τόδε, etc. Ideo Bacchus Græco διθύραμιβος appellatus, διά τὸ διά δυοίν θύ-

ραΐν βεβηκέναι, καὶ εἰς φῶς προεληλυθέναι. αἶν ἡ μὲν, ἡ τῆς μητρὸς γαστὴρ, ἡ δὲ, ὁ τοῦ Διὸς μηρὸς, ἐν ῷ ῥαφῆναι μυθεύεται. Idcirco bis genitus dicitur. Ovid. lib. supra allato, pag. 71. 'Tutaque bis geniti sunt incunabula Bacchi.'

ἐπιδόρπιον ὕδωρ. ὕδωρ τὸ πρὸς τὸ δόρπον, ἡ πρὸς τὴν τοῦ δόρπου χρῆσιν, aqua ad cœnam, vel ad cœnæ usum, aqua, qua quis in cœna utitur. Quid autem sit δόρπος, ου, ὁ, sive δόρπον, ου, τὸ, quid ἐπιδορπίζεσθαι, et ἐπιδορπισμὸς, apud Eustathium, aliosque prolixe docetur. Vox autem ἐπίδορπιος in vulgatis Græcolatinis Lexicis non reperitur ea significatione, quam hic habemus. Theoc. Idyll. xiii. 36. ὕδωρ ἐπιδόρπιον οἰσῶν, 'aquam ad cœnam allaturus.'

επίθετα, Dorice sæpe ponuntur, substantivis nominibus subauditis, quorum sunt Quod ελλείψεως genus Ionibus etiam, et præcipue poetis est familiare. Vel επίθετα pro nominibus substantivis usurpantur. Ut βροτδs, subaudito nomine  $\delta \nu \theta \rho \omega \pi \sigma s$ , sic Latine, mortalis, sub. homo.  $\pi o \lambda i \alpha l$ , sub.  $\tau \rho l \chi \epsilon s$ , cani, sub. pili, vel capilli. κέστος, sub. ίμας. τρυφάλεια, sub. περικεφαλεία. ξανδς, sub. πέπλος, etc. De quibus apud Eustathium in επίθετα pluribus agitur. Sic etiam apud Theocritum μηκάς, quod est capræ balantis epithetum, nomine alk subaudito ponitur, vel epithetum pro nomine substantivo positum. Vide μηκάς, άδος, ή. Theoc. Idyll. 1.87. & 'πόλος δκκ' ἐσορῆ τὰς μηκάδας, οἶα βαθεῦνται, 'caprarius quum videt capras, quomodo ineuntur,' i. quum videt quomodo capræ ab hircis ineuntur. Vide τυρόεις, τυρόεντος, pro τυρός, οῦ,  $\delta$ ,  $\delta$ 8. θνατοίσιν, 101. sub. άνθρώποις, vel θνατοίσιν, άντι τοῦ, ἀνθρώποις. πτῶκας, sub. λαγωούς. Theoc. Idyll. i. 110. vide πτωξ apud Eustathium. Theoc. Idyll. xii. 5. παρθενική, sub. κόρη, vel παῖs, q. d. virginea puella, pro παρθένος, virgo. Idyll. xxv. 131. είλίποδες, de hobus illic verba fiunt, qui pedes inter incedendum torquent, atque flectunt, flexipedes; et subauditur  $\beta \delta \epsilon s$ , vel substantive sumendum. πασιν δε μετέπρεπον είλιπόδεσσιν, 'et [hi tauri] inter omnes | boves | errabundis vestigiis incedentes excellebant.' Vide κραταίπουs in nostro Pindarico Lexico.

ἐπικερτομέοισα, Dor. pro com. poet. ἐπικερτομέουσα, οῦσα, convicia dicens. Quid autem significet τὸ κερτομεῖν, Suidas his verbis docet, κερτομῶ, τὸ χλευάζω, ἐρεθίζω, σκώπτω. πρὸς τὴν αἰτιατικὴν τὴν σύνταξιν [ἔχει.] πολλοὶ δὲ τοῦτον ἐκερτόμουν ὡς γαστρίμαργον. Proprie κερτομεῖν significat τὸ κέαρ τέμνευς, i. cor, animum secare. μεταφορικῶς verò, verbis pungere

animum, verbis mordacibus animum ita pungere, ut eum quodammodo secare, dividere videaris, quod sine gravi doloro fieri nequit, deridere, irritare, cavillis, verbisque mordacibus insectari, conviciari, convicia jactare in aliquem. Theoc. Idyll. xx. 2. καί μ' ἐπικερτομέσισα, τάδ' ἔννεπε, ' et mihi convicians, hæc dixit,' vel, ' et me conviciis insectans h. d.'

έπιμάσσεσθαι, com. sed poet. idem ac το απομάσσεσθαι, abstergere. Alfas το ψηλαφάν, και χειρί ἄπτεσθαι, attrectare, manu contrectare. μεταφορικώς, tentare, explorare, interdum significat ψηλαφῶντα έπιβάλλειν, manus attrectando immittere, ut apud Theoc. Idyll. xvii. 37. κόλπον ές εύώδη βαδινάς έπεμάξατο χείρας, sinum in odoratum teneras manus immisit attrectando.' Eustathius vero pro επιμάξασθαι (quemadmodum hic habemus) dicit emi- $\mu d\sigma a\sigma \theta a \rho er simplex \sigma in a or. 1. medio,$ ut ab επιμάσσομαι per duplex σσ in ipso themate, quod ita nobis interpretatur. ἐπιμάσασθαι χειρὶ, ἀντὶ τοῦ ἄψ**ασθαι, ἢ ἐ**γκρατῶς ἔχεσθαι, ἀπὸ τοῦ μῶ, μ**άσσω.** έπιμάσσεσθαι δέ, τὸ ἐπισπογγίζειν. οἴον,ἔλκος δ ίητηρ επιμάσσεται. Ίλιάδος δ.462.29.

ἐπίμετρον, ου, τὸ, com. quicquid ad justam mensuram additur, additamentum, auctarium, cumulus, festus. Auctarium dicebant antiqui, quod supra mensuram vel pondus justum adjiciebatur, ut cumulus vocatur in modio. Consule vulgata Lexica. Theoc. Idyll. xii. 26. ἔχων δ ἐπίμετρον ἀπῆνθον, 'habens itaque cumulum [vel auctarium] discedo.'

ἐπιμηθής, έος, ὁ καὶ ἡ, poet. pro com. φρόνιμος, prudens. Interdum et in malam partem accipitur pro callido, versuto, astuto. Dictus autem παρὰ τὸ ἐπιμήδεσθαι, τὸ ἐπιβουλεύεσθαι, consultare, deliberare, moliri, dolos struere. Sed δ versum in θ. Vide μῆδος, et μήδομαι in vulg. Lexicis. Theoc. Idyll. xxv. 79. de cane verba faciens, ait, ὡς ἐπιμηθὲς, 'quam callidum' [est animal, vel, 'quam prudens'].

έπίνομες, Dor. pro com. ἐπίνομεν, bibe-bamus. Theoc. Idyll. xiv. 13. et 20.

ἐπίουρος, ου, δ, poet. pro com. φύλαξ, custos. Eustathius, ἐπίουρος, ἐκ τοῦ οδρος, δ ἐστι φύλαξ, σύγκειται. υδρος δὲ παρὰ τὸ ὁρậν λέγεται. Theoc. Idyll. viii. 6. μυκηταν ἐπίουρε βοῶν, 'mugientium custos boum,' ἐπίουρος βοῶν, περίφρασις τοῦ βουκόλου.

ἐπὶ παντὶ, sub. χρόνω. Theoc. Idyll. xiv. 64. αἰτεῖν δὲ δεῖ οὐκ ἐπὶ παντὶ, 'petere autem oportet non in omni' [tempore, i. in petendo modus servandus, nec semper, importune, ac impudenter petendum].

έπλ πλέον ἄγεν λύσσας, Doricum loquendi genus, pro communi έπλ πλείω,

ЕΠ 91 EΠ

και μείζω λύσσαν άγειν, ad plus rabiei ducere, pro ad majorem, ad magnam rabiem adigere. Theoc. Idyll. iii. 46. et 47. tày δε καλάν Κυθέρειαν εν οδρεσι μάλα νομεύων ούχ ούτως ώ όωνις έπι πλέον άγαγε λύσσαs; 'formosam vero Venerem in montibus oves pascens nonne sic Adonis ad magnam adegit rabiem?"

έπιπλόωντι, Dor. pro com. poet. έπιπλώουσι, com. ἐπιπλέουσι, innavigant, pernavigant. Theoc. Idyll. xvii. 91. vaes **Ερισται πόντον ἐπιπλώοντι, 'naves optimæ** 

per mare navigant.'

€πίσκοπος, ου, δ, com. quidem nomen, si formationem et tritas significationes spectes, at apud Theoc. Idyll. xxiv. 105. sumitur pro εύστοχος, qui perite scopum Assequitur: τόξον δ' έντανύσαι, και έπίσκο. πον «Ιναι διστών, 'arcum vero intendere, et sagittarum esse jaculatorem, qui scopum assequeretur perite; vel, arcum vero intendere, et certum esse sagittarum jaculatorem.

έπισχερώ, poet. adverbium, quod Eustath. ita nobis explicat, έπισχερώ, έχο**μένως,** συνεχώς, κατά τάξιν, και όξύνεται, και παρά το σχέω, σχώ λέγεται, etc. 492. 42. 877. 7. Magnum vero Etymologicum hæc aliter tradit pag. 365. 14. επισχερώ, **ἐΦεξ**ῆς,σύν**ε**γγυς. καὶ σεσημείωται όξυτόνως, **δόσπερ ἰώ.** οὐδὲν γὰρ τῶν είs ω ληγόντων ἐπιβρημάτων ὀξύνεσθαι θέλει.γράφεται χωρίς τοῦ ι, ἀπὸ γὰρ τοῦ σχεδόθεν, σχεδώ. ὡς πόθεν, πώ. καλ αὐτόθεν, αὐτώ. καλ κατά μετάθεσιν τοῦ δείς ρ, επισχερώ. ἡ παρά το σχέσιν **ξχειν.** Pindarus Isthmiorum Ode 6. pag. ex Stephani typis 520.7. pro eodem dixit **ἐν** σχερφ, et Nem. Ode 11.151. Μ. ἐν χερφ, deinceps, ordine, continenter, comminus. Theoc. Idyll. xiv. 69. και έπισχερώ ές **γένυν ἔρπει λευκαίνων δ χρόνος, 'et ordine** in genas serpit canos faciens ætas.' Consule et Suidam.

έπίταδες, Dor. pro communi, sed poet. ἐπίτηδες, adverbium idem valens ac τὸ κατ' ἐπιτήδευσιν, ut loquitur Magnum Etymologicum in voce ἄφαλον, 175. 2. 3. Discrimen του έπίτηδες προπαροξυτόνου, και τοῦ ἐπιτηδὲς ὀξυτόνου, et utriusque varias etymologias et formationes vide cum apud Eustathium, tum apud Suidam, et Magnum Etymol. de industria, dedita opera. Theoc. Idyll. vii. 41. Δs έφαμαν επίταδες, sic dixi dedita opera.

επιτίτθιος, ου, δ, poet. idem ac ὑποτίτθιος, και ὑπομάζιος. Epithetum ejus, qui adhuc est ad matris ubera pendens, qui sub maternis uberibus adhuc est, qui subrumus est. Hoc autem non solum de infantibus, sed etiam de tenello pecoris fœtu dicitur. Unde agni, et hædi subrumi. Quod enim Græci τιτθον, τιτθίον, μαζον,

και μαστον vocant, id prisci Latini rumam, vel (ut aliis placet) rumim, i. mammam appellant. Hinc heedos subrumare dicebantur, qui eos ad maternas mammas admovebant, et maternis uberibus subjiciebant lactis sugendi caussa. Theoc. Idyll. xxiv. 53. επιτίτθιον Ήρακληα, 'subrumum Herculem [i. parvulum infantem].

έπι το πλέον τας βωκολικάς μώσας iκέσθαι, Dorica locutio, pro communi, πλέον προκόψαι έν τη βουκολική μούση, vel, πλείω και μείζω προκοπην έν τη βουκολική μούση ποιήσασθαι, i. in carmine bucolico majorem progressum fecisse. Theoc. Idyll. i. 20. καλ τας βωκολικας έπι τὸ πλέον ικεο μώσας, 'et in bucolica musa majorem, [quam ego,] progressum fecisti.' Videtur autem metaphora sumta ab iis, qui simul in stadio currunt, ut ad propositam metam perveniant. Inter hos enim nonn'ulli sunt, qui pedum velocitate præstantes, alios a tergo relinquunt longo

sequentes intervallo.

επιτυμβίδιος, ου, δ, Theocriteum epithetum, quod alaudis cristatis tribuitur, quas a galeri similitudine Latini galeritas, a cassidis specie cassitas appellant. Græci vero Poetæ vocant επιτυμβιδίους κορυδαλίoas, i. alaudas, quæ in capite quendam quasi tumulum, i. apicem, atque cristam habent. Qua de re fusius in vulgatis Græcolatinis Lexicis in voce κορυδαλός agitur, ubi de variis alaudarum generibus, atque nominibus synonymis plura traduntur. Theoc. Idyll. vii. 23. οὐδ ἐπιτυμβίδιοι κορυδαλίδες ήλαίνονται, 'neque cristatæ alaudæ vagantur.' Vide κορυδαλίς.

ἐπιφθύσδοισα, Doricum, pro communi έπιφθύζουσα. Theoc. Idyll. ii. 62. vide

ἐπιφθύσδω. Idem Idyll. vii. 127.

ἐπιφθύσδω, Doricum, pro communi ἐπιφθύζω, ἐπιφθύζειν vero (ut docet Eustath.) ἐπιπτύειν, ἐξ οῦ καὶ γέγονε κατὰ τροπήν των ψιλων είς δασέα, ψιθυρίζειν, γοητευτικώς ἐπιπτύειν. ἐπάδειν ἡσύχως, inspuere, susurrare, veneficarum more inspuere, tacite accinere, vel incantare. Theoc. Idyll. ii. 62. καλ λέγ' ἐπιφθύσδοισα, τὰ Δέλφιδος ὀστέα πάσσω, 'et dic inspuens, [vel, susurrans,] Delphidis ossa aspergo.' Idem Idyll. vii. 127. άτις ἐπιφθύσδοισα, τὰ μη καλά νόσφιν ἐρύκοι, 'quæ susurrans, mala procul arceat.' Alii sic, 'quæ veneficarum more despuens, mala procul arceat.' τὰ μὴ καλὰ jam τὰ κακὰ vocantur, quæ revera nec pulcra, nec bona

ἐπίχαρμα, τος, τὸ, poet. irrisio, ludibrium, quo quis luditur, ac irridetur ab aliquo. Theoc. Idyll. ii. 20. τλν ἐπίχαρμα τέτυγμαι, 'tibi ludibrium sum facta;' vel, 'tibi ludibrio sum.'

έπλαξε, Dor. pro com. έπλασε, finxit, formavit. Est autem 3. pers. singul. ao-Tist. 1. act. a verbo  $\pi \lambda d\sigma \sigma \omega$ , sive  $\pi \lambda d\tau \tau \omega$ , μ. πλάσω, comm. πλάξω, vel πλαξῶ, εῖs, εῖ, Dor.; hinc aor. 1. act. com. ἐπλασα, as, ε. Dor. ἔπλαξα, as, ε. Theoc. Idyll. xxiv. 107. και άμφω χείρας ξπλαξε, 'et ambas manus formavit.

έπλεο, Ion. et Dor. 2. persona singul. imperfecti, pro comm. poet. ξπλου, quod κατά συγκοπην έκ τοῦ ἐπέλου formatum a πέλομαι, sum. Theoc. Idyll. vii. 95. φίλος ₹πλεο μοίσαις, 'carus es musis.'

 $\epsilon \pi o \kappa i \xi \alpha \tau o$ , est 3. pers. singul. aor. 1. med. Dorice formata, pro com. εποκίσατο, quod est poeticum. Theoc. Idyll. v. 25. vide ποκίζω.

έπόνασαν, Dor. pro com. έπόνησαν, elaborarunt. Theoc. Idyll. xv. 80.

έπτάπορος, ου, δ καὶ ή, poeticum vocabulum, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis non exstat, δ έπτα πόρους έχων. Ερίthetum fluvii, qui septem meatus, id est, ostia habet, per quæ in mare erumpit. Pro quo συνωνύμως dicitur έπτάστομος. Moschus Idyll. ii. 51. έπταπόρφ παρά Νείλφ, 'ad Nilum septem ostia habentem.' Virgil. Æneidos 6.270.10. Et septemgemini turbant trepida ostia Nili.' Hic illud obiter observandum, verbum turbant, proturbantur, a poeta positum, quod loquendi genus Atticismum redolet. Attici enim sæpe (quemadmodum a nobis suo loco fusius demonstratur) activum pro passivo ponunt. Sic etiam vertere, proverti, unde annus vertens, pro, qui vertitur, de quo consule Nizolium, in verbo verto, ubi rem variis exemplis illustratam videbis. Sic volvens annus, pro, qui volvitur. Virgil. Æneid. i. 118. 30. 'volventibus annis,' quod ab Homero passim dicitur περιπλομένων ενιαυτών. Odyss. d. 4. 3. Consule Virgilianum Erythræi Indicem in 'volventibus annis.' Sic vibrare, pro vibrari, unde Plinius lib. xi. 150. M. serpentibus linguam vibrantem esse dicit, pro, quæ vibratur. Si plura cupis habere vocis hujus exempla, ea tibi Nizolius in Vibro, suppeditabit.

έπῶρσαν, Æol. pro comm. ἐπῶραν. Est autem 3. pers. plur. aorist. 1. act. ab ἐπόρω, futurum comm. ἐπορῶ, et Æol. ἐπόρσω. Hinc aor. 1. act. ἐπῶρσα, αs, ε, immitto. Theoc. Idyll. xxiv. 82. οἱ τάδ' ἐπῶρσαν πνώδαλα, 'qui hæc immiserunt monstra.'

ξρασδε, Dor. pro communi poetico ξραζε, Toutéstiv els την ξραν, καλ γην, in terram, ad terram, humi. Theoc. Idyll. vii. 146. δρπακες βραβύλοισι καταβρίθοντες ξρασδε, \* rami prunis gravati [deferebantur] in ter-

Epaσσαι, secunda persona præsentistemporis indicativi modi, ab ξραμαι, ξρασαι,

metrique caussa geminato oo, Epassa, quod poetice fieri solet. Theoc. Idyll. i. 78. τίνος δ'γαθε τόσσον έρασσαι; 'quam o bone [vir] adeo amas?'

EP

έργαξη, Dor. pro com. έργαση, operaberis, opus facies. Theoc. Idyll. x. 23. Deducitur ab έργαζομαι. Hinc verbale nomen  $\epsilon \rho \gamma d\tau \eta s$ , ov,  $\delta$ , operarius, qui opus facit, quod exstat eodem Idyll. vs. 9. Unde nomen alterum deducitur, ἐργατίνης, ου, ō,

quod vs. 3. legitur.

ἐργατίνης, ου, δ, poet. pro com ἐργάτης, ov, o, operarius, opifex, qui opus facit. Eustathius tamen dicit ¿pyarivas, o ¿pyarys, και περί γην πονούμενος. Sed hoc Derice potius, quam communiter dictum videtur. Theoc. Idyll. x. 1. έργατίνα βουκαΐε, τί νθν & 'ζυρέ πεπόνθεις; 'operarie messor, quid nunc o miser passus es? [quid tibi, miser, accidit? Hic το έργατίνα Dorice videtur dictum pro comm. εργατίνη, ut rectus casus sit έργατίνης, et ut Aίσχίνης declinetur, cujus vocativus in  $\eta$  communiter desinit, sut in oratione Demosthenis passim est videre, sed Dorice το η eis α versum hoc loco dices. Idyll. xxi. 2. ovot γάρ εθδειν ανδράσιν εργατίναισι κακαλ παρέχοντι μέριμναι, 'non enim dormire viros opifices improbæ sinunt curæ.'

έρεθίζεν, Dor. pro comm. έρεθίζειν. Theoc. Idyll. xxii. 2. φοβερον Πολυδεύκες πθξ ἐρεθίζεν, 'formidabilem Pollucem in pugilum certamine, [in pugilatu,] ad imitandum' [irritatu, i. qui, si quis eum irritarit in pugilatu, se terribilem ei præ-

έρεθίσδειν, Dor. pro com. et poet. έρεθίζειν, irritare. Theoc. Idyll. v. 110. το τέττιγες δρήτε τον αίπόλον ώς έρεθίσδω, 'cicadæ videtis, [vel videte] caprarium ut irrito.' 111. οδτω κ' δμμες θην ερεθίσδετε τως καλαμευτάς, 'sic et vos diu irritatis [vel, irritate] messores.'

 $\epsilon \rho \epsilon \theta \omega$ , poet. unde  $\tau \delta \epsilon \rho \epsilon \theta i \zeta \omega$ , irrito, ad certamen et contentionem incito, provoco, incito, excito, παρά τὸ ἔρω, δ ἐκ τοθ εἴρω, δ δηλοῖ τὸ eis μάχην συμπλέκω. δθεν καλ ἔρις, ἔριδος, ἡ. Eustath. Theoc. Idyll. xxi. 21. υπνον άπωσάμενοι σφετέραις φρεσίν ήρεθον οδάν, 'somnum cum repulissent, [hoc] suis mentibus excitarunt carmen' [i. carmen hoc, quod sequitur, canere coperunt, ut excusso somno facilius vigilarent].

έρείδειν, commune quidem verbum, at peculiari quadam significatione positum videtur apud Theoc. Idyll. v. 24. hvíše κείται ώ γριφος. άλλ' άγε και τὸ τὸν εδβοτον άμνον έρειδε, 'ecce depositus est hœdus. Sed age tu quoque saginatum agnum depone.' Alter Lat. Inter. cujus interpretationem H. Steph. sequitur, hæc ita Latine vertit, 'ecce tamen stat lac

3.

hædus: sed age tu quoque saginatum agnum contra statue. Sensus est idem. Lector utram maluerit interpretationem, libere sequatur. Vide κεῖσθαι. TOU épeldeu significationem in vulgatis Græcis, aut Græcolatinis Lexicis non reperias, ideo lector eam hic observare ne graveris. Idem Idyll. vii. 104. το έρείδειν sumit pro mapéxelv, præbere, tradere, quum dicit, ακλητον κείνοιο φίλας ές χείpas epeloais, 'non vocatum illius caras in manus tradas,' alii, sistas: es xeîpas epel**δευ**, alias unico verbo poetice diceretur έγγυαλίζειν, q. d. els τὰ γύα, είτε γυῖα, **τουτέ**στιν είς τας χείρας παρέχειν, είτε παραδιδόναι.

ἐρείδειν γνώμην. Theoc. Idyll. xxi. 62.

Τὸ δ' δ ξένε λοιπὸν ἔρειδε τὰν γνώμαν.

δριον γὰρ ἐγὰ τὸν ἐπώμοσα ταρβῶ. Hæc
Interpretes Latini ita verterunt, alter quidem, 'tu vero ad id, quod restat, intende
mentem. Nam jusjurandum me terret,
quod juravi.' Alter vero sic, 'tu vero
hospes ad id, quod restat, intende mentem.
Nam juramentum timeo, quod juravi.'
At Portus ita, 'tu vero o hospes, [o
amice] fulci [firma, confirma] animum
[meum labantem, vacillantem, atque dubitantem. cur?] jusjurandum enim ego,
quod juravi, formido.'

**epeids**, ov, δ, Theocriteum vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non reperitur, pro quo communiter diceretur εριστικός, contentiosus. Idyll. xv. 50. πάντες ερειοί, comnes contentiosi.

*ἐρείτω*. Sic apud Theocritum Idyll. xxviii. 24. scribitur. Integer versus hic est, κείνο γάρ τις ερείτω, ποτιδών σ', ή μεγάλη χάρις. Lat. Int. 'hoc enim aliquis [aliquando] dicet, to aspicions, certe magna gratia,' etc. Sed si versionem istam probes, non ἐρείτω, verum ἐρεί scribendum esset. Si codex est sanus, vertendum, dicat. Erit enim tertia persona singularis imperativi modi, quæ sic formata. ab είρω, τὸ λέγω, καὶ τὸ ἐρωτῶ (de quo Eustath.) μ. κοινδς, έρω, εῖς, εῖ, Ἰωνικώς vero épéw, éeis, éei. Hinc poetice præsens formatum έρέω, ώ, imperat. ἔρεε, ει, έρεέτω, **ἐρείτω**, dic, dicat, μ. ἐρήσω, parum usitaım, π. είρηκα, et π. π. είρημαι, etc. passim apud probatos auctores lectoribus occur-Ego tamen (nisi conjectura me fallit) nonunam, sed duas voces separatas, et varias esse suspicor, et ita scribendas arbitror, έρει τφ, pro έρει, και λέξει τινί. Nam του, et τω sæpe, præcipue vero apud poetas, reperiuntur εγκλιτικώς, άντι τών, τινός, et τω, posita, i. alicujus, et alicui. Ut, εί του, pro & rwos, si cujus, si a'icujus. Sic, & τφ, si cui, si alicui. Unde composita fiunt δτου, et δτω, de quibus Eustathius, et alii.

Vertes autem, hoc enim aliquis [aliquando] dicet alicui, aspiciens te, profecto magna gratia munere in parvo [inest, vel, muneri exiguo adest]. Quanquam potes et ἐρεῖ τω, sine ι subscripto scribere, ut eadem sit constructio, sensusque: sed τὸ ι Ἰωνικῶς, Δωρικῶς, Αἰολικῶς sublatum dices. Hanc lectionem, atque sententiam sensus ipse nobis videtur dictare, nec ullo modo propterea Criticorum judicium, et censuræ severitas hic metuenda. Nihil enim παρά-δυξον a nobis affertur.

έρευνᾶν, com. scrutari, investigare, conari. Videtur autem proprie dici de illis, qui metalla, vel alias res in terræ visceribus scrutantur, quærunt, et invenire cupiunt. Quoniam autem hoc sine magno conatu fieri nequit, ut quotidianus usus nos docet, ideo factum ut μεταφορικώς interdum αντί του πειράσθαι sumatur, i. conari. Magnum Etym. έρευνῶ, ἐκ τοῦ ἐρέω, τὸ ζητῶ. πλευνασμῷ τοῦ υ, καὶ ν, ἐξ οδ καὶ έρευνα, και ζήτησις. Sed verisimilius esse crediderim a prisco nomine έρα, ας, ή, quod terram significat, deductum verbum  $\epsilon \rho d\omega$ ,  $\hat{\omega}$ , et verso a in  $\epsilon$ ,  $\epsilon \rho \epsilon \omega$ , unde inserto v, et ν, ἐρεύνω, hinc vero circumflexum ἐρευνάω, ω, scrutor, etc. Vide έράσαι, et έξεράσαι in vulgatis Græcolatinis Lexicis, quæ nostram conjecturam confirmant. Theoc. Idyll. vii. 45. δστις έρευνη Ισον δρευς κορυφα τελέσαι δόμον 'Ωρομέδοντος, ' qui conatur æqualem montis summitati perficere domum Oromedontis.' Alter Latinus Interpres hæc ita vertit, 'qui conatur extruere domuni tam altam, quain est vertex

ἐρευνῆ, Dor. pro com. ἐρευνᾶ, com. sive præsentis indicativum sive subjunctivum esse dicas. Vel est subjunctivi tanquam ab ἐρευνέω, ω, quod et Ionibus familiare. Vide έω pro dω, ut ὁρέω, φοιτέω, pro ὁράω, φοιτάω. Theoc. Idyll. vii. 45.

montis Oromedontis.'

ἐρῆ, Dor. pro com. ἐρᾶ, amat. Theoc. Idyll. vii. 97. τόσσον ἐρῆ Μυρτοῦς, ὅσον εἴαρος αἶγες ἔρανται, 'tantum amat Myrtonem, quantum ver capræ amant.'

έρημιὰς, άδος, ἡ, poeticum, atque Theocriteum vocabulum, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis non reperitur. Idem autem valet ac ἐρημὰς, άδος, ἡ, et ἐρημαία, as, ἡ, deserta, solitaria. Apud Theoc. Idyll. xxvii. 62. puellæ tribuitur, quæ in locis desertis degere solebat: σὴ ἐρημιὰς οὐκέτι πιστὴ, '[illa] tua [socia, sive comes] solitaria, non amplius fidehis [est tibi].' Deducitur autem ab ἐρημία, as, ἡ, solitudo, locus desertus.

έρημάζεσκον, 3. pers. singul. imperf. ab inusitato poetico ἐρημαζέσκω, quod ultra imperfectum non reperitur. Sic autem formatur, ἔρημος, ἐρήμη, ἔρημον, desertus, a,

um, solitarius, a, um. Hinc verbum conμάζω, poeticum, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis non exstat, imo ne in Græcis quidem invenitur, idem valens ac  $\tau \delta \in \mathcal{C}$ Τῆ ἐρήμφ, ἢ ἐν ἐρημία διάγω, στρέφομαι, πλανωμαι, i. in loco deserto, vel in solitudine dego, versor, vagor. Hujus verbi imperf. com. ηρημαζον, εs, ε, neglecto metri caussa augmento, ερήμαζον, ες, ε. secunda persona ephuases, addita syllaba κω, fit poet. inusitatum ἐρημαζέσκω, cujus imperfectum poetice formatum est in usu, έρημάζεσκον, εs, ε, etc. Theoc. Idyll. xxii. 35. αμφω έρημάζεσκον, αποπλαγχθέντες ἐταίρων, 'ambo in solitudine vagabantur, aberrantes [quod aberrassent] a sociis.'

€ριβόαs, ου, δ, poet. vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non exstat, qui valde clamat, clamosus. παρά τὸ ερι ἐπιτατικὸν μόριον, και την βοήν, ή το βοάω, ω. In Ovo Simniæ Rhodii, pag. 388. 5. θεων ἐριβόας Ἑρμᾶς κάρυξ, ' Mercurius Deorum clamosus præco.' Hunc infra in eodem Ονο συνωνύμως ώκυβολν poeta vocat. Quod observandum ob accentus varietatem. Nam alioqui dicendum videretur παροξυτόνως ώκυβόας, ου, vel a, D. ut ερι-

 $\beta$  oas, et  $\tau$   $\eta$   $\lambda \in \beta$  oas.

€ριδμαίνοντι, Dor. pro comm. sed poet. έριδμαίνουσι, τουτέστιν ερίζουσι, certant, contendunt. Theoc. Idyll. xii. 31. κοῦροι **€ριδμαίνοντι φιλάματος ἄκρα φέρεσθαι,** pueri contendunt osculi victoriam reportare.' εριδμαίνειν autem, ut docet Eustathius, quum sumitur pro έρεθίζειν, και είς **έριν κινείν,** dicitur παρά την ξριν, καὶ τὸ μαίνεσθαι, i. irritare, et ad iram incitare, ab ξρις, quod contentionem, et iram ipsam significat, et a μαίνεσθαι, furere, insanire. Nam ira furor brevis est. &b **ἐριδαίνω,** πλεονασμῷ τοῦ μ. ἐριδαίνειν vero, ab ερίδω, κατά παραγωγήν, ερίδω a Dorico ερίσδω, sublato σ, quod a communi  $\epsilon \rho (\zeta \omega)$ , dissoluto  $\zeta$  in  $\sigma \delta$ , formatum. Vel ab έρις, έριδος, ή, fit τὸ ἐριδαίνω, et inserto μ, εριδμαίνω: έρις vero ab είρω, μ. ερώ, τδ συμπλέκω, quia contentio committit inter se eos, qui contendunt; vel ab ξρω, δθεν τὸ ἐρέθω, ὅθεν τὸ ἐρεθίζω, irrito.

έριθηλης, έος, ους, δ και ή, poet. pro com. λίαν θάλλων, valde virens, valde florens. Componitur autem ex particula ερι, quæ vim intendentis in compositione habet, et verbo θάλλω, vireo, floreo, cujus præteritum medium est τέθηλα. Theoc. Idyll. xxv. 132. βόσκοντ' ἐριθηλέα ποίην, 'depascebant valde virentem herbam.'Illud vero βόσκοντ' est pro integro εβόσκοντο: sed metri caussa neglectum est syllabicum augmentum, et o ob sequentem vocalem

est rejectum.

ξριθος, ου, ή, poet. Eustath. ξριθοι, έρι-

ουργοί γυναϊκες, παρά το ξριον καί ξριθοι, οι άμητηρες, παρά την ξραν. άλλαχου δέ, ξριθος, παρά την ξριδα, id est, ' ξριθοι, mulieres lanariæ, sive lanificæ, quæ lanam tractant, dictæ ab špiov, lana. Item špibot messores, ab ξρα, terra. Alias ξριθος, contentiosus, ab \(\xi\rho\rs,\) contentio.' Consule et vulgata Lexica Græcolatina. Theoc. Idyll. xv. 80. ποιαί σφ' επόνασαν ξριθοι; ' quænam hæc [opera] elaborarunt lanificæ mulieres?"

έρισδειν, Dor. pro com. έριζειν, dissoluto  $\zeta$  in  $\sigma\delta$ , contendere, certare. Theoc. Idyll. i. 24. φσας ἐρίσδων, 'cecinisti certans.' Idyll. iv. 8. κάρτος ἐρίσδεν, 'robore certare.' 63. κακοκνάμοισιν ἐρίσδει, **'cum** [Panibus, sive Faunis] exilia crura habentibus certat.' Idyll. v. 30. τὸ (ἔδ' ὁ τράγος ούτος) ἔρισδε, 'tu (ecce hircus hic) certa.' 67. ἄμμες γὰρ ἐρίσδομες, 'nos enim certamus.' 136. οὐ θεμιτὸν Λάκων, ποτ' &ηδόνα κίσσας ερίσδεν, 'nefas [est, o.] Lacon, cum luscinia picas [cantu] certare.' Idyll. vi. 5. πρώτος έρίσδεν, 'primus certabat;' vel, contendebat. Idyll. vii. 41. βάτραχος δέ ποτ' ακρίδας δστις ερίσδω, 'sed quasi rana quædam cum cicadis contendo.'

ἔριφος, ου, ἡ, capella, capra. In vulgatis Lexicis genere tantum masculeo reperitur pro hœdo, capro, aut capra, et capella. Quare generis hæc varietas haud aspernanda. Theoc. Idyll. viii. 50. & σιμαλ δεῦτ' έφ' ΰδωρ ξριφοι, 'o simæ huc venite ad

aquam capellæ.

ερίφως, Dorice pro communi ερίφους, accus. plur. 3. declinat. nominum parisyllabicorum, a recto špipos, ov, o, hædus. Theoc. Idyll. i. 26. & δύ ἔχοισ' ἐρίφω**s. ἡ δύ** ἔχουσ' ἐρίφους, ' quæ duos habens hædos.'

Έρμάων, άωνος, δ, poct. pro comm. 'Ερμής, οῦ, δ, Mercurius. Dictum ad similitudinem τοῦ Ποσιδάων, άωνος. Idyll. iii. 8. ως χέλυν Έρμάων, ' quomodo testudinem [invenerit] Mercurius.

ἔρξαι, poet. κατὰ στοιχείων μετάθεσιν ἐκ τοῦ ρέξαι, quod a ρέζω. Theoc. Idyll. xvi. 25. πολλούς δ' εὐ ἔρξαι παῶν, ' multosque

de affinibus beneficio afficere.'

έρπην, Dor. pro com. έρπειν, serpere, ire, abire. Theoc. Idyll. xv. 26. Epryr ωρα κείη, 'abire tempus fuerit.' κείη autem poet. et Dor. pro ke ein, sive ker ein, quod com. av sin, vel sin av diceretur. Sed vel κατά κρᾶσιν τοῦ ε, καλ τῆς διφθόγyou et in et, hoc formatum, vel ex particula κε τὸ ε sublatum, et τὸ κ cum sequenti verbo είη conjunctum, eodem spiritu, accentuque servato.

ĕρπω, commune. Hinc Latinum serpo, denso spiritu in s mutato, ut in vs, unde συs, sus. Hoc autem verbum proprie quidem dicitur de serpentibus, ac reptilibus, γενικώς vero, et καταχρηστικώς de quibuslibet aliis animantibus dicitur, et simpliciter incedere, ire, vadere significat. Theoc. Idyll. i. 105. ἔρπε ποτ' Ιδαν, ἔρπε ποτ' ᾿Αγχίσαν, 'vade ad Idam, vade ad Anchisen.'

ξρπωμες, Dor. pro com. ξρπωμεν, eamus. Theoc. Idyll. xv. 42.

ξρόουν, Ιοπίσε et Dorice, pro communi ξρόουν, ἐκ τοῦ ξρόεον, κατὰ κρᾶσιν τοῦ ε, καὶ τοῦ ο, εἰς ου, καὶ τροπῆ τῆς ου διφθόγγου εἰς ευ. Quod non solum Doriensibus, sed et Ionibus familiare, quemadmodum in nostro Græcolatino Ionico Lexico pluribus exemplis demonstramus. Theoc. Idyll. ii. 89. ξρόευν δ' ἐκ κεφαλῆς πᾶσαι τρίχες, 'fluebant autem ex capite omnes capilli.'

έρσω, έρσεις, έρσει, Æolica terminatio futuri prioris activi quintæ conjugationis verborum gravitonorum communiter in ερώ, ερεῖς, ερεῖ desinentium. Ut θέρω, com. θερῶ, εῖς, εῖ, Æol. θέρσω, σεις, σει. Sic φθείρω, φθερῶ, εῖς, εῖ, Æol. φθέρσω, φθέρσεις, φθέρσει. Eodem modo Theoc. Idyll. xxii. 63. χείλεα τέρσει, 'labra cruciabit,' pro τερεῖ, a verbo τείρω deductum, dixit.

ἔρφ' ὧδε, verbum integrum est ἔρπε ὧδε, τουτέστι δεῦρο πορεύου, veni huc. Sed ob sequentem vocalem aspiratam, præcedens vocalis est rejecta, et π tenuis in aspiratam literam φ mutata. Theoc. Idyll. v. 44.

ἔρχεο, Ion. et Dor. pro communi imperativo ἔρχου, i. vade, proficiscere, fit autem ou diphthongo in εο dissoluta. Theoc. Idyll.
iv. 56. εἰς δρος ὅκχ' ἔρπεις, μὴ ἀνάλιπος ἔρχεο Βάττε, ' in montem quum vadis, ne discalceatus vade Batte.'

έρψοῦμες, Dor. pro com. ἔρψομεν, ibimus. Theoc. Idyll. xviii. 40. ἐς λειμώνια φύλλα ἐρψοῦμες, 'ad pratensia [id est, in pratis nascentia] folia ibimus.'

έρψω, Dor. pro com. fut. ἔρψω, ab ἔρπω, unde verso spiritu denso in literam s, Latinum serpo formatur, ut ab vs, sus, ab vλη, sylva. Theoc. Idyll. v. 45. οὐχ ἑρψω τηνεί, non veniam illuc.'

ἐρωέειν, εῖν, poet. Eustath. ἐρωὴ, ἡ δρμὴ, παρά τὸ ρῶ, δ ἐστιν δρμῶ, [δθεν] ἐρωεῖν, τὸ δρμάν, και άναποδίζειν παρ' 'Ομήρφ, άλλαχοῦ δὲ ἐρωεῖν, τὸ εἰς ἐρωὴν κινεῖν, id est, **ερωή**, impetus, a ρω, quod significat ruo, **vel** cum impetu feror, unde verbum  $\epsilon \rho \omega \epsilon \hat{\imath} \nu$ , ruere, cum impetu ferri, apud Homerum. Alias vero significat alium ad impetum faciendum impellere, transitive, quod vulgo dicitur, facere ruere aliquem, id est, efficere ut alius ruat, et cum impetu feratur aliquo. Magnum vero Etymologicum etymologiam hujus vocis, et significationem ita nobis aperit. ἐρậν (inquit) ἐπιθυμεῖν. πρῶτον ἐπὶ της γης ερρέθη. ἀφ' οδ έρα ή γη, καλ έρωησαι, τὸ ἀπ' αὐτῆς ὑποχωρῆσαι. Quæ verba nihil aliud significant quam to avanooi few. και άναχωρείν, pedem referre, recedere, retro ferri. Sed apud Theoc. Idyll. xiii. 74. accipitur pro αποστρέφεσθαι, id est, aversari, et fastidire, vel pro καταλείπειν. i. derelinquere, deserere. Priorem interpretationem habemus in Henr. Steph. codice, quum Latinus interpres hos Poetæ versus, 'Ηρακλέην δ' ήρωες εκερτόμεον λιποναύταν, οδνεκεν ήρώησε τριακοντάζυγον 'Αργὼ, sic vertit, 'Herculem autem heroes per convicium appellabant desertorem navis, quoniam aversatus est Argo triginta habentem transtra.' Posteriorem vero Crispini codex nobis suppeditat his verbis, 'Herculem vero heroes criminabantur ut desertore navis, quod deseruisset Argo habentem triginta remigum transtra.' Varias Tov έρωεῖν significationes in vulgatis Lexicis Græcolatinis lector φιλομαθής legere non gravabitur. Apud Homerum Iliad. v. 484. accipitur pro rejicere, repellere, avertere. τῷ κε καὶ ἐσσύμενύν περ ἐρωήσαιτ' ἀπὸ νηῶν, 'ita enim [eum] quantumvis alacrem, [ac impetuosum, repelletis a navibus.' Idyll. xxii. 174. ερωείν sumitur pro ἀπέχειν, abstinere, continere. χείρας έρωησουσιν ἀπεχθόμενας δσμίνης, 'manus abstinebunt inimicas [a] pugna.'

- ἐρωἡ, ῆs, ἡ, poet. pro com. ἄνεσις, remissio, cessatio. Theoc. Idyll. xxii. 192. μάχης δ' οὐ γίνετ' ἐρωἡ, ' pugnæ vero nulla

remissio, [vel cessatio] fiebat.'

έρωτὶς, ίδος, ή, nomen Theocriteum diminutivum, quasi dicas, amicula, parva amica, scortillum. Theoc. Idyll. iv. 58. εἴπ' ἄγε μοι Κορύδων τὸ γερόντιον ἡ ρ' ἔτι μύλλει τήναν τὰν κυάνοφρυν ἐρωτίδα, τᾶς ποτ' ἐκνίσθη; sed fortasse scribendum τᾶς ποκ' ἐκνίσθη, quod esset Δωρικώτερον: 'dic age mihi Corydon, ille senecio nunquid adhuc molit illud nigro supercilio præditum scortillum, quod olim deperibat?'

φωτύλος, ου, δ, nomen Theocriteum quod in vulgatis quidem Græcolatinis Lexicis scriptum legitur, sed sine ullius scriptoris auctoritate: parvus amator, amatorculus. Theoc. Idyll. iii. 7. παρκύπτοισα καλεῖς τὸν ἐρωτύλον; ' procumbens vocas amatorculum?'

ἐρωτύλος, ου, δ, poet. pro com. ἐρωτικὸς, ου, δ, amatorius, ad amorem pertinens. Bion Idyll. iii. 10. ἀλλά μοι αὐτὸς ἄειδεν ἐρωτύλα, 'sed ipse mihi canebat amatoria.' Et 13. δσσα δ' Έρως μ' ἐδίδασκεν ἐρωτύλα, 'quæcunque vero Cupido me docebat amatoria.'

έσδόμενοι, Dor. pro com. εζόμενοι, sedentes. Theoc. Idyll. vi. 4. εσδόμενοι θέρεος μέσφ άματι τοιάδ' άειδον, ' sedentes æstatis meridie talia canebant.'

έσδώμεθα, Dor. pro com. εζώμεθα, disso-

luto ζ in σδ, scdeamus. Theoc. Idyll. i. 21. δεῦρ' ὑπὸ τὰν πτελέαν ἐσδώμεθα, ' huc age, sub ulmum;' vel, ' sub ulmo sedeamus.'

ἐσιγάθη, Dor. pro com. ἐσιγήθη, 3. pers. singul. aor. 1. pass. a σιγάω, ω, taceo, silentio prætereo. Theoc. Idyll. xvi. 54. ἐσιγάθη δ' ἀν ὑφορβὸς, 'silentio quoque

præteritus fuisset subulcus.'

ἐσορῆ, Dorice pro communi ἐσορᾶ, aspicit, videt, intuetur. Hoc autem fit verso a communi in η. Quod non solum Ionibus, sed etiam Doriensibus familiare. τὸ δὲ ι subscribitur, ut et in altera diphthongo q. Theoc. Idyll. i. 87. & πόλος δκκ' ἐσορῆ τὰς μηκάδας, οἶα βατεῦνται, ' caprarius quum videt capras, quomodo ineuntur,' i. quomodo capræ ab hircis ineuntur.

ἐσορῆs, Dor. pro com. ἐσορᾶs, aspicis, intueris. Theoc. Idyll. i. 90. καὶ τὸ δ' ἐπεί κ' ἐσορῆs τὰs παρθένος, οἶα γελῶντι, εt tu quum vides virgines, ut rident.'

ἐσορῆτε, 2. pers. plur. indicat. præs. temp. Dor. pro com. ἐσορᾶτε, videtis, aspicitis. Versum autem est a longum ex contractione factum, in  $\eta$ . Theoc. Idyll. v. 3. οὐκ ἐσορῆτε, ' non videtis?'

ἐσορῶμες, Dor. pro com. ἐσορῶμεν, aspicimus, videmus. Theoc. Idyll. xiii. 4. τὸ δ' αβριον οὐκ ἐσορῶμες, ' diem vero crastinum non videmus.'

εσσι, Ionica, Æolica, Dorica, et poetica terminatio dativi pluralis nominum quintæ declinationis imparisyllabicorum, non contractorum tamen, quæ nominativum pluralem mascul. et fæm. in es communiter desinentem habent, neutrum vero in  $\alpha$ , ut τιτανες, addito ι post finale σ, fit τιτάνεσι, γυναίκες, γυναίκεσι, βήματα, verso a in ε, et addita syllaba σι, βημάτεσι. autem oo geminatur, quum metri necessitas hoc flagitat. Sic et apud Theocritum Idyll. i. 52. αὐτὰρ δγ' ἀνθερίκεσσι καλὰν πλέκει ακριδοθήραν, 'at ille ex culmis pulcram nectit locustis capiendis decipulam.' Hoc autem locum habet sequente consonante. Alioqui suavitatis gratia, ne gemina vocalis concurrat,  $\nu$  post  $\iota$  solet addi. Quod iones non semper observant. trum Ionicum Græcol. Lex. in you et own. Idyll. vi. 41. αμώντεσσι, pro com. αμώσι, metentibus, ab ἀμάω, ῶ. Idyll. vii. 26. άρβυλίδεσσιν άείδει. 29. άμητήρεσσι. 105. πάντεσσι, pro πᾶσι, &c.

coσι, vel coσν. Alterum quidem sequente consonante, alterum vero sequente vocali. Ionica, Æolica, Dorica, et poetica terminatio dativi pluralis nominum tam adjectivorum, quam substantivorum contractorum, quæ communiter nom. plur. masc. et fæm. generis in εs desinentem habent, quæ dat. assumto ι faciunt in εσι,

et σ geminatur, si metri quantitas hoc flagitet. Neutra vero τὸ α in εs prius vertunt, deinde rationem eandem formationis sequuntur. Ut, βασιλέες, βασιλέεσι, et βασιλέεσσι, sic, τείχεα, τείχεες, τειχέεσι, τειχέεσσι. Theoc. Idyll. xv. 93. δωριέεσσι, pro com. δωριεῦσι. Idyll. xvi. 11. γενά-

τεσσι, pro com. γόνασι.

ἐσσὶ, Eustat. ἐσσὶ, ἀντὶ τοῦ ὑπάρχεις, ἐκ
πλεονασμοῦ τὸ ι, καὶ οὐδέποτε ἐφέλκεται
τὸ ν. Alii vero sic istud ἐσσὶ formant, a
communi εἰς, i. es, quod per contractionem
ἐκ τοῦ ἔεις est factum, κατὰ στοιχείων μεταθεσιν, fit ἐσὶ, metri vero caussa σ geminato formatur ἐσσὶ, poet. pro com. εἰς,
unde Lat. es, sublato ι. Theoc. Idyll. i.
85. ἀμήχανος ἐσσὶ, 'consilii inops es.'
Idem eod. Idyll. 123. ἐσσὶ κατ' ὅρεα, 'es
in montibus.' Idyll. v. 75. ὡς λάλος ἐσσὶ,
'amans conviciorum es,' vel, 'mordax es.'
Et 137. ἐσσὶ φιλεχθὴς, 'es odiosus.'

ξστασαν, 3. pers. plur. plusq. perf. per syncopen formata ἐκ τοῦ ἐστάκεισαν, steterant, stabant, eminebant. Theoc. Idyll. xxii. 49. ἔστασαν, ηὖτε πέτροι, 'stabant,

[eminebant] cen scopuli.'

ἐστάσαντο, Dor. pro com. ἐστήσαντο. Theoc. Idyll. xviii. 3. πρόσθε νεογράπτω θαλάμω χυρὸν ἐστάσαντο, 'ante nuper pictum thalamum chorum instituerunt.'

ζστάσατο, Dor. pro com. ἐστήσατο. Theoc. Idyll. vii. 150. κρητῆρ' Ἡρακλῆῖ γέρων ἐστάσατο Χείρων, ' cratera Herculi senez statuit Chiron.'

ἐστάσατο, Dor. pro com. ἐστήσατο, ἀνεγείρατο, statuit, constituit, excitavit. Theoc. Idyll. xvii. 99. πεζὸς ἐν ἀλλοτρίαισι βοὰν ἐστάσατο κώμαις, 'pedibus in alienis tumultum excitavit villis;' vel, 'pedestribus copiis instructus in alienis villis bellicum tumultum excitavit.'

έστε, com. donec. Sed (ut docet Eustathius,) aspero spiritu scribendum, quia factum κατὰ συγκοπην ἐκ τοῦ ἔωστε temporis adverbio; vel Ionice, et Æolice tenui notatur. Quod et in communi lingua servatur, ut exemplis demonstratur in nostro Ion. Lex. in ἔστε, vide. Theoc. Idyll. i. 6. ἀ χίμαρος. χιμάρφ δὲ καλὸν κρῆς, ἔστε κὰ ἀμέλξης, 'capella. capellæ vero caro suavis [est,] donec [eam] mulseris,' i. donec nullum fœtum tulerit. Nam q. d. tune ipsa caro durior est, et insuavior.

έs τέλος, vide τέλος, tandem. Galli felicius hoc fere totidem syllabis patrio sermone sic exprimunt, 'à la par fin,' 'finalement,' Sic et Itali, 'al fine,' 'a la fine,' finalmente.' Theoc. Idyll. ii. 152. καὶ ἐς τέλος φχετο φεύγων, 'et tandem abiit fugiens.'

έστηκαντι, Dor. pro com. έστηκασι, stant. Theoc. Idyll. xv. 82. dis έτυμ

torhearre, 'quam vere stant. [hæ picturæ!] 'Quam veris similes videntur stare!

έστιχέτην, est tertia pers. dualis, aor. 2. act. a στείχω,  $\mu$ . στείξω, ἀόρ.  $\beta$ . ξστιχον, εs, ε. Theoc. Idyll. xxv. 154.

**ἐσφαίρωτο.** Vide σφαιρόω, ῶ.

ἐσχαρέων, ῶνος, ὁ, poet. pro com. ἐσχάρα, ας, ἡ, focus. Theoc. Idyll. xxiv. 48. οἴσετε πῦρ ὅτι θῶσσον ἀπ' ἐσχαρεῶνος ἐλόντες, 'afferte ignem quam celerrime e foco arreptum.' Quid hoc loco πῦρ significet, patet vs. 51. quum poeta dicit, οἱ δ' αἶψα προγένοντο λόχνοις ἄμα δαιομένοισι, 'illi vero adfuerunt lucernis cum ardentibus.'

έτάκευ, Dor. pro com. ετήκου, tabescebas, consumebaris. Est autem 2. pers. imperfect. pass. a τήκομαι. Theoc. Idyll. v. 12. καὶ τότ' ετάκευ, 'et tunc tabescebas.'

Έτεδκλειοι Χάριτες, Theoc. Idyll. xvi. 104. et deinceps. Strabo lib. ix. 285. f. Schol. Græca in Pindari Olymp. Oden 14. Έτεοκλείους Χάριτας appellatas tradunt ab Eteoclo Cephisi filio, qui primus Gratiis sacrificium fecisse fertur. Vide Pindarum

p. 124.

ἐτέρηφι, poeticum adverbium, quod interdum pro nomine ἐτέρα videtur sumptum. Theoc. Idyll. xxv. 253. ἐγὰ δ' ἐτέρηφι βέλεμνα χειρὶ προεσχεθόμην, ' ego vero altera sagittas manu prætendebam.' Vel utrumque separatim accipiendum ita, ἐτέρηφι, ab altera parte, quomodo? χειρὶ, manu. Idem tamen sensus. At prior sententia longe verisimilior. Nam in sequenti versu subjicitur, τῆ δ' ἐτέρη, sub. χειρί.

φτέτυκτο, poet. 3. pers. singul. plusq. perf. pass. sublato ε, pro com. ἐτέτευκτο. Quod a poetico τεύχω, facio, paro, reddo, i. efficio, μ. τεύξω, ἀόρ. β. ἔτυχον, π. τέτευχα, π. π. τέτευγμαι, et sublato ε, τέτυγμαι, ὑπερσυντ. ἐτετύγμην, ἐτέτυξο, ἐτέτυκτο. Τheoc. Idyll. xxv. 141. ἀρίζηλος δ ἐτέτυκτο. ἀντὶ τοῦ, λίαν δῆλος, καὶ ἐπιφανης ἦν, ὁπῆρχεν, ' et valde conspicuus,

[ac insignis] erat.'

ἐτρύπη, 3. pers. singul. imperf. Dorice formata, pro communi ἐτρύπα, κατὰ κρᾶσιν ἐκ τοῦ ἐτρύπαε. Vertitur a longum in η. Quod et Ionicum. Thema, τρύπαω, ῶ, perforo, terebro, penetro. Vide suo loco. Theoc. Idyll. v. 42. αὐτὰς ἐτρύπη, ' ipsas terebrabat.'

ἐτυλίχθη, 3. pers. singul. aor. 1. pass. a τυλίσσω, μ. τυλίξω, aor. 1. act. ἐτύλιξα, π. τετύλιγμαι, ξαι, κται, aor. 1. pass. ἐτυλίχθην, ης, η. Theoc. Idyli. xxiii. 54. Vide τυλίσσειν.

**ἐτύπαν**, Dor. pro communi 2 aor. pass. **ἐτύπην**, sauciatus sum. Theoc. Idyll. iv. **53.** εἰς ταύταν ἐτύπαν χασμεύμενος, ' in hanc inhians sauciatus sum.'

Lex. Doric.

έτώσια, poeticum adverbium, incassum, frustra, nequicquam. Theoc. Idyll. i. 38. Δηθὰ κυλοιδιδωντες έτωσια μοχθίζοντι, ' Diu turgentes oculis frustra laborant.' Est autem nomen neutrum adverbii loco poetice posi-Deducitur ab eracios, quod (ut in magno Etymologico traditur) idem significat ac μάταιος, καὶ ἀνωφελής, inanis, inutilis, irritus, vanus. Formatur autem a nomine åhrns, ov, o, i. ventus. Cujus genitivus pluralis est ἀητῶν, et κατὰ συστολήν ἀετών, hinc deτώσως, et κατ' αφαίρεσω έτώσιος. Vel (ut in eodem Etymol. docemur) ἐτώσων est adverbium mediæ significationis, quod a verb.  $\tilde{\epsilon}\omega$  deducitur, id est, Unde verbale regulare quidem, at inusitatum, ἐτὸς, ὁ ἀληθης, existens, verus. Cujus contrarium est aeros, addito a privante, quod non existentem, nec verum, sed falsum significat: hujus pluralis est keroι, gen. άέτων, hinc kerώσιος, et rejecto a ετώσιος; quod apud poetas passim occurrit, et pro inani, vano, falso, inutili, irritoque sumitur. ἐτώσιον βέλος, telum irritum, quod nullam hosti plagam infligit. Si priorem ετυμολογίαν sequaris, ετώσιον ἰσοδυναμήσει τῷ ἀνεμώλιος, εἴτε ἀνεμώ**νιος**, quod eadem ratione dicetur ac intelligetur. Sic etiam apud Latinos μεταφορικώς id vocatur ventosum, quod in ventos fertur, dissipatur, ac irritum et sine ullo effectu est. Sic Virgil. Æneid. xi. 399. 23. 'ventosam linguam' appellat, quæ verba multa quidem, et inflata, tumidaque profert, sed sine ullo prorsus effectu. Sic idem eod. lib. 410.11. 'ventosam gloriam' vocat न्हेंग κενοδοξίαν, inanem gloriam, quæ nullum suo domino fructum affert. Idyll. vii. 48. idem loquendi genus repetitur.

ev, Dorice pro communi ov in verbis gravitonis communiter in ou desinentibus in secunda persona. Quod in imperfectis, et imperativis vocis passivæ, et in aoristis secundis, et imperativis vocis mediæ locum habet. Ut, etúrtou communiter, i. verbe-Item τύπτου rabaris, Dorice ετύπτευ. communiter, i. verberare, τύπτευ, Dorice. Sic ἐτύπου, com. id est, verberatus fuisti, Dor. erbeev. Item com. i. verberare, Dor. τυπεῦ. Theoc. Idyll. i. 86. Βούτας μεν ελέγευ, ρτο Βούτης μεν ελέγου, 'Bubulcus quidem dicebaris.' 112. µdirev μοι, pro μάχου μοι, pugna mecum. ·Idyli. ii. 131. είλευ, pro είλου, eripuisti. Idyll. iii. 11. ἐκέλευ, pro ἐκέλου, jubebas, jussistì, a κέλομαι, το κελεύω. Idyll. v. 12. ετάκευ, pro ετήκου, tabescebas. 60. βωκολιάσδευ, ρτο βουκολιάζου. 117. κιγκλίζευ, ρτο έκεγκλίζου. 120. παρήσθευ, pro παρήσθου. Id yll. viii. 63. φείδευ, bis, pro φείδου. Idem Idyll. ix. 5. βωκολιάσδευ, pro βουκολιάζου. Idyll. xi. 42. άφίκευ, pro άφίκου, &c.

N

ev. Durice in verbis, et participiis verborum contractorum, quæ communiter ov habent post contractionem factam. Ut, ποιέουσι, ποιούσι, et ποιέουσα, ποιούσα, communiter, Dorice vero, versa diphthongo ου in ευ, fit ποιεύσι, et ποιεύσα. Theoc. Idvll. i. 85. Ζατεῦσ'. ἄ δύσερώς τις ἄγαν, καὶ ἀμήχανος ἐσσὶ, pro ζητοῦσα, 'quærens: ah nimium infelix quidam [vir] in amore, et consilii inops es.' Idem eodem Idyll. 87. βατεθνται, pro βατοθνται, ineuntur, 107. βομβεθντι, pro βομβοθσι, susurrant. Idyll. ii. 37. ωμάρτευν, pro ωμάρτουν, sequebar. 89. έρρευν, pro έρρουν, a ρέω, fluebant. 109. φωνεύντα, pro φωνούντα, cla-Quod participium ad sequens τέκνα refertur. Vide versum. 125. καλεῦμαι, pro καλούμαι, vocor. Idyll. iii. 13. βομβεύσα, pro βομβούσα, susurrans. 32. ποιολογεύσα, pro ποιολογούσα, 'spicas legens.' Idyll. iv. 12.  $\pi o\theta \in \widehat{\upsilon} \nu \tau \iota$ , pro  $\pi o\theta o\widehat{\upsilon} \sigma \iota$ , cupiunt, desiderant. Idyll. v. 34. λαλεῦντι, pro λαλοῦσι. 48. λαλαγεῦντι, pro λαλαγοῦσι. 56. άνθεῦσαν, pro άνθοῦσαν, &c.

ev Dorice et Æol. in futuro priore medio, quod communiter o, Dorice vero ov in media syllaba habet. Ut, τύψομαι, com. τυψοῦμαι Dor. Hinc vero τὸ τυψεῦμαι Dor. et Æol. versa ov in ev. Theoc. Idyll. ii. 8. Βασευμαι ποτί ταν Τιμαγήτοιο παλαίστραν βασεθμαι pro βασοθμαι, et βα-Idyli. 111. σούμαι pro βήσομαι positum. 25. άλεῦμαι, pro άλοῦμαι, ab ἄλλομαι. 38. **φσε**θμαι, pro φσομαι, ab φδω. 53. κεισεθμαι, pro κεισουμαι, hoc vero pro κείσομαι, a κείμαι. Idyll. iv. 39. λασεύμεσθα, pro quo alias λασούμεσθα, com. λησόμεθα. ldyll. v. 144. ἀλεῦμαι, pro ἀλοῦμαι. Idyll. vii. 95. άρξευμαι, pro άρξουμαι, hocque pro άρξομαι, ab ἄρχομαι, incipio. Idyll. viii. 13. θησεύμεσθα, pro θησόμεθα. Idyll. xviii. 40. δρεψεύμεναι, pro quo alias Dor. δρεψούμεναι, pro com. δρεψόμεναι, α δρέψομαι com. quod Dor. δρεψούμαι, et rursus Doric. et Æol. δρεψεύμαι.

ev Dorice κατὰ κρᾶσιν ex εο formatum. Primum enim communiter εο in ου, deinde ev in εν Ionice, Dorice, et Æolice mutatur. Consule nostrum Ionicum Græcolatinum Lexicum in εν pro εο. Theoc. Idyll. ii. 70. Καί μ' ά Θευχαρίλα, pro Καί μ' ή Θεοχαρίλα. Idyll. xiv. 13. Κλεύνικος, pro Κλεόνικος. Idyll. xxviii. 13. Θευγενίδος, pro Θεογενίδος, τῆς. 22. Θευγενίς, pro Θεογενίς, ή.

εν Dorice κατά κράσιν ex εο formatum in participio εων, ερντος, εοῦσα, εούσης, εὸν, εόντος, ρισα, οῦσης, εὸν, δντος, ρισα, οῦσης, τον, δντος. Illud enim Ionice, et poetice assumto ε profertur. Theoc. Idyll. ii. 3. ως τον εμοί βαρὺν εῦντα φίλον καταθύσομαι άνδρα. Ηἰς τὸ εῦντα Doric. dictum κατὰ

κρᾶσιν, pro com. Εντα. 76. ήδη. δ΄ εδσα μέσον κατ' άμαξιτον, 'jam autem existens in media via militari;' vel, in media orbita.

ev Dorice pro communi ou in genitivo singulari pronominum. Ut, communiter ἐμοῦ, σοῦ, οδ, Dorice, ἐμεῦ, σεῦ, εδ. Quod sit ou diphthongo in ευ alterum diphthongum mutata. Theoc. Idyll. ii. 69. Φράζεδ μευ τὸν ἔρωθ ὅθεν ἵκετο πότνα Σελάνα. Hic τὸ μευ, pro μου, hocque pro ἐμοῦ positum. Sic et 87. et passim. Idyll. v. 19. Οὕ τευ, pro οὕ σευ, τουτέστι σοῦ, tui.

εὐαγέεω, εῶ, poeticum, atque Theocriteum verbum, quod in vulgatis Lexicis non extat. Idem autem valet ac εὐαγῶ εἶναι, καὶ εὐαγέως, εἶτε εὐαγῶς, καὶ ἀγιῶς ζῆν, id est, sanctum esse, sancte, pieque vivere; sincerum, purum, integrumque esse, et sincere, pure, integreque vivere. Theoc. Idyll. xxvi. 30. Αὐτὸς δ΄ εὐαγέοιμι, καὶ εὐαγέεσσιν άδοιμι, 'Ipse vero sancte vivam, [vel, sancte agam,] et sancte viventibus [aut, sancte agentibus] placeam.' Quis autem dicatur εὐαγὴς, et quot modis hoc nomen accipiatur, in Græcolat. Lexicis aperte, fuseque demonstratur.

εὐαλάκατος, ω, ὁ καὶ ά, Dor. pro com. poet. εὐηλάκατος, ου, ὁ καὶ ἡ. Neutrum in vulgatis Lexicis reperitur. Qui, quæve bonam, vel pulcram colum habet. Vide ἀλακάτα. Theoc. Idyll. xxviii. 22. ὡς εὐαλάκατος Θευγενὶς ἐν δαμίτισιν πήλη, 'ut pulcram colum habens Theogenis inter [suas] populares sit.'

εὐάνεμος, ω, δ καὶ à, poet. et Dor. pro poet. com. εὐήνεμος, ου, δ καὶ ἡ. Compositum autem ex adverbio  $\epsilon b$ , et nomine άνεμος, ου, δ. Quod in compositione mutat  $\alpha$  in  $\eta$ , Dorice vero  $\tau \delta \eta$  in  $\alpha$  longum vertitur. In vulgatis Græcolatinis Lexicis hæc tantum traduntur incerto auctore: εὐνάνεμος, ου, δ καλ ή, ventosus, perflatilis, sed ipsa vocabuli vis non satis bene declaratur: εὐάνεμος enim Dor. sive εὐήνεμος communiter dicitur et de loco, et de aere, et de navigationis cursu, qui bonum, gratum, et secundum ventum hahet: γενικώς pro secundo, prosperoque sumitur. Ut apud Theoc. Idyll. xxviii. 5. Τῆδε γὰρ πλόον εδάνεμον αίτεύμεθα πάρ Διός, pro εκείσε γάρ πλόον εὐήνεμον αἰτούμεθα παρά Διὸς, 'Illuc enim navigationem prosperam petimus a Jove.'

εύβοτος, ὁ καὶ ἡ, commune, sed poet., bene pastus, saginatus, pinguis. Theoc. Idyll. v. 24. τὸν εύβοτον ἀμνὸν, ' saginatum agnum.'

coγc. Latinum euge hinc deductum: laudantis, exultantis, assentientis, et congratulantis adverbium. Interdum etiam est insultantis vox. Theoc. Idyll. iv. 62. Εδγ

EY 99 EY

ω εθρωπε φιλοίφα, 'Euge o homo salax,' vel lascive.

evéares, ev, & rai h, poet nomen quod in vulgatis Lexicis non legitur: bene, decenter, decore velatus. Componitur ex adverbio qualitatis ed, et nomine éards, eu, d, de quo sic Eustathius, ξανδς, ξνδυμα γυναικείον. Idem, έανδε πέπλος έπιθετικώς, δτι σαρά το ξω, δ έστεν ενδύομαι, λέγεται, εν ή έανδς πέπλος δ καλδς ένδύσασθαι. καὶ κατὰ μόνας ο έανος του πέπλου δηλοί, οδ έστιν έπίθετον. Idem, ξανδς αμβρόσιος, ήγουν πέπλος <del>άμβρόσιος. και έ</del>ανοι έλέγοντο οί πέπλοι, οθς pora al yurakes eneporôrro. Eards de kaoσίτερος, ο εύδιαχυτος, ο εύρυτος, και ραδίως χυτός, olovel peares. Moschus Idyll. iv. 75. Τστω γάρ κούρη τε, καὶ εὐέανος Δημήτηρ, 'sciat enim [hoc] puella, [vel, filia Cereris Proserpina, et decenter velata Ceres.' Vide Koon.

εὐεργὸς, οῦ, ὁ, poet. pro com. εδ εἰργασméros, bene factus, bene cultus. Theoc. Idyll. x. 43. λαΐον εὐεργὸν vocat (ut interpretes Latini verterunt) segetem bene cultam. Aliter alias accipitur hoc vocabulum, ut in valgatis Lexicis docetur.

εύηγενης, έος, οθς, δ και ή, poeticum, pro communi εὐγενης, τὸ δὲ η μέτρου χάρω πλεονάζει, bene natus, nobilis, generosus. Theoc. Idyll. xxvii. 42. έξ εὐηγενέων,

ex bene natis [es ortus]. εθθυμεῖν, poet. εὐθυμίαν έμποιεῖν, ἢ προσφέρειν, εὐφραίνειν, lætitiam excitare in alicujus animo; vel, lætitiam alicui afferre, Theoc. Idyll. xv. 143. lætitia afficere. edduahous, '[nobis] lætitiam afferas.' Quod autem το εύθυμεῖν jam ita sit accipiendum, patet ex præcedentibus poetæ verbis, Ίλαθι νῦν φίλ' "Αδωνι, ' propitius esto nunc dilecte Adoni.' Alias εύθυμεῖν. significat alacri, læto, securoque animo case. Tunc non active: sed neutraliter

-euκéaros, ou, δ και ή, poet. pro com. εύκέαστος, ήγουν εύσχιστος, sectu facilis, qui facile scindi, findi, secarique potest. Eustathius εὐκέαστα ξύλα, τὰ εὕκλαστα, **πα**ρά [τὸ εὖ, τὸ ῥαδίως, καί] τὸ κεάσαι, τὸ extour. Vide Ked w. Sed metri caussa 70 σ sublatum. Theoc. Idyll. xxv. 248. €ριreou edneárolo, caprifici sectu facilis; vel, 'caprifici sectilis.'

accipitur.

ευμάκης, εος, ous, δ και ή, Doric. pro com. ευμήκης, longus, procerus. Theoc. Idyll. xiv. 25. Εδμάκης, χ' ἀπαλός, ' procorus, et tener.

εύμαλος, ω, δ καὶ à, Dor: pro com. εύμηλος, ου, δ καὶ ή, pecorosus, pecore abundans, bonas habens oves, et alias pecudes. Theoc. Idyli. xxii. 157. 'Αρκαδία εύμαλος, "Arcadia pecorosa," vel, peceris abundans. Quamvis enim μήλα proprie dicantur over, συνεκδοχικώς tamen ab una pecudum specie, quodvis pecoris genus apud poetas passim significatur.

εύμαρέως, poet. pro com. εύχερως, eadem est utriusque nominis ετυμολογία: nam  $\mu d\rho \eta$ ,  $\eta s$ ,  $\dot{\eta}$ , et  $\chi \in l\rho$ ,  $\chi \in l\rho \delta s$ ,  $\dot{\eta}$ , idem, manus; unde compositum nomen o kal ή εθμαρής, και εθχερής, manu facile tractabilis, qui manu facile tractari potest, facilis: hinc istud adverbium eduapéos, unde κατά κρασιν εύμαρωs, facile. Theoc. Idyll. xxix. 23. δς ανδρών φρένας εθμαρέως υποδάμναται, 'qui [Amor] virorum mentes facile domat.

ebuaphs, kai to ebuapes, éos, ous, poet. pro com. εὐχερής, καὶ τὸ ès, compositio-nis eadem est ratio ; µdon namque, et xelo, idem significat, manum scilicet; sic autem proprie vocatur ille, qui facile manu aliquid facere potest; sic etiam res, quæ manu facile tractari potest:  $\epsilon \bar{\nu}$  enim in compositione potissimum, facilitatem rei,. de qua verba fiunt, indicat: alias accipitur γενικώς pro facili, et promto. Theoc. Idyll. xxii. 161. Τάων εύμαρες διμιν οπυίειν, äs κ' ἐθέλητε, ' Harum [puellarum] facile vobis [est] uxores ducere, quascunque volueritis.

εύμενέειν, είν, poet. benevolum, benignum, propitium esse. Deducitur ab & μενής, de quo vulgata Lexica. ldyll. xvii. 62. ή δέ οί εύμενέουσα παρίστατο, 'illa vero ipsi benevola adfuit.'

εύνάτειρα, as, à, Dor. pro com. εύνήτειρα, ας, ή, conjux, quæ cum aliquo cubat. Deducitur ab edrh, hs, h, Dor. edra, as, a, cubile: hinc εὐνάω, νῶ, et εἰνάζω. De quibus vulgata Lex. In Syringe, 2. obserds εὐνάτειρα, 'neminis conjux.' Sic autem jam vocatur Penelope uxor Ulyssis, qui cum in Cyclopis antro captus teneretur, et de nomine interrogatus fuisset, ut periculum imminens vitaret, se Neminem vocari dixit. Nemo autem Græce Obris, et Ob-Sels appellatur.

Edvika, as, à, Dor. pro com. Edvika, as, η, nomen nymphæ cujusdam apud Theoc. Idyll. xiii. 44. Νύμφαι ακοίμητοι, δειναί θεαί άγροιώταις, Εὐνίκα, καί Μαλίς, έμρ 6 oρόωσα Nuxela, 'Nymphæ pervigiles, formidabiles Des rusticis, Eunice, et Malis, et ver spectans [i. vernantem aspectum habens] Nycheia. De hac Nympha nihii ab aliis scriptum legi, quod recorder.

Edvika, as, à, Dor. pro com. Edviky, 199, η, proprium puellæ nomen. Theoc. Idyli. xx. 1. Εὐνίκα μ' ἐγέλαξε, ' Eunice me derisit.'

εδντα, Dorice κατά κράσιν έκ τοῦ eo els ev factam. Formatur autem ab lonico et poetico participio ἐόντα, pro communi ἔντ τα, ab είμλ, ε præfixo τῷ e. Theor. Idyllii. 3. ώς τον έμοι βαρὸν εδντα φίλον καταθύσομαι ἄνδρα, 'ut meum amatorem, qui me male habet, magico carmine attraham:' ita Lat. interpres. Alter vero sic, 'ut amatorem meum, qui me excruciat, carmine magico persequar.' Sed hoc verba sonant, 'Ut illum virum, qui mihi gravis est amicus, incantem, vel magicis carminibus flectam, ac ad me traham.'

εὐτεκνίη, ης, ή, Ion. pro com. poet. εὐτεκνία, ας, ή, liberorum fœcunditas aut probitas, bona, vel felix soboles. Theoc. Idyll. xviii. 51. Λατὰ μὲν δοίη, Λασὰ κουροτρόφος ὅμμιν εὐτεκνίην, 'Latona quidem det, Latona juventutis altrix, [alma Latona] vobis bonam sobolem.'

evri, Dorica terminatio verborum primæ conjugationis contractorum communiter in our post contractionem ex eou in ou factam desinentium. Ut, ποιέουσι, ποιοῦσι, ποιεύντι. Sic βομβέουσι, βομβούσι, βομ-: Βεῦντι. Theoc. Idyll. i. 107. ὧδε καλδν βομβεύντι ποτί σμάνεσσι μέλισσαι, 'hic auave susurrant ad alvearia apes.' Idyll. iv. 12. Ταλ δαμάλαι δ΄ αὐτὸν μυκώμεναι ὧδε ποθεύντι, pro ποθούσι, ' Buculæ vero ipsum mugientes hic desiderant.' Idyll. v. 34. ακρίδες ώδε λαλεθντι, pro λαλοθσι, 'Ιοcustæ hic loquuntur.' 80. φιλεῦντι, pro φιλοῦσι, amant. Idyll. vii. 32. δαῖτα τελεθντι, 'convivium faciunt,' vel parant. Idyll. viii. 16. άριθμεθντι, pro άριθμοθσι, numerant. Idyll. xv. 82. ἐκδινεῦντι, pro έκδινοῦσι, 'movent [se],' vel, moventur. 88. ἐκκναισεῦντι, pro ἐκκναισοῦσι, vide suo loco. Idyll. xvii. 94. ἀσφαραγεῦντι, pro άσφαραγούσι, &c.

: ٤ਹੇਸਾ, Dorica, et Æolica terminatio tertiæ personæ pluralis activi futuri primæ conjugationis verborum contractorum, communiter in ovor desinentium. Sic autem hanc Dorienses, et Æoles formant: a comniuni ποιήσουσι primum quidem, idque frequentius, deducunt suam terminationem ποιήσοντι, quemadmodum et in participii dativo singulari, masc. et neutr. generis, ejusdem temporis; deinde vero, hinc alteram terminationem προπερισπωμένην in ούντι deducunt, hinc vero, versa diphthongo ov in ev, faciunt evvri. Series igitur formalionum næc est, moihvouvi, moihσοντι, ποιησούντι, ποιησεύντι: Βίο λαλήσουσι, λαλήσοντι, λαλησοῦντι, λαλησεῦντι: sic etiam στόρεσουσι, στορέσοντι, στορεσοῦντι, στορεσεῦντι. Theoc. Idyll. vii. 57. χ άλκυόνες στορεσεύντι τὰ κύματα, 'et Halcyones sternent undas.' Sic 71. αὐλησεθντι, pro αθλήσουσι, tibia ludent, vel tibia canent. Hoc autem ab αὐλὸς, tibia, unde verbum αὐλέω, ῶ, tibia ludo, vel

- ebedues, oυ, δ, poet. Ion. et Dor. pre

com. εδοσμος, ον, δ, odoratus, odorifer, suavem odorem spirans. Theoc. Idyll. xvii. 29. Νέκταρος εὐόδμοιο, 'nectare odorifero [satiatus].'

εὐπαγὴς, έος, οῦς, ὁ καὶ ἡ, poet. ὁ εδ πεπηγμένος, παρὰ τὸ εδ πηγνύναι, bene compactus. Theoc. Idyll. xxv. 208. βάκτρον εὐπαγὲς, 'clavam bene compactam [i. solidam].' Hinc verso a in η, ὁ καὶ ἡ εὐπηγὴς, idem, passim apud poetas.

εύπακτος, ω, et οιο, Dorice, pro communi εύπηκτος, ου, ὁ καὶ ἡ, bene compactus. παρὰ τὸ εὖ πηγνύω, πήγνυμι, μ. πήξω, ab inusitato πήσσω, vel πήγω, aor. act. ἔπαγον, unde priscum verbum Latinum pago, pagıs, pepigi, pactum, id est, paciscor, de quo Quintil. lib. i. cap. 6. 64. Theoc. Idyll. i. 128. καὶ τάνδε φέρ' εὐπάκτοιο μελίπνουν, ' et hanc fer bene compacta dulce sonantem [ex cera fistulam].'

εὐπένθερος, ου, ὁ, poet. et Theocriteum vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non extat: qui bonum, generosum, nobilem socerum habet. Theoc. Idyll. xviii. 49. χαίροις εὐπένθερε γαμβρὲ, 'salve nobilem socerum habens sponse [i. salve nobilistimi soceri gener].'

εύρην, Dor. pro com. εύρειν, invenisse, invenire. Theoc. Idyll. xi. 4. εύρην δ' οὐ ράδιόν ἐστιν, 'invenire tamen non facile est.'

ευρομες, Dor. pro com. ευρομεν, invenimus. Theoc. Idyll. vii. 12. Κυδωνικόν ευρομες άνδρα, 'Cydonicum invenimus virum.'

εὐρύνοντι, Dor. pro com. εὐρύνουσι, dilatant, ab εὐρύνω. Theoc. Idyll. xiii. 31. Αὔλακας εὐρύνοντι βόες, 'Sulcos dilatant boves.'

εὐρως, εὐρωτος, δ, com. caries, putredo, situs, qui Italice 'mufa,' Gall. 'moisissure' vocatur; humiditas, humor terrenus putrefactus. Theoc. Idyll. iv. 28.  $\chi$  & σύριγξ εὐρῶτι παλύνεται, ἄν ποτ' ἐπάξω, et fistula situ fædatur, quam quondam! compegisti.' In vulgatis Græcolatinis Lexicis in hujus vocabuli explicatione præter superiores, hæc adduntur: Et pro hominis genitali ponitur in Epigrammate. Τον δ΄ ύπεροιδαίνοντα κατέσχε πεπταμένη χαιρ, Ούχ όλον εύρωταν, άλλ όσον ήδύνατο. Declinatur autem Εὐρώτας; sed hæc ad Εύρωs, ωτος, non pertinent: at ponenda sunt in nomine Euparas, ov. Quod moneo, ne per imprudentiam Lector imperitus falsa pro veris sumat, et fæde peccans se ridiculum aliis præbeat.

evs, Ion. Æol. et Dorica terminatio genitivi singularis primæ declinat. nominum contractorum communiter in ous desinentium, κατὰ συναίρεσιν ex εο in ou factam Attics, quod et in communi lingua locum

obtinet. Η το νοτο ου postea Ion. Æol. et Dor. in ευ mutatur. Theoc. Idyll. v. 105. ἔργου Πραξιτέλευς, pro Πραξιτέλους, a recto Πραξιτέλης. 134. Εὐμήδευς, pro Εὐμήδους. Idyll. vii. 20. χείλευς, pro χείλους. 46. δρευς, pro δρους. Idyll. ix. 12.

θέρευς, pro θέρους.

εὐσκοπος, ου, δ, poeticum, pro com. εὐσκοπος. Sed est διάλυσις τῆς ει διφθόγγου. Proprie sic appellatur δ εὖ, καὶ καλῶς τοῦ σκοποῦ τυγχάνων, qui scopum perite sasequitur. Quem poeta Idyli. xxiv. 105. ἐπίσκοπον δἴστῶν νοcat. μεταφορικῶς νετο accipitur pro eo, qui πάντα εὖ, καὶ καλῶς σκοπεῖ, καὶ ἐξετάζει, id est, qui res omnes bene, et accurate spectat, ac examinat. Qui circumspicit omnia, quæ videntur periculi aliquid habere, quique sibi cavet. Cantus, providus, prudens. Theoc. Idyli. xxv. 143. ἐπόρουσεν ἐῦσκόπω Ἡρακλῆῖ, 'irruit in cautum Herculem.'

· εδσα, ας, ά, Dor. et Æol. κατά κράσιν τοῦ ε, καὶ τοῦ ο, εἰς ου κοινῶς, καὶ κατά τροπὴν τῆς ου συλλαβῆς εἰς ευ, ἐκ τοῦ ποιτικοῦ ἐοῦσα, ης, ἡ, pro com. οδσα, ης, ἡ, existens, quæ est. Theoc. Idyll. xxviii. 16. ἀμετέρας εδσαν ἀπὸ χθονὸς, 'nostra existentem ex terra.'

eŭσος, ου, δ, poet. nomen, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis non extat; q. d. bene salvus, incolumis. Theoc. Idyll. xxiv. 8. εὔσοα τέκνα, 'incolumes filii.'

- ἐδσφύρω, Dor. genit. singul. pro com. εὐσφύρου, ὁ καὶ ἡ εὕσφυρος, καὶ διαλύσει ἐδσφυρος, ου, epithetum tam mulieris, quam viri, qui, quæve pulcros talos, aut pedes habet, formosus, a. Nam συνεκδοχικώς a parte, totum intelligitur. Theoc. Idyll. xxviii. 13. Θευγενίδος γ' ἔνεκ' ἐῦσφύρω, ' propter Theogenidem pulcris talis insignem.'

: ἐὐτμητος, ου, ὁ καὶ ἡ, poet. ἐκ τοῦ εὕτμητος formatum, διαλύσει τῆς ευ διφθόγγου εἰς εϋ, bene sectus, bene paratus,
egregie incisus; com. εὖ, καὶ καλῶς τετμημένος, παρὰ τὸ εὖ τέμνειν. Vulgata Lexica vocabulum hoc nullis laudati scriptoris
exemplis illustratum habent. Theoc. Idyll.
xxv. 102. ἐϋτμήτοισιν ἰμᾶσι, 'egregie in-

cisis loris.

εδτυκος, ου, δ καὶ ἡ, poet. et Theocriteum vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non invenitur. Formatum autem metri caussa ex altero nomine poetis familiarissimo, δ καὶ ἡ εδτυκτος, sublato τ, bene factus, bene paratus. Theoc. Idyll. xxiv. 86. ἀλλὰ γύναι πῦρ μέν τοι ὑπὸ σποδῷ εὔτυκον. ἔστω, 'at Domina ignis tibi sub cinere bene paratus sit.' Εὕτυκτος vero παρὰ τὸ εδ τεύχειν, ἡγουν ποιεῖν.

reidduws, Dor. pro com. εὐφήμως, bona rerba dicendà, bene precando, religiose,

pie. Theoc. Idyll. xxvi. 8. Εδφάμως κατέθεντο νεοδρέπτων έπὶ βωμῶν, 'bene precando deposuerunt in aris structis ex recens decerptis frondibus. Vide vs. 3. Consule et vulgata Lexica in εὐφημέω, ῶ, et in εὕφημος.

έφα, Dor. pro com. έφη, dixit. Theoc.

Idvil. vii. 43.

έφαβικός, à, δν, Dor. pro com. ἐφηβικός, η, δν, puerilis, &c. Theoc. Idyll. xxiii. 56. Είματα πάντ' ἐμίανεν ἐφαβικὰ, 'Vestes onnes fœdavit pueriles.'

ξφαβος, ω, δ, Dor. pro com. ξφηβος, ου, δ, adolescens. Theoc. Idyll. xxiii. 1. ἀνήρ τις πολύφιλτρος, ἀπηνέος ήρατ' ἐφάβου, 'vir quidam amori valde deditus crudelem amabat adolescentem.' 60. κακὸν ἔκτεινεν ξφαβον, 'improbum occidit adolescentem.' ἐφάμαν, Dorice, pro com. ἐφάμην, aor.
2. med. 1. pers. singul. dixi, a φημί. Theoc. Idyll. ii. 102. Idem Idyll. vii. 42.

- ἔφαν, Dor. pro com. ἔφην, dixi. Theoc. Idyll. ii. 130. Νῦν δὲ χάριν μὲν ἔφαν τῷ Κύπριδι πρῶτον ὀφείλειν, 'Nunc autem gratiam quidem dixi [me] Veneri primum debere.'

έφαρμόσδειν, Dorice pro communi έφαρμόζειν, adaptare, concinnare. Theoc. Idyll. i. 58. Σχοίνφ έφαρμόσδων, 'Junco concinnans.'

ἔφθαξα, Dor. pro com. ἔφθασα, a φθάνω, μ. φθάσω, com. Dor. φθασῶ, et φθαξῶ, εῖs, εῖ, ἀδρ. a. com. ἔφθασα, et Dor. ἔφθαξα, anteverti. τὸ δὲ φθάσω ab inusitato φθάω, ῶ, deductum. Theoc. Idyll. ii. 115. Πράν ποκα τὸν χαρίεντα τρέχων ἔφθαξα Φιλῖνον, 'Nuper venustum currens anteverti Philinum.'

έφίλαθεν, Dor. pro Bœotico, sed magis communi, εφίληθεν, hoc vero pro communi έφιλήθησαν. Est autem tertia persona pluralis, aor. 1. pass. quæ sic formatur, a prima persona singul. aor. 1. vel 2. pass. in  $\eta \nu$  communiter desinente, kata ovoteλην τοῦ η, fit ev, et accentus, qui erat in penultima, quam prius longa sequebatur, propter factam συστολήν, in præcedentem syllabam retrahitur. Ut, ἐτύφθην, ἔτυφθεν, ετύπην, ετυπεν, εποιήθην, εποίηθεν, εδονήθην, εδόνηθεν. Sic εφιλήθην commun. et έφιλάθην Dor. at έφίλαθεν Æolice. vel Bœotice, ut alii malunt. Sunt etiam qui putent hanc Boot. vel Æolicam terminationem a prima plur. in  $\eta\mu\epsilon\nu$  desinente, rarà ovykorhy esse formatam, ut ετύφθημεν, ετυφθεν, ετύπημεν, ετυπεν. Quæ formatio satis est probabilis. Theoc. ldyll. vii. 60. ταί τε μάλιστα δρνίθων εφίλαθεν, 'quæque maxime avium fomnium, i. inter omnes aves diliguntur.'

έφίλασα, Dor. pro. com. έφίλησα, α φι-

λέω, Δ, suavior, osculor, basio. Theoc. Idyll. ii. 126. Εὐδον δ' εἴκε μόνον τὸ καλὸν στόμα τεῦ ἐφίλασα, 'Dornissem autem si tantum formosum tui [i. tuum] os suaviatus fuissem.'

ἐφίλασαν, Dor. pro com. ἐφίλησαν. Theoc. Idyll. xii. 15.

έφίλασας, Dor. pro com. ἐφίλησας, amasti, dilexisti. Theoc. Idyll. xv. 100.

ἐφίλασε, Dor. pro com. ἐφίλησεν, amavit; alias, osculata est. Theoc. Idyll. v. 132. 135. ἐφίλασεν. Idyll. vi. 42. Idyll. xii. 15. ἀντεφίλασ' ὁ φιλαθελ, pro ἀντεφίλησεν ὁ φιληθείς. Idyll. xvii. 39. ἐὴν ἐφίλασεν ἄκοιτιν. ἢ μὰν ἀντεφιλεῖτο πολὸ πλέον. 70. ἐφίλασεν ᾿Απόλλων. Idyll. xx. 31. ἐφίλασεν. et 42.

έφίμερος, ου, δ και ή, poeticum, pro quo συνωνύμως dicitur ποθεινός, η, δν, desiderabilis, optabilis, amabilis, jucundus, gratus. Componitur autem ex præpositione  $\ell \pi l$ , et nomine substantivo, eoque poetico, luepos, ov. o, desiderium. Quamobrem εφίμερον id proprie vocatur, ad cujus desiderium rapionur; vel, id, in cujus desiderium sumus propensi; vel, id, in cujus desiderio tenemur, aut quod nos in suum amorem atque desiderium allicit ac trahit. Theoc. Idyll. i. 62. Αίκεν μοι τὸ φίλος τον εφίμερον υμνον άείσης, 'si mihi tu amice illud amabile [vel desiderabile] carmen cecimeris.' At apud Aristotelem lib, i. της Υητορικής nomen εφίμερον vitiose scriptum videtur. Ibi carmen affertur, quod legitur in Homeri Iliade, lib: Y. 868. ex Stephani typis, de paro. rolor de πασιν εφίμερον ώρσε γόσιο. Sed scribendum potius duabus vocibus separatis, ἐφ' Est enim τμήσις, pro επώρσε τοῖσι πᾶσιν Ιμέρον, id est, 'sic dixit. Illis vero omnibus injecit desiderium luctus; vel, 'sic dixit. In illis vero omnibus excitavit desiderium luctus.' Legitur et eo-

tibi, et desiderabilis, o Daphni, vox.'

ἐφίσδει, Dor. pro communi ἐφίζει, insidet, incubat. Theoc. Idyll. v. 97.

dem sensu in quibusdam codicibus, bo'

Ίμερον ἄρσε γόοιο. Idem Theoc. Idyll.

viii. 82. ἀδύ τι το στόμα τοι, και έφίμερος & Δάφνι φωνά, 'dulce vehementer os [est]

ingularis imperfecti a φοιτάω, ω. De quo suo loco, communiter ἐφοίταε, α, et Dorice ἐφοίτη, verso α in η. Vel est 3. imperf. at a φοιτάω, ω, formatum dicas, ut ab iστάω, ω, ίστημι, sive a φοιτάω, ω, (nam utrumque reperitur, ut in nostro Græcolatino Ionico Lexico docetur) ut a τιθέω, ω, τίθημι: conjugationis tantum, at non significationis erit discrimen. Theoc. Idyll. ii. 155. άλλοτ, ἐφοίτη, 'alias veniebat.'

έφύσση, Doric. pro com. έφύσσα, verso- $\alpha$  in  $\eta$ . Est autem 3, pers. singul. imperf. a φυσσάω, ω, pro quo et φυσάω, ω, per simplex σ passim legitar, μ. φυσσήσω. Vel ut ab iστάω, ω, ιστημι, imperf. Ιστην, ης, η; είς α φυσσάω, ώ, φύσσημι, έφύσσην, ης, η. φυσσφν autem varia significat, ut in vulgatis Græcolatinis Lexicis videmus. Theoc. Idyll. xix. 3. nal xép' cobon. Lat. interp. 'et manum sufflabat;' alter, 'et manum tumebat.' Hinc patet alterum quidem το φυσάν, sive φυσσέν, sumsisse pro sufflare, et oris flatu manus inflammationem restinguere, vel saltems levare, lenire. Alterum vero, pro ovoasbar, kal older, id est, inflari, et tumere. Quamobrem erit Atticismus, activum piv passivo. Præterea in xépa subaudietur præpositio κατά, quod έλλείψεως gentus Atticis familiare. Sensus uterque bonus, et constructio nikil absurdi videtur habere.

έχειν, commune verbum, quod apud poefas sæpe cum participiis junctum accipitur pro ὑπάρχειν, esse. Ut, λέγων έχω,
ἀντὶ τοῦ λέγων ὑπάρχω, τουτέστι λέγως
sic παίζων ἔχω, pro παίζω, ludo, jocor.
Theoc. Idyll. xiv. 8. Παίσδεις ὁ 'γωθ ἔχων.
Sed καθ' ὑπαλλαγὴν hoc a poeta dictum;
pro, παίσδων ἔχεις, ήγουν παίζεις, 'jocaris o bone [vir].'

ξχεν, Dor. pro com. ἔχειν, haberes
Theoc. Idyll. ii. 26. ἀλλ' ἄλλαν τινὰ φεμὶ
γυναῖκ' ἔχεν, 'Sed aliam quandam dico
[me] mulierem habere.'

έχεν, Dor. sublato 1, pro com. έχευ, habere. Theoc. Idyll. xiv. 21. τίν έχεν με δοκεῖς νοῦν; 'quam mentem me putas . [tunc] habuisse?' Est enim χρόνου έναλλαγη, præsens pro aor. 2. act. σχεῖν.

έχέστονος, ου, ὁ καὶ ἡ, poeticum vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non extat: ὁ ἔχων, καὶ φέρων στόνον, εἶτε στόνους, καὶ στοναχὰς, qui in se habet gemitum, qui gemitus, ac suspiria affert; perniciosus; exitialis, letalis. Theoc. Idyli. xxv. 213. περὶ δ' ἰδν ἐχέστονον εἶθαρ ἔβησα, 'et exitialem sagittam statim [nervo] imposui.'

έχθαίροντι, Dor. pro com. sed post. έχθαίρουσι, μισοῦσιν, odio prosequentur. Theoc. Idyll. xxiv. 29. τὰ καὶ θεοὶ ἐχθαίροντι, 'quæ [venena] etiam Dii oderrent.'

έχθès, poet. adverbium idem valens ac τὸ χθès, heri. Theoc. Idyll. viii. 72. κόρα ἐχθès ἰδοῖσα, 'puella heri [me] prospectans.'

Exoura, Dor. pro com. Εχουσα, habens. Particip. præsentis fæminini generis, versa diphthongo ov in oι. Theoc. Idyll. i. 26. à δύ Εχοισ' ερίφως, pro η δύ Εχουσ' ερίφους, ' quæ duos habens hædes.' Idem 96. βαρδυ δ' ἀνά δυμών Εχουσα, ' græven

vero iram sustinens,' i. gravem iram spirans, vel præ se ferens; graviter irata. Idyll. v. 59. exoloas, pro exoloas, habentes. Idyll. vi. 30. ξχοισα. Idyll. vii. 148. **ξχοισαι, pro έχουσαι. ult. έχοισα, pro έχου**σα. Idyll. viii. 19. et 22. έχοισαν, pro Exovery, etc.

έχωτι, Dor. pro com. έχουσι. Idyll. v. 94. habent. Idyll. xvii. 108.

έχωντι, Dor. pro com. έχωσι, habeant. Theoc. Idyll. viii. 69. ws to her w pres Exert, 'ut partem quidem agni habeant.'

éw, Ionica, et Dorica terminatio verborum contractorum communiter in do desinentium. Hoc autem nec in omnibus verhis, nec semper fit: sed in multis sæpe, quæ lonice, et Dorice a secunda ad primam conjugationem revocantur. Ut pro communibus δράω, άρτᾶω, φοιτάω, &c. Derienses et Iones sæpe dicunt épéc, àpτέω, φοιτέω, etc. Quinetiam ne in iisdem quidem verbis idem Ionismus, aut Dorismas perpetuo servatur. Theoc. Idyll. i. 36. άλλοκα μέν τηνον ποτιδέρκεται άνδρα γελεύσα. Hic τὸ γελεύσα Dorice, et Iomice positum pro communi γελώσα, sed hoc a γελάω, γελώ, illud a γελέω, γελώ. Unde participium γελέουσα, οῦσα, commumiter contractum, Dorice vero γελεύσα. Vide γελεῦσα. Consule et nostrum Ionioum Græcolatinum Lexicum in ée, Ion. formatio. Theoc. eodem Idyll. 81. Idyσες ανηρώτευν τί πάθοι κακόν, 'Omnes interrogabant quod malum passus esset,' i. quærebant quid mali ei accidisset. Hic To appareur Dorice, quinetiam Ionice Cormatum ex ανηρώτουν, quod ex ανηρώ**πεον, κατά κράσιν τ**οῦ ε καὶ ο εἰς δίφθογγον ev factum, ut ab ἀνερωτέω, ῶ, pro com--muni avepurau, û, cujus 3. pers. plur. imperfecti communiter habet ἀνηρώταον, factaque contractione ex a et v in w, arnowπων. Idyll. v. 85. ποθορεῦσα, pro ποθο**μεύσα, hocque pro com. προσορώσα.** 

Z.

Z Dorice in plerisque nominibus et verhis in σε resolvitur. Ut, μελίσδομαι pro ιελίζομαι. Theoc. Idyll. i. 2. à ποτί ταῖς παγαίσι μελίσδεται. Hic το μελίσδεται pro communi μελίζεται Dorice positum. Vide suo loco. Sic συρίσδειν pro συρίζειν, fistula canere. Theoc. eod. Idyll. 3. ovρίσδες. μετά Πανα τὸ δεύτερον Αθλον άποιση. et 14, συρίσδεν, pro συρίζειν. et 16. .idem. et 21. δεῦρ' ὁπὸ τὰν πτελέαν ἐσδώ· ·μαθα, pro com. εζώμεθα, sedeamus. Et 28. -**ποτόσδον,** pro προσόζων. 53. εφαρμόσδων, **ρτο εφαρμόζων.** 102. φράσδει, pro φράζει. 121. ποτίσδων, pro ποτίζων. 149. δσδει,

pro δζει. Idyll. ii. 62. ἐπιφθύσδοισα, pro έπιφθύζουσα. 153. πυκάσδεν, pro com. πυrdCew. Vide suo loco. Idem Idyll. iii. 1. κωμάσδω, pro κωμάζω. 16. μασδόν, pro μαζόν. 43. μασδοίο, pro μαζού. Idyll. iv. 55. δαμάσδει, pro δαμάζει. 63. ερίσδει, pro έρίζει. Idyll. v. 7. ποππύσδεν, pro ποππύζειν. 52. δσδοντι, et δσδεις, pro ύζουσι,

et ites, etc.

I non semper in σδ a Doriensibus re-Theoc. Idyll. i. 34. Καλδν έθειράζοντες, quod alias diceretur εθειράσδοντες. Idem eod. Idyll. 38. μοχθίζοντι, non μοχθίσδοντι. Quod fortasse consulto suavitatis gratia dictum. Idem Idyll. iii. 16. · έθηλαζε, non έθάλασδε. 49. ζαλωτός, non σδαλωτός. 50. ζαλώ, που σδαλώ. Idyll. v. 113. ραγίζοντι, non ραγίσδοντι. 117. κιγκλίζευ, non κιγκλίσδευ, pro έκιγκλίζου. Idyll. xviii. 9. πρώζα, non πρώζσδα. 12. χρήζοντα, pro quo alias χρήσδοντα. 19. Zards, non Zdards. Idyll. xxix. 5. Jula, non σδωία, vita. 6. ζά, pro communi ζή non autem σδά.

Leolice pro gemino σσ. Consule Magnum Etymol in έμπάζομαι. Vide et alia

exempla in ejus Indice Græco.

c apud Lacedæmonios et Bœotios in daplex δδ, μᾶζα μαδδα, χρήζω χρήδδω, γυμνάζομαι γυμνάδδομαι. Canin. in  $\Delta$ .

pag. 19.

ζάκοτος, ου, δ καί ή, poet. qui magnam habet iram, qui ad iram est valde promtus, qui in iram est valde pronus, iracundus. Compositum ex particula intendente  $\zeta \alpha$ , et nomine poetico kóros, ou, d. Quod proprie diuturnam et inhærentem iram significat, παρά τὸ κεῖσθαι, jacere, situm esse, iuhærere, ut μένος, εος, τδ, et μῆνις, μήνιδος, ή, παρά το μένειν, manere, situm esse, inhærere, idem. Theoc. Idvll. xxv. 83. Νῶν δὲ λίην ζάκοτον, 'Nunc autem [hoc animal est] valde iracundum.'

ζαλόω, ω, Dor. pro com. ζηλόω, ω, æmulor, beatum judico, beatum prædico, Theoc. Idyll. iii. 50. ζαλῶ δὲ φίλα γύναι 'Iaolwva, 'beatum autem duco dilecta mulier Iasionem.' Idyll. vi. 27. ζαλοί με,

'invidet mihi.'

ζαλωτός, à, du, Dor. pro com. ζηλωτός, ስ, ዕν, æmulandus, æmulatione dignus, beatus censendus, beatus, Theoc. Idyll. iii. 49. Ζαλωτός μέν έμιν ό τον άτροπον δανον ໄαύων, ' Beatus quidem [est] mihi, [i. meo judicio,] ille, qui æternum somnum dormit; vel, qui æterno somno sopitus jacet.

Zar, Zards, &, Dor. pro com. Zhr, Znrds, Jupiter, pro quo dicitur frequentius Zεùs, Διòs, δ; sed hac de re fusius apud Eustathium agitur in voce Zebs. Theoc. ldyll, vii. 93. τά που και Ζανδς έπι θρόνον άγαγε φάμα; 'quæ forte vel ad Juvis suHum detalit fama.' Idyll. xviii. 19. Zarós τοι θυγάτηρ ὑπὸ τὰν μίαν εχετο χλαῖναν, 'Jovis tibi filia sub unum [et idem] venit

stragulum.'

ζοδε, ὰ, δν, Ion. Doric. et poet. pro quo et ζωδε, ὰ, δν, per ω in priore syllaba. Quod communiter per participium effertur, ζώων, ζώουσα, ζῶον, vel (quod magis commune, et minus poeticum) ζῶν, ἐκ τοῦ ζάον, κατὰ συναίρεσω. ζῶσα, ἐκ τοῦ ζάουσα. ζῶν, ἐκ τοῦ ζάον, νίνεης, νίνες, a, um. Theoc. Idyll. ii. 5. Οὐδ ἔγνω πότερον τεθνάκαμες, ἡ ζοοὶ εἰμὲς, 'Neque cognovit utrum mortui, an vivi simus.'

ζατέω, ῶ, Doric. pro communi ζητέω, ῶ, quæro. Theoc. Idyll. i. 85. Ζατεῦσὰ ἄ δυσερώς τις ἄγαν, καὶ ἀμήχανος ἐσσὶ, 'Quærens. ah nimium infelix quidam in amore [vir], et consilii inops es.' Idyll. xxi. penult. ἐλπὶς τῶν ὅπνων ζατεῖ τὸν σάρκινον ἰχθῦν, 'spes somniorum requirit carneum

piscem.'

ζαχρείος, ου, δ, poet. et Theocriteum vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non reperitur; δμεγάλην χρείαν τινδε πράγματος έχων, δ λίαν ένδεής. το γαρ ζα μοριόν έστιν ἐπιτατικόν· qui magnam rei alicujus egestatem, ac penuriam habet, qui est valde indigens, valde egens. Nam Ca est particula vim intendentis, habens, xpela vero sæpe necessitatem, indigentiam, inopiam, ac penuriam significat. Aliud vero τδ ζαχρηήs, και το ès, et ζαχρήεις, εντος, δ. De quibus Eustath. Suidas, et alii fuse. Theoc. Idyll. xxv. 6. Εί κεν όδοῦ ζαχρεῖον άνήνηταί τις δδίτην, 'Si quis via valde indigentem aversetur viatorem,' i. Si quis viatori, quem gravior profectionis necessitas premit, viam quærenti, viam indicare recuset. Vide ανήνηται.

ζατεῦσα, participium præsentis, fœminei generis, Dorice formatum pro communi ζητοῦσα: sed η in α, et ου in εν est nrutatum. Theoc. Idyll. i. 85. Ζατεῦσ. δοσερώς τις άγαν, και άμήχανος ἐσσὶ, 'Quærens. ah nimium infelix quidam [vir] in amore, et consilii inops es.'

ζωΐα, ας, ή, poet. atque Theocriteum nomen, quod in vulgatis Lexicis non extat, pro communi ζωή, ης, ή, vita. Theoc. Idyll. xxix. δ. τὸ γὰρ ήμισυ τᾶς ζωΐας ἔχω, 'quod enim dimidium vitæ habeo,' pro, ἡ γὰρ ἡμίσεια τῆς ζωῆς, ἡν ἔχω, id est, 'dimidium enim vitæ, quam habeo.'

ζωσγράφος, ου, δ, poet. nomen, quod in vulgatis Lexicis non extat, et idem valet ac ζωγράφος, pictor. παρὰ τὸ ζῶα γράφειν, animalia pingere. συνεκδοχικῶς vero pro quovis cujusvis rei pictore sumitur. Theoc. Idyll. xv. 81. Πυῖοι ζωογράφοι τὰκριβέα γράμματ' ἔγραψαν; 'Quales pictores tam

accuratas picturas pinxerunt?

ζώοντι, Dor. pro com, poet, ζώουσι, quod alias ζῶσι dicitur. Hoc quidem a ζάω, ζῶ. Illud vero a ζώω, quod κατὰ παραγωγὴν a ζῶ deductum, vivunt. Moschus Idyll. iii. 102. δστερον αδ ζώοντι, postea rursus vivunt [i. reviviscunt].

ζωοτόκος, ου, ή, epithetum mulieris, vel animalis bruti fœtus vivos parientis: παράτο ζωὸν τίκτειν, vivum parere. Theoc. de bobus verba faciens Idyll. xxv. 125. dicit, Ζωοτόκοι τ' ἦσαν περιώσια, θηλυτόκοι τε, 'Viviparæque erant eximie, fæmelliparæque.'

H

H Commune in longum a Dorice mutatum in variis orationis partibus. Vide a

longum Dorice pro communi n.

· H non semper in a longum Dorice mu-'Agentos enim dicitur etiam Dorice, non auten dorards, excultus, ornatus. Theoc. Idyll. i. 33. ἀσκητὰ πέπλφ τε, καὶ άμπυκι. et 48. ημενος, non aμενος. et 49. πήραν, non πάραν. et 50. άνησειν, non avdσεω. et 51. ξηροίσι, non ξαροίσι. et 52. άκριδοθήραν, non άκριδοθάραν. et 53. πήρης, non πάρας. et 54. τοσσήνον, non τοσσᾶνον. et 56. θάημα, non θάαμα. et 66.  $\hbar\sigma\theta\alpha$ , non  $\delta\sigma\theta\alpha$ . et 67. bis  $\hbar$ , non  $\delta$ , i. an. et 68. δη, non δά. et 71. et 72. τηνον ter, non Taror, ne Dorismus hic geminetur. Jam enim diphthongus  $\epsilon_i$  in  $\eta$  Dorice mutata est. et 77.  $\eta \nu \theta \epsilon$ , non  $d \nu \theta \epsilon$ , venit. et 80. ηνθον, bis, non ανθον, venerunt..et 81. άνηρώτευν, non άναρώτευν. et 82. κήφα, non κάφα, pro καὶ έφη. et 85. αμήχανος, non ἀμάχανος, quod tamen alias etiam Dorice dictum legas, ut et auevos, pro quevos. et 87. eropą, non eropą. et 90. eropậs, non ἐσορᾳs, ibidem μηκάδαs, non μακάδας. et 96. λάθρη, pro quo alias λάθρα. et 97. khre, non kare pro kal elre, quia factum est κατά κράσιν των διφθόγγων αι, καί ει, ut et το κήφα, κατά κράσιν της αι διφθόγγου, καλ τοῦ ε. et 101. ἀπεχθής, non  $d\pi \in \chi \theta ds$ . et 102.  $\eta \delta \eta$ , non  $d\delta \alpha$ , jam. et 107. Tyvel, non Tavel, illic. et 110. Oppla, non θαρία. et 112. στάση Διομήδεος, non στάσα Διομάδεος. et 129. κηρώ, non καρώ, quod tamen interdum reperitur. et 130. , et ήδη, non ā, et ἄδα. et 131. λήγετε, bis, non λάγετε. et 136. ἀηδόσι, non daδόσι, lusciniis. et 137. et 142. λήγετε, quater, non λάγετε. et 139. ήθελε non άθελε. et 141. ἀπεχθή, non ἀπεχθή. et 146. 147. πλήρες, non magpes. et 149. ηνί, non aνί, ecce. et 152. ού μη σκιρτασήτε, μη δ τράγος διμιο αναστή, ποπ -autem μα, et σκιρτασατε, et αναστα. Vide σκιρτασητε. Theoc. Idyll. il. 8. τιμαγή-·τοιο, non autem τιμαγάτοιο. et 13. ήρία non apla, sepulcra. 14. δασπλήτι, non δα-

onlare et 15. uhre Kipuns, non uare Mipras. et 16. Mydelas, non Madelas. 34. κινήσαις, non κινάσαις, moveres. 38. ήνίδε, et άθται, non ανίδε, nec ααται. 40. τήνφ, non τάνφ. 41. ξθηκε, non ξθακε, et ημεν, non auer, esse, et passim rhvos, thra, thro, per varios casus, et per varia genera, non autem ravos, a, o, sufficit enim in hoc Thy  $\alpha$  diphthongum communem in  $\eta$  versam, **mec**  $\eta$  in  $\alpha$  vertendum, quod fit in iis, quæ communiter η habent. 45. λασθημέν, pro **λησθ**ηναι, oblivisci, non λασθ $\hat{a}\mu$ εν. 50.  $\pi$ ερήσαι, non περάσαι, quod tamen alias dicitur. 55. avinoe, non aviape, licet alibi reperiatur. 79. στήθεα, non στάθεα, quod tamen apud Bionem legitur Idyll. i. 5. et **25.** 82. ἐμάνην, et ἰάφθη, non ἐμάναν, et **Μόφθα.** et 83. ην, non αν. 84. τήνας έφρασάμην, et λπηνθον, non autem τάνας έφρασάμαν, quamvis alias diceretur έφρασάμαν, ut δυναίμαν. Sed non etiam ἀπᾶνθον. 85. πείμην, non κείμαν, quod tamen reperitur alibi; κλιντήρι, non κλιντάρι. 97. τήρησον, **που τάρασον, et τιμαγήτοιο, non τιμαγά-Tow. 98.** The l, non take, bis, et kathoda, non καθασθαι. 100. κήπελ, non κάπεί. et 101. whee, non kare. 102.  $\exists \nu \theta \epsilon$ , non  $\bar{a}\nu \theta \epsilon$ . 103. ἐνόησα, non ἐνόασα, quod tamen alias dictum invenias. 109. μητέρα legitur, pro Dorico ματέρα, quod fortasse per typographi imprudentiam factum. 106. εψύχθην, non **ἐψύχθαν. 110. ἐπάγην, non ἐπάγαν, a** πηγνυμι, μ. πήξω, aor. 2. act. έπαγον, aor. 2. pass. ἐπάγην. 112. πήξας, non wakas, quod tamen etiam alias legitur. 113. κλιντήρι, non κλιντάρι. 114. ή, certe, profecto, non a, et έγώθην, non έγώθαν. 119.  $\eta$ , non  $\lambda$ , aut, vel, et  $\eta \in$ , non  $\lambda \in$ , et 121. Ηρακλέος, non 'Αρακλέος. 124. ής, pro Aν, non ds, erant. 125. ηϊθέοισι, non dïθέοισι, quamvis παρά το άει θέειν nomen hoc sit deductum. 133. ἡμίφλεκτον, non **ἀμί**φλεκτον. 137. ἐφόβησε, non ἐφόβασε. 143.  $\epsilon \pi \rho d \chi \theta \eta$ , non  $\epsilon \pi \rho d \chi \theta a$ , et  $\eta \nu \theta o \mu \epsilon s$ , non &νθομες, pro ήλθομεν, venimus. 146. μάτηρ, non μάταρ, et αὐλήτιδος, non αὐλάτιδος. 148. ροδόπηχυν, non ροδόπαχυν. **154.** μυθήσατο, non μυθάσατο. 160. λυπή, non λυπά. 166. εὐκήλοιο, non εὐκάλοιο, etc. Quare videndum quid ferat usus, et quid probatissimus quisque Doricæ linguæ scriptor usurpet, ut id accurate sequamur, si vere, και σεμνοπρεπώς Δωρίζειν velimus.

7 in fine nominum contractorum non mutari Dorice in  $\alpha$ , ut  $\tau \epsilon l \chi \eta$  commune, quod ex contractione τοῦ τείχεα formatum, in a non vertitur, nec dicitur τείχα. Sic mon χείλα, sed χείλη, a singulari χείλος, eos, ους, τό. Theoc. Idyll. i. 29. τω περί **μέν χεί**λη μαρύεται δψόθι κισσός.

 $\eta$  in fine verborum contractorum 2. conjug. in 3. pers. singul. communiter in a Lex. Doric.

desinente, post contractionem ex ae factam, Dorice pro a communi non raro ponitur. Ut  $\epsilon \beta \delta \eta$ , pro  $\epsilon \beta \delta \alpha$ ,  $\epsilon \phi \delta \tau \eta$ , pro έφοίτα, sic, έφύσση, pro έφύσσα, sufflabat. Vide suo loco. Theoc. Idyll. xix. 3.

η κατά κράσιν έκ τοῦ α, καὶ τοῦ ε. Theoc. Idyll. iv. 4. khuè, pro kal èué. Sed prius tollitur ex particula nal, deinde fit noages

**ἔκ το**ῦ α, καὶ τοῦ ε. Vide κρᾶσις.

η Dorice nonnunquam factum κατά κράσιν τοῦ α, καὶ τοῦ η εἰς η, ita ut prius ι, ex voce præcedente tollatur, deinde diphthongus ει in μονόφθογγον η vertatur. Ut, kal elae dicitur communiter, sublato e ex copula kal, mutataque es verbi e $l\pi\epsilon$ , in  $\eta$ , κατά κράσιν τοῦ α, καὶ τοῦ η, Dorice formatur κήπε. Theoc. Idyll. i. 97. κήπε, τὸ θήν τὸν ἔρωτα κατεύχεο Δάφνι λυγιξεῖν; 'et dixit, tune gloriabaris, Daphni, amorem a te superatum iri?' Vide λυγίζειν. Idyll. xiv. 23. κήφθα, pro καὶ ήφθη. Vide ηφθη.

n Dorice non raro ponitur pro communi, longoque a ex αε κατά κρᾶσιν conflato; ut κήφα, pro καὶ ήφα; quod ita formatur. Primum quidem ex particula kal rò i tollitur, deinde vero a et e in a longum coalescit, hoc vero in  $\eta$  postea mutatur, ut contra, postremum  $\eta$  in  $\alpha$  vertitur in verbo ἔφη. Theoc. Idyll. i. 82. κήφα, Δάφνι τάλαν, τί τὺ τάκεαι; 'et dixit, Daphni miser, quid tu liquescis? [quid ita tabescis?]' Vide κρᾶσις, ubi alia multa reperies quæ eodem modo formantur. Idem Theoc. Idyll. iv. 36. κήδωκε, pro και ἔδωκε. Idyll. v. 3. ἐσορητε, pro ἐσορᾶτε, quod ex ἐσοράετε contractum. 42. ετρύπη, pro ετρύπα, ab ετρύπαε, 3. pers. singul. τοῦ τρυπάω, ω. 73. δρής, pro δράς. 110. δρήτε, pro δράτε. Idyll. vi. 8. ποθορήσθα, pro προσορώς. Vide suo loco. Idyll. xv. 84. θαατός, pro θεατός.

η non solum Ionice; sed etiam Dorice in multis usurpatur pro communi a. Ut Πρίηπος, pro Πρίαπος. De quo consule Eustathium, qui fuse docet quid hoc sit, et quot modis idem vocabulum συνωνύμως dicatur. Theoc. Idyll. i. 21. τῶ τε Πριήπω,

ριο τοῦ τε Πριάπου.

η pro com. a non solum Ionice, sed et Dorice sæpe reperitur positum. Theoc Idyll. xvi. 9. ἀλιθίην, pro ἀλιθίαν, irritam, inanem. 12. αδη, sicca, ab αδος, siccus, pro inusitato αδα, pro quo συνώνυμον αδαλέα frequentius occurrit. 33. πενίην, pro πενίαν, paupertatem. 35. άρμαλιήν, pro άρμαλιαν, cibum. 83. κούρη, pro κόρα, quanquam dicitur et communiter κόρη, quod ex Ionico servatum : puella, etc.

η Dorice etiam pro communi a sæpe reperitur, ut in terminatione you, et you apparet. Vide suo loco. Τολμής, pro τολuas, modopijs, pro modopas, hadvopa, pro άλαθνομαι, τοντέστιν άλώμαι, καὶ πλανώ-

μαι. έρβ pro έρβ.

η in ε in compositis mutatum, ut in άρχέμορος, ἀρχέλαος, ἀρχέκακος, ἀρχέτυ πος, etc. quæ ab ἀρχή deducta, τὸ η corripiunt in compositione, et in ε vertunt.

 $\eta$  Dorienses interdum pro  $\epsilon$  ponunt. Vide  $\epsilon$  a Doriensibus interdum in  $\eta$  vertitur. Vide et  $\hbar\mu\epsilon\nu$ . Et  $\eta$  in  $\epsilon$  passim. Et

e in plerisque verbis, quæ

η in ο μικρον vertunt. Vide Mag. Etymolog. 5601. 46. in  $\lambda έλογχα$ , a  $\lambda ήχω$ : vide et 209. 11. κρηνοφύλαξ, pro κρηνηφύλαξ: vide et τιμόθεος apud Eustath. in οἰνόπεδον, pro οἰνήπεδον.

η μονόφθογγον ex com. diphthongo a. Quod fit Dorice mutato a in η, et ι sub-lato. Iones etiam idem faciunt. Theoc.

Idyll. v. 35. τολμής pro τολμής.

η Dorienses in a sæpe mutant. Theoc. Idyll. i. 22. ἄπερ ὁ θῶκος, Dor. pro com.

ἦπερ ὁ θῶκος, ' ubi sedes [est].'

 $\eta$ . Dorienses non semper  $\eta$  diphthongum impropriam in  $\varphi$  vertunt. Theoc. Idyll. i.

12. τῆδε καθίξαι.

η. Non solum Ionice, sed etiam Dorice sæpe diphthongus impropria η pro altera diphthongo impropria, quæ communiter effertur per a, poni solet. Hoc autem fit a in η mutato, ι vero subscriptum retinetur. Theoc. Idyll. i. 87. ἐσορῆ, pro communi ἐσορᾶ, videt, aspicit, intuetur. 90. ἐσορῆs, pro ἐσορᾶs, aspicis, vides. Idyll. ii. 98. φοιτῆ pro φοιτᾶ. Idyll. xi. 22. φοιτῆs, pro com. φοιτᾶs.

η Æol. et Dor. pro com. ει. Vide πλήων,

pro whelwy.

η μονόφθογγον ex ει diphthongo Dorice mutatum. Ut τῆνος, pro poetico κεῖνος. Vide τῆνος, et λῆς, et κατοικῆν. Item ματῆς, pro ματεῖς. Vide suo loco.

η commune interdum in ει diphthongum a Bœotis mutatur, ut pro com. τέθηκα, dicunt τέθεικα. Vide Grammaticas. Con-

sule Magnum Etym. in  $\eta$ .

η pro ι, vide ἐπήβολος, quod ab ἐπιβάλλειν, τὸ ἐπιτυχεῖν, Eustath. et ἐπηβόλως, ἐπιτυχῶς. Item Magnum Etymol. 676. 20. in πλημμέλεια, quæ d. q. παλιμμέλεια. Hoc et Ion. et Æol. fit. Vide ἀνεκήκιε, Μ. Etym. 103. 25. et νηλήτεις, pro νηλίτεις, 603. 54. Theoc. Idyll. xxviii. 2. ἐπήβολος. Mag. Etym. pag. 357. 16. et deinceps. Item consule nostrum Pindaricum Lexicum in καφήσιος, pro κηφίσιος, a κηφισός, οῦ, δ.

η in ι, κυέω, κυώ, κυήσω, κυίσκω. οἰδώ, οἰδήσω, οἰδίσκω. στερώ, στερήσω, στερίσκω. μολώ, μολήσω, μολίσκω, metathesi μλοίσκω, trope τοῦ μ in β, et τοῦ ο in ω, et facta contractione, βλώσκω. θορώ, θορήσω, θορίσκω, θρότσκω, μυρμηδόνες, μυρμιδόνες, άρχηγραμματεύς.

Consule Lexica Græca in vocibus, quarum initium est  $\hat{a}\rho\chi_i$ , ubi  $\tau\delta$   $\eta$  in  $\iota$  mutatum in compositis.

η pro o in compositis sæpe legitur. Magnum Etymologicum 185. 25. 444. Vide o in η. Caninius 49. f. vide δφυτηημος, pro φυτοκόμος apud Sophoc. Comment. Græcos, 48. f. 3. Item θεητόκος, pro θεοτόκος.

η in o sæpe mutatum reperitur. Vide o in multis pro η positum. Vide οἰνόπεδον,

Τιμόθεος, κρηνοφύλαξ.

η in υ, Magnum Etymologicum ἄλμη, ἀλμηρὸς, καὶ τροπή τοῦ η εἰς υ, ἀλμυρὸς, 69. 19. τηρὸς, τυρὸς, ibidem 69. 20. et 72. 10. ἄτρητα, ἄτρυτα, 167. 16. Sic μεσηγὸ dictum videtur quasi μεσηγὸ, κατὰ τροπὸν τοῦ η εἰς υ. κατὰ τὸ μέσον τῆς γῆς χωρίον. κατὰ μέσην γῆν. Vide μεσηγὸ, et Μας. Etymol. 309. in ἐγγὸς, et ἐγγυτέρω. η pro υ, vide ὑφήφασται, pro ὑφώφασται in Hortis Adouidis.

η κατά κρᾶσιν έκ τοῦ εα Dorice dictum in multis nominibus, quæ communiter nullam habent κρᾶσιν. Ut κρης, pro κρέας, caro, Theoc. Idyll. i. 6. à χίμαρος. χιμάρω δέ καλον κρής, ξοτε κ' αμέλξης, ' capella. capellæ vero suavis [est] caro, donec [eam] mulseris,'i. donec nullum fætum adhuc habuerit: sed a consequenti antecedens μετωνύμικῶs intelligitur. Juniores enim capellæ, quæ maritos nondum sunt expertæ, nullum lac habent, nec mulgentur, carnemque suaviorem habent. Quum vero sunt grandiores, et maribus parent, ac fœtum ferunt, et mulgentur, tunc habent carnem duriorem, et insuaviorem. Hic illud etiam observandum το χιμάρω per ω sine subscriptum, Dorice, pro communi genitivo χιμάρου dictum. Alioqui si το ι subscribas, ut in nonnullis codicibus legitur subscriptum, tunc dativum communem esse dices.

η in ω μέγα sæpe mutatum invenitus. Ut a βήσσω, frango, βώσσω, idem. Vide Eustathium in βῶγες. Sic a πτήσσω, πτώσσω: ab ἀνήγω, ἀνώγω. Vide ἡνώγει. Α δμής, δμώς, δμωδς, vide Magnum Etymologicum in δμῶες, 281. 10. Α μέμβληκα, μέμβλωκα, Mag. Etymol. 578. 36. in μέμβλωκε, et 611. 45. in ἐββήγει, unde ἐββώγει, a βήσσω, et 699. 9. a πηρδς (quod a futuro πήσω deductum, hoc a πήθω) πωρός. Ab ἀρήγω, ἀρωγός.

ħ, interdum τὸ ħ pro καὶ reperitur. Theoc. Idyll. xxii. 58. παλίγκοτος, ħ ὑπερόπτης, 'iracundus, et superbus.' Idyll. xi. 49. θάλασσαν ἔχειν ħ κύματα, 'mare incolere et fluctus.' Hic autem est ἐν διὰ δυοῖν expressum, ἀντὶ τοῦ θάλασσαν κυματάξη, mare fluctibus obnoxium, mare fluctibus agitari solitum.

7, poet. pro com. brrws, certe, profecto,

sane. Theoc. Idyll. i. 16. η γάρ ἀπ' ἄγρας, 'profecto enim a venatione,' i. post venationem. Idem eodem Idyll. 130. 1 720 4γὰν ὑπ' ἔρωτος ἐς Αδαν ἔλκομαι ήδη, certe enim ego ab amore ad Orcum trahor jam.' Idem Idyll. ii. 114. ħ βd με Σιμαίθα τόσον έφθασας, δσσον έγώ θην, ' certe me Simætha tantum antevertisti, quantum ego.' Idyll. iii. 84. ή μάν τοι λευκάν διδυματόκον αίγα φυλάσσω, 'certe tamen tibi candidam capram gemelliparam servo. Idyll. v. 79. ή στωμύλος ήσθα Κομάτα, 'sane garrulus, [sive loquax] es Comata.' Idyll. vii. 31. A yap eraîpoi, 'certe enim sodales.' 96. A yap & deilds, 'certe enim ille miser.

y diphthongus impropria, Dor. sæpe **pro** comm. propria  $\epsilon i$ , verso  $\epsilon$  in  $\eta$ , et i subscripto, ponitur ut, τύπτην, τυπήν Dor. pro com. τύπτεω, et τυπεῖν. Sic apud Theoc. Idyll. xi. 4. εδρην, pro εδρείν, invenisse, invenire. Idyll. xiv. 1. xalpyv, pro χαίρειν. Idyll. xv. 24. κοσμην, pro κοσμείν. 26. έρπην, pro έρπειν. 28. καθεύσην, pro καθεύδειν. Idyll. xxiii. 22. λυπήν, pro λυπείν. Idyll. xxiv. 90. καυήν, pro Kaivew.

. y. Dor. et Æol. in nominibus diphthongus n sæpe reperitur, pro com. el. e in η mutato, et ι subscripto. Ut apud Bionem Idyll. v. 3. πλήσνα, pro com. πλείονα. et 12. πλήονος, pro πλείονος. 9. μήονα, pro μείονα.

narticulus præpositivus (si modo codices mendo carent) non semper à Dorice dicitur. Theoc. Idyll. i. 95. ηνθε γε μάν άδεια και ή Κύπρις γελάοισα. Sed alibi

Δωρικώτερον à Κύπρις diceretur.

7 commune, servit interrogationi, an? nunquid? num? Theoc. Idyll. iv. 1. Thuos al βόες; η ρα Φιλώνδα; 'cujus [sunt] hæ boves? an Philondæ?' 3. Τπά ψε κρύβδαν τά ποθέσπερα πασας άμέλγες; 'num alicubi eas clam vespere omnes mulges? Idem Idyll. v. 116. ή ού μέμνασ' δτ' έγων τὸ κατήλασα; an non meministi quando ego te percussi?' vel, percutiens abegi? Quidam vertunt, subagitavi, et detestandam Venerem intelligunt, quemadmodum et in verbo πυγίζειν faciunt. Locum illum consule. Nam ut illic, sic etiam hic, rem simpliciter accipiendam puto, et vertendam ut monuimus. et Idyll. iv. 53. π ρά γε λεύσσεις; 'nunquid vides?' 58. τρ' έτι μύλλει; 'an adhuc molit?'

ηγάπευν, Dor. et Æol. 3. plur. pers. imperf. pro com. ηγάπουν, ut ab αγαπέω, ώ, pro com, άγαπάω, ώ, pro quo Δωρικώ- $\tau$ epov alias diceretur verso  $\eta$  in a longum, άγάπευν, vel (quod communius) άγάπων, pro ηγάπων, amabant. Theoc. in Epig. xix. 4. ή ρά μιν αι Μοῦσαι, και ὁ Δάλιος

ηγάπευν 'Απόλλων, ' profecto ipsum Musee, '

et Delius Apollo amabant.'

ηδος, τδ, nomen Æolicum, et indeclinabile pro com. ἡδονη, ῆs, ἡ, voluptas. Theoc. Idyll. xvi. 40. ἀλλ' οδ σφιν τῶν ἦδος, ' sed horum [bonorum] nulla voluptas ipsis fuit. Sed illi nullam voluptatem hinc

perceperunt].

ηλαίνονται, Theocriteum verbum, de quo hæc tantum in Græcolat. Lexicis traduntur: ἡλαίνονται, vertuntur, volvuntur; Theocrito: sed apud Theoc. Idyll. vii. 23. accipitur pro ἀλῶνται, vagantur, errant. Sic enim ibi, οὐδ ἐπιτυμβίδιοι κορυδαλίδες ήλαίνονται, 'neque cristatæ alaudæ vagantur.' Hoc autem ab ἄλη, ης, ἡ, error, erratio, deducitur, unde verbum ἀλάω, ῶ, τδ άλωμαι, vagor, erro. Hinc άλαίνω, et a in η verso, ήλαίνω, unde ήλαίνομαι, την της άλης, τοῦ άλφν (δθεν το άλαίνειν) και τοῦ άλᾶσθαι ἐτυμολογίαν καὶ σημασίαν apud Eustath. fuse declaratam vide. Eodem modo ab άλάω, άλῶ, άλάσω, verso a in η, et κ inserto, fit poeticum ἡλάσκω τὸ πλανώμαι. De quo Græca Lexica.

ήλατο, vide ἀνήλατο. Theoc. Idyll. viii.

88. et Idyll. xvii. 100. ἐξήλατο.

ηλικιώτας, α, δ, Dor. pro com. ηλικιώτης, ου, δ. Sed Δωρικώτερον άλικιώτας, coætaneus, eadem ætate præditus, æqualis. Theoc. Idyll. xiv. 54. εμδς ήλικιώτας, 'meus æqualis.'

η μάν, vide μάν.

η με παρήμεν, Dor. pro communibus, ώστε με παρείναι, 'ut ego præsens ades-

sem.' Theoc. Idyll. ii. 116.

ημεν, infin. præs. temp. Dorice formatus ab  $\xi\mu\epsilon\nu$ , verso priore  $\epsilon$  in  $\eta$ . Illud vero  $\xi\mu\epsilon\nu$ , ab έμεναι,κατ' Αίολικήν, και Δωρικήν αποκοπήν της αι συλλαβης deducitur. Apud poetas metri caussa non raro legas geminato μμ ξμμεναι. Quod communiter elvat, unde poetice, Ionice, et Dorice sublato i fit eval, hinc inserta syllaba με, formatur ξμεναι. Hæc autem est formationum series, elva, ἔναι, ξμεναι θt ξμμεναι, ξμεν, ∇el ξμμεν. ημεν, esse. Theoc. Idyll. ii. 116. εs τδ τεδν καλέσασα τόδε στέγος, ή με παρήμεν 'in tuam vocans hanc domum, ut ego præsens adessem.' Idyll. iii. 8. 🧃 βά γε τοι σιμός καταφαίνομαι έγγύθεν ήμεν; tibi simus videor propius esse?' Idem Idyll. iv. 9. κήμ' έφαθ' à μάτηρ Πολυδεύκεος ημεν αμείνω, 'et me dixit mater Polluce esse fortiorem.' Idyll. xxi. 30. οδ σε θέλω τῶ μῶ φαντάσματος Τημεν ἄμοιρον, 'nolo te meæ visionis esse expertem.' Idyll. xxiii. 23. Bion Idyll. vi. 12.

ημεν, Ion. Dor. Æol. et poet. terminatio infin. aor. prioris passivi communiter in ηναι desinentis. Ut τυφθημέν, et λέχθημεν, pro τυφθηναι, et λεχθηναι. Sic autem hac formantur, τυφθήναι, et λεχθήvai communiter, Ion. vero Dor. et poet. inserta syll. με, τυφθήμεναι et λεχθήμεναι. et per Acol. atque Dor. quinetiam Ion. apocopen syllabæ αι, fit τυφθημεν, et λεχθημεν. Eodem etiam modo formatur infinitivus aor. 2. pass. ut τυπήναι, λεγήναι, com. τυπημεναι, et λεγημεναι Ion. Dor. et poet. Hinc vero το τυπημεν et λεγήμεν per apocopen. Sunt tamen qui tradunt το τυφθημέν Ionice, το τυφθημέναι Dorice dictum. Inter hos est et doctissimus Caninius. Eum consule in Hellenismis, p. 223. Vide et Eustathium in terminatione ήμεναι, et in έμεν, ac έμεναι. Theoc. Idyll. ii. 46. Εν Δία λασθήμεν ευπλοκάμου 'Αριάδνας. Hic το λασθημεν Dorice pro com. λησθήναι dictum. Vide suo loco.

ήμενος, ου, δ. poet. pro ταπεινός, χθαμαλός, humilis, declivis, depressus. Theoc.

Idyll. xiii. 40. ἡμένφ ἐν χώρφ, 'humili
in loco.'

Αμες, Dor. pro com. Αμεν, eramus. Theoc. Idyll. xiv. 29. ήδη δ' οδν πόσιός τοι τέτταρες εν βάθει ημες, 'jam autem [nos] quatuor profecto potus in profunditate era-

mus [i. jam bene poti eramus].'

ημες, Dor. infinitivus, pro quo et ημεν eadem dialecto dicitur, de quo suo loco. Ab illo vero huev, verso v in o fit hues, esse. Theoc. Idyll. vii. 86. αίθ ὑπ' ἐμεῦ ἐναρίθμιος Εφέλες ήμες, 'utinam mea ætate in viventium numero fuisses.' Hic τὸ ημες pro communi elvai positum. Idem Idyll. vii. 129. ξεινήϊον ὤπασεν ήμες, 'hospitale munus præbuit esse.' Idem Idyll. viii. 73. καλον ήμες ξφασκεν, '[me] pulcrum esse dicebat.' Idyll. xi. 50. al 86 voi abros 6γων δοκέω λασιώτερος ήμες, ' si vero tibi ego ipse videor hirsutior esse.' 79. δηλονότ' έντα γα κήγων τις φαίνομαι ήμες, 'scilicet in terris et ego aliquis [i. aliquid] videor esse.' Idyll. xiii. 3. καλά φαίνεται ημες, ' pulcra videntur esse.' Idyll. xiv. 6. 'Αθηναίος δ' ἔφατ' ήμες, ' Atheniensem vero [se] dicebat esse.' 25. δοκέων καλδε ήμες, &c.

ήμιγένεως, δ, Theocriteum nomen, quod nullius auctoritate confirmatum in vulgatis Græcolatinis Lexicis legitur, semiberbis, semibarbatus. Theoc. Idyll. vi. 8.

ην, Dorica terminatio infinitivorum verborum secundæ conjugationis contractorum, quæ communiter post contractionem factam ex dew, desinunt in âv sine ε subscripto, vel (ut aliis placet) in âv cum ε subscripto. Quod fit verso a communi in η. Theoc. Idyll. iv. 11. λυσσῆν, pro λυσσᾶν, vel λυσσᾶν.

ην γὰρ καί τι, Theoc. Idyll. xii. 25. pro, καὶ γὰρ ήν τι, 'etenim si quid,' 'etenim si

quando.

ήνεικε, 3. pers. singul. aor. 1. poet. ab inusitato ἐνείκω, pro quo et ἐνέγκω, verso ι in ν, quod ob sequens κ in γ versum. Vide φέρω in Grammaticis. Theoc. Idyll. xxiii. 16. vide ι ab Argivis, et Cretensibus in ν interdum mutatum. 18. legitur verbum ἀνενείκατο, quod est 3. pers. singul. aor. 1. med. neglecto augmento temporali, pro ἀνηνείκατο ab act. aor. 1. ἀνήνεικα, as, ε.

ηνθε, Dorice pro communi ηλθε, venit. Quod fit posito  $\nu$  pro  $\lambda$ , idque propter mutuam liquidarum cognationem. Theoc. Idyll. i. 77. ħνθ 'Ερμᾶs, pro ħλθ' Έρμῆs, 'venit Mercurius.' Idem codem Idyll. 80. ήνθον τοι βώται, τοι ποιμένες, & πόλοι קים או איים איים או πρίαπος, 'venerunt bubulci, upiliones, caprarii venerunt ... venit Priapus.' 95. ήνθε γε μάν άδεῖα και ή Κύπρις γελάοισα: ubi fortasse Δωρικώτερον scribendum esset καὶ ἀ Κύπρις, 'venit tamen etiam dulcis Venus ridens.' Idyll. xxii. 66. ηνθε, pro ηλθε. et 102. Idyll. viii. 28. δ δ' αἰπόλος ήνθ' ἐπακοῦσαι. Stephani coder videtur Æolice scriptum enanovoaus, pro com. ἐπακούσας habuisse. Nam Latina versio sic ista reddidit, caprarius autem venit, quum audisset:' sed vertendum, cap. autem venit auditum [illos, a quibus certaminis judex futurus, vocatus fuerat],

πνθες, Dor. pro com. πλθες, venisti. Theoc. Idyll. xi. 26. πνθες εμφ σὺν ματρί, 'venisti mea cum matre.' Idyll. xv. 2. θαῦμ' ὅτι καὶ νῦν πνθες, 'mirum [est] quod et nunc veneris.' Idyll. xv. 144. καὶ νῦν πνθες 'Αδωνι, 'et nunc venisti [nobis carus] Adoni.'

ήνθομες, Dor. pro comm. ήλθομεν, venimus. Theoc. Idyll. ii. 143. ἐς πόθον ήνθομες ἄμφω, 'ad desiderium venimus ambo,' i. pervenimus eo, quo cupiebanus. Voti compotes facti sumus.

ηνθον, Dorice, pro communi ηλθον, prima persona singul. aor. 2. act. veni, venissem. Theoc. Idyll. ii. 118. ηνθον γὰρ κὴγὼ, ναὶ τὸν γλυκὰν ηνθον ἔρωτα, 'venissem enim et ego, per dulcem venissem amorem.'

ηνθον, Dor. 3. pers. plural. pro com. ηλθον, iverunt. Theoc. Idyll. xvi. 9. ἀ-λιθίην όδὸν ηνθον, 'irritum iter iverunt [i. iter frustra susceperunt].'

ηνὶ, Doricum demonstrantis adverbium, pro communi ίδοὺ, ecce. Theoc. Idyli. i. 149. ηνὶ δέ τοι τὸ δέπας, 'ecce vero tibi poculum.' Idem Idyli. iii. 10. ηνὶ δέ τοι δέκα μᾶλα φέρω, 'ecce vero tibi decem mala, [sive poma] affero.'

ηνίδε, Doricum adverbium, pro communi ίδου, ecce. Theoc. Idyll. ii. 38. ηνίδε, σιγώ μεν πόντος, σιγώντι δ' άῆται, 'ecce,

HN 109

[jam] silet quidem mare, silent ctiam venti.' Idem Idyll. v. 23. ἡνίδε κενται ώ ριφος, pro, δ ἔριφος, ecce depositus est hædus.'

ηνίησαι, 2. pers. singul. perf. pass. ab ἀνιάω, ῶ, μ. ἀνιάσω, et Ion. ἀνιήσω, aor. 1. act. ηνίησα, perf. pass. ηνίημαι, ηνίησαι, ται, mærore confecta es. Mosch. Idyll. iv. 3.

ἀνώγει, poet. 8. pers. singul. plusq. perf. medii, ab ἀνώγω, μ. ἀνώξω, π. μ. ήνωγα, plusq. p. ηνώγειν, εις, ει, jussi, jussisti, jussit. Vel a gravitono ἀνώγω, fit Attice posticum ἀνωγέω, ῶ, pro communi κελεύω. Hoc vero ἀνώγω ita formatur, ut docet Magnum Etymologicum pag. 100. 18. άνάσσω, μ. άνάξω, δ παρακείμενος ήναχα, δ μόσος, ήναγα, καί καθ' ύπερβιβασμόν, άνηγα, και οι Δωριείς του μέσου παρακείμενου μετάγουσιν είς ένεστωτα, [λέγοντες] ανήγω, [καλ τροπή του η els ω,] ανώγω, από [δέ] **το**ῦ ἄνω τοῦ σημαίνοντος ἀνύω, [γίνεται] άνάσσω, ώς πατῶ, πατάσσω, σαλῶ, σαλάσσω, etc. Theoc. Idyll. xxiv. 67. [Homerus Iliados n. pag. ex Crispini typ. 265. 20. καλ τοδ' ἡνώγεον είπεῖν ἔπος, ' et hoc jusserunt dicere verbum.'] Illud obiter hic addetur, in Magno Etymologico vitiose scriptum videtur μέν, pro μέσον, nisi membrum alterum huic respondens, omissum dicas. Quæ vero notis istis [] sunt inclusa, a nobis ad sententiæ perfectionem melius indicandam sunt addita.

ήξω, Dor. pro comm. ήξω, ab ήκω, veniam. Theoc. Idyll. iv. 47.

ήράσσαο, Ion. Dor. et poetice, pro communi ηράσω, amasti, appetivisti, concupivisti, optasti. Est autem secunda persona singul. aor. 1. med. ab ¿páw, a, ἐράομαι, ῶμαι, fut. m. ἐράσομαι, aorist. 1. med. ήρασάμην, ήράσω, ήράσατο. Ab hac vero tertia persona communi ηράσατο, Ιοnice sublato  $\tau$  fit  $\eta \rho d\sigma a \sigma$ , et tertia in secundam hac mutatione facta migrat. Metri vero caussa geminatum est  $\sigma\sigma$ . Quod et a Doriensibus usurpatur. Theoc. Idyll. iv. 27. κακᾶς ήράσσαο νίκας, 'infelicem concupivisti victoriam.

πρατο, amavit. Est autem tertia pers. singul. imperfecti, ab ξραμαι, vel 3. aor. 1. medii ἐκ τοῦ ἡράσατο, κατὰ συγκοπὴν formata, ab ἐράω, ῶ, μ. ἐράσω. Theoc. Idyll. xiii. 6. ἤρατο παιδὸς, 'amavit puerum.' Idyll. xiv. 7. sumitur pro concupivit, desideravit: ἤρατο μὰν καὶ τῆνος (ἐμοὶ δοκεῖ) ἐπτῶ ἀλεύρω, 'appetivit certe et ille ([ut] mihi videtur) assatam farinam.'

ήρεθον, 3. pers. plur. imperfecti, a verbo ἐρέθω, vide suo loco. Theoc. Idyll. xxi. 21.

πρι, poet. adverbium κατά κράσιν formatum έκ τοῦ ἔαρι, vere. Interdum μεταφορικώς, καὶ κατ' ἀναλογίαν, καὶ ὁμοιότητα

aumitur ἀντί τοῦ, ὅρθρου, καὶ ἔωθεν, i. mane, matutino tempore. Theoc. Idyll. xviii. 39. ἄμμες δ' ἐς δρόμον ῆρι, καὶ ἐς λειμώνια φύλλα ἔρψοῦμες, ' nos vero ad cursum mane, et ad pratensia [i. in pratis nascentia] folia ibimus.' Idyll. xxiv. 91.

ήρίον, ου, τὸ, poet. pro comm. τάφος, sepulcrum. Suidas, ηρία, τὰ ἐν τῆ γῆ μνήματα, etc. i. e. ήρία dicuntur monumenta, que sunt in terra. Idem, ηρία, οἱ τάφοι. φασί δέ τινες κοινότερον μέν πάντας τοὺς τάφους οδτως δνομάζεσθαι. κατ' έξαίρ**ετον** δε τούς μη εν δψει φκοδομημένους. Ονομάζεσθαι δὲ παρά τὴν ἔραν, id est, ἡρία, sepulcra. Quidam autem aiunt omnia quidem sepulcra communiter ita vocari: sed præcipue illa, quæ in alto loco sunt exstructa, et nominata and the epas, a terra. Ergo sic vocantur humi jacentia, nec sublimia sepulcra. Theoc. Idyll. ii. 13. ἐρχομέναν νεκύων ανά τ' ήρία, καὶ μέλαν αίμα, euntem mortuorum perque sepulcra, et atrum sanguinem.' Idyll. xvi. 75. Φρυγδο ήρίον Ίλου, ' Phrygis sepulcrum Ili.

ήρυγε, tertia pers. singul. aor. 2. act. ab ἐρεύγω, eructo, futur. ἐρεύξω, aorist. 2. ήρυγον, εs, ε. Quamvis autem τὸ ἐρεύγειν proprie significet eructare, μεταφορικῶs tamen accipitur pro aliquid proferre, vocem edere, vociferari. Theoc. Idyll. xiii. 58. τρὶς μὲν Ἦλαν ἄϋσεν, ὅσον βαθὺς ήρυγε λαμιὸς, 'ter quidem Hylam vocavit, quantum eructavit [ejus] profundum guttur' [id est, ter Hylam vocavit voce, quantam ejus guttur capere, et edere potuit. Sic et Galli, 'il le cria par trois fois tant qu'il eut de gorge,' pro, voce quanta maxima potuit].

πρώησε, Theoc. Idyll. xiii. 74. Vide

 $\epsilon \rho \omega \epsilon \epsilon i \nu$ ,  $\epsilon i \nu$ .

नेs, Dorice pro communi नेv, erat, vel erant: si verbum hoc cum nomine generis neutrius pluralis numeri jungatur. autem 3. pers. sing. imperfecti, verbi elul, sum, de quo Grammatici. Theoc. Idyll. ii. 90. δστέ ετ ής, και δέρμα, ' ossa adhuc erant, et pellis.' Idem eodem Idyll. 92. άλλ' ής οὐδὲν ἐλαφρὸν, 'sed erat nullum levamen.' 124. τάδ' ής φίλα, ' hæc [mihi] fuissent grata.' 140. και τὰ πρόσωπα θερμότερ ης η πρόσθε, et vultus calidiores erant quam ante.' Idyll. v. 10. out yap Ευμάρα τώ δεσπότη ής τοι ενεύδεν, nam ne [pellis] quidem Eumaræ domino tuo erat, in [qua] dormiret.' Idem Idyll. vi. 2. ቭs δ' ό μὲν αὐτῶν πυρρόs, ' crat autem alter quidem ipsorum rufus.' Idyll. vi. 25. 75 & γαλάνα, ' erat autem tranquillitas.' Idyll. vii. 1. ης χρόνος ανίκ' έγω, erat tempus quum ego.' 13. ηs δ' αἰπόλος, ' erat autem caprarius.' Idyll. xii. 13. & uer elouvidos, φαίη χώ 'μυκλαΐσδων, 'alter quidem erat amator, [ut] diceret ille, qui Amyclæa [i. Laconica] lingua loquitur. Idyll. xiil. 10. χωρίς δ΄ οὐδέποτ' ής, ' seorsum vero [ab co] nunquam erat. Idem eodem Idyll. 67. πάντ' ής, pro ήν, vel ήσαν, ' omnia erant.' 17. ής πότος άδὺς, ' erat potus suavis.' Idyll. xxiv. 133. εὐνὰ δ' ής, pro ἐυνὴ δ' ήν, ' lectus autem erat.'

ης, Ion. et Dor. pro comm. als, f. g. quod factum verso a in η, et ι subscripto: quibus. Theoc. Idyll. xviii. 22. ης δρόμος ωντός, 'quibus [est vitæ] cursus idem.'

ποθα, Attice, quinetiam Dorice, pro communi πs, unde addita particula θα formatum ποθα, eras. Vide Grammaticos in είμι, sum. Theoc. Idyll. v. 79. στωμύλος ποθα Κομάτα, 'garrulus es Comata.' Idyll. x. 23. μουσικός ποθα, 'musicus eras.'

ησ., Ionica et Dorica/terminatio dativi casus pluralis secundæ declinationis parisyllaborum nominum tam adjectivorum, quam substantivorum communiter in aus desinentium. Sic autem hoc formatur. Primum quidem a in  $\eta$  vertitur, et subscribitur, deinde vero ad  $\sigma$  finale  $\iota$  additur. Ut, communiter dicitur μούσαις, Ionice vero et Dorice μούσησι. Hoc autem sequente consonante locum habet. Theoc. Idyll. ii. 31. &s κείνος δινοίτο ποθ' άμετέρησι θύρησιν. 122. πορφυρέησι περιζώστρησιν. Idyll. iii. 44. άγκοίνησιν, pro άγκοίναις. Idyll. vii. 124. νάρκησιν άνιηρήσι, pro νάρκαις άντηραῖς.

ησιν, Ionica et Dorica terminatio dativi plur. 2. declinat. parisyllaborum nominum tam adjectivorum, quam substantivorum communiter in als desinentium. Quod ita fit. Primum quidem a in η vertitur, et subscribitur, deinde ι ad σ finale additur, et ν ob sequentem vocalem, suavitatis caussa, ne geminæ vocalis concursus aures offendat. Interdum tamen etiam metri caussa τὸ ν ad ι additur. Theoc. Idyll. ii. 31. Τος κεῖνος δινοῖτο ποθ ἀμετέρησι θύρησου. Τῦξ ἔλκε τὸ τῆνον. 122. περιζώστρησιν ἐλικτάν. Idem eodem modo et in prima declinatione fieri solet.

ποτε, Dorice pro communi πτε, eratis, fit autem κατ' ἐπένθεσιν τοῦ σ. Theoc. Idyll. i. 66. πᾶ ποκ' ἄρ' ἢσθ' δκα Δάφνις ἐτάκετο; πᾶ ποκὰ Νύμφαι; ' ubinam eratis quando Daphnis tabescebat? ubinam Nymphæ?'

ηδτε poeticum similitudinis adverbium, ex εδτε κατὰ τροπήν τοῦ ε εἰς η deductum, unde passim alias facta diphthongi dissolutione formatum legas ἡδτε, pro comm. &s, &σπερ, ceu, ut, quemadmodum. Theoc. Idyll. xxii. 49. ξστασαν ηδτε πέτροι, stabant ceu scopuli.'

ήφθα, Dor. pro com. ήφθη. Theoc. Idyll. xiv. 28. κήφθα, pro καὶ ήφθη. Sed

primum quidem ex particula  $\kappa al$  sublatum est  $\iota$ , deinde vero Ion. et Æol. spiritus asper in lenem est mutatus, postremo facta  $\kappa \rho \hat{a} \sigma \iota s \ \hat{\epsilon} \kappa \tau o \hat{\nu} \ a$ ,  $\kappa al \ \eta \ \hat{\epsilon} \iota s \ \eta$ , et alterum  $\eta$ , quod erat in syllaba  $\theta \eta$ , in a Dor. versum.

ρέομαι, οῦμαι, attollor, in altum tollor, evehor, suspendor, pendeo; activum est αἰωρέω, ῶ, quod ita formatur, ab αἴρω communi, inserto e ante ι, fit poet. ἀείρω, idem,
fut. ἀερῶ, perf. med. ἤορα, neglecto augmento, ἄορα, ας, ε (unde ἄορ, ἄορος, et
δαρ, ὅαρος cum suis derivatis), hinc inusitatum præsens ἀορέω, ῶ, et inserto ι, productoque ο, quod in ω mutatum, deducitur
αἰωρέω, ῶ. Theoc. Idyll. xxii. 51. αὐτὰρ
ὑπὲρ νώτοιο, καὶ αὐχένος ἡωρεῖτο, 'at supra
dorsum, et cervicem tollebatur.'

8

Θ in δ κατὰ Μακεδόνας, ut docet Magnum Etymolog. 317. 24. ut, θέλω, τοῦ θ τραπέντος εἰς δ, καὶ καθ' ὑπέρθεσιν, δέλω, ἔλδω, καὶ ἔλδομαι, volo, cupio. Sic ab ἐθέλω factum, ἐδέλω, ἐέλδω, ἐέλδομαι, idem. Sic ἔπηλυς, ἐπήλυδος, advena, pro, ἐπήλυθος, ab ἐπήλυθον, unde ἐπῆλθον, adveni, ex ἐπ' et ἐλεύθω. Vide ἔρχομαι.

θ pro δ, θην pro δην, diu, Theoc. Idyll. v. 111. vide θην. Quod et Æolice et Dorice factum. προμηθεύς, et ἐπιμηθεύς, et ψύθος, pro προμηδεύς, ἐπιμηδεύς, ψύδος, ήγουν ψεῦδρα. Vide δ in θ.

 $\theta$  commune in quibusdam verbis Attice in  $\phi$  mutatur. Ut communiter  $\theta \lambda \hat{q} \nu$ , Attice  $\phi \lambda \hat{q} \nu$  dicitur. Vide  $\phi \lambda \hat{q} \nu$ .

θ Dorienses interdum χ pro θ ponunt. Ut, δρνιχος, δρνιχι, χα, et plur. δρνιχες, όρνίχων, δρνιχας, pro com. δρνιθος, δρνιθι, θα, et δρνιθες, όρνίθων, δρνιθας, avis, avi, avem, et aves, avium, aves. Theoc. Idyll. v. 48. δρνιχες λαλαγεῦντι, 'aves garriunt.' Idyll. vii. 47. μοισᾶν δρνιχες, 'musarum aves.'

θα syllaba non solum Attice, sed etiam Æolice et Dorice, non raro ad verba secundæ personæ singularis in αs, vel ηs, vel ηs desinentia, potissimum apud poetas, addi solet. Ut ad οίδας, ης, είπης, nosti, eras, dixeris, addita syllaba θα, formatur οίδασθα (και κατὰ συγκοπὴν οίσθα) ησθα, εἴπησθα. Theoc. Idyll. vi. 8. ποθορῆσθα, pro ποθορῆς, hocque pro προσορᾶς. Sed α in η versum, et ι Dorice neglectum. Sic Idyll. xxix. 4. ἐθέλησθα, pro ἐθέλης, ab ἐθέλημι, quod ab ἐθελέω, ῶ, quod ab ἐθέλω, quod ab ἐθέλω, quod a θέλω.

θαεῖτο, Dor. 3. pers. singul. imperfecti, pro com. poet. θηεῖτο, τουτέστιν ἐθεᾶτο. Nam a θεάομαι, ωμαι, Ion. et poet. θηέο.

μαι, οῦμαι, et Dorice θαέσμαι, οῦμαι, formatum, mutata conjugatione, et verso є in η, deinde η in α. Vel a communi θεάσμαι, facta literarum trajectione formatur θαέσμαι, et secunda conjugatio ad primam revocatur, et α in η Ionice, η vero Dorice in α longum mutatur. Theoc. Idyll. xxii. 200. κεκλιμένος θαεῖτο μάχην, ' reclinatus

spectabat pugnam.'

θάημα τος, τό. Vulgata Lexica Græcolatina, θάημα, et θέημα, Dorice pro θέαμα, vel θαῦμα, spectaculum: recte. Sed quæ sequentur, male, παρά τῷ θεῷ. Dicendum enim  $\pi a \rho a \tau \delta \theta \epsilon \hat{\omega}$ , vel potius  $\theta \epsilon \hat{\omega} \mu a \iota$ , quod usitatum:  $\theta \in \hat{\omega}$  enim non est in usu. Res vero nullis exemplis illustratur. Θάημα autem formatur ab Ionico  $\theta \in \eta \mu \alpha$ , quod a communi θέαμα, in quo vocabulo Iones a in η, Dores vero præterea e in a vertunt. Illud etiam hic addetur nomen commune θαθμα deductum videri a nomine θέαμα, τος, facta crasi τοῦ εκαλ τοῦ α in α, et inserto υ. Significat autem miraculum, vel rem admirandam, admiratione, spectatuque dignam. Theoc. Idyll. i. 56. αίπολικόν τι θάημα. Sic enim in H. Stephani codice scribitur, et vertitur, 'caprario immane miraculum.' At in Crispini codice sic: Αἰολικόν τι θάημα, 'Æolicum quoddam spectaculum,' id est, opus ob suam excellentiam spectatu dignum, et admirandum. Quod ideo fortasse dictum, quia in Æolia, vel in Æolide, hujusmodi opera excellentia fierent. Vel allusum ad nomen alόλos, et ad verbum αἰόλλειν, quorum significationes apud Eustathium vide.

θάητος, οῦ, δ, com. sed poet. mirus, mirandus, admirandus. Theoc. Idyll. xv. 84. αυτος δ' ώς θαητος έπ' αργυρέφ κατάκειται κλισμφ, ipse vero quam admirandus in argenteo jacet toro [vel, lecto].' θαητδς autem (licet hoc in vulgatis Lexicis non tradatur) dictum videtur a communi  $\theta \in a$ τος, κατά τροπήν τοῦ  $\epsilon$  είς  $\alpha$ , και τοῦ  $\alpha$  είς Quod est verbale άπο τοῦ θεάομαι, ώμαι, contemplor, fut. com. θεάσομαι, Ion. quinetiam Dor. θεήσομαι, etc. Proprie autem θεατός, unde το θεητός, a quo το θαητος, ο θεασθαι άξιος, ο της θέας άξιος. Contemplatione dignus, ac proinde admirandus. Quod autem a pro e interdum Dorice ponatur, patet passim ex alka, pro elke. Vide suo loco. Vide et  $\epsilon$  in  $\alpha$ , et  $\alpha$  pro  $\epsilon$ , Item  $\eta$  pro a, et a in  $\eta$ . Vide et  $\theta d\eta \mu a$ . pro θέαμα, quod a communi θέαμα.

θαλερώτερον, poet. profusius, copiosius. Theoc. Idyll. xiv. 32. ἔκλαεν ἐξαπίνας θα-λερώτερον, 'flebat [flere cœpit] repente,

profusius.'

θαλλός, οῦ, ὁ, com. olea ramus. Eustath. θαλλός, πῶν τὸ ἐκ γῆς θάλλον, ἡ φυλλὰς, ἡ κλάδος δένδρου. ᾿Αττικοὶ δὲ ἰδίως τὸν τῆς

ἐλαίας, θαλλον λέγουσιν. Idem, θαλλος, δξυτόνως ἐν δυσὶ λ, ὁ κλάδος. θάλος δὲ, τὰ φυτόν. καὶ θάλος μὲν, ἀπλῶς λέγεται, θαλλος δὲ, μετὰ προσθήκης τοῦ τινὸς ὁ θαλλός. Consule cætera Lexica tam Græca, quam Græcolatina. Theoc. Idyll. iv. 44. τᾶς γὰρ ἐλαίας τὸν θαλλον τρώγοντι, ' nam oleæ ramum rodunt.'

θάλπεαι, Ion. quinetiam Dorice pro communi θάλπη, τουτέστι καίη, cremaris, ureris. Theoc. Idyll. v. 31. οὐ γάρ τοι πυρὶ θάλπεαι, 'non enim igne cremaris [ureris].' Quod autem proprie significet τὸ θάλπειν, docent aperte vulgata Græcolatina Lexica. Ea consule.

θαλύσια, ων, τὰ, poeticum. Eust. θαλύσια, αὶ ἀπαρχαὶ αὶ διδόμεναι τῷ θεῷ κατὰ την τών καρπών συγκομιδην, παρά το θάλλω. καὶ θαλύσια ῥέζειν παρ' 'Ομήρφ, ὁ παρ' Εύριπίδη θύειν άπαρχάς. και θαλύσιος άρτος δ ἐκ τῆς τῶν καρπῶν συγκομιδῆς πρῶτος γινόμενος, i. θαλύσια vocantur primitiæ, quæ Deo dantur quo tempore fruges collectæ [in villas] comportantur. Dicta a verbo θάλλω, floreo. Et panis θαλύσιος appellatur, qui primus ex frugibus collectis, [et in villas rusticas comportatis] conficitur. Hinc illud colligitur, θαλύσια proprie vocari primitias illas, quæ propter uberem, atque lætum ipsarum frugum proventum Deo offeruntur, ut his oblatis, ei gratiæ agantur pro insigni ejus erga nos beneficentia, qua fit ut et agri, et segetes floreant, et nos ipsi fructum inde percipientes vitam florentiorem atque beatiorem degamus. Theoc. Idyll. vii. 3. τὰ Δησί γαρ Ετευχε θαλύσια ο Φρασίδαμος, ' Cereri enim faciebat thalysia Phrasidamus,' id est, pro felici frugum proventu primitias sacrificabat Cereri, vel, Cereri enim sacrificia faciebat, P. Quod autem Homerus ρέζειν θαλύσια dicit, id Theocritus τεύχείν θαλύσια, et Euripides θύειν ἀπαρχάς, συνωνύμως dicit. Cur autem, et cui τὰ θαλύσια fierent, ipse Theocritus infra carminibus hisce docet, à δ' όδὸς άδε θαλυσιάς. 🦷 γὰρ έταιροι άνέρες εὐπέπλω Δαμάτερι δαίτα τελεῦντι, δλβω ἀπαρχόμενοι. μάλα γάρ σφισι πίονι μέτρφ α δαίμων εύκριθον ανεπλήρωσεν άλωαν. Vide vulgatam versionem.

θανοίσας, genitivus Doricus fæmin. genit. singul. pro communi θανούσης, mortuæ. Theoc. Idyll. iv. 38. μόνας σέθεν οὐδὲ θανοίσας λασεύμεσθα, 'solius tui ne mortuæ quidem obliviscemur.' Vide θνήσκω in vulgatis Grammaticis.

θαρσεῖν χρη φίλε βάττε. τάχ' αδριον ξσσετ' ἄμεινον, Theoc. Idyll. iv. 41. ' fidere, [bonoque animo esse] oportet, fortasse cras erit melius.'

θαρσεῦσα, as, à, Dor. pro com. θαρσοῦσα, ηs, ή, confidens, bono animo existens.

Theoc. Idyll. xxviii. 3. θαρσεῦσ' ἄμμιν δμάρτει πόλιν ἐς Νείλεω ἀγλαὰν, 'confidens nos sequere in urbem Neilei splendidam.' Vide Νείλεως, ω, δ, apud Eustathium.

θαρσυνέκω, poet. quod ultra impersectum non conjugatur, pro comm. θαρσύνω, animum addo, bono animo esse jubeo, confirmo animum, confirmo. Theoc. Idyll. xxii. 92. "Ηρωες κρατερόν Πολυδεύκεα θαρσύνεσκον, ' Heroes fortem Pollucem confirmabant [eique animos addebant].'

θασαι, Dorice κατα κρασιν έκ του θέασαι formatum. Est autem imperativus aor. 1. med. a θεάομαι, ώμαι, μ. θεάσομαι, άδρ. a. μ. έθεασάμην, ω, ατο, ή προστακτική, θέασαι, καί κατά κράσιν θάσαι, θεασάσθω, θασάσθω. Theoc. Idyll. i. 149. θασαι φίλος ώς καλον δοδει, 'vide amice quam suave olet.' Idem Idyll. iii. 12. θασαι μάν θυμαλγές έμον άχος, 'respice quæso animum cruciantem, [i. gravem, vel acerbum] me-um dolorem.' Idyll. iv. 50. θᾶσαί μ' & Κορύδων ποτί τῶ Διὸς, 'aspice me o Corydon per Jovem.' Idem Idyll. x. 41. θῶσαι δὴ καὶ ταῦτα, 'aspice jam et hæc.' Idyll. xv. 65. θασαι Πραξινόα περί τας θύpas δσσος δμιλος, 'vide Praxinoa ad portas quanta turba [sit].'

Θασεύς, εως, δ, Dor. pro com. Θησεύς, Theseus. Theoc. Idyll. ii. 45. Τόσσον έχοι λάθας, δσσον πόκα Θασέα φαντί, 'tantum habeat oblivionis, quantum olim Theseum aiunt.'

θασόμενος, α, ον. Dor. κατὰ κρᾶσιν τοῦ ε, καὶ τοῦ α, εἰς α ἀπὸ τοῦ κοινοῦ θεασόμενος, η, ον, quod est futurum medium a θεαόμαι, θεῶμαι, contemplor, intueor, specto. Theoc. Idyll. xv. 23. θασόμεναι τὸν ᾿Αδωνιν, ' spectaturæ Adonidem.'

θέειος, α, ον, poet. vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non reperitur, pro com. θεῖος, α, ον, et Ion. θεῖος, η, ον. Moschus Idyll. ii. 50. ἐν δ' ἢν Ζεὺς ἐπαφώμενος ἡρέμα χειρὶ θεείη πόρτιος εἰναλίης, 'aderat et Jupiter demulcens placide manu divina vitulam marinam.' Vide ἐπαφάομαι, ῶμαι.

θεήιος, ου, ό, poet. pro com. θείος, unde inserto altero e poet. fit θέειος, de quo suo loco. Hinc facta dissolutione της ει διφθογγου in εί, deinde metri caussa mutato ε in η κατ' ἔκτασιν, formatum, θεήιος, ου, ό, divinus. Bion Idyll. vi. 9. Κρίνειν οὐκ ἐπέοικε θεήια ἔργα βροτοίσι, ' judicare non decet mortales divina opera.'

θείνειν, poet. pro com. τύπτειν, cædere, tundere, percutere, ferire, μ. θανῶ, ἀόρ. β. ἔθανον. Hinc θάνατος, mors, quæ res omnes humanas quodammodo cædens, tundensque vastat, atque corrumpit. Theoc. Idyll. xxii. 108. ἀλλάλους δ' ὅλεκον ατερεοῖς θείνοντες ἰμᾶσιν, 'nam se mutuo vulnera-

bant duris cædentes cæstibus.'

θέλοισα, Dor. pro communi θέλουσα, volens. Theoc. Idyll. xi. 26. Ανθες εμφ σὺν ματρὶ θέλοισ' δακίνθινα φύλλα, 'venisti mea cum matre volens hyacinthina folia.'

θέμεν, infinitivus aor. 2. act. a τίθημι, μ. θήσω, aor. 1. act. έθηκα, aor. 2. έθην, ης, η. Infinit. comm. θείναι, Ion. Dor. et poet. sublato ι, θέναι. Attice, Ionice, Dorice inserta syllaba με, fit θέμεναι. Rursus Ionice, Doric. et Æol. κατ' ἀποκοπήν τῆς αι συλλαβῆς, formatur θέμεν, posuisse, ponere, deponere. Theoc. Idyll. v. 21. αἴκα λῆς ἔριφον θέμεν, 'si vis hædum deponere.' Sic Virg. Ecloga iii. 7. 27. 'De grege non ausim quicquam deponere tecum.'

θεμιτον, quod licet, quod fas est, licitum, sanctum. A genitivo singulari θέμιτος, quod a θέμις, formatur adjectivum δξύτονον, θεμιτός, ἡ, ὸν, licitus, a, um, χ ἀθέμιτον. Theoc. Idyll. v. 136. Οὐ θεμιτον; Λάκων, ποτ' ἀηδόνα κίσσας ἐρίσδεν, ' nefas [est,] o Lacon, cum luscinia picas

certare [cantu].'

θεότανρος, ου, δ, poet. vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non extat. Interpret. Latini vertunt, divinus taurus: sed Moschus Idyll. ii. 131. hoc epithetum Jovi in taurum mutato tribuit. Quare commode dicere possumus, Deus taurus, i. Deus in taurum mutatus, Deus, qui tauri formam induit. Quod aperte patet ex vs. 79. ubi poeta sic loquitur: Κρύψε θεδν, και τρέψε δέμας, και γίγνετο ταῦρος, ' Occultavit Deum, et mutavit corpus, et factus est taurus.' Consule Ovid. Metamor. lib. ii. 89. ubi de Jove dicit, 'Induitur faciem tauri, mistusque juvencis,' &c.

θέοισα, οίσας, ά, Dor. pro com. θέουσα, ης, ή, currens. Theoc. Idyll. vi. 12. ἐπ' αἰγιαλοῖο θέοισαν, 'in littore currentem.'

Θεόκριτος, ου, ὁ, poet. et Attice terminatio vocis passivæ significationem activam habet hoc loco; περιφραστικώς enim intelligitur Paris trium Dearum judex: ὁ θεὰς κρίνας, ὁ τῶν θεῶν κριτής. In Ara Simmiæ, v. 10. Θεοκρίτοιο κτάντας, 'Dearum judicis, [Paridis scil.] interfector [Philoctetes].'

θέρευς, Dor. pro com. θέρους, æstatis, vel æstate. Theoc. Idyll. ix. 12. Τοῦ δὲ θέρευς φρύγοντος, 'Æstatem vero torrentem.'

θερίστριον, ου, τὸ, com. θερινὸν ἰμάτιον, ut χείμαστρον, τὸ χειμερινὸν, æstiva vestis, ut χείμαστρον, hyberna, vestis tenuis, et subtilis, qua æstivis horis utimur, messoria vestis. Theoc. Idyll. xv. 69. δίχα μευ τὸ θερίστριον ἤδη ἔσχισται, 'in duas partes mea vestis jam scissa est,' vel, 'meum velum jam discissum est.'

θεσπίζασα, Dor. pro com. θεσπίσασα, a θεσπίζω, vaticinor, oraculum edo. Theoc. Idyll. xv. 63. χρησμώς ά πρεσβίτις ἀπώ-χετο θεσπίζασα, 'oracula [mera] hæc anus abiit [nobis] vaticinata.'

θευγενίς, ίδος, ή, Dor. κατά κρᾶσιν τῆς εο εἰς ου, καὶ τῆς ου εἰς ευ. Theoc. Idyll. xxviii. 22. Θευγενίδος, pro Θεογενίδος, τῆς, vs. 13.

Θευχαρίλα, Doricum fæminæ nomen, pro communi Θεοχαρίλα, κατὰ κρᾶσω τῶν ε καὶ ο εἰς ευ. Quod et Ionibus familiare. Consule nostrum Ionicum Græcol. Lexicum in ευ, pro εο. Communiter enim εο in ου, deinde Ionice, Dorice, et Æol. ου in ευ mutatur. Theoc. Idyll. ii. 70. Καί μ' ά Θευχαρίλα Θρᾶσσα, τροφὸς ά μακαρῖτις, ' Et me Theucharila, [sive Theoch.] Thracia, nutrix beata.'

 $\theta \epsilon \omega \rho \epsilon \hat{\imath} \nu$ , com. idem ac  $\tau \delta \theta \epsilon \hat{a} \sigma \theta \alpha i$ , contemplari. Eustathius, Θεωρείν, παρά την θέαν λέγεται. Sed non satis aperte την ετυμολογίαν hujus verbi demonstrat. Magnum Etymol. pag. 448. 42. hanc longe melius docet. Hæc sunt ejus verba: Θεω**ρ**òs, παρά τὸ θεὸs, καὶ τὸ ὁρῶ. ἢ παρά τὸ θύη δρậν. Θεωροί γὰρ οἱ θεαταί. ἄλλὰ καὶ οί είς θεδν πεμπόμενοι, οί φύλακες τῶν θυσιών, και χρησμών. ή το θείον φροντίζον**ωρην** γαρ ξλεγον την φροντίδα. dem et a Suida traditur. Θεωρός igitur appellatus proprie, qui Deum cernit, et contemplatur. Vel qui victimas Deo mactandas spectat, ut videat an sint legitimæ. Quinetiam in genere quivis spectator ita vocatur. Sic etiam olim dicebantur, qui ad Deum, oraculumque consulendum mittebantur, quique custodes erant sacrorum, et hostiarum, quæ eo sacrificii caussa publice mittebantur, et qui oraculorum, rerumque divinarum curam gerebant. Epy enim tenui spiritu notandum prisci vocabant την φροντίδα, solicitudinem, atque curam. Ab hoc autem nomine  $\theta \epsilon \omega \rho \delta s$  ipsum verbum θεωρείν est derivatum, quod accipitur plerumque pro simplici  $\theta \in \hat{a}\sigma\theta a_i$ , ut supra dic-Theoc. Idyll. xxvi. 10. Πενθεύς δ άλιβάτου πέτρας απο πάντ' έθεώρει, ' Pentheus vero ex alta rupe omnia spectabat.'

θηεύμενος, ου, δ, Ion. et Dor. pro com. θεώμενος, quod a θεάομαι, ῶμαι, deducitur. Hinc Ionicum mutata conjugatione, et verso ε in η, et a in ε, θηέομαι, οῦμαι, et Ion. ac Dor. θηεῦμαι, contemplor, specto: unde participium com. θηεόμενος, θηούμενος, et Ion. et Dor. θηεύμενος. Consule θηεῖσθαι in nostro Ionico Lexico. Theoc. Idyll. xxii.36. παντοίην δ' ἐν ὅρει θηεύμενος ἄγριον ὅλην, 'variam autem in monte spectantes [et] agrestem sylvam;' vel, 'cum autem variam, et agrestem materiam in monte Lex. Dor. spectarent.' Vide θαείτο, pro έθηείτο, τουτέστιν έθεατο.

θηλάζειν, commun. mammas sugere, lacte nutrire, quod ex uberibus elicitur. Theoc. Idyll. iii. 16. Μασδόν εθήλαζε, 'Mammam suxit.'

θηλύνεσθαι, poet.fæminarum more lascivire, lascivire. Theoc. Idyll. xx. 14. καλ πολὺ τῷ μορφῷ θηλύνετο, 'et valde propter [suam] formam lasciviebat.'

θηλυτόκος, ου, ή, poet. ή την θηλειαν τίκτουσα, quæ fæminam parit, fæmellipara. Τισος. Idyll. xxv. 125. Ζωστόκοι τ' ήσαν περιώσια, θηλυτόκοι τε, 'Viviparæque e-

rant eximie, fæmelliparæque.'

θην, hæc particula passim apud poetas παραπληρωματικώς occurrit, non ad aliquid significandum, sed potius ad carminis mensuram justam explendum, ut in vulgatis Græcolatinis Lexicis docetur. Interdum tamen accipitur pro δην, diu. κατά τροπήν τοῦ  $\delta$  είς  $\theta$  factum, ut apud Æschylum in Agamemnone, pag. 191. ψδθos, pro communi ψεύδος, mendacium. Nam (ut ibi Græcus Scholiastes ait) e et of maximam inter se cognationem habent, ita ut non raro alterum pro altero sumatur. Eustathius, θ έκ τοῦ δ τραπέν Αἰολικώς, οίον οὐδεν, οὐθεν, δάσος, θάσος. και κατά, παραγωγάς, ξκ τοῦ μήδω, Προμηθεύς. δήν etymologiam in Magno Etymologico vide. Theoc. Idyll. v. 111. Οδτω κ' δμμες θην ερεθίσδετε τως καλαμευτας, ' Sic et vos diu irritatis messores.' Idyll. vii. 83. τδ θην τάδε τερπνά πεπόνθεις, ' tu diu his vo-Iuptatibus fruitus es;' vel, 'tibi diu his voluptatibus frui datum est.'

θην interdum videtur pro δε poni. Theoc. Idyll. xv. 15. πρώαν (λέγομες πρώαν θην πάντα), 'nuper (dicimus nuper autem omnia);' pro, λέγομεν δε πρώην, id est,

dicimus autem nuper.

θην, particula expletiva, et enclitica, quæ ex præcedentis vocis accentu pendet, nec quidquam ad significationem addit. Interdum autem interrogationi servit. Theoc. Idyll. i. 97. Κηπε, τύ θην τὸν ἔρωτα κατεύχεο Δάφνι λυγιξεῖν; 'Εt dixit, tune gloriabaris, Daphni, amorem a te superatum iri?' Vide λυγίζειν. Idem Idyll. vi. 34. Και γάρ θην οὐδ' είδος ἔχω κακόν, 'Etenim non formam habeo turpem;' i. haud enim sum deformis.

θην, certe, profecto. Theoc. Idyll. xiv. 43. Alvos θην λέγεται τις, 'Proverbium certe dicitur quoddam.' Idyll. xv. 62: πείρα θην πάντα τελείται, 'conatu certe cuncta perficiuntur.'

θησεύμεσθα, Doric. et Æol. pro com. θησούμεθα, ponemus, deponemus. Theoc. Idyll. viii. 13. ἀλλὰ τί θησεύμεσθ, δ κεν

αμίν κρκιον «τη; 'Sed quid deponemus, quod nobis dignum sit?' Hic το θησεύμεσθα positum pro com. θήσομεν, hocque pro καταθήσομεν. Supra 11. et 12. pro codem dicit καταθείναι, et 14. et 15. θησώ, pro θήσω. Sed est simplex pro composito.

θήσοντι, Dor. pro com. θήσουσι, 1. fut. a τίθημι. Bion Idyll. v. 2. Κῦδος ἐμοὶ θήσοντι, ' Gloriam mihi afferent.'

θησώ, Dor. pro com. θησω. Theoc. Idyll. viii. 13. et 14. Δάφ. Μόσχον ἐγὼ θησῶ. Μεν. Οὐ θησῶ πόκα ἀμνὸν, ' Daph. Vitulum ego deponam. Men. Nunquam

deponam agnum.

θίασος, ω, δ, Dor. pro communi θίασος, ου, δ. Eustathius, θίασος εν ίσφ τῷ έρανος. ούτω δε λέγονται αί άπο των συμβαλλόμενων είσαγωγαί· καὶ θίασος δ τῷ Διονύσφ ἐπόμενος, καὶ ἄπλῶς ὁ ὀργιάζων, καὶ ἐνθεά**ζων δχ**λος, παρά το σιος, δ έστι θεος κατά Λάκωνας, οίονεὶ σίασος, καὶ θιασῶται οἱ ἐπὶ **Τὰ τοιαθτα συνιόντες, οί και έρανισταί. άλ**λαχοῦ δὲ παρά τὸ θεῖον λέγεται ὁ θίασος,  $d\pi \circ \beta \circ \lambda \hat{\eta} \tau \circ \hat{v} \in \mathcal{A}$  Id est,  $\theta \mid \alpha \sigma \circ s$  idem valet a Feparos. Sic autem appellantur collectiones, quæ ex contributionibus, sive ex collationibus rerum variarum fiunt [ut in conviviis fieri solet interdum a pluribus amicis suam quibusque portionem tam ciborum quam potus amice conferentibus in unum]. Item blacos vocatur cœtus Bacchum sequens, et simpliciter omnis turba, quæ Bacchi sacra celebrat, et Deo plena, ac furore quodam abrepta fertur. Dicta autem a nomine oids, quod apud Lacones Deum significat, [pro quo communiter  $\theta \epsilon \delta s$ dicitur,] quasi  $\sigma (a\sigma \sigma s)$  [sed  $\tau \delta \sigma$  in  $\theta$  versum]. Et biavarai dicuntur, qui ad hujusmodi cœtus, aut actiones conveniunt, qui et έρανισταλ nominantur. Alias θίασος dictus a nomine  $\theta \in \partial v$ , abjecto  $\epsilon$ . Hæc At multo melius Magnum Eustathius. Etymologicum ετυμολογίαν liujus nominis aperit pag. 449. 53. θίασος. Εφειλε διά διφθόγγου γράφεσθαι [θείασος], έτυμολογείται δὲ παρά τὸ τὰ θεῖα ἄσαι. λέγεται δὲ ὁ χορός. παρά το τὰ θεία άδειν. ή ἀπο τοῦ θείν, δ έστι θύειν. δθεν θιασώτας λέγουσι τοὺs περί τὸν Διόνυσον, καὶ θιασῶται, οί τὰ θεία άδοντες. Idem pag. 454. 1. θιασώτης, δ κοινωνδς των θυσιών. Εκαλούντο δε καλ ούτοι δργεώνες. ἐκλήθησαν δὲ ἀπὸ τοῦ θιάσου, όπερ έστι σύνοδος, καλ συναγωγή, άπδ τοῦ θείν. Aristoteles hanc τοῦ ἐτυμολογιkov sententiam et ipse disertissimis verbis confirmat τῶν Νικομαχείων Ἡθικῶν, lib. viii. cap. 9. 43. Ζ. ἔνιαι δὲ τῶν κοινωνιῶν δι' ήδονην δοκούσι γίγνεσθαι, θυασωτών, καί έρανιστών. αξται γάρ θυσίας, καλ συνουσίαs. Ergo ἀπὸ τῆς θυσίας, vel (quod probabilius) a futuro θύσω, quod a θύω, uude

et θυσία, dictus θύασος, hinc θυασώτης, quasi θύσαος, et θυσαώτης, et facta literarum transpositione, versoque v in i, blaσος, unde θιασώτης. Vide et Athenæum, lib. viii. pag. 181. 1. et deinceps. Theoc. Idyll. xxvi. 2. Τρείς θιάσως ές δρος τρείς ἄγαγον αὐταὶ ἐοῖσαι, ' Tres thiasos in montem, tres ipsæ cum essent, duxerunt.

 $\theta i \gamma \omega$ ,  $\mu$ .  $\theta i \xi \omega$ , comm. unde  $\theta i \gamma \gamma d \nu \omega$ ; idem. Hinc Latinum tango deductum, et compositum attingo, quod Græci verbi vestigia manifesta melius indicat. Theoc. Idyll. i. 59. Οὐδέ τί πω ποτὶ χείλος έμδυ θίγεν, άλλ' έτι κείται άχραντον, ' Neque adhuc ullo modo labra mea [poculum illud] attigit: sed adhuc jacet impollutum [i. intactum].' Hic autem est τμησις in verbis ποτ λείλος θίγεν, pro composito ποτίθιγεν, incremento syllabico neglecto, pro ποτέθιγεν, hocque Dor. pro comm. προσέθιγεν a προσθίγω, quod Dor. ποτιθίγω, id est, attingo.

θνάσκω, Dor. pro comm. θνήσκω, morior. Theoc. Idyll. i. 135. Δάφνις ἐπεὶ θνάσκει,

' Daphnis quoniam moritur.'

θυατός, à. δυ, Dor. pro comm. θυητός, η,  $\delta \nu$ , mortalis, homo. Theoc. Idyll. i. 101. Κύπρι θυατοίσιν ἀπεχθής, ' O Venus mortalibus inimica;' vel, 'O Venus hominibus odiosa.' Idyll. xv. 106. ἀπὸ θνατῶν, ' ex mortalibus.' Idyll. xxii. 23. θνατοῖσι **βοηθόοι, ' mortalibus auxiliatores.'** 

θοιά, as, ή, poet. vocabulum, de quo Græcol. Lexica tantum hæc tradunt, boia, as, ή, jugum mulorum; ζεθγος δρικόν, καλ ήμώνων. Sed nullo scriptoris alicujus exemplo significationem istam confirmant. Videntur tamen ex Ovo Simmiæ Rhodii locum et significationem hujusmodi sumsisse. Sic enim illic, pag. 388. miaoke θοιαίσιν αἰόλαις κῶλα, 'premebat jugis pernicibus membra.' Quem locum in Latinis annotationibus, pag. 395. M. his verbis expressum habemus, 'Fingit Mercurium insidentem asino, aut jugis mulorum,' &c.

θολία, as, ή, com. Eustath. θολία, θηλυκως, πίλος, είτουν σκιάδιον είς όξυ ληγον, id est, θολία, genere fæmineo, pileus; sive umbella in acutum desinens, pileus fastigiatus, umbella fastigiata. Jul. Pollux lib. vii. 410. 36. θόλια δ' έκαλεῖτο πλέγμά τι θολοειδές, φ άντι σκιαδίου έχρωντο αί γυνaîκes, id est, θόλια [vel potius θολία, sic enim non προπαροξυτόνως, at παροξυτόνως scribendum], vocabatur quoddam instrumentum [cameratum, et] ad tholi similitudinem factum, quo mulieres umbellæ loco utebantur. Idem lib. x. 546. 21. scribit, θυλίαν δὲ, ὡς κίστην εἶναι λέγουσιν, ἔχουσαν θολοειδές το πώμα. Consule et Græcol. Lex. Theoc. Idyll. xv. 39. Tay boxlar, umbellam; alii vertunt, galerum.

utrumque, nunc saltem, bene videtur ha-

θορυβεῦσιν, Dor. pro com. θορυβοῦσι, tumultuantur, tumultum excitant, turbant, obturbant. Theoc. Idyll. xxi. 5. Αἰφνίδιον θορυβεῦσιν ἐφιστάμεναι μελεδῶναι, 'Subito tumultuantur [tumultum excitant, somnumque turbant] instantes curæ.'

Θρακιστί, com. vocabulum, quod in vulgatis Græcolat. Lexicis non extat; Thracum more. Theoc. Idyll. xiv. 46. Θρακιστί κέκαρμαι, 'Thracum more sum tonsus.'

Θρέισσα, as, à, Dor. pro com. Θρέισσα, ης, ή, pro quo frequentius legitur Θράσσα, et Θράττα, alias Θρηϊκία, et Θρήισσα, unde κατὰ συστολήν, Θρέισσα. Consule Stephanum de urbibus in Θράκη. Item Virgilianum Erythræi Indicem in Threissa Harpalice, ubi de vocis hujus formatione pluribus agitur. Theoc. in Epig. xviii. 1. δ μικκὸς τόδ ἔτευξε τὰ Θρείσσα Μήδειος τὸ μνᾶμα, ' parvulus hoc extruxit Threissæ Medeus monumentum.'

θρίξ ἀνὰ μέσσον. Theoc. Idyll. xiv. 9. λασώ δε μανείς πόκα. θρίξ ανά μέσσον, verba sonant, 'obliviscar vero insanus factus tandem: pilus [est] in medio sensus. Per imprudentiam vero tandem incidam in insaniam. Unius enim tantum pili discrimen ac intervallum est inter me et ipsam insaniam. Parum abest quin jam tandem insanire incipiam. Mox mox ob mœroris mei magnitudinem insanire inci-Erasmus in Adag. pag. 1020. locum istum sic Latine redditum habet, At me imprudentem capiet vesania tandem, Vix pilus in medio est.' Hoc adagio minimum discrimen ac intervallum indicatur. Vide λασώ.

θρίον, ου, τὸ, com. proprie quidem ficus folium, γενικῶς vero quod vis folium significat. Theoc. Idyll. xiii. 40. περὶ δὲ θρία πολλὰ πεφύκει, 'circum autem folia multa nata erant [id est, multæ herbæ natæ erant].'

θρόνον, ου, τδ, Eustath. in Iliadis X. 1278. 45. θρόνα (inquit) κυρίως μέν, τὰ ἐκ θηρίων, ή τὰ ἐκ γῆς ἀναθορόντα ὀνήσιμα φάρμακα. νῦν δὲ κατὰ μετουπίαν θρόνα, ήγουν φάρμακα έφη, τὰ βεβαμμένα λίνα, ή **ξρια. ἐπεὶ καὶ** φαρμακῶνες τὰ βαφεῖα ἐκαλούντο. και φαρμάσσειν το βάπτειν ελέγετο παρά τοις παλαιοις, etc. id est, θρόνα proprie quidem dicuntur utilia pharmaca, sive bona venena, quæ ex feris, vel ex terra prosiliunt, prodeunt, manant. Nunc vero per [quandam proprietatum] communicationem [Homerus] linum, vel lanas tinctas θρόνα dixit, id est φάρμακα. Nam et ipsæ tinctorum officinæ, [quæ Græce Baφεία nominantur, olim] φαρμακώνες appellabantur. Et apud veteres το βάπτεινο id est tingere, dicebatur φαρμάσσειν, etc-Vide φάρμακον apud Eustathium et Venenum apud Hotomani Commentarios de Verbis Juris. Theoc. Idyll. ii. 59. Θέστυλι, νῦν δὲ λαβοῦσα τὸ τὰ θρόνα ταῦθ ὑπόμαξον, 'Thestyli, nunc igitur capiens tu venena hæc illine.'

θρυλέω, ῶ, idem ac θρυλλέω, ῶ, rumorem spargo, rumore dissemino aliquid, sermone jacto, divulgo, garrio. Theoc. Idyll. ii. 142. χ' ὡς κά τοι μὴ μακρὰ φίλα θρυλέοιμι Σελάνα, 'et ut tibi ne diu dilecta garriam Luna.'

θυμαλγὴs, ὁ καὶ ἡ, poet. ὁ τῷ θυμῷ, τουτ• έστι τη ψυχη, ἄλγος, Ϋγουν λύπην φέρων, Qui animo dolorem affert, moλυπηρός. lestus, gravis, acerbus. In vulgatis Græcolatinis Lexicis legitur, θυμαλγής, ὁ τὴν ψυχήν άλγῶν, mœrore animum afficiens. At ἀλγύνων potius dicendum: ἀλγεῖν enim est neutrum *ίσοδυναμοῦν τῷ λυποῦμαι*. άλγύνειν vero activum, et transitivum. συνώνυμον τῷ λυπεῖν, id est, dolore afficere. Consule Eustath. Theoc. Idyll. iii. 12. θᾶσαι μὰν θυμαλγὲς ἐμὸν ἄχος, 'respice quæso gravem meum dolorem' [vel, meum dolorem, qui meum animum cruciat'].

θυμαρέειν, είν, poeticum, atque Theocriteum verbum, quod in vulgatis Lexicis non extat, quod ego saltem legerim. Proprie autem significat, alicujus animo placere, gratum esse, et quodammodo ei congruum et aptum esse. Deducitur enim a poetico nomine θυμαρής, έος, οῦς, ὁ καὶ ἡ, quod animo aptum, gratumque significat; γενικώς vero, jucundum, gratum. Eustathius, θυμαρής, παρά το άρηρέναι, ή άρέσκειν τῷ θυμῷ, λέγεται. καὶ διὰ μὲν τοῦ α προφερομένη όξύνεται ἡ λέξις, διὰ δὲ τοῦ η, βαρύνεται. θυμήρης γάρ. Idem, θυμήρης, βαρυτόνως, θυμαρής δέ, δξυτόνως. Idem, θυμήρες, εκ τοῦ θυμός, καὶ τοῦ ήρ, ήρος, δ δηλοί την χάριν, σύγκειται η λέξις. Apud Theoc. Idyll. xxvi. 9. sumitur pro animo gratum habere; amare, diligere, cupere, Hæc sunt poetæ verba, &s abrds ἐθυμάρει Διόνυσος, 'ut ipse gratum habebat Bacchus,' vel, 'ut ipsi Baccho placebat.'

Θύμβρις, Θύμβριδος, δ. Stephanus de urbibus, Θύμβρις (inquit) ποταμός 'Ρώμης, δς καὶ Τίβερις. τὸ ἐθνικὸν, Θύμβριος καὶ Θυμβριάς. Genus fæmineum usurpat Nonnus, pag. 158. Σφίγξας σκληρὸν δφασμα, τόπερ φάτο Θυμβριάς αὐδὴ Λίντιον. Sic enim ibi legendum. Dionysius de Situ Orbis pag. 49. et 50. Τοῖς δ' ἔπι, μέρμερον ἔθνος ἀγαυῶν ἐστι Λατίνων, Γαῖαν ναιετάοντες ἐπήρατον. ἡς διὰ μέσσης Θύμβρις ἐῦρὸείτης ποταμών βασιλεύτατος

άλλων, Θύμβρις δε ίμερτην αποτέμνεται άνδιχα 'Ρώμην, 'Ρώμην τιμήεσσαν, εμών μέγαν οίκον ανάκτων, Μητέρα πασάων πολίων, άφνειδν έδεθλον. Vide Græcos Commentarios, ubi verbis disertissimis dicitur  $\Theta \psi \mu \beta \rho \nu \kappa \alpha l T (\beta \epsilon \rho \nu)$  eundem fluvium esse. Quod tamen a nonnullis in dubium vocatur, qui putant Tiberim quidem, Italiæ, Thymbrin vero, Siciliæ fluvium esse, suamque sententiam Theoc. Idyll. i. 118. tueri conantur. Sic enim eo loco Theoc. Και ποταμοί, τοι χείτε καλον κατά Θύμβριδος εδωρ, 'Et fluvii, qui fluitis pulcram per Thymbridis aquam; vel, juxta, vel, in p. T. a. lidem hæc etiam ex Græcis commentariis in Dionysium scriptis afferunt, σημείωσαι δε δτι παρά τῷ Θεοκρίτφ φαίνεται έν τινι άμφιβαλλομένη γραφή, και Σικελός τις είναι Θύμβρις ποταμός. At commentator hic nihil certi affirmat, imo rem dubiam proponit. Nam de nominibus hujus scriptura dubitari dicit, quod (ut verisimile videtur) alii Θύμβρις, alii Τύμβρις, alii Τίβρις, alii Τίβερις scribant. Apud Ovid. Fast. lib. ii. Tyberis scribitur, ubi nominis ἔτυμον docetur. 'Albula, quem Tyberim mersus Tyberinus in undis Reddidit.' Ab hoc autem Tyberis, κατά συγκοπην formatum Tybris, Tybridis, quod utrumque in eodem versu legitur apud Virg. Æneid. lib. iii. 181. 8. Si quando Tybrim, vicinaque Tybridis arva intraro.' Plura exempla tibi suppeditabit Erythræi Index in Virgilium. A nomine vero Tybris κατ' ἐπένθεσιν τοῦ m, ut vocabulum sit sonantius, Tymbris deductum, deinde tenuis in aspiratam est mutata. Ionibus familiare. Idem autem et apud Græcos factum crediderim. Quamobrem hanc scripturæ varietatem plerique cum multis in locis animadvertant, non mediocriter hæsitant, et quid affirmare debeant, non habent in promtu. Sed et in aliis nominibus idem accidit. Quare ne hoc quidem ut παράδοξον est censendum. Huc adde quod eundem fluvium et Italiæ, et Siciliæ fuisse si dicas, nihil a veritate dixeris alieni. Nam Sicilia quondam erat Italiæ pars, ante quam terræ motu ab ea divelleretur, quemadmodum ex Virgilii verbis manifeste colligitur. Sic enim ille Æneid. lib. iii. 178. 'Hæc loca vi quondam, et vasta convulsa ruina, (Tantum ævi longinqua valet mutare vetustas) Dissiluisse ferunt, cum protinus utraque tellus Una foret. venit medio vi pontus, et undis Hesperium Siculo latus abscidit, arvaque, et urbes Littore diductas angusto interluit æstu.'

θύοντι, Dor. pro com. θύουσι, sacrificant, sacrificium faciunt. Theoc. Idyll. iv. 21.

θύος, εος, ους, τδ, poeticum, pro communi θυσία, as, ή, sacrificium, ii, sacra, sacrorum; hostia, victima, quidquid immolatur, ac offertur Deo: παρά το θύεω, immolare, mactare; unde sublato ι Dorice, θύεν, hinc verbum Gallicum 'tuer,' i. interficere. Quod fit aspirata in tenuem, et liquida  $\nu$ in p cognatam versa. Theoc. Idyll. ii. 10. Νῦν δέ νιν ἐκ θυέων καταθύσομαι, ' Nunc autem ipsum sacris magicis excantabo.' Theoc. Epig. iv. 16. Τοῦδε τυχών ἐθέλω τρισσά θύη τελέσαι, 'Hoc adeptus, [votique compos factus] volo tres hostias offerre [Deo].' Idem vi. 3. Νικία, δε μιν ἐπ' ἄμαρ άει θυέεσσιν ίκνειται, 'Niciæ, qui ipsum quotidie semper sacrificiis precatur [colit, veneratur].' Alias τοῦ θύους significationes in vulgatis Lexicis vide.

θυρᾶν, Dor. pro com. θυρῶν. Theec. Idyll. x. 14, πρὸ θυρᾶν μευ, 'ante fores meas.'

θῶκος, ου, δ, poet. locus, sedes. Theoc. Idyll. i. 22. ἄπερ ὁ θῶκος τῆνος ὁ πφμενεκὸς, 'ubi sedes [est] illa pastoralis.'

θῶτερον, Dor. κατὰ κρᾶσιν τοῦ ο μικροῦ, καὶ τοῦ ε ψιλοῦ εἰς ω, pro com. τὸ ἔτερον. Quoniam autem ε aspiratur, ideo τ in θ mutatur. Theoc. Idyll. xi. 32. ἐξ ἀτὸς τέταται ποτὶ θῶτερον Ϫς, 'ex [altera] aure protenditur ad alteram aurem.'

1

I ex ε formatum Ion. ut ίω, ex ξω, ίσχω, ex ξσχω, quod ex ξχω. μίμνω, ex μέμνω, (unde 'Αγαμέμνων), quod a μένω.

I Dorice, ut et Ionice, ex nominibus sæpe tollitur. Quod metri caussa fieri videtur. Theoc. Idyll. i. 65. ἀδέα, pro com. ἡδεῖα, ab ἡδὺς, dulcis, suavis. Idyll. vii. 78. εὐρέα λάρναξ, pro εὐρεῖα, ab εὐρύς.

I Dorice ex verbis, et participiis sæpe tollitur; ποέω, ποῶ, pro comm. ποιέω, ῶ, quod plerumque metri caussa fit. Theoc. Idyll. x. 38. ἢ καλὰς ἄμμε ποῶν ἐλελήθει βῶκος ἀοιδάς. Hic τὸ ποῶν Dor. dictum sublato ι, pro com. ποιῶν.

I ex secunda, tertiaque persona verborum activorum communiter in εις et ει in
indicativo desinentium, Dorice non raro
tollitur. Ut apud Theoc. Idyll. i. 3. συρίσδες pro συρίζεις, fistula canis, fistula ludis. Idyll. iv. 3. ἀμέλγες, pro ἀμέλγεις,
mulges.

I non semper ex secunda, tertiaque persona indicativi communiter in εις et ει desineutis, Dorice tollitur. Theoc. Idyll. iv. 4. φυλάσσει, pro quo alias φυλάσσε diceretur. 48. ποθέρπει, pro quo alias ποθέρπε. 53. λεύσσεις, pro quo alias λεύσσεις. 55. δαμάσδει. 56. ξρπεις. 58. μύλλει. 63.

ερίσδει. Idyll. v. 37. ποθέρπει. 52. δσδεις. 83. εφέρπει. 87. μολύνει. 88. βάλλει. 89. ποππυλιάσδει. 91. ἐκμαίνει. 93. πεφύκει. 97. ἐφίσδει. 106. ἄγχει. Idyll. vi. 16. φρύττει. Idyll. vii. 21. έλκεις. 22. καθεύδει. 26. αείδει. 29. ιαίνει. 50. αρέσκει. 54. κυεί. 119. ελεεί. 121. αποβρεί. Sed in verbis contractis τδι in diphthongo retinetur, quod nimis durum, ac absurdum fortasse videretur, si tolleretur, ut in gravitonis. Imo ne Græcum quidem verbum amplius esse videretur. Quid enim quæso significarent ista, κινέ, έλεε, ἀπορρέ, etc.? Qualis? Quam portentosa verborum formatio hæc esset? Haud igitur a recepta Grammaticorum ratione nimis est recedendum. Usus cujusque linguæ spectandus, et observandus, et virorum fide dignorum auctoritate, scriptis, et exemplis ea, quæ dicuntur, sunt illustranda, et confirmanda. 25. επιθρώσκεις. Idyll. viii. 11. χρήσδεις, bis. 17. θησείς, pro θήσεις, et έξει. Idyll. x. 52. μελεδαίνει, pro μελεδαίνε, quod inusitatius. Idyll. xii. 5. προφέρει. 35. ἐπιβωστρεῖ. Idyll. xiii. 11. ἀνατρέχει. Idyll. xiv. 7. δοκεί. 8, et 58. Παίσδεις. 9. ύβρίσδει. 21. δοκείς. 65. αρέσκει.

69. ἔρπει. Idyll. xvi. 136. ἔρπεις. Idyll. xx. 6.

βλέπεις, παίσδεις. 7. λαλέεις, φράσδεις. 8.

ἔχεις. 9. εξόσδεις. 33. ελαύνει. 40. κλαίεις. Idyll. xxi. 1. εγείρει. 23. φέρει. 50. νύξεις.

Idyll. xxiv. 12. ἀμφαίνει. 37. ἀίεις, et ἀΰ-

I

 $\tau \in \mathbb{R}$ . 38.  $vo \in \mathbb{R}$ . 50.  $\dot{a}\ddot{v}\tau \in \mathbb{R}$ , etc. I Dorice sublatum ex infinitivis modis verborum communiter in ew desinentium. Ut apud Theoc. Idyll. i. 14, et 16. συρίσδεν, pro com. συρίζειν. Idem Idyll. ii. 153. πυκάσδεν, ρτο πυκάσδειν, ήγουν πυκάζειν. Idyll. iv. 2. βόσκεν, pro βόσκειν. 8. ερίσδεν, pro ερίζειν. Idyll. v. 7. ποππύσδεν, pro ποππύζειν. 10. ενεύδεν, pro ενεύδειν. 36. ποτιβλέπεν, pro προσβλέπειν. 107. διώκεν, pro διώκειν. 136. ερίσδεν. Idyll. vi. 26. έχεν, pro έχειν. Idyll. vii. 94. γεραίρεν, pro γεραίρειν. 100. άείδεν, pro άείδειν. Idyll. viii. 4. συρίσδεν, et ἀείδεν, pro συρίζειν, et άείδειν. 71. άείδεν. Idyll. x. 56. ανδρας ἀείδεν. ult. μυθίσδεν, pro μυθίζειν. Idyll. xi. 77. συμπαίσδεν, pro συμπαίσδειν, hocque pro συμπαίζειν, Idyll. xiv. 21. ἔχεν, pro ἔχειν. Idyll. xv. 93. Δωρίσδεν. Idvll. xxi. 31. μερίζεν. Idyll. **xxii.** 2. ἐρεθίζεν. Cætera suo quæque loco videbis explicata.

I non semper ex infinitivis verborum in ειν communiter desinentium a Doriensibus tollitur. Ut λαβεῖν, pro quo diceretur alias λαβέν. Theoc. Idyll. i. 11. τήναις ἄρνα λαβεῖν. Idem Idyll. ii. 130. Νῦν δὲ χάριν μὲν ἔφαν τῷ Κύπριδι πρᾶτον ὀφείλειν. Idem eod. Idyll. 161. φυλάσσειν. Idem Idyll. iii. 11. καθελεῖν. Idem Idyll. v. 27.

αμέλγειν. Idyll. viii. 11, et 12. ἐσιδεῖν. Idyll. x. 53. πιεῖν. 54. ἔψειν. Idyll. xi. 64. ἀπενθεῖν. 65. ποιμαίνειν, et ἀμέλγειν. 71. σφύσδειν. Idyll. xii. 36. ἔχειν. Idyll. xiv. 40. ἀγείρειν. 57. χωρεῖν. Idyll. xv. 96. ἀείδειν. Idyll. xvi. 26. ρέζειν. Idyll. xviii. 12. εὕδειν. 14. παίσδειν. Idyll. xxi. 2. εὕδειν. 23. μινύθειν. 29. κρίνειν. 37. ἔχειν. 60. μένειν, et βασιλεύειν. Idyll. xxii. 198. φεύγειν. 209. βαλεῖν. Idyll. xxiv. 33. εῦρεῖν. 78. ἀμβαίνειν, etc.

I

I interdum apud poetas metri caussa tollitur in vocabuli fine quum alterum vocabulum sequitur, quod in principio vocalem habet. Theoc. Idyll. xxvi. 17. ἐπ' ἰγνύ ἀνειρύσασαι, pro ἐπὶ ἰγνύ ἀνειρύσασαι. Pind. Olymp. Ode xii. 2. εὐρυσθενέ ἀμφὶ πόλει, pro εὐρυσθενέι.

I in  $\epsilon$ . Vide  $\epsilon$  pro  $\iota$ .

I pro η. Vide η in ι. Vide εγγίζω apud Mag. Etymol. 309. 12. et καφήσιος, pro κηφίσιος in Pindarico Lexico.

1 in η. Vide ἐπήβολος, et ἐπηβόλως apud Eustathium. Nam utrumque παρὰ τὸ ἐπιβάλλειν, τὸ ἐπιτυχεῖν, est deductum. Item Πλημμέλεια in Magno Etymol. 676. 20. q. d. quasi παλιμμέλεια. Hoc autem et Ion. et Æol. sit. Vide Magnum Etymol. in ἀνεκήκιε. 103. 25. et in Νηλήτεις, pro Νηλίτεις. 603. 54. Theoc. Idyll. xxviii. 2. ἐπήβολος, pro ἐπίβολος. Magnum Etym. pag. 357. 16.

I Dorice in multis nominib. verbis, et participiis sæpe ponitur pro v, idque in diphthongo  $o\iota$ , pro ov. Ut μοῖσα, pro μοῦσα; τύπτοισι, λέγοισι, γράφοισι, pro τύπτουσι, λέγουσι, γράφουσι: τύπτοισα, λέγουσα, γράφουσα. Τheoc. Idyll. i. 26. à δύ ἔχοισ ἐρίφως, pro ἡ δύ ἔχουσ ἐρίφους, ' quæ duos habens hædos.' Vide  $o\iota$  pro ov, vel ov in  $o\iota$  Dorice mutatum. Vide et ὑπάκοισον, et ὑπακοίσω, pro comm. ὑπάκουσον, et ὑπακούσω.

I communiter etiam in multis nominibus pro v facta mutatione, positum reperitur. Ut in ωδίν, ωδίνος, ή, partus dolor. Quod ab ὑδύνη, ης, ἡ, deducitur. Eustath. et M. Etymol. 309. 3. et 821. 5. Item Magn. Etym. consule pag. 6. 28. 36. 517. 5. 642. 44. Vide v in , elbap, pro εδθαρ, ab εδθύς. Eustath. Sic Ιφθιμος. pro ζφθυμος, quod κατά συγκοπήν έκ τοῦ. *ἰφίθυμος* formatum. Alii vero alteram afferunt ετυμολογίαν. Eustath. et M. Etym. consulas. Vide et elváreip, sive. είνατηρ, quod ex εύνατηρ formatum. Hoc ab εὐνὰ Dor. deductum, quod com. εὐνή. กิร. กั.

I ab Argivis, et Cretensibus interdum in ν mutatur, ut docet Eustath. in verbo σπένδω, quod a σπείδω formatum tradit, in

r mutato. Sic etiam ab ενείκω, poetico, et Ionico deducitur verso i in ν, verbum ενένκω. Verum quia ν ante κ ex Grammaticis præceptis stare non potest, ideo in γ vertitur, quod sequente κ sonum et potestatem τοῦ ν retinet. Vide φέρω apud

Ι

potestatem τοῦ ν retinet. Vide φέρω apud Grammaticos. Item Magnum Etym. pag. 302. 2. 3. Sic αίἐν, pro αἰεὶ: δεννάζω, pro δεινάζω. Sic φαεννός, pro φαεινός. Pind. Pyth. Ode 4. pag. 80. 12. Idem Ode Pyth. 82. 2. κλεεννός, pro κλεεινός, hocque ἐπενθέσει τοῦ ε poet. pro com. κλεινός. κελαδεννός, pro κελαδεινός. Pind.

Isthm. Ode 4. 159. f. 6.

I a Doriensibus interdum pro communi σ ponitur. Ut εἰμὲς, pro ἐσμὲν, sumus. Theoc. Idyll. ii. 5. Οὐδ ἔγνω πότερον τεθνάκαμες, ἡ ζοοὶ εἰμὲς, 'Neque cognovit utrum mortui, an vivi simus.'

I commune Dorienses interdum in ν mutant; vel τὸ ν pro ι ponunt. Ut, ἐντὶ, pro εἰσὶ, sunt. Theoc. Idyll. iv. 52. Ταὶ ἀτρακτυλίδες ἐντὶ, 'Aculei sunt.'

I comm. in ν interdum mutant et Iones, ut quum pro ἐνείκω dicunt ἐνέγκω. Eustath.

I pro ν Syracusanorum lingua, ut ἐνδοῖ, pro ἔνδον. Consule Eustathium, et Magnum Etym. in ἐνδοῖ.

I pro o in compositis, ut ἀργίπους, ἀργιόδους, pro ἀργόπους, ἀργοόδους, etc.
componitur enim nomen ex ἀργός, et
πούς, etc. Consule Eustath. in ἀργιμήτης,
et sequentibus.

'Iάλεμος, ου, δ, comm. Eustathius, \*Ιάλεμος, ὄνομα μωροῦ τινὸς, και εὐήθους άνθρώπου, παρά το άλασθαι λέγεται, άφ' οδ παροιμιακώς λέγεται τδ, Ιαλέμου ψυχρότερος. και 'Ιάλεμος, πένθιμός τις ώδη δμωνύμως. Athenæus lib. xiv. 306. 44. et ipse τον Ιάλεμον, lugubre carmen esse tradit. Æschylus ἐν Ἱκέτισι pag. 311. ult. τὴν ∉τυμολογίαν videtur aperire, quum ita canit, ih, ih, Ἰηλέμοισιν έμπρεπη θρεομένη μέλη. Quod enim in luctu dicere soleamus  $i\eta$ ,  $i\eta$ , hei, hei, heu, heu,  $i\eta\lambda\epsilon\mu\sigma$ s appellatus, et verso  $\eta$  in a Doric. et com. Consule et Apollonium τῶν Αργοναυτικών, lib. iv. 223. P. Λίνος vero, et Alλivos, ut eod. libro idem Athenæus docet pag. 306. 45. non solum in luctu, sed etiam in lætitia, vel privata, vel publica propter secundam fortunam canebatur. At apud Athenæum pro μολπφ, scribendum μολπα, quemadmodum recte scriptum legitur apud Euripidem in Hercule Furente, 349. Αίλινον μέν έπ' εὐτυχεῖ μολπά φοίβος laxel. Consule et Hippoc. Œconomiam in 'Ιάλεμοι ίατροί.

Ἰαολκὸς, οῦ, ἡ, nomen urbis Thessalicæ, quæ κατὰ κρᾶσιν τοῦ α καὶ τοῦ ο εἰς ω dicitur et Ἰωλκός. Consule Eustathium, et

Stephanum περὶ πολέων. Theoc. Idyll. xiii. 19. ἐς ἀφνειὰν Ἰαολκὸν, 'in opulentam Iolcum.'

laτρδs, οῦ, δ, com. prima producta. Theoc. Idyll. xi. 5. καλωs laτρδυ λόντα.

'Iaσίων, 'Iaσίωνος, δ, quis iste fuerit, docet Eustathius. Ejus Indicem consule, et Commentarios, pag. 1526. 32. et 1527. et 1528. ubi fabulam de Jasionis cum Cerere congressu, fabulæque caussam pluribus explicat. Theoc. Idyll. iii. 50. ζαλῶ δὲ φίλα γύναι 'Ιασίωνα, δε τόσσων ἐκύρησεν δσ' οὐ πευσεῖσθε βέβαλοι, 'beatum vero duco dilecta mulier Jasionem, qui tot consecutus est, quot non audietis profani;' vel, 'qui ea consecutus est, quæ non aud. pr.'

laύειν, poeticum, pro comm. κοιμασθαι, καὶ ἐφ' ὅπνφ ἀνακεκλίσθαι, id est dormire, et somni capiendi caussa jacere. Alias διάγειν, id est, degere, διατρίβειν, καὶ χρονίζειν, i. tempus terere, transigere, commorari, versari in re aliqua, significat. Theoc. Idyll. iii. 49. Ζαλωτός μὲν ἐμὶν ὁ τὸν ἄτροπον ὅπνον ἰαύων, 'Beatus quidem [est] mihi [i. meo judicio], ille, qui æternum somnum dormit;' vel, 'qui sopitus æterno somno dormit,' vel, jacet.

'Ιάνν, 'Ιάννος, δ, poet. pro com. 'Ιων, 'Ιωνος. Quod patet ex Theocriti verbis, Idyll. xxviii. 21. Οἰκήσεις κατὰ Μίλατον ἐρατεινὰν μετ' 'Ιαόνων, ' Habitabis in Mileto amabili cum Ionibus,' vel, inter Ionas. Stephanus de Urbibus, Μίλητος, πόλις ἐπιφανὴς ἐν Καρία τῶν 'Ιώνων. Έκαταῖος, 'Ασία, etc. Eustathius tamen ait τοὺς 'Ιάονας, καὶ τοὺς 'Ιωνας, non eandem, sed diversam esse gentem. Eum consulas in 'Ιάονες, ἔθνος τὶ οδτω καλούμενον. At (ut ante dictum) ex Theocriteis verbis apparet, atque constat interdum τοὺς 'Ιάονας, καὶ τοὺς 'Ιώνας, pro eadem gente sumi.

7δε, com. imperativus aor. 2. act. 1δον, 1δες, 1δε, quod ab είδω, rejecto ε, quod alias in ipso indicativo retinetur, είδον, είδες, είδε: vide, ecce. Nam adverbialiter sæpe accipitur, pro quo συνωνύμως, ίδοὺ ὀξυτόνως dicitur, ad differentiam imperativi aor. 2. med. ἰδοῦ, ἰδέσθω, vide, videat. Theoc. Idyll. v. 30. τὸ (ἴδ ὁ τράγος οὖτος) ἔρισδε: 'tu (ecce hircus hic) certa.' 37. ἴδ ἁ χάρις ἐς τί ποθέρπει, 'en gratia quo recidit?'

iδέειν, εῖν, poeticum et Theocriteum verbum quod in vulgat. Lexicis non exstat: videre. Sic autem formatur, είδω, μ. είσω, vel είσομαι, vel είδησω, ab είδέω, ω, aor. 2. act. ίδον, εs, ε, Hinc τὸ ἰδέω, ω, (unde præfixo F Æolico factum Latinum, Fideo, pro quo nunc dicitur, video) μ. com. iδησω, Dor. iδησω, εῖs, εῖ, vel ex futuro είδησω, tollitur ε. Theoc. Idyll. iii. 37.

idyos, Doricum futurum, pro communi

poetico iδήσω, quod ab iδέω, ω, hoc vero ab aor. 2. act. ίδον, εs. ε, ab είδω, de quo Grammat. Theoc. Idyll. iii. 37. ἀρά γ' ίδησω αὐτάν; 'nunquid videbo ipsam?'

ίδμεν, et ίδμεναι, scire, Doricus infinitivus, qui sic formatur,  $\epsilon l \delta \omega$ , scio, futurum elow, rejecto e, præsens inusitatum formatur Ισω, εις, ει, idem ac ejus πρωτότυπον. Hinc περισπώμενον Attice deductum, Ισάω, â, unde verbum in μι, ἴσημι, idem, infinit. **ἰσάναι, κατ' ἐπένθεσιν ποιητικὴν τῆς με** συλλαβης, fit ισάμεναι, unde κατά συγκοπην Ίσμεναι, καὶ κατὰ Δωρικὴν τροπὴν τοῦ σ εἰs δ, Ίδμεναι, και κατ' Αίολικήν, 'Ιωνικήν, και Δωρικήν ἀποκοπήν, ζόμεν. Theoc. Idyll. ii. 151. Οὐκ ἔφατ' ἀτρεκὲς ἴδμεν, ' Dixit [se] non certo scire.' In hortis Adonidis hoc Τόμεν etiam Æol. formari traditur. Theoc. Idyll. xxv. 67. χαλεπον δ' έτέρου νόον ίδμεναι ἀνδρός, 'difficile enim [est] alterius hominis mentem cognoscere.' Huc perbelle referri possunt, quæ a Theognide dicuntur hac ipsa de re pag. 13. Κιβδήλου **δ' ἀνδρ**ὸς γνῶναι χαλεπώτερον οὐδὲν, &c. Deinde, Οὐ γάρ ἃν είδείης άνδρδς νόον, οὐδὲ γυναικός, Πρίν πειρασθείης ἄσπερ ύποζυγίου. Vide Latinam versionem.

iδοῖσα, Dor. pro com. ἰδοῦσα, quæ vidit, intuita, conspicata. Theoc. Idyll. viii. 72. Idyll. xv. 25. ἰδοῖσα τὸ τῷ μὴ ἰδόντι. Idyll. xvii. 64. ὀλόλυξεν ἰδοῖσα.

Ιδρίη, ης, ή, poet. et Ion. pro com. ἐπιστήμη, καὶ ἐμπειρία, καὶ τέχνη, scientia, et peritia, et solertia. In vulgatis Græcol. Lexic. scribitur ἰδραία, sed vitiose, pro lδρεία vel ἰδρία. Quod ab τδρις, ιος, δ καὶ ή, sciens, peritus. Hoc ab είδω, scio. Theoc. Idyll. xxii. 85. ἀλλ' ἰδρίη μέγαν ἄνδρα παρήλυθες ὧ Πολέδευκες, ' sed solertia magnum virum antevertisti o Pollux.'

ieρον εδωρ. Theoc. Idyll. vii. 136.

iepòs, à, òν, comm. sacer, sacra, sacrum, sanctus, consecratus, τὸ ι sæpe productum habens legitur. Theoc. Idyll. v. 22. ἱερὸν ἀλλά γέτοι διαείσομαι, 'sacrum: sed tecum cantu certabo.'

ἴκελος, ου, δ, Ionic. et poet. pro quo communiter δμοιος dicitur, similis. In vulgatis Græcol. Lexicis Homer. quidem auctor: sed sine ullo prorsus exemplo nominatur. Theoc. Idyll. ii. 51. μαινομένφ ἴκελον, 'furenti similem.' Dicitur autem παρά τὸ εἴκειν, τὸ ὅμοιον εἶναι, ἡ ὁμοιοῦσθαι, ὅθεν εἴκελος ποιητικὸν, καὶ ἵκελος, κατ' ἀφαίρεσιν τοῦ ε.

7κεο, 2. person. aor. 2. medii Ionice formata, dissoluta diphthongo ου in εο, pro comm. Ίκου, quod ab ἰκόμην. Hoc ab ἰκνέομαι, οῦμαι, μ. Ίξομαι, quod ab Ἰκομαι. Consule vulgat. Grammaticas. Vel a 3. pers. sing. cjusdem temporis, ἵκετο, subla-

to τ formatur. Quamvis autem hoc proprie quidem ab Ionibus fiat, idem tamen et Dorienses non raro faciunt. Theoc. Idyll. i. 20. Καὶ τᾶς βωκολικᾶς ἐπὶ τὸ πλέον ἴκεο μώσας, 'Et in carmine bucolico majorem, [quam ego,] progressum fecisti.'

ίκέσθαι ἐπὶ τὸ πλέον τᾶς βωκολικᾶς μώσας. Vide ἐπὶ τὸ πλέον.

ίκνεῦνται, Ion. et Dor. pro comin. ίκνοῦνται. Theoc. Idyll. xxv. 28. ἐs ληνοὺς ίκνεῦνται, 'ad torcularia veniunt.'

iκοίμαν, Dor. pro com. iκοίμην, venirem. Est autem 1. pers. sing. optat. aor. 2. medii ab iκνέομαι, οῦμαι. De quo Grammat. Theoc. Idyll. iii. 13. ἐς τεὸν ἄντρον ἰκοίμαν, ' in tuum antrum venirem.' et Idyll. xvi. 107.

"κωντι, Dor. pro communi Ἰκωσι, 3 plur.
 subjunct. modi, verbi Ἰκω, μ. Ἰξω. Theoc.

Idyll. xvi. 12. ἄπρακτοι Ίκωντι.

γλαθι, imperat. poeticus ab inusitato Ίλημι, ut ab Ιστημι formatur το Ισταθι. Ut autem ab iστάω, ίστῶ, fit Ιστημι, sic ab ίλάω, ίλῶ, fit ἴλημι, propitius sum. Suidas, Ίλαθι. Ίλαος ἔσο, propitius sis. Eustathius, Ίλαθι, καλ ἐκτάσει ἵληθι, παρά τὸ ໂεσθαι κατὰ 'Αθήναιον λέγεται. ἀπὸ τοῦ Ίλημι άχρήστου θέματος κεκίνηται**. ἡ ἀπὸ** τοῦ ίλάω, Ίλαε, καὶ μεταπλασμῷ Ίλαθι. Ίλαυς δὲ, δ πρόθυμος ἐποπτύειν τοὺς δεομένους, περί θεοῦ λεγόμενον, παρά τὸ ίλάω, δ παρά το ζεσθαι λάειν, [τουτέστιν δρχεσθαι πρός το βλέπειν, και δράν τους κακοπαθουντας, και θεδν ίκετεύοντας. Æ. P.] και Ίλαος μέν κοινώς, ίλεως δέ, 'Αττικώς. Athenæum consule τῶν Δειπνοσοφιστῶν, lib. viii. 181. 15. et deinceps. Theoc. Idyll. xv. 143. Ίλαθι νῦν φίλ' Αδωνι, 'propitius esto nunc dilecte Adoni.'

ίλεδε, οῦ, ὁ, poet. pro comm. φωλεδε, οῦ, ὁ. παρὰ τὸ ἐν αὐτῷ τὰ ἐρπετὰ εἰλεῖσθαι. Lustrum, et latibulum serpentum, quod in eo serpentes volvantur. In vulgatis Græcol. Lexicis non δξυτόνωε, ut apud. Theoc. Idyll. xv. 9. sed προπαροξυτόνωε hoc nomen legitur scriptum: ἰλεδν οὐκ οἴκησιν, '.lustrum, non domum.'

'Iλια's μάχη, poet. pro comm. 'Ιλιακή μάχη, 'Iliacum prælium.' Theoc. Idyll. xxii.

220

'Ιλιοραϊστάς, â, δ, poet. et Dor. vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non exstat:
Ilii populator, Ilii vastator, Trojæ vastator: παρὰ τὸ Ίλιον βαίειν, τουτέστι φθείρειν,
in Ara Simmiæ, vs. 18. Verbum βαίειν,
pro perdere, legitur in eadem Ara, vs. 6.
τὸν ἔρβαισεν, quem perdidit. Ἰλιοραιστής
igitur communiter, at poetice dicendum
esset: sed facta diphthongi aι dissolutione,
versoque Dorice η in a, formatum Ἰλιοραϊστάς, â, δ.

'Ιμέρα, as, ἡ, fluvii nomen. Theoc. Idyll. v. 124. 'Ιμέρα ἀνθ' ὅδατος ρείτω γά-λα, ' Himera pro aqua fluat lac.'

'Ιμέρας, ου, δ, et Dor. 'Ιμέρας, α, versa ou diphthongo in α, Siciliæ fluvius, de quo Stephanus περὶ πόλεων in voce 'Ιμέρα, quam Siciliæ urbem fuisse dicit. Theoc. Idyll. vii. 75. 'Ιμέρα αΐτε φύοντι παρ' ὅχ-θαισιν ποταμοῖο, ' Himeræ quæ nascuntur ad ripas fluvii.'

ταν, καὶ ποθεινὴν φωνὴν ἔχων. ὁ γλυκύφωνος: qui vocem habet optabilem, dulcem,
suavem, suaviloquus, suaviter loquens.
Vide Τμερος in vulgatis Lexicis. Theoc.
Idyll. xxviii. 7. Νικίαν, Χαρίτων ἱμεροφωνων ἱερὸν φυτὸν, ' Niciam, Gratiarum suaviloquarum sacram stirpem.'

Tves. Vide is.

ts, ivds, δ, poeticum, Eustathius. ts, ivds, ἡ ἐκ τῶν νεύρων δύναμις. κυρίως δὲ Ινες, νευρώδη τινά εἰσι μόρια τοῦ ζωϊκοῦ σώματος. καὶ ts, ἡ τῶν νεύρων ἰσχὺς, βία δὲ, ἡ ἀπλῶς ἰσχὺς, καὶ ρωμαλεότης. Ab hoc nomine ts, præfixo more prisco digamma Æolico formatur Fis, unde Latinum vis. Theoc. in plurali τὰς Ινας pro venis accipit, Idyll. i. 43. αὶ δέ οἱ ἀδήκαντι κατ' αὐχένα πάντοθεν Ινες, 'nam ipsi tument in cervice undique venæ.'

loîσa, Dorice pro communi loûσa, profecta, veniens, accedens. Est autem participium generis fœminei aoristi secundi activi ab ξω, unde είω, inserto ι, hinc είμι, τὸ πορεύομαι, aor. 2. act. ἴον, ἴες, ἰε, ab ξω, verso ε in ι, partic. com. ἰων, ἰοῦσα, ἰόν. Αb ξω, Latinum eo formatur, i. vado, proficiscor, iter facio. Theoc. Idyll. i. 112. Διομήδεος ἄσσον ἰοῖσα, 'Diomedem propius profecta.' Idyll. vii. 80. φέρβον ἰοῖσαι, 'pascebant venientes.' Idyll. xi. 23. εὐ-θὺς ἰοῖσα, 'statim profecta.' Idyll. xiv. 37. ἄλλον ἰοῖσα.

ἐππαλίδας, α, δ, Theocriteum, Doricum et poeticum vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non exstat, pro com. iππεὺs, έος, δ, eques. Deducitur autem a nomine poetico Iππαλοs, ov, δ, quod proprie significat equum per herbas salientem, dum iis vesci vult: γενικώς tamen et poetice pro quovis equo sumitur, ut patet ex ipsius etiam derivato. Magnum Etymologicum pag. 698. 13. πωλοι, οί νέοι Ιπποι, πόαλοί τινες όντες (ως Ιππος Ιππαλος) οί περί πόαν αλλόμενοι. Quamobrem in voce πώλος erit κράσις τοῦ o, kal  $\tau \circ \hat{v}$  a,  $\epsilon is$   $\omega$ , ut in  $\Lambda \eta \tau \delta a$ ,  $\Lambda \eta \tau \hat{\omega}$  videmus: ໃππαλος vero κατά συγκοπήν formatum fuerit έκ τοῦ ἰπποπόαλος, ήγουν Ίππος περί πόαν άλλόμενος. Theoc. Idyll. xxiv. 127. Κάστωρ ίππαλίδας, 'Castor eques.' At Inwos (ut hoc obiter ex Eustathio addatur) dictus παρά τὸ ιπτασθαι τοις ποσί,

quod tanta sit in equo pedum celeritas, ut pedibus quodammodo volare videatur.

inποδιώκτας, α, δ, Dor. pro communi, sed poetico vocabulo, inποδιώκτης, ου, δ. Lex. Græcol. vertunt, auriga: nullius tamen auctoris auctoritate res confirmatur. Sed sic equorum agitator, et eques vocari potest, quem Homer. passim πλήξιππον vocat, Galli vero, 'picqueur de chevaux.' Theoc. Idyll. xiv. 12. δ Θεσσαλδε inποδιώκτας, 'Thessalus equorum agitator [vel. eques].' Dictus inποδιώκτης παρά τὸ τοὺς inπους διώκειν, equos persequi: quod faciunt equites, qui stimulis, vel calcaribus equos ad iter faciendum impellentes, persequi quodammodo videntur.

'Ιππομανès, quid hoc sit, et quænam hujus vires, Theoc. Idyll. ii. 48, et 49. docet his verbis, Ίπνιομανές φυτόν έστι παρ' 'Αρκάσι, τῷ δ' ἔπι πᾶσαι καὶ πῶλοι μαίνονται ἀν δρεα, καλ θυαλ lπποι, 'Hippomanes planta est apud Arcadas, ob hanc autem omnes et pulli insaniunt per montes, et veloces equæ.' Hoc verba sonant: sed Interpretes Latini sic ista verterunt; alter quidem, ' Hippomanes planta est apud Arcadas, qua concitati omnes et equulei insaniunt in montibus, et celeres equæ.' Alter vero, ' Hippomanes nascitur apud Arcadas, quo concitati omnes et pulli insaniunt in montitibus, et veloces equæ.' Quare hæc φυτόν έστι sumsit άντι τοῦ φύεται, nascitur. Quod nequaquam temere damfandum. Consule Græcum Theocrici interpretem, qui declarat, quid sit Ίππομανές. Videtur aucem Aristot. sententiam secutus, qui Histor. Anim. lib. vi. 22. 493. Ε. Ζ. τοῦ Ἱππομαvous naturam, et nomen pluribus explicat. cujus verba Plinius Nat. Histor. lib. viii. cap. 42. 391. fideliter interpretatur. Vide eundem Aristot. eodem lib. cap. 18. 490. Λ. M. ubi verbum iππομανείν ab hoc nomine deductum usurpat, quod equire, insanire, et in Venerem ruere significat, equisque proprie tribuitur. Et cap. 24. περί νόσων τῶν Ίππων, καὶ περὶ τοῦ Ἱππομανοῦς, 511. Δ. Virgilius etiam τῶν Γεωργικῶν, lib. iii. 77. 1. 2. 3. περί τοῦ Ἱππομανοῦς verba faciens, ita canit, 'Hinc demum Hippomanes, vero quod nomine dicunt Pastores, lentum destillat ab inguine virus. Hippomanes, quod sæpe malæ legere novercæ, Miscueruntque herbas, et non innoxia verba.' Quod a Tibullo confirmatur, qui dicit, ut refert Erythræus in suo in Virgil. Indice, 'Hippomanes cupidæ stillat ab inguine equæ.' Idem Virgil. Æn. iv. 206. 11. Hippomanes eodem modo sumit, quo Aristot. et Plin. ut supra notatum. Hæc sunt poetæ verba, 'Quæritur et nascentis equi de fronte revulsus, et matri præreptus amor.' Servius, qui Commentarios in Virgilium scripsit, tradit 'Immouare's esse virus ex equarum inguinibus defluens, quo tempore præcipites in Veneris libidinem et furorem feruntur, quod in humana viscera descendens, furorem excitat. Hæc igitur iisdem de rebus varietas auctorum est observanda.

Ισαμι, Dorice pro communi Ισημι, scio. Theoc. Idyll. v. 119. τοῦτό γ' ἴσαμι, ' hoc certe scio.' Ipsum vero longu sic formatur: elow, scio (unde circumflexum Attice formatum eldéw, &, hinc præfixo F Æolico, et sublato e, Latinum, Fideo, pro quo nunc dicitur video,) futurum elow, sublato e, remanet inusitatum low, quod ex futuro in præsens migrat, ut a futuro olow verbi olw. fero, præsens olow,  $\epsilon is$ ,  $\epsilon i$ , deducitur, de quo Eustath. Magnum Etymologicum, et Horti Adonidis in oloe, oloere, Igov, et äξετε. Ab hoc gravitono low, quod est inusitatum, ut ante dictum, Attica formatione formatur περισπώμενον ίσαω, ω. Hinc verbum in μι, ίσημι, ut ab Ιστάω, ῶ, Ίστημι. Qua de re fusius apud Eustathium, Magnum Etymologicum, Hort. Adon. in Yoaow, et Ισθι. Ab hoc vero Ισημι derivatur commune loaμai, et inserto τ, loταμαί, unde compositum ἐπίσταμαι, scio, et verbale, ἐπιστήμη, ης, ἡ, scientia, et ἐπιστήμων, ονος, δ καλ ή, sciens, peritus, doctus. At ἐφίσταμαι compositum ex ἐπὶ et ἴσταμαι, quod, quia  $\iota$  aspiratum habet, ideo  $\tau \delta \pi$ præcedens in asperum  $\phi$  mutat.

чоанті, Dor. pro com. чоаоі, sciunt, norunt, ab ίσημι, vide ίσαμι. Theoc. Idyll. xv. 64. πάντα γυναίκες Ισαντι, και ως Zeùs ηγαγεθ "Ηρην, 'omnia mulieres sciunt, et quomodo Jupiter duxerit Junonem.'

loani, Dor. pro com. longi, scit, novit. Theoc. Idyll. xv. 146. 8σσα ໃσατι, ' quam multa novit [hæc mulier].'

ίσανδης, έος, οῦς, ὁ καλ ή, quid sit, vide Amot. in Theoc. Σύριγγα, pag. 433. vs. 10. et 11. Vide et παπποφόνος.

Ίσκω, poet. pro com. λέγω, ή δμοιῶ, quod ab είσκω κατ' άφαίρεσιν τοῦ ε formatom. Eustath. Ισκειν, αντί τοῦ λέγειν, ή άντι τοῦ ετσκειν, δ έστιν εικάζειν, και άπεικονίζειν, οίον έν τῷ, ἴσκε ψεύδεα πολλά. Theoc. Idyll. xxii. 167. ίσκον τοιάδε πολλά

' dicebant talia multa.'

ισομάτωρ, opos, ὁ καὶ ἡ, poeticum et Theocriteum vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non reperitur, pro communi lσομήτωρ, quod ne ipsum quidem in iis exstat, idem valens ac mater, æqualis matri. Theoc. Idyll. viii. 14. τὸ δὲ θέσ' γ' ἰσομάτορα άμvdv, 'tu vero depone æqualem matri agnum.'

iσοπαλήs, δ καὶ ή, commune, pro quo συνωνύμως dicitur et Ισόπαλος. In vulgatis Lexicis utrumque reperitur; sed nullius Lex. Doric.

auctoris fide digni locis et exemplis confirmatur, quorum justam copiam ex Heredoto, Ctesiaque desumtam in nostro Græcolatino Ionico Lexico habes. Id consule. Thucydides et ipse lib. iv. 315. M. nomen hoc usurpat. Suidas, ἰσοπαλη, ἴσα ἐν κληρφ. πάλος γάρ δ κλήρος Æ. P. ισοπαλής κυρίως λέγεται δ έν πάλη, και μάχη, ή πάλφ, και κλήρφ loos, i. looπαλήs proprie dicitur in lucta, et pugna, vel in sorte æqualis. Nam πάλη, lactam, πάλος, sortem significat. Utrumque dictum παρά το πάλλειν, vibrate, agitare; quod luctatores inter se luctantes, et sortes in urnam, vel aliud vas conjectas, ut omnis fraus vitetur, comitari solet. Crebra enim agitatione utrumque peragitur. Γενικώς tamen Ισοπαλής accipitur pro eo, qui par, et æqualis est alicui aliqua in re, quæcunque illa fuerit. Tunc autem compositum pro simplici los ponitur. Theoc. Idyll. v. 30. ω ριφος ισοπαλής, 'hœdus æqualis [vel, par est].'

Toos et Ioos, par, æqualis, com. Theoc. Idyll. vili. 19. et 22. Illic de fistula fiunt verba, Λευκόν καρόν ξχοισαν, Ίσον κάτω, Ισον ἄνωθεν, ' Albam ceram habentem, æqualiter infra, æqualiter supra,' i. ex alba cera compactam æque infra, ac supra. Idyll. xvi. 60. άλλ' Ισος γάρ δ μόχθυς, έπ φόνι κύματα μετρείν, 'sed enim par [est] labor in littore fluctus metiri [et numerare].' Idyll. xvii. 69. et 70. Ισον Δωριέεσσι, Ισον και 'Ρήναιαν. 135. σέθεν σ έγω Ισα καὶ άλλων. Idyll. xviii. 51. Ισον

₹ρασθαι.

ισοφαρίσδεν, Dor. pro com. ισοφαρίζειν, quod est poeticum; formatur autem dissoluto ζ in σδ, et sublato ι ex diphthongo «... Eust. Ισοφαρίζειν, άντι τοῦ το Ισον φέρεσθαι, δτι δμοιών τι δηλοί τῷ ἀντιφερίζειν, δ δηλοί τὸ ἀπεναντίας φέρεσθαι, i. Ισοφαρίζειν accipitur pro pariter, vel æqualiter ferri, pari motu ferri; et simile quiddam significat illi verbo ἀντιφερίζειν, quod significat ex adverso ferri, vel contraferri. Suidas vertit εξισουσθαι, exæquari, æquari, æquiparari, similem, æqualem, sive parem esse. Quidam (ut et in vulgatis Græcolatinis Lexicis legitur) το ἰσοφαρίζεω dictum tradunt παρά το Ισα φάρη περιβεβλησθαι, i. paribus vestibus circumdatum ac indutum esse. Quamvis autem hoc proprie tribuatur illis, qui pares vestes gestant, metaphorice tamen, et in genere dicitur de quibuslibet, qui aliqua in re sunt inter se similes, æquales, et pares. [Homerus Iliados ζ. pag. ex Crispini typis 219. 2. μαίνεται, ούδέ τις οι δύναται μένος Ισοφαρίζειν, ' Furit, neque quisquam ei potest robore æquiparari.'] Theoc. Idyll. vii. 30. κατ' ἐμὸν νόον ἰσοφαρίσδεν ἔλπομαι, 'meo judicio, [me tibi] parem fore, [vel, æquiparatum iri]

K

spero.' Est autom hic εναλλαγή χρόνου, præsens pro futuro ισοφαρίσειν, τοῦτ' ἔστιν Ισον ἔσεσθαι ἐλπίζω, et subauditur accusativus  $\epsilon \mu \epsilon$ . Sed si nullam temporis enallagen hic admittas, vertes, '[me tibi] parem esse puto; quare το ξλπομαι jam poetice pro communi olμαι, vel νομίζω, puto, arbitror, ponetur. Herodotus hanc, τοῦ ἔλ-- $\pi \epsilon \sigma \theta \alpha i$ , καὶ τοῦ  $\epsilon \lambda \pi i \zeta \epsilon i \nu$  significationem variis in locis usurpat. Consule nostrum Ionicum Græcolatinum Lexicum. etiam subauditur au particula in verbo ίσοφαρίσδεν, quæ vim futuri denotat tam subaudita, quam expressa. Qua de re fusius agitur in nostro Ionico Græcolat. Lex. in particula av. Item in nostro Græcolatino Indice in Xenophontem a nobis

conscripto, et in lucem jam edito.

ίστος, ω, δ, Dor. pro com. ίστος, ου, δ. Eustathius, ίστος, το δφαντικόν εργαλείον, και το έπ' αὐτοῦ ὅφασμα, i. Ιστοs significat et ipsum textorium instrumentum, et telam, quæ in eo, vel supra id est texta. Idem, Ιστοί, τὰ ὑφαντικὰ ἐργαλεῖα, καὶ τὰ ἐπ' αθτών δφαινόμενα, δμωνύμως, i. e. Ιστοl, textoria instrumenta, et homonymes ea, quæ supra ea texuntur, i. telæ, quæ supra texuntur. Sed nec apud Græcos, nec apud Latinos ullum reperitur vocabulum, quod satis aperte proprieque rem ipsam indicet, ut apud Italos, qui textorium hoc instrumentum, supra quod telam teximus, patrio sermone vocant Telaro, q. d. telarium, ab ipsa tela, quæ in eo texitur. Varias  $\tau o \hat{v}$ loroù significationes et apud Eustathium, et in vulgatis Græcolatinis Lexicis vide. Apud Theocritum (quod in his non docetur) accipitur pro ipso telæ jugo, circa quod tela volvitur, et quod (quia telam circumvolutam subit, ejusque onus sustinet) ab Italis aptissimo vocabulo vocatur Subio. Latini vero περιφραστικώς telæ jugum nominant. Theoc. Idyll. xv. 35. λέγε μοι πόσσω κατέβα τοι άφ' ίστω, ' dic mihi quanti constitit tibi a telæ jugo.' Vide πόσσω, et κατέβα.

ίϋκτά, Macedonice, pro communi lüκτής. Eustathius, τα λήγουσαι εὐθεῖαι ἀρσενικῶν ονομάτων, ότι έκ των είς ης γίνονται κατά γλώσσαν Μακεδόνων, οίον ίππότα, άντι τοῦ ἶππότης, καὶ πρὸς χρείαν μέτρου ἐπιτηδεύεται τὰ τοιαῦτα. At in libello de Dialectis, in Lascaris Grammatica, pag. 605. hæc terminatio nominum masculinorum Atticis tribuitur; et pag. 731. Æolensibus eadem tribuitur. Quamobrem hæc sententiarum varietas est observanda. Varia exempla vide in locis ante scriptis. Theoc. Idyll. viii. 30. πρᾶτος δ ων αειδε λαχών ιϋκτά Μενάλκας, ' primus autem cecinit sortito canorus Menalcas.' Vide ta pro ths.

K Ionice et Dorice pro communi II, onoia pro  $\delta \pi o i a$ . Theoc. Idyll. xv. 32.  $\delta \kappa o i a$   $\theta \epsilon o i s$ έδόκει, τοιαθτα νένιμμαι, ' ut diis placuit,

ita lota sum.'

k commune apud poetas, pro r in compositione, propter k sequens, ut katakelοντες, καὶ συγκοπῆ, κατκείοντες, καὶ τροπῆ τοῦ τ εἰς κ, κακκείοντες. Consule Eustathium, et Magnum Etymologicum. Item κατά κεφαλής, συγκοπή, κατκεφαλής, τροπή τοῦ τ εἰς κ, κακκεφαλης. Vide suo loco. Hoc suavitatis caussa fieri videtur.

k commune in  $\tau$  Dorice mutatum. pro poetico pronomine κείνος, ille (quod κατ' ἀφαίρεσιν τοῦ ε formatum) Dorice dicitur Thuos. Vide suo loco. Interdum et communiter  $\tau \delta \kappa$  in  $\tau$  mutatum invenitur, ut 'A $\tau\tau$   $\kappa$ , pro 'A $\kappa\tau$   $\kappa$ . Vide  $\tau$  pro  $\kappa$ .

κ Dorice pro communi τ in multis vocabulis reperitur. Ut  $\pi \delta \kappa a$  pro  $\pi \delta \tau \epsilon$ , vel ποτέ, δκα pro δτε, τόκα pro τότε. Theoc. Idyll. i. 24. ως ποκα, pro ως ποτε, 'ut olim.' Est enim εγκλιτικόν hoc πόκα, quum non est interrogativum, et ex præcedentis particulæ accentu pendet. Sic άλλοκα, pro ἄλλοτε. Theoc. eod. Idyll., 36. et 37. ἄλλοκα μέν τηνον ποτιδέρκεται άνδρα γελεύσα, αλλοκα δ' αὖ ποτὶ τὸν ριπτεῖ νόον, ' modo quidem illum aspicit virum ridens, modo vero rursus ad hunc jacit [id est, celeriter convertit] animum.' Et 66. πα ποκ' αρ' ησθ' δκα Δάφνις ἐτάκετο ; πᾶ ποκὰ Νύμφαι ; ριο πη πυτ' ἄρ' ησθ' ὅτε Δάφνις ἐτήκετο; πη ποτε Νύμφαι; 'ubinam eratis quando Daphnis tabescebat? ubinam Nymphæ? Idyll. v. 98.  $\delta\pi\pi\delta\kappa\alpha$ , pro  $\delta\pi\pi\delta\tau\epsilon$ ,  $\delta\tau\alpha\nu$ ,

quum, quando.

κà Dorice pro poetico κè, vel sequente vocali κέν, quod communiter dicitur αν. Vide αἴκα, pro ϵἴκϵ. Theoc. Idyll. i. 6. ά χίμαρος χιμάρφ δέ καλον κρής, έστε κ άμέλξης: ubi propter versum, elisum est a, nam vox integra est kd. Sed est enclitica particula, quæ ex præcedentis vocabuli accentu pendet. Idem 10. ἄρνα τὸ σακίταν λαψη γέρας. αὶ δέ κ' ἀρέσκη. Sed hic est τμησις, pro αίκα δ' ἀρέσκη, quod communiter ita diceretur, εί δε άρέσκη άν. Idem Idyll. ii. 100. κήπει κά νιν εόντα μάθοις μόνον, ἄσυχα νεῦσον, ' et quum ipsum esse videris solum, tacite nuta [i. tacito, vel occulto nutu eum ad te voca].' 142. χ' ως κά τοι μή μακρά φίλα θρυλέοιμι Σελάνα, 'et ut tibi ne diu dilecta Luna garriam.' Idyll. iii. 27. κή κα, pro καὶ εί κε, εί αν, 'et si.' Idyll. xviii. 56. επεί κα, pro ἐπεί κε, ἐπεὶ αν, postquam, quum.

ka Dorica terminatio quorundam ad-

Verbiorum temporis in  $\tau\epsilon$  communiter desinentium. Ut moka, pro mote, quondam, Olim; δκα, pro δτε, quando; ἄλλοκα, pro αλλοτε, alias, interdum. Theoc. Idyll. i. 24. ως ποκα τον Λιβύαθε ποτί Χρόμιν ζισας €ρίσδων. Idem eodem Idyll. 36. et 37. άλλοκα μέν τηνον ποτιδέρκεται άνδρα γελεῦσα, ἄλλοκα δ' αὖ ποτί τὸν ῥιπτεῖ νόον. Observandum autem  $\tau \delta$   $\pi \delta \kappa \alpha$  particulum encliticam esse, quæ pendet ex vocis præcedentis accentu, ut ex versu Theocriteo patet. Idem eodem Idyll. 66. πα ποκ' ἄρ' **ἦσθ' ὄκα Δάφνις ἐτάκετο ; πᾶ ποκὰ Νύμφαι ;** Sed hic to works indefinite sumitur, et interrogationi servit, et Latinæ particulæ, nam, vim habet. Sic enim et Latine dicitur, quidnam? ubinam? quandonam? Communiter autem hæc ita efferrentur, πη  $\pi$ οτ' ἄρ'  $\bar{\eta}$ θ'  $\bar{\delta}$ τε  $\Delta$ άφνις ἐτήκετο;  $\pi\bar{\eta}$   $\pi$ οτὲ Νύμφαι; 'ubinam eratis quando Daphnis tabescebat? ubinam Nymphæ?'

κάδδ άρα, Dor. et poet. pro com. κατά δε άρα. Hinc κατά συγκοπην κάτ δε formatum, et verso  $\tau$  in  $\delta$ ,  $\kappa \alpha \delta \delta \delta$ , duabus vocibus in unam coeuntibus. Quoniam autem sequitur vocalis  $\alpha$ , ideo  $\tau \delta \in$  elisum, et accentus in præcedentem syllabam retractus. Theoci Idyll. xvii. 62. κάδδ' ἄρα πάντων νωδυνίαν κατέχευε μελών, et per omnia indolentiam diffudit membra.' In Crispini codice καδδ άρα scribitur sine ullo accentu. In Græcolatinis Lexicis scribitur, καδδάρα, poet. pro κατὰ δάρα. Sed videtur scribendum vel κάδδ' ἄρα, cum acuto supra syllabam κάδ, vel sine ullo accentu καδδ' ἄρα, deinde κατά δ' ἄρα. Apud Eustathium legitur κάδ δ' έβαλεν, άντι τοῦ κατέβαλεν, et κάδ δ' έχειν, άντι τοῦ κατέχειν. Quare, si codex mendo caret, κάδ κατ' Αίολικήν και Δωρικήν άποκοπήν τοῦ a factum dicemus ex præpositione  $\kappa \alpha \tau \lambda$ , deinde  $\tau \delta \tau$  in δ mutatum ob sequens δ. Hæc igitur scribendi varietas est observanda. Idyll. xxii. 204. καδδ' ἄρα.

καθαίρειν, præter vulgatas purgandi, lustrandi, et expiandi significationes, interdum etiam accipi videtur pro loris, virgisque cædere. Quod μεταφορικώς dictum, metaphora petita ab illis, qui vestes virgis, **vel** parvis scopis feriunt, inde pulverem excutiant, atque sic eas purgent. Sic et Galli per translationem dicunt epoussetter,' pro verberare, et percutere. Ipsum instrumentum, quo vestes purgant a cœno et pulvere non madefacto, sed jam exsiccato, vocant 'une escouette,' vel 'epoussette,' vel 'verges,' 'ou vergettes à nettoier.' Hinc ipsum verbum 'epoussetter.' Theoc. Idyll. v. 119. τῆδε τὺ δάσας Εὐμάρας ἐκάθηρε, ' hic te ligatum Eumaras purgavit [i. loris, vel virgis egregie cecidit it Non desunt tamen, qui to kabalpew

jam aliquid obscæni significare tradant. Sed hac de re vulgata Græcolatina Lexica consule, quæ τῶν πολυπραγμόνων desiderio satisfacient.

καθαρῶ ἀργυρίω, Dor. pro com. καθαροῦ ἀργυρίου, 'argenti puri,' Theoc. Idyll. xv. 36.

καθεύδην, Dor. pro com. καθεύδειν, dormire. Theoc. Idyll. xv. 28. αί γαλέαι μαλακῶς χρήζοντι καθεύδην, ' feles molliter volunt dormire.'

καθιδρυνθέντες, poet. partic. aor. 1. pass. ab activo καθιδρύνω, quod a καθιδρύω deductum, ἐπενθέσει τοῦ ν, ut a δύω, δύνω. Theoc. Idyll. xiii. 28. καθιδρυνθέντες ἐς ᾿Αργὰ, ' sedentes in Argo.'

καθίξειν έπλ ξηροίσι, Theocritea locutio a rebus nauticis petita. Naves enim, qua in brevia, syrtes, vada, locaque arenosa, et sicciora defectus deferuntur, επί ξηροϊσι καθίζεσθαι dicuntur. Quoniam autem hoc non solum ipsis navibus, sed et earum vectoribus est periculosissimum, ideo μεταφορικώς hæc locutio tribuitur illis, qui in aliquod gravius periculum adducuntur. Theoc. Idyll. i. 51. φατί, πρίν ή ἀκράτιστον έπλ ξηροίσι καθίξη, 'ait, prius quam cum jentaculo [ipsum] in sicco collocarit [i. suo jentaculo privarit].' Hic quodnam pericu-Ium puello, de quo verba fiunt, a vulpe imminebat? Ne per vulpis dolum jentaculo privatus in famis discrimen veniret. Hoc autem locutionis genus έλλειπτικόν videtur. Subauditur enim vel πράγμασι, vel πέδοις, vel πόροις, vel aliquid hujusmodi, quod huic epitheto ξηροίσι conveniat. Eodem fere modo loquitur et Thucydides lib. i. ubi de insula Prosopitide verba facit: τας ναθς (inquit) έπι του ξηρού έποίησε, 'naves in arido [solo] constituit.' Vel simpliciter, 'in sicco naves constituit;" vel, 'in vadis collocavit.' Καθίζειν ἀκράτιστον, alias ποιείν, et τιθέναι ακράτιστον, dictum videtur pro ἀνακράτιστον, τουτέστιν άνευ άκρατίσματος, είτε άκρατισμοῦ: ἀκράτιστος in vulg. Græcolat. Lex. vertitur ἄγευστος, id est, jejunus. Vide supra, ακράτιστος: efficere, ut aliquis sit sine jentaculo, aliquem jentaculo privare.

καθίζευ, Dorice pro communi καθίζου, sede, Theoc. Idyll. xviii. 3.

καθίξας, αντος, δ, participium aor. 1. act. Dorice pro com. καθίσας, a καθίζω fut. καθίσω, aorist. 1. act. ἐκάθισα, et Dor. καθιξώ, et ἐκάθιξα, &c. Vide ξ pro σ. Theoc. Idyll. i. 12. τῆδε καθίξας.

καθιξη, Theoc. Idyll. i. 51. Sed scribendum potius καθιξεῖ. Erit autem tertia pers. sing. futuri Dorice formati καθιξώ, εἰς, ριο communi καθίσω, καθίσεις, καθίσεις, καθίσεις, μαθίσεις unde καθίζω, et καθιξώ Doricum, vel καθίξω legendum, ut in Crispini codice, ut κίξε

3. pers. singul. optativi modi, futuri καθίξω, καθίξεις, καθίξει, optat. καθίξοιμι, οις, οι. Vel καθίξη scribendum, ut in quibusdam exemplaribus legitur, quod erit tertia pers. sing. subjunctivi aoristi prioris activi καθίξω, ης, η, vel καθίξη sine ι subscripto, quod lonibus, et Doriensibus familiare. Vide καθίζειν.

καθ ωραν, poet. tempestive, cito, præmature. Galli melius hoc sua lingua reddunt, 'de bonne heure.' Theoc. Idyll. xviii. 12. εῦδειν μὲν χρήζοντα καθ ωραν, αὐτὸν ἐχρῆν τὸ, 'dormire quidem volentem tempestive, te solum oportebat [dormire].' Que si tu voulois dormir de [si] bonne heure, il te falloit dormir seulet.' 9. συνωνόμως unica voce dicitur πρώϊζα, de qua suo loco vide.

κακὰ, âs, å, Dor. pro com. κακὴ, ῆs, ἡ, improba, mala. Theoc. Idyll. xix. 1. τὸν κλέπταν ποτ' ἔρωτα κακὰ κέντασε μέλισσα, furem quondam amorem improba punxit apis.' xx. 18. ὅττι με τὸν χαρίεντα κακὰ μωμήσαθ ἐταίρα, quia me venustum improba derisit meretrix.'

κακκεφαλήs, poeticum vocabulum, quod in Græcolatinis Lexicis non exstat. Sed in Magno quidem Etymologico, pag. 528. 32. legitur: non explicatur tamen. Compositum autem est ex præpositione κατὰ, et genitivo κεφαλήs, unde κατὰ σύνθεσιν τῶν δύο μερῶν, κατακεφαλήs κατὰ συγκοπὴν, καὶ τροπὴν τοῦ τ εἰs κ, κακκεφαλῆs, ut κατακείοντεs, κακκείοντεs. Qua de re suo loco. Consule Eustathium, et M. Etym. in caput. Theoc. Idyll. xx. 256. ἡλασα κακκεφαλῆs, 'impegi [clavam] in [ejus] caput.'

κακὸς, οῦ, ὁ, com. interdum ἀντὶ τοῦ αἰσχροῦ ponitur; malus pro turpi. Theoc. Idyli. vi. 34. οὐδ' είδος ἔχω κακὸν, 'non formam habeo malam,' i. e. turpem; turpis non sum, non sum informis, vel deformis.

κακόκναμος, ω, ὁ καὶ ἁ, Dorice pro communi κακόκνημος, ον, ὁ καὶ ἡ, qui crura habet exilia. Græcolatina Lexica, Macilentus ob victus tenuitatem. Quod interdum verum est: at apud Theoc. Idyll. iv. 63. Πᾶνες κακόκναμοι vocantur Panes, sive Fauni, qui tibias exiles habent: τό τοι γένος ἡ Σατυρίσκοις, ἐγγύθεν, ἡ Πάνεσσι κακοκνάμοισιν ἐρίσδει, 'natura tua vel cum Satyris proxime, vel cum Faunis exilia crura habentibus certat.'

κακοχράσμων, δ, nomen Theocriteum, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis legitur sine ullius scriptoris auctoritate, et vertitur, improbus. In Græcis non exstat. Videtur autem compositum ex nomine κακός, quod malum significat, et verba χρᾶσθαι, sive χρῆσθαι, uti, quasi dicas ho-

minem, cujus usus est malus; vel, hominem, cujus consuetudo est mala, qui malum illis affert, qui ejus opera, aut consuetudine utuntur. Theoc. Idyll. iv. 20. κακοχράσμων γὰρ ὁ δᾶμος, 'improbus enim [est] ille populus.'

κακώτερος, α, ον, poeticum pro communi magisque recepto κακίων, δ καὶ ἡ, et κάκιον, τδ, pejor et pejus. Theoc. Idyll. v. 52. ταὶ δὲ τραγεῖαι ταὶ παρὰ τὶν, ὅσδον τι κακώτερον, ἡ τύ περ ὅσδεις, 'illæ vero pelles hircinæ quæ [sunt] apud te, olent pejus, quam tu oles.' Sed hoc loco τὸ κακώτερον adverbialiter accipitur. Et Idyll. xxvii. 21. δειμαίνω μὴ δή σε κακωτέρω ἀνέρι δώση, 'metuo ne te deteriori viro tradat [Amor].'

κάκ τούτω, Dor. pro com. καλ έκ τούτου, sub. χρόνου, et ex hoc tempore, et ab illo

tempore. Theoc. Idyll. viii. 92.

καλάμα, as, å, Dor. pro communi καλάμη, ης, ἡ, stipula, culmus, calamus, arundo. Theoc. Idyll. v. 7. ἀρκεῖ τοι καλάμας αὐλὸν ποππύσδεν ἔχοντι, 'sufficit tibi stipulæ arundinem stridere-tenenti.' Hunc locum Virgilius Ecloga iii. videtur imitatus, quum ita canit, 'Cantando tu illum? aut unquam tibi fistula cera Juncta fuit? non tu in triviis, indocte, solebas Stridenti miserum stipula disperdere carmen?'

καλαμαία, as, η. Vulgata Lexica Græcolatina tradunt esse locustæ in stipulis nascentis genus, que µdvris appellatur. Quamvis autem nullam Theocriti mentionem faciant, eum tamen intelligere viden-Sic enim ille Idyll. x. 18. µávris roi ταν νύκτα χροίξεται à καλαμαία. Ideo Crispini codex hæc ita Latine reddita habet, 'vates tibi de nocte accubabit in stipulis habitans locusta.' Consule vulgata Græcolat. Lex. in *µávtis*, et Suidam in άρουραία μάντις. At Eustathius in suis Comm. in Iliados γ. 396. 2. καλαμαΐον, non καλαμαίαν dicit, et cicadam minimam sic appellari docet, his verbis, τοῦ μὲν μέγιστον τέττιγα, άχέταν καλοθσιν οί παλαιοί κατά Παυσανίαν, κερκώπην δέ, τὸ έλάχιστον τεττίγιον. το δ΄ αὐτό, καὶ καλαμαῖον. Idem Iliados τ. 1181. 52. καλαμαῖόν φασι τεττίγιον ελάχιστον. Idcirco alter Lat. Interpres hunc versum ita vertit, 'vates tibi nocte accubabit cicada.' Quidquid id sit, ἀπὸ τῆς καλάμης τὴν καλαμαίαν dictam constat, quod inter calamos, stipulasque nascatur, crescat, degat, et plerumque canat.

καλαμευτάς, â, δ, Dor. et Theocriteum vocabulum, pro communi καλαμευτής, οῦ, δ, messor: παρὰ τὸ καλαμεύειν, quod in vulgatis Lexicis non reperitur, et metere significat. Messores enim, qui metunt,

quum frumenta falcibus messoriis secant, την καλάμην, i. e. stipulam, culmum, calamumque frumentorum humi relinquunt: ἀπὸ δὲ τῆς καλάμης τὸ καλαμεύειν formatum, et τὸ καλαμᾶσθαι, de quo vulgata Lexica. Theoc. Idyll. v. 111. οὅτω κ' ὅμμες θὴν ἐρεθίσδετε καλαμεντὰς, ' sic et vos diu irritatis messores.'

καλάμω χλωρὸν ὑφ' ἁπαλῶ, Theoc. Idyll. xxviii. 4. pro com. καλάμου χλωρὸν ὑφ' ἀπαλοῦ. Vide vulgatas interpretationes.

καλέοντες, όντων, οί, Lascaris (ut in vulgatis Græcolatinis Lexicis traditur) ait esse quoddam ligneum textorium instrumentum. Hæc ille: Nihil præterea hac de voce a quoquam alio traditum reperio. Fortasse autem καλέοντες dicti άπο τῶν κάλων. κάλα γὰρ τὰ ξύλα κατὰ γλῶσσαν, ut docet Eustathius. Crederim vero καλέοντας apud Theoc. Idyll. xviii. 34. vocari, quos Julius Pollux lib. vii. cap. 10. 373. 28. κέλοντας appellat: κέλοντες δε (inquit) οί Ιστόποδες καλούνται, 'recta ligna, quæ telas sustinent.' ίστόποδες autem in arte textoria videntur esse, quod in re nautica Ιστοπέδη, η τόπος, εν ῷ τίθεται δ ίστδς, ή ξύλον δρθδν, ῷ προσδέδεται δ ίστός. Apud Suidam legitur κελέοντες, pro καλέοντες, vel κέλοντες. Item ινόποδες, sed hoc vitiose pro ίστόποδες, et τὰ ὀρθὰ ξύλα vertitur. Consule et Harpocrationem in keλέοντες. Illinc enim suam horum vocabulorum interpretationem Suidas videtur sumsisse. Eustathius είς το λ της Ίλιαδος pag. 884. post alia multa, quæ περί τοῦ κέλητος, και της ετυμολογίας dixit, tandem hæc subjicit: χρησις δέ των κελεόντων, παρά τε τοις άλλοις, και παρά Παυσανία. δς φησιν δτι κελέοντες, οἱ ἱστόποδες, καὶ τὰ λεπτά πτηνοειδή των ξύλων. λέγει δε καί Αίλιος Διονύσιος δτι κελέοντες, οί ίστόποδες, και πάντα τὰ μακρὰ ξύλα. Magnum Etymologicum pag. 502. 11. κελέοντες, κυρίως οί iστόποδες· καταχρηστικῶς δὲ καὶ τὰ καταπεπηγότα ξύλα, α και σταυρούς καλουσι. Quamvis autem plures animadvertam esse, qui lectionem κελέοντες, et κελεόντων sequantur, non ausim tamen vulgatam rov καλεόντων mutare, quam in Stephani et Crispini codicibus, aliisque video constanter scriptam, præsertim cum οἱ καλέοντες (ut supra declaratum) ἀπὸ τῶν κάλων, τουτέστι ξύλων, dicti videantur, quam conjecturam et Eustathius, et alii tacite, vel potius clara voce confirmant. Theocriti vero verba hæc sunt, οὖτ' ἐνὶ δαιδαλέφ πυκιύωτερον ήτριον ίστω κερκίδι συμπλέξασα μακρών έταμ' έκ καλεόντων, 'neque in variegata prudentius stamen tela radio intextum longis incidit ex furculis.' Illud hic obiter addetur, hoc loco τους καλέοντας, sive κελέοντας, ut alii malunt, idem esse ac id instrumentum, quod Idyll. xv. 35. poeta vocat iστον, Itali vero, Subio, quod onus telæ subeat, atque sustineat. Vide iστος. Latini nominant telæ jugum, idque eadem de caussa, per quandam ἀναλογίαν et similitudinem. Consule et Isaac. Cas. Lect. Theoc. cap. 19. pag. 132. et 133. et Jos. Scalig. qui legendum putat: μακρῶν ἔκαμ' ἐκ καλεόντων.

καλέοντι, Dor. pro com. καλέουσι, καλοῦσι, vocant. Theoc. Idyll. x. 26.

καλεθμαι, Dorice, pro communi καλοθημαι, vocor, nominor. Theoc. Idyll. ii. 125. καλ καλδε πάντεσσι μετ' ἡϊθέοισι καλεθμαι, 'et formosus inter omnes juvenes vocor.'

καλεῦνται, Dor. pro com. καλοῦνται, νοcantur. Theoc. Idyll. xvii. 25. ἀθάνατοι δὲ καλεῦνται, 'immortales autem vocantur.'

καλεύντων, Dor. pro com. καλούντων, vocantium. Theoc. Idyll. xvi. 106.

καλεῦσα, Dor. pro communi καλοῦσα, vocans. Theoc. Idyll. vi. 7. ἄνδρα καλεῦσα, 'virum vocans.'

καλλείψω, poet. et Dor. κατά συγκοπήν ἐκ τοῦ καταλείψω formatum, relinquam, deseram. Theoc. Idyll. xvi. 108.

καλλιερείν, Eustath. καλλιερείν έλές γοντο, ων τα θύματα άπεδέχετο δ θεδs, i. illi dicebantur καλλιερεῖν, quorum victi-. mas immolatas Deus admittebat, et acceptas atque gratas habebat. Idem, καλλιερείν, και το καλλιέρημα, **ἐκ τοῦ καλὰ** λέγεσθαι τὰ ίερὰ ἀφορμὴν τῆs συνθέσεωs ξλαβον, i. hæc vocabula καλλιερείν, et καλλιέρημα, suæ compositionis originem inde duxerunt, quod καλά ίερα vocentur ea sacrificia, quæ læta sunt, quæ lætum, faustumque rerum eventum promittunt illis, qui victimas immolarunt, et sacrificia Deo grata fecerunt, ut sperent se a Deo impetraturos, quod precibus, et sacrificiis. ab eo petierunt. Consule vulgata Græcolatina, nostrumque Ionicum Lexicum in. voce καλλιερείν. Quod autem passim dicitur καλλιερείν, id Homerus exprimit per καλά ίερα ρέζειν, facere pulcra, læta, faustaque sacra. Sic enim ille Iliados  $\lambda$ . 444. loquitur, ένθα Διτ βέξαντες υπερμενέι ίερα καλά. Idem Odyss. δ. 112. M. et Odyss. η. 190. Ρ. ρέξας ίερα καλά Ποσειδάωνι äνακτι. Idem Odyss. λ. 316. et alibi. Virgilius vero, sacra litare dicit. Æneid. iv. 190. Tu modo posce Deos veniam, sacrisque litatis, Indulge hospitio.' Servius, 'Sacris litatis,' inquit, 'i.e. venia per sacrificia impetrata.' Interdum τὸ καλλιερείν accipitur pro θύειν, immolare, sacrificare. Theoc. Idyll. v. 148. πρίν ή έμε καλλιερήσαι ταις Νύμφαις που άμνου, ' prius quam ego sacrificaverim [vel, immolave-: rim] Nymphis agnum; vel το καλλιερήσαι.

jam accipiendum videtur pro καλλιερήματος χάριν θῦσαι, id est, 'immolare litationis caussa.' Quare vertes, 'priusquam ego litationis caussa immolaverim Nymphis agnum,' i. prius quam ego Nymphis immolarim agnum, ut litem, ut eas mihi reddam propitias, et sacrificio facto facilius impetrem, quæ precibus petiero. Quomodo autem hoc ipsum cognoscam? Si victimarum immolatarum exta lætum atque felicem rerum eventum mihi portendant.'

καλλιόπα, as, à, Dorice pro communi έστι φωνήν ξχουσα, quæ pulcram habet Cur in Syringe sic appelletur Echo, vide Latin. notas pag. 436. et Græcas pag. 442. et 443.

καλλίστα, as, à, Dorice pro comm. καλλίστη, ης, ή, pulcerrima. Theoc. Idyll. xv. 62. καλλίστα παίδων, 'pulcerrima [vel, optima filiarum [omnium].'

κάλλιστα, com. pro inusitato καλλίστως, pulcerrime, optime. Theoc. Idyll. xv. 3.

καλδν, poetice, pro communi καλώς, pulcre, egregie, ornate. Theoc. Idyll. i. 34. καλδν έθειράζοντες, 'pulcre capillum gerentes; vel, pulcre comantes, id est, pulcram, comtam, ornatanique comam gerentes. 149. θᾶσαι φίλος ως καλον δοδει, • vide amice quam suave olet: ' pro ως καλωs ὄζει, i. 'quam suaviter olet.

καλοπέδιλον, ου, τδ, poeticum atque Theocriteum nomen, quod in vulgatis Lexicis non reperitur. In plurali, τὰ καλοπέδιλα, των καλοπεδίλων, τὰ ἐκ κάλων, τουτέστι ξύλων πέδιλα, αί ξύλιναι πέδαι. Ligneæ compedes, sive compedæ: nam utrumque dicitur: sed compedæ, arum, est inusitatius: τὰ κάλα, τῶν κάλων, τὰ ξύλα, κατά γλωσσαν. κάλοι δέ, εἴτε κάλωες, σχοινία τινά έν τοῖς πλοίοις, παρά τὸ χαλάν. κάλος, ου, δ, και κάλως, ω, δ, και κάλως, ωος, δ, ταύτον, σχοινίον δηλονότι, άλλα κάλος μέν, κοινώς, τα δε λοιπά, 'Αττικώς. Hinc το καλοκοπείν, το ξυλοκοπείν. Hesychius, ή το σκηνοποιείν. Quanquam etiam pro diversa etymologia significare potest,  $\tau \delta$   $\sigma \chi o i \nu i o \kappa o \pi \epsilon i \nu$ . Theoc. Idyll. xxv. 103. καλοπέδιλ' άράρισκε, παρασταδόν ἐγγὺς ἀμέλγων, 'ligneas compedes adaptabat, prope adstando mulgens.' Consule nostros in hunc locum commentarios.

καλδς, ή, δν, commune, jucundus, a, um, smavis, etc. Theoc. Idyll. i. 6. à χίμαρος. χιμάρφ δε καλδν κρής, ξστε κ' άμέλξης, capella: capellæ vero suavis [est] caro, donec [eam] mulseris.'

καμάτως, accus. plur. 3. declinat. simpl. pro com. καμάτους, τούς, labores. Bion **I**dyll, v. 10.

rapelove, 2 pers. plur. 2. fut. med.

καμούμαι, ή, είται, ε κάμνω, μ. καμῶ, ίεboro. Theoc. Idyll. viii. 68. οδτι καμεῖσθε, 'non laborabitis.'

καμβαίνειν, poet. verbum, de quo Græcolatina Lexica non tantum tradunt: каµβαίνω et κάμβω, cesso. Verum nec etymon aperiunt, nec ullis exemplis hanc significationem confirmant. Fortasse autem deducitur a verbo καταβαίνω, quod proprie significat descendo, et μεταφορικώς subsido, et quiesco, atque cesso, sumta metaphora a fluctibus, qui, quum ventus, atque tempestas cessat, ex alto tumoris poet. καλλιόπη, ης, ἡ, ἡ καλὴν ὅπα, τουτ- • fastigio in ipsam aquarum sedatarum planitiem et æquor descendunt, ac ita quiescunt, et cessant. Quod Virg. Æn. v. 241. 2. ita nobis describit, 'Subsidunt undæ, tumidumque sub axe tonanti Sternitur æquor aquis.' Ab hoc vero καταβαίνω κατά συγκοπήν deductum dices κατβαίνω, et τ in μ verso, καμβαίνω, unde iterata syncope factum το κάμβω, de quo supra: vel a καταβάω, καταβώ, κατβώ, κάμβω, καμβαίνω. Bion Idyll. iv. 9. καμβαίνει μευ γλώσσα, καί ώς πάρος οὐκ ἔτ' ἀείδει, cessat mea lingua, et ut ante [solebat] non amplius canit.'

> κάμ' ἐκ τῶ ἄντρω, Dorice pro commun. καί με έκ τοῦ ἄντρου. Theoc. Idyll. viii. 27.

> κάμμες, Æolice pro com. και ημείς. Sic autem formatur, ex copula kal diphthongus  $\alpha \iota$  tollitur, et  $\tau \delta \kappa$ , cum sequenti Acolico αμμες jungitur, unde vox unica resultat. Theoc. Idyll. xviii. 56. νεύμεθα κάμμες ες δρθρον, 'redibimus et nos ad auroram mane

> κάμμες, Æolice, pro communi και ήμας, in accusativo casu plurali, pro quo alias dicitur in duali και ἄμμε. Eustath. ἄμμε, ἀντί τοῦ ἡμᾶς, Αἰολικώς, ἐν τῷ, Νῦν ἄμμε παλιμπλαγχθέντας ότω, Iliados a. Theoc. Idyll. xxix. 2. κάμμε χρή μεθύοντας άλαθέας ξμμεναι, 'nos quoque oportet ebrios veraces esse.

> κάμφιστειλομένα, Dorice, pro communi, καὶ ἀμφιστειλομένη. Theoc. Idyll. ii. 74. κάμφιστειλαμένα τὰν ξυστίδα τᾶς Κλεαploras, 'et superinduta xystide Clearistæ.'

> καναφόρος, ω, à, Dorice pro communi κανηφόρος, ου, ή, canistrifera puella, vel mulier. Theoc. Idyll. ii. 66. 妆 🗗 à 🖚 'υβούλοιο καναφόρος ἄμμιν 'Αναξώ. ' Venit Eubuli canistrifera [filia, vel, canistrum ferens, Anaxo.'

> κανην, infinit. aorist. 2. act. Dor. et Æol. formatus, pro com. kaveiv, quod ab ξκανον, es, ε. Hoc a themate καίνω, μ. κανῶ, τὸ κτείνω, cædo, occido, interficio. Consule Magnum Etymol. et Eustathium. Theoc. Idyll. xxiv. 90. waida navyv redv

#θελον αὐτολ, filium occidere tuum volebant ipsi.'

κανθάρος, τως, Dor. pro comm. τους κανθάρους, scarabæos. Theoc. Idyll. v. 114. και γαρ εγώ μισέω τως κανθάρος, οι τα Φιλώνδα. Vide os pro ous in accus. plur. 3. declinat. των ισοσυλλάβων.

κάνυπόδατος, ω, δ, Dor. pro communi καλ άνυπόδητος, ου, δ, et discalceatus, et sine calceis, et nudis pedibus. Theoc. Idyll. xiv. 6. 'Ωχρός, κάνυπόδατος, ' Pallidus et sine calceis.'

κάξ, Dorice κατά κράσιν, pro com. καλ ἐξ. Theoc. Idyll. i. 136. κάξ ὀρέων τολ σκώπες ἀηδόσι γαρύσαιντο, 'et ex montibus ululæ [vel, bubones] cum lusciniis cantu certent.'

κάξηγειρε, Dorice et Attice κατά κρασιν dictum, pro com. καὶ έξηγειρε. Theoc. Idyll. xxi. 61. ταῦτά με κάξηγειρε, 'hæc me quoque excitarunt.'

κᾶπος, ω, δ, Dor. pro communi κηπος, ov,  $\delta$ , hortus. Etymologiam hujus vocis apud Eustathium ita descriptam habemus: κήπος, έκ τοῦ κάπτω, δ δηλοῖ το καταπνέω, λέγεται, διά το άνέμοις καταπνείσθαι δείν τοὺς κήπους. άλλαχοῦ δὲ παρά τὸ κάπος, δ δηλοί το πνεθμα· id est, κήπος dicitur a verbo κάπτω, perflo, quod hortos ventis perflari oporteat. Alias a nomine κάπος deducitur, quod spiritum, flatum, ventumque significat. Alias τοῦ κήπου significationes apud eundem vide. Consule et vulgata Lexica. Theoc. Idyll. xv. 113. πάρ δ' ἀπαλοί κᾶποι, 'juxta quoque [sunt] molles horti.' Idyll. xviii. 30. ἡ κάπφ κυπάρισσος, 'aut [in] horto cupressus.'

καππυρίσασα, Dorice et poetice, pro communi καταπυρίσασα. Sic autem formatur, καταπυρίζω, κατά συγκοπήν κατπυρίζω. Suavitatis vero gratia, τ in π versum, ut melius cum sequenti  $\pi$  fluat inter pronuntiandum :  $\mu$ .  $\kappa \alpha \pi \pi \nu \rho (\sigma \omega, \delta \rho)$ . α. κατεπυρίσα, ή μετοχή, καταπυρίσας, καλ κατά συγκοπήν και τροπήν καππυρίσας, ασα, αν. Καταπυρίζειν autem jam 'Aττικώς, άντι του καταπυρίζεσθαι, και καταπυρούσθαι, dictum videtur, activum pro passivo, vel neutraliter accipiendum, vel accusativus materiæ incensæ subauditur. Quod minime παράδοξον. Vide έλλειψις. In vulgatis Græcolatinis Lexicis, nec τδ **καππυρίσασα, nec το καταπυρίσασα repe-**Quamobrem hoc observandum. Theoc. Idyll. ii. 24. μέγα καππυρίσασα, valde inflammata.

καπυρὰ νόσος a Theocrito Idyll. ii. 85. poetice vocatur amor vehemens, qui morbi ardentis instar corpus paulatim absumit: ὰλλὰ μέ τις καπυρὰ νόσος ἐξαλάπαξε, ' sed me quidam igneus morbus consumsit;' vel, 'sed me quidam morbus ardens ab-

sumsit.' Ideo Virgil. Æn. iv. de Didone dicit, 'Vulnus alit venis, cæcoque carpitur igni.' Vide καπυρός in vulgatis Lexicis, ubi docemur το καπυρόν ἐκ τοῦ κατάπυρον formatum κατὰ συγκοπήν.

καπυρός, οῦ, ὁ, com. rufus. Theoc. Idyll. vi. 16. Ταὶ καπυραὶ χαῖται, 'Rufæ comæ.'

καπυρός, igneus: μεταφορικῶς vero facundus, eloquens. Quemadmodum enim accensi vis materiam, quam incendit, dividit, penetrat, in suam potestatem redigit, ac tandem absumit, sic etiam eloquentiæ vis in intimos pectoris, et animi recessus penetrat, et homines flectit, ac secum abripit, et arbitratu suo regit. Theoc. Idyll. vii. 37. Καὶ γὰρ ἐγὰ μοισᾶν καπυρόν στόμα, 'Etenim ego [sum] Musarum igneum [i. facundum, eloquens] os; vel, ut Lat. interpres vertit, 'Nam et ego præditus sum facundia Musarum.'

κάρη, ης, ή, Ion. pro com. poet. κάρα, ας, ή, caput. Moschus Idyll. iv. 74. 8σθ' ἡμῶν ἐφύπερθε κάρης βαρὺς αἰωρεῖται, 'quæ [fortuna] nobis supra caput pendet;' id est, quæ nostris capitibus impendet, vel incumbit.

καρδε, ῶ, δ, Dor. pro com. κηρδε, οῦ, unde verso η in e longum, formatum est Latinum, cera, æ. Theoc. Idyll. i. 27. Καλ βαθὺ κισσύβιον κεκλυσμένον ἀδέῖ καρῶ, 'Et profundum poculum oblitum dulci cera.' Idyll. ii. 28. ὡς τοῦτον τὸν καρὸν ἐγὼ σὺν δαίμονι τάκω, 'ut hanc ceram ego juvante Deo liquefacio.' Idem Idyll. viii. 19. et 22. Λευκὸν καρὸν ἔχοισαν, 'Albam ceram habentem.'

κάρπιμος, ου, δ, poet. vocabulum, pro quo et καρποφόρος, fructifer, frugifer, ferax frugum. In vulgatis quidem Lexicis hoc reperitur: sed nullius auctoritate confirmatur. Theoc. Idyll. x. 43. τοῦτο τὸ λαῖον Εὔεργόν τ' εἴη, καὶ κάρπιμον ὁττιμάλιστα, 'hæc seges Bene culta sit, et fœcunda quam maxime.'

καρτερόν: τὸ καρτερον, pro καρτερώς. Vide τὸ καρτερόν.

καρτερου είναι τινος, Theocritea locutio, pro comm. κρατεῖν τινος, vincere aliquem, potestatem ac imperium habere in aliquem, aliquem in sua potestate habere. Καρτερος (ut docet Eustath.) ἀντὶ τοῦ νικητής, γενική συντασσόμενον. καὶ ἀντὶ τοῦ, δεσπότης, καὶ ἄρχων, ἡ ἐγκρατής. Καρτερος autem κατὰ μετάθεσιν dictum videtur ἐκ τοῦ κρατερος, quod a nomine τὸ κράτος, εος, ους, deducitur, imperium, potestas. Theoc. Idyll. xv. 94. δς ἁμῶν καρτερος είη, pro δς ἡμῶν κρατοίη, ' qui nobis imperet [qui imperium in nos habeat].'

καταβληχᾶσθαι, commune, de caprarum voce dictum, balare; Gallice 'beeller.' Verbum hoc non legitur compositum in

-vulgatis Lexicis: at solum simplex βληχᾶσθαι, de quo sic Eustath. βληχᾶσθαι λέγονται κυρίως τα πρόβατα, και βληχή ή των προβάτων φωνή, και παρά το βή, δ έστι μίμημα της των προβάτων φωνης, δοκεί λέγεσθαι ή βληχή, πλεονασμῷ τοῦ λ έν συνθέσει τοῦ ήχος, ζε' ή βληχή ὁ τοῦ βή ήχος. id est, βληχᾶσθαι, balare, proprie dicuntur oves, et  $\beta \lambda \eta \chi \dot{\eta}$  [dicitur] ovium vox. a particula  $\beta \eta$ , quæ est imitatio vocis ovium [bee, bee proferentium,] dici videtur βληχή, balatus, per pleonasmum literæ λ, in compositione, [quæ constat] ex [nomine] ήχος, [sonus, cui præponitur βή in vocabulo composito,] ut  $\beta \lambda \eta \chi \eta$  sit syllabæ βክ ክχος Lid est sonus, quem oves, bee dicentes, edunt]. Apud Theoc. Idyll. v. 41. ai δε χίμαιραι αίδε κατεβληχώντο. Capris etiam tribuitur. Quare το των προβάτων nomen non de solis ovibus, sed etiam de capris, aliisque brutis quadrupedibus dicitur, ut recte docet idem Eustathius, quum scribit, πρόβατα, πάντα τὰ αὐτοκίνητα κτήματα οδτω δοκούσι λέγεσθαι παρ' Ομήρφ, παρά τὸ διὰ ποδῶν προβαίνειν, &c. id est, 'πρόβατα, sic videntur appellari possessiones omnes, quæ per se moventur, li omnes pecudes, que sua sponte, proprioque motu moventur, apud Homerum, quod pedibus procedant [sive progrediantur]. Idem alibi, τὰ πλείω τῶν τετραπόδων πρόβατα λέγονται μέχρις Ίππων, καλ βοών, και ταύρων. δθεν και προβάτων τράπεζα παρά Πινδάρφ, ή των Ίππων φάτνη· id est, 'pleræque quadrupedes πρόβατα vocantur, [hac appellatione relata] usque ad equos, et boves, et tauros, unde étiam apud Pindarum προβάτων τράπεζα vocatur ipsa equorum mensa, i. præsepe.

καταβόσκειν τινὰ χώραν, poetica locutio, pro καταναίειν, κατοικεῖν, depascere, vel depasci aliquam regionem, pro incolere. Sed est μετωνυμία. Nam a consequente antecedens intelligitur. Antecedens est, incolere aliquam regionem, consequens, eam depasci, i. alimentis iis vesci, quæ fert illa regio. Theoc. Idyll. xv. 126. χ ὡ τὰν Σαμίαν καταβόσκων, 'et qui Samiam [regionem] depascitur [qui Samium agrum incolit].'

καταβρίθειν, pro καταβρίθεσθαι, quod Attice factum, activum pro passivo, gravari, onerari, gravatum ac onustum esse. Vide simplex βρίθειν apud Eustathium, qui docet ἐτυμολογίαν τοῦ βρίθειν, τοῦ βρίθος, καὶ τοῦ βριθύς. Ibidem horum propriæ significationes indicantur, et quomodo μεταφορικῶς hæc sumantur. Consule et vulgata Græcolat. Lexica in verbis βρίθω, et βρίθομαι. Res enim variis exemplis illustrata confirmatur. Quamvis autem quidam hæc ab intendente par-

ticula βρι formata putent, verisimilius tamen videtur a nomine βαρὸ, quod grave, ponderosum, ac onerosum significat, verbum poeticum βαρύθω deductum, pro quo communiter βαρύνω, gravo, onero, et κατὰ συγκοπὴν βρύθω, καὶ τροπῆ τοῦ υ εἰς ι, βρίθω, de quo supra. Theoc. Idyll. vii. 146. "Ορπακες βραβύλοισι καταβρίθοντες ἔρασδε, 'Rami prunis gravati [deferebantur] in terram.' Sic et Hesiodus Έργοις καὶ 'Ημέραις, 13. Εἰροπόκοι δ' δῖες μαλλοῖς καταβεβρίθασι, 'Lanigeræ autem oves velleribus onustæ sunt.'

καταβρίθειν, poet. pro longe superare. Proprie autem dicitur de ponderis gravitate, quæ nostros humeros ita gravat, ac premit, ut propemodum eos opprimat: μεταφορικώς vero το μεγάλως νικάν. Theoc. Idyll. xvii. 95. Τλβφ μέν πάντας καταβεβρίθει βασιληας, 'opulentia quidem omnes reges longe superat. Καταβεβρίθει autem est 3 pers. sing. præter. plusquamperf. medii, neglecto altero incremento, quod sæpe vel orationis solutæ scriptores omittunt, uno solo contenti, pro quo alias kaτεβεβρίθει dicendum esset, a βρίθω, de quo suo loco. Eritque χρόνου έναλλαγή, præteritum pro præsenti καταβρίθει: vel a perfecto medio καταβέβριθα præsens poet. deductum,  $\kappa \alpha \tau \alpha \beta \epsilon \beta \rho (\theta \omega, \epsilon is, \epsilon i, ut a$ πέπληγα, πεπλήγω, εις, ει. Vide ένεστώτες εκ τῶν μέσων παρακειμένων εσχημ**ατισ**μένοι.

καταθύω et καταθύομαι, comm. immolo, macto, sacrificium facio, incanto; carmine magico persequor, allicio, attraho. Theoc. Idyll. ii. 3. ως τον εμοί βαρθν εδντα φίλον καταθύσομαι άνδρα. Æ. P. ' ut illum amicum virum, qui mihi gravis, [ac molestus] est, carmine magico persequor; vel ' ut illum amatorem meum, qui me graviter cruciat, ad me carminibus magicis attraham.' Et 10. Νῦν δέ νιν εκ θυέων καταθύσομαι, ' Nunc autem ipsum magicis sacris incantabo.' Idem eodem Idyll. 159. Νῦν μὲν τοῖς φίλτροις καταθύσομαι, ' Nunc tamen philtris [eum] aggrediar.'

καταίθω, poeticum, pro quo συνωνύμως dicitur κατακαίω, comburo, cremo, uro. In vulgatis Lexicis Græcolatinis Euripides quidem nominatur: sed nullus affertur locus, qui verbi significationem confirmet. Theoc. Idyll. ii. 40. ἀλλ' ἐπὶ τήνφ πᾶσα καταίθομαι, 'sed propter ipsum tota uror.' Idyll. vii. 56. θερμός γὰρ ἔρως αὐτῶ με καταίθει, 'ardens enim amor ejus me comburit.'

καταλεξώ, Dor. pro com. καταλέξω, recensebo, narrabo. Theoc. Idyll. xvii. 11. κατάντης, δ καὶ ή, καὶ τὸ κάταντες, com. pronus, proclivis, declivis: παρὰ τὸ κάτω ἀντῷν, ήγουν φέρεσθαι, κατωφερής. Η ἀνάν-

της ανωφερής, acclivis, in altum tendens. Theoc. Idyll. i. 13. ως το κάταντες τοῦτο γεώλοφον, ατε μυρικαι, 'ad declivem istum

collem, ubi [sunt] myricæ.'

καταπτυχής, έος, οῦς, ὁ καὶ ἡ, Theocriteum vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non reperitur. Est autem epithetum vestis, quæ multas habet plicas, vel, quæ complicata multos habet sinus, sinuosa. Theoc. Idyll. xv. 34. τὸ καταπτυχὲς ἐμπερόναμα, sinuosa vestis fibulis constricta.

κατασμύχω, com. sed poet. comburo, corrumpo, consumo. Vide σμύχειν apud Eustath. Theoc. Idyll. iii. 17. δς με κατασμύχων και ες δστέον άχρις ιάπτει, 'qui me penitus urens, vel ad ipsa ossa usque

cum dolore penetrat.'

κατασμύχειν, poeticum, pro communi Ανπείν, dolore afficere; κατασμύχεσθαι, dolore affici, dolere. Quid autem proprie mignificet τὸ σμύχειν, docet Eustathius his verbis: σμύχειν, τὸ καίειν, καὶ τύφειν τῷ καπνῷ, σμήχειν δὲ, τὸ καθαίρειν, παρὰ τὸ σμῶ ἀμφότερα. Vide et Lex. Græcolat. Theoc. Idyll. viii. 90. ὁς δὲ κατεσμύχθη, καὶ ἀνετράπετο φρένα λύπη, 'sic autem doluit, et dejectus est mentem dolore [i. sic autem ejus animus dolore et mærore affectus et dejectus est].'

καταστρέψοντι, Dor. pro com. καταστρέψουσι. Theoc. Idyll. xxiv. 75. χειpl καταστρέψοντι, 'manu [filium] contor-

quebunt [versabunt].'

καταυτίκα, Theocriteum adverbium temporis, quod in vulgatis Lexicis Græcolatinis non extat, pro quo frequens occurrit simplex αὐτίκα, statim, confestim. Theoc. Idyll. iii. 21. Τὸν στέφανον τῖλαί με καταυτίκα λεπτὰ ποιησεῖs, 'Coronam discerpere me confestim in minutas partes facies.'

καταφαίνομαι, commune, sed compositum pro simplici φαίνομαι, videor. Theoc. Idyll. iii. 8. ħ ρά γέ τοι σιμός καταφαίνομαι ἐγγύθεν ħμεν; 'an tibi simus videor propius esse?' vel, ex loco propinquo?

καταχής, δ καὶ ή, καὶ καταχὲς, Dorice pro com. κατηχής, η medio in a longum mutato: resonans. Theoc. Idyll. i. 7. Εδιον & ποιμὰν τὸ τεὸν μέλος ἡ τὸ καταχὲς, dulcior [est,] o pastor tuus cantus, quam resonans [aqua, &c.]. Compositum autem est ex præpos. κατὰ, et nomine ἡχος, ου, δ, sonus: unde verba κατηχεῖν, et κατηχίζειν, de quibus vulgata Lexica.

κατέβα, Dor. pro com. κατέβη, Theoc. Idyll. xv. 35. descendit: μεταφορικῶς vero, constitit; de veste texta illic agitur, et Gorgo mulier ex Praxinoe quærit hæc: λέγε μοι πόσσω κατέβα τοι ἀφ' ἰστῶ: verba sonant, 'dic mihi quanti descendit tibi [vestis hæc] a telæ jugo;' id est, quanti tibi constiterit, quum eam a textore emisti, Lex. Doric.

emtamque a telæ jugo detraxisti. Antecedens est, emere, consequens, emtam a telæ jugo detrahere. Quamobrem est μετωνυμία. Sed huc accedit et τῆς προσωποποιίας ὑποτύπωσις. Quasi enim ipea vestis esset animal, quod sensum, voluntatem, et incedendi, ascendendi, ac descendendi facultatem haberet, ideo poeta poetice dixit κατέβα, descendit, pro κατεβιβάσθη, detracta est; καταβαίνειν, descendere; καταβιβάζειν, facere descendere, efficere ut aliquis descendat; deducere, detrahere. Vide Πόσσω, et ίστός.

καταδαίομαι, μ. καταδαίσομαι, poeticum, et Theocriteum verbum, quod in vulgatis Lexicis non extat, licet simplex δαίομαι ab activo δαίω cum variarum significationum explicatione reperiatur: voro, devoro, comedo, consumo. Pro quo communiter dicitur ἐσθίω, κατεσθίω, et poetice καταδαίνυμαι. Vide simplex δαίνυμαι apud Eustathium. Theoc. Idyll. iv. 34. Αίγων ὀγδώκοντα μόνος κατεδαίσατο μάσδας, 'Ægon octoginta solus devoravit placentas.'

καταταξείς, Dor. pro com. κατατήξεις, contabefacies; a verbo κατατήκω, μ. κατατήξω, εις, ει, com. Dorice vero, καταταξώ, είς, εί. Theoc. in Epig. vi. 1. ΤΑ δείλαιε τὸ Θύρσι, τί τὸ πλέον εἰ καταταξείς Δάκρυσι διγλήνους ἄπας ὀδυρόμενος; 'Ah miser tu Thyrsi, quid proderit [tibi,] si contabefacias Lacrymis geminos oculos lugendo?'

κατεβάλλευ, Dor. pro com. κατεβάλλευ. Theoc. Idyll. xviii. 11. ἢ ῥα πολύν τω' ἔπινες, ὅτ' εἰς εὐνὰν κατεβάλλευ; verba sonant, 'an vero multum quoddam [vinum] bibisti, quum in lectum conjiciebaris?' [vel, dejiciebaris, i. te dejiciebas, vel, conjiciebas?] pro, an vero nimium bibisti, quum in lectum te conjecisti? [vel, quum lectum petisti?]

κατεδαίσατο, Theoc. Idyll. iv. 34. Vide

καταδαίομαι.

κατέδαρθον, ες, ε, αοτ. 2. act. a καταδάρθω, quod et καταδαρθέω, ῶ, et καταδαρθάνω dicitur: cujus verbi ἔτυμον, vide in voce κατέδραθες. Theoc. Idyll. xxi. 39. Δειλινόν ῶς κατέδαρθον ἐν είναλίοισι πόνοισιν, 'Vespere quum obdormivi in marinis laboribus.'

κατέδραθες, poet. aor. 2. act. 2. person. singul. a καταδαρθάνω, μ. καταδαρθήσω, a καταδαρθέω, ω, aor. 2. κατέδαρθον, καὶ στοιχείων μεταθέσει, κατέδραθον: καταδαρθεῦν autem proprie (ut docet Græcus Scholiastes in Aristophanis Νεφέλαις) τὸ ἐπὶ δέρματος κοιμᾶσθαι; 'supra pelles dormire:' γενικῶς vero, dormire; interdum ire cubitum, ire dormitum. Theoc. Idyll. xviii. 9. Οῦτω δὴ πρώϊζα κατέδραθες ὧ φίλε γαμβρέ; 'Ergone tam mature cubitum abiisti care sponse?'

κατεκλάξατο, Dor. pro com. κατεκλείσα-

το, conclusit. Theoc. Idylk zvii. 5. κατεκλάξατο τὰν ἀγαπατὰν, '[in thalamo] conclusit dilectam [Helenam].' Hoc autem deductum tanquam a Doric. κατακλάξω, μ. κατακλαξῶ, εῖs, εῖ, ἀόρ. α. κατέκλαξα, αs, ε, &c. pro comm. κατακλείω, μ. κατακλείσω, ἀόρ. α. κατέκλεισα, &c.

κατεκλάσθης, 2. person. singul. aor. 1. passivi Dorice formata, pro communi kaτεκλείσθης, a κατακλείω, concludo, includo. Fit autem mutata diphthongo ei in a, ut aperte patet ex nomine Dorico κλάξ, pro communi κλείς, clavis. Vel a κατακλάω, ω, deductum, quod (ut in Magno Etymologico docetur) præter alia, significat etiam impedire. Quoniam autem qui in aliquo loco includuntur, illi impediuntur ne liberius vagentur quo volunt, ideo μετωνυμικώς a consequente antecedens intelligetur. Antecedens hic est inclusio, consequens, impedimentum ab inclusione manans. Quare κατακλάν άντι τοῦ κατακλείειν Dorice, idque figurate sumetur. Vel tanquam ab inusitato themate Dorico κατακλάζω deductum dicemus, quod idem ac τὸ κατακλείω significabit. Hujus futurum commune est κατακλάσω, Doricum vero κατακλασώ, vel κατακλαξώ, εῖs, εῖ, ut a Dorico inusitato αποκλάζω, formatur commune futurum άποκλάσω, et Dor. ἀποκλασῶ, vel ἀποκλαξώ, pro com. ἀποκλείω, et ἀποκλείσω, claudo, claudam; unde ἀπόκλαξον, et ἀποκλάξας, Dorice, pro communibus ἀπόκλεισον, et ἀποκλείσας. Quod utrumque Theocritus usurpat Idyll. xv. de quibus suo loco. Hæc in vulgatis Lexicis non exstant, idcirco fusius in gratiam των φιλελλήνων persequi non sum gravatus. Theoc. Idyll. vii. 84. Καλ τὸ κατεκλάσθης es λάρνακα, 'Et tu inclusus fuisti in arcam.'

κατενθείν, Dor. pro com. κατελθείν, descendere. Theoc. Idyll. xvii. 48. επί νᾶμα κατενθείν, 'ad aquam [vel, ad flumen] descendere.'

κατετάκετο, Dor. pro com. κατετήκετο, contabescebat, tabescebat, a κατατήκομαι Theoc. Idyll. xiv. 26.

κατεύχομαι, præter tritas τοῦ καταρῶμαι significationes in vulgatis Lexicis descriptas, et variis exemplis illustratas, apud Theocritum accipitur etiam pro καυχάομαι, ῶμαι, i. glorior, me jacto; quam significationem in illis non invenias. Theoc. Idyll. i. 97. Κἦπε, τύ θην τὸν ἔρωτα κατεύχεο Δάφνι λυγιξεῖν; 'Et dixit, tune gloriabaris, Daphni, amorem a te superatum iri?' Vide Λυγίζειν.

κατήλασα, comm. subegi, subagitavi. Sic enim quidam interpretantur hoc verbum ad res Venereas referentes. Alii (quod longe simplicius ac honestius) ver-

tunt, percussi, vel percutiens abegi. Est autem 1. pers. singul. aor. 1. act. a κατελαύνω, μ. κατελάσω, ῶ. De quibus vulgata Lexica. Theoc. Idyll. v. 116. ἡ οὐ μέμνασ΄ ὅτ΄ ἐγὼν τὺ κατήλασα; 'annon meministi quum ego te verberavi?' vel, verberans abegi? Si quis alias hujus verbi significationes ad nefandam Venerem relatas scire cupit, is vulgata Lexica Græcolatina consulat in verbo Κατήλασα, et in Κιγκλίζειν.

κατοικήν, in Steph. codice verbum hoc τῷ η sine ι subscripto legitur; at in Crispini subscriptum extat. Quare varietas hæc observanda. Si nullum ι subscribatur, erit Æolismus et Dorismus, pro communi κατοικεῖν. Si subscribatur, erit Atticismus, qui locum in nominibus tertiæ contractorum præcipue habet, ut ἐππεῖς comm. ἐππῆς Attice. Theoc. Idyll. xi. 62. κατοικῆν τὸν βυθὸν, 'incolere profunditatem [id est, imum maris gurgitem].'

καττῶ, Dor. pro communibus κατὰ τοῦ, unde κατὰ συγκοπὴν, καὶ κατὰ τροπὴν τῆς ου διφθόγγου εἰς ω μέγα, et conjunctis duabus particulis, unicaque voce conflata, formatum hoc Doricum vocabulum καττῶ, quod per se non reperitur, sed cum aliquo nomine vel adjectivo vel substantivo. Theoc. Idyll. v. 143. Καττῶ Λάκωνος τῶ ποιμένος, 'Contra Laconem pastorem.'

κάτωθε, et κάτωθεν: commune, sed prius, sequente consonante, posterius, sequente vocali, locum habet. Utrumque vero proprie quidem significat, ex inferiore loco. Sæpe tamen ἀκυρολόγως accipitur pro κάτω, motum ad locum significante, quod licentiæ poeticæ datur; infra, deorsum, in inferiorem locum. Theoc. Idyll. iv. 45. βάλλε κάτωθε τὰ μοσχία, 'pelle deorsum vitulos.'

καύτας, α, δ, Dor. pro comm. poet. καύτης, ου, δ, combustor. In Ara Simmise, vs. 11. Consule notas Lat.

καυχέομαι, οῦμαι, Dor. pro communi καυχάομαι, ῶμαι, glorior, me jacto, prædico, exulto. Theoc. Idyll. v. 77. κ' οὐδέν καυχέομαι, 'et nihil glorior.'

καχαξῶ, Dor. pro comm. καχάξω, cachinnos edam. Est autem futurum a καχάζω, com. καχάσω, vel καχάξω, Dor. ξῶ. Theoc. Idyll. v. 142. ὡς μέγα τοῦτο καχαξῶ, ' quam magnum hunc cachinnum edam.' In vulgatis Lexicis Græcolatinis hæc tantum traduntur, καχαξῶ, Dorice, in cachinnos effundar. In aliis οὐδὲ γρῦ.

κè, poetica particula, quæ optativis plerumque servit, pro qua Dores alias κà, verso ε in a, dicunt, ut in αἴκα, pro εἴκε patet. Communiter vero α΄ν. Sed κè metri caussa videntur usurpare, quia τὸ ε breve, at in κà, τὸ α producitur, ut suo loco variis exemplis indicatur. Theoc. Idyll. iii. 39. καί κέ μ' ίσως ποτίδοι, 'et

me fortasse aspiciet.

κείη, poet. Dor. pro vocibus integris κε είη, quod alias dicitur κεν είη, et com. αν είη, vel είη αν. Hoc autem factum rejecto ε ex κε particula, et κ conjuncto cum verbo είη, vel κατὰ κρᾶσιν τοῦ ε καὶ τῆς ει διφθόγγου εἰς ει, formatum. Theoc. Idyll. xv. 26. Ερπην ωρα κείη, 'abire tempus fuerit.'

κείνη, poet. adverbium pro com. ἐκεῖ, illic, ibi. Theoc. Idyll. xxv. 20. Κείνη, δθι πλατάνιστοι ἐπηεταναλ πεφύασι, 'Illic,

ubi platani perennes natæ sunt.'

κείνος, Ion. et Dorice κατ' ἀφαίρεσιν τοῦ ε, pro comm. ἐκείνος. Theoc. Idyll. ii. 31. Δες κείνος δινοῖτο ποθ' ἀμετέρησι θύρησιν, sic ille volvatur ad nostras fores.'

κείς, Dor. pro com. καὶ είς, quod factum sublata diphthongo αι ex copula καὶ, et conjuncto κ cum præpositione είς. Nisi forte quis malit dicere κρᾶσιν esse τῆς αι διφθόγγου, καὶ τῆς ει, vel sublato prius ι ex καὶ, deinde τὸ α καὶ τὴν ει, in ει contractum. Theoc. Idyll. xv. 136. κείς Αχέροντα, εt in Acherontem.

κεισεύμαι, futurum Dor. pro altero Dor. κεισούμαι, utrumque vero pro comm. κείσομαι, jacebo, a præsenti κείμαι, jaceo. De quo Grammat. vulgatas consule. Theoc. Idyll. iii. 53. Κεισεύμαι δὲ πεσών,

'Jacebo vero stratus.'

κεῖσθαι, relatum ad pignus, quod quis cum aliquo certans deponit. Theoc. Idyll. v. 23. ἡνίδε κεῖται 'Ω 'ριφος. ἀλλ' ἄγε καὶ τὸ τὸν εὕβοτον ἀμνὸν ἔρειδε, 'ecce depositus est Hædus: sed age, tu quoque saginatum agnum depone.' Sic etiam apud Virg. Ecloga iii. 7. 'Da. Vis ergo, internos, quid possit uterque, vicissim Experiamur? ego hanc vitulam (ne forte recuses, Bis venit ad mulctram, binos alit ubere fætus) Depono: tu dic mecum quo pignore certes. Me. De grege non ausim quicquam deponere tecum.'

κεκαρωμένος, ου, δ, com. Est autem participium præteriti perfecti, et plusquamperf. pass. a καρόω, καρῶ, μ. καρώσω. Καροῦσθαι, alto, gravique sopore corripi. Consule vulgata Lexica in voce κάρος. Interdum accipitur simpliciter pro βαρεῖν, sive βαρύνειν, gravare. Theoc. Idyll. xxiv. 58. θανάτφ κεκαρωμένα δεινά πέλωρα, 'morte gravata horrenda monstra.'

κεκλυσμένος, η, ον, oblitus, a, um, particip. præteriti perfecti, et plusquamperf. passivi a verbo κλύζω, μ. σω, quod præter cætera, quæ in vulgatis Lexicis traduntur, significat etiam oblinere, circumlinere, linendo, vel ungendo circumtegere, quæ significationes in iis non exstant. Verum, quia quæ aquis inundantur, ea teguntur

aquis, ideo factum ut κλύζειν γενικώς accipiatur pro tegere, et circumcirca ita rem aliquam ungere, sive linere, ut omnino tecta lateat. Theoc. Idyll. i. 27. καὶ βαθὺ κισσύβιον κεκλυσμένον ἀδέϊ καρῷ, 'et profundum poculum oblitum dulci cera.'

κεκμακώς, Dor. pro comm. κεκμηκώς, ότος, ό, defatigatus, defessus. Particip. perf. act. a κάμνω, μ. καμῶ, ἀόρ. β. ἔκαμον, π. κέκμηκα, ὡς ἀπὸ τοῦ καμέω, ῶ, καμήσω, κεκάμηκα, καὶ κατὰ συγκοπὴν κέκμηκα. οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ κέκμκα, ἐπενθέσει τοῦ η πρὸς καλλιφωνίαν. Ί heoc. Idyll. i. 17. Τανίκα κεκμακώς ἀμπαύεται, 'Tunc defessus quiescit.'

κεκονισμένος, η, ον, ornatus, a, um. Theoc. Idyll. i. 30. Vide κονίζω, μ. σω, π. κεκόνικα, π. π. κεκόνισμαι, σαι, ται, δθεν ή μετοχή κεκονισμένος, η, ον.

κεκορημένος, ου, δ, poet. a κορέω, κορώ, μ. κορέσω, καλ κορήσω, satiatus, satur. Theoc. Idyll. xvii. 28. κεκορημένος ήδη Νέκταρος εὐόδμοιο, 'satiatus jam Nectare odorato.'

κέκριται. Vide ώς παρ' εμίν κέκριται, Theoc. Idyll. vi. 37.

κεκροταμένοι, Dor. pro com. κεκροτημένοι, Theoc. Idyll. xv. 49. Vide κροτεῖν.

κελάδων, οντος, δ, poet. idem ac τὸ κελαδέων, ῶν, ἐοντος, οῦντος. Theoc. Idyll. xvii. 92. Καὶ ποταμοὶ κελάδοντες ἀνάσσονται Πτολεμαίφ, 'Et fluvii resonantes imperio Ptolemæi parent.'

κελαρύσδεν, Dor. pro com. κελαρύζειν, murmurare. Dicitur autem de aqua defluente, lenemque strepitum inter fluendum edente. Qua de re consule Eustath. Theoc. Idyll. vii. 137. ἱερὸν ὅδωρ Νυμφῶν ἐξ ἄντροιο κατειβόμενον κελάρυσδεν, 'sacer rivus Nympharum ex antro defluens murmurabat.'

κελέβα, as, à, Dor. pro com. κελέβη, ης, ή, poculum. Quodnam autem fuerit poculi genus, apud Athenæum, libro τῶν Δειπνοσοφιστῶν, xi. pag. 234. 19. et deinceps, aperte et fuse docetur. Theoc. Idyll. ii. 2. Στέψον τὰν κελέβαν φοινικέφ οίδς ἀώτφ, 'corona poculum punicea ovis lana.' Alii aram sic appellari tradunt. Vide Is. Casaub. Idyll. ii.

κέλομαι, poet. pro comm. κελεύω, jubeo. Theoc. Idyll. v. 138. Παύσασθαι κέλομαι τὸν ποιμένα, 'Cessare [desinere, finem canendi facere] jubeo pastorem ovium.'

κενεὰν ἀπομάττειν, sub. χεῖρα, q. d. inanem manum impingere, alapam impingere; Gall. 'donner un soufflet;' Ital. 'dar un schiaffo.' Sed proprie ἀπομάττειν significat abstergere. Alias imprimere, quod frequentius addita præpositione ἐναπομάττειν, q. dicas, ita imprimere, ut rei impressæ vestigia appareamt.

132

Quod utrumque convenit illis, qui alapam alicui impingunt. Nam ipsa manus interioris inani parte genam ejus, quem percutiunt, quodammodo videntur abstergere, dum manum a gena jam percussa retrahunt. Iidem non raro manifesta percussionis indicia relinquent in genis. Consule vulgata Lexica in ἀπομάττω, ubi varias τοῦ άπομάττειν significationes, at non istam, reperies. Theoc. Idyll. xv. 95. οὐκ ἀλέγω μή μοι κενεάν ἀπομάξης, 'non curo [non metuo] ne mihi alapam impingas.'

κέντασε, Dor. pro comm. εκέντησε, punxit; a κεντάω, ω, μ. κεντήσω. Theoc. idyll. xix. I. Τον κλέπταν ποτ' έρωτα κακά κέντασε μέλισσα, 'Furem quondam amo-

rem improba punxit apis.'

κέονται, lon. et poet. pro communi κεῖνται, jacent, cubant. Theoc. Idyll. v. 129. €ν κομάροισι κέονται, 'in comaris cubant;' vel, 'interarbuteas frondes cubant.' Quid sit κόμαρος, in vulgatis Lexicis docetur. Ea consule.

κέρδιον, ovos, τδ, poet. a communi nomine Bubstantivo το κέρδος, εος, ους, quæstus, lucrum, utilitas; deductum nomen adjectivum in comparativo gradu masc. et fæm. g. κερδίων, ονος, δ καλ ή, quæstuosior, utilior; in n. g. κέρδιον, ονος, τὸ, quæstuosius, utilius; in superlat. κέρδιστος, ου, δ, quæstuosissimus, utilissimus. Theoc. Idyll. xxv. 34. τό τοι καὶ κέρδιον αὐτῷ, 'quod tibi etiam utilius ipsi [fuerit].' Κέρδος autem (ut obiter hoc addatur) dictum παρά το κέαρ ηδειν, id est, cor, animumque delectare. Quæstus enim hanc animi delectandi vim habet. Vel dictum quasi κέαρος ήδος, ήγουν ήδονη, quod lucrum sit animi voluptas, animumque voluptate perfundat. Eadem est etymologiæ ratio.

κερουχίς, ίδος, ή, Theocriteum vocabulum, quod in vulgatis Græcolat. Lexicis legitur, sed nullius scriptoris auctoritate confirmatur. Est autem epithetum generis fæminei tantum; cornigera: ἡ κέρατα ξχουσα, 'quæ cornua habet, gerit.' Theoc.; Idyll. v. 145. Αίγες έμαι θαρσείτε κερουχίδες, ' Capræ meæ bono estote ani-

mo cornigeræ.'

κερτομέω, ω, quid, vide επικερτομέοισα. κεφαλήs, Theoc. Idyll. ii, 89. Sic omnibus codicibus scriptum legitur, quod commune potius, quam Doricom.; Dorice enim κεφαλαs dicendum esset: at hoc, si codices mendo carent, est observandum. Quamvis enim quædam sint, quæ 70 n in a non mutent, hoc tamen in eodem numero ponendum non videtur: sed typographi culpæ, negligentiæque tribuendum. Idem et in aliquot aliis vocabulis non solum apud Theocritum, sed etiam apud Euripidem et alios peccatum animadvertis. Vide w vatur. Theoc. Idyll. ii. 118. Arbor yap chi

non semper in a a Doriensibus mutari. Theocritus, ut ante monui, spoeur d' en reφαλης πασαι τρίχες, 'fluebant autem ex capite omnes capilli.' At Idyll. xx. 12. Dorismus apparet manifestus, quum poeta dicit, Καί μ' ἀπὸ τᾶς κεφαλᾶς ποτὶ τὰ πόδε συνεχès elδεν, 'Et me ab ipso capite ad pedes [usque] continue aspexit.' Idyll. xxi. 13. Νέρθεν τας κεφαλας, 'sub capite.'

κεχαρημένος, ου, δ, poeticum participium præteriti perfecti, et plusquamperfecti passivi; quod ita formatur: χαίρω, gaudeo, lætor, μ. χαρῶ, ἀόρ. β. ἔχαρον, ες, ε. Sed parum in usu, nisi formationis caussa. Nam hic legitime derivatur aor. 2. pass. έχάρην, ης, η. Ab eodem ξχαρον, neglecto augmento syllabico, deducitur poeticum verbum χαρέω, ῶ, μ. χαρήσω, ἀόρ. α. ἐχάρησα, π. κεχάρηκα, π. π. κεχάρημαι, σαι, ται, η μετοχή, κεχαρημένος, ου, ον, lætas, a, um. Theoc. Idyll. xxvii. ult. κεχαρημένος εὐνᾶς, 'lætus lecti [congressusque caussa].

κεχρημένος, ου, δ, poetic. pro quo comm. δεόμενος, et ένδεής, indigens, egens. Est. autem participium præteriti perfecti, et plusquamperf. passivi a poetico verbo χρήζω (de quo pluribus agitur in voce χρήσδειν), μ. χρήσω, π. π. κέχρησμαι, ή μετοχή κεχρησμένος, sublato Ion. Dor. et Acol. 1, sublato quoque o, formatum 70 κεχρημένος, quod genitivo gaudet. Idem enim valet ac rivds xpelav exav, rei alicujus indigentiam habens; rei alicujus inopia laborans; rei alicujus indigens. Theoc. Idyll. xxv. 35. ourwos we kexponμένος είληλουθας, 'cujus [rei] indigens huc venisti.' Idem eodem Idyll. 101. κεχρημένος έργου, 'vir indigens operis.' "

κεχρήσεται, poet. pro com. δεήσεται, indigebit. Est autem 3 person. singul. fut. medii, sic formata, χρήζω, et Ion. Dor. ac Æol. sublato ι, χρήζω, fut. χρήσω, perf. pass. κέχρησμαι, et sublato σ, κέχρημαι; a 2. pers. κέχρησαι, inserta syllabaομ, fit fut. med. κεχρήσομαι, η, erai. Vide xphodein, item rexpnuence apad Euntathium. Theoc. Idyll; xvi. 73. Ecocerat ούτος άνηρ, δε έμου κεχρήσετ' ἀοιδού, ' Εxorietur ille vir, qui me cantore indigebit.

κέχρησθε, poet. et Dor. pro poet. comm. κέχρησθε, indigetis. Est autem 2. person. pluri perfect. pass. κέχρημαι, σαι, ται. Vide χρήσδειν, item κεχρημένος. Theoc. Idyll. xxvi. 18. τίνος κέχρησθε γυναίκες; 'cujus [rei] indigetis malieres?'

κήγω, Dorice, pro comm. και έγω. Primum tollitur i ex copula nal, deinde fit κράσις έκ τοῦ α, καὶ τοῦ ε εἰς η, et tenuis spiritus, qui super e erat, ad originem vocabuli melius indicandum, super η serγὰ, ναὶ τὸν γλυκὸν ἢνθον ἔρωτα, 'venissem enim et ego, per dulcem venissem amorem.' Idyll. v. 96. Κἢγὰ μὲν δωσῶ τῷ παρθένῳ αὐτίκα φάσσαν, 'Et ego quidem dabo puellæ statim palumbum.' Idyll. v. 122. Κἢγὰ μὲν κνίσδω, Μόρσων, τινὰ, 'Et ego quidem vellico, Morson, quendam.' 142. κἢγὰ γάρ. Idyll. vii. 50. κὴγὰ μέν. 63. κὴγὰ τῆνο κατ' ἄμαρ. Idyll. ix. 15. κὴγὰ καλὸν ἄντρον.

κὴγῶν, Dor. pro καὶ ἐγω: non solum sequente vocali, sed etiam consonante. Theoc. Idyll. vii. 91. Κὴγῶν τοῦ ἐφάμαν, 'Et ego talia dixi.' Idyll. ix. 8. ἀδὸ δὲ κὴγῶν. Idyll. xi. 71. κὴγῶν ἀνιῶμαι. et

79. κηγών τις φαίνομαι ημες, etc.

κήδωκ 'Αμαρυλλίδι, Dor. pro com. καλ ξόωκε 'Αμαρυλλίδι, 'et dedit Amaryllidi.' Theoc. Idyll. iv. 36. Sic autem formatur. Primum quidem τδι εκ καλ particula tollitur, deinde vero fit κρᾶσις τοῦ α, καλ τοῦ ε εἰς α, ut in imperativo βόαε, βόα, postremo, τδ α εἰς η mutatur. Quod non solum Iones, at ipsi quoque Dorienses facere sæpe solent, ut suo loco fuse docetur. Vide η Dorice non raro, &c. Vide et κρᾶσις.

κήκ, Dor. pro com. καλ έκ. Theoc. Idyll.

xi. 35. Κήκ τούτων, 'Et ex his.'

κημαυτόν, Dor. pro και εμαυτόν, et me ipsum. Quod ita formatum. Primum quidem ex και copula το ι sublatum, deinde vero facta κρασις τοῦ α, και τοῦ ε εἰς η. Vel ἐκ τοῦ α, και τοῦ ε facta κρασις εἰς α μακρόν, ut, βόαε, βόα, deinde τὸ α εἰς η mutatum. Theoc. Idyll. xi. 39. κημαυτόν ἀείδων.

κή κα μὰ ἀτοθάνω, Theoc. Idyll. iii. 27. Sig in vulgatis codicibus scribitur, quod Dorice dictum pro communi, poeticoque, καί εί κε μη ἀποθάνω, τουτέστιν, και εί αν μή ἀποθάνω, et si non moriar. Sed (nisi fallor) scribendum potius  $\mu$  anotherwood Sic autem τδ η in adverbio negantis nunc sublatum dicemus licentia poetica. minime novum, quamvis recentiores quidam Grammatici negent vocalem natura longam rejici, rejecteque notam, quæ vocatur ἀπόστροφος, scribi. Inter quos est et doctissimus Caninius. Consule ejus Hellenismos pag. 109. Sed poetarum, quinetiam oratorum exempla manifesta nostram sententiam confirmant, illorum refellunt. Homer. Odyss. A. 14. Εἰλαπίν, η γάμος, pro είλαπίνη, η γάμος. Sophocles Antigone, pag. 230. 7. ηδ' ξστ' ἐκείν'. ή τοδργον έξειργασμένή, pro εκείνη ή. Apud eundem Sophoclem diphthongum ov rejectam passim legas, ut in Trachiniis, 343. f. Τούτου λέγοντος τάνδρος είσηκουσ έγὰ, pro τοῦ ἀνδρὸς, et 344. et alibi. In eadem Tragodia 346. τανδρί, pro τῷ ἀνδρί. 352. 11. 357, 372. et apud Sapphonem

pag. 17. Hukvá direbortes án wpár albépos. etc. pro an woow, quod Dorice dictum pro communi οὐρανοῦ. Apud Demosthenem multis in locis legas τάνδρος, et τάνδρί, pro τοῦ ἀνδρὸς, et τῷ ἀνδρί, et τὰνθρώπου, et τανθρώπφ, pro τοῦ ανθρώπου, et τῷ Δνθρώπφ. Sed qui volunt hunc exrorem excusare, dicunt της ου διφθόγγου, vel τοῦ ω μεγάλου, καὶ τοῦ α κράσιν esse familiarem Atticis. Ut hoc ipsis detur. constat tamen ov, vel a de medio sublatum, nec amplius in his apparere. Verum quid respondebunt isti, si quis objiciat in multis exemplaribus emendatis manifestam vel longæ vocalis, vel diphthongi rejectæ notam apparere? Nunc (ut brevitati studeam) unicum Demosthenis exemplum afferam ἐκ τοῦ κατ' 'Αριστοκράτουs, 437. a. ubi τ' ἀνθρώπου distincte scriptum legi-Quod et in aliis sexcentis factitatum invenias. Sed ipsa scripturæ varietas non raro magnam difficultatem parit. Quoties tamen verisimilibus rationibus, et probabilibus argumentis, et laudatorum auctorum exemplis aliquid tueri potes, id ne παράδοξον, ac a veritatis scopo nimis aberrans appelles. Idem igitur hic etiam faciendum. Illud etiam addetur, a Doriensibus μά pro μή, quum est adverbium negantis, non dici, quemadmodum nec μάτε, pro μήτε, nec μαδέν, pro μηδέν. Nihil tamen. muto: sed Lectorem de mea conjectura moneo. Si quis aliter sentit, melioremque sententiam in medium afferre possit, eam haud invitus sequar. In hoc autem ἀποθάνω primum a nunc metri caussa, propter ancipitem του a naturam productum dices.

πημέ, Dorice pro καὶ ἐμέ, quod sic formatum. Primum ex καὶ copula το ι tollitur, deinde ex α et ε fit κρᾶσις in α, quod in η mutatur: etiam me. Theoc. Idyll. ii. 159. αἰ δ΄ ἔτι κημέ, 'si vero præterea me quoque.' Idem Idyll. iv.4. κημέ φυλάσσει, 'et me observat;' et 9. Idyll. v. 90. Κημέ γὰρ ὁ Κρατίδας. Idyll. vii. 92. Νύμφαι κημέ δίδαξαν, 'Nymphæ et me docuerunt.' Idyll. xxix. 24. Κημέ μαλθακόν εξεπόνασε σιδαρέου, pro Καὶ ἐμὲ μαλθακόν, εἴτε μαλακόν, ἐκ σιδηρέου ἐπόνησεν, ήγουν ἐποίησεν,

'Et me mollem ex ferreo fecit.'

κήμε, idem ac τὸ κήμὲ, sed Æol. videtur accentus in priorem syllabam retractus. Theoc. Idyll. vii. 37. κήμε λέγοντι, 'et me dicunt.'

κήν, Dor. pro comm. καὶ ἐν, et in. Primum tollitur ι ex copula καὶ, deinde fit κρᾶσις ex αε in α, tertio loco τὸ α in η mutatur; vel ex αε fit κρᾶσις in η. Theoc, Idyll. xv. 86. κὴν ᾿Αχέροντι, pro καὶ ἐν ᾿Αχέροντι.

κήν, Dor. pro comm. καὶ ἡν, et si. Quod ita formatum: ex particula καὶ tolli-

134

tur, ut 7d a cum sequenti 7 coalescit in η κατά κρᾶσιν. Theoc. Idyll. vii. 106. Κήν μέν ταθθ έρδοις, 'Et si quidem hæc facias.' Idyll. xx. 29.  $\tau \delta \eta \nu$  pro  $\delta \tau \alpha \nu$  accipitur, si, pro quando. Κην αὐλφ λαλέω, κήν δώνακι, κήν πλαγιαύλφ, 'Et quum tibia loquor, et quum calamo, et quum obliqua tibia.'

κήξαπίνης, Ion. Dor. et poetice κατά κράσιν formatum έκ τοῦ και έξαπίνης. 'Eξαπίνης vero deductum ab εξαίφνης, facta literarum trajectione, et  $\phi$  in  $\pi$  mutata, sic, εξαίφνης, εξαφίνης, εξαπίνης, derepente, subito, ex improviso. Hoc autem proprie dicitur de rebus, aut personis, quæ præter omnem exspectationem ex aliquo loco prodeuntes nobis apparent, et aliquid vel fausti, vel infausti portendunt, vel etiam nos invadunt. Compositum enim est hoc adverbium ex præpositione  $\xi\xi$ , et verbo φαίνεσθαι. Illa præpos. εξ locum indicat, unde quis prodit, ac in conspectum nostrum venit; φαίνεσθαι vero, apparere significat. Dicitur et de siderum ortu, unde τὰ ᾿Αράτου φαινόμενα. Hinc κανονικώς formatur inusitatum εκφαίνης, unde κατά στοιχείων μετάθεσιν, και του κ els ξ τροπην, διά το έξης φωνη εν, έξαίφνης deductum, a quo τὸ ἐξαπίνης, ut supra declaratum. Theoc. Idyll. ii. 25. Κήξαπίνας ἄφθη, κούδε σποδόν είδομες αύτης, 'Et repente conflagravit, et ne cinerem quidem ejus vidimus.'

kine, Dorice pro communi kal elne, rejecta ι finali particulæ καλ, et ει diphthongo in μονόφθογγον η mutata, factaque crasi τοῦ α, και τοῦ η είς η. Theoc. Idyll. i. 97. Κήπε, τύ θην τον ξρωτα κατεύχεο Δάφνι 'Et dixit, tune gloriabaris, Daphni, fore ut amorem vinceres?' Vide λυγίζειν. Idem Idyll. ii. 149. κήπέ μοι, et dixit mihi.' Quanquam non absurdum fuerit etiam si dicas hoc ita formatum, ut primum diphthongus at ex copula kal tollatur, quod poetis familiare, deinde diphthongus et in μονόφθογγον η vertatur, ut ex pronomine τήνος, pro κείνος, ήγουν ēreiros, manifeste patet.

ntrel, Dorice, pro nal enel, et postquam. Theoc. Idyll. ii. 100. Κήπεί κά νιν έόντα uάθοις μόνον, ἄσυχα νεῦσον, ' Et quum eum esse cognoveris solum, tacite nuta [i. eum tacito nutu ad te voca].

кижента, Dor. pro com. кай ежента, et postea, et in posterum. Theoc. Idyll. xv.74.

κηρόδετος, ου, ό καὶ ή, poet. cera ligatus, cera compactus. Epithetum omnis materiæ, quam collæ loco conjungit cera, ut apud Virgilium de calamis, fistulaque pastorali traditur. Is enim Ecloga ii. 5. 8. 'Pan primus calamos cera conjungere plures Instituit.' Idem Eclog. iii. 7. 29.

"Aut unquam tibi fistula cera juncta fuit?" Theoc. vero in Epig. v. 4. κηρόδετον πνευμα, μετωνυμικώς appellat sonum, quem fistula ex calamis cera conjunctis facta, et ab aliquo inflata, resonans edit. Sed sonantis spiritui flatuique poetice et figurate tribuitur, quod proprie convenit illi, qui calamos cera compactos inflat, ut sonet, fistulaque ludat. Compositum autem est hoc nomen ex Græco κηρός, ου, δ, unde Latinum cera, æ; et verbali nomine δετδς, οῦ, δ, ligatus, vinctus, compactus, conjunctus. Hoc vero, a verbo δέω, μ. δέσω, καὶ δήσω, etc.

κηρώ, Genitivus Doricus, pro communi κηροῦ, versa ou in ω. Theoc. Idyll. i. 129. ἐκ κηρῶ σύριγγα καλὰν, 'ex cera fistulam

pulcram.'

κήτε, Dorice pro communi και είτε. sive. Quod ita formatur: ex conjunctione kal tollitur diphthongus at, quod poetis familiare, et diphthongus ει in μονόφθογ- $\gamma o \nu \eta$  mutatur, ut et in multis aliis fieri constat. Vide τηνος, pro κείνος, ηγουν έκείνος. Vel ex copula kal primum tollitur i, deinde ει in η vertitur, postremo έκ τοῦ α, καὶ τοῦ  $\eta$ , fit  $\kappa \rho \hat{a} \sigma \iota s$  in  $\eta$ , quod passim Dorice formatum legas. Theoc. Idyll. ii. 149. K#TE μιν αύτε γυναικός έχει πόθος, είτε καλ άνδρος, 'Et sive ipsum rursus mulieris teneat amor, sive etiam viri.'

κηύ, Dorice, pro communi καλ εύ, et bene. Quod ita formatur: primum at diphthongus ex και particula tollitur, deinde το ε κατ ξκτασιν in η mutatur, atque τδ κ cum ην coalescit. Vel  $\tau \delta \iota$  primum ex kal copula tollitur, deinde fit  $\kappa \rho \hat{a} \sigma u = \tau o \hat{v} = \tau o \hat{v} = \tau o \hat{v} = \tau o \hat{v} = \tau o \hat{v}$ eis a, ut fieri videmus in βόαε, βόα, postremo, τὸ α είς η mutatur, sic, καὶ εῦ, κὰ εδ, καδ, κηδ. Utraque formatio verisimilis. Theoc. Idyll. iv. 31. κηδ μέν τα Γλαύκας άγκρούομαι, εἴ δὲ τὰ Πύρρω, 'et bene quidem illa Glaucæ [carmina] accino, bene etiam illa Pyrrhi.' In his autem τὰ Γλαύκας est έλλειψις τοῦ έπη, vel μέλη.

κήφα, Dorice pro communi καλ έφη, et dixit. Sic autem formatur: primum ex copula και το ι tollitur, deinde a et ε κατά κρᾶσιν in α communiter coalescit, quod in η Dorice postea mutatur, et postremum η in a longum vertitur. Theoc. Idyll. i. 82. κήφα, Δάφνι τάλαν, τί τὰ τάκεαι; 'et dixit. Daphni miser, quid tu liquescis? [quid ita tabescis?7

κήφθα, Dor. pro com. και ήφθη, et accensa est. Est autem 3. pers. singul. aor. 1. pass. ab ἀπτω, άψω, accendo, incendo. Theoc. Idyll. xiv. 23. κήφθα. εὐμαρέως κεν άπ' αὐτᾶς καὶ λύχνον ἄψεις, ' et incensa est : facile ab ea vel lucernam accendisses. Vide ηφθα.

κήφ' δτι, Dorice, pro communibus καλ

होंके' हैंगा. नव्यन्हेंबराप्न होत्रह, वेप्रमी नव्हें होत्रहे. Vide Eustathium in εlπ' άγε, άντι τοῦ άγε elné. Quod ut ab inusitato elno gravitono deductum videtur. Vel Æolice dictum είπε, pro είπε. Nam alioqui in imperativo aor. 2. act. si vocalis sequatur, et € præcedens suum οξύτονον amittat, acutus in præcedentem syllabam retrahitur ex Grammaticis præceptis. Ut, τυπε εκείνου, τύπ' έκεινον. Sic elπè δτι, είφ' δτι. Hæc autem dicuntur ad similitudinem illorum, delv  $\xi_{\pi\eta}$ ,  $\alpha(\sigma\chi\rho)$   $\delta\nu\epsilon(\delta\eta)$ ,  $\mu\Delta\kappa\rho$   $\xi\tau\eta$ , pro integris vocabulis, δεινά, αἰσχρά, μακρά. Theoc. Idyll. ii. 101. κήφ' δτι Σιμαίθα τὸ καλεῖ, et dic quod Simætha te vocat.' Sic autem ista formantur. Ex copula kal 70 i finale rejicitur, et et diphthongus in movóφθογγον η mutatur, et ex a, και τοῦ η κατά  $\kappa \rho \hat{a} \sigma i \nu$  formatur  $\eta$ . Eundem vero spiritum tenuem, et eundem circumflexum servat hoc verbum ita contractum, quem ipsum simplex  $\epsilon l\pi \epsilon$  solet habere.

Riγκλίζευ, 2. pers. singul. imperfecti Dor. pro com. ἐκιγκλίζου, movebaris, agitabaris, te movebas, te motabas. Theoc. Idyll. v. 117. Vide κιγκλίζειν. Quid sit κίγκλεος, quid κιγκλίζειν, quid κιγκλισμός, docent vulgata tam Græca, quam Græcolatina Lexica. Ea consule. Theoc. ut ante scriptum, εδ ποτε κιγκλίζευ, 'scite quondam te movebas;' vel, 'præclare motabaris, agitabaris, quatiebaris, volutabaris;' vel, 'egregie te quatiebas, agitabaris; vel, 'egregie te quatiebas, agitabaris, motabas, volutabas.' Sic autem poeta gestum illius, qui verberibus cæditur, et doloris impatiens in varias partes se motat, sub oculos lectori spectandum proponit.

kikivos, ou, o, sic per simplex v in Steph.et Crisp.codicibus scribitur: at apud Suidam, et in Græcolatinis Lexicis per duplex vy scriptum legitur. Hinc Latinum cicinnus, et (quod frequentius) cincinnus, capillus tortus, plexus, et crispatus. Theoc. Idyll. xi. 10. ήρατο δ' οὕτι βόδοις, οὐ μάλοις, οὐδὲ κικίνοις, 'amabat autem [eam] non rosis, non malis, neque cincinnis. Quid hæc sibi velint, ex nostris in Theocritum Commentariis aperte patet: eos consule. Idyll. xiv. 4. κικίνος προπερισπωμένως in omnibus, quos vidi, codicibus legitur hoc nomen, αὐαλέοι δὲ κικῖνοι, 'squalidi vero [sunt] capilli [vel, cincinni].'

κίναδος, ου, δ, in vulgatis tam Græcis, quam Græcol. Lex. κίναδος, εος, ους, τδ, tantum genere neutro reperitur. Consule Harpocrationem, et M. Etym. At Suidas omnium optime vocabulum hoc explicat his verbis: κίναδος, είδός τι θηρίου. ὡς δ Δημοσθένης εν τῷ περί Στεφάνου, 82. τοῦτο δὲ καὶ φύσει κίναδος τὰνθρώπιον εστι. πᾶν

μέν θηρίον κίναδος άξιοῦσι καλείσθαι. **Ιδίως** δε την άλωπεκα. κακουργος ώς άλωπηξ. ίδίως δέ φασι Ζικελιώτας την άλωπεκα κινάδιον καλείν, i. κίναδος [vocatur] quædam feræ species, ut Demost. in oratione pro Corona [demonstrat, quum ita loquitur]: Hic vero homuncio natura etiam est vulpes. Omnem quidem feram kivaõos [quidam | appellari volunt. Peculiariter vero vulpem [sic dici tradunt. Quamobrem ille kivados vocatur, qui est maleficus. [malitiosus, astutus, callidus, vafer, et noxius] ut vulpes. Peculiariter vero dicunt Siculos vulpem appellare kurdour. Vide et Aristophanem έν ταις Νεφέλαις, pag. 86. ubi Græcus Interpres hunc versum interpretatur, κύρβις, κρόταλον, κίναδος, τρύμη. Sophocles έν Αΐαντι Μαστιγοφόρφ, 7. 6. ή τουπίτριπτον κίναδος εξήρου μ' δπου; Schol. Græcus, τοὐπίτριπτον κίναδος. τὸ ἐξῶλες θηρίον, και πανοῦργον. κίναδος γάρ ή άλώπηξ, &c. Apud Theoc. Idyll. v. 25. genere masculeo kirados dictum videtur. Sic enim ibi, kal mūs & khad. εδ τάγε έσσεται έξ ίσου άμμιν; 'et quomodo vulpis instar astute, recte hæc erunt ex æquo nobis? Hic 7d kivad in vocat. positum videmus, rejecta vocali e, ob sequentem vocalem  $\epsilon$ , integramque vocem esse kirade a recto kirados, ov, b, quod observatu dignum. Hoc enim ab aliis silentio præteritum lector comperiet.

κινεῦ, Dor. et Æol. pro com. κινοῦ, movere, vel movearis; sic et Italice, 'muoviti;' et Gallice, 'bouge toi,' move te. Quod objurgationis vim habet, qua utimur adversus eum, qui nimium lente facit iter, quum opus est celeritate. Theoc. Idyll. xv. 29. κινεῦ δὴ, φέρε θᾶσσον ὕδωρ, 'move te tandem, affer ocius aquam.'

Kίρκα, Dor. pro com. Κίρκη, Circe. Theoc. Idyll. ix. ult. τὰς δ' οὕτι ποτῷ δα-λήσατο Κίρκα, 'hos vero nequaquam [sua] potione læsit Circe.'

κισσύβιον, ου, τὸ, commune. Jul. Pollux lib. vi. cap. 16. περὶ Ἐκπωμάτων, 330. 34. τὸ δὲ κισσύβιον κισσὸς περιέθει, ἀφ' οῦ καὶ τὸ ὅνομα. Varias variorum auctorum περὶ τοῦ κισσυβίου sententias apud Athenæum τῶν Δειπνοσοφιστῶν, lib. xi. 235. vide, ubi tandem hæc scribuntur: εἰκάσειε δ' ἄν τις τὸ κισσύβιον τὸ πρῶτον ἐργασθῆναι ὑπὸ ποιμένων ἐκ κισσίνου ξύλου, etc. Vas pastorale ex hedera factum; Homer. Odyss. ξ. ἐν δ' ἄρα κισσυβίφ κίρνη μελιηδέα οἶνον. Theoc. Idyll. i. 27. καὶ βαθὺ κισσύβιον κεκλυσμένον ἄδέϊ καρῷ, 'et profundum poculum oblitum dulci cera.'

κιχλίζειν, poet. suaviter, vel etiam lascive ridere, cachinnari. Consule vulgata Lex. Theoc. Idyll. xi. 78. κιχλίζοντι δὲ πᾶσαι,

136

pro mixalforde, suaviter rident vero omnes.

κλαγγεῦντι, Dor. et Æol. pro com. κλαγγοῦσι, παρὰ τὸ κλαγγέω, ῶ, quod a κλάγγω, μ. ξω: unde Latinum clango, clamo, vociferor, latro, as, are. Theoc. in Epig. vi. 5. Αἰ δὲ κύνες κλαγγεῦντι, 'Ipsæ vero canes clamant [id est, latrant].'

κλάειν, Attice et Dor. pro comm. κλαίειν, quod (ut docet Eustat.) παρὰ τὸ κλῶ
λέγεται, ὡς ἐκ τοῦ ρῶ τὸ ραίω, ὁ μ. κλαύσω,
τροπῆ τοῦ ι εἰς υ. Sed longe melius in
Magno Etymologico traditur, ἐκ τοῦ κῶ
γίνεται καίω, ὁ μέλλων καύσω. ἀφ' ὧν γὰρ
οἱ ᾿Αττικοὶ τὸ ι ἀποβάλλουσι κατὰ τὸν ἐνεστῶτα, πλεονάξουσι τὸ υ κατὰ τὸν μέλλοντα, κλαίω, κλαύσω, flere. Theoc. Idyll.
xiv. 32. ἔκλαεν ἐξαπίνας θαλερώτερον, ἡ
περὶ ματρὶ παρθένος ἑξαέτις κόλπω ἐπιθυμησασα, ' flebat repente profusius, quam
circa matrem Puella sex annorum [matermum] sinum [vel, gremium] appetens.'

κλάξ, ά, Dor. pro com. κλείς, κλειδός, ή, clavis. Theoc. Idyll. xv. 33. ά κλάξ τῶς μεγάλας πῶ λάρνακος; ὧδε φέρ' αὐτὰν, ' clavis magnæ ubinam [est] arcæ? huc fer ipsam.'

κλαρονόμως, accusat. plur. 3. decl. simplicium Dorice formatus, pro com. κληρονόμος, ου, δ, de quo vulgata Lex. heres, heredis. Moschus Idyll. iii. 92. κλαρονόμως μώσας τᾶς Δωρίδος ἄμμε γεραίρων, 'heredes musæ Doricæ nos honorans.'

κλάρος, ω, δ, Dor. pro com. κλήρος, ου, δ, hereditas, regnum. Theoc. Idyll. xxiv. 128. δππόκα κλάρον ἄπαντα, καὶ οἰνόπεδον μέγα Τυδεὺς ναῖε, 'qithm regnum totum, et vineam amplam Tydeus incolebat [i. tenebat, possidebat].'

κλασῶ, Dor. pro commun. κλείσω, claudam, a κλείω. Theoc. Idyll. vi. 32. αὐτὰρ ἐγὰ κλασῶ θύρας, ἔστε κ' ὀμόσση, 'at ego claudam fores, donec juraverit.' At fortasse κλασῶ vel κλαξῶ scribendum, ut et Cas. notavit, pag. 76.

κλέπτας, α, δ, Dor. pro com. κλέπτης, ev, δ, fur. Theoc. Idyll. xix. 1. τὸν κλέπταν ποτ' Έρωτα κακὰ κέντασε μέλισσα, 'furem quondam Amorem improba punxit anis.'

κλεύνικος, ου, δ, Dor. pro com. κλεόνικος, κατὰ κρᾶσιν τῶν εο είς ευ. Theoc. Idyll. xiv. 13. Vel prius quidem εο in ου contrahitur communiter, deinde vero ου communis diphthongus in ευ Dor. mutatur.

κλίνα, as, å, Dor. pro com. κλίνη, ηs, ἡ, lectus. Theoc. Idyll. xv. 127. ἔστρωται κλίνα τῷ ᾿Αδώνιδι τῷ καλῷ ἄλλα, 'stratus est lectus alter Adonidi formoso.'

κλιντήρ, ήρος, poeticum pro com. κλίνη, ης, ή, cubile, lectus. Theoc. Idyll. ii. 86. κείμην δ' εν κλιντήρι δέκ' άματα, καὶ δέκα

νόκτας, 'jacebam autem in lecto decem dies, et decem noctes.' 113. έζετ' ἐπὶ κλιντῆρι, 'sedebat in lecto.' Idyll. xxiv. 43. κλιντῆρος κεδρίνω, 'lecti cedrini.'

κλύζειν apud Theoc. Idyll. i. 27. peculiari quodam modo accipitur, qui non explicatur in vulgatis Græcolat. Lex. vide κεκλυσμένος, η, ον.

κλύμενος, ου, δ, poet. pro quo συνωνύμως dicitur sæpius κλυτός. οῦ, δ. Communiter vero, περιβόητος, clarus, celebris. Deducitur a κλύω, unde et κλυτός. De quibus apud Eustat. prolixe. Sed Æolice formatum, ut a βάλλω, βλήμενος, pro βεβλημένος. Dicendum enim esset regulariter κεκλυμένος: at post ἀφαίρεσιν factam τῆς κε συλλαβῆς, accentus in præcedentem syllabam Æolice retractus est. Theoc. Idyll. xiv. 26. τούτω τὸν κλύμενον κατετάκετο τῆνον ἔρωτα, 'hujus illo celebri amore contabescebat.'

κλωποπάτωρ, opos, δ, δ ἐκ κλωπὸς, ἤγουν κλέπτου πατρὸς γεγενημένος, qui est ex fure patre natus, qui patrem furem habet. Cur hoc de Pane dicatur, cur etiam Mercurius fur, et furum præses appelletur, vide Lat. εἰς τὴν σύριγγα notas, et Græcum Schol. 435. et 442.

κλωστήρ, ήρος, δ, poet. pro quo συνωνύμως communiter et άτρακτος dicitur, fusus. Dictus κλωστήρ παράτδ κλώθω, τὸ νήθω, circumvolvo, contorqueo, neo. Quod filum circa fusum torqueatur, atque volvatur, dum nemus. Theoc. Idyll. xxiv. 69. ἀνθρώποις δ, τι Μοίρα κατὰ κλωστήρος ἐπείγει, 'hominibus [non datur vitare] quidquid Parca per fusum [et sua fila] urget.'

κνακδς, ή, δν, poet. et Dor. vocabulum, pro com. λευκδς, ή, δν, albus, a, um. Theoc. Idyll. vii. 15. ἐκ μὲν γὰρ λασίοιο δασότριχος εἶχε τράγοιο κνακδν δέρμα, 'nam ex hirsuto, [et] villoso gestabat hirco Albam pellem.'

κνάκων, ωνος, δ, quid sibi velit hoc vocabulum non satis inter scriptores constat. Quidam enim putant proprium capri nomen esse. Quam sententiam alter Latinus interp. (ut ex Crisp. cod. patet) videtur sequutus. Idem legas et in vulg. Græcolat. Lex. in quibus hoc Theocrito quidem tribuitur, sed nullus locus notatur. Alii vero (quemadmodum in Stephani versione scribitur) non proprium, sed adjectivum nomen esse credunt, et pro albo sumunt. Alii pro rufo, fulvoque dicunt accipiendum. Quam interpretationem vulg. Græcolat. Lex. sequi non dubitant. Tradunt enim Cnesi semen esse fulvo colore, qui ad albiorem accedit. Eustathius vero, κνακόν θρέμμα, έκ τοῦ νᾶκος, δ **ἐστι κῶας,** δοκεί λέγεσθαι. Suidas, κνάκον non δξυτόνως, ut ante, sed προπερισπωμένως in

quodam Epigram. scriptum ait, κνακον, δηγνήταν τόνδ ἀνέθηκε τράγον, 'album vel fulvum, barbatum, vel hirsutum, hunc consecravit hircum. Theoc. Idyll. iii. 3. καὶ τὸν ἐνόρχαν τὸν Λιβυκὸν Κνάκωνα φυλάσσεο, μὴ τὰ κορόψη, 'et illum colcatum [vel testiculatum, vel integrum hircum] Libycum Cnaconem cave, ne te cornu feriat.' Sed si nomen adjectum esset, per majusculum K non scriberetur, ut in omnibus codicibus excusis, quos vidi, scriptum legitur. Hæc igitur scripturæ, sententiarum, ac interpretationum varietas est observanda.

κνάμα, as, å, Dor. pro com. κνήμη, ης, å, crus, cruris. Theoc. Idyll. vi. 13. φράξεο μη τας παιδός ἐπὶ κνάμαισιν ὀρούση, cave ne puellæ in crura [canis] irruat.

κναμώς, τώς, Dor. accus. plur. pro comm. κνημούς, τούς, colles, a recto κνημός, ου, δ. Bion Idyll. i. 36. πάντας ανακναμώς, 'omnes per colles.'

κνᾶσαι, Dor. pro com. κνῆσαι, scahere, scalpere, a κνάω, ω̂. Theoc. Idyll. vii. 110. δακνόμενος κνάσαιο, 'morsus scalparis.'

κνήμαργος, ου, δ καὶ ἡ, τὰς κνήμας ἀργὸς, τουτέστι λευκὸς, cruribus albis præditus; epithetum boum apud Theoc. Idyll. xxv. 127. Nomen hoc in vulg. Græcolatinis Lexicis non exstat.

πνίζειν, comm. vellicaro, fricare, pungere, pruritu afficere, Venereum pruritum in alicujus animo corporeque excitare, ita at Veneri parere cupiat. Theoc. Idyll. iv. 59. τῶς ποτ' ἐκνίσθη, 'cujus pruritu,' id est, vehementi Venereo desiderio quondam est affectus;' cujus amore Venereo quondam flagravit; quam olim deperibat. In vulgatis Lexicis Græcolatinis, κνίζομαί σου **λέγομεν** δταν τινός έρωτικώς έχωμεθα, id est, κνίζομαί σου dicimus, quum alicuijamatorie adhæremus, quum alicujus amore flagramus ita, ut quodammodo semper adhæreamus ei, nec ab eo divelli queamus. Eustathius,  $\kappa\nu(\zeta\omega, \tau\delta) \in \mathcal{E} \times (\pi \kappa \delta)$ ,  $\kappa(\alpha) \times (\pi \kappa \delta)$ τως ξύω, παρά το κνώ, δ έστι κόπτω, i. e. **kviso** significat aliquid in ipsa superficie, et tenuiter rado, quod formatur a verbo ແກ້ພີ, quod significat, tundo, seco, tundendo seco. Hoc autem aliquo modo contingit et illis, quos pruritus vel scabiei, vel Veneris infestat. Quem morbum ipsa frictions solent animantes levare. Ceterum το κυίζεσθαι τινος eodem modo videtur dici, quo το ξρασθαι, sive ξρασθαι τινός. Consule et Suidam in voce kulsw. Idyll. vi. 25. κυίσδων, '[eam] vellicans,' i. in ejus animo Venereum pruritum excitans.

κνίσδειν, Dor. pro communi κνίζειν, pungere, vellicare. Theoc. Idyll. v. 122. κὴγὰ μὲν κνίσδω, Μόρσων, τινὰ, 'et ego quidem pungo, Morson, aliquem.' Idyll. Lex. Doric.

vi. 25. ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἐγὰ κνίσδων πάλιν, οὐ ποθόρημι, 'sed et ego ipse vellicans vicissim [eam, eam] non aspicio.'

κνυζάομαι, ῶμαι, com. gannio. Proprie vero gannire de vulpium voce dicitur, teste Donato. Dicitur et improprie de infantum vagitu. Theoc. Idyll. ii. 109. κνυ-ζῶνται φωνεῦντα φίλαν ποτὶ μητέρα τέκνα, 'ganniunt clamantes dilectam ad matrem filii.'

κοφν, idem ac το κοείν, δ έστι νοείν, και συνιέναι. και κοΐος δ συνετός, intelligere, animo vel etiam auribus percipere, audire. Unde θυοσκόος, δ μάντις δ άπο των θυομένων κοῶν, καὶ νοῶν τὸ μέλλον, 'vates, qui per victimas immolatas percipit, ac intelligit id, quod futurum est.' Vide Mag. Etym. 457. 41. et 523. 47. In Ovo Simmiæ Rhodii 388. τῷ δ' ὡκυβοᾳ κοᾶν (μεθέπων τόδ' ἄφαρ) δγ' ἐκ λασίων ὀφιοβόλυς αν δρέων ἔσσυτ ανάγκαις, Lat. Interp. ' a facundo vero accepturus (tractans hoc illico) ex hirsutis serpentis percussor montibus erumpebat fataliter. Τῷ δ' ἀκυβοᾳ) τῷ Ἑρμῆ, τῷ ὠκὺ βοῶντι. Cur autem hoc poeta Mercurio tribuit? Quia facundiæ auctor, et Deorum nuncius, qui mandata eorum celeriter mortalibus affert, et clara voce declarat. Sed hoc nomen δ ῶκυβοας, τῶ ὠκυβοᾶ, τῷ ὠκυβοᾳ, τὸν ὠκυβοὰν, Doricum est, pro quo communiter diceretur apud poetas, παροξυτόνως, ώκυβόας, vel ώκυβόης, Ion. ου, δ, ut τηλεβόας, ου, δ; et in eodem Ovo, vs. 5. ξριβύας, ου, δ: quæ nomina in vulgatis Lexicis non reperiuntur. Koav vero dictum έλλειπτικώς, άντι τοῦ, ἔνεκα τοῦ κοᾶν, εἴτε κοεῖν, audiendi caussa; vel, accipiendi gratia, ut acciperet, ut audiret. Vel κοᾶν Dorice dictum, pro com. κοῶν, verso ω in α. in πεινάντι apud Theocritum, pro πεινώντι. Qua de re fusius in nostris in Pindarum notis, pag. 174. in  $\sigma \hat{a} \mu a$ . Consule et nostrum Doricum Græcolatinum Lexicum in η pro ω variis modis. δγε) τίς; δόφιοβόλος, δ 'Απόλλων δ τον δφιν τον Πύθιον, είτε τον Πύθωνα δράκοντα βαλών, και βέλεσι κτανών. Consule Callimachum in Hymno in Apolinein; et Homerum in Hymnis, ubi την τοῦ Πυθίου Απόλλωνος ετυμολογίαν, pag. 770. pluribus aperit. αν' δρέων ξσσυτο) τμησις, αντί τοῦ, ανέσσυτο. δρέων δε, άντι τοῦ, εκ τῶν δρέων. τὸ έξης, τουτο, τφ δε ωκυβος δγε ανέσσυτο ὐρέων. τίς; ὁ ὀφιοβόλος. τίνος χάριν; τοῦ κοᾶν. ὁ δὲ νοῦς, οὖτος. οὖτος δὲ ὁ ᾿Απόλλων ό τοῦ Πύθωνος δράκοντος φονεὺς πρὸς τὸν 'Ερμῆν τὸν ὧκθ βοῶντα, τὸν λαμπρόφωνον, μεθ δρμης έκ λασίων, και σκιερών δρών ήλθε κοήσων, και ακούσων αύτοῦ κιθαρίζοντος. ή και ἀκούσων περίτων βοών των κεκλεμμένων, Ίνα ταύτας απολάβη. είτε παρ

138 KO KO

αύτου ακούσων περί της των βοών κλοπης, καί του τρόπου της αυτών άνακομιδης. Quem autem hic poeta vocat obscurius ώκυβοὰν (si modo codex mendo caret) eum συνωνύμως, et dilucidiusante, vs. 5. nominat 'Ερμᾶν ἐριβόαν θεῶν κάρυκα, id est, ' Mercurium [valde clamantem] clamosum Deorum præconem.'

koîros, ou, o, poeticum pro communi κοίτη, ης, ή, παρά τὸ κεῖσθαι, cubile, quod in eo jaceamus, et cubemus. Apud Theocritum ποιητικώς pro nido positum. Idyll. xiii. 12. Οὐδ' ὁπότ' ὀρτάλιχοι μυνυροί ποτί κοιτον δρφεν, 'Neque quum avium pulli queruli ad cubile [nidumque] spectant

[ut scil. cubitum eant].'

κοίτος, ου, δ, poet. pro com. δπνος, ου, δ, somnus. Sed proprie videtur significare ipsum cubandi atque dormiendi desiderium, vel tempus. Quoniam autem somnus hoc nobis suadet, ideo μετωνυμικώς pro somno sumitur. Theoc. Idyll. xxiv. 62. εμνάσατο κοίτου, 'recordatus est somni.'

Vide ξμνάσατο.

κοκκύζειν, commune verbum, quod proprie de gallorum et cuculorum voce dicitur. Consule Eustath. Interdum et de quarumvis aliarum avium garritu, ut apud Theoc. Idyll. vii. 47. και μοισάν δρνιχες, δσοι ποτί Χίον ἀοιδον ἀντία κοκκύζοντες, ἐτώσια μοχθίζοντι, et musarum aves [i. e. poetæ] quotquot contra Chium cantorem, [i. poetam Homerum,] ex adverso garrientes, frustra laborant.' [Hesiod. in Έργοις και 'Ημέραις, 29. 2. ήμος κόκκυξ κοκκύζει δρυδς έν πετάλοισι.]

κοκκύσδειν, Dor. pro com. κοκκύζειν, cucurire. Theoc. Idyll. vii. 124. δδ δρθριος αλλον αλέκτωρ κοκκύσδων ναρκησιν άνιηρησι διδοίη, matutinus autem alium gallus cucuriens torporibus sollicitis tra-

dat.

κολεοίτ, poet. gen. dualis, pro com. κολεοίν, a sing. κολεός, οῦ, δ, vagina. Theoc. ldyll. xxii. 191. τω δ' ἄορ' ἐκ κολεοῖ ϊν ἐρυσσαμένω, φόνον αθτις τεθχον έπ' άλλάλοισι, 'illi vero gladios e vaginis cum extraxissent, cædem rursus faciebant [moliebantur in se mutuo ii. se mutuo cædere conabantur].

κόλος, ου, δ, poet. de quo sic Eustat. κόλον, τὸ μέγα, ἡ τὸ κολοβὸν, καὶ μὴ ἔχον δλότητα. κόλον δόρυ, τὸ κεκολουμένον την αίχμην, και κόλοι, οι κολοβοκέρατοι κριοί. κόλος βους, δ κεκολουμένος τὰ κέρατα. ἐκ δέ τοῦ κόλος βους σύγκειται το κολοβός. Alias vero κόλον, κατά γλωσσαν ή τροφή λέγεται, δθεν δ βουκόλος, vide et Suidam, et M. Et. Theoc. Idyll. viii. 51. 16 & κόλε. • abi o cornibus mutilate.'

κόλπος, ου, δ, commune quidem nomen: at peculiarem quandam habet significationem apud Theocritum, quæ in vulgatis Lexicis non reperitur. Nam accipitur pro έσθης κολπώδης, i. sinuosa vestis; vel, vestis, quæ sinus habet; vel, vestis, quæ in sinus contrahi potest. Theoc. Idyll. xv. 134. έπι σφυρά κόλπον άνείσαι, 'ad talos veste sinuosa demissa; vel, ad talos usque demissa veste.'

κόλπω, Dor. pro com. κόλπου. Theoc. Idyll. xiv. 33. κόλπου ἐπιθυμήσασα, 'si-

num [vel, gremium] appetens.'

κόμα, as, à, Dor. pro com. κόμη, ηs, ή, a Dor. Lat. coma formatum. Theoc. Idyll. xv. 134. λύσασαι δὲ κόμαν, 'soluta vero coma.'

κομάσαι, Dorice pro communi κομήσαι, comam ferat, comam gestet, comans sit, floreat. Est autem tertia persona singularis, optativi modi, aoristi prioris activi, a κομάω,  $\hat{\omega}$ ,  $\mu$ . κομήσω,  $\hat{\alpha}$ όρ.  $\alpha$ . ἐκόμησα,  $\alpha$ s, ε, η εύκτικη, κομήσαιμι, κομήσαι**ς, κομήσαι** communiter, et Dor. κομάσαι. Quoniam autem diphthongus au in optativi 3. pers. sing. longa censetur, ideo τὸ α præcedens acuitur. Qua de re consule Grammaticos Theoc. Idyll. in accentuum præceptis. i. 133. à δὲ καλὰ νάρκισσος ἐπ' άρκεύθοισε κομάσαι, Æ. P. formosus vero narcissus in juniperis comans sit [floreat].' Vide νάρκισσος.

κομόωντι, Dor. pro communi κομώσι, comam habent, virent. Theoc. Idyll. iv. 57. ἀσπάλαθοί κομόωντι, 'tribuli comantes sunt.' Sic etiam Virgil. των Γεωργικών lib. iv. 122. 'sera comantem narcissum' dixit. Sic lib. xii. Æn. 413. dixit: 'Dictamnum puberibus caulem foliis, et flore comantem purpureo.' At alter Lat. interpres vertit, virent; alter, germinant.

κονίζειν, præter vulgatas significationes, quas in Græcolat. Lexicis habemus, significat etiam ornare. Theoc. Idyll. i. 30. noσδς έλιχρύσφ κεκονισμένος, 'hedera belichryso ornata.' Quid vero proprie sit koriειν, et κονίζειν, quid κονία, quid κόνις, quid κονιαν, et κονιασθαι, vide in Græc. Lex.

κόπτοισα, Dor. pro com. κόπτουσα, casdens, tundens, rumpens, interrumpens. Theoc. Idyll, xxi. 28. τον υπνον à φροντίς κόπτοισα, ' somnum solicitudo interrumpens.'

κόρα, as, à, Dor. pro lon. et comm. κόρη, ηs, η, puella. Theoc. Idyll. viii. 72. κόρα έχθὲς ἰδοῖσα, 'puella [me] heri prospectans.'

κόρη, κόρης, ή, et Ion. κούρη, ης, præter vulgatas significationes interdum kar' ? χήν τινα, i. e. per quandam excellentiam, sic appellatur Proscrpina Cereris filia, Plutonis uxor. Mag. Etym. 529. 52. aliter: κορεσθήναι] ότι κουροτρόφου την γήν καλούσι. καλ τον έκ ταύτης καρπον, κόρην. δθεν καλ τὸ πληρωθήναι της τροφής, κορεσθήναι λέγουσιν. ἀπὸ τῆς κόρης, ἡν παρὰ Πλούτωνι καὶ κατὰ γῆν οδσαν, κἀκείνου νομιζομένην γυναῖκα, ὅμως κόρην λέγουσι, διὰ τὴν καρποῦ κατ' ἐνιαυτὸν γινομένην γέννησιν. Moschus Idyll. iv. 75. ἴστω γὰρ κούρη τε, καὶ εὐέανος Δημήτηρ, 'sciat enim [hoc] et Proserpina, et decenter velata Ceres.'

κόρθυς, νος, ή, poet. et Theoc. vocabukum, quod in vulg. L'exicis explicatur σωρὸς, i. cumulus, acervus. Sed nullius scriptoris auctoritate confirmatur. Theoc. Idyll. x. 46. ἐς βορέην ἄνεμον τᾶς κόρθυος ἁ τόμα ὅμμιν, ἡ ζέφυρον βλεπέτω, 'ad boream ventum acervi sectio vobis, aut zephyrum spectet.'

κόριον, ου, τὸ, poeticum nomen, diminutivum τοῦ κόρη, ης, ἡ: puellula, puella,

Theoc. Idyll. xi. 60.

κόρδα, as, à, και κόρσα, as, à, Dor. κόβpη, ης, η, και κόρση, com. totum caput cum ipso collo, tempora, maxilla, gena, a κείρω, fut. com. κερώ, et Æol. κέρσω, verso ε in o. Theoc. Idyll. xiv. 34. πύξ ἐπὶ κόρρας Ἡλασα, κάλλον αύθις: hoc verba sonant, 'pugnis in genam Impegi, et alteram [plagam] rursus [ei inflixi]; pro, pugnum in genam Impegi, et alterum rursus. Hæc alias ita efferrentur, κόνδυλον έπλ κόρδης ήλασα, καὶ ἄλλην πληγήν ήλασα πάλιν. Quod Lucianus, et alii dicunt κατά κόδρης πατάξαι, et κατά κόδρης παίειν. Pugnum in genam impingere, genam pugno percutere. Galli felicius hoc loquendi genus exprimunt, 'donner sur la joue,' frapper sur la joue,' donner un soufflet.'

κορυδαλls, ίδος, ή, comm. alauda, avis, quæ Gallice vocatur 'alouette.' Theoc. Idyll. vii. 23. vide ἐπιτυμβίδιος: pro eodem

dicitur κόρυδος, ου, δ, 141.

κορυδαλλώ, Dorice pro κορυδαλλοῦ. Theoc. Idyll. x. 50. ἐγειρομένω κορυδαλλώ,

' quum excitatur galerita.'

κορύπτειν, poeticum verbum, cornu ferire. Mag. Etym. κορυφή, το μέσον της κεφαλής, δτι της κάρας έστιν όροφη, ήγουν σκεπασμός της κεφαλης. η από του κρύπτω, κρύψω, κέκρυφα, κρυφή, και κορυφή, παρά το κρύπτεσθαι ύπο των τριχών. Φιλόξενος δε έν τῷ περί 'Ιάδος διαλέκτου, λέγει δτι παρά τδ κάρη γίνεται καρύπτω, και κορύπτω, &c. Idem, κορύπτης, ὁ κριὸς, ἐπὶ τοῦ κορύπτειν το κερατίζειν. Vide κερατίζειν in vulgatis Græcolatinis Lexicis. Sed non fuerit absurdum, aut a verisimili formationis conjectura nimis remotum, si dicas το κορύπτεν idem esse ac το τη κορυφή, τουτέστι τοῖς ἐν τῇ κορυφῇ ἐξέχουσι κέρασι τύπτειν, i. vertice, hoc est, ipsis cornibus in vertice eminentibus ferire. Vel παρά το τῆ κορυφή ζατειν, ήγουν βλάπτειν.

κορυπτίλος, ου, δ, Theocriteum vocabu-

lum, pro quo vitiose scribitur in vulgatis Græcolatinis Lexicis, κορυπτόλος, vel κορυπτόλης, ου, δ, cornupeta, qui cornu petit, qui cornu ferit. Epithetum animalis cornigeri. Theoc. Idyll. v. 147. οῦτος ὁ λευκίτης ὁ κορυπτίλος, εἴ τιν' ὀχευσεῖς, 'heus tu albe qui cornu petis, si quam ineas.' Deductum a verbo κορύπτω, de quo vulg. Lex. consule.

κοσκινόμαντις, ιος, ὁ καὶ ἡ, com. vates, qui, quæve cribro utitur ad vaticinandum, cribellarius, vel cribellaria vates. Theoc. Idyll. iii. 31. εἶπε καὶ ᾿Αγροιὰ τὰλαθέα κοσκινόμαντις, ' dixit et Agræo verum cribellaria vates.' Sic alter Latinus Interpres, et melius quam editio Stephani, εἶπε καὶ ᾿Αγροιὰ, τὰλαθέα κοσκινόμαντις, ' dixit et Agræo, vera cribro vaticinans.'

κοσμήν, Dor. pro com. κοσμείν, versa ει diphthongo communi propriaque in impropriam η, ornare, instruere, parare. Theoc.

Idyll. xv. 24.

κοτινηφόρος, ου, δ, qui fert oleastros. Apud Moschum Idyll. viii. 2. ἄγων κοτινηφόρον ὅδωρ, 'adducens aquam oleastros ferentem [i. producentem, alentem, vege-

tantem].'

κότινος, ου, ή, commune, quod alias άγριέλαιος vocatur, i. olea sylvestris, oleaster. Consule Mag. Etymologicum in voce κότινος, et Suidam in κοτίνου στεφάνφ, (sic enim, non κοτίνω, legendum) ubi varias hujus vocabuli significationes videbis. Illic etiam etymologiam disces, genus tamen non indicatur. In Græcis Scholiis in Aristophanis Plutum, pag. 31. annotat. 1. korwos genere masculeo manifeste ponitur. Sic enim ibi, παρήχεται γάρ δ κότινος τῷ κότφ. ἀπὸ δὲ τοῦ τοιούτου κοτίνου, &c. In vulg. quoque Græcol. Lex. κοτίνου genus non declaratur, quod apud Theoc. variis in locis fæmineum esse constat. Idyll. v. 32. τάδο ύπο ταν κότινον, και τάλσεα ταθτα καθίξας, 'hic sub oleastro, et nemoribus his sedens.' 100. σίττ' ἀπὸ τᾶς κοτίνω ταλ μηκάδες, 'heus ab oleastro discedite capellæ.' Idem Idyll. xxvii. 10. 8eup' ond τας κοτίνους, ' huc sub oleastros [veni].'

κουροτρόφος, ου, δ καὶ ἡ, poet. juvenum nutrix, qui, quæve juvenes, vel filios nutrit. Theoc. Idyll. xviii. 50. Λατὰ κουροτρόφος, 'Latona juventutis altrix [alma

Latona].

κοχυέσκω, Theocriteum et poeticum verbum, quod ita formatum videtur, χέω, fluo, defluo, stillo, destillo, verso ε in υ, χόω, imperf. ἔχυον, ἔχυες, ε, a 2. pers. ἔχυες, neglecto augmento syllabico, et addita syllaba κω, χυέσκω, κατὰ διπλασιασμὸν τῆς συλλαβῆς κο, κοχυέσκω. Ηἰς τὸ κ ἀντὶ τοῦ χ positum suavitatis gratia, et o insertum. Theoc. Idyll. ii. 106. ἐκ δὲ μετώπω ίδρώς

μευ κοχύεσκεν, 'ex fronte vero mea sudor stillabat.'

κράνα, as, à, Dor. pro com. κρήνη, ης, ἡ, fons, fontis. Theoc. Idyll. i. 83. πᾶσαν ἀνὰ κράναν, 'onnes per fontes.' Idyll. v. 47. ἔνθ' ὕδατος ψυχρῶ κρᾶναι δύο, 'hic aquæ gelidæ fontes duo.' 145. Συβαρίτιδος ἔνδοθι κράνας, 'Sybaritidem intra fontem.' Idyll. vi. 3. ἐπὶ κράναν, 'ad fontem.' Idyll. vii. 6. ἄνυς κράναν, 'confect fontem.' Idyll. viii. 37. κρᾶναι. Idyll. xiii. 39. τάχα δὲ κράναν ἐνόησε, 'statim autem fontem animadvertit.' Idyll. xxii. 37. εῦρον ἀένναον κράναν, 'invenerunt perennem fontem.'

Κρανιάδες, αν, ταl, Dor. pro comm. Κρηνιάδες, ων, αί, fontium Dez, quæ Naiades, et Nymphæ vocantur. Dictæ ἀπδ των κρηνών, quibus præesse credebantur: κρήνη (ut docet Suidas) ή πηγή. Sic autem.formatur: κάρα, as, ἡ, caput, vertex, cacumen, summitas; hinc deducitur kata παραγωγήν και τροπήν τοῦ α είs η, καρήνη, και κατά συγκοπην κρήνη. η γάρ πηγη κορυφή έστι τοῦ βεύματος. Hinc diminutivum κρηνίς, κρηνίδος, ή, fonticulus, parvulus fons, unde inserto a, Κρηνιάς, Κρηνιάδος, ή: καὶ τᾶν Κρανιάδαν κατεναντίον, 'et Naiadum e regione.' Theoc. Idyll. i. 22. Nomen hoc est Theocriteum, nec in vulgatis Lexicis exstat, atque tam substantive, quam adjective sumi potest. Si substantivum dicas, nihil subaudietur. Si adjectivum, nomen θεαί, vel νύμφαι subaudiendum. Quænam autem dicantur Νύμφαι, quæ Natões, εἴτε Νητδες, item quæ Νηρητδες, apud Eustat. vide. In M. Etym. aliæ τῆs κρήνης ετυμολογίαι traduntur : eas consule.

Kρανίδες, ων, αί, poet. et Dor. vocabulum pro com. Κρηνίδες, ων, fontium Nymphæ, quas Theocritus Κρανιάδας vocat Idyll. i. 22. Moschus Idyll. iii. 29. Κρανίδες ωδύραντο, 'fontium Nymphæ plorarunt

[i. plorant].'

κράσις Doriensibus familiaris, ut κρής, pro com. κρέας, caro. Theoc. Idyll. i. 6. à χίμαρος. χιμάρφ δε καλον κρής έστε κ' άμέλξης, capella: capellæ vero suavis [est] caro donec [eam] mulseris.' Idem eodem Idyll. 65. & 'ξ, pro δ έξ. et 72. & 'κ, pro δ έκ. et 80. & πόλοι, pro οἱ αἰπόλοι, quod alias φ΄ πόλοι cum ι subscripto scriptum legitur. Consule Adonidis Hortos in nomine δπόλος, ubi scribendum videtur δ 'πόλος. et 82. κήφα, pro καl ἔφη. 135. ὧ \*λαφος, pro δ έλαφος. 136. κάξ, pro καί έξ. 138. χ' & μέν, pro καλ δ μέν. 140. χ' & Δάφνις, pro καὶ δ Δάφνις. Vide suo loco. 149. θασαι, pro θέασαι, contemplare, a θεάομαι, ῶμαι. Idyll. ii. 24. χ' &s, pro καλ  $\delta s$ . Quanquam et hoc, et illa superiora  $\chi'$ ώ μέν, et χ' ώ Δάφνις, non per κρᾶσιν: at aliter formari possunt, ut suo loco demon-

stratur. Et 25. khkanivns, pro kal ekanivns. 53. & 'γὼ, pro δ ἐγώ. 66. τῶ 'υβούλοιο, pro τοῦ Εὐβούλοιο κατὰ κρᾶσιν τοῦ ω, καὶ τοῦ ύ in diphthongum impropriam ωυ. 74. κάμφιστειλαμένα, pro καλ άμφιστειλαμένη. 100. κήπει, pro και έπει. et v. 101. κήφ' δτι, pro καί είπε ὅτι, sed ob sequentem vocalem o,  $\tau \delta \in \text{elisum}$ , et  $\pi$  in  $\phi$  mutatum ob asperum sequentis vocalis spiritum. 112. ω στοργος, pro δ άστοργος. Hic facta est κράσις έκ τοῦ ο, καὶ τοῦ α εἰs ω. Sed ut nominis αστοργος origo melius agnosceretur, servatus est ejus spiritus, et accentus, ac partibus distinctis cum articulo nomen est scriptum. 118. κηγώ, pro και έγώ. 159. κήμε, pro καλ εμέ. Idyll. iii. 27. κή κα, pro καλ εί κε, τουτέστιν, εί αν. Idyll. iii. 31. τάλαθέα, pro τὰ ἀλαθέα, τουτέστιν ἀληθέα. 47. ω δωνις, pro δ Αδωνις. Vide sno loco. Idyll. iv. 4. κημέ, pro καλ έμέ. Idyll. iv. 31. κηδ, pro καλ εδ. Vide suo loco. 34. όγδώκοντα, pro όγδοηκοντα, &c.

κράσπεδον. ου, τδ, comm. limbus, ora vestimenti, fimbriæ, vestis extremitas fimbriata. Theoc. Idyll. ii. 55. τοῦτ' ἀπὸ τᾶς χλαίνας τὸ κράσπεδον ὥλεσε Δέλφις, 'hanc

a veste fimbriam amisit Delphis.'

κρέας, τδ, comm. caro, carnis frustum. Theoc. Idyll. v. 140. Μόρσωνι καλδν κρέας αὐτίκα πέμψον, ' Morsoni pulcrum carnis frustum statim mitte.'

κρείοισα, poet. vocabulum Dorice scriptum, pro com. κρέουσα, sed metri caussa i insertum. Est autem f. g. a masc. κρείων, κρείοντος, δ. Illud Reginam, quæ comm. ἄνασσα, et βασίλεια, et βασίλισσα, vocatur; hoc Regem. Theoc. Idyll. xvii. 132. Οδς τέκετο κρείοισα 'Ρέα βασιλῆας 'Ολύμπου, ' Quos peperit Regina Rhea Reges Olympi.'

κρέσσον, lon. et poet. pro comm. κρεῖσσον, et Attice κρείττον. Hoc autem in genere neutro. Nam in masculeo et fœmineo dicitur κρέσσων, et κρείσσων, et κρείττων. Magnum Etymol. κρείσσων, [sive κρείττων,] δ επικρατέστερος, από τοῦ κρατείν. κυρίως δ νικών τας ήδονας. δθεν καλ έγκράτεια. Idem, κρείσσων, παρά το κρατθs, [i. robustus, fortis, potens,] δνομα συγκριτικόν. ὁ πρώτος τύπος, κρατύτερος, δ δεύτερος, κρατίων, και δ τρίτος, κράσσων, καλ κατά τροπην Αίολικην του α els e, καλ πλεονασμφ του ι, [κρείσσων, καλ 'Αττικώς, κρείττων,] præstantius, melius. Theoc. Idyll. viii. 83. κρέσσον μελπομένω τεῦ ἀκουέμεν, ή μέλι λείχειν, 'melius, [jucundius, est] modulantem te audire, quam mel lingere.'

κρήγυον, ου, τδ, poeticum vocabulum, quod Eustathius sic explicat: κρήγυον, τδ ἀγαθὸν, οίονεὶ κηρήδυον, δ ἐστιν ήδύνον τὸ κῆρ, id est, 'bonum, quod cor, animumque

voluptate perfundit: κρήγυον igitur dictum κατὰ συγκοπήν, καὶ τροπήν τοῦ δ εἰς γ. At apud Theoc. Idyll. xx. 19. sumitur pro vero, quod est boni species, et pars. Veritas enim animo nostro grata solet esse. Magnum Etymologicum pag. 537. 23. κρήγυον, τὸ ἀληθὲς, καὶ ἀγαθόν. παρὰ τὸ κῆρ, ἡ ψυχὴ. καὶ τὸ ἡδὸ, γίνεται κηρήδυον, τὸ τῷ κέαρι ἡδὸ, καὶ προσηνὲς (ὁ ταὐτόν ἐστι τῷ θυμῆρες) καὶ συγκοπῆ, καὶ τροπῆ τοῦ δ εἰς γ, γίνεται κρήγυον, τὸ τὴν ψυχὴν ἡδύνον.

κρητήρ, κρητήρος, δ, commune. Quid autem olim esset κρατήρ, sive κρητήρ, docet Athenæus τῶν Δειπνοσοφιστῶν lib. xi. 234. 34. et deinceps. Consule et Eustathium in κρατήρ, et κρητήρ, et Mag. Ety-

mologicum in iisdem vocibus.

κρίνειν τινί, Theocritea locutio, pro τινός κριτήν είναι, alicui judicare, pro alicujus judicem esse. Vel etiam est έλλειψις accusativi κρίσιν, aut ξριν, ut integra phrasis sit, κρίνειν τινὶ κρίσιν, vel ξριν, i. e. judicare alicui judicium, vel contentionem; pro, judicare de aliquo, vel de contentione, qua quis cum adversario contendit. Judicare de controversia, quam quis cum aliquo habet. Theoc. Idyll. v. 61. ἀλλὰ τίς ἄμμι, τίς κρινεῖ; 'sed quis nobis, quis judicabit?' pro, quis nobis, quis erit nostræ controversiæ judex? quis de nostra controversia cognoscet, atque judicabit, ut is, qui bucolice melius cecinerit, victor pronuntietur, et pignoris depositi præmio donetur? Illic enim hisce de rebus inter duos bucoliastas contenditur.

κρίνειν, com. interpretari, κρίνειν ἐνύπνια, insomnia interpretari. Quod et κρίνειν ὀνείρους dicitur συνωνύμως, unde ὀνειροκρίτης, somniorum conjector, et interpres. Theoc. Idyll. xxi. 29. ἀρ' ἔμαθες κρίνειν ποκ' ἐνύπνια; 'an vero interpretari somnia didicisti?' [32. οὖτος ἄριστός ἐστιν ὀνειροκρίτας, ὁ διδάσκαλός ἐστι παρ' ῷ νοῦς, 'ille optimus est somniorum interpres, apud quem est mens [ipsius] magistra;' vel, 'qui mentem habet interpretandi magistram, quæ eum docere possit.']

κροκόεις, κροκόεσσα, κροκόεν, poet. croceus, a, um. Theoc. Idyll. i. 31. καρπώ Ελιξ είλεῖται ἀγαλλομένα κροκόεντι, ' fructu capreolus volvitur exsultans croceo.'

κροτάφως, Dor. accus. plur. pro com. κροτάφους. Theoc. Idyll. xi. 9. τως κρο-

τάφως τε, temporaque.

κροτείν, commune verbum, quod Mag. Etym. pag. 541. 40. sic format, et explicat, κρούειν κυρίως έπλ τῶν κερατοφόρων. κορούειν γὰρ τὸ τοῖς κέρασι παίειν, καλ κατὰ συγκυπὴν κρούειν. [δθεν] ὁ παθητικὸς παρακείμενος κέκρουμαι, κέκρουται. [δθεν δ] κροτῶ. Αt Æ. Ρ. τὸ κρούειν dictum putat ἀπὸ τοῦ τοῖς κέρασιν ὁρούειν, i. comibus

ruere, et impetu facto ferire, unde non usitatum κεκρούειν, καλ κατά συγκοπήν κρούειν, hinc vero a 3. pers. sing. perf. passivi κέκρουται, vel potius κέκρουσται, neglecto augmento, sublatoque v et  $\sigma$ ,  $\kappa \rho \delta \tau \sigma s$ , lioc vero a quo verbum κροτέειν, είν. præter vulgatas significationes interdum accipi videtur pro μετά κρότου ποιείν, cum strepitu aliquid facere, et simpliciter pro facere, conflare. Ut apud Theoc. Idyll. xv. 49. έξ ἀπάτας κεκροταμένοι ἄνδρες, 'ex fraude conflati homines,' i. homines adeo fraudulenti, ut ex mera fraude videantur conflati. Vel (ut aliis placet) homines in fraude exercitati. Vide συγκροτέω, ω, in Lex. Græcolat.

κροτέω, ῶ, com. pro quo frequentius τὸ κρούω, καὶ κρέκω, pulso. Dictum de musicis instrumentis, quæ vel manu, vel plectro pulsantur, ut sonum edant. Theoc. Idyll. xviii. 35. οὐ μὰν οὐ κιθάραν τὶς ἐπίσταται ὧδε κροτῆσαι, 'nulla vero prorsus novit citharam sic [ut Helena] pulsare.'

κρύβδαν, Dor. pro comm. κρύβδην, λάθρα, clam, occulte. Theoc. Idyll. iv. 3. πά ψε κρύβδαν τὰ ποθέσπερα πᾶσας ἀμέλγες; 'an alicubi ipsas clam vespere om-

nes mulges?'

κτάντας, α, δ, Dor. pro com. κτάντης, ου, δ, φονεὺς, έος, δ, interfector. Verbale nomen a κτείνω, μ. κτενῶ, π. ἔκταγκα, π. π. ἔκταμμαι, ἔκτανσαι, ἔκτανται. Hinc neglecto syllabico augmento, κτάντας, ου, δ, et Dor. as, q. In Ara Simmiæ, vs. 10. Θεοκρίτοιο κτάντας, 'Dearum judicis, [Paridis scil.] interfector [Philoctetes].'

Κυανεᾶν, Dor. pro Κυανεῶν, subauditur autem νήσων. Theoc. Idyll. xiii. 22. ἄτις Κυανεᾶν οὐχ ήψατο συνδρομάδων ναῦς, quæ navis [insulas] Cyaneas concurren-

tes non attigit.'

 $\kappa \nu \alpha \nu \delta \phi \rho \nu s$ ,  $\nu o s$ ,  $\delta \kappa \alpha l \dot{\eta}$ , nigrum habens supercilium. Nomen Theocriteum, quod in vulgatis quidem Græcolat. Lex. exstat, sed nullius auctoritate confirmatur. Componitur autem ex nomine kváreos, ovs. et όφρὺs, ύοs, ἡ. Κύανοs, ου, ὁ (ut docet Eustat.), color est quidam niger, vel potius quoddam metallum nigricans, unde kváνειον, et κυάνεον, καί κατά συναίρεσιν κυανοῦν ἐπιθετικώς, cæruleus, niger, subniger, nigricans. Homer. Il. ω. Δε άρα φωνήσασα κάλυμμ' έλε δια θεάων κυάνεον, του δ' οξτι μελάντερον έπλετο έσθος. Vide vulgatam interpretationem, quæ hoc saltem loco bona videtur. οφρύs vero (ut obiter hoc etiam indicetur) dicta παρά το την δψιν ρύεσθαι, τουτέστι φυλάσσειν. Nam supercilia oculos, visumque tutantur, ne facile rebus incidentibus lædantur. Theoc. Idyll. iii. 18. & κυανόφρυ, 'ο nigro supercilio prædita [puella; vel, o nigris decora superciliis].

κυλοιδιάω, ω, poeticum verbum, quod non solum apud Theocritum, sed et apud alios poetas reperitur. Theoc. Idyll. i. 39. Δηθά κυλοιδιόωντες ετώσια μοχθίζοντι, 'Diu turgentes oculis frustra laborant.' Quid sit κυλοιδιάν, Eustathius his verbis aperte docet: κύλα, καὶ κυλάδες τὰ ὑπὸ τοὺς ὀφθαλμοὺς, ἐπικύλια δὲ, τὰ ὑπάνω τῶν όφθαλμών, δθεν κυλοιδιάν, τὸ τὰ κύλα οίδεῖν, id est, κύλα et κυλάδες dicuntur partes oculis subjectæ, ἐπικύλια vero, partes oculorum superiores, unde verbum κυλοιδιάν, quod significat inferiores oculorum partes habere turgentes. Hinc autem Latina vocabula cilium, et supercilium videntur deducta, mutato v in i, quod et in aliis non raro factum reperiat, q.d. κύλιον, et ὑπερκύλιον. Vide Festum, et Latina Lexica, ubi declaratur quid cilium, et quid supercilium. Quidam κύλα cavam sub oculis partem intelligi tradunt, ut in vulgatis Græcolatinis Lexicis legitur. Quamobrem κύλα dicentur quasi koîha. Quod a Julio Polluce lib. ii. cap. περί Βλεφάρων, και των περί αύτα, pag. 96. verbis disertissimis confirmatur. μέρη δε όφθαλμοῦ, βλέφαρα μεν, το έπιτετανυσμένον δέρμα, καὶ συγκλεῖον τοὺς ὀφθαλμοὺς, ἃ καὶ καλύμματα καλεῖται. ών τα ύπεράνω, σκύνια. δθεν και τα περί τας ύφρυς γείσσα, επισκύνια. και κοίλα δή, και άνάκοιλα, και έπικοιλίδες. άφ' δυ καί τὸ κυλοιδιάν. οἱ δὲ, κοῖλον μὲν, τὸ κάτωθεν βλέφαρον. το δε άνωθεν, επικοιλίδα, ή κοιλίδα. Vide vulgatam Latinam versionem. Sed si vera sunt, quæ Pollux hoc loco tradit, diphthongum of in v versam dicemus, vel φ prius elisum, deinde ι in ν mutatum. Quæ sententiarum varietas est observanda. Consule Suidam, ubi Theocriti carmen mutilum et vitiosum affertur. Hinc emendatio petetur.

κυναγώς, ῶ, ὁ, poet. et Dor. pro com. κυνηγὸς, οῦ, ὁ. θηρευτήρ, ῆρος, ὁ, venator. Sic autem dictus, quod canes secum ducat, ut feras facilius capiat, παρὰ τὸ κύνας ἄγειν. Theoc. Idyll. xxiii. 10. οῖα δὲ θὴρ ὁλαῖος ὑποπτεύησι κυναγὼς, ' ut autem fera sylvestris suspectos habet venatores.' Idyll. xxx. 25. καὶ τώσδε τοὺς κυναγὼς, ' et hosce venatores.'

κυνάδες, ων, αί, Dor. pro com. αἱ τῶν κυνῶν τρίχες, canum pili, pili canini. Theoc. Idyll. xv. 19. Sed apud Pollucem lib. vi. cap. 14. 329. 23. Item apud Athenæum τῶν Δειπνοσοφιστῶν, lib. ix. 202. 52. κυνάδες a Lacedæmoniis vocantur ea, quibus manus una cum aqua purgantur, qualia sunt σμήγματα, et μαγδαλιά. De quibus vulgata Græcolat. Lex. Aliter etiam ab Eustathio nomen hoc accipitur. Vide pag. 1570. 48.

κυνοθαρούς, έος, δ, Theocriteum vocabu-

lum, quod in Græcolatinis Lexicis vertitur ἀναιδής, impudens; at nullius scriptoris auctoritate confirmatur. Sic autem proprie vocatur ὁ κυνὸς τρόπον θρασὺς, qui canis instar est impudens, et audax. Theoc. Idyll. xv. 53.

κυπαρίσσινος, ου, δ, commune vocahulum, quod in vulgatis Græcolat. Lexicis nulla scriptoris ullius auctoritate certa confirmatur; cupressinus, ex cupresso factus. Theoc. Idyll. v. 104. ἔστι δέ μοι γαυλός κυπαρίσσινος, 'est autem mihi situla ex cupresso facta.'

κύρειν, et κυρείν, quid, et legitimas harum formationes in variis temporibus, ac modis, vide in verbo ἐνέκυρσαν.

κυρείν, poet. pro communi εντυγχάνειν, επιτυγχάνειν, καὶ κατευστοχείν, incidere in, assequi, consequi, adipisci. Eustath. κύρειν, καὶ κυρείν περισπωμένως λέγεται. Hom. Iliad. Ψ. 1331. 21. αίξν ἐπ' αὐχένι κῦρε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκὸ, 'semper cervicem assequebatur lucidæ hastæ cuspis.' Æschylus ἐν ἐπτὰ ἐπὶ Θήβαις, pag. 106. ex H. Steph. typis, βίον εδ κυρείν dicit, 'bonam, sive felicem vitam sortiri, vel adipisci.' Theoc. Idyll. iii. 51. δς τόσσων ἐκύρησων, δσ' οδ πευσείσθε βέβαλοι, 'qui tot adeptus est, quot non audietis profani;' vel, 'qui ea consequutus est, quæ,' etc.

κύω, μ. κύσω, ἀόρ. α. ἔκυσα, ἀπαρέμφατον, κύσαι, λέγεται δὲ οὐ μόνον βαρυτόνως, ἀλλὰ καὶ περισπωμένως, κυέω, ῶ, μ. κυήσω, ἀόρ. α. ἐκύησα, ἀπαρέμφατον κυῆσαι: osculor. Varias hujus verbi significationes apud Eustathium lege. Theoc. Idyll. xx. 3. Bωκόλος ὧν ἐθέλεις με κύσαι τάλαν; ' Bubulcus cum sis vis me osculari miser?' Idem eodem Idyll., 5. Μὴ τύ γέ μεν κύσης τὸ καλὸν στόμα, ' Ne tu meum formosum os osculeris.'

κώεα, Theoc. Idyll. ix. 18. Vide κώος. κωμάσδειν, Dorice pro communi κωμάζειν, comessari; comessationibus, ac iutempestivis conviviis indulgere; comessatorum more noctu, vel etiam interdiu vagari, et petulanter se gerere. Interdum accipitur pro ad amicas comessabundum ire, vel simpliciter, ad amicas ire, vel amicas carminibus celebrare, quemadmodum amatores plerumque post comessationes facere consueverunt. Theoc. Idyll. iii. 1. Κωμάσδω ποτί τὰν 'Αμαρυλλίδα. Latinus interpres hæc ita vertit, 'Vado ad Amaryllidem.' Alter vero sic idem Latine reddit, 'Cantu blandior Amaryllidi.' Utraque interpretatio bonum habet sensum, et commoda videtur: sed tamen non codem modo res accipiends. Nam prioris interpretationis hic est sensus. Amicus ad amicam it. si forte suis muneribus cam in cuam sen-

tentiam attrahere possit, ut voti fiat compos. Posterioris vero hic est sensus, Amicus se non movet loco, in quo erat: sed amicam suo carmine canit, ejusque benevolentiam ita sibi conciliare studet. Quod autem de profectione, quod de muneribus ad amicam allatis dicitur, id non ad effectum, sed ad solam cogitationem, et voluntatem referetur. Voluntas autem pro facto sæpe sumitur, ut cuivis vel mediocriter perito notum. Ipsa poetæ verba sententiam utramque satis probabiliter tueri possunt. Quid autem κώμα, quid κώμος, quid κωμά-**Γειν**, quid κωμαστής, cum alii, tum Eustathius, et Suidas aperte, fuseque docent: eos consule. Pindarus Pythiorum Ode 9. 98. 6. το κωμάζειν, sive το κωμάζεσθαι sumit pro carmine celebrare, sed cum dativo jungit, quum ita canit, Τοίσι τέλειον ἐπ' εὐχῷ Κωμάσομαί τι παθών έσλον, ' Quos [ob] perfectum [victoriæ decus partum] propter [mea] vota, carmine celebrabo [ab ipsis] aliquo affectus beneficio.'

κώμυς, κώμυθος, ή, comm. fasciculus fœ-Suidas: Κώμυθα. δέσμην χόρτου (sic etiam in Magno Etymologico, pag. 532. 6.) οί δε ξυνδήσαντες τας καλάμους καλωδίοις τε, και τολύπαις, κώμυθας πολλάς άπειργάη εύθεια, η κώμυθα. Sed apud Suidam ita legendum, τὰς καλάμας, et, ἡ εύθεῖα, ἡ κώμυς, cujus genitivus est τῆς κώμυθος, dat. τη κώμυθι, accusat. την κώμυθα. Theophrastus de Histor. Plant. lib. iv. cap. 12. Κώμυθας δέ καλούσιν (inquit) οδ αν ή συνηθροισμένος κάλαμος, και συμπεπλεγμένος ταις ρίζαις. τουτο δε γίνεται καθ ους αν τόπους της λίμνης εξηειον ή χωρίον. Quid vero κάλαμος, et καλάμη, et unde dictum, apud Eustathium, et Suidam vide. Theoc. Idyll. iv. 18. καλ μαλακώ χόρτοιο καλάν κώμυθα δίδωμι, 'et mollis fæni pulcrum fasciculum [ei] præbeo.' Quamvis autem κώμυς proprie fœni fasciculum significet, sæpe tamen (ut hic videmus) yevirês pro quovis cujusvis materiæ fasciculo sumitur, ideo nunc discriminis statuendi caussa Theocritus hæc posuit, μαλακώ χόρτοιο: id est, mollis fæni. In vulgatis Græcolatinis Lexicis perperam μαλακφ cum ι subscripto legitur, quasi dativus esset, cum tamen Doricum genitivum esse constet, pro communi μαλακοῦ, versa diphthongo ου in ω; quod ex sequenti genitivo χόρτοιο, pro χόρτου, manifeste patet. Illud enim epithetum ab hoc nomine substantivo regi-

κώος, εος, ους, τὸ, idem ac τὸ κῶας, pellis. Eustathius, Κῶας, δέρμα, ἐν ῷ κοιματαί τις, παρὰ τὸ [κέω,] κῶ, ὁ δηλοῖ τὸ κεῖμαι, καὶ κῶος, κώεος λέγεται κατὰ τὴν πρώτην τῶν συνηρημένων. Theoc. Idyll. ix. 18. πὰρ ποσικώεα κεῖνται, 'ad pedes pelles jacent.'

κώρα, as, a, Dorice pro communi κόρη, ης, ή; unde lonice inserto v fit κούρη: Dorice vero versa diphthongo ou in  $\omega$ , et  $\eta$  in a longum, formatur κώρα, puella. autem κόρος, et κούρος, quid κόρη, et κούρη, pluribus docet Eustathius. Eum consule. Theoc. Idyll. i. 82. ἄδε τι κώρα, Lat. interp. 'puella autem;' alter interp. 'ipsa vero puella.' Ex hac utriusque interpretis Latini versione colligitur, fortasse scriptum in aliis codicibus & δέτι κώρα, pro communibus vocibus ή δέ τι κόρη, άντι του, αυτή δὲ ἡ κόρη, vel αῦτη δὲ ἡ κόρη, id est, ' hæc vero puella, quam scil. amas. Illud vero τὶ πλεονάζει, nec quidquam ad significationem addit. Si vulgatam lectionem retineas, αδε Dorice positum dices pro communi ηδε, hocque pro αυτη, id est, hæc, et δè subaudietur, vel ἀσυνδέτως hæc proferentur, et simpliciter, atque  $\tau$ l redundabit. Sed vera lectio est, à dé te κώρα: τè vero Dorice, pro communi  $\sigma$ è positum, et accusat. hic τ iungendus cum sequenti participio ζατεῦσα: 'hæc vero puella te quærens, pedibus fertur, etc. Idem Idyll. xxvii. 7. ἄζυγα κώραν, 'innuptam puellam.' 14. καὶ σύγε κώρα, 'et tu puella.' 51. Θάρσει κώρα φίλα.

κώρα, as, à, Doric. ex Ionico κούρη formatum, versa diphthongo ou in ω, et η in α. Κούρη vero a communi κόρη deductum; oculi pupilla. Theoc. Idyll. vi. 36. εμίν à μία κώρα, 'mihi unica oculi pupilla.' Idyll. xxiii. 12. κῶραι δεινὸν βλέπον, 'oculorum pupillæ torvum spectabant [id est, ille oculos habebat truces; vel, ille trucem

oculorum aspectum habebat].

κώρος, ω, δ, Doricum et Æolicum nomen, quod ab Ionico κοῦρος, ου, δ, ου diphthongo in ω mutata, formatur: hoc vero a communi κόρος, inserto υ deducitur: juvenis, puer. Consule Eustathium. Theoc. Idyll. i. 47. Τὰν ὀλέγος τις κῶρος ἐφ' αίμασιαῖσι φυλάσσει, 'quam parvus quidam puer ad sepes custodit.' Idyll. xv. 120. οἱ δέτε κῶροι ὑπερπωτῶνται ἔρωτες, 'et pueri [i. parvuli] supervolant amores.' Idyll. xvii. 66. δλβιε κῶρε γένοιο, 'sis felix o puer.' Idyll. xxiii. 22. οὐκ ἔτι γάρ σε Κῶρε θέλω λυπῆν, 'non enim amplius to Puer volo molestia afficere.'

κωροσύνα, as, å, Dor. vocabulum, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis non exstat. Communiter vero, sed poetice, κουροσύνη, ης, ἡ, pueritia, puerilitas. Theos. Idyll. xxiv. 57. n sen hoc adverbialiter accepit, pro τῶν κώρων δίκαν, ἡ τρόπον, pueriliter, puerorum more.

κωτίλλειν, poet. garrire. Theoc. Idyll. xv. 87. κωτίλλοισαι, pro κωτίλλουσαι, gar-

rientes.

κωτίλος, η, ον, poet. pro com. λάλος, garrulus. Theoc. Idyll. xv. 89. τί δέ τιν [μέλει] εἰ κωτίλαι εἰμές; ' quid vero tibi [curæ est, quid tu curas,] si garrulæ sumus?' Idyll. xx. 7. pro blando sumitur, ὡς κωτίλα ῥήματα φράσδεις, ' quam blanda verba fundis.'

κ'ῷχετ' ἔχων, metri caussa sublata est diphthongus aι ex particula καλ, pro integris vocibus, καλ ῷχετο ἔχων, 'et abiit habens.' Theoc. Idyll. iv. 1.

κφχεθ' ὅλας, Dor. pro communibus et integris vocibus, καὶ φχετο ὅλας: φχετο vero est 3. imperf. ab οἴχομαι. Theoc. Idyll. xiii. 36. κφχεθ' Ὑλας ὁ ξανθὸς ὅδωρ ἐπιδόρ-πιον οἰσῶν, ' et abiit Hylas flavus aquam ad cœnam allaturus.'

Λ

A commune Dorienses interdum mutant in v. Quod ad mutuam liquidarum cognationem factum videtur. Theoc. Idyll. i. 77.  $\hbar\nu\theta\epsilon$  dixit pro  $\hbar\lambda\theta\epsilon$ , venit. et 80. bis ηνθον, pro ηλθον, venerunt. et 81. repetitur ήνθε pro ήλθε. 124. ένθ' έπι νασον, pro €λθε, sed oh rejectam vocalem accentus in priorem syllabam est de more retractus; sic δείν' ἔπη, pro δεινά. Idyll. ii. 84. ἀπηνθον, pro  $d\pi \hat{\eta} \lambda \theta o \nu$ , abii. 118.  $\hat{\eta} \nu \theta o \nu$ , bis, pro  $\hat{\eta} \lambda$ θον. Idyll. iv. 60.  $\epsilon \pi \epsilon \nu \theta \dot{\omega} \nu$ , pro  $\epsilon \pi \epsilon \lambda \theta \dot{\omega} \nu$ . Idyll. v. 51.  $\xi \nu \theta \eta s$ , pro  $\xi \lambda \theta \eta s$ . 62.  $\xi \nu \theta \sigma i$ , pro έλθοι. 67. ένθων, pro έλθων. 76. βέντιστε, pro βέλτιστε. Idyll. xi. 63. εξένθοις, pro έξέλθοις, et έξενθοῖσα, pro έξελθούσα. 64. ἀπενθείν, pro ἀπελθείν.

Λ pro  $\rho$  in nonnullis reperitur; ut ἄλδω, pro ἄρδω. Vide ἀλδήσκω apud Eustathium; ἀμέλγω, pro ἀμέργω. Σειληνός, pro Σειρηνός. Vide Magnum Etymol. pag. 710.

Λ εἰς ρ sæpe mutatum invenitur. Ut ἀ-μέργω, pro ἀμέλγω, mulgeo. Magnum Etymol. pag. 120. 20. in ἀπεμόρξατο, quod ab ἀμέλγω sic formatum,  $\mu$ . ἀμέλξω, ἀόρ. α.  $\mu$ . neglecto augmento ἀμελξάμην,  $\omega$ , ατο, verso ε in o, et  $\lambda$  in  $\rho$ , ἀμόρξατο, addita præpositione ἀπὸ, ἀπεμόρξατο. Vide et ἀργαλέος, pro ἀλγαλέος, ab ἄλγος, 135. 19. ubi alia exempla afferuntur.

Λάβα, Dor. pro com. Λάβου, a recto Dor. Λάβας, pro Λάβης, viri proprium nomen. Theoc. Idyll. xiv. 24. Λάβα τῶ γείτονος νίδς, 'Labæ vicini filius.'

λαβοῖσα, Dor. pro comm. λαβοῦσα, particip. f. g. aor. 2. act. a λαμβάνω, capio, accipio, sumo. Consule Grammaticas. Theoc. Idyll. ii. 59. Θέστυλι, νῦν δὲ λαβοῖσα τὸ τὰ θρόνα ταῦθ' ὑπόμαξον, 'Thestyli, nunc igitur capiens tu venena hæc illine.' Idyll. xv. 42. παῖσδε λαβοῖσα,

'lude suscipiens [i. ubi parvulum susce-

peris, cum eo lude].

λαγωβόλον, ου, τὸ, pedum. Theocriti interpres ita το λαγωβόλον describit, ξύλον, ῷ διαφεύγοντες οί λαγωοί βάλλονται, id est, lignum, quo fugientes lepores percutiuntur, percussique capiuntur. In vulgatis Græcolatinis Lexicis λαγώβολον προπαροξυτόνως scriptum legitur. Sed in Magno Etymologico, ut et in omnibus Theocriti codicibus, quos legi, παροξυτόνως scribitur, quod κανονικώτερον, et activæ vocis ipsa vis melius indicatur, ut in πετροβόλος, δορυβόλος, et sexcentis aliis videmus. Theoc. Idyll. iv. 49. είθ ή μοι ροικόν το λαγωβόλον, ως τυ πατάξω, 'utinam esset mihi curvum pedum, ut te percuterem.' Idyll. νίι. 128. τὸ λαγωβόλον.

λᾶες, ων, οί, poet. pro comm. λίθοι, ων, οί, lapides, saxa. Fit autem κατὰ κρᾶσιν ἐκ τοῦ λάαες. Vide λάας, ὁ, λάαος, τοῦ, apud Eustathium. Theoc. Idyll. vii. 152. Τὸν κρατερὸν Πολύφαμον, ὁς ἄρεσι λᾶας ἔβαλλε, 'Illum fortem Polyphemum, qui montibus saxa jaculabatur,' pro, qui montes ipsos et saxa cæteris communia jaculabatur. Sed est ὑπερβολη, quæ Polyphemi robur incredibile declarat.

λαζεῦ, Dor. pro com. poet. λάζου, imperat. præs. 2. pers. a λάζομαι. Theoc. Idyll. xv. 21. cape. Vide λάσδομαι. Dorienses enim multa circumflectunt, quæ communiter παροξυτονοῦνται, ut pro communibus ἄμα, ὅμως, πάντη, dicunt ἁμᾶ, ὁμῶς, παντᾶ, de quibus suo loco. Quamobrem hic erit duplex Dorismus. Prior quidem, quia a communi, sed poetico λάζου, versa diphthongo ου in ευ, dicitur λάζευ, posterior vero, quia ex vocabulo, quod est παροξύτονον, factum est περισπώμενον λαζεῦ.

λάθα, as, å, Dorice pro comm. λήθη, ης, ή, oblivio. Theoc. Idyll. ii. 45. Τόσσον έχοι λάθας, δσσον πόκα Θασέα φαντί, 'Tantum habeat oblivionis, quantum olim Theseum signt'

seum aiunt.'

λαθόμεθα, Dor. pro comm. ληθόμεθα, obliviscimur. Bion Idyll. v. 13. Λαθόμεθ ή άρα πάντες δτι θνατοί γενόμεσθα, 'Obliviscimur profecto omnes quod mortales sumus.'

λάθος, εος, ους, τδ, poet. et Dor. pro com. poet. λήθος, εος, ους, τδ, comm. vero λήθη, ης, ή, oblivio. Perperam in Græcolatinis Lexicis hoc nomen παροξυτονείτας quasi τδ α corriperetur. Theoc. Idyll. xxiii. 21. ἔνθα τδ λάθος, 'ubi oblivio [est].'

λάθρη, Ionice et Dorice pro communi λάθρα, clam, occulte, furtim. Formatur autem a λήθω, τροπῆ τοῦ η εἰς a, sic Eustath.; vel ab aoristo secundo activo ἔλαθον, neglecto syllabico incremento e, fit

λάθον, hinc λάθα, καὶ κατ' ἐπένθεσω τοῦ ρ, λάθρα, unde verso posteriore a in η, λάθρη. Quod Ionibus et Doribus familiare. Theoc. Idyll. i. 96. Λάθρη μὲν γελάσισα, βαρὰν δ' ἀνὰ θυμὸν ἔχοισα, pro γελάσυσα et ἀνέχουσα: 'occulte quidem ridens, [risumque dissimulans,] gravem vero iram sustinens [i. gravem iram spirans, vel præse ferens, graviter irata].'

λάϊνος, ου, δ, poet. pro comm. λίθινος, lapideus. Theoc. Idyll. vii. 149. λάϊνον

άντρον, 'lapideum antrum.'

λαΐον, ου, τὸ, seges, segetis. Idyll. x. 21. κατάβαλλε το λαίον, 'dejice segetem [sterne messem, mete].' eodem Idyll., 42. τοῦτο τὸ λαῖον, 'hanc messem.' Aalov autem (ut docet Eustath.) το λήϊον Δωρικώς κατά τροπήν, και συναίρεσιν. Idem, Λήϊον, οί τῶν σιτωδῶν σπορίμων στάχυες, καὶ αὐτὸ τὸ φέρον τὰ σπόριμα χωρίον, δθεν και παρά την γην έτυμολογοῦσι τινές τὸ λήϊον, οίονει γήϊον [κα] τροπή τοῦ γ είς λ, γίνεται λήϊον]. Eodem modo apud Latinos segetis nomen accipitur, tam scilicet pro ipsis frugibus in agro satis, atque natis, quam pro solo frugifero. Qua de re vulgata Lexica. Hinc τὸ λαιοmeir Theocriteum verbum, quod eodem 1dyll., 3. legitur, pro το λαΐον τέμνειν, τουτέστι θερίζειν, i. segetem secare, metere. Vide suo loco. Utrumque reperitur quidem in vulgatis Græcolat. Lexicis: sed sine ulla ullius scriptoris auctoritate.

λαιοτομεῖν, Theocriteum verbum quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis sine ulla auctoris ullius auctoritate scriptum legitur. Idem valet ac τὸ θερίζειν, i. metere; παρὰ τὸ λαῖον τέμνειν, segetem secare, metere. Vide λαῖον, ου, τὸ. Theoc. Idyll. x. 3. Οδθ' ἄμα λαιοτομεῖς τῷ πλατίον, ἀλλ' ὑπολείπη, 'Neque cum aliis segetem secas: at [a tergo illorum] relinqueris [vel, restitas].'

- λαλαγεῦντες, Dor. pro communi λαλαγοῦντες, canentes, a λαλαγέω, ω. Theoc.
Idyll. vii. 139. Τέττιγες λαλαγεῦντες ἔχον
πόνον, 'Cicadæ canentes sustinebant laborem,' i. laborabant.

λαλαγεῦντι, Dor. 3. pers. plur. indicat. modi, temp. præs. a λαλαγέω, ω, pro com. λαλαγοῦσι, tributum avibus, garriunt. Theoc. Idyll. v. 48. δρνιχες λαλαγεῦντι, aves garriunt.

λαλέοντι, Dor. pro com. λαλέουσι, λαλοῦσι, loquuntur. Theoc. Idyll. xxvii. 57. ἀλλήλαις λαλέοντι τεδν γάμον αὶ κυπάρισσοι, 'inter se colloquuntur de tuis nuptiis cupressi.'

λαλεῦμες, Dor. pro com. λαλοῦμεν, loquimur. Theoc. Idyll. xv. 92. Πελοποννησιστὶ λαλεῦμες, 'Poloponnesiace loquimur.'

Lex. Doric.

λαλεῦντι, Dor. 3. pers. plur. temp. præs. indic. modi, a λαλέω, λῶ, pro communi λαλοῦσι, loquuntur, garriunt. De avibus et locustis dictum. Theoc. Idyll. v. 34. ἀκρίδες ὧδε λαλεῦντι, 'locustæ hic loquuntur.'

λάλος, ου, δ, comm. loquax, garrulus. Theoc. Idyll. v. 75. ως λάλος ἐσσὶ, 'quam

loquax es!'

λαμβάνειν, com. pro ἀνεῖσθαι, ἀγοράζειν, πρίασθαι, capere, accipere pro emere. Theoc. Idyll. xv. 20. Πέντε πόκως ἔλαβ' ἐχθὲς, 'Quinque vellera cepit, [accepit, emit] heri.' Quinque vellera vero poeta videtur jam vocare quinque ovium vellus, vel quinque ovium tonsarum lanam. Quod figurate dictum.

Λαμπριάδα, Dor. pro comm. Λαμπρίαδου, a recto Λαμπριάδης. Theoc. Idyll. iv. 21.

λανδς, ώ, δ, Dorice pro communi ληνδς, οῦ, δ, torcular, torcularium prelum, quo vindemiarum tempore premuntur uvæ, ut inde vinum eliciatur in dolia transfundendum. Theoc. Idyll. vii. 25. Λανδν ἐπιθρώσκεις; 'Torcular insilis?' Idyll. xiv. 16. ὡς ἀπὸ λανῶ, 'quasi ex torculari [nunc recens allatum esset].' Idyll. xxv. 28. communiter dicitur ληνούς, pro Dor. λανώς.

λαοφόνος, ου, δ, poet. pro com. λαοκτόνος vos vel δημοκτόνος, ου, δ. Theocriteum vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non reperitur. Populum cædens, bellicosus. Theoc. Idyll. xvii. 53. λαοφόνον Διομήδεα, 'populos cædentem [i. bellicosum] Diomedem.'

λαρνακόγυιος, ου, δ, quid significet, et cur Pani tribuatur in Theocritea Syringe, vs. 16. vide Lat. notas, pag. 435. et

Græca Scholia, pag. 442.

λάρναξ, κος, ή, arca. Theoc. Idyll. vii. 78. εὐρέα λάρναξ, 'lata arca.' 84. Kal τὸ κατεκλάσθης ἐς λάρνακα, 'Et tu inclusus fuisti in arcam.' Idyll. xv. 33. ἀ κλὰξ τᾶς μεγάλας πᾶ λάρνακος; ὧδε φέρ' αὐτὰν, 'clavis ubinam [est] magnæ arcæ? huc fer ipsam.'

λασάμενος, α, ον, Dor. pro com. sed poet. λησάμενος, η, ον, oblitus, a, um. Est autem participium aor. 1. med. a prisco λήθω, μ. λήσω, unde λαθάνω, hinc λανθάνω, de quo consule Grammaticas vulgatas. Moschus Idyll. iii. 63. καὶ νῦν λασαμένη τῶ κύματος, 'et nunc oblita fluctus [id est, maris].'

λάσδεο, Dor. pro poet. com. λάζου, accipe. Theoc. Idyll. viii. 84. λάσδεο τὰς σύριγγας, 'accipe fistulas.' Vide λάσδομαι. Sed Jos. Scal. monet legendum λάσδεο τᾶς σύριγγος, id est, 'accipe fistulam.' Quæ lectio vera.

λάσδομαι, Dor. pro poet. communi λά-

**ζομαι, τὸ λαμβάνω, capio, accipio.** autem formatur; ab aur. 2. ξλαβον, fit λάβω, hinc inusitatum λαβάζω, et per syncopen λάζω, Dor. λάσδω, et λάζομαι, Dor. λάσδομαι. Vide Eustath. in λάζω, et λά-**Γεσθαι.** Cum accusativo. Theoc. Idyll. viii. 84. λάσδεο τὰς σύριγγας, 'accipe fistulas. Sed codex mendosus. Vide λάσδ€0.

λασεύμεσθ. δσον, Dor. pro comm. λησόμεθα. δσον. Quod ita formatum, λανθάνω, μ. λήσω, a λήθω, μ. μ. λήσομαι coin., Dor. νοιο λασούμαι, et λασεύμαι, η, είται. Prima plur. communis λησόμεθα, Dor. λασούμεσθα, et λασεύμεσθα, obliviscemur. Theoc. Idyll. iv. 39. μόνας σέθεν οὐδε θανοίσας λασεύμεσθα, 'solius tui ne mortuæ quidem obliviscemur.

λασθημέν, infinitivus aor. 1. passivi, qui sic formatur; λήθω communiter, Dor. λά-0w, unde Latinum lateo, tanquam a circumflexo λαθέω, ώ, aspirata in tenuem versa; aor. 2. act. ξλαθον, fut. λήσω com. **Adow**, et  $\lambda a \sigma \hat{\omega}$ ,  $\epsilon \hat{i}s$ ,  $\epsilon \hat{i}$ , Dor. aor. 1. act. com. ξλησα, Dor. ξλασα, perf. act. comm. λέληκα, Dor. λέλακα, pass. com. λέλησμαι, Dor. λέλασμαι, hinc aor. 1. pass. έλάσθην, infinit. λασθήναι, Ion. et poet. inserta syllaba με, λασθήμεναι, καὶ κατ' ΑΙολικήν, και Δωρικήν αποκοπήν της αι συλλαβης, λασθημέν, oblitum fuisse. Theoc. Idyll. ii. 46. ἐν Δία λασθημεν ἐϋπλοκάμω 'Αριάδνας, 'in Dia oblitum fuisse pulcricomæ Ariadnæ.'

λασώ, Dor. pro comm. poet. λήσω, quod est futurum a prisco  $\lambda \eta \theta \omega$ , unde aor. 2. act. ξλαθον, unde commune λανθάνω, lateo, sum occultus. Et cum participiis junctum significat aliquid per imprudentiam ac inscititiam dicere vel facere. Ut, λανθάνω λέγων, per imprudentiam dico; λανθάνω ποιῶν, per imprudentiam facio; λανθάνω μαινόμενος, per imprudentiam insanio; id est, non animadverto me in insaniam incidere, vel jam incidisse. Theoc. Idyll. xiv. 9. λασώ δε μανείς πόκα, θρίξ άνα μέσσον. Henrici codex hæc ita Latine reddita habet, 'ego vero in insaniam incidam: parum sane est.' Crispini vero codex ita, 'insaniam priusquam quis sentiat: vix pili intervallo a furore absum:' at Æ. P. ita, 'ego vero tandem per imprudentiam insaniam, pilus in medio [est, pilus est medius inter me scil. et insaniam, pili intervallo ab insania absum; id est, ego vero tandem in insaniam incidam, hoc ipsum non animadvertens; quinetiam vel nunc parum abest quin insaniam].' Verba sonant, obliviscar insaniens, vel insanus factus; id est, mox in insaniam incidam: nam inter me, et ipsam insaniam, est unius tantum pili discrimen, ac intervallum,

minimum scil. id est, parum abest quin jam præ mærore confestim in insaniam incidam. Vide θρίξ ἀνὰ μέσσον: et Erasmum in Adag. pag. 1020.

 $\Lambda A$ 

Λάτυμνον, ου, τδ, commune: nomen proprium montis, quem alii in agro Crotoniate, alii in Laconico situm tradunt, ut Theocriti Scholiastes scribit. Theoc. Idyll. iv. 19. Άλλοκα δε σκαίρει το βαθύσκιον άμφι Λάτυμνον, 'alias vero saltat umbro-

sum circa Latymnum.

λάχη, ης, ἡ, poet. idem ac λάχος, εος, ous, τδ, sors; res, quæ sorte alicui obtingit. Simmias Rhodius in Ovo, pag. 388. Λάχαι δ' διών, πολυβότων αν όρέων νομ**δν** ξβαν. άντι τοῦ, αίδὲ λάχαι τῶν δί**ων, είτε** οίων ξβησαν άνα των όρξων νομόν. sonant, 'Sortes vero ovium ibant per montium multa pascentium tractum, vel pascua; id est, Oves vero, quæ sorte [cuique] obtigerant, fertilium montium pascua obi-

λαψοῦμαι, λαψή, λαψεῖται, Dorice pro communi λήψομαι, λήψη, λήψεται, sumam, accipiam. Theoc. Idyll. i. 4. alya τὸ λαψη, 'capram tu accipies.' Vide οῦμαι, η, είται. et 10. άρνα τὸ σακίταν λαψή γέ-

λάω, λῶ, Doricum, et poeticum, unde præfixa syllaba  $\theta \epsilon$ , commune  $\theta \epsilon \lambda \omega$ , hinc addito ε, fit εθέλω, a quo circumflexum εθε- $\lambda \epsilon \omega$ ,  $\hat{\omega}$ ,  $\mu$ .  $\epsilon \theta \epsilon \lambda \eta \sigma \omega$ , volo, vis, vult. Theoc. Idyll. i. 12. Λης ποτί τῶν νυμφῶν, λης αίπόλε τηδε καθίξας, 'Vis per nymphas, vis caprarie hic sedens. Λης per μονόφθογγον η Δωρικώς dictum καθ' ύπεξαίρεσιν τοῦ s, quod et ab Atticis, et Ionibus non raro Alii tamen (ut et Lascaris lib. iii. 583.) λης cum ι subscripto scribendum censent. Et Eustathius quidem ita format, Λης άντι του θέλεις, άπο του λώ, λφς γίνεται, τροπή τοῦ α els η. Sic autem dicetur, ut et illa διψης, ζης, πεινης, qua Dorice quidem scripta: sed et communiter usurpata, pro quibus alias diceretur, διψας, ζας, πεινας, κατα κρασιν εκ του deis in as. Lascaris vero από τοῦ λεῖs (quod ut a  $\lambda \epsilon \omega$ , unde  $\theta \epsilon \lambda \epsilon \omega$ ,  $\hat{\omega}$ , deducetur, vel a θέλω, θέλεις, θέλει, κατ' άφαίρεσιν της θε συλλαβής, λώ, λείς, λεί) κατά τροπήν τής ει διφθόγγου els η. Quod et Atticis familiare, ut iππηs, βασιλήs, pro iππειs, βασιλειs: et ήδη, pro είδει. Consule Eustathium in verbo ήδη. Idyll. iv. 14. οὐκέτι λωντινέμεσθαι, 'non amplius volunt pasci.' Idyll. v. 21. alκa λη̂s, 'si vis.' 64. Al λη̂s, ' si vis.' Idyll. viii. 6. λης μοι deiσαι; ' vis mecum certare cantu?' 85. Ai δέτι λης, 'Si vero velis.' Idyll. xi. 56. Ai μη το στόμα λη̂s, 'Si non ipsum os vis [me taum osculari].' Idyll. xxiii. 45. ην δέ γε λη s, 'si vero volueris."

λέαινα, λεαίνας, ά, Dor. pro comm. λέαινα, ης, ή, leæna. Theoc. Idyll. xxiii. 19. ἀνάθρεμμα λεαίνας, '[o] alumne leænæ.'

λέγομες, Dor. pro com. λέγομεν, dici-

mus. Idyll. xv. 15.

λέγοντι, Dor. pro comm. λέγουσι, dicunt. Theoc. Idyll. vi. 34. Idem Idyll. vii. 37. κημέ λέγοντι, 'et me dicunt.'

λεμώνιος, ου, ό, poet. vocabulum, quod in Græcol. Lexicis nullius scriptoris auctoritate confirmatum legitur; pratensis; in prato, pratisve nascens; ad pratum, pratave spectans, et pertinens. Theoc. Idyll. xviii. 39. ἐς λειμώνια φύλλα ἐρψοῦμες, 'ad pratensia [i. in pratis nascentia] folia ibimus.'

Aciμωνόθε, poeticum, atque Theocriteum adverbium, quod in vulg. Lexicis non exstat, idemque valet ac ἐκ τοῦ λειμῶνος, 'ex prato.' Theoc. Idyll. vii. 80. 'Ωστε νιν κί σιμαλ λειμωνόθε φέρβον ἰοῖσαι, 'Utque ipsum simæ [apes] ex prato pascebant venientes.'

λείος, α, ον, comm. politus, lævis, imberbis. Theoc. Idyll. ν. 90. Κημέ γὰρ δ Κρατίδας τὸν ποιμένα λείος ὑπαντῶν ἐκμαίνει, ' Et me Cratidas pastorem imberbis occurrens insanire facit.'

λέλασται, 3 pers. sing. perfecti pass. Dor. pro com. λέλησται, a λανθάνω, fut. λήσω, a λήθω, aor. 2. act. έλαθον, unde Latinum lateo, ut a λαθέω, ῶ, verso θ in t, perfect. pass. λέλησμαι, λέλησαι, λέλησται. Theoc. Idyll. ii. 158. άμῶν δὲ λέλασται; 'nostri vero est oblitus?'

λέπαργος, ου, δ, commune, sed poeticum. Eustathius hanc vocem sic interpretatur, Λέπαργος βούς, δ άργος, ήγουν λευκός κατά **τὸ λεπιζόμενον ἐξ αὐτοῦ, δ ἐστι τὸ δέρμα.** άλλαχοῦ δὲ λέπαργος βοῦς, ὁ τὰς λαπάρας λευκός, και λέπαργος χιών, ή το λέπας, [ήγουν όρεινην τραχύτητα] λευκαίνουσα. Vide et vulgata Græcolatina Lexica. Theoc. Idyll. iv. 45. vitulo tribuit, oire 8 λέπαργος, pro & λέπαργε θασσον απελθε, ocius abi o albe [vitule]. Hoc illis proprie tribuitur, qui cutem, pellemque candidam habent; vel iis, qui latera alba ha-Vide heals, loos, h, head, wy, oi, λέπος, et λεπίσματα, in Hippocratis Œconomia.

λεπράς, άδος, ή, poeticum atque Theocriteum petræ epithetum; aspera. Dictum ἀπὸ τοῦ λεπροῦ: λεπρὸς vero, leprosus, scabiosus, et μεταφορικῶς asper. Qualem asperitatem proprie cernimus in iis, qui lepra laborant. Quid autem sit λέπρα, consule Medicos, et Hippocratis Œconomiam. Theoc. Idyll. i. 39. πέτρα τε τέτνεται λεπρὰς, 'petraque facta est aspera.'

λευτά, λευτώς, είς λευτά μέρη, in mi-

nuta frusta, in partes minutas. Theoc. Idyll. iii. 21. Τον στέφανον τίλαι με καταντίκα λεπτά ποιησείς, 'Coronam discerpere me confestim in minuta frusta facies.'

λεπύριον, ου, τὸ, commune; diminutivum a λέπυρον, ου, τὸ, de quo vulgata Lexica; parvus cortex, corticula. Theoc. Idyll. v. 95. αἱ μὲν ἔχοντι Λεπτὸν ἀπὸ πρίνοιο λεπύριον, 'illæ enim [ilignæ glandes] habent Tenuem ab ilice corticulam.' Λεπτὸν autem, et λέπυρον a λέπω deductum, de quo Eustath. et alii pluribus agunt.

λευκαίνειν, com. λευκὸν ποιεῖν, dealbare, candidum reddere. Theoc. Idyll. xiv. 70. λευκαίνων ὁ χρόνος, 'candidos [capitum pilos] faciens tempus,' vel, 'canos faciens ætas:' περιφραστικῶς ipsa senectus intelligitur, quæ pilos capitis humani candidos reddit, quæ canos facit. Unde factum ut Ovid. Trist. lib. iv. Elegia 7. felicissimis carminibus suam senectutem ita describeret, 'Jam mea cycneas imitantur tempora plumas, Inficit et nigras alba senecta comas,' etc.

λεύκιππος, ου, ὁ καὶ ἡ, Ion. pro communi λεύχιππος, quod tamen est inusitatum: sed pro eo retinetur Ionicum vocabulum; ὁ λευκοὺς ἴππους ἔχων, ὁ λευκοῦς ἵππους χρώμενος, qui candidos equos habet, qui candidis equis utitur. Theoc. Idyll. xiii. 11. Οὐδ' ὅκχ' ὁ λεύκεππος ἀνατρέχει ἐς Διὸς 'Αὼς, ' Neque quum niveis equis vocta ad Jovis [domos] cursu ascendit Aurora.'

λευκίτας, α, δ, Doricum, et Theocriteum vocabulum, pro com. λευκίτης, ου, δ, τουτ-έστι λευκός, candidus, albus. Theoc. Idyll. v. 147. Οδτος δ λευκίτας δ κορυ-πτίλος, εί τιν δχευσεῖς, 'Heustu albe, qui como petis, si quam ineas [capram].'

λευκόιον, ου, τό. τὸ λευκόν ίον, alba viola. Theoc. Idyll. vii. 64. ἡ καὶ λευκότων στέφανον, 'vel etiam violarum albarum coronam:' vel. 'violaceam coronam.'

λευκόχρως, δ, τοῦ λευκόχρωτος, poet. qui candidam corporis cutem habet; cancido corpore decorus. Theoc. in Epig. ii. 1. Δάφνις δ λευκόχρως, 'Daphnis ille candido corpore præditus.'

λεύσσειν, poeticum verbum pro communi δρᾶν, aspicere, videre, intueri. Sic autem formatur, ut legitur in Etymologico Magno, Βλέπω, βλέπτω, Αἰολικῶς βλέσσω, ὧς ὅπτω, ὅσσω, κατ' ἀποβολὴν τοῦ β, καὶ πλεονασμῷ τοῦ υ. Idem fere totidem verbis ab Eustathio traditur. Theoc. Idyll. v. 122. καὶ τὸ δὲ λεύσσεις, ' et tu quoque vides.'

ληδον, εν. τὸ, nomen terminatione quidem commune; sed significatione τοῦ δαςτόου, i. retis, apud solum Theocritum re-

1

perio. Non tantum autem in uno, sed et in omnibus, quos vidi, codicibus, hanc vocem ita per μονδφθογγον η, sine ullo i subscripto scriptam legi. Eustathius, Andos δνομα οὐδέτ**ερο**ν πρωτότυπον τοῦ λήδιον. λήδιον δέ, λεΐον περιβόλαιον τριβώνιον. έκ δε τοῦ λείον, γέγονε ληίδιον διαλύσει, καλ τροπή του ε είς η, είτα συναιρέσει λήδίον. Idem, Λητδιού εύτελες τριβώνιον. έκ του λείον, λείου, γίνεται λείδιον, και έκτάσει τοῦ ε εἰς η, μετά τοῦ ι προσγεγραμμένου, και 'Αττικώς ληίδιον τετρασυλλάβως. Sed hæc pallium attritum, et usu, ac vetustate perforatum significant. obrem nisi quis figurate, καταχρηστικώτεpoν, et per quandam similitudinem το λητδιον (unde συναιρέσει, λήδιον, συγκοπή, ληδον, ὑπεξαιρέσει τοῦ ι, ληδον, ου, τὸ,) ριο reti sumendum censeat, quod rete vestis attritæ instar multa habeat foramina, profecto nomen hoc apud Theoc. Idyll. xxi. 10. commode sumi non poterit. Imo vereor ne nimis  $\pi a \rho a \delta o \xi o s$  hæc formationis et significationis ratio videatur. At ego (nisi me conjectura fallit) probabilius esse crediderim, si dicamus το λήδον, quod rete significat, ita formatum, a nomine λεία, i. præda, deducitur alterum nomen idem significans, λητς, λητδος, λητδι. hoc vero dativo  $\lambda \eta t \delta i$  addita syllaba ov, formatur diminutivum λητδιον, prædula, parva præda, κατὰ κρᾶσιν λήδιον, κατὰ συγκοπην, λήδον, κατ' Ίωνικην και Δωρικην υπεξαίρεσιν τοῦ ι, ληδον, ου, τὸ, rete piscatorium, quod pisces prædatur, eorumque prædam capit; quod piscibus capiendis est destinatum. Illud addetur, το λητς έκ της λείας deductum διαλύσει της ει διφθόγγου, καλ έκτάσει τοῦ ε είς η τραπέντος. Theoc. Idyll. versuque supra notato, Tol κάλαμοι, τωγκιστρα, τὰ φυκιόεντά τε ληδά, Arundines, hami, et algosa retia.' Illic varia piscatorum instrumenta describuntur.

λήθαιος, αία, λήθαιον, poet. lethæus, a, um, obliviosus, oblivionem inducens. Moschus Idyll. iii. 22. άλλα παρά Πλουτήϊ μέ-·λος λήθαιον ἀείδει, 'sed apud Plutonem carmen lethæum canit.' Ut autem a dien,  $\eta s$ ,  $\dot{\eta}$ , fit  $\delta i \kappa a \cos \alpha$ ,  $\alpha$ ,  $\alpha$ ;  $\sin \alpha \alpha$  etiam a  $\lambda \dot{\eta} \theta \dot{\eta}$ ,  $\dot{\eta} s$ , η, formatur ληθαιος, α, ον. Sed ambigi potest utrum hoc epithetum deducatur a  $\lambda h \theta \eta$ , quod oblivionem significat, an verò a λήθη, quod apud Inferos est flumen, cujus aqua potantibus inducit oblivionem, ut ex Virgilii verbis aperte patet. Sic enim ille Æn. lib. vi. 267. 13, 'animæ, quibus altera fato Corpora debentur, Lethæi ad fluminis undam Securos latices, et longa oblivia potant.' Sed utroque modo res bene habet.

λητς, τδος, ή, poet. ἐκ τοῦ κοινοῦ λεία,

κατὰ διάλυσιν τῆς διφθόγγου ει εἰς εἴ, λεἰς, καὶ κατὰ τροπὴν τοῦ ε εἰς η, μέτρου χάριν, ληἰς. Varias hujus vocabuli significationes apud Eustathium et alios λεξικογράφους vide. Interdum hoc nomen de magna pecoris copia, et amplis opibus dicitur, ut apud Theoc. Idyll. xxv. 97. Ληίδος έρχομένης, 'Pecoris multitudine incedente.' 115. οὐδὲ ἐώλπει 'Ανδρὸς ληἰδ' ἐνὸς τόσσῆν ἔμεν, 'neque putasset Viri greges unius tot esse;' vel, 'unius viri tot armenta [tantas opes] esse.'

Αηναλ, ῶν, αἰ, poeticum nomen, pro com. Βάκχαι. Theoc. in inscriptione Idyll. xxvi. Ληναλ, ἡ Βάκχαι. In vulgatis Græcol. Lexicis legitur, Λῆναι, προπερισπωμένως, et vertitur, Nymphæ torcularium, ut Naiades fontium. Eustath. Ληνίδες, αἰ καὶ Βάκχαι Διονύσου τροφοὶ μυθευόμεναι, παρὰ τὸν ληνὸν λέγονται. Quid autem ληνὸς, οῦ, ὁ, et alia nomina hinc derivata, fusius apud Eustathium, et in Magno Etymol. docetur.

 $\lambda \hat{\eta}$ s. Vide  $\lambda d\omega$ ,  $\lambda \hat{\omega}$ .

Λιβύαθε, Dor. pro com. Λιβύηθεν, ήγουν ἐκ τῆς Λιβύης, ἀνὴρ Λιβύαθεν, vel rejecto ν, si metrum hoc flagitet, pro ἀνὴρ Λίβης, ἡ Λιβυκός. Theoc. Idyll. i. 24. τος ποκα τὸν Λιβύαθε ποτὶ Χρόμιν ἄσας ἐρίσδων, ' ut olini in Libycum Chromin cecinisti certans.'

λιγεᾶν, Dor. pro com. poet. λιγειῶν, sublato ι metri caussa, versoque ω in α. Theoc. Idyll. xxii. 221. λιγεᾶν μειλίγματα μουσῶν, 'suaviter canentium lenimina musarum.' Est autem genit. plural. a recto sing. λίγεια, as, ή.

λίθος, ου, ή, genere fæmineo Moschopulus περί Σχεδών pag. 165. monet λίθον genere masculeo de quovis lapide, saxoque dici, fæmineo vero, de lapidibus pretiosis, aut politis, ut de smaragdo, aut Pario. Sed Iones hoc nomen ait, quibuslibet aliis lapidibus etiam fæmineo genere tribuere. Theoc. Idyll. vi. 38. Λευκοτέραν αὐγὰνΠαρίας ὑπέφαινε λίθοιο, 'Candidiorem nitorem Pario referebat marmore.' Idem Idyll. vii. 26. Πᾶσα λίθος πταίοισα ποτ ἀρβυλίδεσσιν ἀείδει, 'Omnis lapis occursans ad soleas resonat.'

καὶ πενιχρὸν interpretatur; quod famelicum, pauperemque significat: παρὰ τὸν λιμὸν, καὶ τὸ αἴρω, ἀρῶ, ἢρα, q. d. ὁ πρὸς τὸν λιμὸν ἐαυτὸν αἴρων, ἢ αἰρόμενος, qui ad famem se tollit, qui ad famem proficiscitur, qui ad famem redigitur; vel, ὁ τῷ λιμῷ αἴρων, καὶ ἀναίρων, qui fame tollit, ac perimit aliquem; γενικῶς pro noxio et pernicioso ponitur. Theoc. ideo vocat Idyll. x. 57. λιμηρὸν ἔρωτα, 'noxium amorem;' alii miserum vertunt. Alias hoc aliter

accipitur, ut in vulgatis Græcolatinis Lexicis docetur. Theoc. loco supra dicto, Τον δε τεον βουκαῖε πρέπει λιμηρον ἔρωτα Μυθίσδεν τῷ ματρί κατ' εὐνὰν ὀρθρευοίσᾳ, 'Hunc vero tuum, o messor, decet noxium amorem Narrare matri in lecto mane vigilanti.'

ΛI

αιμνας, άδος, ή, Theocriteum vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non reperitur, pro quo et λιμνατις, λιμνατιδος, ά, ab eodem συνωνύμως dicitur, communiter vero λιμνητις, τιδος, ή, et λιμναία, ας, ά, masculeo λιμναίος, lacustris, palustris, aquatilis. Theoc. Idyll. v. 17. τὰς λιμνάδας, δ 'γαθὲ, Νύμφας, ' palustres, o bone, Nymphas.'

λιμνᾶτις, άτιδος, ά, Dorice pro communi λιμνητις, ήτιδος, ή, palustris, in palude vivens, quæ λίμνη Græce vocatur. Theoc. Idyll. ii. 56. Ἐμφῦσ'. ὡς λιμνᾶτις ἄπαν ἐκ βδέλλα πέπωκας; 'Inhærens ut palustris hirudo totum [sanguinem] exsuxisti?' Vide ἐμφύς. Horatius de Arte Poetica, ultimo vers. naturam hirudinis perbelle sic descripsit, 'Non missura cutem nisi plena cruoris hirudo.'

λιμός,  $ο\hat{v}$ ,  $\dot{\eta}$ , Dor. pro com. λιμός,  $ο\hat{v}$ ,  $\delta$ , fames. Bion Idyll. vi. 4. λιμός  $\dot{\epsilon}$ λαφρά, fames levis.'

λιπαρόχροος, ους, όου, οῦ, ὁ, nitido corpore præditus. Theoc. Idyll. ii. 165. χαῖρε Σελαναία λιπαρόχροε, 'vale Luna nitido corpore prædita.' Attice autem epithetum masculeum cum nomine fæmineo junctum. Hoc nomen in vulgatis Lexicis non exstat; quare notandum.

λιπαρόχρων, Doricus accusativus singul. 3. declinat. τῶν ἰσοσυλλάβων, a recto λιπαρόχρως, pro communi λιπαρόχρους, quod a λιπαρόχροος, ut νους a νόος, κατά κράσιν formatum, et ου in ω mutatum. Vide χροῦς, et ταμεσίχρους, apud Eustathium. Vel, ut γέλων, pro γέλωτα, dicitur apud poetas, tanquam a γέλως, ω, quod et 'Αττικισμού, καλ Δωρισμού ἀρχαϊσμόν redolet: sic etiam λιπαρόχρων, α λιπαρόχρως, ω, ριο λιπαρόχρωτος, formatum dicemus. Alioqui λιπαρόχρους, λιπαρόχρους, λιπαρόχροϊ, λιπαρόχροα, communiter declinatur: Vel λιπαρόχρους, ου, φ, ουν, unde versa diphthongo ou in ω Dorice λιπαρόχρων, ut ante demonstratum; λιπαρόχρους, δ, qui cutem habet nitentem; δ λιπαρον χρόα, vel χρώτα ξχων. Nam in simplici non dicitur χροῦν in accusat. a χροῦς: sed in composito. Theoc. Idyll. ii. 102. ἄγαγε τον λιπαρόχρων, 'adduxit illum nitenti cute conspicuum;' vel 'nitenti cute præditum.' Hoc nomen in vulgatis Lexicis non reperitur. Quamobrem observatione dignum.

λιποῖσα, Dor. pro comm. λιποῦσα. Quod est partic. f. g. aor. 2. act. ἔλιπον,

es,  $\epsilon$ , quod a  $\lambda \epsilon l \pi \omega$ ,  $\mu$ .  $\psi \omega$ . Theoc. Idyllax. 17.  $\chi$  à  $\mu \epsilon \nu \epsilon \beta a \mu \epsilon \lambda \iota \pi o i \sigma a$ , 'et illa quidem abiit me relicto.'

λιποναύτας, α, δ, Dor. et Theocriteum nomen, pro com. λιποναύτης, ου, δ. Neutrum tamen in vulgatis Lexicis exstat; desertor nautarum, desertor eorum, qui sunt ejusdem navigationis socii, sive una, et eadem omnes, sive diversa nave vehantur; navis desertor. Theoc. Idyll. xiii. 73. Ἡρακλέην δ' ἡρωες ἐκερτόμεον λιποναύταν, Ἡ Herculem vero heroes per convicium vocabant navis desertorem; vel, Ἡ Herculem vero heroes conviciis insectabantur desertorem navis.

λîs, δ, λέων, leo; poeticum nomen, quod in nominativo circumflectitur, et in accusat.  $\lambda i \nu$ . Apud Eustath. ratio redditur cur in nominat. circumflectatur, ad differentiam scilicet statuendam inter adjectivum λls, quod κατ' άποκοπὴν ἐκ τοῦ λισσὴ formatum, quod politam significat, et substantivum λîs, leo. Huc adde, μέτρου χάριν. Theoc. Idyll. xiii. 6. δε τον λίν δπέμεινε, 'qui leonem sustinuit.' 61. ώς δ' ήθγενειος απόπροθι λίς εσακούσας Νεβρώ φθεγξαμένας τις εν ώρεσιν, ώμοφάγος λîs, 'ut autem quando barbatus leo eminus, [e remoto loco,] audito Hinnulo vociferante quidam in montibus, crudivorus [inquam] leo.' Idyll. xxv. 202. Λîs ἄμοτον κεράϊζε, 'Leo assidue vastabat.' 211.  $\delta\pi\pi\eta$  his  $\eta\epsilon\nu$ , 'ubi leo erat.' 252. his alvos, 'leo sævus.'

λιχμάομαι, ῶμαι, idem ac τὸ λιχμάω, ῶ, lingo, lambo. Theoc. Idyll. xxiv. 20. de serpentibus verba faciens dicit, λιχμώμενοι ħλθον, '[ora] lambentes venerunt.' Idyll. xxv. 226. ibi de leone Nemeæo verba facit poeta; γλώσση δὲ περιλιχμᾶτο γένειον, 'lingua vero circumlingebat mentum.'

λόγω, Dor. pro com. λόγου. Theoc. Idyll. xiv. 48. 'Αμμες δ' οὕτε λόγω τινός ἄξιοι, οὕτ' ἀριθμητοί. Verba sonant, 'Nos vero nec ratione ulla [sumus] digni, nec numerabiles [vel numerati],' pro, Nos vero nec in ullo pretio, nec in ullo numero sumus. Vide λόγος in nostro Ionico Græcol. Lex.

λοίσθιον, adverbium poet. pro communi τοτελευταΐον, vel τέλος, tandem. Theoc. Idyll. xxiii. 16. Λοίσθιον οὐκ ήνεικε τὰ σύμφορα τᾶς Κυθερείας, 'Tandem non tulit calamitates Veneris.' In his autem adverbiis videtur esse ἔλλειψις τῆς κατὰ præpositionis, quod Atticis familiare.

λοίσθιος. Vide τὰ λοίσθια. Theoc. Idyll. v. 12. Idyll. xxiii. 21. λοίσθια δώρα, 'ultima dona.'

λουσῶ, Dor. pro com. λούσω, lavabo. Theoc. Idyll. v. 146. Πᾶσας ἐγὰ λουσῶ

Συβαρίτιδος ἔνδοθι πράνας, 'Omnes ego lavabo Sybaritidem intra fontem.'

λυγίζειν, vincire, ligare; λύγος, ου, δ, vimen, ex quo torto vincula fieri solent. Hinc Avyigo deductum, quod proprie quidem significat viminibus, sive vimineis vinculis ligo, et simpliciter ligo, vincio, μεταφορικώς vero, vel potius μετωνυμικώς accipitur pro vincere, superare. Victores enim eum, quem vicerunt, sæpe vinciunt etiam, et ligant, atque vinctum triumphantes ante se jubent incedere, vehi. Vincere, est antecedens. Vinci, et vinciri, sive vinculis constringi, A consequenti igitur est consequens. antecedens μετωνυμικώς intelligitur, ut apud Theoc. Idyll. i. 97. et 98. κήπε, τὸ θὴν τὸν ἔρωτα κατεύχεο Δάφνι λυγιξεῖν; **ἄρ' οὐκ αὐτὸς ἔρωτ**ος ὑπ' ἀργαλέω ἐλυγίχθηs; 'et dixit, tune gloriabaris, Daphni, fore ut amorem vinceres? Annon ipse a gravi amore victus es?' λυγίζω autem futurum commune duobus modis formatum habet, ut  $\pi a \mathcal{L} \omega$ . Quemadmodum enim dicitur παίζω, fut. παίσω, et παίξω communiter, (vel, ut aliis placet; Attice maiσω, communiter παίξω) Dorice vero, παιξώ,  $\epsilon is$ ,  $\epsilon i$ ; sic etiam  $\lambda \nu \gamma l \zeta \omega$ ,  $\lambda \nu \gamma l \sigma \omega$ , et  $\lambda \nu \gamma l \zeta \omega$ communiter, Dorice vero λυγιξώ, εῖs, εῖ, quem circumflexum et infinitus ipse retinet. A futuro vero λυγίξω, vel λυγιξῶ, deducitar aoristus ille prior passivus  $\partial u \gamma (\chi \theta \eta \nu, \eta s, \eta s)$ n, quem a Theocrito videmus hic usurpatum. Quid autem λύγος, et λυγίξειν alias significet, in vulgatis Græcolatinis, Græcisque Lexicis docetur.

λυγιξείν, infinitus futuri prioris activi Dorice formati, pro communi λυγίσειν, vel

Auyiteur. Vide Auyiteur.

λυκιδεῖς, οἱ, κατὰ συναίρεσιν ἐκ τοῦ λυκιδέες. Nomen Theocriteum, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis exstat: sed nullius scriptoris auctoritate confirmatum. Theoc. Idyll. v. 38. θρέψαι καὶ λυκιδεῖς, 'ale et luporum catulos.' Vide Erasm. Adag. Chil. 1. cent. 1. Adag. 86. 'Ale luporum catulos,' 381.

λύκος, τως, Dor. pro com. τοὺς λύκους. Metri caussa sublato υ, lupos. Vide os pro ous in accus. plur. 3. declin. των ἰσοσυλλά-βων. Theoc. Idyll. v. 109. δς λύκος άγχει,

"qui lupos strangulat."

λύκος, accus. plur. 3. decl. τῶν ἰσοσυλλάβων, Dorice formatus pro com. λύκους, lupos. Quod fit sublato v ex diphthongo ov, idque metri caussa, ut syllaba κος sequente vocali corripiatur. Theoc. Idyll. iv. 11. πείσαι τοι Μίλων καὶ τῶς λύκος αὐτίκα λυσσῆν, ' persuaserit profecto Milo vel lupis ut statim rabiosi fiant.'

λυμαίνεσθαι, com. vexare, cruciare.

Theoc. Idyll. x. 15. rls 82 rd rŵr maldwr Auµalrerai; 'quæ vero puella te cruciat?'

λυπῆν, Dor. pro com. λυπεῖν, quod fit versa diphthongo ει in η. Theoc. Idyll. xxiii. 22.

λυσίζωνος, ου, ό και ή, poet. qui, quæve solvit zonam; λυσίζωνος γυνή (ut docet Suidas) dicitur ή ἀνδρί πλησιάσασα. αί γάρ παρθένοι, μέλλουσαι πρός μίξιν ξοχεσθαι, άνατιθέασι τὰς παρθενικ**ὰς α**ὐτ<u>ῶν</u> ζώνας 'Αρτέμιδι. Quam sententiam confirmat etiam Græcus Apollonii Scholiastes, dum vs. 288. τῶν ᾿Αργοναυτικῶν, lib. i. explicat, μίτρην πρώτον έλυσα. λύουσι γαρ (inquit) τὰς ζώνας αἱ πρώτως τίκτουσαι, και άνατιθέασιν 'Αρτέμιδι. Sed hoc addit præterea: δθεν καὶ λυσιζώνης 'Αρτεμίδος ί∈ρδν ἐν 'Αθήναις. Quare Audicoros, et λυσιζώνη pro eodem sumuntur; nec solum mulieribus, sed et Dianæ, diversa tamen de caussa, tribuuntur. Nam Diana quidem mulierum parturientium zonam solvere credebatur, ut earum partus faciliores redderet, ipsasque parturientes citins liberaret, et ideo sic appellabatur. Theoc. Idyll. xvii. 60. ένθα γάρ Είλείθυιαν εβώσατο λυσίζωνον, 'illic enim Lucinam invocavit zonæ solutricem.' Fæminæ vero λυσίζωνοι dicebantur, quod cum viris congressure zonam virgineam solverent, eamque Diana virgini, et virginitatis custodi, et præsidi consecrarent, ut qued ipsæ virginitatem non servassent, quodammodo numen ipsius hoc munere placarent, et in partu propitium haberent. Idem Theoc. Idyll. xxvii. 54. et 55. quendam inducit, qui Veneri consecrat zonam illius, quam vitiarat. Sed hanc ei ut procreationis auctori consecra-Nam sine Venere nulla soboles procreari potest. Hæc sunt poetæ verba. K. φεῦ, φεῦ, καὶ τὰν μίτραν ἀπέστιχες; ές τί δ' έλυσας; Δ. τῷ Παφία πρώτιστον εγώ τόδε δώρον ὀπάζω, ' P. Hei mihi, hei, et zonam amovisti? cur vero [cam] solvisti? D. Veneri primum ego hoc donum offero.

Λυσιμέλεια, as, ή, Thucydides lib. vii. 251. 14. Lysimeliam in Sicilia paludem fuisse dicit. Theoc. Idyll. xvi. 84. παρ δδασι Λυσιμελείας, 'ad aquas Lysimeliæ.'

λυσσῆν, Dorice pro comm. λυσσᾶν, vel ut alii scribunt λυσσᾶν, per impropriam diphthongum a; rabiosum esse, rabie agi. Theoc. Idyll. iv. 11. πείσαι τοι Μίλων καὶ των λύκον αὐτίκα λυσσῆν, ' persusserit profecto Milo vel lupis ut statim rabidi fiant.'

λωβάσησθε, Dor. pro comm. λωβήσησθε, lædatis. Theoc. Idyll. v. 109. μή μευ λωβάσησθε τὰς ἀμπέλος. ἐντὶ γὰρ ἄβαι, 'ne meas lædatis vites. Sunt enim tenera.' Quid sit λώβη, quid λωβάν, et λωβάσθαι, docent vulgata Lexica.

λώπος, ου, δ, poet. pallium, sagulum. Theoc. Idyll. xiv. 66. λώπον ἄκρον περονάσθαι, sagulum summum fibula connectere.

λῶντι, Dorice pro communiter formato λῶσι, τουτέστιν ἐθέλουσι, βούλονται, νolunt. Theoc. Idyll. iv. 14. οὐκέτι λῶντι νέμεσθαι, 'non amplius volunt pasci.' Deducitur autem hoc λῶσι a λάω, λῶ. De quo suo loco.

λωτῶ, Dor. pro comm. λωτοῦ, loti. Theoc. Idyll. xviii. 43. στέφανον λωτῶ χαμαλ αὐξομένοιο, 'coronam ex loto humi crescente.'

M

Mâ, particula Dorica, cum circumflexo. De qua nihil in Græcolatinis Lexicis traditur. Eustathius vero, 855.24. et deinceps, ait particulam quandam esse, qua quis utitur: at non addit cur, et quid significet. Quidam putant jurijurando, et affirmationi servire, et vertunt, per terram. Quamobrem idem valet ac integra locutio Dorica, μᾶ γᾶ, i. e. μᾶτερ γᾶ, sive communiter, μητερ γη: Æschylus εν Ίκετεσι, **pag. 336.** μᾶ γᾶ βοᾶν, et 337. 2. Vide Scholia Græca. Alii credunt indignantis esse adverbium, et interpretantur, papæ. Alii tradunt esse particulam ίσοδυναμοῦσαν τη βαβαλ, et admirationi servire. Theoc. ldyll. xv. 89. μα. πόθεν ω νθρωπος; τί δέ τιν εί κωτίλαι είμές; 'papæ. undenam hic homo [venit ad nos?] quid vero tibi [curæ est, quid curas,] si garrulæ sumus?' Ex poetæ verbis facile colligi potest et admirantis et indignantis particulam hoc loco esse posse.

μαθεύμαι, futurum secundum medium, Dorice formatum a communi μαθυθμαι, discam. Hæc autem est verbi totius formatio legitima, a prisco verbo μήθω (de quo Moschopulus, pag. 130. f. 4. et Magnum Etymologicum pag. 450. 14.) deducitur aoristus secundus activus  $\xi \mu \alpha \theta o \nu$ , hinc futurum secundum act. inusitatum tamen,  $\mu a \theta \hat{\omega}$ ,  $\epsilon \hat{i}$ ,  $\epsilon \hat{i}$ , unde fut. 2. med. parum receptum nisi interdum apud poetas, μαθοῦμαι, η, είται, et Æol. et Dor. μαθεύμαι, εί, eîrai, discam, disces, discet. Ab eodem ξμαθον deducitur verbum μαθέω, ῶ, fut. act. μαθήσω, aorist. 1. act. εμάθησα, perfect. act. μεμάθηκα, pass. μεμάθημαι, σαι, ra, quæ passim cum suis verbalibus leguntur. Futurum 1. med. usitatum, μαθήσομαι, η, erai, ab act. μαθήσω derivatur. At a μήθω (quod a poetico μήδω deductum, **verso 8** in  $\theta$ , pro quo frequentius dicitur μήδομαι, de quibus vulg. Græcol. Lexica) deducitur μάθω, verso η in α, unde μαθάνω, hinc μανθάνω, ut a verbis λήβω, et λήχω, τὸ λαμβάνω, καὶ τὸ λαγχάνω. De quibus Eustath. et alii. Hæc paulo fusius in gratiam τῶν φιλομαθῶν, καὶ φιλομούσων consulto sum persequutus, quod in vulgatis, tritisque Grammaticis non satis fideliter explicata videantur. Theoc. Idyll. xi. 60. νεῖν γε μαθεῦμαι, 'natare discam.'

μαθοίσα, Dor. pro com. μαθούσα, quæ didicit. Theoc. Idyll. ii. 162. 'Ασσυρίω (δέσποινα) παρά ξείνοιο μαθοίσα, 'Assyrio (domina) ab hospite quæ didici;' vel, edocta.

μαιμάων, οντος, δ, poet.participium, quod ita formatur, μάω, μῶ, μύνω, κατ' ἀναδιπλασιασμὸν, μαμώω, καὶ ἐπενθέσει τοῦ ι, μαιμώω, δηλοῖ δὲ τὸ ζητῶ, τὸ προθυμοῦμαι, καὶ ἐπιθυμῶ, quæro, cupio. Theoc. Idyll. xxv. 253. μαιμώων χροὸς ἀσαι, 'cupiens corpore satiari.'

μακαριστός, οῦ, ὁ, comm. beatus, qui beatus existimatur, et prædicatur. Theoc. Idyll. vii. 83. & μακαριστέ Κομάτα, 'o beate Comata.'

μάκελα, ης, η, poet. Idem ac μάκελλα per geminum λλ, unde metri caussa alterum A sublatum, ligo, ligonis. Rusticum instrumentum, quod communiter oraxlis. ίδος, ἡ, q. ἡ μονόθεν κέλλουσα, δ ἐστι κινοῦσα. δίκελλα γαρ, ή διχόθεν κέλλουσα. Theoc. Idyll. xvi. 32. δσεί τις μακέλα τετυλωμένος ένδοθι χείρας, 'ut quidam [rusticus] ligone callosus intus manus;' pro, ut quidam rusticus, qui propter assiduam ligonis tractationem interiores manuum partes callis obductas habet. Hic illud addendum, ab Eustathio non satis aperte τὴν τῆς μακέλλης, εἴτε μακέλης ἐτυμολογίαν declarari. Dicta enim μάκέλλα, quasi μιάκελλα, δτι μι**φે δδ**φ κέλλει, τουτ<del>έ</del>στι τρέχει, έν τφ κόπτειν, καλ κινείν την γην. ένα γὰρ μόνον δέὺν δδόντα, εἴτε μίαν μόνην αίχμην έχει, i.e. quia una via currit, dum agricola terram ligone tundit, et movet. Unum enim tantum acutum dentem, sive unicam cuspidem habet. Ut autem res melius cognoscatur, ipsam της μακέλλης. και της δικέλλης figuram hoc loco pingendam censuimus.



152

Δίκελλα.

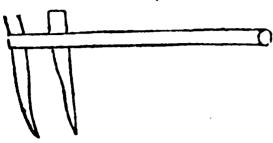

Altera Figura.

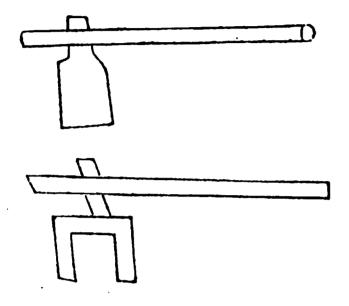

Μακροπτόλεμος, ου, δ, idem ac Τηλέμαχος, ου, δ, Telemachus Ulyssis filius. In Syringe, vs. 2. ubi Penelope Μάκροπτολέμοιο μάτηρ appellatur. Vide notas in hunc locum, pag. ex Stephani typis, 430.

μάκων, ωνος, ά, Dor. pro com. μήκων, ωνος, ή, papaver. Theoc. Idyll. vii. ult. μάκωνας ἐν ἀμφοτέρησιν ἔχοισα, 'papavera in ambabus [manibus] habens.' Idyll. xi. 57. ἡ μάκων ἀπαλὰν, 'vel papaver tenerum.'

μαλακαίπους, ποδος, ὁ καὶ ἡ, poet. et Theocriteum vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non reperitur. Communiter dicendum esset μαλακόπους, sed metri caussa, prius ο in α mutato, ι videtur insertum, ut in μεσαιπόλιος, pro μεσοπόλιος, de quo consule Eustathium. Molles habens pedes, teneros habens pedes. Theoc. Idyll. xv. 103. μηνὶ δυωδεκάτω μαλακαίποδες ἄγαγον ὧραι, 'mense duodecimo teneros pedes habentes reduxerunt horæ.'

μαλακῶ, Doricus genitivus, pro communi μαλακοῦ, a recto μαλακὸs, mollis, suavis. Theoc. Idyll. iv. 18. καὶ μαλακῶ χόρτοιο καλὰν κώμυθα δίδωμι, 'et mollis herbæ bonum fasciculum do ;' vel, 'et mollis fæni pulcrum fasciculum præbeo.'

Mάλιμνον, ου, τὸ, proprium loci nomen videtur esse, de quo nihil prorsus apud ullos aut Latinos, aut Græcos scriptores traditum reperio. Quamobrem minime mirum si Latini interpretes inter se dissentiant in hoc vocabulo Latine reddendo. Theoc. Idyll. iv. 23. καὶ μὰν ἐς τὸ Μάλιμ-

νον έλαθνεται. Latinus interpres, cujus interpretationem Henricus Stephanus excudit, hunc versum ita vertit, 'ad paludis etiam ostium agitur.' Unde colligitur eum videri nactum füisse codicem, in quo scribebatur, και μάν ές στόμα λίμνας έλαθνε-Quam lectionem si quis forte probet, observet idem (quod tamen est παραδοξότατον) in voce λίμνας, syllabam as, metri caussa præter morem esse correptam, ut et in plurali. Vide as correptum in accus. plur. 2. declinat. των Ισοσυλλάβων. Sed quodnam esset hoc ostium, et quæ palus, non constat. Alter vero Lat. interpres, quem Crispinus sequitur, hæc ita Latine reddidit, 'et is quidem in Malimnum agitur.' Sed si locus esset sanus, eum ita simpliciter verterem, 'et tamen [hic taurus] ad Malimnum agitur.' At Eustathius præclare nos docet, quomodo legendum sit in hoc Theocriteo loco. Nam in suo indice Græco scribit, στομάλιμνον, εκ τοῦ στόμα και τοῦ λίμνη σύγκειται τοδνομα. Idem in Comment. είς το Κ. της 'Οδυσσείας, 1649. 57. στόμα δε και επί λιμένων λέγεται, καθά καὶ ἐπὶ ποταμῶν, ἔτι δὲ καὶ λιμνών, ώς δηλοί και το παρά Θεοκρίτω στομάλιμνον. Quamobrem cum Eustathius disertissimis verbis hunc locum, et veram emendationem nobis indicet, ejus auctoritatem sequamur, et versum hunc ita scribamus, και μάν ές στομάλιμνον, etc. Facilis fuit typographi lapsus ob maximam syllabarum inter se, dum pronuntiantur, affinitatem. Sic autem versio, quam Stephani codex habet, erit bona. Calepinus vulgatæ lectionis errorem secutus, hæc scribit: 'Malimnus, Mάλιμνος, Siciliæ mons est apud Theocritum, pomis refertus.' Sed quibus conjecturis, aut argumentorum rationibus nixus hæc ille scripserit, ex Theocriti verbis colligi nequit. Unde patet non temere fidem habentem hujusmodi λεξικοίς. Apud Strabonem των Γεωγραφικών lib. iv. pag. 127. 33. mentio fit cujusdam στομαλίμνης, de qua hæc traduntur, υπέρκειται δε των εκβολών του 'Ροδανοῦ, λιμνοθάλαττα. καλοῦσι δὲ στομ**α**λίμνην. Idem lib. xiii. 410. 2. ita scribit, και ή στόμα λίμνη καλουμένη. Sed ibi legendum unica voce στομαλίμνη. Quamvis autem hæc non de re eadem apud Strabonem dicantur, nostræ tamen lectionis conjecturam aperte confirmant.

μαλίς, μαλίδος, ά, Dor. pro comm. μηλίς, ίδος, ή, quod et μηλέα, ας, malus arbor, quæ et pomus, utrumque fæmineo genere, dicitur; Gallice, 'pomier;' Italice, 'pomaro.' Theoc. Idyll. viii. 79. τῷ δρυτ ταὶ βάλανοι κόσμος, τῷ μαλίδι μᾶλα. "quercui glandes [sunt] ornamentum, po-

mo poma [vel, malo sua mala].'

Malls, loos, h, Nymphæ nomen. Theoc. Idyll. xiii. 44. Νύμφαι ακοίμητοι, δειναί θεαί **άγροιώταις, Εὐνίκα, καὶ Μαλὶς, ἔαρ 6 δρόω**σα Νυχεία, 'Nymphæ pervigiles, formidabiles dez rusticis, Eunice, et Malis, et ver spectans [i. vernantem aspectum habens] Nycheia.' Vulgata Lexica nihil de hac Nympha scriptis proditum habent,

quod a me lectum recordor.

μάλον, ω, τδ, Dorice, pro communi μηλον, ου, τὸ, ovis. Theoc. Idyll. i. 109. μᾶλα νομεύει, 'oves pascit.' Idyll. iii. 46. μαλα νομεύων, 'oves pascens.' Idyll. iv. 10. είκατι μᾶλα, 'viginti oves.' Idyll. viii. 2. μάλα νέμων (ως φαντί) κατ' ώρεα μακρά Merádras, 'oves pascens (ut aiunt) in montibus altis Menalcas.' 16. τὰ δὲ μάλα ποθέσπερα πάντ' άριθμεθντι, ' oves autem vespere omnes numerant.' 56. σύννομα μαλ' έσορων ταν Σικελαν ές αλα, 'simul pascentes oves aspiciens ad Siculum mare.' Interpretes Latini locum hunc aliter interpretati sunt: sed poetæ mentem non videntur expressisse. Verterunt enim, unus quidem, 'simul pascentes oves inspiciens in Siculum mare.' Alter vero, 'simul pascentes oves, et in mare Siculum aspiciens.' Sed hæc idem valent jam, ac si poeta dixisset, έσορων συννεμόμενα, τουτέστιν δμού νεμόμενα μήλα παρά τη Σικελη άλλ, ήγουν θαλάσση, i. aspiciens oves simul pascentes prope Siculum mare, prope Siculi maris littora pabulo florentia. Non enim in ipso mari pascebantur. Quod **Αδύνατον** ac absurdum.

μᾶλον, ω, τδ, Dorice, pro communi μη**hor,** or, verso  $\eta$  in  $\alpha$ , Latine malum, id est, pomum. Quoniam autem hoc a ab  $\eta$ longo manat, ideo producitur apud Lati-Theoc. Idyll. ii. 120. μᾶλα μὲν ἐν κόλποισι Διωνύσοιο φυλάσσων, 'Poma quidem in sinu Dionysii servans.' Quid sit μήλον, et quid μηλοβολείν, Aristophanis commentator εν Νεφέλαις, pag. 109. fuse docet. Athenæus lib. iii. 41. 35. Dionysum pomorum inventorem fuisse scribit. Consule et Rhodiginum, qui Lect. antiquarum lib. iv. cap. 14. de Dionysio, ejusque vi tradit, quæ ad hvjus loci intelligentiam faciunt. Vide et Erasmum Chil. 2. Centur. 4. pag. 472. Adagio 70. 'Malis ferire; Suidam in μήλφ βάλλειν; et Ovid. in Epist. Paridis ad Helenam, 147. cum Lat. comment. Idem Theoc. Idyll. iii. 10. ήνὶ δέ τοι δέκα μᾶλα φέρω, ' ecce vero tibi decem mala [sive poma] affero.' **41.** μᾶλ' ἐνὶ χερσὶν ἐλῶν, 'mala [sive poma] in manibus capiens.' Idyll. v. 88. βάλλει καὶ μάλοισι τὸν αἰπόλον α Κλεαρίστα, 'petit et malis caprarium Clearista.' Lex. Doric.

Slc Virgil. Ecloga iii. pag. 8. locum hunc imitatus expressit, 'Me malo Galatea petit lasciva puella.' Idyll. vi. 6. βάλλει τοι Πολύφαμε το ποίμνιον à Γαλάτεια μάλοισιν, δυσέρωτα τον αλπόλον άνδρα καλεῦσα, ' petit tibi Polypheme gregem Galatea malis, difficilem amatorem caprarium hominem vocans.' Idyll. vii. 117. δ μάλοισιν ξρωτες έρευθομένοισιν δμοΐοι, Βάλλετέ μοι τόξοισι τον ίμερόεντα Φιλίνον, ' o malis amores rubentibus similes, Petite mihi arcubus amabilem Philinum,' etc.

μαλοπάρηος, ου, δ και ή, Doricum atque Theocriteum vocabulum, quod in Græcolatinis Lex. scribitur per geminum  $\lambda\lambda$ , et sine  $\iota$  subscripto, in  $\eta$ . Vertitur autem, teneras, et molliculas genas habens. Quod si scripturam hanc admittas, ut vitio carentem, dices cam μαλλοπάρηον vocari, qua τάς παρειάς μαλλοῦ δίκην μαλακάς ξχει, i. e. quæ genas lanæ instar molles habet: 78 88 . Dorice sublatum. In iisdem Lexicis alihi scribitur μηλοπάρηος, hocque sine i, et vertitur, pomicolor. At μαλοπάρηος est Δωρικώτερον, quod proprie significat, την τας παρειάς μάλου, είσε μήλου τρόπον ξχουσαν, i. cam, quæ genas habet mali, sive pomi more, sive pomum referentes. Hoc autem intelligendum et de rotunditate, et de colore pomorum. Quod utrumque formæ præstantiam commendat. Nam si non solum sint rotunda: sed etiam flavo, roseoque colore decora, profecto pulcerrima videntur. In mulieribus vero candor cum roseo rubore mixtus venustatem oculis gratissimum habet. Theoc. Idyll. xxvi. 1. μαλοπάρηος 'Αγαύα, 'malis similes genas habens Agave.'

μαλδε, οῦ, δ, com. pro quo frequentius μαλλωτόs, οῦ, δ, villosus. Theoc. in Epig. i. 5. τράγος οῦτος ὁ μαλὸς, 'hircus iste villosus.' Sed in vulgatis Lexicis hæc rov μαλού significatio non reperitur. Fortasse scribendum quis censeret οὐτος άμαλδς; levis mutatio, sensus idem. Eustath. auaλον ἀρνίον, το ἀπαλον, ή το μαλλωτον, καί τριχώδες; id est, άμαλον άρνίον significat tenerum agnum, aut villosum, et pilosum, lanaque densa tectum, quem Homerus anγεσίμαλλον appellat. Vel (si mutatio durior videtur) unico \(\lambda\) inserto legendum arbitrarer, δ μαλλός, άντι τοῦ, δ μαλλωτός. Esset autem το πρωτότυπον άντι τοῦ παραyayov, et substantivum pro adjectivo. Figurate vero, et ¿μφατικῶs lana pro lanigero, lanamque densam gerente poneretur. Hujusmodi multa poeticæ licentiæ condonantur. Vide Caninium in Hellenismo, pag. 155. 2. Consule et infra υπαρκτικά άντι των έπιθέτων.

μαλαφορέω, ω, Dorice et poetice, pro communi, μηλοφορέω, ω, τοντέστι μήλα

φορῶ, εἴτε φέρω, poma fero. Theoc. in Epig. ii. 4. Vide ἐμαλοφόρει.

μάν, Dorice, pro communi μην, tamen, sane, certe, profecto, atqui. Theoc. Idyll. 1.71. τῆνον μὰν θῶες, τῆνον λύκοι ὡρύσαν-To, 'illum profecto lycopantheres, illum lupi ulularunt.' Et 95. ηνθέ γε μαν άδεῖα καὶ ά Κύπρις γελάοισα, 'venit tamen etiam dulcis Venus ridens.' Idyll. iii. 27. τόγε μάν τεδν άδὺ τέτυκται, 'tua tamen voluptas est perfecta; sensus, tu tamen tuæ libidini satisfeceris; vel, voluptatem hinc percipies. Idyll. iv. 14. η μάν δειλαΐαι, certe miseræ [sunt].' 20. λεπτός μάν χ' & ταθρος, 'macilentus sane est et ille taurus.' 23. καλ μάν ές το Μάλιμνον έλαύνεrai, 'et tamen ad Malimnum agitur:' vide Μάλιμνον. Idyll. v. 50. ή μαν αρνακίδας, καὶ είρια τῷδε πατησεῖς, 'atqui pelles-agninas et lanas hic calcabis,' etc.

μάν, Dor. pro communi μήν, hocque pro δέ. Ημέν. Theoc. Idyll. v. 118. τοῦτο μέν οὐ μέμναμ'. ὅκκα μὰν τῆδε τὸ δάσας, 'hoc quidem non memini: quum vero hic te

vinctum.'

μὰν enclitice positum, ita ut a præcedentis vocis accentu pendeat, quæ vel natura sua sequentem particulam encliticam regat, vel acutum ob ipsam assumat. Theoc. Idyll. v. 17. οῦ μαν, οῦτ' αὐτὰς, etc. 'nequaquam profecto, nequaquam [per] ipsas,' etc.

μαν, μανός, δ, Dor. pro comm. μην, μηνός, δ, mensis. Theoc. Idyll. xiv. 45. καλ δύο μάνες, 'et duo menses.' Idyll. xvii. 127. μασλ περιπλομένοισι, pro μησλ περιπλομένους, hoc vero pro μηνῶν περιπλομένων. Ut apud Homerum passim legas, περιπλομένων ἐνιαυτῶν. 'Mensibus circumactis;' vel, 'mensibus circumvolutis;' vel, 'mensibus volventibus.' Sic et Virgil. Æn. lib. i. 118. 30. 'volventibus annis.'

μάνδρα, as, ή, commune, pro quo συνωνύμως dicuntur αὐλη, αὔλιον, σταθμός, caula, cubile, spelunca, stabulum. In vulgatis Græcolatinis Lexicis exstant quidem omnes istæ significationes: at nullius auctoris exemplis confirmantur. Theoc. Idyll. ίν. 61. και ποτι ταν μάνδραν κατελάμβανον, aμος ενάργει. Lat. interp. 'et in stabulum deprehendi eum, in ipso opere;' alter, 'juxta speluncam deprehendi:' sed Æ. P. ita, 'et juxta stabulum, vel speluncam [eum] deprehendi, quum operabatur [quum ipsum Veneris opus faciebat, quum rem peragebat, in ipso opere, in ipso facto].' Cur autem Latinus interpres, cujus interpretationem Crispinus excudit, hæc verba αμος ενάργει præterierit, mihi non constat. Nisi forte, quod ea nimis obscœna judicarit: at longe fædiora reperies Latine ab eodem reddita. Crediderim potius a ty-

pographo per imprudentiam prætermissa. Quod vero legitur in Steph. codice, 'in stabulum deprehendi,' paulo durius, et a recepta, legitimaque dicendi forma remotius videtur. Dicendum enim potius, 'in stabulo deprehendi.'

μανείς, μανείσα, μανέν, participium aor.
2. pass. a μαίνομαι, fut. μανοῦμαι, aor. 2. pass. ἐμάνην, ης, η, infin. μανῆναι, mente captus, ad insaniam redactus, furens. Vulgata Græcolatina Lexica nullis exemplis auctorum fide dignorum has hujus vocabuli significationes confirmant. Theoc. Idyll. v. 16. μανείς είς Κρᾶθιν ἀλοίμαν, 'furens in Crathin desiliam.'

μανυτάς, â, δ, Dor. pro com. μηνυτής, οῦ, δ, index, qui rem aliquam indicat: παρά το μηνύειν, indicare. Quo μανύειν Dorice dicitur. Moschus Idyll.i. 3. δ μανυτάς γέρας έξεῖ, 'index præmium habebit.'

μὰ ἀποθάνω, sic apud Theoc. Idyll. iii. 27. scribitur in omnibus, quos vidi, codicibus. Quod pro μὴ ἀποθάνω dictum. Sed fortasse longe melius esset, si scriberetur, μ' ἀποθάνω. Vide κή κα μὰ ἀποθάνω.

μαρίζομαι, Doricum verbum, de quo nihil ab aliis traditum invenitur. Idem autem videtur esse ac το μαρύομαι, pro μηρύομαι, τὸ στρέφομαι, καὶ περιστρέφομαι, volvor, circumvolvor, quod exstat apud Theoc. Idyll. i. 29. de quo suo loco. Ab hoc vero μαρύομαι, verso v in ι, et inserto ζ, formatum το μαρίζομαι, Bion Idyll. ult., 22. de Achille loquens dicit, εξ άοῦς δ' ἐπλ νύκτα μαρίζετο Δηϊδαμεία, 'ab aurora autem ad noctem usque volvebatur [circa] Deidameiam.' Vide cæt. Hic enim µaplζετο positum pro περιεμαρίζετο, και περιεστρέφετο, vel subauditur præposit. περί, quæ cum dativo Δηϊδαμεία jungatur. Illud addendum, jam 70 n in a breve metri caussa mutatum, quod licentiæ poeticæ condonandum.

μαρύεσθαι, Dor. pro com. μηρύεσθαι, volvi. Vide vulgata Lexica, ubi docetur τὸ μηρύειν, et μηρύεσθαι, significare idem ac τὸ νέεω, καὶ νήθειν, nere, filum deducere, in unum colligere, glomerare, quod faciunt qui nent; fila enim nentes colligunt, et conglomerant. Theoc. Idyll. i. 29. τῶ περὶ μὲν χείλη μαρύεται ὑψόθι κισσός, 'cujus [poculi] circum labra volvitur superne hedera.'

μάσδα, as, å, Dor. pro com. μάζα, vel potius μᾶζα, ης, ἡ, maza, massa, placenta. Consule Eustath. Suid. Hesych. Athen. M. Etym. Hippocratis Œconomiam, vulgata Græcolatina Lexica, nostrumque Græcolat. Ion. Lexicum, ubi non solum hujus vocis etymologiam, sed etiam varias significationes aperte, fuseque declaratas

Theoc. Idyll. iv. 34. Alyan dyδώκοντα μόνος κατεδαίσατο μάσδας, \* Ægon octoginta solus devoravit placentas.'

μασδός, ώ, δ, Dorice pro communi μα-Tos, ov, d, mamma, sinus, amplexus. Qua de re pluribus agitur ab Eustathio. Eum lector φιλομαθής consulat, ut multa discat, quæ huc spectant. Theoc. Idyll. iii. 16. μασδον εθήλαζε, 'mammam suxit.' 48. **ώστ'** οὐδὲ φθίμενόν μιν ἄτερ μασδοῖο τίθητι; 'ita ut ne mortuum quidem ipsum procul a mamma ponat?' i. ab amplexu suo dimittat?

μάσσων, ovos, δ και ή, poet. pro communi μακρότερος, και μείζων, longior, major, amplior. Est autem comparativus τοῦ μακρός. Theoc. Idyll. xxii. 113. μάσσονα າບເລ. ' majora membra.'

μάσταξ, κος, δ, poet. pro communi τροφη, cibus, alimentum. Etymologiam Eustath. et Magn. Etymologicum aperte docet, et varias hujus vocabuli significationes declarat. Theoc. Idyll. xiv. 39. μάστακα δ' οξα τέκνοισιν ύπωροφίοισι χελιδών Αψοβφον ταχινά πέτεται βίον άλλον άγείρειν, cibum vero ut [suis] liberis [i. pullis,] sub tecto exsistentibus hirundo [quæ jam tulit, Retro celeriter volat, victum alium ut congreget [i. quærat, paret, ac afferat]. Hic subaudiendum adverbium, quod respondeat præcedenti ola, nimirum, οδτω. Sed of a dictum poetice, pro inusitato olws, i. ιωσπερχούτω, quemadmodum hirundo, etc. sic illa, etc.

μαστίσδειν, Dor. pro com. μαστίζειν, flagellare, flagris cædere. Theoc. Idyll. vii. 108. τανίκα μαστίσδοιεν, 'tunc [te] flagellent.'

μάταν, Dor. pro com. μάτην, frustra, temere. Theoc. Idyll. xiv. 28. μάταν είς άνδρα γενειῶν, 'frustra in virum barbam alens;' vel, 'frustra barbam alens ad virilem ætatem,' i. quæ solet in ætate virili potissimum spectari; vel (ut alii verterunt), frustra virilem barbam alens.

μάτηρ, à, ματέρος, Dor. pro com. μήτηρ, ερος, η, Latinum mater hinc deductum. Theoc. Idyll. iii. 16. δρυμφ τέ μιν έτρεφε **μάτηρ, '** et [in] sylva ipsum educavit mater.' 45. μάτηρ α χαρίεσσα περίφρονος 'Αλφεσιβοίας, 'mater gratiosa valde prudentis AlphesibϾ.' Idyll. x. ult. μυθίσδεν τᾶ ματρί, 'narrare matri.' Idyll. xi. 26. ηνθες έμα σὺν ματρί, 'venisti mea cum matre.' 67. à  $\mu d\tau \eta \rho$  à  $\delta i \kappa \epsilon \hat{i} \mu \epsilon$ , 'mater me injuria afficit,' etc.

ματης, Æol. et Dor. pro comm. poetico ματείς, verso ει diphthongo in μονόφθογγον  $\eta$ . Ipsum thema est  $\mu \alpha \tau \epsilon \omega$ ,  $\omega$ , under poet. mserto υ, ματεύω, et inserto σ, μαστεύω, τὸ ζητῶ, quæro, requiro. Theoc. Idyll. axia. 15. εξ έτέρω δ' έτερον ματής, pro, έξ

ετέρου δ' ετερον ματείς, ' post alium vero' alium requiris.'

μᾶχος, εος, ους, τδ, Doricum vocabulum, pro poetico  $\mu \hat{\eta} \chi os$ , communiter vero  $\mu \eta$ χανή dicitur, machina: μεταφορικώς vero, rei alicujus faciendæ ratio, remedium. Theoc. Idyll. ii. 95. είδ' άγε Θέστυλι, μοί χαλεπας νόσω εδρέ τι μαχος, 'eja igitur age Thestyli, mihi gravis morbi inveni [vel excogita aliquod remedium.

μεγάλοιτος, ου, δ και ή, poeticum et Theocriteum vocabulum, valde miser, et infelix. Idyll. ii. 72. έγω δέ οι à μεγάλοιτος ωμάρτευν, 'ego vero ipsam valde misera sequebar.'

μελανόχρως, χρωτος, δ καὶ ἡ, nomen Theocriteum, quod in vulgatis Græcolat. Lexicis vertitur, habens nigrum corpus. Nullius tamen auctoris auctoritate confirmatur. Theoc. Idyll. iii. 35. Έριθακὶς & μελανόχρως, · Erithacis fusco prædita colore; vel (ut quidam), Erithacis ni-

μελεδαίνειν, poet. pro com. φροντίζειν, έπιμελεῖσθαι, cum genit. curare, solicitum esse. Theoc. Idyll. ix. 12. τοῦ δὲ θέρευς φρύγοντος έγω τόσσον μελεδαίνω, ' æstatem vero torrentem ego tantum curo: μελεδαίνειν autem dictum έκ τοῦ μελεταίνειν, verso τ in  $\delta$ , quod a μελέτη, ης,  $\hat{\eta}$ . Vide  $\delta$  pro  $\tau$ . In Hortis tamen Adonidis alia hujus verbi ἐτυμολογία non damnanda affertur. Sic autem illic, μελδόμενος, τηκόμενος. κυρίως δε μέλδειν έστι το τα μέλη ξδειν, οίον μελέδειν, και μέλδειν. Hinc patet a μελέδειν, quod significat τὰ μέλη ξδειν, membra vorare, consumere, κατά συγκοπην formatum το μέλδειν, et ab eodem μελέδειν, κατά παραγωγήν deductum τὸ μελεδαίνειν. In iisdem Hortis legitur, μελεδώνες, αἱ τὰ μέλη ἔδουσαι φροντίδες, ὅθεν 'Ησίοδος γυιοκόρους αὐτὰς λέγει, τὰς ἔως κόρου τὰ γυῖα κατεσθιούσας. καὶ οἱ Αἰολεῖς σταλαγμον την οδύνην φασί.

μελεδαίνειν, poet. cum accusat. pro communi φροντίζειν, cum genit. curare, solicitum esse. Theoc. Idyll. x. 52. οὐ μελεδαίνει τον το πιείν έγχευντα, ' non curat illum, qui potum [ei] infundat [ac ministret].' Illic de rana fiunt verba, cui potus aquæ semper abunde suppetit, ut non curet, quisnam sibi potum sit ministraturus. Μελεδαίνειν vero dictum κατά τροπήν τοῦ τ eis δ, a μελεταίνειν, quod a μελετάω,  $\hat{\omega}$ , quod a  $\mu \in \lambda \in \tau \eta$ ,  $\eta s$ ,  $\dot{\eta}$ .

μελεδωνεύς, έως, δ, poeticum nomen, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis non exstat. Idem autem est ac μελεδωνός, οθ, o, curator; qui rerum, aut personarum, aut utriusque curam gerit. Theoc. Idyll. xxiv.

μελεδώνη, ης, ή, poet. nomen, dictum

104.

quasi μελετώνη, κατὰ τροπήν τοῦ τ εἰς δ. Nam a communi μελέτη, ης, ἡ, deductum, meditatio, cogitatio, solicitudo, cura. Theoc. Idyll. xxi. 5. αἰφνίδιον θορυβεῦσιν ἐφιστάμεναι μελεδῶναι, 'subito tumultuantur [tumultum excitant, somnumque turbant] instantes curæ.'

μέλημα, τος, τὸ, poet. et Theoc. vocabulum, quod in vulg. Lexicis non exstat (deducitur autem a verbo μέλει, curæ est, fut. μελήσει, perf. pass. μεμέλημαι, σαι, ται); cura, solicitudo. Theoc. Idyll. xiv. 2. τί δέ τοι τὸ μέλημα; 'quæ vero tibi solicitudo [hujus rei adest? quæ cura te cruciat? cur hac de re tantopere solicitus es?].'

μέληται, poet. pro com. μέλει, curæ est. Est autem 3. pers. singul. præsentis temporis, indicativi modi κατ' ἔκτασιν τοῦ ε είς η μέτρου χάριν τραπέντος, pro μέληται, quod a poet. μέλομαι deductum, unde τδ μελέομαι, μελούμαι, et compos. ἐπιμελέομαι, οῦμαι. De quibus Lexica. Vel est 3. subjunctivi a μέλωμαι, η, ηται, quod a Erit autem modi ὑπαλλαγή, subjunct. pro indicativo μέλεται: vel est 3. pers. præs. a μέλημαι, μέλησαι, μέληται, quod ab inusitato μέλημι, hoc a μελέω, ώ, quod ab impersonali μέλει formatum 'Αττικώς. Sic τίθημαι, δίζημαι, κατ' ξκτασιν, μέτρου χάριν, pro τίθεμαι, δίζεμαι. Consule vulgata Lexica. Theoc. Idyll. xvii. 73. Διτ Κρονίωνι μέληται, 'Jovi Saturnio curæ est.'

μελίκηρον, ω, τὸ, Dorice, pro communi μελίκηρον, ου, τὸ. In vulgatis Lexicis in singulari non reperitur pro favo: sed tantum in plurali μελίκηρα, ων, τὰ, et vertitur auctore Gaza, favago purpurarum concharum. Hoc vocabulum exstat apud Aristotelem Histor. Animal. lib. v. cap. 15. pag. 475. B. Sed apud Theoc. Idyll. xx. 27. pro favis accipitur; ἔρβεε μοι φωνὰ γλυκερωτέρα ἡ μελικήρω, 'fluebat mihi vox dulcior, quam favi [id est, quam favorum sapor].'

μελικτάς, â, δ, Dorice, pro communi μελικτής, οῦ, δ, suavis cantor, cautor. Nomen Theocriteum, quod in vulgatis Lexicis exstat, sed sine ullius auctoris exemplo. Deducitur a verbo poetico parum
usitato μελίξω, fut. com. μελίσω, Dor. vero
μελιξῶ, εῖς, εῖ, pro quo frequentius μελίζομαι, et apud Theocritum Dorice μελίσδομαι, Unde verbale μελικτής, οῦ, regulariter formatum. Hoc vero a nomine μέλος, quod jam cantus suavitatem significat,
alias alia, de quibus in vulgatis Lexicis
agitur prolixe. Theoc. Idyll. iv. 30. ἐγὰ
δέ τις εἰμὶ μελικτάς, 'ego vero quidam sum
cantor.'

μελίπνοος, μελίπνους, δου, ου, δ καὶ ἡ, poeticum, pro quo συνωνύμως ἡδύπνοος, ους, quasi dicat, mel spirans, id est, suaviter

spirans. Hoc in vulgatis Lexicis Græcolatinis legitur quidem: sed nullis exemplis confirmatur. Theoc. Idyll. i. 128. et 129. μελίπνουν ἐκ κηρῶ σύριγγα, ' suaviter spirantem [id est, suavem sonum edentem, vel suaviter sonantem] ex cera fistulam.'

μελίσδεο, Dorice, 2. pers. singul. imperfecti, pro communi, sed poetico εμελίζου, unde neglecto syllabico incremento, metri caussa, formatum μελίζου, Ionice vero, dissoluta diphthongo ov in εο, μελίζεο, Dorice vero ζ in σδ, μελίσδεο, canebas. Moschus Idyll. iii. 61. οὐ γὰρ ζσον Κύκλωπι μελίσδεο, 'non enim sicut Cyclops canebas.' Vide μελίσδομαι in præcedenti Lexici volumine. Theoc. in Epig. ii. 1. Δάφνις δ λευκόχρως, δ καλά σύριγγι μελίσδων Βουκολικούς δμνους, 'Daphnis ille candido corpore præditus, ille, qui pulcra fistula suaviter canebat Bucolicos hymnos.' Bion Idyll. iv. 10. εs Λυκίδαν τι μελίσδω, 'in Lycidam aliquid molior.' In Syringe, va. 17. ἀδὸ μελίσδοις, 'suaviter canas.'

μελίσδομαι, Dorice pro communi, sed poetico μελίζομαι, suaviter cano, cano: formatur autem dissoluto ζ in σδ, et deducitur a nomine το μέλος, εος, ους, quod præteralia, significat etiam suave carmen, cantum suavem, et mellis instar dulcem, παρὰ το μέλι, μέλιτος, unde nomen Latinum, mel, mellis. Simpliciter interdum pro carmine, cantuque sumitur. Theoc. Idyll. i. 2. & ποτί ταῖς παγαῖσι μελίσδεται, id est, 'quæ ad fontes suaviter canit.' Idyll. vii. 89. ἀδὸ μελισδόμενος, 'suaviter modulans.'

μελίσδω, Dor. pro communi, sed poetico μελίζω, dissoluto ζ in σδ, modulor, cano, canto, suaviter cano. Theoc. Idyll.
xx. 28. ħν σύριγγι μελίσδω, 'si [id est,
quum] fistula modulor.' Moschus Idyll.
iii. 15. καλ γοεροῖς στομάτεσσι μελίσδετε
πένθιμον ψόὰν, 'et lugubri ore canite lugubre carmen.'

μέλισμα, τος, τδ, poeticum vocabulum, quod in Græcolatinis Lexicis nullius scriptoris auctoritate confirmatur, cantus, car-Theoc. Idyll. xiv. 31. Θεσσαλικόν τι μέλισμα, 'Thessalicum quoddam carmen.' Idyll. xx. 28. μέλισδμα legitur : sed -vel μέλισμα legendum, ut alibi passim legitur, sublato &. Nam in hoc nomine verbali, quod a μελίζω com. sed poet. deducitur, et Dor, μελίσδω dicitur, nulla est τοῦ ζείς σδ resolutio. Vel μέλιδμα sublato σ scribendum Dorice, verso  $\sigma$  in  $\delta$ , at in όδμη, pro όσμη factum videmus: ἀδύ 🎉 μοι το μέλισμα, καὶ ην σύριγγι μελίσδα, 'dulce vero mihi [est] carmen, et quum fistula modulor.'

μελιτώδης, eos, ovs, ὁ καὶ ἡ, poeticum nomen, pro quo μελιττώδης cum gemino ττ in vulgatis Lexicis legitur. Sed hoc ab

Attico μέλιττα, ης, ή, apis. Hlud vere a μέλι, μέλιτος, τὸ, mel; μελιτώδης igitur proprie mellis instar dulcis, et suavis :  $\gamma \epsilon$ -າເເພີ່ີ vero, dulcis, gratus, jucundus. Theoc. Idyll. xv. 94. μη φυή μελιτώδες, 'ne nascatur [o] dulcis [Proserpina].' Subauditur enim (ut et interpretibus Latinis placet) nomen Περσεφόνη, quemadmodum vs. 14. quum poeta dicit ναλ τὰν πότναν, Περσεφόνην subauditur. Olim autem mulieres (ut hodie quædam per sanctas Paradisi jurant) per Deas, ut Junonem, Palladem, Dianam, Proserpinam, jurare consueverant. Hoc autem per illas potissimum faciebant, quas maxime formidabant, et quas sibi propitias esse cupiebant, quarum benevolentiam his verborum lenociniis, blanditiisque captari putabant.

μελιχρός, à, δν, poet. et Theoc. vocabulum, qui melleum habet colorem, mellis instar flavus. Idem ac μελίχροος, μελίχρους, ου, δ. δ την τοῦ μέλιτος χρόαν, είτε χροιαν έχων, i. qui mellis habet colorem: χροιά vero δξύτονον, unde χρόα βαρύτονον, ut docet Eustath. carnis humanæ superficiem, ipsamque corporis humani cutem significat. Sæpissime tamen (quod et in vulg. Græcolatinis Lexicis demonstratur) idem valet ac τὸ χρῶμα (quod inde formatuni), i. color. Magnum Etymologicum aliquanto aliter, πένης (inquit) σημαίνει τον έκ πόνου, και ένεργείας το ζην έχοντα. παρά το πένω, το ένεργω, και πράττω. έκ τούτου πενιχρός, ώς μελιχρός. Unde fortasse quis colligat την χρος συλλαβήν esse nominis παραγωγήν, quæ formationi tantum nunc inserviat, nihil ad significatum Sed quamvis in nomine werexpos hoc admitti possit satis probabiliter, non tamen idem etiam in voce μελιχρός necessario locum habet, ut nostram τοῦ μελιχροῦ definitionem, quasi nimis a veritate sit remota, ideo rejicere debeamus. Idyll. v. 95. αί δὲ μελιχραλ, sub. ὀριμαλίdes, ' hæc vero [montana poma sunt] mellei coloris.'

μελίχλωρος, ου, δ και ή, poeticum. Vulgata Lexica Græcolatina, μελίχλωρος, instar mellis flavus. Epithetum Jovis. Etymol. Sed hic est error gravissimus. Nam qui vertit Magni Etymologici verba, ea male intellexit, ideoque male vertit. Sic enim in Magno Etymologico scriptum legitur, pagina 377.45.  $\mu \in \lambda i \chi \lambda \omega \rho o s$ ,  $\epsilon \pi i \theta \epsilon$ τον έστι τοῦ δέους, id est, μελίχλωρος est epithetum timoris, sive metus, et pallidum mellis instar significat. Sed interpres fortasse codicem nactus est, in quo legebatur τοῦ διὸς, ideo vertit Jovis. Facilis error ob vocum magnam similitudinem. Eustathius vero sic, χλωρον δέος, το χλωροποιον, και χλωρόν μέλι επιθετικώς το ώχρον, ή το

ύγρον, ή το πρόσφατον, id est, 'metus pallidus appellatur, qui pallidum facit eum, quem corripit. Item mel χλωρον vocatur adjective, quod pallidum est, aut humidum. aut recens.' Alias τοῦ χλωρδς etymologias et significationes in Magno Etymologico, vide pag. 812. 56. et 813. 1. Suidas, μελίχλωρος, δ χλωρός. Quare compositum pro simplici sumit. Quod minime novum. In Henrici Stephani codice vertitur hoc nomen μελίχλωρος, melli similis colore. Videtur autem melinum colorem intelligere, de quo pluribus in vulgatis Latinia Lexicis in voce melinum. Verum ego nunc saltem puellam μελίχλωρον vocari puto, pallidam instar mellis. enim omne mel est flavum. magna pallidi mellis copia. Battus igitur apud Theoc. Idyll. x. 27. Bombycam. quam amabat, μελίχλωρον fuisse dicit, id est, mellis instar pallidam, ac proinde formosam. Multi enim in puellis pallidum colorem probant, atque laudant, ac aliis anteponunt. Eodem versu videmus egregiam αντίθεσιν, αλιόκανστον Ημελίχλωρον, quasi Latine dicas, nigram Kalbam. Nam qui solis æstu sunt adusti, sunt nigri; qui vero sunt pallidi iidem etiam albi, si cum illis conferantur.

μελλόγαμος, ου, ὁ καὶ ἡ, poet. epithetum sponsi, sponsæve, qui, quæve nuptias est celebraturus, celebraturave. Theoc. Idyll. xxii. 140. γαμβρὰ μελλογάμω, 'generi nuptias celebraturi.' At vulgata versio, 'sponsi futuri.' Sensus quidem est idem, verborum tamen vis haud satis videtur expressa.

μελύδριον, ου, τὸ, poet. nomen diminutivum a τὸ μέλος, εος, ους, parvum carmen, cantiuncula, carmen. Bion Idyll. v. 1. εἴ μοι καλὰ πέλει τὰ μελύδρια, 'si mihi pulcra sunt carmina.'

μεμάνημαι, præteritum perfectum passivum a verbo poetico deponente μανέομαι, οῦμαι, insanio, μ. μανήσομαι, π. μεμάνημαι, quod ab activo µaívo, ad insaniam adigo, deducitur, cujus futurum est μανῶ, aor. act. ξμανον, hinc τὸ μανέω, ῶ, unde τὸ μανέομαι. Sed in vulgatis Lexicis hoc non invenitur. Theoc. Idyll. x. 31. έγω δ' ἐπλ τλν μεμάνημαι, ego vero propter te insanio.' Sic et Galli, 'j'enrage,' vel, 'je suis enragé après toi.' Quibus verbis iudicatur amoris, quo quis aliquem prosequitur, tanta vehementia, ut de sano mentis statu deturbet amantem, qui suis amoribus frui votique compos fieri non potest.

μέμναμαι, Dorice, pro communi μέμνημαι, perfecti pass. 1. person. singul. a μιμνήσκομαι, μ. μνήσομαι, quod a μνάομαι, ώμαι, recordor. Theoc. Idyll. v. 40. ΜέμME

ναμ'; δ φθονερόν τυ, etc. 'Recordor? ο invidum te,' etc. 118. τοῦτο μὲν οὐ μέμ-ναμ'. δκκα, 'hoc quidem non memini:

quum.'

μεμναμένος, α, ον, Dor. pro comm. μεμνημένος, η, ον, memor. Theoc. Idyll. xviii. 41. Πολλά τεῦ, & Ἑλένα, μεμναμέναι, ' Multum tui, o Helena, memores.'

μεμναμένω, genitivus Doricus pro communi μεμνημένου. Theoc. Idyll. iii. 28. δκά μευ μεμναμένω εἰ φιλέεις με, ' quando me mentionem faciente [i. quærente] an me amares.'

μέμνασαι, Dor. pro communi μέμνησαι, meministi, recordaris. Theoc. Idyll. v. 116. ἡ οὐ μέμνασ' ὅτ' ἐγὼν τὰ κατήλασα; 'annon recordaris quum ego te verberavi?' vel, verberans abegi?

μερίζεν, Dor. pro com. μερίζειν. Αt μερίσδεν est Δωρικώτερον. Idyll. xxi. 31.

πάντα μερίζεν, ' omnia dividere.'

μες Dorica terminatio 1. personæ pluralis verborum communiter in  $\mu \in \nu$  desinentium; ut τύπτομες, pro τύπτομεν, verberamus. Sic etiam Theoc. Idyll. i. 16. δεδοίκαμες, pro δεδοίκαμεν, metuimus. dem Theoc. Idyll. ii. 5. τεθνάκαμες, et είμès, pro τεθνήκαμεν, et έσμέν. 25. είδομες, pro είδομεν. 141. εψιθυρίσδομες, pro εψιθυρίζομεν. 143. ήνθομες, pro ήλθομεν. Idyll. **ν. 64.** βωστρήσομες, pro βωστρήσωμεν. 66. **βωστρέομες**, pro βωστρέωμεν, ώμεν. 67. ἐρίσδομες, pro ἐρίζομεν. Idyll. vii. 2. «Ίρπομες, pro είρπομεν. 10. ανυμες, pro ηνύομεν. 12. εθρομες, pro εθρομεν. 122. φρουρώμες, pro φρουρώμεν. 123. τρίβωμες, pro τρίβωμεν. 133. εκλίνθημες, pro εκλίνθημεν. Idyll. viii. 26. καλέσωμες, pro καλέσωμεν. Idyll. xiii. 1. έδοκεθμες, pro έδοκοθμεν. 4. έσορωμες, pro έσορωμεν. Idyll. xiv. 3. πράφσομες, pro πράσσομεν. 13. et 20.  $\epsilon \pi i \nu o \mu \epsilon s$ , pro  $\epsilon \pi i \nu o \mu \epsilon \nu$ , etc.

μες, Dor. in ultima syllaba infinitivorum quorundam, pro quo dicitur et μεν. Vide τὸ ημες pro ημεν, et com. ηναι, vel

€Īvaı.

μέσα βήματα ἀντὶ τῶν ἐνεργητικῶν a Doriensibus sæpe usurpantur. Ut τύψομαι, η, εται, pro τύψω, εις, ει, sic ἀποίσομαι, η, εται, pro ἀποίσω, σεις, ει. Theoc. Idyll. i. 3. ἄθλον ἀποισῆ, pro ἀποίση, hocque pro ἀποίσεις.

μεσαμβρινός, à, δν, Dor. pro com. μεσημβρινός, ἡ, δν, meridianus, a, um. Theoc. Idyll. i. 15. Οὐ θέμις ὁ ποιμάν, τὸ μεσαμβρινόν, οὐ θέμις ἄμμιν, 'Non fas, o pastor, meridiano [tempore,] non fas [est] nobis: 'τὸ μεσαμβρινόν autem dictum, pro κατὰ τὸ μεσαμβρινόν, hocque pro κατὰ τὸν μεσημβρινόν χρόνον, εἴτε κατὰ τὴν μεσημβρίαν, ἡ ἀπὸ τῆς μεσημερίας εἴρηται κατὰ συγκοπὴν, καὶ τοῦ β ἐπένθεσιν, εὐφωνίας χάριν. Idem

Idyll x. 48. φεύγειν το μεσαμβρινον σπvov, 'fugite meridiano [tempore] somnum; pro, τον μεσαμβρινον δπνον, id est, 'meridianum somnum.' Jos. Scal. ita legendum censet hunc versum, Σίτον άλοιώντας φεύγειν το μεσαμβριον υπνον. Nam (inquit ille) το μεσάμβριον est adverbiale, ut Grammatici loquuntur. Sed, ut hoc ipsi largiamur, quod tamen non est necessarium, illud certe non videtur mutandum. Quid? τὸ ἀλοιῶντες. Cur? Quia constat et nominativos, et accusativos, et ante, et post infinitivos, a Græcis άδιαφόρωs poni, quemadmodum pluribus in nostro lonico, et Dor. Lexico docetur: φεύγειν vero, pro φεύγετε dictum Ionice et Æolice. άπαρέμφατα άντλ τῶν προστακτικῶν.

μεσαμέριος, α, ον, Dorice, pro poetico μεσημέριος, communitur vero μεσημβρινός, meridianus, a, um. Theoc. Idyll. vii. 21. Σιμιχίδα, πᾶ δὴ τὸ μεσαμέριον πόδας ἔλκεις; 'Simichida, quo jam meridie pedes trahis?' Videtur autem hoc καθ' ὑπαλλαγὴν a poeta dictum, idque propter metri necessitatem, pro, πόδες ἔλκουσί σε; id est, 'pedes trahunt te?' Hunc locum Virgil. Ecloga ix. 1. videtur imitatus. 'Quo te Mœri pedes? an, quo via ducit, in urbem?' Hic

subauditur vel trahunt, vel ferunt.

μέσατος, η, ον, poeticum, pro com. μέ- $\sigma os$ ,  $\eta$ ,  $o\nu$ , medius, a, um. Theoc. Idyll. vii. 10. Κούπω ταν μεσάταν δδον άνυμες, 'Necdum mediam viam confeceramus.' Méraros autem (ut docet Magnum Etymolog. pag. 344. 18.) κατά συγκοπήν est formatum εκ του μεσώτατος superlativo. Quanquam idem alibi tradit a nomine  $\mu \in$ σος, fieri μέσσατος, ut a νέος, νέατος, et velatos. Vide pag. 599. 5. Sed prior formatio, quam veram esse constat, posteriorem refellit. Theoc. Idyll. xxi. 19. Nam et νέατος a νεώτατος per syncopen deriva-Ούπω τον μέσατον δρόμον άνυεν άρμα Σελάνας, 'Nondum medium cursum confecerat currus Lunæ.'

μεσηγύ, poet. adverbium, pro com. μεταξὺ, in medio, inter, medium spatium vel temporis, vel loci significat. Unde compositum nomen poeticum apud Eustathium μεσηγυδορποχέστης, δ μεσούντος του δόρπου άποπατών πρός το πάλιν *ξμπίπλασθα*ι. Apud poetas dicitur et μεσσηγύε. Hoc autem adverbium compositum ex nomine  $\mu \epsilon \sigma \sigma s$ ,  $\eta$ ,  $\sigma r$ , medius, a, um, et nomine  $\gamma \hat{\eta}$ , terra, q. d. in meditullio, in medio telluris, sive in medio terræ spatio. Vide Magn. Etymol. 309. in ἐγγὺs, et ἔγγιον, et ἔγγίζω; γενικώς vero in quovis vel temporis vel loci medio spatio. Sed metri caussa sæpe το σσ geminatur; το δε υ άντι του η positum. Quod autem  $\eta$  in  $\nu$  non raro mutetur, patet ex variis exemplis, ut ab ἄλμη, ης, ἡ, fit ἀλμηρὸς, καὶ τροπῆ τοῦ η εἰς ν, ἁλμυρός. Magnum Etymol. 69. 19. τηρὸς, τυρὸς, 69. 20. et 72. 10. Idem et ab Eustathio traditur in τυρὸς, ἄτρητα, ἄτρυτα, 167. 16. Theoc. Idyll. xxv. 216. ἡματος ἡν τὸ μεσηγὸ, 'diei [jam] erat medium;' pro ἡδη ἦν μεσημβρία, 'jam erat meridies.'

μέσοι, καὶ πρώτοι, εἴτε ἐνεργητικοὶ παρακείμενοι πολλάκις οί αὐτοί είσι, και δμοίως γράφονται, καλτελευτώσιν, οξον, γέγραφα, α γράφω; έστροφα, a στρέφω; έοικα, ab είκω; δέδοικα, a δείδω; ne δέδοιδα propter κακοφωνίαν triplicis δ δ δ concurrentis dicatur;  $\sigma \in \sigma \circ \phi \alpha$ , a  $\sigma \in \beta \omega$ , ne concurrat cum σέσοβα κατά συγκοπήν formato a σοβέω, ω: σοβήσω, σεσόβηκα: ἔρδαφα, α δάπτω: τέταφα, α θάπτω: βέβαφα, α βάπτω: sic δέδυκα, a δύω. Theoc. Idyll. i. 102. δεδύκει, pro έδεδύκει. Vide δεδύκει. Sic έστηκα tam ab ໃστημι, quam ab έστηκω, μ. ξω, unde plusquamperf. med. assumto i formatur, είστηκειν, εις, ει. Quanquam alias discriminis statuendi caussa inter hæc duo, præt. perf. τοῦ ໃστημι, τὸ η in a breve vertit, εστακα, unde sublato κ, Iones suum ἔσταα deducunt. Alterum vero, quod ab ξστήκω derivatum, το η retinet. Sic ab άλείφω τὸ ήλειφα com. et Attice verso ε in ο, ήλοιφα, ungo, unxi; unde ἄλειφαρ, άλειφη, et άλοιφη, unguentum, oleum.

μέσοι παρακείμενοι είς ενεστώτας ποιητικώς άνηγμένοι. Vide ενεστώτες εκ τών μέσων παρακειμένων εσχηματισμένοι.

μεσονύκτιον, ου, τδ, poet. pro comm. μέση νὺξ, media nox, medium noctis, nox intempesta. Interdum subaudita præpositione κατὰ, sumitur adverbialiter, media nocte. Theoc. Idyll. xiii. 69. ἱστία δ' ἤίθεοι μεσονύκτιον ἐξεκάθαιρον, 'vela autem juvenes media nocte purgabant.' Idem Idyll. xxiv. 11. ἄμος δὲ στρέφεται μεσονύκτιον ἐς δύσιν ἄρκτος, 'quum vero media nocte ad occasum ursa vertitur.'

μεσσάνιος, ω, δ, Dor. pro communi μεσσήνιος, ου, δ. Theoc. Idyll. xxii. 208. Μεσσάνιος Ίδας, 'Messenius Idas.'

μέσφα, poeticum adverbium, pro communi μέχρι, vel μέχρις, usque ad. Theoc. Idyll. ii. 14. μέσφα τοι έχθὲς, 'usque ad heri.' i. usque ad hesternum diem.

μέτα. Quoties præpositio μετὰ suam naturalem sedem, aut significationem mutat, accentum etiam mutat, et in priorem syllabam retrahit. Communiter enim δξυτονεῖται, quum præcedit alias voces quibuscum grammatice conjungi solet: παροξυτονεῖται vero, quum eas sequitur, et post eas collocatur. Ut μετὰ τούτοις, τούτοις μέτα. Sic etiam quum pro verbo μέτεστι sumitur, μέτα παροξυτόνως scribitur. Theoc. Idyll. i. 39. Τοῖσδε μέτα, pro μετὰ τοῖσ-

de, perà robrois, cum istis.

μεταίξας, participium aor. 1. act. a poet, μεταίσσω, μ. ξω, irruo, cum impetu feror. Theoc. Idyll. xxii. 201. ἀλλὰ μεταίξας πλατὺ φάσγανον ἄσε διαπρὸ Τυνδαρίδας λαγονος, 'sed irruens latum ensem adegit

penitus Tydarides per ilia.'

μετάλμενος, vulgata Græcolat. Lex. vertunt, ἐφαλλόμενος, insiliens, et aggressus, Hom. Sed nec formationis rationem, nec poetæ librum, locumque notant. Quamobrem in gratiam των φιλελλήνων nos hoc ipsum paucis præstabimus. A communi participio άλλόμενος, saliens, quod ab άλλομαι deducitur, κατά συγκοπήν formatur äλμενος, et Ionice, ac Æolice, verso aspero spiritu in tenuem, ἄλμενος, additaque præpositione μετά, fit μετάλμενος, transiliens, qui de loco in locum saltu transit. Bion Idyll. ii. 6. Τά, και τά τον Έρωτα μετάλμενον αμφεδόκευεν, pro Τήδε, και τήδε τον Έρωτα μεθαλλόμενον άμφεδόκευεν, vel Δεῦρο, κἀκεῖσε, etc. 'Huc, et illuc transilientem Amorem observabat.'

μέταν πάροιθεν ἄιξε. Sic in Simmiæ Rhodii Ovo scribitur pag. 388.7. Quod κατὰ τμῆσιν dictum, pro πάροιθεν μετανάιξε, sive μετανήιξε. Verbum est compositum ex præpositionibus μετὰ et ἀνὰ, et verbo ἀtσσω, μ. ἀtξω, ἀδρ. α. ἤιξα, Dor. ἄιξα. Si neglectum dicas temporale incrementum, τὸ α corripietar. Vide vulgatam versionem, et annotationes in hunc locum.

μετέμμεναι, poet. Ion. et Dor. pro com. μετείναι, unde Attice, Ion. et Dor. sublata ι, μετέναι, inserta syllaba με, et metri caussa geminato μμ, μετέμμεναι. Theoc. Idyll. xxv. 79. Θηρίον ἀνθρώποισι μετέμμεναι, 'Animal quod cum hominibus sit [atque versetur].'

μετρείν, com. ἀντὶ τοῦ ἀριθμείν, metiri, pro numerare. Theoc. Idyll. xvi. 60. ἐπ' ἀδνι κύματα μετρείν, 'in littore fluctus numerare.' Vide ἀὼν, ἀδνος.

μετώπω, genit. sing. 3. declin. των Ισοσυλλάβων, Dorice formatus, versa ov in ω, pro communi μετώπου. Theoc. Idyll. ii. 106. ἐκ δὲ μετώπω ίδρώς μευ κοχύεσκεν Ίσον νυτίαισιν ἑέρσαις, 'de fronte vero sudor mea stillabat similiter [id est similis] australibus [ac humidis] roribus.

stralibus [ac humidis] roribus.'

μεῦ, genitivus Ionicus, Æolicus, et Doricus pronominis primæ personæ per ἀφαίρεσιν formatæ, pro integro, et communi, ἐμοῦ ab ἐγώ. Theoc. Idyll. iii. 28. δκά μευ μεμναμένω εἰ φιλέεις με, 'quando me quærente an amares me;' sed hoc verbasonant, 'quando me mentionem faciente,' etc. Idem eodem Idyll. 33. τὰ δέ μευ λόγον οὐδένα ποιῆ, 'tu vero mei rationem nullam habes;' id est, me nibili facis. 37.

αλλεται δφθαλμός μεν δ δεξιδε, 'saltat oculus meus dexter.' Idyll. viii. 63. φείδευ λύκε τῶν τοκάδων μευ, 'parce lupe meo fœto pecori.'

μηκάs, άδοs, η. Apud Homerum proprie vocatur ea, quæ balat, et est epithetum capræ. Eustath. μηκάδες αίγες λέγονται έπιθετικώς κατά μίμημα φωνής. άντι του αί μηκώμεναι. Sed apud Theoc. Idyll. i. 87. nomen hoc substantive sumi videtur pro ipsis capris, quæ balare solent; vel est ξλλειψις, et substantivum nomen alγες subauditur : ὧ 'πόλος δκκ' ἐσορῆ τὰς μηκάδας, οία βατεύνται, 'caprarius quum videt capras, quomodo ineuntur,' i. quomodo capræ ab hircis ineuntur. Eustathius, μηκασθαι λέγονται κυρίως αξ αξγες. συλληπτικώ δε τρόπφ και αι δίες μηκασθαι λέγονται, δυ Τδιον το βληχᾶσθαι. μυκᾶσθαι δὲ τῷ υ, περί βοῶν λέγεται. Idyll. v. 100. Σίττ' ἀπὸ τᾶς κοτίνω ται μηκάδες, ' Heus ab oleastro discedite capellæ.

μῆλον, ου, τὸ, et in plurali frequentius, μῆλα, ων, τὰ, et Dorice, μᾶλα, ων, τά. Hinc Latinum malæ, malarum, i. genæ, quæ συνωνύμως a Græcis παρειαλ, ῶν, αἰ, vocantur. Aristophanes 505.23. Moschus Idyll. iv. 56. τὰ δέ οἱ θαλερώτερα δάκρυα μήλων Κόλπον ἐς ἱμερόεντα κατὰ βλεφάρων ἐχέοντο, 'ipsi vero humidæ [vel, calidæ] lachrymæ malarum [vel, ex malis, sive genis] Sinum in [pulcrum, ac proinde] amabilem de palpebris fundebantur.' Hinc nomen compositum ῥοδόμαλον, quod roseas genæs significat apud Theoc. Idyll. xxiii. 8.

μήνατο, poet. 3. pers. singul. aor. 1. medii, neglecto augmento syllabico metri caussa, pro ἐμήνατο. Quod a μαίνομαι deductum, μ. μανοῦμαι, perfect. med. μέμηνα, αs, ε, aorist. 1. med. ἐμηνάμην, ω, ατο, insanivit. Theoc. Idyll. xx. 34. Κύπρις ἐπ' ἀνέρι μήνατο βούτα, 'Venus ob virum insanivit bubulcum [i. amore bubulci insanivit].'

μη πιβάλης την χείρα, pro μη επιβάλης.

μη 'πιτάμης, Dor. κατ' ἀφαίρεσιν τοῦ ε, pro com. μη ἐπιτάμης, ne incidas. Theoc. Idyll. x. 55. μη 'πιτάμης τὰν χεῖρα.

μητρόρριπτος, ου, δ. δ υπό της μητρός ριπτος, ριφθείς. Cur autem Paris ab Hecuba matre dicatur abjectus, patet ex Latinis notis in Simmiæ Aram, pag. 446. in vs. 8.

μήων, μήονος, δ καὶ ἡ, Dor. et Æol. pro com. μείων, μείονος, minor. Bion Idyll. v. 9. βραχὺν, καὶ μήονα πάντων, 'breve [tempus], et minus omnibus [id est, et minimum].'

μικκός, κά, κόν, Doricum nomen, pro comm. μικρός, ρά, ρόν, parvus, a, um, exi-

guns. Eustath. mirkdy, to mikody, lwyirds. και όξύνεται ή λέξις, και δυσι κ γράφεται. Suidas, et Magnum Etymologicum µіккоэ παροξυτονούσι. Sic autem M. Etym. Mixκος, σημαίνει τον μικρόν. Καλλίμαχος, το**ις** μίκκοις μίκκα διδούσι θεοί. Sed apud Callimachum ex H. Steph. typis pag. 70. legitur, alel γάρ σμικροϊς σμικρά διδούσι θεοξ, i. 'semper enim parvis parva dedere Dii.' Æ. P. σμικρόν vero, Attice dictum pro com. μικρόν. Apud eundem Callim. in Hymno in Cererem, vs. 111. δξυτονείται nomen hoc, Καὶ τὰν αἴλουρον, τὰν ἔτρεμε θηρία μικκά, \* Et [Erysichthon devoravit] felem, quem timebant animalcula parva [vel, bestiolæ parvæ, scil. mures].' Theoc. Idyll. v. 66. μικκον ακουσον, 'paulisper audi.' Sic et Galli, 'écoute un peu.' Idem Idyll. viii. 64. μικκός έων πολλαισιν όμαρτῶ, ' parvus exsistens multas sequor.' Idyll. xv. 12. Τω μικκώ παρεόντος, 'Parvulo præsente.' 42. Φρυγία τον μικκον παΐσδε λαβοίσα, 'Phrygia parvulum suscipiens lude [cum eo].

μικκός, ῶ, ὁ, Dor. pro com. μικρός, οῦ, ὁ, parvus. Theoc. in Epig. xviii. 1. ὁ μικκός τόδ ἔτευξε τῷ Θρεΐσσᾳ Μήδειος τὸ μνᾶμα, 'parvulus hoc extruxit Threissæ Medeus monumentum.'

μικκύλος, ω, δ, Dor. nomen diminutivum a μικκός, οῦ, δ, pro com. μικρός, οῦ, δ, parvulus, pusillus, exiguus. Mosch. Idyll. i. 13. μικκύλα μὲν τήνω τὰ χερύδρια μακρὰ δὲ βάλλει, ' exiguæ quidem illius [sunt] manus, longe vero jaculatur;' τήνω, autem Dor. pro τήνου, et τήνου pro com. ἐκείνου dictum: χερύδρια vero, diminutivum a χείρ.

Μίλω, Dor. κατ' ἀποκοπήν, pro integro Μίλωνι, Miloni. Theoc. Idyll. viii. 51. και λέγε Μίλω ώς Πρωτεύς φώκας, και θεός δν, ξνεμε, 'et dic Miloni quod Proteus phocas, quamvis esset Deus, pascebat.'

μιμνάσκετο, Dor. pro com. εμιμνήσκετο, recordabatur, recordatus est, meminit. Theoc. Idyll. xiii. 27. Τάμος ναυτιλίας μιμνάσκετο θείος ἄωτος Ἡρώων, ' Tunc navigationis meminit divinus flos Heroum.

μίμνοντι, Dor. pro comm. μίμνουσι, manent. Theoc. Idyll. xvi. 11. Ψυχροῖς ἐν γονάτεσσι κάρη μίμνοντι βαλοῖσαι, 'Frigidis in genibus capite manent posito.'

μλν, pronomen indeclinabile, quod accusativi tantum casus est, trium generum, et tam pluralis, quam singularis. Sed apud solos poetas reperitur. Idem autem valet ac αὐτὸν, αὐτὴν, αὐτὸ, ipsum, ipsam, ipsum, et αὐτοὺς, αὐτὰς, αὐτὰ, ipsos, ipsas, ipsa.

μίν, Dorice, et poetice pro αὐτὸν, ipsum, genere masculeo. Theoc. Idyll. i. 48. ἀμφὶ δέ μιν, 'circum autem ipsum [pue-

rum]. Vide νlν, quod συνάνυμον. Et utrumque εγκλιτικόν est, atque ex præcedentis vocis accentu pendet. Idyll. iii. 16. δρυμφ τέ μιν έτρεφε μητήρ, ' et in sylva ipsum educavit mater.' 48. &στ' οὐδὲ φθίμενόν μιν άτερ μασδοῖο τίθητι; ' ut ne mortuum quidem ipsum ab amplexu dimittat?'

μίν, Ionic. Dor. et poetice genere fæmineo pro communi accusativo αὐτὴν, ipsam, vel pro αὐτὰς, ipsas. Theoc. Idyll. i. 143. Ss μιν ἀμέλξας, ' ut ipsam [capram] mulgens;' pro quo συνωνύμως dicitur, 151. τὰ δ' ἄμελγέ νιν, ' tu vero mulge eam.' Idyll. iv. 17. ἄλλοκά μέν μιν ἐπ' Αἰσάροιο νομεύω, ' alias quidem ipsam [buculam] ad Æsarum pasco.'

μινύθειν, poet. pro com. μειοῦν, et ἐλαττοῦν. Deducitur a nomine μινυδν, quod Attice μικρδν, id est, parvum significat. Hinc verbum μινύω, unde Latinum, minuo; inserto θ, μινύθω.

μινύθειν, poet. passive positum, pro μινύθεσθαι, μειοῦσθαι, ἐλαττοῦσθαι, minui, minorem fieri, absumi, tabescere. Theoc. Idyll. xxi. 23. ψεύδονται φίλε πάντες, δσοι τὰς νύκτας ἔφασκον Τῶ θέρεος μινύθειν, δτε τἄματα μακρὰ φέρει Ζεὺς, ' mentiuntur, amice, omnes, quicunque noctes dixerunt Æstate minui, quum dies longos affert Jupiter.'

quod in vulgatis Lexicis exstat, et vertitur, sibilus, nec ullius scriptoris auctoritate confirmatur. Sed ita vocatur minurritio, vel potius, minurritiones, quod auctore Festo minorum avium cantum significat. Μινοδν apud Atticos το κοινῶς μικρον appellatur; hinc το μινυρός, unde verbum μινυρίζειν, a quo verbale μινύρισμα, de quibus vulgat. Lex. prolixe. Theoc. in Epig. iv. 11. Εουθαί ἀηδονίδες μινυρίσμασιν αντιαχεῦσι, 'Flavæ lusciniæ minurritionibus ex adverso respondent.'

μινυρός, à, δν, poet. querulus, gracili voce cantillans, summissa voce flens. Hinc τδ μινύρειν, και μινυρίζειν, τδ ύφειμένως κλαίειν, παρά τδ μινυδν, δ δηλοῖ τδ μικρόν. Hinc et Latinum vocabulum, minurire, unde nomen verbale, minuritio. Minuritiones autem, ut docet Festus, avium minorum cantus. Theoc. Idyll. xiii. 12. Οὐδ' ὁπότ' ὀρτάλιχοι μινυροί ποτί κοῖτον δρφεν, ' Neque quum avium pulli queruli ad nidum spectant [ut scil. cubitum eant].'

μίσγοισαι, Dor. pro com. μίσγουσαι, miscentes. Theoc. Idyll. xv. 116. ἄνθεα μίσγουσαι λευκώ παντοῖ ἄμ' ἀλεύρω, 'flores omnigenos cum alba farina miscentes.'

μισγομένα, as, à, Dor. pro comm. μισγομένη, ης, ἡ, mixta. Theoc. Idyll. xvii. 54. μισγομένα Τυδηϊ, ' mixta Tydeo.'

μισθοδότας, α, δ, Dor. pro com. μισθοδό-Lex. Doric. της, ου, δ, mercedis dator, qui mercedem, vel stipendium alicui dat. Vulgata Lexica nullius auctoris exemplo vocabulum hoc illustrant. Theoc. Idyll. xiv. 59. Μισ-θοδότας Πτολεμαῖος έλευθέρω οῖος ἄριστος, 'Mercedis dator [est, vel, stipendii dator, id est, stipendia dat] Ptolemæus [homini] libero quam optimus.'

μίτυλος, μιτύλα, μίτυλον, alii vero παροξυτόνως scribunt μιτύλος. Theocriteum vocabulum, unde nomen Latinum videtur deductum, mutilus, a, um, mutilatus, cornibus mutilatus. Theoc. Idyll. viii. 86. Τήναν τὰν μιτύλαν δωσῶ τὰ δίδακτρά τοι αἶγα, Illam cornibus mutilatam dabo tibi pro doctrinæ præmio capram.'

μνάσης. Dor. pro comm. μνήσης, a μιμνήσκω, μ. μνήσω, quod a μνάω, ω. De quo vulgata Lexica. Theoc. Idyll. xv. 36. Μή μνάσης, 'Ne memores [ne mentionem hujus rei facias].'

μναστέω, ω, poet. Dor. formatum, pro comm. μνηστέω, ω, quod est πρωτότυπον τοῦ μνηστεύω, quod inserto ν factum; nuptias alicujus ambire, aliquam uxorem ambire, ejusque nuptias poscere. Theoc. Idyll. xviii. 6. Μναστήσας Έλέναν, 'Cum Helenæ nuptias ambisset.'

μναστήσας, Dor. pro comm. μνηστήσας. Vide μναστέω, ῶ, Theoc. Idyll. xviii. 6.

μνᾶστις, ιος, ά. Dor. pro comm. sed poet. μνῆστις, ιος, ή, com. μνήμη, ης, memoria, mentio. Theoc. Idyll. xxviii. 23. Καί οἱ μνᾶστιν ἀεὶ τῶ φιλαοιδῶ παρέχης ξένω, pro Καὶ αὐτῆ μνῆστιν ἀεὶ τοῦ φιλαοιδοῦ παρέχης ξένου, ' Et illi memoriam hospitis carminum amantis semper renoves.'

μνηστεύειν, com. non solum significat nuptias alicujus ambire, sed etiam (si Latinis interpretibus habenda fides) uxorem ducere. Sic enim illi verterunt hunc Theocriti versum, quem legimus, Idyll. xxii. 155. Μνηστεύειν ἀλόχους, αἶς νυμφίοι ήδη ἐτοῦμοι, 'Ducere uxores, quibus sponsi jam [sunt] parati.' Quorum interpretationem ipse Theoc. xxii. 137. disertissimis verbis videtur confirmare, quum dicit, Τω μὲν ἀναρπάξαντε φερέτην, &c. Qui enim jam aliquam fæminam rapuit, ac in suam potestatem redegit, non dicitur amplius nuptias ejus ambire, sed ea potius uxore frui, vel ut uxore uti.

μνώεσθαι, poeticum, pro communi μνᾶσθαι; συνωνύμως dicitur μνηστείν, et μνηστείειν, alicujus mulieris, vel puellæ nuptias ambire. Consule vulgata Græcolatina Lexica. Theoc. Idyll. xxvii. 22. Πολλοί με μνώοντο. Multi meas nuptias ambierunt; vel. Multi me uxorem siti petierunt.

μογεθμες, Dor. pro com. poet. μογοθμεν, a μογέω, ω, laboramus. Bion Idyll. vi. 3. δόσα μογεθμες, 'quæcunque laboramus.'

162

Moîρas ἀραξεῖ, Theoc. Idyll. ii. 160. Vide ΑΣ, Dorienses.

μοῖσα, as, å, Dorice versa diphthongo ov in oi, pro communi μοῦσα, ης, ἡ, musa. Theoc. Idyll. i. 141. Σπείσω ταῖς μοίσαις. & χαίρετε πολλάκι μοῖσαι, 'Libem musis: o salvete [vel, valete] multum musæ.' Idyll. vii. 12. σὺν μοίσαις, 'cum musis.' Idyll. vii. 37. Καὶ γὰρ ἐγὰ μοισᾶν καπυρόν στόμα, 'Etenim ego [sum] musarum facundum os.' 47. καὶ μοισᾶν ὄρνιχες, 'et musarum aves,' i. poetæ, qui carmina canere solent avium instar. 95. φίλος ἔπλεο μοίσαις, 'charus es musis.' Idyll. xi. 6. πεφιλαμένον ἔξοχα μοίσαις, 'dilectum egregie musis.'

μολοΐσα, Dorice pro comm. μολοῦσα, profecta. Participium f. g. aor. 2. act. a μολέω, ῶ, aor. 2. ἔμολον, εs, ε. Theoc. Idyll. ii. 96. Πᾶσαν ἔχει με τάλαιναν ὁ Μύνδιος. ἀλλὰ μολοῖσα, 'Totam tenet me miseram Mundius ille: quare profecta.' Idyll. •x. 38. ἀπ' οὐλύμπω δὲ μολοῖσα, 'de cœlo vero profecta.'

μόνα, as, å, Dor. pro comm. μόνη, ης, ή, sola, solius. Theoc. Idyll. xxi. 1. å πενία, Διόφαντε, μόνα τὰς τέχνας ἐγείρει, ' paupertas, [o] Diophante, sola artes excitat.'

μονοβάμων, ονος, ὁ καὶ ἁ, Dor. pro com. poet. μονοβήμων, ονος, ὁ καὶ ἡ, qui singularem habet incessum. Simmias Rhodius in Ovo, pag. 388. 7. μέτρον μονοβάμον vocat metrum singularis incessus. Quid autem hæc sibi velint, in annotationibus in hoc Ovum scriptis, prolixe declaratur. Eas consule.

μονώτατος, ου, δ, poet. idem ac μόνος, unde formatum. Quasi dicas, solissimus, solus. Theoc. Idyll. xv. 137. ἡμιθέων (ὡς φαντί) μονώτατος, 'semideorum (ut aiunt) solus.'

μορέω, ῶ, μ. μορήσω, poet. pro com. κτείνω, interficio. Deducitur autem a nomine μόρος, ου, ὁ, unde κατὰ συγκοπην formatur Latinum, mors. Hoc vero nomen est verbale τοῦ μείρω, divido, partior: ὁ μέλλων, μερῶ, μ. π. μέμορα. Quid autem aliud est mors, quam corporis, et animæ divisio, et separatio? Quum enim quis moritur, ejus anima ab ipso corpore separatur: ὁν [Πάρις] μόρησε, 'quem [Paris] interfecit.' In Ara Simmiæ, vs. 8.

μορμώ, δάκνει Ίππος, Theoc. Idyll. xv. 40. 'Larva [nunc adest, et] equus mordet.' Quid antem sit μορμώ, fuse docet Eustath.

μορφά,. as, a, Dor. unde facta literarum trajectione deductum nomen Latinum, forma, totidem literis servatis: com. vero dicitur μορφή, η̂s, η΄. Theoc. Idyll. xxiii. 2. Τὰν μορφὰν ἀγαθῶ, τὸν δὲ τρόπον οὐκ ἔθ ὁμοίω, pro Τὴν μορφὴν ἀγαθοῦ, τὸν δὲ τρόπον οὐκ ἔθ ὁμοίου, 'Forma [quidem]

egregium, sed moribus nequaquam simi-

MO.

μοσχίον, ου, τὸ, com. vitulus. Est autem nomen diminutivum a μόσχος, cujus varias significationes in vulgatis Lexicis vide. Theoc. Idyll. iv. 41. βάλλε κάτωθε τὰ μοσχία, ' pelle deorsum vitulos.'

μόσχω, Dor. pro com. μόσχου, Theoc. Idyll. xi. 21. μόσχω γαυροτέρα, 'vitulo lascivior.' Idyll. xii. 6. δσσον έλαφρότερος μόσχω νεβρός, 'quanto levior [est] vitulo himulus.'

μόσχως, Dor. pro com. μόσχους, vitulos. Theoc. Idyll. ix. 3.

μουσίσδειν, poet. et Dor. pro com. μουσίζειν, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis vertitur, cantu contendere. Sed nullius scriptoris auctoritate confirmatur. Ibidem etiam dicitur esse verbum neutrum, quod cum dativo conjungatur, et tamen nullis exemplis hoc illustratur. Apud Theocritum accipitur simpliciter pro canere, et cum accusativo jungitur: quamobrem est activum. Idyll. viii. 37. αίπερ δμοῖον μουσίσδοι Δάφνις ταισιν άηδονίσι, 'si simile [carmen] canat Daphnis lusciniis [i. si æque suaviter canat, ac ipsæ lusciniæ]. Atque res ita nobis intelligenda, si 70 δμοῖον ἔλλειψιν τοῦ μέλος patiatur, et dativus ταις αηδονίσι regitur non a μουσίσδοι, sed ab δμοΐον. Quod si το δμοΐον accipias κατ' άντιμερίαν άντὶ τοῦ δμοίως, tunc vertes similiter lusciniis pro, ut lusciniæ, et ab hoc etiam nomine regetur sequens dativus.

μουσίσδειν, Dor. pro com. sed poet. μουσίζειν, canere, cantare. Theoc. Idyll. xi. ult. Μουσίσδων. ράον δε διάγ', η χρυσον ἔδωκεν, interpretes Lat. hæc ita, ' Cantans: suavius autem vitam degebat, quam si dedisset aurum: aliter, 'Cantans: suavius autem agebat, quam si aurum dedisset.' At Æ. P. 'Cantans: suavius vero [vitam] degebat, quam si [quis ipsi] aurum dedisset.' Videtur enim ελλειπτικώς hoc esse dictum. Ex vulgata versione sensus parum commodus elici videtur. Vel, si nihil innovandum, hic erit horum verborum sensus, vitam suavius degebat, quam si aurum amatæ puellæ dedisset, ut ea poti-

μοχθεῦντας, Dor. pro com. μοχθοῦντας. Theoc. Idyll. x. 56. Ταῦτα χρη μοχθεῦντας ἐν ἀλίφ ἄνδρας ἀείδεν, ' Hæc oportet laborantes in sole [vel, in solis æstu,] viros canere.'

μοχθίζειν, poeticum, pro quo μοχθεῖν συνωνύμως dicitur; [utrumque deducitur a nomine μόχθος, ου, δ, labor, defatigatio, calamitas ærumnæ] laborare. Theoc. Idyll. i. 38. Δηθὰ κυλοιδιόωντες ἐτώσια μοχθίζοντι, 'Diu turgentes oculis frustra laborant.' Μοχθίζοντι vero dictum Dorice pro com-

muni μοχθίζουσι. Vide Οντι Doric. termin. pro comm. ουσι. Idem legitur et

Idyll. vii. 48.

μυθέομαι, οῦμαι, poet. pro communi λέγω, dico, loquor. Theoc. Idyll. x. 20. μηδὲν μέγα μυθεῦ, ' nihil magnifice dicas [ne superbe loquaris].' 21. Οῦ μέγα μυθεῦμαι, ' Non magnifice loquor [non superbe loquor].'

μυθίζειν, poet. verbum, quod in vulgatis Lexicis nou exstat; pro eodem συνωνύμως dicitur μυθίζεσθαι, quod apud Nonnum reperitur, et μυθείσθαι, quod passim apud poetas Lectoribus occurrit. Communiter vero dicitur λαλείν, et λέγειν, loqui, dicere, narrare. Theoc. Idyll. xx. 11. Τοιάδε μυθίζοισα, Dor. pro com. μυθίζουσα, 'Talia dicens.' 13. sumitur pro mussitans; χείλεσι μυθίζοισα, 'labris mussitans.'

μυθίσδεν, Dor. pro communi, sed poetico μυθίζειν, pro quo frequentius est το μυθίζεσθαι, και μυθεῖσθαι, loqui, dicere, narrare. Theoc. Idyll. x. ult. λιμηρον ἔρωτα Μυθίσδεν τῷ ματρὶ, 'noxium amorem Nar-

rare matri.

μύκημα, τος, τὸ, poet. pro quo συνωνύμως dicitur et μυκηθμὸς, οῦ, ὁ. Proprie quidem vocem bovis significat, quam Latini mugitum vocant, a Græco μυκάω, ῶ, unde Latinum, mugio. Sed interdum ἀκυρολόγως et ipsa leonum vox ita vocatur, quæ proprie rugitus Latine, Græce vero, βρυχηθμὸς, alias et ὡριθμός. De quibus vulgata Lexica. Theoc. Idyll. xxvi. 21. δοσον περ τοκάδος τελέθει μύκημα λεαίνης, quantus est mugitus [i. rugitus] leænæ, quæ peperit.'

μυκητῶν, Dor. pro communi μυκητῶν, mugientium. Epithetum est boum: sed non constat utrum a recto singulari μυκητής, οῦ, ὁ, deducatur, an vero a μυκητός, οῦ, ὁ. Hoc quidem in Græcolatinis Lexicis reperitur, illud vero nec in Græcis, nec in Græcolat. invenitur. Theoc. Idyll. viii. 6. Μυκητῶν ἐπίουρε βοῶν, ' Mugien-

tium custos boum.'

μύλλειν, poeticum pro communi αλήθειν, molere: μεταφωρικώς vero συνουσιάζειν. Quod eodem modo Theocritus usurpavit, quo dixit et Horatius alienas permolere uxores, i. subigere, stupiare. Theoc.
Idyll. iv. 58. Εἴπ' άγε μοι Κορύδων, τὸ γερόντιον ἢ δ' ἔτι μύλλει Τήναν τὰν κυάνοφρυν ἐρωτίδα, τῶς ποτ' ἐκνίσθη; ubi Δωρικώτερον esset si legeres τῶς ποκ' ἐκνίσθη;
' Dic age mihi Corydon, ille senecio numquid adhuc molit Illud nigro supercilio præditum scortillum, quod olim deperibat?'

μυρίος, ία, ον, poet. in singulari; quod frequentius in plur. apud poetas legitur; innumerabilis, immensus, maximus. Theoc. Idyll. viii. 49. & βάθος δλας Μυρίον, &

σιμαί δεῦτ' ἐφ' τδωρ ἔριφοι, 'o profunditas sylvæ Immensa, o simi huc venite ad aquam hædi;' vel, 'o profund. Immensa, o simæ huc venite ad aquam capellæ.'

μύρμαξ, μύρμακος, μύρμακι, Dorice, pro com. μύρμηξ, μύρμηκος, μύρμηκι, δ, Theoc. Idyll. ix. 31. formica; Τέττιξ μὲν τέττιγι φίλος, μύρμακι δὲ μύρμαξ, 'Cicada quidem cicadæ [est] amica, formicæ vero formica.' Idyll. xv. 45. μύρμακες ἀνήριθμοι, 'formicæ innumerabiles.' Idyll. xvii. 107. Μυρμάκων ἄτε πλοῦτος ἀεὶ κέχυται μογεόντων, 'Formicarum ut opes semper jacent laborantium.'

μωμάσατο, Dor. pro com. εμωμήσατο. Theoc. Idyll. ix. 24. τὰν οὐδ' ὰν ἴσως μωμάσατο τέκτων, 'quam fortasse ne faber quidem reprehendisset.'

μωμᾶσθαι, poet. pro communi καταγελαν, και σκώπτειν, deridere, cavillis insectari, cavillari; Gallice, 'se moquer de quelqu'un.' Theoc. Idyll. x. 19. Μωμασθαι μ' ἄρχη τὸ, 'Deridere [vel, carpere] me incipis tu.'

μῶνος, α, ον, Dor. pro com. μόνος, η, ον, unde formatum Ionicum μοῦνος, inserto ν, a quo versa diphthongo ον in ω, factum Dor. μῶνος, α, et η, ον, solus, a, um. Theoc. Idyll. xx. ult. μώνη δ' ἀνὰ νύκτα καθεύδοις, 'sola vero per noctem [noctu] dormias:' Δωρικώτερον tamen esset τὸ μώνα. Sed Dorienses (ut alibi pluribus demonstratur) non semper τὸ η in α vertunt. Idyll. xxi. 1. μόνα Dor. pro com. μόνη recte legitur.

μῶσα, as, à, Dorice pro comm. μοῦσα, ης, η, versa ou diphthongo in ω, musa. Dicta autem μοῦσα, παρὰ τὸ μάω, μῶ, τὸ ζητῶ. Scientia enim investigatione comparatur. Si quis tamen vocem  $\mu \hat{\omega} \sigma a$  per contractionem in participio generis fæminei commu-. niter factam ex aov in w dixerit formatam, is a veritatis scopo non aberrarit. Nam ab eodem participio μάουσα, τουτέστι ζητούσα, κατ' έκβολην τοῦ α nomen μοῦσα deductum constat. Theoc. Idyll. i. 9. Αίκα ται μῶσαι ταν οξίδα δώρον αγωνται. et 20. Kal ταs βωκυλικάς επί το πλέον ίκεο μώσας. Idem end. Idyll. sæpius eundem versum repetit, άρχετε βωκολικας μώσαι φίλαι, άρχετ' αοιδας. Εt Λήγετε βωκολικας μώσαι,  $1 \tau \epsilon$ , λήγετ' ἀοιδᾶς. 141. Τον μώσαις φίλον ἄνδρα. Idyll. v. 80. Ταὶ μῶσαι.

N

N ab Argivis, et Cretensibus sæpe pro ι sumitur, ut docet Eustath. in verbo σπέν-δειν, quod a σπείδω formatum, ι in ν mutato. Sic ab ἐνείκω Ionico et poetico fit, ι in ν mutato, verbum ἐνένκω. Sed quia ν

ante κ ex regulis Grammaticis locum non habet, ideo in γ versum, quod sequente κ sonum et potestatem τοῦ ν retinet. Vide φέρω apud Grammaticos. Idem faciunt et ipsi Dorienses. Theoc. Idyll: iv. 52. Ταλ ἀτρακτυλίδες έντλ, pro εἰσλ, sunt. Vide et Magnum Etymolog. pag. 302. 2. 3. Ita φαεννός, pro φαεινός. Pind. Pyth. Ode iv. pag. 80. 12. et Ode, vs. 83. Μ. Sic et δεννάζω, pro δεινάζω. Item κλεννός, pro κλεεινός, hocque poet. pro com. κλεινός, ἐπενθέσει τοῦ ι. Pind. Pyth. Ode, vs. 82. 2. Vide et ἐνέγκω apud Eustath. quod Ionice verso ι in ν ab ἐνείκω deductum tradit.

N

'N pro λ Dorice positum. Theoc. Idyll. i. 77. ηνθ' Έρμας, pro ηλθ' Έρμης. Idem eodem Idyll., 80. ηνθον τολ βώται, τολ ποιμένες, ώ πόλοι ηνθον. et 81. ηνθ' ὁ Πρίαπος. 124. ἔνθ' ἐπὶ νᾶσον, pro ἐλθὲ ἐπὶ νῆσον. Sed jam ob rejectam vocalem accentus in priorem est retractus. Sic  $\delta \epsilon l \nu$   $\xi \pi \eta$ , pro δεινά ξπη. Idyll. ii. 66. ήνθε. 84. άπην-. θον, pro άπηλθον. 118. ηνθον, pro ηλθον, bis. Idyll. iv. 60. ἐπενθών, pro ἐπελθών. Idyll. v. 51.  $\tilde{\epsilon}\nu\theta\eta s$ , pro  $\tilde{\epsilon}\lambda\theta\eta s$ . 62.  $\tilde{\epsilon}\nu\theta\sigma s$ , ριο έλθοι. 67. ένθων, pro έλθων. 76. Βέντιστε, pro Βέλτιστε. Idyll. xi. 63. εξένθοις, et έξενθοῖσα, pro έξέλθοις, et έξελθοῦ- $\sigma$ α. 64.  $\dot{\alpha}$ πενθεῖν, pro  $\dot{\alpha}$ πελθεῖν. Idyll. xv. 8. ἐνθών.

N pro ρ interdum ponitur. Ut ab αἴρω, αἰρύω, αἴρυμι, αἴρυμαι, fit αἴνω, αἰνύω, αἴνυμι, αἴνυμαι. Vide Αἴνυτο. Theoc. Idyll. xxiv. penult. αἴνυτο δόρπον, ' sumebat cœnam.'

N pro  $\sigma$  Dorienses mutant in prima persona plurali communiter in  $\mu \in \nu$  desinente. Theoc. Idyll. i. 16. τον Πανα δεδείκαμες, • Pana metuimus. Hic τὸ δεδοίκαμες Dorice pro communi δεδοίκαμεν positum. Idem Theoc. Idyll. ii. 5. τεθνάκαμες, et είμες, pro τεθνήκαμεν, et έσμέν. 141. εψιθυρίσδομες, pro έψιθυρίζομεν. et 143. ήνθομες, pro ήλθομεν. ldyll. v. 67. ερίσδομες, pro ερίζομεν. Idyll. vii. 2. είρπομες, pro είρπομεν. 10. ἄνυμες, pro ἡνύομεν. Vide suo loco. 12. εδρομες, pro εδρομεν. 122. φρουρώμες. pro φρουρώμεν. 123. τρίβωμες, pro τρίβωμεν. 133. ἐκλίνθημες, ριο ἐκλίνθημεν. Ιdyll. viii. 26. καλέσωμες, pro καλέσωμεν. Idyll. xiii. 1. έδοκεθμες, pro έδοκοθμεν. 4. €σορῶμες, pro ἐσορῶμεν. Idyll. xiv. 3. πράσσομες, pro πράσσομεν. 13. et 20. επίvoues, pro exivouer, etc.

N Dorice in σ mutatum in infinitivis in ν desinentibus post apocopen syllabæ αι factam. Ut ήμεναι, ημεν, ημες, pro com. εἶναι, esse. Vide suo loco. Theoc. Idyll. vii. 86. Εφελες ημες, ' utinam fuisses.'

N. in tertia persona singul. imperfecti, verbi εἰμὶ, sum, Dorienses in σ sæpe mu-

tant, vel pro v usurpant s. Ut, Av communiter, As Dor. erat, vel erant. Vide As.

N Dorice pro comm. σ. Ut, ἐντὶ, pro ἐστὶ, est. Theoc. Idyll. i. 17. Τανίκα κεκμακὰς ἀμπαύεται. ἐντὶ γε πικρὸς, 'Tùnc defatigatus quiescit. Est autem acerbus.'

Idyll. iii. 39. evtl, pro estl.

Nâes, ai, vel est com. nominativus a communi ναῦς, ἡ, ναὸς, jam producto a metri caussa: vel (quod verisimilius) a nominativo νῆες, (quod et Ionice, et communiter etiam dicitur, non autem ναῦς, ut et in vulgatis Græcolatinis Lexicis notatum videmus in voce ναῦς) Dorice verso η in a factum νᾶες, naves. Hinc enim Latinum nomen est deductum. Theoc. Idyll. xvii. 90. νᾶες ἄρισται, ' naves optimæ.' Idyll. xxii. 17. ἐκ βυθοῦ ἕλκετε νᾶας, pro νῆας, ' ex profundo extrahitis naves.'

val, commune adverbium, quod jurijurando servit. Theoc. Idyll. ii. 118. val τον γλυκὸν ἢνθον ἔρωτα, ' per dulcem venissem amorem.' Vide val apud Eusta-

thium.

val, adverbium jurantis, et affirmantis, De quo consule Eustathium ἐν τῷ ναλ, άντλ τοῦ νη κατωμοτικοῦ. Gaudet autem accusativo, sive propter suam naturam et vim, sive κατ' ξλλειψιν particulæ μα, cum qua sæpe jungitur. Sed si dicas έλλειπτικώς cum accusativis efferri, tunc significabit, sane per. Quare præstat accipere pro simplici per, sine ullo alterius particulæ defectu, quod hujus adverbii natura talem flagitet constructionem. Theoc. Idyll. ii. 160. ταν Αίδαο πύλαν ναι Μοίρας άραξεῖ, 'Orci fores per Parcas pulsabit;' i. profecto morietur, meis venenis sublatus, ac ad Inferos descendet. Idyll. iv. 47. ήξῶ ναλ τον Πᾶνα, 'veniam per Pana.' Idyll. v. 141. Πεμψώ ναι τον Πάνα, ' Mittam per Pana.' Idyll. vi. 21. Είδον ναι τον Πάνα, 'Vidi per Pana.' Idyll. xv. 14. val tar Πότναν, ' sane per venerandam [Proserpinam].'

ναίειν, poet. pro com. οἰκεῖν, habitare, incolere, tenere, possidere. Theoc. Idyll. xxiv. 129. ὁππόκα κλᾶρον ἄπαντα, καὶ οἰνόπεδον μέγα Τυδεὺς ναῖε, ' quum regnum totum, et vineam amplam Tydeus incolebat

[i. tenebat, possidebat].

ναίοισα, Dorice, pro communi participio f. g. ναίουσα, habitans. Theoc. Idyll. ii. 71. ἀγχίθυρος ναίοισα κατεύξατο, καὶ λιτάνευσε, 'prope fores habitans deprecata est, et oravit.'

νάκος, εος, ους, τὸ, poet. quævis pellis: τὸ να ὀξυτονεῖται, καὶ βραχύνεται. In vulgatis vero Græcolatinis Lexicis τὸ να περισπᾶται. Quare tunc producitur. Eustathius, Νάκος, τὸ κῶας, καὶ βύρσα. καὶ νάκη θηλυκῶς λέγεται, οἱονεὶ ἀνάκη, ἐφ' ἡς ἐστω

άνακεισθαι, δ έστιν άνακλιθήναι. Nakos igitur, sive νάκη dicta, quod supra pelles jacere, cubare liceat. Theoc. Idyll. v. 2. τό μευ νάκος έχθες εκλεψεν, '[Is enim] meam pellem heri furatus est.' 9. Λάκων ἐκκλέψας ποκ' ἔβα νάκος; 'Lacon furatus

olim abiit pellem?

νάρκισσος, ου, ή, narcissus flos; genere fæmineo, Græce dicitur, ut statuatur discrimen inter ipsum florem, et puerum Narcissum, qui in sui nominis florem fertur mutatus. Ovid. Metamorph. lib. iii. 104---107. totam rem versibus elegantissimis persequitur. Theoc. Idyll. i. 133. à bè καλά νάρκισσος έπ' άρκεύθοισι κομάσαι, Ε. P. 'formosus vero narcissus in juniperis

comam ferat [comans sit, floreat].

νασος, ω, à, Dor. pro com. νησος, ου, ή, Theoc. Idyll. i. 124. ξνθ' ἐπὶ να- $\sigma o \nu$ , 'veni in insulam.'  $\xi \nu \theta$ ' autem Dorice dictum, pro com. integro ελθέ. Sed ε rejectum ob sequentem vocalem, et accentus in præcedentem de more retractus.  $\delta \epsilon i \nu \epsilon \pi \eta$ , pro  $\delta \epsilon i \nu \dot{\alpha} \epsilon \pi \eta$ :  $\kappa \dot{\alpha} \lambda \epsilon \rho \gamma \alpha$ , pro καλὰ ἔργα: ἀγάθ' ἔθνη, pro ἀγαθὰ, etc. Quod in præpositionibus non observatur, partim ambiguitatis vitandæ causa, partim, idque præcipue, quia sic usus obtinuit, et hoc evicit. Idyll. xxviii. 18. Νάσω Τρινακρίας, 'Insulæ Trinacriæ.' Idyll. vi. 33. Αύτα μοι στορέσειν καλά δέμνια τας δ' έπί νάσω, 'Se ipsam mihi straturam pulcrum lectum hac in insula.'

 $\nu \in \beta \rho \delta s$ ,  $\delta \nu$ ,  $\delta \gamma$ , cerva junior. Theoc. Idyll. xi 40. τρέφω δέ τοι ενδεκα νεβρώς, Πάσας άμνοφόρως, 'alo autem tibi undecim cervas, Omnes fœtas.' Vide νεβρώs in vulgatis Lexicis. Idem Idyll. xiii. 62. νεβρώ φθεγξαμέναι, pro νεβροῦ φθεγξαμένη. Interpretes Latini verterunt, non, 'cervam loquentem [i. vociferantem]: sed, 'hinnulum vociferantem,' et 'hinnulum clamantem.' Sed in Latinis verbis fæmineum genus της νεβρού cognosci non potest.

νεβρώ, Dor. pro νεβρού, της, Theoc. I-

dyll. xiii. 62.

νεβρώς, Dor. pro com. νεβρούς, Theoc.

Idyll. xi. 40.

veikeleiv, poeticum verbum, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis nullius auctoritate confirmatur. Deductum autem est a νεικέω, inserto ι, contendere, certare, altercari, rixari, objurgare, castigare, reprehendere. Theoc. Idyll. i. 35. νεικείουσ' ἐπέεσσι, contendunt verbis [inter se].

νείσεσθαι, poeticum, pro quo et νείσσεσθαι, καλ νίσεσθαι, άντλ τοῦ ξρχεσθαι. Ευstath. νίσσεσθαι, ώς λίσσεσθαι, το νι δι' ίωτα, και δύο σσ, και νείσσεσθαι διά διφθόγγου ώς άπο του νέω, ο δηλοί το πορεύομαι. νίσομαι δὲ δι' ένὸς σ κατὰ τὸν μέλλοντα. λέγεται

ral vicco, ral veico, beer to reicoual. Theoc. Idyll. vil. 25. τεῦ ποσί νεισομένοιο,

' to pedibus eunte.'

νέμειν, poet. pro quo συνωνύμως dicitur alias valeiv, valetav, καταναlείν, καταναιετῶν, comm. οἰκεῖν, κατοικεῖν, habitare, incolere. Theoc. Idyll. xxv. 171. Τύρυνθα νέμων πόλιν, ή δ Μυκήνην, 'Tirynthem urbem habitans, aut Mycenas.' Hanc significationem in vulgatis Lexicis, quæ multas alias habent, non invenies. Quamobremhic eam observare φιλομαθής Lector nongravabitur. Vide Magnum Etymolog. pag. 606.40. in  $\nu \in \mu \omega$ .

νεμεσσατός, à, δν, Dorice pro communi, sed poetico, νεμεσσητός, η, όν: metri vero caussa  $\tau \delta$   $\sigma$  geminatum: reprehensione dignus, reprehendendus, culpandus, odiosus. Theoc. Idyll. i. 101. Κύπρι νεμεσσατά.

' Venus odiosa.'

νένασται, 3. pers. singul. præt. perfectipass. poet. Ion. et Dor. pro communi, sed poet. νένησται, a verbo νέω, νω, τὸ σωρεύω, coacervo, cumulo, accumulo, aggrego, congero, μ. νήσω, ἀόρ. α. ἔνησα, π. νένηκα, π. π. νένημαι, καὶ νένησμαι, καὶ Δωρικῶς νένασμαι, νένασαι, νένασται. Suidas, νενημένην, καὶ νενησμένην, σεσωρευμένην, etc. Theoc. Idyll. ix. 9. Εν δε νένασται λευκάν έκ δαμαλάν καλά δέρματα, 'in [eo] autem [lecto] coacervantur, [stratæque] sunt Albis ex buculis pulcræ pelles.

νενόμισται, comm. more receptum est. Theoc. Idyll. xxiv. 95. Consule νομίζειν

in nostro Ionico Lexico.

νεόγραπτος, ου, δ καὶ ἡ, Theocriteum vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non exstat: nuper pictus. Theoc. Idyll. xviii. 3. πρόσθε νεογράπτω θαλάμω χορδν έστάσαντο; pro πρόσθε νεογράπτου θαλάμου. χορδν *ξσ*τήσαντο, 'ante nuper pictum thalamum chorum instituerunt.

νεόδρεπτος, ου, δ καὶ ή, poeticum atque Theocriteum vocabulum, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis nullius scriptoris auctoritate confirmatur; recens decerptus: παρά το νέον, το νεωστί, nuper, recens, et δρεπτός, δ παρά το δρέπω, μ. ψω, decerpo. Theoc. Idyll. xxvi. 8. νεοδρέπτων έπι βωμῶν, 'in aris structis ex recens decerptis frondibus. Vide vs. 3.

νεόκλωστος, ου, δ και ή, poet. δ νεωστί κεκλωσμένος, recens contextus. Quod barbari dicerent, recens filatus : κλώθειν enim. καὶ νήθειν, nere, barbare, filare, i. fila fuso, manuque de colo deducere; Ital. filare; Gallice, 'filer.' Quæ verba a filo derivata. Theoc. Idyll. xxiv. 44. ἤτοι δγ ἀριγνατο νεοκλώστου τελαμώνος, ' profecto hic exporrecta manu petebat receus contextum lorum.'

νεολαία, as, ή, poetice, pro communi νεότης, νεότητος, ή, juventus, juvenum cœtus. At θηλυς νεολαία, fæmineus puel-Iularum virginumque cœtus. Theoc. Idyll. χνίδι. 24. τετράκις έξηκοντα κόραι, θήλυς νεολαία, 'quater sexaginta puellæ, fæminea juventus [vel, fæmineus virginum cæ-

tus].

νέπους, νέποδος, δ, poet. vocabulum. Eustath. Odyss. δ. 1502. 25. 28. 36. νέποδες, άποδες, piscium epithetum; sic enim vocantur, quod pisces careant pedibus. φῶκαι νέποδες, αι μικρόποδες, ή τοις ποσλ νέουσαι, τουτέστι νηχόμεναι. νέποδες θαλάσσης, τὰ τῆς θαλάσσης τέκνα. νέπους γὰρ κατά γλῶσσαν, δ ἀπόγονος, id est, ' phocæ vocantur νέποδες, quod parvos habeant pedes, vel quod pedibus natent:  $\nu \in \pi \circ \delta \in S$   $\theta \alpha$ λάσσης, maris filii, sive soboles: νέπους enim quadam dialecto dicitur is, qui oriundus est ex aliquo, qui ab aliquo ducit originem.' Videtur autem Eustathius Latinam linguam intelligere, qua nepos appellatur habita avi ratione. Nepotes alias, posteri nominantur. Suidas, vémodes of lχθύες. παρά το νε στερητικον, καὶ το πούς. άποδες γάρ είσιν. Idem, νέποδες, νηξίποdes (sic enim ibi scribendum, non autem νυξίποδες, ut vitiose scriptum exstat) τδ γαρ αποδες, ψεύδος. Εχουσι γαρ πόδας αί φῶκαι. ἀμφὶ δέ μιν φῶκαι νέποδες. Homerus Odyss. δ. ut supra notatum. Sed apud Theoc. Idyll. xvii. 25. άθάνατοι δὲ καλεῦνται, θεοί νέποδες γεγαώτες: quid sibi velit hoc νέποδες hoc loco, non satis constat. Interpretes Latini versum hunc ita verterunt; alter quidem, 'immortales autem vocantur, facti Dei pedum usu carentes.' Altervero, 'immortales vero vocantur, Dii sine pedum usu facti.' Sed quodnam esset hoc monstri genus? O venustos, et egregios Deos, qui nullos haberent pedes, aut pedum usu carerent. Nisi forte quis acute dixerit Deos ita dictos, quod ad res peragendas ministerio pedum non indigerent. Verisimilius tamen videtur, si carmen hoc ita distinguamus, ac interpretemur, άθάνατοι δε καλεθνται θεοί, νέποδες γεγαώτες, 'immortales autem vocantur Dii, nepotes exsistentes [Herculis].' Hoc ex præcedentibus et sequentibus poetæ verbis facile colligi potest. Quos enim ante vocat νίωνούs, eos hic κατά γλώσσαν συνωνύμως appellat νέποδαs, id est, nepotes. Quomodo autem isti essent Herculis nepotes, expli-Hyllus enim fuit Herculis filius, idemque fuit primus auctor generis utriusque, Alexandri scilicet et Ptolemæi, et ambo primam originem ab ultimo, sumnoque Hercule ducunt, si ab imo generis gradu ad summum ascendas, in quo ponendus Hercules suorum nepotum avus, et minorum primus auctor. Hyllus autem fuit Herculis ex Dejanira filius. Hyginus cap. 162. ubi de variis Herculis filiis verba fi-Illud hic præterea est observandum in hoc versu metiendo, το θεοί pati contractionem, et κράσιν fieri τοῦ ε, καl τηs διφθόγγου οι είς συλλαβήν οι. Vel dicendum την τοῦ καλεῦνται verbi δίφθογγον αι corripi vel sequente consonante. Quod observatione dignum. Hac de re pluribus agit Is. Cas. Lect. Theoc. cap. 18. p. 124. 125. 126. et variis probatissimorum poetarum exemplis hoc demonstrat ac illustrat. Quamvis autem quis in aliquot exemplis παλιμβάκχειον pro dactylo fortasse positum dicere posset, hoc tamen in omnibus allatis exemplis locum habere nequit. sententiam hanc probare non dubitarim. Illud obiter hic addetur, apud Apoll. quoque των 'Αργοναυτικών, lib. iv. p. ex H. St. typis 238. vs. 1745. vocem vénobas pro nepotibus reperiri. Sic enim ille, είμι δ' ές αθγάς ήελίου μετόπισθε τεοίς νεπόδεσσιν. έτοίμη. Quos autem hic νέποδας poeta vocat, eos συνωνύμως, at dilucidius, paulo post παίδων παίδας appellat, quum ita canit, νησον, ໃν δπλότεροι παίδων σέθεν εὐνάσσονται παίδες. Apud Eustath. in Indice Græco scriptum legitur  $\nu \in \pi \omega s$  per  $\omega$ . Sed in Comment. p. 1502. νέπους per ou diphthongum. Verum ut ωκύπος, ωκύποδος, et άρτίπος, άρτίποδος, υ sublato metri caussa passim apud poetas legimus, sic etiam fortasse scribendum νέπος, νέποδος, quæ scribendi ratio vocem Latinam melius indi-

νεοσσώς, Dor. pro comm. νεοσσούς, Theoc. Idyll. xiv. 14.

νεοτευχής, δ και ή, και το νεοτευχές, poeticum, pro quo συνωνύμως dicitur et νεότευκτος, communiter vero νεοποίητος, καλ νεωστί πεποιημένος, nuper factus, nuper fabricatus. Theoc. Idyll. i. 28. ἀμφῶες, νεοτευχές, έτι γλυφάνοιο ποτόσδον, ' ansas geminas habens, recens factum, adhuc sculpturam redolens.' Illic agitur de pastorali poculo. Componitur autem hoc vocabulum ex nomine νέος, α, ον, novus, a, um, et verbo poetico τεύχω, μ. τεύξω, pro communi ποιέω, ω, facio.

νεότματος, ω, δ, Dor. pro com. νεότμητος, ου, δ, recens sectus, nuper abscissus. Theoc. Idyll. vii. 134. ἔν τε νεοτμάτοισι γεγαθότες οἰναρέοισι, 'inque recens sectis

læti pampinis.'

νεοχμός, οῦ, ὁ, poet. pro comm. νέος. Eustath. νεσχμόν, τὸ ἔχον νεότητα, quod habet novitatem, quod novum est, novum. Theoc. Idyll. xxiv. 65. χρέος κατέλεξε νεοχμον, ' casum narravit novum.'

167

NE

νεῦμα, τος, τὸ, poet. verbale nomen, a νέω, μ. νεύσω, nato: natatus, us. Interdum accipitur pro ipso pedum motu, gressu, et incessu. In Ovo Simmiæ Rhodii, p. 388. λέχριον φέρων νεῦμα ποδῶν, ' obliquum fe-

rens gressum pedum.'

νεύμεθα, Dor. κατὰ κρᾶσιν τοῦ ε, καὶ τοῦ ο εἰς ευ, pro communi νεόμεθα, quod jam κατὰ χρόνου ἐναλλαγὴν positum pro futuro νευσόμεθα, τουτέστιν ἐπανελευσόμεθα, redibimus. Νέειν autem, et νέεσθαι poetica sunt, pro communi ἐπανέρχεσθαι, καὶ ἀπλῶς πορεύεσθαι. Consule Eustathium in νέεσθαι. Idem, νεῦμαι, ἀντὶ τοῦ νέομαι, ἤγουν παλινοστῶ, redeo. Theoc. Idyll. xviii. 56. Νεύμεθα κάμμες ἐς ὅρθρον, ' Redibimus et nos ad auroram [vel, mane].'

νευρειή, ης, ή, poet. pro com. νευρά, ας, ή, unde Ion. νευρή, ης, nervus. Theoc. Idyll.xxv.213. δη τότε τόξον έλων, στρεπτη ἐπέλασσα κορώνη νευρειήν, 'tunc autem arcu correpto, ad inflexum [sive, curvum

ejus] cornu admovi nervum.

Nhaιθος, ου, δ, nomen fluvii Crotoniensis a navibus incensis ita dicti, de quo nihil in vulgatis Lexicis præterea traditur. Vide Plin. lib. iii. cap. 11. Theoc. Idyll. iv. 24. καὶ ποτὶ τὸν Νhαιθον, 'et ad Neæthum.'

νηδυόφιν, poet. adverbium, pro com. ἐκ τῆς νηδύος, ex utero, ex ventre. Vide νηδύς, ύος, ἡ, in vulgatis Lexicis. Moschus Idyll. iv. 78. ὑπ' ἐκ νηδυόφιν ἢλθες, pro ὑπεξῆλθες ἐκ τῆς νηδύος, 'ex utero egressa esses.' Consule Mag. Etymol. 603. 4. ubi vocis hujus ἔτυμον disces. De terminatione φι, vel φιν in poetica nominum formatione doctissimus Caninius in suo Hellenismo p. 93. multa scitu digna tradit, quæ multo melius ab ipso, quam ab aliis explicantur.

νήλευστος, ου, ὁ καὶ ἡ, poet. vocabulum, quod componitur ex particula privante νη, et nomine verbali, λευστὸς, ἡ, ὁν, i. ὁρατὸς, ἡ, ὁν, visibilis. Hoc vero deducitur a verbo poetico λεύσσω, μ. λεύσω, &c. id est, video. Cur Echo sic appelletur a Theocrito in Syringe, ult. docetur in Lat. notis, pag. 436. et in Græcis 443. ubi nomen hoc aliter etiam explicatur pro ety-

mologiæ varietate.

νήπλεκτος, ου, ὁ καὶ ἡ, poet. vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non legitur, incomtus, inornatus. Componitur ex νη privante particula, et verbali nomine πλεκτὸς, ἡ, ὸν, quod a πλέκω deducitur, unde Latinum verbum plico. Bion Idyll. i. 21. πενθαλέος, νήπλεκτος, ἀσάνδαλος, 'lugubris, incomta, nudis pedibus.' Quid autem sibi velit hoc, patet ex præcedente versu, λυσαμένα πλοκαμίδας, 'solutis capillis.'

νηώς, Dor. ex Ion. νηοδς, quod ex com. ναοδς, i. templa, a sing. ναός. Theoc. Idyll. xvii. 123.

νικαξῶ, νικαξεῖς, νικαξεῖ, Dor. pro quo alias (ut suo loco patet) dicitur et νικασῶ, σεῖς, σεῖ, pro com, νικήσω, νικήσεις, νικήσει, νίκησει, νίκησει, νίκησει, νίκησει, νίκασοῦμαι, ῆ, εῖται, et νικαξοῦμαι, ῆ, εῖται, pro νικήσυμαι, η, εται, νίης νίης νίης νίης τος. Τheoc. Idyll. xxi. 32. οὐ γὰρ νικαξῆ κατὰ τὸν νδον, 'non enim vinceris ingenio.'

νικασείν, infinitivus futuri Dorice formatus, pro communi vikh $\sigma \in \mathcal{U}$ . Quod fit  $\eta$  in a mutato, et circumflexa ultima syllaba, quæ a Dorico νικασώ, νικασείς, νικασεί deducitur, pro communi terminatione paroxytona, νικήσω, νικήσεις, νικήσει, vincam, es, et; superabo, bis, bit. Theoc. Idyll. v. 28. δστις νικασείν τον πλατίον, ώς τὺ, πεποίθει, 'quicunque, sicut tu, confidit se superaturum propinquum;' vel, quicunque confidit, quemadmodum tu [facis,] fore ut vincat proximum [i. alium, cum quo descendit in certamen].' Idem Idyll. viii. 7. φαμλ τὸ νικασεῖν, 'aio fore ut te vincam.' Idem eodem Idyll., 10. obποτε νικασείς με, 'nunquam vinces me.'

νίκημι, Theocriteum verbum, quod in vulgatis Lexicis non exstat, pro quo communiter dicitur νικάω, ῶ, vinco, supero. Theoc. Idyll. vii. 40. Σικελίδαν νίκημι τὸν ἐκ Σάμω, 'Sicelidem supero illum Samium.'

νίν, pronomen poeticum indeclinabile, accusativi tantum casus, trium generum. Nam significat αὐτὸν, αὐτὴν, αὐτό. Formatur autem ab antiquo, sed inusitato t, ν ante, et post ι addito. Quinetiam in plurali reperitur pro αὐτοὺς, αὐτὰς, αὐτά.

vly in masc. genere Theoc. Idyll. i. 42. φαίης κεν γύων νλν δσον σθένος ελλοπιεύειν, ' diceres ipsum artuum toto robore piscari.' Idyll. ii. 9. &s viv Yow, 'nt ipsum videam.' Et 10. νθν δέ νιν έκ θυέων καταθύσομαι, 'nunc autem ipsum magicis sacris excantabo.' 100. κήπει κά νιν εόν λα μόνον μάθοις, ἄσυχανεῦσον, 'et quum ipsum esse cognoveris solum, tacite nuta [i. eum nutu tacito, vel occulto ad te voca].' 103. έγὰ δέ νιν ὡς ἐνόησα, 'ego vero ipsum 🦼 postquam vidi.' 157. ἀφ' ὧ τένιν οὐδέποκ' eldov, 'ex quo ip um nunquam vidi.' Idyll. iv. 6. ἄγων νιν  $\hat{\epsilon}\pi$  'Αλφ $\hat{\epsilon}$ ν, 'ducens ipsum ad Alpheum.' Idyll. v. 66. τὸ κάλει νιν, 'tu voca [Morsonem] ipsum,' &c.

νίν, Ion. Dor. et poet. in genere fœmineo, pro communi αὐτὴν, ipsam. Theoc. Idyll. i. 151. ὧδ ἴθι Κισσαίθα. τὸ δ' ἄμελγέ νιν, 'huc veni Cissætha: tu vero mulge ipsam.' Idyll. iv. 30. δῶρον ἐμίν νιν ἔλειπε, 'dono mihi ipsam [fistulam] reliquit.' 54.

έχω νιν [την ἄκανθαν], 'teneo ipsam [spinam].' Idyll. vi. 8. καλ τύ νιν οὐ ποθορησθα, et tu ipsam [Galateam] non aspicis.' 11. τα δέ νιν καλα κύματα φαίνει, 'puri vero fluctus ipsam [canem] ostendunt.' 29. vlv quidem fæmineo genere legitur, ubi de Galatea fiunt verba: sed non constat utrum dativus sit, an accusativus. Accusativus enim videtur esse ob verhum ύλακτείν, quod accusativo gaudet, si vulgatis Lexicis Græcolatinis credendum, ubi tantum Luciani notatur hoc exemplum, robs δεπειρώντας αποδιδράσκειν ύλακτείν. Sed et dativi casus esse potest. Nam cum dativo legitur apud Theoc. Idyll. viii. 27. licet hujus constructionis nullum exemplum illic exstet; φ ποτί ταις ερίφοις δ κύων δ φάλαρος ύλακτεί, 'cui prope hodos canis ille albus allatrat.' Idyll. viii. 23. πρώαν νιν συνέπαξα, 'nuper ipsam [fistulam] compegi.' Idyll. xx. 1. Εὐνίκα μ' ἐγέλαξε θέλοντά μιν άδυ φιλασαι, 'Eunice me derisit quum vellem ipsam suaviter osculari.

νὶν, Ionice, Dorice, et poetice in neutro genere, pro communi αὐτὸ, ipsum. Theoc. Idyll. i. 150. νὶν ad nomen δέπας relatum usurpans dicit, ὡρῶν πεπλύσθαι νιν ἐπὶ κράναισι δοκασεῖς, 'horarum lotum fuisse ipsum in fontibus putabis,' i. putares, diceres.

νο έοντι, Dor. pro com. νο έουσι, νοοῦσι. Theoc. Idyll. xxiv. 67. είτι θεολ νο έοντι πονηρόν, 'si quid mali, [i. adversi, si quid calamitatis] Dii cogitant.'

νομέεσθαι, εῖσθαι, poet. pro com. νέμεσθαι, διαιρεῖν, διασπαράττειν, dilaniare, discerpere. Theoc. Idyll. xxvi. 24. αί δ' ἄλλαι τὰ περισσὰ κρέα νομέυντο γυναῖκες, 'reliquæ vero mulicres, discerpebant reliquas

[Penthei] carnes.'

νομεύειν, Dor. et poet pro com. νέμειν, pascere. Theoc. Idyll. i. 14. ras & alyas έγων εν τώδε νομευσώ, has vero capras ego interea pascam; νομευσώ vero Dor. dictum pro com. νομεύσω, και νεμώ. 109. μαλα νομεύει, pro com. μηλα νέμει, ' oves pascit.' 120. ὧδε νομεύων, 'hic pascens.' Idyll. iii. 46. ἐν οὕρεσι μᾶλα νομεύων, 'in montibus oves pascens.' Idyll. iv. 17. μίν ἐπ' Αἰσάροιο νομεύω, 'ipsam [buculam] ad Æsarum pasco.' Idyll. vii. 87. &s τοι έγων ένόμευον αν' ώρεα τας καλας αίγας, 'ita tibi ego pascerem in montibus pulcras capras.' 113. παρ' Αλθιόπεσσι νομεύοις, 'apud Æthiopes pascas.' Idyll. xx. 35. και Φρυγίης ενόμευσεν εν ώρεσιν, ' et Phrygiae in montibus [greges et armenta] pavit.' Idyll. xxvii. 68. μηλα νομεύειν, ' oves pascere.'

νομεύς, έος, δ, comm. et generale nomen, quod quemvis pastorem significat; geni-

tivus Ion. est νομέσς. Hæc Ionismi ratio locum et in reliquis casibus habet. Theoc. Idyll. xxv. 109. ην τινά οἱ κτεάνων κομιδην ἐτίθεντο νομῆες, 'quemnam sibi fortunarum proventum reposuissent pastores.'

νομός, οῦ, ὁ, poet. idem quod νομή, et βοσκή, pascuum, pabulum. Dicitur modo de pabulo, quo pecus vescitur, modo de loco ipso, in quo est pabulum. Theoc. Idyll. xxv. 133. βόσκοντ' ἐριθηλέα ποίην ἐν νομῷ, 'depascebant valde virentem herbam in pascuis.'

νόος, οῦς, ὁ, τοῦ νόου, νοῦ, com. pro quo συνωνύμως dicitur interdum γνώμη, judicium. Theoc. Idyll. vii. 30. et 39. κατ' έμδυ νόον, 'secundum meum judicium,' meo

judicio.

νοσέοντι, Dor. pro com. νοσοῦσι, laborant, ægrotant. Theoc. Idyll. xx. 9. xeiled τοι νοσέοντι, 'labra tibi morbo laborant [id est, labra tibi morbosa videntur esse; vel, morbo laborare videntur].' Interpretes Latini vertunt, 'labra tibi [sunt velut] ægroto; alter, [velut] ægroti. Quamobrem hoo voo éovri accipiunt pro dativo, quem verbum sequens evil reget, quod est in eodem versu, χέρες δέ τοι έγτι μέλαινα, utrumque tamen bene habet. Sed si το νοσέοντι pro verbo Dorice formato dicamus accipiendum, hoc figurate positum fuerit, pro νυσείν δοκούσι. Latinam aliorum interpretationem sequamur, dativus hic ab eval regetur, et similitudinis adverbium ωs, vel ωσπερ subaudie-Labra vero morbo laborantium plerumque solent esse pallida, vel livida, aut etiam ad nigrorem propius accedentia, qui color oculis ingratus. Venus enim, ejusque milites roseum totius oris colorem laudant, amant, sectantur, eoque mirum in modum delectantur.

νόσφιν, poeticum adverbium pro com. πόρρω, procul. Theoc. Idyll. vii. 127. τὰ μὴ καλὰ νόσφιν ἐρύκοι, 'res non pulcras, [id est, turpes, malasque, mala] procul arceat.'

νόσω, Dor. genît. pro communi νόσου, morbi. Theoc. Idyll. ii. 95. χαλεπᾶς νόσω εύρέ τι μᾶχος, 'gravis morbi inveni aliquod remedium.'

Νύμφας, ἐπεί. Theoc. Idyll. iv. 29. οδ τήνα γ', οὐ Νύμφας. ἐπεὶ ποτὶ Πῖσαν ἀφερ-πων. ἀντὶ τοῦ, οὐ μὰ τὰς Νύμφας, 'non illa profecto, non per Nymphas, quia ad Pisam abiens.' Vide as correptum in 2. declinat. τῶν ἰσοσυλλάβων in accus. plur. ultima syllaba.

Nυχεία, as, ή, Nymphæ nomen, de quo nihil ab aliis traditum constat. Theoc. Idyll. xiii. 45. Εὐνίκα, καὶ Μαλὶς, ἔαρ θ δρόωσα Νυχεία, 'Eunice, et Malis, et ver

aspiciens [i. vernantem aspectum habens] Nycheia.

νωδός, οῦ, ό, com. proprie de senibus dicitur, quibus senium dentes excussit ac ademit, edentulus, qui nullos habet dentes: παρά το νω στερητικον, και τους οδόντας. δ μή ξχων όδόντας. Theoc. Idyll. ix. 21. ή νωδός καρύων, 'vel [quantum] edentulus

[curat] nuces.

νωδυνία, as, η, poet. pro quo dicitur et άνωδυνία, as, apud Pindarum Pyth. Ode 3. 60. 9. comm. vero άλυπία, ας, ή, indolentia, æ, doloris vacuitas. Componitur autem ex privativa particula vh, et nomine οδύνη, ης, η, dolor, quod poet. pro com. λύπη, ης, ἡ. Qua de re consule Eustathium, ubi την της δδύνης ετυμολογίαν disces. Item Magnum Etymologicum pag. 615. 33. Theoc. Idyll. xvii. 63. κάδδ' ἄρα πάντων νωδυνίαν κατέχευε μελών, 'et per omnia indolentiam diffudit membra.

ນພິເ, poet. pro ນພິເນ, ຖ້າວວນນ ຖຸແເນ, nobis. Theoc. Idyll. xxii. 166. άλλα φίλοι τοῦτον μέν εάσατε πρός τέλος έλθειν νωι γάμον, quamobrem, amici, has quidem sinite ad [suum] finem pervenire nobis nuptias."

νωσάμενος, ου, δ, poet. Ion. et Dor. vocabulum, pro communi νοησάμενος. κατά κράσιν του ο και του η είς ω μέγα. autem participium aorist, prioris medii, a themate νο έω, ω. Theoc. Idyll. xxv. 263. νωσάμενος, observans, vel, cum animadvertisset.

E

 $\Xi$  Dorice pro communi  $\sigma$ , in futuris, et aoristis prioribus tam activis, quam medis, illis præcipue, quorum thema com. desinit in Sw, et fut. in sw. Ut kabiçã, **ρ**το καθίσω, a καθίξω, et ἐκάθιξα, pro ἐκάtura. Quod et in reliquis horum temporum modis et participiis inde formatis servatur. Theoc. Idyll. i. 12. τήδε καθίξας, pro καθίσας. et 51. καθίξη, pro καθίση. 97. λυγιξείν, pro λυγίσειν, quod et λυγίξειν dicitur. Ut maifw, fut. maiow, et maifw, Dor. παιξώ, είε, εί. Idyll. ii. 115. έφθαξα, ρτο ξφθασα, α φθάνω, μ. φθάσω, α φθάω, ω, quod inusitatum. Idyll. iv. 35. πιάξας, pro πιάσας, α πιάζω. Idyll. v. 26. ἐποκίξατο, pro εποκίσατο, a ποκίζω. 32. καθίξας, pro καθίσας. 44. βωκολιαξείς, ρτο βουκολιάσεις. 71. χαρίξη, pro χαρίση. Idyll. x. 23. έργαξή, pro έργάση. Idyll. xiv. 28. εξήταξα, pro εξήτασα. Idyll. xv. 43. απόκλαξον, pro απόκλεισον. 77. αποκλάξας, pro αποκλείσας. 63. θεσπίξασα, pro θεσπίσασα. Idyll. xviii. 5. κατεκλάξατο, pro κατεκλείσατο. Vide suo loco. Idyll. xx. ἐγέλαξε, pro ἐγέλασε. Idyll. xxi. 32. νικαξῆ, pro νικήση. Idyll. xxiv. 107. ξπλαξε, pro Exhage. Vide suo loco.

Lex. Doric.

E Dorice in quibusdam nominibus pre com. σ ponitur. Ut κλάξ, clavis, pro khels. Theoc. Idyll. xv. 33.

ξανθόθριξ, ιχος, δ καλ ή, poeticum vocabulum, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis nullius auctoritate confirmatur; flavicomus, flavam comam, flavum crinem habens. Theoc. Idyll. xviii. 1. ξανθότριχι πάρ Μενελάφ, 'flavicomum apud Menelaum.

ξανθοκόμοος, ου, δ, poet. et Theoc. vocabulum, quod in vulg. Lexicis non exstat, flavicomus. Theoc. Idyll. vii. 103. Earloκόμος Πτολεμαΐος, 'flavicomus Ptolemeus.'

ξανθόχροος, ου, δ, poet. vocabulum, quod in vulgatis Lex. non reperitur: & Earthy χρόα, είτε χροῦν έχων, qui flavam cutem habet, qui corpus flavum habet, flavus. Moschus Idyll. ii. 84. τοῦδ ήτοι το μέν ἄλλο δέμας ξανθόχροον ἔσκεν, 'ejus autem profecto reliquum quidem corpus flavum erat.'

ξεινοδόκος, ου, δ, poet. pro com. ξενοδόκος, ου, δ, qui hospitem excipit hospitio. Theoc. Idyll. xvi. 27. μηδέ ξεινοδόκον κακὸν ξμμεναι, verba sonant, 'neque hospitis exceptor malus sis [i. e. nec inhumaniter hospitem excipias; vel, nec sis inhospitalis |.'

ξηρός, à, èv, com. siccus, a, um, aridus, a, um. Theoc. Idyll. i. 51. φατί, πρίν 🛉 άκράτιστον έπλ ξηροίσι καθίξη. Sic enim in quibusdam exemplaribus legitur. Vide καθιξή, et καθίζειν. 'Ait, priusquam jentaculo privatum [eum] in sicco collocarit.'

ξυγκάτθανε, poet. 3. pers. sing. aor. 2. act. per syncopen formata pro com. συγκατέθανε. Vide simplex θνήσκω in vulg. Grammat. Moschus Idyll. iii. 66. πάντα τοι & βούτα ξυγκάτθανε δώρα τὰ Μοισᾶν, 'omnia tecum, o pastor, mortua sunt dona Musarum.

ξυλοχίσδεσθαι, Dor. poet. et Theoc. verbum, quod in vulg. Lex. non reperitur. Videtur autem συνώνυμον τῷ ξυλεύεσθαι, et ξυλίζεσθαι, quæ scribuntur etiam in vulg. Lex. et idem valent ac τὸ ξύλα κόπτειν, καὶ σχίζειν, ἢ συλλέγειν, καὶ κεκομμένα, είτε έσχισμένα συμφορείν είς τινα τόπον, i. ligna secare, et findere, vel colligere, et secta, sive fissa comportare in aliquem locum. Quod Latini per unicum verbum, lignari, feliciter exprimunt. Hoo autem est castrense verbum, quod significat ire ad ligna quærenda, cædenda, colligenda, et aliquo comportanda: γενικώς vero τὸ ξυλοχίσδεσθαι sumitur interdum simpliciter pro, materiam aliquam, quæcunque illa fuerit, dummodo sit lignea, vel ligneze similis, cædere, findere, colligere, comportare, ut infra ex Theocriteo exemplo patet. Deducitur autem hoc verbum a nomine ξύλοχος, οῦ, ἡ. Suidas,

Eddoxos, strberbpos, kal Eudwigs nayos, Βρυμάς, δλη, χέρσος, άγρός, οί δέ, κοίτην θηρίου. Οὐδ' ίκετ' ἐκ μάνδρης αδθις ἐπὶ ξύλοχος, i. ξύλοχος est locus excelsus, vel collis arboribus consitus, et lignis abundans, quercetum, sylva, terra inculta, ager. Quidam vero [sic appellari tradunt] feræ cubile [leonis lustrum; unde carmen illud cujusdam poetæ]: 'Nec rediit ex stabulo rursus in [suum] lustrum.' Illic agi videtur de quodam leone, qui in rustici cujusdam stabulum, prædæ vorandæ caussa ingressus fuerat: at ibi casus est, ut inde ad suum lustrum reverti non potuerit. Eustat. vero nomen hoc longe melius explicat, ac Etymol. aperit: ξύλοχος (inquit) ξυνέχεια ξύλων, είτουν ύλώδης τόπος, καί δασύς, καί ξύλα έχων καί κατά θηλυκόν γένος λέγεται καὶ ξύλοχος δλη έντελως **λέγεται.** καλ ξύλοχος λέοντος, ή δρεινή κατάδυσις, εἴτουν ἡ κοίτη, i. 'ξύλαχος [vocatur, ut ita loquamur] cohærentia lignorum, [vel, lignorum conferta copia,] sive locus sylvis [et materia] refertus, [abundans,] et densus et ligna continens. Et fæm. gen. effertur. Plena autem [integraque] locutione dicitur ξύλοχος δλη [sylva ligna habens,sylva lignis referta]. Item ξύλοχος λέorros [dicitur] leonis montanum lustrum, [et spelunca, in quam leo se solet recipere, et abdere,] sive cubile [in quo jacet, et cubat]. Theoc. verbum hinc formatum usurpat eo modo, quo supra declaratum, Idyll.v.65. δς τὰς ἐρείκας τήνας τὰς παρὰ τὶν ξυλοχίσderai, 'qui ericas illas, quæ [sunt] apud te, findit.' Sic Interpretes Lat. Quam versionem si probemus, per cricas intelligemus, non herbas (ut quidam putant) sed quasdam arbores, vel arbusculas ita voca-Quid sit epeken docent vulg. Lex. quæ varias variorum scriptorum hac de re sententias in medium afferunt. Non male tamen res haberet, si verteremus, qui ericas illas, quæ [sunt] apud te, colligit. Nam τὸ ξυλοχίζεσθαι utrumque significat, ut ante dictum.

ξυμβαίη, Attice, quinetiam Dorice, pro comm. συμβαίη, contingat, accidat. Theoc. Idyll. x. 11.

0

O μικρον interdum poet. et Dor. pro a communi positum reperitur. Ut τέτορα, poet. et Dor. pro com. τέσσαρα. Quod fit altero σ sublato, altero vero in τ, et a in ο μικρον mutato. Theoc. Idyll. xiv. 16. τετόρων ἐτέων [οἶνον], 'quatuor annorum [vinum, i. e. quadrimum vinum].'

ο μικρόν a Doriensibus in multis in a mutatur. Ut είκατι, pro είκοσι, viginti. Theoc. Idyll. iv. 10. είκατι μᾶλα, 'viginti oves.' Idyll. v. 86. ταλάρως σχεδόν είκατι

πληροί, 'calathos fere viginti implet.' Idyll. xv. 103. μαλακαίποδες, pro μαλακόποδες, 'teneros habentes pedes.' ύπαλ, pro ύπὸ, verso o in a, et metri caussa addito i. Theoc. Idyll. xvii. 72. for tols ύπαι νεφέων. Consule Eustath. et in 😅 δίφθογγος κατά τροπήν τοῦ ο είς α, κα**ὶ κατά** πρόσθεσιν τοῦ ι. Vide μεσαιπόλιος, pro μεσοπόλιος. Vide et apud eundem αίτερος. et altatos terminationes comparativorum et superlativorum poetice formatorum, pro communibus orepos, et oraros, verso o in a, et assumto i, ut μυχός, μυχότερος, et μυχότατος com. μυχαίτερος, et μυχαίτατος, poet. et Dor. sic μεσαίτερος, et μεσαίτατος, pro inusitatis μεσότερος, et μεσότατος. Item, φιλαίτερος, φιλαίτατος, pro φιλότεpos, et φιλότατος inusitatis. Sic Κλυταιμνήστρα, pro Κλυτομνήστρα. Sic άκραιφνής, pro άκροφνής, quod κατά συγκοπήν ἐκ τοῦ ἀκροφανής: quanquam alii deductum hoc tradunt ab ἀκεραιοφανής. Sic χαλαίπους apud Nicandrum Vulcano tributum, pro χαλόπους, ut refert Caninius in sua Grammatica, pag. 50.6. Theoc. Idyll. xviii. 27. åτε, pro δτε, quum, quando: πότνια νὺξ ἄτε, 'Veneranda nox quam [abit].' Sic οψιαίτατα, pro inusitato οψιότατα, pro quo magis usitatum ex legitima formatione, το δψιώτατα, tardissime. Sic πρωϊαίτατα, pro πρωϊότατα, pro quo magis regulare τὸ πρωϊώτατα, summo mane. Idyll. xxii. 121. ἀπαλ, pro ἀπὸ, a, ab. Idyll. xxiv. 60. ὑπαὶ, pro ὑπὸ, præ, ob. Eodem Idyll. eodem versu ἀκράχολον, pro ἀκρόχολον, biliosum, iracundum. Græcolatina Lexica tradunt hoc nomen Attice formatum; sed Δωρικώτερον videtur, ut ex præcedentibus exemplis apparet.

ο μικρον in multis communiter quoque positum reperitur pro a, in compositione. Ut σκιογραφεῖν, σκιογραφία, σκιογράφες, σκιοειδής, σκιοειδής, σκιαειδής, σ

o pro ε passim apud auctores Græces reperitur, præcipue in præteritis perfectis activis, et mediis. Sed in activis ε in o Attice mutatur. In mediis ε in o communiter versum invenitur. Ut, πλέκω, μ. πλέξω, π. κοινδς, πέπλεχα, 'Αττικός,

πέπλοχα, π. μ. πέπλοκα. λέλοχα, λέλογα, &c.

o pro e in omnibus τῶν βαρυτόνων con-

Sic Aédexa,

jugationibus, in præterito medio positum plerumque reperitur. In prima,  $\lambda \epsilon \beta \omega$ , medium λέλοιβα, λείπω, λέλοιπα: ἔλπω, δλπα, ἔολπα. In secunda, λέγω, λέλογα. πλέκω, πέπλοκα. ἔχω, δχα. ἔλκω, δλκα. In tertia, είδω, οίδα. σπένδω, έσπονδα. πέρδω, πέπορδα. πείθω, πέποιθα. In quarta, **ρέζω, ἔρρογα, καὶ κατὰ μετάθεσιν ἔοργα.** χέζω, κέχοδα. In quinta, σπείρω, ξσπορα. στέλλω, ξστολα. κτείνω, κέκτονα. τέλλω, τέτολα. In sexta, χέω, κέχοα. πλέω, πέπλοα. πνέω, πέπνοα. Quamvis autem Grammatici tradant hanc rov e els o mutationem in verbis disyllabis tantum habere locum, nos tamen et in trisyllabis idem fieri deprehendimus. Ut åelpw, tollo, attollo, μ. ἀερῶ, medium ἤορα, unde τὸ ἄορ, **dopos,** et αίωρεῖν, de quibus suo loco. Item, **ἐγε**ίρω, excito, μ. ἐγερῶ, π. μ. ἤγορα, excitavi, unde præfixo yp fit verbum ypnγορέω, ω, et præfixo ε, εγρηγορέω, ω. Sed hoc posterius est inusitatius. Eustathium consule in γρηγορείν, et εγρηγορόων, et έγρηγορα. Item, άγείρω, congrego, μ. άγε $p\hat{\omega}$ ,  $\pi$ .  $\mu$ . Hyopa, unde ayopa, concio. άμέργω, μ. άμέρξω, μ. π. ήμοργα, unde άμοργή, unde Latinum, amurca. tamen in omnibus verbis disyllabis in præterito perfecto medio 70 e els o mutatum reperias, ut a  $\tau \epsilon \rho \pi \omega$ , delecto, non formatur τέτορπα, quod sit in usu. Nec a τρέχω, τέτροχα: sed δέδρομα, a δρέμω. Non esset tamen a legitima formatione remotum, nec nimis παράδοξον. Nec a κεύθω deducitur πέπουθα: sed κέκευθα. Sophocles in Antigone, pag. 250. f. 2. untpos & ev Adov, και πατρός κεκευθότοιν. Idem in Œdipo Colonæo, pag. 320. Μ. μήθ' οδ κέκευθε. A σπεύδω tamen commode formari videtur medium ξσπουδα, unde σπουδή et σπου-8d∑w. Sic etiam a φεύγω non dicitur πέφουγα, sed πέφευγα, quod frequentibus lectoribus occurrit; ἐλήλουθα vero, et ἐληλουθώς, ab έλεύθω deducta, dicuntur Æolice, pro Atticis έληλυθα, et έληλυθώς. Sciendum autem, quamvis multa verba legitime formari possint, non tamen étiam apud probatos scriptores in usu reperiri, ut nec δχα, nec δλκα, nec alia hujusmodi, si qua legantur. Iidem Grammatici addunt diphthongum et in ot in medio præterito perfecto mutari: sed lectorem monemus, hanc regulam non esse perpetuam. Nam verbum πείρω, figo, transfigo, non habet in medio πέποιρα: sed sine ι, πέπορα, unde πόρος, ου, δ, cum suis derivatis. Sic μείρω, divido, med. facit non μέμοιρα, sed μέμορα, unde μόρα, et μόρος, et μοίρα: sed resumto i thematis, ξοπορα, non ξοποιρα. Sic respondition, retopa, non retospa, &c. que lector φιλομαθής inter legendum observare, ac motare potest. At recte leinu,

λέλοιπα. λείβω, λέλοιβα. πείθω, πέποιδα, &c. Quare diligenter videndum quid forat usus, ne quid præter eum aut dicamus, aut etiam scribamus, quod risum lectori moveat, nobisque temeritatis ac ignorantiæ labem aspergat. Horti Adonidis in verbo οἰσθα, quod ab εἴδω, ε in ο Æolice mutatum dicunt.

o in  $\eta$  in compositis sæpe mutantur. Vide Magnum Etymologicum in ἐλαφηβόλος [pro ελαφοβόλος, et ελαφηβολιών, pro έλαφοβολιών], 185. 25. Item in θεητόκος, pro θεοτόκος, 444. 25. Sic apud Theoc. Idyll. xv. 6. χλαμυδηφόροι, pro χλαμυδοφόροι. Hoc autem plerumque *µérpou* xápur apud poetas factum videtur. Sic apud Dionysium Halicarnasseum de Antiquitatibus Romanis passim legas ψηφηφόρος, ψηφηφορία, ψηφηφορείν, pro quibus άδιαφόρως idem usurpat, quæ magis sunt recepta. ψηφοφόρος, ψηφοφορία, ψηφοφορείν. Vide Græcum Indicem Wechellianis typis excusum. στεφανηφόρος, pro στεφανοφόρος, victor, qui coronam gestat, Theoc. Idyll. xvi. 47. Consule Eustathium. Theoc. Idyll. xx. 41. βοηνόμον, pro βοονόμον. Quanquam fortasse quis probabiliter dixerit το στεφανηφέρος deductum a nomine στεφάνη, ης, ή, quod poetice idem valet ac orépavos, ou, o, quasi dicas oreφανηνφόρος, coronam gestans, χλαμυδηφόρος non formatum a genitivo singulari της χλαμύδος, verso o in η, et abjecto finali  $\sigma$ , sed ab accusat. singulari  $\chi\lambda\alpha$ μύδα, cujus a finale in compositione, metri caussa in η mutatum, quasi dicas, χλαμυδαφόρος, chlamydem gestans. Sic etiam βοηνόμος ἐκ τοῦ βόα, καὶ βοῦν, vel βόας, καλ βοῦς νέμων. At alterum est accusat. singularis, alterum, pluralis, in quo tinale σ tollitur, et a in η mutatur. Si βοηνόμον a genitivo singulari βobs deducas, idem valebit ac δ βοδς, καλ βοών νομεύς, bovis, aut boum pastor, et post rejectum finale  $\sigma$ ,  $\tau \delta$  o in  $\eta$  mutatum fuerit. formatio verisimilis videtur. Idem sentiendum de nomine κερατηφόρος, quod vel a genitivo singulari κέρατος, rejecto σ formatum, verso o in  $\eta$ , vel ab accus. plur. κέρατα, verso a in η. Vide Caninium pag. 49. ubi mutationis hujus multa sunt exempla. Vide et Sophocl. Scholia in Ajacem pag. 48. f. 3. in φυτηκόμος, pro φυτοκόμος, &c. in multis pro η positum experitur; ut olubredou, pro olubredou, compositum enim ex olyn, ns, n, vitis, et rédor, ov, τδ, solum. Theoc. ldyll. xxiv. 128. Vide Eustathium in olvoredov. τιμή et θεδς, factum Τιμόθεος, pro Τιμήθεος. Εχ κρήνη, et φύλαξ, κρηνοφύλαξ. Magnum Etymologicum 209. 11. pro ируνηφύλαξ. Sic et perfectum med. λέλογχώ,

pro λέληγχα, a λήχω: vide Mag. Etym. 560. 46.

o in i in compositis. Vide i pro o.

o Dorienses, ut et Iones sæpe, metri caussa, ponunt ante ω μέγα, in verbis contractis 2. conjugat. post contractionem factam. Ut, communiter βοδουσι, βοῶσι, Ιοπίσε νετο βοδωσι, Dorice, βοῶντι, et βοδωντι, clamant, vociferantur. Sic etiam apud Theoc. Idyll. iv. 57. κομόωντι Dor. pro altero κομῶντι, hocque pro communi κομῶσι. Vide suo loco.

ο in ν Æolice, ut δνυμα, et δνυμαίνω, pro δνομα, et δνομαίνω, commun. πανήγυρις, pro πανήγορις, ή. Componitur enim ex nomine πας, πασα, παν, et altero nomine poetico άγορις, quod inusitatum: at Æolice verso ο in ν, άγυρις, ή άθροισις, congregatio, conventus. Hoc vero deducitur ab άγείρω, τὸ συναθροίζω, μ. άγερω, μ. π. ήγορα. Hinc άγορὰ, ας, ή, unde τὸ άγορις, καὶ άγυρις, καὶ άγυρμὸς, οῦ, ὁ. Eustathius. Et ταναύπους, pro ταναόπους. Vide Eustathium.

8, poetice, pro communi 8s, qui. Theoc. Idyll. xv. 86. δ τριφίλατος Αδωνις, δ κήν 'Αχέροντι φιλείται, 'ille maxime amabilis Adonis, qui vel apud Acherontem amatur.'

δ, poetice, pro communi οῦτος, vel ἐκεῖνος, hic, vel ille. Theoc. Idyll. xvii. 4. δ
γὰρ προφερέστατος ἀνδρῶν, 'hic enim [est
omnium] præstantissimus virorum.'

οα in ω μέγα Dorice sæpe κατὰ κρᾶσιν mutatur, ut in accusativo quartæ declinat. contractor. Λητόα, Λητώ, Αίδόα, Αίδώ. Vide κρᾶσις. Item ἔκτασις. Item ὡ ὅωνις, pro ὁ Ἦδωνις. Εt ὡ ὑηρ, pro ὁ ἀνήρ. ὡ Ἦδλων, pro ὁ ἀπόλλων. Idyll. x. 20. ὡ ὑφρόντιστος, pro ὁ ἀφρόντιστος. 31. τὥροτρον, pro τὸ ἀροτρον. Idyll. xi. 8. ὡ ὑρχαῖος, pro ὁ ἀρχαῖος. Idyll. xiv. 12. ὡ ὑργεῖος, pro ὁ ἀργεῖος. Idyll. xv. 21. et 71. τώμπέχονον, pro τὸ ἀμπέχονον. 83. ὡ ὑνθρωπος, pro ὁ ἄνθρωπος. Idyll. xxiii. 60. τὥραλμα, pro τὸ ἄγαλμα.

δημος, ου, δ, poet. proprie sulcorum, et messorum segetem secantium series, et Vel (ut aliis placet) rectus aratri ductus, et sulcus. Consule Eustathium, et vulgata Græcolatina Lexica. Theoc. Idyll. x. 2. vocis hujus ξτυμον aperire videtur, quum canit de messore quodam opus remisse faciente, οὅτε τὸν ὄγμον ἄγειν όρθον δύνα, ώς τοπρίν άγες, 'neque sulcum ducere rectum potes, ut ante ducebas: δγμος igitur dictus παρά το άγειν, κατά τροπην τοῦ α els ο μικρόν. Idyll. xviii. 29. δημος ἀρούρα, 'sulcus [in] arvis.' Hinc verbum δημεύω, το κατά τάξιν πορεύομαι. Sophocles in Philoctete 383. M. Consule nostrum Indicem Græcum in Xenophontem.

δγδόκοντα, Ionice, Dorice et poetice κατά κρασιν τοῦ ο, καὶ τοῦ η εἰς ω, procommuni δγδοήκοντα, octoginta. In volgatis Græcolatinis Lexicis δγδόκοντα per ο vitiose scribitur, pro δγδώκοντα, per ω. Theoc. Idyll. iv. 34. Αἴγων δγδώκοντα μόνος κατεδαίσατο μάσδας, 'Ægon octoginta solus devoravit placentas.'

δδίτας, α, δ, Dorice pro communi δδίτης, ου, δ, viator. Theoc. Idyll. vii. 11. Idyll. xvi. 93. ἐρχόμεναι σκιπναῖον ἐπισπεύδοιεν δδίταν, 'redeuntes tardum urgeant [acce-

lerent] viatorem.

οε Dorienses sæpe το ο και το ε κατά κρασιν είς ω μέγα mutant. Ut, ω ριφος, pro ὁ ἔριφος. Vide suo loco. Theoc. Idyll. v. 24. ὅτερος, pro ὁ ἔτερος. Idyll. vii. 36. Vide κρασις. Item ἔκτασις. Vide ιτερος. Idyll. viii. 91. Idyll. xi. 32. θὅτερον, pro τὸ ἔτερον. Idyll. xv. 18. χ ωμός, pro και ὁ ἐμός.

on, Dorienses, ut et Iones, ac poetæ 70 ο μικρόν, και το η sæpe κατα κράσιν in w mutant. Ut, pro δγδοήκοντα communi, dicunt ογδώκοντα. Theoc. Idyll. iv. 34. Quod communiter etiam fit in verbis tertise conjugationis contractorum in subjunctivis, ut, χρυσόητε, χρυσώτε. Idyll. v. 63. βωστρήσομες. 66. βωστρέομες, α βωστρέω, ώ, quod a fut. βοήσω formatum κατά κράσιν τοῦ ση είς ω μέγα. Vide suo loco. χλωρδν apud Eustathium, qui docet factum ἐκ τοῦ χλόηρον, (vel potius, χλοηρών) κατά κράσιν του ο και του η els ω. Idyll. xvii. 60. εβώσατο, εκ τοῦ εβοήσατο. Idyll. xxv. 263. vwoduevos, pro vonod-HEYOS.

of diphthongus pro ou Dorice non raro ponitur in nominibus et partic. Ut molora, pro μοῦσα, τύπτοισα, pro τύπτουσα. Theoc. Idyll. i. 26. à δύ έχοισ' ερίφως, pro 🦒 δύ ξχουσ' ερίφους, ' quæ duos habens hædos.' 50. τεύχοισα, pro τεύχουσα, struens, moliens. 95. γελάοισα, pro γελάουσα, γελώσ**α**, ridens. Et 96. λάθρη μέν γελάοισα, βαρθν δ' ἀνὰ θυμὸν ἔχοισα, pro γελάουσα, et ἀνέχουσα: 'occulte quidem ridens, gravem vero iram sustinens,' id est, risum quidem dissimulans, iram vero vehementem spirans; vel, graviter vero irata. 112. loîga, pro ιούσα. Διομήδεος ασσον ιοίσα, Diomedem propius profecta.' 117. 'Apéloura, pro 'Αρέθουσα, 'Arethusa [fons].' 144. μοίσαις, pro μούσαις, bis. Idem Idyll. ii. 15. ξρδοισα, pro ξρδουσα, faciens, efficiens. Idyll. ii. 54. τίλλοισα, pro τίλλουσα, vellens. 59. λαβοῖσα, pro λαβοῦσα, capiens, accipiens, sumens. 62. ἐπιφθύσδοισα, pro ἐπιφθύσδουσα, inspuens, vel susurrans. 64. ¿oîσa, pro ¿oῦσa, existens. 71. valouσa, pro ναίουσα, habitans. 73. σύροισα, pro σύρουσα, trahens. 96. μολοίσα, pro μολού-

/

σα, profecta. 137. λιποίσαν, pro λιπούσαν, &c.

οι diphthongus in verbis Dor. posita pro com. ου. Theoc. Idyll. vii. 95. ἀρξεῦμ', ἀλλ' ὑπάκοισυν, ἐπεὶ φίλος ἔπλεο μοίσαις, ' incipiam; sed ausculta, quandoquidem charus es musis.' Hic τὸ ὑπάκοισαν Dorice positum est pro com. ὑπάκουσον, quod ab ὑπακούω deductum. Idyll. xi. 78. ὑπακοίσω, pro ὑπακούσω.

οι diphthongus a Doriensibus sæpe usurpatur pro ου in tertia plurali verborum
gravitonorum in ουσι communiter desinentium. Ut τύπτοισι, λέγοισι, pro τύπτουσι,
λέγουσι. Pind. Pyth. Ode 9. 308. Μ. στάξοισι, pro στάξουσι. Ode 10. 324. f. οἰκέοισι,
pro οἰκέουσι, οἰκοῦσι. Nemeorum Ode 6.
410. 2. ἐνέποισιν, pro ἐνέπουσιν. et Ode 9.
446. f. καλέοισι, pro καλοῦσι. Et Isthmiorum Ode 2. 490. Μ. καλέοισιν, pro καλέουσιν.

oι diphthongus Dorice pro com. oυ in tertia plurali primæ conjugationis verborum contractorum, quæ communiter in έουσι, οῦσι, desinunt. Ut ποιέοισι, pro ποιοῦσι. Sic apud Theoc. Idyll. xxviii. 11. φορέοισι, pro φοροῦσι. Πολλὰ δ' οἶα γυναῖκες φορέοισ' ὑδάτινα βράκη, ' Multas etiam braccas aquatiles, quales mulieres gestant:' ὑδάτινα βράκη vocat braccas aquei, i. cærulei coloris; vel, molles, quales delicatum fœminarum genus gestare solet; Gallice, ' brayes,' Italice, ' braghe.' Varia Pindari exempla in præcedentibus vide.

oι diphthongus propria sæpe in impropriam φ Dorice mutatur. Ut pro communi ποιμενικόs, i. pastoralis, Dorice πφμενικόs dicitur. Theoc. Idyll. i. 23. Τῆνος ὁ πφμενικόs. In nonnullis tamen codicibus legitur ποιμενικόs, ut communiter dicitur.

οι, diphthongus οι Dorice sæpe corripitur sequente vocali. Theoc. Idyll. iii. 9. ἀπάγξασθαί με ποιησεῖς. 11. ἄλλά τοι οἰσῶ. 21. λεπτὰ ποιησεῖς. Idyll. vi. 31. Ταῦτα δ΄ ἴσως ἐσορῶσα ποιεῦντα. Idyll. xi. 18. ἄειδε τοιαῦτα. Idyll. xviii. 32. ἔργα τοιαῦτα. Idyll. xxi. 28. νύκτα ποιεῖ τιν. Idyll. xxiii. 11. πάντ ἐποίει.

on diphthongus etiam sequente consonante corripitur. Vide Is. Cas. Lect. Theoc. c. 18. pag. 124, 125, 126.

oi, Dor. et poet. pro com. αὐτῷ, in masculeo et neutro genere. Theoc. Idyll. i. 43. de piscatore verba faciens dicit, Αἱ δϵ οἱ φδήκαντι κατ' αὐχένα πάντοθεν Ἰνες, 'Nam ipsi tument in cervice undique venæ.' 53. μέλεται δϵ οἱ, 'curæ vero est ipsi.'

ol, Dorice, et poetice, in genere fæmineo, pro communi αὐτῆ, ipsi. Quamvis autem hoc tertiæ personæ pronomen, δs, οδ, ol, ε, per se positum, in nominativo quidem, et accusativo acuatur, in genitivo vero et dativo circumflectatur, in ipso tamen orationis cursu τὸ οῖ, et τὸ ἐ ἔγκλισιν patitur, et ex vocabuli præcedentis accentu pendet. Qua de re Grammaticos consule. Theoc. Idyll. i. 33. πὰρ δέ οἱ ἄνδρες, ' juxta vero ipsam viri.' Idyll. iii. 36. Δωσῶ οἰ, pro δώσω αὐτῆ [τῆ Ἐριθακίδι], ' Dabo ipsi [Erithacidi].' Idyll. v. 133. de Alcippe puella verba fiunt, δκα οἱ τὰν φάσσαν ἔδωκα, quum ipsi palumbum dedi.'

ola, Ionice, Dorice, et poetice, pro communi, sed minus usitato, olas. Sic et Latine quale, pro qualiter. Usitata vero sunt, ως, ωσπερ, ut, quemadmodum, quomodo. Theoc. Idyll. i. 87. οla βατεῦνται, 'ut ineuntur.' Et 90. οla γελῶντι, 'ut rident.' Idyll. xiv. 39. οla χελιδων, 'ut hirundo.' 64. οla χρη βασιλῆα, 'ut decet regem.' Idyll. xv. 49. οla πρίν, 'ut antea.' Idyll. xvii. 105. οl' ἀγαθῷ βασιλῆι, 'ut bono regi [convenit].' Idyll. xxii. 47. ola κολοσοὸς, 'ut colossus.' Idyll. xxiii. 10.

ola δè θηρ, ' ut autem fera.' δίζυος, ου, δ, προπαροξυτόνως scriptum, poeticum atque Theocriteum nomen, quod in vulgatis Lexicis non reperitur. Formatum autem ex communi poetico di tupos, ou,  $\delta$ , metri caussa sublato  $\rho$ , ut penultima corripiatur, et accentus Æolice in antepenultimani est retractus, ut morapos, fluvius. pro communi ποταμός. 'Otζvos etiam a nomine fæmineo diçus, vos, deductum esse potest. Utraque formatio probabilis vide-Eustathius, δίζύω, το θρηνῶ, και κακοπαθώ, παρά τὸ οἱ θρηνητικόν ἐπίρρημα γίνεται οίζω, δθεν οίζύω, και διαλύσει δϊζύω, δθεν δίζυς, και δίζυρος, δνόματα. 'Οίζυος igitur miserum, molestum, grave, calamitosum, atque perniciosum significat, quod luctum, atque lamentationem affert. Et oïsos, ærumna, miseria, calamitas, molestia, luctus, lamentum. Theoc. Idyll: xxvii. 13. Την σαυτοῦ φρένα τέρψον δίξυον οὐδὲν ἀρέσκει, 'Tuam mentem' oblecta: nihil [quod sit] molestum [mihi] placet.' Jos. Scal. ait öïζυρὸν legendum. Quam lectionem ego quoque probo, si metri lex. et carminis quantitas eam admittit. Apud Eustath. exempla vide, quæ docent τὸ ζυ longum esse. Quamobrem nostram sententiam de vulgata lectione retinenda non

facile mutarim.

οδίς, οδίδος, ή, nomen Theocriteum, quod in vulgat. Lexicis non exstat, ovicula, agnicula. Theoc. Idyll. i. 9. Αἴκα ταὶ μῶσαι τὰν οδίδα δῶρον ἄγονται. Accipitur et pro ove, quod patet ex sequentibus, αὶ δέ κὰ ἀρέσκη Τήναις ἄρνα λαβεῖν, τὸ δὲ τὰν ὅῖν ὕστερον ἀξεῖς.

olκέτις, ιδος, ή, poet. præter vulgatas significationes quas in Lexicis habemus, accipitur etiam pro ea, quæ domi se con-

tinet, aut continere cogitur, ut solent facere virgines, et matronæ, quæ suo honori, et existimationi optime consultum cupiunt. Theoc. verba faciens de Helena, quæ Menelao jam nupserat, dicit Idyll. xviii. 38. 70 mer olkéris hon. Lat. interp. 'tu quidem matrona jam [es]; alter, 'tu jam matrona facta es.' At Æ. P. 'tu quidem domestica jam [es, i. domi manere, domi te continere cogeris].' Quod autem hic sit hujus loci sensus, ex sequentibus poetæ verbis facile patet: "Αμμες δ' ès δρόμον ήρι, καὶ es λειμώνια φύλλα έρψοῦμες, στεφάνως δρεψεύμεναι άδὺ πνέοντας, 'Nos vero ad cursum mane, et ad pratensia [id est, in pratis nascentia] folia ibimus, coronas decerpturæ suave spirantes.' Hic manifestam άντίθεσιν videmus, οίκέτις Η ές λειμώνια φύλλα ἔρπειν, domi 💥 foris. Matronæ significatio ad rem præsentem non facit. Idem autem hæc valent, ac si virgines istæ dixissent Helenæ, Tu quidem posthac non poteris amplius nobiscum per prata libere vagari, florum colligendorum caussa, quemadmodum ante consueveras. Jam enim conjugii jugum, et servitutem subire, domique te continere cogeris. Nos vero, quæ sumus adhuc virgines, et servitutis hujus expertes, in virentia prata cras mane proficiscemur, ut flores ad coronas texendas legamus, &c.

οἰκεὺs, έοs, ὁ, poet. genit. Ion. est οἰκῆοs, unde reliqui casus 70 n retinent; com. οίκέτης. δούλος ό κατά την οίκίαν, famulus domesticus, servus. Theoc. Idyll. xxv. 33. χ δίκη οἰκήων, οίσιν βίος ξπλετ' ἐπ' ἀγροίς. 'ut [fert] mos famulorum, quibus vita est in agris;' id est, sicut decet famulos, qui ruri vitam degunt. Eustath. Δίκη, νόμος, τρόπος, ήθος. Illic affert exemplum Theocriteo simillimum, quod exstat Odyss. Z. 3 γαρ διώων δίκη έστιν, 'hic enim servorum mos est.' Et Odyss. Σ. Μνηστήρων οὐχ ηδε δίκη, ' Procorum non [est] hic mos.'

οίκεθντες, Dor. pro com. οίκοθντες, habi-Theoc. Idyll. vii. 116. olkevivtes ξανθας έδος αίπο Διώνας, 'incolentes flavæ ædem altam Diones,' et Idyll. xvi. 77.

οίκωφελής, έος, οῦς, ὁ καὶ ἡ, poet. vocabulum, quod in vulgatis Lexicis Græcolatinis explicatur, domesticus, et οἰκωφελώς, cum domestica utilitate. Sed οίκωφελής dicitur δ ώφελών τον οίκον, qui domum juvat. Qui rei domesticæ prodest. Vel ό τον οίκον οφέλλων, ήγουν αύξων, i. qui rem familiarem auget. Sed quum ab ὀφέλ-Aw deducitur, tunc in ipsa compositione geminum oo in  $\omega$   $\mu \epsilon \gamma \alpha$  contrahitur; vel alterum o tollitur, alterum producitur ekrace facta metri caussa. Apud Theoc. Idyll. xxviii. 2. mulieribus tribuitur. Quamobrem hoc epitheto bonarum mulierum et

matrumfamilias officium indicatur. Flassκαις Το φιλέριθ' αλακάτα δώρον 'Αθανάας, Γυναιξί νόος οίκωφελέεσσι σίς επήβολος, 'Glaucæ, o amica lanificii colus, donum Minervæ, Mulieribus [sive matronis] demum augentihus mens tua [est] certa [minineque dubia].' Sensus, Bonis matronis, reique familiaris augendæ studiosis tua mens est nota. Sciunt enim in quem usum sis confecta, sciunt quomodo sis tractanda, et quem usum ipsis præstes, aut præstare debeas. Interpretes Latini locum hunc longe aliter interpretantur: sed vim verborum Græcorum non videntur expressisse. Vide επήβολος. Jos. Scal. legit, γυναιξί πόνος.

olv, accusat. singul. κατά συναίρεσιν έκ τοῦ δῖν, quod Theocritus habet Idyll. i. 11. ovem. Eustath. δις, διος, διαλελυμένως, δτι αναλογώτερον έστι τοῦ ols, olds συνηρημέvov. Idem ait et in genitivo singul. et in plur. tam dissolute, quam contracte reperiri dios, oids, et diwr, olwr. Theoc. Idyll. v. 99. Ταν οίν ταν πέλλαν, ' Ovem nigram.

οίνάρεον, ου, τδ, poet. et Theocriteum nomen, quod in vulgatis Lexicis non exstat. Idem autem valet ac elvapov, ou, 78, pro quo et oiναρls, ίδος, ή, vitis pampinus. Theoc. Idyll. vii. 134. Er te reotudtout γεγαθότες οίναρέοισι, 'inque recens sectis

læti pampinis.'

οίνόπεδον, ου, τὸ, poet. pro quo συνωνύμως et οἰνόφυτον, ου, τὸ, et communiter άμπελόφυτον χωρίον. αμπελών, ώνος, δ, vitiferum solum, ager vitibus consitus, vinea. Compositum autem est hoc nomen (ut docet Eustathius) non ex voce elvos, ου, δ, i. vinum, sed ex nomine οίνη, ης, ή, quod apud priscos vitem significabat, quam postea recentiores αμπελον appellarunt: οίνης πέδον, περιφραστικώς δ άμπελών. Ικ ipsa vero compositione 70 n in o est mutatum, ut ex τιμή, et θεδε, Τιμόθεος. Vide γ in o, et o pro n. Theoc. Idyll. xxiv. 128. οίνόπεδον μέγα Τυδεύς ναίε, ' vineam amplam Tydeus incolebat [i. tenebat, possidebat].

ow. Eustathius ait hanc genitivi singularis in ov communiter desinentis terminationem esse Thessalicæ, Bœoticæque dialecti propriam. Quidam et Atticam et Ionicam esse tradunt: Sed nec apud Hippocratem, nec apud Herodotum, qui της 'Ιωνικής διαλέκτου parentes censentur, ullum hujus terminationis exemplum reperitur, quod saltem a me lectum recorder, nisi forte in aliquo poetæ carmine propter metri necessitatem. Unde factum, ut nonnulli hoc quoque poetica licentia tribuant. Dorienses etiam eandem terminationem frequenter usurpant. Theoc. Idyll. i. 28. γλυφάνοιο dicit, pro com. γλυφάνου, scalpturæ, sive sculpturæ. et 45. άλιτρύτοιο, pro άλιτρύτου, 'in mari exesi;' vel, 'marinis aquis exesi.' 58. λευκοῖο γάλακτος, pro λευκοῦ. 68. ποταμοῦο, pro ποταμοῦ. 72. δρυμοῖο, pro δρυμοῦ. 128. εὐπάκτοιο, pro εὐπήκτου. Idyll. ii. 8. Τιμαγήτοιο, pro Τιμαγήτου. 66. τῶ 'υβούλοιο, pro εὐβούλου. 73. βύσσοιο, pro βύσσου. 78. ἐλιχρύσοιο, pro ἐλιχρύσου. 80. γυμνασίοιο, pro γυμνασίου. 120. Διωνύσοιο, pro Διωνύσου. 134. 'Αφαίστοιο, pro 'Ηφαίστου. et 136. θαλάμοιο, pro θαλάμου, &c. Quod οιο pro ου a Thessalis et Ionibus quoque dicatur, disertissimis verbis hoc testatur Magnum Etymolog. 618. 38.

olos cum superlativo gradu, pro comm. is. Theoc. Idyll. xiv. 59. olos άριστος,

' quam optimus.'

öis, öles, et ölöes, h, ut patet ex olls, ellδes, ή, commune. Hinc priscum vocabulum Latinum inserto digamma Æolico formatum, OFIS, unde recentiores nomen OVIS deduxerunt, verso F in V. Sic etiam olim SerFos, et DaFos dicebatur, et scribebatur, pro quibus postea Servus, et Davus dicta. Qua de re consule Dionys. Halicarnasseum Antiquit. Rom. lib. i. Item Latinos Commentarios in Andriam Terentii, act. i. sc. 2. et act. iii. sc. 4. Theoc. Idyll. i. 11. Từ để Tâp bĩp botepop afeis. Idyll. viii. 9. Ποιμάν είροπόκων ότων, ' Pastor lanigerarum ovium.' 45.  $\ell\nu\theta$  dis,  $\ell\nu\theta$ alyes, 'illic oves, illic capræ.' Hic autom bis videtur esse singularis potius, quam pluralis, quia 7d 15 corripitur. Nam si esset contractum ex bies, 70 is esset longum. Vel τὸ ε κατὰ συγκοπήν metri caussa sublatum. Si singularem esse malis, erit συνεκδοχή, pro plurali. Idyll. ix. 17. πολλαs μέν διs. Vide ταί. Idyll. xi. 12. ταλ δίες. Idyll. xviii. 42. γειναμένης δίος.

olo erai, comm. pro quo frequentius olo ei, feret, asportabit. Theoc. Idyll. xvi. 16. πόθεν οίσεται άθρει άργυρον, 'circumspicit unde auferat argentum [id est, pecuniam].' Vide φέρω. 21. δε ἐξ ἐμεῦ οίσεται οὐδὲν,

' qui a me nihil asportabit.'

olσεῦμες, Dor. et Æol. pro com. οἴσομεν, unde Dor. οἰσοῦμεν, et οἰσοῦμες, et rursus Dor. ac Æol. οἰσεῦμες, feremus, efferemus. Quod ab inusitato οἴω. Vide φέρω apud Grammaticos. Theoc. Idyll. xv. 133. Οἰσεῦμες ποτὶ κύματ' ἐπ' ἀϊόνι πτύοντα, ' Feremus ad undas in littore spumantes.'

etiam Dorica terminatio dativi pluralis tertiæ declinationis nominum parisyllabicorum, communiter in ois, vel ois desinentium, pro varietate accentus, quem in adjectivo, vel substantivo nomine notatum habemus. Hoc autem fit addito i ad of finale. Quod apud Iones et consonante

et vocali sequente locum habet : sed apud Dorienses consonante tantum sequente. Qua de re consule nostrum Ionicum Græcolatinum Lexicum, ubi res pluribus exemplis illustratur. Ut Ion. et Dor. καλάμοισι μαλακοΐσι, communiter καλάμοις μαλακοΐς. illud καλάμοισι, προπαροξυτονεῖται, illud μαλακοίσι, προπερισπάται. Αt καλάμοις, παροξυτονείται. μαλακοίς, meplomatal. Theoc. Idyll. i. 51. ἐπὶ ξηροῖσι καθιξῆ, ubi scribendum potius καθιξοί, ut sit 3. person. singul. fut. Dorici καθιξώ, είs, εί, pro communi καθίσω, καθίσεις, καθίσει. Vide καθιξή, et καθίζειν. 133. άρκεύθοισι, pro άρκεύθοις. Idyll. ii. 120. κόλποισι, pro κόλποις. 125. ἡῖθέοισι, pro ἡῖθέοις. Idyll. iii. 23.

εὐόδμοισι, pro εὐόδμοις, &c.

οισιν, vel οΐσιν, Ionica, Dorica, et poetica terminatio nominum tam adjectivorum, quam substantivorum 3. declinationis Tur lσοσυλλάβων in ois, vel ois communiter desinentium in dativo plurali trium generum. Hoc autem locum habet sequente vocali. De accentus ratione vide terminationem own vel own. Theoc. Idyll. i. 101. θνατοῖσιν ἀπεχθής. Idem etiam in ipsis articulis observatur, quod in nominibus, et participiis: ut communiter rois in masc. et n. g. rais, in fæm. roidi, vel roidi, et raîoi, vel raîow. Ionic. Doric. et poet. prout carminis quantitas hanc vel illam terminationem legitime flagitarit. Idyll. iv. 7. δφθαλμοϊσιν δπώπει. 42. έλπίδες έν ζωοίσιν, ανέλπιστοι δε θανόντες. 63. κακοκνάμοισιν ερίσδει. Idyll. xv. 105. βροτοίσιν

olow, els, el, poet. verbum a futuro olow, deductum, quod ab inusitato o'lo, pro quo Consule Magnum Etymologicum et Eustathium in oloere et afere. Theoc. Idyll. xxiv. 48. Οίσετε πῦρ ὅτι θᾶσσον, ' Afferte ignem quam celerrime.' Hic autem μετωνυμικώς τὸ πῦρ positum pro luce, quam emittit ignis, pro lumine, pro lucerna, pro lampade, aut candela, qua accensa tenebræ fugantur. Quod pulcerrime nobis a poeta describitur in Moreto, his verbis, ' Parvulus exusto remanebat stipite fumus, Et cinis obductæ celabat lumina prunæ. Admovet his pronam summissa fronte lucernam, Et producit acu stuppas humore carentes: Excitat et crebris languentem flatibus ignem. Tandem concepto tenebræ fulgore recedunt.' Vide &r. 6aogov. 51. Theocritus hoc aperte docet, quum ita canit, Οί δ' αίψα προγένοντο λύχνοις αμα δαιομένοισι, 'Illi vero statim adfuerunt cum lucernis ardentibus.'

oiσω, Dor. pro communi σίσω, feram; futurum ab inusitato σίω, pro quo usitatius τὸ φέρω, unde Latin. ferò, φέρεις, et per syncopen inde formatur secunda verbi La-

tini persons, fers. Theoc. Idyll. ii. 58. ποτον κακόν αδριον οἰσῶ, ' potum malum cras feram.'

οίσων, Dor. pro com. οίσων, allaturus. Theoc. Idyll. xiii. 36. δδωρ επιδόρπιον οί-

σων, 'aquam ad cœnam allaturus.'

δκα, Dorice pro comm. δτε, quando. Quod fit verso  $\tau$  in  $\kappa$ , et  $\epsilon$  in  $\alpha$ . Theoc. Idyll. i. 66. Πᾶ ποκ' ἄρ' ἤσθ' δκα Δάφνις **ἐτάκετο ;** πᾶ πόκα Νύμφαι ; ' Ubinam eratis quando Daplinis tabescebat? ubinam [eratis] Nymphæ?' Idem Idyll. iii. 28. δκά μευ μεμναμένω εὶ φιλέεις: vulgata versio, 'cum quærerem an me amares.' Quod bene, si sensum spectes: at hoc verba sonant, 'quando me mentionem faciente an me amares;' id est, quum me quærente, Idyll. iii. 40. Ίππομένης δκα δη τάν παρθένον ήθελε γάμαι, 'Hippomenes quum jam virginem vellet uxorem ducere.' Idyll. iv. 27. δκα και τὺ κακᾶς ἡράσσαο νίκας. ! quando et tu infelicem appetisti [vel concupivisti] victoriam.' Idyll. v. 33. 8ka oi τὰν φάσσαν ἔδωκα, ' quum ipsi palumbum dedi.' 134. καὶ γὰρ δκ' αὐτ $\hat{\varphi}$ , 'etenim quum ipsi.' Idyll. xi. 8. δκ' ήρατο τâs Γαλατείας, 'quum amabat Galateam,' etc.

δκκα, Dorice pro communi δτε, verso τin κ, et ε in α. Metri vero caussa τὸ κ geminatur; quum, quando. Theoc. Idyll. ί. 87. ως 'πόλος ὅκκ' ἐσορῷ τὰς μηκάδας, οἶα βατεθνται, 'caprarius quum videt capras, quomodo ineuntur;' id est, quum videt quomodo capræ ab hircis ineuntur. Idyll. iv. 21. δκκα θύοντι, ' quum sacrificant.' 56. Els δρος δικχ' έρπεις, μη ανάλιπος έρχεο **Βάττε**, 'Quum in montem proficisceris, ne discalceatus proficiscere Batte.' Idyll. v. 18. δκκα μάν τηδε τὸ δάσας, 'quum vero hic te vinctum.' Idyll. viii. 68. δκκα πάλιν άδε φύηται, ' quando rursus hæc nascetur.' Idyll. xi. 22. δκκα γλυκύς δπνος έχη με, 'quum dulcis somnus tenet me.' Idyll. xi. 144. δκκ' ἀφίκη, φίλος ἡξεῖς, ' quum venies, carus venies.

όκοῖα, Dor. pro com. όποῖα, οἶα, ώs, qualia, pro qualiter, ut. Theoc. Idyll. xv. 32. όκοῖα θεοῖς ἐδόκει, τοιαῦτα νένιμμαι, ' ut

diis placuit, ita lota sum.'

δκχ' å, Dor. pro com. δτε ή, integræ vero voces sunt, δκκα å, sed metri caussa sublatum a, et ob sequentem aspiratam τὸ κ in χ mutatum. Theoc. Idyll. xiii. 11. Οὐδ' δκχ' å λεύκιππος ἀνατρέχει ἐς Διὸς 'Αὼς, 'Neque quum niveis equis vecta cursu ascendit in Jovis [domos] Aurora.' Vide δκκα.

 $\delta\kappa\chi$   $\epsilon\rho\pi\epsilon$ is.  $\delta\kappa\kappa\alpha$   $\epsilon\rho\pi\epsilon$ is. Hic metri caussa  $\tau\delta$   $\kappa$  geminatum, et ob sequentem vocalem aspiratam,  $\alpha$  rejectum, et tenuis in aspiratam mutata, vocalisque rejectæ nota post  $\chi$  notata. Theoc. Idyll. iv. 56. Eis

δρος δκχ' ἔρπεις, μη ἀνάλιπος ἔρχεο Βάττε, 'In montem quuin vadis, ne' discalceatus eas o Batte.' Sed hæc ita communiter efferrentur, δτε, δταν, ἔρχη, χωρεῖς, εἰς ὅρος, μη ἔρχου ἀνυπόδητος, id est, 'quum in montem proficisceri', ne sine calceis, pedibusque nudis eo Batte proficiscaris.'

δλβω, Dor. genit. singul. pro com. δλβου, a recto δλβος. Theoc. Idyll. vii. 33. δλβω ἀπαρχόμενοι, 'fortunarum primitias

offerentes.

ὐλίγος, ου, ὁ, comm. proprie quidem de numero et quantitate discreta dicitur, κα-ταχρηστικώς tamen et de concreta dicitur, et pro μικρὸς accipitur; exiguus, parvus. Theoc. Idyll. i. 47. Τὰν ὀλίγος τὶς κῶρος ἐφ' αἰμασιαῖσι φυλάσσει, ' Quam parvus

quidam puer ad sepes custodit.'

ολπα, as, à, Dorice pro communi ελπη, ης, ή. Eustath. όλπη, ή έλαιοδόχος λήκυθος, παρά τὸ ξλαιον πεπάσθαι, δ έστι κεκτήσθαι, vas olearium, quod oleum possideat, i. in se contineat. Theoc. Idyll. ii. 156. καὶ παρ' έμλν ἐτίθει τὰν Δωρίδα πολλάκις δλπαν, 'et apud me deposuit sæpe Doricum vas olearium [quando? quomodo? Noctu, cum lucerna, quæ oleo indiget ad lumen ministrandum, ad me veniens].' Pro eodem συνωνύμως dicitur et δλπις, δλπιδος, ή. Theoc. Idyll. xviii. 45. Πράται δ. άργυρέας έξ δλπιδος ύγρον άλειφαρ Λαζόμεναι, σταξεύμες ύπο σκιεράν πλατάνιστον, · Primæ vero ex argenteo vase oleario humidum unguentum Capientes, stillabimus sub umbrosam platanum.' Interpretes. Latini pyxidem vertunt in utroque loco. Athenæus των Δειπνοσοφιστών, lib. xi. 244.5. vas vinarium fuisse dicit id, quod δλαην alii vocant. Ibi περί της πελλίκης verba faciens, hæc scribit, δστερον δε [ἡ πελλίκη] ₹σχεν οίνοχόης σχήμα, οίοί είσιν οί ἐν τῆ έορτῆ παρατιθέμενοι, δποίους δή ποτε όλπας έκάλουν, χρώμενοι πρός την τοῦ οἴνου ἔγχυow, etc. Vide vulgatam Latinam interpretationem, quam brevitatis caussa consulto præterimus. Quamobrem si pro vinario vase nunc accipias την δλαην, dices amicum ad amicam cum hoc accedere solitum fuisse, ut vini potu benevolentiam ejus sibi facilius conciliaret, et amorem in ejus pectore accenderet. Nam Ceres, et Bacchus Venerem excitant, et inflammant.

δμαλδς, οῦ, δ, com. pro δμοιος, similis. Theoc. Idyll. xv. 50. ἀλλάλοις δμαλοί, 'inter se similes.'

δμῶς, poet. pro comm, δμοῦ, simul, una. Theoc. Idyll. xxi. 6. ἰχθύος ἀγρευτῆρες δμῶς δύο κεῖντο γέροντες, 'piscium venatores una duo jacebant senes.' Vide ἀγρευτῆρ, ubi versus hujus pleniorem interpretationem habebis.

ονασεί, Dor. pro communi ονήσει, juvabit. Theoc. Idyll. vii. 36. &τερος άλλον

δνασεῖ, 'alter alterum juvabit.'

δνασις, ιος, ά, Dor. pro communi δνησις, ή, usus, utilitas, fructus. Theoc. Idyll. xvi. 23. οὐχ ἄδε πλούτου φρονέουσιν ὅνασις, 'non [est] hic usus divitiarum sapientibus [i. sapientes opibus non ita solent uti].'

δυάσσης, Dor. pro comm. δυήσσης, το σ metri caussa geminatur. Est autem 2. pers. singul. subjunct. modi aor. 1. act. ab δυάω, ῶ, unde δυημι, et δυημαι, et δυαμαι, de quibus apud Eustathium plura. Theoc. Idyll. v. 69. μήτ' ὧν τύγα τοῦτον δυάσσης, 'neque etiam tu hunc juveris,' vel, juves.

δνείρατα, των, τὰ, poet. pro frequentiore δνειροι, vel δνειρα, insomnia. Theoc. Idyll. xxi. 24. ήδη μυρί ἐσείδον ὀνείρατα, jam sexcenta vidi insomnia. 31. τῶνείρατα πάντα μερίζεν, pro τὰ ὀνείρατα πάντα μερίζειν: vide τῶνείρατα; insomnia omnia

dividere.'

δνειροκρίτας, α, δ, Dor. pro com. δνειροκρίτης, ου, δ, somniorum conjector, ac interpres. Dictus παρὰ τὸ τοὺς ὀνείρους κρίνειν, id est, somnia interpretari, pro quo Theoc. Idyll. xxi. 29. dicit ἐνύπνια κρίνειν. 32. οὖτος ἄριστος Ἐστιν ὀνειροκρίτας, ὁ διδάσκαλός ἐστι παρ' ῷ νοῦς, ' ille optimus Est somniorum interpres, apud quem est mens magistra [id est, qui mentem, et sapientiam optimam interpretandorum somniorum magistram habet].'

υνομαστί, poet. et com. adverbium, quod in vulgatis Lexicis non exstat, nominatim: pro quo Hom. 'Οδυσσείας Δ. 100. f. 6. δνομακλήδην dicit, et com. ἐξ ὀνόματος. Theoc. Idyll. xxiv. 76. ἀείδοισαι 'Αλκμήναν ὀνομαστί, pro ἀείδουσαι 'Αλκμήνην ἐξ ὀνόματος, celebrantes Alcmenen nominatim.'

ονομαστική, άντι της κλητικής, nominativus pro vocativo. Hoc non solum Atticis, sed et Doriensibus est familiare, ut άδιαφόρως dicant tam in vocativo, quam in nominativo, Αίνείας, χρύσης, λόγος, φίλος, idque præposito sæpe articulo præpositivo δ, qui, quum aliquem vocamus, ἰσοδυναμεῖ τῷ ઢ, quod est vocantis adverbium, et vocativo communiter servit. Theoc. Idyll. i. 149. θασαι φίλος, pro & φίλε, 'aspice amice.' Idem Idyll. v. 102. Οὐκ ἀπὸ τᾶs δρυδς ούτος δ Κώναρος, άτε Κυναίθα, Τουτί **βοσκησε**ισθε ποτ' ἀντολας, ως δ Φάλαρος; 'Non a quercu [recedentes] o tu Conare, et tu Cynætha [vel, heus tu Con. et tu Cyn.], Hic pascemini ad orientem, sicut Phalarus?' Hic ista οὖτος ὁ Κώναρος, et äτε Κυναίθα ponuntur pro communibus, & σὺ Κώναρε, et, καὶ σὺ & Κυναίθα. Sic etiam et Joannes viii. 10. ἡ γυνη dixit, pro & γυνη, 'o mulier.' Idyll. vii. 50. δρη φίλος, pro, δρα φίλε, ' vide amice.'

Lex. Dor.

ονόματα αναφορικά καθάπερ καὶ τὸ ὑποτακτικὸν άρθρον, ἐστὶν ὅτε τὴν αὐτὴν ἔχει πτῶσιν, ἡν τὸ προηγούμενον ὄνομα, id est, nomina relativa, ut et subjunctivus articulus, interdum eundem habent casum, quem præcedens nomen. Theoc. Idyll. xxii. 59. Τοιός δ', οἶος ὁρᾶς, pro Τοιόσδε εἰμὶ, εἶον ὁρᾶς, 'Talis [ego sum], qualem [me] vides.'

ονόματα ύπαρκτικά ένίστε την αύτην έχει πτῶσιν, ἡν τὸ ὑποτακτικὸν ἄρθρον τὸν ἐπόμενον, id est, nomina substantiva interdum eundem habent casum, quem ipse subjunctivus articulus sequens; vel, interdum substantiva nomina, quæ præcedunt, ponuntur in relativi sequentis casu. Demosth. εν τῷ 'Ολυνθιακ $\hat{\varphi}$  β. initio pag. 10. πόλεων, καλ τόπων, δν ποτε κύριοι ήμεν, φαίνεσθαι προϊεμένους. άντι του, φαίνεσθαι προϊεμένους. τί; τάς πόλεις, καλ τοὺς τόπους, ὧν ποτε κύριοι ήμεν• Euripides Medea, pag. 149. 12. ἀνδάνουσα μεν φυγή πολιτών, ων αφίκετο χθόνα, pro, πολίταιs, ων, etc. Consule nostras in eum locum notas. Sophocles in Œdipo Tyranno, pag. 150. 2. δε γ' έξέλυσας άστυ Καδμείων μολών, Σκληρας αοιδού δασμον. δν παρείχομεν. άντι τοῦ, δασμοῦ, δν παρ. Paulus ad 1. Cor. x. 16. Τον άρτον, δν κλώμεν, ούχλ κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ χριστοῦ ἐστιν; pro δ άρτος, δν κλώμεν. Item Matth. xxi. 42. et Marc. xii. 10. Λίθον, δν ἀπεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτος έγενήθη είς κεφαλήν γωνίας, pro (ut legitur Act. Apostol. iv. 11.) οὐτός ἐστιν ὁ λίθος, ὁ, etc.; vel, οῦτός ἐστιν ὁ λίθος, δν ἀπεδ. etc. Sic et Aristoph. in Pluto. Πλ. δπως έγω την δύναμιν, ην ύμεις φατέ έχειν με, ταύτης δεσπότης γενήσομαι, ριο ταύτης της δυνάμεως, ην δύναμιν, etc. Et Sophocles in Electra, pag. ex H. Steph. typis in quarto, 111. 3. και τέκνων, δσων έμοι Δύσνοια μή πρόσεστιν, pro καί ξυνοῦσαν τέκνοις, δσων τέκνων. Vide. Hæcenim ex præcedentibus pendent. Idem in Ajace, pag. 60. 'Hµєїs μέν αν τήνδ, ην δδ είληχεν τύχην, Θανόντες αν προθκείμεθ' έχθίστφ μόρφ, ρτο τήδε τῆ τύχη προύκείμεθα αν θανόντες, ην τύχην δδ είληχεν. πως δε τουτο; εχθίστω μόρφ, etc. Hoc autem καινοπρεπούς, και παραδόξου constructionis genus et ipse Virgil. videtur imitatus Æn. lib. i. 130. 9. 'Urbem, quam statuo, vestra est, pro, Urbs ea, quam statuo, vestra est. Quoniam autem hujus ἀρχαϊσμοῦ venustatem et elegantiam a nullo alio (quod ego saltem legerim, et a me lectum recorder) hactenus observatam animadverti, cum tamen observatione dignam esse censeam, ideo nunc eam hoc loco notandam esse judicavi.

δυόματα οὐδετέρου γένους ἀντὶ τῶν ἐπιββημάτων ἐκείθεν ἐσχηματισμένων. Nominageneris neutrius pro ipsis adverbiis, quæ inde sunt formata. Theoc. Idyll. i. 34. Καλδυ έθειράζουτες, pro καλώς έθειράζου-· res, 'Pulcre comam gerentes;' pro, Pulcre comfam, ornatamque comam gerentes; id est, Pulcram, et ornatam comam habentes. Sic ετώσια, pro ετωσίως, quod inusi-Theoc. Idyll. i. 38. ἐτώσια μοχθίζοντι, ' frustra laborant.' Et 41. το καρτερδν, pro καρτερώς, vchementer. et 46. καλον, pro καλώς, pulcre. 87. ola, pro inusitato olos. τούτεστιν ωσπερ, quod usitatum. Quanquam in singulari dicitur et in soluta oratione passim olov, pro  $\delta\sigma\pi\epsilon\rho$ , vel,  $\delta s$ , ut, quemadmodum, quomodo. Idem repetitur vs. 90. 107. kahdv, pro kahûs, suave, pro suaviter. 149. ώς καλδυ δσδει, ' quam suave olet.' ldyll. ii. 25. μέγα, pro μεγάλως, magnum, pro valde. 100. &συχα, pro ασύχως. ήγουν ζσύχως, tacita, μο tacite. 131. δεύτερα, pro δευτέρως, i. secundo loco; quod usurpat Aristot. Ethic. x. 8. 55. E. Sed frequentius δεύτερον in singulari legitur codem significatu; 130. δεύτερα Κπρατον. 140. ταχύ, άντι τοῦ ταχέως. 151. άτρεκές, pro άτρεκέως. το κα• λον, pro καλώς. ldyll. iii. 18. 21. λεπτα, ριο λεπτως, τουτέστιν είς λεπτα μέρη. Layll. v. 43. βάθιον, pro βαθιόνως, ut μειζόνως α μείζον. 44. βστερον, pro βστατα, hocque pro inusitato ύστάτως, ultimum, postremum, postremo. 52. κακώτερον, pro κακωτέρως. Utrumque in oratione soluta inusitatum, pro quibus adverbialiter alias κάκιον diceretur, quod usitatius. 82. μέγα, pro μεγάλως, valde, vehementer, magldyll. vi. 9. άδέα συρίσδων, suaviter fistula canens.' 12. ἄσυχα καχλάζοντα, 'quiete strepentes [fluctus].' Idyll. vii. 28. et 94. μέγ' ὑπείροχον, μτο μεγάλως ὑπείροχον, 'valde eximium.' 42. άδὺ γελάσσας, pro ήδέως γελάσας, 'dulce ridens,' Sic enim loquitur et Horatius Carm. lib. i. Ode 22. 'Dulce ridentem Lalagen amabo, Dulce canentem,' pro dulciter, et suaviter. De quo loquendi genere plura in doctissimi Lambini commentariis in hunc locum scriptis traduntur. 89. άδυ μελιαδόμενος, 'suaviter modulans.' 100. ἐσθλὸς ἀνὴρ μέγα, pro σφόδρα, και μεγάλως ἐσθλὸς, ήγουν ἀγαθὸς ἀνηρ, 'valde bonus vir.' Idyll. x. 8. 9. 10. οὐδαμὰ, pro οὐδαμῶs. Vide suo loco. Quasi dicas, nulla, in neutro plurali, pro nullo modo, nequaquam, nunquam. Idyll. xiv. 1. πολλά, pro μεγάλως, σφόδρα, multa, pro multum, valde. 38. et 64. ola, pro olws inusitato, pro quo comm. ώs, ωσπερ, ut, quemadinodum. 40 ταχινά, pro ταχινως, και ταχέως, celeriter. Cætera suo quæque loco vide. Nam de singulis accurate a nobis verba facta comperies.

ονόματα την των βημάτων, δθεν έσχημάτισται, σύνταξιν τηροῦντα. Theoc. Idyll. ii. 138. εγώ δε οί α ταχυπειθής, αντί τοῦ, έγὼ δὲ ἡ ταχέως αὐτῷ πειθομένη, καὶ πιστεύουσα, 'ego vero ipsi facile credula;' pro, 'ego vero ipsi celeriter credens,' sive, 'fidem habens.' ldyll. xv. 94. δς αμών καρτερός είη, άντι τοῦ, δε ἡμῶν κρατοίη, 'qui nobis imperet;' vel, qui in nos imperium habeat. Nam καρτερός metri caussa dictum pro κρατερός, quod a κράτος, εος, ous. 7d, imperium, potestas. Consule Eustath. in voce καρτερός. καρτερόν είναι τινδς, αντί τοῦ, κρατεῖν, vincere aliquem, potestatem, et imperium habere in ali-Aliquem in sua potestate habere.

δνομαστική άντι της κλητικής non solum Atticis: sed et Doriensibus familiaris. Theoc. Idyll. i. 62. Αίκεν μοι τὸ φίλος τὸν ἐφίμερον ὅμνον ἀείσης, pro Το φίλε, 'Si mihi tu amice illud amabile carmen cecineris.' 149. θᾶσαι φίλος ὡς καλὸν ὅσδει,

'vide amice quem suave olet.'

ONTI, Dorica terminatio tertiæ personæ pluralis verborum communiter in OYXI desinentium. Dorienses enim eodem modo personam istam efferunt, quo et dativum ejusdem verbi in participio præsentis. Ut τύπτοντι, λέγοντι, μεο τύπτουσι, λέγουσι. Quorum participium in dativo singulari habet τῷ τύπτοντι, τῷ λέγοντι. Sic apud Theoc. Idyll. i. 39. Δηθά κυλοιδιόωντες ετώσια μοχθίζοντι, pro μοχθίζουσι, 'Diu turgentes oculis frustra laborant.' Idem legitur et Idyll. vii. 48. Sic τρομέοντι, pro τρομέουσι, τρομοῦσι. Theoc. Idyll. ii. **12.** 'quam ut τὰν καὶ σκύλακες τρομέοντι, catuli formidant.' Idyll. iii. 54. ξδοντι, pro εδουσι. Hoc vero pro fut. 2. medio εδονται, vel εδούνται. Nam utrumque dicitur, ut ex vulgatis Grammaticis patet. έδω. Idyll. iv. 21. θύοντι, pro θύουσι, sacrificant. 24. φύοντι, pro φύουσι, nascuntur. 45. τρώγοντι, pro τρώγουσι. Idyll. v. 52. δσδοντι, pro δζουσι. 94. έχοντι, pro **ξχουσι.** 113. ραγίζοντι, ρτο ραγίζουσι, comedunt. 128. ἔδοντι, pro ἔδουσι, comedunt. 129. πατέοντι, pro πατέουσι, calcant. Idyll. vi. 34. λέγοντι, pro λέγουσι, dicunt. Idyll. vii. 7. φύοντι, pro φύουσι. Idyll. x. 26. καλέυντι, pro καλέουσι, καλουσι. Idyll. xi. 78. κιχλίζοντι, pro κιχλίζουσι. Idyll. xii. 23. εθέλοντι, pro εθέλουσι. 31. εριδμαίνοντι, pro εριδμαίνουσι. Idyll. xiii. 25. arτέλλοντι, ριο άνατέλλουσι. 26. βόσκοντι, pro βόσκουσι. 31. εὐρύνοντι, pro εὐρύνουσι. Idyll. xiv. 38. βέοντι, pro βέουσι. Idyll. xv. 28. χρήζωντι, pro χρήζουσι. 112. φέροντι, γιο φέρουσι. Idyll. xvi. 3. αείδοντι, pro αείδουσι. 11. μίμνοντι, pro μίμνουσι. 15. σπεύδοντι, pro σπεύδουσι 28. εθέλοντι, ἐθέλουσι. 101. φιλέοντι, pro φιλούσι. Idyll. xvii. 91. ἐπιπλώοντι, pro ἐπιπλώουσι. 108. ἔχοντι, pro ἔχουσι. 115. ἀείδοντι, pro ἀείδουσι. &c.

ύξος, εος, ους, τὸ, com, acetum; sed (quod in vulgatis Lexicis non traditur) μεταφορικώς virum iracundum significat. Quemadmodum enim acetum acumine, et acrimonia sua linguam pungit, ita vir iracundus suæ iracundiæ acrimonia eos pungit ac lædit, quibus irascitur. Theoc. Idyll. xv. 148. χ' ώ 'νηρ ύξος άγαν, ' et hic homo [est] valde iracundus.'

οπα, Dorice pro com. οπη, τουτέστιν δπου, δθι, ubi, quo in loco. Theoc. Idyll. iv. 24. δπα καλά πάντα φύοντι, 'ubi pulcra omnia nascuntur.'

όπανίκα, Dor. pro com. όπηνίκα, quando, quum. Theoc. Idyll. xxiii. 33. ήξει καιρός ἐκεῖνος όπανίκα καὶ τὸ φιλάσεις, 'veniet tempus illud, quum tu quoque amabis.'

δπάτωρ, opos, δ, poet. δ ἐκ τοῦ αὐτοῦ πατρὸς ὧν, quasi dicas δμοπάτωρ, unde κατὰ συγκοπὴν formatum δπάτωρ, pro quo συνωνύμως dicitur et ὅπατρος, ήγουν δμοπάτριος ἀδελφὸς, frater ex eodem patre natus, frater germanus. In Ara Simmiæ, vs. 7. Consule Eustath. et Magnum Etym. in ὅπατρος.

όπλα, αs, α, Dorice, pro communi όπλη, ηs, η, ungula; της όπλης, και της χηλης. proprias significationes et differentias apud Suidam in voce όπλη, pluribus declaratas, et exemplis illustratas vide. Theoc. Idyll. iv. 35. et 36. Τηνεί και τον ταῦρον ἀπ' κρεος ἄγε πιάξας τῶς όπλῶς, 'Illic et taurum a monte deduxit prehendens ungula.'

δπλότεροι, ων, οί, poet. pro comm. μεταγενέστεροι, posteri. Theoc. Idyll. xvi. 45. ἐν ἀνδράσι θῆκ' ὀνομαστοὺς ὁπλοτέροις, [nisi ipsus] fecisset clarus inter homines posteros [id est, nisi nomen corum posteritati commendasset, et clarum apud cam reddidisset].'

δππα, Dor. pro comm. sed poet. δππη, metri caussa geminato ππ, hoc vero pro δπόθεν, vel δθεν, undecunque, unde. Theoc. Idyll. xxii. 11. η ὅππα θυμός ἐκάστον, 'aut unde [ferebat] animus uniuscujusque.' Idyll. xxviii. 4. ὅππα Κύπριδος ἰρὸν, 'ubi Veneris [est] delubrum.'

δπη, poet. metri caussa geminato π π, pro δπη, και δπου, τουτέστιν εἰς δν τόπον, quo, in quem locum. Theoc. Idyll. xxix.

13. δππη μηδέν ἀπίξεται άγριον έρπετον, quo nullum accedat sævum reptile.

δππόκα, Dor. adverb. pro comm. δππότε, quod metri caussa τὸ π geminatum habet, δταν, quum, quando. Theoc. Idyll. v. 98. δππόκα πεξῶ τὰν οἶν τὰν πέλλαν, 'quum tondebo ovem nigram.' Idyll. xxiv. 128.

δππόκα κλάρον ἄπαντα, quum regnum totum.

οπτεύμενος, Dor. 2b δπτέομαι, οῦμαι, pro com. δπτώμενος, ab ὀπτάομαι., ῶμαι. Vide έομαι pro άομαι. Theoc. Idyll. vii. 55. Αἴκεν τὸν Λυκίδαν ὀπτεύμενον ἐξ ᾿Αφρυδίτας, 'Si Lycidam tostum a Venere,' i. quem Venus urit; quem urit amor Venereus. Idyll. xxiii. 34. τὰν κραδίαν ὀπτεύμενος, 'cor exustus.'

οπτη, Dor. communi οπτα, ab οπταω, ω, torreo. Bion Idyll. vi. 12. Οὐκ ἐθέλω θέρος ημεν, ἐπεὶ τόκα μ' ἄλως οπτη, 'Non volo æstatem esse, quia tunc me sol torret.'

οπτω άλευρω, Dor. pro comm. οπτω άλευρου. Theoc. Idyll. xiv. 7. ήρατο μάν και τῆνος (ἐμοὶ δοκεῖ) ὀπτω άλευρω, 'appetivit certe et ille ([ut] m.hi videtur) assatam farinam.'

όπωπα, poet. præteritum perfectum medium ab όπτω, μ. ύψω, med. ὧπα, καλ καν' 'Αττικόν ἀναδιπλασιασμόν ὕπωπα, vidi. Theoc. Idyll. xxii. 55. τοὺς μήποτ' ὕπωπα, 'quos nunquam vidi.'

οπώπει, poeticum verbum 3. pers. singul. plusquamperf. medii, ab ὅπτω poetico, fut. ὁψω, perf. nied. ὧπα, καὶ κατ' ᾿Αττικὸν ἀναδιπλασιασμὸν τῆς συλλαβῆς οπ, ὅπωπα, vidi; plusquamperf. ὀπώπειν, εις, ει, pro quo comm. ὁράω, ῶ, f. ὁράσω, et ὄψομας, &cc. Consule Grammaticas vulgatas. Theoc. Idyll. iv. 7. Kal πόκα τῆνος ἔλαιον ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὀπώπει; 'Et quando ille oleum oculis vidit?'

όργα, as, a. Dor. pro com. ὀργη, ηs, η, ira. Theoc. Idyll. xx. 17. φέρω δ' ὑποκάρ-διον ὀργαν, 'fero autem sub corde-latentem iram.'

ορέξασθαι τινός, poeticum loquendi genus, de quo Eustath. in verbo δρέξασθαι. Idem autem valet, ac si diceres κατά τινός δρέγεσθαι, καὶ ἐκτείνεσθαι. πῶς; τῷ δόρατι. τίνος χάριν; τοῦ πλῆξαι τὸν πολέμιον, idest, 'contra aliquem exportigi, extendi. Quomodo? Hasta. Cur? Hostis percutiendi caussa.' Theoc. Idyll. xxiv. 124. ἀνδρός δρέξασθαι, 'virum petere.' Quomodo? 123. Δούρατι τῷ προβολαίφ, 'Hasta exportecta, [hostique objecta].'

ορευς, Dor. pro comm. δρους, τοῦ, montis, a recto δρος, τὸ, Theoc. Idyll. vii. 46. δρη, Dor. pro comm. δρα, vide. Quod formatum verso α in η. Theoc. Idyll. xv. 2. δρη δίφρον Εὐνόα αὐτῆ, 'dispice sellam, Eunoe, ipsi,' pro, dispice ubinam sit sella, quam ipsi des, ut sedeat. Ilic autem Εὐνόα. pro com. Εὐνόη, et comm. αὐτῆ, pro Dor. αὐτῆ. Sed hac de re jam sæpius alibi a nobis actum, ubi mauifestissime demonstratum sæpe Dorismos non observatos a poeta, cujuscunque tandem culpa

fuerit peccatum. Haud enim certo quidquam hac in parte possumus, multo minus audemus affirmare. 12. δρη γύναι, ώς ποθορῆ τὺ, 'vide mulier, ut aspicit te.'

δρητε, Dor. pro com. δρατε, videtis, quod fit verso longo a in η. Vide η pro a,

et  $\alpha$  in  $\eta$ . Theoc. Idyll. v. 110.

ορθρεύειν, poet. mane surgere, mane vigilare, mane opus facere. Dictum ἀπὸ τοῦ ὅρθρου, id est, a diluculo, et matutino tempore, quod est paulo ante solis ortum, ut docet Eustath. ὅρθρος enim (inquit ille) ὁ μικρον πρὸ τῆς τοῦ ἡλίου Φαύσεως καιρὸς, παρὰ τὸ ὅρω, [μ. ὀρῶ, καὶ Αἰολικῶς] ὅρσω. ἡ παρὰ τὸ εἰς ἔργα ὀρθοῦν τοὺς ἀνθρώπους. Theoc. Idyll. x. ult. ἔρωτα Μυθίσδεν τῷ ματρὶ κατ' εὐνὰν ὀρθρευοίσα, 'amorem Narrare matri in lecto mane vigilanti.'

δρθρευοίσα, Dor. pro com. δρθρευούση, mane vigilanti. Theoc. Idyll. x. ult. Vide

δρθρεύειν.

οριμαλίδες, ων, αί, Theocriteum vocabulum, τὰ ἐν τοῖς ὅρεσι φυόμενα μᾶλα, τουτἐστι μῆλα; montana poma, poma agrestia, quæ in montibus nascuntur. Theoc. Idyll. v. 94. et 95. Οὐδὲ γὰρ οὐδ ἀκύλοις ὀριμαλίδες. αἱ μὲν ἔχοντι λεπτὸν ἀπὸ πρίμνοιο λεπόριον. αἱ δὲ μελιχραὶ, 'Neque enim cum ilignis glandibus [conferenda sunt] montana poma. Illæ enim [ilignæ glandes] habent tenuem ab ilice corticulam. Hæc vero [montana poma sunt] mellei coloris [vel, mellis instar flava].' Vide μελιχρός.

δρμειά, as, η, poet. metri caussa inserto €, pro comm. per ι tantum, δρμιά, as, ή. Magnum Etym. pag. 631. 33. παρά τδ είρω το συμπλέκω deducit την δρμιάν, et interpretatur σειράν, πρός ήν το ἄγκιστρον έπησφάλισται δεδέμενον, i. catena, vel funiculus, ad quem hamus alligatus firmatur. Vulgata Græcolatina Lexica sic vocari tradunt funiculum ex equinis setis contextum, quo piscatores utuntur. Nullum tamen hujus vocis aut significationis auctorem laudant. Theoc. Idyll. xxi. 11. inter varia piscatorum instrumenta την δρμειάν recenset. Latinus Interpres vertit, ut οἱ λεξικογράφοι scripserunt, qui versionem ejus sunt sequuti.

σρνιξ, δρνίχος, δ vel å, Dorice pro communi δρνις, δρνίθος, δ vel ἡ, ξ pro σ, et χ pro θ posito, avis. Theoc. Idyll. v. 48. ταλ δ' ἐπλ δένδρφ δρνίχες λαλαγεθντι, 'ipsæ vero in arbore aves garriunt.' Idyll. vii. 47. καλ μοῖσαν δρνίχες, 'et musarum aves;' περιφραστικώς autem musarum aves jam vocantur ipsi poetæ, qui suis carminibus, quæ canunt, avium cantus quodammodo referunt. Idyll. xxii. 72. δρνίχων φοινικολόφων τοιοίδε κυδοιμολ, 'avium rubram cristam habentium talia [sunt] prælia;'

περιφραστικώς poeta sic vocat gallos galinaceos. 73. δρνίχεσσιν εοικότες, 'avibus similes.'

όροδαμνὶς, ίδος, ἡ, nomen poeticum et diminutivum ab ὀρόδαμνος, ut Latine ramulus a ramus. In vulgatis tamen Lexicis hoc non reperitur. Theoc. Idyll. vii. 138. ποτὶ σκιεραῖς ὀροδαμνίσιν, 'in opacis ramulis,' sive ramis. Consule Magnum Etymologicum in voce δρπηξ, ubi τοῦ ὀροδάμνου ἔτυμον aperitur. In Græcolatinis Lexicis hoc tantum scribitur, ὀρογδανὸς, οῦ, ὁ, ramus, surculus: παραφυάς, ἀπὸ τοῦ ὀροδειν κατὰ τὴν αὕξησιν, Hom. Sed scribendum ὀρόδαμνος, ut apud Suidam, et M. Etym.

δρόωντι, Dor. pro com. poet. δρόωσι, com. δρῶσι, vident, cernunt, aspiciunt. Theoc. ldyll. xxvi. 14. τάδ' οὐχ δρόωντι βέβαλοι,

' hæc non aspiciunt profani.'

δρπαξ, aκos, δ, Dor. pro com. sed poet. δρπηξ, ηκος, ramus. Eustat. δρπηξ έκ τοῦ δρω τὸ πηδῶ, καὶ τοῦ πήσσω, γίνεται, ἱ. ὅρπηξ fit ex verbo δρω, quod significat salio, et πήσσω, quod significat figo. Sic igitur vocatur ramus, qui celeriter crescit, et fixus ac hærens in arbore sua manet, quod videtur dictum ad differentiam rami ab arbore rejecti, vel fracti, qui propterea κλάδυς nominatur, ἀπό τοῦ κλῶν, quod frangere significat. Sic tamen yerucos a poetis dicitur omnis durior ramus, ut osos, tenellus, ac summus ramus, qui redolet suavem florum odorem verno potissimum tempore, quum arbores protrudunt suas gemmas, quarum multæ liquorem quendam continent naribus gratissimum, ut in populis est videre, unde etiam unguentum populeum conficitur, apud pharmacopœos frequens. Quidam tamen hæc tria, 700s κλάδους, τούς όζους, και τούς δρπηκας & poetis συνωνύμως poni tradunt, ut patet ex Magno Etymol. in voce κορυθάλη. Idem, δρπηξ] ορόδαμνος, καὶ δρπηξ όμοίως ἐπὶ τῶν κλάδων λέγεται, παρὰ τὸ ὀρούειν κατὰ την αύξησιν. δρπηξ, δ κλάδος, παρά το έρπειν, καλ δρούειν είς δψος πεποίηται. ή δρμηκες τινες δυτες. η δρφηκες, οι είς οροφην επιτήδειοι. Theoc. Idyll. vii. 146. δρπακες βραβύλοισι καταβρίθυντες ξρασδε, prunis gravati [deferebantur] ad terram. Athenæus, lib. ii. 25. 14. hujus Theocritei loci meminit, apud quem legitur 8pankes, et foace, pro Doricis vocabulis, quæ hic habemus. Illud etiam addetur, nomen δρπηξ, pro etymologiæ varietate varium spiritum sortiri. Nam quum ab opa, vel ab ὀρούω, vel ab ὀροφή, deducitur, tunc tenui spiritu notatur, quum ab ξρπεω, vel ab δρμάν tunc aspiratur. Idyll. xxv. 248. δρπηκας ερινεοῦ, 'caprifici ramos' appellat

δρδ' oi, Theoc. Idyll. xxiv. 42. poetice

dictum pro comm. 8 βα αὐτῷ, sed metri caussa geminatum ρμ, δ, δηλονότι ξίφος: 'qui [ensis] ipsi,' &c. τὸ βὰ πληρωματικὸν μόριον ὑπάρχει.

ορσίπεδος, ου, ὁ καὶ ἡ, poet. vocabulum quod in vulgatis Lexicis non exstat: quatiens solum; παρὰ τὸ ὅρω, quatio, quasso, μ. ὀρῶ, et Æol. ὅρσω, et πέδον, ου, τὸ, solum. In ævo Simmiæ Rhodii, pag. 388. σὺν ὀρσιπέδων ἐλάφων τεκέεσσι, 'cum so-

lum quatientium cervorum liberis.'

δρτάλιχος, ου, ό, poet. pro com. δρνις, θος, ό, avis pullus, pullus implumis. Eustath. δρτάλιχοι, οἱ τῶν ὀρνίθων νεοσσοὶ, καὶ ἐπὶ ζώων νεογνῶν τίθεται. καὶ κατά τινας, ὀρτάλιχος, ὁ ἀλεκτρυών. Magnum Etymol. ὀρτάλιχος, [ὁ νεοσσὸς τῶν ὀρνίθων,] παρὰ τὸ γλίχεσθαι τοῦ ὀρούειν, καὶ πέτεσθαι. Sic igitur appellatur tenellus avium pullus, qui ruere et volare cupit. Hinc τὸ ὀρταλίζειν, καὶ ὀρταλίς. De quibus consule vulgata Lexica. Theoc. Idyll. xiii. 12. οὐδ' ὁπότ' ὀρτάλιχοι μινυροὶ ποτὶ κοῖτον ὁρῷεν, 'neque quum avium pulli queruli ad nidum respiciunt [i. e. quum cubitum ire volunt, et ideo nidum spectant].'

δρχος, ου, δ, poeticum nomen, de quo vulgata Græcolatina Lexica; vitium ordo, vites in ordinem digestæ: παρὰ τὸ ἔρχεσθαι, quod vites ordine quodam progredi videantur in locis, in quibus ordine sunt plantatæ. Theoc. Idyll. i. 48. ἀν' ὅρχως, pro ὅρχους, ' per vitium ordines.' Consule

Græcum Theocriti interpretem.

δρχωs, accusat, pluralis Doricus, pro

.com. δρχους, vide δρχος.

os Dorica terminatio accusativi pluralis nominum tertiæ declinationis parisyllabicorum communiter in ous desinentium. :Quod in articulis nullum habet locum: sed tantum in adjectivis, et substantivis nominibus, quæ per ws etiam, ov in w versa, sæpe efferuntur. Quare pluralis accusativus nominativo singulari similis est; nam uterque casus in os eodem modo desinit. Hoc autem in plurali Dorienses facere videntur, in carmine potissimum, idque sequente vocali, ut ultima syllaba corripiatur, quæ sublato v corripitur. Theoc. Idyll. 90. και τὸ δ' ἐπεί κ' ἐσορῆς τὰς παρθένος, οία γελώντι, 'et tu quoque quum vides virgines, ut rident.' Hic παρθένος, pro παρθένους positum. Idyll. iv. 11. πείσαι τοι Μίλων και τως λύκος αὐτίκα λυσσην, • persuaserit profecto Milo vel lupis, ut statim rabiosi fiant.' Hic positum  $\lambda \nu \kappa \sigma s$ , pro λύκους. Idyll. v. 84. διδυματόκος alγας ἀμέλγω, 'gemelliparas capras mulgeo;' pro διδυματόκους. 106. δε λύκος ἄγχει, pro λύκους, 'qui lupos strangulat.' 109. μή μευ λωβάσησθε τὰς ἀμπέλους, ἐντὶ γὰρ ἄβαι. 'ne meas lædatis vites; sunt enim teneræ.'

Vide δβαι. 112. μισέω τὰς δασυκέρκος ἀλώπεκας, 'odi densam habentes caudam vulpes.' 114. καὶ γὰρ ἐγὰ μισέω τὰς κανθάρος, οὶ τὰ Φιλώνδα, 'etenim ego odi scarabeos, qui Philondæ.' Idyll. x. 54. τὰς φακὸς ἔψειν, pro τοὺς φακοὺς, 'lentes coquere.'

δοδοντι, Dorice, tertia person. pluralis indicat. modi, temp. præs. pro communi δζουσι, olent. Theoc. Idyll. v. 52. ταλ παρά τλν, δοδοντι κακώτερον, ή τύ περ δοδεις, 'quæ [sunt] apud te, olent pejus, quam tu oles.'

ἴσδω, Dor. pro com. ὁζω, dissoluto ζ in σδ, oleo, spiro, odorem emitto. Est autem mediæ significationis verbum. Modo enim bonum, modo malum odorem emitto, significat. Sed ipsa nominum vel adverbiorum qualitas omnem ambiguitatem tollit. Theoc. Idyll. i. 149. θᾶσαι φίλος ὡς καλὸν ὅσδει, 'vide amice quam suave olet,' i. quam suavem odorem spiret. Idyll. v. 52. ταὶ δὲ τραγεῖαι ταὶ παρὰ τὶν, ὅσδοντι κακώτερον, ἤ τύ περ ὅσδεις, 'hæ vero pelles hircinæ, quæ [sunt] apud te, pejus olent, quam tu oles.'

δσον extenuationi serviens. Theoc. I-dyll. ix. 20. οὐδ' δσον, 'ne tantillum quidem:' ἔχω δέ τοι οὐδ' δσον ὥραν χείματος, 'habeo vero ne tantillum quidem curam hyemis;' pro, ego vero ne tantillum qui-

dem hyemem curo.

δσον, δσον, tantum, quantum; tam, quam. Theoc. Idyll. iv. 39. δσον αίγες εμίν φίλαι, δσσον ἀπέσβας, pro τόσον ἀπέσβης, 'quantum capræ mihi [sunt] caræ, tantum [tu mihi cara] exstincta es [interiisti].' Hæc autem poetice dicuntur pro communibus, δσον αίγες εμοί είσι φίλαι, τόσον σὺ εμοὶ φίλη ἀπέσβης, καὶ ἀπέθανες.

8σον σθένος, poeticum loquendi genus, quod έλλειπτικώς effertur; plenum est si dicas 8σον έχει σθένος verba hoc sonant, quantum habet robur. Quod alias in soluta oratione συνωνύμως dicitur 8λη τῆ δυνάμει, vel κατὰ πᾶσαν δύναμιν, i. totis viribus. Theoc. Idyll. i. 42. φαίης κεν γύων νὶν δσον σθένος έλλοπιεύειν, 'diceres ipsum artuum toto robore piscari.' Consule vulgata Græcolatina Lexica in vocibus δσον, et δσον σθένος.

δσοίχος, η, ον, Theoriteum nomen, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis sine ullius auctoritate legitur, quantulus, a, um; quam parvus, quam exiguus: δσοίχον ἐστὶ τὸ τύμμα, καὶ ἀλίκον ἄνδρα δαμάσδει! quantulum est vulnus, et quantum virum domat! vel, quam parva est plaga, etc. In Henrici Stephani codice sic ista Latine redduntur, quantula est spina. Sed τὸ τύμμα non spinam, at ipsam percussionem, ipsam sauciationem, plagam, vulnusque significat.

βσσον, poetice geminato σσ μέτρου χάριν, pro communi δσον. Adverbium magnitudini significandæ serviens, et idem vaiens ac το πάνυ, σφόδρα, μεγάλως, valde, vehementer, multum. Ut τυττον δοσον, parum valde, pro, valde parum. Theoc. ldyll. i. 45. τυττον δ' δσσον άπωθεν άλιτρύτοιο γέροντος. Alter Interpres hæc ita vertit, 'paululum autem quantum longe a mari exeso sene.' Alter longe melius, 'non procul inde ab isto marino sene.' Sed hoc verba sonant, 'parum vero valde procul a sene attrito a maii,' vel 'exeso a mari.' Quorum verborum hæc est constructio, et sensus, non admodum autem procul ab isto sene, qui in mari vitam triverat, ac propemodum a mari exesus erat. Consule et vulg. Græcolatina Lexica in vocabulis δσον, et δσον cum nominibus, et adverbiis.

δτι θᾶσσον, poet. pro com. δτι τάχιστα, quam celerrime. Theoc. Idyll. xxiv. 48. οἴσετε πῦρ δτι θᾶσσον, 'afferte ignem quam celerrime.' Observandum hic πῦρ μετωνυμικῶs pro lumine, pro lucerna, pro lampade, aut candela positum, quod igne accenso lumen tenebras fuget. Vide οἴσω.

 $\delta \tau \varphi$ , poet. pro com.  $\check{\varphi}$   $\tau ινι$ , et  $\check{\varphi}$ , cui. Theoc. Idyll. xxii. 68. τίς γάρ δτφ χείρας, και έμους συνερείσω ίμαντας; quis enim [est ille], cum quo manus, meosque contendens conferam cæstus?' Verba sonant, cum quo firmabo mea lora? Nam dativus  $\delta \tau \varphi$  pendet ab illa præpositione  $\sigma \partial \nu$ , quæ cum έρείσω verbo juncta est, quod ab έρείδω, firmo, fulcio, nitor, nitens contendo: *lμάντας* vero poeta vocat cæstus, quod loris bubulis ipsi cæstus essent ligati. Quales autem essent isti cæstus, Apollonius Rhodius τῶν ᾿Αργοναυτικῶν, lib. ii. 69. 70. 71. Homerus Iliados  $\psi$ . 900. 902. et Virgilius Æn. lib. v. 226. 227. 228. pluribus docent, ubi pugilatus, cæstuumque gravissimum certamen describunt, et pictorum instar quasi penicillo quodam depictum nobis a periculo remotis maxima cum voluptate spectandum proponunt.

ου diplithongus in fine vocabulorum interdum rejicitur. Ut ξμ' ἀποικεῖs, pro ξμοῦ ἀποικεῖs. ἀπ' ἐμοῦ οἰκεῖs. Theoc. Idyll. xv. 7. ἐκαστοτέρω ξμ' ἀποικεῖs.

ου in genitivo singulari primæ declinationis τῶν ἰσοσυλλάβων Dorienses in a longum vertunt. Ut pro comm. Αἰνείου, dicunt Αἰνεία, pro χρύσου, χρύσα. Sic apud Theoc. Idyll. iv. 21. Λαμπριάδα, pro Λαμπριάδου. Vide a longum Dorice, pro com. ou in genit. sing. 1. declin. parisyllabicorum. Idyll. v. 72. τῶ Συβάρτα, pro τοῦ Συβαρίτου. 73. τῶ Συβαρίτα, pro τοῦ Συβαρίτου, Εὐμάρα, pro Εὐμάρου, ibid. 114. Φιλώνδα, pro Φιλώνδου. Idyll. vii. 11. Βρα-

σίδα, pro Βρασίδου. Idyll. x. 15. Πολυβάτα, pro Πολυβώτου. Si codex sanus, τὸ τα correptum jam, et ideo præcedens syllaba circumflexa. Sed fortasse Πολυβώτα scribere præstaret, et τα longam de more diceremus, κατὰ τροπὴν τοῦ ου εἰς α. Sic tamen in omnibus, quos vidi, codicibus, προπερισπωμένως, ἀντὶ τοῦ παροξυτόνως scriptum hoc inveni. Quare hoc observandum. Nam si τὸ τα longum esse dicas, præter morem fiet; μακρὰ ζὰρ πρὸ μακρᾶς οὐ περισπᾶται κατὰ τοὺς γραμματικούς. 41. Λυτιέρσα, pro Λυτιέρσου.

ov in so non solum Ionice, sed etiam Dorice sæpe dissolvitur. Hoc autem locum habet in secunda persona verborum vocis passivæ, in imperfecto, vel vocis mediæ, in aoristo posteriore, que communiter in ou Ut ἐτύπτω communiter, ἐτύπτεο Ionice, et Dor. sic ετύπου com. ετύπεο Ion. et Dor. Alii vero tradunt has secundas personas in co Ion. et Dor. desinentes, non κατά διάλυσιν της ου διφθόγyou els eo, sed a tertia persona communiter in ero desinente, sublator, et tertia in secundam migrante, formari. Quæ formationis ratio in his quidem non rejicienda, sed in imperativis in ov, vel ov desinentibus idem fieri non potest: at ov quidem in εο, οῦ vero circumflexum in έο παροξύτονον dissolvitur. Ut in imperativo præsentis, vocis passivæ, τύπτου, com. verberare, lon. et Dor. τύπτεο, προπαροξυτόνως. imperat, aor. 2. med. τυποῦ, com. τυπέο, παροξυτόνως, Ionice et Dorice. verbis circumflexis, ποιού, ποιέο. ldyll. i. 97. κατεύχεο, pro κατεύχου, gloriabaris. Vide eo pro ou.

ou in eu Dor. Æol. Ion. in gen. singul. primæ declinat. nominum contractorum. Vide eus pro ous. Ut Δημοσθένουs, com. Δημοσθένουs, Ion. Æol. Dor.

ou in  $\epsilon \nu$  Dorice in secundis personis imperfectorum, et aoristorum secundorum vocis mediæ, et in secunda persona imperativi vel passivi, vel aoristi secundi medii, quæ communiter in ou, vel où desinunt. Vide  $\epsilon \nu$  Dorice pro com. ov.

ou in ευ Îonice et Dorice in personis illis verborum contractorum, quæ communiter in ou post contractionem ex εο in ou factam desinunt. Vide ευ Dorice pro communi ου, κατὰ κρᾶσιν ex εο formatum.

ου in ευ Ionice, Æolice, et Dorice, in futuris mediis, quæ communiter habet ομαι, η, εται, pro quibus Ion. Æol. et Dor. dicunt οῦμαι, ῆ, εῖται, et rursus versa diphthongo ου in ευ, εῦμαι, ῆ, εῖται, ut communiter τύψομαι, η, εται, Ion. Æol. Dor. τυψοῦμαι, ῆ, εῖται, ut in 2. fut. τυποῦμαι, ῆ, εῖται. Rursus, τυψεῦμαι, et τυπεῦμαι, ῆ, εῖται. Vide ευ pro ου. Quod in gravito-

183 **OY** 

nis verbis, ut in circumflexis locum habet.

ov in εν Dorice mutatum, in participio
f. gen. verbi πάρειμι, adsum, præsens sum;
ut, παροῦσα, παρούσης communiter, Dorice
vero παρεῦσα, παρεύσας. Theoc. Idyll. v.
26. τίς δὲ παρεύσας αἰγός; 'quis vero præsente capra?'

ou commune Dorienses in prima verborum contractorum conjugatione sæpe mutant in ev post contractionem communiter Atticeque factam. Ut ποιέομεν, ποιοθμέν, ποιεθμεν. ποιέουσι, ποιοθσι, ποιεθσι. Quod et in participiis observatur, ut moiéovros, ουντος, com. Dor. vero ποιεύντος, etc. dem et in n. gen. fit; idem etiam in fæm. gen. ut ποιέουσα, οῦσα, com. Dor. vero, ποιεύσα, etc. Theoc. Idyll. i. 107. βομβεθντι, pro βομβοθσι, susurrant. Idyll. iv. 12. ποθεθντι, pro ποθοθσι, desiderant. Vide ευ pro ου. Εt εθντα, et εθντι, pro comm. οῦντα, et οῦσι. Idyll: ii. 109. φωνεῦντα, pro φωνοθντα. Idyll. v. 34. λαλεθντι, pro λαλούσι. 48. λαλαγεύντι, pro λαλαγούσι. 56. άνθεῦσαν, pro άνθοῦσαν. 80. φιλεῦντι, pro φιλούσι. 85. ποθορεύσα, pro προσορούσα, hocque pro com. προσορώσα, quod a προσοράω, ω, illud vero, Ion. et Dor. a προσορέω, ω. Idyll. vii. 32. τελεθντι, pro τελούντι, hocque pro τελούσι, etc.

ov diphthongus in ot a Doriensibus sæpe mutatur in nominibus et participiis. μοῦσα communiter, μοῖσα Dorice; τύπτουσα comm. τύπτοισα Dor. Theoc. Idyll. i. 26. α δύ έχοισ' ερίφως, pro η δύ έχουσ' ἐρίφους, 'quæ duos habens hœdos.' τεύχοισα, pro τεύχουσα, faciens, struens, moliens. 95. γελάοισα, pro γελάουσα, γελώσα, ridens. 96. λάθρη μέν γελάοισα, βαρύν δ ανα θυμον έχοισα, pro, γελάουσα, et ανέχουσα: 'occulte quidem ridens: at gravem iram sustinces;' i.at graviter irata; vel, risum quidem dissimulans, iram vero gravem spirans, vel præ se ferens. 112. Διομήδεος ἄσσον ἰοῖσα, pro ἰοῦσα, ' Diomedem propius profecta.' 116. 'Αρέθοισα, Arethusa fons. 144. μοίσαις et μοῖσαι, pro μούσαις et μοῦσαι. Idyll. ii. 51. τίλλοισα, pro τίλλουσα, vellens. 59. λαβοΐσα, pro λαβοῦσα, capiens, accipiens, sumens. 62. ἐπιφθύσδοισα, pro ἐπιφθύζουσα, inspuens, vel susurrans. 64. ξοίσα, pro ξούσα, exsistens. 71. ναίοισα, pro ναίουσα, habitans. 73. σύροισα, pro σύρουσα, trahens. 96. μολοίσα, pro μολούσα, profecta. 148. φέροισαι, pro φέρουσαι, portantes, etc. vide ὑπάκοισον et ὑπακοίσω, pro **ὑπάκουσον** et ὑπακούσω.

ου diphthongus in οι a Doriensibus sæpe mutatur in tertia persona pluralis verborum gravitonorum communiter in ουσι desinentium. Ut pro communi τύπτουσι, λέγουσι, γράφουσι, Dorienses dicunt τύπτοισι, λέγοισι, γράφοισι. Qna de re pluribus agitur in Pindari Indice, et Dorismis.

oυ in ω Dorice mutatur in genitivo singulari articuli præpositivi. Theoc. Idyll.

gulari articuli præpositivi. Theoc. Idyli. i. 21. τῶ τε, pro τοῦ τε. Hoc autem fit in masculeo, et neutro genere communiter in ου desinente. Idyll. v. 72. τῶ Θουρίω, pro τοῦ Θουρίου. 73. τῶ Συβαρίτα, pro τοῦ Συ-βαρίτου. Idyll. x. 41. τῶ θείω, pro τοῦ θείου. Idyll. xv. 52. τῶ βασιλῆος.

ov in  $\omega$  Dorice non raro mutatur in genit. singulari generis masculei, et neutrius, articuli subjunctivi, communiter in ov desinentis; ut  $\tilde{\omega}$ , pro  $o\tilde{v}$ , cujus.

ov in ω in particula οδν sæpe Dorice mutatur. Vide δν pro οδν. Theoc. Idyll. v. 69. et 71.

ov in ω Dorice sæpe mutatur in genitivo singulari nominum tam adjectivorum, quam substantivorum in ov communiter desinentium in tertia declinat. τῶν ἰσυσυλλάβων. Quod et ab Atticis in 4. decl. fieri solet, ut apparet ex Μενέλεως, Μενέλεω. Ανδρόγεως, Theoc. Idyll. i. 21. Πριήπω, pro w. etc. Πριήπου. 129. κηρώ, pro κηρού. 147. Αίγίλω, pro Αίγίλου. Idyll. ii. 61. θυμῶ, pro θυμοῦ. 95. νόσω, pro νόσου. 106. μετώπω, pro μετώπου. 152. ακράτω, pro ακράτου. Idyll. iii. 28. μεμναμένω, pro μεμνημένου. ldyll. iv. 23. φύσκω, pro φύσκου. 31. Πύβρω, pro Πύρρου. Idyll. v. 47. ψυχρῶ, pro ψυχροῦ. 51. ὅπνω, ρτο ὅπνόυ. 54. ἐλαίω, pro έλαίου. 72. τῶ Θουρίω, pro τοῦ Θουρίου. 73. τῶ Συβαρίτα, pro τοῦ Συβαρίτου. 87. τυρώ, pro τυρού. 97. άρκεύθω, pro άρκεύθου. 100. κοτίνω, pro κοτίνου. Idyll. vi. 33. νάσω, pro νήσου. Idyll. vii. 33. δλ $\beta\omega$ , pro δλβου. 40. Σάμω, pro Σάμου. Idyll. viii. 72. τω αντρω, pro του αντρου, etc.

ου in ω Dorice passim mutatur in pronominum genitivo singulari communiter in ου desinente. Ut pro communibus ἐκείνου, αὐτοῦ, τούτου, αὐτοῦ, Dores dicunt ἐκείνω, αὐτῶ, τούτω, αὑτῶ. Ideoque nullum ι sub ω scribitur, quod in dativo scribi solet. Hoc autem in masculeo, neutroque genere locum habet. Theoc. Idyll. i. 92. τὸν αὑτῶ ἄνυε πικρὸν ἔρωτα. Vide αὑτῶ. Idyll. ii. 60. τἡνω, pro τἡνου. τουτέστιν ἐκείνου. Idyll. vii. 56. θερμὸς γὰρ ἔρως αὐτῶ με καταίθει, pro αὐτοῦ.

ou diphthongus in oι sæpe Dorice mutatur in verbis. Ut ὑπάκοισον, pro ὑπάκουσον, audi, quod ab ὑπακούω. Theoc. Idyll. vii. 95. ᾿Αρξεῦμ᾽. ἀλλ᾽ ὑπάκοισον, ἐπεὶ φίλος ἔπλεο μοίσαις, 'Incipiam: sed ausculta, quandoquidem carus es Musis.' Idyll. xi. 78. ἐπήν κ᾽ αὐταῖς ὑπακοίσω, 'quum ipisis ausculto [moremque gero].'

ov diplithongus non semper aut in oi, aut in  $\omega$ , aut in  $\epsilon v$ , Dorice mutatur: sed ut in communi lingua servatur immutata. Quod passim occurrit. Quare non tam

observandum quando, quibus in vocabulis, et quomodo non mutetur in anas diplithongos, vel in ω, quam accurate videndum in quibus orationis partibus, et quomodo mutetur. Et in οὐκ, οὐδὲ, οὐδεἰς, οὐδεμία εὐτις, diphthongus ou servatur, nec ullo modo mutatur. In multis aliis ἀδιαφόρων modo mutatur. In multis aliis ἀδιαφόρων modo mutatur in ω, modo non mutatur. Utrepartur οὐρος, et ἄρος, pro ὅρος, mons. Vide suo loco. Sic et οὐρανὸς, et ώρανότ. Sic ldyll. v. 49. κώνους, quod alias κώνως diceretur. 61. σαυτοῦ.

cu in a Dovice non raro mutatur in accusativo plarali articula præpositivi, masculei generis, in our communiter desinentis. Ut τὰs, pro τούς. Theoc. Idyll. i. 92. τὰς δ' οὐδὰν ποτιλέξαθ' ὁ βωκόλος, " hos vero non allocutus est bubulcus; ' vet, his vero nihil respondit bubulcus. Idem Idyll. iii. 26. τὰς θύννως, pro τοὺς δύννους. Idyll. iv. 11. τὰς λύκος, pro τοὺς λύκους.

ou in a Dorice non rare mutatur in accusative plurali articult subjunctivi communiter in our desinente. Qued in masculco genere tantum habet locum. Ut \$1, pro com. obs, ques.

ου in a Dorice mutatum in varies nonimibus. Theoc. Idyll. i. 9. dicit μῶσαι, pro com. μοῦσαι. et 20. μώσας, pro μοῦσαι, et 20. μώσας, pro μοῦσαι. Idem eodem Idyll. sæpius repetit nomen μῶσαι, pro μοῦσαι, et βωκολικάς, pro βουκόλος. Idem 105. Idyll. v. 5 δῶλος, pro δουλος. Vide βώτας, pro βούτης. Idyll. vi. 36. κώρα ex κούρα, hoc vero ex co un um κόρη, oculi pupilla; ἄρος, pro οῦρος, hoc que pro comm. δρος, mons. Idyll. i. 115. Item 123. Idyll. ii. 49. δρεα. Idyll. iv. 35 δρεος. Idyll. vii. 87. δρεα. 92. δρεα. Idyll. vii. 77. βῶς, pro βοῦκ. Idyll. ix. 8. βωσί, pro βουσί. Idyll. x. 88. βῶκος, pro βοῦκος.

ov in a se pe Dorienses mutant in accusativis pluralibus in our communiter desinentibus. Quod in terms declarations Tox ίσοσυλλάβων δνομάτων locum habet, nec in masculeis tantum et substantivis, sed et in fæmineis, et adjectivis nominibus. Ut pro communibus vocabus root kadaçobs Adyous, Dorienses dicunt rus nadapus hoyus. Sic et Theoc. Idyll. i. 26. epiques dicit, pro com. epipous, hædos. 48. bpxws, pro bpχους. 88. αφθαλμώς, pro αφθαλμούς. 117. δρυμώς, pro δρυμούς. Idyll. iii. 26. τώς θύννως, pro τους θύννους. Idyll. v. 58. γαυλώς, ρτο γαυλούς. 81. χιμάρως, ριο χιμάpous. 86. ταλάρως, pro ταλάρους. Idyll. ix. 3. μόσχως, et ταύρως, μτο μόσχους, et ταύpous. Idyli. xi. 9. κροτάφως, pro κροτάφους. 40. νεβρώς, pro νεβρούς. 41. άμνοφύρως, et σκύμνως, pro άμνοφόρους, et σκύμνους, etc. ov in a Dorienses in multis verbis mutant, Ut Theor. Idyll. v. 44, dicit Buroλιαξείς, pro communi βουκολιάσεις. Vide suo luco.

ου in ω in infinitivis verborum tertiæ conjugat, contractorum in ουν communiter desinentium, ut χρυσούν, χρυσών. Sic διδούν, διδών, α χρυσόω, ώ, et διδόω, ώ. Theoc. Idyil. xxix. 9. τον φιλέοντ' ἀνίωι διδών, pro διδούν, είτε διδόναι.

ou in genitivo singulari nominum parisyllaborum a Doriensibus non semper in o mutatur. Theoc. Idyli.iv. 133. Airapalou, pro quo alias diceretur Airapalo.

ou diphthongus sequente voca i correpta. Theoc. Idyll. v. 25. & Γσου άμμιν.

ov in suturo priore ac avo, in plurali tantum, qui communiter habet o, Dor. ut com. τύψομεν, Dor. τυψούμες. Sic apud T eoc. Idyll. aviii. 40. έρψούμες, pro έρψομεν. 46. σταξεύμες, pro στάξομεν.

ού commune, pro quo συνωνύμως δθι, et Swov, ubi, quo in loco. Theoc. Edyl. 1. 105. οδ λέγεται ταν Κύπριν ο Βωκόλος, έρπε πυτ' 'Ιδαν, ἔρπε ποτ' 'Αγχίσαν, ' uhi dicit ir Venerem bubuicus [imsse, vel compres-sisse], vade ad [montem] Idam, vade ad Anchisen.' Hee its sunt intelligenda, quæ έλλειπτικώς a poeta consulto videntor dicta, ut Veneris Deæ præpotentis dignitati parceretur, et res minus houesta velaretur. Vade ad montem Idam, vade inquam eo, un bubalcus Auchises \ enerem fertur compressisse. Quod ab Homero H'ados e. 313. verbis d sertissimis indicatur, Διος θυγάτηρ Αφροδίτη Μήτηρ, ή μιν ύπ' 'Αγχίση τέκε βουκολέοντι, ' Jovis fila Venus Mater, quæ ipsum [Æneam] sab Anchise peperit boves pascente.

οὐδαμά, Doricum at que Theocriteum adverbium, quod in vuigatis Lexicis non reperitur. Idem autem valet, ac com. občaμã, et οὐδαμή. Sed hac quidem sy labam μα, et μη corcumflexam, longamque habent, iliud vero to pa ogútovov, et breve. Que d ex ipsa versus quantitate facile patet. Alias pro eodem dicitar et ovoques. Tioc autem, ut et to obsaud, formatum a poetico non me občaubs, h, bv. de quo Eustatha.s, nullus, a, um, pro comm. addels, oddenia, οὐδέν. In neutro plurali οὐδαμά, poetico κατ' άντιμερίαν, και έναλλαγήν, pro adverbio οὐδαμῶς ponitur. Theor. Idyll. x. 8. ουδαμά τοι συνεβα ποθέσαι τινά των άπεόνrwv, 'nunquamne tibi accidit ut desiderares aliquem absentium?' Idem 9. obδαμά. τίς δὲ πόθος τῶν ἔκτοθεν ἐργάτα ἀνδρί; 'nnnquam: quod enim desidernim exterorum operario viro [esse posset? Quo enim desiderio homo operarius exterorum hommun tenen, flagrareque posset] / 1dem 10. οὐδαμά νυν συνέβα τοι άγρυπνησαι di' spara; ' nunquamne tibi contegit at vigilares propter amorem?"

οὐδέ ποκ' εἶδον, Dorice, pro communi, οὐδέποτε εἶδον, Theoc. Idyll. ii. 157.

οδθαρ, οδθατος, τὸ, poet. mamma. Magnum Etymologicum: οδθαρ ἀρούρης, τὸ λιπαρώτατον, καὶ καρπιμώτατον, καὶ κάλλιστον τῆς γῆς, id est, οδθαρ ἀρούρης, '[quasi dicat, uber terræ, significat] pinguissimam, et feracissimam, et pulcerimam agri partem.' Idem subjicit, οἶμαι ἀπὸ τοῦ θῶ, τὸ τρέφω, ἡ θάλλω, γίνεται πλεονασμῷ τοῦ ο. ἡ παρὰ τὸ θῶ, τὸ θηλάζω, γίνεται θὰρ, καὶ πλεονασμῷ τῆς ου συλλαβῆς, οδθαρ, σημαίνει δὲ τὸν μαζόν. Theoc. Idyll. vii. 42. γάλακτος οδθατα πλήθουσιν, 'lacte ubera sunt plena [turgent].' 68. τὰ δ' οδθατα πλήσατε πᾶσαι, 'ubera vero replete omnes.'

οὐλύμπω, Dorice pro communi ὀλύμπου, a recto οὔλυμπος, δ. Theoc.Idyll.xx.38. ἀπ' οὐλύμπω δὲ μολυῖσα, 'de cœlo vero profecta.'

ουμαι, η, είται, Dorica terminatio futuri medii tam prioris, quam posterioris. Communiter vero, ομαι, η, εται. Ut communiter τύψομαι, τύψη, τύψεται, Dorice τυψοῦμαι, ή, είται, quemadmodum in futuro posteriore, τυποθμαι,  $\hat{\eta}$ , είται. Sic  $\hat{a}$ ποισοθμαι, η, είται, pro com. ἀποίσομαι, ἀποίση, αποίσεται. Theoc. Idyll. i. 3. συρίσδες. μετά Πάνα το δεύτερον άθλον άποιση. Ηίς το άποιση positum Dorice pro com. ἀποίση. Rursus to anolog medium, pro activo ἀποίσεις, adsportabis, accipies, Αττικώς, Τωνικώς και Δωρικώς dictum. Idem Idyll. 111. 51. πευσείσθε, pro com. πεύσεσθε. Idyli. V. 31. ἀση, pro ἄση. εἴτε ἄσεις, canes, cantabis. 56. ύπεσσεῖται, pro ὑπέσσεται, poet. geminato σσ μ. χ. communiter, δπέσεται, et per syncopen ὑπέσται, suberit, vel subemmt. 103. βοσκησείσθε, pro βοσκήσεσθε, pascemini. Idyll. x. 5. ἐσσῆ, eris. Idyll. **Χίν.** 55. πλευσούμαι, pro πλεύσομαι, navigabo. Idyll. xv. 54. φευξή, pro φεύξη, vel Φεύξεις. Ibidem διαχρησείται, pro διαχρή-. σεται, etc.

δύξ, Dor. κατὰ κρᾶσιν τοῦ ο, καὶ τοῦ ε, εἰς ου, ut in χρύσοε, χρύσου, communiter δ ἐξ. Theoc. Idyll. xxv. 180. δύξ Ἑλίκηθεν, pro δ ἐξ Ἑλίκηθεν. δ ἐξ Ἑλίκης. In adverbio Ἑλίκηθεν, præposit. ἐξ redundat.

οδρος, εος, ους, τὸ, Ionice, poetice, Dorice, pro communi ὅρος, εος, ους, τὸ, quod fit non solum metri caussa passim apud poetas, sed etiam Ionice in soluta oratione, κατ ἐπένθεσιν τοῦ υ, mons. Theoc. Idyll. i. 77. ἢνθ Ἑρμᾶς πράτιστος ἀπ' οδρεος, 'venit Mercurius primus ex monte;' pro οδρος, quod est Ἰωνικώτερον, dicitur δρος Δωρικώτερον. Theoc. Idyll. i. 115. δρεα, pro οδρεα, hocque pro communi ὅρεα, quod ᾿Αττικῶς κατὰ κρᾶσιν ὅρη dicitur. Idyll. iii. 46. ἐν οδρεσι μᾶλα νομεύων, 'in montibus oves pascens.'

Lex. Doric.

ούριος, ου, δ, poet. ventus secundus, qui navim a puppi prosequitur euntem, ut canit poeta. Idem autem est ac obpos, ov, ô, unde deductum, et substantive sumitur. Alias adjective, subaudito nomine ἄνεμος. Theoc. Idyll. xxiv. 93. δπέρ οδριον, 'in secundum ventum.' Quomodo autem secundi venti naves euntes prosequantur, pulcerrime describit Hom. Odyss. 5. 106. υδροι πνείοντες φαίνονθ' άλιαέες, οι ρά τε νηῶν πομπήες γίνονται ἐπ' εὐρέα νῶτα θαλάσσης, 'secundi venti spirantes apparuerunt marini, qui navium ductores sunt per lata dorsa maris.' Eustat. άλια έες άνεμοι, οί διὰ θαλάσσης πνέοντες, ἐκ τοῦ ἄω, καὶ άλς, άλός. Α. Ρ. άλιαέες ἄνεμοι, οί ἐν τῆ άλλ ἄοντες, τουτέστιν ἐν τῇ θαλάσσῃ πνένῦν δὲ ἀντὶ τοῦ ἄλιοι, τουτέστι OVTES. θαλάσσιοι. Nam est compositum nomen pro simplici, quod patet ex partic. mvelovres. Satis enim est idem semel dixisse. Vel hoc epithetum jam a poeta positum in versu, ut statuatur manifestum discrimen inter hoc ventorum genus, qui per mare spirant, et alterum genus eorum, qui per montes, vallesque vel per campoium planitiem spirant. Haud enim omnis ventus ubique terrarum semper uno eodemque tempore spirat. Quotidianus usus hoc nos docet. Sed prior conjectura longe probabilior videtur.

οῦτι πω, Dor. et poet. pro quo συνωνύμως dicitur communiter, οὐδαμῶς verba
sonant, non aliquid adhuc, i. nullo modo
prorsus; οὐδέποτε, nunquam. Theoc. Idyll.i.62. τὰν γὰρ ἀοιδὰν οὕτι πω εἰς Αΐδαν
γε τὸν ἐκλελάθοντα φυλαξεῖς, 'hoc enim
carmen nequaquam ad Plutonem obliviosum reservabis.'

οῦτος, in vocat. casu, pro heus tu, o tu. Theoc. Idyll. v. 76. βέντισθ' οῦτος, ἐγὼ μὲν ἀλαθέα πάντ' ἀγσρεύω, 'heus tu optime [vir], ego quidem omnia vera dico.' 102. οὖκ ἀπὸ τᾶς δρυὸς οῦτος ὁ Κώναρος, ἄ τε Κυναίθα τουτὶ βοσκησεῖσθε ποτ' ἀντολὰς, ὡς ὁ Φάλαρος; 'non a quercu [recedentes,] heus tu Conare, et Cynætha, hic pascemini ad orientem, sicut Phalarus?' 147. οὖτος ὁ λευκίτας ὁ κορυπτίλος, εἴ τιν' ὀχεύσεις, 'heus tu albe, qui cornu petis, si quam ineas [capram].'

ὀφθαλμώς, accus. pluralis 3. decl. τῶν ἰσοσυλλάβων, pro com. ὀφθαλμούς, ab ὀφθαλμός, οῦ, ὁ, oculus. Theor. Idyll. i. 88. τάκεται ὀφθαλμώς, 'tabescit oculis.' 91. τάκεαι ὀφθαλμώς, 'tabescis oculis.'

οχεύειν, com. quid autem proprie significet οχείν, οχεύειν, et οχεύεσθαι, docent Eustath. et cetera tam Græca, quam Latinogræca Lexica. Ea consulas. Interdum ad res Venereas transfertur, ut et apud Italos et Gallos equitandi verbum. οχείν,

186

et ἀχεύειν dicitur mas, ἀχεύεσθαι, fæmina. Illud, inire, hoc, iniri significat. Ilæc autem de brutis potius, quam de hominibus dicuntur. Hominibus enim τὸ ἀφροδισιά-ζειν, et συνουσιάζειν potius tribuitur. Sed hæc discrimina sæpe confunduntur. Theoc. Idyll. v. 147. de hirco verba faciens, ait, οῦτος ὁ λευκίτας ὁ κορυπτίλος, εἴ τιν ἀχεύσεις τῶν αἰγῶν, ' heus tu albe, qui cornu petis, si quam ineas caprarum.'

οψάμάτης, αυ; δ. δ ἀψὲ ἀμῶν, qui sero metit, vel, vespertinus messor. Nomen Theocriteum, quod in vulgatis Lex. non reperitur. Theoc. Idyll. x. 7. Μίλων ὀψαμάτα, πέτρας ἀπόκομμ' ἀτεράμνω, ' Milo vespertine messor, petræ fragmentum duræ;' alii vero vertunt, ' Milo usque ad vesperam metens:' quod non absurdum, nec vocis significationi sensuive repugnans.

οψίγονος, ου, δ, com. tarde, sive sero genitus. Theocritus de Hercule verba faciens, eum vocat Idyll. xxiv. 31. παίδα δψίγονον, 'puerum tarde genitum.' Cur? Quia Jupiter in eo gignendo duabus continuatis noctibus cum Alcmena concubuit. Mater vero per septem dies totidemque noctes in eo pariendo, et in lucem edendo laboravit. Consule Senec. in Agamem. pag. 317. 318. Item Ovid. Μεταμορφ. lib. ix. 215. Illic ipsamet Alcmene sic loquitur, 'Septem ego per noctes, totidem cruciata diebus, Fessa malis, tendensque ad cœlum brachia, magno Lucinam ad nexos partus clamore vocabam,' etc.

П

Π, interdum in κ non solum Ionice, sed etiam Dorice mutatur. Theoc. Idyll. xv.
32. δκοῖα, pro ὁποῖα. Vide suo loco.

πα, Dor. pro comm. πη. De qua particula consule Eustat. Adon. Hortos, et Suidam. Interrogative sæpe sumitur pro adv. ποῦ, quod et πόθι dicitur, ubi? quo in loco? Theoc. Idyll. i. 66. πα πακ' ἄρ' ηθ' δκα Δάφνις ἐτάκετο; πα ποκὰ Νύμφαι; 'ubinam eratis quando Daphnis tabescebat? ubinam Nymphæ?' Idem Idyll. ii. 1. πα μοι ταὶ δάφναι; φέρε Θέστυλι, πα δὲ τὰ φίλτρα; 'ubi mihi [sunt] lauri? affer Thestyli, ubi vero philtra?' Idyll. xv. 33. ἀ κλὰξ τᾶς μεγάλας πα λάρνακος; ὧδε φέρ' αὐτὰν, 'clavis magnæ ubinam [est] arcæ? huc fer ipsam.'

πâ, Dor. pro com. πη, hocque pro ποι, quonam? quem in locum? Adverbium motus ad locum interrogationi serviens. Theoc. Idyll. ii. 19. et Idyll. xi. 72. Θέστυλι δειλαία, πᾶ τὰς φρένας ἐκπεπότασαι; 'Thestyli misera, quonam mente avolasti?' vel, 'quo tibi mens avolavit?' Prior in-

terpretatio verba, posterior sensum explicat. Idyll. vii. 21. πα δη το μεσαμέρων πόδας έλκεις; 'quo jam meridie pedes trahis?'

πα Dorica particula pro comm. πη, nullo proprio accentu notata, enclitica est, et ex præcedentis vocis accentu pendet, et modo locum incertum denotat, modo redundat, neque quidquam significat: alibi, aliquo in loco, aliquo modo, quodammodo. Theoc. Idyll. iv. 3. ἢ πά ψε κρύβδαν τὰ ποθέσπερα πᾶσας ἀμέλγες; 'an alicubi ipsas clam vespere omnes mulges?' Idyll. vii. 151. ἄρά γέ πα τῆνον τὸν ποιμένα τὸν ποκ' ᾿Ανάπω, 'numquid illum pastorem olim [ad] Anapum.'

παγὰ, ᾶs, α, Dor. pro comm. πηγὴ, ῆs, ἡ, η in a longum mutato. Theoc. Idyll. i. 2. ἄ ποτὶ ταῖς παγαῖσι μελίσδεται, i. quæ ad fontes suaviter canit.

παδητε, Dor. pro comm. πηδατε, quod  $\epsilon \kappa$  τοῦ πηδάετε κατὰ κρᾶσιν formatum. Vertitur autem  $\eta$  in  $\alpha$ , et  $\alpha$  in  $\eta$ : saltatis. Vide ὑπερπαδητε. Theoc. Idyll. v. 108.

παθητικά ρήματα 'Αττικώς, καί Δωρικώς ἀντί των ἐνεργητικών. Theoc. Idyll. xiv. 66. περονάσθαι, pro περονάν.

παίσδειν, Dor. pro com. παίζειν, ludere, jocari. Theoc. Idyll. xiv. 8. παίσδεις & 'γάθ' έχων, pro παίζεις & ἀγαθὲ έχων, hoc vero καθ' ὑπαλλαγὴν ἀντὶ τοῦ παίζων έχεις, παίζων ὑπάρχεις, παίζεις, ' jocaris [ tu quidem] o bone.' Idyll. xv. 42. τὸν μικρὸν παῖσδε λαβοῖσα, ' parvulum suscipiens lude [cum eo].' 49. ἄνδρες ἔπαισδον, ' homines ludebant.' Idyll. xviii. 14. παίσδειν ἐς βαθὺν ὅρθρον, ' ludere ad altum diluculum.' Idyll. xx. 6. ὡς ἄγρια παίσδεις, ' quam rustice ludis.' Hic τὸ ἄγρια poet. positum pro ἀγρίως, καὶ ἀγροίκως, ut vs. 4. legitur, rustice, rustico more.

πακτὰ, âs, ā, Dor. pro com. πηκτή, ῆs, ή, idem ac τροφαλὶs, ίδος, ή, coagulum, lac coagulo coactum, caseus. Theoc. Idyll. xi. 20. λευκοτέρα πακτᾶς ποτιδεῖν, 'candidior lacte coacto aspectu.' Idyll. xx. 26. τὸ στόμα καὶ πακτᾶς γλυκερώτερον, 'ipsum os vel [recenti] caseo dulcius.'

πακτίς, ίδος, ά, Dor. pro com. πηκτίς, ίδος, ή, pectis, musicum instrumentum, de quo Athen. lib. v. 92. 4. et lib. xiv. 315. 16. Theoc. in Epig. 252. M.

παλίγκοτος, ου, δ, poet. pro com. δργίλος, ου, δ, iracundus; quasi dicas (ut ex etymo colligitur) qui ad iram iterum, sæpiusque redit. Theoc. Idyll. xxii. 58. πρδς πάντα παλίγκοτος, 'in omnibus [rebus] iracundus.'

πανίσδεται, Dor. pro com. πηνίξεται, interp. Lat. vertit, pingit; alter, conglomerat. Quid sit πήνη, ης, ή, sive πηνίον, ου, τὸ, quid verbum hinc deductum, πηνίζειν,

ПА 187

et πηνίζεσθαι, vulg. Lex. docent, ea consulas Eustath.  $\tau \delta$   $\pi \eta \nu lo \nu$ , dictum ait,  $\epsilon \kappa$ τοῦ πανίον, τροπή τοῦ α els η, quod Pan fili, liciorum, et artis textori e feratur in-Alii vero παρά το πένω, vel potius πένομαι, το ένεργῶ, και πονῶ deductum tradunt,  $\tau \rho o \pi \hat{\eta} \tau o \hat{v} \in \epsilon i s \eta$ . Theoc. Idyll. χνίιι. 32. ούτε τις έν ταλάρφ πανίσδεται ξργα τοιαῦτα, 'neque ulla in calatho pingit

[conglomerat, texit] opera talia.'

πάντα, hoc de illis sæpe dicitur, qui apud aliquem sunt in maximo pretio, et honore, ita ut in corum ore sint perpetuo, quasi summa rerum ex hujusmodi gratiosis viris penderet. Interdum et illis tribuitur, qui toti sunt in alicujus potestate, quorum opera ad omne ministerium pro animi libidine utuntur, vel potius abutuntur ii, qui eos quasi captivos tenent. Illi etiam alicui dicuntur esse  $\pi d\nu \tau a$ , qui se totos ei tradunt, 'et ipsorum arbitratu permittunt tractandos. Consule nostrum Ion. Græcol. Lex. ubi res variis exemplis illustratur. Theoc. Idyll. xiv. 47. à δè, Λύκφ νῦν πάντα Λύκφ και νυκτός ανφκται, 'illa vero, nunc [est] Lyco omnia, Lyco vel noctu patet.' 1. e. nunc tota est Lyci, nunc tota est in Lyci potestate, ut vel noctu suas corporis fores Lyco patentes præbeat, eique sui corporis liberam faciat potestatem.] Hocenim poeta voluit indicare : sed usus est ὑποκορισμώ, et rem turpem honestis verbis velavit; πάντα γυναίκες ἴσαντι, καὶ ὧs Zeds ήγαγεθ' "Ηρην, 'omnia mulieres norunt, et quomodo Jupiter duxerit Junonem.' Theoc. Idyll. xv. 64.

παντα, Dorice pro communi πάντη, penitus, undique, ubique. Cur autem mavrn subscriptum habeat, vide in Hortis Adonidis, in πασσυδίη, pro πανσυδίη, vel πασσυδίη, pag. 124. ex Aldinis typis. Consule et Lascar. in της Γραμματικής lib. iii. 583. et Mag. Etymol. 78. 30. in αμαρτή. Theoc. Idyll. i. 55. παντα δ' άμφι δέπας περιπέπτεται ύγρδς ἄκανθος, 'undique vero circum poculum circumvolat mollis acanthus.' Idem Idyll. viii. 41. παντα ξαρ, παντα δε νομοί, παντα δε γάλακτος οδθατα πλήθουσιν, 'ubique ver [est], ubique pascua, ubique lactis ubera sunt plena.' Idem ldyll. xv. 6. παντά κρηπίδες, παντά χλαμυδηφόροι ἄνδρες, 'ubique [sunt] crepidæ, ubique chlamydati viri.' Idyll. xxi. 17. παντα δέ παρ' αὐτην, 'undique vero ad ipsam.' Hic si scriberes αὐτὰν (ut scribendum videtur) Δωρικώτερον esset. Quod patet ex sequentibus Doricis vocabulis θλιβομέναν καλύβαν, pro com. θλιβομένην καλύβην, quo pronomen αὐτὰν referendum. Sed quorum culpa factum sit, ut sæpe Dorismi a Dorice loquentibus neglecti fuisse videantur, haud certo possem affir-

Librariorum, typographorum, et mare. correctorum incuriæ crediderim hoc tri-Quod et alibi monere non dubitavi, quoties res ipsa monitionem flagitavit. 53. παντα τφ χρυσφ πεπυκασμένον, ' undique auro compactum.'

πάξαι, Dor. pro com. πήξαι, a πήγνυμι. De quo Grammatici. Theoc. Idyll. xi. 66. καί τυρον πάξαι, τάμισον δριμείαν ένείσα, et caseum premere, coagulum acre im-

mittens.

πάξαιμι, Dor. pro com. πήξαιμι, quod a πηγνυμι, μ. πηξω, figo. Theoc. Idyll. vii.156. αδθις έγω πάξαιμι μέγα πτύον, 'rursus ego figam magnum ventilabrum.

 $\pi \hat{a} \xi \epsilon$ , Dor. pro com.  $\xi \pi \eta \xi \epsilon$ , neglecto syllabico augmento, et verso  $\eta$  in  $\alpha$ . Theoc. Idyll. xi. 16. of  $\eta \pi \alpha \tau \iota \pi \hat{\alpha} \xi \in \beta \epsilon \lambda \epsilon \mu \nu o \nu$ , 'ipsi

[in] hepate fixit sagittam.'

 $\pi a \delta s$ ,  $o \hat{v}$ ,  $\delta$ , et  $\pi \eta \delta s$ ,  $o \hat{v}$ ,  $\delta$ , poet. affinis, cognatus. παρά το πώ, το κτώμαι. Dicitur de quolibet, qui nobis est affinitate, vel cognatione conjunctus. Consule Eustathium, et Magnum Etymologicum in voce πηδs, 669. 28. ubi tandem hæc traduntur, φίλοι μέν λέγονται, οἱ μηδὲν τῷ γένει προσήκοντες. πηοί δέ, οί κατ' έπιγαμίαν συγγενείς καί οἰκεῖοι. Theoc. Idyll. xvi. 25. Πολλούς δ' εδ ξρξαι παῶν, 'Multosque ex affinibus beneficio afficere.'

παπποφόνος, ου, δ, poet. δ τοῦ πάππου φονεύs, avi interfector; δ τον πάππον φονεύσας, qui avum interfecit. Theoc. in Syringe, vs. 10. δε σβέσεν ανορέαν Ισαυδέα παπποφόνου, 'qui [Pan] exstinxit superbiam cognominem interfectoris avi: '85) Σβέσεν) ἔσβεσε, κατέπαυ-Πὰν δηλονότι. σεν. 'Ανορέαν) ήνορέην, την ὑπερηφανίαν, την άλαζονείαν. Ισαυδέα) ίσην αὐδην, φωνην, καί σημασίαν έχουσαν τοῦ παπποφόνου, τοῦ Περσέως τοῦ τὸν πάππον 'Ακρίσιον φονεύσαντος. τὴν ἰσοδυναμοῦσαν τῷ τοῦ Περσέως τοῦ παπποφόνου όνόματι. τίνα δὲ νοεῖ; τὴν τῶν Περσών, ὧν τὸ ὄνομα συνώνυμον τῷ τοῦ Περσέως, ή και κατά τον έξηγητην, δμώνυμον. πως; ἀπο γαρ Περσέως, Πέρσης, έξ οδ το Περσών γένος. Consule Græcum Scholiastem pag. 442. unde ad verbum fere Latinas annotationes desumtas videbis.

πάποχ' δλως. πάποκα δλως, Dor. p.o. comm. πήποτε δλως, ullibi unquam omnino. Theoc. Idyll, xi. 68. Οὐδὲν πάποχ' δλως ποτί τιν φίλον είπεν ύπέρ μευ, ' Nihil ullibi unquam omnino tibi amabile dixit de me.'

παπταίνοισα, Dor. pro comm. παπταίνουσα, a παπταίνω. Eustath. παπταίνειν, τδ ώδε κάκει διαπεταννύειν την θέαν, τουτέστι περιβλέπειν, id est, 'huc et illuc oculos apertos disjicere, hoc est, circumspicere.' Magnum vero Etymologicum hoc verbum ita format : πέτω, πετώ, πεταίνω, κατά διπλασιασμόν παπεταίνω, κατά συγκοπήν παπταίνω. Idem alibi, Παπταίνων, περιβλεπόμενος, επιτηρών, πανταχού τά φάη τιταίνειν. γίνεται φαπταίνω, και τροπή παπταίνω. σημαίνει δε το βλέπειν, και περισκοπείν τηδε κακείσε. η παρά το πέτω, πτῶ, παράγωγον πταίνω, καὶ κατὰ ἀναδιπλασιασμόν παπταίνω, οίονει το περιάγω παντί τας δψεις. At hic pro τιταίνειν, et infra pro martl, scribendum videtur titalνων, et πάντη, pro πανταχόσε. Probabilior tamen est illa τοῦ παπταίνειν ἐτυμολογία, quæ docet παρά τὸ τὰ φάη πταίνειν vocem formatam, τροπή του φ els π, και εκβολή τοῦ η. τὸ δὲ πταίνειν ταὐτὸν τῷ πεταννύειν. Theoc. Idyll. vi. 28. Οἰστρεῖ παπταίνοισα ποτ' ἄντρα τε, καὶ ποτὶ ποίμνας, 'Furore percita fertur prospectans ad antra, et ad greges.' Consule et Adonidis Hortos.

πὰρ Dorice, κατ' ἀποκοπὴν, pro communi παρὰ, juxta, prope. Theoc. Idyll. i. 33. πὰρ δέ οἱ ἄνδρες, 'juxta vero ipsam viri.' Idyll. ix. 18. πὰρ ποσὶ, 'ad pedes.' Idyll. xv. 112. Πὰρ μέν οἱ ἕρια κεῖται, et 113. Πὰρ δ' ἁπαλοὶ κᾶποι.

πάρα. παροξυτόνως, pro πάρεστι, vel πάρεισιν, adest, vel adsunt. Theoc. Idyll. xvii. 11. πάρα μυρία εἰπῆν, 'adsunt sexcenta dicenda.'

παραλ, poet. pro παρά, quod formatum a communi παρά, addito ι. Theoc. Idyll. xxv. 262. παραιφρονέοντα, pro παραφρονέοντα. Vide suo loco.

παρασταδόν, poet. adverbium, quod nullius scriptoris auctoritate confirmatum in vulgatis Græcolatinis Lexicis legitur. Barbari dicerent, adstanter; Latine, adstando, prope stando. Theoc. Idyll. xxv. 103. παρασταδόν έγγὺς ἀμέλγων, 'adstando prope mulgens.'

παραιβάτις, ιδος, ή, poeticum pro communi παραβάτις, ήγουν μεμισθωμένη γυνή, mulier mercede conducta. Sic enim Eustathius hanc vocem accipiendam docet, quum in suo in Homerum Indice scribit, παραιβάτης μέν άρσενικώς δ παροχούμενος, παραιβάτις δε θηλυκώς ή μισθώτρια γυνή. Idem in commentariis in tertium Iliados, pag. 412. 42. Θεόκριτος (inquit) την παρ' αδτῷ ἐριθακίδα, ἤτοι μισθώτριαν, παραιβάτιν λέγει. Ubi Theocritilocum intelligere videtur, qui exstat Idyll. iii. 32. à πράν ποιολογεύσα παραιβάτις, 'quæ nuper spices legebat mercede conducta.' Sed nullus (quod recorder) veram hujus significationis caussam affert præter eam, quam Eustathius in Theocrito, vel potius in ejus interprete Græco quærendam sit. Eum igitur δ φιλομαθής Lector consulet, et videbit an satis sibi fiat. Si vocabuli vim spectes, proprie mulierem prætereuntem significat, qua: suam operam primo, qui ea indiguerit, certa mercede locare quærit. Hoc autem operæ, hominesque mercenarii facere consueverunt. In vulgatis Græcolatinis Lexicis in harum vocum explicatione nihil omnino traditur, quod ad rem præsentem faciat.

παραιφρονέειν, είν, poet. verbum, quod in Græcolatinis Lexicis non exstat. Accipitur autem non pro delirare, ut τὸ παραφρονείν commune sonat, unde hoc παραφρονείν inserto i deductum: sed pro exanimum, ac exanimatum esse vel præ metu, vel præ vulneris gravitate, ut apud Theoc. Idyll. xxv. 262. Τὸν μὲν ἐγὼν ὁδύναισι παραιφρονέοντα βαρείαις νωσάμενος, 'Hunc autem ego [vulnerum inflictorum] doloribus exanimatum gravibus conspicatus [vel, cum animadvertissem].'

παρακείμενοι πρώτοι καὶ μέσοι πολλάκις οἱ αὐτοί εἰσι, καὶ ὁμοίως γράφονται, καὶ τελευτώσι. Vide exempla in Μέσοι, καὶ πρώτοι, εἴτε ἐνεργητικοὶ παρακείμενοι.

πάραρος, ου, δ, poet. vocabulum, quod ab Eustathio sic explicatur, δ παρηρμοσμένος, και μή φρενήρης. δ παρατετραμμένος της άρμονίας της φρενός: qui non est mentis compos, qui mentis harmoniam non habet, qui perversam et corruptam habet mentis concinnitatem et harmoniam. Componitur ex præpositione  $\pi \alpha \rho \dot{\alpha}$ , quæ in compositione interdum vim privationis habet, et verbo ἄρω, τὸ ἄρμόζω, apto, adapto, concinno. Vel jam ἡ παρὰ violationem, corruptionem, et perversionem rei significat, de qua agitur; Ηφρενήρης, δ. δ την φρένα ήρμοσμένην έχων, qui mentem concinnam et aptam habet. Consule et vulgata Græcolatina Lexica. Theoc. Idyll. xv. 8. δ πάραρος τηνος, 'ille delirus,' vel, 'ille demens.

παραψυχᾶσθαι, poet. et Theocriteum verbum, quod invulgatis Lexicis non exstat, pro com. παραμυθεῖσθαι, consolari. Theoc. Idyll. xiii. 54. ἀγανοῖσι παρεψυχῶντ' ἐπέ-εσσιν, '[eum] blandis consolabantur verbis.'

παρενθείν, Dor. pro com. παρελθείν, præterire, intrare. Theoc. Idyll. xv. 60.

παρένδης, Dor. pro com. παρέλδης, prætereas. Theoc. Idyll. xxiii. 37. τον τλάμονα μή με παρένθης, 'ne me miserum prætereas.'

παρευῖσα, ας, ά, Dor. pro poet. παρεοῦσα, ης, ή, quod comm. dicitur παροῦσα, præsens. Theoc. Idyll. xi. 75. Τὰν παρεοῖσαν ἄμελγε. τί τὸν φεύγοντα διώκεις; 'Præsentem mulge: quid fugientem sectaris?' vel, 'cur fugientem persequeris?'

παρέρπειν, poet. verbum, quod in vulgatis Lexicis non exstat; communiter vero diceretur δολίως ὑπέρχεσθαι, dolose subire; μεταφορικῶς, aggredi per insidias, ex insi-

diis adoriri. Metaphora videtur sumta a serpentibus, qui clam et latenter ad aliquem serpunt, eumque subeunt, ut mordeant, aut affuso veneno necent. Theoc. Idyll. xv. 48. οὐδεὶς κακοεργὸς Δαλεῖται τὸν ἰόντα, παρέρπων Αἰγυπτιστὶ, 'nullus maleficus Lædit viatorem, [eum] subiens Ægyptiorum more.'

παρεύσας, genit. singul. participii præsentis temp. f. g. Dor. pro communi παρούσης, versa diplithongo ov in εν, et η in α: præsente. Theoc. Idyll. v. 26. τίς δὲ παρεύσας Αίγδς πρωτοτόκοιο; 'quis vero

præsente Capra primipara?'

παρέχοντι, Dor. pro com. παρέχουσι, præbent, permittunt, sinunt. Theoc. Idyll. xxi. 3. οὐδὲ γὰρ εὕδειν, ἀνδράσιν ἐργατίναισι κακαὶ παρέχοντι μέριμναι, ' non enim dormire viros opifices improbæ sinunt curæ.'

παρήϊον, ου, τὸ, poet. pro communi παρειὰ, âs, ἡ, gena, æ. Theoc. Idyll. xxii. 128. μέχρι συνηλοίησε παρήϊα, 'donec con-

tudit genas.'

παρημέν, Doricus infinitivus, pro communi παρείναι, adesse. Sic autem formatur, παρείναι com. Ionice vero, ct Attice, quinetiam Dorice, sublato ι, παρέναι, Ion. et poet. inserta syllaba με, παρέμεναι, κατ' Αἰολικὴν, καὶ Δωρικὴν ἀποκοπὴν τῆς αι συλλαβῆς, παρέμεν, κατ' ἔκτασιν τοῦ ε, εἴτε κατὰ τροπὴν τοῦ ε εἰς η, Δωρικῶς, παρῆμεν. Theoc. Idyll. ii. 116. ἐς τὸ τεὸν καλέσασα τόδε στέγος, ἡ με παρῆμεν, 'in tuam vocans hanc domum, ut ego præsens adessem.'

παρήπαφες, poet. aor. 2. act. a παραπάφω, quod ab ἀπάφω, vel ἀπαφάω, ῶ, deducitur; unde aor. 2. act. παρήπαφον, εs, ε, decepi, fefelli. Magnum Etymologicum pag. 656. 41. ἀπαφῶ, τὸ ἀπατῶ. ὅθεν τὸ παρήπαφεν, τὸ έξηπάτησε. Idem pag. 119. 25. ἀπαφῶ, τὸ ἀπατῶ, &c. Sed Eustathius longe melius vim hujus verbi declarat, quum dicit, **ἀπ**ἀφεσθαι, τὸ δι' ἀφῆς ἀπατᾶσθαι, i. per tactum decipi.  $A\pi d\phi \epsilon i \nu$  igitur (unde compositum  $\pi \alpha \rho \alpha \pi \dot{\alpha} \phi \epsilon i \nu$ , et in aor. 2. act. παρήπαφον, εs, ε,) proprie significat tactu, vel tangendo fallere, γενικώς, decipere. Metaphora videtur ab illis sumta, qui vel equos, vel canes, vel felles, vel aliquod aliud hujusmodi animal sive ferum, sive domesticum, manu mulcent, ut sibi facilius concilient atque benevolum reddant, ut eo postea ex animi sententia utantur. Quoniam autem interdum, ut id in suam potestatem omnino redigant, prius hac illecebrarum, ac dolorum ratione solent uti, ideo factum, ut simpliciter pro decipere, et fallere sumatur. Quinetiam non raro homines erga eos, quos in suarum insidiarum laqueos deducere volunt hujusmodi manuum et verborum lenociniis utuntur, atque adeo eos exosculantur, ut olim Judas Dominum ac Servatorem nostrum, quum eum Judais per summum scelus prodidit. Theoc. Idyll. xxvii. 11. καί πρίν με παρήπαφες ἡδέϊ μύθφ, ' et ante me decepisti blando sermone.' Hoc ab Homero dicitur παρφάσθαι, ut Eustathius his verbis docet, Παρφάσθαι, το παραπείθειν παραινετικοίς λόγοις, και παράγειν, δ έστιν **ἀπ**ατησαι, καὶ παραλογίσασθαι. ο**ῖον,** μνηστήρας μαλακοίς ἐπέεσσι παρφάσθαι, 1441. 7. 1802. 21. 25. Hinc πάρφασις, et παραίφασις, ή πειθώ έξ δμιλίας, ή παραλογισμός, 979.34.

παρήσθευ, Dor. 2. pers. singul. aor. 2. medii, pro communi παρήσθου. Theoc. Idyll. v. 120. οὐχὶ παρήσθευ; 'non sensisti?'

 $\pi$ αρθενική, ήs, ή, poet. pro comm.  $\pi$ αρθένος, adjectivum pro substantivo; vel subauditur nomen maîs, q. d. virginea puella, id est, virgo. Theoc. Idyll. xii. 5. δσσον παρθενική προφέρει τριγάμοιο γυναιkòs, 'quantum virgo præstat ter nuptæ mulieri; vel, 'quanto virgo præstantior est ter nup a muliere.' Idyll. xviii. 2. Παρθενικαλ θάλλοντα κόμαις δάκινθον έχοισαι, 'Virgines virentem comis hyacinthum habentes.' Moschus Idyll. iii. 67. Παρθενικᾶν ερδεντα φιλήματα, 'Virginum suavia oscula;' παρθενικάν vero dictum Dorice pro com. παρθενικών. Pind. Pyth. Ode 9. 396. 19. ἄφωνοι παρθενικαί, 'tacitæ virgines.'

παρθένος, Dorice in accusativo plurali, pro communi παρθένους, metri caussa sublato υ. Theoc. Idyll. i. 90. καὶ τὰ δ ἐπεί κ' ἐσορῆς τὰς παρθένος, οἶα γελῶντι, 'et tu quoque quum vides virgines, ut rident.'

Πάρις Σιμιχίδας, sic Theocritus έν τή σύριγγι vocatur, quod Paris Priami filius idem et pastor, et trium Dearum, Junonis. Palladis, et Veneris Judex, in sylvis olim fuisse poetarum fabulis tradatur. Ovid. de Arte Amandi lib. i. 387. Luce Deas, cœloque Paris spectavit aperto: Quum dixit Veneri, vincis utramque Venus.' Vide comment. Lat. Judicium Paridis Hyginus, Fab. 92. pluribus persequitur. Horat. Carm. lib. i. Ode 15. 70. et 71. 'Pastor cum traheret per freta navibus Idæis Helenam perfidus hospitam.' Comment. 'Pastor] Paris, fuerat enim in monte Ida expositus propter Hecubæ somnium, et a pastore quodam educatus.' Consule notas Græcas, Lat. pag. 434. et pag. 442. Illud hic præterea addetur, quum Theocritus se ipsum vocat Paridem, id est, Theocritum, nomen Θεόκριτος jam non

**11A** 190

passive sumendum pro, δ ὑπὸ τοῦ θεοῦ κριτος, και κεκριμμένος: sed active pro, δ τας θεούς, είτε θεάς κρίνας, id est, non pro eo, qui a Deo fuit judicatus, de quo Deus judicavit: sed pro eo, qui Deas judicavit, qui de Deabus, earumque forma judicium fecit, sententiamque pronuntiavit. Quod observatione dignum. Qua de re consule nostrum Ionicum Lexicum in voce akpiros, ubi variis exemplis hoc παραδοξότερον significationis et terminationis genus il-Σιμιχίδας vero, vel, ut apud lustratur. Suidam scribitur, per geminum μμ, Σιμμιχίδας, δ τοῦ Σιμμίχου παῖς. At objiciat quis, ipsemet Theoc. in Epig. xxii. 3. se vocat Υίδν Πραξαγόραο, περικλειτῆς τε Φιλίνηs, jam vero cur tu Simmichi filium ap-Respondendum (ut Suidæ disertissimis verbis apparet) hoc factum propter varias diversorum scriptorum opiniones, quas et ipse Theocritus videtur sequutus, si dicas ipsum de se ipso in Syringe verba facere; vel, si carmen της Σύριγγος, inventum Simmiæ Rhodii concedamus esse, Simmias vulgi sententiam sequutus Theocritum ita vocarit.

παρκύπτοισα, Dorice pro communi παρακύπτουσα, procumbens. Theoc. Idyll. iii. 7.

παροδεύω, μ. παροδεύσω, comm. prætereo, transeo. In vulgatis Græcolatinis Lexicis nullius auctoris nomen laudatur, quo verbum hoc confirmetur. Theoc. Idyll. xxiii. 47. μη παροδεύσης, 'ne transeas.'

πάρος, poet. adverbium pro communi præpositione πρό, cum genitivo, ante. Theoc. Idyll. xxiv. 57. πάρος κατέθηκε ποδοῖίν, '[eos] ante pedes deposuit [i. ad pedes abjecit].'

πασᾶν, Dor. pro com. genit. plur. πασᾶν, omnium. Theoc. Idyll. xiii. 18. Πασᾶν ἐκ πολίων, 'Omnibus ex urbibus.'

πᾶσας ἀμέλγες; Theoc. Idyll. iv. 3. Vide AΣ correptum in ult. syllaba pluralis accusativi secundæ declinationis τῶν ἰσοσυλλάβων.

πᾶσας ἐγὼ, Theoc. Idyll. v. 146. Vide AΣ correptum.

πασσάμενος, poet. participium aor. 1. medii ἀπὸ τοῦ πάω, πῶ, τὸ κτῶμαι, quæro, acquiro, possideo. Metri vero caussa τὸ σ geminatum. Theoc. Idyll. xv. 90. Πασσάμενος ἐπίτασσε, 'Quærens impera [quæsitis, et in tuam potestatem redactis mulieribus impera].'

πατέοντι, Dor pro communi πατέουσι, πατοῦσι, calcant. Theoc. Idyll. v. 129. Καλ σχίνον πατέοντι, 'Et lentiscum calcant.'

πατησείς, 2. pers. sing. indic. m. fut. temp. Dorice formata, pro com. πατήσεις,

calcabis; a πατέω, ω̂. Theoc. Idyll. v. 50. είρια τῷδε πατησεῖς, 'lanas bic calcabis.'

παχθη, Dor. pro com. πηχθη, 3. pers. sing. aor. 1. pass. subjunct. a πηγνύω, πή-γνυμι, μ. πήξω, a parum usitato πήγω, vel πήσσω. Theoc. Idyll. xxiii. 3!. ά δὲ χιῶν λευκὰ, καὶ τάκεται ἀνίκα παχθη, pro, ἡ δὲ λευκὴ, καὶ τήκεται ἡνίκα πηχθη, 'ipsaque nix [est] alba, et [tamen] liquefit quum concreverit.'

πᾶχυς, εος, δ, Dor. pro com. πῆχυς, εος, vel Attice πήχεως, cubitus. Theoc. Idyll. vii. 67. χ' ἁ στιβὰς ἐσσεῖται πεπυκασμένα ἔστ' ἐπὶ πᾶχυν, 'et thorus erit exstructus ad cubitum usque.'

πᾶχυς, εος, δ, Dor. pro com. πῆχυς, cubitus, ulna, brachium. Sed quid sit proprie πῆχυς docet Jul. Pollux lib. ii. cap. περὶ χειρῶν, καὶ τῶν περὶ αὐτὰς. columna 117. lin. 37. et col. 122. lin. 20. Theoc. Idyll. iii. 30. ποτὶ πάχεῖ ἐξεμαράνθη, 'ad brachium [vel ad cubitum] tabefactum est [telephilon].' Bion Idyll. i. 42. Πάχεας ἀμπετάσασα, 'Brachia expandens.'

πεδέρχομαι, verbum Æolicum, pro communi μετέρχομαι. Compositum ex præpositione Æolica πέδα, pro communi μετά, et verbo ἔρχομαι, accedo, adeo, amplector. Theoc. Idyll. xxix. ult. άλλα πέριξ ἄπαλῶ στόματός σε πεδέρχομαι, pro άλλα πέριξ απαλοῦ στόματός σε μετέρχομαι, 'sed circum tenerum os teadeo [i. teamplector; vel, sed] te amplector, ac tenerum tuum os undique osculor].' Sic etiam πεδαμείβω, pro μεταμείβω, Pindar. Olymp. Ode 12. 41. M. πεδάμειψαν, pro μετάμειψαν, hocque pro μετήμειψαν. μεταμείβειν τι τινός, aliquid cum re aliqua mutare, commutare. Ut, τον βίον τοῦ θανάτου μεταμείβειν, 'vitam cum morte commutare.' Consule nostras Notas in Pindarum, pag. 182. Annot. Πόδ' Αχτλλέα. Item nostras in Euripidem Notas, in Phænissas, 1034. in voce  $\pi\epsilon$ δαίρειν.

πεινῶντι, Dor. pro com. πεινῶντι, esurienti. Theoc. Idyll. xv. 148. πεινῶντί γε μηδέποτ ἔνθης, pro πεινῶντί γε μηδέποτε ἐπέλθης, ἡ ἀπαντήσης, 'esurienti vero [ipsi] nunquam occurras.'

πείρα θην πάντα τελεῖται, 'conatu certe cuncta perficiuntur.' Theoc. Idyll. xv. 62. Quod exemplo Græcorum confirmatur. vs. 61. ἐς Τροίην πειρώμενοι ηλθον 'Αχαιοί, 'ad Trojam tentantes pervenerunt Achivi;' sensus, nihil est tam difficile, quin eo potiaris, si velis, et manum ad opus admoveas, et rem tentes, atque tibi parare coneris.

πειστήρ, ήρος, δ, poeticum vocabulum, quod in vulgatis Gracol. Lexicis vertitur,

variacos, obediens. Nihil præteren traditur hac de re, nec ul us hujus significationis auctor laudatur. In alia Lexicia Gracia hoc nomen non invenitur: sed pro eo, συνώνυμον legitur apud Eustath. ἐν τῷ Heiopara, quod sic ab eo explicator. Heioματα, τὰ πρὸς τῆ γῆ δεσμουντα ναύν σχοινία, παρά το πείθεσθαι αύτοις την ναύν Aryonera, id est, ' relonara vocantur rucentes, et funes, qui navem terrain versus [vel, ad ipsam terram] ligant [et retinent], dicti napa to nelberbai, quod navis ipsis obediat [obtemperet, et morem quocamimodo gerat, dum scilicet retinacul s hujusmodi, se tenen ligatam patitur]: \* \*\* \*\*\* \*\*\* orthour igitur, et ror reionárou endem est eropodoyia: yengas tamen pro quibushoet allis funious hoc accipitur, quinetiam pro funiculis, sive monoribus funibus, quales sent ma, quebus utentur precutores in suis longioribus virg's ad pisces hamo capiendos, ut patet ex Theocriti verbis. Sic enim ille de aureo pisce in somnis capto a quodam piscatore, Idyil. xxi. 58. canit, Kal του μεν πειστήρσι κατήγον έπ' Anelpow, Et ilium quidem [sureum piscem] funiculus traxi in terram.

wέλλα, ηs, ή, commune ; quid autem hoc sit, docet Atheneus his verbis, que exstant lib. των Δειπνοσοφιστών, xi. pag. 244. 11. Πέλλα (inquit the) άγγείον σκυφοειδές πυθμένα έχον πλατύτερον, είς δ Κμελγον το γάλα. "Ομηρος, ως ότε μυΐας Σταθμῷ ἐνὶ βρομέωσιν ἐῦγλαγέας κατὰ πέλλας. Hic locus est in lasts II. bll. 14. Latin mulctra n et mu ctrase a mulgendo nom nant. Virgil. Ecliga in. 7. Bis venit ad mulctrim, binos ant ubere fætus. Idem τῶν Γεωργικῶν, lib. in. 73. · More patrum nives implehent mulctrais vacces. Mulctrum etinin pro codem re-peritur, Horatius Epodon lib. Ode 16. 466. 'Illic injusse venunt ad mulctra capeliæ.' Theoc. ldyll. i. 26. a δύ έχοισ' έρίφως, ποταμέλξεται ές δύο πέλλας, έ quæ duos habens hoedos, [id est, quamvis liabeat duos bædos, tamen] ad duas mulctras præteres mulgebitur, i, fere duas mulctras præterea lacte complebit. Vide woraμέλγειν.

πέλλαν, Dor. pro communi πέλλην, τουτέστι πελιάν, πελιδυήν, μέλα ναν, l vidam, fuscam, atram, nigram. Magnum Etymologicum in explicanda τῆς πελείας etymotogia tradit τὸ πέλαν εἰχυίθε ατο μέλαν, i. atrum, nigrum. Lt πελίωμα, nigrum colorem. Nam (inquit) καὶ πελλην βοῦν λέγουσι τὸν τοιοῦτο, [μέλαν δηλουότι] χρώμα ἔχοντα. Græcol. Lexica, Πελλης, b is fuscus. Etym. Sed ambigi potest utrum hic accusat. sit masc. gen. primæ declinat. τῶν Ισοσυλλάβων, a recto πέλλης, ut χρόσην, a recto χρύσης, an vero f. gen. a πέλλη ης, ή. Βούς enm. et apud G.æcos, et aj u i Lat nos tam for niner, quam mascalei generis est, ut ex sexcentis exemplis patet. Qua e quod adhue est dabum, id pro confesso maname sumendam. Suidas, et Lustathius, πελόν, το μέλαν χρώμα, niger (cior, Consule Græcol, Lex. in πέλλαμα, τος, τό, et Hippocratis Œconomism in weλιδνόν, et πέλιον. Reperitur autem in vulgatis Lexicis et πέλλος παροξύτονον, et πελλός οξύτονον συνωνύμως pro wealds, et wealdros, lividus, fuscus, niger. Magnum tamen est discrimen inter hæc, πέλλα, είνο πέλλη, ης, ή, ει πέλλος, ου, ό, sive πελλός, οῦ, δ, quum adjective aumuntur, et quum eubstantive. Sed ipsam homm nominom differentiam, variasque significationes in vulgatis Lexicis & φιλομαθής Lector videre ne gravetur. Theoc. Idyll. ד. 99. Tar olv דמי שלאאש, ' Ovem

πελόμεσθα, Dor. pro poet. πελόμεθα, com. έσμεν, samus. Theoc. Idyil. λιι. 4. Οι θνατοί πελόμεσθα, ' qui mortales aumus.' Vide πέλομαι in vulg. Lex. Idyil. xiv. 68. idem.

Πελοπηϊάδαι, poet. Ion. et Dor. pro com. Πελοπίδαι, unde inserto ι, fit Πελοπείδαι, και διαλύσει τής ει διφθόγγου, Πελοπείδαι, τροκή τοῦ ε els η, Πελοπηΐδαι, inserto a, Πελοπηϊάδαι. In singulari Πελοπηϊάδης αὐ, δ, dicitur. Theoc. Idyll. xv. 142.

Πελοπονησιστί, Theocriteum adverbium, quod in vulg. Lexicia non exstat, Peloponnesiace. Theoc. Idyll. xv. 92. Πελοποννησιστί λαλεύμες, \* Peloponnesiace loquimur.\*

πεμψώ, Dor. pro comm. πέμψω, mittam. Theor Llyll. v. 140. Πεμψω ναί τον Πάνα, ' M ttam per Pana.'

πενίας έγκωμιον. Theoc. Idyl'. xxi. 1. ά πενία, Διόφαντε, μόνα τὰς τέχνας έγείρει, Αὐτὰ τῶ μύχθοιο διδάσκαλος, &c.

πίξαιτ' αὐτοιτεὶ, sic apud Theocritum, ex Henrici Stephani typis, pag. 210. Idyll. xxvii. 13. scriptum legitur, πέξαυτ' αὐτοιτεὶ. Et in utroque codice locus luc ita Intine redditus, Tondentur eodem anno. Si Stephani lectionem sequanur, et codicem vitio carere dicamus, τὸ πέξαιτο, ent tertia persona singularia aoristi priona medii, optativi modi, a verbo πέκω, με πέξαιτο, άδρ. α. ἔπεξα, ας, ε, ἀδρ. α. μ. ἐπεξάμην, ω, ατο, ἡ εὐκτική, πεξαίμην, α.ο, πέξαιτο. More autem nominum neutrorum, illud nomen ματέρες, quod est fœumei genens, et pluralis numeri, cum singulari πίξαιντο junctum fuerit, et locouraphres piurali πίξαιντο, ut in Crispini Codice legitur. Vertes autem, tenderi possunt.

ME

De quo novæ constructionis genere pluribus agitur in nostro Ionico Græcolatino Lexico, in verbo ἄσφραντο, ubi res variis auctorum fide dignorum exemplis illustratur aique confirmatur. Erit igitur καινοπρεπεστέρα numeri, modi, et temporis έναλλαγή, pro communi πέκονται. locum hunc ita accipias, fortasse scribendum esset πέξαντ' αὐτοετεί, pro integro verbo επέξαντο. Erit autem augmentum poetice metri caussa neglectum, et aoristus prior medius, pro præsentis indicativo πέκονται, quod minime παράδοξον. Αὐτοετεί vero, τῷ αὐτῷ ἔτει, eodem anno. Hoc adverbium in vulgatis Lexicis non exstat: sed pro eo συνώνυμον legitur το αὐτοετές, vel (ut alii προπαροξύνουσιν) αὐτόετες. · Eustathius, αὐτόετες, δι' δλου τοῦ ἔτους, i. toto anno, per totum annum. Suidas, avτόετες, σὺν αὐτῷ τῷ ἔτει, q. d. cum ipso anno, i. eodem anno. Consule vulgata Græcol. Lexica in nomine abtoeths. Aristot. Hist. Animal. lib. vi. c. 4. pag. 484.  $\mathbf{M}$ , δρνέων οὐδὲν αὐτοετὲς γενν $\hat{\mathbf{q}}$ , i. 'nulla annicula avis gignit;" vel, nulla avis eodem anno, quo nata est, prolem ullam parit.

πεξώ, Dor. pro com. πέξω, pectam vellem, tondebo, a πέκω. Theoc. Idyll. v. 98. πεπαίτερος, poet. a nomine πέπων, πέπονος, δ, maturior, mitior, dulcior. Theoc. Idyll. vii. 120. ἀπίοιο πεπαίτερος, 'pyro nitior.' Hic autem comparativus videtur formatus tanquam ab altero comparativo non usitato πεπονότερος, vel potius πεπονώτεpos, και κατά συγκοπήν πεπότερος, κατά τροπην τοῦ ο είς α, καὶ προσληψει τοῦ ι πεπαίτερος. Consule Eustathium, in terminatione comparativorum in αίτερος, ubi formationem istam videbis; vel tanquam a πεπονέστερος, κατά συγκοπήν πεπόστερος. τροπή του ο είς α, και αποβολή του σ, και προσλήψει του ι, πεπαίτερος: vel a verbo πεπαίνω, quod significat mollio, maturo, lenio, dulcem reddo, fit comparativus inusitatus πεπαινότερος, και κατά συγκοπην πεπαίτερος. Hæc postrema formatio longe simplicior, atque verisimilior videtur. Ceteras tamen addidi, quod ab aliis nihil hac de re traditum reperiam, licet silentio res non prætereunda videretur.

πεπάσθαι, infinit. perf. et plusquamperf. pass. a verbo poet. πάομαι, πῶμαι, μ. πάσομαι, π. πέπαμαι, unde vocabulum Doricum τὰ πάμματα, quod auctore Eustathio idem valet ac τὰ κτήματα, possessiones, opes, fortunæ, παρὰ τὸ πῶ, ὁ δηλοῖ τὸ κτῶμαι, quæro, acquiro, possideo; unde et πολυπάμμων, ὁ πολυκτήμων, qui multas opes possidet. Theoc. Idyll. x. 32. Αἴθέ μοι ἦσαν ὅσα Κροῖσον πόκα φαντὶ πεπάσθαι, "Utinam wihi essent [opes tantæ,] quantas

Cræsum olim aiunt possedisse.'

πεπληθώς, πεπληθυΐα, πεπληθός, ότος, υίας, ὁ, ἡ, τὸ, poet. pro comm. πεπληρωμένος, ου, ον, plenus, a, um. Est autem participium præt. perf. medii, πέπληθα, a themate πλήθω,  $\mu$ . πλήσω, repleo, impleo. Theoc. cum dativo posuit Idyll.  $\mathbf{x}$ xii.  $\mathbf{38}$ . δδατι πεπληθυΐαν ἀκηράτω, '[fontem] aqua

plenum pura.'

πέπληντο, poet. Est autem 3. pers. pluralis plusquamperf. passivi, quæ sic formatur. A poet verbo πλέω, quod impleo significat, deducitur πλώ, unde πλημι, καλ κατ' ἀναδιπλασιασμόν, και πλεονασμόν τοῦ  $\mu$ ,  $\pi$ ίμπλημι. ὁ  $\mu$ έλλων,  $\pi$ λήσω.  $\pi$ .  $\pi$ έπλημαι, σαι, ται. δ ύπερσυντελικός, έπεπλήμην, σο, τὸ, et plur.  $\epsilon \pi \epsilon \pi \lambda \eta \nu \tau o$ , καλ κατ' ἀφαίρεσιν τοῦ ε, πέπληντο; repletæ erant. Hoc autem de tribus generibus Græce quidem dicitur: at in Latina lingua genus variandum pro re, quæ varium genus habet. Vel tanquam a passivo πλημαι, quod ab activo πλημι formatum, ut ab δνημι, τὸ ὄνημαι, fit imperfectum ἐπλήμην, σο, το, et 3. plur. ἔπληντο, καὶ κατ' ἀναδιπλασιασμόν τοῦ π, πέπληντο. Apud Eustath. πλητο, et πληντο reperitur quidem: sed alio significatu, qui ad rem præsentem non facit. Eum consulas. At eam, quam hic attulimus, significationem, et adeo accuratam vocis etymologiam, néc apud eum, nec apud alios, quod a me saltem lectum recorder, invenies. Quamobrem in gratiam τῶν φιλομαθῶν hæc paulo fusius persequi non dubitavi. Theoc. Idyll. xxv. 105. de vaccis agens, quæ ubera lacte distenta habebant, dicit, πέπληντο δὲ πάγχυ γάλακτος, repletæ vero erant omnino lacte.'

πεπλύσθαι, commune quidem, sed tamen Ἰωνικώτερον, καὶ ποιητικώτερον. autem infinitivus perfecti, et plusquamperf. passivi, quod ab inusitato πλύω sic formatur:  $\pi\lambda \dot{\nu}\omega$ , lavo,  $\mu$ .  $\pi\lambda\dot{\nu}\sigma\omega$ ,  $\dot{\alpha}\dot{\rho}$ .  $\dot{\alpha}$ . ξπλυσα, π. πέπλυκα, π. π. πέπλυμαι, unde verbale πλθμα, τος, τδ, apud Pollucem, lotura; et πέπλυσαι, unde πλύσις, vel (ut alii scribunt) πλύσις, idem ac πλύμα, άδρ. α. παθητικός, ξπλύθην, ης, η, unde participium πλυθείς, πλυθείσα, πλυθέν, apud Hippocratem sæpius, 236. 23. 411. 11. lotus, a, um, et apud Aristot. ἐν τῷ περί θαυμασίων ακουσμάτων, 547. 2. Ab hoc vero πλύω κατά Δωρικόν πλεονασμόν τοῦ ν, ut docet Eustath. formatur το πλύνω, μ. πλυνῶ, ἀόρ. α. ἔπλυνα, π. πέπλυγκα, π. π. πέπλυμμαι, communiter, Attice vero, πέπλυσμαι, unde verbale πλυσμός, οῦ, ὁ, idem ac duo superiora, πέπλυνσαι, unde πλύνσις inusitatum, πέπλυνται, unde verbalia πλυντήρ, ήρος, δ, et πλυντήριον, ου, τδ, et alia, de quibus vulgata Lexica Græcolatina : infinitivus πεπλύνθαι, ut a φαίνω τὸ τεφάνθαι, pro συνωνύμως επρε legas τὸ τεπλύσθαι, quod est άπο του πλύω πρωτοτύπου deductum, vel ἀπὸ τοῦ 'Αττικοῦ πέ-\*Αυσμαι. Consule Eustath. ἐν τῷ πλύνω, et vulgatas Grammanicas, ubi verba fiunt de dissylabis quintæ conjugationis τῶν βαρυτόνων in είνω, ίνω, et ίνω, desmentrum. Acechines etiam ès rei nord Krysipostres 141. M. verbum naranénhoras, ut a naraπλύω, unde καταπλίνω, formatum, neurpat. Nov d' fån narunéndural to apayma, id est, \* Nanc vero res sordibus absolescit, et ludibrie est.' Theoc. Idyll. i. 150. 6рая жекдоодан ын дид пранасы бокасыя, · horaram lotum fuisse ipsum in first-bur putabus [id est, putares, existimases, di-

πέπλως, Dor. pro comm. πέπλους, accusat. plur. a recto wender, or, å, Theoc. I-

dyll. zzvi. 17.

rerolder, 3. person, singul, plusquamperf. medii, a welso, µ. welso, acrist. 1. act. Évelou, v. p. révoide, plusquamperfect. energiber, us, et, et neglecto altero augmento, menoidem, ets, et, Theoc. Idyll. v. 28. &s vo, weroiber, 'ut tu, confidit,'

wewavauévas, av. &, Dor. pro comm. wemovameros, particip. præt. perf. pass. a πονέω, வ, excultus, instructus, paratus. Theoc. Idyll. zui. 14. des abro kard loube ó mais menovaméros ein, fut ipsi ex animi sententia puer ille excultus esset.' Idyll, xIvi. 7. lepà 5' èn nioras nenovaméra xepols édoloat, pro leoà d' én niorns nenosnμένα χερσίν έλουσαι, i sacraque ex cista in-

structa manibus capientes.'

wénvaras, lonice, Dor. et poetice 3. pers. sing. perfecti passivi, sorti ovysorhe formati έκ του πεπέταται, α πέτάομαι, ώμαι, futurum serásopas, perí. sesérapas, sed κατά συγκοπήν πέπταμαι, πέπτασαι, πέgrarau; pro quo ouvarous dicitur et wéтары, et wéropas, et weropas, et woropus, et werepas, volo, volas, volare. Hese vero deducuntur a πετάω, πετώ, undo πεταννύω, πετάννυμι, fut. πετάσω, extendo, expancio, aperio; aves enim, ut volent, alas aperiunt, expandent, extendent, et his agrem verberant, atque sic agitatis iter faciunt. Theoc. Idyll. i. 55. Havra & appl Séras περεπέπταται ύγρος άκανθος, "Undiq ie vero circa poculum circumvolitat mollis acan-Consule Adomois Hortos, et Eustathium.

περιζώστρα, ας, ή, com. fascia, qua caput, vel pectus, vel etiam ventrem cingimus; cinguium, vitte. Theoc. Idyil. ii. 120. Κρατί δ' έχων λεύκαν, 'Ηρακλέος ίερον έρνος, Πάντοθε πορφυρέμαι περιζώστροισιρ exurràr, 'Capite vero gerens populam, Herculis sarram plantam, Undique purpu-

Lex. Doric.

reis vittis involutam. Jul. Pollux lib. ii-121, 25. την ζώνην, ην 'Ρωμαΐοι φασκίαν καλοθσιν. Idem hb. vil. cap. 14. 381 27. τό δὲ τῶν μαστῶν τῶν γυναικείων ζῶσμα, ταινίαν ώνόμαζον, καὶ ταινίδιον. τὸ δὲ περί τή κοιλία ζωσμα, περιζωμα, ή περιζώστραν. At interdum (ut hic viden us) περιζώστρα sumitur pro fascia, qua caput cingimus, qua Grace συνωνύμως vocatur λημνίσκος, unde nomen Latinum, lemniscus, id est, fasciola, sive fascia. Qua de re plumbus in

vulgatis Lexic s. Ea consule.

περιπέπταται. Vide simplex πέπταται. περιπλεκτος, ου, δ καὶ ή, Theocriteum nomen, qued in vilgat. Lexicis non exstat. Est autem verbale a verbo reperdéce, p. περιπλέξω, unde Latinum κατά συγκοπήν formatum videtur, perplexus. Nam et a πλέκω, Latin. plico deducitur, verso e in i; implicitus, connexus. Theoc. de saltatione verba faciens dicit, Idyll. xviii. 7. et 8. eyκροτέρισαι Ποσσί περιπλέκτοις, ' [soluto] pulsantes [vel, applaudentes, vel, strepentes] Pecibus perplexis [implicitis, connexis, ita vicissim inter saltandum interjectis, ut spectatoribus quodammodo connexi viderentur].' Galli melius hoc exprimunt, 4 avec les pieds entremélés; q. d. intermixus, quod verum. Sed (ut ingenne fatear) hoc milii dutius, et wapaδοξότερον videtur. Maltem χεραί περιzaécrous legere, i. manibus inter se connezis, et impaicites. Hanc lectionem Is. Cas. Lect. Theor. cap. 18. pag. 132. in quodam vetusto codice a se repertam dicit, et Nonti ex lib. r. carmen affert, ut rem confirmet: Kal σανύρφ καίζοντι συνέπλεκε χείρα χορεύων.

replotably, adverbium poet. circumstando, circumcirca, unilique, in orbem. Thenc. Idyll. ii. 68. Onpla nounedeane wepieražde, ' Feræ ducebantur in pompa un-

dique [vel in orbem].

περιστέλλειν, comm. protegere, defendere, tueri, curare. Theoc. Idyli. xv. 75. άμμε περιστέλλων, 'nos protegens [defen-

dens, cursos].'

περιστέλλειν, comm. curare, dare aperam rei alicui, aliquid tractare. Theoc. Idyll. xvii, 97. λαοί δ' έργα περιστέλλουσιν έκη-Aos, ' populi vero opera [sua] curant quieti [tranquilli, tranquille].

replopour, ovos, & kal h, poeticum, pro

comm. σφόδρα φρόνιμος, valde prudens. Eustathius, περίφρων, δ περιττώς φρανών, ή δ πέριου των άλλων κατά το φρονείν, i. eximie prudens, vel, q i ceteros prudentia superat. Theoc. Idyll. n. 15. Marno α χαρίεσσα περίφρονος 'Αλφεσιβοίας, ' Mater gratiosa valde prucentis Alphesibææ."

περιώσιον, poet. et Ionicum adverb.um έκ του περιαύσιον. παρά το περιαύω, το πεperaws abu, and βod, supra modum vocificor, supra modum, vehementer, præter ceteros, in primis. Theoc. Idyll. zvii. 23. Χαίρων νίωνῶν περιώσιον νίωνοῖσιν, " Gaudens supra modum nepotum nepophus."

περύναμα, τος, τὸ, Γικ ocriteum vocal ulum, quod in vulgatis Lexicia non reperitur. Est autem Dorice formatum pro communi περόνημα, τος, τὸ, quod proprie quidem idem valot ac ἔργον περόνη πεποιημένον, opus acu factum, cujusmom est ulud, quod Galli vocant 'point coupé,' et 'tout ouvrago fait à signille.' Sed γενικώς, et καταχρηστικώς pro quovis opere sumitur, sive sit textile, sive alia rations factum. Theoc. Idyl. xv. 79. Θεών περονάματα φασεις, 'Deorum opera diceres.'

περονασθαι, com. Attice vero pass. pto act. περονάν, úbu.a nectore. Theoc. Idy.l. aiv. 60. Λώπον άκρον περυνάσθαι, ' εκχυπ

summum fibulis nectere."

περανατριε, ίδοε, ή, Theocriteum vocabulum, peplum, vestis quedam, que fibula colligenatur, et succingebatur. dyll. xv. 21. άλλ' ίθι, τώμπέχονον, καὶ τάν περουατριδα λαζεύ, 'sed age, amiculum, et peplum fibulatum [fibula succinctum] cano.' A verbo welpe, figo, transfigo, trajicio, parforo, fit mepórn, ns, n, acua, acicula, fibula, qua vestes connectimus, et colligimus. Quod fit, fibulis per foramina partis oppositæ trajectia. Nam vulgo fibularum duo recensentur genera, unum, earum, quæ mares vocantur, alterum, earum que fæmmæ dicuntur. Mares vero per fæminarum patentia foramina trapciuntur, ut vestium disjunctæ partes in unum colligantur, et conjungantur. Hine verbum wepovav, vel repovely (nam utrumque reperitur) quod significat fibula, vel fibulis trajucere, nectere, connectere ; futurum xepovista, perf. act, тенерогика, perf. pass. com. тенерогиμαι, σαι, ται, Dorice vero, verso η in α, πεπερόναμαι, σαι, ται, a tertia vero persona πεπερόναται, steducitur hoc vocabulum πεpovarpls, quod apud solum Theocritum reperitur, nec ul·ius altus scriptoris auctoritas in vulgatis Græcolatinis Lexicis laudatur. In Greens vero Lexicis nulla prorsus (quod ego saltem legerim), hujus vocabuli fit mentio.

Περσήϊος, ου, δ, poet. pro communi Περσείος, unde διαλύσει της διφθόγγου ει, καὶ τροπή τοῦ ε εἰς η κατ' ἔκτασιν, formatum τὸ Περσήϊος, Perseius, ex Perseo natus, aut oriendus. Theoc. Idyll. xxiv. 75. γύναι, Περσήϊον αίμα, ' mulier, Persei sanguis [id est, ex Persei sanguis nata].'

néreupou, ou, vò, traba, lignum, lacunar, scandula; gallinarium, et locus, ubi gallinæ, aut aliæ grandiores aves dormire solent, parvis perticis insidentes, sive super

parvis perticis sedentes. Dictum quan πέτευδον, παρά τὸ τὰ πετεινὰ ἐν αὐτιῷ εἴδειν, quod volucres in eo dormant. Pro eodem dicitar et πέταυρον, ut in vulgat. Lexicis legitur. Consule Suid. in πέταυρον et Jul. Pollucem lib. π. cap. 31. col. 551. lin. 14. Theoc. Idyil. xii. 13. Σεισαμένας πτερά ματρός ἐπ' αἰθαλάεντι πετεύρος, 'Quatiente pennas matre in fuliginoso tigno,' vel, 'Quatiente alas matre in fuliginosa trabe.'

πευθεσθαι, explorare; facere periculum alicujus rei, ut sciamus utrum bona sit an mala. Theor. de lapide Lydio, quo auri bonitas exploratur, verba faciena, ita canit Idyll, xii. penult, et ult. Audin loor exer πέτρη στόμα, χρυσόν δποίη Πεύθονται μή φαύλον, ετήτυμον, δργυραμοιβοί, ' Lydia lapidi simile os habere, aurum quo Explorant vere argentami, [ut cognoscant, an sit] malum [ac adusternum].' Crispini codex hæc ita, ' Ut Lyoio lapidi similia labra habeat, quo aurum Purum explorant argen-taru, ne sit vitiatum.' Quare dices hic ύπερβατών esse. Possumus tamen et ita vers. istos accipere, ómoly, f., ol άργυραμοιβοί πεύθονται, δοκιμάζουσι, βασανίζουσι τον χρυσόν, δπως είδωσι πότερον φαθλός έστιν, ή ἐτήτυμος, ήγουν άγαθὸς, id est, ' quo lap.de Lydio nummularu explorant aurum, ut cognoscant utrum sit malum, et adulterinum, an vero, purum et bonum : φαῦλον autem non ad xpuode : at ad arguificatum, πράγμα scil. est referendum; ἐτήτυμον vero proprie quidem verum significat, jam vero συνεκδυχικώς pro bono sametur, entque boni species, pro genere ipso; veritas enim est boni pars. Quod autem hie Audla nerpa dicitur, id alibi ovravbuas Adoavos appeliatur. Vide vulgata Lex. et doγυραμοιβός.

πευσείσθε, Dorice pro communi πεύσεσθε, τουτέστιν δικούσετε, audietia. Quod a poetico πεύθομαι deducitur, pro quo communiter πυνθάνομαι dicitor, de quo Grammaticas vulgatas consule. Theor. Idyll. iii. 51. δσ' οὐ πενσείσθε βέβαλοι, ' quot [sive quæ] non audietis profani.'

πέφανται, com. 3. person. singul. præter. perf. passivi verbi φαίνομαι. Theoc. Idyll. vi. 19. η γὰρ ἔρωτι Πολλάκις ὁ Πολύφαμε τὰ μὴ καλὰ καλὰ πέφανται, 'certe enim amon Sæpe o Polypheme non pulcra, pulcra videntur.' Hic autem figurate amor, pro eo, qui amat, positus est. Huc illud tritum carmen commode referri potest, 'quisquis amat ranam, ranam putat esse Dianam' vel ἔρωτι vertendum ὁπ' ἔρωτος, aut διὰ τὸν ἔρωτα, piæ amore, propter amorem. Idem est sensus: amor enim sæpo facit, ut ea nobis pulcra videantur esse, quæ tamen non sunt pulcra.

πεφιλαμένος, α, ον, Dor. pro com. πεφιλημένος, η, ον, amatus, dilectus, carus, a, um. Theoc. Idyll. iii. 3. Τίτνρ' έμλν τὸ καλὸν πεφιλαμένε, 'Tityro mihi vehementer dilecte.' Idyll. xxi. 54. Ποσιδάωνι πέλοι πεφιλαμένος έχθὺς, 'Neptuno esset di-

lectus piscis."

πεφύκει, 3. pers. singul. plusquamperf. med. pro qua alias, activo altero syllabico incremento, dicitur ἐπεφύκει, thema est φύω. Vido φύοντι. Theoc. Idyll. v. 33. δδε πεφύκει Ποία, 'hic nata est Herba.' 93. Πρόε ρόδα, τῶν ἄνδηρα παρ' αἰμασιαῖσι πεφύκει, 'Cum rosis, quarum flores apud sepes nascuntur.' Idyll. xi. 1. Οὐδὲν ποττόν ἔρωτα πεφύκει φάρμακον ἄλλο, 'Nullum adversus amorem natum est remedium aliud.' Idyll. xi.î. 40. περί δὲ θρία πολλὰ πεφύκει, 'circum autem felia [herbarum] multa nata erant.'

πήρη, ης, ή, Ion. et Dor. pro com. πήρα, as, unde Latinum, pera, π. Theoc. ldyll. i. 63. μέλεται δέ οἱ αδτέ τι πήρης, ' cure autem est ipsi nec ullo modo pera.'

πιαίνειν, comm. pinguefacere, saginare. Theoc. Idyll. viii. 39. τοῦτο τὸ βουκόλιον πιαίνετε, 'hoc boum armentum saginate.' Idem Idyll. x. 47. πιαίνεται ὁ στάχυς οῦτως, 'pinguescit spica sic;' vel, 'pingues-

cunt arista sic.'

πιάξας, participium, aorist. 1. act. Dor.

pro com. πιάσας, a πιάζω, μ. com. πιάσω,

Dor. πιαξώ, εῖς, εῖ, hιπο aorist. 1. act. ἐπί
αξα, ας, ε. Dor. pro communi ἐπίασα,

infinit. comm. πιάσαι, Dor. πιάξαι, parti
cipium com. πιάσας, πιάσασα, πιάσαν, Dor.

πιάξας, πιάξασα, πιάξαν, πιάζω, compio,

prehendo, deducitur a πιάω, ω, inserto ζ.

πιάειν, πιᾶν, hine Italicum, at Longobar
dicum verbum, 'piar,' pro quo Thuscu di
cunt 'pigliare,' vel 'pigliar' per apoco
pen. 'Theoc. Idyll. iv. 35. τηνεί και τὸν

ταῦρον ἀπ' ωρευς ἄγα πιάξας, 'iltic et tau
rum a monte deduxit prehendens.'

πίθω, Dor. pro com. πίθου. Vide έκ πίθω ἀντλεϊκ. Theoc. Idyll. x. 13. πικραίνειν, Theocriteum verbum, quod

πικραίνειν, Theocriteum verbum, quod nullius scriptoris exemplis in vulgata Græcolat. Lex. illustratur. Idem autem valot ac πικρόν ποιείν, amarum, amarulentum, vel asperum, et acerbum reddere; μεταφορικῶς ἰσοδυναμεῖ τῷ παροργίζειν, ήγουν πρὸς ὀργὴν κινεῖν, irritare, ad iram movere, impellere, in a iquo iram commovere, exacerbare, exasperare. Theoc. Idyll. v. 120. ἤδη τις, Μόρσων, πικραίνεται, \* jam aliquis, o Morson, irritatur; \* vel, exacerbatur, exasperatur.

πινιτός, ω, δ, Dar. pro com. poet. πινυτός, οῦ, ὁ, com. φρόνιμος, prudens; πινυτὸ, ας, ὁ, Dor. pro com. poet. πινυτή, ῆς, ἡ, com. φρονίμη, ης, ἡ, prudens. Theos.

Idyl. εχνιί. Ι. ταν πινυτάν Ελέναν Πάρις Αρπασε Βωκόλος άλλος, ' prudentem Helenam Paris rapuit bubulcus alter.' Eustathius, wourds, & ovverds, intelligens, prudens; rapà tò riviaven, tò avvetifeir, ouφρονίζειν, παιδεύειν, και φρονείν, 1. intelligentem reddere, sapientem facere, instituere, prudentia instruere, sapere, prudentem esse. Unde substantivum xivvrn, ns, ή, poeticum pro com. σύνεσιε, καὶ φράνηou, intelligentia, prudentia, sapientia. Mag. Etymel. pag. 672. 51 wwwrds, o odφρων, και συνετός. άπο του πνύω, πνυτός, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ι, πινυτός. ἡ παρὰ τὸ πονῶ, πονύω, [καὶ συγκοπῆ, πνύω, ὅθεν τὸ] Trutos, Kal Theorague Toll i, [TIVITOS,] & διεγηγερμένος. Εκ τούτου πινυτή, ή σωφροσύνη, καὶ ἡ φρόνησις. Ibidem vide τὸ πινύσκω.

πίσμαι, commune, pro quo dicitur et πιούμαι. Utrumque temporis est futuri ab inusitato πίω, bibo, bibam. Theoc. Idyll. vii. 69. καὶ πίσμαι μαλακώτ, μεμνημένος 'Αγεάνακτος, ' et bibam suaviter, memor Ageanactis.'

πίσσας, Dor. pro com. πίσσης, picis. Theoc. Idyll. xiv. 51. γεύμεθα πίσσας,

' gustavimus picem.'

πλαγίαυλος, ου, ό, poet. vocabulum, quod til æ genus significat, quæ fiebat ex loto, sed obliquo ductu. Libyoru u inventum, ut tradit Julius Poliux, lib. iv. cap 10. in ipso statim initio, ubi συνονύμων hanc tibiam πλάγων λάτινον appellari tradit. Sed ibi mendose scriptum legitur πλαγίαλον, pro πλαγίαυλον, unde Gallicum nomen derivatum flagiolet, quasi dicas plagiaulet. Theoc. Idyll. Is. 29. κήν αὐλφ λαλέω, κήν δώνακι, κήν πλαγιαύλφ, 'et si [i. quum] libia loquor, et quum calamo, et quum obliqua tibia.' Item Bion Idyll. iii. 7. ώς εὖρε πλαγίαυλον ὁ Πὰν, ὡς αὐλὸν 'Αθάνα. Vide vulg. versionem.

πλάν, Dor. pro comm. πλήν, hisi, præterquam quod, excepto quod, verum. Theoc. Idyli. xiv. 52. οδα είδα, πλάν Σίμος δ τᾶς Ἐπιχάλκου ἐρασθείς, 'non scro, nisi quod Simus ille, qui Epichalci finam ama-

vit.

πλάν, Doricum adverbium, pro communi πλήν, præter, seorsum, separatum, verum, tamen. Magnum Etymologicum ait hoc dictum κατ' ἀντίφρασιν, ἀπό τοῦ πλῶ, quod a πέλω κατὰ συγκοπήν formatum: πέλω vero significat τὸ πλησιάζω, accedo, appropriquo. Theoc. Idyll. v. 84. πλάν δύο τὰς λοιπὰς διδυματόκος αίγας ἀμέλγω, Æ. P. 'sed duas reliquas gemelliparas capras mulgeo.' Interpretes Latini versum hunc longo aliter ii terpretantur. Eos consule. Idyll. av. 95. πλάν ένδς, 'præter unum a' vel, 'uno excepto.'

πλάξεν, Dor. pro comm. ἔπληξεν, percussit. Est autem aor. 1. act. 3. pers. sing. neglecto metri caussa incremento syllabico, et η in a Dorice verso. Theoc. Idyll. xxii. 124. πλάξεν ὑπὸ σκαιὸν κρόταφον, ' percussit sub sinistrum tempus.'

πλατάγημα, τος, τὸ, commune, pro quo dicitur et πλαταγή, ῆς, ἡ, strepitus, sonus. Unde verbum πλαταγέω, ῶ, strepitum, vel sonum edo. Hinc verbale nomen τὸ πλατάγημα. Theoc. Idyll. iii. 29. οὐδὲ τὸ τηλέφιλον ποτεμάξατο τὸ πλατάγημα, 'neque telephilon allisum edidit sonum.' Vide

ποτεμάξατο.

πλατίον, Doricum adverbium pro communi  $\pi \lambda \eta \sigma lo\nu$ , verso  $\eta$  in  $\alpha$ , et  $\sigma$  in  $\tau$ , prope. Monet autem Eustathius hoc adverbium ex nominis adjectivi accusat. κατά μετά- $\lambda \eta \psi \omega$  esse factum. Theoc. Idyll. v. 28. δστις νικασείν τον πλατίον, ώς τὸ, πεποίθει, 'quicunque confidit, ut tu, fore ut proximum, [i. alium,] superet.' Idem autem valent jam ista τον πλατίον, ac τον πέλας, quod alias passim occurrit. Consule nostrum Thucydidis Indicem Græcolatinum in voce Πέλας, ol πέλας, alii, proximi. Varia exempla ibi reperies. Vel jam τδ πλατίον est accusativus a recto πλατίος Dorice, pro communi  $\pi\lambda\eta\sigma los$ , propinquus, proximus, vicinus. Alius quivis, licet non semper sit nobis vicinus. M. Etym. tradit Laconice πλητίος, pro com. πλησίος dici. Hoc autem πλησίος ἀπὸ τοῦ πλητὸς deductum ait, quod a  $\pi \epsilon \lambda \omega$  (vel potius a  $\pi \epsilon$ λάω, πελώ, unde το πελάζω, και το πελάθω, de quibus vulgata Lexica), hinc κατὰ συγκοπήν το πλώ, πλήσω, το πελάζω, πε- $\lambda d\sigma \omega$ , admoveo, vel accedo, appropinquo. Qua de re fusius illic in nomine à ora do cos. Sed simplicius, atque probabilius videtur, si ab adverbio  $\pi \in \lambda as$ , i. e. prope, vel a futuro πελάσω (quod a πελάω, ῶ, vel a πελάζω formatur) κατ' άποκοπην τοῦ ω μεγάλου, καὶ κατὰ παραγωγὴν ita formes, πελάσιος, κατά συγκοπην, πλάσιος, κατά τροπην τοῦ  $\alpha$  είς  $\eta$ ,  $\pi\lambda\eta\sigma$ ίος,  $\{\alpha, \{o\nu, \kappa\alpha\} \Delta\omega\rho$ ικώς rursus  $\eta$  in  $\alpha$ , et  $\sigma$  in  $\tau$  mutato,  $\pi\lambda\alpha\tau$ los,  $\alpha$ , ον, παροξυτόνως. Ut enim inter adjectivum et substantivum, propriumque viri nomen, discrimen statuatur manifestum, adjectivum quidem παροξυτόνως scribitur, πλησίος, communiter, et Dor. πλατίος. Substantivum vero, προπαροξυτόνως, Πλή- $\sigma \omega s$ , unde Latinum Blasius, verso  $\pi$  in  $\beta$ , et  $\eta$  in a. Hinc etiam Gallicum 'Blaise.' Quod servat a priscum τοῦ πέλας, et τοῦ πελάσω. Theoc. Idyll. x. iii. οδθ' ἄμα λαιοτομείς τῷ πλατίον, ' neque cum proximo [neque cum aliis] segetem secas [metis].

πλατυάσδοισαι, Dor. pro com. πλατυάζουσαι, ore diducto, patuloque pronunti-

Theoc. Idyll. xv. 88. πλατυάσδοισαι ἄπαντα, 'lato ore pronuntiantes omnia.' Dictum est hoc de Doriensibus, quia nimium frequenter in suis vocabulis a usurpabant, quod ab Aristoph. pluribus deridetur non solum in Nubihus, sed et alibi passim, ubi Dorismis utitur. In Græcis Lex. hoc vocabulum non exstat, in Græcol. vitiose scribitur πλατυάδοισαι, pro πλατυ-In iisdem legitur verbum πλαάσδοισαι. τειάζω, non per v: sed per ει scriptum, ore diducto loquor, et Theocriti quidem fit mentio, sed nullus locus notatur. πλατυάζειν scribas, a neutro πλατύ verbum formabitur πλατύζω, et inserto a, πλατυάζω, et dissoluto ζ in σδ, Dorice, πλατυάσδω. Si πλατειάζω per ει scribas, a plurali neutro πλατέα, et metri caussa inserto ι, πλατεῖα, addita syllaba ζω, fiet πλατειάζω commune, unde postea Dor. πλατυάσδω. Utraque formatio legitima videtur.

πλέγμα, τὸς, τὸ, commune vocabulum, quod de omni re texta, nexaque, ac implicata dicitur: παρὰ τὸ πλέκω, μ. πλέξω, unde Latinum plico, as, are, verso ε in ι. Theoc. Idyll. i. 54. οὕτε φυτῶν τοσσῆνον, δσον περὶ πλέγματι γαθεῖ, 'neque plantas tantum [curat], quantum gaudet opere,

quod nectit.'

πλεκτός, ή, όν, poet. et com. plicatus, implexus, plicatilis, textilis, a πλέκω, ξω, plico, texo. Theoc. Idyll. xxi. 7. ύπδ πλεκταῖς καλύβαισι, 'sub textili tugurio.'

πλέον. ἱκέσθαι ἐπὶ τὸ πλέον τὰς βωκολι-

κας μώσας. Vide έπι το πλέον.

πλευσοῦμαι, Dor. pro com. πλεύσομαι, navigabo, a πλέω. Theoc. Idyll. xiv. 55. πλευσοῦμαι κὴγὰ διαπόντιος, 'navigabo et

ego per mare.

 $\pi\lambda\eta\theta\epsilon\nu$ , poet. idem ac  $\pi\lambda\eta\theta\epsilon\sigma\theta\alpha\nu$ , kal πληροῦσθαι, cum genitivo, plenum, refertum esse, turgere. Theoc. Idyll. viii. 41. παντα δε γάλακτος ούθατα πλήθουσιν, 'ubique lactis ubera sunt plena.' Idyll. xxiv. 46. αμφιλαφής δ' αρα παστας ένεπλήσθη πάλιν δρφνης, 'amplus autem thalamus repletus est iterum caligine.' Idyll. xxv. 98. σηκοί δε βοών ρεία πλήσθησαν είλοπόδων, 'stabula vero bobus facile [i. statim] repleta sunt curvis pedibus incedentibus. Interpretes alii sic ista verterunt, 'stabula autem boum statim repleta sunt [bobus] curvis pedibus incedentibus.' Sed quid opus hac inani τοῦ βοῶν repetitione? είλίποδας vero βοῦς poeta vocat, quod Virg. Ecloga vi. 17. 30. dicit, 'Errabunda bovis vestigia.' Hom. etiam ελικας βους appellat, παρά τὸ ἐλίσσειν τοὺς πόδας ἐν τῷ πορεύεσθαι, quod pedes in ipso incessu torqueant, atque flectant. Quamobrem elalποδες βόες, Latine flexipedes non inepte vocari possunt. 244. πας δέ οἱ αὐχὴν θυμοῦ

dreπλήσθη, 'tota autem ejus cervix ira repleta est.' Idyll. xxvii. 24. γάμοι πλήθουσιν άνίας, 'nuptiæ plenæ sunt molestiarum.'

πλήθειν, poet. pro com. πληροῦν, implere, replere. Theoc. Idyll. viii. 69. τὰ δ' οδθατα πλήσατε πᾶσαι, ' ubera vero replete omnes.'

πλήθειν, poet. cum dativo, pro com. πληροῦν cum genitivo. Theoc. Idyll. xxii. 38. de fonte loquens dicit, δδατι πεπληθυῖαν ἀκηράτω, 'aqua plenum pura.' Vide πεπληθώς.

πληροῦν ὑπὲρ κεφαλᾶς τὸν ἀμολγέα. Quid hæc significent, vide in ὑπὲρ κεφαλᾶς τὸν

άμολγέα πληροῦν.

πλήων, πλήονος, δ καὶ ἡ, Dorice et Æol. pro comm. πλείων, πλείονος, mutato ε in η, et ι subscripto. Bion Idyll. v. 3. τί μοι πλήονα μοχθεῖν; 'quid est quod amplius laborem?' Sed verba sonant, 'quid mihi [scil. opus est, pro, quid opertet me] plura laborare?' Et 12. ἰμείροντες ἀεὶ πολύ πλήονος ὅλβω, 'desiderantes semper multo plures opes;' ὅλβω, Dor. pro com. ὅλβου.

πλοκαμίς, τδος, ή, poet. et Theocriteum vocabulum, quod in vulgatis Lexicis nullius scriptoris auctoritate confirmatur; coma, cæsaries, capilli nexi, et intorti. Theoc. Idyll. xiii. 7. τῶ χαρίεντος "Υλα, τῶ τὰν πλοκαμίδα φορεῦντος, 'venustum Hylam, illum, qui cæsariem ferebat.'

πλοκερός, à, δν, Theocriteum vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non exstat, pro quo communiter dicitur πλόκιμος, textilis. Hoc autem a verbo πλέκω, unde πλόκος, et πλοκή, formatur. Theoc. Idyll. vii. 18. ζωστήρι πλοκερώ, 'cingulo textili.'

ποδεών, ώνος, δ, com. pes, pediculus ex pelle pendens, ut in pecudum recens mactatarum et excoriatarum pellibus non raro videmus pendentes. Theoc. Idyll. xxii. 52. ἡωρεῖτο ἄκρων δέρμα λέοντος ἀφημμένον ἐκ ποδεώνων, ' pellis leonis ex summis pedibus suspensa;' vel, ' pellis leonis ab extremis suspensa pedibus.'

ποδοῖτ, genit. dual. poeticus, pro communi ποδοῖν. Est enim metri caussa alterum ι insertum. Theoc. Idyll. xxiv. 57. πάρος κατέθηκε ποδοῖτ, 'ante pedes deposuit [ad pedes abjecit].' Idyll. xxv. 69. δούπφ τε ποδοῖτ, 'strepituque pedum.'

ποέω, ποῶ, Dor. pro com. τοιέω, ῶ, sublato ι, quod sæpe metri caussa faciunt Dorienses. Theoc. Idyll. x. 38. ἢ καλὰς ἄμμε ποῶν ἐλελήθει βῶκος ἀοιδὰς, 'profecto messor nos latebat egregias cantiones faciens;' i. e. profecto iguorabam hunc messorem adeo bene canere; vel, tam pulcra facere carmina.

ποθέοισαι, Dor. pro com. ποθέουσαι, οῦ-

σαι. Theoc. Idyll. xviii. 42. μαστόν ποθέοισαι, ' mammam desiderantes.'

Ю

ποθέοντι, Dor. pro com. ποθέουσι, ποθούσι, α ποθέω, ποθώ, unde facta literarum trajectione, mutataque θ aspirata in tenuem τ, deductum est Latinum, opto, i. cupio, desidero. Moschus Idyll. iii. 89. Πίνδαρον οὐ ποθέοντι, ' Pindarum non desiderant.'

ποθέρπειν, Doricum verbum, pro communi προσέρπειν, serpendo accedere, accedere. Theoc. Idyll. iv. 48. δδε ποθέρπει, 'huc accedit.' Idyll. v. 37. 1δ' à χάρις ες τί ποθέρπει, 'en gratia quo recidit.'

ποθέσαι, idem ac ποθήσαι. Est enim ex ordine verborum illorum, quæ futurum et per  $\xi \sigma \omega$ , et per  $\eta \sigma \omega$  formant, de quibus Grammatici. Proprie autem το ποθείν de absentibus dicitur, quod manifeste patet ex Theoc. verbis, quæ leguntur ldyll. x. 8. ούδαμά τοι συνέβα ποθέσαι τινά των άπεόντων; ' nunquamne tibi contigit, ut aliquem de absentibus desiderares?' Quod confirmatur et sequenti versu, οὐδαμά. τίς δε πόθος των εκτοθεν εργάτα άνδρί; 'nunquam. Quod enim desiderium exterorum [hominum esse posset] operario viro?' [Quo enim desiderio exterorum, ac ignotorum hominum homo rusticus, et manibus propriis opus faciens, teneri, flagrareque pos-

ποθέσπερα, Theoc. Idyll. iv. 3. Vide τὰ ποθέσπερα. Idem Idyll. v. 113. et I-dyll. viii. 16.

ποθεῦντες, οί, Dor. pro com. ποθοῦντες, amantes, qui desiderio alicujus tenentur. Theoc. Idyll. xii. 2. οἱ δὲ ποθεῦντες, ἐν ἄματι γηράσκουσιν, ' qui autem amant, in die senescunt [i. unico die senescunt].'

ποθεῦντι, Dor. pro com. ποθοῦσι, cupiunt, desiderant. Theoc. Idyll. iv. 12. ταλ δαμάλαι δ' αὐτὸν μυκώμεναι ὧδε ποθεῦντι, ' buculæ vero ipsum mugientes hic desiderant.'

ποθορεῦσα, Dorice pro com. προσορῶσα, quod a ποθορέω, ῶ, Dor. pro com. προσοράω, ῶ, formatum, aspicio. Theoc. Idyll. v. 85. καί μ' ἀ παῖς ποθορεῦσα, ' et me puella aspiciens.'

ποθορή, Dor. pro com. προσορή, ex ποτί compositum, pro com. πρὸς, et ὁρή, pro ὁρή, verso q in η Dor. sed ob sequentem vocalem τὸ ι rejectum, et ob asperum sequentis vocalis spiritum τὸ τ in θ de more versum. Theoc. Idyll. xv. 12. δρη γύναι, ώς ποθορή τὸ, ' vide mulier, ut aspicit te.'

ποθόρημι, Doricum verbum, pro communi προσόρημι, quod tamen est potius poeticum, quam solutæ orationis, in quadicitur προσορώ, aspicio, video. Hoc autem ποθόρημι tam a ποθοράω, quam a ποθορέω, Dorice formari potest. Dorienses enim utrumque dicunt, ut suo loco demon-

stratur. Theor, Idyll. vi. 22. at 7dy duby τον ένα γλυκύν, ο ποθόρημι, ' non [per] meum unicum dulcem [oculum], quo [lu-cem] sapicio.' 25. οὐ ποθόρημι, 'non aspreio.

ποθορήσθα, Dur. et Æol. pro com. προσopas. Componitur en præpositione Dor. word, que propter o purpos sequens aspiratum, ro: abjicit, et r tenne in aspiratum e vertit, et ex verbo 2. pers. singul. temp. præsen, indicat, modi, Dor. opijs, verso a in η, et a neglecto, quod in δρậs communiter subscribi solet, additur syllaba da poet. Æol, et Dor. post 175, ac ita formatur woθορήσθα, aspicis. Theor. Idyll. vi. 8. καl τύ νω οὐ ποθορῆσθα τάλαν, \* et tu ipsam non aspicis miser.\* Vel a Dorico ποθόρημι (quod Idyil. vi. 22. et 25. exstat) fit secunda persona ποθόρην, et addita syllaba θα, alque mutato accentu, ποθορήσθα-

ποθορώσα, as, å, Dor. pro communi προσορώσα, ης, ή, aspiciens. Theor. Idyll. iii. 18. & το καλον πυθορώσα, ' ο [puella] formosum aspiciens: i. e. formosis oculis prædita; vel, jucundo aspectu decora. Componitur autem hoc vocabulum ex præpositione work, que Dorice pro communi wpas dicitur, ut suo loco docetur, et ex part.cipio oposa: sed ob sequentem vocalem 70 a sublatum, et ob sequentem aspiratam, T in 8 versum.

πόθος, ου, δ, com. desiderium. Theoc. Idyll, it. 143. er robor hoboner auper, ad desiderium pervenimus ambo;' vel, eo pervenimus, quo cupiebamus, i. voti compotes facti sumus. Idem Idyll. vn. 09. παιδός ύπο σπλάγχνοισιν έχει πόθον, ' pueri in visceribus habet desidenum,' i. pueri desiderio fiagrant ejus viscera. Ille pueri

amore flagrat.

ποιεύντα, Dor. in accus. sing. masc. gen. pro com, ποιούντα, facientem. Theoc. Idyll. νί. 31. ταθτα δ' Ισως έσορώσα ποιεθντά με πολλάκι, πεμψεί, ' hæc autem forlasse cernens facientem me sæpe, mittet.'

ποιμάν, Dor. pro com. ποιμήν, pastor ovium, opilio, q. ovilio. Theoc. Idyll. i. 7. άδιον & ποιμάν το τεον μέλος, ή το καταχές, dulctor (est), o pastor, tuus cantus, quam resonans, etc. Idyll. vin. 9. worner cipoπόκων ότως συρικτά Μενάλκα, ' pastor lanigerum ovium, fistulator Menaica.' 44. x &

wounder, et pastor.

wolura, as, a, Dor. pro comm. wolurn, ns, n, proprie quidem ita grez ovium vocatur: sed tamen sæpe yenkos et quivis aliarum pecudum grex appellatur. Vide 72. ἄ δέ τοι ὰ ποίμνα τῶ Θουρία έστὶ Συ-Bápra, ' hic autem grez Thuri est Syba-ritm.' Idyll. vi. 26. cal worl woluvas, ' et ad greges.

wolμνιον, ου, τδ, com. grex ovium, grex, armentum. Theor. Idyll. v. 75. αἴτ' έμὸν corl κάκιστε τὰ ποίμνιον; 'an meus sit, (σ) pess me grex iste?' Idyl'. τι. 6. Βάλλει τοι Πολύφαμε το ποίμνων α Γαλάτεια, ' petit tibi Polypheme gregem Galatea [malis],' 21. το τοίμνων άνικ' ξβαλλε, ' gregem quando petebat.'

ПО

ποιολογεύσα, Dorice, pro communi ποιολογούσα, spicas legens, spicilega. Theoc. Idyll. in. 32. å mpår moiskoyeisa, ' quæ nuper spicas legebat.' Vulgata Gewcolntina Lexica tradunt words idem significare ac woods, et proprie triticum ita vocari, unde rd moioloyelv formatum, rd moide, είτε πυρου λέγειν, ήγουν συλλέγειν, tritsrum, spicasque legere; pro quo frequentius legas σταχυολογείν, et σταχυολόγος, spicilegus, et σταχυολογία, spicilegium, sive spacarum a messoribus in agris post messem relictarum collectio. Sed nullius fide digni scriptoris auctoritate hac rob ποιού, και του ποιολογείν significatio confirmatur. Ego (si quid probabili conjecturæ tribuendum) crediderim potius 70 nousλογείν dictum παρά το την ποίην λέγειν. Nam (ut docet Eustathus) ποίη, δ χόρτος, καί ό κατά το θέρος δημητριακός καρπός, etc. id est, woln vocatur et ipsa herba, et æstivæ frages. In compositione vero verbi τὸ η in ο μικρόν mutatum dices. Quod minime novum, neque \*zpádožov. епіт ві тінократеї» ет тінократіа то у іп o aucedo matatum habent, cum tamen in simplici dicatur τιμή, et κρατείν. enam, πολιτογραφείν, et πολιτοκοπείν, et πολιτοκοπία, et πολιτοφθόρος, et πολιτοφύ-Agres, quæ a roxiras deducuntur. Idem et in alus sexcentis eodem modo formatum

word Dorice pro communi wore, quondam, olim. Formatur autem veiso τ in κ, et e in a. Modo autem servit interrogationi, et magofuroveirai, ut et commune πότε, quando Mode patitur έγκλισιν, et ex præcedentis vocas accentu pendet, tam quum interrogationi servit, quam quum indefinite sumitur, et eandem habet vim, quam apud Latinos particula nom, que modo servit interrogationi, ut, quisnam? quænam? quodnam? undenam? quandonam? Modo indefinite pon tur, nec quidquam certi declarat, ut, quisnam, quænam, quodnam, undenam, quandonam. Theor. Idyll. i. 24. is wina the A.Biabe worl Χρόμω ζσας έρισδων, ' ut chm in Li-bycum Chromin cecinisti certans.' Idem eodem Idyll., 66. Па ток' ар' фов' бка Δάφνις ετάκετο; πα πόκα Νύμφαι; • Ubinam eratis quando Daphnis tabescebat? ubinam Nymphæ?' Idyll. ii. 67. ἄλσος έπ' Αρτέμιδος, τὰ δή ποκα πολλά μέν άλλα, 'lucum in Diane; cui [i. m cujus honorem,] multæ quidem aliæ,'etc. Vide locum.
115. πράν ποκα, nuper, vel olim. 157. οὐδέ
ποκ' είδον, 'nunquam vidi,' Idyll. v. 8.
ἐκκλέψας ποκ' ἔβα νάκος, 'furatus olim
abist pellem.' 36. δν ποκ' ἐδντα, 'quem
olim exsistentem.' 81. πράν ποκ' ἔθυσα,
'nuper immolavi.' Idyll. vii. 76, δις ποκ'
ἔδεκτο, 'ut olim suscept.' 161. τόν ποκ'
'Ανάπω. Idyll. viii. 34. πἢ ποχ' ὁ συρικτάς.
35. ἡν δέποκ' ἔνθη. Idyll. ix. 29. τάν ποκ'
ἐγὰ, 'quod [carmen] olim ego [cecini].'
Idyll. xvin. 1. ἔν ποκ' ἄρα Σπάρτα, pro ἔν
ποτ' ἄρα Σπάρτη, 'in [urbe] Sparta quondam.'

wóca, Doricum adverbium interrogandi, pro communi πότε; quando? Theoc. Idyll. 1v. 7. καλ πόκα τήνος έλαιον εν δφθαλμοΐσιν ὀπώπει; 'et quando ille oleum oculis vidit?' Hie figurate oleum accipitur pro ladis, et certamunbus, in quibus ipsi luctatores oleo corpus ungere solebant, ut difficilius ab adversarie prehenderentur. Prepositio vero έν, et δφθαλμοΐσιν hoc loco redundant. Nam satis altoqui foreset dicere simpliciter dridnes. Sed iste whenvacuos non solum poetis, at oratoribus etiam, et historicis est saus familiaris. Idyll. v. 5, πόκα δώλε Συβάρτα έκτάσω σύρεγγα; ' quando serve Sybarita possedisti fistulam ?' 39. καλ τόκ' έγὰ παρά τεῦ τι μαθών καλόν, ή καὶ ἀκούσας μέμναμ'; δ φθονερον, etc. 'et quando ego a te aliquid boni me didicisse, vel audisse recordor? o invide, etc. Idyll. xv. 44. πόκα τοῦτο περασαι χρή τὸ κακόν; ' quando hoc transice oportet malum?"

πόκα παροξυτονούμενον etiam præcedente particula monosyllaba, ut ώs. Theor. Idyll. vii. 73. ώs πόκα τῶς Εενέας ἡράσσατο Δάφνις ὁ βώτας, 'nt olim Keneam amavit Daphnis bubulcus.' Quamobrem hac acribendi varietas diligenter est observando.

πόκα præcedente vocabulo paroxytono, quamvia non interrogative sumatur, παροξυτονείται. Theoc. Idyll. ii. 45. τόσσον έχοι λάθαι, δοσον πόκα Θασέα φαντί, ' tantum habeat oblivionis, quantum olim Theseum siunt.' Idem Idyll. v. 143. δττι πόκ' ήδη. Idem Idyll. v. 2. τὰν ἀγέλαν πόκ' "Αρατε συνάγαγον.

πόκα præcedente vocabulo proparoxytono. Theoc. Idyll. z. 23. πρότερον πόκα μούσικος ήσθα.

πόκα, præcedente vocabulo properispomeno. Theoc. Idyll. x. 32. βσε Κροίσον πόκα φαντί πεπάσθαι.

πόπα. Dor. παροξύτονον post περισπωμένον συλλαβήν, unquam, οὐ πόπα, non unquam, pro com. οῦ ποτε. Theoc. Idyll. viii. 15. οὐ θησῶ πόκα ἀμνόν, 'non

depensm unquam agnum.' Idyll. xiii. 2. θεων πόκα, pro com. θεων ποτέ.

πόκα, παροξύτονον præcedente vocabulo oxytono. Theoc. Idyll. xiv. 9. μανείς πόκα, pro comm. μανείς ποτε.

ποκίζω, poeticum et Theocriteum verbum, de quo nihul præter hæc tantum in Græcolatinis Lexicis tradita reperio; ποκίζω, tondeo; κείρω, πόκους ποιῶ. Deducitur autem a nomine πόκος, ου, δ, quod a πέκω, μ. ξω. De quibus Enstathum, aliosque λεξικογράφους consule. Ab hoc ποκίζω formatur commune futurum ποκίσω, Donce vero ποκίζῶ, εῖς, εῖ, aor. 1. act. ἐπόκιξα, unde aor. 1. med. Dor. ἐποκιξάμαν, ἐποκίξω, ἐποκίξατο, pro com. ἐποκισάμην, σω, σατο. Theoc. Idyll. v. 26. τίς τρίχας ἀντ' ἐρίων ἐποκίξατο; ' quia pilos [unquam] pro lana totondri?' Quid sibi vehnt hæc, vide apud Erasmum Adag. Chiliade 1. cent. 1. Adag. 73. pag. 250. pilos pro lana.

πόκος, ου, δ, comm. veilus. παρά τὸ πέκω, ξω, veilu, evello, tondeo, pecto. Theoc. Idyll. v. 98. ἀλλ' ἐγὰ ἐτ χλαῖναν μαλακὸν πόκον, ὁππόκα πεξῶ τὰν οἶν τὰν πέλλαν, Κρατίδο δωρήσομαι αὐτὸς, ' at ego ad vestem [conficiendam] mollem lanam, quum tondebo ovem nigram, Cratidæ donabo ipse.'

πόκως, Dor. pro communi πόκους, vellera, a πόκος, ου, δ, quod a πέκω, unde τδ πείκω, pecto, vello, evello, tondeo. Theoc. Idyll. xv. 20. πέντε πόκως ἔλαβ' ἐχθἰς, quinque vellera cepit [id est, emit] heri. Quinque vellera antem poeta figurate jam videtur vocare, vellus quinque ovibus detractum, sive quinque oviom tonsarum lanam. Quod ex sequentibus facile colligitar, quum subjicitur, ἄπαν ρύπος, ἔργον ἐπ'

super laborem].'
πολεμιζέμεν, Ion. Att. Dor. pro com.
πολεμίζειν. Theoc. Idyll. xxii. 212. οδτω
Τυνδαρίδαις πολεμιζέμεν οδκ έπ' έλαφρῷ,
' its cum Tyndandis pugnare non [est]
leve.'

έργφ, ' totum sordes, [i. e. nil nisi sordes,

meras sordes,] opus super opus [laborem

πολλά, αs, å, Dor. pro com. πολλή, ηs, ή, multa, quod a prisco πολλός, οῦ, ὁ, deductum, pro quo πολὸς in recto frequens occurnt lectoribus tam apud orationis solutæ scriptores, quam apud poetas. Theoc. Idyll. rvii. 76, πολλας δὲ κρατές: γαίης, πολλας δὲ θαλάσσης, ' multæ autem terræ tenet imperium, multi etiam maris.'

πολύβοτρυς, υσε, δ και ή, posticum atque Theocriteum nomen, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis non exstat; mu tas habens avas, racemia abundans. Theoc. Idyli, πεν. 11. ἐπὶ Βουπρασίου πολυβότρυσε, ' ad Buprasinin racemis abundans.'

πολυβῶτα, Theoc. Idyll. x. 15. sic in Henrici, sic in Crispini codicibus προπερισπωμένως hoc vocabulum scriptum legitur in genitivo singulari primæ declinationis simplicium pro communi πολυβώτου, vel πολυβούτου. Quare dicemus ultimam syllabam correptam, ideoque præcedentem προπερισπᾶσθαι. Nam alioqui πολυβώτα scribendum παροξυτόνως. Longa enim ante longam non circumflectitur, ut docent Gram.

πολύγναμπτος, ου, δ καὶ ἡ, poeticum et Theocriteum vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non exstat; δ είς πολλά μέρη γνάμπτεσθαι δυνάμενος, ή φιλών qui in multas partes flecti, curvarique potest, aut solet; vel, δ πολλαχῶς καμπτόμενος, qui variis modis flectitur, et incurvatur: γνάμπτεω enim idem sæpe significat, ac τδ κάμπτειν, i. flectere, vel incurvare. Unde γναμπτά μέλη, τὰ κατά τὰς κινήσεις καμπτόμενα. Consule Eustathium. Theoc. Idyll. vii. 68. πολυγνάμπτφ σελίνφ, Lat. interpres, 'lentoque apio;' alter vero, sic, et flexibili apio.' Sed πολύγναμπτον σέλινον poeta vocat apium, quod multos liabet ramulos, qui varias in partes flectuntur; vel, qui propter tenellam foliorum naturam flectuntur.

πολυδένδρεος, ου, δ καὶ ἡ, poet. et commune vocabulum, qui, quæve multas arbores habet; δ πολλὰ δένδρεα, εἴτε δένδρα ἔχων. Theoc. Idyll. xi. 52. πολυδένδρεος Αἴτνα, 'multas arbores habens Ætna,' nemorosa Ætna.'

πολυεργός, οῦ, ὁ, apud Theoc. Idyll. xxv. 27. scriptum ὀξυτόνως legitur: at in vulgatis Lexicis πολύεργος προπαροξυτονεῖται, multi operis homo, multum laboris suscipiens, aut tolerans, operosus, laboriosus.

πολυκήτης, εος, δ καὶ ή, poet. atque Theocriteum nomen, quod in vulgatis Lexicis non reperitur. Est autem maris, aut fluminis, aut lacus grandioris epithetum. Multa cete, multos grandiores pisces habens, magnis piscibus abundans. Theoc. Idyll. xvii. 98. πολυκήτεα Νείλου ἐπεμβάς, 'multa habentem cete Nilum invadens;' vel, 'multos magnos pisces habentem Nilum invadens.' Interpr. Lat. verterunt, piscosum Nilum: sed Græci vocabuli vim non satis expresserunt.

πολυμήχανος, ου, ὁ καὶ ἡ, poet. multis abundans machinis, multis artibus, ac dolis instructus, industrius, astutus, versutus. Theoc. Idyll. xxiv. 13. πολυμήχανος "Ηρη, 'multorum machinatrix Juno;' vel, 'multis dolis instructa Juno;' vel, 'Juno valde versuta.'

πολυμόχθω, Dor. pro comm. πολυμόχθου. Theoc. Idyll. xxviii. 8. Illic de colo

verba fiunt; καί σε τὰν ἐλέφαντος πολυμόχθω γεγενημέναν, 'et te [colum] ex ebore elaborato factain.'

πολύφιλτρος, ου, ό, poet. et Theocriteum vocabulum, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis non exstat; valde amans, amori valde deditus. Theoc. ldyll. xxiij. 1. ἀνήρ τις πολύφιλτρος, 'vir quidam amori valde deditus.'

πολυώδυνος, ου, ὁ καὶ ἡ. ἡ πολλὰς ὀδύνας φέρων, qui multos dolores affert. Theoc. Idyll. xxv. 238. πολυώδυνος iòs, 'multos dolores afferens sagitta.'

πομπευέσκειν, Dorice, et poetice pro communi πομπεύειν, τουτέστιν εν πομπή πορεύεσθαι, in pompa progedi, in pompa duci. Theoc. Idyll. ii. 68. θηρία πομπεύεσκε περισταδόν, 'feræ in pompa ducebantur in orbem,' vel, undique. Vide vulgata Græcol. Lex.

πονεῦμες, Dor. pro com. πονοῦμεν, a πονέω, ω, laboramus. Bion Idyll. v. 10. εἰς ἔργα πονεῦμες; 'in operibus laboramus?'

ποππυλιάσδειν, Dor. pro comm. ποππυλιάζειν, hoc vero pro ποππύζειν. Præter vulgatas significationes, quas in Græcis et Græcolatinis Lexicis habemus interdum καταχρηστικώτερον accipitur pro murmurare, canere, cantare. Theoc. Idyll. v. 89. ἀδύ τι ποππυλιάσδει, 'suave quiddam murmurat,' vel canit. Suave quoddam murmur edit, quandam suavem vocem, vel cantum edit. Vide ποππύσδειν.

ποππύσδεν, Dorice dictum pro communi ποππύζειν, verso ζ in σδ, et i sublato ex diphthongo ει. Eustath. ποππύζειν, τδ κολακεύειν ζωα άλογα. Idem ποππυλιάζειν (vel potius ποππυλιάσδεν, quod est Δωρικώτερον) το κοινώς ποππύζειν. καλ πόππυσμα, κολακεία Ίππων άδαμάστων. Hoc proprie dicitur de voce quadam, qua solemus equos indomitos mulcere, nobisque benevolentiores efficere. Qualis autem hæc sit, quis ignorat? Quotidie enim propemodum hujusmodi fictæ, blandientisque vocis sonos audimus, quum equites prætereuntes spectamus. Consule Græcol. Lexica. Sed interdum et ad alia quævis animalia bruta transfertur, quibus hac ratione blandimur, ut ea tractabiliora reddamus. Apud Theoc. Idyll. v. 7. sumitur pro sibilare, vel stridere, vel sonum stridoris instar insuavem edere. Sic enim ille, apκεί τοι καλάμας αύλδυ ποππύσδεν έχοντι. 'sufficit tibi stipulæ arundinem stridere tenenti.' Quem locum Virgilius Ecloga 3. videtur imitatus, quum ita canit: Cantando tu illum? aut unquam tibi fistula cera Juncta fuit? non tu in triviis indocte solebas Stridenti miserum stipula disperdere carmen?' Vide Ποππυλιάσδειν.

πορθμεύς, εως, δ, poeticum pro communi περάτης, αυ, δ, portitor, qui fretum, vel etiam anas aquas anquem trancit. Consule vulgata Græcomina Lexica. Theoc. Idyll. 1. 57. πυρθμεί Καλυδονίφ, 'portitori Calydonio.' Idyll. 1. 19. πορθμία καμόντων, 'portitorem defunctorum [Charontem].'

πόρτις, ισς, ή, poeticum, vitula, juvenca. Theoc. Idyil. iv. 52. κακώς à πόρτις δλοιτο,

'male vitula percat.'

πορφύρειν, neutraliter, vel active voce pro passive positum Attice, quemedinodum apud Hom. Iliad. ξ. 503- 16. έε δ' δτε πορφύρη πέλαγος. άντι τοῦ, πορφύρηται, nigrescit, vel, purpurascit. Sic et Theoc. Idyll. v. 125. και τὰ δὰ Κράθι οἴνω πορφύροις, εt tu o Crathi vino purpurascas; vel, rubescas. Ηις τὸ πορφύροις, pro πορφύροιο positum.

πόσσω, Dur. pro comm. πόσσου, sed μέτρου χάριν geminatum σσ, subauditur autem hoc loco, τιμήματος, q. d. quanti pretii, quanto pretio, quanti simpliciter. Interrogationi servit. Theoc. Idyll. zv. 36. λέγε μοι πόσσω κατέβα τοι ἀφ' Ιστῶ, die m.hi quanti descendit tibi a jugo telæ, pro, die mihi quanti tibi constitent [hæc ainuosa vestis] quam [eam] a jugo [in-

strumenti textoru, quod telarium vucatur,]

πόταγε, Dor. pro comm. πρόσαγε. Quod modo vim habet adverbii simplicis, ac hortantis, άγε, age, eja. 1)ο quo consule Eustath. Alodo idem valet ac προσέρχου, accede; προσάγεω enim amps, ut et τὸ προσβάλλεω, accipitur ἀμεταβάτως, atque neutraliter, pro προσβαίνεω, et προσέρχεσθαι, adure, accedere, appropriquare; vel 'Αττικώς activum προσάγεω, pro passivo προσάγεσθαι ponitur. Vel accus. personæ subauditur, quod Attacis familiare. Theoc. Idyli. i. 63. πόταγ' δ'γαθί, pro πρόσαγε δάγαθέ, 'age o bone;' vel, 'huc accede o bone [vir].' Idyli. xv. 78. πόταγ' δόε, 'accede huc.'

ποτάγειν, Dor. pro com. προσάγειν, καὶ προσέρχεσθαι, accedere. Theoc. Idyil. xv. 78. Πραξινόα πόταγ' δδε, ' Prannoa accede

huc [huc ades]."

ποταείδω, et ποταείδομαι, Dorice, pro com. sed poetico, προσαείδω, et προσαείδομαι, quod συνωνύμως προσφόω, et προσφόδομαι dicitor in oratione soluta, accino, cano, carmina cano. Theoc. Idyll. ii. 11. τιν γάρ ποταείσομαι, tibi enim carmina canam.

... ποτακίσομαι, Dor. pro com. προσακίσομαι, accinam, carmina canam. Theoc. kdyll. ii.
11. τλυ γὰρ ποτακίσομαι, 'tibi enim accinam;' vel, 'carmina canam,' Vide ποτακίδω.

Lex. Doric.

ποταμείβεσθαι, Dor. pro com. προσαμείβεσθαι, respondere. Theoc. Idyll. i. 100. τὰν δ΄ άρα χ' ὁ Δάφνις ποταμείψατο, Κύπρι βαρεῖα, huic vero et Daphnis respondit, [o] Venus gravis [i. mihi graviter infesta].

ποταμέλγειν, Dor. pro com. προσαμέλγειν, præteren mulgere. I heoc. Idyli. i. 26.

α δύ έχοιο' ἐρίφως, ποταμέλξεται ἐς δύο
πέλλας, pro, ἡ δύ έχουο' ἐρίφωνς, προσαμέλξεται ἐς δυο πέλλας, ' quæ duos habens
hædos, præteren mulgebitur ad duns muctras,' i. duas præteren mulctras lacte complebit; vel, præteren fere duns in l. c.
Lat. interpres illud ποταμέλξεται pro præsenti samsit. Quod κατὰ χρόνου ἐναλλαγὴν factum dicemus; vel, a fut. præsens
formatum. Hoc apud poetas passim legas
sic βἡσω, sic οἴσω, mc alia multa a fut. ad
præsens revocantur. De quibus Eustathium consule. Vide πέλλα, ης.

woravds, ώ, d, Dor. pro com. poet. ποτηνός, οῦ, ὁ, volucer, qui volat, alatus. Deducitur a poet. verbo ποτάσμαι, ῶμαι, volo, as. Ab hoc ποτανδε κατά συγκοπὴν ἀετίναται πτανδε, et verso α în η, πτηνδε, idem. Theoc. Idyll. xxx. 7. οἱ δ΄ εὐθέως ποτανοὶ, 'illi vero [amores] statim volucres.' Pro codem συνωνύμως ἀισται πετεινδε, et πετεεινδε, et πετεινδε, da quibus

vulg. Lex.

ποταύλει, Dor. 3. pers. imperfecti, pro com. προσηλύει, accinebat. Theoc. Idyll. vi. 41. Δ πρὰν ἀμώντεσσι παρ' Ίπποκόωντι ποταύλει, 'quæ nuper metentibus apud Hippocoontem accinebat;' προσαυλείν tamen proprie alguincat fatulæ cantu accinere; vel, fistula ludere, et canere prope aliquem. Idem carmen legitur, et Idyll. x. 16.

ποταῶοι, α, ον, Theocriteum, Doricumque nomen, pro communibus προσηῶοι, et έῶοι, orientalis, ad orientem vergens, vel spectans. Componitur ex præpositione Dorica ποτί, pro com. πρὸι, et άῶοι αἰρετίνο nomine Dorice formato, pro com. ἡῶοι, et έῶοι. ἀῶοι vero deducitur ab ἀῶι Dor. pro com. ἡῶι, aurora, oriens, orientalis plaga. In vulg. Cræcol. Lex. perperam sembitur ποταῶν, pro ποταῶον, ut apud Theoc. Idyll. iv. 32. καὶ τὸ ποταῶον τὸ Λακίνων, 'et orientale [vel, quod orientem spectat,] Lacinum [promontorium].'

ποτέδραμε, Dor. 3. pers. sing. aut. 2. act. pro com. προσέδραμε. Consule Grammaticos in verbo τρέχω. Moschus Idyll. ni. 111. πως τευτοίς χείλεσσι ποτέδραμε, ' quo-

modo ad tua labra accessit?"

ποτεμάξατο, Dorica 8 pers. nor. 1. medii, pro com. προσεμάξατο, α ποτιμάττομαι, pro προσμάττομαι, μ. προσμάξομαι. Theoc. ex edit, Steph. Idyll. iii. 29, ούδὲ τὸ τηλέ-

φιλον ποτεμάξατο το πλατάγημα, νετείο, 'telephilon allisum nullum edidit sonum.' Crispini vero codex hunc versum ita scriptum habet: οὐδὲ τὸ τηλέφιλον ποτιμαξάμενον πλατάγησεν, versio, 'telephilon allisum non edidit sonum.' Hanc posteriorem lectionem sequutus est Rhodig. Lect. Antiq. lib. x. cap. 44. pag. 530. Sed apud eum repugnante versus quantitate legitur τηλέφυλλον, per geminum λλ, et per v. Sed ibidem monemur τηλέφιλον ab aliis scribi, et caussa verisimilis affertur. Eum consule. Vide et Suidam έν τῷ πλαταγώνιον, et πλατυγίζειν, et J. Poll. lib. ix. 498. et deinceps; ubi multa traduntur, quæ maximam huic loco lucem afferunt. Hesychius quoque τηλέφιλον agnoscit, et άείζωον άγριον ait vocari. Consule et Œc. Hippoc. in voce τηλέφων. Item vulg. Græcol. Lex. quæ τοῦ προσμάττειν, είτε προσμάττεσθαι verbi vim declarant.

ποτερίσδεν, Dor. pro com. προσερίζειν, cum aliquo certare. Theoc. Idyll. v. 60. αὐτόθε μοι ποτέρισδε, και αὐτόθι βωκολιάσδεν, 'istinc mecum certa, et istic bucolicum carmen canta.'

ποτέρχευ, Dor. et Æol. pro com. προσέρχου, accede. Theoc. in Epig. xxi. 2. μη ποτέρχευ τῷ τάφφ, 'ne accedas ad hoc sepulcrum.'

πότεχ' αὐτᾶ, Dor. pro com. πρόσεχε αὐ-τῆ, 'adhære ipsi.' Theoc. Idyll. xv. 67.

ποτέχειν, Dor. pro com. προσέχειν, adhærere. Theoc. Idyll. xv. 67. πότεχ' αὐτα, 'adhære ipsi.'

ποτεφύετο, Dor. pro com. προσεφύετο, adhærebat. Theoc. Idyll, xxi. 46. χ' & μὲν τὰγκίστρφ ποτεφύετο, 'ac ille quidem hamo adhærebat.' Est autem 3. imperf. a Dor. ποτιφύομαι, pro com. προσφύομαι καλ προσέχομαι, adnascor; ita adhæreo, ut adnatus videar iili rei, de qua verba fiunt. Simpliciter accipitur pro adhæreo.

ποτί, Dorice pro communi πρός, cum genitivo posita, serviens obsecrationibus, et obtestationibus. Theoc. Idyll. i. 12. λής ποτί τῶν Νυμφῶν, λῆς αἰπόλε τῆδε καθίξας, 'vis per Nymphas, vis caprarie hic sedens [fistula canere]?' Idyll. iv. 50. Θᾶσαι μ' δ Κορύδων ποτί τῶ Διὸς, 'Aspice me o Corydon per Jovem.' Idyll. v. 72. ναὶ ποτί τῶν Νυμφῶν, 'sane per Nymphas.'

ποτί, Dorice pro communi προς, ad, prope, juxta, in. Sic autem formatur: προς, addito ι, προσί, verso σ in τ, προτί, sublato ρ, ποτί. Constructionem eandem servat, quam habet et ipsa præpositio πρός: ποτί cum dativo. Theoc. Idyll.i. 2. λ ποτί ταῖς παγαῖσι μελίσδεται, i. e. 'quæ ad fontes suaviter canit.' Idem eodem Idyll., 18. και οί ἀεὶ δριμεῖα χολὰ ποτί ρινὶ κάθηται, 'et ipsi semper acris bilis ad

nares sedet; i. est iracundus. 107. Σδε καλὸν βομβεῦντι ποτὶ σμάνεσσι μέλισσαι, 'hic suave susurrant ad alvearia apes.' Idem Idyll. ii. 31. ὡς κεῖνος δινοῖτο ποθ ἀμετέρησι θὑρησιν, 'sic ille volvatur ad nostras fores.' [dyll. iii. 30. ποτὶ πάχεῖ ἐξεμαράνθη, 'ad brachium [vel in brachio] tabefactum est [Telephilon].' Idyll. vii. 26. ποτ' ἀρβυλίδεσσι, 'ad soleas.' 138. ποτὶ σκιεραῖς ὀροδαμνίσιν, 'in umbrosis ramis,' &c.

ποτί, Dor. pro comm. πρδs, ad, in, cum accusativo. Theoc. Idyll. i. 37. άλλοκα δ αὖ ποτὶ τὸν ριπτεῖ νόον, ' modo vero rursus ad hunc projicit [sive conjicit, i.e. celeriter convertit animum.' Idem eodem Idyll., 59. ποτί χείλος θίγεν, 'labrum attigit,' i. labra. Theoc. Idyll. ii. 8. mort Τιμαγήτοιο παλαίστραν, 'ad Timageti palestram.' 17. ἐμὸν ποτὶ δῶμα, ' meam ad domum.' 97. ποτί τὰν Τιμαγήτοιο παλαίστραν. 109. ποτὶ μητέρα, 'ad matrem.' 132. ποτί τοῦτο μέλαθρον, 'ad hanc domum.' 147. ποτ' οὐρανον, 'in cœlum.' 163. ποτ' 'Ωκεανδν, 'ad Oceanum.' Idem Idyll. iii. 1. ποτί τὰν ᾿Αμαρυλλίδα, ʿad Amaryllidem.' 4. ποτί τὰν κράναν, 'ad fontem.' 38. morl rav miruv, 'ad hanc pinum.' Idyll. iv. 24. ποτί τον Νήαιθον, 'ad Neæthum [fluvium].' 29. norl Moar. 46. ποτί τον λόφον. 61. ποτί ταν μάνδραν, &c.

ποτί. Apud Hippocratem hæc Dorica præpositio, pro communi πρὸs, insuper, præterea, maxime, præcipue, significat, atque sermonem auget. Quod quia ceteris auctoribus non est commune, diligenter est observandum. Harum vero significationum exempla varia tibi suppeditabit Œconomia Hippocratis, eam consule.

ποτί, cum accusativo, significans adversus, contra. Theoc. Idyll. vii. 47. δσοι ποτί Χῖον ἀοιδὸν ἀντία κοκκύζοντες, ἐτώσια μοχθίζοντι, 'quotquot contra Chium cantorem [vel vatem, vel poetam, Homerum scilicet,] ex adverso garrientes, frustra laborant.'

ποτιβλέπεν, Dor. pro com. προσβλέπειν, aspicere, intueri. Theoc. Idyll. v. 36. δμ-μασι τοῖς δρθοῖσι ποτιβλέπεν, 'oculis rectis intueri.'

ποτιδείν, Dor. pro com. προσιδείν, aspexisse, aspicere, Theoc. Idyll. xi. 20.

ποτιδέρκομαι, Doric. pro communi, sed poetico verbo, προσδέρκομαι. Quod συνωνύμως dicitur et in soluta oratione προσβλέπω, et προσορῶ, aspicio. Theoc. Idyll. i. 36. ἄλλοκα μὲν τῆνον ποτιδέρκεται ἄνδρα γελεῦσα, 'modo quidem illum aspicit virum ridens.'

ποτιδεύομαι, Dorice pro communi προσδέομαι. Componitur ex præpos. Dor. ποτί, pro com. πρός, et verbo poetico δεύομαι, 203

quod metri caussa ν insertum habet; egeo, indigeo. Theoc. Idyll. v. 63. Οὐδὲν

egeo, indigeo. Theoc. Idyll. v. 63. Οὐδὲν ἐγὰ τήνω ποτιδεύομαι, 'Nihil ego illius indigeo;' vel, 'nequaquam ego illo indigeo.'

ποτίδοι, Dorice, pro com. προσίδοι, 3 optat. aorist. 2. act. a προσείδω, pro quo προσορῶ frequentius. Theoc. Idyll. iii. 39. Καί κέ μ' ἴσως ποτίδοι, 'Et me fortasse aspiciet.'

ποτιδών, Dor. pro com. προσιδών, intuitus, conspicatus, aspiciens. Theoc. Idyll. xxviii. 24. ποτιδών σε, 'aspiciens te.'

ποτίθει, Dor. κατὰ συγκοπὴν formatum ex ποτιτίθει, pro Attico προστίθει, quod communiter προστίθετι, appone, adde. Theoc. Idyll. xiv. 45. ποτίθει δύο, 'adde duos [dies].'

ποτικάρδιος, α, ον, Dor. vocabulum pro communi προσκάρδιος, α, ον, qui ad cor adhæret, qui in corde hæret. Compositum ex præpos. Dor. ποτί, de qua consule nostrum Dor. Lexicum, et ex nomine καρδία, ας, ή, cor. Bion Idyll. i. 17. Μείζον δ' ά Κυθέρεια φέρει ποτικάρδιον έλκος, 'Μαjus vero Venus fert [habet] in corde vulnus.' Intelligitur autem amoris vulnus, quod alicui Cupido inflixit, quod Theoc. Idyll. ii. 15. vocat ὑποκάρδιον έλκος. Virgil. Æn. iv. statim in ipso initio de Didone Æneam vehementer amante dicit, 'At Regina gravi jam dudum saucia cura Vulnus alit venis, et cæco carpitur igni.'

ποτίκρανον, ω, τδ, Dor. vocabulum compositum ex præpos. Dor. #071, quæ comm. Tpòs dicitur, de qua suo loco, et ex nomine κάρηνον, ου, τδ, caput. Quod est poeticum, et idem valet ac τὸ κεφαλή, ῆs, ἡ. Deducitur autem a poet.  $\kappa d\rho a$ , as,  $\dot{\eta}$ , et lon. κάρη, ης, ή, idem. Hinc vero τὸ ποτικάρανον Dor. και κατά συγκοπήν ποτίκρανον, verso η in α, vel τὸ α sui primitivi κάρα, as, ή, retinet. Προσκεφάλαιον eadem de caussa in oratione soluta, vocatur, quod ad caput apponatur, eique quiescendi caussa supponatur. Quanquam non raro катаχρηστικώτερον accipitur pro eo, quod ύπηpérior appellatur, id est, pulvinus, quem remiges sibi substernunt, ne nates inter remigandum terant, et γενικώς pro quovis pulvino, quem vel honoris, vel commoditatis gratia nobis subjicionus, ut honorificentius, vel etiam mollius, et suavius sedeamus. Gallice, 'oreillers, sur lesquels on appuye les orcilles, et la teste, quand on veut dormir, ou bien se reposer.' Alias, 'Cuissins, sur lesquels on se sied, pour être plus mollement, et pour contregarder les habillements, de peur qu'ils ne se gâtent sur les aix, ou autres siéges.' Jul. Pollux lib. ii. 90. 29. ἀπό τοῦ κρανίου κράνυς, ἐπίκρανον, καὶ ἐπικράνιον, καὶ περίκρανον deducta tradit:  $\pi \epsilon \rho i \kappa \rho \alpha \nu o \nu \delta \epsilon$  (inquit) of  $\pi \alpha \lambda \alpha \iota o \iota \tau \delta$ 

στέμμα έκάλουν. καὶ ποτίκρανον, τὸ προσκεφάλαιον οί κωμικοί. Hæc ille: sed nullis exemplis rem confirmat. Idem lib. vi. cap. 1.37. ubi facit mentionem instrumentorum, quibus utimur ad jacendum, aut cubandum, aut sedendum, inter hec recenset τὰ προσκεφάλαια, atque sic loquitur, προσκεφάλαια, &s Δημοσθένης. ποτίκρανον δὲ, οί κωμικοί, τὸ προσκεφάλαιον, ἢ τὸ ὑπηρέσιον, ύπαυχένιον. Demosthenis vero locus, ubi nomen τοῦ προσκεφαλαίου usurparit, mihi jam non occurrit. Nam εν τώ περί Παραπρεσβείας λόγφ, pag. 185. Μ. Demosthenes fatetur quidem Philippi legatos a se domum vocatos, et hospitio splendidissime exceptos: sed nullam pulvinorum ipsis substratorum facit mentionem. At Æschines έν τῷ περί Παραπρεσβείας. pag. ex H. Stephani typis in folio, 42.31. et deinceps, Demosthenis nimiam assentationem reprehendens, qua Philippi legatos prosequutus fuerat præter Reipub. amplitudinem, et majestatem, his verbis invidiosis utitur, και προσέθηκε την έπιμέλειαν την έπ' αὐτοὺς τοὺς Φιλίππου πρέσβεις,] και προσκεφαλαίων θέσιν. Idem Æsch. ἐν τῷ κατὰ Κτησιφῶντος, pag. 64. 25. et deinceps, hoc ipsum multo dilucidius explicat, quum scribit, Δημοσθένης γάρ ενιαυτον βουλεύσας, οὐδεμίαν πώποτε φανείται πρεσβείαν είς προεδρίαν καλέσας, άλλα τότε μόνον, και πρώτον πρέσβεις είς προεδρίαν έθηκε, και προσκεφάλαια έθηκε. &c. Si Pollux hæc innuere voluit, μνημονικον αμάρτημα dicemus. Id enim Demostheni tributum, quod Æschini Demosthenis adversario tribuendum. Idyll. xv. 3. ξμβαλε καὶ ποτίκρανον, 'injice et pulvinum [sellæ].'

ποτιλέγειν et ποτιλέγεσθαι, Dorice pro communi προσλέγειν et προσλέγεσθαι, pro quo συνωνύμως dicitur προσφωνεῖν, et προσαγορεύειν, alloqui, compellares Theoc. Idyll. i. 92. Τὰς δ' οὐδὲν ποτιλέξαθ' ὁ βωκόλος, 'hos vero non allocutus est bubulcus;' vel, 'his vero nihil respondit bubulcus.' Vide τώς.

ποτιλέξατο, Dor. pro com. προσελέξατο, Theoc. Idyll. i. 92. Vide ποτιλέγειν, et τώς.

ποτιμυθείσθαι, Dor. pro com. poetico προσμυθείσθαι, alloqui, dicere. Theoc. Idyll. xxv. 66. Μή τι οἱ οὐ κατὰ καιρὸν ἔπος ποτιμυθήσαιτο, 'Ne quod ei non opportune verbum diceret.'

ποτίσδειν, Dorice, pro communi ποτίζειν, potum præbere, potandum dare, in potu dare, rigare. Potatum adducere, quod Italice felicius exprimitur, 'abbeverare,' et Gall. 'abbreuver.' Hoc autem plerumque de brutis animantibus dicitur, quæ ad aquam bibendi caussa duci, et unico verbo a quibusdam adaquari dicuntur. Quanquam sunt etiam, qui dicere non dubitent, potare, pro potatum agere, sive ducere. Quod profecto a Latini sermonis elegantia, et puritate nimis alienum videtur. Sic tamen interpretes Latini verterunt vs. 121, qui Theoc. Idyll. i. legitur, Adoves & res ταύρως, και πόρτιας ώδε ποτίσδων, alter, Daphuis, qui tauros et juvencas hic potabam;' alter, ' Daphon, qui taures et vitulos hie potabam." At ita commodius, et elegantius, 'Daphnis, qui tauris et juvencis hie petum præbebam;' vel, ' Daphnis, qui tauros et vitulos huc potatum ducebam, vel, potum agebam. Sie etiam in vulgatus Græcol. Lexicus vertitur locus ille της 'Αποκαλόψεως, siv. 8. πεκότικεν έθνη potavit gentes; pro, potandum [vinum] gentibus præbuit. Integer locus hic est, έκ του σίνου του θυμού της πορκείας αυτης πεπότικε πάντα τὰ ἔθνη, ' ex vino iræ scortationis sum potum præbuit omnibus genti-

εί comm. σεμνή, veneranda. Factum antem κατὰ συγκοκήν ἐκ τοῦ πότνια, quod Æolice προπαροξυτονεῖσθαι videtur, cum ahoqui dicendum esset ποτνία, ut ἀγία, etc. quemadmodum tritæ Grammaticorum regulæ nos docent. Theoc. Idyll. ii. 60. Φράζεό μευ τὰν ἔρωθ΄ δθεν ἵκετο πότνα Σελάνα, 'Dic meum amorem unde venent veneranda Luna.' Consulo κέρας 'Αμαλθείας in voce Πότνα, et Πότνια, ubi τὰ ἔτνμον indicatur. Idem epithetum in codem Idyll. stepius repetitur, pro quo passim alibi vocabulum integrem πότνια legitur. Theoc. Idyll. xvii. 80. Διώνας πότνια κούρα, 'Diones veneranda film [Venus].' Idyll. xviii. 27. Πότνια κύξ. 'Veneranda nox.'

πότνος, ου, δ, poet. nomen κατά συγ-κοπήν formatum έκ τοῦ πότνιος, venerandus. Suidas, Hórva, δέσποινα, id est, domina. Idem, Πότναι σεμνή, έντιμος, i. veneranda, honorata. Maguum Etymologicum, 686. 3. Πότρα, ἀπὸ τοῦ πότρια [κανὰ συγκοπήν πότνια δέ, προπαροξυτόνως, άντί τοῦ ποτνία παροξυτόνου κατ' Αλολικήν διάλεκτον είρηται, του τόνου έκ της παραληγούσης είς την προπαραλήγουσαν συλλαβην αναβ.βασθέντος. Æ. P.]. Idem 685. 60. Πότνια, σεβασμία, έντιμος, παρά τδ πέτω, ποτώ, καὶ ποτνώ. οἱ γὰρ σεβόμενοι, προσπίπτουσιν. δθεν ποτνιάσθαι, τό προσ-πίπτειν, και παραλαλείν- παρά το πίπτειν τοις ποσί. κυριώτερου δ' αν τις φήσειεν έπλ γυναικών, όταν γυνή κακόν τι πάσχη, καλ θήλειαν Ικετεύη θεόν, & πότνα λέγει καὶ ποτνιάσθαι, το μετά λύπης τον θεόν έπιβοασθαι, &c. Theoc. Idyll. zv. 14. quandam mulierem jurantem inducit his verbis, ral rar morrar, sane per venerandam. Subauditur autem vel 8cor, i, deam, vel δέσποιναν, i. dominam. Quod κατ' έξοχήν quandam quidam de ipsa Proserpina inte ligendom putant. Ideirco Stepham, et Crispini versio Latina habet, per Proserpinam.

ποτόσδειν, Dorice pro com. προσόζειν, redotere. Theor. Idyll. i. 23. ἔτι γλυφάνοιο ποτόσδον, ' adhuc scalpturam, sive sculpturam redolens.' Llic agitur de pastorali poculo. Idyll. vi. 16. νέας ταμίσοιο ποτόσδον, '[pellem] novum congulum redolentem.'

ποττάν, vel κότ τάν, pro ποτί τάν, Dor. pro comm πρός τήν. Vide ποτί. Theoc. in Fpig. πνιί. 9. Παλλά γάρ ποττάν ζωάν παιαίν είνε χρήσιμα, 'Multa enim ad vitam pueris dixit utilia,' id est, multa præclara præcepta tradidit, quæ ad puerorum vitam recte formandam valde ennt utilia.

ποττον, Doricum vocabulum ex prapositione, et articulo præpositivo κατά
συγκοπήν conflatum hoc modo, ποτί τον
pro communibus πρός τόν. Hoc vero dictum pro κατά τοῦ, τοῦ ποτί formationem
sua loco vide, Theoc. Idyll. xi. 1. Οδόςν
ποττον έρωτα πεφύκει φάρμακον άλλο,
'Nullum adversus amorem natum est remedium aliud.'

morrῶ, Doricum vocabulum ex duobus conflatum. Alias enim separatim ποτὶτῶ, vel πὸττῶ (pro communibus πρὸς τοῦ) dicerciur, quod fortasse melius. Quod in genitivo tantum singulari reperitur, ideoque ad differentiam statuendam inter dativum, et genitivum, in genitivo nultum i subscribitur, quod in dativo plerumque subscribi solet. Si priorem formatione in sequaris, erit συγκοπή, sì posteriorem, ent ἀποκοπή. Utroque tamen modo τὸ i sublatum, et ex duabus vocibus conjunctis unam formatam constat. Theoc. Idyli. v. 74. ποιτῶ Διὸς, per Jovem.' Idyli. v. 70. idem legitor.

πόχ' à, Dor. pro com. ποτὰ ή, integrum autem adverbium est πόκα: sed ob sequentem vocalem aspiratam, a rejectum, et κ tenne mutatum in asperum χ. Theoc. Idyll. πχίν. Ι. 'Ηρακλέα δεκάμηνον ἐόντα ποχ' à Μιδεῶτις, ' Herculem decimestrem existentem olim Mideatis,' &c. Quoniam autem τὸ πόκα nunc est encliticum, ideo nulium proprium in hoc versu possidet spiritum, sed ab accenta præcedente regitur.

πράν, Dorice κατά συγκοπήν, έκ τοῦ πρώην, unde πρήν et η in a verso, πράν, nuper, non ita pridem. Theoc. Idyli. α. 115. Πρών ποκα τον χαρίεντα τρέχων ἔφθαξα Φιλίνον, 'Nuper venustum currens auteverti Philinum.' Idyll. in. 28. ἔγνων πράν, 'cognovi nuper.' Eodem Idyli., 32. ά πράν ποιολογεῦσα, 'quæ nuper spicas legebat.' Stephani versio, spittlega. Sed verba Græca non satis fideliter explicantur.

Idyll. iv. 60. mpdv ye µèv. 'nuper enim.' Idyll. v. 81. aèraïs χιμάρως δύο πράν ποκ' έθυσα, 'ipsis capellas duns nuper immolavi.' 132. δτι με πράν σὺκ ἐφίλασε, 'quia me nuper non est osculata.' Idyll. vi. 35. ἐ γὰρ πρὰν ἐς πόντον ἐσέβλεπον. ' profecto enun nuper in mare inspexi.' 41. ὰ πρὰν, 'quæ nuper.' Idyll. vii. 51. Τοῦθ' δ; τι πρὰν ἐν ὅρει τὸ μελύδριον ἔξεπόνασα, ' Hoc, quod nuper in monte parvum carmen elaboravi,' δες.

πράσσομες, Dor. pro com. πράσσομεν, rem gerimus. Theoc. Idyll. xiv. 8. Πράσσομες ούχ' ότι λώστα, 'Rem gerimus non ut optime [Rem non optime gerimus. Non optime nobiscum agitur].'

πράτιστος, ω, δ, Dor. pro com. sed poetico, πρώτιστος, ου, δ, quod idem valet ac το πρωτότυπου πρώτος, ου, δ, primus. Theoc. Idyll. i. 77. ήνθ 'Ερμάς πράτιστος ἀπ' ούρεος, ' venit Mercurius primus ex monte.'

πράτος, α, ον, Dor. pro communi πρώτος, η, ον, primus, a, υπ. Theoc. Idyll. vii. 5. Πράτος δ' δν πυτί Δάρνω ίδὰν ἀγόρευε Μενάλκας, 'Primus igitur ad Daphnin aspiciens dixit Menalcas.' Et 30. Πράτος δ' δν άειδε λαχὰν ίδκτὰ Μενάλκας, 'Primus igitur cecinit sortitus [1. 2011τ] canorus Menalcas.' Et 32. άρξατο πράτος, 'cæpit primus.' 92. πράτος έγεντο, 'primus fuit [primus habitus est].' Idem Idyll. ix. 1. άρχεο πράτος, et 2. Idyll. xii. 30. εἴαρι πράτφ, διο.

πράτον, Dor. pro comm. πρώτον, primum. Theoc. Idyll. ii. 130. Νύν δὶ χάριν μὲν ἔφαν τὰ Κύπριδι πράτον ἀφείλειν, 'Nunc autem gratiam quidem dixi [me] Veneri primum debere.' Idyll. x1. 25. ἀνίκα πράτον, 'quim primum.' Idyli. xv. 78.

πράτος, ω, δ, Dor. pro communi πρώτος, hocque pro πρότερος, superlativas, pro comparativo, primus, pro prior Theoc. ldyll. vici. 5. et 30. et 32. Vide πράτως. ldyll. ix. 1, et 2.

πρίν, πρίν ή, Dorice, et pochce, pro communi πρίνη, vel πρότερον η, priusquam. Consule Eustathum. Holy quum geminatur, priore loco πρότερον, 1. prius, posteriore, \$, i. quam, significat. Hom. Iliad. A. Οὐδ' δγε πρίν λοιμοΐο βαρείας χείρας αφέξειν, Πρίν γ' από πατρί φίλφ δόμεναι έλικώπιδα κούρην. Interdum vero dicitue et mole, mole h, ut apud Theoc. Idyll. i. 50. et 51. od mply avhaeur bart, mpin h ἀκράτιστον έπὶ ξηροίσι καθιξή [ubi legendum vel καθιξεί, pro καθίξει, vel καθίξοι, ut in Crispina codice, vel καθίξη, ut nt 3 pers. singul, subjunctive mode nor. 1. act. a καθίζω, futurum com. καθίσω, Dor. καθιξώ, είς, εί, αυτ. 1. ἐκάθιξα, ας, ε. Νικί forte 70 1 nune dicas Dorice neglectum, et

καθίξη scribas]. 'non prhis [se] dimissuram Dieit, quam jentaculo privatum in sieco [solo] collocarit [ipsum].' Vel est draudληψις έμφασεως χάριν, ut ita rem secipins, prius, prius (inquam) quam. In Adonius Hortis τὸ πρίν sic formatum traditur, πάρος, poeticum, aute, hinc πάριν, καὶ κατὰ συγκοπὴν, πρίν. Quod si quis et Latinum prius ab hoc derivatum putet, is a ventatis scopo fortasse non aberrant.

ПР

πρό in compositione interdum pro παρά ponitur. Vide προγίνομαι, pro παραγί-

προβόλαιος, α, ον, προπαροξυτόνως, vel προβολαίος, α, ον, προπερισπωμένως, objectus, ε, um, exporrectus, ε, um; poeticum epithetum hastm, qua adversarus exporrecta solet object. Theoc. Idyll. xxiv. 123. Δούρατι δὲ προβολαίω, 'Hasta vero exporrecta;' vel, 'Hasta vero [hostibus] objecta.'

προβολή, ής, ή, comm. sed tamen poet. ictus, plags, vulnus, quod infligitur alicui παρά τὸ προβάλλεω, objicere. Quum enim vulnus infortur, ei objicitur, qui vulneratur. Thenc. Idyll. xxu. 120. Δοχμός ἀπὸ προβολής κλωθείς, 'obliquus ab ictu declinaus.'

mpoyéreses, ou, d, qui barbam promissam habet. Theocriteum nomen, quod in vulgatis Græcol. Lexicis sine scriptoris alicujus auctoritate scriptum exstat. Theoc. Idyll. iii. 9. Sunt qui vertunt simpliciter,

προγίνεσθαι, poet. pro com. παραγίνεσθαι, adesse, advenire, accedere. Hom. in Hymno in Bacchum, \$34. 2. Aparal προγένοντο θοῶς, 'Latrones advenerant celeriter.' Hesiodus in Herculis Scuto, pag. 67. Τοὶ δ' άμυδις προγένοντο, 'Illı vero simul accesserunt.' Theoc. Idyll. xxiv. 51. Οἱ δ' αἰψα προγένοντο λύχνοις ᾶμα δαιομένοισι, 'Illı vero confestim advenerant lucernis cum ardentibus.' Idyil. xxv. 134. Καὶ δ' ὁπότ' ἐκ λασίοιο θοοὶ προγενοίατο θῆρες 'Es πεδίον δρυμοϊο, βοῶν ἔνεκ' ἀγροτεράων, 'et quum ex densa celeres venirent ferm in planitiem sylva, boves propter agrestes.' Hoc autem προγένοιστο dictum ionice, pro comm. προγένοιστο.

mpodefeλos, ou, o, poet. vocabulum, quod in vulgatis Græcol. Lex. vertitur antemeridanus, et Theoc. tribuitur, et Idyll. xxxn. notatur, cum tamen Idyll. xxv. 223. legatur, ήτοι ο μέν σήραγγα προδείελος έστιχεν είς hv. Lat. mt. 'profecto illo quidam [leo] in suum specum ante vesperum ibat.'

προθέσεων μετά των ἐπιβρημάνων τιθεμένων πλεονασμός, propositionum cum adverbus junciarum pleonasmus. Matthæus, zivi. 68. ἀπό μακροθεν. Ηις τό ἀπό το-

dundat. Satis enim est dicere μακρόθεν, quod idem valet ac ἐκ μακροῦ διαστήματος, ex longo intervallo; πόρδωθεν, eminus, ex loco remoto, vel longinquo. Idem xxvii. 55. ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, 'eminus spectantes.' Et Marcus xiv. 54. et Luc. xvi. 23. Homerus Iliados Γ. 3. ουρανόθι πρό: hic præpositio πρδ redundat. Satis enim est dicere ούρανόθι, pro έν τῷ ούρανῷ, in cœlo, in aere. Sic έξ οὐρανόθεν, pro simplici ουρανόθεν, εξ ουρανού, cœlitus, ex cœlo. Sic έξ Αἰσύμηθεν, pro Αἰσύμηθεν, έξ Αἰσύμης Θρακικής πόλεως. Consule Eustathium, qui docet την έξ πρόθεσιν παρελκόντως τοις είς θεν λήγουσι τοπικοίς έπρρημασι παρατίθεσou, pag. 714. 49. Sic in compositione dictum ἀπόπροθεν, eminus, quod compositum ex præpos. ἀπὸ, et adverbio πόρρωθεν, unde κατά συγκοπήν πόρθεν, κατά μετάθεσιν στοιχείων, πρόθεν, hinc απόπροθεν. De quo suo loco. Theoc. Idyll. xxii, 11. έκ πρώραθεν, pro simplici πρώραθεν, τουτέστιν έκ της πρώρας. Idyll. xxv. 180. έξ Έλλκηθεν, pro simplici Έλλκηθεν, ήγουν έξ Έλίκης. Marc. v. 6. ίδων δέ τον Ίησουν άπο μακρόθεν.

προίητι, Dor. pro comm. προίησι, quod factum est verso σ in τ, projicit, emittit, ministrat. Theoc. Idyll. x. 53. Έντι ψυ-χρὸν ὅδωρ, τό μοι ά πολυδένδρεος Αἴτνα Λευκᾶς ἐκ χιόνος, ποτὰν ἀμβρόσιον, προίητι, Est gelida aqua, quam mihi nemorosa Ætna Candida ex nive, potum divinum, ministrat.

προλελεγμένος, ου, δ, comm. q. d. ante delectus, in delectu ceteris antepositus. Hanc significationem in vulgatis Lexicis non reperies. Quamobrem, amice lector, eam obiter hic observabis. Theoc. Idyll. xiii. 18. Πασᾶν ἐκ πολίων προλελεγμένοι, 'Omnibus ex civitatibus delecti.'

προσέναχε, Dor. pro communi, sed poetico, προσένηχε, quod fit a προσνήχω, μ. προσνήξω, adnato. Pro eodem dicitur et νήχομαι. παρά τὸ νέω γίνεται νῶ, δθεν τὸ νήχω. Theoc. Idyll. xxi. 18. παρ' αὐτήν Θλιβομέναν, καλύβαν τρυφερῶς προσέναχε θάλασσα, 'ad ipsum Pressum, [afflictum, fluctibusque percussum] tugurium delicate adnatabat mare.' Hic fortasse Δωρικώτερον scribendum αὐτάν. Vide τρυφερόν.

πρόσθεν έλέσθαι, poet. pro comm. προαιρεῖσθαι, eligere, anteponere. Theoc. Idyll. ανί. 66. Αὐτὰρ ἐγὰ τιμήν τε, καὶ ἀνθρώπων φιλότητα Πολλῶν ἡμιόνων τε, καὶ ἴππων πρόσθεν ἐλοίμαν, 'At ego honoremque, et hominum benevolentiam Multis mulis, et equis anteponam.'

προσχέθεσθαι, poet. verbum, quod in vulg. Lexicis non exstat. Idem autem valet ac ejus πρωτότυπου προέχεσθαι, δη-

λονότι τὸ προβάλλεσθαι εἰς ἄμνναν, ut interpretatur. Eustath. τὸ προέχεσθαι. Sic autem formatur, a prisco σχέω, σχῶ (unde fut. σχήσω, et aor. 1. act. ἔσχησα, et aor. 2. ἔσχον, et perfect. act. ἔσχηκα, perf. pass. ἔσχημαι, &c.) inserto θ fit σχέθω, unde σχέθομαι, et compositum προσχέθομαι, prætendo, aliquid alicui objicio mei defendendi caussa. Theoc. Idyll. xxv. 254. ἐγὼ δ' ἐτέρηφι βέλεμνα Χειρὶ προεσχεθόμην, 'ego vero altera sagittas Manu prætendebam.'

προτέθηκα, commune προτέθεικα, vero, quod in vulgatis Lex. et Grammaticis per ει diphthongum scribitur, est Bœoticum, verso η in ει. Theoc. Idyll. xv. 37. τοῖς δ΄ ἔργοις καὶ τὰν ψυχὰν προτέθηκα, 'ipsis vero operibus et animam proposui [i. insuper vero animam quoque ipsam operiafixam, addictamque habui].'

προφέρειν, poet. præstare, præstantiorem esse, excellere. Theoc. Idyll. xii. 5. δσσον παρθενική προφέρει τριγάμοιο γυναικός, 'quanto virgo præstantior est ter nupta muliere.' Idyll. xxv. 138. Τῶν μέν τε προφέρεσκε βίηφί τε, Καὶ σθένεϊ ῷ, ἡδ' ὑπεροπλίη Φαέθων μέγας, 'Horum autem præstantissimus erat viribus, et robore suo, Et superbia Phaeton ingens;' vel, 'Inter hos autem excellebat viribus, et robore suo, Et animi elatione,' &c.

προφερέστατος, ου, δ, poet. pro com. βέλτιστος. Theoc. Idyll. xvii. 4. δ γὰρ προφερέστατος ἀνδρῶν, 'hic enim [est omnium] præstantissimus virorum.'

πρώαν, Dor. pro communi πρώην, νε το η in α, unde κατὰ συγκοπὴν formatum πρὰν, nuper, non ita pridem. Theoc. Idyll. ν. 4. Τόν μευ τὰν σύριγγα πρώαν κλέψαντα Κομάταν, 'Illum Comatem, qui nuper meam fistulam est furatus.' Idyll. viii. 23. Πρώαν νιν συνέπαξα, 'Nuper eam [fistulam] compegi.' Idyll. xiv. 5. Τοιοῦτος πρώαν τις ἀφίκετο Πυθαγοριστὰς, 'Ταlis nuper quidam [huc] venit Pythagorista [sive Pythagoricus].' Idyll. xv. 15. 'Απφῦς μὲν τῆνος πρώαν (λέγομες πρώαν θὴν, 'Pater tamen ille nuper (dicimus autem nuper.)'

πρώϊζα, poet. προπαροξυτόνως apud plerosque, at apud Eustathium, δξυτόνως πρωϊζά scriptum legitur. Deducitur a πρητ, de quo vulgata Lexica; præmature, nimium cito, intempestive, ante justam horam, ante tempus more constitutum, mature, cito: Gallice, 'tôt,' 'de bonne heure,' 'trop tôt,' 'trop de bonne heure.' Theoc. Idyll. xviii. 9. Οδτω δη πρώϊζα κατέδραθες & φίλε γαμβρέ; 'An igitur tam mature cubitum ivisti o care sponse?' Sic et Galli, 'O cher époux es tu donc allé coucher si tôt?' vel, 'de si bonne

ПР

heure? Cui loquendi formæ respondet Græca, quam vs. 12. habemus, кав браг, tempestive. Ecceiv Hiv Xpp Joura Rad Epav, αὐτὸν ἐχρῆν τυ, 'Dormire quidem volentem tempestive, te solum oportebat [dormire].' S.c et Galli, 'Que si tu voulois dormir de [si] bonne heure, il te falloit dormir seulet.

πρώξ, πρωκός, δ, Dorieum vocabulum, pro commun δρόσοι, ου, ή, ή σταγών τῆς δρύσου, παρά το πρωί πέμπεσθαι, roms guita, quod mane, sive matut uis horis calitus muttatur, i. celitus cadat ante solis ortum. Stillerdium. Theor. Idyll 1v. 16. μη πρώnas veriferal, women & retrik; 'num fore victitat, sicut eicada?'

πρώραθεν, comm. pro que dicitur alias en The moupes, ex prora. Theoc. Idyll. xxir. 11. έκ πρώραθεν. έκ της πρώρας. At in adverbio præpositio če redundat, metroque tantum servit. Viue προθέσεων, &c.

πρωτοτόκος, ου, ή, commune vocabulum, ή πρωτον τίκτουσα, νεί τεκούσα, ή πρωτοτοκήσασα, vel πρωτοτοκούσα, quæ primum entitur, vel enixa est; quæ primum peperit, vel parit; primipara. Theoc. faylf. ν. 26. τίς δε παρεύσας Αίγδη πρωτοτόποιο, κακάν κύνα βούλετ' άμέλγειν; ' quis vero ргизепте Сарга рипирата, malam сапет vult mulgere?

πτ, Acolice in genunum σσ, ut a βλέστω musitato, quod a com. βλέπω formatur, deducitus Lohcum λεύσσω. De quo suo loco. Consule Magnum Etymol. et

Eustath. in Accorde.

mralowa, Dor. pro comm. mralovaa, offendens, occursans, impingens. Theoc.

Idyll. vii. 26.

πτέρις, πτέριδος, ή, vel (ut alii scribunt) avepls, aveploos, h. finx, filicis; herba. felce. Theor. Idyll. v. 5. Al be se sal To μάλης, 'Si vero tu quoque veneris.'

Πτολεμαίω, Dor. pro com. Πτολεμαίου. Theoc. Idyll. zv. 22. dored Πτολεμαίο, divitis Ptosemei.

πτόλιε, 102, ή, poet, metri caussa dictum inserto τ. Theoc. Idyll. in 35. ἀνὰ πτόλω, ' per urbem.'

writer, comm. spumare, spumam ejicere. Theor. Idyll. Iv. 133. Olgeoper worl κύματ' ἐπ' ἀϊόνι πτύοντα, 'Feremus ad

undas in littore spumentes.

жто̀ Е, жтыко̀ у, d, poet. lepus. Proprie tamen significat timidum, sapa và svécou, μ. πτώξω, τὸ φοβούμαι, metuo, formido. Quomam autem lepus est animal timidum, ideo factum ut hoc epithetum sæpe pro lepore μετωνυμικώς accipiatur apud poetas. Nam in soluta oratione dicitor Acros, &, quod apud poetas etiam frequens, ut et Aaywos, ov. Eustath, ait wrut nad abro μέν, ἀτελώς λέγεται, πτώξ δὲ λαγωός, Hypour & interripteur, nal dechos, errends λέγεται. Theoc. Idyll. 1. 110. Kal πτώκας βάλλει, και θηρία τάλλα διώκει, 'Et lepores figit, et feras alses meectatur."

wυγίζειν, obscenas hujus verbi significationes in vulgatis Lesieis Græcolatinis, cum in 1950 Tuylow, turn etiam in voce σημα, s. quis scire cupit, consulat Quamvas autem Launus interpres, cujus interpretationem H. Stephanus est sequitus in sua editione, verbum hoc ad preposteram, ac execrandam Venerem referat, ut et sequens verbale πόγισμα; præstat tamen simpliciter, ac honeste rem accipere, et explicare, at dicamus vo wayifeer jam id significare, quod barbari barbare dicerent, dare supra nates al culus; Latine vero, ferire nates alicujus, Gabice melius hoc unico verbo exprimitur, 'fesser.' Theoc. Idyll. v. 41. árie' enbyifor ev, "quam tibi nates ferrem;' Ga nee felicius, 'quand je te fessone.' Quas enim Greci wuyds, eas Galli patrio sermone vocant, fesses, et quod Green avyiçen, ni Galli 'fesser' dicunt. Urumque vero vocabulum Gal.1cum dictum a fissura, et divisione partium illarum, quæ sessioni sunt addictæ. Nostram sententiam confirmant illa præcedentia poetæ verba, öv nok' toura Haid' tr' έγων εδίδασκον: et sequentia, Kal πόκ' έγω παρά τεθ τι μαθών; solent enim qui publice, vel privatim pueros docent bouns literas, quum discipuli non faciant officium, in eos animadvertere, corumque nates interrium audatas, ferulis cædere, virgis, vel flagris ferire. Paucos autem reperias, qui morem istum vel in aliorum, vel in suis corponous nou fuernit experti, quum olim et ipsi Musis operam date juniores inciperent. Quare quid opus est plura de his in præsentia scriptis mandare ' Latina Crispini versio rem et ipsa sic accepit, at nos quoque supra monumus. Si quis tamen aliter sentit, is suo judicio, sententia-que libere frustur. Vide πόγισμα.

πόγισμα, τος, τὸ, Theocriteum vocabulum, quod modo præposteram Venerem agnificat, modo ipsem verberationem, qua nates alicujus verberantur; vel, ipsas plagas, quas quis alicujus natilius infligit; quod Galli felicius unica voce exprimunt, 'fessee,' vel 'une fessee,' ut nomen substantive sumatur, non adjective. Plumbus alias indem idem efferrent, 'les coups, qu'on donne sur les fesses de quelcun. Vide wvyljew. Theoc. Idyll. v. 43. Mh βάθιον τήνω πυγίσματος δβε ταφείης. Stephani versionem at aimis obscumam omitto, Cuspini verecundiorem interpretationem sequor, . No profundius illo verbere, o gibbose, sepeliaria;' vel, Æ. P. Ne profundius illis plages, quibus [meas] nates percussisti, o gibbose, sepeliaris, 'Cur

208

autem hoc iste dicit? Qua plage, que corporabos multiorabas infliguetur, quum a robustiore brachio gravius infliguritor, quendam in thea came sulcum relinquent, qui quandam sepulcri fosseque non profun-

dions speciem præ se fert.

πογμάχος, ου, ό, μουί. παροξυτόνως εστημtum, ut apud Lustathium legitur, pugil, luctator, Theor. Idyll. xxii. 66, pro codem communiter mentur ab eodem, vs. 60. wor-Tys, ov, o, et Idyll. xxiv. 110. 1.he pugilatos, castuumque pugna pulcerrime deser bitur. Quain et Homerus Iliados V. 900, et 902, et Apollomus Rhod, Tier 'Apуокантакан, lib. n. 69, 70, 71, et Virgil. A.n. v. 226. 227. 228. plur.busegregie persequitur. Idyll, 121v. 12. Πυγμάχοι έξευροντο παλαίσματα σύμφορα τέχνα, ' Luctatores excogitarunt certamina idonea arti.'

πυγμή, ης, ή, com. ictus pugm, plaga, quam pugno quis infligit. Theoc. Idyil. xxxx. 104. Μέσσας ρινός δπερθε κατ' δφρύος ήλασε πυγμήν, ' Medium supra nasum inter

supercula impegit ictum pugno.'
Πυθαγοριστάς, α, δ, Dor. pro comm.
Πυθαγοριστής, οῦ, δ, Pythagorista, Pythagoricus. Theoc. Idyd. πιν. 5. Τοιούτος πρώαν τις αφίκετο Πυθαγοριστάς, ' Ταιια nuper quidam [huc] venit Pythagoricus.'

πυκάσδεν, Dorice pro communi πυκάζειν, Lioc vero, pro πυκάζεσθαι, και πυκασθήναι, quod Atticie potissimum fa illare. Nau activa pro passivia, ut contra ampe passiva pro activis usurpant, ornare, pro ornari, vel ornatum esse. Theoc. Idyll. ii. 153. Καὶ φάτο οι στεφάνοισε τὰ δώματα τῆνα πυκάσδεν, Æ. P. ' Et dixit ipsi coronis illas domos ornatas esse; vel, 'Et dixit illas domos ipsius coronis ornatas esse.' Vulgatæ versiones parum fideles videntur esse, Quamobrem bic saltem eas sequi nollem,

πυκάσδη, Dorice pro comm. πυκάζη, ornaris. Theoc. Joyll. in. 14. Tov Kiggdy διαδύς, καὶ τὰν πτέριν, ὁ τὰ πυκάσδη, ' Hederam subiens, et filicea, qua tu ornaris;' vel, ' Per hederam penetrans, et fincem,

qua tegeris.'

wortas, a, δ, Dorie, pro communi woκτης, ou, δ. Theoc. Idyll. iv. 33. άπερ ό

mucras, ' ati ille pugal.'

πύρ, πυρός, τὸ, comm. ignis. Sæpe μετωνυμικώς accipitur pro φώς, φωτός, τὸ, id est, lux ; ignts enim est lucis caussa, nam ex ignis accensi flamma lux manat ; iumen. Theoc. Idyll. xxiv. 48. Offere #0p, ' Afferte ignem.' [I. lucernam, quæ agne accenso lumen præbet. Ideo poeta vs. 51. explicans suam mentem dicit, λύχνοις άμα δαιομένοισι, ' lucernis cum ardentibus.'] 137. Αθτάρ ἐπ' άματι τυνον άνευ πυρός αίνυτο Sopwov, 'At de die exilem sine igne sumehat conam,' id est, Sed dum adhuc

diei lux luceret, tenness coroam sumebat sine lucetua accensa, vel nullis facibus accensis. Sic et Galli dicunt : Soupper de jour sans lumiers de chandelles, ou lampes, sans chandelle, saus lampe, sans clarté de feu aliumé.

πύργος ἀντής, poeticum loquendi genus, torris belli. Hoc de fortissimis viris dicitur, qui suis sunt instar munitissimæ belli turns adversus hostem. Theoc. Idyll. xxii. 220. 'Αχιλήα τε πύργον άυτής, ' Actullem-

que turrim belli.

πυρείου, ου, τὸ, com. focus, thurshulum, acerra, receptaculum ignis, vas figlinum ad ignem reponendum: hæc of λεξικογράφοι. Sed apud Theoc. layll. xxii. 33. πυρεία τε χερσίν ένώμων, interpretes Latini verterunt, ' et vasa, quæ ad ignem ponerent, mambus versabant.' Ego vero (nisi fallor) existimo potius intelligenda nunc saltem, Ign.aria, qua Galace vocantur, 'fusils,' Italice, ' battifuochi,' quæ ex silice, et chalybe, vel ferro fiunt, ex quorum vehementi attritu, et cullisione, ignis scintilla excudentur, quæ fomite, linteo, vel alla leviore, et andiore materia ad flaminam facile conciliendam apta statim excipiuntur, ut ignis, aut candela accendatur. Fiunt tamen et ex ligno, ut docet Piinius, xvi. 40. 353. 'Candie (inquit) et morus, laurus, hedera, et omnes, e quibus igniaria sunt. Exploratorum hoc usus in castris, pastorumque reperit, quon am ad excudendam ignem non semper lapidis occasio. Tentur ergo bgnum hyno, ignemque concipit attritu, excipiente materia andi fomitis, fungi, vel foliorum facili me conceptum.' Hæc ille. Virgil. An. i. pag. 116. hoc pulcerrimis versibus its nobis describit, Ac primum silici scintillain excudit Achates, Suscepitque ignem folius, atque anda circum Nutrimenta dean, rapultque in fo-mite flammam.' How. in Hymno in Mercurium, pag. 786. idem et ipse no 4s quodammodo depungit his versibus, Epuns voi πρώτιστα πυρήϊα, πυρ τ' ἀνέδωκε: Πολλά δὲ κάγκανα κάλα κατ' οὐδαίφ ἐνὶ βόθρφ Οὐλα λαβών ἐπέθηκεν ἐπηετανά. λάμπετο δὲ φλὸξ Τηλόσε φύζαν ίεῖσα πυρός μέγα δαιομένοιο. id est, ' Mercurius utique primum igniaria, ignemque protulit. Multa vero sicca ligna in humilem [vel, subterraneam] foveam Densa capiens imposuit continua, emicabat autem flamma Longe crepitum mittens ignis valde combureatis.' Hic 78 πυρήτα formatum έκ του πυρεία, διαλύσει της διφθόγγου ει είς εί, και μέτρου χάριν τό ε eis η μακρόν έτράπη. Icla vero vocabula, que duo videntur, nar' obtalo, vitiose scribuntur, quamvis in omnibus codicibus ita scriptum legatur. Est enim unica vor, κατουδαίφ, quæ idem valet ac καταγείφ,

subterrance. Rocte scribitur in Greecel. Idyll. xxiv. 94. καθαρῷ δὲ πυρώσατε δῶμα Lexicis: sed nullius scriptoris auctoritate confirmatur. Obka, Ionice dictum pro com. δλα, καὶ δασέα: φύζαν vero poeta (si codex mendo caret) vocat Tarentinorum, vel Æolensium linguam secutus, quam alii communiter φύσσαν appellant. Sed geminum oo in & versum Tarentina dialecto, vel (ut ahi tradunt) Æol. et Dor. Qua de re plumbus in Magno Etymol. 270. 23. Item 605. 43. ubi to viçu, pro com. vinta, ex Æol. viora, formatum docetur. Consule et Hortes Adonidis in voce melcur. Consule Isa. Cas. Lect. Theoc. xx. pag. 136. 137. ubi multa mepl rav mopelar noa contemnenda leges.

πυρισφάραγος, ου, δ και ή, poet, vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non exstat; ό πυρός δίκην μετά τινος ήχου σπαράττων, nal avallones, qui ignis instar cum quodam strepitu lacerat, et absumit. In Theoc. Syringe, vs. 9. πόθος πυρισφάραγος appellatur amor, qui amantes pierumque tanquam ignis unit, et absumit, et absumens quodammodo lacerat, et lacerans, ad suspiria, gemitus, variasque voces cum strepitu edendas competit, præcipue quum amantes amoribus speraus frui non possunt. Quid ait σφάραγος, et σφαραγείν, docet Eustath.

Eum consule.

wupraios, a, ov, Theocriteum vocabulum, quod in vulgatis Gracol. Lexicis sic explicatur, aupvalos, maturus; quasi comestibilis. Sed hec ipsa millius auctoritate, nullis exemplis illustrantur, et confirmantur. Sed Theoc. Idyll. i. 46. wopvalus σγαφυλάς videtur vocare racemos rubros, et tutuci jam maturi speciem quandam, et colorem habentes. Quod vocabulum deductum a nomine wopds, of, o, triticum, frumentum. Unde whova, we, ta, quemadmodum docet Eustathius, 72 ropus otτία, ήγουν αι σιτώδεις τροφαί. Idem, πύρ-νος, ὁ πύρινος άρτος. Eurdas νετο, πύρνος, τὸ ἀπόκλασμα τοῦ άρτου, panis frustum, quod alibi wonds appellatur; words vero dictum and rov mupos, quod framenta jam matura flammeum ignus colorem referant. Quamvus autem wop, id est ignis, obliquos casus habeat priore syllaba correptos, tamen supòs inde formatum hanc habet productam, ut patet ex Homen versu, qui legitur Iliadia O. 281. ubi de equis verba fiunt, δμίν πάρ προτέροισε μελέφρονα πυρόν έθηκεν, ' vobis prioribus suave triticum apposuit.' Theoc. Idyll. i. 46. ut ante dictum, Πυρναίαις σταφυλαίσι καλόν βέβριeer axad, Rubris uvis pulcre gravatur [vel, onusta est] vinea."

πυρόω, ω, μ. πυρώσω, comm. verbum, quod præter vulgatas significationes accipitur pro suffire, lustrare, purgare. Theoc.

Lex. Doric.

θεείφ, ' puroque lustrate domum sulfure.' πυδρότριχος, ου, δ, poet, et Theocriteum vocabulum, rufis capilas præditus. Ala sic hominem appellari putant, qui flavos capillos habet. Theoc. Idyll. vin. 3. ἄμφο τών ήτην πυβροτρίχω, άμφω ανάβω, ' ambo hi erant flavis crinibus, ambo impuberes,' Virg. Ecloga vii. 19. 8. ' Ambo florentes mtatabus,' hunc locum videtar imi-

Πόβρω, genitivus Dor. pro communi Πύβρου, Pyrrhi, Theoc. Idyli. iv. 31.

πομενικός à, de, Dor. pro com. ποιμενι-s, h, de, pastoralis. Theoc. ldyll. i. κός, η, ον, pastoralis. Theoc. ldyll. i. 23. Τήνος δ πφμενικός, 'Illa pastoralis (sedes].' Hoc autem fit versa diphthongo propria σι, in impropriam φ.

P pro A non raro positum legas; ut αμέργω, ρτο αμέλγω: απεμόρξατο, pro àπερελέατο. \ ide Magnum Etymologicum, pag. 120, 20, άργαλέσς, pro άλγαλέσς.

ρ in A in quibusdam mutatum invenitur; ut, άλδω, pro Ερδω: ἀμέλγω, pro ἀμέργω: Ζειληνός, pro Σειρηνός. Vide Magnum Etymol. pag. 710. 12. ubi legendum videtur pro, μεταθέσει του λ els ρ, μεταθέσει τοῦ ρ eis λ. Illic enim agitur de vocabulo Σειληνός, quad έκ του Σειρηνός deductum παρά, το σεσηρέναι, κατ' έπενθεσιν τοῦ ι, καὶ κατά τροσήν τοῦ ρ els λ. Hoc autem fit ob mutuam liquidarum cognationem. Con-Bule Eustathmm in ἀλδήσκω.

ρ in v interdum mutatur. Vide v pro ρ.

Consule Alvura.

payiter, Theocriteum et poeticum verbum, το ραγολογείν, τουτέστι ράγας λέyear, oudderen, uvæ grana legere, uvas ipsas collegere, atque comedere. Consule vulgata Lexica in paylow, et pat, payds, 8. Theor. Idyll. v. 113. Alel portugue và noθέσπερα βαγίζοντι, ' Semper itantes ad vespera [vel vesperi, vites ladunt, et carum] uves comedunt."

ραγίζοντι, Dor. pro communi ραγίζουσι, medunt. Vide οντι pro ουσι. Vide ραcomedunt.

Paδάμανθα, Dorice, et poetice κατά μεταπλασμόν, pro 'Pačáμανθυν, a recto 'Pačáμανθυς. Consule Eastath. Theoc. Idyll. ii. 34. Κινήσαις 'Ραδάμανθα, ' Moveres Rhadamanthum.' Sed in vetusto codice acriptum legitur, Kirhoais & doduarra, i. ' Moveres vel adamantem,' quæ lectio non apernenda.

pabirds, h. br. poet, o pela, τουτέστι paδίως, καὶ εὐκόλως δονούμενος, qui faculo quatitur, ac agitatur. Interdum pereveμικώς pro longo, et procero sumitur, quod procera corpora facilius moveantur, quam quæ breviora. Theoc. Idyll. xi. 45. έντι βαδιναί κυπάρισσοι, 'sunt proceræ cupressi.' Consule vulgata Orecol. Lex. Idyll. xvii. 37. βαδινάς χείρας vocat teneras, vel (ut ahi maiunt) graciles manus. Idyll. xxvii. 45. ἀνθεϋσω έμαὶ βαδιναί κυπάρισσοι, Dor. pro com. ἀνθοῦσω, etc. ' florent meæ proceræ cupressi.'

ράιστα, poetice pro communi ράστα, facillime, commodissime, suavissime. Theoc. ldyll. xi. 7. Οδτα γοῦν ράϊστα διᾶγ' ὁ Κύκλοψ ὁ παρ' ἡμῶν, 'Sic certe facillime [commodissime, aunvissime] vivebat Cyclops

ille apud nes,"

pάμνος, ον, ή, quid esset non satis inter auctores constat. Consule Suidam, et Græcolatina Lexica. Theoc. Idyll. iv. 67. ἐν γὰρ ὅρει ράμνοι τε, καὶ ἀσπάλαθοι κομόμντι, interpretes Latini sic, ' in monte enum rubique, et tribuli garminant;' vel, ' in montibus enim rubi, et tribuli virent.'

ράον, facilius, commodius, suavius. The oc. Idyll. zi. ult. ράον δὲ διᾶγ' ἢ χρυσόν ἔδωκεν, 'suavius autem [vitam] degebat, quam [ai quis ipsi] aurum dedisset,' vel hæc ita sunt accipienda, 'suavius autem vitam canens degebat, quam si aurum puelle amatæ dedisset,' ut ea potiretur.

pesser, poeticum verbum sacris inserviens, ut apud Latinos interdum, facere; rem sacram facere, facere sacrificium, sacrificare. Theoc. in Lpig. 252. Peter yap 8aμάλαν, λάσιον τράγου, δρυα του ίσχω Σα-Kirar dios & comeréus o Beds, Sacrificabo enim juvencam, husutum hucum, [et] agnum, quem habeo Stabularium [in stabulo seorsum ab aliis servatum, et sagmatum]. Audiat igitur [tuas proces] benevole Deus.' Idem eadem pag. εὐθυς ἐπιδρέξειν χίμαρου καλὸν, '[Dic autem me] mox saenficaturum caprum pulcrum.' Sic et Virgil. Ecloga in 9. 12. ' Quum faciam vitula pro frugibus, ipse venito.' Idem Theoc. Idyll. xxvu. 63. ρέξω πόρτιν Έρωτι. Consale Erythrei Virgilianum Indicem in voce Frugibus.

φέθος, έσς, ους, τὸ, poeticum vocabulum, quod modo faciem, modo γενικώς, quodlibet corporia mombrum significat. Eustath. βέθεα πάντα τὰ μέλη, καὶ ἰδίως τὸ πρόσωπον. Idem, βέθος τὸ πρόσωπον Αἰολικώς, παρὰ τὸ βέος, ήγουν εὐκόλως, [καὶ βαβίως] δι' αὐτοῦ φαίνεσθαι τὸ ήθος, κοινώς δὲ βεθεα τὰ μέλη. Theoc. Idyll. xxix. 16. καὶ μὴν σεῦ τὸ καλόν τις ἰδών βεθος αὐτόσω, τῷδ' εὐθύς πλέον ἡ τριέτης ἐγένευ φίλος, μτο καὶ μὴν σοῦ τὸ καλόν πρόσωπον ἰδών τις αἰνίσσαι, τουτέστιν εἴ τις ἰδών τὸ καλόν σον πρόσωπον ἐπαινοίη, εὐθυς τοῦδε φίλος ἐγένου πλέον ἡ τριέτης, ἡγοιν τρία ἔτη, ' at-

qui si quis tuam pulcram faciem intuitus laudant, hujus confestim factus es amicus plus quam tuennis [i. amplius quam per triennium].' Sensus, Si quis forte tui vultus egregiam speciem intuitus, eam laudant, tu statim eum amicum tuum esse putas, ac multos annos eum propter hanc tuæ formæ commendationem amss. Quod, quasi diceret, nimiæ levitatis est argumentum.

ρεία, poet, pro com. βαδίως, και ταχέως, facile, celeriter, statim; βεία vero deductum a βέα, metri caussa inserto ε, βέα, a βέω, fluo. Est autem metaphora sumta ab aquis celeriter fluentibus. Theoc. Idyll. xxv. 98. σημοί δε βοών βεία πλήθησαν, ' stabula vero bobus statim repleta sunt.'

ρείν, active positium, et transitive cum accusativo rei, que fluit, βείν αξμα, fluera sanguinem. Theoc. Idyll. v. 124. 'Ιμέρα ανθ' δδατος βείτω γάλα, 'Ηιπετα pro aqua fluat lac.' 126. βείτω χ' à Ζυβαρίτις έμιν μέλι. ' fluat et Sybanius mibi mel.'

μέλι, ' fluat et Sybantis min mel.' ρέξω πόρτω, Theoc. Idyll. 22vn. 63. mactabo vitulam ; vel, sacrif cabo vitulam : interpres Launus, quem Crispinus est secutus, vertit, faciam vitulam. Sed hoc loquendi genus est paulo durius, ac obscurins. Virgil. Ecloga in. 9. 12. rem dilucidius videtur expressisse, quain dicit, Greecam loquendi formam imitatus, ' Quum faciam vitula pro frugibus, ipse venito.' Facere vitula, est elupticum loquendi genus. Subauditur enim sacrificium, quod vitula mactata fiebat ; þ@ew wóprev, verba sonant, facere vitulam,' i. vitulam mactare, et in sacraficio offerre alicui Deo. Eustathus ait, τὸ βέζεω, si solum ponatur, έλλειστιnos dien: sod lepa pefen, evrenos dien Quod bene.

ρέοντι, Dor. pro com. βέουσι, βαυπι. Theoc. Idyll. xiv. 38. τήνφ τὰ σὰ δάκρυα μᾶλα βέουτι, 'Illi tum lacrymme [tanquam] poma fluunt [vel, pro pomis devolvun-

tur].

plov, ov, τδ, comm. promontorium, montis cacumen. Vide vulgata Lexica. Theoc. Idyll. i. 125. Έλίκας δὲ λίπε ρίον, 'Helices vero inque promontorium.' Idyll. xxv. 228. ἐν ρίφ δλήεντι, ' in montis cacumine sylvoso.'

ρεπτέω, ω, poeticum verbum a gravitono ρέπτω formatum Attace, jacio, jaculor, projecto, conjecto. Theor. Idyll. 1. 37. άλλοκα δ' αδ ποτί τον βιπτεί νόον, ' modo vero ruraus ad hunc project [1. celeritae convertit] apimum.'

poδόεις, δεντος, δ, com, roseus. Theoc. Idyll. vii. 63. [στέφαναν] ροδόεντα, '[co-

ronam | roseam.

ροδόμαλον, ω, τδ. Dor. pro com. poet. ροδόμηλον, ου, τδ. ρόδεον μήλον. ροδεα

мяда. робеон тарыші, товою male, говою genæ. Theoc. Idyll. xxui. 8. obn boows λιπαρόν σέλας, οὐ βοδόμαλον, \* non oculorum nitidum juhar, non roseæ genæ.'

ροδόπηχου, cos, δ καὶ ἡ, Autoræ poeticum epithetum, q. d. roseos habens cubites, sive roseos habens lacertos, vel rosens habens uluas cubiti, rosea. Quæ passim ab Ho-mero vocatur ροδοδάκτυλος Hώs, digitos, i. radios habens roseos. Cur autem hoc aurore tribuatur, docet Eustathius. Eum consule. Theoc. Idyll. ii. 148. 'Ad Tar ροδόπηχυν ἀπ' \*Πκεανοῖο φέροισαι, \* Auroram roseam ab Oceano ferentes. \* Sed in vulgatis codicibus fortasse potius 'Αῶ πεpor τομένως ex Grammaticorum præceptia esset scribendum, ut m 'A@r a me plumbus

ροδόπαχυς, sos, è καὶ ἡ, Dor. pro com. ροδόπηχυς. Theoc. Idyll. xv. 128. è ρο-

dówagur Adwris.

· poboxpos, wros, a nal a, Dor, pro com. poet. podóxpous, o kal ú, versa diphthongo ev in a, roseus, rosei coloris. Theoc. Idyll, xeni. 31. Ebe kal à poboxpus Edeva, Sic et rosei coloris Helena.<sup>1</sup>

points, h, dr. poeticum, pro quo frequentius dicitur καμπόλος, η, ον, curvus, a, um, incurvus. Theor. Idyll. iv. 49. είδ' ή μοι βοικόν το λαγωβόλον, δε τυ πατάξω, \* ntinam esset mili curvum pedum, ut le percuterem ' Eustath, ait founds dictum (ut quibusdam placet) mapà vò péneu. enim ille in suis commentariis els 7d p' Tis Odvervelas, pag. 1815. 9. and rou pereu de γίνεται το ρόπαλον, ώς οία ρέπον els μέρος, και μή δρθου, κατά του της Έκαβης παρ Εύριπιδη σκολιόν σκίπωνα. δμοιον δέ τι καί ή καλαθροψ. κάλον έκείνη, τουτέστι ξύλον αδ ρέπον, κατά δμοίαν έτυμολογίαν. και το παρά Θεοκρίτφ δὲ μοικόν λαγωβόλον, τοιοῦτόν τι δοκεί τοις πλείοσιν είναι. 'Poinds vero κατά διάλυσιν τής οι διφθόγγου, παρά τὸ peu, fluo, deducitor. Unde poind obpara dicuntur fluida, et flura corpora. Qua de re consule Hippocratis Œconomiam, ubi Galenus βοικόν interpretatur καμπύλου. Ibidem, βοικον το είσω νεθον, και στραβον, 8 kal boisov. Quod vocabulum quidam Ionicum esse tradunt. Vide poisos in eadem Hippocratis (Economia, Idyll. vii. 18. βουκάν έχεν άγριελαίω Δεξιτερά κορύvan, ' curvum gestabat ex oleastro Dextra pedum.'

ρόω, poet. verbum, de quo vulg. Gracolatina Lexica sic, pow, kirw, kal relu [moveo, et quatio], unde execciono Sed. apud Simmiam Rhodium in Ovo accipi videtur pro cocco, unde Latinum Ruo, cum impetu feror. pag. 888. ρόων αίψα μεθ' ἰμερόεντα μαζον, ' ruens statim ad optabi-lem mammam.' Ηία το ρόων Ισοδυναμεί

τῷ δρούων, καὶ δρμώμενος, vel subauditur accus. pers. ἐαντὸν, ideo Lat. Int. vertit, se promoveus. Vel ᾿Αττικῶν activum pro pass. ροόμενος, vel potius ρωόμενος, est poartum. Nam a bów, fit bo per contractionem, unde κατά παραγωγήν το δώω, hinc το ρώσμαι. Eustath. ρώεσθαι, το σπουδαίως, και ρωμαλέως κινείσθαι, serio et valide moveri; vehementer, et robuste moveri; vehementer, magnoque corporis impetu moveri, et aliquo ferri. At apud Hom. in Hymnis 828. f. 2. xopdv pásacobas dictum, pro xopelar oxovdalus, nal populies noteîr, dokeîr.

ρύεσθαι, poet. pro com. φυλάσσειν. Theoc. Idyli. xxv. 25. Δθέσφατον δλβον δυόμεθ ένδυκέως, ' immensas opes servamus accurate: ' τοῦ ρύεσθαι varias significationes et έτυμολογίαν apud Eustath. vide.

puros, cos, ous, rd, cordes. Consule vulgata Græcolatina Lex. Theor. Idyl!.

1v. 20. ἄπαν μύπος, ἔργον ἐπ' ἔργφ, ' totum sordes [meras sordes], laborem super laborem,'

≼ commune in 8 non solum Dorice, sed etiam Æolice et Ionice sæpe mutatur, ut δσμή, δδμή, ίσμεν, ίδμεν. De quibus auo loco. Consule nostrum Græcolat. Io-Dicum Lex. Vide Tomer.

σ Dorienses in quibusdam vertunt in 8, ut δδμή, ίδμεν, pro δσμή, ίσμεν. De quibus suo loco.

o Domenses in quibusdam sæpe mutant in f. Vide & Dorice pro communi o.

σ commune Dorienses in σ sæpe mutant, quod et Iones non raro faciunt. Consule nostrum Ionicum Lexicum. Ut 70 Donce pro communi 60 dicitur. Ab hoc vero Dorico 70 Latinum Tu, verso v in tr. deductum. Theoc. Idyll. i. 2. άδὸ δὲ καί rd ouplodes, 1. ' snaviter vero et tu fistula ludis.' et 4. alya vò haufi, id est, 'capram tu accipies.' Et 5. és vè kavappei, i. ad te definit, ad te fertur, vel devolvitur. Hic τὸ τὲ Dor. dictum pro com. σὲ, verso σ in 7. Hinc Latinum te, quod totidem, et nsdem literis servatis profertur : sed cum Græce compistur, Latine producitur. Sic etiam a com. obs, oh, odv, tuus, a, um, verso e in . et inserto e formatur poeticum, 'et Doricum reds, red, redr, ve. 7. unde Latinum verso e inu, fit tuus, s, um. Sic val. pro ool, tibi, 25. 51. parl, pro parl, dicit. Idyll. in. 10. hal 36 val, acces vero tibt.' 22. idem esstat. 48. τίθητι, pro τίθησι. Idyil. iv. 4. δφίητι, pro δφίητο. 10. είκατι, pro είκοσι. 52. έντι, pro είσι. τεῦ, pro σεῦ, et σεῦ, pro σοῦ, tui. Idyll. v. 19. 28. πλατίου, pro πλησίου, proximum. 38. φάγωντι, pro φάγωσι. 48. λαλαγεύντι, pro λαλαγεύντι, pro λαλαγεύντι, pro λαλαγεύντι, pro προίησι, project. Idyll. xi. 53. προίητι, pro προίησι, project. Idyll. xv. 146. ἴσατι, pro ἴσησι, scit, novit. Idyll. xvi. 11. μέμνοντι, pro μέμνονσι. 12. ἵκωντι, pro ἵκωσι.

Σ

πλούτιος, a nomine πλούτος, divitiæ; ένιαύσιος, annuus, pro ένιαύτιος, ab ένιαντός, annus, ἀμβρόσιος, immortalis, pro ἀμβρότιος, ab ἄμβρόσιος, idem. De quibus consule Mag. Etymologicum in νουε ἀσπάσιος. Illic emm res pluribus exemplis illustratur. Sic etiam εὐεργεσία, pro εὐεργετία, quod ab εὐεργέτης. Magn. Etymol. Ionice factum tradit. Sic Μιλήσιος, pro Μιλήτιος, ἀπό τῆς Μιλήτου πόλεως, etc.

σ Donce in prima persons pluralis verborum passivorum, et mediæ vocis, ante syllabam θα solet inseri, ut τυπτόμεσθα, et ετυπόμεσθα, atque in omnibus modis in θα desinentibus. Sic λασεύμεσθα, pro communi λησόμεθα, obliviscemur. Theoc. I-

dyll, iv. 39.

σ metri caussa rejectum ex quibusdam vocabulis. Theoc. Idyll. x. 9. ἔκτοθεν,

рго Ектопвеч.

σ commune Dorienses in a matant interdum. Vel potrus a pro σ ponunt. Ut είμες, pro εσμέν, sumus. Theoc. Idyll. in. 5. οὐδ' έγνω πότερον τεθνάκαμες, ἡ ζοοί είμες, ' neque cognovit utrum mortui, an vivi simus.'

o Dorice pro communi ν in tertia persons singularis numeri, in imperfecto verbi elμi, sum. Theor. ldy!l. ii. 90. et 92. ∄s, pro ἢν. Vide ∄s.

o pro Dores neurpant in prima persona plurali communiter in µer desinente. Theoc. Idyll. i. 16. bedokapes, pro bedokaper. Idem Theoc. Idyll ii. 5. τεθνάκαμες, et elues, pro τεθνήκαμεν, et έσμέν. 25. είδομες, pro είδομεν. 141. εψιθυρίσδομες, pro εψιθυрібория. et 143. прворез, рто плвория. Idyll. v. 64. Boorphoones, pro Boorphowner. 66. βωστρέωμες, pτο βωστρέωμεν, ώμεν. 67. episoones, pro epigoner. Idyll. vn. 2. elpropes, pro elproper. 10. avopes, pro hνύομεν. 12. εδρομες, ρτο εδρομεν. 122. φρουρώμες, ρτο φρουρώμεν. 123. τρίβωμες, ρτο τρίβωμεν. 133. ἐκλίνθημες, ρτο ἐκλίνθημεν. Idyll. vni. 26. καλέσωμες, pro καλέσωμεν. Idylt. xni. I. έδοκεθμετ, pro έδοкойнеч. 4. вооринея, рто вооринеч. Idyll. 21v. 3. πράσσομες, pto πράσσομεν. 13. et 20. enivoyes, pro exisoner, etc.

s pro ν Dorice in infinitivis post apocopen syllabs at factam. Ut ημεναι, ημεν, ημες, pro com. είναι. De quibus suo loco. Theoc. Idyll. vii. 86. ἄφελες ημες, ' utinam fuisecs.' Idem Idyll. viii. 73. καλδε ήμες έφασκεν, ' formosum esse [me] accebat.'

σ commune Dorienses in quibusdam verbis in ν mutant. Ut pro communi έστλ, dicunt έντλ, est. Theoc. Idyll. i. 17. τανίκα κεκμακώς ἀμπαύεται έντί γε τικρός, ' tunc defessus quiescit. Est autem acerbus.'

Idem Idyll. 10. 39.

σ Dorienses ante θα, in prima persona plurali passivorum verborum plerumque ponunt, ut τυπτόμεθα, comm. τυπτόμεσθα Dorice, quod fit in omnibus modis, et temporibus, ubi prima pers. plural. ultimam syllaham in θα desinentem habet. Theoc. Idyll. iv. 39. λασεύμεσθα, pro λησόμεθα, obhviscemur. Vide suo loco. Idem Ldyll. vii. 13. θησεύμεσθα, pro θησόμεθα, punemus. Idyll. xii. 4. πελόμεσθα, pro πελόμεθα, sumus. Idyll. iv. 68.

σακός, ω, δ, Dor. pro com. σηκός, ου, δ, stabulum. Theoc. Idyll. xvi. 36. ποτί σα-

кду, ' ad stabulum.'

σακίτας, a, å, Dot. pro com. σηκίτης, ου, Epithetum agni apud Theoc. Idyli. i. 10. άρνα τὸ σακίταν λαψή γέρας, \* agnum tu saginatum [vel, pinguem] accipies dono.' Græcus luterp, hac de re ita scribit, σηκίται δὲ ἄρνες [λέγονται,] οθε ἔτι γάλακτος δεομένους οί νομείς τών μητέρων χωρί-ζοντες, ίδια βόσκουσι, και έν ίδιφ σηκφ. σηκίται agni vocantur, ques lactis adauc indigentes a matribus separant pastores, et privatim, sive separatim, et in proprio stabulo pascunt.' Alia sic appellari tradunt agnos in atabalo saginatos, ac pinguefactos. In vulgata Gracolatinis Lexicis σακίται, vertitur, agni subrumi. Sed agni subrumi sunt, qui Græce apres oropaorus nominantur, qui adhuc sunt sub matrum mamma, quæ a veteribus ruma dicebatur, qui adhuc ubera materna sugnat. Gallice, ' agneaux, qui tettent encore.' At at vera sunt, ut videnter, quæ tradit Gracus Interpres, hac Lexicorum Graculatinorum interpretatio nunc saitem non erit bona. Illud addetur, quim in Græcolatinis Lex. dicitur σακέται, agni subrumi, subaudiendam apver. Nam ipsum solum nomen σακίται non significat hoc utrumque.

σᾶμα, τος, τὸ, Dorice pro communi σῆμα, τος, monumentum, sepulcrum. Theoc. Idyll. i. 125. αἰνό τε σᾶμα, 'altumque sepulcrum.' Idyll. v. 121. σκίλλας ἰὰν γραίας ἀπὸ σάματος αὐτίκα τίλλοις, 'scillas profectus vetulæ ex sepulcro vellas.' Vide ακίλλη, et σῆμα in vulgatis Græcolatinis Lexicis, ubi quid ista poetæ verba sibi velint, ex interpretis Græci Scholus inteliges. At Erasmus Adag, Chil. 2. Cent. 4. pag. 428. Adag, 42. Squillas a sepulcro

vellas, rem aliter accipit, ac interpretatur. Eum consule. Idyll. vii. 10. οὐδὲ τὸ σᾶμα, neque sepulcrum.

 $\Sigma A$ 

σάμερον, Doricum temporis adverbium, pro communi officepor, hodie. Quod ab Attico τήμερον deductum videtur, τήμερον νοτο significat τῷ, τουτέστι τῷδε, εἴτε ταὐτη τρ ήμέρα, unde compositum. Hoc ipso die, hodierno die, Versum vero τ in σ, vide τ in σ, vel σ pro τ. Theor. Idyll.ii. 147. σάμερον, άνίκα πέρ τε ποτ' οὐρανὸν Erpexor Irras, ' hodie, quando in colum correbant,' i. cursu ascendebant equi, etc. Idyll. xiv. 45. σάμερον ένδέκατος: sic in omnibus codicibus, quos vidi, constanter scriptum legitur; sed locus (si codices mendo carent) est ita accipiendus, σήμερον ėνδέκατος, subaudiendum ἡμέρα, hodie [est] undecimus [dies]. Ent autem Atticismus, epithetum masculeum cum nomine fæmineo substantivo positum. Qua de re fusius in nostris Commentariis in Thucydidem, Xenophontem, Euripidem, et Sophoclem. Nostros Græcolatinos Indices consule, qui tibi magnam exemplorum copiam suppeditabunt. Vel generale nomen χρόνος, pro ημέρα, subaudiendum, Vel ένδέκατον legendum, subaudito nomine ήμαρ, quod idem valet ac ήμέρα. Vel ένδεκάτη scubendum, et ἡμέρα, ut in præcedenti versu, subaudiendum. Sed prima sententia, que nullam mutationem flagitat, nec quidquam wapabolov habet, ad verita-Quam tem proxime videtur acceders. ideo sequi præstat. Pind, Pyth. Ode 12.

adominos, ou, é, poetice, pro comm, ado-nuos, sed illud potius substantiam, hoc vero qualitatem indicat. Illud carneum, et ex carne compositum significat, hoc vero carnalem, et carnis libidini deditum, aut quod redolet res carnales. Non semper tamen hoc discrimen servatur. Theoc. Idyll. axi. 66. Exuls run burur farel ron carneum piscem. Exstat hoc vocabulum etiam apud Anstot. Ethic, lib. 111. cap. 9.

pag. 16. litera H.

. od. Dorienses in multis nominibus et verbis τὸ ζ commune dissolvent in σδ, at μελίζομαι, μελίσδομαι. Theoc. Idyll. i. 2. å vort rais vayaist perloberat. Et 8. suplodes, pro communi ovpičens. Et 14.et 16. συρίσδεν, pro συρίζειν. Et 21. ἐσδώμεθα, pro communi έζωμεθα. Et 24. ἐρίσδων, pro comm. ερίζων. Εt 28. ποτόσδον, pro προσόζον. 53. έφαρμόσδων, μιο έφαρμόζων. 102. φράσδει, μιο φράζει. 121. ποτίσδων, μιο ποτίζων. 149. δοδει, μιο όζει. Idyll. 11.62. επιφθύαδοισα, pro επιφθυζουσα. 141. έψιθυρίσδομες, pro έψιθυρίζομες. 153. τυndoder, pro mundfeir. Idem Idyll, ici. 1. киндоби, рго киндуи. 16. наабду, рго наtov. Idyll. iv. 55. Saudober, pro Bandter. 63. epiadet, pro epifet. Idyll v. 7. non-Çe. 52. δαδοντι, et badeis, pro bζουσι, et δζεις. 60. ποτέρωδε, pro προσέριζε. 65, ξυ− λοχίσδεται, pro ξυλοχιζεται. 67. ερίσδομες, pro episoner, etc.

σεισαμένας, Dor. pro comm. σεισαμένης, partic. sor. I. med. gcmt. singul. fmm. g. a celo, celow, quatio. Theoc. Idyll. zni. 13. genrauéras arepà parpès, quatiente

Zedáva, as, å, Dorice, pro communi Zeλήνη, ης, ή, Luna. Dicta Σελήνη παρά τό σίλας, j. splendor, quad suo splendore, radiisque noctu terrarum orbem illustret. Theoc. Idyll. ii. 10. άλλά Σελάνα φαϊνε καλόν, 'sed Luna, luceas pulere.' Idem codem Idyll., 69. πότνια Σελάνα, 'veneranda Luna.' 79. Στήθεα δὲ στίλβοντα πολὸ πλέον, ή τὸ Ξελάνα, ' Pectora vero splendida multo magis, quam tu Luna [sis]. Legitur et ή τὸ Χελάνας, sub. στή-Bos dorl, 'quam Luna pectus sit.' Idyil. αχ. 43. δτε Σελάνας, ριο ήτε Σελήνης. 1dyll, xxi, 19. appa Zeddras. Zedarala, as, a. Dorice pro comm. Ze-

λήνη, ης, ή, et Ionice Σελαναίη, ης, Luna. Theoc. Idyll. ii. 165. xaipe Zedavala diπαρόχρος, ' vale Luna nitudo corpore præduta.' Hoc autem factum poetice κατ' d-

πένθεσαν τής αι diphthongi.

σεσαγμένος, ου, δ, com. onustus, stipatua, instructus. Participium autem est præt. perf. pass. a σάττω, μ. σάξω, de quo vulgata Lexica. Theoc. ldyll. xvn. 94. χαλκή μαρμαίροντι σεσαγμένοι δυφαρα-YEUNTI, ' ære respiendent, supair stre-

σεσαρώς, ότος, δ, participium præteriti perfecti medii Dorice formatum pro communi σεσηρώς, a verbo σαίρω, μ. σαρώ, δορ. β. έσαρον, μ. π. σέσηρα. Eustathius, σεσηρέναι, το υπανοίγειν το χείλη, i. subaperire, vel modice aperire labra, hisre, os hians habere. Idem, σεσηρότα χείλη vocat τά ἀπ' άλλήλων διεστώτα, labra, quæ altera ab alteris d stant, labra, quorum alterum ab altero distat, quod os hians, ac apertum sit. Theoc. Idyl.. v. 116. gal 70 oecapies, alter Latinus Interpres, sic, et to ridens; alter, 'et to dentes stringens.' Potes et ita locum accipere, ' et tu hians,' vel ore mante. Quod et illis accidit, qui dissolutius rident, et in cachinnos prorumpunt, et illis, qui præ delore plagarum, quum ab aliquo caduntur, os aperire solent, et variis modis distorquere, præcipue quum sui doloris manifestam significationem sus clamonbus dare nos audent, ut verecuadi vel superbi discipuli, quam a

ludimagistris publice pro suis pecentis plectuntur. Sed hoc ipsum longe mehus in cambus observatur, quum diducto metu graviter irritati minautur morsum dentibus nudatis. Qui plura cupit hac de re seire, consulat Hippocratis (Economism in voce occupos. Idyll. vii. 19. kai µ' àrpipas elne occapos, ' et mini placide dixit ridens.' Idyll. xx. 14. kai ri occapos, ' et miquantum ore diducto.'

σημαίνειν, poet. cum detivo, pro com. Κρχειν, imperate. Theoc. Idyll. 2vii. 89. αίχμηταϊε Κιλίκεσσι σημαίνει, ' helicosis Cilicibus imperat.'

σημαίνοισα, Dor. pro com. σημαίνουσα, significans. Theoc. Idyll, κκιι. 22.

σθα, Dorica terminatio prime persone plaralis verborum passivorum communiter in θα, sine σ desonentium, cujuscungae modi, tempor sque fuerint. Theor. Idyll. iv. 39. λασεύμεσθα, pro communi λησόμεθα, obliviscemur.

σιγώντι, Dorice pro communi σιγώσι, tacent, silent; a σιγάω, ω. Theoc. Idyll. ii. 38. σιγώντι δ' άγται, 'tacentque venu;' vel, 'silentque flatus [ventorum].'

σιδάρειος, ω, δ, Dor. pro com. σιδήρεος, οῦς, ου, δ, ferreus. Theoc. Idyll. xv.1. 31. τῷ δὲ σιδάρειον σκόταλον, 'alteri vero ferream clavam.' [I. e. clavam clavis, vel laminis ferreis munitam.] Idyll. xxii. 47. σαρκί σιδαρείη, 'carne ferrea [i. ferri instar dura].

σίδαρος, ω, δ, Dor. pro com. σίδηρος, ου, δ, ferrum. Theoc. Idyll, xxi. 49. πῶς μὲν ἔλω μέγαν ἰχθον ἀφαυροπέροισι σιδάροις, quomodo caperem magnum piscem infirmo [ham:] ferro.'

σίνεσθαι, com. lædere, nocere, corrumpere, vastere, vorare. Theoc. Idyll. i. 49.
σινομένα τὰν τρώξιμον, 'lædens [corrumpens, vorans tivain comestibilem, i.] maturam.' Subauditur enim substantivum nomen σταφυλήν, vide τρώξιμος.

men σταφυλήν, vide τρώξιμος.
σίον, σίου, τὸ, vide τ' olσία. Theoc. I-dyll. v. 125.

σιτάθην, Dor.pro com. εσετήθην, comedi, παρά τὸ σιτέσμαι, οῦμαι. Theoc. ldyll. 12. 26. οῦ κρέας αὐτὸς σιτάθην, ' cujus carnem ipse comedi.'

συτίζεσθαι, com. pro quo συνονύμως dicitur έδειν, et έσθίειν, adere, comedere, vesci, victitare. Theoc. Idyll. iv. 16. μη πρώκαν συτίζεται, δοπερ δ τέττιξ; \* num τοτε vescitur, ut cicada?"

oirra, vel sirra, vulgata Græcolatina Lexica, σίττα, ακ, ή, sitta, pica. Item σίττα, vox pastorum ad gregem. Scribitur σίτθα. Theoc. ἐπιφάνημα αξίν. Sed in hujus hominis explicatione peccatum videtur. Dicendum enum communiter σίττα, ης, ή, vel Dor. σίττα, ας, ά; et paulo post,

o Actikovocopos videtur perperum scripsiese σίτθα, quia apud Theoc. Idyll. 1v. 46. legitur, σίτθ' δ λέπαργος. At hoc non a σίτea, sed a airra deductum, quod ob sequentem vocalem aspiratam, 70 a, vel 70 e rejecit, et r tenue in 8 asperum de more mutavit. Eustath, longe melius vien bujus vocabuli nobis explicat his verbis, σίττα, η σίττε, επίφθεγμα ποιμενικόν επισπευστικόν των θρεμμάτων, ο και φίττα λέγεται. Pastores igitur utuntur hac voce quuin suos greges accelerare aliquo, vel alicunde celeriter abducere volunt. Idem Theoc. eodem Idyll. iv. 46. oir8' à Kungisa work τον λόφον, ' ocius abi o Cymætha ad collem.' Idem Idyll. v. 3. οὐκ ἀπὸ τῶς κράνας σίττ' ἀμείδες; ' nonne a fonte heus fugietis agnæ?' 100. σίττ' άπο τᾶς κοτίνω ταὶ μηκάδες, ' hevs ab oleastro discedite cupellæ.' Idyll. vni. 68. σίττα νέμεσθε, νέμεσθε, \* heus pascimini, pascimini.

σκαίρειν, comm. quod Eustathius interpretatur, σκιστάν, είτουν πηδάν, καὶ ἀρχηστικών κινεῖσθαι, id est, saltare, et saltatorum more nioveri, vel agitari. Theocritus vituits, buculisque tribuit. Idyll. iv. 19. Κλλοκα δὲ σκαίρει τὸ βαθύσκιον ἀμφὶ Λάτυμνον, ' alias vero saltat umbrosum circa Latymnum.'

σκανά, as, a, Dor. pro com. σκηνή, ηs, ή, taberna, tentorium. Theoc. ldyll. xv. 16. φύκος από σκανας αγοράσδων, ' fucum ex taberna emturus.'

σκαπάνα, as, a, Dor. pro communi σκαπάνη, ης, ή, quod et σκαφείον, ου, τὸ, τιtrum, id est, ligo, ligonis. Alias alia significat. Suidam, et Pollucem, aliosque Lexicographos consule. Dictum παρὰ τὸ σκάπτειν, fodere, undo σκαφεύς, et σκαπτὴρ, fossor, σκαφή, et σκαφεία, fossio. Theoc. Idyll. iv. 10. κ' ἄχετ' ἔχων σκαπάναν τε καὶ εἴκατι τουτόθε μάλα, 'et abut hinc habens ligonem, et viginti oves.'

σκαφίς, ίδος, ή, et in plut. σκαφίδες, ων, αί, vasa melli recipiendo, servandoque destinata. Theoc. Idyll. v. 59. δατὰ δὲ σκαφίδας μέλοτος πλέα κηρί έχοισας, 'octo autem conchas mellis plenos favos habentes;' vel, 'octoque cymbia mellis plenos favos habentia.' Apud Atheneum τῶν Δειπνοσοφιστῶν lib. xi. 246. 14. ἡ σκαφίς accipitur pro vase pastorali, quo lac excipitur, mulciram, et mulcirale vocant Latini. Consule et Hippocratis Cheonomiam.

σκιερός, à, δν. poet idem ac τό σκιαρός, quod ἀνό τῆς σκιᾶς κανονικώτερον formatur, unde verso a in e, deductur hoc σκιερός, umbrosus, opacus. Theoc. Idyli. xii. 8. σκιερόν δ' ὑπὸ φαγὸν, ' umbrosum vero sub fagum.' Idem Idyll. xvii. 44. σκιερόν καταθήσομεν ἐς πλατάνιστον, ' umbrosum de-

ponemus ad platanum.' 46. oračevuer bab σκιεράν πλατάνιστον, '[unguentum] stillabimus sub umbrosam platanum.' Hæc autem rov a els e mutatio familiaris est Aolensibus. Vide a in e Æolice mutatum. Idyll. xxii. 76. ond onupas naurarlorov,

sub umbrosam platanum.

σκίλλη, ης, ή, comm. scilla, vol (ut quidam scribunt) squilla. Quodnam sit herbæ genus, et quis ejas usus, ac vis, vide apud Suidam, et in volgatis Græcolstinis Lexicis. Theoc. Idyli. v. 121. σκίλλας ίων γραίας από σάματος αυτίκα τίλλοις, ' scilias profectus vetulæ a sepulcro statim vellas. Erasmus Adag. Chil. 2. cent. 4. Adag. 42. pag. 428. ' Squillas a sepulcro velias.' Quid sibi velint hac, aperte docet. Eum consulas. In vulgatis Grecolatinis Lexicis, in voce Σήμα fit hujus Theocrites versus mentio: sed sensu longe also, quam plerique putant, quam sententiam Græcus Theocriti Scholiastes palam tuetur. Vide locum. Crispini codex hac ita Latine reddita habet, Vade cito, et sculas e vetulæ sepulcro evelle.' Alii vero sic, ut in Steph. cod, legitur, ' vade et scillas veteres ex monumento statim evellito.' Que sententiarum varietas observanda. Hanc postremam interpretationem Greeus Interp. confirmat, quam dicit, απελθών τίλλε τας παλαιάς τρίχας τοῦ τάφου σου, ήγουν τῆς wyns gov. Lat. versioners horum verborum, et alia, que hac referri commode possunt, in vulg. Græcol. Lex. leget, qui curionus hæc seire volet.; Quamobrem alii to ypulas accusativum esse statuunt, et cum aridas jungunt. Alii, genitivum singularem, pro της γραίας, τουτέστι της παλαιάς γυναικός.

orunvaios, ou, o, poet, et Theocriteum vocabulum, quod in valgatie Lexicis non reperitur, lentus, tardus, Qui scipione, haculoque gressum fulcit, atque firmat, Formatum autem est kard συγκοκήν έκ τοῦ entravalos, and a nomine exister, wros. δ, dedactum, σκίπων vero, vel σκίπον, ου, rò, idem no akiamovs, akiamočos, ô, scipio, baculus. Hoc autem a verbo σκίπτω, ψω, figo, oxintopau, nitor, innitor. Theoc. Idyll. xvi. 93. έρχόμεναι σκιπναΐον ἐπισπεύ-δοιεν ὁδίτων, ' redountes tardum urgeant [accelerent] viatorum.'

σκιρτασήτε, sie apud Theocritum H, Stephani typis excusum legitur Idyll, i. 152.. οὐ μὴ σκιρτασήτε, μὴ ὁ τράγος ὅμμιν dwastfi, "ne saltetis, ne hircus vobis insurgat; vel, in voe insurgat, ac impetum faciat. Ita Virg. Æn. lib. iii. 171. 15. Remis insurgere dicit; et codem lib. 163. 8. · Parterque insurgita remis; lib. v. 220. 1. ' Nunc nunc insurgite remis.' Quid autem sit insurgere remis, vulgata Latina Lexica docent aperte. Ea consule. Sed apud Theocritum scribendum polius ompranyre uponapožvrones, ut sit subjunctivi modi sor. 1. act. a σκιρτάω, a, fut. σκιρτήσω, communiter, at σκιρτασώ, είs, εί, Dor. aor. 1. com. έσκίρτησα, Dor. doklorava, subjunct. dar okiptava, ps, p, stc. Hanc lectionem Crispini codes agnoscit, ac sequitur. Alioqui Dorice oxipraceire per diphthongum et acribendum, ut sit secunda persona pluralis futuri, pro communi akiprhaere. Futusum autem pro imperativo ampe Græci ponunt, ut elacis, déteis, mothanis, pro pépe, déve, molei. Sic etiam exipraecere, Dor. pro com. exiprifσετε, hocque pro σκιρτάτε, quod est imperativi præsentis temporis, vel pro σκιρτήoure, quod est imperat. nor. 1. act.

σκληρώ, Dor. pro σκληρού. Theoc. Idyll. 1v. 40. at at τω σκληρώ μάλα δαίμοvos, δs μ' έλελόγχει, ' han, heu [propter] valde duram sortem, quæ mibi sortito obvenit; vel, ' heu, heu [ob] valde duram, [et crudelem] sortem, que me sortita est.

σκοπιάζω, et σκοπιάζομαι, poet, pro com. кативномеїв. Eustath. вкомід, томоз фиλακής ύψηλος, ἀφ' οὖ έστι τὰ κύκλφ σκοπιασθαι, i.e. ' Specula vocatur excelsus custodiæ locus, unde res circum circa jacentes speculars licet.' Hinc verburn okomidjese, quod idem interpretator, έκ περιωπής τινος κατασκοπείν, 1. Θε aliqua specula apeculari. Idem, σκοπιασθαι, αντί του κατασκοπείν, i. explorare, formationis autem hæc est se-Ties, σκοπιά, σκοπιάω, ώ, (quod inusitatum) σκοπιάζω, κατ' ἐπένθεσιν τοῦ ζ, ut a πιάω, ο. το πιάζω, capio, prehendo, σκοπιάσμαι, ώμαι, et inserto ζ σκοπιάζομαι aproulor. observor, capiendi caussa apeculor, exploro. Theoc. Idyll. iii. 26. ώπερ των θύννως σκοπιάζεται "Ολπιε δ γριπεύς, 'usi thyunos speculatur Olpis piscator,

σκύμνως, Dor. pro com. σκύμνους, catulos, Theoc. Idyll. xi. 41. and groupes régrapas apicrar, et catulos quatuor urearum.

σκύταλον, ου, τὸ, poet pro com. σκυ-τάλη, εt κορύνη, ης, ἡ, clava. Theoc. Idyll. Σνώ. 31. τῷ δὲ σιδάρειον σκίπαλον, κεχαραγμένον Κοις, ' alteri vero [dedit] ferream [i. laminus, clavisque ferreis munitam] clavam, [et] ngnatam nodis.'

σκύτος, εος, ους, τὸ, poet, corium, pellis. Mag. Etym. pag. 720. 20. σκότοι, το δέρμα, καὶ σκιτοδεψης. [ό τὰ σκύτη, καὶ δέρрата бефыт, етте вефыт, етте вефыт, Е.Р.] παρά το ξύω, ξύτος, είτα διαλύσει τοῦ ξ [είς κσ,] και υπορθέσει, γίνεται σκύτος, το ξυόμενον. οὐδεν γὰρ οὐτω ξύεται. ἡ παρά τὰ σχίζω, σχίτος, καὶ σκύτος, κατ' ἐναλλαγὴν, Kal Tourny [Tou X els K, Kal Tou : els u]

do χισμένον γάρ ἐστιν ἄπαν, &c. Consule et vulg. Græcul. Lex. Hinc videtur deductum nomen Lat. acutum, pro clypeo, quod ex corio fieri sæpe soleat; hinc etium scutica. Theoc. Idy.l. xxv. 142. δν δή τοι σκότον αδον ίδων χαροποίο λέοντος, 'qui pellem andam conspicatus fulvos oculos habentis leonis;' vel, 'cæsios oculos habentis leonis;' vel, 'cæsios oculos habentis leonis.' Quid proprie χαροπός significet, et varias hujus vocis significationes, vide in nostris notis, els τὰ δμπρόκεντρα. ἐν τῷ χαροπούς.

σκόφος, εσς, ους, τό, scyphus, poculum, Eustath. tam masculco, quam neutro genere dici tradit, quod variis exemplis confirmat. Idem hujus nominis ctymologiam docet. Eum consule. Theoc. Idyll. 1. 143. καὶ τὸ δίδου τὰν αἶγα, τό, τε σκύφος, 'et tu da capram, et poculum.'

σκώνει, ων, of, aves nocturna ex nocturna genere, de quibus vulgata Lexica consule. Theoc. Idyll. i. 136. κάξ δρέων τοὶ σκώνει ἀηδόσι γαρόσαιντο, 'et ex montubus ulula [vel, bubones] cum lusciniis cantu certent.'

σμάνος, εος, ους, τὸ, Dor. pro com. σμήτος, εος, ους, τὸ, verso η in a longum. Eustath, art σμήνος tam ipsam apum multitudmem, et examen vocan quam ipsum vas, in quo mellificant apes, qui di a Latmis alveare nominatur. Theoc. Idyll. i. 107. δόε καλὸν βομβεῦντι ποτί σμάνεσσι μέλισσαι, 'hic enave ausurrant ad alvearia apes.' Idem Idyll. vnt. 46. ἔνθα μέλισσαι σμάνια πληροῦσω, 'ilho apes alvearia replent.'

σοβαρόν, poet. pro com. σοβαρώς, insolenter, arroganter, superbe. Quid σόβη, ης, ή, quid σοβείν, in vulg. Lexicis vide. Theoc. Idyll. xx. 15. καλ σοβαρόν μ' ἐγέλαξεν, ' et insolenter me densit;' vel, ' et superbe me derisit.'

σπείσα, νίαο σπένδα.

σπένδω, μ. σπείσω, de quo verbo sic scribit Eustathius, σπένδειν έκ τοῦ σπείδειν παρῆκται, τροπῆ τοῦ ε εἰς ν κατὰ γλῶσσαν 'Αργείων, καὶ Κρητῶν, καὶ ταυτὸν ἐπὶ τὸ σπένδειν, καὶ λείβειν. h.bo, hbas, hbare. Theoc. Idyli. h. 144. σπείσω ταῖν μοίσαις, · libem musis.'

σπεύδοντι, Dor. pro com. σπεύδονσι, properant, student, cupiunt. Theoc. Idyll. πνι. 15. αίνεισθαι σπεύδοντι, 'laudari properant [student, cupiunt].' Sic et Virgil. Æn. vii. 276. 7. 'quem regia conjux Adjungi generum miro properabat amore.'

σπείδωμες, Dor, pro com. σπείδωμεν, properemus, festinemus. Theor. Idyll. 27. 59.

σπήλαιον, unde Latina vocabula spelæum, et spelunca. Quid sit σπήλυγξ, cum ahi docent, tum Græcus Scholiastes Apollonii,

dum versus istos explicat, qui sont vor Apyovaurikov, lib. ii. pag 95. koikas 82 σπήλυγγες όνο σπιλάδας τρηχείας κλυζούσης άλος ένδον εβομβεον. ύψόθε δ' δχθης λευκή καγχλάζοντος ανέπτυε κύματος άχνη. In Magno Etymol. pag. 494. lin. 10. in verbo Καγχλάζω, versus isti citantur : sed corrupti, et mutilati. Correctio, et supplementum hinc est petendum. Hinc etiam pro καγχλάζοντος, legitur καχλάfortos. Quid proprie sit to waxadjew, apud Eustathium, ahosque vide. Theoc. Idyll. 101. 53. ζωός, και σπήλυγγα φυγών όλοοῖο Κύκλωκος, 'νινιέ, et apeluncam cum fugisset perniciosi Cyclopis;' vel, 'vivus, et ex spelunca cum evasieset perniciosi Cyclopis.'

σποδεύνας, α, δ, Dor. vocabulum pro communi poet. σποδεύνης, ου, δ. δ έν τῆ σποδῷ εἰνῶν, είτε κείμενος, καὶ κοιμώμενος, qui in cinere jacet, cubat, atque dornit. In Ara Simmiæ Rhodu, vs. 3.

σπόρω, genit. Der. pro com. σπόρου, sementis. Theoc. Idyll. π. 14. τοιγάρτοι πρό θυρῶν μευ ἀπὸ σπόρω ἄσκαλα πάντα, 'itaque ante fores meas, neque sata, neque culta sunt omnia;' alii sic, "naque ante fores meas a semente omnia incul'a sunt.' Hoc menius.

σσ, gemmum σσ, Æolice in ζ. Vide ζ

pro gemino so.

σσ Æol. pro com. πτ, ut, ὅσσω, pro δωτω, video, aspicio, intueor. Sic et λεύσσω, ab inus. βλέπτω, quod ab usitato βλέπω. Sed hic rejicitur β, et v inseritur, et στ in gemmum σσ mutatur. Consule M. Etym. et Eustath. in λεύσσω.

στάθος, ευς, ευς, τὸ, Dor. pro com. στηθος, ευς, συς, τὸ, pectus. Bion Idyll. i. 5. και πλατάγησον στάθεα, 'et plange pectura.' Et 26. στάθεα δ' ἐκ μηρῶν φοινίσσετο, 'pectura vero a femoribus cruentabantur.'

στάλα, as, å, Dor. pro com. στήλη, ης, ή, columna. Theoc. Idyll. axis. 207. στάλαν 'Αφαρηίου έξανέχουσαν, 'columnam Apharei eminentem.'

σταξεύμες, Dor. et Æol. pro com. στάξομεν, stillabimus. Hoc autem a verbo στάξω, μ. στάξω, deducitur. quod Dor. σταξώ, είς, εί, &c. Theoc. Idyll. xviii. 46. σταξεύμες ύπο σκιεράν πλατάνωτον, \* stillabimus sub umbrosam platanum.\*

στάση, Dorice pro communi στήση. Theoc. Idyll. i. 112. αδτις δπως στάση Διομήδεος 2σσον loïσα, '[vide] rursus ut consistas prope D omedem, [ad eum] profecta,' vel, '[vide] quomodo rursus statura sis prope Diomedem [ad eum] accedens.' Hoc autem στήση tam futuri medii, indicativi modi, quam subjunctivi aoristi prions medii, esse potest. δπως enim

et subjunctivo, et indicat. futuri αδιαφόρως gaudet.

στασῶ, Dor. 1. pers. singul. ind. modi, fut. temp. pro communi στήσω, statuam. Theoc. Idyll. v. 53. et 54. στασῶ δὲ κρητῆρα μέγαν λευκοῖο γάλακτος ταῖς Νύμφαις, στασῶ δὲ καὶ άδέος ἄλλον ἐλαίω, 'statuam autem cratera magnum albi lactis Nymphis, statuam autem et suavis alterum olei.' Virgil. Ecloga 5. 15. 4. et 5. Theocriti locum istum videtur imitatus, atque feliciter interpretatus iisdem fere verbis, 'Pocula bina novo spumantia lacte quotannis, Craterasque dues statuam tibi pinguis olivi.'

στείνοντο, poet. pro com. έστείνοντο. Theoc. Idyll. xxv. 97. στείνοντο δε πίονες άγροι μυκηθμφ. Vulgata versio, 'resonabantque pingues agri mugitu.' Vulgata Lexica, στείνομαι, suspiro, tristor. Hesiodus Theogonia, pag. 85. οὐρανὸς, ἡ δ ἐντος στοναχίζετο γαία πελώρη στεινομένη, id est, όδυνωμένη. Sed Lat. interpres vertit, arctata. Eadem Lexica, orelvo, μ. στενῶ, arcto, in arctum cogo, angusto. Sed hanc ipsam significationem nullius fide digni scriptoris auctoritate confirmant. Frequentius tamen legas στενόω, στενώ, μ. στενώσω, et poet inserto ι, στεινόω, ῶ, μ. στεινώσω, i. στενδν ποιῶ, angustum facio, angusto, arcto, coarcto. Jam (si modo codex mendo caret) στείνεσθαι μυκηθμώ figurate sumetur pro, mugitu resonare, quemadmodum Latini interpretes verterunt, licet στένειν, είτε στείνειν, στένεσθαι, είτε στείνεσθαι, άντι του στενάζειν, unde το στενάχειν, a quo τὸ στοναχεῖν, καὶ στοναχίζεσθαι, proprie sumatur, ut ex ante dictis, non inepte colligi potest. Unde στόνος, ου, δ, et στοναχή, η̂s, ή, gemitus, suspirium, quæ de animalibus vocem edentibus dicuntur; στείνεσθαι μυκηθμφ, si verba spectes, significat suspirare, vel gemere mugitu, i. e. propter mugitum resonare. Qui enim gemunt, ac suspirant, illi sonum quendam edunt, quem facile possumus exaudire, nisi remotiores ab illis simus, qui gemunt, et suspirant. Apud Homerum (quod in vulgatis Lexicis non legitur) της 'Οδυσσείας ί. 254. 6. στείνεσθαι cum genitivo ponitur, pro, re aliqua repleri, vel repletum esse, quod a consequenti ductum videtur. Locus enim, qui rebus corporeis repletur, quodammodo coarctatur, et angustior redditur, quam esset, quum nihil præter aerem haberet, quem solidiora corpora propellunt, arelvovro de σηκοι ἀρνῶν, ἡδ' ἐρίφων, ' replebantur vero stabula agnis, et hædis.'

στεῖνος, εος, ους, τὸ, μεταφορικῶς dicuntur animi angustiæ, et anxietas. Hom. in Hymno in Apollinem 778. f. 5. At apud Lex. Doric.

Æschylum in Eumenidibus, pag. 290.6. τὸ στένος, ἀντὶ τοῦ δέος accipitur: σωφρονείν ύπο στένει. Schol. ύπο δέει, 'præ metu sapere; vel, 'temperantem esse.' μυκηθμώς nullum ι subscriptum haberet, diceres esse Doricum genitivum, pro communi μυκηθμού. Vel, τὸ στείνειν cum dativo positum hoc loco non solum candem significationem: sed etiam eandem constructionem habebit, quam interdum 70 πληροῦν, i. e. implere, licet in vulgatis Lexicis hoc non reperiatur, ut ne sexcenta quidem alia, quæ nos observavimus, et in gratiam studiosæ juventutis in nostris scriptis accurate notavimus. Paulus ad Roman. cap. i. 29. πεπληρωμένους πάση άδικία, &c. quod alias diceretur, πεπληρωμένους πάσης άδικίας, &c. quare verteremus, 'mugitu replebantur.' Et ita το στείνειν ίσοδυναμήσει τῷπλήθειν, τῷ πληροῦν δηλονότι, quod in præcedente et sequente versu legitur: sensus uterque bonus. Si tamen aliquid præter codicum fidem, et auctoritatem liceret mutare, fortasse quis conjiceret pro στείνοντο, legendum θείνοντο, pro εθείνοντο, a θείνω, τουτέστιν ετύπτοντο, επλήττοντο. Mutatio levissima, quæ maximam verisimilitudinis speciem habet. Sic et Virg. Æn. lib. ii. 153. 14. 'ferit aurea sidera clamor.' Idem lib. v. 218. 12. 'ferst æthera clamor.' Idem lib. xi. 414. 'Tum vero immensus surgens ferit aurea clamor sidera.' Verum quia non absurdus, nec nimis coactus sensus ex vulgata lectione potest elici, si rem accipias, ut sumus interpretati, ideo ab hac muta. tione temperandum. Satis erit quod hac de re lectorem monuerimus.

στέργοισα, Dor. pro com. στέργουσα. Theoc. Idyll. xvii. 130. ἐκ θυμοῦ στέργοισα κασίγνητόν τε, πόσιν τε, 'ex animo diligens fratremque, virumque.'

στεφάνως, Dor. pro com. στεφάνους, coronas. Theoc. Idyll. xviii. 40. στεφάνως δρεψεύμεναι άδὺ πνέοντας, 'coronas decerpturæ suave spirantes.'

στήτη, ης, ή, poet. et Theocriteum vocabulum, pro com. γυνη, fæmina, mulier. In Fistula, pag. 426. 15. στήτας οίστρε Δέτας, 'mulieris furor Lydæ.' Consule notas Latinas, pag. 435. et Græcas, pag. 442. Eustath. στήτη, ή γυνή παρά Θεοκρίτ $\varphi$ , 21. 43. hunc Σύριγγος locum intelligere videtur. Illic etiam Eustathius ait quosdam existimare versum illum Iliados a. pagina 17. 6. qui vulgo sic legitur, 'Eξ οδ δή ταπρώτα διαστήτην ερίσαντε, sic esse scribendum vocabulo diviso, Έξ οδ δή τὰ πρώτα διά στήτην ερίσαντο, id est, διά γυναίκα την χρυσοίδα ηρίσαντο, id est, 'Ex quo sane primum propter mulierem [inter se] contenderunt.' Sed hoc fortasse nimis novum ac audax videatur.

στομάλιμνον. Vide μάλιμνον. Et apud Eustath. στομάλιμον.

στοναχεθντι, Dor. et Æol. tertia pers. plur. indicat. modi, temp. præs. pro com. στονιχοῦσι, pro quo alias Dorice dicitur etiam στοναχοῦντι, ut in dativo singulari participii præs. temp. masc. et n. generis, unde versa ou in su factum Æolice et Dorice τὸ στοναχεύντι. Quanivis autem στοναχείν proprie significet στόνον χείν, id est, gemitum fundere, gemere, lugere, lamentari, nunc tamen accipitur avtl rov μετά στόνου ζητείν, και ποθείν, cum gemitu requirere et optare. Sunt etiam qui στοναχείν non putent verbum compositum έκ τοῦ στόνον χεῖν: sed per derivationem formatum : στένω, στενάχει, στοναχέω, ω, unde στεναχίζω et στεναχίζομαι, et στοναχίζω et στοναχίζομαι. Alii credunt παρά τδ στένειν, και το ιάχειν, το ήχειν, και βρεφικώς κλαίειν, hoc vocabulum deductum, i. resonare, strepere, et infantum more flere, ac plorare. Sed et idχειν, et iaχειν, et iaχή composita sunt έκ τοῦ ἴαν, τουτέστι φωνήν, χέειν, id est, vocem edere. Moschus Idyll. ίμ. 28. Καί Πανές στοναχεύντι το σον μέ-Aos, 'Et Panes cum gemitu requirunt tuum carmen.'

στορεσεῦντι, Dor. et Æol. pro communi στορέσουσι, sternent, a στορέω, ω. Theoc. Idyll. vii. 57. Vide formationem εῦντι.

στρατιώτας, α, δ, Dor. pro com. στρατιώτης, ου, δ, miles. Theoc. Idyll. xiv. 56. δμαλὸς δέτις δ στρατιώτας, 'æqualis vero quidam [et similis aliis] miles.'

στραφθείς, είσα, έν, com. pro quo frequentius invenitur στρεφθείς, είσα, έν. De qua vocalis mutatione consule Grammaticos. Theoc. Idyll. vii. 132. στραφθέντες, conversi.

στωμύλος, δ, poet. garrulus, loquax, facundus, eloquens. Nam et in bonam, et in malam partem accipitur. Consule Magnum Etymologicum. Theoc. Idyll. v. 79. ἢ στωμύλος ἢσθα Κομάτα, 'profecto loquax es Comata.'

Συβαρίτις, ίτιδος, ή, fontis nomen, quod modo substantive ponitur, ut apud Theoc. Idyll.v.126. 'Pείτω χ' ά Συβαρίτις έμὶν μέλι, 'Fluat et Sybaritis mihi mel;' modo active, addito nomine κρήνη, i. fons. 146. Πᾶσας έγὼ λουσῶ Συβαρίτιδος ἔνδοθι κράνας, 'Omnes ego lavabo Sybaritidem intra fontem.' Vel ἔλλειψις est nominis κρήνη, quod dicimus Συβαρίτις, et adjective sumitur.

συβάρτας, α, δ, Dorice pro communi Συβαρίτης, ου, δ. Fit autem κατὰ συγκοπὴν, καὶ κατὰ τροπὴν Δωρικὴν τοῦ η εἰς α in nominativo, at in genitivo diphthongus communis ου in a Dorice mutatur. Theoc. Idyll. v. 5. δῶλε Συβάρτα, pro Συβαρίτα, 'serve Sybarita.' 72. τῶ Θουρίου ἐστὶ Συβάρτα, pro τοῦ Θουρίου ἐστὶ Συβαρίτου. Idem repetitur et 74.

συγκοπαl Doriensibus familiares. Theoc. Idyll. i. 17. Τανίκα κεκμακώς άμπαύεται. 'Tunc defessus quiescit;' άμπαύεται, κατά συγκοπήν dictum pro com. αναπαύεται. Sed  $\tau \delta \nu \epsilon is \mu$  de more mutatum ob  $\pi$ sequens. 88. έγεντο, pro έγένετο. Idyll. ii. 115. πράν, pro πρώην, et η in a versum post factam syncopen. 151. 18µev, pro loduer, hoc vero formatum ab loημι. Cujus infinitus communis est lodναι, 'Ιωνικώς καλ ποιητικώς ισάμεναι, inserta syllaba  $\mu\epsilon$ , unde per syncopen  $t\sigma\mu\epsilon$ . ναι, et κατ' Αἰολικὴν καὶ Δωρικὴν ἀποκοwhv, loμεν, et rursus Æol. Ion. Dor. verso  $\sigma$  in δ, fit lδμεν. παρκύπτοισα, pro παρακύπτουσα. Idyll. iii. 7. Idyll. iv. 31. άγκρούομαι, pro άνακρούομαι. Idyll. v.5.et 72. et 74. Συβάρτα, pro Συβαρίτα. Idyll. xiii. 25. αντέλλοντι, pro ανατέλλοντι, hoc vero. ρτο άνατέλλουσι. Idyll. xiv. 45. ποτίθει, pro ποτιτίθει, pro προστίθετι. ldyll. xvi. 108. καλλείψω, ρτο καταλείψω, &c.

συλεύμενος, ω, δ, Dor. pro communi poet. συλούμενος, ου, δ, prædans, diripiens. Est autem participium a συλέομαι, οῦμαι, pro συλέω, ῶ, unde inserto υ, συλεύω. Dicitur et συλάω, ῶ, μ. συλήσω. De quibus vulgata Lexica. Theoc. Idyllxix. 2. Κηρίον ἐκ σίμβλων συλεύμενον, 'Favos ex alvearibus deprædantem.'

σύμβλητ' ἐστὶ, Theoc. Idyll. v. 92. Sic.in omnibus, quos legi, codicibus invenio scriptum, non autem συμβλήτ' ἐστι, quemadmodum in vulgatis Græcolatinis Lexicis legitur. Suidas, Συμβλητά, σύγκρισιν έπιδεχύμενα. καὶ τὰ δυνάμενα γνωσθήναι. καὶ συμβλητή. δυναμένη έπιγνωσθήναι. Unde patet συμβλητός potius όξυτόνως, quam προπαροξυτόνως dicendum. σύμβλητος Quamobrem συμβλήτ' ἐστι dictum fuerit, pro integris συμβλητά έστι: sed ob sequentem vocalem  $\epsilon$ ,  $\tau \delta$  a rejectum, et accentus, qui rò a notabat, in præcedentem syllabam de more jam retractus. Sed si scripturam alteram sequi malis, accentum ob compositionem vocabuli mutatum, et ex ultima sede in primam dices retractum. Quod in permultis observare licet. Theoc. (ut supra dictum) Idyll. v. 92. 'Αλλ' οὐ σύμβλητ' έστι κυνόσβατος, οὐδ' ἀνεμώνα Πρός βόδα, των άνθηρα παρ' αίμασιαίσι πε-φύκει, 'Sed non conferenda sunt caninus rubus, nec anemone Cum rosis, quarum flores apud sepes nascuntur.'

συμπαίσδεν, Dor. pro communi συμπαίζειν, colludere, ludere cum sliquo. Theoc. Idyll. xi. 77. Πολλαί συμπαίσδεν με κόραι τὰν νύκτα κέλονται, 'Multæ colludere [secum ludere] me puellæ noctu hortantur.'

συμπλήγδην, poet. et Theocriteum adverbium, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis vertitur, terribiliter; item, conserte, et contexte. Sed ετυμολογία non aperitur, quam pro varia significatione variam esse constat. Nam, si vertas conserte, contexte, dices a verbo συμπλέκω, μ. συμπλέξω, deductum, quod complico, consero, contexo, implico significat, unde  $\sigma \nu \mu \pi \lambda \epsilon \kappa \tau \eta \nu$ , et verso  $\epsilon$  in  $\eta$ , et  $\kappa \tau$  in γδ, συμπλήγδην, ut a πέπλεκται, πλέγδην, de quo supra. Si vero vertas, collisim, conflictim (liceat autem nobis jam rei melius declarandæ caussa verbis inusitatis, et a Latini scrmonis puritate remotis uti) tunc a συμπλήττω, μ. συμπλήξω deducetur, collido, concutio, simul percutio. tertia person. perf. pass. συμπέπληκται formabitur το συμπλήκτην, hinc verso κτ in γδ συμπλήγδην. Hinc etiam insulæ Συμπληγάδες, quæ propter mutuum concursum, collisionem, et conflictum sunt appellatæ, de quibus Eustathium, Dionysium de Orbis Situ, Strabonem, aliosque Geographos consule. Theoc. Idyll. xxiv. 55. vocabulum hoc habet, quod a Latinis interpretibus vertitur, constrictim. Illic agitur de serpentibus, quos Hercules infans decimestris manibus comprehensos tenebat, stringebat, atque comprimebat. Haud tamen fortasse fuerit absurdum si reddas, compresse; τὸ συμπλήσσειν εἴτε συμπλήττειν jam idem valebit ac το συνθλίβειν, καλ συμπιέζειν, ή δεινώς συνθλί-Beiv: id est, comprimere, vehementer, aut terribiliter, sive terribilem in modum constringere, constrictumque tenere.

σύμβορα, ων, τὰ, apud Theocritum Idyll. xxiii. 16. Λοίσθιον οὐκ ήνεικε τὰ σύμφορα τας Κυθερείας, interpret. Latini sic ista Latine reddiderunt, 'Tandem non continuit lachrymas Veneris. Quare pro τὰ σύμφορα, lectionem τὰ δάκρυα sunt sequuti, quam in Crispini codice videmus. Sed, si codex mendo caret, jam τὰ σύμφορα ποιητικώτεpov poeta vocat, quas in oratione soluta τάς συμφοράς appellaremus, id est, calamitates. Quod μέτρου χάριν factum, et amplificandi caussa pluralem pro singulari positum dicemus: συμφορά vero nomen est πολύσημον, et mediæ significationis, ut ex vulgatis Græcolatinis Lexicis facile patet. Vel κατ' ἀντίφρασιν accipies τὰ σύμφορα άντι τοῦ τὰ μή συμφέροιτα, τὰ άσύμφορα, τας συμφοράς, i. incommoda, calamitates. Nam σύμφορος, ου, δ, δ συμφέρων, utilis, aptus, commodus; τὸ σύμ-Bopov, utilitas, commodum.

συνάγαγον, Dor. pro comm. συνήγαγον. Theoc. Idyll. vi. 2. Δαμοίτας, καὶ Δάφνις δ βωκόλος εἰς ἔνα χῶρον Τὰν ἀγέλαν πόκ ᾿Αρατε συνάγαγον, ' Damætas, et Daphnis

bubulcus in unum locum Gregem quondam, Arate, compulerant.' Virgil. hunc locum e-t imitatus Ecloga 7. 'Forte sub arguta consederat ilice Daphnis: Compulcrantque greges Cory lon et Thyrsis in unum: Thrysis oves, Corydon distentas lacte capellas: Ambo florentes ætatibus, Arcades ambo, Et cantare pares, et respondere parati.'

συναγείρειν, com. colligere: refertur interdum ad metum, ex quo quis se recipit, viresque præ metu dispersas ac disjectas recolligit. Sic et Cic. Tuscul. Quæst. 226. B. 'Quid est autem se ipsum colligere, nisi dissipatas animi partes in suum locum

cogere?' Theoc. Idyll. xv. 57. κ' αὐτὰ συναγείρομαι ήδη, ' et me ipsam colligo jam.'

συνάγερθεν, 3. pers. plur. aor. 1. pass. Bœotice formata, pro com. συνηγέρθησαν. Metri vero caussa neglectum est augmentum. Thema est συναγείρω, congrego, μ. συναγερῶ. Theoc. Idyll. xxii. 76. Οἱ δὲ θοῶς συνάγερθεν ὑπὸ σκιερᾶς πλατανίστου, 'Illi vero celeriter congregati sunt [convenerunt] sub umbrosam platanum.'

συνάμα, poet. adverbium, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis exstat, sed nullis exemplis confirmatur; simul cum, simul, una, cum. Dativo gaudet, ut et ipsum simplex ἄμα. Theoc. Idyll. xxv. 126. Ταῖς δὲ τριηκόσιοι ταῦροι συνάμ' ἐστιχόωντο, 'Simul autem cum his trecenti tauri incedebant.'

συνδρομάδες, ων, ai, poet. concurrentes. Epithetum est insularum, quæ et συμπληγάδες appellantur, de quibus Geographi. Ovid. τῶν Μεταμορφώσεων, lib. xv. 432. 'Nunc sedet Ortygie: timuit concursibus Argo Undarum sparsas Symplegadas elisarum, Quæ nunc immotæ perstant, ventisque resistunt.' Theoc. Idyll. xiii. 22. "Ατις Κυανεᾶν οὐχ ἡψατο συνδρομάδων ναῦς, 'Quæ navis Cyaneas [insulas] concurrentes non attigit.'

συνέβα, Dor. pro com. συνέβη, contingit, accidit. Theoe. Idyll. x. 8. et 10.

συνέπαξα, Dor. pro com. συνέπηξα, compegi. Theoc. Idyll. viii. 23. Πρώαν νιν συνέπαξα, 'Nuper cam [fistulam] compegi.'

συνηλοίησε, poet. aor. 1. act. pers. 3. singul. a συναλοιάω, ῶ, μ. ήσω, pro comm. συναλοάω, ῶ, contundo. Theoc. Idyll. xxii. 128. Μέχρι συνηλοίησε παρήΐα, 'Donec contudit genas.'

συννεχές, poet. adverbium, quod in vulgatis Lexicis non reperitur per duplex νν. Eustath. ait τὸ συνεχές per simplex ν interdum [metri caussa] primam syllabam producere, ut 'Οδυσσείας Ι. 1615. 58. ἐν τῷ Ενθα δύω νύκτας, δύο δ' ήματα συνεχές

alel. Sed fortasse illic etiam συννεχές pro duplex νν scribendum. Pro eodem dicitur et συννεχέως, et συνεχῶς, quæ frequentiora; frequenter, ordinatim, continenter, continue, assidue. Theoc. Idyll. xx. 12. Καί μ' ἀπὸ τᾶς κεφαλᾶς ποτὶ τὰ πόδε συννεχὲς είδεν, 'Et me a capite ad pedes [usque] continue aspexit.'

συνομάλιξ, κος, δ καὶ ά, Dor. pro compoet. συνομήλιξ, κος, δ καὶ ἡ, ætate par, ætate æqualis, paris, vel ejusdem ætatis. Neutrum vocabulum in vulgatis Græcolatinis Lexicis exstat. Compositum autem est ex præpos. σὺν, cum, et adverbio δμοῦ, simul, vel δμῶς, pro δμοίως, similiter, pariter, æqualiter, et ex nomine ἡλιξ, κος, δ καὶ ἡ, unde ἡλικία. De quibus in vulgatis Lexicis fuse. Theoc. Idyll. xviii. 22. Ἄμμες γὰρ πᾶσαι συνομάλικες, ῆς δρόμος ὧυτὸς, 'Nos enim omnes [sumus] æquales ætate, quibus [est vitæ] cursus idem.'

σύνοφρυς, νος, δ καὶ ἡ, quid hoc proprie significet, docet Jul. Pollux lib. ii. 92. ἐν τῷ περὶ ὀφρύων, et vulgata Græcolatina Lexica. Theocriti interpretes Latini verterunt, juncta supercilia habens. Theoc. Idyll. viii. 72. Κάμ' ἐκ τῶ ἄντρω σύνοφρυς κόρα ἐχθὲς ἰδοῖσα, 'Et me ex antro juncta supercilia habens puella heri prospectans.'

σύργαστρος, ου, δ, poet. pro com. ὕφις, serpens: παρὰ τὸ σύρειν τὴν γαστέρα, quod serpens ventrem eundi caussa trahat. In Ara Simmiæ, vs. 14. Σύργαστρος ἐκδὺς γῆρας, 'Serpens exuta senectute.' Nomen hoc est substantivum, vel adjectivum: sed si dicas esse adjectivum, subaudietur substantivum ὄφις, vertes autem, serpens ventrem trahens.

συρικτάς, â, δ, Dor. pro com. συρικτής, οῦ, δ, fistulator, qui fistula ludit. Theoc. Idyll. vii. 28. ξμμεν συρικτάν, 'esse fistulatorem.' Idyll. viii. 9. συρικτά Μενάλκα, 'fistulator Menalca.'

συρίσδειν, Dor. pro comm. συρίζειν, fistula ludere. Quod fit dissoluto ζ in σδ. Theoc. Idyll. i. 3. Συρίσδες, pro συρίζεις. et 14. et 16. συρίσδεν, pro συρίζειν. Idyll. vi. 9. ἀδέα συρίσδων, 'suaviter fistula ludens.' 44. σύρισδε, 'fistula canebat.' Idyll. xi. 33. Συρίσδεν δ' ώς οὔτις ἐπίσταμαι ὧδε Κυκλώπων.

συρίσδεν, Dor. pro communi συρίζειν, ζ in σδ resoluto, et ι ex ει diphthongo subducta. Theoc. Idyll. viii. 4. "Αμφω συρίσδεν δεδαημένω, ' Ambo fistula ludere docti [periti].' Vide συρίσδειν.

συρίω μύρω, Dor. pro communi συρίου μύρου, Theoc. Idyll. xv. 114.

σύροισα, Doric. pro communi σύρουσα, trahens. Theoc. Idyll. ii. 73.

συστολή Doriensibus quoque familiaris, qui metri potissimum causa vocales natura longas corripiunt. Theoc. Idyll. v.

64. βωστρήσομες, pro βωστρήσωμεν. 66. βωστρέομες, pro βωστρέωμεν. Hic τὸ ω μέγα correptum et in ο μικρὸν metri caussa mutatum in subjunctivo. Idyll. xxv. 60. ἀλλ' ἴομεν, pro ἴωμεν. 117. ἔσαν, pro ἤσαν.

ΣΧ

σφαιρόω, ῶ, comm. in globi modum facio rotundum. Theoc. Idyll, xxii. 46. Στήθεα δ' ἐσφαίρωτο πελώρια, ' Pectus autem ingens in globi modum erat rotundum.' Est autem 3. pers. singul. plusquamperf. passiv. ἐσφαιρώμην, ἐσφαίρωσο, ἐσφαίρωτο, ab ἐσφαίρωμαι, quod ab ἐσφαίρωκα, quod a fut. σφαιρώσω, &c.

σφάλλοντι, Dor. pro com. σφάλλουσι. Theoc. Idyll. xxiv. 110. Vide έδροστρόφος. σφάξ, σφακός, δ, Dor. pro communi σφήξ, σφηκός, δ, vespa, crabro. Theoc. Idyll. v. 29. Σφάξ βομβῶν τέττιγος έναντίον, 'Crabro [vel, vespa] strepens cicadam contra.'

σφέ, poet. et Dor. in g. neut. plur. pro com. αὐτὰ, ipsa. Theoc. Idyll. xv. 80. ποῖαί σφ' ἐπόνασαν ἔριθοι; 'quales [mulieres] lanificæ illa [opera] elaborarunt?' Ηίς τὸ σφὲ refertur ad præcedens περονάματα.

σφίγγειν, comm. verbum, quod in vulgatis Græcolat. Lexicis legitur, sed nullius scriptoris auctoritate confirmatum, stringere, constringere. Theoc. Idyll. x. 44. Σφίγγετ' ἀμαλλοδέται τὰ δράγματα, 'Stringite messores manipulos.'

σφύσδειν, Dor. pro com. σφύζειν. Proprie dicitur de arteriarum palpitatione, pulsuque; μεταφορικῶς accipitur pro λυπεῖσθαι, dolere; unde σφυγμός, de quo consule Hippocratis Œconomiam et Suidam. Theoc. Idyll. xi. 70. et 71. Φασῶ τὰν κεφαλὰν, καὶ τὰς πόδας ἀμφοτέρως μευ Σφύσδειν, 'Dicam caput, et pedes ambos meos Dolere.'

σφωίτερος, ου, δ, poet. pro com. έδς, οῦ, δ, suus, a, um. Theoc. Idyll. xxv. 55. σφωϊτέρφ σὺν παιδὶ, ' suo cum filio.'

σχαδών, όνος, ό, et in plurali, σχαδόνες, ων, oi, favi. Qua de re consule vulgata Lexica Græcolatina, et Julium Pollucem i. 15. περί μελισσών, ubi σχαδόνες, τὰ τών μελισσων έγγονα vocantur, pag. 77. 18. Eodem capite dicit, είσι δε και σχαδόνες εδώδιμοι, quod pro favis accipitur. Favos autem Latini vocant apum domos, et cellulas, a fovendo nominatas, quod apes in his suam sobolem foveant. Galli patrio sermone vocant, 'un bornal, ou rayon de miel: vel, 'un coustau de cire ayant des troux, dans lesquels les mouches font le miel.' Idem Poll. vii. 30. 37. σχαδώνες per  $\hat{\omega}$  circumflexum usurpat, si modo codex mendo caret. Hæc sunt ejus verba, αί καταδύσεις των μελιττών καλούνται κίτταροι. οί δε έν αὐτοῖς σκώληκες, ή σχαδώves, η νύμφαι, ἐπειδάνπερ φυῶσιν. Consula 221

et Aristotel. περί Ζώων 'Ιστορίας, v. 21. et 22. περί μελιττῶν γενέσεως, καὶ φύσεως. Theoc. Idyll. i. 147. Πλῆρες δὲ σχαδόνων, 'Plenum vero favis [sit tuum os].'

T

T.

T commune Dorienses in k sæpe mutant, quod in adverbiis temporis et loci passim observatur. Ut  $\pi \delta \kappa \alpha$ ; pro  $\pi \delta \tau \epsilon$ ; quando? vel pro ποτè communi, ἐγκλιτι- $\kappa \hat{\omega}$ s. Ut  $\hat{\omega}$ s  $\pi$ o $\kappa \alpha$ , pro  $\hat{\omega}$ s  $\pi$ o $\tau \epsilon$ , ut olim. Sic  $\delta \kappa \alpha$ , pro  $\delta \tau \epsilon$ , quando, non interrogative: τόκα, pro τότε, tunc: ἄλλοκα, pro άλλοτε, alias. Quod geminatum, significat modo, modo. Theoc. Idyll. i. 24. &s ποκα τον Λιβύαθε ποτί Χρόμιν ζισας ερίσδων, 'ut olim in Libycum Chromin cecinisti certans.' Idem eodem Idyll. 36. et 37. Αλλοκα μέν τηνον ποτιδέρκεται ανδρα γελεῦσα, 'Αλλοκα δ' αὖ ποτὶ τὸν ῥιπτεῖ vóov, Modo quidem illum respicit virum ridens, modo vero rursus ad hunc jacit [i. celeriter convertit animum. Et 65. Mâ ποκ' ἄρ' ἦσθ' ὅκα Δάφνις ἐτάκετο ; πᾶ ποκα Nύμφαι; 'Ubinam eratis quando Daphnis tabescebat? Ubinam Nymphæ?' Hic τὸ πόκα, quia non est interrogantis adverbium, ideo patitur εγκλισιν, et ex præcedentis vocis accentu pendet, ac particulæ Latinæ. Nam interrogationibus servienti respondet, ut quidnam? quodnam? quandonam? Alias εγκλιτικώς quidem, sed aoρίστως accipitur, nec quidquam certi definitur. Sic et apud Latinos sæpe dicitur indefinite, non interrogative, undenam, quisnam, quænam, quodnam, &c.

τ in adverbio temporis δτε non semper (si modo codices mendo carent) in κ mutatur. Theoc. Idyll. ix. 116. et 117. δτ' εγων τὸ κατήλασα. Εδ ποτε, pro quibus

alias diceretur 8κα, et πόκα.

τ in multis nominibus, verbis, et adverbiis tam orationis solutæ, quam poeseωs, in δ versum passim reperitur. Vide δ pro τ. Illic enim tota legitimæ formationis series aperte fuseque demonstratur, et variis exemplis illustrata confirmatur.

τ pro δ, τηθσιος, pro δηθσιος, verso δ in τ. Theoc. Idyll. xxv. 230. τηθσίως, pro δηθσίως. Vide Magnum Etymolog. 758. 1. Eustath. χάρις, ἡ γενική κοινώς μέν χάρι-

δος, Δωρικώς δέ, χάριτος.

τ Dorice pro com. κ. Vide τῆνος, pro κεῖνος, quod κατ' ἀφαίρεσιν τοῦ ε formatur, pro ἐκεῖνος, ille. Vide et τηνεί, pro ἐκεῖ, illic. Item interdum etiam communiter τὸ τ pro κ reperitur positum, ut ᾿Αττική in Hortis Adonidis pag. 8. pro ᾿Ακτική. Nam ab ἀκτή deducitur.

T Dorice pro comm. σ in multis usur.

patur. Vide σ commune. Ut τυ, pro σώ Ab illo vero τὺ, verso υ in u formatur Latinum tu. Theoc. Idyll. i. 2. et 4. et 11. et 5.  $\tau \in$ , pro  $\sigma \in$ , te. Sed  $\tau \in$  Doricum corripitur Latinum te producitur. Τεδs, τεα,  $\tau \in \partial \nu$ , tuus, a, um; a com.  $\sigma \partial s$ ,  $\sigma \eta$ ,  $\sigma \partial \nu$ , inserto  $\epsilon$ , et  $\sigma$  in  $\tau$ , mutato. 7. Tol, pro σοl, tibi. 25. Vide et Ποτί, quod ἐκ τῆς προσί κατά παραγωγήν, και τροπήν τοῦ σ eis  $\tau$  est deductum. 51.  $\phi a\tau i$ , pro  $\phi \eta \sigma i$ , dicit. 146. 701, pro ool, tibi. Idyll. ii. 126. τεῦ, pro σεῦ, hocque pro σοῦ, tui. Idyll. iii. 10.  $\tau ol$ , pro  $\sigma ol$ , tibi. et 11. et 22. et 34. 48. τίθητι, pro τίθησι. Idyll. iv. 4. ὑφίητι, pro ὑφίησι. 10. εἴκατι, pro εἴκοσι. 52. εντί, pro είσί. Idyil. v. 19. τεῦ, pro σεῦ, i. σοῦ, tui. Οὕ τευ, pro οὕ σου. 28.  $\pi\lambda\alpha\tau$ iov, pro  $\pi\lambda\eta\sigma$ iov, proximum. 38. φάγωντι, pro φάγωσι. 48. λαλαγεθντι, pro λαλαγοῦσι. 52. ὄσδοντι, pro ὄζουσι. Idyll. xi. 53. προΐητι, pro προΐησι, etc. Vide σ

τ in compositione passim apud poetas, suavitatis caussa in λ, ob sequens λ, mutatur. Ut, καταλείπω, καὶ συγκοπῆ, κατλείπω, καὶ τροπῆ τοῦτ εἰς λ, καλλείπω. Sic καταλαμβάνω, κατλαμβάνω, καλλαμβάνω. Sic καταληστεύω, κατληστεύω, καλληστεύω. Sic καταλιθόω, ῶ, κατλιθόω, ῶ, καλλιθόω, ῶ. Sic καταλέγω, κατλέγω, καλλείφω. Sic εtiam καταλείφω, κατλείφω, καλλειίφω. Sic etiam καταλειίνω, κατλειίνω, καλλειίνω, etc.

τ in compositione passim apud poetas in μ, ob sequens μ, suavitatis caussa mutatur. Ut καταμένω, καὶ συγκοπῆ, κατμένω, καὶ τροπῆ τοῦ τ εἰς μ, καμμένω. Sic καταμόνας, κατμόνας, κατμόνας, καταμύω, κατμύω, καμμύω, εἰς.

τ in compositione passim apud poetas, post factam syncopen, in ρ, propter sequens ρ, suavitatis caussa mutari. Ut καταβρέζω, συγκοπῆ κατρέζω, τροπῆ τοῦ τ εἰς ρ, καβρέζω. Sic καταβρῆξαι, κατρῆξαι, καδρῆξαι, etc.

τ in β, in compositis apud poetas hoc locum habet. Ut, καταβάλλω, συγκοπη κατβάλλω, τροπη τοῦ τ εἰς β, καββάλλω, sic καταβαρέω, κατβαρέω, καββαρέω, ῶ, gravo, onero, premo. Sic καταβιβάζω, κατβιβάζω, κατβιβάζω, etc.

τ in compositione, propter sequens κ, sæpe mutatur in κ apud poetas. Ut, κατακείοντες, και συγκοπή κατκείοντες, και τροπή τοῦ τ εἰς κ, κακκείοντες. Sig κατακεφαλής, κατκεφαλής, κακκεφαλής. Sic κατακορυφής, κατκορυφής, κακκορυφής. Hoc autem suavitatis caussa fieri videtur, etc.

τ in ν passim apud poetas in compositis, ob sequens ν, suavitatis caussa mutatur. Hoc autem post factam syncopen. Ut, κατανεύω, κατνεύω, καννεύω, απου. Κατα-

νίφω, κατνίφω, καννίφω. Κατανοώ, κατνοώ, καννοώ. Κατανομιστεύω, κατνομιστεύω, καννομιστεύω. Κατανέμω, κατνέμω, καννέμω, etc.

· τ in compositione apud poetas in π, propter sequens π, suavitatis caussa mutatur. Ut, καταπεδίον, καὶ συγκοπῆ κατπεδίον, καὶ τροπῆ τοῦ τ εἰς π, καππεδίον. In planitie, sive per planitiem. Sic καταπεσών, καὶ συγκοπῆ, κατπεσών, καὶ τροπῆ τοῦ τ εἰς π, καππεσών, delapsus, qui decidit, etc.

τ in δ passim apud poetas in compositis, post factam syncopen ob sequens δ mutari. Ut, κατὰ δύναμιν, κατδύναμιν, καδδύναμιν. Καταδυναστεύω, κατδυναστεύω, καδδυναστεύω. Καταδικάζω, κατδικάζω, καδδικάζω, καδδικάζω, καδδοξάζω, etc.

τ in σ sæpissime communiter etiam mutari. Ut, a nomine πλούτος, divitiæ, deducitur regulariter πλούτιος, i. dives, quod inusitatum: at pro eo dicitur, πλούσιος. ab ἐνιαυτὸς, i. annus, ἐνιαύσιος, annuus, pro ἐνιαύτιος, ab ἄμβροτος, immortalis, ἀμβρόσιος, idem, pro ἀμβρότιος, etc. De quibus multo fusius agitur in Magno Etymologico, in voce ἀσπάσιος. Item in εὐεργεσία, pro εὐεργετία, quod ab εὐεργέτης. Hoc Ionice factum ibi traditur. Sic ἀπὸ τῆς Μιλήτου πόλεως pro Μιλήτιος dicitur Μιλήσιος, etc.

τ in σ passim apud poetas in σ verti, propter sequens σ. Quod in multis compositis observatur, idque post factam syncopen. Ut, κατασείω, κατσείω, κασσείω, κασσείω, κατσημαίνω. Κατασήπω, κατσήπω, κασσήπω. Κατασίτεομαι, οῦμαι, κατσίτεομαι, κασσιτέομαι. Κατασίνεσθαι, κατσίνεσθαι, κασσίνεσθαι. Κατασείρω, κατσείρω, κασσείρω. Κατάσαρκος, κάτσαρκος, κάσσαρκος, etc.

τ Dorice præfixum articulis præpositivis masculei et fæminei generis in nominativo plurali tantum, pro communibus oi et al. Theoc. Idyll. i. 9. Αἴκα ταὶ μῶσαι τὰν οἴιδα δῶρον ἄγωνται. Ηἰς ταὶ pro ai positum. 80. τοὶ βῶται, τοὶ ποιμένες, pro οἱ βοῦται, et οἱ ποιμένες. 136. τοὶ σκῶπες. Idyll. v. 110. τοὶ τέττιγες.

τ Dorice præfixum articulo subjunctivo masculei generis in nominativo plurali. Tol, pro communi ol, qui. Theoc. Idyll.i. 118. Καὶ ποταμοί, τοὶ χεῖτε καλὸν κατὰ Θύμβριδος ὕδωρ, 'Et fluvii, qui fluitis pulcram per Thymbridis aquam;' vel in T. a. vel juxta T. a. Quis autem esset Thymbris, docent cum alii, tum vero Dionysius de Situ Orbis, pag. 49. et 50. et Stephanus de Urbibus. Vide Θύμβρις.

τα, pro της in terminatione nominativi singularis primæ declinationis simplicium. Hoc autem fit vocativo in nominativum

migrante. Quod alii Macedonibus, alii Atticis, alii Æolensibus proprium esse tradunt. Vide iüktá. Quanquam alii dicunt Macedones in nominativis, qui desinunt in  $\eta s$ , rejecto  $\sigma$ , mutare  $\eta$  in  $\alpha$  breve. Ut, δ Κοπαίνης, δ Κόπαινα, δ Μυρίλλης, δ Μύριλλα. Sic Ιππότα Νέστωρ, et νεφεληγερέτα Ζεύς. Negant enim vocativum pro nominativo positum. Quod confirmant allato versiculo quodam, quem Eustath. ex Epigrammate citat,  $\pi \alpha \tau \eta \rho \delta \epsilon \mu' \epsilon \phi \nu \sigma \epsilon K \delta$ Ubi cum sit finis versus, nihil impediebat, quominus diceretur Komaivns, si (ut alii putant) metri caussa casus mutatus fuisset. Item Homer. Iliad. B. 59. 4. Abταρ δ αδτε Θυέστ' Αγαμέμνονι λειπε φορήναι: δ enim cum vocativo nunquam conjungitur. Ergo το Θυέστα non vocativus est pro nominativo, sed nominativus Macedonice formatus.

τὰ, poetice, pro communi τάδε, vel ταῦτα, hæc. Theoc. Idyll. i. 35. τὰ δ' οὐ φρενὸς ἄπτεται αὐτᾶς, ' hæc vero mentem ipsius non tangunt.'

τᾶ, Dorice, pro communi τῆ, dativus articuli præpositivi generis fæminei, numeri singularis. Theoc. Idyll. ii. 12. Τᾶ χθονία θ' Ἑκάτα, pro Τῆ χθονία θ' Ἑκάτη. 130. τᾶ Κύπριδι. Idyll. iv. 22. Τᾶ Ἡρα. Idyll. v. 49. Τᾶ παρὰ τὶν, pro τῆ παρὰ σοί. 96. τᾶ παρθένω. 105. τᾶ παιδί. Idyll. vi. 29. τᾶ κυνί. Idyll. vii. 3. Τᾶ Δηοῖ. Idyll. viii. 79. τᾶ δρυτ, et τᾶ μαλίδι. 8. τᾶ βοτ. Idyll. x. ult. τᾶ ματρὶ, etc.

 $au \hat{a}$ , dativus articuli subjunctivi Dorice formatus, pro quo alias dicitur frequentius ἄ, communiter ἢ, cui. Theoc. Idyll. ii.67. Άλσος ἐπ' ᾿Αρτέμιδος. τῷ δή ποκα πολλά μέν ἄλλα Θηρία πομπεύεσκε περισταδόν. Εν δε λέαινα, Latin. interp. ' Nemus in Dianæ: cui jam cum multæ aliæ Feræ ibant longo ordine in orbem, tum etiam Leæna; alter vero sic, 'Ad lucum Dianæ: quo in loco et multæ aliæ Feræ in pompa ducebantur undique: inter quas erat leæna.' Hæc interpretatio fidelior, et melior vide-Sed hoc verba sonant, 'Lucum in' Dianæ, cui jam olim multæ quidem aliæ Feræ ducebantur in pompa. Inter [illas] vero Leæna [erat].' Si τậ pro com. ή sumas, idem valebit ac, in cujus honorem, et ad Dianam referetur. Si pro loci adverbio sumatur, ἰσοδυναμήσει τῷ ἦπερ, καὶ δθι, ubi, quo in loco: ἐν δὲ vero, ἐλλειπτικῶς dictum, pro εν δε τούτοις τοις θηρίοις ήν, ' passim hoc loquendi genus apud poetas occurrit.' Vide suo loco. Idyll.xxviii.10. σὺν τậ, pro σὺν τῆ, hocque pro comm. σὺν n, cum qua.

τὰγκίστρφ, Att. et Dor. pro communi τῷ ἀγκίστρφ. Quod ad similitudinem, τοῦ τἀνδρὶ, pro τῷ ἀνδρὶ, dictum videtur. Hoc

autem κράσεως genus et apud Demosthenem passim lectoribus occurrit. Theoc. Idyll. xxi. 46. χ' ώ μὲν τὰγκίστρω ποτεφύετο, 'ac ille quidem hamo adhærebat.' Factum autem hoc κατ' ἐκβολὴν τοῦ ι ἐκ τῆς δοτικῆς τῷ, καὶ κατὰ κρᾶσιν τοῦ ωα εἰς α; quemadmodum in τὰκινάκη, pro τῷ ἀκινάκη. Vide Magnum Etymologicum in Κινάκη, 514. 27. Sic ex & 'Απολλον, &-πολλον, vel potius & 'πολλον. 56. scribitur τῶ 'γκίστρω, pro eodem: sed hic fortasse quis dixerit ex articulo τῷ sublatum ι subscriptum, et a ex nomine ἀγκίστρω, ac tenuem spiritum priscæ vocis indicem remansisse, quem ante γ notatum videmus.

τάδε, Dorice pro com. τῆδε, τουτέστιν ἐνταῦθα, hic, hoc loco. Theoc. Idyll. v. 32. Τάδ' ὑπὸ τὰν κότινον, καὶ τἄλσεα ταῦτα καθίξας, 'Hic sub oleastro, et nemoribus his sedens.' 50. εἴρεια τάδε πατησεῖς, 'lanas hic calcabis.'

τάδε, Doricum adverbium, pro com. τῆδε, τουτέστι δεῦρο, huc. Theoc. Idyll. ii. 101. ὑφαγέο τάδε, 'duc [eun] huc.'

ral, Doricus articulus fæminei generis, numeri pluralis, nominativi casus, pro communi ai, qui nominibus tam adjectivis, quam substantivis præponitur, unde præpositivi nomen apud Grammaticos habet. Theoc. Idyll. i. 9. Αίκα ταλ μῶσαι τὰν οἴίδα δώρον άγωνται. Hic ταl pro al positum. Idem Idyll. ii. 1. ται δάφναι, pro αι δάφναι. Idyll. ii. 35. ταλ κύνες, pro αλ κύνες. Idem Idyll. iii. 1. rat bé moi alyes, pro at bé. Idyll. iv. 12. ται δαμάλαι, pro αι δαμάλαι. 26.  $\tau$ al  $\beta$ 6  $\epsilon$ 5. 36.  $\tau$ al  $\delta$ è  $\gamma$  $\nu$  $\nu$ a $\hat{i}$  $\kappa$  $\epsilon$ 5.  $\tau$ al άτρακτυλίδες. Idyll. v. 47. ται ύρνιχες, pro αί δρνιθες. 51. ται δέ τραγείαι. 52. ται παρά τίν. 80. ται μωσαι. 100. ται μηκάδες. ldyll. vi. 16. ται καπυραί χαιται. 45. ται πόρτιες. Idyll. vii. 7. ταλ δε παρ' αὐτάν. Idyll. viii. 67. ται δ' διες. 79. ται βάλανοι. Idyll. xi. 3. ral Πιερίδες. 12. ral δίες, etc.

ταί, Ion. Dor. Æol. et poet. pro communi αί, quæ. Theoc. Idyll. vii. 59. ταί τε μάλιστα 'Ορνίθων ἐφίλαθεν, ' quæque maxime Avium [omnium] caræ sunt,' vel diliguntur.

ταῖσι, dativus pluralis articuli præpositivi fæminei generis a communi ταῖs addito ι formatus Ionice, Dorice, poetice. Sæpe autem accipitur pro ταύταις, i. his, vel αὐταῖς, i. ipsis. Theoc. Idyll. i. 91. μετὰ ταῖσι χορεύεις, 'cum ipsis choream ducis.'

ταΐσιν, Ion. Dor. et poet. pro communi ταΐs, unde addito ι fit ταΐσι, quod plerumque sequente consonante locum habet: hinc addito ν, fit ταΐσιν, quod et ipsum plerumque sequente consonante ponitur. Theoc. Idyll. viii. 38. ταΐσιν ἀηδονίσι.

τάκεαι, secunda persona præsentis, indicativi modi, Dorice formata, pro Ionica

τήκεαι, quæ pro com. τήκη ponitur, a verbo τήκομαι, τήκη, τήκεται. Formatur autem a tertia singulari τήκεται, sublato Ionice, et Dorice τ, et tertia in secundam personam migrante. Illud vero primum η commune in a Dorice, quinetiam Ionice mutatum. Theoc. Idyll. i. 82. τί τὸ τάκεαι; quid tu liquescis? 91. Τάκεαι ὀφθαλμώς, Τabescis oculis.

τάκω, μ. τάξω, Dorice pro communi τηκω, τηξω, verso η in a, liquefacio, tabefacio, paulatim consumo. Theoc. Idyll. i. 66. Πᾶ ποκ' ἄρ' ἦσθ' ὅκα Δάφνις ἐτάκετο; πῶ ποκα Νύμφαι; 'Ubinam eratis quando Daphnis tabescebat? ubinam [eratis] Nymphæ?' 82. τί τὸ τάκεαι; pro communibus τί σὺ τήκη; ' quid tu liquescis?' Idem 88. Τάκεται ὀφθαλμώς, 'Tabescit oculis.' 91. τάκεαι ὀφθαλμώς, 'tabescis oculis.' Idyll. ii. 18. πυρί τάκεται, ' igne absumitur.' Et 28. et 29. ως τουτον τον καρον έγω σύν δαίμονι τάκω, ως τάκοιθ' ύπ' έρωτος δ Μύνδιος αὐτίκα  $\Delta \epsilon \lambda \phi$ ις, ' ut hanc ceram ego juvante Deo liquefacio, sic liquefiat ab amore Myndius statim Delphis; vel, liquescat præ amore. 83. το δε κάλλος ετάкето, 'forma vero tabescebat.' Idyll. v. 12. και τότ' ἐτάκευ, pro και τότ' ἐτήκου, 'et tunc tabescebas.' Idyll. vi. 27. και τάκεται, ' et tabescit,' etc.

ταλαεργός, οῦ, ὁ, poet. patiens operis, laborum patiens. Theoc. İdyll. xiii. 19. ἴκετο χ' ὡ ταλαεργός ἐς ἀφνειὰν Ἰαολκόν, 'ivit etiam laborum patiens in opulentam Iolcum.'

ταλάρως, pro ταλάρους, calathos. Theoc. Idyll. v. 86. et Idyll. viii. 69. Idyll. xi. 73.

ταλασίφρων, ονος, δ καὶ ἡ, poet. patiens operum, tolerans, constans, fortis. Theoc. Idyll. xxiv. 50. Ανστατε δμῶες ταλασίφρονες, 'Surgite famuli patientes operum.'

τὰ λοίσθια, poetice, pro quo συνωνύμως in oratione soluta dicitur, τὰ τελευταΐα, vel (quod elegantius, et usitatius) τὸ τελευταΐον, et τοτελευταΐον unica voce; postremo, tandem. Dicitur et τέλος. Quod loquendi genus ἐλλειπτικὸν videtur, ut præpositionem κατὰ subaudiri dicamus, sic, κατὰ τὰ λοίσθια. κατὰ τὰ τελευταΐα. κατὰ τέλος. Theoc. Idyll. v. 13. νῦν μετὰ λοίσθια γυμνὸν ἔθηκας, 'nunc me tandem nudum fecisti.' Idyll. xxiii. 16. poeta per singularem numerum effert, λοίσθιον. Λοίσθιον οὐκ ἥνεικε τὰ σύμφορα τᾶς Κυθερείας, 'Tandem non tulit calamitates Veneris.'

ταμάλιστα, Theocriteum adverbium, quod in vulgatis Lexicis non exstat. Idem valet ac simplex μάλιστα, maxime, vehementer. Theoc. Idyll. xv. 58. τον ψυχρον δφινταμάλιστα δεδοίκω, 'frigidum anguem maxime timeo.'

τάματα, poct. Att. et Dor. pro com. sed

poet. τὰ ήματα, dies. Quod factum vel rejecto α ex articulo τὰ, et τ cum sequenti α, quod ex η com. Dor. versum, conjuncto, et ex duabus partibus unum vocabulum est conflatum, quod ideo spiritum tenuem servat, ut origo simplicium partium melius appareat. Vel est κρᾶσις τοῦ α καὶ τοῦ η eἰς α, ut in βοάητον, ᾶτον. Vel prius τὸ η in α mutatum, deinde κρᾶσις facta τοῦ α α εἰς α. Theoc. Idyll. xxi. 23.

τάμισος, ου, ή, coagulum. Theoc. Idyll. vii. 16. Κνακον δέρμ' ὅμοισι, νέας ταμίσοιο ποτόσδον, 'Albam pellem humeris, recens coagulum redolentem.' Idyll. xi. 66. τάμισον δριμεῖαν ἐνεῖσα, 'coagulum acre immittens.'

ταμος, Dor. pro com. poet. τημος, τότε Κάμος, ημος, δτε. Vide suo loco. Theoc. Idyll. xiii. 27. Ταμος ναυτιλίας μιμνάσκετο θεῖος ἄωτος 'Ηρώων, ' Tunc navigationis meminit divinus flos Heroum.' Idyll. xiv. 34. Ταμος έγων, ' Tunc ego.' Idyll. xxiv. 13. Ταμος ἄρα, ' Tunc vero.'

τὰν, articulus præpositivus generis fœminei, accusativi casus, numeri sing. Dorice pro communi τὴν, verso η in a longum. Theoc. Idyll. i. 9. Αἴκα ταὶ μῶσαι τὰν οἴιδα δῶρον ἄγωνται. Idem eodem Idyll., 11. τὰ δὲ τὰν ὅῖν ὅστερον ἀξεῖς. Et 21. τὰν πτελέαν. Idyll. ii. 148. τὰν ροδόπηχυν. Idyll. v. 32. τὰν κότινον. 61. τὰν σαυτοῦ. 135. τὰν σύριγγα. 139. τὰν ἀμνίδα. Idyll. vi. 2. τὰν ἀγέλαν, etc.

τὰν, Dor. pro comm. τὴν, hocque poetice pro comm. ταύτην, hanc. Theoc. Idyll. vii. 43. Τάν τοι, ἔφα, κορύναν δωρήσομαι, 'hanc tibi, inquit, clavam [i. hoc pedum, quod clavæ quandam speciem habet,] donabo.'

τὰν, accusativus singul. ſœminei generis, articuli præpositivi, Dorice positus pro com. τὴν, quod alias συνωνύμως, et frequentius dicitur ὰν Dor. ἡν vero communiter, quam. Theoc. Idyll. i. 47. Τὰν ὀλίγος τὶς κῶρος ἐφ' αἰμασιαῖσι φυλάσσει, 'Quam parvus quidam puer ad sepes custodit.' Idem Idyll. ii. 12. τὰν καὶ σκύλακες τρομέοντι, 'quam et catuli formidant.' Idyll. ix. 24. τὰν οὐδ' ὰν ἴσως μωμάσατο τέκτων, 'quam ne faber quidem reprehendisset.' 29. ψδὰν, Τάν ποκ' ἐγὰ τήνοισι παρὰν ἄεισα νομεῦσι, 'carmen, Quod olimego præsens illis cecini pastoribus.'

ταν, genitivus plur. arficuli præpositivi generis fæminei Dorice pro com. των, verso ω in α. Theoc. Idyll. i, 22. Καλ ταν Κρα-

νιάδαν, pro καὶ τῶν Κρηνιάδων.

ταν, Dor. articulus fæm. g. genitivi plur. pro comm. sed poetico των, hoc vero pro com. ων, quarum. Theoc. Idyll. xviii. 25. Ταν οὐδ' αν τις άμωμος, ἐπεί χ' Ἑλένα παρισωθη, pro, Των οὐδ' αν τις άμωμός ἐστιν,

ἐπειδή κεν Ἑλένη παρισωθή, 'Quarum [virginum] ne ulia quidem [est] reprehensionis expers, quum confertur cum Helena.'

τανίκα, Dorice pro comm. τηνίκα, τότε, tunc, fit autem verso η in α. Theoc. Idyll. i. 17. Τανίκα κεκμακώς ἀμπαύεται, 'Tunc defessus quiescit.' Ab hoc autem τηνίκα fortasse deductum est Latinum adverbium tunc, κατὰ τροπὴν τοῦ η εἰς υ, κατὰ συγκοπὴν τοῦ ι, καὶ κατ' ἀποκοπὴν τοῦ α. Idyll. vii. 108. Τανίκα μαστίσδοιεν, 'Tunc [te] flagellent.'

τα πυθέσπερα, Dor. pro com. τα προσέσπερα. Videtur autem έλλειπτικώς dictum, αντί τοῦ, κατά τὰ προσέσπερα, τουτέστι κατά τά της ημέρας προτεσπέρια μέρη, πρός την έσπέραν, η ύπο την έσπέραν, έσπέρας, i. circa vespertinas diei partes, circa vesperam, vel sub vesperum, vespere, sive vesperi. Theoc. Idyll. iv. 3. ħπά ψε κρύβδαν τὰ ποθέσπερα πᾶσας ἀμέλγες; 'an alicubi ipsas clam vespere omnes mulges?' Quid autem sit eomepos, et varias hujus vocabuli significationes, in vulgat. Lexicis Idem Idyll. v. 113. Αἰεὶ φοιτῶσαι τὰ ποθέσπερα βαγίζοντι, 'Semper venientes ad vesperam [vel, sub vespertinum diei tempus, vespere, vites lædunt, et earum] uvas comedunt.' Idyll. viii. 16. τὰ δὲ μᾶλα ποθέσπερα πάντ' ἀριθμεῦντι, ' oves vero vespere omnes numerant.' Hic obiter observandum articulum τà cum nomine ποθέσπερα non positum: sed omissum ob metri legem, nisi forte quis dicat (quod tamen paulo durius videretur) articulum τά cum nomine μάλα junctum, huc referendum, aut ἀπὸ τοῦ κοινοῦ repetendum. Quanquam non absurdum esset si jam 70 ποθέσπερα επίθετον του μάλα diceremus: figurate vero ovibus tribuetur, quod proprie tempori convenit, quo recensentur

τᾶs, genitivus articuli præpositivi, g. f. Dorice pro communi τῆs formatus. Theoc. Idyll.i. 20. Καὶ τᾶs βωκολικᾶs ἐπὶ τὸ πλέον ἴκεο μώσαs, pro Καὶ τῆs βουκολικῆs ἐπὶ τὸ πλέον ἵκεο μούσηs. Idem Idyll.ii. 60. Τᾶs τήνω φλιᾶs, pro comm. Τῆs κείνου φλιᾶs, 'Illius limen.' Idyll. v. 3. τᾶs κράναs, pro τῆs κρήνηs. 16. τᾶs πέτραs, pro τῆs πέτραs. Idyll. x. 46. τᾶs κόρθυοs. Idyll. xi. 8. τᾶs Γαλατείαs. Idyll. xv. 33. τᾶs μεγάλαs, etc.

τᾶσδε, Dor. pro communi τησδε, καὶ ταύτης. Theoc. Idyll. vi. 33. τᾶσδ' ἐπὶ νάσω, pro τῆσδ' ἐπὶ νήσου.

ταs, genit. sing. articuli præpositivi fæminei generis, pro communi της. Theoc. Idyll. i. 20. Καλ τας βωκολικάς. Idem Idyll. iv. 36. Τας όπλάς. 44. τας γάρ έλαίας. Idyll. v. 97. τας άρκεύθω, pro της άρκεύθου.

100. τᾶς κοτίνω, pro τῆς κοτίνου. 117. τᾶς δρυός. Idyll. vi. 13. τᾶς παιδός.

ταs, Doric. pro quo alias dicitur Dor. as, genitivus singul. articuli præpositivi pro subjunctivo; vel subjunctivo præfixum Dorice τ, cujus. Theoc. Idyll. ix. 33. Τας μοι πας είη πλειος δόμος, 'Quo [carmine] mihi tota sit plena domus.' Idyll. iv. 59. τας ποτ' ἐκνίσθη, 'quam olim deperiit.' Idyll. xviii. 37. &ς Έλένα, τας πάντες ἐπ' δμμασιν ίμεροι ἐντὶ, 'ut Helena, cujus in oculis omnes sunt amores.'

τὰs in accusat, plur. articuli præpos. Dor. correptus sequente vocali. Theoc. Idyll. iii. 3. βόσκε τὰs αἶγας. Vide as correptum in accus. plur. 2. declin. τῶν ἰσοσυλλάβων. Idyll. v. 64. δς τὰς ἐρείκας. 109. Μή μευ λωβάσησθε τὰς ἀμπέλος. ἐντὶ γὰρ ὧβαι.

ταύλιον, ου, Attice, et Dorice, pro com. τὸ αύλιον, quod fit κατὰ κρᾶσιν τοῦ ο, καὶ τοῦ α είs α, Theoc. Idyll. xi. 12.

ταυροπάτωρ, ορος, ὁ καὶ ἡ, qui, quæve taurum patrem habet. Ex tauro procreatus. In Syringe, vs. 4. Hoc epithetum apibus ibi tribuitur, quod ex interfecti tauri putrefacto cadavere soleant reparati, quemadmodum patet ex fine lib. 4. τῶν Γεωργικῶν Virgil. pag. 96. 97. et 105.

ταυροφόνος, ου, δ, poet. pro communi ταυροκτόνος. Sed hoc quidem in vulgatis Lexicis reperitur, illud vero nequaquam; tauricida, qui taurum, vel tauros cædit, aut interfecit. Theoc. Idyll. xvii. 20. 'Αντία δ' 'Ηρακλῆσε ἔδρα σφιν ταυροφόνοιο Ίδρυται, ' E regione vero ipsorum Herculis sedes tauricidæ posita est [vel, stat].'

ταύρως, Dor. pro com. ταύρους, Theoc. Idyll. ix. 3.

ταῦτα, poet. Att. Ion. et Dor. pro διὰ ταῦτα, ob hæc, propterea. Theoc. Idyll. xiv. 3. ταῦτ' ἄρα λεπτὸς, 'propterea igitur [es tenuis, et] macer.'

ταύταν, Dor. pro com. ταύτην, hanc, istam. Theoc. Idyll. iv. 53. είς ταύταν ετόπαν χασμεύμενος, 'in hanc inhians sauciatus sum.'

ταχινά, poet. pro ταχινώς, hoc vero pro communi ταχέως. Primum in vulgatis Lexicis non exstat; secundum exstat quidem, sed nullis exemplis illustratur. Tertium est tritissimum: statim, celeriter, velociter. Theoe. Idyll. xiv. 40. ἄψοβρον ταχικά πέτεται, 'retro celeriter volat.'

ταχινός, οῦ, ὁ, poet. pro communi ταχὺς, εῖα, ὑ, celer, velox. Theoc. Idyll. ii. 7. ταχινὰς φρένας, 'celeres mentes,' 'celerem mentem.'

ταχυπειθής. έος, οῦς, ὁ καὶ ἡ, poeticum. ὁ ταχὸ, τοῦτ' ἔστι ταχέως πειθόμενος, καὶ πιστεύων τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τοῦ τυχόντος,

Lex. Dor.

qui celeriter credit ea, quæ a quovis dicuntur; qui celeriter cujusvis verbis fidem adhibet; qui facile credit quicquid a quovis dicitur; facile credulus. Theoc. Idyll. ii. 138. ἐγὼ δέ οἱ ἀ ταχυπειθης, pro ἡ ταχέως πειθομένη, καὶ πιστεύουσα αὐτῷ, 'ego vero ipsi celeriter credens;' vel, 'ego vero ipsi facile fidem habens.' Idem Idyll. vii. 38. ἐγὼ δέ τις οὐ ταχυπειθης, 'ego vero [sum homo] quidam non celeriter credens;' vel, non facile credulus.

τάων, Æol. et Bœot. pro com. et poet. τῶν, ἤγουν τούτων. Theoc. Idyll. xxii. 161. τάων εὐμαρὲς ὕμμιν ὀπυίειν ἄς κ' ἐθέλητε, 'harum [puellularum] facile vobis [est] uxores ducere, quascunque volueritis.'

τè, Dor. pro com. σè, verso σ in τ, hinc Latinum te, quod semper producitur, licet τè Græce corripiatur. Theoc. Idyll. i. 5. ἐs τè καταβρεῖ, 'ad te defluit.'

τεθλασμένος, ου, δ, participium præteriti perf. et plusq. perf. pass. a θλάω, ῶ, μ. θλάσω, frango. Theoc. Idyll. xxii. 40. σκληραῖσι τεθλασμένος οδατα πυγμαῖς, 'duris pugnis fractus aures.' [Id est, qui duris cæstuum ictibus in pugilatu aures habebat dilaceratas.]

τεθνάκαμες, Dorice, pro communi τεθνήκαμεν, mortui sumus, obiimus. Est autem prima persona pluralis perfecti activi. Sed η in α, et ν in s Dorice vertitur in prima pers. plur. communiter in μεν desinente. Theoc. ldyll. ii. 5. οὐδ ἔγνω πότερον τεθνήκαμες, ἡ ζοοὶ εἰμὲς, ' neque cognovit utrum mortui, an vivi simus.'

τείροντι, Dor. pro com. τείρουσι, vexant, infestant. Bion Idyll. i. 22. al δè βάτοι νιν ἐρχομέναν τείροντι, ' et rubi ipsam incedentem infestant.'

τελεῦντι, Dor. pro com. τελοῦσι, faciunt, perficiunt, instruunt, parant. Theoc. Idyll. vii. 32. δαῖτα τελεῦντι, 'convivium parant.'

τέλος, adverbialiter sæpe reperitur et apud poetas, et orationis solutæ scriptores, pro tandem. Sed videtur esse defectus præpositionis κατὰ, vel ἐς, ut legitur apud Theoc. Idyll. ii. 152. καὶ ἐς τέλος ἄχετο φεύγων, ' et tandem abiit fugiens.' Quod barbari dicerent, ad finem, unde Galli suam loquendi formam videntur sumsisse, quum dicunt, 'a la parfin,' 'finalement;' et Itali, 'al fine,' 'a la fine,' 'finalemente.'

τέλος κακὸν, Theocritea locutio, pro qua diceretur communiter δυστυχία, δυστύχημα, vel simpliciter κακόν. Quoniam autem τέλος tam bonum, quam malum rerum finem significat, ideo discriminis aperiendi caussa, vel ἀγαθὸν, vel κακὸν, ἐπίθετον addi solet, malus finis, malum, infortunium. Interp. Latini, malam rem, verterunt. Theoc.

Idyll.iv.47. ήξω, ναι τον Πάνα, κακον τέλος αὐτίκα δωσῶν, 'veniam per Pana malam rem [id est, infortunium, tibi] daturus.'

τeds, à, dν, Ion. Dor. et poet. tuus, a, um, ab adjectivo communi σδs, ση, σδν, inserto e fit inusitatum quidem, at regulare tamen,  $\sigma \epsilon \delta s$ , et Ion. atque Dor. verso  $\sigma$  in  $\tau$ ,  $\tau \epsilon \delta s$ ,  $\delta \rho$ , quod et a poetis usurpatur. Theoc. Idyll. ii. 116. ἐs τὸ τεὸν καλέσασα τόδε στέγος, ή με παρημεν, 'in tuam vocans hanc domum, ut ego præsens adessem.' Idyll. iii. 13. ἐς τεὸν ἄντρον iκοίμαν, ' in tuum antrum venirem.'

τέρας, τος, τὸ, com. monstrum, portentum, res monstrosa, res prodigiosa, res admiranda propter novitatem suam, et excellentiam. Theoc. Idyll. i. 56. τέρας κέ τυ θυμον ατύξαι, alter interpres hæc ita, 'monstrum plane animum tuum percellat:' alter vero sic, 'quod operis miraculo animum tuum obstupefaciat.' Sed hæc ita sunt accipienda, τέρας, άντι τοῦ τερατώδες, και παράδοξον ξργον, δπερ σε κατά θυμόν άτύξαι, τουτέστι τον θυμόν σου ἐκπλήξαι, i. e. opus monstrosum, et admirandum, ac omnem omnium opinionem, fidemque sua præstantia superans, quod te in animo percellat, quod animum tuum percellat.

τέρσει, poet. verbum futuri prioris activi Æolice formati. Nam ut a φθείρω formatur commune fut.  $\phi\theta\epsilon\rho\hat{\omega}$ , et Æolice  $\phi\theta\epsilon\rho\sigma\omega$ , sic a τείρω formatur com. fut. τερώ, et Æolice τέρσω, vexo, crucio. Theoc. Idyll. xxii. 63. χείλεα τέρσει, ' labra cruciabit.'

τετεύχατο, Ion. 3. pers. plur. plusquamperfecti passivi, pro com. τετευγμένα ήσαν. Vide nostrum Ion. Lex. in terminatione χατο, ibi formationis rationem disces. Moschus Idyll. ii. 43. ἐν τῷ δαίδαλα πολλά τετεύχατο μαρμαίροντα, ' in quo artificiosa multa erant fabrefacta resplendentia.

τέτμειν, poet. τὸ ἐν ἐπιτόμφ, καὶ συντόμως καταλαβείν. παρά το τέμνω, τμώ, κατ άναδιπλασιασμόν, τέτμω, via compendiaria nancisci, deprehendere. Dictum hoc verbum a τέμνω, seco. Qui enim viarum compendio utuntur, illi quodammodo vias secare videntur, dum non per rectam itineris lineam eo contendunt, quo pervenire cupiunt: sed per transversas semitas iter faciunt. Theoc. Idyll. xxv. 61. "va rérμοιμεν ἄνακτα, ' ut nanciscamur [vel, inveniamus] regem.

τέτορα, ων, τὰ, poet. et Dor. pro com. τέσσαρα, quatuor. Theoc. Idyll. xiv. 16. τετόρων έτέων [οίνον], 'quatuor annorum [i. quadrimum vinum].' Hoc autem ita formatur, primum quidem ex com. τέσσαρα, alterum  $\sigma$  tollitur, deinde vero alterum  $\sigma$ in  $\tau$ , et  $\alpha$  in  $\alpha$  mutatur.

· τετραένης, δ και ή, και το τετράενες.

Theocriteum atque poeticum vocabulum. quod in vulg. Græcolatinis Lexicis à vroνείται, τετραενής. Sed nullius auctoris auctoritate confirmatur. Idem autem valet ac δ τέτταρας ένους, τουτέστι τέσσαρας ένιαυτούς, δ. έτη έχων, quatuor annos habens, quadrimus: Evos vero dictus (ut docet Eustathius) παρά τὸ ἐν, ἡ τὴν ἔνωσιν τῶν ώρων, ή παρά το έω το πληρώ, 1. annus Græce vocatus *evos*, vel ab ev, quod unum significat, vel a quatuor anni tempestatum unione, vel ab &w, quod impleo significat, quia annus in se ipsum semper redit, unde alias ¿viautos appellatur, vel quia quatuor anni tempestates unit, et conjungit, vel quia eas implet, et fruges ad justam maturitatem perducit. Theoc. Idyll. vii. 147. τετράενες δε πίθων απολύετο κρατός αλειφαρ, Lat. versio, quam Stephanus in suo codice sequitur, hæc ita Latine reddita habet, 'quadrimum autem a doliorum orificio relinebatur vinum: Crispini vero codex ita, <sup>e</sup> quadrima vero a doliorum orificio relinebatur litura.' Sed jam per ἄλειφαρ poeta nec vinum, nec lituram: at picem ipsam intelligere videtur, qua olim dolia illini solebant, ut in iis vina diutius conservarentur, unde etiam dolia picata dicebantur, quod pice tanquam unguento quodam ungerentur ac illinerentur. At vinum picatum appellabatur, quod injecta pice condiebatur. Quomodo autem hoc fieret, docet Plin. xiv. 20.

τοτράπολος, ου, δ και ή, poeticum vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non reperitur. Epithetum soli quater aratro versi, quater arati. Theoc. Idyll. xxv. 25. 700πόλοις σπόρον έν νοοίσιν έσθ' ότε βάλλοντες, και τετραπόλοισιν δμοίως, 'ter subactis sementem novalibus Interdum injicientes, et quater aratis similiter.' Eustat. Tolmodos γή ἐπιθετικώς, ἡ τρὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ πολουμένη. καλ τρίπολος νειδς, ή τρίτον έστραμμένη. παρά τὸ πωλεῖν, τὸ ἀναστρέφ**ειν, κατ**ὰ συστολήν τοῦ ω μεγάλου. Ergo τετράπολος veids dicetur ή τετράκις, είτε τέταρτον πεπολημένη, καὶ ἐστραμμένη.

τέττιξ μέν τέττιγι φίλος, μύρμακι δέ μύρ-

Theoc. Idyll. ix. 31.

τέτυγμαι, poetice, pro τέτευγμαι, prima persona perfecti pass. a τεύχω, μ. τεύξω. Vide retructae. Theoc. Idyll. ii. 20. The επίχαρμα τέτυγμαι; 'tibi ludibrium sum facta? tibi sum ludibrio?' Idyll. xxiv. 38. TÉTUKTAL.

τετυγμένος, η, ον, poet. pro comm. πεποιημένος, factus. Vide τέτυκται. Theoc. Idyll. xvii. 21. τετυγμένα έξ αδάμαντος, Doc. autem τετυγμένα, pro com. τετυγμένη, '[sedes] facta ex adamante.' Idyll. xxv. 12. χωρίς δή σήκοι σφι τετυγμένοι είσιν 227

endovous, ' separatim vero stabula ipsis extructa sunt aingulia : ' To Sh jam pro be, Kar' έκτασα μέτρου χάριν est positum: alias contra, δè pro δη posituio apud poetas potisamum invenitur.

Térueras, 3. pers. sing. perf. pass. pro τέτευκται, sublato e, a verbo τεύχω, μ. τεύξω, δύρ. α. έτευξα, π. τέτευχα, π. π. τέτευγμαι, ξαι, κται. άδρ. α. π. έτευχθην, et ἐτύχθην, ης, η, que omnia poetica potius sunt, quam socutæ orationis, in qua communiter dicitur ποιέω, ω, cum derivatis: τεύχου et ποιείν, idem, facere, fabricare, etaborare. Theoc. Idyll. i. 32. έντοσθεν δέ γυνά, τί θεών δαίδαλμα, τέτυκται, 'intus vero mulier, quoddam Deorum exceliens opus, facta (sculptaque) est.' Et 39. τολάδε μέτα, γριπεύς τε γέρων, πέτρα τε τέ-Tuktai, ' cum istis autem, piscatorque senex, petraque fabrefecta cst.' Sed luc fortasse melius si separatım scribas voîs de pera. Quam lectionem interpretes Latini videntur sequuti, nisi dicas particulam autem ab illis additate, quod eam ad sententiarum seriem desiderari putarent. Alioqui vertendum simpliciter, Cum istre, etc. Idem verbum тетикта legitur et Idyll. ini. 27. Idyll. xxiv. 28.

Tei, Donce, pro quo et sei, communiter vere ood dicatur, tui. Genitives autem est ungularis a recto com: av, Dor. av, Lat. tu. Theor. Idyll. 11. 126. Elegar & elke movor To KALDV στόμα τοῦ ἐφίλασα, ' quievissem autem si\_tantum pulcrunt tui [i.tuum] os osculatus fuissem.' Idyll. v. 39. παρά τεῦ μαθών, ' a te discens;' vel, ' a te edoctus.' Idyll. vii. 25. τεῦ νεισομένοιο, ' te cunte.' Idyll. x. 36. οί μέν πόδες αστράγαλοι τεῦ, tui quidem pedes lucidi [sunt].' Idyll. Σι. 25. πράσθην μεν έγωγε κόρα τεῦ ανίκα πράτον, ' amare cœpi ego to puella quum primum.' 52. όπο τεῦ, 'a te. Idyll. xviii. 41. πολλά του & Έλένα μεμναμέναι, 'multum tun, o Helena, memores,

τεῦγμα, τος, τὸ, poeticum vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non exstat, monumentum. Proprie tamen et yevikûs significat quodvis opus factum et extructum. Est autem verbale a τεύχω, facto. In Ara Simmie, vs. 9. eudy be revyp' adphoas, " mesm vero monumentum intuitus atque considerans ].'.

σεύχοισα, participium f. g. Dornce, pro communi σεύχουσα, τersa diphthongo ou in st, faciens, mohens, struens. Theoc. Idyll. i. 49. et 50. ἐκὶ πήραν πάντα δόλον τεύχοισα, ' in peram omnem dolum stru-

ுர்க், poeticum, Ion. et Dor. pro commum ἐνταῦθα, hic. Theoc. Idyll. v. 115. 

huc. Theor. Idyll. iv. 67. 198 evede, pro, δευρ' έλθων, 'huc profectus,' vel, 'huc ve-

τρόε, poet pro com. δεύρο, vel έκεισε, huc, il.uc. Vide εὐάνεμος. Theog. Idyll. εχνία. δ. τρόε γὰρ τλόον εὐάνεμον αἰτεύμεθα πάρι Διός, 'illuc enim navigationem secundam petimus a Jove.

, τηλέφιλου, ου, τὸ, commune; quid autem hoc sit, plumbus docetur apud Rhodigram Lect. Antiq. lib. x, cap. 44. pag. 530. Item apud Œconomiam Hippocratis in voce τηλέφιον. Item apud Suidam de τῷ Πλαταγώνων, et ἐν τῷ Πλατυγίζειν. Item apud Jul. Pollucem, l.b. 1v. 498. 20, et deinceps. Consule et vulgata Græcolauna Lexica, unde cognosces quomodo nomen hoc a Theor. Idyll, in. 29, sit usurpatam, οὐδὰ τὸ τηλέφιλον ποτεμάζατο τὸ πλατάγημα. Vide ποτεμάξατο.

τηλόθι, poet, pro τηλόθεν, ήγουν πόρρωθεν, eminus, e longinquo, ex remoto loco, Gallice, de loin. Theoc. Idyll. xxiv. 114. τον ούδ' αν τηλόθι λεύσσων θαρσαλέως rls ξμεινεν αεθλεύοντ' έν αγώνι, ' quem no emnas quidon conspiciens audacter quis exspectasset pugnantem in certamine.

τημόσδε, poeticum adverbium temporis, pro communi 7674, tunc. Observandum autem apud Eustathum quidem τημοσδε cum circumilero supra syllabam + \$ scripturn legi, apud Theoc. vero, Idyll, z. 49 napožurovečobal, Consule Eustat, in 175μοσδε, et τοῖσδεσσι.

τηνεί, Dor. pro com. ἐκεῖ, illic, ibi. Theoc. Idyll. i. 106. τηνεί δρύες, ώδε κύmeipos, ' illie [sunt] quorcus, hie cyperus." Idem Idyll. n. 98. Threl be of abo καθήσθαι, 'illic vero ei gratum [est] sedere.' Idyll. iv. 35. τηνεί και τον ταυρον απ' ώρεος άγε makas, 'nhe et taurum a monte dunt pre-hendens.' Idyll. v. 33. ψαχρον δδωρ τηνεί καταλείβεται, 'gelida aqua ilac defluit.' 97. Three yap eplotes, 'alic enun incubat.'

τηνεί, Dor. pro comm. ἐκεῖ, τουτέστιν ἐκεῖσε, il uc. Theoc. Idyll. ii. 98. τηνεί γὰρ φοιτή, ' illuc enim itat.' Idyll. v. 45. ούχ έρψω τηνεί, ' non ventam thuc.

τηνόθι, poet. et Theocritenia adverbium, quod in vulgatis Lexicis non exstat. Communiter vero dicitur ekei, ilic, 161. Theoc. Idyll. viii. 44. χ' & ποιμάν ξηρός τηνόθι, et pastor aridus [fit, arescit] ibi.'

Thros, thra, thro, Dor. pro poet. keiros, κείνη, κείνα, hocque pro com. ἐκείνος, ἐκείνη, έκείνο, ille, illa, il.ud. Sic autem formatur. Primum quidem e, quod est in hujus vocis initio, tollitar, deinde vero k in 7, et et diphthongus in monophthongum η mutatur. Theoc. Idytl. 1. 4. αϊκα τήνος έλη κεραάν τράγον, αίγα τὸ λαψή. Εt δ. αίκα δ' αίγα λάβη τήνος γέρας, ές τὲ κατ-

appei. In his duodus versibus thvos Dorice pro communi exervos positum. Idem eodem Idyll., 1. αδύ τι το ψιθύρισμα, και α πίτυς αἰπόλε τήνα. Hic τήνα, pro κείνη, et κείνη, pro εκείνη, positum. Quoniam autem a nunc ex  $\eta$  conversum est longum, ideo syllaba 74 acuitur. Longa enim ante longam non circumflectitur. Idem eodem Idyll., 8. την' ἀπο τας πέτρας καταλείβεται ύψόθεν ΰδωρ. Hic vocabulum integrum est τῆνο; sed ob sequentem vocalem τὸ ο est sublatum. Et 11. τήναις ἄρνα λαβεῖν. τήvais, pro ἐκείναις dictum. Et 23. τηνος δ πφμενικός, pro έκείνος δ ποιμενικός. Lascaris lib. iii. 583. τῆνος, τῆνα, τῆνο, per diphthongum  $\eta$  censet scribendum. enim Δωρικώς την ει δίφθογγον είς η mutari. Quod et ab Atticis fieri solet, ut quum inπης, βασιλης dicunt, pro communibus iππειs, βατιλείs. Consule et Eustath. in verbo ήδη, pro είδει. Plerique tamen i non subscribunt. Hoc autem et Attici faciunt in multis. Vide Dialectos 605. et 733. Idem Theoc. eodem Idyll., 23. τηνος δ πφμενικός. 71. et 72. τηνον μαν θωες, τηνον λύκοι ωρύσαντο, τήνον. 120. τήνος. 125. τηνο. Idyll. ii. 17. τηνον. 40. τηνφ. 60. τήνω, pro έκείνου. 144. τήνος. 145. τήνω. Sic scribitur in omnibus codicibus, quos vidi. Sed, cum sit dativi casus, ut ex præcedenti pronomine ¿µlv, pro ¿µoì, patet, ¿ subscribendum videtur, hoc modo, τήνω. Nam hic dativus ab illo ἐπεμέμψατο regitur. Alioqui Δωρικώς το ι, nunc sublatum dices. 153. τὰ δώματα τῆνα. Idyll. iii. 25. κύματα τῆνα, etc.

τήνω, Dorice, pro communi ἐκείνου, illius, vide τῆνος. Theoc. Idyll. ii. 60. τᾶς τήνω φλιᾶς καθυπέρτερον, 'illius limen supra.' Idyll. v. 43. τήνω πυγίσματος, 'illa natium percussione.' 56. οὐδὲν ἐγὼ τήνω ποτιδεύομαι, 'nihil ego illius indigeo;' vel, 'nequaquam ego illo indigeo.' Idyll. xi.

29. ἐκ τήνω, ' ex illo.'

τηνῶθε, Ďoricum adverbium pro communi poetico κείθεν, illinc, ex eo loco. Κδ, pro δθεν, unde. Theoc. Idyll. iii. 10. τη-νῶθε καθείλον, ὧ μ' ἐκέλευ καθελείν τὸ, ' illinc decerpsi, unde me jussisti decerpere tu.' Sic autem hoc formatur, a poetico κείνος, pro communi ἐκείνος, Dorice τῆνος deducitur, in genitivo communi poetico κείνου, Dor. τήνω, et addita θε particula, fit τηνῶθε, quod sequente consonante locum habet, ut τηνῶθεν, sequente vocali.

τηϋσίως, poet. adverbium, quod in vulgatis Lex. non exstat, com. μάτην, ματαίως, temere, frustra, irrito conatu. Theoc. Idyll. xxv. 230. Vide Eustathium in τηϋσίη δδός. Et Mag. Etymologicum pag. 171. 10. ἐν τῷ αὔσιον. Idem 758. 1. τηϋσίη, ἡ

ματαία. τροπή τοῦ δ εἰς τ, καὶ τοῦ ε εἰς η, δευσίη γάρ ἐστιν, ἡ ἔκλυτος, παρὰ τὸ δεύω, [τὸ ἄρδω] τὸ ὑγρὸν, καὶ ἔκλυτον νοεῖται. Αρικ Αροιλοπίωπ τῶν ᾿Αργοναυτικῶν lib. iii. pag. 147. vs. 651. τηθσιοι πόδες vocantur, qui temere modo huc, modo illuc feruntur. Sic autem ille, τηθσιοι πόδες φέρον ἔνθα, καὶ ἔνθα.

τί; Elliptice dictum, pro διὰ τί; vel, διὰ τί πρᾶγμα; ob quid? ob quam rem? quam ob rem? quam de causa? cur? Theoc. Idyll. ii. 55. τί μευ μέλαν ἐκ χροδε αῖμα ἐμφῦσ' ὡς λιμνᾶτις ἄπαν ἐκ βδέλλα πέπωκας; Sic enim legendum videtur, non autem, ut scriptum exstat in vulgatis codicibus. ἐμφὺς, ὡς, etc. Vide ἐμφύς. Facilis typographi lapsus. 'Cur meo nigrum ex corpore sanguinem omnem ut palustris hirudo inhærens exsuxisti?'

τίθητι, Dor. pro com. τίθησι, ponit. Theoc. Idyll. iii. 48. ὅστ' οὐθὲ φθίμενόν μιν ἄτερ μασδοῖο τίθητι; 'ita ut ne mortuum quidem ipsum seorsum a [sua] manıma [i. procul a suo sinu, vel amplexu] ponat? [ab

amplexu suo dimittat ?}

τίλαι, commune. Est autem infinitivus aor. 1. act. a verbo τίλλω, μ. τιλῶ, ἀόρ. α. ἔτιλα, vello, vellico, carpo, decerpo, discerpo. Hinc verbum Gallicum formatum, 'tiller,' quod de cannabe dicitur, quum a suo calamo, stipulaque, manu vellitur, et detrahitur quicquid ad filum, telaque faciendum est aptum. Theoc. Idyll. iii. 21. τὸν στέφανον τίλαι με καταντίκα λεπτὰ ποιησεῖς, 'coronam discerpere me confestim in minuta frusta facies.'

τίλλοισα, Dor. pro communi τίλλουσα, vellens: παρὰ τὸ τίλλεω, unde Doricum τίλλεν, et verso ν in ρ cognatam, Gallicum verbum formatur 'tiller,' quod significat vellere, vel vellendo detrahere, ut faciunt qui linum, vel cannabin, sive cannabum vellunt, suisque calamis corticem teneriorem detrahunt, ut filum, telasque conficiant.

τιμᾶντα, poet. et Dor. vocabulum, pro communi poetico τιμή εντα, unde verso η in α, Dor. factum τιμά εντα, και κατά κρᾶσω τοῦ α, και τοῦ ε, τιμᾶντα, ut ex βόαε, τὸ βόα. Deducitur autem a singulari τιμή εις, τιμή εσσα, τιμή εν, honoratus, honore dignus, honorem merens. Theoc. Idyll. xxviii. ult. πάντα δὲ τιμᾶντα τὰ πὰρ φίλων, 'omnia autem [sunt] honore digna, quæ ab amicis [veniunt, atque donantur].'

τιμασεύντι, Dor. et Æol. 3. pers. plur. fut. 1. act. pro com. τιμήσουσι, unde Dor. τιμάσοντι, et τιμασούντι, et rursus hinc Æol. et Dor. τιμασεύντι, colent, honorabunt. Deducitur autem a verbo τιμάω, ώ, μ. τιμήσω, εις, ει, Dor. vero, τιμασώ, εῖς, ει, tertia plur. τιμασούντι, et versa ou in ευ,

τιμασεύντι. Theoc. in Epig. xiv. 3. τον δέ πολίται τιμασεύντι, πατρος μνώμενοι ώς ἀγαθοῦ, 'illum vero cives honorabunt, patris memores utpote boni.'

 $\tau l \nu$ , Dorice, pro communi  $\sigma o l$ , tibi. Theoc. Idyll. ii. 11. τιν γάρ ποταείσομαι, ' tibi enim canam (carmina).' 20. τλν ἐπίχαρμα τέτυγμαι; 'tibi ludibrium sum facta?' 'tibi ludibrio sum?' Idyll. iii. 33. τlν δλος ξγκειμαι, ' tibi totus incumbo.' 52. τλν δ' οὐ μέλει, 'tibi vero non est curæ.' Idyll. v. 8. τιν δε το ποιον Λάκων εκκλέψας ποκ' έβα νάκος; είπε Κομάτα, ' tibi vero quam Lacon furatus olim abiit pellem? dic Comata.' 49. τὰ παρά τιν, pro τῆ παρά σοι, 'illi, qui est apud te.' 52. ταὶ παρὰ τὶν, ' quæ sunt apud te.' 57. των παρά τιν, 'illis, qui sunt apud te.' 65. Thuas Tas mapa Tlu, 'illas, quæ [sunt] apud te.' 138. τλν δέ Κομάτα, ' tibi vero Comata.' Idyll. x. 31. ἐπὶ τὶν μεμάνημαι, 'propter te insanio,' etc. Τί πρατον καταλεξω; επεί πάρα μυρία είπην, Theoc. Idyll. xvii. 11. 'Quid primum narrabo? quia adsunt sexcenta dicenda.'

τίφος, εος, ους, τὸ, poet. locus palustris, palus. Apud Suidam τίφος παροξυτόνως scriptum legitur, et vertitur κάθυγρος τόπος, i. e. locus humidus. Theoc. Idyll. xxv. 15. Μηνίου ὰν μέγα τλφος, 'Menii circa magnam paludem.' Apollonius Rhod. τῶν 'Αργοναυτικῶν, lib. i. pag. 7. vs. 127. unica voce scriptum habet ἀμμέγα. ἐρυμάνθιον ἀμμέγα τῖφος. Schol. τῖφος. ὁ κάθυγρος τόπος. Idem lib. ii. pag. 106. vs. 824. οἰος δὲ κατὰ πλατὰ βόσκετο τῖφος. Schol. τῖφος. ὁ ἐλώδης τόπος. Ab aliis etiam ἔλος, i. paludem, ita vocari legimus, ut et in vulgatis Græcol. Lex. habemus.

τμησιε, Doriensibus etiam familiaris, ut, Theoc. Idyll. i. 59. dicit, ποτί χείλος έμον  $\theta i \gamma \epsilon \nu$ , pro  $\pi o \tau i \theta i \gamma \epsilon \nu$ , hocque pro communi προσέθιγεν, attigit. 96. ανα θυμον έχοισα, pro θυμον ἀνέχουσα, iram sustinens, irata. Idem Idyll. ii. 54. κατ' άγρίφ ἐν πυρί βάλλω, pro καταβάλλω είς άγριον πῦρ. 56. ἐκ βδέλλα πέπωκας, pro εκπέπωκας. Idyll. vi. 14. κατά δὲ χρόα καλὸν ἀμύξη, pro καταμύξη. Idyll. vii. 135. ὅπερθε κατὰ κρατὸς δονέοντο, pro κατεδονέοντο δπερθε κραrds, i. supra caput quatiebantur;' vel, nisi τμήσιν esse concedas, dices τὸ ὅπερθεν absolate sumendum pro superne, vel in alto, vel ex alto, illud vero κατά, pro supra ponetur, et genitivum κρατός reget. Idyll. xxv. 46. διά τε κρίνησι, pro διακρίνησί τε. τουτέστι διακρίνη. Idyll. xxv. 146. κατά δ' αὐχένα κλάσσε, pro κατέκλασεν αὐχένα. 213. περί δ' έβησα, pro περιέβησα δέ, etc.

τόθι, poet. pro comm. δθι, δπού, ubi. Theoc. Idyll. xxii. 199. τόθι καρτερός "Ιδας κεκλιμένος θαεῖτο μάχην, ' ubi fortis Idas reclinatus spectabat pugnam.' Idyll. xxiv.

28, δραξάμενος φάρυγος, τόθι φάρμακα λυγρά τέτυκται, 'correpto [compressoque] gutture, ubi mala venena sunt.'

τ' οἰσία, sic in Stephani codicibus apud Theoc. ſdyll. v. 125. scriptum legitur: sed vitiose: scribendum enim potius δέτοι σία, quemadmodum in Crispini ed. recte scriptum videmus; alter Interpres vertit, junci; alter, sia palustria. Consule vulgata Lexica Græcolat. in voce Σίον, ου, τό. Sic appellatur herba quædam aquatica, quæ sium, et laver a Latinis, a Gallis 'berle' nominatur. De qua Dioscorides ii. 116.

τολ, Dor. pro com. articulo præpositivo ol. Theoc. Idvll. i. 80. τολ βῶται, τολ ποιμένες, pro οἱ βοῦται, οἱ ποιμένες. 136. τολ σκῶπες. Idyll. iii. 53. τολ λύκοι. Idyll. vii. 138. τολ τέττιγες. 145. τολ δ' ἐκέχυντο δρπακες.

rol, Ionice, Dorice, poetice, pro communi of, qui. Est autem articulus subjunctivus, cui \( \tau \) præfigitur. Theoc. Idyll. i. 118. και ποταμοί, τοι χεῖτε καλόν κατά Θύμβριδος δδωρ, 'et fluvii, qui fluitis pulcram per Thymbridis aquam;' vel juxta p. T. a. vel in p. T. a. Per Θύμβοιν autem intelligitur Tyberis, sive Tybris. Ovid. Fast. lib. ii. 'Albula, quem Tyberim mersus Tyberinus in undis Reddidit, hybernis forte tumebat aquis.' Dionysius de Situ Orbis, pag. 49. et 50. Dionys. Halic. Antiq. Rom. lib. ii. pag. 58. et Eustath. Nonnulli tamen putant Θύμβριν Siciliæ fluvium esse, non autem illum, qui Tyberis appellatur, et qui per mediam urbem Romam Consule comm. Dionys. de Situ Orbis. Item Steph. de Urbibus, Strab. Plin. aliosque Geographos, apud quos vavias variorum sententias videbis.

τοί, Dor. pro com. σοί, tibi. Theoc. I-dyll. i. 146. πλῆρές τοι μέλετος τὸ καλὸν στόμα Θύρσι γένοιτο, 'plenum tibi melle pulcrum os Thyrsi fiat [vel, sit, i. impleatur].' Vide  $\tau$  pro σ. Idyll. v. 7. ἀρκεῖ τοι, 'sufficit tibi.'

τοιαῦτα χόκοῖα, talia χqualia. Dor. pro com. ώs, vel ὤσπερ χοῦτω, ut χsic. Theoc. Idyll. xv. 32. ὁκοῖα θεοῖς ἐδόκει, τοιαῦτα νένιμμαι, ' ut Diis placuit, ita lota sum.'

τοις, Ion. Dor. et poet. pro comm. τούτοις, his. Theoc. Idyll. ii. 78. τοις δ' ήν ξανθοτέρα μέν έλιχρύσοιο γενειάς, ' his autem erat flavior quidem helichtyso barba.'

τοίως, poet. pro com. οδτω, sic, ita, q. d. taliter, i. tali modo. Theoc. Idyll. xxiv. 71. δ δ' ἀνταμείβετο τοίως, 'ille vero respondit ita.'

τόκα, Dorice, pro communi τότε, Latinum adverbium, tunc, videtur hinc deductum. Theoc. Idyll. vii. 154. οἶον δὴ τόκα πῶμα διεκρανώσατε Νύμφαι, 'quale [dolii]

tunc operculum aperuistis, o Nymphæ.' Vide διακρανούν. Idyll. xxiv. 64. Τειρεσίαν τόκα μάντιν, ' Tiresiam tunc vatem.'

TO

τὸ καλὸν, καλῶs, σφόδρα, πάνυ, præclare, vehementer, admodum. Theoc. Idyll. iii. 3. Τίτυρ' έμιν το καλον πεφιλαμένε, ' Τίtyre mili vehementer dilecte.'

τὸ καλὸν, pro καλῶς, formosum, pro for-Theoc. Idyll. iii. 18. & το καλον ποθορώσα, ' o [puella] formosum aspiciens,' i. oculis formosis prædita; vel, jucundo aspectu prædita.

το καρτερον, poet. pro com. καρτερώς, valide, vehementer. Theoc. Idyll. i. 41. δ πρέσβυς, κάμνοντι το καρτερον ανδρί έσιkòs, 'ille senex, laboranti vehementer viro similis.

τοκάs, άδος, ή, poet. idem valens ac ή τετοκυῖα, quæ peperit. Non solum autem mulieribus, sed et pecudibus, ferisque tribuitur. Theoc. Idyll. viii. 63. φείδευ λύκε τῶν τοκάδων μευ, Lat. int. ' parce lupe fœto meo pecori.' Sed fæti vox apud Latinos est ambigua. Nam ovis fœta dicitur tam ea, quæ fœtum in utero fovet, quam ea, quæ fætum ex utero progressum fovet, ac educat, ut bonæ matres facere solent. Qua de re pluribus in vulgatis Lex. Lat. Suidas, τοκάς. ἡ γεννῶσα. Theoc. Idyll. xxvi. 21. δσσυν περ τοκάδος τελέθει μύκημα λεαίνης, ' quantus est mugitus [i. rugitus] leænæ, quæ recens peperit; vel simpliciter, quæ peperit.

τολμασείs, Dor. pro comm. τολμήσεις, audebis, a τολμάω, ω̂. Theoc. Idyll. xiv. 67. τολμασείς επιόντα μένειν θρασύν ασπιδιώταν, ' audebis irruentem audacem [hostem scutatum sustinere.

τολμής, 2. pers. sing. temp. præs. indic. modi Dorice formata, pro communi τολ- $\mu \hat{q}s$ , a  $\tau \circ \lambda \mu d\omega$ ,  $\hat{\omega}$ , audeo. Verso a in  $\eta$ , et neglecto :, quod communiter esset subscribendum. Theoc. Idyll. v. 35. εἰ τύ με τολμής δμμασι τοῖς ὀρθοῖσι ποτιβλέπεν, ' Βἰ tu me audes oculis rectis aspicere [vel, intueri].'

τομά, as, a, Dor. pro com. τομή, ηs, ή, sectio. Theoc. Idyll. x. 46. ἐs βορέην ἄνεμον τας κόρθυος & τομά δμμιν, ή ζέφυρον βλεπέτω, 'ad boream ventum acervi sectio vobis, aut zephyrum spectet.'

το μεσαμβρινον σπνον, ρτο τον μεσαμβρινον υπνον, ut το ν μέτρου χάριν jam præter morem sublatum dicas, vel (quod longe verisimilius) hoc accipiendum pro κατά τδ μεσαμβρινόν, ήγουν κατά τον μεσαμβρινόν χρόνον. Theoc. Idyll. x. 48. σῖτον ἀλοιῶντες φεύγειν το μεσαμβρινον υπνον, verba sonant, ' frumentum triturantes fugite meridiano [tempore] somnum; pro, fugite meridianum somnum. Huc illud tritissimum carmen commode referri potest, si

vis te sanum füge somnum meridianum. Eodem modo et Idyll. i. 15. το μεσαμβρινόν poeta dicit, pro κατά τον μεσαμβρινόν χρόvov. Vide.

τον, vocali sequente productum. Theoc. Idyll. v. 144. άνυσάμαν τον άμνόν. ές ούρανον τμμιν άλεθμαι. Et 149. ταις Νύμφαις τον άμνον. ο δ' αδ πάλιν. άλλα γενοίμαν.

τον, Ion. et poet. pro com. δν, quem, quod fit præfixo  $\tau$  articulo subjunctivo  $\delta_{\nu}$ . vel articulus præpositivus pro subjunctivo ponitur. Theoc. Idyll. xiv. 34. 70v Yous τὸ Θυώνυχε, ' quem nosti tu Thyoniche.'

τὸ πῶν, pro παντελώς, omnino. Theoc. Idyll. iii. 18. το πῶν λίθος, 'omnino lapis; vel, 'omnino saxum,' i. o puella tota saxea.

τοσσήνον, adverbium Theocriteum, quod in vulgatis Lexicis non exstat, pro communi rógov, vel poetice, metri caussa, τόσσον χόσον, tantum χquantum. Adeo, ut Theoc. Idyll. i. 54. οῦτε φυτών τοσσηνον, δσον περί πλέγματι γαθεί, ' nec plantas tantum [curat], quantum gaudet opere,

quod nectit.'

rourl, Doricum adverbium ab Attico pronomine τουτοί, κατά συγκοπήν formatum, addito i ad commune rovro, et accentu mutato. Qua de re consule vulgatas Grammaticas in pronominibus, ubi prolixius hic Atticismus declaratur, et exemplis illustratur. Sed quum rovri, adverbialiter, pro communi deravea sumitur, ξλλευμι videtur esse. Nam integra locutio fuerit, si dicas karà rourl rò xuplou, durl τοῦ, ἐν τούτφ τῷ χωρίφ, in học lọco, hic. Theoc. Idyll. v. 108. Tourl Booknoeiste ποτ' arτολάs; 'hic pascemini ad orientem?' Hanc hujus vocis significationem in vulgatis Lexicis non reperies. nunc monitus mature nota.

τουτόθε, Doricum adverbium, quod in vulgatis Lexicis non legitur, pro communi έντεῦθεν, hinc. Formatur autem a genitivo singulari *robrov*, rejecto o, et addita particula  $\theta_{\bullet}$ , que motum e loco significat. Ponitur vero sequente consonante, ut 70 τοντόθεν sequente vocali. Theoc. Idyll. ίν. 10. κ' φχετ' έχων σκαπάναν, και είκατι τουτόθε μάλα, et abiit hinc habens ligonem, et viginti oves.'

τούτω, Dorice pro communi τούτου, hu-Theoc. Idyll. xiv. 26.

τούτφ, Dorice positum vel έλλειντικώς, pro εν τούτφ τῷ τόπφ, in hoc loco. Vel adverbialiter, pro erravea, hic. Theoc. Idyll. v. 45. τούτφ δρύες, δόε κύπειρος,

' hic quercus, hic cyperus:'

τουτώθεν, adverbium Theocriteum, et Doricum, quod in vulgatis Lexicis non exstat, pro quo communiter dicitur exrevver, et ever apud poetas, hinc, isthinc, ex

boc loco. Idem enim valet, ac si Dorice diceres: ἐκ τούτω τῷ τόπω, pro communibus έκ τούτου τοῦ τόπου. Est en a formatom hoc adverbium a singul, genitivo pronominis očros, cupas genitivus masculeus communis babet reéres, Domos vers versa posteriore diphthonge ov in o, et addita particula de, vel der, fit rovrade, sequente consonante, et τουτώθεν, sequente vocali. Theoc. Idvll. iv. 48. el μη άπει τουτώθεν. 18' αδ πάλιν άδε ποθέρπει, ' nist abeas istrac. Vide, iterum denno co accedit.'

τούτω του κλύμενον κατετάκετο τήνον Porta. Theor. Inyll. xiv. 26. Quod Dor. dictum, pro communi, τούτου τον κεκλυμένον, και περιβόηταν κατετήκετο κείνον έρω-74, bujus illo celebri amore contabescebat.3

τραγεία, as, ή, commune; quod vel sub-stantivum nomen, vel adjectivum anbaudito Substantivo Sopa, hircina pellis; ut kwén, 9. Eustathium consule. Theor. Idyll. v. 51. ται δὲ τραγείαι ται παρά τίν, δοδοντι κακώτερον, ή τύ περ δοδεις, \* hm vero pelles hirchne, que [sunt] apud te, oleut pejus, quaru tu oles.

τριακοντάζυγος, ου, δ καλ ή, navis epithetum, quæ habet triginta transtre. Theoc. Idyli. xiii. 71. τριακοντάζυγου 'Αργώ, 'triginta habentem transtra Argo.'

τρίβωμες, Dorice, pro communi τρίβωμεν, teramus. Theoc. Idyll. vi. 123. μηδέ κόδας τρίβωμες, 'neque pedes teramus.

τρίγαμος, ου, δ καὶ ή, poeticum vocabalum, quod in vulgatis Lexicis non exstat. Tam autem de viro dicitur, qui tres habuit uxores, quam de fæmina, quæ ter nupsit. Theoc. Idyll. xii. 5. δασον παρθενική προφέρει τριγάμοιο γυναικός, ' quanto virgo præstantior est ter nupta muliere.'

τρίοπος κολώνα, Theoc. Idyll. xvii. 68. Consule Stephanum in τριόπιον. Thucydides lib. viii. 274. 5. ξστι δὲ τὸ Τριόπιον άκρα της Κνιδίας προύχουσα, 'Απόλλωνος

τριπόθατος, ω, δ καλ å, Dor. et poet. pro Quo com. etiam dicitur τριπόθητος, ου, ο καί ή, ό τρὶς πυθητός, ter optatus, optatissimus. Componitur ex adverbio rols, ter, et nomine verbali woonros, quod in compositione accentum in antepenultunam retrahit. Hoc vero deducitor a themate woode, wood, unde, facta literarum trajectione, et aspirata in tenoem mutata, deductum est Latinum, opto, quod cupio et desidero significat. Metri vero caussa vò s' extritum, quod etiam in oratione soluta postea neglectum. Nec anim in omnibus vocabules compositie ex hoc adverbio rpls, et aliis nominibus, quorum initium habet aliquam consonantem, 70 o tollitur: sed in sexcentis retinetur, ut in τρισμύριοι, τρισχίλιοι, τρισκακοδαίμων, etc. quorum maximam copiam Lexica tibi suppeditabunt. Moschus Idyll. in. 52. & τριπόθατε, 'o desideratissime.' Bion Idyll. i. 58. θνάσκεις & τριπόθατε, 'moreris o desideratissime.' Idem Idyll. ν. 15. είαρ εμοί τρικόθατον δλφ λυκάβαντι παρείη, ' ver mihi ter exoptatum toto anno adsit.

τρίτορθος, ου, δ καὶ ή, qui ter captus, ac direptus fuit: παρά το τρίς πέρθεω, i. e. ter dinpere; πέρθω, hinc Latinum, perdo, verso e in d, dinpro, corrumpo, vasto. Medium perfectum, πέπορθα. Ab hoc medio sexcenta vocabula composita derivantur, de quibus Lexica. Cur autem τευκρίε τρί-πορθος in Ara Simmiæ, vs. ult vocetur, vide Lat, not. p. 447.

τρισκαιδεκάπηχυς, cos, ό, com. nomen, quod in valg. Lex. non reperitur. Qui longus est 13 cubitorum magnitud ne : µeταφορικώς vero dici videtur de homine fatuo, stulto, et amente. Nam pierumque tales sunt, qui justam ceterorum hominum bene formatorum magnitudenem superant, idque non parvo intervallo. De quibus illud commode diel potest, Non est in tanto corpore mica salis. Nostram banc sententiam confirmat et tritum adagium Lat, amens langus, avovs 6 makeds, qui longus est, is etiam est amens. Consule Eras. Adag. Chil. 8. cent. 4. Adag. 58. p. 705. Theoc. Idyll. xv. 17. ανήρ τρικαιδεκάκηχος, 'homo tredecim cubitorum;' vel, 'homo 13 cubitorum longitudme.'

τριφίλατος, ω, δ, Dor. pro com. sed poet. τριφίλητος, neutrum in vulg. Lex. repentur, ter amatus, ter amendus, maxime amabilis. Theoc. Idyll. xv. 86. δτριφίλατος "Αδωνίς, Β κήν 'Αχέροντι φιλείται, ' ille maxime amabilis Adonis, qui vel apud Acherontem amatur,

τρομέοντι, Dor. pro com. τρομέουσι, quod facta contractione dicitur Attice Tpoμούσι, i. φοβούνται, metuunt, timent, for-midant. Theoc. Idyll. ii. 12. ταν καὶ σκύλακεν τρομέσετε, \* quam et catuli formidant."

τρομέω, ω, poeticum, non neutraliter, at active sumtum pro com, possiosa, metuere, formidare, timere, cum accusativo. Theoc. Idyll. zzvii, 26. val udv φασί γυvaikas žobs rpoužety rapakoiras, \* profecto tamen aiunt mulieres metuere mos maritos.' 27. Tiva Tpopiéousi Yuraines; ' quem [enim] metunut mulieres? Hoc autem τρομέω formatur a primitivo τρέμω (unde Lannum, tremo, trepido, formido) cujua perfectum medium est τέτρομα. Hinc τρόμος, ου, δ, tremor, metus. Hinc τρομέω, ῶ, μ. τρομήσω, etc.

τρομέω, ω, cum infinitivo. Theoc. Idyll. xxvii. 28. bőireir τρομέω, ' parere metuo ;' vel, 'partus dolores metuo.' 30. ἀλλὰ τεκεῖν τρομέω, 'sed parere formido.'

τρυπάω, ῶ, commune, μεταφορικῶs interdum ad Venereum congressum καθ' δ-μοιότητα quandam actionis a poetis adaptatur. Theoc. Idyll. v. 42. δ τραγδε αὐτὰs ἐτρύπη, 'hircus ipsas terebrabat [premebat, inibat].'

τρυφερού λαλείν, poet. loquendi genus, pro τρυφερώς λαλείν, delicatum, delicate loqui. Theoc. Idyll. xx. 7. ώς τρυφερού λαλέεις, ώς κωτίλα ρήματα φράσδεις, 'quam delicate loqueris! quam blanda verba profers!' Idyll. xxi. 18. τρυφερού προσέναχε θάλασσα, 'delicate adnatabat mare.' Vide προσέναχε.

τρύχνος, ου, δ, Theoc. vocabulum. Idem ac μαλακός, mollis. Vide Græcol. Lex. Theoc. Idyll. x. 37. ά φωνά δὲ τρύχνα, vox vero mollis.

τρωγοίσας, Dor. pro com. τρωγούσας, comedentes, rodentes. Theoc. Idyll. ix. 11. τρωγοίσας ἀπὸ σκοπιᾶς ἐτίναξε, 'rodentes a specula dejecit.'

πρώγοντι, Dor. pro com. τρώγουσι, comedunt, rodunt. Theoc. Idyll. iv. 45. τᾶs γὰρ ἐλαίας τὸν θαλλὸν τρώγοντι, ' nam oleæ ramum rodunt.'

τρώξιμος, οῦ, ὁ καὶ ἡ, com. pro quo dicitur et τρωκτός, ἡ, ὁν, παρὰ τὸ τρώγω, μ. τρώξω, edo, comedo. De quo vulgata Græcolatina Lexica: σταφυλὴ τρώξιμος, uva comestibilis (ut vulgus diceret) i. matura, ac ad edendum bona. Theoc. Idyll. i. 49. σινομένα τὰν τρώξιμον, 'lædens comestibilem [i. e. vorans maturam, ac ad edendum bonam uvam].' Subauditur enim nomen substantivum σταφυλήν.

τυ, Dorice pro com. συ, unde σ in τ, et v in u mutato, Latinum tu formatum. Theoc. Idyll. i. 2. άδὺ δὲ καὶ τύ. Et 4. αἶγα τὸ λαψη. Et 10. άρνα τὸ σακίταν λαψη γέρας. Et 11. τὸ δὲ τὰν δῖν ὖστερον άξεῖς. Sed τὸ plerunque correptum legitur: tu vero semper producitur apud Lat. et 19. άλλα (τὸ γάρ δη τὰ Δάφνιδος ἄλγεα είδες. 62. τὺ φίλος, 'tu amice.' 82. τί τὸ τάκεαι; 'quid tu liquescis?' 90. καλ τὸ, ' et tu.' 97. τὸ θην; tune? 124. τύ γ' άμφιπολείς, 'tu obambulas.' 143. καὶ τὸ δίδου τὰν αἶγα, ' et tu da capram.' 148. τέττιγος ἐπεὶ τύγε φέρτερον άδεις, 'cicada quoniam tu suavius canis.' 151. τὰ δ' ἄμελγέ νιν, 'tu vero mulge ipsam [capram].' Idyll. ii. 17. Tuk έλκε τυ τηνον έμον ποτί δώμα τον άνδρα, ' motacilla trahe tu illum virum ad meam domum.' 33. τὸ δ' Αρτεμι, ' tu vero Diana,' etc.

τὸ, Dorice pro communi σὲ, unde Latinum te, verso σ in τ. Est enim τὸ non solum nominativi casus, ut suo loco docetur: sed etiam accusativi. Theoc. Idyll.

1. 56. τέρας κέ τυ θυμόν ατύξαι. Vide τέ-Hic autem est totum, et pars. tum est, τύ, te, pars, θυμόν. Scd est et ξλλειψις Attica pra-positionis κατά. τέρας. Quam et Iones, et Dores frequenter usurpant. Idem eodem Idyll., 60. κφ κέν τυ μάλα πρόφραν άρεσαίμαν, pro σε μ. π. ἀρεσαίμην, ' quo te valde promtus placabo; vel, 'quo valde lubens tuam gratiam mihi conciliabo.' Idem eod. Idyll., 78. τίς τύ καταρύχει; 'quis te conficit?' Idem Idyll. ii. 101. κήφ' ότι Σιμαίθα τὐ καλεί, 'et dic quod Simætha te vocat.' Idem Idyll. iii. 5. φυλάσσεο, μη τυ κορύψη, ' cave, ne te cornu feriat.' 19. ὧs τὺ φιλάσω, 'ut te osculer.' Idyll. iv. 49. &s τν πατάξω, ' ut te percuterem.' Idyll. v. 38. ωs τυ φάγοντι, 'ut te comedant.' 41. ἐπύγιζόν τυ. Vide suo loco. 74. μη τύ τις ηρώτα; 'num quis te rogabat?' 116. δτ' ἐγὼν τὺ κατήλασα, 'quum ego te percussi;' vel, verberavi, vel, verberans abegi. 118. τηδε τὸ δάσας, 'hic te vinctum.' 148. φλασῶ τὸ, ' percutiam te.' 149. τὸ φλάσαμι. ' te percutiam.' Idyll. vii. 27. φαντί τὸ πάντες, 'aiunt te omnes.' 94. ο τὸ γεραίρεν, ' quo te honorare.' 106. μή τυ τι παΐões, 'ne te pueri [cædant].' Idyll. viii. 7. φαμί τὸ νικασείν, 'aio fore ut te vincam.' 55. άγκας ξχων τὺ, ' in ulnis [in amplexu] tenens te.' 65. οδτω βαθὺς ὅπνος ἔχει τυ; 'adeo profundus somnus tenet te?' Idyll. x. 15. τίς δε τὸ τῶν παίδων λυμαίνεται; 'quæ vero puella te cruciat?' etc.

τύγα, Dorice, pro communi σύγε, tu. Theoc. Idyll. v. 69. μητ' ῶν τύγα τοῦτον ἐνάσσης, ' neque etiam tu istum juveris.' 71. μητ' ῶν τύγα τῷδε χαρίζη, ' neque otion tu isti gratification.'

etiam tu isti gratificeris.'

τυλίσσειν, sive τυλίττειν, com. unde compositum ἐντυλίσσεω, volvere, involvere. Apud Theoc. Idyll. xxiii. 54. μετωνυμικώς accipitur pro animum delinire, vel miseratione commovere, et passivum τυλίσσεσvai, deliniri animo, misericordia moveri. Quod loquendi genus sumtum est ab illis, qui morientibus amicis astant, quique præ dolore caput aliquo velo, vel pallio, vestibusque suis solent velare, ne sientium, et lacrymantium, ac ingemiscentium vultus gestusque parum decori spectentur ab aliis, qui morientes circumstant. A consequentibus igitur, et ab effectis efficiens caussa, et antecedens μετωνυμικώς intelligendum ἡ ἐντύλιξις, i. capitis involutio, est consequens, et effectum, animi vero dolor, et commiseratio, est antecedens, et efficiens caussa. Quoniam autem in vulgatis Lexicis nullam hujusmodi significationem reperies, ideo pluribus hic hujus rationem 🗝 φιλομαθεί, lectori censui reddendam. Poetæ verba sunt hæc, τον νεκρον είδεν Αύλας. έξ ίδίας πρτημένου, ούδ' έτυλίχθη Τάν ψυχάν, ' mortuum vidit Atrio ex suo suspensum : nec delmitus est (vel, nec misericordia motus est in | Animo,' etc.

τύμβω, genit. Dor. pro communi τύμβου,

Theor. Idyll. xxii. 208.

τύμμα, τος, τὸ, commune; sed poeticum, pro quo πληγή, η̂s, ή, frequentius, percusato, plaga, vulnus. Theoc. Idyll. iv. 55. οσοίχον έστι το τύμμα, και άλίκον ἄνδρα δαμάσδει! 'quantula plaga est, et quantum virum domat" vel, 'quam parvum est vulnus, etc. Latinus interpres, quem H. Steph. est sequatus, το τύμμα vertit spina. Sed hoc non spinam, at ipsam percussionem, sauciationem, plagam; vulnusque significat, ut ante declaratum. Consule Hippocratis (Economiam,

rundy, poet, et Atticum, idem ac 70' τυννουτον, i. μικρόν, parvum. Theoc. Idyll. zaiv. penult. Turrby aven Tupos alvuro воржов, ' parvam sine igae samebat cornam;' pro, tenuem sine lucerna sumebat comain. Vide wop.

Tupla, αs, ή, ή Εθρώπη, cur? Vide notas in Syringem Theocriteam, pag. 433, vs. 10. et 11.

rupóeis, depros, o, nomen Theocriteum, quod proprie quidem entherucus accipitur pro caseaceo; et dicitur de cibo, qui ex caseo totus est confectus. Interdum tamen substantive sumitur pro communi 70pos, ou, o, caseus. Topos vero (ut docet Eustati ius) dicitur rapa to inpie, trong TOO IT els u, it rapa to reporter to Enpairer. Αίτι παρά το τυρέω, ω, το συνίστημι, καί συμπηγνυμι deductum tradunt, quam sententiam in Gracolatinis Lexicia inventes quod caseus coagulo cogatur, sive coaguletur. At οί των λεξικογράφων nullam περί του τυρόεντος mentionem faciunt. Theoc. Islyll. i. 58. τυρόεντα μέγαν λευκοΐο γάλακ-τος, ' caseum magnum altı lactıs.' Alti tamen τυρόεντα putant appel atam placentam, cui caseus esset ministus, et Hesychium laudant anctorem. Quam sententiam sı probes, dices hæc λευκοΐο γάλακτος addita, ut indicetur caseum ex albo lacte confectum, vel etiam aque loco, placentæ lac additum.

Tupa, Dor. pro comm. τυραθ, casei, Theoc. ldyff, v. 87.

TUTBON Bosov, Theocrites locuito, promenia rden aucobr, valde parum. '1 ccommuni wdvu µucpdr, valde parum. oc. Idyll. 1, 45. Turbby & Socoy Emader aliτρύτοιο γέρουτος, alter interpres, ' Paululum antem quantum longe a mari exeso sens; alter, 'non prorul inde ab isto ma-rino sens.' Sed hoc verba sonant, 'Parum autem valde procui a sene, qui iu mari exesus, vel attritus erat; pro, Valde a. p. procul a marino sene, i. non admodum Lex. Doric.

autem procul a marino sene. Vide Turbbs. et Sagov.

τυτθός, ή, δν, poeticum, pro comm. μιkpds, d, dv, Eastath. Turbor (inquit) rd miκρου έκ μεταφοράς των υποτιτθίων βρεφών, τροπή του ι els v και τυτθάν βρέφος, τό έπιτίτθιον. Theocriti Græcus interpres, Τοτθόν κυριως το έπιτίτθιου βρέφυς, παρά τον τυτθον, ο σημαίνει τον μαζόν. Sic enim scribendum in vulgatis Græcolatinis Lexicis, non antem, nt viticse scribitur, έπιτύτ» θιον, et τον τυτθον, η σημαίνει. Quid autem sit rereds, quid reren et rerels, et etymologiam horum Eustathms, et alii docent aperte. Theoc. Idyll. i. 45. Tirrebr adverbialiter possit, pro μικρώς; τυτθώς enim inusitatum. Vide voroby Sovor. Idyll. xix. 5. δττιγε τυτθον Θηρίον εντί μελισσα, καλ άλικα τραθματα ποιεί, ' quia parva Bestiola est melissa, et lanta vulnera facit.' Et ult. 🗶 & τυνθός μέν નૈક, τὰ δὲ τραύματα άλίκα ποιείς, pro καί δ τυτθός μέν ής, etc. ήγουν και σύ μεν μικρός els, είτε ύπαρχεις, et to quidem parvus es, tamen vulueta tanta facis.' Vide nostros in Theocritum commentaries, ust totum hunc locum expheamus.

τυφλοφόρος, ου, ό, άντι του πηροφόρος, ov, &, peram gestans. Epithetum pasto-Qua de re consule notas Latinas Viti Winsemii, pag 433. et 434. in Theocrit Syringem, erve fistulam scriptas.

τώ, genitivas sing, articuli præpositivi Dorice formati, pro communi vov, versa diphthongo ou in w. Theoc. ldyll. iv. 21. τω Λαμπριάδα, ρτο του Λαμπριάδου. 10. τῶ σκληρώ δαίμονος, μεο του σκληρού δαίμονος. 50. τω Διός, pro του Διός. Idyli. v. 74. ποττῶ Διος, pro προς τοῦ Διός. Vide ποττῶ. 143. Καττώ Λάκωνος τῶ ποιμένος, ρτο Κατά τοῦ Λάκ, τοῦ ποιμ. Idyll, vii. 11. τῶ Βρασίλα, pro του Βρασίλου. Idyll. v.n. 7. τῶ άντρω, pro τοῦ άντρου. Ιωγίι. κ. 40. τῶ πώγονος, ρευ τοῦ τώγωνος. 41. τῶ θείω, ρτο τοῦ θείου. Idyll. και. 7. Τῶ χαρίεντος "Υλα, τῶ τὰν πλοκαμίδα φορεῦντος. Ηις τῶ bis pro rod position. Idyll. xiv. 24. 70 yelrovos v.ds, 'vicim flius.' Idyll. zv. 12. Τῶ μικκῶ, μτο τοῦ μικροῦ. 22. τῶ βασιλῆος, pro του βαπιλέος, etc.

τῶ Dorice, pro communi τοῦ. τοῦ vero poetice, pro communi ou, cujus. Theuc. Idyll. i. 29. Tû wepl pêr xelên papberat όψ3θι κισσός, Cujus circum labra volvitur superne hedera." Idyll. xi. 52. 78 µor γλυκερώτερον ούδεν, quo [oculo] mihi jucundina mbil [est].

76, Dorice, Ionice, et poetice, pro.communi o, in dauvo sing. masculet, et neutrue generis, quo. Sic antem formatur, articulo subjunctivo o, r presigitur; vel articulus præpositivus pro subjunctivo po-

nitur. Quidam vero (ut et Eustathius) boc als inus.tato τδς, τλ, τδ, pro com. δς, ħ, ħ, deductum tradunt. Theor. Idyll. 1. 60. τῷ κέν τυ μάλα πρόφρων ἀρεσαίμαν, boc verba sonant, 'quo te valde promtus placabo.' Alter Latinus interpres hac ita vertit, 'quo valde lubens tuam inibo gratiam;' alter vero, sic, 'quo tibi valde lubens gratificabor.' Æ. P. 'quo valde lubens tuam gratiam mihi conciliabo.' Idem est sensus.

τώ, poet. pro com. οδτω, sic. Theoc. Idyll. xxx. 11. Τώ και λώτον αὐτὸς ἔχων ἔμ' ἐναινέσαις, 'Sic et melius tu ipse habens, me laudares,' pro, sic enim et tu ipse me laudares, quia melius haberes, me ius tecum ageretur, tua conditio melior esset.

τῷ, poet. pro com. δώ, quare, ideo. Theoc. Idyll. xvii. 28. τῷ καλ, 'quamobrem etiam.' et 38. τῷ, ideo.

τώγαλμα, τος, τὸ, Der. pro com. τὸ άγαλμα, Theoc. Idyll. xxiii. 60. simulacrum.

τώγκιστρα, Dor. pro com. τὰ ἄγκιστρα, hami. Sed kpasis facta præter morem ex duobus a a in ω, vel (quod longe probabiτὸ, (pro com. τὸ ἄγκιστρον, ου, facta κρᾶσις eis a ék τοῦ ο, kai a, ut in Λητόα, à, videmus) plurans inte formatus, candem koncur servans. Quod profecto dignum observatione, quia παραδοξότερον, si communes Grammaticorum regulas consulere velis. Theor. Idyll. xxi. 10. Tol κάλαμοι, τώγκιστρα. 57. τωγκίστρια, ρτο τὰ άγκίστρια, hami. Sed 46. τάγκίστρφ videtur 'Aττικώτερον, ή Δωρικώτερον a poeta dictum, pro τφ άγκίστρφ; ut τάνδρί, pro τφ άνδρί, quod apud Demosthenem passim occurrit. 56. τω 'γκίστρφ scribtur, pιο τῷ ἀγκίστρφ. Vide τάγκίστρφ. 56. τω 'γκίστρω, pro τω άγκιστρω, horque Dor. pro com. του άγкістрои.

τώδε μέν άματος, Dor. et poet. pro com. sed poet. τούδε μέν ήματος, com. vero, ταύτης μέν ήμέρας, ' hoc quidem die.' Hodre quidem Καύριον δέ, cras vero. Theoc. Idyll, xxx. 14.

τωθάσδοισαι, Dor. pro com. τωθάζουσαι, convicus insectantes. Theoc. Idyli. xvi. 9. Πολλά με τωθάσδοισαι, 'Multis me convicus insectantes.' Consule Suidam ἀν τῷ τωθάζειν, quod cum accusativo ungi tradit, et verut, σκώπτειν, χλευάζειν, λοιδορείν, 1. cavilis, dictis mordacio il us, subsannationibus, et convicus insectari. Magnum Etymologicum 773. 8. deducat ἀπό τοῦ θῶψ, θωπός, quod assentatorem, ac impostorem aignificat, verbum θωπάζω, et π in τ versa, factaque literarum trajectione, τωθάζω νεί ab ἄθω, ώθαζω, τωθάζω.

TEXYEOS. Dot. RUTA ROBOW TOU OU, Ral.

τοῦ α els e, pro comm. τοῦ ἄλγεος. Theoc. Llyll. xx. 16. ὑπὸ τἄλγεος. ' a [vel, præ] do ore.' Vel ex diphthongo ou prius τὸ υ tol itur, deinde τὸ ο, καὶ τὸ α ια ω contrabitur, ut in Δητόα, ώ.

τώμπέχονον, Dor. pro com. τὸ ἀμπέχονον, κατά κράσω τοῦ ο καὶ τοῦ α els w. 'Αμπέχονον vero (ut docet Eustatinus) et ἀμrexden dicuntur ab duréxe, quod formature ab dμφιέχω, sublate ι, et verso φ ιπ τ. Quod tames in futuro non servatar. Nam non άμπέξω, sed άμφέζω dientur. At Magnum Etymologicum pag. 85. 48, in voce άμπεχονη tradit ab Æolensibus την άμφι communem præpositionem, dunt verso o in a dics. Idem confirmat et pag. 94. 19. Hone et auxexérier, ou, vé. Sie autem explicat, άμπεχόνη, περιβολή ίματίου, ήγουν παλίον, ίματιον λεπτον, περίβλημα, id est, circumjectio veshs, pa nam, tenuis vestu, aunculum. Sed quia Pal.rum est vos Latina, fortasse illic scribendum pottus waxλιον. Theor. Idyll. xv. 21. 'Αλλ' Υθι, τώμπέχονον, και ταν περουατρίδα λαζεύ, ' Sed age amiculum, et peplum fibulatum [vel, fibu a succinctum] cape.' ldem eodem Idyll., 39. Τώμπέχονον φέρε μοι, ' Amiculom fer mihi.' 71. τωμπέχονών μευ, ' amiculum meum.' Idyil.xxva.68. Thurtxovor nolygas endr pakos, ' Amiculum mouid fecista lacerum [1. lacerasti]. 59. ἀμπεχόνη pro άμπέχουον συνωνύμως a poeta dicitus. Αλλην άμπεχόνην της σης τοι μείζονα δωσω, Ahud amiculum tuo majus tibi da-

τῶ 'μῶ, Dor. pto com. τοῦ 'μοῦ, τουτέστι, τοῦ ἐμαῦ, mei. Theoc. Liyli. xxi. 30. Οδ σε θελω τῶ 'μῶ φαντάσματος ἢμεν ἄμοιρον, 'Non volo te m. æ visioms esse expertem:' ἢμεν vero, pro εἰναι positum Dorice; formatione suo loco vide.

τώνείρατα, Dor. pro com. sed poct. τὰ δνείρατα, οἱ δνείρω, somnia, insomnia. Theoc. Idy.l. xxi. 31. τῶνείρατα πάντα μερίζεν, 'msomnia omnia dividere.' Crasis autem fac a ex a et o m ω, ut in Αητόα, ὼ, videmus.

τώντρφ, Dor. pro comm. τφ άντρφ, κατὰ κρῶσω τοῦ ω μεγάλου, και τοῦ α εἰς ω μέγα, τὸ δὲ ι non solum Dorice, sod et Ionice, et Æol. neglectum in priore syllaba. Nam altoqui post factam contractions in scribenoun fuisset τῷντρφ, quod prius i erat in articulo propositivo τῷ. Theoc. Idyll. 11. 44. Αδίον ἐν τῶντρφ παρ' ἐμλν τὸν νύκτα διαξεῖς, ' καινίμα in antro apud me noctem transiges.'

τώρνεων, Dor. pro comm. τὸ δρνεον, avis, facta κρῶσις τῶν δύο σο τη ω. Βιοη Idyll, u. 12.

τώροτρον, Dor. pro comm. το άνατρον, aratrum. Theoc. Layll. x. 31.

This, accusativus pluralis articuli præpositivi, masculei generas, pro communi robs, hoc vero sæpe pro robrous, vel abτοὺς, Dorice dictum; hos, vel ipace. Theoc. Idyll. i. 92. Τὸς δ' οὐδέν ποτιλέξαθ' δ. βωκόλος, 'How vero non allocatus est bubulcus; vel, His vero nihil respondit bubulcus. Alter Latinus interpres, quasi legerit οὐδέν ποτε λέξαθ' δ β. vertit, ' His autem nikil unquam respondit bubulcus;" alter, nibil quidquam. Sed valgata lectio est optima, nec quilquam mutandum. ποτιλεξατο enim est Donce dictum, pro communi mposekéžaro, unde accusativus ille των pendet; ποτιλέξασθαι, προσφωνήσασθαι, προσειπείν, αιλοιμαι. 121. τως ταύpos, pro rois radpovs, tantos. 135. rds κύνας, canes. Idy I. m. 26. τως θύννως, pro τούς θιανους. Idy I.v. 111. τως καλαμευτάς. 114. tàs κανθάρος. Icyll. 1x. ult. τως 8 ούτι ποτφ δαλήσατο Κίρκα, \* hos profecto nequaquam [sue] potione læsit Circe.' ldyll, z. 54. Tas paras éver, lentes co-Quere, Sco.

τώς, poet, adverbium, φτο comm. ούτω, unde κατ' άφαίρεσω est formation. Theore. Idyli- xxiv. 71. Τὰς έλεγεν βασίλεια, ' Sic loquebatur region.'

τὸς, Dor. et poet, pro com. δθι, καὶ δπου, ubi, quo in loco. Quam significationem in vulgatis Lex. non repe ics. Quam-obrem est observatu digna. Theor. in

Epig. iv. 1. Τήναν τὰν λαύραν, τὰν αί δρύες, εἰπόλε κάμψας, Σύκινον εὐρήσεις ἀρτιγλυφές ξόανον, 'Per illum vicum, ubi [sunt] quercus, [o] caprane, defloctens, l'ioulneam invenies recens sculptam statuam.'

τώστέα, Douce κατά κράσω τοῦ α, καὶ τοῦ ο μοφοῦ els ω μέγα, pro communions vocibus separatim scriptis τὰ δστέα, υπια. Τheoc. Idyli, iv. 16. Τήναι μὲν δή τοι τῶς πόρτιος αὐτὰ λέλεισται Τώστέα, 'Idius certe vitules jeus spea [tautum] relicta sunt Ossa."

των φακόν έψεω, Dor. pro com. τοὺς φακούς έψεω, lentes coquere, Theoc. Idyll. x. 54.

τω Τρούλοιο. Dorice dictum pro Ionico integro τοῦ Εὐβούλοιο, hocque pro communi τοῦ Εὐβούλοιο, hocque pro communi τοῦ Εὐβούλοιο. Rejectu setem est e ex propris diphthongo ev, ut ex e presecedente, et v sequenti diphthongus împropris metri caussa κατά κρῶσω nunc formaretur, ων. In vulgatis codicibus scribitur τῶ 'ὑβούλοιο. Sed hac tenuis spiritus repetitione quid opus 'Si tamen codices mendo carent, priorem quidem notam dices esse apostrophem, vucaiis rejectu signum, τοῦ e scilicet, posteriorem vero, tenuis spiritus indicem, que τὸ v insignitur. Sic sutem nominie origo melius appraebit. Theor. klyli ii. εθ. ἢνε' ὁ τῶ'

υβούλοιο καναφόρου Καμιν 'Αναξώ, 'venit Eutuli [film] camstrafera [camstra ferens] nobis Anaxo.'

τῶ χρυσῶ βασιλεύειν, quid hæc sibi velint, vide Βασιλεύειν τῶ χρυσῶ, pro τοῦ χρυσοῦ, Thenc. ldyll. xzi. 6υ.

## 70

Τ pro η, Magnum Etymolog. 69. 19, et 20. άλμη, άλμηρδε, και τροπή τοῦ η εἰε ν, άλμυρόε. τηρὸε, τυρόε. 72. 10. idem. Ατρητα, άτρυτα. 167. 16. Eustathius tomen anter hoc άτρυτον format. Eum consule. Sie ex μέση, et γή, fit μεσηγὸ poet. adverbium, de quo suo loco. Vide η in ν.

υ in η. Vide δφήφασται, pro δφέφασται, in Hortis Adonidis.

υ pro ι com. Æcl. et Dor. Magnum Etymologicum pag. 6. 28. γαύρος, pro γαίρος, quod a γαίω, τό γαυριώ. Illic seri bitur τροπή τοῦ ι εἰς υ, ὡς δίφρος, ἔύφρος, Λό học exemplum huc non referendum, Nam contra constat δίφρον ἐκ τοῦ δύφρου deductum, παρὰ τὸ δύο φέρειν, κατὰ τρο-, πὴν τοῦ υ εἰς ι. Item 617. δ. κλαύσω, καύσω, ριο κλαίσω, καίσω. Nam a κλαίω, et καίω derivantur. Item 642. 41. Οὐσία, pro σἰσία. Item Οὖσα, τὰ σχοινία, οἶς φέρεται ἡ ναῦς, παρὰ τὸ σἴσω, τὸ κομίσω, ὅνομα οὐδέτερον οἶσον, καὶ τροπή τοῦ ι εἰς υ, οὐσον, Vide ι pro υ.

v m ; sæpe mutatur a Doriensibus in diphthongo ov, iam in nominibus, quam verbis, et participus. Quinetiam in alus multis, que diplithongum ou non babent, sed usimplex, ave vocalem, sive consonautem præcedentem habeant. Exemplis res fiet clara. Quod et in multis poeticie, et communibus vocabulus etiam observatur. Ut μοΐσα pro μούσα γ τύπτοισι, λέγοισι ρτο τύπτουσι, λέγουσι; τύπτοισα, λέγομσα pro τύπτουσα, λέγουσα. Theoc. ldyll. i. 26. fxoraa, pro fxovaa, habens. Vide ov in oi, et oi pro ov. brakoicov, et ύπακοίσω, pro ύπακουσον, et όπωκούσω. Item dals, ivos, h, pro dobv, vros, h. Nam ab 686vn formatum. Magnum Etymologicum 821. 5. Sie 'Αφροδίτη, pro 'Αφροδύτη. Sec δίφρος, pro δύφρος. Vide suo loco. Sic elbap, pro ecbap, ex ecbis. Eustathma. Sic Ιφθιμος, pro Ιφθυμος. Nam κατά συγ-ROWHE formatum ex Tou iplouses, Kul To U els i erpany. Quanquam alii and rov loi, το Ισχυρώς, κατά παραγωγήν, Ιφιμος, καί тасочасной той в. Грванов, consule Magnum Erymologicum, et Eustathuum, Item είνατηρ, ρτο είνατηρ, αυ εύνή. Μας. Είγιι.

v non solum lonice et poetice metri caussa passim, sed etiam Dortie in quibusdam nomembus inseritur, ut, commaniter δρος, εως, ους, τὸ, Ionice, poetice, et Dorice οδρος, εως, ους, τὸ, mons. Theoc. Idyll. i. 77. ἢνθ Έρμᾶς πράτιστος ἀπ' οδρεος, 'venit Mercurius primus ex monte.' Idyll. ii. 64. μούνη, pro μόνη, sola. Idyll. vi. 36. κώρα, Dor. et Ion. κούρη, quod ex comm. κόρη, oculi pupilla. Idyll. xviii. 18. Μοῦνος ἐν ἁμιθέοις. Idyll. xx. 38. οὐλύμπω, pro ὀλύμπου. Magnum Etymolog. pag. 6. 26. nos docet Æolice τὸ υ sæpe inseri πλεοναστὶκῶς, ut ναυὸς, pro ναὸς, ἀγαυὸς, pro ἀγαός. Vide 315. 56. 362. 30. 607. 34.

υ et o interdum in ω κατὰ κρᾶσω coalescit. Ut ex δύο, duo, et δέκα, decem, fit δυόδεκα, duodecim, unde δώδεκα, idem, et nomina hinc derivata. Theoc. Idyll. xviii. 4. Δώδεκα ταὶ πρᾶται πόλιος, 'Duodecim primariæ civitatis [virgines].'

υ Dorice, et poetice quædam verha intrinsecus assumunt, metri caussa. Ut δεύομαι, pro communi δέομαι, egeo, indigeo. Theoc. Idyll. v. 63. Οὐδὲν ἐγὰ τήνω ποτιδεύομαι, 'Nihil ego illius indigeo.'

υ Æolice pro o communi. Ut δνυμα, et δνυμαίνω, etc. pro, δνομα, et δνομαίνω.

'Υάκινθος, ου, ό, vulgata Lexica Græcolatina, Hyacinthus puer memoratus in fabulis, unde et  $\delta \alpha \kappa i \nu \theta o s$ ,  $\delta$  vel  $\dot{\eta}$ , hyacinthus flos. Ovid. ii. Metamorph. 'Flosque novus scripto gemitus imitabere nostros.' Ibidem, 'Ipsc suos gemitus foliis inscribit, et al al Flos habet inscriptum, funestaque littera dicta est.' Sed hi versus exstant non secundo, at των Μεταμορφώσεων, x. pag. cum Latinis commentariis 233. ubi scribitur in vs. 2. 'inscribit et hya,' et in 3. 'funestaque littera ducta est.' Consule comment. qui docebunt te quomodo, et cur ita hi versus sint scribendi et intelligendi. Theoc. Idyll. x. 28. à γραπτὰ ὑάκινθος, 'notis inscriptus hyacinthus.' Idyll. xviii. 2. Παρθενικαί θάλλοντα κόμαις δάκινθον έχοισαι, 'Virgines virentem comis hyacinthum habentes.'

ύβὸς, οῦ, ὁ, comm. gibbosus. Theoc. Idyll. v. 43. ὑβὲ ταφείης, '[o] gibbose sepeliaris.' Quinam proprie dicantur ὑβοὶ, vide in Hippocratis Œconomia.

ύβρίσδειν, Dor. pro comm. ὑβρίζειν, contumelia afficere. Theoc. Idyll. xiv. 9. ὑβρίσδει, '[me] contumelia afficit.'

ύγρδς, à, δν, com. humidus, a, um, μεταφορικώς vero mollis, et e. Theoc. Idyll. i. 55. Παντά δ' ἀμφλ δέπας περιπέπταται ύγρδς ἄκανθος, ' Undique vero circa poculum circumvolat mollis acanthus.'

δδατι δ' ἐν μέσσφ Νύμφαι χορον ἀρτίζοντο, Theoc. Idyll. xiii. 43.

ύδατόεις, όεντος, ό, poet. aquosus, plu-

viosus. Theoc. Idyll. xxv. 89. &σεὶ νέφη δδατόεντα, 'ut nubes pluviosæ.'

υλα, as, å, Dor. pro com. υλη, ης, ή, sylva. Theoc. Idyll. xiv. 43. Εβα καὶ ταῦρος ἀν' υλαν, 'abiit et taurus in sylvam.' Consule Erasmum de hoc Adag. Chil. 1. Cent. 1. pag. 38. Adag. 43.

ύλαῖος, ου, ὁ, poet. vocabulum, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis ita explicatur, sylvius, luxurians in materia. Sed nullis exemplis res illustrata confirmatur. Theoc. vero ὑλαῖον θῆρα, feram sylvestrem, et in sylvis degentem vocat. Idyll. xxiii. 10. Οἶα δὲ θὴρ ὑλαῖος ὑποπτεύησι κυναγὼς, 'Ut autem fera sylvestris suspectos habet venatores.'

ύλακτείν, com. latrare, cum dativo. Theoc. Idyll. viii. 27. ΩΙ ποτὶ ταῖε ἐρίφοιε δ κύων δ φάλαρος ύλακτεῖ, ' Cui prope hædos canis ille albus adlatrat;' ύλακτεῖν autem ita formatur, ὑλάω, ῶ, latro, μ. ὑλάσω. Hinc præsens poetice deductum ὑλάσσω, geminato σσ, μ. ὑλάξω, ἀδρ. α. ὅλαξα, π. ὅλαγμαι, ὅθεν ὅλαγμα, τος, τὸ, latratus, ὑλαγμὸς, οῦ, ὁ, idem. Idyll. xxv. 75. ὅλαξαι, ὅθεν ὅλαξιε, idem, ὅλακται, ὅθεν ὑλακτὸς, q. d. latrabilis, vel latrandi vim habens. Hinc τὸ ὑλακτέω, ῶ, idem ac ejus πρωτότυπον.

ύλάως ώ, poet. pro communi ύλακτέω, ω, cujus formationem videas ἐν τῷ ύλακτεῖν, latro. Theoc. Idyll. xxv. 70. Θεσπέσιον δ' ὑλάοντες ἐπέδραμον ἄλλοθεν ἄλλος, 'Vehementer autem latrantes incurrerunt aliunde alius.'

ύλητόμος, ου, δ, poet. nomen, quod in vulgatis Lexicis non reperitur, pro quo com. dicitur ξυλοτόμος, sylvicida, lignicida, lignator. Theoc. idyll. xvii. 9. Ίδαν ἐς πολύδενδρον ἀνηρ ύλητόμος ἐλθὼν, 'Idam in nemorosam vir sylvicida profectus.'

ύμεναιόω, ῶ, μ. ὑμεναιώσω, poet. pro comm. γαμέω, ῶ, uxorem duco. Theoc. Idyll. xxii. 179. ὑμεναιώσουσι δὲ κούρας, 'puellas vero docent uxores;' vel, 'virgines vero ducent uxores.'

σμμε, accusativus pluralis Æolicus, pro communi όμᾶς. Theoc. Idyll. v. 145. αὐ-ριον σμμε Πᾶσας ἐγὰ λουσῶ Συβαρίτιδος ἔνδοθι κράνας, 'cras vos Omnes ego lavabo Sybaritidem intra fontem.' Idyll. xvi. 108. Καλλείψω οὐδ' σμμε, 'Relinquam vero neque vos.'

ύμμες, Æolice, pro communi ύμεις, νος, in nominativo. Theoc. Idyll. i. 111. Ούτω κ' ύμμες θην ερεθίσδετε τὰς καλαμευτάς, 'Sic et vos diu irritastis messores;' pro ούτω και ὑμεις πολύν χρόνον ἡρεθίζετε, τουτίστιν ἡρεθίσατε τοὺς καλαμευτάς, είτε θεριστάς. Erit autem imperfectum metricaussa neglecto incremento, hocque κατά

χρόνου ἐναλλαγὴν, ἀντὶ τοῦ ἀορίστου τοῦ προτέρου. Vel est præsentis, ac vertendum, irritatis. Sunt qui et imperativi esse putent, ut alter Latinus interpres, qui vertit, irritate. Bonus est sensus, qui ex omnibus his interpretationibus elicitur. Idem Idyll. vii. 115. ὅμμες δ΄ Ὑετίδος. Idyll. viii. 67. μηδ' ὕμμες ὀκνεῖτε, 'neque vos pigent.' Idyll. xxii. 163. Ὑμμες δ' ἐν πάντεσσι διάκριτοι ἡρώεσσι, 'Vos enim inter omnes heroes [estis] excellentes.' Idyll. xxiii. ult. Στέργετε δ' ὕμμες ἀίτας, 'Vos vero amicos amate,' etc.

υμμίν, Æolice, pro com. υμίν, vobis. Tenui notatur, et  $\mu\mu$  geminatur. Hoc autem sequente vocali locum habet. Theoc. Idyll.i. 116. χαίρεθ'. δ βωκόλος υμμιν έγω Δάφνις οὐκέτ' ἀν' ὕλαν, 'valete. bubulcus vobis ego Daphnis non amplius in sylva.' 145. χαίρετ'. ἐγὼ δ' ὅμμιν καὶ ἐς ὅστερον αδιον ἀσῶ, valete. Ego vero vobis et in posterum dulcius canam.' 152. μη δ τράγος υμμιν άναστη, 'ne hircus in vos insurgat.' Idem Idyll. v. 144. ε's οὐρανὸν ὅμμιν άλεθμαι, 'in cœlum vobis saltabo.' Idyll. x. 46. τῶς κόρθυος ὰ τομὰ ὅμμιν, 'acervi. sectio vobis.' Idyll. xi. 62. τον βυθον δμμιν. Idyll. xv. 4. δμμιν ἐσώθην. Idyll. xviii. 50. κουροτρόφος δμμιν Εὐτεκνίην. Idyll. xxii. 152. δμμιν ένώπιος αμφοτέροισιν, 'vobis coram ambobus.' 161. Τάων εὐμαρες υμμιν όπυίειν as κ' εθέλητε, ' Harum [puellarum] facile vohis [est] uxores ducere, quascunque volueritis, &c.

ύμνέομες, Dor. pro com. ύμνέομεν, οῦμεν, hymno celebramus. Theoc. Idyll. xxii. 1. Ύμνέομες Λήδας τε, καὶ αἰγιόχω Διὸς νίὼ, 'Hymno celebramus Ledæque, et Ægiochi Jovis filios.' Idem verbum repetitur eod. Idyll., 4.

ύμνοθέτης, ου, δ, poet. atque Theocriteum vocabulum, pro com. ποιητής, οῦ, δ, poeta; δ τοὺς ὅμνους τιθείς, τουτέστι ποιῶν, qui hymnos facit, componit, scribit. Τιθέναι vero passim apud poetas ἀντὶ τοῦ ποιεῖν invenitur. Theoc. in Epig. xi. 4. Χ' ὑμνοθέτης αὐτοῖς δαιμονίως φίλος ἦν, 'Et poeta ipsis mire gratus erat.'

 $b\pi al$ , poet. pro com.  $b\pi al$ . Videtur autem formatum ex  $\hat{v}\pi\hat{o}$ , verso o in a, et addito i metri caussa. Quod a Doriensibus non raro fit, ut είκατι, pro είκοσι. μαλακαίποδες, pro μαλακόποδες. De quibus suo loco. Vide ο μικρδν in a Dorice mutatum. Item αίτερος, et αίτατος, comparativorum, et superlativorum terminationes, apud Eustath. Item at pro o, verso o in a, et assumto i. Theoc. Idyll. xvii. 72. es τρις ύπαι νεφέων, 'ter sub nubibus.' Idyll. xxiv. 60. ύπαλ δείους, ' præ metu.' Idyll. xxv. 246. bral hayovas, 'sub latera.'

υπάκοισον, Dor. pro com. υπάκουσον, audi, ausculta; quod ab υπακούω deductum. Theoc. Idyll. vii. 95. ἀρξεῦμ², ἀλλ² υπάκοισον, 'incipiam: sed ausculta.'

ύπακοίσω, Dor. pro communi ὑπακούσω, quod est 1. person. singul. subjunct. aorist. 1. act. ab ὑπακούω. Theoc. Idyll. xi. 78. ἐπήν κ' αὐταῖς ὑπακοίσω, 'quum ipsis

ausculto [moremque gero].'

ύπαλλαγή Doriensibus familiaris. Theoc. Idyll. i. 128. et 129. τάνδε φέρ' εὐπάκτοιο μελίπνουν, Έκ κηρώ σύριγγα. Ηος καθ' ύπαλλαγήν dictum videtur, pro εύπακτον μελίπνουν έκ κηρώ σύριγγα. Sed partim ob ipsam metri legem, et necessitatem, partim etiam ne duplex epithetum eidem nomini sine copula tributum injucunde concurreret hac δπαλλαγή poeta non dubitavit uti: 'hanc fer bene compactam suaviter sonantem, ex cera fistulam;' pro, fistulam hanc ex cera bene compactam, ac suaviter sonantem fer. Theocritus autem fistulam ex cera compactam dicit, quam ex variis calamis conjunctis, et cera compactis aliter vocaremus. Sic et apud Virgil. Ecloga ii. 5. 'Est mihi disparibus septem compacta cicutis Fistula, Damœtas dono mihi quam dedit olim.' Idyll. vii. 21. πα δή το μεσαμέριον πόδας έλκεις; 'quo jam meridie trahis pedes?' pro, πᾶ δη το μεσαμέριον σε πόδες έλκουσι; 'quo jam mendie te pedes trahunt?" Sic et Virg. Ecloga ix. 1. 'Quo te Mœri pedes?'. sub. traliunt, vel ferunt. Si nullam δπαλλαγην in hoc Theocriteo loco esse statuas. hæc locutio, πόδας ξλκειν dicetur de iis. qui lente, magnaque cum difficultate faciant iter, ut pedes trahere, non movere. ac promovere videantur. Sic Virg. Æn. v. 10. de Darete canit, 'Ast illum fidi æquales, genua ægsa trahentem, Jactantemque utroque caput, crassumque cruorem Ore rejectantem mistosque in sanguine dentes Ducunt ad naves.' Idyll. xiv. 8. Παίσδεις & 'γάθ' έχων, pro Παίσ-: δων & 'γάθ' έχεις, ήγουν παίσδων ὑπάρχεις, παίζεις.

ύπαντᾶν, commune, pro quo frequentius ἀπαντᾶν, obviam ire, occurrere. Consule vulg. Lexica Græcol. Theoc. Idyll. v. 90. Κἡμὲ γὰρ ὁ Κρατίδας τὸν ποιμένα λεῖος ὑπαντῶν Ἐκμαίνει, 'Et me Cratidas pastorem imberbis occurrens insanire facit.'

υπαρκτικά αντί τῶν ἐπιθέτων, substantiva pro adjectivis. Attici (quod olim et docitissimus Caninius in suo Hellenismo, pag. 155. 2. notavit) sæpe substantiva pro adjectivis usurpant, ut μάγος τέχνη, pro μα-γική. Έλλην στρατός, pro Ἑλληνικός, ἄνθρωπου ήθος, pro ἀνθρώπειον, Ἑλλὰς διάλεκτος, pro Ἑλληνική, Ζκύθης οίμος, pro Σκυθικός, γυναϊκα μαζόν, pro γυναικεῖον.

Sed hee apud poetas frequentius occurrunt. Sic illi dicunt, πατρίδα γαΐαν, pro πατρικήν, et μαλλός τράγος, pro μαλλωτός. Vide μαλός, οῦ, δ. Pind. Nem. Ode 6. 129. Μ. έδον αμαξιτον, αντί τοῦ άμαξιαίαν, sive άμαξήλατον vocat viam plaustralem, atque latam, per quam aguntur plaustra. Idem Nem. Ode 11. 150. P. τελευτάν γαν, pro τελευταίαν, finem, pro finalem i. postremam terram, quanquam hoc exemplum potest et alifer accipi. Vide nostras notas. Sophocles in Ajace Maστιγοφόρφ, 48. Μ. έσπέρους άγκωνας vocat τάς άκρας τωνδρών τας έσπερίους, είτε έσπερινας, καί πρός δύσιν τετραμμένας. Idem pag. 52. 6. πλευρον έσπερον νεών, pro έσπέριον, είτε έσπερινόν. Sic apud Pythagorani pag. 795. τετρακτύν παγάν legimus, pro τέσσαρας snyàs, 5. 'quaternionem fontem,' pro, quaternum fontem, i. quatuor fontes. Pind. Olymp. Ode 10. pag. 101. vs. 12. πενταετηρίδα έορταν dixit, pro πενταετηpuchy, &c.

υπεκφεύγοντι, Dor. pro com. υπεκφεύγουσι, subterfugiunt, clam fugiunt, refugiunt. Bion Idyll. iv. 4. Τῆνον ὑπεκφεύ-

γοντι, 'Illum refugiunt.'

ύπείροχος, ου, δ, poet. pro com. ὑπέροχος, καὶ ὑπερέχων. Sed metri caussa i est insertum. Supereminens, supra ceteros eminens, excellens, eximius. Theoc. Idyll. vii. 28. μέγ' ὑπείροχον ἔν τε νομεῦσω, 'valde eximium est inter pastores.'

υπεραχθής, δ και ή. του δπεραχθέος, ους, poet. vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non exstat. Supra modum gravatus, valde onustus. Theoc. Idyll. xi. 37. ταρσοι δ' δπεραχθέες αιεί, 'fiscellæ valde

onustæ [sunt] semper.'

Ιdem ac τὸ ἐπιστέφειν, mulctram supra caput replere, vel implere, pro, ad summum usque, ad summa usque labra complere. Quod Homerus ἐπιστέφειν dicit. Iliados A. ex H. Steph. typis, pag. 36. Κοῦροι δὲ κρητήρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο, 'Juvenes vero crateras coronarunt vino [verba sonant, potu].' Sic et Virgil. Æn. i. lib. 135. 10. 'Crateras magnos statuunt, et vina coronant.' Theoc. Idyll. viii. 87. de capra loquens, ait, "Ατις ὑπὲρ κεφαλᾶς αἰεὶ τὸν ἀμολγέα πληροῖ. Vide ἀμολγεύς.

υπεροπλίη, ης, ή, Îon. et poet. vocabulum, quod et υπεροπλεία per diphthougum ει, et per a alias effertur, pro com. υπερηφανία. Superbia, animi elatio, arrogantia. Eustath. hoc nomen, et ipsius ἐτυμολόγίαν ita declarat; υπέροπλος ὁ αὐθάδης, καὶ ὑπὲρ τὸ δέον θρασυνόμενος, καὶ τοῖς ὅπλοις χρώμενος. καὶ ὑπεροπλία ἡ τοιαύτη κακία. 70.
11. 86. 28. 889. 28. καὶ ὑπέροπλον ἔργον, καὶ ἔπος τὸ θρασὺ, καὶ ὑπὲρ δύναμεν. ἐκ μεταφοράς τῶν μη ἀναλογούντων τοῖς σώμασιν ὅπλων, ἀλλ'ὑπερβαινόντων τῷ μεγέθει, i. ὑπέροπλος dicitur arrogans, et qui præter modum [ac decorum] sese effert audacter, et armis utitur. Et ὑπεροπλία vocatur hujusmodi vitium. Et ὑπέροπλον ἔργον, ἡ ἔπος appellatur factum, aut verbum audax, et quod [nostras] vires superat. Hoc autem sumtum est ex metaphora armorum, quæ corporibus apte non conveniunt, sed magnitudine corpora superant. Theoc. Idyll. xxv. 139.

ύπερόπτης, ου, δ, poet. idem ac ὑπερήφανος, ου, δ, superbus. Theoc. Idyll. xxii. 58. παλίγκοτος, η ὑπερόπτης, 'iracundus,

et superbus.'

ύπερπαδήτε, Dor. pro com. ύπερπηδάτε, κατά κράσιν έκ τοῦ ὑπερπηδάετε, supersaltatis, saltu superatis, transilitis. Theoc. Idyll. v. 108. 'Ακρίδες, αὶ τὸν φραγμὸν ὑπερπαδήτε τὸν ἁμὸν, 'Locustæ, quæ sepem supersaltatis nostram;' vel, 'quæ sepem nostram saltu superare soletis.'

ύπεσσείται, Dor. pro com. ύπέσεται, et poet. ὑπέσσεται, quod per syncopen alias dicitur ὑπέσται, suberit, vel suberunt; substernetur, vel substernentur. Theoc. Idyll. v. 58. ὑπεσσείται δὲ χιμαιρᾶν Δέρματα, 'suberunt autem [vel substernentur autem] capellarum Pelles.' Geminatum σσ μέτρου χάριν. Vide εἰμὶ in vulgatis Grammaticis.

ύπέσταν, Dorice pro com. ὑπέστην, subjeci, suscepi, aor. 2. act. 1. person. sing. ab ὑφίστημι. Theoc. Idyll. ii. 164. ἐγὰδ εἰσῶ τὸν ἐμὸν πόνον, ὅσπερ ὑπέσταν, ' ego vero feram meum laborem [i. gravem dolorem], quemadmodum [eum] suscepi.'

ύπηνέμιος, ου, δ, com. qui est sub vento positus, vento patens, et expositus; qui in ventum, et aerem sublimis fertur; sublimis. Alias hujus nominis significationes in vulgatis Lexicis vide. Theoc. Idyll. v. 115. de scarabeis verba faciens, dicit, Σῦκα κατατρώγοντες, ὑπηνέμιοι φορέονται, 'Ficus absumentes, in aerem sublimes feruntur.'

δπνω, genit. sing. Dor. pro com. δπνου, versa ou in ω. Theoc. Idyll. v. 51. δπνω μαλακώτερα, 'somno molliores [lanæ].'

ύπνωω, poet. verbum κατὰ παραγωγήν formatum ab ὑπνόω, ὑπνῶ, ut a ζάω, ζῶ, ζώω, a πλέω, πλῶ, πλώω. Idem autem valet ac ejus πρωτότυπον ὑπνῶ, unde et ὑπνώσσω, et ὑπνώστω, dormio. Bion Idyll. iii. 1. ἀ μεγάλα μοι Κύπρις ἔθ' ὑπνώσντι παρέστα, 'magna mihi Venus adhuc dormienti adstitit.'

υπό præpositio interdum in quibusdam verbis idem valet ac ἀπό, ut υπαντάν, pro ἀπαντάν. Theoc. Idyll. v. 90. ὑποκρίνεσ-θαι, pro ἀποκρίνεσθαι. Theoc. Idyll. xxiv. 66.

239

υπόδροσσε, ου, δ καὶ ή, poet. subroscidus, roscious. Theoc. Idyll. xxv. 16. Λειμώνές τε φέρουσα υπόδροσοι, Prataque

ferent rescues.

ύποκάρδιος, ου, δ, poet. pro communi δ ond the kapola de, qui est sub corde, qui sub, vel in pectore latet. Theor. ldyll. xi. 15. de amore verba faciens camit, έχθιστον ξχων ὑποκάρδιον ἔλκος, 'gravesimum ha-bens suo corde vulnus;' vel, 'acerlissimum gerens sub pectore voluus.' Hunc locum aliquo modo Virgilius A.n. iv. statim in ipso initio videtur imitatus, "At Regina gravi jamdud.m sancia cura Vul-nus alit venis, et cœco carpitur igni.' Pro eodem dicitur et poetice ποτικάρδιον έλwos, ut apud Bronein, Idyll. 1. 17. Meitor δ' ά Κυθέρεια φέρει ποτικάρδιον έλκος, ' Μαjus vero Venus fert in corde,' vel, sub corde vulnus. Theor. Idyll. xx. 17. ферог d' brandodier de par, fero autem sub corde latentem iram [vel, in corde, vel, in pectore].'

υποκόλτιος, ου, δ, poet. vocabulum, quod in vulgatis Græcolat. imo nec in alus Lexicus reperitur; δ ύπο τος κόλτω, ho de rondame de, qui est sub, vel in sinu, vel m amplexu. Theoc. Idylt. xiv. 37. AAAos τοι γλυκίων υποκάλνιος, Alrus [est] tibi dulctor sub smu [grattor in sinu, vel

Bunplezu l.'

ὑποκρίνεσθαι, poet, pro com, ἀποκρίνεσ-Bai, respon tere. Theoc. Idyli. ix. 6. bwoκρίνοιτο Μενάλκας, ' respondent Mennl-cas.' Idyll. xxiv. b. Καί νιν ὑποκρίνεσθαι öπως τελέεσθαι έμελλεν, 'Ηνώγει, ' Et ipsum respondere quomodo [res] peragenda esset, [1d est, quid eventurum esset,] Jubebat.

έπομαζοί, ών, οί, paeticum nomen, quod in vulgatis Lex. non exetat, el und rois pa-Jois rower, loca que sunt sub mammis, ut patet ex nomine broudfton, ev, 8, de quo Lexica. Interpres tamen Latinus sic vertit Bionis illum locum, qui est Idyll. i. 26. οί δ' ύπομαζοί Χιόνεοι τοπάροιθεν 'Αδώνιδι πορφόρουτο, "costarum autem loca Nivea prius Adonidi rabebant.' Sed et ita non male resaccipi potest.

ύπόμαξον, πυρετατ. acr. 1. act. ab ύπομάσσω, νει ύπομάττω. Vide ύπομάσσω.

Theoc. Idyll. ii. 59.

ύπομάσσω, vel Atuce ύπομάττω, μ. ύπομάξω, subigo, agito, commisceo, illino. Simplex est masses, sive marrie, quod in vulgatis et am Lexicis rependur, at compositum hoc nec in Gracis, nec in Gracolatims Lexicis legitur. Apud Suidam tamen participium perfecti et plusquam-perf. pass. legitur, ὑπομεμαγμένη, et vertitur, deanequouern, i. commista. Apud

Theocritum Idyll, it. 59, accipitur pro allino, vel illino; Θέστυλι, νον δε λαβοίσα τὸ τὰ θρόνα ταῦθ' ὑπόμαξον Τᾶς τήνω φλιᾶς καθυπέρτερου, 'Thestyh, nunc capiens tu venena hæc illine Illius I men superne: bæc ita Latin, interpres, quem Stephanus est secutus in sua editione. Alter vero, hæc ita reddidit, 'Thestyli, nunc cape hæc venena, atque illine Limini illius, ad quod limen etiam nunc Animo alligata sum." Uterque particulam & sil nuo prætemit. Sed hoc verba sonant, ' Thestyli, nunc igitur capieus tu vonena hæc, illine [ea] lilius limen supra, [ex] quo etiam nunc Ex animo pendeo ligata.' Sensus vero bic est, Hæc venena sumas, et allioas limini panua domus, ubi ille habitat, ex quo limine nunc etiam animo ligata pendeo. Vide en boud.

inouterante. Dor. pro com. inouterhσκω, in memoriam revoco. Theor. I lytl. xxi, 50. Είθ' ύπομιμνάσκων τώ τραύματος, Deinde revocans [milit] in memoriam vulnua,' vet (ut interpretes verterunt),
'Demde de vulnere cogitans.' Hic autem vel subauditur accusativus personæ, ¿µè, q. d. ut barbari loquerentur, factens me recordari vulneris, pro, ut Latine reddidi, 'un memoriam mihi revocana vulnua." Nam то оторируютия сит вссивацью personæ, et genitivo rei construitur, ut ônoμιμνήσκω σε της άρετης, 'tibt virtutem in memoram revoco.' Sie apud Homerum 'Οδυσσ. Ο. υίδν νόστου ύπομνήσουσα, ' fihum reditus admon tura,' fino reditum in memoriam revocatura. Nisi sic rem accipias, dices Attice positum activum pro passivo ὑπομιμνησκόμενος, recordatus.

ὑποπτεύησι, poet. et Theocriteum verbom pro com. Snouveber, suspicatur, suspectum habet. Sic autem formatur, invorreiω, hine deducitar Attice τὸ ὑποπτενεω, ω, ut a τύπτω, το τυπτέω, ω. Ab hoc vero circumtlexo formatum verbum in μι ύποπτεθημι, υποπτεύης, υποπτεψητι. Ut a τιθέω, ῶ, τίθημε. Vel est 3. person. singular. subjunctivi modi κατ' ἐναλλα-The modi, pro indicativo. Sic autem fornatitur, a secunda person. comm. vironτείης, addito i fiet ὑποπτεύησι, et secunda in tertiam personam poetice migrabit; 78 δὲ ι Jonic, et Dor. sublatum dices. prior formatio simplicior ac probabilior videtur. Theoc. Idyll. axin. 10. Ola be θηρ ύλαιος ύποπτεύησι κυναγώς, 'Ut autem fera sylvestris suspectos liabet venatores."

ύποτροπος, ου, & και ή, poet nomen, quod ab Lustathio sic explicatur; brisτροπος, ὁ οίκαδε ὑποστραφείς, είτουν ὑποστρέψας, καὶ παλιυνοστήσας ἀπότροπος δὲ, δ κεχωρισμένος, και οίον εξόριστος, και

δπότροπα νοσήματα τὰ φιλοῦντα ὑποστρέφειν, id est, ὁπότροπος dicitur, qui domum est reversus. Qui domum alicunde rediit. At ἀπότροπος, qui a sua domo separatus est, et qui quodammodo est exul. Et ὑπότροπα νοσήματα vocantur morbi, qui certis quibusdam temporibus ad aliquos redire solent. At apud Théoc. Idyll. xxv. 263. dicitur de eo, qui ex animi deliquio ad se redit, et vires dissipatas recolligit. Sic autem ille verba faciens de Leone, quem Hercules gravissimis vulneribus sauciarat, ait, πρίν αὐθις ὑπότροπον ἀμπνυνθηναι, 'priusquam iterum ad se reversus respiraret.'

ύποτροχάειν, ᾶν, poet. pro com. ὑποτρέχειν, infra currere, currere sub. Moschus Idyll. viii. 5. την δὲ θάλασσαν Νέρθεν ὑποτροχάει, verba sonant, 'ipsum vero mare Inferius sub currit;' pro, sub ipso vero mari Inferne currit.

 $\dot{\nu}\pi o\phi \dot{\eta}\tau \eta s$ , ov,  $\delta$ , poet. pro com.  $\dot{\nu}\pi \eta \rho \dot{\epsilon}$ της. Quasi dicas, δ ύπο τῷ προφήτη ων. qui est sub propheta, qui est prophetæ Nam (ut docet Eustathius) minister. ύποφήτης τοῦ προφήτου λέγεται. Secundarius vates. Interdum idem ac προφήτης. quod ὑπὸ Ionice, et Attice, in compositis sæpe ponatur pro  $\pi \rho \delta$ , quemadmodum in nostro Ionico Lexico pluribus demonstratur. Consule discrimen τοῦ προφήτου, καλ ύποφήτου apud Suidam. Μουσων ύποφήται, Musarum ministri, poetæ. Theoc. ldyll. xvi. 28. Μουσάων δε μάλιστα τίειν ίερους υποφήτας, 'Musarum vero sacros ministros maxime honora.' Idem Idyll. xvii. 115. Μουσάων δ' ὑποφήται ἀείδοντι Πτολεμαΐον, 'Musarum autem ministri canunt Ptolemæum.' Idyll. xxii. 110. ἐτέρων ὑποφήτης, 'aliorum minister [ac interpres].' Varias hujus nominis significationes in vulgatis Græcolatinis Lexicis habemus.

ύπωλένιος, ου, δ, poet. vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non reperitur; δ ύπδ ταῖς ἀλέναις, ὁ ὑπὸ τῆ μάλη, εἴτε ὑπὸ τῆ μασχάλη (quod ᾿Αττικώτερον) φορεῖσθαι φιλῶν, qui sub ulnis, sub ala, sub axilla gestari solet. Theoc. Idyll. xvii. 30. ὑπωλένιον τε φαρέτραν, 'subulnalemque pharetram [i. quæ sub ulnis, sub axillis geri solet].'

ύπωρόφιος, ου, δ, poet. vocabulum, quod κατὰ κρᾶσιν τῶν δύο οο εἰς ω μέγα formatum ἐκ τοῦ ὑποορόφιος. Hoc vero idem valet ac ὑπόστεγος, ὁ ὑπὸ τῷ αὐτῷ ὀρόφῳ, ὑπὸ τῷ ὀροφῷ, καὶ στέγῃ ὧν, qui est sub eodem recto. Consule vulgata Lexica. Hoc a Theoc. Idyll. xiv. 39. pullis hirundinum tribuitur; μάστακα δ' οἶα τέκνοισιν ὑπωροφίοισι χελιδὼν ἄψοβρον ταχινὰ πέτε-

ται βίον ἄλλον ἀγείρειν, 'cibum autem ut [suis] pullis sub tecto exsistentibus hirundo, [quæjam tulit, sicilla] cucurrit,' &c.

δοπλαγξ, Dor. pro com. δοπληγξ, γος, ή, laquei genus, quo capiuntur aves. Alias hujus vocabuli significationes in vulgatis Lexicis vide. Theoc. Idyll. viii. 58. δρνισιν δ' δοπλαγξ [φοβερον κακόν], 'avibus vero laqueus [est malum formidabile].'

δστερα, pro δστατα, utrumque pro inusitatis δστέρως, et δστάτως, pro quibus alias dicitur συνωνύμως δστατον, et τὸ δστατον, quæ sunt usitata, ut et τελευταΐον, et τὸ τελευταΐον. Consule vulgata Græcolatina Lexica; ultimum, postremo, postremum, Gall. 'pour la derniere fois.' Theoc. Idyll. v. 44. δστερα βωκολιαξεῖς. Æ. P. 'postremum bucolice cantabis;' vel, 'postremum bucolicum carmen cantabis.'

ύφάγεο, Doricus imperativus ab ύφηγοῦ communi formatus, quod per Atticam κρᾶσιν, sive συναίρεσιν, ex ὑφηγέου factum. Ab hoc ὑφηγοῦ, verso η in α, et dissoluta ov in €0, ac retracto accentu in præcedentem syllabam, δφάγεο deductum. Quæ retrahendi accentus ratio Æolensibus est fanuliaris. Consule vulgatas Dialectos. Alioqui παροξυτόνως scribendum esset ύφαyéo. Vide quæ in nostro Ionico Græcolat. Lexico traduntor in έο παροξυτόνως. Ab hoc éo apud poetas interdum metri caussa inserto ι fit ειο. . Ut ποιού, ποιέο, ποιείο, sic αίδοῦ, αίδέο, αίδεῖο. Homerus Odyss. i. 256. M.  $\dot{a}\lambda\lambda$ '  $\dot{a}i\delta\epsilon\hat{i}o$ ,  $\phi\epsilon\rho\iota\sigma\tau\epsilon$ ,  $\theta\epsilon\hat{o}\delta$ s, 'at reverere, [vir] optime, deos.' Sic enim scribendum, non autem ut vitiose scriptum legitur in Steph. editione, alboîo. de re Eustath. in voce aidoio. Theoc. Idyll. ii. 101. καὶ ὑφάγεο τῷδε, 'et clam duc [eum] huc.' Vel simpliciter, duc eum huc. Quid το δφηγείσθαι significet, in vulgatis Lexicis fuse docetur.

ύφίητι, Dor. pro communi ύφίησι. Theoc. Idyll. iv. 4. ἀλλ' ὁ γέρων ὑφίητι τὰ μοσχία, κὴμὲ φυλάσσει, 'at senex summittit vitulos, et me observat.' Deducitur autem ab ὑφίημι, summitto. De quo vulg. Lex.

ύφορβὸς, οῦ, ὁ, poet. et Theocriteum vocabulum, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis exstat: sed sine ulla auctoritate. Idem valet ac συφορβὸς, et συβώτης, ὁ τοὺς ὖς, εἴτε σῦς φέρβων, βόσκων, subulcus, qui sues pascit. Theoc. Idyll. xvi. 54. ἐσιγάθη δ' ἀν ὑφορβὸς, 'silentio quoque præteritus fuisset subulcus.'

Φ

 $\Phi$  in  $\beta$  Macedonice conversum. Consule  $\beta$  pro  $\phi$ .

φ Attice, pro communi θ. Ut φλώ, ἀντί τοῦ θλώ. Vide suo loco.

φαγὸς, ῶ, ἄ, fagus arbor, pro com. φηγὸς, οῦ, ἡ. Theoc. Idyll. xir. 8. σκιερὰν δ'
ὁπὸ φαγὸν, 'ambrosam vero sub fagum.'

φάγωντι, Dorica tertia plur. subjunctivi modi aorist. 2. act. pro com. φάγωσι, comedant, vorent, devorent. Theoc. Idyll. v. 38. &s τυ φάγωντι, 'ut te comedant.' Vide Grammaticas in verbo τρώγω.

φάλαρος, ου, δ καὶ ή, poet. pro com. λευκδs, albus. Theoc. Idyll. viii. 27. δ κύων δ φάλαρος ύλακτεῖ, 'ille canis albus .adlatrat ;' φάλαρος autem (ut docet Eustathius) παρά το φάλιον, το λευκον, τουτο δέ πάρὰ τὸ φάειν ἄλις λέγεται, id est, splendere satis. At in Magno Etymologico deducitur παρά τὸ φαλὸν, τὸ λαμπρὸν, δ παρά το φάω, φῶ, το λάμπω, [και το άρηρέναι, ήγουν αρμόζειν, aptum esse, convenire, congruere, decere. Unde et τὰ φάλαρα, phaleræ, equorum ornamenta, quæ propter ipsorum splendorem sic appellata. Quod profecto generosis equis convenit, eosque reddit superbiores, et insigniores. Consule M. Etym. in pala, et palos. Idem vocabulum exstat apud Theoc. Idyll. v. 103. Sed illic vel hirci, vel arietis proprium nomen videtur esse; poetæ verba hæc sunt, ούκ άπο τας δρυδς ούτος δ Κώναρος, & τε Κυναίθα, τουτί βοσκηπεῖσθε ποτ' άντολας, ως ο Φάλαρος. Ideo etiam per majusculum  $\Phi$  scribitur, ut inter hoc et nomen adjectivum statueretur discrimen.

φάμα, as, à, Dorice, unde Latinum totidem literis servatis, fama. Communiter vero dicitur φήμη, ηs, ἡ. Theoc. Idyll. vii. 93. τά που καὶ Ζανὸς ἐπὶ θρόνον ἄγαγε φάμα, 'quæ forte vel Jovis ad solium detulit fama.'

φαμί, Dorice, pro communi φημί, dico. Theoc. Idyll. vi. 26. φαμί γυναῖκ' ἔχεν, 'dico [me] mulierem habere.' Idyll. viii. 7. φαμί τὸ νικασεῖν, 'aio fore ut te vincam.'

Φανοπεύς, έως, Attice, Φανοπῆος, Ionice, dictus autem Φανοπεύς, verso π in φ, pro communi Πανοπεύς. Hoc enim ab urbe Πανόπη, ης, ή, deductum, de qua Stephanus, aliique Geographi. Theoc. Idyll. xxiv. 114. 'Αρπαλύκφ Φανοπῆϊ, 'Harpalyco Phanopeo.'

φαντί, Dorice, pro communi φασί, dicunt, aiunt. Theoc. Idyll. ii. 45. τόσσον ξχοι λάθας, δσσον πόκα Θασέα φαντί, 'tantum habeat oblivionis, quantum quondam Theseum aiunt.' Idem Idyll. iv. 8. φαντί νιν 'Ηρακλῆι βίην καὶ κάρτος ἐρίσδεν, 'aiunt eum cum Hercule viribus et robore certare.' Idyll. vii. 121. φαντί Φιλίνε. Idyll. viii. 2. &ς φαντί. Idyll. x. 32. φαντί πεπάσθαι. Idyll. xiv. et 51, &c.

Lex. Doric.

φαρμακόεις, δέντος, δ, poeticum vocabulum, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis non exstat, pro communi φαρμακώδης, εσς, ους, δ καὶ ἡ, venenatus. Moschus Idyll. iv. 30. φαρμακόεντα δι' ήπατος ἰδν ἔχοισα, 'venenatam in jecore sagittam habens.'

φάρυξ, φάρυγος, ή, poetice, unde et φάρυγξ, γγος, inserto ν, guttur, fauces. Theoc. Idyll. xxiv. 28. δραξάμενος φάρυγος, 'comprehenso [compressoque] gutture.'

φασεῖs, Dorice, pro communi φήσειs, dices, diceres. Theoc. Idyll. xv. 79.

φασῶ, Dorice, pro communi φήσω, dicam. Theoc. Idyll. xi. 70. φασῶ τὰν κεφαλὰν, καὶ τὰς πόδας ἀμφοτέρως μευ σφύσδειν, 'dicam caput, et pedes ambos meos dolere.'

φατὶ, Dorice pro communi φησὶ, verso η in α, et σ in τ, dicit, ait. Theoc. Idyll. i. 51. φατὶ, πρὶν ἡ ἀκράτιστον ἐπὶ ξηροῖσι καθιξῆ, ubi legendum videtur vel καθιξεῖ, pro καθίξει, vel (ut in Crispini codice) καθίξοι, vel καθίξη, ut sit 3. pers. sing. aor. 1. act. Nisi forte τὸ iota jam'δωρικῶs neglectum dicas, et καθίξη scribas: 'ait, priusquam sine jentaculo [jentaculo privatum,] in arido [solo, vel in sicco] collocarit [ipsum].' Vide ξηρὸς, et καθίζειν ἐπὶ ξηροῖσι.

φέρβειν, poet. alere, nutrire, pascere, q. d. ferre vitam. Animalibus enim vitam ferunt, dant, et largiuntur alimenta; παρὰ τὸ φέρειν βίον. Theoc. Idyll. v. 131. φέρ-βεσθαι, vesci, nutriri, ali. Idyll. vii. 8. Εστε νιν αί σιμαλ λειμωνόθε φέρβον ἰδῖσαι, 'utque ipsum [apes] simæ ex prato pascebant profectæ.' 85. κηρία φερβόμενος, 'favis pastus;' vel, nutritus.

φέροισα, as, å, Dor. pro com. φέρουσα, ης, ή, ferens, vehens, portans. Theoc. Idyll. xxii. 29. θεων φίλα τέκνα φέροισα, 'deorum caros liberos vehens.'

φέροισαι, Dorice, procommuni φέρουσαι, ferentes. Theoc. Idyll. ii. 148. 'Αὼ τὰν ροδόπηχυν ἀπ' 'Ωκεανοῖο φέροισαι, ' Auroram roseam ab Oceano ferentes.' Illic agitur de Aurorae equis, qui dominam ferre consueverunt. Sic et Tibullus lib. i. Eleg. 3. 106. 'Hoc precor, hunc illum nobis aurora nitentem Luciferum roseis candida portet equis.'

φέροντι, Dor. pro communi φέρουσι, ferunt. Theoc. Idyll. xv. 112. δσα δρυδς ἄκρα φέροντι, 'quæcunque arborum summitates [i. summi rami] ferunt.'

φεύγοντι, Dor. pro comm. φεύγουσι, fugiunt. Vide ὑπεκφεύγοντι, Bion Idyll. iv. 4. φευξῆ, Dor. 2. pers. futuri singul. verbi φεύγω. Consule Grammaticos. Theoc. Idyll. xv. 54. Εὐνόα οὐ φευξῆ; 'Eunoa nonne fugies?'

2 H

φθεγξείται, Dor. pro com. φθέγξεται, dicet, loquetur, canet, cantabit. Theoc. Idyll. xv. 99.

 $φθεγξ\hat{η}$ , Dor. pro com. φθέγξη, loqueris. Theoc. Idyll. xiv. 22. οὐ  $φθεγξ\hat{η}s$ ; 'non loqueris?'

 $\phi\theta$ i  $\mu$   $\epsilon$   $\nu$  os,  $\eta$ , ov, com. deficient, occident, moriens, mortuus, tabefactus, tabe consumtus, absumtus. Eustathius ait hoc participium præsentis esse temporis, et κατά συγκοπήν έκ τοῦ φθιόμενος formatum. Quod a  $\phi\theta$ i $\omega$  deductum. Hoc a  $\phi$ a $\omega$ ,  $\phi$  $\hat{\omega}$ . Unde φθίω κατ' ἐπένθεσιν τοῦ θ, καὶ τοῦ ι. Ab eodem  $\phi \hat{\omega}$ , quod significat interficio, deducitur poeticum at inusitatum  $\phi \in \nu \omega$ , cædo, cujus perfectum medium regulariter formatum facit πέφονα, unde φόνος, et φονή, cædes, et verbum φονεύω, το κτείνω, hinc formatur. Α φένω, κατ' αναδιπλασιασμον, φεφένω, κατά τροπην του φ είς π, εὐφωνίας χάριν, πεφένω, κατά συγκοπήν, πέφνω, ταύτον τῷ φονεύω. Alii vero putant hoc φθίμενος esse participium Æolice formatum, augmento syllabico sublato, et accentu in præcedentem syllabam retracto, pro communi εφθιμένος, quod est præteriti perfecti, et plusquamperfecti passivi. Sed utraque formatio verisimilis est. Quare non aspernanda. Eodem modo passim apud poetas legitur scriptum  $\beta \lambda \eta \mu \epsilon \nu \sigma s$ , pro  $\beta \epsilon \beta$ λημένος. Theoc. Idyll. iii. 48. ωστ' οὐδὲ φθίμενόν μιν άτερ μασδοῖο τίθητι;' 'ita ut ne mortuum quidem ipsum procul a [sua] mamma ponat?' [Vel, ab amplexu suo dimittat?] Hoc enim figurate dictum.

φθόρος ἀργυρίου, pernicies argenti. Theoc. Idyll. xv. 18. hoc Dioclidæ cuidam tribuit. Quod quandam proverbii speciem habet, videturque dici commode posse in eum, qui propter suam prodigalitatem, nimiosque sumtus pecuniam ita profundit, ut eam perdat. Illic inducitur Gorgo mulier, quæ de suo marito Dioclide, deque ejus temerariis sumtibus ita conqueritur, χ' ώμὸς ταῦτά γ' ἔχει, φθόρος ἀργυρίου, Διοκλείδας, 'et-meus [maritus] Dioclides hæc [vitia] profecto habet [his vitiis laborat].'

vulgatas Theocriti Latinas interpretationes sequaris. At vertendum potius, splendidior, vel, nitidior, uva matura. Majorem nitorem, ac splendorem habens, quam uva immatura, quæ ad maturitatem accedens, pellucida solet esse, et splendorem, ac nitorem quendam, et venustatem habere. Vide φιαρδε in M. Etym. 793. 23. Consule nostros comment. Theoc. Idyll. xi. 21. φιαρωτέρα ὅμφακος ὡμᾶς, 'acerbior uva immatura.'

φιλαθείs, Dor. pro com. φιληθείs, amatus. Theoc. Idyll. xii. 16.

φιλαίτατος, Ion. Dor. et poet. pro communi sed inusitato φιλώτατος, vel (ut Eustathius scribit) φιλότατος. Vide αίτατος, Ionica, Dor. et poet. terminatio, pro communi ώτατος, aut ότατος. Idyll. vii. 98. & ρατος δ δ τὰ πάντα φιλαίτατος ἀνέρι τήνφ, 'Aratus vero ille omnium carissimus illi viro.'

φίλαμα, ατος, τδ, Dor. pro communi φίλημα, φιλήματος, osculum, a φιλέω, ω, osculor. Theoc. Idyll. iii. 20. ἔστι καὶ ἐν κενεοῖσι φιλάμασιν άδέα τέρψις, 'est etiam in inanibus osculis suavis voluptas.' Idyll. xii. 31. κοῦροι ἐριδμαίνοντιφιλάματος ἄκρα φέρεσθαι, ' pueri certant [vel, contendunt] osculi victoriam reportare.' Idyll. xv. 130. ου κεντεί το φίλαμ'. Ετι οί περί χείλεα πυρρά, 'non pungit osculum; adhuc ejus circa labra rufa [vel, rosea].' Idyll. xxiii. 9. φίλαμα το κουφίζον ἔρωτα, 'osculum quod lenit amorem.' ldyll. xxvii. 3. et 40. K. κενδν τδ φίλαμα λέγουσιν. Δ. "Εστι καλ έν κενεοίσι φιλάμασιν άδέα τέρψις, ' P. inane osculum [esse] dicunt. D. Est etiam in inanibus osculis dulcis voluptas.' V. 5. ἀποπτύω τὸ φίλαμα, 'despuo osculum,'

φιλασαι, Dor. pro com. φιλησαι, osculari. Theoc. Idyll. xx. 1. Εὐνίκα μ' ἐγέλαξε θέλοντά μιν ἁδὺ φιλασαι, 'Eunice me derisit volentem [i. quum vellem] ipsam suaviter osculari.'

φίλασε, Dor. pro com. εφίλησε. Theoc. Idyll. xx. 36. εν δρυμοῖσι φίλασε, 'in sylvis amavit.' 38. βουκολέοντα φίλασεν, 'boves pascentem amavit.'

φιλασεῖ, Dor. pro com. φιλήσει. Theoc. Idyll. xvii. 74. δν κε φιλασεῖ, 'quemcunque dilexerit.'

φιλάσεις, Dor. pro com. φιλήσεις, amabis. Theoc. Idyll. xxiii. 33. καλ τὸ φιλάσεις, 'et tu amabis.' 42. μὲ φιλάσεις, 'me osculaberis.'

φίλασον, Dor. pro com. φίλησον, 2. pers. singul. imperat. aor. 1. act. a φιλέω,  $\hat{\omega}$ ,  $\mu$ . φιλήσω, osculor. Theoc. Idyll. xxiii. 40. πύματόν  $\mu$ ε φίλασον, 'postremum me osculare.'

φιλάσω, Dor. pro com. φιλήσω, osculabor, vel osculer. Nam potest et futuri et subjunctivi aor. 1. act. esse. Theoc. Idyll. iii. 19. ώς τὸ φιλάσω, ' ut te osculer.' Idyll. xxvii. 6. δίδου πάλω, ὄφρα φιλάσω, ' da [mihi te, vel, tuum os mihi da] rursus, ut [id] osculer;' vel, ' da [mihi] ut iterum [te] osculer.'

φιλέοντι, Dor. pro φιλοῦσι, amant, Theoc. Idyll. xvi. 101.

φιλέοντι, Dor. pro comm. φιλέουσι, φιλοῦσι, amant. Bion Idyll. iv. 1, et 2. ταλ Μοῖσαι τὸν ἔρωτα τὸν ἄγριον ἡ φοβέονται, ἡ θυμῶ φιλέοντι. Şic Henrici Stephani co-

dex, et versio Latina, sic, 'Musæ amorem non metuunt crudelem, Quin amant ex animo.' Sed si sequaris hanc lectionem, vertendum potius, 'Musæ amorem agrestem sævum, et crudelem aut metuunt, Aut ex animo amant.' Hanc interpretationem sequentia videntur confirmare. Vel (quod longe probabilius) τὸ ħ jam non est disjunctiva particula: sed idem valet ac 70 ral, id est, et, ut apud Aristot. Rhet. lib. i. pag. ex Morellianis typis, 28.5. et sæpius ibidem, et pag. 34. P. et 57. F. 2. et lib. ii. 94. 95. 96. Sic etiam apud Thucyd. et Xenophontem non raro particulam ħ pro καλ reperies positam. Consule nostros Græcolatinos Indices in illos scriptores. Quare vertes, 'Musæ crudelem amorem et metuunt, Et ex animo amant.' At quærat quis quomodo metus, et amor in amantibus simul inesse potest? Responde, Res est solliciti plena timoris amor. Vel etiam Musæ dicuntur amorem metuere, ne scilicet eum offendant, ac a se alienent eum, sine quo pihil diutius duraret. Amor enim est ille, qui omne genus animalium creat, fovet, conservat. Quod' pulcerrimis carminibus ab Ovidio descriptum habemus, Fastor. lib. iv. 231. 'Aprilem memorant ab aperto tempore dictum, Quem Venus injecta vendicat alma manu. Illa quidem totum dignissima temperat orbem, Illa tenet nullo regna minora Deo. Juraque dat cœlo, terræ, et natalibus undis, Perque suos coitus continet omne genus. Illa Deos omnes (longum est numerare) creavit. Illa satis caussas, arboribusque dedit. Illa rudes animos hominum contrazit in unum, Et docuit jungi cum pare quemque sua. Quid genus omne creat volucrum, nisi blanda voluptas? Nec coeunt pecudes, si levis absit amor,' etc. Quid mirum igitur si vel ipsæ Musæ, quas amor procreavit, amorem, ut dominum potentissimum et ament, et metuant? Ideo poeta subjicit, και ἐκ ποδὸς αὐτῷ ἔπονται, 'et ipsius vestigia sequuntur.' In Crispini codice legitur, οὐ φοβέοισαι, et ἐκ θυμῶ φιλέοντι. Quæ lectio bona, si rem sic accipias, où φοβούμεναι, έκ θυμού φιλέουσιν. Attice vero vocem activam pro passiva positam dices, et ita vertes, 'Musæ crudelem amorem non metuentes, Ex animo amant.' Crudelem autem amorem vocabit, non quod se talem omnibus, at nonnullis tantum præstet. Sed de amoris immensa vi consule Sophoclis Antigonem pag. 245. et 246. Έρως ἀνίκατε μάχαν, etc. Item Aristot. 'Ηθικών Νικομαχείων, lib. viii. cap. 1. περί Φιλίας, ubi Euripidis versus afferuntur, qui sic legendi sunt, ut apud Athenæum scribuntur lib. xiii. 296. 47.

φιλέριθος, ου, ή, colus epithetum, lanisicii amica. Theoc. Idyll. xxviii. 1. γλαυκας δωρον 'Αθανάας, ρτο, γλαυκης δω φιλέριθ' ήλακάτη δωρον 'Αθηναίης, ή 'Αθήνης, ' glaucæ o amica lanisicii colus, donum Minervæ.' Compositum autem est hoc nomen ex nomine φίλος, η, ον, amicus, a, um; et altero nomine, ξριθος, ου, ή, id est, mulier lanisica, sive lanisicio se exercens. Eustathius, ξριθοι, ἐριουργοὶ γυναῖκες, παρὰ τὴν ξραν. ἀλλαχοῦ δὲ, ξριθος, παρὰ τὴν ξριδα.

φιλεῦντι, Dor. pro φιλοῦσι, communi, amant. Theoc. Idyll. v. 80. ταλ μῶσαί με φιλεῦντι, ' musæ me amant.' Idyll. xx. 31. καλ πῶσαί με φιλεῦντι, ' et omnes me a-

mant.

φιλεῦσα, Dor. pro communi φιλοῦσα, osculans, quæ osculatur. Theoc. Idyll. xxvii. 2.

φιλεχθης, δ καὶ ἡ, poet. et Theoc. vocabulum, quod in vulgatis Lexicis non reperitur. Idem autem valet ac φίλεχθρος, καὶ φίλος τῆς ἔχθρας, amans inimicitiarum; qui gerendarum inimicitiarum quasvis occasiones captat, et arripit facile, ac proinde qui omnibus est odiosus, simpliciter odiosum significat; ἔχθος, εος, ους, τὸ, poeticum est ἔχθρα, ας, ἡ, com. inimicitia, odium. Theoc. Idyll. v. 137. τὸ δ' ὧ τάλαν ἐσσὶ φιλεχθης, ' tu vero o miser es odiosus.'

φιλοίφας, α, δ, Doricum, et poeticum vocabulum, pro quo communiter diceretur φιλοίφας, ου, δ, vel φίλοιφος, ου, δ, Eustath. φιλοίφας, παρὰ τὸ οἴφειν, δ δηλοῖ τὸ συνουσιάζειν, λέγεται. Magnum Etymologicum, φίλοιφος, ὁ φιλοσυνουσιαστής. Idem in voce κόρσοιφος. οἰφεῖν, τὸ συνουσιάζειν. δθεν καὶ Θεόκριτός φησιν [ἐν τῷ τετάρτῳ εἴδει, 62.] εδγ' ὧ 'νθρωπε φιλοῦφα, etc. deinde subjicitur, ἡ τὸν ὡς κόρην οἰφωνον, τουτέστιν ὀρχευόμενον, etc. Consule Eustath. in οἴφειν. Sic autem vocatur homo libidinosus, et Veneris appetens.

φιλοθρηνης, έος, οῦς, ὁ καὶ ἡ, poet. vocabulum, quod in vulg. Lexicis non exstat. Idem ac τὸ φιλόθρηνος, quod in iis exstat; amans luctus, lugendi cupidus. Moschus Idyll.iv.66. φιλοθρηνης κέ τις εἴη, 'lugendi cupidus quidam esset.'

φιλοκέρτομος, δ καὶ ἡ, poeticum atque Theocriteum nomen, quod in Græcolatinis Lexicis reperitur quidem, sed nullis exemplis illustratur; amans conviciorum, mordax, cavillator, irrisor. δ φιλῶν κερτομεῖν, τουτέστι κέαρ, εἴτε ψυχὴν τέμνειν τοῖς ἐαυτοῦ λόγοις, qui amat cor secare suis verbis, qui suorum verborum acumine, tanquam gladii mucrone pectus, et animum secare, dividere, cruciare, pungere

solet, atque delectatur. Vide apud Eustathium κέρτομος, κερτομείν, et έπη κερτόμια. Theoc. Idyll. v. 77. τὸ δ' ἄγαν φιλοκέρτομος έσσι, 'tu vero valde mordax es;' vel, 'tu vero nimium es conviciorum amans, nimium es mordax.'

φιλόμωσος, ω, δ, Dor. pro com. φιλόμουσος, ου, δ, musarum studiosus. Theoc. Idyll. xiv. 61. εὐγνώμων, φιλόμωσσς, ' be-

nignus, musarum studiosus.

φιλοποίμνιος, ου, δ, nomen Theocriteum, quod in vulgatis Lexicis non exstat. Pastoris gregem amantis epithetum, amans gregis. Theoc. Idyll. v. 106. χ' àμlν ἐστὶ κύων φιλοποίμνιος, 'et nobis est capis amans gregis.'

φίλυπνος, ου, δ, poet. vocabulum, quod nulla auctoritate confirmatum habemus in vulg. Græcolatinis Lexicis, amans somni, somniculosus. Theoc. Idyll. xviji. 10,

Φιλώνδα, τῶ, Dor. pro com. Φιλώνδου, τοῦ, Philondæ. Theoc. Idyll. iv. 1. et Idyll. v. 114. Vide ov in a in genit. 1. decl. τῶν ἰσοσυλλάβων. Vide et a longum

pro ov.

φλάν, Eustath. φλάν άντι τοῦ θλάν, 'Αττικώς. και φλασθαι Αττικώς, το κοινώς θλασθαι. Magnum Etym. φλάν, τύπτειν, ή μαλάττειν, ferire, percutere, verberare, mollire, tundendo mollem reddere. Theoc. Idyll. v. 148. φλασώ τυ, ' percutiam te.' 150. ai μή τυ φλάσαιμι, ' nisi te percutiam.' Consule Œcon. Hippocratis, in verbo φλάν.

φλασῶ, Dor. pro communi φλάσω, τουτέστι θλήσω, τύψω, feriam, percutiam, verberabo. Theoc. Idyll. v. 148. vide

φλᾶν.

φοβαθής, Dor. pro com. φοβηθής. Theoc. Idyll. xxiii. 41. μή με φοβαθής, 'ne me metuas.' Est autem 2. pers. singul. aor. 1. pass. subjunct. a φοβέομαι, οῦμαι, μ. φοβήσομαι.

φοιβάω, ω, poet. pro com. καθαίρω, purgo, lustro. Theoc. Idyll. xvii. 134. χείρας φοιβήσασα μύροις, έτι παρθένος 'Ιρις, ' Iris adhuc virgo, purgatis unquento manibus.'

φοινικόλοφος, ου, δ, poet. vocabulum, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis exstat, sed sine auctoritate alicujus laudati scriptoris. Est autem galli gallinacei epithetum. Rubram cristam habens. Theoc. Idyll. xxii. 72. δρνίχων φοινικολόφων τοιοίδε κυδοιμοί, 'avium rubram cristam habentium [sunt] hujusmodi prælia.'

φοινίχθην, poet. metri caussa neglectum augmentum, pro com. εφοινίχθην. Est autem prima pers. sing. aor. 1. pass. a poiνίσσω, μ. ξω, cruento, rubefacio. Theoc. Idyll. xx. 16. καλ χρόα φοινίχθην ύπο τώλγεος, ως ρόδον έρσα, ρτο καί κατά χρόα, είτε χροῦν ἐφοινίχθην, ὡς ρόδον ἔρση, 'et corpore rubefactus sum præ dolore, ut rosa refe [solet rubefieri].' Quomodo ruborem hunc rosis ros conciliet, in nostris in Theocritum commentariis aperte docetur.

φοιτάω, ω, commune. Eustathius παρά τὸ προϊέναι verbum học deductum tradit. Sed ipsam formationem non indicat, quam nos in gratiam των φιλελλήνων, καὶ φιλομαθών accuratius aperiemus. Ab έω, (unde Latinum eo, is, it,) Ionice verso e in s fit lo, idem. Hinc verbale irds, η, dr, meabilis, et e, quod parum usitatum in simplici, hinc etiam ir éor, eundum est. Ab itòs vero deducitur verbum frequentativum irdo, iro, Lat. ito, itas, itare. præpos. πρὸ, fit προϊτάω, ω, κατά συναίρεσιν, προϊτάω, ω. κατά τροπήν του π είς φ, καλ κατ' «κβολην τοῦ ρ, φοιτάω, ῶ, ito, ναdo, frequento. De quo consule vulg. Græcolat. Lex. ubi et derivata cum variis eorum significationibus videbis. Theoc. Idyll. i. 49. φοιτά, σινομένα ταν τρώξιμον, ' vadit, lædens [comedens uvam] maturam [et bonam ad edendum].' Idem Idyll. ii. 98. τηνεί γάρ φοιτή, 'illuc enim itat.' 155. ἄλλοτ' ἐφοίτη, ' alias veniebat.'

φοιτή, Dor. pro com. φοιτά, verso a in η, a φοιτάω, ω, vide suo loco. Theoc. Idyll. ii. 98. τηνεί γάρ φοιτή, 'illuc enim frequenter it,' vel, 'illuc enim itat.' Idem tamen Theoc. Idyll. i. 49. dicit adiapopus

φοιτής, Dor. pro com. φοιτής, venis, venis crebro, venire soles, Theoc. Idyll.

φορέεσθαι, εϊσθαι, com. pro quo frequentius φέρεσθαι dicitur. Theoc. Idyll. v. 115. σῦκα κατατρώγοντες, ὑπηνέμιοι φορέονται, ficus absumentes, in aerem sublimes feruntur.'

φορέοισι, Dor. pro com. φορέουσι. Theoc. Idyll. xxviii. 11. πολλά δ' οία γυναίκες φορέοισ' ὑδάτινα βράκης 'multas etiam braccas aquatiles, quales gestant mulieres.' Aquatiles autem braccas poeta videtur vocare braccas aquei, i.e. cœrulei coloris, vel etism molles. Corpus enim aquæ non durum: at molle, tactuique facile cedit. Hujusmodi autem braccis delicatioribus non paucæ de matronis honoratioribus nunc etiam variis in regionibus uti consueverunt non solum hyeme, frigoris arcendi caussa, sed et æstate: partim munditiei, partim frigoris captandi caussa. Sed hyeme quidem braccas sibi calidiores comparant, æstate vero, frigidiores. Quod ipsa materiæ varietas, ex qua conficiuntur, facile præstat. Interpretationes vulgatæ Græcis verbis non satis apte videntur respondere. Si quis tamen eas sequi malit, per me licet. Vide Bodson in voce βράκος.

φορεύντος, Dor. pro com. φορούντος, fe-

rentis, a φορέω, ω, quod Attice, et poet. a φέρω formatum. Theoc. Idyll. xiii. 7. τὰν πλοκαφείδα φορεῦντος, 'qui cæsariem ferebat.'

φοροίσαι, Dor. pro Attico, et com. φορούσαι, ferentes, afferentes, a φέρω communi formatur Atticum φορέω, ω. Theoc. Idyll. xv. 105. πάντεσσι βροτοίσιν αεί τι φοροίσαι, 'omnibus mortalibus semper aliquid ferentes.'

φράσδειν, Dorice, pro communi φράζειν, dicere, declarare, indicare. Theoc. Idyll. i. 102. ήδη γὰρ φράσδει πάνθ ἄλιος ἄμμι, ' jam enim dicit, [declarat, prodit, indicat] omnia Sol nobis.' Vide δεδύκει. Idem Idyll. xx. 7. ὡς κωτίλα ἡήματα φράσδεις; ' quam blanda verba fundis?'

φριμάσσεο, 2. pers. singul. imperat. præs. temp. Ion. quinetiam Dor. pro communi φριμάσσου, præ gaudio fremas; παρὰ τὸ φριμάσσομαι, quod a φριμάσσω. De quo vulgata Lexica. Theoc. Idyll. v. 141. φριμάσσεο πᾶσα τραγίσκων νῦν ἀγέλα, præ gaudio fremas universe hircorum nunc grex.' Interpretes Latini sensum, non verba sequuti, verterunt, ' fremat præ gaudio totus hircorum nunc grex.'

φρουρώμες, Dor. pro com. φρουρώμεν, excubemus, excubias agamus. Theoc. Idyll. vii. 122. μηκέτι τοι φρουρώμες επί προθύροισιν Αρατε, 'ne amplius ad fores excubemus o Arate.'

φρύγω, comm. unde Lat. frigo, torreo. Theoc. Idyll. ix. 12. τοῦ δὲ θέρευς φρύγοντος ἐγὰ τόσσον μελεδαίνω, 'æstatem vezo torrentem ego tantum curo.'

φρυξεῖ, Dor. pro com. φρύξει, torrebit, a verbo φρύγω, unde Latinum frigo, torreo. Hinc etiam Gallicum frire, et fricasser. Theoc. Idyll. vii. 66. κύαμον δέ τις ἐν πυρὶ φρυξεῖ, ' fabam vero aliquis in igne torrebit.' Hinc fabas Græci prisci φρυκτοῦς vocabant. Mag. Etym. 271. διαφρυκτοῦν, τὸ διαψηφίζειν, ἡ διακληροῦν. εἴρηται ἀπὸ τῶν κυάμων, δι' ὧν τὸ παλαιὸν ἐψηφίζοντο. ὕστερον γὰρ ταῖς ψήφοις ἐχρήσαντο. τοὺς δὲ κυάμους φρυκτοὺς ἐκάλουν, καὶ τοὺς θαλλοὺς, δι' ὧν ἰκέτευον. Vide Suidam in φρυκτός.

φρύττειν, idem ac φρύγειν, torrere. Theoc. Idyll. xii. 9. 'Αελίου φρύττοντος, ' Sole torrente.'

φυή, com. 3. pers. singul. subjunct. aor. 2. pass. ἐὰν φυῶ, φυής, φυή, nascatur, oriatur; φύω, μ. φύσω, aor. 1. act. ἔφυσα, 2. ἔφυον, pass. ἐφύην, ης, η. Theoc. Idyll. xv. 94. μη φυή μελιτῶδες, δε ἁμῶν καρτερός εἴη, 'ne nascatur [o] dulcis [Proserpina] qui nobis imperet.' Vide μελιτῶδες, et καρτερός εἴη.

φυκιόεις, δεσσα, εν, δ, ή, τδ, algosus, a, um, alga abundans, a nomine τδ φῦκος,

eos, ovs, alga. Hinc et Latinum fucusi Qua de re pluribus in vulgatis Lexicis. Theoc. Idyll. xi. 14. ἐπ' ἀϊόνος κατετάκετο φυκιοέσσης, ' in littore consumebatur algoso.'

φῦκος, εος, ους, τὸ, com. Hinc Latinum fucus, quo mulieres uti consueverunt, ut faciem formosiorem aspectu reddant. Eodem et capillos ornant, ut testatur Tibullus lib.i.118. Elegia 8. 'Quid tibi nunc molles prodest coluisse capillos, Sæpeque mutatas disposuisse comas? Quid fuco splendente comas ornasse? quid ungues Artificis docta subsecuisse manu?' Consule vulgata Græcolatina Lexica.

φύλλινος, ου, ὁ, poet. et com. foliaceus, ex foliis factus. Theoc. Idyll. xxi. 8. κεκλιμένοι τοίχφ τῷ φυλλίνφ, ' inclinati ad parietem ex foliis factum.'

φυλλοστρώς, ώτος, ό, poet. pro quo frequentius reperitur, ό καὶ ἡ φυλλόστρωτος, ὁ τοῖς φύλλοις στρωτὸς, καὶ ἐστρωμένος, foliis constratus. Theoc. in Epig. iii. 1. Εύδεις φυλλοστρώτι πέδω, 'Dormis [in] foliis constrato solo.' Hoc vocabulum in vulgatis Græcolatinis Lexicis non exstat: sed alterum, quod Euripidi tribuitur, nullo tamen exemplo res confirmatur.

φύοντι, Dorice pro communi φύουσι, nascuntur. Hoc autem vel neutraliter accipiendum, vel activum pro passivo φύονται positum Attice. Nam φύειν et gignere, sive procreare, et gigni, sive procreari significat. Quod et in vulgatis Græcolatinis Lexicis declaratur, ubi ceteras τοῦ φύειν significationes lector φιλομαθής videbit. Theoc. Idyll. iv. 24. δπα καλά πάντα φύοντι, 'ubi pulcra omnia nascuntur.' Item Moschus Idyll. iii. 24.

φυσαθείς, είσα, έν, δ, ή, τδ, Dor. pro com. φυσηθείς, είσα, èv, inflatus, a, um, particip. aor. 1. pass. παρά το φυσάω, ώ, μ. φυσήσω, inflo. De quo vulgata Lexica. Theac. Idyll. xxii. 77. κόχλω φυσαθέντος, pro κόχλου φυσηθέντος, concha inflata. Hoc loquendi genus Virgil. Æn. lib. vi. 171. sic expressit, 'Sed, tum, forte cava dum personat æquora concha: ' φυσάν κόχλον, inflare concham, nihil aliud significat, quam concha sonare, buccis inflatis, et spiritu per ipsius conchæ foramen summum immisso, qui deinde per imum emittitur, ac sonum egrediens edit. Olim autem tubarum loco, multi, præcipue de maritimis gentibus, conchis utebantur, ut in nonnullis regionibus nunc etiam hæ, et cornua sunt in usu, quum belli, pugnæque signum militibus est dandum. Sæpe tamen concha pro tuba sumitur, ut et apud Virgil. vi. 164. ubi de Miseno Æolide verba fiunt, 'Quo non præstantior alter Ære ciere viros, Martemque accendere cantu.'

Tritones autem potissimum, qui Neptuni tubicines erant, hac uti solebant. Quod apparet ex Ovidii carminibus, quæ leguntur των μεταμορφώσεων, lib. i. 333. ubi Neptunus 'Cæruleum Tritona vocat, conchaque sonanti Inspirare jubet, fluctusque, et flumina signo Jam revocare dato. Cava buccina sumitur illi Tortilis, in latum quæ turbine crescit ab imo: Buccina, quæ in medio concepit ubi aera ponto, Littora voce replet sub utroque jacentia Phæbo. Tum quoque ut ora Dei madida rorantia barba Contigit, et cecinit jussos inflata recessus, Omnibus audita est telluris, et æquoris undis.' Hic videmus concham, et buccinam pro eodem συνωνύμως ab Ovidio positum, utrumque vero pro tuba, cujus elegantem descriptionem pluribus poeta persequitur. Sed hæc propter quandam similitudinem, et usus affinitatem ita su-Verum hac de re fusius in nostris Theocriteis commentariis. Eus consule.

Φύσκω, Dor. pro com. Φύσκου. Theoc. Idyll. iv. 23. ές τε τὰ Φύσκω [sub. χωρία] 'adque Physci [loca, i. e. ad Physcum].' Quid autem sit Φύσκος, cum alii, tum Stephanus de Urbibus fuse docet. Eum consule.

φυτοσκάφος, ου, δ, Theocriteum nomen, agricola, rusticus fossor, plantarum fossor. Qui terram circa plantas fodit, ut plantæ facilius crescant. Dictus παρὰ τὸ φυτὸν, quod plantam significat, et σκάπτω, fodio. Theoc. Idyll. xxiv. 136. ἀσφαλέως κε φυτοσκάφον ἄνδρα κορέσσαι, 'facile plantarum fossorem satiare posset.' Idyll. xxv. 27. Ίσασι φυτοσκάφοι, 'sciunt plantarum fossores.'

φωλάδες ἄρκτοι, ursi in lustris degentes. Theoc. Idyll. i. 115. ἀν' ἄρεα φωλάδες ἄρκτοι, 'in montibus lustra habentes ursi.' Consule Suidam, et Eustathium.

φωλέω, ω, comm. (unde inserto υ, φωλεύω.) Theoc. Idyll. xxiv. 83. Arist. Hist. Animal. lib. ii. cap. 11. 447. Δ. lib. v. cap. 9. Λ. ter. lib. viii. cap. 13. 14. 15. etc. passim idem verbum usurpat.

φωνᾶσαι, Dor. pro com. φωνησαι, infinit. aor. 1. act. a φωνέω, ῶ, μ. φωνήσω. Theoc. Idyll. ii. 108. οὐδέ τι φωνᾶσαι δυνάμαν, 'nec quidquam loqui poteram.'

φωνεῦντα, Dor. pro com. φωνοῦντα, in n. g. plur. numeri. Theoc. Idyll. ii. 109. κνυζῶνται φωνεῦντα φίλαν ποτὶ μητέρα τέκνα, 'ganniunt clamantes dilectam ad matrem filii.'

φωνεῦντες, Dor. pro com. φωνοῦντες. Theoc. Idyll. xiv. 20. ἄμμες μὲν φωνεῦντες ἐπίνομες, 'nos quidem vociferantes bibebamus.'

φωράω, φωρώ, poet. furor. Mosch. Idyll.

vii. 6. οὐκ ἐπὶ φωράν ἔρχομαι, οὐδ ἵνα νυκτὸς ὁδοιπορέοντ ἐνοχλήσω, 'non ad furandum eo, nec ut noctu iter facientem molestia afficiam.'

φώριος εὐνη, sic apud Theoc. Idyll. xxvii. 67. vocatur ἡ λαθραία συνουσία, i. furtivus, occultus, clandestinus lectus, et congressus Venereus. Quid sit φώρ, φωρός, ό, et nomina, verbaque hinc derivata, docetur in vulgatis Lexicis. Ea consule. Vide et χλοερδς infra.

## X

X pro θ Dorienses in quibusdam usurpant. Ut, ὅρνιχος, χι, χα, et plur. ὅρνιχες, ὁρνίχων, χας, pro communibus ὅρνιθος, θι, θα, et plur. ὅρνιθες, θων, θας, a recto singul. ὅρνιξ, pro ὅρνις, avis. Theoc. Idyll. v. 48. ὅρνιχες λαλαγεῦντι, 'aves garriunt.'

χ' å, Dorice, pro communi καὶ ἡ, rejecta diphthongo, et ob sequentem aspiratam tenui κ in γ, asperum mutato, et η in α. Theoc. Idyll. iv. 28. χ' ἁ σύριγξ εὐρῶτι παλύνεται, 'et fistula situ fœdatur.' Idyll. xx. 17. χ' ἁ μὲν ἔβα με λιποῖσα, pro καὶ ἡ μὲν ἔβη, ἀπέβη, με λιποῦσα, 'et illa quidem abiit me relicto.' Idyll. xxvi. 1. χ' ἁ μαλοπάρηος 'Αγαύα, 'et malis similes genas habens Agave.'

χαίρην, Dor. pro com. χαίρειν. Theoc. Idyll. xiv. 1. χαίρην πολλά τον άνδρα Θυώνιχον, 'salvere multum [jubeo] virum Thyonichum.'

χαίροισα, Dor. pro com. χαίρουσα, gaudens, læta, valetudine prospera fruens, valens. Theoc. Idyll. ii. 163. ἀλλὰ τὸ μὲν χαίροισα, ποτ' ، Ωκεανὸν τρέπε πόλους, 'sed tu quidem valens, vel læta, ad Oceanum converte equos;' vel, 'vale, et flecte equos ad Oceanum.'

χαλά, âs, å, Dor. pro com. χηλή, ήs, ή. M. Etym. 811. 14. χηλή, δ δνυξ. Τρος δέ λέγει κυρίως την χηλην έπι των διονύχων ζώων. σχηλή τις οὖσα, παρά τὸ διεσχίσθαι. ώς δπλη, έπι των μονονύχων. Sed in M. E. scribendum fortasse σχιλή τις οδσα, si spectes ξτυμον, vel dices το ι in η, ut alias τὸ η in ι mutatum. Qua de re suo loco. χηλή proprie significat ungulam bisulcam, et bipartitam, qualem in ovibus, capris, et bobus videmus; δπλη vero, solidam, et integram, ut equinam; δνυξ, et δνυχες vocantur ungues distincti, et separati, qualis in hominibus, aut etiam in felibus, ursis, ct leonibus, aliisque multis brutis observa-Sed hoc discrimen non-semper ser-Ne longius abeamus, en Theocritum, qui in Epig. vi. 4. χηλάς lupo tribuit, qui potius oruxas habet. Heec sunt poetes verba, Τραχθς γάρ χαλαῖς ἀμφεπίαξε λύκος, 'Asper enim unguibus [capellam] comprehendit lupus.'

χαλεπός, οῦ, ὁ, com. pro κινδυνώδης, periculosus. Theoc. Idyll. x. 11. χαλεπόν χορίων κύνα γεῦσαι, 'periculosum [est] canem intestina gustare.' De hoc Adag. consule Eras. Chil. 2. cent. 4. pag. 458. Adag. 22. 'Periculosum est canem intes-

tina gustasse.'

χαλκεοκάρδιος, οῦ, ὁ, poet. et Theoc. vo-cabulum, quod in vulg. Lex. non exstat, qui æneum, qui ferreum cor, vel pectus, habet. Epithetum, quod viro fortissimo tribuitur, cujus animus, pectusque nullis laboribus mollitur, ac frangitur. Qui durum habet animum, qui nec minis, nec metu, nec periculis, nec laboribus flectitur, fatigatur, domatur. Theoc. Idyll. xiii. 5. ἀλλὰ καὶ ᾿Αμφιτρύωνος ὁ χαλκεοκάρδιος νίὸς, ὸς τὸν λῖν ὑπέμεινε τὸν ἄγριον, ἤρατο παιδός. 'Sed et Amphitruonis ille ferreo pectore præditus filius, qui leonem sustinuit illum sylvestrem [ferocem, et sævum] amavit puerum.'

χαμεύνα, as, à, Dor. pro com. poet. χαμεύνη, ης, ἡ. Quod κατὰ συγκοπὴν formatum ex χαμαιεύνη, quod τὴν χαμαὶ οὖσαν
εἰνὴν, καὶ ταπεινὴν κλίνην significat, i.
humi jacens cubile, lectum humilem.
Consule Eustath. in χαμαιευνάδες σύες.
Theoc. Idyll. xiii. 33. μίαν στορέσαντο χαμεύναν, ' unum straverunt humilem to-

rum.'

χαμευνίς, ίδος, ή, poet. humilis lectus, torus, lectus ex gramine, vel arborum foliis, vel ex paleis humi stratis confectus; χαμαl, adverbium est, quod humi significat; εύνις, ίδος, ή, diminutivum est nominis εὐνή, lectus, cubile. Theoc. Idyll. vii. 133. ἔν τε βαθείαις άδείας σχίνοιο χαμευνίσω ἐκλίνθημες, inque profundis suavis junci toris recubuimus: χ' άμιν τοῦτο δι' ώτος έγεντο ποθ ήσυχα ούτως, 'et nobis hoc in aurem fuerat olim insusurratum clam ita.' Theoc. Idyll. xiv. 27. Quod Dor. dictum, pro com. και ήμεν τουτο δι' ώτδε εγένετο ήσυχα ουτω. Sed hic, ut alibi sæpe factum, videtur non com. ησυχα, verum Dor. ἄσυχα dicendum. Sic vs. 10. ασυχος, non ησυχος. Hoc autem a typographorum, vel librariorum, aut correctorum negligentia videtur manasse. Qua de re et in nostris in Euripidem notis fuse a nobis actum.

χαδς, οῦ, ὁ, poeticum; quidam (ut est in vulgatis Græcolatinis Lexicis) hoc nomen Lacedæmoniis peculiare esse tradunt. Suidas, χαδν τὸ εὐγενὲς, ἡ τὸ ἀρχαῖον, id est, nobile, vel antiquum. Æschyli Græcus Scholiastes, dum explicat vocem βαθυχαῖος, quæ exstat ἐν Ἱκέτισι

pag. 385. ult. ve. hæc scribit, βαθυχαΐος, ἡ μεγάλως εὐγενής. χαοί γὰρ οἱ εὐγενεῖς. Theoc. Idyl!. vii. 5. χαῶν τῶν ἔτ' ἄνωθεν, ' ex generosis illis nobilibus antiquis.'

χαρείης, 2. pers. singul. optat. aor. 2. pass. verbi χαίρω, μ. χαρῶ, (et χαιρήσω, α χαιρέω, ῶ, unde reliqua tempora legitime formata non raro lectoribus apud varios auctores occurrunt) aor. 2. act. parum, vel potius nullo modo usitatus, ἔχαρον, ες, ε. Hinc tamen satis frequens aor. 2. pass. ἐχάρην, ης, η, unde optat. χαρείην, είης, είη. Cetera te Grammatici docebunt ἐν τῷ χαίρω. Theoc. Idyll. xviii. ult. γάμφ ἐπὶ τῷδε χαρείης, 'nuptiis his læteris [vel, ob has nuptias læteris] vel (ut quidam) lætus his nuptiis adsis.'

χαρίξη, 2. pers. singul. subjunct. modi, aor. 1. med. Dor. formata, pro com. χαρίση, quod a χαρίζομαι, com. fut. χαρίσομαι, Dor. χαριξοῦμαι, et χαριξεῦμαι, aor. 1. med. ἐχαρισάμην, com. ἐχαριξάμαν. Dor. subjunct. com. χαρίσωμαι, η, ηται. Dorice vero, χαρίξωμαι, η, ηται. Theoc. Idyll. v. 71. μήτ' ὧν τύγα τῷδε χαρίξη, ' neque etiam tu huic gratificeris.'

χάρις. Εν χάριτι κρίνειν τινά. Vide suo

loco. Theoc. Idyll. v. 69.

χασμεύμενος, participium præsentis Ionice, et Dorice formatum a χασμέσμαι, ούμαι, pro quo magis usitata sunt τὸ χασμάω, ῶ, et χασμάομαι, ῶμαι, hians, inhians. Theoc. Idyll.iv. 53. είς ταύταν ετύπαν χασμεύμενος, 'in hanc inhians sauciatus sum;' χασμείν vero, vel potius χασμάκ, et χασμεῖσθαι, vel potius χασμᾶσθαι, deducuntur a nomine verhali χάσματος, τδ, hiatus. Hoc a χαίνω, hio, fut. χανώ, perfectum act. κέχαγγα, γας, γε, perf. pas. regulare quidem, inusitatum tamen, κέχαμμαι, κέχανσαι, κέχανται. Quod communiter formatur, Attice vero, κέχασμαι, σαι, σται. Sublato ι ex prima persona, fit χάσμα. Sic a φαίνω, fut. φανώ, perf. πέφαγκα, perf. pass. com. πέφαμμαι, σαι, πέφανται. Att. πέφασμαι, unde φάσμα, τος, τδ, q. d. apparitio, res, quæ nobis apparet; πέφασαι, unde φάσις, idem ac φάσμα.

χείλευς, Dorice, pro communi χείλους, labri, vel labrorum. Theoc. Idyll. vii. 20. γέλως δέ οἱ εἴχετο χείλευς, ' risus enim ejus

hærebat labris.'

χειροίν, ταίν, genitivus dualis, manuum. Theoc. Idyll. xxi. 9. κείντο τὰ ταίν χειροίν ἀθλήματα, τοὶ καλαθίσκοι, 'posita erant manuum exercitia, calathisci.'

χελιδών, το ι μακρόν. Theoc. Idyll. xiv.

39. ὑπωροφίοισι χελιδών.

χερείων, ονος, ὁ καὶ ἡ, poet. pro com. χείρων, pejor, deterior, inferior. Theoc. Idyll. ii. 15. Φάρμακα ταῦθ ἔρδοισα χερείονα μήτε τι Κίρκης, 'Pharmaca hæc effi-

ciens inferiora neque Circes [pharmacis, et venenis].' Idyll. xxvii. 42. οδ σέθεν εἰμλ χερείων, ' non te sum deterior.'

χερύδριον, ου, τὸ, poet. diminutivum a nomine χείρ, χειρὸς, q. d. manula, i. parva manus. Moschus Idyll. i. 13. Μικκύλα μεν τήνω τὰ χερύδρια, μακρὰ δὲ βάλλει, ' Parvulæ quidem illius [sunt] manus,

Longe tamen jaculantur.'

χέρρες, αί, et χέρρας, τὰς, Dor. pro comm. χεῖρες, et χεῖρας, manus. Theoc. Idyll. xxviii. 8. Δῶρον Νικιέας εἰς ἀλόχω χέρρας ὀπάσσομεν, pro Εἰς τὰς Νικιέας ἀλόχου χεῖρας δῶρον ὀπάσομεν, 'Munus in Niciæ conjugis manus tradamus.' Νικιέαν ἄλοχον autem poeta vocat τὴν Νικιείαν, τουτέστι τὴν τοῦ Νικίου γυναῖκα. De quo Nicia consule Græca Theocriti Epig. pag. 254.

χθαμαλός Αίγυπτος, dictum Attice, pro χθαμαλή Αίγυπτος, humilis Ægyptus. Theoc. Idyll. xvii. 79.

χιλιάς, άδος, ή, comm. numerus mille continens, Gallice melius, 'un millier.' Theoc. Idyll. xvi. 91. Μήλων χιλιάδες βοτάναις διαπιανθείσαι, 'Ovium [sexcenta] millia herbis pinguefacta.' Idyll. xvii. 83. Τρείς δ' άρα χιλιάδες, 'Tria insuper millia.'

χίμαρος, ου, ή, capella annicula, quæ nullum adhuc fætum tulit, quæ ad partum usque sic vocatur, postea vero αξ, vel χίμαιρα nominatur. Theoc. Idyll. i. 6. 'Α χίμαρος. χιμάρω δὲ καλὸν κρῆς ἔστε κ' ἀμέλξης, 'Capellæ vero suavis [est] caro, donec eam mulseris,' i. ad id usque tempus, quo primum parere, lac habere, mulgerique ceperit. Nam q. d. post partum, ejus caro durior est, ac insuavior. Si legatur χιμάρω cum ι subscripto, erit dativus, si sine ι subscripto scribatur, erit genitivus Doricus, ου diphthongo in ω mutata.

χιμάρως, Dor. pro comm. χιμάρους, capellas. Theoc. Idyll. v. 81.

χλαμυδηφόρος, ου, δ, com. vocabulum quod in vulgatis Lexicis non exstat, pro quo diceretur alias χλαμυδοφόρος, qui chiamydem fert, chiamydatus, Theoc. Idyll. xv. 6.

χλοερός, οῦ, ὁ, poeticum nomen, unde κατὰ κρᾶσιν τοῦ ο μικροῦ, καὶ τοῦ ε ψιλοῦ εἰς ω μέγα, formatum commune χλωρός, οῦ, ὁ, herbaceus (χλόη enim herbam significat) herbæ virentis instar virens, viridis, pubescens, florens. Theoc. Idyll. xxvii. 66. 'Ως οἱ μὲν χλοεροῖσιν ἰαινόμενοι μελέεσσιν, 'Αλλήλοις ψιθύριζον, ἀνίστατο φώριος εὐνὴ, 'Sic igitur illi florentibus se exhilarantes membris, Inter se [blande] susurrabant, [et] surrexit furtivum cubile.' Subauditur enim copula καὶ ante verbum ἀνίστατο. Alioqui legitima orationis constructio ta-

lem lectionem flagitaret, si versus eam ferre posset, 'Ως τῶν μὲν χλοεροῖσω ἰαινομένων μελέεσσω, 'Αλλήλοις τε ψιθυριζόντων, ἀνίστατο φώριος εὐνή. Sensus, Cum igitur ilhi Venereis verborum, atque rerum illecebris jam satis' indulsissent, votique compotes ambo facti fuissent, ex cubili, in quo clandestinas nuptias celebrarant, furtim consurrexerunt, et in diversas partes abierunt. Quod ex sequentibus poetæ verbis aperte patet, χ' ἡ μὲν ἀνεγρομένη, etc.

χνοάω, ῶ, poeticum, unde τὸ χνοάζω. χνοῦν ἔχω, ἡβῶ, lanuginem haheo, lanuginosus sum, pubesco. Theoc. Idyll. xxvii. 49. Μᾶλα τεὰ πρώτιστα τάδε χνοάοντα διδάξω, 'Mala tua primum hæc pubescentia cognoscam.' Vide δαίω, ubi τὸ τοῦ Διδάσκω ἔτυμον, καὶ σημασία ξηλοῦται.

χοιράς, άδος, ή, saxum in mari nigrum, aliquantulum eminens, porco notanti simile, unde nomen etiam traxit. Theocritus γενικώς pro quovis saxo videtur accepisse, quum de Symplegadibus verba facit, Îdyll. xiii. 24. τότε χοιράδες έσταν, 'tunc [illa] saxa constiterunt.'

χολά, âs, å, Dorice pro com. χολή, ήs, ή, bilis; μετωνυμικώς vero sæpe sumitur pro ira, quæ a bile excitatur. Theoc. Idyll. i. 17. ἐντί γε πικρός, Καί οἱ ἀεὶ δριμεῖα χολὰ ποτὶ ρινὶ πάθηται, ' est autem acerbus, Et ei semper acris bilis ad nares sedet,' i. est iracundus. Quod alias dicitur unica voce πικρόχολος, et ἀκρόχολος. De quibus vocabulis consule vulgata Lexica, quæ te discrimen horum docebunt.

χορία, τὰ, sic in iis Theocriti codicibus, quos vidi, vocabulum hoc παροξυτόνως scribitur, et ab interpretibus Latinis vertitur, exta. Theoc. Idyll. ix. 19. (v wupl de δρυτνώ χορία ζεῖ, 'in igne vero querno [i. ex lignis quernis accenso] exta bulliunt.' Vulgata Græcolatina Lexica mpomapogurovouoi vocem istam, ac eam sic interpretantur, χόρια, intestina, edulia ex melle, et lacte; Athenæus, lib. xiv. 320. 42. Quod vero χορίον in Græcolatin. Lex. παροξυτόνως legitur, id ab Aristotele περί Ζώων Γενέσεως, lib. ii. cap. 4. 363. E. χάριον, et χόρια προπαροξυτόνως scribitur, et pro secundis accipitur, id est, pro membranis, que partum involvunt, pro secundariis fœtuum involucris. Sic et eodem lib. cap. 8. 367. E. sic et lib. iii. cap. 2. 373. B. et r. In Œconomia Hippocratis scribitur xópiov. et xopiov, et xwplov. Quid autem hoc significet, ibi pluribus, et aperte docețur. Eam consule. Idem Idyll. x. 11. χαλεπόν χορίων κύνα γεῦσαι, 'periculosum [est] canem exta gustare.' De hoc proverbio consule Erasmi Adagia Chil. 2. cent. 4.

Adag. 22. Periculosum est canem intestina gustasse; pag. 458.

χρειώ, δος, οῦς, ἡ, poet. pro comm. χρεία, ας, ἡ, indigentia, egestas, inopia, penuria, opus, necessitas. Theoc. Idyll. xxv. 44. τοῦ γάρ με καὶ ἡγαγεν ἐνθάδε χρειώ, 'ejus enim me huc etiam adduxit indigentia.'

χρέος, έεος, ους, τὸ, poet. pro quo συνωνύμως et χρημα, et τὸ συμβὰν, res, casus; id, quod accidit. Theoc. Idyll. xxiv. 65. χρέος κατέλεξε νεοχμὸν, 'casum narravit novum.' Idyll. xxv. 53. ως τοι πῶν ὁ θέλεις αἶψα χρέος ἐκτετέλεσται, 'quia tibi omne negotium [i. quidquid] vis, statim confectum est.'

χρήζοντι, Dor. pro com. poet. χρήζουσι, volunt. Theoc. İdyll. xv. 28. al γαλέαι μαλακῶς χρήζοντι καθεύδην, ' feles molliter volunt dormire.'

χρήμα, τος, τὸ, com. vocabulum, ut res apud Latinos. Theoc. Idyll. xv. 23. ἀκούω χρήμα καλόν τι Κοσμήν τὰν βασίλισσαν, 'audio rem pulcram quandam Instruere reginam.' [I. audio præclarum quoddam spectaculum, vel quandam egregiam pompam a Regina parari.] 83. σοφόν τι χρημ' ώ νθρωπος, 'sapiens quædam res [est] homo.' 145. το χρημα σοφώτερον, ' hæc res [est] sapientior [i. sapiens, vel, sapientiæ plena]. Idyll. xviii. 4. Δώδεκα ται πραται πόλιος, μέγα χρήμα Λακαινάν, ' Duodecim primariæ civitatis [virgines] magna res magnum decus] Lacænarum.' Idyll. xxi. 25. τί τὸ χρημα; 'quænam [est] hæc res? [quid hoc rei est?]

χρήματα δὲ ζώοντες ἀμαλδύνουσι θανόντων, Theoc. Idyll. xvi. 59. 'fortunas vero mortuorum consumunt vivi.'

χρήσδεω, Dor. pro communi, sed poet. χρήζειν, cujus verbi formationem in Magno Etymolog. sic habemus descriptum; &s άπο του κλέος, κλείζω, κληίζω, και κλήζω, σύτω και άπο του χρέος, χρείζω, χρηίζω, nal χρήζω. Vide ibidem το καλήζω, pag. 485. Idem pag. 815. 4. χρήζω, ηνίκα σημαίνει το δέομαι, έχει το ι προσγεγραμμένον, από γαρ τοῦ χρέος γίνεται χρείζω, καλ τροπή του ε els η, χρηίζω, και κατά συναίρεσιν χρήζω. ὅτε δὲ σημαίνει τὸ χρησμφδώ, **ἔστιν ἄνευ τοῦ ι. καίπερ τῆς ἐτυμολογίας** άπαιτούσης σύν τῷ ι γράφεσθαι. παρά γάρ την χρείαν έστί. τοις γάρ χρείαν έχουσι τάληθη μαθείν, χρησμφδεί δ θεός. άλλα πρός άντιδιαστολην τοῦ σημαίνοντος τὸ δέομαι, ούκ έχει το ι. Quum igitur το χρήζω significat, indigeo, tunc habet subscriptum, quia deductum a nomine xpéos, quod opus, penuriam, et indigentiam significat, (alias tamen alia) et idem valet ac 78 xpeia, quemadmodum docet Eustath. 🕹 τῷ χρέος. Vel, quod longe probabilius, quia formatum a nomine xpela, cujus va-

Lex. Doric.

rias significationes vulgata Lexica Greecolatina tibi suppeditabunt. Hinc vero 🖚 χρείζω, unde το χρηίζω, a quo το χρήζω, indigeo, opus habeo, careo, penuria laboro; rogo, oro, peto, obsecro. Quum vero significat oraculum reddo, tunc sine i subscripto scribitur. Quanquam etymologiæ ratio postularet ut tunc etiam cum i subscripto scriberetur. Deus enim illis, qui suo auxilio indigent, et qui rerum veritatem scire cupiunt, responsum dat. Sed discriminis statuendi caussa inter hæc duo verba diversam habentia significationem; ideo in eo quidem, quod significat, indigeo, vel peto,  $\tau \delta$  subscribitur; in alterovero, nequaquam. Fortasse tamen verisimilius fuerit, si dicas in hoc 70 i non subscribi, quod παρά το χράω, ω, μ. χρήσω, deducatur, quod oraculum reddo significat, et το φοείν, i. canere, quod in simplici non reperitur: sed in compositione, παρά την φίδην, quod παρά την άοιδην, δ παρά το άείδω. Olim enim pleraque oracula carminibus comprehensa Deum consulentibus reddebantur. Ab hoc autem communi poetico χρήζω, (quod sæpe, ut hic, sumitur pro βούλομαι, volo, alias pro: έπιθυμῶ, cupio, expeto) Dor. deducitur χρήσδω, neglecto i subscripto, et dissoluto in od. Theoc. Idyll. viii. 11. et 12. Μεν. Χρήσδεις δ' ών εσιδείν; χρήσδεις κάταθείναι ἄεθλον; Δάφ. Χρήσδω τοῦτ' ἐσι∹ δείν, χρήσδω καταθείναι ἄελθον, 'Μοπ. Visne igitur [hoc] videre? [Vis hujus rei facere periculum?] vis deponere præmium? Daph. Volo hoc videre [volo hujus rei facere periculum] volo deponere præmium." Vide χρήσδειν in nostro Ionico Lexico.

χρησμώς, Dor. pro com. χρησμούς, oracula. Theoc. Idyll. xv. 63. Χρησμώς ά πρεσβύτις ἀπφχετο θεσπίξασα, 'Oracula [mera] hæc anus abiit [nobis] vaticinata.'

χροίζεσθαι, poeticum verbum, quod in vulgatis Græcolatinis Lexicis vertitur, cutim tangere. Sed nullius scriptoris auctoritate res confirmatur. Interpretes Latini. qui Theocritum verterunt, hoc explicant per accubare. Sic enim interpretantur illum Theocriti versum, qui exatat Idyll. x. 18. Μάντις τοι τὰν νύκτα χροίζεται & καλαμαία, 'Vates tibi nocte accubabit cicada;' alter vero, "Vates tibi de nocte accubabit in stipulis habitans locusta.' Sed xpot eur proprie significat του χρόα, εἴτα χροῦν πορὰ τῷ χροί ίζειν, cutim ad cutim collocare, corpus prope corpus collocare, corpus corpori admovere, corpus corpore premere, ut apud Euripidem in Heraclidis, vs. 915. "Ηβας τ' ἐρατὸν χροίζει Λέχος χρυσ**έαν κατ'** αὐλάν, ' Hebesque amabilem corpore premit Lectum auren in aula;' xpoises au vero cum dativo junctum, ut in Theocriti versu videmus, accipitur pro, juxta cutem alicujus cubare, alicui accubare, ita ut corpus admoveatur corpori, corpusque tangat, et quodammodo ei adhæreat. Quod illis accidit, qui Veneris imperata faciunt, et corpora corporibus conjungunt.

χρόνιος, ου, δ; com. serus, qui sero venit, qui sero facit. Theoc. Idyll. xiv. 2. bis. ds χρόνιος! quam serus [venisti! quam

sero venisti]!'

χρονοῦ ἐναλλαγὴ, Doriensibus familiaris. Theoc. Idyll. i. 43. φδήκαντι, pro οἰδοῦσι, tumuerunt, pro tument. Idyll. xii. 24. άναφυσώ, pro άναφυσήσω, efflo, pro efflabo. Idyll. xiv. 21. ξχεν. ήγουν σχείν, habere, pro habuisse. Idyl!. xv. 16. ἀγοράσδων, pro άγοράσων. 82. έστηκαντι, pro com. έστήκασι, hoc vero pro ໃστανται, stant. Idyll. XVIII. 56. νεύμεθα, pro νευσόμεθα, a νέομαι, το πορεύομαι.

χρόνφ, com. άντι τοῦ όψέ. Videtur auteni έλλειπτικώς dictum αντί του σύν χρόνφ, και μετά πολύν χρόνον, ή χρονίως, tempore, cum tempore, multo post tempore, sero. Theoc. Idyll. xv. 1. ως χρόνφ, 'quam

sero [venisti!].

χροῦς, δ, τοῦ χροὸς, τῷ χροὶ, τὸν χρόα, cutis, corpus. Quid proprie xpoûs signimificet, apud Eustathium vide. Theoc. Idyll. ii. 110. 'Αλλ' ἐπάγην δαγῦδι καλὸν χρόα πάντοθεν Ισα, 'Sed obrigui pulcro corpore undique monili similis.' ₹πάγην, ubi versus hujus variæ scribuntur interpretationes. Idyll. vi. 14. κατά δέ χρόα καλδυ ἀμύξη, 'et corpus pulcrum laceret.' Idyll. xx. 16. Καλ χρόα φοινίχθην, et corpore rubefactus sum.' Idyll. xxv. 253. Μαιμώων χροδε ασαι, ' Cupiens corpore satiari.' 279. Ερκος Ένυαλίου ταμε-' σίχροος, ' Munimentum adversus Martem corpora secantem.' [1. adversus arma, quorum acies corpus secando penetrat, et penetrando interficit.] Idyll. xxvii. 30. μη καλ χρόα καλον ολέσσω, 'ne et cutem [i. cutis formam | pulcram amittam.'

χρώς, δ, τοῦ χρωτός, τῷ χρωτί, τὸν χρῶ-7a, cutis, corporis superficies, corpus ipsum. Α χρόος, κατά κρασιν formatur χρούς, ut a νόος, νούς, a χρούς Dorice versa diphthongo ov in ω, fit χρώς, quod όξυτονείται, et declinatur, ut ante demonstratur, Theoc. Idyll. ii. 140. Kal ταχύ χρώς επί χρωτί πεπαίνετο, ε Et celeriter corpus ad corpus [admotum, et corpus cum corpore conjunctum] calefiebat [calefieri cœ-

pit].

χ &, Dorice pro communi καλ δ, quod ita formatum; primum quidem ex copula ral, diphthongus as tollitur, ejusque sublatæ nota, ἀπόστροφος scilicet, post χ ex κ ob asperum spiritum sequentia vocalis mu-

tatum, relinquitur hoc modo, x'. Deinde vero τὸ o articuli præpositivi δ, κατ' ἔκτασω είς ω, conversum, atque suum pristinum spiritum retinet. Theoc. Idyll. i. 100. Τὰν δ' ἄρα χ' & Δάφνις ποταμείψατο, Κύπρι Bapela, 'Huic vero et Daphnis respondit, [0] Venus gravis [i. infesta, vel graviter mihi molesta].' 138. χ' & μεν, pro καὶ δ μέν. 140. χ' & Δάφνις, pro καλ δ Δ. Idem Idyll. iii. 43. χω μάντις. Sic in Steph. codicibus: at melius in Crisp. χ' & μάντις, pro και δ μάντις. Idyll. iv. 20. χώ ταῦρος, in Steph. cod. at melius in Crisp. χ' & ταῦpos. 37. in Steph. cod. χώ βωκόλος, in Crisp. cod. χ' & βωκόλος. 42. in St. cod. χώ Ζεύs, in Crispin. cod. χ' ώ Ζεύs. Idyll. vi. 43. χώ μέν, sic in Steph. cod. at in Crisp. χ' & μέν. Idyll. vii. 90. χ& μέν, Steph. cod. vel  $\chi'$  &  $\mu \in \nu$ , Crisp. cod. et 130,

χ' & 'δωνις, Dorice pro communi καλ δ "Adwris. Theoc. Idyll. i. 109. Sic autem hæc formantur, ex copula kal, diphthongus ai rejicitur, k ob sequentis vocalis asperum in  $\chi$  vertitur, et rejectæ diphthongi nota post  $\chi'$  notatur; o vero, et  $\alpha$ , in  $\omega$  coalescit κατά κρᾶσιν, et spiritus tenuis, et acutus accentus nominis "Adores retinetur, justo tamen spatio relicto inter  $\omega$ , et  $\delta \omega \nu \iota s$ , ut syllabarum prisca vestigia melius appareant. Vel (quod verisimilius) o articuli præpositivi δ, κατ' ξκτασιν Δωρικήν, metri caussa, in  $\omega$  vertitur, et  $\alpha$  nominis  $A\delta\omega\nu\iota s$ , κατ' ἀφαίρεσιν tollitur, et spiritus tenuis, et accentus acutus notatur, ut nominis origo sit manifestior. Vide ω κατά κρᾶσιν

τοῦ ο, καλ τοῦ α, ut in Λητόα, ώ.

χ' ω'κ, Dorice pro communi και δ έκ, quod ita formatur; primum quidem diphthongus at rejicitur, cujus rejecta nota, quam vocamus ἀπόστροφον, ita notatur, χ', quod ex  $\kappa$  in  $\chi$  mutato factum, ob sequentis vocalis spiritum asperum. Deinde vero fit κρᾶσιs ex o, et ε, in ω. Sed ω servat suum spiritum asperum, tenuis vero, qui supra præpositionis ε erat, post κρασιν factam remanet notatus, ut originis vestigia melius appareant. Theoc. Idyll. i. 72. Τηνον χ' ω' κ δρυμοίο λέων ανέκλαυσε θανόντα, ' Illum et in sylva leo deflevit mortuum;' sed verba hoc sonant, 'Illum et ille ex querceto leo deflevit mortuum;' i. Illum et leo, qui in querceto, sylvaque degit, leo sylvestris deflevit mortuum.

χωμός, sic in H. Steph. cod. vel (quod melius) χ' ώμδς, Dor. pro com. και δ έμδς, κατά κράσιν τοῦ ο μικροῦ, και τοῦ ε ψιλοῦ eis ω μέγα, post aι diphthongum ex copula nal rejectam. Posteriorem lectionem Crispini codex agnoscit. Theoc. Idyll. xv. 18. χ' ώμος ταθτά γ' έχει, ' et meus [maritus]

hec [vitia] profecto habet.'

χωρείν, com. succedere. Theoc. Idyll. xiv. 57. δφελε μαν χωρείν κατα νοῦν τεὸν, δν ἐπεθύμεις, ' utinam vero ex animi tui

sententia succedant quæ cupis.'

χ' ώς, Dorice, quinetiam communiter, at poetice, metri caussa, elisa diphthongo al ex copula καλ, et tenui κ in aspiratam χ, ob sequentis vocalis asperum spiritum mutata. Apostrophi vero nota post χ' notatur, ut diphthongi rejectæ maneant vestigia. Theoc. Idyll. ii. 24. χ' ώς αὐτὰ λακέει, ' et ut ipsa crepat.' 30. χ' ώς δινεῖθ' δδε ρόμβος ὁ χάλκεος, ' et ut volvitur hic turbo æneus.' 142. χ' ὧς κά τοι μὴ μακρὰ φίλα θρυλέοιμι Σελάνα, ' et ut tibi ne longum narrando faciam dilecta Luna;' vel, ' ac ne tibi diu garriam dilecta Luna.'

χ' ωταν, Dor. pro comm. και δταν, et quando. Sic autem formatur, diphthongus au ex conjunctione kal rejicitur, et rejectæ nota post  $\chi$  notatur;  $\chi$  vero ex  $\kappa$  factum ob sequentem aspirationem. At ο μικρον metri caussa in ω μέγα mutatum κατ' ἔκτασιν. Theoc. Idyll. vii. 53. χ' &ταν έφ' έσπερίοις ερίφοις Νότος ύγρα διώκη, ' et quum propter occidentes hædos Notus humidas urget [undas].' Idyll. xxix. 7. scribitur χώταν, pro καὶ δταν. Quare primum quidem ex copula και το ι rejectum, deinde vero ex a, et o facta κρᾶσις in ω μέγα, ut ex βοάομαι, το βοώμαι, et το κ ob sequentem vocalem aspiratam in x mutatum, et idem spiritus, et accentus servatur in vocabulo ex duobus in unum conflato, qui prius in adverbio otav erat.

χω, τι, Dor. pro com. καὶ δ, τι, hoc vero, pro καὶ δπερ, καὶ δ, et quod. Theoc. I-dyll. xiv. 52. χω, τι τὸ φάρμακόν ἐστιν ὰμη-χανέοντος ἔρωτος, 'et quod remedium sit perplexi amoris.' [I. quodnam autem remedium adversus amorem, unde quis non facile se expedire potest, excogitari possit,

ignoro.]

Ψ

Ψέ, Doricum pronomen pro communi αὐτὰς, ipsas. Theoc. Idyll. iv. 3. ἢ πά ψε κρύβδαν τὰ ποθέσπερα πᾶσας ἀμέλγες; 'an alicubi ipsas clam vespere omnes mulges?' In vulgatis Græcolat. Lexicis scribitur, ψὲ, pro σφᾶς, ipsas, Dorice. Sed nullius auctoritate hæc significatio confirmatur. Huc adde quod τὸ σφᾶς ἐκ τοῦ σφέας contractum, pro αὐτὰς, est poeticum potius, quam orationis solutæ, qua interpretes poeticorum vocabulorum uti decet. Hoc autem ψὲ est encliticum, ideoque ab accentu præcedentis vocis regi solet, quæ (si forte et ipsa sit enclitica) propter sequentem encliticam, assumit accentum acutum, ut in hoc versu

factum videmus. Ψεύδεα ρινός υπερθεν αραιᾶς οὐκ ἀναφυσῶ, Theoc. Idyll. xii. 24. Mendacia naso super raro [latoque] non: efflo [non efflabo, non proferam, non dicam, i. nihil falsi cum tui derisione dicam]. Videtur Theocritus alludere ad proverbium, 'Naso suspendere,' de quo consule Erasmum Chil. 1. Cent. 8. 264. Adag. 22. Sensus autem horum verborum hic est, Nihil falsi proferam, te patente, suspensoque naso deridens. Ideo quidam hunc locum ita verterunt, 'Mendacii signa nulla. super patentem nasum edam.' Qui aliquem falsis laudum præconiis ornant, sæpe solent manifesta derisionis signa suspenso naso, naribusque diductis dare. Quod non faciunt, qui veris meritisque laudibus aliquem exornant. Hic autem το άναφυσώς κατά χρόνον έναλλαγήν positum pro futuro αναφυσήσω. 'Αναφυσάν, efflare, emittere, edere, proferre. Quamvis autem τὸ άναφυσῶ non extet in vulgatis Lexicis, ejus tamen verbalia, ἀναφύσημα, et ἀναφύσησις Ea suo loco leguntur, et explicantur. Simplex φυσώ passim occurrit, et pro ἀναφυσῶ non raro sumitur. Sophocles έν Αίαντι Μαστιγοφόρφ pag. 54. Ούδεις αν δστις καὶ φίλος τλαίη βλέπειν Φυσῶντ' ἄνω πρὸς δῖνας, ἔκ τε φοινίας Πληγῆς, μελανθὲν αίμ' ἀπ' οἰκείας σφαγής. Et pag. 77. σύριγγες άνω φυσωσι μέλαν μένος. Quamvis autem locus hic non male videatur explicatus, eum tamen et aliter possumus interpretari simplicius, ita scilicet, mendacia naso super raro non proferam;' i. nihil falsi dicam: sed tuam formam, qualis est, talem ingenue, sincereque describam, et pro dignitate celebrabo. Hoc autem ideo dictum, quia non desunt multi, qui suos amores non debitis laudibus canunt, et extollunt. Quod faciunt vel per assentationem, ad benevolentiam sibi conciliandam eorum, quos amant, vel per quandam animi corporisque cæcitatem; δ γάρ έρῶν περί τδ έρωμενον τυφλουται. Huc et illud tritum carmen opportune referri potest, 'Quisquis amat ranam, ranam putat esse Dianam;' συνεκδοχικώς vero a corporis eminentissima parte, tota totius corporis forma intelligitur. Qua de re fusius in nostris commentariis in hunc locum accurate scriptis agitur:  $\delta \pi \epsilon \rho \theta \epsilon \nu$  vero dicitur a Theocrito, ut a Virgilio, qui Græcos passim imitatur, super, pro, de; Æn. lib. i. 136. 6. 'Multa super Priamo rogitans, super Hectore multa.' Galli dicunt, 'de,' et 'touchant;' ut, ' de ceci,' 'touchant ceci,' i. de hoc, hacde re.

ψιθυρίσδειν vel ψιθυρίσδεν, Dorice pro communi ψιθυρίζειν, susurrare. Etymon hujus verbi docet interpres Theocriti, παρά τὸ ψίειν ἐν ταῖε θύραις, τουτέστιν ἐν ταῖε

άποσίς λεπτύνειν, ήγουν φανή τη λεπτή, και πρέμα els το ους διαλέγεσθαι, id est. 'in [auditus] foribus [vocem] tenuem proferre. Tenui, demissaque voce in aurem susurrare, et disserere, colloqui demissa voce, ore ad aures admoto.' Theoc. Idyll. ii. 141. εψιθυρίσδομες άδθ, ' susurrabamus suaviter.

ψυχρώ, Dor. pro ψυχρού com. Theoc. Idyll. v. 47. ξυθ' δδατος ψυχρώ κράναι δύο, hic aquæ gelidæ fontes duo.'

Ω

🗘 in uno, eodemque vocabulo, sequenti vocali correptum. Theoc. Idyll. v. 4. Tov μευ τὰν σύριγγα πρώαν κλέψαντα Κομάταν. Hic το πρώαν ω μέγα correptum habet ob sequentem vocalem, metri caussa.

ω in a Dorice mutatum in principio quorumdam vocabulorum. Theoc. Idyll. i. 77. πράτιστος, pro πρώτιστος, primus. Vide πράτος. Idyll. xv. 22. βάμες, pro βώμεν, eamus; a verbo  $\beta alve$ , cujus aor. 2. act. in subjunct. habet βῶ, βῆs, βῆ, etc.

ω in α in participio verborum contractorum secundæ conjugationis Dorice mutatum post contractionem factam ex ao in w, ut βοάοντι, βοώντι, βοάντι. Sic apud Theoc. Idyll. xv. 148. πεινάντι, pro πεινώντι, esurienti.

ω in multis ab δκτώ derivatis vocabulis in a breve mutatur. Vide A breve non solum poetice, sed, etc.

w Dorienses non raro pro communi a usurpant; ut, wurds, ipse, pro autos. Vide a commune Dorienses interdum in w mutant. Theoc. Idyll. iv. 5. wurds of is the άφαντος δ βωκόλος φφετο χώραν; Α. Ρ. 'ipse'vero bubulcus in quam regionem abiit invisus?' i. non visus, at ex hominum oculis, conspectuque sublatus, ita ut nusquam gentium amplius appareat? Idyll. xi. 34. 'Αλλ' ώυτὸς τοιοῦτος έων, βοτά χίλια βόσκω, 'Sed [tamen ego] ipse talis quamvis sim, oves mille pasco.

ω commune in α Dorice mutatur in genitivo plurali articuli præpositivi. Theoc. Idyll. i. 12. λης ποτί τῶν Νυμφῶν, pro ἐθέλεις πρός τῶν Νυμφῶν. Idem eod. Idyll, 22. Καλ τᾶν Κρανιάδαν, ρτο Καλ τῶν Κρηνιάδων. 140. μοιραν, pro μοιρων. 150. δραν, pro ώρων.

ω μέγα pro η in multis reperitur, δώσσω ρτο δήσσω, δωγαλέος pro δηγαλέος. Vide Eustathium in βώγες, βωγμός pro βηγμός, πτώσσω pro πτήσσω, ανώγω pro ανήγω. Vide ηνώγει. Δμώς, pro δμής. Consule Magnum Etymologicum in Δμώνς, 281.10. Μέμβλωκα, pro μέμβληκα, 578. 36. et 611. 45. Έρρωγει, pro ερρηγει, a ρήσσω. Πω-

pas, a mpos, quod a futuro mhow deductum, hoc a πήθω. 'Αρωγός, pro άρηγός, ab αρήγω. Vide η in ω μέγα, vel pro ω

μέγα.

ω κατά κράσιν έκ τοῦ οη. ὀγδώκοντα, pro δηδοήκοντα. Theoc. Idyll. iv. 34. Idyll. v. 64. βωστρήσομες. et 66. βωστρέσμες, a βωστρέω, ῶ, quod a βοήσω fut. κατά κρασω τοῦ oŋ els ω formatum. Idyll. xvii. 60. ἐβώσατο, έκ τοῦ εβοήσατο. Idyli. xxv. 263. νωσάμενος, DIO νοησάρενος, α νοέω, ω, μ. νοήσω.

ω κατά κράσω τοῦ ο, καὶ τοῦ α, ఓ πολλων. Vide suo loco. Theoc. Idyll. v. 82. Vide oa κατά κρᾶσιν είς ω, ut in Λητόα, ώ. Idyll. x. 20. & 'φρόντιστος, pro δ άφρόντιστος. 31. τώροσρον, pro τὸ ἄροτρον. Idyll. xi. 8. & ρχαίος, pro δ άρχαίος. Idyll. Σίν.

12. ω 'ργείος, pro δ άργείος, etc.

ω κατά κράσιν της ου διφθόγγου, και τοῦ α, ut τωλγεος, pro τοῦ άλγεος. Theoc. Idyll. xx. 16. Vel ex diphthongo ou prins τὸ v tollitur, deinde fit κρᾶσις τοῦ ο, καὶ τοῦ α είς ω, ut patet ex Λητόα, ώ.

ω κατά κρασιν του θ, και του ε, & "ριφες, pro δ ξριφος, hædus. Theoc. Idyll. v. 24. Vide & "ριφος. Idyll. xi. 32. θώτερον, pro το έτερον. Idyll. xv. 18. χ' ώμος, pro και

ð éµós.

ω'Dorice pro oυ in genitivo singul. tam neutrius, quam masc. gen. articuli subjunctivi. & Dor. pro comm. ov, cujus. Theoc. Idyll. ii. 4. ἀφ' ὧ, pro ἀφ' οδ, sub. χρόνου. Sic et Latine, ex quo, sub. tempore, et 157. idem. Idyll. xiv. 46. εξ & ἀπ' άλλάλων [sub. διακεχωρίσμεθα], 'ex quo alter ab altero [disjuncti, separatique sumus]. Idyll. xv. 47. Έξ & ἐν ἀθανάτοις ὁ τεκών, 'Ex quo inter [Deos] immortales [est] pater [tuus].

w Dorice pro ou in articulo præpositivo tam neutrius, quam masculei generis in genitivo singulari. Theoc. Idyll. i. 21. τῶτε Πριήπω, pro τοῦ τε Πριήπου. Idyll. iv. 21. τω Λαμπριάδα, pro communi του Λαμπριάδου. Idyll. x. 41. τῶ θείω, pro τοῦ

θείου.

w Dorice, pro communi ou in genitivo singulari tertiæ declinationis parisyllabicorum nominum communiter in ov desinentium. Quod tam in adjectivis, quam substantivis nominibus locum habet. Idem et ab Atticis in 4. declin. fit, ut patet ex vulgatis illis exemplis 'Ανδρόγεως, ω, et Meνέλεωs, ω, etc. Theoc. Idyll. i. 21. τω τε Πριήπω, ρεο τουτε Πριήπου. 67. Πηνειώ, et Πίνδω, pro Πηνειοῦ, et Πίνδου. 68. 'Ardπω, ριο Ανάπου. 98. άργαλέω, ριο άργαλέου. 147. Αἰγίλω, pro Αἰγίλου. Idyil. ii. 61. θυμῶ, pro θυμοῦ. 65. νόσω, pro νόσου. 106. μετώπω, ρτο μετώπου. 152. ακράτω, pro ακράτου. 162. 'Ασσυρίω, pro 'Ασσυρίου Idyll. iv. 28. φύσκω, pro φύσκου. 31. Πύρρω, pro Πύρρου. 40. τῶ σκληρῶ, pro τοῦ σκληροῦ. Idyll. v. 47. ψυχρῶ, pro ψυχροῦ. 51. ὅπνω, pro ὅπνου. 54. ἐλαίω, pro ἐλαίου, &c.

ω commune in a Dorice mutatur in genitivo plurali nominum tam adjectivorum, quam substantivorum, idque non solum in prima, et secunda nominum ἰσοσυλλάβων declinatione: sed et in tertia, et in quinta τῶν περιττοσυλλάβων. Vide a Dorice, pro communi ω. Et av, vel âv, pro ων, vel ῶν.

ω κατὰ κρᾶσιν ἐκ τοῦ α, καὶ τοῦ ο μικροῦ factam Dorienses non raro usurpant. Theoc. Idyll. iv. 16. τώστ έα, pro τὰ ὀστ έα, ossa.

ω κατά κράσιν ἐκ τοῦ υ, καὶ ο εἰς ω, ut δώδεκα ex δύο, et δέκα, duodecim. Theoc. Idyll. xviii. 4. Δώδεκα ταὶ πράται πόλιος, 'Duodecim primariæ civitatis [virgines].'

- ω Dorice pro ou in accusativo plural. masc. gen. articuli præpos. communiter in ous desinentis. τως, pro τούς. Theoc. Idyll. i. 26. τως θύννως, pro τοὺς θύννους. Idyll. iv. 11. τως λύκος, pro τοὺς λύκους. Idyll. x. 54. τως φακὸς, pro τοὺς φακούς. Idyll. xi. 9. τως κροτάφως, pro τοὺς κροτάφους. 40. νεβρως, pro νεβρούς. et 41. ἀμνοφόρως, et σκύμνως, pro ἀμνοφόρους, et σκύμνως, δες.
- ω Dorice pro ov in accus. plur. articuli subjunctivi masc. gen. in ovs communiter desinentis, &s, pro oθs, quos.
- ω Dorice pro oυ in nominibus tam adjectivis, quam substantivis. Idyll. i. 20. Καλ τας βωκολικας έπι το πλέον Ικεο μώσας, pro Kal της βουκολικής έπὶ τὸ πλέον ἵκεο μούσης. Et 21. τώτε Πριήπω, pro τουτε Πριήπου. Et 47. κώρος, pro κούρος. Εt 64. "Αρχετε βωκολικας μωσαι φίλαι, άρχετ ἀοιδας. Idem versus in eod. Idyll. sæpius repetitur, ut et alter, Λήγετε βωκολικάς μώσας, ίτε λήγετ' αοιδας. Et 80. τοι βωται, pro οί βουται. Et 82. κώρα, pro κούρη. 98. άργαλέω, pro άργαλέου. 92. et 105. βωκόλος, pro βουκόλος. 115. Ερεα, pro οδρεα, hocque pro δρεα, η, montes. Idyll. iii. 28. μεμναμένω, pro μεμνημένου. Idyll. v. 5. δώλος, pro δοῦλος. Idyll. vi. 36. κώρα, pro κούρη, hocque pro κόρη, oculi pupilla. Idyll. vii. 13. биона, pro Ionico обиона, quod pro communi δνομα, nomen. Idyll. x. 15. πολυβώτα, pro πολυβούτου. 38. βῶκος, pro Boukos, &c.
- Dorice pro ou in ultima syllaba nominum in ous communiter desinentium in accusativo plurali tertim declinationis parisyllaborum nominum. Quod in masculeis, fæmineis, et communibus, idque tam adjectivis, quam substantivis locum habet. Theoc. Idyll. i. 26. ¿pipus, pro communi

έρίφους. 48. δρχως, pro δρχους. 121. τὰς: ταύρως pro τοὺς ταύρους. Vide ως pro ous. Item ou in ω.

w Dorice pro communi ou in multis verbis. Theoc. Idyll. v. 44. βωκολιαξείς,

pro βουκολιάσεις.

w Dor. pro ou in infinitivis verborum 3. conjugationis contractorum communiter in our desinentium. Ut χρυσών, pro χρυσούν, deaurare, inaurare, auro tegere; Gallice, 'dorer.' Sic apud Theoc. Idyll. xxix. 9. διδών, pro διδούν, είτε διδόναι, dare, tradere.

& admirantis adverbium. Theoc. Idyll. xv. 123. \*Ω ξβενος, & χρυσδς, & ἐκ λευκώ ἐλέφαντος, 'O ebenum, o aurum, o ex Abo

ebore.

δ, Doricum adverbium a communi οδ formatum, hoc vero pro δθεν, unde, ex quo loco, χ τηνῶθε, illinc, ex eo loco. Quod in vulgatis Græcolat. Lexicis non reperitur. Theoc. Idyll. iii. 11. τηνῶθε καθεῖλον, ὅ μ' ἐκέλευ καθελεῖν τὸ, ' illinc decerpsi, unde me jussisti decerpere tu.'

ωα, vel φα in α κατὰ κρᾶσιν. Ut τῷ ἀνδρὶ, τὰνδρὶ, τῷ ἀνθρώπῳ, τὰνθρώπῳ, quænon solum Dorica, sed et Attica, quemadmodum apud Demosthenem passim legas. Consule Magnum Etymologicum pag. 514. 27. in voce Κινάκη, ubi docemur τὰκινάκη, pro τῷ ἀκινάκη dictum κατὰ κρᾶσιν τοῦ ωα εἰς α, ut ὧπολλον, pro δ΄Απολλον. Sic etiam apud Theoc. Idyll. xxi. 46. τὰγκίστρῳ, pro τῷ ἀγκίστρῳ, hamo. Sed in hac formatione τὸ ι subscriptum exarticulo τῷ prins tollitur, deinde τὸ ω, καὶ τὸ α εἰς α contrahitur.

δ 'γαθέ, Dorice et poetice, κατ' ἀφαίρεσιν τοῦ α, pro δ ἀγαθέ, 'o boue [vir].'
Est enim ἔλλειψις τοῦ ἄνερ. Theoc. Idyll.
i. 62. et 78. Idyll. v. 17. Idyll. xiv. 8. δ
'γάθ' ἔχων, pro δ ἀγαθὲ ἔχων. Hic post
ω, τὸ α sublatum, et ante participium
ἔχων, τὸ ε, et accentus in præcedentem
syllabam retractus, quæ propter ἀφαίρεσιν
τοῦ α, et ἀποκοπὴν τοῦ ε, sola remansit.

δ'γω, Dorice κατά κράσιν τοῦ ο, καὶ τοῦ ε εἰς ω, pro communi δ ἐγω, quod ego, quia ego. Theoc. Idyll. ii. 53. τὸ κράσπεδον ὥλεσε Δέλφις, Ω' 'γω νῦν τίλλοισα κατ' ἀγρίω ἐν πυρὶ βάλλω, pro 'O ἐγω, et κατα-βάλλω, ' fimbriam amisit Delphis, Quam ego vellens sævum in ignem conjicio.'

φ diphthongus impropria, Dorice non raro ponitur pro com. propriaque diphthongo oi, ut πφμενικός, pro ποιμενικός, pastoralis. Theoc. Idyll. i. 23. Τῆνος ὁ πωμενικός.

ωδε, poeticum pro communi ενταθα, hic. Theoc. Idyll. i. 106. τηνεί δρύες, ωδε κύπειρος, ωδε καλον βομβεθντι ποτί σμάνοσσι μέλισσαι, 'illic quercus, hic-cype'

rus, hie suave susurrant ad alvearia apes." 120. δδε νομεύων, 'hic pascens.' 121. ώδε ποτίσδων, 'hic potum præbens;' Gallice melius, 'abbreuvant ici.' Idyll. iii. 53. ἄδέ μ' ἔδοντι, 'hic me vorabunt.' Idyll. , iv. 51. αρμοῖ μ' ὧδ' ἐπάταξε, 'modo me hic sauciavit.' Idyll. v. 34. δδε πεφύκει Ποία, χ' ά στιβάς άδε, και άκρίδες ώδε λαλεῦντι, 'hic est nata Herba, et torus hic, et locustæ hic loquuntur;' vel aviculæ hic canunt. Sic enim Stephani vulgata versio. Quam si probes, dicendum, катаχρηστικώς, et poetica, pastoralique licentia, jam τας ακρίδας, αντί των δρνίθων, είτε δρνιθίων, esse positas. Alter interpres vertit, 'hic locustæ murmurant.' Quod et ipsum fortasse Critici reprehendant. Sed murmur locustis tributum, quia non garriunt, nec loquuntur, ut aliæ multæ aviculæ, quæ, si doctæ fuerint, humanas voces suis adeo feliciter imitantur, et exprimunt, et non garrire: sed loqui prudenter videantur. Hoc ipsa quotidiana experientia facile demonstrat. 45. δδε κύπειρος, 'hic cyperus.' 46. ώδε καλδν βομβεθντι ποτί σμάνεσσι μέλισσαι. Jam supra Latine redditum. 55. ωδε πατησείς, 'hic calcabis.' 100.  $\delta \delta \epsilon \nu \epsilon \mu \epsilon \sigma \theta \epsilon$ , 'hic pascimini.' Idyll. xxv. 11. καὶ ὧδε, 'et hic.' 14. Πάντεσσιν νομοί ώδε τεθηλότες αίεν ξασι, 'Omnibus pascua hic virentia semper sunt.'

άδε, poeticum, pro communi δεθρο, huc. Theoc. Idyll. i. 151. ὧδ ἴθι Κισσαίθα, 'huc veni Cissætha.' Idyll. v. 44. ἀλλὰ  $\gamma a \rho \epsilon \rho \phi' \delta \delta'$ ,  $\epsilon \rho \pi \epsilon$ , sed enim veni huc, veni.' 62. αίθ' ἔνθοι ποθ' δ βωκόλος ὧδε Λυκώπας, 'utinam ille bubulcus Lycopas huc veniat.' Hic το ποτέ (quod ob sequentem vocalem aspiratam  $\epsilon$  reject, et  $\tau$  in  $\theta$ mutavit) vel redundat, vel tandem significat, vel (quod parum probabile) jam. Sic enim alter Latinus interpres hoc vertit. Vel hæc ξνθοι ποθ' ὁ βωκ. sunt pro integris ένθοι ποτί δ βωκ. hocque pro ποτένθοι, τουτέστι προσέλθοι, accedat, adveniat. Quod metri caussa factum dicemus. Sed fortasse nimis audax videbitur hæc vocabulorum ita trajectorum ratio. Nam 70 ποτι εγκλιτικώς poni non recordor, licet verborum trajectione metri caussa non raro liceat uti. Vel πόθ' ὁ scribendum, et τοῦ πόθ' ο μικρου acuendum, ut in Crispiniano codice scriptum legitur. Quoniam autem rejecta est vocalis ex integro  $\pi o \tau l$ , ideo accentus in præcedentem syllabam est retractus, ut in his factum videmus, delv' ἔπη. μάκρ' ὀνείδη. αἴσχρ' ἔργα, pro integris, δεινά έπη. μακρά όνείδη. αίσχρά έργα. Stephani codice το ποθ έγκλιτικώς poni videtur. Nam nullo notatur accentu; quod si bene habet, pro integro morè sumetur. Lector libere sequatur cam lectionem, quam voluerit. Ex omnibus enim his lectionibus sensus commodissimus elicitur, si rem accipiamus, ut ante monuimus. Idyll. xi. 61. δδ' ἀφίκηται, ' huc veniat.' Idyll. xv. 33. ὧδε φέρ' αὐτὰν, 'huc fer ipsam. 78. πόταγ' ἄδε, 'accede huc [huc ades].' Idyll. xxv. 35. obrwos & de κεχρημένος είληλουθας, 'cujus [rei] indigens huc venisti.'

φδήκαντι, est 3. pers. plur. perfect. activi Dorice formati, pro communi φδήκασι, ab οίδέω, ώ, μ. οίδησω, αόρ. α. φδησα, π. φδηκα, as, e, οἰδεῖν, tumere, inflatum esse. Theoc. Idyll. i. 43. Ai δέ οἱ φδήκαντι κατ' αὐχένα πάντοθεν Ινες, 'Nam ei tument in cervice undique venæ.' Steph. versio sic. ista, 'Adeo ei tument,' &c. Unde colligitur interpretem pro particulia ai et de, vocem unicam legisse, ωδε, quod idem valet ac ούτως, adeo. Quod ἐπιφωνηματικώς efferretur. Sed nihil mutandum. Nam ai præpositivus est articulus, qui cum Ives est conjungendus. Illud vero de, jam pro

γάρ positum.

ώδlν, îvos, ή, vel ώδls, îvos, ή, poeticum vocabulum, quinetiam orationis solutæ, partus dolor. Magnum Etymologicum pagin. 821. 5. ώδις, παρά το ώθω, ώθις τις ούσα, δι' ής ώθειται το βρέφος. ή άπο τοῦ ὐδύνη, κατ' ἐπαύξησιν τοῦ ο είs ω, καὶ τροπη τοῦ υ είς το ι. Duplex igitur est hujus nominis etymologia. Prior, dicta wols, quasi  $\dot{\omega}\theta ls$ , ab  $\dot{\omega}\theta \dot{\epsilon}\omega$ ,  $\hat{\omega}$ , pello, propello, quasi vis quædam propellens, quod per hanc infans in lucem ex utero materno propellatur. Posterior vero, dicta wols, vel ώδιν, a poetico nomine όδύνη, ης, ή, pro com.  $\lambda \nu \pi \eta$ ,  $\eta s$ ,  $\dot{\eta}$ . Sed  $\tau \delta$  o in  $\omega$  mutatum κατ' ξκτασιν, et τὸ υ in ι versum. Theoc. Idyll. xvii. 61. 'Αντιγόνας θυγάτηρ βεβαρημένα ωδίνεσσιν, ' Antigonæ filia gravata partus doloribus.'

& δωνις, Dorice pro communi δ Aδωνις. κατ' ξκτασιν τοῦ ο είς ω τραπέντος, et metri caussa sublato a, quod erat in principio nominis Aδωνις. Hæc autem aφαίρεσις et vocalium, et consonantium, atque syllabarum integrarum Doriensibus etiam est familiaris; vel est κρᾶσις τοῦ ο, καλ τοῦ α els w. Ut autem antiqua simplicium partium vestigia melius appareant, articulus suum asperum spiritum, et nomen substantivum eodem modo retinet suum spiritum tenuem, et accentum acutum in principio. Theoc. Idyll. i. 109. et Idyll. iii. 47. Ovx ούτως ω ζδωνις έπι πλέον άγαγε λύσσας; 'Nonne sic Adonidis ad magnam adegit rabiem [ipsam Venerem]?' Vide x' &

δωνις.

. ω, εîs, εî, Dorica terminatio futuri tam prioris, quam posterioris activi; ut rubo, નખ્રેલીક, નખ્રેલી, જેલા વ્યવભારતે modum નખ્યાં τυπειε, τυπει, pro communi τύψω, τύψειε, The, &c. Sic açã, açeis, açei, &c. pro communi açu, açeis, açei, ducam, duces, ducet, abducam, es, et. Theoc. Idyll. i. 11. τὸ δὲ τὰν ὅιν ὅστερον ἀξεις, 'tu vero ovem postea abduces.' Idem eod. Idyll. 14. ἐν τῷδε νομευσῶ, pro νομεύσω. Et 25. δωσώ, pro δώσω. 63. φυλαξείς, pro φυλάξεις. 145. ἀσῶ, pro ἄσω. 150. δοκασεῖς, pro donno ess. Vide suo loco. Idyll. ii. 33. θυσώ, pro θύσω. 58. οἰσώ, pro οἴσω, ah οἴω, pro quo φέρω magis usitatum. 64. δακρυσώ, pro δακρύσω. 160. άραξεῖ, pro άράξει, ab άράσσω. 164. οίσω pro οίσω, ab οίω, το φέρω. Idyll. iii. 9. ποιησείε, pro ποιήσειε. 11. olσω, pro οἴσω. 36. δωσω, pro δώσω. 37. ίδησῶ, pro ίδησω, ab ίδέω, ῶ. Idyll. iv. 47. ἡξῶ, pro ἡξω. Idyll. v. 44. βωκολιαξείς, pro βουκολιάσεις. 45. έρψω, pro έρψω. 50. πατησείς, pro πατήσεις. 53. et 54. στασώ, pro στήσω. 96. δωσώ, pro δώσω. 98. πεξῶ, pro πέξω, α πέκω. 140. πεμψῶ, pro πέμψω. 142. καχαξώ, pro καχάξω, &c.

& ζυρέ, Dor. pro com. & δίζυρέ, o miser. Theoc. Idyll. x. 1. τί νῦν & ζυρέ πεπόν-θεις; 'quid nunc o miser passus es?' 'quid

tibi nunc accidit?"

Δίζε, poet. pro com. Φξε, quod est aor.

1. act. ab οίγω, μ. οίξω, aor. 1. Φξα, et dissoluta diphthongo Δίζα, aperui. Theoc.

Idyll. xxiii. 53. Δίζε θύρας, 'aperuit fores.'

ώκυβοας, α, δ. Vide κοαν.

ώ λαφος, Dorice pro com. δ ξλαφος, κατὰ κρᾶσιν τοῦ ο, καὶ τοῦ α εἰς ω: sed tenuis spiritus, et acutus accentus, qui erat in ε, post factam contractionem servatur, ut verborum simplicium origo sit manifestior. Theoc. Idyll. i. 135. τὼς κύνας ὧ λαφος ξλκοι, 'canes cervus trahat.'

& 'λεύθερε, Dor. κατ' ἀφαίρεσιν τοῦ ε, pro integro, & ἐλεύθερε, o liber, o ingenue.

Theoc. Idyll. v. 8.

ώθεῦνθ' ἄστε ὕες: integrum verbum est ώθεῦνται: sed ob sequentem vocalem aspiratam diphthongus αι sublata, et τ in θ mutatum; truduntur ut sues, i. se mutuo tanquam sues trudunt. Theoc. Idyll. xv.73.

ώ'κ, Dorice κατά κράσιν τοῦ ο, καὶ τοῦ ε dictum, pro communi ὁ ἐκ. Theoc. Idyll. i. 72. Τῆνον χ' ὡ 'κ δρυμοῖο λέων ἀνέκαυσε θανόντα, 'illum et ex querceto leo [i. in querceto, sylvaque degens, sylvestris] deflevit mortuum.'

ωλλοι, Dor. κατὰ κρᾶσιν τῆς οι διφθόγγου, καὶ τοῦ α εἰς ω, ἀντὶ τῶν κοινῶν οἱ ἄλλοι, vel (quod verisimilius) prius quidem
ι ex articulo οἱ tollitur, deinde vero τὸ ο,
καὶ τὸ α in ω coalescit, ut in Λητόα, ώ.
Sic autem in Stephani, et Crispini codicibus hoc vocabulum scriptum legitur,
at hic scriptum παροξυτόνως habemus:
at apud Apollonium τῶν ᾿Αργοναντικῶν

lib. i. pag. 52. vs. 1081. προπεριστωμένως scriptum legitur, & 'λλοι. Græcus Scholiastes ibi notat, ἡ τδιαύτη
συναλοιφὴ τῆς νεωτέρας 'Ιάδος ἐστι. διὸ
μέμφονται Ζηνοδότω, εἰπόντι, ὧ 'λλοι μέν
ρα θεοί τε. In Magno Etymol. 821. 39.
ὧλλοι scribitur, et jure damnatur in Zenodoto, quod hoc vocabulum Homericum
esse contenderit, cum Homerum Ionica
recentiore lingua non usum constet. Hæc
igitur scribendi varietas est observanda.
Vide ω κατὰ κρᾶσιν τοῦ ο, καὶ τοῦ α.
Idyll. xxii. 178. in omnibus editionibus
scriptum exstat ἕλλοι, pro οἱ ἄλλοι.

ωμάρτευν, Ionice, et Dorice; pro communi ωμάρτουν, versa ou in ευ, ab δμαρτέω, ω, sequor. De quo consule Eustathium. Theoc. Idyll. ii. 72. et 73. εγώ δέ οἱ α μεγάλοιτος ωμάρτευν, 'ego vero ipsam

valde misera sequebar.

Theoc. Idyll. xv. 9. δπως μή γείτονες δμες λλάλαις, 'ut non, [ne] vicinæ simus inter nos.'

ωμοι, vel ωμοι, vel φμοι, Dor. pro com. ofμοι. Sed in primo τὸ ι Dorice sublatum, in
secundo, propter Ω majusculum, more prisco ad latus est adscriptum, quod alias post
mutatum o in ω subscribi solet. Consule
Eustathium in ωμοι εγων, et Magnum Etymologicum. Theoc. Idyll. xv. 69. ωμοι
δειλαία, 'o me miseram.'

φμοι, Dor. pro com. οίμοι, κατὰ τροπην της διφθόγγου οι είς φ, Theoc. Idyll. x. 40.

hei mihi, dolentis interjectio.

ων, Dorice pro communi ούν, conjunctio est, quæ varias habet significationes in vulgatis Lexicis fusius declaratas. Theoc. Idyll. v. 69. μητ' ων τύγα τοῦτον ἀνάσσης, 'neque etiam tu hunc juves.' 71. μητ' ων τύγα τῷδε χαρίξη, 'neque etiam tu huic gratificeris.' Idyll. viii. 5. et 30. πρᾶτος δ' ων, 'primus igitur.'

ῶν, οῦντος, Dorica terminatio tam prioris, quam posterioris futuri activi, in participio generis masculei, in singulari numero. Sed communiter hæc in secundo
futuro tantum locum habet. Ut communiter τύψων, οντος, δ, in fut. 1. act. τυπῶν,
οῦντος, δ, in 2. fut. Dorice vero τυψῶν,
οῦντος, ut τυπῶν, οῦντος. Sic etiam apud
Theoc. Idyll. iv. 47. ἡξῶ ναὶ τὸν Πᾶνα,
κακὸν τέλος αὐτίκα δωσῶν. Ηἰς τὸ δωσῶν
Dorice positum pro comm. δώσων, quod
παροξυτονεῖται.

ωνάθην, Dor. pro com. ωνήθην, quod ab δνάω, ω, juvo, prosum. Theoc. Idyll. xv. 55. ωνάθην μεγάλως, δτι, 'magnum cepi fructum, quod;' vel, 'valde bene mecum

actum est, quod.'

& ναξ, poetice, pro communi & άνα, vel Attice & άναξ. Attici enim eodem modo vocativum, quo nominativum non raro efferunt. Theoc. Idyil. i. 128. ἐνθ ὁ γαξ, pro ἐλθὲ ὁ ἄναξ, 'veni o rex.' Hoc autem poetice fit κατ' ἀφαίρεσιν τοῦ α, metri caussa.

Kνασαν, Dor. pro com. Κνησαν. Theoc. Idyll. xvi. 57. εἰ μὴ σφᾶς Κνασαν Ἰάονος ἀνδρὸς ἀοιδαλ, 'nisi ipsos juvissent Ionii viri [Homeri sc.] carmins.'

ωνασας, Dor. pro com. ωνησας, juvisti. Theoc. Idyll. xii. 26. Quod ab δνάω, ω, δνημι, deducitur, μ. δνήσω, ἀορ. α. ωνησα, ας, ε.

δνεκα, Dor. adverbium, pro communi, sed poetico οδυεκα, τουτέστιν οδ ένεκα, cujus rei caussa, quamobrem, quia, nam. Moschus Idyll. vii. 5. δνεκα τήνα, quia, illa. Bion Idyll. ii. 4. χαίρων δνεκα τη μέγα φαίνετο δρνεον αὐτῶ, 'gaudens quia tunc magna videbatur [esse] avis ipsi.'

δυεμος, Dor. pro com. δ δυεμος: sed facta κρασις τοῦ ο καὶ τοῦ α, εἰς α, ut in Λητόα, ω. Moschus Idyll. v. 1. τὰν δλα τὰν γλαυκὰν ὅταν ὥνεμος ἀτρέμα βάλλη, mare cœruleum quum ventus leniter ferit.' Et 8. ἔνθα καὶ ἢν πνεύση πολὺς ὧνεμος, ὰ πίτυς ἄδει, 'hic etiam si spiret magnus ventus, pinus canit.'

ώ 'νηρ, Dor. pro com. ὁ ἀνηρ, quod factum vel κατὰ κρᾶσιν τοῦ ο καὶ τοῦ α εἰς ω, ut in Λητόα, Λητὼ, vel κατ' ἔκτασιν τοῦ ο εἰς ω τραπέντος, καὶ κατ' ἀφαίρεσιν τοῦ α ἐκ τοῦ ἀνηρ, Theoc. Idyll. xv. 148.

δ νθρωπε, Dorice vel κατ ἀφαίρεσιν τοῦ α ἐκ τοῦ ἄνθρωπε, vel κατὰ κρᾶσιν τοῦ ω μεγάλου, καὶ του α, εἰς ω μέγα. Sed ut singularum vocum vestigia prisca melius agnoscerentur, tenuis spiritus, et accentus acutus servatur, quem nomen ἄνθρωπε prius habebat. Theoc. Idyll. iv. 62. εδγ' δ νθρωπε φιλοῦφα, 'euge o homo lascive,' vel salax. In Magno Etymologico, in voce κόρσοιφος, ubi Theocriteus iste locus explicatur, κατὰ κρᾶσιν unica voce legitur ἄνθρωπε. Sic etiam Idyll. v. 16. et Idyll. xv. 71. 83. et 89. & νθρωπος, pro δ ἄνθρω-πος.

κυομα, ἀνόματος, τὸ, Dorice pro communi ὅνομα, ὀνόματος. Hoc autem videtar factum vel κατ' ἔκτασιν τοῦ ο μικροῦ εἰς ω μέγα τραπέντος, metri caussa; vel, (quod verisimilius) κατὰ τροπὴν τῆς διφθόγγου ου in ω μέγα, a nomine Ionico οὕνομα. Quod ex ὅνομα κατ' ἐπένθεσιν τοῦ υ formatum. Theoc. Idyll. vii. 13. ἄνομα μὲν Λυκίδαν, 'nomine quidem Lycidam.'

ωνος, ου, ό, commune, quod τιμή συνωνόμως dicitur, rei, quæ venditur, ac emitur, precium. Theoc. Idyll. i. 58. ωνου, καλ τυρόεντα μέγαν λευκοῖο γάλακτος, 'precium, et caseum magnum albi lactis.'

wert, Dorica terminatio tertiæ personæ

plur. subjunctivi modí verborum non cantractorum, sed gravitonorum, in ωσι προπαροξύτονον communiter desinentium. Ut τύπτωσι, τύπωσι, λέγωσι, comm. τύπτωντι, τύπωντι, λέγωντι Dorice, verberent, verberaverint, dicant. Sic et apud Theoc. Idyll. v. 38. φάγωντι, pro φάγωσι, ab έφαγον, quod ab inusitato φήγω, pro quo τρώγω. Vide Grammaticas vulgatas. Idyll. viii. 69. ξχωντι, pro ξχωσι, habeant. Idyll. xvi. 12. Ίκωντι, pro ἵκωσι.

ώντι, Dorica terminatio verborum contractorum secundæ conjugationis, quæ tertiam pluralem personam præsentis temporis, et indicativi modi communiter per core προπερισπωμένον formant, contractione facta ex aou, in  $\hat{\omega}$ , at  $\beta o \hat{\omega} v \tau \iota$ , pro  $\beta o \hat{\omega} \sigma \iota$ , ex βοάουσι. Quamobrem hæc tertia persona eodem modo effertur, quo et dativus singularis masculei, vel neutrius generis, ut βοάοντι, βοώντι. Theoc. Idyll. i. 90. και τυ δ' επεί κ' εσορής τας παρθένος, οία γελώντι, 'et tu quoque quum aspicis virgines, ut rident. Hic γελώντι, pro γελῶσι positum. Idem Idyll. ii. 38. dicit σιγώντι, pro σιγώσι, tacent, silent. Idyll. 1v. 57. κομόωντι, pro κομώσι. Idyll. xxvi. 14. δρόωντι, pro δρώντι, hocque pro δρώσι, vident, aspiciunt.

ώ 'ξ, Dorice κατά κράσιν τοῦ ο, καὶ τοῦ e εἰs ω, pro communi ὁ εξ. Theoc. Idyll. i. 65. θύρσις δδ' ώ 'ξ Αἴτνας, pro θύρσις δδ' ὁ εξ Αἴτνης, ήγουν ὁ Αἰτναῖος. Idyll. xxviii. 17. ὡ 'ξ 'Εφύρας, pro ὁ εξ 'Εφύρας.

δπερ Doricum adverbium loci, pro communi οδπερ, 8θι, ubi. Theoc. Idyll. iii. 26. δπερ τως θύννως σκοπιάζεται Όλπις δ γριπεύς, 'ubi thynnos speculatur Olpis piscator.'

ω πιμελητά, Dor. κατ' ἀφαίρεσαν τοῦ ε, pro communi & ἐπιμελητά, ο curator. Theoc. Idyll. x. 54. κάλλιον & πιμελητά.

ω 'πόλοι, Dorice κατά κράσιν dictum, pro communi οἱ αἰπόλοι. Qua de re sic Adonidis Horti, ώπόλος ἀπό τοῦ ὁ αἰπόλος γίνεται κατά κράσιν του ο, και του α είς το ω, καλ συναιρέσει πάλιν του ω, καλ τοῦ ι, els την δίφθογγον φ, φπόλος, άντι του δ αἰπόλος. τὸ δὲ ἀπόλοι, ἀπὸ τοῦ οἱ αἰπόλοι, κατα αποβελην του ι του οί αρθρου, καλ κράσει τοῦ ο, καὶ τοῦ α εἰς ω, καὶ συναιρέσει τοθω, καλ ι είς την φ δίφθογγον. Sed obiter illud hic observandum in his Adonidis Hortis ex articulo præpositivo o, et nomine substantivo alπόλος unicum vocabulum esse conflatum, wwolos, et termi notari; cum in Theocriti codicibus separatim legatur, et & 'πόλος, et & 'πόλοι, et spiritus asper articuli retineatur, ut originis vestigia facilius agnoscantur. \ Hanc igitur scripturæ varietatem, et sententiarum diversitatem diligenter observare oportet

Quot enim capita, tot sensus, tot sententiæ. Theoc. Idyll. i. 80. ήνθον τοὶ βῶται, τοὶ ποιμένες, & 'πόλοι ήνθον, ' venerunt bubulci, upiliones, caprarii venerunt.' Si scripturam istam probemus, τὸ ι Δωρικώς jam neglectum dicemus, quod et Ionibus, et Atticis familiare. Vel scribendum φ 'πόλοι, vel φπόλοι, ut ex præcedentibus colligitur, pro οἱ αἰπόλοι. Αἰπόλος vero κατὰ συγκοπην formatum, έκ του αίγοπόλος, ο περί τας αίγας πολών, είτε πολούμενος, καί στρεφόμενος, ήγουν των αίγων επιμελούμεvos, i. qui circa capras versatur, qui caprarum curam gerit, caprarius. Sic autem ipsum caprarii munus, et officium melius indicatur. Theoc. Idyll. i. 87. & 'πόλος δκκ' ἐσορῷ τὰς μηκάδας, οία βατεῦνται, caprarius quum videt capras, quomodo ineuntur;' id est, dum videt quomodo. capræ ab hircis ineuntur.

Ωπόλλων, Dorice pro communi δ 'Απόλ-Nov. Sic in Stephani codicibus scriptum Quam scripturam si probes, dicendum factam esse κράσιν τοῦ ο μικροῦ, και τοῦ α, εἰς ω μέγα, idque metri caussa. In Crispini vero codicibus scribitur & 'πόλλων non unica voce ex duabus conflata, ut superiore scriptura vides: at duabus separatis. Quod factum eadem de caussa, ut metro serviretur, ο μικρόν, quod natura breve, jam κατ' ἔκτασιν in ω μέγα mutatum, ut producatur, et κατ' ἀφαίρεσιν (de qua suo loco) τὸ α ex nomine 'Απόλ-Ut autem priscum  $\lambda\omega\nu$  est sublatum. vocabuli vestigium melius appareret, spiritus tenuis, qui erat supra rejectum  $\alpha$ , nunc ante  $\pi$  notatum servatur. Theoc. Idyll. v. 82. καὶ γὰρ ἔμ' 'Ωπόλλων φιλέει μέγα, 'etenim me Apollo diligit valde.'

ώρα, ας, ή, poet. ή φροντίς, com. cura, solicitudo. Tenui notatur, ut ab ερα differat, quod horam, aliasque significationes habet, de quibus in vulgatis Græcolat. Lex. fuse. Theoc. Idyll. ix. 20. ξχω δέ τοι οὐδ δσον εραν χείματος, hoc ista verba sonant, habeo vero ne tantum quidem curam; pro, ne tantillam quidem curam hyemis, i. sed ne tantillum quidem hyemem curo.

ἄρα, cum tenui, et circumflexo supra ω μέγα, vel ὧρα, cum aspero, et circumflexo supra idem ω μέγα, sæpe legitur apud poetas, ut syllaba ρα, quæ plerumque produci solet, corripiatur. Ut, communiter quidem χώρα, κώρα, ὅρα, et ὅρα, poetice vero, metri caussa, χῶρα, κῶρα, ὧρα, vel ὧρα, i. regio, puella, hora, cura. Theoc. Idyll. xxvii. 51. θάρσει κῶρα φίλα.

ωρα, commune vocabulum varie sumtum. Theoc. Idyll. xviii. 12. καθ ωραν, mature, Gallice melius, 'de bonne heure.' Quod Idyll. xxi. 40. ἐν ωρα. Quamquam hoc loco Latini interpretes vertunt, sero.

Lex. Doric.

ώρῶν, genitivus plur. 2. declinat. τῶν ἰσοσυλλάβων Dorice formatus, pro communi ὡρῶν. Theoc. Idyll. i. 150. ὡρῶν πεπλύσθαι νιν ἐπὶ κράναισι δοκασεῖς, 'horarum lotum fuisse ipsum in fontibus putares.'

ω ρατος, Dorice pro communi δ Αρατος, κατ' ξκτασιν τοῦ ο μικροῦ in ω mutati, metri caussa, et sublate A ex principio nominis Aρατυς. Post άφαίρεσιν vero servatus est idem spiritus, et accentus, ut in & "vat, pro & ἄναξ, 'o rex.' Theoc. Idyll. vii. 98. ω ρατος δ' ο τα πάντα φιλαίτατος ανέρι τήνφ, 'Aratus autem, qui rebus in omnibus carissimus [est] illi viro. Hic 74 πάντα positum έλλειπτικώς, άντί του, κατά πάντα τὰ πράγματα, vel, ἀντὶ τοῦ, ὑπὶρ τὰ πάντα, vel, παρὰ πάντα τὰ πράγματα, 'super omnes res,' 'præter omnes res,' i. ' maxime; vel est έναλλαγή, και άντίπτωσις, pro πάντων των ανθρώπων, 'omnium hominum.'

ώ 'ργείος, Dor. pro com. ό 'Αργείος, Theoc. Idyll. xiv. 12. hoc autem factum κατὰ κρᾶσιν τοῦ ο καὶ τοῦ α εἰς ω μέγα.

ώριγνατο, poet. 3. pers. singul. imperf. ab δριγνάω, ω, unde δριγνάσμαι, ωμαι. De quo verbo cum alii, tum Eustathius agit: sed nec apud eum, nec apud alios. quod saltem a me lectum recorder, eam legimus significationem, quam apud Theocritum videmus. Is enim Idyll. xxiv. 44. το δριγνασθαι sumit pro, δριγνώμενον, 🕭 τής χειρός όρ<del>εγομένης,</del> και έκτεινομέν<del>ης</del> λαμβάνειν τι, i. aliquid exporrecta, sive extensa manu capere. Sic autem habent ipsa poetæ verba, ήτοι δη ώριγνατο νεωκλώστου τελαμώνος, 'profecto hic exporrecta [sive extensa] manu petebat [capiebat] recens contextum lorum.' Hoc antem δριγνάω, ω, sic formatur, δρέγω, δρέγνω, έρίγνω, όριγνάω, ω. Sed qui plura scire cupit de proprietate et vi hujus verbi. meos in Theocritum commentarios consulat. Illic enim (nisi fallor) inveniet quod ejus discendi studio probabiliter satisfaciat.

αριος, α, ον, com. tempestivus, tempestive factus, maturus, ac proinde bonus, utilis, commodus, prosper, felix. Theoc. Idyll. vii. 61. et 62. 'Αγεάνακτι πλόον διζημένφ ές Μιτιλάναν Ωρια πάντα γένοιτο, καλ εύπλοον δρμον ໃκοιτο, ' Ageanacti navigationem quærenti ad Mitylenen Tempestiva [i. prospera, felicia] omnia sint, [fiant, contingant,] et tutum [in] portum perveniat.' 85. έτος δριον έξετέλεσσας, Hen. Steph. versio sic, 'trimestre tempus exegisti;' Crispini versio sic, 'totum annum exegisti.' Quamvis autem has interpretationes ut commodas probare possimus, tamen hoc loco fortasse tos solov vocat poeta annum, qui certis, statisque tempo-

2 K

ribus res ad suam maturitatem perducit. Vel, έτος ωριον appellat vernum anni tempus, quod est trimestre: κατ' έξοχην enim ωρα significat τὸ ἔαρ, i. ver, quod Homerus ωρην εἰαρινην passim vocat. Hoc ex ipsius Theocriti præcedentibus verbis colligi potest. Nam vere potissimum omnia florum genera florent, quibus apes delectantur, et quos legunt, ut iis vescantur, atque mel odoratum faciant. Idyll. xv. 112. πὰρ μὲν εἰ ωρια κεῖται ὅσα δρυὸς ἄκρα φέροντι, 'juxta enim eum matura jacent, quæcunque arborum summitates [i. summi rami] ferunt. Idyll. xxv. 28. ἐπὴν θέρος ωριον ἔλθη, 'quum æstas tempestiva venit.'

δρια, ων, τὰ, poet autumnales fructus; quamobrem ὅρα κατ' ἐξοχὴν interdum accipitur pro autumno. Bion Idyll. vi. 13. οὐκ ἐθέλω φθινόπωρον, ἐπεὶ νόσον ὥρια τίκτει, 'non volo autumnum, quia fructus

autumnales pariunt morbos.

τοῦ ε εἰς ω μέγα, formatum, pro communibus ὁ ἔριφος, hœdus. Ut autem simplicium vocum, ex quibus hoc vocabulum est conflatum, vestigia melius appareant, spiritus asper articuli præpositivi ὁ, supra τὸ ω μέγα retinetur, et spiritus tenuis, et acutus accentus, qui supra ε erat in voce ἔριφος, eodem modo, eademque de caussa servatus. Theoc. Idyll. v. 24. Vel, τὸ ο μικρὸν in ω μέγα κατ' ἔκτασιν est mutatum, et ε ex nomine ἔριφος κατ' ἀφαίρεσιν est sublatum. 30. ὡ ριφος ἰσοπαλης, 'hœdus par.'

ώρμάθη, Dorice pro communi ώρμήθη, cum impetu cæpit. Theoc. Idyll. xxii. 199. ώρμάθη [φεύγειν], 'cum impetu fugere cæpit.' Est autem 3 pers. singul. aor. 1.

pass. ab δρμάομαι, ώμαι.

ώ ρνες, οί, Dor. pro comm. οἱ ἄρνες, agni. Quod ita formatum. Ex articulo præpositivo οἱ, τὸ ι sublatum, et ο μικρὸν in ω μέγα κατ' ἔκτασιν metri caussa mutatum, et α ἐκ τοῦ ἄρνες κατ' ἀφαίρεσιν sublatum. Ut autem manifesta originis vestigia apparerent, tenuis spiritus, et acutus accentus ante 'ρ servatus. Theoc. Idyll. viii. 69. ὡς τὸ μὲν ὡ ρνες ἔχοντι, ' ut pertem quidem agni habeant'

-partem quidem agni habeant.'

. δρος, εος, ους, τὸ, Dorice pro Ionico οδρος, εος, ους, τὸ, hoc vero pro communi δρος, unde inserto υ fit οδρος, mous, montis. Theoc. Idyll. i. 115. ἀν' ὅρεα φωλάδες ἄρκτοι, 'in montibus lustra habentes ursi.' 77. οδρος dicitur, quod Ἰωνικώτερον. 123. κατ' ὅρεα μακρὰ Λυκαίου, 'in montibus longis Lycæi,' pro, in longo Lycæi monte; in longo Lycæo. Idyll. ii. 49. ἀν' ὅρεα. Idyll. iv. 35. ἀπ' ὅρεος. Idyll. vii. 87. ὅς τοι ἐγὼν ἐνόμευον ἀν' ὅρεα τὰς καλὰς εἶγας, 'quia tibi ego pascerem in monti-

bus pulcras capras.' 92. ἀν' ἄρεα βουκολέοντα, 'in montibus pascentem.' 152. δε ἄρεσι λᾶας ἔβαλλε, 'qui montibus saxa jaculabatur,' i. saxa montium instar magna; ὑπερβολή. Idyll. viii. 2. κατ' ἄρεα μακρὰ, 'in montibus altis.' Idyll. xiii. 62. ἐν ἄρεσιν, 'in montibus.' 67. ἄρεα, καὶ δρυμὰς, sub. κατὰ, '[per] montes, et sylvas,' &c.

ἀρύεσθαι, Dorice tributum lupis, qui proprie ὀλολύζειν dicuntur, unde Latinum ululare. Theoc. Idyll. i. 71. τῆνον λύκοι ἀρύσαντο, 'illum lupi ulularunt,' i. ulu-

lantes defleverunt.

ἀρύεσθαι canibus tributum, pro ὑλακτεῖν, latrare. Theoc. Idyll. ii. 35. Θέστυλι ταὶ κύνες ἄμμιν ἀνὰ πτόλιν ἀρόονται, 'Thestyli canes nobis per urbem latrant.'

ταριες, ων, αί, in Ovo Simmiæ Rhodii, pag. 388. f. 1. et 399. feræ dicuntur, quarum clamor est horribilis; παρὰ τὸ ἀρύεσθαι, ululare, rugire, canum, luporum, leonum, aliarumque ferarum vocem auribus injucundam edæe. Quod verbum apud Theoc. Idyll. i. legitur, τῆνον μὰν θῶες, τῆνον λύκοι ἀρύσαντο. Pro eodem dicitur et per ο, ὅρυες, ων, αί. Sed apud Herod. lib. iv. pag. 179. lin. 19. quædam feia Africæ animalia sic appellantur, quorum descriptionem lector ibi per otium videbit.

ώ 'ρχαίος, Dor. κατὰ κρᾶσιν τοῦ ο, καὶ τοῦ α εἰς ω, pro communi ὁ ἀρχαῖος, ille antiquus. Theoc. Idyll. xi. 8. ώ 'ρχαῖος Πολύφαμος, ' ille antiquus Polyphemus.'

ἀρχεῦντο, Dor. pro com. ἀρχοῦντο, saltabant. Theoc. Idyll. vi. 45. ἀρχεῦντ' ἐν μαλακᾶ ταὶ πόρτιες αὐτίκα ποία, 'saltabant in molli vitulæ statim herba.' Quid autem sit ἐρχεῖσθαι patet ex vulg. Lex.

ws terminatio Dorica pluralis accusativi communiter in ovs desinentis. Quod tam in articulis, quam nominibus substantivis. et adjectivis locum habet. Ut τως καθαρώς λόγως Dor. pro com. τους καθαρούς λόγους. Theoc. Idyll. i. 26. ερίφως, pro com. ερίφους, dicit. Et 48. δρχως, pro δρχους. 88. οφθαλμώς, pro δφθαλμούς. 91. idem 92. τως, pro τούς. 117. δρυμώς, proδρυμούς. Idyll. v. 58. γαυλώς, pro γαυλούς. 81. χιμάρως, pro χιμάρους. 86. ταλάρως, ριο ταλάρους. Idyll.1x. 8. μόσχως, et ταύρως, pro μόσχους et ταύρους. Idyll. x. 54. τως φακός εψειν, pro, τους φακούς. Idyll. xi. 9. κροτάφως, pro κροτάφους. 40. νεβρώς, pro νεβρούς. 41. αμνοφόρως, et σκύμνως, pro άμνοφόρους, et σκύμνους, &c.

ώs, vel ωσπερ adverbia similitudinis interdum subaudiri videntur. Ut apud Theocritum Idyll. xiv. 38. τήνφ τὰ σὰ δάκρυα μάλα ρέοντι, 'illi tuæ lacrymæ [tanquam] mala fluunt [vel, quasi poma devolvuntur].' Idyll. xv. 11. Διώνα, pro ώs Διώνη, vel τῆ

Διώνη όμοία, Dione, i.e. ut Dione, vel, Dionæ similis. 88. τρυγόνες εκκναισεύντι, odiose stridunt.' Sic Virgil. Æn. iv. 196. 'Et nunc ille Paris cum semiviro comitatu,' pro, ille Paridi similis. Idyll. xviii. 26. 'Aωs αντέλλοισα, pro, ωs 'Aωs, de Helena dictum, '[Sicut] Aurora ex-Idyll. xx. 9. xeiled toi voσέοντι [ἐντὶ] 'labra tibi [sunt velut] ægroto.'. Subaudiendum enim &s. Vide νοσέοντι. Sic etiam Pind. Pyth. Ode 4. p. 80. Μ. θεράπων οἱ οπαδεῖ, pro ωσπερ θεράπων ακολουθεί αὐτῷ. Ibid. "Ατλας προσπαλαίει οὐρανῷ, pro, ὥσπερ Aτλas. Sic et Sophocles in Ajace pag. ex Henr. Steph. typis 34. 1. πυλωρδν φύλακα vocat Teucrum, pro, ωs πυλωρον, Pin. Pyth. Ode v. 278. 22. alerds, pro, &s alerds. Pyth. Od. 9. 303. 9. Zîva dixit, pro &s Zîva, &c.

ώs, ut; causam finalem significans, ut Grammatici loquuntur. Cum indicativo aoristi activi junctum, loco subjunctivi. Theoc. Idyll. xi. 55. 'Ως Κατέδυν ποτί τὶν, και τὰν χέρα τεῦ ἐφίλασα, ἀντὶ τοῦ, 'Ως καταδύσω, καὶ φιλήσω, 'Ut descenderem ad te, et manum tuam oscularer.'

&s, poetice pro com. οὕτως, ita, sic. Theoc. Idyll. ii. 31. &s κεῖνος δινοῖτο ποθ ἀμετέρησι θύρησιν, ' sic ille volvatur ad nostras forcs.'

as, arbs, rb, Dor. a com. ovs, versa diphthongo συ in ω, οδε vero κατά συγκοπην έκ τοῦ οδας, τος, auris. Theoc. Idyll. xi. 32. έξ ώτὸς τέταται ποτί θωτερον ώς, μία μακρά, 'ex [altera] aure protenditur ad alteram aurem, unum longum [supercilium].' In H. Stephan. codice versus iste sic Latine redditus, 'ex altera ad alteram panditur aurem, quasi unica linea.' Latinus interpres fortasse codicem nactus est, in quo scribebatur, ποτί θωτερον, ως μία μακρά. Et putavit præterea subaudiendum γραμμή. Quare vertendum fuisset, quasi, vel tanquam unica longa linea. Sed nihil mutandum. Nam vulgata lectio est optima, unde commodissimus sensus elici-Illud vero μακρά, ad præcedens όφρθε (vel potius όφρθε) est referendum.

ઢσδεν, Dor. pro com. ઢζεν, redolebat, vel, redolebant. Theoc. Idyll. vii. 143. Πάντ' ઢσδεν θέρεος μάλα πίονος, ઢσδε δ' ὁπώρης, 'Omnia redolebant æstatem valde pinguem [i. uberrimam], redolebant et autumnum.'

ώς ίδεν, ώς έμάνη, ώς ές βαθὺν ἄλλετ' ἔρωτα, Theoc. Idyll. iii. 42. Idem Idyll. ii. 82. ώς ίδον, ώς έμάνην, ως μευ περί θυμός ἰάφθη Δειλαίας. Homer. Iliados ξ. 546. ώς δ' ίδεν, ώς μιν ἔρως πυκινάς φρένας άμφεκάλυψεν.

ώς παρ' έμιν κέκριται, Theocriteum lo-

quendi genus, quod exstat Idyll. vi. 37. quod sonat, 'ut apud me judicatum est,' i. ut meum fert judicium.

ώs τάχος, ellipticum loquendi genus. Videtur en m subaudiri vel verbum exeis, si secundam personam alloquaris (nam pro personarum varietate verbum quoque variandum) vel aliquid hujusmodi, quod sit Ισοδυναμοῦν, ut locutio sit integra, q. d. ut celeritatem habes, vel, quam celeritatem habes, vel, quantam celeritatem habes, pro, quanta maxima celeritate potes, quam celerrime, quamprimum. Theoc. Idyll. ii. 36. τὸ χαλκίου ώς τάχος ἄχει, 'vas æneum quamprimum pulsa.' Pro codem alias dicitur συνωνύμως δσον τάχος, ubi vel έχεις, ut supra, subauditur, vel forly, i. quanta celeritas est tibi, vel aliis, de quibus verha fiunt; quam celerrime. Sic etiam 8000 σθένος intelligendum, quantum robur habes, quantum robur adest, quam fortissine, totis viribus. Hoc modo sumitur apud Theoc. Idyll. i. 42. Quam autem legimus δτι τάχος, tunc τὸ δτι idem valet ac τὸ ωs, et phrasis ita sumenda, ut ωs τάχος. Alioqui scribendum esset 8, τι, quod et δπερ dicitur, et hoc saltem loco Ισοδυναμεῖ τῷ δσον, et δ, τι τάχος, τῷ ὅσον τάχος. Quoniam autem hæc ab aliis vel silentio prætereuntur, vel paucis, et nimis obscure docentur, ideo nos in gratiam των φιλελλήνων hæc ipsa pluribus persequi non dubitavimus, ut omnes, qui solidiorem Græcæ linguæ notitiam habere cupiunt, verborum, et integrarum locutionum vim melius percipiant.

ώ στοργος, Dorice κατὰ κρᾶσιν ἐκ τοῦ ὁ ἄστοργος, crudelis, inhumanus. Proprie vero sic appellatur, qui erga liberos, vel consanguineos, aut uxorem nullo naturali tangitur affectu. Vide στέργειν, et στοργή in vulgatis Græcolatinis Lexicis. Theoc. Idyll. ii. 112. Καί μ' ἐσιδών ὡ στοργος, 'Et me intuitus ille crudelis.' Vel est ἔκτασις τοῦ ο μικροῦ εἰς ω μέγα τραπέντος, καὶ ἀφαίρεσις τοῦ α ἐκ τοῦ ἄστοργος. Ideo suus cuique particulæ spiritus, et accentus naturalis est servatus, ut melius ipsa vocum origo nobis appareat.

ῶτα, ὅτων, τὰ, comm. formatur autem ab οὕατα, κατὰ συγκοπὴν, καὶ τροπὴν τῆς ου διφθόγγου εἰς ω. Theoc. Idyll. v. 133. τῶν ὅτων καθελοῖσ', ὅκά οἱ τὰν φάσσαν ἔδωκα, 'auribus ad se attrahens, quum ei palumbum dedi.' Canterus Nov. Lect. vi. 25. ex Polluce; χύτραν quoddam osculationis genus fuisse tradit, quod auribus prehensis fiebat. Idem hoc affert carmen, ut rem probet, Λαβοῦσα τῶν ὅτων φιλησον τὴν χύτραν, i. Ollam prehensis osculator auribus.

καὶ τοῦ ε εἰς ω μέγα, pro communi ὁ ἔτερος, alter. Theoc. Idyll. vii. 36. ὅτερος ἄλλον ὁνασεῖ, 'alter alterum juvabit.' Idem I-

dyll. viii. 91. ωτερος, οδτω καί.

words, Dorice, pro comm. abrds, ipse. Quod fit verso a in w. Vide a commune Dor. et w Dorienses non raro. Theoc. Idyll. iv. 5. ωντός δ' ες τίν άφαντος ὁ βωκόλος ώχετο χώραν; Æ. P. 'ipse vero bubulcus in quam regionem abiit invisus?' i. non visus: at ex hominum oculis, conspectuque, sublatus, ita ut nusquam gentium amplius appareat? Idyll. xi. 34. ἀλλ' ωντός τοιοῦτος ἐων, 'sed ipse talis quamvis sim.'

ώντδς, Dor. et Æol. ac Ion. pro Ion. Doric: ώντδς, hoc vero pro com. δ αὐτδς. Idem Theoc. Idyll. xviii. 22. ης δρόμος ώντδς, 'quibus [est vitæ] cursus idem.' Sed fortasse scribendum ώὐτδς, ut recte scrip-

tum exstat Idyll. xxvi. 23.

ώ 'φρόντιστος, Dor. pro comm. ὁ ἀφρόντιστος, κατὰ κράσιν τοῦ ο μικροῦ, καὶ τοῦ α εἰς ω μέγα. ὁ ἄνευ φροντίδος. ὁ ἀμέριμνος, qui est curarum expers, securus. Theoc. Idyll. x. 20. & φρόντιστος έρως, 'amor sine curis [amor securus].' At Henrici Stephani versio habet, curarum auctor cupido. Quæ versio nequaquam damnanda. Dicemus enim jam τὸ α ἐπιτατικὸν esse, et idem hoc valere ac τὸ πολυφρόντιστος, i. multis curis abundans. Quod amori aptissime conveniet, qui facit ut homines variis curis, tanquam fluctibus agitentur, ut rebus amatis fruantur, et, dum fruuntur, ne iis priventur, metuant. περὶ δὲ τοῦ α τοῦ ἐπιτατικοῦ consule Magnum Etymologicum in α. Vide oa in ω Dor. κατὰ κρᾶσυ, in nostro Lex.

ῶψ, ἐπὸς, ὁ, poet. oculus, et in plur. ἔπες, ἐπῶν, οἱ, παρὰ τὸ ὅπτω (μ. ὅψω, π.π. ἄμμαι, ἄψαι, ἔπται,) τὸ ὁρῶ, video, aspicio. Oculorum enim beneficio videmus, quæ videmus. Theoc. in Epig. vi. 1. εἰ καταταξεῖς Δάκρυσι διγλήνους ἔπας ὀδυρόμενος; 'si contabefacias Lacrymis geminas pupillas habentes [i. geminos] oculos?'

Vide καταταξεῖς, et δίγληνος.

## ΤΕΛΟΣ.

FINIS HABET LAUDEM, META CORONAT OPUS.

ΛT

Πῶν ἀγαθὸν, καλόν τε, Θεοῦ δόσις ἔπλετο, κῦδος Οῦνεκεν αὐτὸς ἔχοι.

Æ. P.

| • |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • | · |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| · |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |



•

